

### **OEUVRES**

country.

## DE BUFFON.

TOME V

IMPRIMERIE D'AD. EVERAT ET C\*, 14 et 16, rue du Cadran. 

### **OEUVRES**

COMPLÈTES

# DE BUFFON,

AVEC DES EXTRAITS DE DAUBENTON,

ET LA CLASSIFICATION DE CUVIER.

### TOME CINQUIÈME.

OISEAUX. - 1.



### PARIS,

AU BUREAU DE LA SOCIÉTÉ DES PUBLICATIONS ILLUSTRÉES,

RUE DE LA HARPE, 58.

MDGGGXXXIX.





### HISTOIRE NATURELLE.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### OISEAUX.

PLAN DE L'OUVRAGE.

EDITION DE 1749, IN-4".

Nous n'entreprenons pas de donner ici une histoire des oiseaux aussi complète, aussi détaillée que l'est ceife des animaux quadrupèdes : cette première tâche, quoique longue et difficile à remplir, n'était pas impossible, parce que le nombre des quadrupèdes n'étant guère que de deux cents espèces, dont plus du tiers se trouve dans nos contrées ou dans les elimats voisins, il était possible d'abord de donner l'histoire de cenx-ci d'après nos propres observations; que dans le nombre des quadrupèdes étrangers, il v en a plusieurs de bien connus des voyageurs d'après lesquels nous ponvions écrire ; qu'enfin nons devions espérer, avec des soins et du temps, de nous les procurer presque tous pour les examiner; et l'on voit que nos espérances ont été remplies, puisqu'à l'exception d'un très-petit nombre d'animaux qui nons sont arrivés depuis, et que nous donnerons par supplément, nous avons fait i'histoire et la description de tous les quadrupèdes. Cet ouvrage est le fruit de près de vingt ans d'étude et de recherches ; et quoique pendant ce même temps nous n'ayons rien négligé pour nous instruire sur les oiseaux, et pour nous en procurer toutes les espèces rares : que nous ayons même réussi à rendre cette partie du Cabinet du Roi plus nombreuse et plus complète qu'aueune autre collection du même genre qui soit en Europe, nous devons cependant convenir qu'il nous en manque encore un

assez grand nombre. A la vérité, la plupart des espèces qui nous manquent, manquent également partont aillenrs; mais ce qui nous prouve que nons sommes encore bien ioin d'être complets, quoique nous ayons rassemblé plus de sept ou huit cents espèces, e'est que souvent il nous arrive de nouveaux oiseaux qui ne sont décrits nulle part, et que d'un antre côté il y en a plusieurs qui ont été indiqués par nos ornithologistes modernes, qui nons manquent encore, et que nous n'avons pu nous procurer. Il existe peut-être quinze cents, peut-être deux mille espèces d'oiseanx. Pouvons-nous espérer de les rassembler toutes? et cela n'est encore que l'nne des moindres difficuités que l'on pourra lever avec le temps; il y a pinsieurs autres obstacles dont nous avons surmonté quelques uns, et dont les autres nous paraissent invincibles. Il faut qu'on me permette d'entrer ici dans je détail de toutes ces difficultés : cette exposition est d'antant pins nécessaire, que sans elle on ne concevrait pas les raisons du plan et de la forme de mon onvrage.

Les espèces dans les oiseaux sont non sechies ment en beusone plus grant nombre que dans les animanx quadrupèdes, mais elles sont aussi petera à bennoup plus de variétés; c'est ane suite nécessaire de la loi des combinations où une règle que la nature sembles s'étres de la loi des combinations du une règle que la nature sembles s'être prescrite à une règle que la nature sembles s'être prescrite à de la combination de la combination de la company de la company

pius que les petits animaux quadrupèdes, parce ! qu'en général les oiseaux sont plus nombreux, plus petits, et qu'ils produisent en plus grand nombre. Indépendamment de cette cause générale, il y en a de particulières pour les variétés dans plusieurs espèces d'oiseaux. Le mâie et la femeile n'ont, dans les quadrupèdes, que des différences assez légères; elles sont bien plus grandes et bien plus apparentes dans les oiseaux : sonvent la femeile est si différente du mâle par la grandeur et les coulcurs, qu'on les croirait chacun d'une espèce diverse. Plusieurs de nos naturalistes, même des plus habiles, s'y sont mépris, et ont donné le mâle et la femelle d'une même espèce comme deux espèces distinctes et séparées : aussi le premier trait de la description d'un oiseau doit être l'Indication de la ressemblance ou de la différence du mâle et de la femelle.

Ainsl, pour connaître exactement tous les oiseaux, un scul îndividu de chaque espèce ne suffit pas, il en faut deux, un mâle et une femelle : il eu faudrait même trois ou quatre, car les jeunes oiscaux sont encore très-différents des adultes et des vieux. Qu'on se représente donc que s'il existe deux mille espèces d'oiseaux, il faudrait en rassembler huit mille individus pour les bien counaître, et l'on jugera facilement de l'impossibilité de faire une telle collection qui augmenterait encore de plus du double, si l'on voulait la rendre complète, en y ajoutant les variétés de chaque espèce, dont quelques-unes, comme celle du coq ou du pigeon, se sont si fort muitipliées, qu'il est même difficile d'en faire l'entière énumération.

Le grand nombre des espèces, le uombre encore plus grand des variétés, les différences de forme, de grandeur, de couleur entre les mâles et les femeiles, entre les jeunes, les adultes et les vieux, les diversités qui résultent de l'influence du climat et de la nourriture, celles que produit la domesticité, la captivité, le transport, les migrations naturelles et forcées; toutes les causes, en un mot, de changement, d'aitération, de dégénération, en se rénnissant ici et se multipliant, multiplient les obstacies et les difficultés de l'ornithologie, à ue la considérer même que du côté de la nomenelature, c'est-àdire de la simple connaissance des objets : et combien ces difficultés n'augmentent-elles pas encore, dès qu'il s'agit d'en donner la description et l'histoire? Ces deux parties, blen

plus essentielles que la nomenelature, et que l'on ne doit jamais séparer en histoire naturelle, se trouvent lei très-difficiles à réunir, et ebacune a de pius des difficultés particulières que nons n'avons que trop senties, par le désir que nous avions de les surmonter. L'une des principales est de donner, par le discours, une idée des couleurs : car malheureusement les différences les plus apparentes entre les oiseaux portent sur les couleurs encore plus que sur les formes. Dans les animaux quadrupèdes, un bon dessin rendu par une gravure noire suffit pour la connaissance distincte de chacun, parce que les couleurs des quadrupèdes u'étant qu'en petit nombre et assez uniformes, on peut aisément les dénommer et les indiquer par le discours; mais cela serait impossible, ou du moins supposerait une immensité de paroles, et de paroles tres-ennuyeuses pour la descriptiou des couleurs dans les oiseaux ; il n'y a pas même de termes en aueune langue pour en exprimer les nuances, les teintes, les reflets et les mélanges; et néanmoins les couleurs sont ici des caractères essentiels, et souvent les seuis par lesquels on puisse reconnaître un oiseau et le distinguer de tons les autres. J'ai donc pris le parti de faire non-seulement graver, mais peindre les oiseaux à mesure que j'ai pu me les procurer vivants; et ces portraits d'oiseaux, représentés avec lenrs couleurs, les font connaître mieux d'un seui conp d'œil que ne pourrait le faire une longue description aussi fastidicuse que difficile, et toujours très-imparfaite et très-obscure.

Nous aurons done, au moyen de ces gravures enluminées, non-seulement la représentation exacte d'un très-grand nombre d'oiseaux. mais encore les indications de leur grandeur et de leur grosseur récile et relative; nous aurons, au moyen des couleurs, une description, aux yeux, plus parfaite et plus agréable qu'il ue serait possible de la faire par le discours, et nous renverrons souvent dans tout le cours de cet ouvrage à ces figures coloriées, dès qu'il s'agira de description, de variétés et de différences de grandeur, de couleur, etc. Dans le vrai, les planches enluminées sont faites pour cet ouvrage, et l'ouvrage pour ces plancbes : mais , comme il u'est pas possible d'en multiplier assez les exemplaires, que leur nombre ne suffit pas à beaucoup près à ceux qui se sont procuré les volumes précédents de l'Histoire naturelle, nous avons pensé que ce plus grand nombre qui fait proprement le public nous suurait gré de faire aussi graver d'autres planeles noires, qui pourront se muitiplire autant qu'il sera nécessière; et nous avons chois four cels un ou deux oiseux de chaque genre, afin de donner momis une fidée leur forme et deleurs principoles différences. J'ai fait faire, natant qu'il a cé possible, les dessina de ces gravures d'arient de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de siste permade que le public verner de l'aire qu'on a mis autant de soin a ces dernieres qu'un x premières.

Par es moyens et cet altentions, nons avons surmont éles premières difficulté de la description des olseux ; nous ne comptons pas donner abnolument tous extra qui nous seux conus, parce que le nombre de nos planches enlumines cit dét trop considérables, nous avons même suppriné à dessein la plupart des variétés; sons cale ac reveuil déviendrait immess. Nous avons parsé qu'il fallatt nons borner à sit ou avons parsé qu'il fallatt nons borner à sit ou avons parsé qu'il fallatt nons borner à sit ou avons parsé qu'il fallatt nons borner à sit ou en en le cette par le control par de la consein de la consein de la consein de la consein de la cette de l

Après les difficultés que nons venons d'exposer sur la nomenclature et sur la description des oiscanx, il s'en présente d'autres encore plus grandes sur leur histoire. Nons avons donné celle de chaque espèce d'animal quadrupède dans tout le détail que le sujet exige ; il ne nous est pas possible de faire lei de même : car, quoiqu'on ait avant nous beaucoup plus écrit sur les oiseaux que sur les animaux quadrupèdes, lenr histoire n'en est pas plus avancée. La plus grande partie des on vrages de nos ornithologues ne contiennent que des descriptions, et souvent se réduisent à une simple nomenclature; et dans le très-petit nombre de ceux qui ont joint quelques faits historiques à leur description, on ne trouve guère que des choses communes, aisées à observer sur les oiseaux de chasse et de bassecour. Nous ne connaissons que très-imparfaitement les habitudes naturelles des antres oiseanx de notre pays, et point du tout celles des oiseaux étrangers. A force d'études et de comparaisons, nous avons an moins tronvé dans les animaux quadropèdes des faits généraux et des points fixes, sur lesquels nous nous sommes foudés,

pour faire leur histoire partienlière : la division des animaux naturels et propres à chaque continent a souvent été notre bonssole dans cette mer d'obscurité qui semblait environner cette belle et première partie de l'Histoire naturelle; ensulte les climats dans chaque continent que les animany quadrupèdes affectent de préférence ou de nécessité, et les lienx où ils paraissent constamment attachés, nous ont fourni des movens d'être mieux informés, et des renseignements pour être plus instruits. Tout cela nous manque dans les oiseaux : ils voyagent avec tant de facilité de provinces en provinces, et se transportent en si peu de temps de climats en climats, qu'à l'exception de quelques espèces d'oiseaux pesants ou sédentaires, il est à croire que les autres peuvent passer d'un continent à l'autre ; de sorte qu'il est bien difficile , pour ne pas dire impossible, de reconnaître les oiseaux propres et naturels à chaque continent, et que la piupart doivent se trouver également dans tous deux; au lieu qu'il n'existe aucun quadrupède des parties méridionales d'un continent dans l'autre. Le quadrupède est forcé de subir les lois du climat sous lequel il est né : l'oiseau s'y soustrait et en devient indépendant par la faculté de ponyoir parcourir en peu de temps des espaces très-grands ; il n'obéit qu'à la saison: et cette saison qui ini convient se retrouvant successivement la même dans les différents climats, il les parcourt aussi successivement; en sorte que pour savoir leur histoire entière, il faudralt les suivre partout, et commencer par s'assurer des principales circonstances de leurs voyages : connaître les rontes qu'ils pratiquent, les lienx de reposou ils gitent, leur séjour dans chaque climat, et les observer dans tous ces endroits éloignés. Ce n'est donc qu'avec le temps, et je puis dire dans la suite dessiècles, que l'on pourra donner l'histoire des oiseaux aussi complétement que nous avons donné celle des animanx quadrupèdes. Pour le pronver, prenons un seul oiscau, par exemple, l'hirondelle, celle que tont le monde connaît. qui parait an printemps, disparait en antomne, et fait son nid avec de la terre contre les fenétres on dans les cheminées . nons pourrons, en les observant, rendre un compte tidèle et assez exact de leurs mœurs, de lenrs habitudes naturelles, et de tout ce qu'elles font pendant les cinq ou six mois de leur séjour dans notre pays; mais ou ignore tout ce qui leur arrive pendant

leur absence; on ne sait ni où elles vont ni d'où elles viennent : il y a des témoignages pour et contre an sujet de leurs migrations ; les uns assurent qu'elles voyagent et se transportent dans les pays chauds pour y passer le temps de notre hiver; les autres prétendent qu'elles se jettent dans les marais, et qu'eiles y demenrent engourdies jusqu'au retour du printemps; et ees falts, quoique directement opposés, paraissent néanmoins également appuyés par des observations rétérées. Comment tirer la vérité du selo de ces contradictions? comment la trouver an milien de ces Incertitudes? J'al fait ce que j'al pu pour la démêler; et l'on jugera par les soins qu'il faudrait se donner et les recherches qu'il faudrait faire pour éclaireir ce seul fait, combien il serait difficile d'acquérir tous ceux dont on aurait besoin pour faire l'histoire complète d'un seul olseau de passage, et à plus forte raison l'histoire générale des voyages de tous.

Comme f'al trouvé que dans les quadrupèdes il v a des espèces dont le sang se refroidit et prend à peu près le degré de la température de l'air, et que c'est ce refroidissement de leur sang qui cause l'état de torpeur et d'engourdissement où ils tombent et demeurent pendant l'hiver, je n'al pas eu de peine à me persuader qu'il devait aussi se tronver parmi les oiseaux quelques espèces sujettes à ee même état d'engourdissement causé par le froid : il me paraissait seniement que cela devalt être plus rare parmi les oiscaux. parce qu'en général le degré de chaleur de leur corps est un peu pins grand que celui du corps de l'homme et des animanx quadrupèdes. J'ai done fait des recherches pour connaître quelles peuvent être ces espèces sujettes à l'engourdissement; et pour savoir si l'hifondelle était du nombre, j'en al fait enfermer quelquesunes dans une glacière où je les al tennes plus ou moins de temps : elles ne s'v sont point engourdies, la plupart y sont mortes, et aucune n'a repris de mouvement aux rayons du soleil: les autres, qui n'avaient souffert le froid de la glacière que pendant peu de temps, ont consérvé leurmouvement et en sont sorties bien vivantes. J'al cru devoir concinre de cette expérience que cette espèce d'hirondelle n'est point sujette à l'état de torpeur et d'engourdissement que suppose néanmoins et très-nécessairement le fait de leur séjour au fond de l'ean pendant l'hiver. D'ailleurs m'étant informé auprès de quelques voyageurs dignes de fol, je les ai trouvés d'ac-

cord sur le passage des hirondelles au delà de la Méditerranée; et M. Adanson m'a positivement assuré que, pendant le séjour assez long qu'il a fait au Sénégal, Il avait vu constamment les hirondelles à longue queue, c'est-à-dire nos hirondelles de cheminée, dont Il est lei question, arriver an Sénégal dans la saison même où elles partent de France, et quitter les terres du Sénégal au printemps. On ne peut donc guère douter que cette espèce d'hirondelle ne passe en effet d'Europe en Afrique en automne, et d'Afrique en Europe au printemps : par conséquent, elle ne s'engonrdit pas ni ne se cache dans des trous. ni ne se jette dans l'eau à l'approche de l'hiver; d'autant qu'il y a un autre fait, dont je me suis assuré, qui vient à l'appui des précédents, et prouve encore que cette hirondelle n'est point sufette à l'engourdissement par le froid, et qu'elle en peut supporter la rigueur jusqu'à un certain degré au delà doquel elle périt; car si l'on observe ces oiseaux quelque temps avant leur départ, on les voit d'abord vers la fin de la belle saison voler en famille, le père, la mère et les petits; ensuite plusieurs families se réunir et former successivement des troupes d'autant plus nombreuses que le temps du départ est plus prochain; partir enfin presque toutes ensemble en trois on quatre jours à la fin de septembre ou au commencément d'octobre : mais il en reste quelques-unes, qui ne partent que huit ionrs. quinze jours, trois semaines après les antres : et quelques-unes encore qui ne partent point et meurent aux premiers grands froids; ces hirondelles qui retardent leur voyage sont celles dont les petits ne sont pas encore assez forts pour les suivre. Celles dont on a détruit plusienrs fois les nids après la ponte, et qui ont perdu du temps à les reconstruire et à pondre une seconde ou nne troislème fois, demeurent par amour pour lears petits, et aiment mieux souffrir l'intempérie de la saison que de les abandonner : ainsi elles ne partent qu'après les autres, ne pouvant emmener plus tôt leurs petits, ou même elles restent au pays ponr y mourir avec eux.

Il parait done bien démontré par ces faits que les hirondelles de cheminée passent successivement et alternativement de noire elimat dans un climat plus chaud; dans celui-ci, pour y demeurer pendant l'été, et dans l'autre pour y passer l'hiver; et que par conaéquent elles ne s'engourdissent pas. Mais, d'un autre côté, que peut-on oppocer aux témoignages asser précès

des gens qui ont vu des hirondelles s'attrouper et se jeter dans ies caux à l'approche de l'hiver; qui non-seulement les ont vues s'y ieter, mais en ont vu tirer de i'eau, et même de dessous ia glace avec des filets? que répondre à ceux qui les ont vues, dans cet état de torpent, reprendre pen à pen le mouvement et la vie en les mettant dans un lien chand, et en les approchant du feu avec précaution? Je ne trouve qu'un moven de concilier ces faits : c'est de dire que l'hirondelle qui s'engonrdit n'est pas la même que celle qui voyage; que ce sont denx espèces différentes. que l'on n'a pas distingnées faute de les avoir soigneusement comparées. Si les rats et les loirs étaient des animaux aussi fugitifs et anssi difficiles à observer que les hirondeiles, et que, faute de les avoir regardés d'assez près, l'on prit les loirs pour des rats, ii se trouverait la même contradiction entre ceux qui assureraient que les rats s'engourdissent et cenx qui soutiendraient qu'ils ne s'engonrdissent pas. Cette erreur est assez natureije, et doit être d'antant pius fréquente que les choses sont moins connues, plus éloignées, plus difficlles à observer. Je présume donc qu'il y a en effet une espèce d'oiseau, voisine de cellede l'hirondelie, et pentêtre aussi ressembiante à l'hirondeile que ie loir l'est au rat, qui s'engourdit en effet; et c'est vraisemblablement le petit martinet on peut-être l'hirondelle de rivage. Il faudrait donc faire sur ces espèces, pour reconnaître si ienr sang se refroidit, les mêmes expériences que j'ai faites sur l'hirondelle de cheminée. Ces recherches ne demandent , à la vérité, que des soins et du temps; mais malhenrensement le temps est de toutes les choses ceile qui nous appartient le moins et pous manque le plus. Queiqu'un qui s'appliquerait uniquement à observer les oiseanx, et qui se dévouerait même à ne faire que l'histoire d'un seni genre, serait forcé d'employer plusieurs années à cette espèce de travail, dont le résultat ne serait encore qu'une très-petite partie de l'histoire générale-des oiseaux : car, pour ne pas perdre de vue l'exemple que nous venons de donner, supposons qu'il soithien certain que i'hirondelle vo yageuse passe d'Europe en Afrique : et posons en même temps que nous ayons hien observé tout ce qu'elle fait pendant son séjour dans notre climat, que nous en ayons hien rédigé les faits, il nous manquera encore tons ceux qui se passent dans ie climat éloigné : nous ignorons si ces oiseaux y nichent

et pondent comme en Enrope; nous ne savons pas s'ils arrivent en plus ou moins grand nomhre qu'ils en sont partis; nous ne connaissons pas quels sont les insectes sur lesquels ils vivent dans cette terre étrangère; les autres circonstances de leur voyage, de leur repos en route, de leur séjour, sont également ignorées ; en sorte que i histoire naturelle des oiseaux, donnée avec antant de détail que nous avons donné l'histoire des animaux quadrupèdes , ne peut être f'ouvrage d'un seul homme, ni même celni de piusieurs hommes dans le même temps, parce que, non-seulement le nombre des choses qu'on ignore est blen plus grand que celui des choses que i'on sait, mais encore parce que ces mêmes choses qu'on ignore sont presque impossibles ou du moins très-difficiles à savoir; et que, d'aijieurs, comme ia piupart sont petites, inntiles on de peu de conséquence, les bons esprits pe peuvent manquer de ies dédaigner, et cherchent a s'occuper d'objets pius grands ou plus ntiles.

C'est par tontes ces considérations que j'ai eru devoir me former un plan différent pour l'histoire des oiseaux de ceini que je me snis proposé, et que j'ai táché de remplir pour l'histoire des quadrupèdes. Au lieu de traiter les oiseaux un à nn, c'est-à-dire parespèces distinctes et séparées, je les rénnirai plusieurs ensemble sous nn même genre, sans cependant les confondre et renoncer à les distinguer jorsqu'eiles pourront l'être; par ce moyen, j'ai beaucoup abrégé, et j'ai réduit à une assez petite étendue cette histoire des oiseaux qui scrait devenue trop voluminense, si d'un côté j'eusse traité de chaque espèce en particulier en me livrant aux discussions de la nomenciature, et que d'autre côté je n'eusse pas supprimé, par le moyen des couleurs, la plus grande partie du iong discours qui eutété nécessaire pour chaque description. Il n'y aura donc guère que les oiseaux domestiques et quelques espèces majeures, on particulièrement remarquables, que je traiterai par articles séparés. Tous les autres oiseaux, surtout les pius petits, seront réunis avec les especes voisines, et présentés ensemble comme étant à peu près du même naturel et de la même familie; ie nombre des affinités, comme celui des variétés, est toujours d'antant plus grand que les espèces sont plus petites. Un moineau, une fauvette ont peutêtre ehacun vingt fois plus de parents que n'en ont l'autruche ou le dindon : j'entends par le

nombre de parents, le nombre des espèces voisines et assez ressemblantes pour pouvoir être regardées comme des branches collatérales d'une même tige, ou d'une tige si voisine d'une autre, qu'on pent leur supposer une sonche commane et présumer que toutes sont originairement issues de cette même souche à laquelle elles tiennent encore par ce grand nombre de ressemblances communes entre elles; et ces espèces voisines ne se sont probablement séparées les unes des autres que par les influences du climat, de la nourriture, et par la succession du temps qui amène toutes les combinaisons possibles . et met au jour tous les moyens de variété, de perfection, d'altération et de dégénération.

Ce n'est pas que nons prétendions que ebacun de nos articles ne contiendra réellement et exclusivement que les espèces qui ont en effet le degré de parenté dout nous parlons : il faudrait être plus instruit que nous ne le sommes et que nous ne pouvons l'être, sur les effets du mélange des espèces et sur leur produit dans les oiseaux; car, indépendamment des variétés naturelles et accidentelles qui, comme nous l'avons dit, sont plus nombreuses, plus multipliées dans les olscaux que dans les quadrupèdes, il y a encore une autre cause qui concourt avec ees variétés pour augmenter, en apparence, la quantité des espèces. Les oisenux sont, en général. plus chauds et plus prolifiques que les animaux quadrupèdes; ils s'unissent plus fréquemmeut, et forsqu'ils manquent de femelles de feur espèce, ils se mélent plus volontiers que les quadrupèdes avec les espèces voisines, et produisent ordinairement des métis féconds et non pas des mulets stériles : on le voit par les exemples du chardonneret, du tarin et du serin; les métis qu'ils produisent peuvent, en s'unissant, produire d'autres individus semblables à eux, et former par conséquent de nouvelles espèces intermédiaires et plus ou moins ressemblantes à celles dont elles tirent leur origine. Or, tout ee que nous faisons par art peut se faire, et s'est fait milie et mille fois par la nature : il est done souvent arrivé des mélanges fortuits et volontaires entre les animaux, et surtout parmi les oiseaux qui, souvent, faute de leur femelle, se servent du premier mâle qu'ils reneontrent ou du premier oiseau qui se présente : le besoin de s'unir est chez eux d'une nécessité si pressante. que la pinpart sont malades et meurent lorsqu'on les empêche d'y satisfaire. On voit sou- sentir, ecla est-il assez important, assez utile,

vent dans les basses-cours un cog sevré de poules se servir d'un autre eoq, d'un ebapon, d'un dindon, d'un canard; on voit le faisan se servir de la poule; on voit dans les vollères le serin et le chardonneret, le tarin et le serin, le finot ronge et la linotte commune se chercher pour s'unir : et qui sait tout ee qui se passe en amour au fond des bois? qui pent nombrer les jouissances illégitimes entre gens d'espèces différentes? qui pourra jamais séparer toutes les branches bâtardes des tiges légitimes, assigner le temps de leur première origine, déterminer, en nn mot, tous les effets des puissances de la nature pour la multiplication, toutes ses ressources dans le besoin, tous les suppléments qui en résultent, et qu'elle sait employer pour augmenter le nombre des espèces en remplissant les intervalles qui semblent les séparer?

Notre onvrage contiendra à peu près tout ce qu'on sait des oiseaux, et néanmoins ce ne sera, comme l'on volt, qu'un sommaire ou plutôt une esquisse de leur histoire : seniement cette esquisse sera la première qu'on ait faite en ce genre; car les ouvrages anciens et nouveaux auxquels on a donné le titre d'Histoire des Oiseaux ne contiennent presque rien d'historique. Tout imparfaite que sera notre histoire, elle pourra servir à la postérité pour en faire nne plus complète et meilleure; je dis à la postérité, car je vols elairement qu'il se passera bien des années avant que nous soyons aussi instruits sur les oiseaux que nous le sommes anjourd'hui sur les quadrupèdes. Le seul moven d'avancer l'ornithologie historique serait de faire l'histoire particulière des olseanx de chaque pays; d'abord de ecux d'une scule province, ensuite de ceux d'une province voisine, puis de ceux d'une autre plus éloignée ; réunir, après cela, ces histoires particulières pour composer celle de tons les oiseanx d'un même elimat ; faire la même chose dans tous les pays et dans tous les différents elimats; comparer ensulte ces histoires particulières, les combiner pour en tirer les faits et former un corps entier de toutes ces parties séparées. Or, qui ne voit que cet ouvrage ne peut être que le produit du temps? Quand y aurat-li des observateurs qui nous rendront compte de ce que font nos hirondelles au Sénégal et nos cailles en Barbarie? qui seront ceux qui nous Informeront des mœurs des oiseanx de la Chine ou du Monomotapa? et, comme je l'al dejà fait pour que hen des gens s'es sequiétent ou s'enceupent 2 Ce que ous donnons els servins done longtemps comme une base ou comme un point de railiement auquel on pourrs rapporter les faits nouveaux que le temps ambieners. Si l'on continue d'établer et de culture l'hissière natuerile, les faits se multiplieront, les connaisances augementoreit, joure esquisse historique, dont sous n'avons put inneer que les premets traits, se remplien que à peut prendra plas de corps ; c'est tout et que nous pouvons prendette trop septiere encore, et en même temps trop nous étendre sur son peu de valeur.

### DISCOURS

#### SUR LA NATURE DES OISEAUX.

Le mot nature a dans notre langue, et dans la piupart des autres idiomes anciens et modernes, deux acceptions très-différentes : l'une suppose un sens actif et général; lorsqu'on nomme la nature purement et simplement, on en fait une espèce d'être idéal, auquel on a contume de rapporter, comme canse, tous les effets constants, tous les phénomènes de l'univers : l'antre acception ne présente qu'un sens passif et particulier, en sorte que, lorsqu'on parle de la nature de l'homme, de celle des animanx, de celle des oiseanx, ce mot signifie, ou plutôt indique et comprend dans sa signification la quantité totale, la somme des qualités dont la nature, prisedans la première acception, a doué l'homme, les animaux, les olscaux, etc. Ainsi la nature active, en produisant les êtres, leur imprime un caractère particulier qui fait leur nature propre et passive, de laquelle dérive ce qu'on appelle leur naturel, leur instinct et toutes leurs autres habitudes et facullés naturelles. Nous avons déjà traité de la nature de l'homme et de celle des animaux quadrupèdes : la nature des oiseaux demande des considérations particulières; et quolqu'à certains égards elle nous solt moins connue que celle des quadrupèdes, nous tâcherons néanmoins d'en saisir les principaux attributs, et de la présenter sous son véritable aspect, c'est-àdire avec les traits caracteristiques et généraux qui la constituent.

Le sentiment ou plutôt la faculté de sentir, | a, comme l'on sait, deux membranes de plus,

l'instinct, qui n'est que le résultat de cette faculté, et le naturel, qui n'est que l'exercice habituel de l'instinet guidé et même produit par le sentiment, ne sont pas, à beancoup près, les mêmes dans les différents êtres : ces qualités intérleures dépendent de l'organisation en général, et en particulier de celle des sens ; et elles sont relatives, non-sculementà leur plus ou moins grand degré de perfection, mais encore à l'ordre de supériorité que met entre les seus ce degré de perfection ou d'imperfection. Dans l'homme, où tont doit être jugemeut et raison, le sens du toucher est plus parfalt que dans l'animal, où il y a moins de jugement que de sentiment; et au contraire l'odorat est plus parfait dans l'animal que dans l'homme, parce que le toucher est le sens de la connaissance, et que l'odorat ne peut être que ceiui du sentiment. Mais comme peu de gens distinguent nettement les nuances qui séparent les idées et les sensations, la connaissance et le sentiment, la raison et l'instinct, nous mettrons à part ce que nous appelons chez nous raisonnement, discernement, jugement, et nous uous bornerons à comparer les différents produits du simple sentiment, et à rechercher les causes de la diversité de l'instinct uni, anoique varié à l'infinidans le nombre immense des espèces d'animaux, qui tous en sont pourvus, parait néanmoins être plus constant, plus uniforme, plus régulier, moins capricieux, moins sniet à l'erreur que ne l'est la raison dans la senie espèce qui croit la posséder.

En comparant les sens, qui sont les premières puissances motrices de l'instinct dans tons les animaux, nous trouverons d'abord que le sens de la vue est plus étendu, plus vif, plus net et plus distinct dans les olscaux en général que dans les quadrupèdes : je dis en général, parce qu'il paralt y avoir des exceptions des oiseanx qui, comme les hiboux, voient moins qu'aucun des quadrupèdes; mais e'est un effet particulier que nous examinerons à part ; d'autant one si ces oiseaux voient mai pendant le jour. ils voient très-bien pendant la nuit, et que cen'est one par un excès de sensibilité dans l'organe qu'ils cessent de voir à une grande lumière. Cela même vientà l'appui de notre assertion ; car la perfection d'un sens dépend principalement du degré de sa sensibilité; et ce qui prouve qu'en effet l'œil est pins parfait dans l'oiseau, c'est que la nature l'a travaillé davantage. Il y

l'une extérieure et l'autre intérieure, dans les yeux de tous les olseaux, qui ne se tronvent pas dans l'homme : la première ', c'est-à-dire la plus extérieure de ces membranes, est placée dans le grand angle de l'œil ; c'est une seconde paupière plus transparente que la première, dont les mouvements obéissent également à ia volonté, dont l'usage est de nettoyer et poiir la cornée, et qui leur sert aussi à tempérer l'excès de la lumière, et ménager par conséquent la grande sensibilité de leurs yeux; la seconde 2 est située an fond de l'œil et parait être un épaneuissement du nerf optique, qui, recevant plus immédiatement les impressions de la lumlère, doit des lors être plus aisément ébranlé, plus sensible qu'il ne l'est dans les antres animaux, et c'est cette grande sensibilité qui rend la vue des oiseaux bien plus parfaite et beaucoup plus étendue. Un épervier voit d'en hant, et de vingt fois plus loiu uue alonette sur une motte de terre qu'nn homme ou un chien ne peuvent l'apercevoir. Un milan, qui s'élève à une hauteur si grande que nons le perdons de vue, voit de là les petits iézards, les mulots, les oiseaux, et choisit ceux sur lesquels il veut fondre; et eette plus grande étendue dans le sens de la vue est accompagnée d'nne netteté, d'une précision tout aussi grandes, parce que l'organe étant en même temps très-souple et très-sensible, l'œil se renfle ou s'aplatit, se couvre ou se découvre, se rétrécit on s'élargit, et prend aisément, promptement et alternativement toutes ies formes nécessaires pour agir et voir parfaitement à toutes les lumlères et à toutes les distances.

! Nota. Cette paupière interne se trouve dans plusieurs animenx quadrupédes mais, dans la plupart, elle n'est pas mobile comme dans les niseaux.

2 Dans les yeux d'un coq indien , le nerf optique , qui était itué fort à côté, après avoir percé la sciérotique et la choroide, s'élargissait et formait un roud, de la circonférence duquel il partait plusieurs filets noirs qui s'unissaient pour forrane, que nous avons trouvée dans tous les eiseaux. - Dans les yeux de l'autruche , le nerf optique ayant percé la sciérotique et la choroide, se dilatait et formail une ces d'entounoir d'une substance semblable à la sienne ; cet entomoir n'est pas ordinairement rond aux olseaux, où nous avons presque toujours trouvé l'extrémité du nerf optique aplatie et comprimée au dedans de l'eril : de cet entounoir sortait une membrane plissee, faisant comme une bours suit en pointe. Cette bourse, qui était large de six lignes par le bas , à la sortie du nerf optique , et qui allait en inte vers le haut, était noire, mais d'un sutre noir que n'est riui de la choroïde , qui paraît comme enduite d'une conleur empéequi s'attache aux dolgts; car c'était une membrane rie de sa couleur, et dont la surface était solide. Mén our servir à l'hist, des animaux, pages 675 et 305.

D'ailleurs le sens de la vue étant le seul qui produise les idées du mouvement, le seul par lequel on puisse comparer immédiatement les espaces parconrus, et les oiseaux étant de tons les animaux les pins habiles, les plus propres au monvement, il n'est pas étonnant qu'ils aient en même temps le sens qui le guide pius parfait et plus sûr; lis peuvent parcourir dans un trèspetit temps un grand espace, il faut donc qu'ils en voient l'étendue et même les limites. Si la nature, en leur donnant la rapidité du vol, les cut rendus myopes, ces deux qualités eussent été contraires ; l'oiseau n'aurait jamais osé se servirdesa légèreté, ni prendre un essor rapide; il n'aurait fait que voitiger lentement, dans la crainte des chocs et des résistances imprévus, La seule vitesse avec laquelle on voit voler nn olseau peut indiquer la portée de sa vue; je ne dis pas la portée absolue, mais relative : un oiseau dont le vol est très-vif, direct et soutenu, veit certainement plus loin qu'nn antre de même forme, qui néanmoins se meut plus ientement et plus obliquement; et si jamais la nature a produit des oiseaux à vue courte et à voi trèsrapide, ces espèces auront péri par cette contrariété de qualités, dont l'une non-seulement empéche l'exercice de l'autre, mais expose l'individu à des risques sans nombre : d'où l'on doit présumer que les oiseaux dont le vol est le plus court et le plus lent sont ceux aussi dont la vue est la moins étendne : comme l'on voit. dans les quadrupedes, ceux qu'on nomme paresseux (l'nnau et l'ai) qui ne se meuvent que lentement, avoir les veux couverts et la vue basse

L'idée da mouvement et toutes les autres déce qui l'accompagent ou qui en dérivent, telles que cellesdes vitasses relatives, de la gractice de la proportion des hanteurs, de la gractice de la proportion des hanteurs, des profondeurs et des losgilités des surfaces, sont donce plus nettes, et tiennent plus de place dans la lête de l'oisena que dans celle du quamples et ell semble que la nature ait voulu nous indiquer cette vérife par la proportion qu'elles mise entre la grandeur d'avelle et de la tête : car, dans les oiseaux, les yeux sout proportionnellement beaucoup plus grands 'que

<sup>4</sup> Le giobe de l'oril, dans un aigle femelle, avait, dans la plus grande largeur, un pouce et demi de déamètre; celui du mile avait treis ignes de moins. Mem, pour servir à l'histoire des animaux, partie II, page 257. — Le globe de l'orit de l'ibis avait int lignes de diamètre..... L'orit de la cignage était. dans. 'homme et dans (exanimus quadrupdes: ils sont plus granise, plus granise's, pulsgu'll y a deux membranos de plus; ils sont done plus serabites; et dei sone se sens de la vue, plus étenda, plus distinct et plus vif dans l'olsena que étenda, plus distinct et plus vif dans l'olsena que dans le quadrupled, doit influer en méme proportion sur l'organe lutérieur du sentiment, en sort que l'instinct des oiseaux sera par cette première cause modifié différemment de cetal des quadrupdes.

Une seconde cause qui vient à l'appui de la

première, et qui doit rendre l'instiuct de l'oiseau

différeut de celul du quadrupède, e'est l'élément qu'il habite et qu'il peut parcourir sans toucher à la terre. L'oiseau connaît peut-être mieux que l'homme tous les degrés de la résistance de l'air, de sa température à différentes hauteurs, de sa pesanteur relative, etc. Il prévoit plus que nous, il indiquerait mieux que uos barometres et nos thermometres les variations, les changements qui arriveut a cet élément mobile; mille et mille fois il a éprouvé ses forces contre celles du vent, et plus souvent encore il s'eu est aidé pour voler plus vite et plus loin. L'aigle, en s'élevant au-dessus des nusges ', peut passer tout à coup de l'orage dans le calme, jouir d'un ciel sereiu et d'une lumière pure, tandis que les autres animaux dans l'ombre sont battus de la tempéte; il peut en vingt-quatre heures changer de climat, et plauant au-dessus de différentes contrées, s'eu former un tableau dont l'homme ue peut avoir d'idée. Nos plans à vue d'oiseau, qui sont si longs, si difficiles à faire avec exactitude, ue nous dounent encore que des notions imparfaites de l'inégalité reiative des surfaces qu'ils représentent : l'olseau, qui a la puissance de se placer dans les vrais

quatre fois plus gros. Idem , partie III. page 484. — Le globe de l'oull, dans le casour , était fort gros a proportion de la cornée , ayant un pouce et demi de diamètre , et la cornée n'ayant que trois lignes. Idem, partie II, page 515.

- No. do. do peut démondrer que l'agit, et le noitres conserts de duit et de la cité et de la contre consert à culte éra de la contre del la contre de la contre de la contre del la con

poluts de vue, et de les parcourir promptement et suecessivement en tout sens, en voit plus d'un coup d'œil que nous ne pouvons en estimer, en juger par nos raisonnements, même appuyés de toutes les combinaisous de notre art ; et le quadrupède, borné pour ainsi dire à la motte de terre sur laquelle il est ué, ne conualt que sa vallée, sa montagne ou sa plaiue; il n'a nulle idée de l'ensemble des surfaces, uulle notion des grandes distances, uul désir de les parcourir; et c'est par cette raison que les grands voyages et les migratious sont aussi rares parmi les quadrupèdes, qu'elles sont fréquentes dans les olseaux : e'est ce désir, foudé sur la counaissance des lleux éloignés, sur la pulssance qu'ils se sentent de s'y rendre eu peu de temps, sur ia notiou auticipée des changements de l'atmosphère, et de l'arrivée des saisons, qui les détermiue à partir ensemble et d'uu commun accord : des que les vivres commencent à leur manquer, des que le froid ou le chaud les incommode, ils méditeut leur retraite : d'abord ils semblent se rassembier de concert pour entraluer leurs petits, et leur communiquer ce même desir de changer de climat, que ceux-ci ue peuvent encore avoir acquis par aucune uotion, aucune counaissance, aucune expérience précédentes. Les pères et mères rassembleut leur famille pour la guider pendant la traversée, et toutes les familles se réunisseut, uon-seulement parce que tous les chefs sont auimés du même désir, mais parce qu'en augmentaut les troupes, ils se trouvent eu force pour résister à leurs en-

Et ce désir de chauger de elimat, qui communément se renouvelle deux fois par an. e'està-dire en automue et au priutemps, est uue espèce de besoiu si pressant, qu'il se manifeste dans les oiseaux captifs par les inquiétudes les plus vives. Nous donnerons à l'article de la caille un détail d'observations à ce sujet, par lesquelles on verra que ce désir est l'une des affections les pius fortes de l'instiuct de l'oiseau; qu'il n'y a rien qu'il ue tente daus ces deux temps de l'anuée pour se mettre en liberté, et que souveut il se donne la mort par les efforts qu'il fait pour sortir de sa captivité; au lieu que dans tous les autres temps il parait la supporter tranquillement, et même chérir sa prisou, s'il s'y trouve renfermé avec sa femelle daus la saison des amours : lorsque celle de la migration approche, on voit les oiseaux libres, non-seulement se rassembler en famille, se réunir en troupes, mais encore s'excerce ri dire de longs vols , de grandes tournées, avant que d'entreprendre leur plus grand voyage. A crete, les circonstances de ces migrations varient dans les différentées especes : lous les oisseux voyageurs ne se réunissent pas en troupes, il y en appertant acus, d'autres avec leurs frendles et d'autres avec leurs frendles et partent acus, d'autres avec leurs frendles et détachements, etc. Miss avant d'incore pour character de la constituent l'instinct et modificat la nature des oiseaux.

L'homme, supérieur à tous les êtres organisés, a le sens du toucher, et peut-être criul du goût plus parfaits qu'aucun des animaux, mais il est inferieur à la plupart d'entre eux par les trois autres sens : et , en ne comparant que les animaux entre eux, il parait que la plupart des quadrupedes ont l'odorat plus vif, plus étendu que ne l'ont les oiseaux ; car, quoi qu'on disede l'odorat du corbeau, du vautour, etc., il est fort inférieur à celui du chien, du renard, etc. On peut d'abord en juger par la conformation même de l'organe : il y a un grand nombre d'oiseaux qui n'ont point de narines, e'est-à-dire point de conduits ouverts au-dessus du bec, eu sorte qu'ils ne peuvent recevoir les odeurs que nar la feute intérieure qui est dans la bouche : et. dans ceux qui out des conduits ouverts au-dessus du bec, et qui ont plus d'odorat que les autres, les nerfs olfactifs sont neanmoins hien plus petits proportionnellement et moins nombreux, moins étendns que dans les quadrupèdes : aussi l'odorat ne produit dans l'oisean que quelques effets assez rares, assez peu remarquables, au lieu que dans le chien et dans plusieurs autres quadrupedes ce sens parait être la source et la cause principale de leurs déterminations et de leurs mouvements. Ainsi le toueber dans l'homme, l'odorat dans le quadrupède et l'œil dans l'oiseau, sont les premiers sens, c'est-à-dire ceux qui sont les plus parfaits, ceux qui donnent à ces différents êtres les sensations dominantes.

Après la vue, l'oute me paraît être le second soin que de la récetton de l'air pour soulevar le sens de l'oissue, yété-duire le second pour la corps, et de l'égre mouvements pour le soule perféction. L'oute est non-seulement plus par- uir élevé. La plus ou moins gennée heilité du faite que l'obsent, pous le soit en le toutent dans ui, ses d'illeraits deprès de rapileit, as directions de la complet, de l'experiment de la complet de la plus de l'experiment de la complet, de l'experiment de la complet de de l'experiment de

pétent des sons et des suites de sons, et même la parole ; ou le voit par le plaisir qu'ils trouvent à chanter continuellement, à gazouiller sans cesse, surtout lorsqu'ils sont le plus heureux, e'est-à-dire dans le temps de leurs amours ; ils ont les organes de l'oreille et de la voix plus souples et plus puissants; ils s'en servent aussi beaucoup plus que les animaux quadrupedes. La plupart de ceux-el sont fort silencieux ; et leur voix, qu'ils ne font entendre que rarement, est presque tonjours désagréable et rude : dans eelle des oiseaux on trouve de la douceur, de l'agrément, de la mélodie. Il y a quelques espèces dont, à la vérité, la voix paraît insupportable, surtout en la comparant à celle des autres : mais ces espèces sont en assez petit nombre, et ce sont les plus gros oiseaux que la nature semble avoir traités comm Jes quadrupèdes, en ne leur donnant pour voix qu'un seul ou plusieurs cris qui paraissent d'autant plus rauques, plus percants et plus forts, qu'ils ont moins de proportion avec la grandeur de l'animal ; un paon, qui n'a pas la centième partie du volume d'un bœuf, se fait entendre de plus loin; un rossianol peut remplir de ses sons tout autant d'espace qu'une grande voix humaine. Cette prodigieuse étendue, cette force de leur voix dépend en entier de leur conformation, tandis que la continuité de leur chant ou de leur silence ne dépend que de leurs affections intérieures ; ec sont deux eboses qu'il faut considérer à part.

L'oiseau a d'abord les muscles pectoraux beaucoup plus charnus et plus forts que l'homme ou que tout autre animal, et c'est par cette raison qu'il fait agir ses alles avec beaucoup plus de vitesse et de force que l'homme ne peut remuer ses bras; et en même temps que les puissances qui font mouvoir les ailes sont plus grandes, le volume des ailes est aussi plus étendu, et la masse plus légère, relativement a ln grandeur et au poids du corps de l'oiseau : de petits os vides et minees, peu de chair, des tendons fermes et des plumes avec une étendue souvent double, triple et quadruple de celle du diamètre du corps, forment l'aile de l'oiseau qui n'a besoin que de la réaction de l'air pour soulever le corps, et de légers mouvements pour le souteuir élevé. La plus ou moins grande facilité du vol, ses différents degrés de rapidité, sa direction même de bas en haut et de haut en bas, dépendent de la combinaison de tous les résultats et la queue sont plus longues et le corps plus petit, sont ceux qui voicut le plus vite et le plus longtemps, ceux su contraire qui, comme l'outande, le casson ou l'autruche, ont les ailes et la queue courtes, avec un grand volume de corps, ue s'élèvent qu'avec peine, ou même ue

peuvent quitter la terre. La force des muscles, la conformation des ailes, l'arrangement des plumes et la légéreté des os, sont les causes physiques de l'effet du vol, qui paraît fatiguer si peu la poitrine de l'oiseau, que c'est souvent dans ce temps même du vol qu'il fait le pius retentir sa voix par des cris continus : c'est que dans l'oiseau le thorax , avec toutes les parties qui en dépendent ou qu'il contient, est plus fort ou plus étendu à l'intérieur et à l'extérieur qu'il ne l'est dans les autres animaux ; de même que les museles pectoraux placés à l'extérieur sont plus gros, la trachée-artère est plus grande et pius forte; elle se termine ordinairement au-dessous en une large cavité qui multipile le volume du son. Les poumoas plus grands, plus étendus que ceux des quadrupèdes, out plusieurs appendices qui forment des poches, des espèces de réservoirs d'air qui rendent encore le corps de l'oiseau plus léger, ca même temps qu'ils fournissent aisément et aboudnmmeut la substance aérienne qui sert d'aliment à la voix. On a vu dans l'histoire de l'ouarine, qu'une assez légère différence, une extension de plus dans les parties solides de l'organe, donne à ce quadrupode, qui u'est que d'une grandeur médiocre, une voix si facile et si forte, qu'il la fait retentir, presque continuellement, à plus d'une lieue de distance, quoique les poumons soient conformés comme ceux des autres auimaux quadrupèdes; à plus graade raison ce même effet se trouve dans l'oiseau, où Il v a un grand appareil dans les organes qui doivent produire les sons, et où toutes les parties de la poitrine paraissent être formées pour concourir à la force et à la durée de la voix .

Il me semble qu'on peut démontrer, par des fuits combinés, que la voix des oiseaux est nonseulement pius forte que celle des quadrupèdes, relativement au voiume de leur corps, mais même absolument, et sans v faire entrer ce rapport de grandeur : communément les cris de nos quadrupedes domestiques ou sauvages ue se font pas entendre au delà d'un quart ou d'un tiers de lieue, et ce cri se fait dans la partie de l'atmosphère la plus deuse, c'est-à-dire la plus propre à propager le son : au lieu que la voix des oiseaux qui nous parvient du haut des airs se fait daus un milieu plus rare, et où il faut une plus graude force pour produire le même effet. On sait, par des expériences faltes avec la machiae pneumatique, one le son diminae à mesure que l'air devieut plus rare; et J'al reconuu, par une observation que ie crois nouvelle, combien la différence de cette raréfaction laflue en plein air. J'ai souveut passé des jours eutiers dans les forêts, où l'on est obligé de s'appeler de loiu, et d'écouter avec attention, pour enteudre le son du cor et in volx des chiens ou des hommes; l'ai remarqué que, dans le temps de la plus grande chaieur du jour, e'est-à-dire depuis dix heures (usqu'à quatre, on ne peut entendre que d'assez près les mêmes voix, les mêmes sons, que l'on entend de loin le matia, le soir et surtout la nuit dout le silence ne fait rien lel, parce qu'à l'exception des eris de quelques reptiles ou de quelques oiseaux nocturnes, ii n'y avait pas le moindre bruit dans ces forêts; j'ai de plus observé qu'h toutes les heures du jour et de la nuit, on entendalt plus loin en hiver par la gelée que par le plus beau temps de toute autre saisoa. Tout le monde peut s'assurer de la vérité de cette observatiou, qui ne demande, pour être bien faite, que la simple attentiou de choisir les jours sereins et calmes, pour que le vent ne puisse déranger le rapport que nous venons d'indiquer dans la propagation du son. Ii m'a sonvent paru que je ne pouvais entendre à midi que de six cents pas de distance la même voix

recognisest que la moité de leur cavité, bissand à l'air unité passorq par l'autré desir-cavité en d'uters recordiraise disposée, en différents sens, soit dans la partie mojecone, soit dans la partie mojecone, soit dans la partie partie de la tradérieur de la tradérieur de la tradérie curiei, cu une membrane plas ou moins soides, sibarés prevape transversalement refer les deux hauches de la la listatet, la laperté termine our est liègle de la partier constante de la laboration de la partie d

que j'entendais de douze ou quinze cents à six heures du matin ou dn soir, sans pouvoir attribuer cette grande différence à d'autre cause qu'à ia raréfaction de l'air plus grande à midi, et moindre ie soir ou le matin; et pnisque ce degré de raréfaction fait une différence de plus de moitié sur la distance à laquelle peut s'étendre le son à la surface de la terre, c'est-àdire dans la partie la plus basse et la plus dense de l'atmosphère, qu'on juge de combien doit être la perte du son dans les parties snpérienres où l'air devient plus rare à mesure qu'on s'élève, et dans une proportion bien plus grande que ceile de la raréfaction causée par la chalenr du jonr! Les oiseaux dont nons entendons la voix d'en haut, et souvent sans les apercevoir, sont alors élevés à une hauteur égale à trois mille quatre cent trente-six fois leur diamètre. puisque ce n'est qu'à cette distance que l'œil humain cesse de voir les objets. Supposons donc que l'oiseau avec ses ailes étendnes fasse un objet de quatre pieds de diamètre, ii ne disparaitra qu'à la hauteur de treize mille sept cent quarante-quatre pieds ou de plus de deux mille toises; et si nons supposons nne troupe de trois ou quatre cents gros oiseaux, tels que des cigognes, des oies, des canards, dont quelquefois nous entendons la voix avant de les apercevoir. l'on ne pourra nier que la hauteur à laquelle ils s'élèvent ne soit encore plus grande, puisque la troupe, pour peu qu'elle soit serrée, forme un objet dont le diamètre est bien pius grand. Ainsi l'oiseau en se faisant entendre d'une liene du hant des airs, et produisant des sons dans uu milieu qui en diminue l'intensité et en raccourcit de plus de moitié la propagation, a par conséquent la voix quatre fois plus forte que l'homme ou le quadrupède, qui ne peut se faire entendre à une demi-lieue sur la surface de ia terre : et cette estimation est peut-être pius faible que trop forte; car, indépendamment de ce que nous venons d'exposer, il y a encore nne considération qui vient à l'appul de nos conclusions, c'est que ie son rendn dans ie milieu des airs doit en se propageant remplir une sphère dont l'oisean est le centre, tandis que le son produit à la surface de la terre ne remplit qu'nne demi-sphère, et que la partie du son qui se réfléchit contre la terre aide et sert à la propagation de ceiul qui s'étend en haut et à côté : c'est par cette raison qu'on dit que la volx monte, et que de deux personnes | me? Dans tous les animanx retenus en domes-

qui se parient do haut d'une tour en bas, celui qui est au-dessus est forcé de crier beaucoup pins haut que l'autre s'il veut s'en faire également entendre.

Et à l'égard de la donceur de la voix et de l'agrément du chant des oiseaux, nous observerons que c'est une qualité en partie naturelle et en partie acquise; la grande facilité qu'ils ont à retenir et répéter les sons fait que non-seulement ils emprantent les uns des antres, mais que souvent ils copient les inflexions, les tons de la voix bumaine et de nos instruments. N'est-il pas singulier que dans tous les pays peuplés et policés la pinpart des olseaux aient la voix charmante et ie chant méiodieux, tandis que dans l'immense étendne des déserts de l'Afrique et de l'Amérique, où i'on n'a tronvé que des hommes sanvages, il n'existe aussi que des oiseaux criards, et qu'à peine on puisse citer quelques espèces dont la voix soit douce et le chant agréable? Doit-on attribuer cette différence à la seule influence du climat? L'excès du froid et du chaud produit, à la vérité, des qualités excessives dans la nature des animaux, et se marque souvent à l'extérieur par des caractères durs et par des coulcurs fortes. Les quadrupèdes dont la robe est variée et empreinte de couleurs opposées, semée de taches rondes. on rayée de bandes iongues, teis que les panthères, les iéopards, les zèbres, les civettes, sont tous des animaux des climats les plus chauds; presque tous les oiseaux de ces mêmes climats brillent à nos yeux des plus vives couienrs, au lieu que, dans les pays tempérés, ies teintes sont pius faibies, plus nuancées, pius douces ; sur trois cents especes d'olseaux que nous pouvons compter dans notre ciimat, le paon, le coq, le loriot, le martin-pêcheur, le chardonneret, sont presque les seuis que i'on puisse citer pour la variété des couleurs, tandis que la nature semble avoir épuisé ses pinceaux sur je piumage des oiseaux de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Inde. Ces quadrupèdes dont ia robe est si belle, ces oiseaux dont le pinmage éciate des pius vives couieurs, ont en même temps la voix dure et sans inflexions, les sons ranques et discordants, le cri désagréable et même effrayant. On ue peut douter que l'influence du climat ne soit la canse principale de ces effets; mais ne doit - on pas y joindre. comme cause secondaire, l'influence de l'hom-

ticité ou détenus en captivité, les conieurs naturciies et primitives ne s'exaltent jamais, et paraissent ne varier que pour se dégrader, se nuancer et se radoueir : on en a vu nombre d'exemples dans les quadrupèdes, il en est de même dans les oiseaux domestiques; les coqs et les pigeons ont encore plus varié pour les couleurs que les chiens on les chevaux. L'influence de l'homme sur la nature s'étend hien au dela de ce qu'on imagine : il influe directement et presque immédiatement sur le naturel, sur la grandeur et la couleur des animaux qu'il propage et qu'il s'est soumis ; ii înflue médiatement et de plus loin sur tous les autres qui, quoique libres, habitent le même elimat. L'homme a changé, pour sa plus grande utilité, dans chaque pays, la surface de la terre : les animaux qui v sont attachés, et qui sont forcés d'v chereher lenr subsistance, qui vivent, en un mot, sons ce même climat et sur cette même terre dont l'homme a changé la nature, ont dû changer aussi et se modifier : ils ont pris par nécessité plusieurs habitudes qui paraissent faire portie de leur nature : ils en opt pris d'autres par erainte, qui ont altéré, dégradé leurs mœnrs; lis en ont pris par imitation; enfin ils en ont recu per l'éducation, à mesure qu'ils en étaient plus on moins susceptibles: le chien s'est prodigieusement perfectionné par le commerce de l'homme : sa férocité naturelle s'est tempérée, et a cédé à la douceur de la reconnaissance et de l'attachement, des qu'en lui donnant sa subsistanee l'homme a satisfait àses besoins. Dans cet animal, les appetits les plus véhéments dérivent de l'odorat et du goût, deux sens qu'on pourrait réunir en un seul, qui produit les seusations dominantes du chien et des autres animanx carnassiers, desquels il ne differe que par un point de sensibilité que nous avons augmenté; une nature meins forte, moins fière, moins féroce que celle du tigre, du léopard ou du lion : un naturel des lors plus flexible, quolque avec des appétits tout aussi véhéments, s'est néanmoins modifié, ramolli par les impressions douces du commerce des hommes dont l'infinence n'est pas aussi grande sur les autres animanx, parce que les uns ont une nature revêche. Impénétrable aux affections douces; que les autres sont durs, lusensibles, ou trop défiants ou trop timides; que tous, jaloux de leur liberté, fulent l'homme, et ne le volent que comme leur tyran ou leur destructeur.

L'homme a moins d'influence sur les oiseaux que sur les quadrupèdes, parce que leur nature est plus éloignée, et qu'ils sont moins susceptibles des sentiments d'attachement et d'obéissance. Les oiseaux que nous appelous domestiques ne sont que prisonniers ; lis ne nous rendent aueun service pendant leur vie; ils ne nons sont utiles que par leur propagation, c'est-àdire par lenr mort : ce sont des vietimes que nous multiplions sans peine, et que nous immolons sans regret et avec fruit. Comme leur instinet differe de celui des quadrupèdes, et u'a nul rapport avec le nôtre, nous ne pouvons leur rien inspirer directement, ni même leur communiquer indirectement aucun sentiment relatif; nous ne pouvons influer que sur la machine, et eux aussi ne peuvent nous rendre que machinaiement ce qu'ils ont reçu de nous. Un oiseau dout l'oreille estassez délicate, assez précise pour saisir et retenir une suite de sons et même de paroles, et dont la voix est assez flexihle pour les répéter distinctement , reçoit ces paroles sans les entendre, et les rend comme il les a recnes; quoiqu'il articule des mots, il ne parle pas, parce que cette articulation de mots n'emane pas du principe de la parole, et n'en est qu'une imitation qui n'exprime rien de ce qui se passe à l'intérieur de l'animal, et ne représente ancune de ses affections. L'homme a donc modifié dans les oiseaux quelques puissances physiques, quelques qualités extérieures. telles que esiles de l'oreille et de la voix, mais il a moins influé sur les qualités intérieures. On en instruit quelques-uns à chasser, et même à rapporter leur gibier; on en apprivoise quelques autres assez pour les rendre familiers; à force d'habitude, on les amène au point de s'attacher à leur prison, de reconnaître aussi la personne qui les soigne : mais tous ces sentiments sont hieu légers, hieu peu profonds eu comparaison de ceux que nous transmettons aux animaux quadrupèdes, et que nons leur communiquons avec plus de succès en moins de temps et en plus grande quantité. Quelle comparaison y at-ll entre l'attachement d'un chien et la familiarité d'un serin; entre l'intelligence d'un éléphant et celle de l'autruche, qui néanmoins paraît être le plus grave, le plus réfléchi des oiseanx, soit parce que l'autruche est en effet l'éléphant des oiseaux par la taille, et que le privilége de l'air sensé est, dans les animaux, attaché à la grandeur; soit qu'étant moins oiseau qu'aucuu autre, et ne pouvant quitter ia terre, eile tieune en effet de la nature des quadrupèdes?

Maintenant, si l'on considère la voix des oiseaux, indépendamment de l'influence de l'homme ; que l'ou sépare dans le perroquet, le serin , ie sansonnet, ie merle, les sons qu'ils outacquis de ceux qui leur sont unturels; que surtout on observe les oiseaux libres et solitaires, on reeonnaîtra que non-seulement leur voix se modifie suivaut ieurs affections, mais même qu'eile s'étend, se fortifie, s'aitère, se change, s'éteint ou se renouvelle selon les eirconstances et le temps. Comme la voix est de toutes leurs facultés l'une des plus faciles, et dont l'exercice jeur coûte le moins, lis s'en servent au point de paraitre en abuser, et ce ue sont pas les femelles qui (comme on pourrait le croire) abusent le plus de cet organe ; ciles sont, daus les oiseaux, bieu plus silencieuses que les mâies : elles jettent, comme eux, des cris de douieur ou de craiute; eiles ont des expressions ou des murmures d'inquiétude ou de soilicitude, surtout pour jeurs petits; mais le chant parait être interdit à la piupart d'entre elles, tandis que dans le mâie, c'est l'une des qualités qui fait le plus de sensatiou. Le chant est le produit naturel d'une douce émotion; c'est l'expression agréable d'un désir tendre, qui n'est qu'à demi satisfait. Le serin dans sa votière, le verdier dans les plaines, le loriot dans les bois, chantent égalemeut leurs amours à voix éciatante, à jaqueile la femelle ne répond que par quelques petits sons de pur consentement. Dans quelques espèces, la femelle applaudit au chant du mâle par uu sembiable chant, mais toulours moins fort et moius plein. Le rossignoi, en arrivant avec les premiers jours du printemps, ne chante point encore ; ii garde le silence jusqu'à ce qu'il soit apparié : son chant est d'abord assez court, incertain, peu fréquent, comme s'il n'était pas encore sûr de sa couquête, et sa voix ne devient picine, éciatante et souteure jour et uuit, que quaud il voit déià sa femelle , chargée du fruit de ses amonrs, s'occuper d'avance des soins maternels; il s'empresse à les partager, il l'aide à construire le nid ; jamais ii ne chante avec pius de force et de continuité que quand Il la voit travaillée des douieurs de la poute, et eunuyée d'une longue et continuelle incubation ; nou-sculement il pour voit à sa subsistance peudant tout ce temps, mais il cherche à le rendre

plas court, en multipliant see careeses, en redoublant sea accest amoureux; stee qui prouve que le chaut dépend en effet et en miter des mours, c'est qu'i cese avec elles. Des que la femelle couve, elle ne chante plus, et vers la fin de juin, le milas e tuit aussi, on ne se fait entendre que par quelques sones rauques, sembibles au consement d'un replét, et si diffebiles en consement d'un replét, et si diffepersuadre que es sons vicuorent du rossignol, an iméne d'un autre oiseau.

Ce chaut qui cesse et se renouvelle tous les ans, et qui ue dare que deux ou trois mois; cette voix, dont les beaux sous n'éclatent que dans la saison de l'amour, qui s'altère ensuite et s'éteint comme ia flamme de ce feu satisfait, indique un rapport physique entre les organes de la génération et ceux de la voix; rapport qui paraît avoir une correspondance plus précise et des effets encore plus étendus dans l'oiseau. On sait que, dans i'bomme, la voix ne devient pieine qu'après la puberte; que, dans les quadrupedes, elle se renforce et devient effrayante dans le temps du rut : la réplétion des vaisseaux spermatiques, la surabondance de la nourriture organique, excitent une grande irritation dans les parties de la génération ; celles de la gorge et de la voix paraissent se ressentir plus ou moins de cette chaleur irritante; la croissance de la barbe, la force de la voix, l'extension de la partie génitale dans le mâle, l'accroissement des mamelies, le développement des corps glauduieux dana la femelle, qui tous arrivent en même temps, indiquent assez la correspondance des parties de la génération avec celles de la gorge et de la voix. Dans les oiseaux, les changements sont encore plus grands; nou-seuiement ces parties sont irritées, alterées ou changées par ees mêmes causes, mais elles paraissent même se détruire en entier pour se renouveier ; les testicules, qui, dans l'homme et dans la plupart des quadrupèdes, sout à peu près les mêmes en tout temps, se flétrissent dans les oiseaux, et se trouveut, pour aiusi dire, réduits à rien après la saison des amours, au retour de laquelle ils renaissent, preugent une vie végétative, et grossissent au delà de ce que sembie permettre ja proportion du corps. Le chaut, qui cesse et renait dans les mêmes temps, nous indique des aitérations relatives dans le gosier de l'oiseau; et il serait bon d'observer s'il ne se

fait pas alors dans les organes de sa voix quel-

que production nouvelle, quelque extension considérable, qui ue dure qu'autant que le gouflement des parties de la génération.

Au reste, l'homme paraît eucore avoir iuflué sur ce sentimeut d'amour, le plus profond de la nature; il semble au moins qu'il en ait étendu la durée et multiplié les effets dans les auimaux quadrupèdes et dans les oiseaux qu'il retient en domesticité. Les oiseaux de bosse-cour et les quadrupèdes domestiques ne sout pas bornés, comme ceux qui sout libres, à une seule saison, à un seul temps de rut ; le eoq, le pigeou, le canard, peuvent, comme le cheval, le bélier et le chicu, s'unir et produire presque en toute saison, au lieu que les quadrupèdes et les oiseaux sauvages, qui n'out reçu que la seule iufluence de la nature, sont bornés à une ou deux saisons, et ne chereheut à s'unir que dans ces seuls temps de l'nunée.

Nous venons d'exposer quelques-uues des principales qualités dont la nature a doué les olseaux ; nouș avons tâché de reconnaître les influences de l'homme sur jeurs facultés : nous uvons vu qu'ils l'emporteut sur lui et sur tous ies animaux quadrupèdes par l'étendue et la vivacité du sens de ja vue, par ja précision, la sensibilité de celui de l'oreille, par la facilité et la force de la voix, et nous verrons bientôt qu'ils l'emportent encore de beaucoup par les puissances de la génération, et par l'aptitude au mouvement, qui paraît leur être pius naturel que le repos : ii y en a, comme les oiseaux de paradis, les mouettes, les martins-pécheurs, ete.; qui semblent être toujours en mouvement. et ue se reposer que par instants; plusieurs se joigneut, se ehoquent, sembleut s'unir dans l'air; tous saisissent leur proje eu volaut saus se détourner, sans s'arrêter; au lieu que le quadrupède est forcé de prendre des points d'appui, des moments de repos pour se joindre, et que l'instant où ji atteint sa proie est la fiu de sa course. L'oiscau peut douc faire dans l'état de mouvement piusieurs ehoses qui, dans le quadrupède, exigent l'état de repos ; il peut aussi faire beaucoup plus en moins de temps, parce qu'il se meut avec plus de vitesse, plus de contiquité, plus de durée. Toutes ces causes réunies lufluent sur les habitudes naturelles de l'oiseau, et rendent encore sou justinct différent de celui du auadrupėde.

Pour douner queique idée de la durée et de la promener eu troupes à plus de deux cents milles continuité du mouvement des olseaux, et aussi de distance, et qu'elles reviennent le même

de la proportion du temps et des espaces qu'lis out coutume de parcourir dans leurs voyages, nous comparerons leur vitesse avec ceile des quadrupèdes dans leurs pius grandes courses naturelles ou forcées. Le cerf, le renne et l'élau peuvent faire quarante lieues en un jour : le renne, attelé à un traincau, en fait trente, et peut soutenir ce même mouvement plusieurs jours de suite : le chameau peut faire trois cents lieues en huit jours : le cheval élevé pour la course, et choisi parmi les plus légers et les plus vigoureux, pourra faire une lieue eu six ou sept miuutes, mais bientôt sa vitesse se raientit, et ii serait incapable de fournir une earrière un peu longue qu'il aurait entamée avec cette rapidité. Nous avous cité l'exemple de la course d'uu Anglais, qui fit en ouze heures trente-deux minutes soixante-douze lieues eu changeant vingt et uue fois de cheval. Aiusi ies meilleurs ehevaux ue peuvent pas faire quatre lieues dans une heure, ni pius de trente lleues dans un jour. Or, la vitesse des oisenux est bien plus grande; car, en moins de trois miuutes, on perd de vue un gros oiseau , un milan qui s'éloigue, un aigle qui s'élève et qui préseute uue étendue dout le diametre est de plus de quatre pieds : d'où l'on doit juférer que l'oiseau parcourt plus de sept ceut cinquante toises par migute, et qu'il peut se transporter à vingt lieues dans une heure : il pourra donc aisément parcourir deux cents lieues tous les jours en dix heures de vol, ce qui suppose piusieurs intervalles dans le jour, et ia uuit entière de repos. Nos hiroudelles et nos autres oiseaux voyageurs peuvent douc se rendre de notre climat sous la ligue en moins de sept ou hult jours, M. Adansou a vu et tenu, à la côte du Scuégal, des hiroudeiles arrivées le 9 octobre, c'est-à-dire huit ou ueuf jours après ieur départ d'Europe. Pietro della Valle dit qu'eu Perse le pigeon messager fait eu un jour plus de chemin qu'uu homme de pied ue peut en faire en six. Ou connaît i'histoire du faucon de Henri II, qui , s'étant emporté après une canepetière à Fontaiuebleau, fut pris ie iendemain à Maite, et recounu à l'anueau qu'il portait; eclie du faucon des Canaries, envoyé au due de Lerme, qui reviut d'Andalousie à l'ile de Ténériffe eu seize heures, ee qui fait un trajet de deux cent cinquaute lieues. Hans Sloane assure qu'à la Barbade les mouettes vont se promener eu troupes à plus de deux cents milies

jour. Une promenade de plus de cent trente lleues indique assez la possibilité d'un voyage de deux cents; et je erois qu'on peut conclure de la combinansou de tous ces faits, qu'un oiseau de haut vol peut parcourir chaque jour quatre ou cinq fois plus de chemin que le quadrupéde le plus agile.

Tout contribne à cette facilité de mouvement dans l'oiseau : d'abord les piumes dont la suhstance est très-légère, la surface très-grande, et dont les tuyaux sont creux; ensuite l'arrangement de ces mêmes plumes, la forme des ailes convexe en dessus et concave en dessous, lenr fermeté, leur grande étendue et la force des muscles qui les font monvoir ; enfin la légèreté même du corps, dont les parties les pius massives, telles que les os, sont beaucoup plus légères que celles des quadrupèdes : car les cavités dans les os des olseaux sont proportionneliement beaucoup plus grandes que dans les quadrupèdes, et les os plats qui n'ont point de cavités sont plus minces et ont moins de poids. · Le squelette de l'onocrotale, disent les anatoa mistes de l'académie, est extrêmement léger : a ii ne pese que vingt-trois onces, quoiqu'il a soit très-grand: » Cette légèreté des os diminue considérablement le poids du corps de l'oisean, et l'on reconnaîtra, en pesant à la balance hydrostatique, le squeiette d'un quadrupède et celui d'un oiseau, que le premier est spécifiquement hien plus pesant que l'autre.

Un second effet très-remarquable, et que l'on doit rapporter à la nature des os, est la dnrée de la vie des oiseaux, qui en général est pins iongue et ne suit pas les mêmes règies, les mêmes proportions que dans les animaux quadrupèdes. Nous avons vu que dans l'homme et dans ces animaux, la durée de la vie est toujours proportionnelle au temps employé à l'accroissement du corps, et en même temps nons avons observé qu'en général ils ne sont en état d'engendrer que lorsqu'ils ont pris la plus grande partie de icur accroissement. Dans les oiscaux, l'accroissement est plus prompt, et la reproduction pius précoce : un jeune oisean peut se servir de ses pieds en sortant de la coque, et de ses ailes peu de temps après; il peut marcher en naissant, et voler un mois ou cinq semaiues après sa naissance ; un coq est en état d'engendrer à l'âge de quatre mois, et ne prend son entier accroissement qu'en un an; les oiscaux pius petits le prennent en quatre ou cinq mois;

lls croissent donc plus vite et produisent blen pius tôt que les animanx quadrupèdes, et néanmoins ils vivent bien plus longtemps proportionneilement; car la durée totale de la vie étant, dans l'homme et dans les quadrupèdes, six ou sept fois plus grande que celle de leur entier accroissement, il s'ensuivrait que le coq ou ie perroquet, qui ne sont qu'un an à croltre, ne devraient vivre que six ou sept ans, au lieu que j'al vu un grand nombre d'exemples bien différents; des linottes prisonnières et néanmoins âgées de quatorze et quinze ans, des coqs de vingt ans et des perroquets âgés de plus de trente. Je suis même porte à croire que leur vie pourrait s'étendre bien au delà des termes que je viens d'indiquer', et je suis persuadé qu'on ne peut attribuer cette longue durée de ia vie dans des êtres aussi délicats, et que les moindres maladies font périr, qu'à la texture de leurs os, dont la substance moins solide, plus iégère que celle des os des quadrupèdes, reste pius longtemps poreuse; en sorte que l'os ne se durcit, ne se remplit, ne s'obstrue pas aussi vite à beaucoup près que dans les quadrupèdes. Cet endurcissement de la substance des os est, comme nous l'avons dit, la cause générale de la mort naturelle; le terme en est d'autant plus éloigné que les os sont moins solides : c'est par cette raison qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui arrivent à une vieillesse extreme; c'est par cette même raison que les osseaux vivent pius longtemps que les quadrupèdes, et les poissons plus longtemps que les oiseaux, parce que les os des poissons sont d'une substance encore plus légère, et qui conserve sa ductifité plus longtemps que celle des os des oiseaux.

Si nous voulons maintenant comperer ou peu plus eu détail les oiseaux avec les animaux quadrupèdes, nous y trouverons plusieurs rapports particuliers, qui nous rappelleront l'uniformité du plan général de la nature. Il y a dans ies oiseaux, comme dans ies quadrupèdes, des espèces carnassières, et d'autres auxquéles ies fruits, les grains, les plantes suffisent pour se nouriré. La même cause physique qui pour se nouriré. La même cause physique qui

<sup>4</sup> Ou dit qu'un cygne avait véeu trois cests ans; une ois quatre-ringet, un moncroit autant. L'étaile et le corbes au quitre-ringet, un moncroit autant. L'étaile et le corbes au sont pour viere très-longtemps, l'Encyclopédie, à l'article Oiaceau. ), Aidrovande rapporte qu'un piagene avait véeu vingtdont ans, et qu'il il avait cessé d'expendere que les sitt dernières années de sa vie. — Willinghity dit que les linoties vivent quatorez ans, les chairdonnerte vingt-très, etc.

produit dans l'homme et duns ses animaux la nécessité de vivre de chair et d'uliments trèssubstantiels, se retrouve daus les oiseaux. Ceux qui sont carnassiers n'ent qu'un estomac et des intestins moins étendus que ceux qui se nourrissent de grains ou de fruits : le jabot dans ceux-ci, et qui manque ordinairement uux premiers, correspond à la panse des animaux ruminants; ils peuvent vivre d'aliments légers et maigres, parce qu'ils peuvent eu prendre uu grand volume en remplissant leur jabot, et compenser ainsi la qualité par lu quantité : ils ont deux cœcum et un gésier qui est un estomac très-musculeux, très-ferme, qui leur sert à triturer les parties dures des graius qu'ils avalent ; au lieu que les oiseaux de proie out les intestins bien moins étendus, et u'ont ordinairement ni gésier, ni jabot, ni double ecreum.

Le naturel et les mœurs dépendeut beaucoup des appétits. Eu comparant douc à cet égard les oiseaux uux quadrupedes, il me parait que l'aigle, noble et généreux, est le lion ; que le vautonr, eruel, iusatiable, est le tigre ; le milan, la buse, le corbeuu, qui ue cherchent que les vidanges et les chairs corrompues, sout les hyènes, les loups et les chacals; les faucous, les éperviers, les autours et les autres oiseaux chasscurs, sont les chiens, les renards, les ouces et les lynx; les chouettes, qui ne voient et ue chassent que la uuit, seront les chats ; les hérons, les cormorans, qui vivent de poissous, serout les castors et les loutres; les pics seront les fourmitiers, puisqu'ils se nourrisseut de même en tirant également la langue pour la charger de fourmis; les peons, les coqs, les dindons, tous les oiseuux à jabot, représentent les bœufs, les brebis, les chèvres et les autres animaux ruminants. De manière qu'en établissant uue échelle des appétits, et présentant le tableau des différentes façons de vivre, on retrouvera dans les oiseaux les mêmes rapports et les mêmes différences que uous uvons observés dans les quadrupèdes; et même les nuances en serout peut-être plus variées : par exemple, les oiseaux paraissent avoir un fonds particulier de subsistance ; lu nature leur u livré pour uourriture tous les insectes que les quadrupèdes dédaignent; la chair, le poissou, les amphibies, les reptiles, les insectes, les fruits, les grains, les semences, les racines, les herbes, tout ce qui vit ou végète devient leur pâture; et nous verrous au'ils sont assez Indifférents sur le choix ,

et que souvent ils suppléent à l'une des nourritures par une untre. Le sens du goût dans la plupart des oiseaux est presque nul, ou du moins fort inférieur à celui des quadrupèdes : ceux-ci, dont le palais et la langue sout à la vérité moins délicats que dans l'homme, ont cependant ces organes pins sensibles et moins durs que les olseaux dout la langue est presque cartilagineuse; car, de tous les oiseaux, il u'y a guère que ceux qui se nourrissent de chairdont la langue soit moile et assez semblable, pour lu substance, à ceile des quadrupèdes. Ces oiseaux aurout douc le sens du goût meilleur que les autres, d'autaut qu'ils paraissent aussi uvoir plus d'odorat, et que la fluesse de l'odorat sunplée à la grossièreté du goût : muis , comme l'odorat est plus faible et le taet du goût plus obtus dans tous les oiseaux que dans les quadrupèdes, ils ne peuvent guère juger des saveurs; atissi voit-on que la piupart ue font qu'avaier. sans jamais savourer; lu mastication, qui fait une grande partie de la jouissance de ce sens, leur manque : lis sont , par toutes ces raisons , si peu délicats sur les atiments, que quelquefois

iis s'empoisouuent en voulant se nourrir. C'est doue sans connaissance et sans réflexion que quelques naturalistes ont divisé les genres des oiseaux par leur manière de vivre : cette idée cût été plus applicable aux quadrupèdes. parce que leur goût étaut plus vif et plus sensible, leurs appétits sout plus décidés, quoique l'on puisse dire avec raison, des quadrupèdes comme des oiseaux, que la plupart de ceux qui se nourrissent de plantes ou d'autres aliments maigres pourraieut aussi manger de la chair. Nous voyons les poules, les tiindons et les autres oiseaux qu'on appelle granivores, rechercher les vers, les insectes, les parcelles de viande. encore plus soigneusement qu'ils ne cherchent les graines ; ou nourrit uvec de la chair bachée

After, 1. Friedt, deal Fourness et d'aillean tisser, commondable à leurge officient, duries des notames commondable à leurge officient, duries des notames ce de des constitutes que le leurge de la commondable à leurge de la leurge de la commondable à leurge de la leurge

le rossignol qui ne vit que d'insectes; les chonettes qui sont naturellement carnassières, mais qui ne penyent attraper la puit que des chauvessonris, se rabattent sur les papillons-phalènes, qui volent aussi dans l'obscurité. Le hec crochu n'est pas, comme le disent les gens amourenx des causes finales, un indice, un signe certain d'un appétit décidé ponr la chair, ni nn instrument fait exprès pour la décbirer, paisque les perroquets et plusieurs autres oiseanx dont le bec est crochu, semblent préférer les fruits et les graines à la chair. Cenx qui sont les plus voraces, les plus carnassiers, mangent du poisson, des crapauds, des reptiles, lorsque la chair leur manque. Presque tous les oiseaux qui paraissent ne vivre que de graines ont néanmoins été nonrris dans le premier âge par leurs pères et mères avec des insectes. Ainsi rien n'est plus gratuit et moins fondé que cette division des oiseaux, tirée de leur manière de vivre, ou de la différence de leur nourriture : iamais on ne déterminera la nature d'nn être par un seul caractère ou par une seule habitude naturelle; Il faut au moins en réunir plusieurs , car plus les caractères seront nombreux, et moins la méthode aura d'imperfection : mais, comme nous l'avons tant dit et répété, rien ne peut la rendre complète que l'histoire et la description de chaque espèce en particulier.

Comme la mastication manque aux oiseaux, que le ben en représente qu'à certains égards la méchoire des quadrupides, que même ll ne peut uppléer que trei-imparitament à foffice des dents, qu'ils sont forcés d'avaier les graines cuiviers ou à demècneassées, qu'ils not forcés d'avaier les graines cuiviers ou à demècneassées, qu'ils no peu-cuivers ou à demècneassées, qu'ils ne peut de la comme de la comme de la comme de la comme de la conforme comme cett de conforme comme cett de se comme cut ét de conforme comme cett de se comme cut de conforme comme cett de se comme cut de conforme comme cett de cette de se conforme comme cett de cette de se comme cut de cette de se conforme comme cette de cette de

égales ne doit pas faire un cractère, paique dans cette minet claire II y de doissez, comme le notament, qui ne les ouvrant pas en deux, misis qui les precent et les debineurs per destination su les visions de cette premier clause, qui production de les visions de comme comme de la reconder. Il visibil donn limitates de vers comme com de la reconder. Il visibil donn montre réales de vers comme com de la reconder. Il visibil donn de la reconder de la reconder. Il visibil donn de la reconder de la reconder. Il visibil donn de la reconder de la reconder. Il visibil donn de la reconder de la reconder de la reconder de la retorir de la reconder de la reconder de la retorir de la reconder de la reconder de la redoit de la reconder de la reconder de la reconder de la redoit de la reconder de la reconder de la reconder de la redoit de la reconder de la reconder de la reconder de la redoit de la reconder de la reconder de la reconder de la redoit de la reconder de la reconder de la reconder de la redoit de la reconder de la reconder de la reconder de la redoit de la reconder de la reconder de la reconder de la reconder de la retorir de la reconder de la reconder de la reconder de la reloración de la reconder d'une substance assez ferme et assez solide pour horper les aliments, à faile de quejques petits cailloux qu'ils avalent : éest comme e'ils portentet et plequent et choque fois des dents dans leur estomac où l'action du kroiement et de la trituration par le fortement est blen plus grande que dans les quadrupédes et même dans les animaux carnasiers qui a non point de gester, mais un estomac souple et assez semblable è cetail des autres animanax. On a observé que ce seul frottement dans le geiser avait rayé proficiément et usé presspenaux trois quarte plusieurs pieces de mounsie qu'on avait fuit a valer à une autreube.

De la même manière que la nature a donne aux quadrupèdes qui fréquentent les eaux, on qui habitent les pays froids, une double fourrure et des poils plus serrés, plus épais; de même tons les oiseaux aquatiques et ceux des terres dn Nord sont pourvus d'une grande quantité de plumes et d'un davet très-fin ; en sorte qu'on peut juger, par cet indice, de leur pays natal, et de l'élément auguel ils donnent la préférence. Dans tous les climats, les oiseaux d'eau sont à peu près également garnis de plumes, et ils ont près de la queue de grosses glandes, des espèces de réservoirs d'une matière bnileuse. dont ils se servent pour lustrer et vernir leurs plumes; ce qui, joint à leur épaisseur, les rend impénétrables à l'eau, qui ne pent que glisser sur leur surface. Les oiseaux de terre manquent de ces glandes, ou les ont beaucoup plus petites.

Les oiseaux presque nas, ties que l'autruche, ce sours, le doronte, nes et trouvert que dans les pays chauds; tous ceux des pays froids sout bien fourrés et lène couverts. Les oiseaux de haut voi out besoin de toutes leurs plumes pour resister au froid de la moyenne région de l'air. Lorsqu'on veut empécher na algie de s'élever pant, et de se perdir à nos yeux, il ne trop bant, et de se perdir à nos yeux, il ne les trop sensible au froid pour s'élever à cette errande hanteur.

Tous les oiseaux en général sont sujetà la mne comme les quadrupèdes; la plus grande partie de leurs plumes tombeut et se renon-velient tous les ans, et même les effets de ce changement sont bien plus sensibles que dans les quadrupèdes. La plupart des oiseaux sont souffrants et malades dans la mue; quedques-uns en meurent; aucen ne produit dans ce uns en meurent; aucen ne produit dans ce

temps; la poule la mieux nourrie cesse alors de pondre : la nourriture organique, qui auparavant était employée à la reproduction, se trouve consommée, absorbée et au delá par la nutrition de ces plumes nouvelles, et cette même nourriture organique ue redevient surabondante que quand elles ont pris leur entière croissance. Communément c'est vers la fin de l'été et en automne que les oiseaux muent '; les plumes renaissent en même temps : la nourriture abondante qu'ils trouvent dans cette saison est en grande partie consommée par la croissance de ces plumes nouvelles, et ce n'est que quand elles out pris lenr entier accroissement, c'est-à-dire à l'arrivée du printemps, que la surabondance de la nourriture, aidée de la douceur de la saisoa, les porte à l'amour : alors toutes les plantes renaissent, les insectes engourdis se réveillent ou sortent de leur nymphe, la terre semble fourmiller de vie ; cette chère nouvelle, qui ne parait préparée que pour eux, leur donne une aouvelle vigueur, un surcroit de vic, qui se repand par l'amour, et se réalise par la reproduction.

On croirait qu'il est aussi essentiel à l'oiseau de voler qu'au poisson de nager, et au quadrupide de ruarcher; cependant il y a, dans tous ces genres, des exceptions à ce fait général : et de même que dans les quadrupedes il y en a, comme les roussettes, les rongettes et les chauves-souris, qui voient et ne marchent pas; d'autres qui, comme les phoques, les morses et les lamantins, ne peuvent que nager, ou qui, comme les eastors et les loutres, marchent plus difficilement qu'ils ne nagent; d'autres enfin qui, comme les paresseux, peuvent à peine se tralner : de même dans les oiseaux, on trouve l'autruche, ie easoar, le dronte, le thonyou 2, etc., qui ne peuvent voier, et sont réduits à marcher: d'autres, comme les pingoins, les perroquets de mer, etc., qui voient et nagent, mais ne penvent marcher; d'autres qui, comme les oi-

seaux de paradis, ne marchent ni ne nagent, et ne peuvent prendre de monvement qu'en volant : seulement , il parait que l'élément de l'eau appartient plus aux oiseaux qu'aux quadrupèdes ; car , à l'exception d'un petit nombre d'espèces, tous les animaux terrestres fuient l'eau, et ne nagent que quand ils y sont forcés par la crainte ou par le besoin de nourriture; au licu que dans les oiseaux, il y a une grande tribu d'espèces qui ne se plaisent que sur l'eau, et semblent n'aller à terre que par nécessité et pour des besoins particuliers, comme celul de déposer leurs œufs hors de l'atteinte des caux, etc.; et ce qui démontre que l'élément de l'eau appartient plus aux oiseaux qu'aux animaux terrestres, c'est qu'il n'y a que trois ou quatre quadrupedes qui aient des membranes entre les doigts des pieds; au lleu qu'on peut compter pius de trois cents oiscaux pourvus de ces membranes qui leur donnent la facilité de nager. D'ailleurs, la légèreté de leurs plumes et de leurs os, la forme même de leur corps, contribuent prodigieusement à cette plus grande facilité. L'homme est pent-être de tous les êtres celui qui fait le plus d'efforts en nageant, parce que la forme de son corps est absolument opposée à cette espèce de mouvement. Dans les quadrupèdes, ceux qui ont plusieurs estomaes ou de gros et longs intestins nagent, comme plus légers, plus aisément que les autres, parce que ces grandes cavités intérienres rendent leur corps specifiquement moins pesant. Les oiseaux dont les pieds sont des espèces de rames, dout la forme du corps est oblongue, arrondie comme celle d'un navire, et dont le volume est si léger, qu'il n'enfonce qu'autant qu'il faut pour se soutenir, sont, par toutes ces causes, presque aussi propres à nager qu'à voler; et même cette faculté de nager se développe la première, car on voit les petits canards s'exercer sur les eaux, iongtemps avant que de prendre leur essor dans les airs.

Dans les quadrupedes, surtout dans ceux qui ne peuvent rien salair avec leuri neisteir avec leuri neisteir avec leuri neist que des cornes aux pieds on des ongles durs, le seus du toucher prant d'er feuin avec ceiul du goût dans la guente. Comme c'est la cupit du goût dans la guente. Comme c'est la puissent salsir les corps et en consultre la forme, cau partique tois aux face la langue, le paisis et les dents, cette partite est le principal siège et les dents, cette partite est le principal siège de leur toucher, aniai que de leur goût. Dans

Les ciaexes domestiques, et excesse les poules, mueux ordinièrement en admerte deux aut la fin de l'été, que les faisnairement en admerte dans la faune even qu'on garde a sancé les perfeit entre dans la faune even qu'on garde a parquet dans les faises les compartes de l'excesse a l'excesse a parquet dans les faises la comparte de la fin de la conler parce faite. Dans la cumpagnet de la conler parce faite. Dans la cumpagnet dans la mis produment les fencéles qui ont des petits cottres dans la misne de la comparte de la comparte de la comparte de la conce jour plus tart. Le carantés surpres mente ausé vaux la la de justice. Ces transages moi out été dounces par M. Le long ; lucientus de factures à tresultes.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le thouyou de Buffon est l'autruche d'Amérique de Cavier.

ie oiseax, letoucher de cette partie est done amoias aussi imparfuit que dans is equadrupédes, parce que leur langue et leur palais sout moias sensibles: mais il perait qu'ils l'emportent aur ceux-ci par le toucher des doigts, et que le principal aigée de ce sens y fréside; car, en géneral, ils se servent de leurs doigts besuicon plus que les quadrappides, soit pour saisir, soit pour palère les curpropues de leurs doigts besuit de leurs doigt de le complex de

Voici donc l'ordre des sens, tel que la nature parait l'avoir établi pour les différents êtres que nons considérons. Dans l'homme, le toucher est le premier, e'est-à-dire 1e plus parfait; le gout le second, la vue le troisième, l'ouie ie quatrième, et l'odorat le dernier des sens. Dans le quadrupède, l'odorat est le premier, le goût le second, ou plutôt ces deux sens n'en fant qu'un ; la vue le troisième, i'ouie le quatrième, et je toucher le dernier. Dans i'oi seau , la vue est le premier, l'ouie est le second, le toucher le troisième, le goût et l'odorat les derniers. Les sensations dominantes, dans chacun de ces êtres , suivront le même ordre : l'homme sera plns émn par les impressions du toucher, le quadrupède par celles de l'odorat, et l'oiseau par celles de la vue. La plus grande partie de leurs jugements, de leurs déterminations, dépendront de ces sensations dominantes; celies des autres sens, étant moins fortes et moins nombreuses, seront subordonnées aux premières, et n'influeront qu'en second sur la uature de i'être. L'homme sera aussi réfléchi que le sens du toucher paraît grave et profond : le quadrupede aura des appétits plus véhémeuts que ceux de l'homme, et l'oiseau des sensations plus légères et anssi étendnes que l'est le sens de ia vue.

Mais il y a un sixteme sens qui, quolque intermittent, semble, lorsqu'il agit, commander à tous les autres, et produire alors les sensations dominantes, les mouvements les plus violents, et les affections les plus intimes; c'est le sens de l'amour; rien n'égale la force de ses impressions dans les animanx quodrepées, de plus fouques que levar désir; lis sercebercheut avec l'empressement le plus vif, et àmisent avec une espèce de furure. Dans les olseans, II y a pius de tendresse, pius d'atteelement, pius de morale en amour, au d'autele fonds physique en soit peut-être encore pius gramd que dans les quadrupéles à s' péne pouton citer, dans ceux-el, quelques exemples de shattée dosquipat, et more moista du soin des pries pour leur progéniture; au lieu que, dans soitement en les exemples contraires qui sout rares, puisqu'à l'erception de ceux de nos soutes en les comples contraires qui soute rares, puisqu'à l'erception de ceux de nos soutes en les comples contraires qui soute rares, puisqu'à l'erception de ceux de nos partissents à vair p'eur logerme que l'échantise de leurs autilis.

C'est qu'indépendamment du besoin de s'unir, tout mariage suppose uue uécessité d'arrangement pour soi-même et pour ce qui doit en résulter : les oiseaux qui sont forcés, pour déposer leurs œufs, de construire un nid que la femelie commence par nécessité, et auquel ie mále amoureux travaille par complaisance. s'occupant ensemble de cet onvrage, prennent de l'attachement l'un pour l'autre : ies soins multipliés, les secours mutuels, les inquiétudes communes, fortifient ce sentiment, qui augmente encore et qui devient plus darable par une seconde nécessité, e'est de ne pas laisser refroidir les œufs, ni perdre le fruit de leurs amours, pour lequel ils ont déià pris tant de soins : la femelle ne pouvant les guitter, le mêle va chercher et lui apporte sa subsistance : quelquefois même ii la rempiace, ou se réunit avec elle, pour angmenter la chaieur du nid, et partager les ennuis de sa situation. L'attachement qui vient de succéder à l'amour subsiste dans toute sa force pendant le temps de l'ineubation, et il parait s'accroître encore et s'épanouir davantage à la naissance des petits : c'est uue autre jouissance, mais en même temps ce sont de non veaux liens; leur éducation est un nouvel ouvrage auquel je père et la mère doivent travailler de concert, Les oiseaux nous représenteut donc tout ce qui se passe dans un ménage honnète, de l'amour snivi d'un attachement sans partage, et qui ne se répand ensuite que sur la famille. Tout cela tient, comme l'ou voit, à la uécessité de s'oceuper ensemble de soins indispensables et de travaux communs : et ue volt-on pas aussi que cette nécessité de travail ne se trouvant chez uous que dans la seconde elasse, les hommes de la première pouvaut s'en dispenser, l'indifférence et l'infidélité n'ont pu manquer de gagner les conditions élevées?

Dans les animanx quadrupedes, li n'y a que de l'amonr physique et point d'attachement, c'est-a-dire nnl sentiment durable entre le male et la femelle, parce que leur nnion ne suppose aucun arrangement précédent, et n'exige ni travaux communs ni soins subséquents ; des lors point de mariage. Le mále, dès qu'il a joui, se sépare de la femeile, soit ponr passer à d'autres, soit pour se refaire; il n'est ni mari, ni pere de familie, car il méconnaît et sa femme et ses enfants : elle-même s'étant livrée à plusieurs , n'attend de soins ni de secours d'aucun ; elle reste seule chargée du poids de sa progéniture et des peines de l'éducation ; elle n'a d'attachement que pour ses petits, et ce sentiment dure souvent pius longtemps que dans l'oiseau. Comme il parait dépendre du besoin que les petits ont de leur mère, qu'elle les nourrit de sa propre substance, et que ses secours sont plus longtemps nécessaires dans la plupart des quadrupèdes, qui croissent plus lentement que les oiseaux . l'attachement dure aussi pius longtemps; il y a même pinsienrs espèces d'animanx quadrupèdes où ce sentimeut n'est pas détruit par de nouvelles amonrs, et où l'on voit la mère condnire également et soigner ses petits de denx ou trois portées. Il y. a aussi quelques espèces de quadrupèdes dans lesquelles la soclété du mâle et de sa femelle dure et subsiste pendant le temps de l'éducation des petits : on le voit dans les loups et les renards ; le chevreuil surtout peut être regardé comme le modèle de la fidélité conjugale. Il y a , au contraire, quelques espèces d'oiseaux dout la pariade ne dure pas plus longtemps que les besoins de l'amour; mais ces exceptions n'empêchent pas qu'en genéral , la nature n'ait donné pins de constance en amour aux oiseaux qu'aux quadrupedes.

Et ce qui prouve encorce que ce mariage et ce mont d'amour rist produit dans les oiseaux que par la nécessité d'un travail commun, c'est que caux qui ne fout point de nid ne se marient point, et se méteat indifféremment : on t es emérent point, et se méteat indifféremment : on terme point, et se méteat indifféremment : on terme point, et se méteat indifféremment : on terme point, et me par pour ses femélies que n'en ute qual quebles, parce qu'el la saison des amours u'est pas limitées, qu'il peut se servir pas iongitemps de la même feméle, que le temps des pontes est plus longe, qu'elles soont just réquentes ; qu'enils, comme outleve les lemps des pontes est plus longe, qu'elles soont uniter les lemps des pontes est plus longe, qu'elles soont uniter les lemps des pontes est plus longe, qu'en discomme outleve les lemps des pontes est plus longe, qu'elles soont uniter les lemps des pontes est plus longe, qu'elles soont uniter les lemps des pontes est plus longe, qu'elles soont uniter les lemps des pour les contraits de l'entre de la meme femélie qu'en les pour les contraits de la méme femélie qu'en les pour les contraits de la méme femélie qu'en les pour le

œufs, les temps d'incubation sont moins pressés, et que les femelles ne demandent à conver que quand leurs puissances pour la génération se trouvent amorties et presque épuisées. Ajoutez à toutes ces causes le peu de besoiu que ces oiseaux domestiques ont de construire uu nid pour se mettre en sûreté et se soustraire aux yeux, l'abondance dans lagnelle ils vivent, la facilité de recevoir leur nonrriture on de la trouver toujours au même lieu, toutes les autres commodités que l'homme ieur fournit, qui dispensent ces oiseaux des travaux, des soins et des inquiétudes que les antres ressentent et partagent en commun; et vous retrouverez chez eux les premiers effets du luxe et les manx de l'opulence, libertinage et paresse.

Au reste, dans ces oiseanx dont nous avons gâté les mœurs en les servant, comme dans ceux qui les ont conservées parce qu'ils sont forcés de travailler ensemble et de se servir eux-mémes, le fonds de l'amour physique (c'est-a-dire l'étoffe, la substance qui produit cette sensation et en réalise les effets) est bien plus grand que dans les animaux quadrupèdes. Un coq suffit aisément à douze ou quinze poules, et féconde par un seul acte tous les œufs que ebacune peut produire en vingt jours ; il ponrrait donc absoinment pariant devenir chaque jonr père de trois cents enfants. Une bonne pouie peut produire cent œufs dans une seule saison depuis le printemps jusqu'en automne. Quelle différence de cette grande multiplication au petit produit de nos quadrupèdes les plus féconds! Il semble que tonte la nourriture qu'on fournit abondamment à ces oiseaux, se convertissant en liqueur séminale, ne serve qu'à lenra plaisirs, et tourne tout entière an profit de la propagation ; ce sont des espèces de machines que nous montons, que uous arrangeons nous-mêmes pour la multiplication; nous en augmentons prodigieusement le nombre en les tenant ensemble, en les nourrissant largement et en les dispensant de tout travail, de tous soins, de toute inquiétude ponr les besoins de la vie : car le coq et la poule sanvage ue produisent dans l'état naturel qu'autant que nos perdrix et nos cailles; et quoique de tous les oiseaux les gallinacés soient les plus féconds, ieur produit se réduit à dix-huit ou vingt œufs, et leurs amours à une seule saison, lorsqu'ils sont dans l'état de nature. A la vérité, il pourrait y avoir deux saisons et deux pontes dans des cli-

mats plus beureux, comme l'ou voit daus celui-

el plusieurs espèces d'oiseaux pondre deux et même trois fois dans unét; màs assi le nombre des œufs est moins grand dans toutes ces espèces, et le temps de l'incubation est plus court dans quedque-sunes. Ainsi, quoique les oiseaux soient en prissance bien plus prolifiques que les quadrupèdes, ils ne le sont pas bouccup plus par l'iffet. Les pircons, les tourterelles, etc., ne pondent que deux œufs; les grands oiseaux de prois n'en pondet que trois ou quatre; la plupart des autres oiseaux ciuq ou quatre; la plupart des autres oiseaux ciuq ou quatres que pen le de los contre galles, etc., s'en grand plus des que deux en les les pendrix et se cailles, qui produisent engrand nombre.

La disette, les soins, les inquiétudes, le travail forcé, diminuent dans tous les êtres les puissances et les effets de la génération. Nous l'avons vn dans les animaux quadrupèdes , et on le voit encore plus évidemment dans les oiseaux; iis produisent d'autant pius qu'ils sont mienx nourris, plus choyés, micux servis : ct si nous ne considérons que cenx qui sont livrés à eux-mêmes, et exposés à tous les inconvénients qui accompagnent l'entière indépendance, nous tronverons qu'étant continnellement travalliés de besoins, d'inquiétudes et de crainte, ils n'usent pas, à beaucoup près, autant qu'il se pourrait, de toutes leurs paissances pour la génération; ils semblent même en ménager les effets, et les proportionner aux eirconstances de leur situation. Un oiseau, après avoir construit son nid et fait sa ponte que je suppose de cinq œufs, cesse de pondre, et ne s'occupe que de ienr conservation; tout le reste de la saison sera employé à l'iueubation et à l'éducation des petits, et il n'y aura point d'autre ponte; mais si par basard on brise les œufs, on ren verse le nid, il en construit hientôt nn autre, et pond encore trois ou quatre œufs; et si on détruit ce second ouvrage comme le premier, l'oiseau travaillera de nouveau, et pondra encore deux ou trois œufs. Cette seconde et cette troisième pontes dépendent donc en quelque sorte de la voionté de l'oiseau. Lorsque la première réussit, et tant qu'elle subsiste, il ne se livre pas aux émotions d'amour et aux autres affections intérieures qui neuvent donner à de nouveaux œufs la vie végétative nécessaire à leur accroissement et à leur exclusion an dehors; mais si la mort a moissonné sa famille naissante ou prête à naître, il se livre bientôt à ses affections, et démontre par un

nouvau produit que ses puisances pour la génération réviacient que suspendues et point épuisées, et qu'il ne se privait des plaisirs qui la épuisées, et qu'il ne se privait des plaisirs qui la concret de la passion, et l'attachement sur l'amour. L'oisean paraît commander à ce dernier sentiment ben pius qu'un permie, auquel du moins il obéit toujours de préférence : ce n'est que par la force qu'il se départ de l'attaviet que par la force qu'il se départ de l'attaqu'il renonce aux plaisirs de l'amour, quoique très en état d'en jouir.

De la même manière que, dans les oiseaux, les mœurs sont plus pures en amour, de même aussi les moyens d'y satisfaire sont plus simples que dans les quadrupèdes : ils n'ont qu'nne seule façon de s'accoupier, au lieu que nous avons vu, dans les quadrupèdes, des exemples de toutes les situations : seulement il y a des espèces, comme celie de la poule, où la femelle s'abaisse en pilant les jambes; et d'autres, comme celle dn moinean, où elle ne change rien à sa position ordinaire, et demeure droite sur ses pieds. Dans tous, le temps de l'acconplement est trèscourt, et pius conrt encore dans cenx qui se tiennent debout que dans cenx qui s'abaissent. La forme extérienre et la structure intérieure des parties de la génération sont fort différentes de celles des quadrupèdes; et la grandeur, la position, le nombre, l'action et le mouvement de ces parties varient même beaucoup dans ies diverses espèces d'oiseaux. Aussi parait-il qu'il y a intromission réclie dans les uns, et qu'il ne pent y avoir dans les autres qu'une forte compression, on même un simple attouchement. Mais nons réservons ces détails, ainsi que pinsieurs autres, pour l'histoire particuliere de chaque genre d'oiseau.

En rassemblant sous un scul point de vue les déses et les fais que nous veuos d'exposer, nous trouverons que le sens intérieur, le sensituris de l'oiseau, est principalement rempil d'images produites par le sens de la vue; que ces inages sous asperficielles, mais trie-étendues, et la plupert redaitves au mouvement, aux distances, aux espaces; que, vyouran nos province entière aussi aisément que nous voyons notre borizon, il porté dans sou cerveuu une la facilité qu'il a de les parcourir de nouveu d'innée de sus services de l'acceptant de la facilité qu'il a de les parcourir de nouveu ce l'une des ousses déterminantes de ses frie-

quentes promeuades et de ses migrations. Nous 1 reconnaltrous qu'étant très-susceptible d'être ébranié par le sens de l'ouie, les bruits soudalus doivent le remuer violemmeut, lui donner de la crainte et le faire fuir, tandis qu'ou peut le faire approcher par des sous doux, et le leurrer par des appeaux; que les organes de la voix étant très-forts et très-flexibles, l'oiseau ne peut manquer de s'eu servir pour exprimer ses seusations, transmettre ses affections et se faire eutendre de très-loin; qu'il peut aussi se mieux exprimer que le quadrupède, puisqu'il a plus de sigues, c'est-à-dire plus d'inflexions dans la voix; que, pouvant recevoir faeilement et couserver longtemps les impressious des sous, l'orgaue de ce sens se moute comme un instrument qu'il se plait à faire résouner; mais que ces sous communiqués, et qu'il répète mécaniquement. n'ont aucun rapport avec ses affections intérieures; que le sens du toucher ue lui dounant que des sensations imparfaites, il u'a que des notions peu distiuctes de la forme des corps, quoiqu'il eu voie très-clairement la surface: que c'est par le sens de la vue et uon par ceiul de l'odorat qu'il est avertl de loin de la présence des choses qui peuvent lui servir de nourriture: qu'il a plus de besolu que d'appétit, plus de voracité que de sensualité ou de délicatesse de goût. Nous verrons que pouvant aisément se soustraire à la main de l'homme, et sc mettre même hors de la portée de sa vue, les olseaux ont dû conserver un naturel sauvage, et trop d'indépendance pour être rédults en vraie domesticité; qu'étant plus libres, pluséloignés que les quadrupèdes, plus ludépendants de l'empire de l'homme, ils sont moins troublés dans le cours de leurs habitudes naturelles; que c'est par cette raisou qu'iis se rassemblent plus volontiers, et que la plupart ont un instinct décidé pour la société; qu'étaut forcés de s'occuper eu commnu des soins de leur familie, et même de travailler d'avance à la construction de leur nid. ils prenneut un fort attachement l'uu pour l'autre, qui devient leur affection dominante, et se répaud ensuite sur leurs petits; que ce scutimeut doux tempère les passious violentes, modere même celles de l'amour, et fait la chasteté, la pureté de leurs mœurs et la douceur de leur uaturel; que, quoique plus riches en fouds d'amour qu'aucuu des animaux, ils dépensent à proportiou beaucoup moins, ne s'excedent ja-

devoirs; qu'enfin cette classe d'étres légers, que la nature paraît avoir produits dans sa galeté, peut néanmoius être regardée comme un peuple sérieux, hounête, dout ou a eu raison de tirer des fables monales, et d'emprunter des exemples utiles.

### LES OISEAUX DE PROIE.

On pourrait dire, absolument parlant, que presque tous les oiseaux vivent de proie, puisque presque tous recherchent et preuueut les iusectes, les vers et les autres petits animaux vivauts : mais je n'enteuds lei par oiseaux de proie que ceux qui se nourrissent de chair et fout la guerre aux autres oiseaux ; et, en les comparant aux quadrupèdes carnassiers, je trouve qu'il y en a proportionneilement beaucoup moins. La tribu des flous, des tigres, des panthères, onces, léopards, guépards, jaguars, couguars, ocelots, servals, margais, chats sanvages ou domestiques; celle des chiens, des chacals, loups, renards, isatis; celle des hyènes, civettes, zibets, geuettes et fossanes ; les tribus plus nombreuses eucore de fouincs, martes, putois, mouffettes, furets, vansires, hermines, belettes, zibelines, mangoustes, surikates, gloutons, pékans, visous, sousiiques; et des sarigues, marmoses, cayopolilus, tarsiers, phalaugers; celles des roussettes, rougettes, chauves-souris, à laquelle on. peut encore aionter toute la familie des rats. qui, trop faibles pour attaquer les autres, se dévorent eux-mêmes : tont cela forme uu nombre bien plus considérable que eclui des aigles, des vautours, éperviers, faucons, gerfauts, milans, buses, crécerelles, émérillons, ducs, hiboux, chouettes, pies-grièches et corbeaux, qui sou ies seuls oiseaux dont l'appétit pour la chair soit bien décidé; et encore y en a-t-il plusieurs, tels que les milaus, les buses et les corbeaux, qui se nourrissent plus volontiers de cadavres que d'animaux vivauts; eu sorte qu'il n'y a pas une quinzième partie du nombre total des oiseaux qui soient earnassiers, tandis que dans

la pureté de leurs mours et la douceur de leur les quadrupéles il y en a plus du tiers. Les outurel ; que, quolque plus riches en fonds d'amour qu'aucuu des animaux , ils dépensent à moiss forts et beaucôup moins, en s'excédent ja les quadrupéles carnassiers, font aussi beaumais, et as vant barbondonner leurs plaisirs aleurs | on poins de dégât un la terre; mais en re-

vanche, comme si la tyrannie ne perdait jamais ses droits, il existe une grande tribu d'oiseanx qui font une prodigieuse déprédation sur les eaux. Il n'y a guère parmi les quadrupèdes que les castors, les loutres, les phoques et les morses qui vivent de poisson; au lleu qu'on peut compter un très-grand nombre d'oiseaux qui n'ont pas d'autre subsistance. Nous séparerons ici ces tyrans de l'eau des tyrans de l'air, et nous ne parlerons pos dans cet article de ces olseaux qui ne sont que pécheurs et piscivores : ils sont pour la plupart d'une forme très-différente, et d'une nature assez éloignée des oiseaux carnassiers : cenx-cisaisissent leur projeavec les serres: ils ont tous le bec court et crochu, les doigts bien separés et dénués de membranes, les jambes fortes et ordinairement recouvertes par les plumes des cuisses, les ongles grands et crocbus, tandis que les autres prennent le poisson avec le bec qu'ils ont droit et pointu, et qu'ils ont aussi les doigts réunis par des membranes, les ongles faibles et les sambes tournées en arrière.

En ne comptant pour oiseaux de proje que ceux que nous venons d'indiquer, et séparant encore pour un instant les oiseaux de nuit des oiseaux de jour, nous les présenterons dans l'ordre qui nous a paru le plus naturel : nous commencerons pas les aigles, les vantours, les milans, les buses; nous continuerons par les éperviers, les gerfauts, les faucons; et nous finirons par les émérillons et les pies-grièches. Plusieurs de ces articles contiennent un assez grand nombre d'espèces et de races constantes, prodnites par l'influence du climat; et nous joindrons à chacun les oiseanx étrangers qui ont rápport à ceux de notre climat. Par cette méthede, nous donnerons non-sculement tous les oiseaux du pays, mais encore tous les oiseaux étrangers dont parlent les auteurs, et toutes les espèces nou velles que nos correspondances nous ont procurées, et qui ne laissent pas d'être en assez grand nombre.

Tous les oiseans de proie sont remacquables por une singularide dout let affilidie de donocr la raison, c'est que les males sont d'environ un tiers moins grands et moins fort apue les femelles, tandis que dans les quadrupeles et dans les quadrupeles et dans les maires oiseaux, es sont, comme l'on sait, les mailes qui ont le plus de grandeur et de force. An vérité, dans les insectes et même dans les poissons, les femelles sont un peu plus grosses que les mailes, et l'on en voit clairement la rai-

son; c'est la prodigieuse quantité d'œufs qu'elles contiennent qui renfle leur corps; ce sont les organes destinés à cette immense production qui en augmentent le volume apparent : mais cela ne peut en aucune façon s'appliquer aux oiseaux, d'autant qu'il parait par le fait que c'est tout le contraire ; car, dans ceux qui produisent des œufs en grand nombre, les femelles ne sont pas plus grandes que les mâles; les poules, les canes, les dindes, les ponles-faisanes, les perdrix, les cailles femelles, qui produisent dix-huiton vingt œufs, sont plns petites que leur mále; tandis que les femelles des aigles, des vautours, des éperviers, les milans et des buses, qui n'en produisent que trois ou quatre, sont d'un tiers plus grosses que les mâles : c'est par cette raison qu'on appelle tiercelet le mâle de toutes les espèces d'oiseaux de proie. Ce mot est un nom générique et non pas spécifique, comme quelques auteurs l'out écrit; et ce nom générique indique seulement que le mále ou tiercelet est d'un tiers environ plus petit que la femelle.

Ces oiseaux ont tous pour babitude naturelle et commune le goût de la chasse et l'appétit de la proje, le vol très-élevé, l'aile et la jambe fortes, la vue très-perçante, la tête grosse, la langue charnue, l'estomac simple et membraneux, les intestins moins amples et plus courts que les autres oiseaux. Ils habitent de préférence les lienx solitaires, les montagnes désertes, et font communément leur nid dans les trous des rochers ou sur les plus bauts arbres : l'on entrouve plusieurs espèces dans les deux continents, quelques-uns même ne paraissent pas avoir de climat'fixe et bien déterminé. Enfin ils ont encore pour caractères généraux et communs le bec crochu, les quatre doigts à chaque pied, tous quatre blen séparés. Mais on distinguera toujours un aigle d'un vautour par un caractère évident : l'aigle a la tête couverte de plumes. an lieu que le vantonr l'a nue et garnie d'un simple duvet; et on les distinguera tous deux des éperviers, buses, milans et faucons par un antre caractère qui n'est pas difficile à saisir, c'est que le bec de ces derniers oiseaux commence à se courber dès son Insertion, tandis que le bee des aigles et des vautours commence par une partie droite, et ne prend de la courbure qu'à quelque distance de son origine.

Les oiseaux de proie ne sont pas aussi féconds que les autres oiseaux ; la plupart ne pondent qu'un petit nombre d'œufs mais je trouve que M. Linnæus a eu tort d'affirmer qu'en général tous ces oiscaux produisaient environ quatre œufs. Il y en a qui , comme le grand aigle et l'orfraie, ne donnent que deux œufs, et d'autres, comme la crécerelle et l'émériilon, qui en font jusqu'à sept. Il en est, à cet égard, des oiseaux comme des quadrupèdes : le nombre de la multiplication par la génération est en raison inverse de leur grandeur; les grands oiseaux produisent moins que les petits, et en raison de ce qu'iis sont plus petits, ils produisent davantage. Cette loi me parait généralement établie dans tous les ordres de la nature vivante; cependant on pourrait m'opposer lei les exemples des pigeons qui , quoique petits , c'est-à-dire d'une grandeur médiocre, ne produisent que deux œufs, et des plus petits oiseaux qui n'en produisent ordinairement que eing; muis Il fant considérer le produit absolu d'une année, et ne pas oublier que le pigeon, qui ne pond que deux et audquefols trois œufs pour une seule convée, fait souvent deux, trois et quatre pontes du printemps à l'automne; et que dans les petits oiseanx. Il v en a aussi plusieurs gul pondent plusieurs fois pendant le temps de ces mêmes saisons : de manière qu'à tout prendre et tout considérer, il est toujours vrai de dire que toutes choses égales d'ailleurs, le nombre, dans le produit de la génération, est proportionnel à la petitesse de l'animal dans les oiscaux comme dans les quadrupèdes.

Tons les oiseaux de proje ont plus de dureté dans le naturel et plus de férocité que les autres oiseaux; non-seulement ils sont les plus diffieiles de tous à priver, mais ils ont encore presque tous, plus ou moins, l'habitude dénaturée de chasser leurs petits hors du nid bien plus tôt que les autres, et dans le temps qu'ils leur devraient encore des soins et des secours pour leur subsistance. Cette cruauté, comme toutes les autres duretés naturelles , n'est produite que par un sentiment encore plus dur, qui est le besoin pour soi-même et la nécessité. Tons les animanx qui, par la conformation de leur estomac et de leurs intestins, sont forcés de se nourrir de chair et de vivre de proie , quand même ils sernient nés doux, deviennent bientôt offensifs et méchants par le seul usage de leurs armes, et prennent ensuite de la férocité dans l'habitude des combats : comme ce n'est qu'en détrulsant les autres qu'ils peuvent satisfaire à leurs besoins, et qu'ils ne peuvent les détruire qu'en

leur faisant continuellement la guerre, ils portent une âme de colrer qui findre sur toutes leurs actions, détruit tous les seatiments doux, et affabilit même la endresse maternelle. Trop presse de sou propre besoin, l'oiseau de proie virtuend qu'inspellemennet ets ans pitté les cris de ses petits, d'autant plus affamés qu'ils deviennent plus grands; si la chasse se trouve difficile, et que la prole vienne à manquer, il les expulse, les frappe, et quelqueôus les tue dans un accès de fureur cousée par la mi-

sere. Un autre effet de cette dureté naturelle et acquise est l'iusociabilité. Les oiseaux de proje, ainsi que les quadrapèdes carnassiers, ne se réunissent jamais les uns avec les autres; ils ménent, comme les voleurs, une vie errante et solitaire : le besoin de l'amour, apparemment le pins puissant de tous après ceiui de la nécessité de subsister, réunit le mâie et la femeile : et comme tous deux sont en état de se pourvoir, et qu'ils peuvent même s'aider à la guerre qu'lis fout aux autres animaux, ils ne se quittent guère, et ne se séparent pas, même après la saison des amours. On trouve presque toujours uue paire de ces oiseaux dans le même lieu; mais presque famais on ne les voit s'attrouper ni même se réunir en familie; et ceux qui, comme les aigies, sont les plus grands, et ont par eette raison besoin de pius de subsistance. ne souffrent pas même que leurs petits, devenus leurs rivaux, viennent occuper les iienx voisins de ceux qu'ils habitent ; tandis que tous les oiseaux et tons les quadrapedes, qui n'ont besoiu pour se nourrir que des fruits de la terre, vivent en famille, cherchent la société de leurs sembiables, et se mettent en bandes et en troupes nombreuses, et n'ont d'autre querelle, d'autre cause de guerre, que celle de l'amour ou de l'attaebement pour leurs petits; car, dans presque tons ies animaux, même les pius doux, ies máles deviennent furieux dans le rut, et les femelies prennent de la férocité pour la défense de leurs

petits.

Avant d'entrer dans les détails historiques
qui ont rapport à chaque espèce d'oiseaux de
proie, nous ne pouvons nous dispenser de faire
quelques remanques sur les méthodes qu'on a
employées pour reconnaître ces espèces, et les
distinguer les unes des autres. Les couleurs,
leur distribution, leurs nuances, les lacbes, les
baudes, les raies, les ligues, evreut de fonde-

ment dans ces méthodes à la distinction des espèces; et un méthodiste ne croit avoir fait une bonne description que quand il a, d'après un plan donné et toujours uniforme, fait l'énumération de toutes jes couleurs du plumage et de toutes les taches, handes ou autres variétés qui s'y trouvent : iorsque ces variétés sont grandes ou seulement assez sensibles pour être aisément remarquées, il en conclut sans hésiter que ce sont des indices certains de la différence des espèces; et en conséquence, on constitue autant d'espèces d'oiseanx qu'on remarque de différence dans les couleurs. Cepeudant rien n'est plus fautif et plus incertain; nous pourrious faire d'avance une longue énumération des doubles et triples emplois d'espèces faits par nos nomenciateurs, d'après cette méthode de la différence des couleurs ; mais il nous suffira de faire sentir ici les raisous sur lesquelles nous fondons cette eritique, et de remonter en même temps à la source qui produit ces erreurs.

Tous ics oiseaux en général muent dans la première année de ieur âge, et les couleurs de leur plumage sont presque toujours, après cette première mne, très-différentes de ce qu'elles étaient auparavant : ce changement de couleur après le premier âge est assez général dans la nature, et s'étend jnsqu'aux quadrupèdes qui portent aiors ce qu'on appelle la livrée , et qui perdent cette livrée, c'est-à-dire les premières couleurs de leur pelage à la première mue. Dans les oiseaux de proie, l'effet de cette première mue change si fort les couleurs, icur distributiou, icur position, qu'il n'est pas étounant que les nomenclateurs, qui presque tous ont négligé l'histoire des oiscaux, aient donné comme des espèces diverses le même oiseau dans ces deux états différents dont l'un a précédé et l'autre suivi in mue. Après ce premier changement, ii s'en fait na second assez considérable à in seconde, et souvent encore un à la troisième mue : en sorte que , par cette seule première cause, l'oiseau de six mois, ecini de dix-huit mois et ceiui de deux ans et demi, quoique le même, parait être trois oiseaux différents, surtout à ceux qui n'ont pas étudié ieur histoire, et qui n'ont d'autre guide, d'autre moven de les connaître, que les méthodes fondées sur les coulenrs.

Cependant ces couleurs changent souveut du tout au tout, non-seulement par la cause générale de la mue, mais encore par un grand nome d'autres eusse particuliere : he différence des sexes est souvent accompagnée d'une grande différence dans le couleur; il y a d'ailteurs des appères qui, dans le même elimat, varient inépendamment même de l'âge et du sexe; il y en a, et en beaucoup plus grand nombre, dont les conduers changert abnolument par l'inférence des différentes elimats. Rien n'est donc plus inectain que le commissance des obsensas, et surtout de ceux de proie dont il est ée question, rein de couleurs changes de lurré distribution, rien de fondée sur des curses et une distribution de la mention de l'acceptance d

#### LES AIGLES.

li y a piusieurs oiseaux auxquels on donne le nom d'aigles : nos nomenclateurs en comptent onze espèces en Europe, indépendamment de quatre autres espèces, dont deux sont du Brésil, une d'Afrique et la dernière des Grandes-Indes. Ces onze espèces sont : 1º l'aigie commun, 2º l'aigle à tête hianche, 3º l'aigle hiane, 4º l'aigle tacheté, 5º l'aigle à queue bianche, 6º le petit aigle à queue blanche, 7º l'aigle doré, 8º l'aigte noir, 9º le grand aigte de mer, 10º l'aigle de mer, t1º le jean-le-hlane : mais, comme uous i'a vons déià dit, nos nomenciateurs modernes paraissent s'être beauconn moins souciés de restreindre et réduire au juste le nombre des espèces, ce qui uéanmoins est ie vrai but du travail d'un naturaliste, que de les muitinier. chose bien moins difficite, et par laquelle on brille à peu de frais aux yeux des ignorants : car la réduction des espèces suppose beaucoup de connaissances, de réflexions et de comparaisons: au lieu qu'il n'y a rien de si aisé que d'en augmenter la quantité : il suffit pour cela de parcourir les il vres et les cabinets d'histoire naturelle, et d'admettre, comme caracteres spécifiques, toutes les différences, soit dans la grandeur, dans la forme ou la couleur, et de chacune de ces différences, quelque légère qu'elle soit, faire nne espèce nouvelle et séparée de toutes les autres. Mais maiheureusement, en augmentant ainsi très-gratuitement le nomhre nominal des espèces, ou n'a fait qu'augmenter eu même temps les difficultés de l'histoire

naturelle, dont l'obsenrité ne vient que de ces | lesse et même par les maladies, ou par la trop nuages répandus par une nomenciature arbitraire, souvent fausse, toujoars partienlière, et qui ne saisit jamais l'ensemble des enracteres; tandis que c'est de la réunion de tous ces caractères, et surtout de la différence on de la ressemblance de la forme, de la grandeur, de la conlear, et aussi de celles du naturel et des mœurs, qu'on doit conclure la diversité ou l'unité des espèces.

Mettant done d'abord à part les quatre espèces d'aigles étrangers dont nous nous réservons de parier dans la suite, et rejetant de la liste l'oiseau qu'on appelle jean-le-blane, qui est si différent des aigles, qu'on ne lui en a jamais doané le aom, il me parait qu'on doit réduire à six les onze espèces d'aigles d'Europe mentionnées el-dessus, et que dans ces six espèces il n'y en a que trois qui doivent conserver le som d'aigles, les trois autres éjant des oiseaux assez différents des aigles pour exiger ua autre nom. Ces trois espèces d'aigles sont : 16 l'aigle doré, que j'appellerai le grand aigle; 2º l'aigle commun ou moven ; 3º l'aigle tacheté. que l'appelierai le petit aigle : les trois autres sout l'aigie à queue bianche, que s'appeilerai pygarque, de son nom ancien, pour le distinguer des aigles des trois premières espèces, dont il commence à s'éloigner par quelques caractères; l'nigie de mer, que l'appelleral balbuzard, de soa nom anglais, parce que ce a'est poiat an véritable aigle; et enfin le grand aigle de mer, qui s'éloigne encore plus de l'espèce, et que par cette raison j'appelierai orfraie, de son vieux nom français.

Le grand et ie petit aigle sont chaeun d'une espèce isolée; mais l'aigle commun et le pvgargue sont sujets à varier. L'espèce de l'aigle commun est composée de deux variétés. savoir, l'aigle brun et l'aigle noir : et l'espèce du pygargue en contient trois, savoir le grand aigle à queue blanche, je petit aigle à queue blanche et l'aigle à tête blanche. Je n'ajouterai pas à ces espèces celle de l'aigle biane, car ie ne pense pas que ce soit une espèce particulière. ni meme une race constante et qui appartienne à une espèce déterminée : ce n'est, à mon avis, qu'une variété accidentelle produite par le froid du climat, et plus sonvent encore par la vielilesse de l'animal. On verra dans l'histoire particulière des oiseaux que plusieurs d'entre eux, et ies aigles surtout, blanchissent par la vieil-

longue diete.

Oa verra de même que l'aigle noir n'est qu'une variété dans l'espèce de l'aigle brua ou aigle commun ; que l'aigle à tête blanche et le petit aigle à queue bianche ne sont anssi que des variétés dans l'espèce du pygargue ou grand aigle à queue blanche; et que l'aigle blanc n'est qu'une variété accidenteile on individuelle qui peut apparteair à toutes les espèces. Ainsi des onze prétendnes espèces d'aigles, il ne nons en resie plus que trois, qui sont le grand aigle, l'aigle movea et le petit aigle : les quatre autres, savoir, le pygargue, le baibuzard, l'orfraie et je jean-le-blanc, étant des oiseaux assez différents des aigies pour être considérés chaeun séparément, et porter par conséquent un nom particulier. Je me suis déterminé à cette réduction d'espèces avec d'antant plus de fondement et de raison qu'il était connu, dès le temps des anelens, que les aigles de races différentes se mélent volontiers et prodnisent eusembie, et que d'ailieurs cette division ne s'éloigne pas beaucoup de celle d'Aristote, qui me parait avoir mienx connu qu'aneun de nos nomenelateurs les vrais caractères et les différences réciles qui séparent les espèces. Il dit qu'il v en a six dans le genre des algles ; mais dans ces six espèces, il comprend un oiseau qu'il avoue luimême être du geure des vautours, et qu'il faut par conséquent en séparer, pnisque e'est en effet celui que l'on connaît sous le nom de vautour des Alpes. Aiasi reste à cinq espèces qui correspondent d'abord aux trois especes d'aigles que je viens d'établir, et ensuite à la quatrième et à la ciuquième, qui sont le pygargue et l'aigie de mer ou balbuzard. J'ni eru, maigré l'antorité de ce grand philosophe, devoir séparer des aigles proprement dits ces deux derniers oiseaux; et e'est en cela seul que ma réduction diffère de la sienne; car du reste je me tronve entièrement d'accord avec ses idées, et je pense comme lui que l'orfraie, ossifraga ou grand aigle de mer , ne doit pas être compté parmi jes aigles, non plus que l'oiseau appelé ican-leblanc; daquel ii ne fait pas mention, et qui est si différent des algies qu'on ae jul en a jamais donné je nom. Tout ceci sera développé avec avantage et pius de clarté pour le lecteur dans les artieles suivants, où l'on va voir en détail les différences de chacune des especes que nous venons d'iadiquer.

### LE GRAND AIGLE.

Ordre des oiseaux de proie , famille des diarnes , geure nigle. (Cavier.)

La première espèce est le grand algle que Belon, après Athénée, a nommé l'aigle royal ou le roi des oiseaux; c'est en effet l'aigle d'espèce franche et de race noble , appelée par cette raison deroc ventures par Aristote, et connu de nos nomenclateurs sous le nom d'aigle doré. C'est le pins grand de tons les aigles; la femelle a insqu'à trois pieds et demi de longueur depuis le bout du bec jusqu'à l'extrémité des pieds, et plus de huit pieds et demi de vol ou d'enversure : elle pèse seize et même dix-huit livres '. Le mâle est plus petit et ne pèse guère que donze livres. Tous deux ont le bec très-fort et assez semblable à de la corne bleuâtre; les ongles poirs et pointus dont le plus grand, qui est celui de derriere, a quelquefois jusqu'à cinq pouces de longueur : les veux sont grands, mais paraissent enfoncés dans une cavité profonde que la partie supérieure de l'orbite couvre comme un toit avancé; l'iris de l'œil est d'un beau jaune clair, et brille d'un feu très-vif; l'bumeur vitrée est de couleur de topaze; le fristallin, qui est sec et soiide, a le brillant et l'éclat du diamant; l'asonbage se dilate en une large poche qui peut contenir une pinte de liqueur : l'estomac qui est au-dessous n'est pas, à beaucoup près, aussi grand que cette première poche; mais il est à peu près également sonple et membraneux. Cet oiseau est gras, surtout en biver; sa graisse est blanche, et sa chair, quoique dure et fibreuse, ne seut pas le sauvage comme celle des autres olseaux de proje.

On trouve cette espèce en Grèce; en France dans les montagnes du Bugey; en Allemagne

\* Nota. Voici ce que m'a écrit un de mes amis (M. Hébert): ad as vo, dit-il, dans le pays de Bugey, de deux espèces d'aigles: le premier fut pris au château de Doriau, dans un filet, à l'aupat d'un pigeon vivant ; il pesait dix-huil livres; il était de conieur fauve (c'est le grand aigle , le même qui est représenté dans la Zoologie britannique, pl. A); il était tres-fort et tres-méchant, el blessa cruellement au sein une femme qui avait soin de la faisanderie: l'autre était presque noir. J'ai encore va l'anc el l'autre espèce de ces asgles à Genère , où on les poprriesait dans des cages séparées ; ils ont tous deux les jambes couvertes de plumes jusqu'à la naissance des doigts, et les planses de leurs cuisses sont si longues et si touffoes, qu'on croirait, en voyant ces olseanx d'un pen loin , qu'ils soul porés sur quelque petite éntinence. On croit qu'ils sont de passage en Bugey ; car ou ne les y voit guère qu'au printenus el en automot.

dans les montagnes de Silésie, dans les forêts de Dantzick et dans les monts Carpathiens. dans les Pyrénées et dans les montagnes d'Irlande. On le trouve aussi dans l'Asie-Mineure et en Perse; car les anciens Perses avaient, avant les Romains, pris l'aigle pour leur enseigue de guerre : et c'était ce grand aigle, cet aigle doré, aquila fulva, qui était dédlé à Jupiter. On voit anssi par les témoignages des voyageurs qu'on le trouve en Arable, en Manritanic et dans plusieurs autres provinces de l'Afrique et de l'Asic jusqu'en Tartarie, mais point en Sibérie ni dans le reste du nord de l'Asie. Il en est à peu près de même en Europe ; car cette espèce, qui est partont assez rare. l'est moins dans nos contrées méridionales que dans les provinces tempérées, et on ne la trouve plus dans celles de notre nord an dela du 55me degré de latitude : aussi ne l'a-t-on pas retrouvée dans l'Amérique septentrionale, quolqu'on y trouve l'aigle commun. Le grand aigle paraît donc être demeuré dans les pays tempérés et chauds de l'ancien continent, comme tous les antres animaux auxquels le grand froid est contraire, et qui par cette raison n'ont pu passer dans le nouveau.

L'aigle a plusieurs convenances physiques et morales avec le lion : la force, et par conséquent l'empire sur les autres oiseaux, comme le lion sur les quadrupèdes ; la magnanimité : ils dédaignent également les petits animaux et méprisent leurs insultes ; ce n'est qu'après avoir été longtemps provoqué par les cris importuns de la corneille ou de la pie que l'aigle se détermine à les punir de mort ; d'ailleurs, il ne veut d'autre blen que celui qu'il conquiert, d'autre proie que celle qu'il prend lui-même ; la tempérance : il ne mange presque iamais son gibler en entier, et il laisse, comme le lion, les débris et les restes aux autres animaux. Ouelque affamé qu'il soit, il ne se jette jamais sur les cadavres. Il est encore solitaire comme le lion, habitant d'un désert dont il défend l'entrée et l'usage de la chasse à tous les autres oiseaux ; car il est peut-être plus rare de voir deux paires d'aigles dans la même portion de montagne que deux familles de lions dans la même partie de forêt : Ils se tiennent assez loin les uns des autres pour que l'espace qu'ils se sont départi leur fournisse une ample subsistance; ils ne comptent la valenr et l'étendue de leur royaume que par le produit de la chasse. L'aigle a de plus

les yeux étincelants et à peu près de la même conleur que ceux du lion, les ongles de la même forme, l'haleine tout aussi forte, le cri également effrayant. Nés tous deux ponr le combat et la prole, ils sont également ennemis de tonte société, également féroces, également fiers et difficiles a réduire ; on ne peut les apprivoiser qu'en les prenant tout petits. Ce n'est an'avec beauconp de patience et d'art qu'on peut dresser à la chasse pp jeune aigle de cette espèce : il devient même dangerenx pour son maître dès qu'il a pris de la force et de l'âge. Nous voyons par le témoignage des auteurs , qu'anciennement on s'en servait en Orient ponr la chasse do vol : mais aujourd'hui on l'a banni de nos fanconneries : Il est trop lourd pour ponvoir, sans grande fatigue, le porter sur le poing; jamais assez privé, assez doux, assez sûr pour ne pas faire craindre ses caprices on ses moments de colère à son maître. Il a le hec et les ongles crochus et formidables; sa figure répond à son naturel. Indépendamment de ses armes, il a le corps rohuste et compacte, les fambes et les ailes très-fortes, les os fermes, la chair dure, les plumes rudes, l'attitude fière et droite, les mouvements brusques, et le vol très-rapide. C'est de tous les oiseaux celui qui s'élève le plus haut, et c'est par cette raison que les anciens ont appelé l'aigle l'oiseau céleste, et qu'ils le regardaient dans les augures comme le messager de Jupiter. Il volt par excellence; mais il n'a que peu d'odorat en comparaison du vantonr : il ne chasse donc qu'à vue; et lorsqu'il a saisi sa proie, il rabat son vol comme ponr en éprouver le polds, et la pose à terre avant de l'emporter. Quolqu'll alt l'aile très-forte, comme il a pen de soupiesse dans les jambes, il a quelque peine à s'élever de terre, surtout lorsqu'il est chargé : il emporte aisément les oies , les grues; il enlève aussi les lièvres et même les petits agneaux, les chevreaux : et lorsqu'il attaque les faons et les veanx, c'est pour se rassasier sur le lieu de leur sang et de leur chair, et en emporter ensulte les lambeaux dans son aire; c'est ainsi qu'on appelle son nid, qui est en effet tout plat et non pas creux comme celni de la plupart des autres oiseaux : il le place ordinalrement entre deux rochers dans un lieu sec et inaccessible. On assure que le même nid sert à l'aigle pendant toute sa vie : c'est réellement un ouvrage assez considérable, pour n'être fait qu'nne fois, et assez solide pour durer longtemps; il est construit à peu pres comme un plancher avec de petites perches on bâtons de cing on six pieds de longueur, appuyés par les deux bouts et traversés par des branches sonples recouvertes de plusieurs lits de jones et de hruyères. Ce plancher ou ce nid est large de plusieurs pieds et assez ferme, non seulement ponr soutenir l'aigle, sa femelle et ses petits, mais pour supporter encore le poids d'nne grande quantité de vivres. If n'est point convert par le haut, et n'est abrité que par l'avancement des parties supérieures du rocher. La femelle dépose ses œufs dans le milleu de cette aire; elle n'en pond que denx ou trois, qu'elle couve, dit-on, pendant trente jours : mais, dans ces œufs, il s'en trouve souvent d'inféconds, et il est rare de trouver trois aiglons dans un nid; ordinairement il n'v en a qu'un ou deux. On prétend même que, dès qu'ils deviennent un peu grands, la mère tue le plus faible on le plus vorace de ses petits. La disette senle peut produire ce sentiment dénaturé : les père et mère n'ayant pas assez pour eux-mêmes cherchent à réduire leur famille : et des que les petits commencent à être assez forts pour voler et se pourvoir d'eux-mêmes, il les chassent au loin sans leur permettre de jamais revenir.

Les aiglons n'ont pas les couleurs du plumage aussi fortes que quand ils sont adultes : ils sont d'abord blancs, ensuite d'un jaune paje, et devlennent enfin d'un fauve assez vif. La vieillesse, ainsi que les trop grandes diétes, les maladies et la trop longue captivité les font hlanchir.On assure qu'ils vivent plus d'un siècle. et l'on prétend que c'est moins encore de vielllesse qu'ils meurent, que de l'impossibilité de prendre de la nonrriture, leur bec se recourbant si fort avec l'age, qu'il leur devient inn. tile. Cependant on a vu sur des aigles gardés dans les ménageries, qu'ils aiguisent leur bec. et que l'accroissement n'en était pas sensible pendant plusieurs années. On a anssi observé qu'on pouvait les nourrir avec toute sorte de chair, même avec celle des autres aigles, et que, faute de chair, ils mangent très-bien du pain, des serpents, des lézards, etc. Lors-

<sup>\*</sup> Nora. Noss avoss comparé l'aigle au bion, et le vantour au tigre; or, l'on aast que le lion a la tête et le cou couverts d'une belle crisière; et que le bipre les a, pour aiunt dire, nas en comparaison du lion; il en est de même du vantour ; il a la tête et le con dénotés de plumes, landis que l'aigle les a bleg garaité et couverts de plumes.

qu'ils ne sont point apprivoies, ils mordeni reutlement les chais, ets chiers, its hommes qui veukent les approcher. Ils jettent de temps en temps un cri algus, sonore, pergant et lamentable, et d'un sou soutenn. L'aigle boit trèsrement et peu-tère point du tout lonsqu'il est en illerté, parce que le sang de ses victimes suffit à sou soit Ses excréments sout toujours sout l'autre de ceux qui laivent ferquernseaux, muée de ceux qui laivent ferquernment.

C'est à cette grande espèce qu'on doit rapporter le passage de Léon-l'Africain que nons avons clé, et tous les autres témojanges des voyageurs en Afrique et en Asié, qui s'accordent à dire que cet oiseau enlère non-seulement lesagneaux, leschevreaux, les jeunes gazelles, mais qu'il attaque aussi, lorsqu'il est dressé, les reuards et les louss'

# L'AIGLE COMMUN.

Ordre des Oiseaux de proie, famille des diarnes, genre aigle, (Cavier.)

L'espèce de l'aigle commun est moins pure, et la race en parait moins noble que celle du grand aigle : elle est composée de deux variétés, l'aigie brun et l'aigie poir. Aristote ne les a pas distingués nommément, et il paraît les avoir réunis sous le nom de Malauvagroc, aigle noir ou noirâtre; et ii a en raison de séparer cette espèce de la précédente, parce qu'elle en differe : 10 par la grandeur, l'aigle commun, noir ou brun, étant toujours plus petit que le grand aigle; 2º par les coulcurs, qui sont constantes dans le grand aigle, et varient comme l'on voit dans l'aigie commun; 3º par la voix, le grand aigie poussant fréquemment un cri lamentable, au lieu que l'aigle commun, noir ou brun, ne crie que rarement; 4º enfin, par les babitudes naturelles : l'aigle commun nourrit tous ses petits dans son nid, les élève et les conduit en suite dans ieur jeunesse; au lieu que le grand aigle les chasse hors du nid, et les abandonne à euxmêmes des qu'ils sont en état de voler.

Lime paraitqu'il est aisé de propyer que l'aigle

brun et l'aigle noir', que je réunis tons deux sous une même espèce, ne forment pas en effet deux espèces différentes : il suffit pour cela de les comparer ensemble, même par les caratères donnés par nos nomenciatenrs dans la vue de les separer. Ils sont tous deux à peu près de la même grandeur; ils sont de la même couleur brune, seniement plus ou moins foncée : tons denx ont peu de ronx sur les parties snpérieures de la tête ou du cou, et du blanc à l'origine des grandes plumes : les jambes et lespiedségalement couverts et garnis; tous deux ont l'iris des veux de couleur de noisette, la peau qui couvre la base du bec d'un iaune vif, le bec couleur de corne bicuâtre , les doigts iannes et les ongies noirs ; en sorte qu'il n'y a de diversité que dans les teintes et dans la distribution de la couleur des piumes, ce qui ne suffit pas à beaucoup près pour constituer deux espèces diverses, surtout lorsque le nombre des ressemblances excède aussi évidemment celui des différences. C'est donc sans ancun scrupule que j'ai réduit ces deux espèces à une sente, que j'ai appeiée l'aigle commun, parce qu'en effet c'est de tous les aigles le moins rare. Aristote, comme je viens de le dire , a fait la même réduction sans l'indiquer : mais il me parait que son traducteur, Théodore Gaza, l'avait sentie, car il n'a pas traduit le mot Medandero; par aquila nigra, mais par aquila nigricans, pulla fulvia, ce qui comprend les deux variétés de cette espèce, qui toutes deux sont noirâtres, mais dont l'une est mélée de pius de jaune que l'autre. Aristote, dont j'admire souvent l'exactitude, donne les noms et les surnoms des choses qu'il indique. Le surnom de cette espèce d'oiseau, dit-il, est Acros λαγωρονος : l'aigle aux lièvres ; et en effet, quoique les autres aigles prennent aussi des lièvres, ceini-ci en prend plus qu'aucun antre; c'est sa chasse habituelle, et la proje qu'il recherche de préférence. Les Latins, avant Pline, ont appelé cet aigie valeria, quasi valens viribus, à cause de sa force, qui parait être plus grande que celle des antres aigies relativement à leur grandeur.

L'espèce de l'aigie commun est plus nom-

Cavier réunil l'aigle noir à l'aigle commun; Linnée, Brisson et Dandin eu font une espèce sous le nom de falco metaipactos ou d'aquila nigricans

L'empreur (du Thibet) a plusieurs sigles privés qui sont si force et si arcient squi arrêten el preument les lièvres, et le preument es lièvres, chercruils, dains et renards; même il yen a d'aussemm d'aussi grande hardiesse et fénerité qu'ils ovent bien assilité et se rur imprénoncement sur le loup, auquel ils foot taut de venation et molestation, qu'il peul être pris plus facilement. Marc Paul, 1, 11, 1002 59.

breuse et plus répandue que celle du grand aigle : celui-cft ne se trouve que dans les pays chauds et tempérés de l'ancien coutient; l'aigle commun an contraire préfère les pays froids, et se trouve également dans les deux continents. On le voit en France, en Savoie, en Suisse, en Allemague, en Pologie cet ne Cosse; on le retrouve en Amérique, à la baie de Hudson 1.

# LE PETIT AIGLE.

(L'AIGLE TACHETÉ.)

Ordre des oiseaux de proie, famille des diurnes, gen aigle. (Covier.)

La troisième espèce est l'aigle tacheté, que j'appelle petit aigle, et dont Aristote donne une notion exacte en disant que c'est un oisean plaintif dont le plumage est tacheté, et qui est plus petit et moins fort que les autres aigles ; et en effet, il n'a pas deux pieds et demi de longueur de corps , depuis le bout du bec jusqu'à l'extrémité des pieds; et ses ailes sont encore plus courtes à proportion, car elles n'ont guère que quatre pieds d'envergure. On l'a appelé squila planga, aquila clanga, aigle plaintif. aigle criard; et ces noms ont été bien appliqués. car il ponsse continuellement des plaintes on des eris lamentables. On l'a surnommé anataria, parce qu'il attaque les canards de préférence; et morphna, parce que son plumage, qui

<sup>4</sup> Il y a en ce pays (e'est-à-dire dans les terres voisines de la baie de Hudson) plusieurs autres oiseaux très-curieux qua B à leur forme et force : tel est, entre autres . l'aigle à queue Manche, qui est à peu près de la grosseur d'un coq-d'inde; sa couronne est aplatie, et il a le cou court, l'estomac large, les cuisses fortes, et les ailes fort longues et larges à proportion du corps : elles sont noirâtres sur le derrière, mais plus claires aux côtés : l'estoruse est marqueté de bianc, les plumes des alles sont noires ; la queue étant fermée est blanche en hant el culus, à l'exception des pointes mêmes des plumes qui son! noires ou brunes : les cuisses sont couvertes de plumes brunes noirâtees par lesquelles on voit en certains endroits un durethiane: les jambes sont couveries jusqu'anx pieds d'un duret brun un peu rougestre; chaque pied a quatre doigts gros et forts , dont trois vont en avant, et un en arrière ; ils sont couverts d'écailles jannes , et garnis d'ougles extrêmement forts et pointus, qui sont d'un beau noirinisant. Voyage de la baie de Hudson , par Ellis ; Paris, 1749, in-12, tome I , pages 54 et 55, avec use bonnerfigure. Nota. On voit bien clairement, par cette description, one

Note. On voit bien clairement, par cette description, que ct oissen est l'aigle beun commun et non pai le pygarque, et que par conséquent l'auteur ne devait pas l'appeter aigle à quece blanche : au resté, jet rouve que presque tons les naturabases anglais sont tombé dans cette petite mépries, en

est d'un brun obscur, est marqueté sur les jam-, bes et sons les ailes, de plusieurs taches blanches, et qu'il a aussi sur la gorge une grande zone bianchâtre. C'est de tous ies aigies ceiui qui s'apprivoise le plus aisément ; il est plus faible, moins fier et moins courageux que les autres : c'est celui que les Arabes ont appelé zimiech ', pour le distinguer du grand aigle qu'ils appellent zumach. La grue est sa plus forte proie; car il ne prend ordinairement que des canards, d'autres moindres oiseanx et des rats. L'espèce, quolque peu nombreuse en chaque lien, est répandue partout, tant en Europe qu'en Asie, en Afrique, où on la trouve jusqu'au cap de Boune-Espérance dans ce continent; mais il ne paraît pas qu'elle soit en Amérique; car, après avoir comparé les indications des voyageurs, j'ai présumé que l'oiseau qu'ils appellent l'aigle de l'Orenoque, qui a quelque rapport avec celui-ci par la variété de son piumage, est néanmoins un oiscau d'espèce différente. Si ce petit aigle, qui est beancoup plus docile, plus aisé à apprivoiser que les deux autres, et qui est anssi moins lourd sur le poing, et moins dangereux pour son maitre, se fut trouvé également courageux, on n'aurait pas manqué de s'en servir pour la chasse : mais il est aussi láche que plaintif et criard. Un épervier bien dressé suffit pour le vaincre et l'abattre 2. D'ailieurs on voit par les témoignages de nos auteurs de fauconnerie, qu'on n'a jamais dressé, dn moins en France, que les deux premières

premate pour principal caractère de cet sigle la blancheux de la quonce. Ray et Willichthy frost applet aguils finite chryseron c.custa amuto alto cincta. Ray, 5, 1900, art., pp. 6, Willialphy, Ornibol., page 29; et lis ont été mirés par les solteurs de la Zoologie Britannique, qui l'indiquent cet aign par ce même caractère ('rigitall segle), Lundia qu'il n'est al par ce même caractère ('rigitall segle), Lundia qu'il n'est al Jame ('hui-hui), al der (chi-pastes) ; et que le caractère de ment et gluis assicamement, et de le terme d'Arbota.

especes d'aigles, savoir le grand aigle ou aigle

1 Il y a deux espèces d'aigles; l'une est absolument appeée rummach; l'autre est nommés remiech.... L'aigle summach percel de lèvre; le resard, la gazelle; l'aigle remiech preud la gravet toiseaux plus molodres. Faucossorie de Galllement Fardis; l'i, l'i, c.p. 2.
6 Cest à cette espèce d'aigle labe qu'il finst rapporter le passage n'ulvant. « Il y a sumi des aigles dans les montagnes

voisions de Tuntis (en Perchi J fen al vu vendre un cius quos par des payament. Le great de qualité voient etc ciusem avec l'epervirs ; ce voi est tout à fait quelque chose de curieux et de fort almiratie à la Sec dont l'éprerire abata l'algie, c'est qu'il vois medeums fort haut, fond sur les avec beacous que vitenes. Li mi fonce les errors disse la finno; c'et dess autetienes de la misoca les errors disse la finno; c'et dess auteritenes de la misoca les errors disse la finno; c'et dess autequellos que l'algie et l'épervier tombest tous deur avandes. » Vorage de Chazula, facolors, 640, par. 2016 et 2016. fauve, et l'aigle bruu on noiritre, qui est l'aigle commun. Pour les strairus, l'idant les prendre jeunes; çer un aigle adulte est non-seulement indocès, mais fonompable. Il faut les nourrir avec le chair du gibler qu'on veut leur faire hasser. Leur décontion eagie des sobre recorre plus assidus que celle des autres oiseunx de faniscencire. Nous dounteurs le précis de cet ant à l'article du fauven. Je rapporteral seulement iel un quelquer particularités que l'en no dourvées sur les augles, tant dans leur état de liberté que dans cetul de caspitule.

La femelle, qui dans l'aigle, comme dans toutes les antres espèces d'oiseaux de proie, est plus grande que le mâie, et semble être anssi dans l'état de liberté plus hardle, plus courageuse et pius fine, ne parait pas conserver ces dernières qualités dans l'état de captivité. On préfère d'élever des mâles pour la chasse ; et i'on remarque qu'au printemps, iorsque commence la saison des amonrs, ils cherchent à s'enfuir pour trouver une femelle; en sorte que si i'on vent les exercer à la chasse dans cette saison, on risque de les perdre, à moins qu'on ne prenne la précaution d'éteindre leurs désirs en les pargeant assez violemment. On a aussi observé que quand l'aigie en partant du poing vole contre terre, et s'éleve ensuite en ligne droite. c'est signe qu'il médite sa fnite; il fant aiors le rappeler promptement en lui ietant son past: mais s'il vole en tournovant au-dessus de son maitre, sans se trop éjoigner, c'est signe d'attachement et qu'll ne fuira point. On a encore remarqué que l'aigie dressé à la chasse se jette sonvent sur les autours et autres moindres ciscaux de proie : ce qui ne lui arrive pas lorsqu'ii ne suit que son instinct ; car afors li ne les attaque pas comme proje, mais seulement pour leur en disputer ou enjever une autre.

Dans l'état de nature, l'aigle ne chasse seul que dans le tempo où le fimelle ne part quitter ses curfs ou ses petits. Comme c'est la saison de lighter commence à devenir abondant par le retour des olseaux, il pourvoit aisément à sai propres subsistance et à celle des famelle : mais dans tous les natures temps de l'annete, le malie une les comments de l'autre de l'autre. Les hambien de la part de distance l'un de l'autre. Les habitants des montaignes, qui sont al porté de les observer, prétendent que l'un des deux but les dissons, taudi aper l'autre se tietta vir quelque les passons, taudit aper l'autre se tietta vir quelque.

arbre ou sur quelque rocher pour saisi le gibier au passage. Ils «Evievent souvent à une hauteur si grande qu'on les perd de vue, et, maigré e grandé diognement, leur vois « fait enocre entendre tres-distinctement, et l'eur cri ressemble alors à l'abolement d'un petit chien. Maigrè sa grande voractét, l'aigle peut se paser lougtemps de nouriture, surdout dans l'état de captivité lorsqu'il ne fait point d'exercie. J'ai de hofrane, peu un homme diogne de foi dans un piège à reand, avait passe clau pemaines entières sans aucun alliement, et d'avait paru affaibill que dans les hoit derniers jours, au bout desquès on le tun porn e pas le lais-

ser languir plus longtemps. Quoique les aigles en général aiment les lieux déserts et les montagnes, il est rare d'en trouver dans celles des presqu'iles étroites, ni dans les iles qui ne sont pas d'une grande étendue ; ils habitent la terre-ferme dans les deux continents, parce que ordinairement les lies sont moins peuplées d'animanx. Les anciens avaient remarqué qu'on n'avait jamais vu d'aigles dans l'ile de Rhodes; ils regardèrent comme un prodige, que, dans le temps où l'empereur Tibère se trouva dans cette ilc, un aigie vint se poser sur le toit de la maison où il était logé. Les aigles ne font en effet que passer dans les lies sans s'y habituer, sans y faire leur ponte ; et lorsque les voyageurs ont parlé d'aigles dont on trouve les nids sur le bord des eaux et dans les îles, ce ne sont pas les aigles dont nous venons de parier, mais les balbuzards et les orfraies qu'on appelle communément aigles de mer, qui sont des oiseaux d'un naturel différent, et qui vivent plutôt de poisson que de gihier.

C'est iel le live de rapporter les observations antoniques que l'on a faites au ries parties întérieures des aigles, et je ne peux les puises dans unemélieures ource que dans les Winnieres de messieurs de l'Académie des Sciences, qui out disséqué deux aigles, l'un mâle et l'autre femelle, de l'espèce commune .' Après avoir rr. marqué que les your étaient fort enfoncés, qu'ils avaient une couleur isabelle avec l'échat d'une topaxe, que la corrêc é'échat l'avec une grande topaxe, que la corrêc é'échat l'avec une grande

<sup>4</sup> Nota. Quolque MM. de l'Académie aient penaé que ces derat aigles squ'ils ont décrita et disséqués étatemt de l'espece du grand aigle (chrysackos), il est aissé de reconsultre par leur propre description, et en comparant leurs indications avec és miennes, que ces deux aigles n'étaient pas de la grande espèce, mais de l'espèce moyenne ou commune.

convexité, que la conjonctive était d'un rouge fort vif, les pauplères très-grandes, chacune étant capable de convrir l'œil entier, ils ont observé snr les parties intérieures que la jangue était cartilagineuse par le bout et charnue par le milieu; que le larynx était carré et non pas en pointe, comme il l'est à la plupart des oiseaux qui ont le bec droit; que l'œsophage, qui était fort large, s'élargissait encore davantage audessous ponr former le ventricule ou estomac ; que cet estomac n'était point un gésier dur, qu'il était souple et membraneux comme l'œsophage, et qu'il était seulement plus épais par le fond ; que ces deux cavités, tant du bas de l'œsophage que du ventrienle, étaient fort amples et proportionnées à la voracité de l'animal ; que les intestins étaient petits comme dans les autres animaux qui se nourrissent de chair ; qu'il n'y avait point de cœcum dans le maie, mais que la femelle en avait deux assez amples et de plus de deux pouces de longueur; que le foie était grand et d'un rouge fort vif, ayant le lobe gauche plus grand que le droit ; que la vésicule du fiel était grande et de la grosseur d'une grosse châtaigne ou marron; que les reins étaient petits à proportion, et en comparaison de ceux des antres oiseaux; que les testicules du mâle n'étaient que de la grosseur d'un pois et de conlenr de chair tirant sur le jaune, et que l'ovaire et le conduit de l'ovaire dans la femelle étaient comme dans les autres oiseaux.

## LE PYGARGUE.

(LE PYGARGUE ET L'ORPRAIE.)

Ordre des oiseaux de proie, famille des diurnes, genre aigie. (Cuvier.)

L'espèce du pygargue me parait être composée de trois variétés; savoir : le grand pygarque, le petit pygarque et le pygarque à tête blanche. Les deux premiers ne disserent guère que par la grandeur, et le dernier ne diffère presque en rien du premier, la grandeur étant la même, et n'y ayant d'autre différence qu'un peu plus de blanc sur la tête et le cou. Aristote ne fait mention que de l'espèce, et ne dit rien des variétés; ce n'est même que du grand pygargue qu'il a entendu parler, puisqu'il lui donne pour surnom le mot hinnularia, qui indique Que cet oiseau fait sa prole des faons (hinnulos), c'est-à-dire des jeunes cerfs, des daims et chevreuils; attribut qui ne peut convenir au petit pygargue, trop faible pour attaquer d'aussi grands animaux.

Les différences entre les pygargues et les algles sont: 1ºla nudité des jambes; les aigles fes ont convertes jusqu'au taion, les pygargues les ont nues dans toute la partie inférieure; 2º la couleur dn bec; les aigles l'ont d'un noir bleuâtre. et les pygargues l'ont jaune ou blanc; 3º la blancheur de la queue, qui a fait donner aux pygargues le nom d'aigles à queue blanche. parce qu'il a en effet la quene bianche en-dessus et en-dessous dans tonte son étendue. Ils different encore des aigles par quelques babitudes naturelles ; ils n'habitent pas les lieux déserts ni les hautes moutagnes : les pygargues se tiennent plutot à portée des plaines et des bois qui ne sont pas éloignés des lieux habités. Il paralt que le pygargue, comme l'aigle commun . affecte les climats froids de préférence : on le trouve dans toutes les provinces du nord de l'Europe. Le grand pygargue est à peu près de la même grosseur et de la même force, si même il n'est pas plus fort que l'aigle commun : ii est au moins plus carnassier, plus féroce et moins attaché a ses petits, car il ne les nourrit pas longtemps; il les chasse hors du nid avant même qu'ils soienten état de se pourvoir, et l'on prétend que, sans le seconrs de l'orfraie, qui les prend alors sous sa protection, la piupart périraient. Il produit ordinairement deux ou trois petits, et fait son nid sur de gros arbres. On trouve la description d'un de ces nids dans Willulghby, et dans plusieurs autres auteurs qui l'ont traduit ou copié : c'est une aire ou un plancher tout plat, comme celui du grand algle, qui n'est abrité dans le dessus que par le fenillage des arbres, et qui est composé de petites perches et des branches, qui soutienuent plusieurs lits alternatifs de bruyeres et d'autres herbes. Ce sentiment contre nature, qui porte ces oiseaux à chasser leurs petits avant qu'ils puissent se procurer aisément leur subsistance. et qui est commun à l'espèce du pygargue, à celles du grand aigle et du petit aigle tacheté. indique que ces trois espèces sont plus voraces et pins paresseuses à la chasse que ceile de l'aigle commun, qui soigne et nourrit largement ses petits, les conduit ensulte, les instruit à chasser, et ne les oblige de s'éloigner que quand ils sont assez forts pour se passer de tout secours. D'ailleurs le naturel des petits tient de 1 celui de leurs parents : les aiglons de l'espèce commune sont doux et assez tranquilles, au lieu que ceux du grand algle et du pygargue, des qu'lis sont un peu grands, ne cessent de se battre et de se disputer la pourriture et la place dans le nid; en sorte que souveut le père et la mère en tuent quelqu'un pour terminer le débat. On peut encore ajouter que, comme le grand aigle et le pygargue ne ebassent ordinairement que de gros animaux, ils se rassasient sonvent sur le lieu, sans pouvoir les emporter; que par conséquent les proies qu'ils enlèvent sont moins fréquentes, et que, ne gardant point de chair corrompue dans leur nid, ils sont souvent au dépourvu ; au lieu que l'aigle commun, qui tous les jours prend des lièvres et des oiseaux, fournit plus aisément et plus abondamment la subsistance nécessaire à ses petits. On a aussi remarqué, surtout dans l'espèce des pygargues, qui fréquentent de près les lieux habités, qu'ils ne chassent que pendant queiques heures dans le milieu du jour, et qu'ils se reposent le matin, le soir et la nuit : au lieu que l'aigle commun (aquila valeria) est en effet pius valeureux, plus diligent et plus infatigable.

# LE BALBUZARD.

Ordre des oiseaux de proie , famille des diurnes , geure nigle. (Cuvier.)

Le balbuzard est l'oiseau que nos nomenclateurs appellent aigle de mer, et que nous appelons en Bourgogne craupécherot, mot qui signifie corbeau pécheur. Crau ou eraw est le cri du corbeau : e'est aussi son nom dans quelques langues, et particulièrement en angiais; et ee mot est resté en Bourgogne parmi les paysans, comme quantité d'autres termes anglais que f'al remarqués dans leur patois, qui ne peuvent venir que du séjonr des Anglais dans cette province, sous les règnes de Charles v. Charies vi, etc. Gessner, qui le premier a dit que cet olsean était appelé crospescherot par les Bourguignons, a mal écrit ce nom, faute d'entendre le jargon de Bourgogne : le vrai mot est crau et non pas cros, et la prononciation n'est ni cros, ni crau, mais craw, ou simplement crd avec un d fort ouvert.

A tout considérer, on doit dire que cet oiseau n'est pas un nigle, quoiqu'il ressemble plus aux algles qu'aux autres oiseaux de proie. D'abord

ll est bien plus petit ', il n'a ni le port, ni la figure, ni le voi de l'aigle. Ses babitudes naturelles sont aussi très-différentes, ainsi que ses appétits, ne vivant guère que de poisson, qu'il prend dans l'eau, même à quelques pieds de profondeur 2; et ce qui prouve que le poisson est en effet sa nourriture la plus ordinaire, c'est que sa ebair en a une très-forte odeur. J'ai vu quelquefois eet olseau demeurer pendant plus d'une heure perché sur un arbre à portée d'un étang jusqu'à ee qu'il apercût un gros poisson, sur lequel il put fondre et l'emporter ensuite dans ses serres. Il a les jambes nues et ordinairement de couleur bleuâtre; eependant il y en a queiques-unsqui ont les jambes et les pieds jaunâtres, les ongles noirs, très-grands et très-aigus, les pieds et les doigts si raides qu'on ne peut les flécbir, le ventre tout blane, la queue large et la tête grosse et épaisse. Il differe done des aigles en ee qu'il a les pieds et le bas des jambes dégarnis de plumes, et que l'ongle de derrière est le plus court ; taudis que dans les aigles eet ongie de derrière est le plus long de tous. Il

11 y a une difference plus grande encore que dinos les disc, extent la hencide et le main ballament, ortici que relaçõe, extent la hencide et le main ballament, ortici que relações por la completa esta plus participatos que presente que a completa esta plus participatos que participatos que participatos que a completa que en encore que a completa que encore que a completa que encore que a completa que encore que

rard au nombre des aigles, et voiei ce qu'il en dit : Quintum (aquiliz) genus est quod balintus, hoc est marina vocatur, cervice magna el erassa, alis enrvantibus, cauda tata; morator here in littoribus et oris. Accidit huic sepius ul cum ferre quod ceperit pequest in gargitem demergatur. Arist., Hist. anim. lib. 1X, cap. 32. Mais il faul observer que les Grees con prenzient tons les oiseant de proje uni volent de jour sous les uoms génériques de actos, gyps et hierax, c'est-à-dire aquilla vullur et accipiter; aigle, vantour et épervier; et que dans ces trois genres ils en distinguaient pen par des noms spécifiques ; el c'est sans doute par cette raison qu'Aristote a mis le balbuzurd au nombre des aigles. Je ne conçols pas pourquoi M. Ray , qui d'aillieurs est un écrivain savant et exact , assure que l'hallætus et l'ossifraga ne sont que le même oiseau. puisque Aristote les dislingue si neltement tous deux, et qu'il en traite dans deux chapitres séparés : la seule raison que Bay donne de son opinion, c'est que le balbezard, étant trop petit pour être mis au nombre des aigles . Il n'est pas l'halistins; mois il n'a pas fail attention que le morphuse ou petit aigle, auquel on peut faire le même reproche, a rependant été compté pormi les aigles comme l'helixtus par Aristote; et su il n'est pas possible que l'halizius soit l'ossifraga, puisqu'il en assigne loutes les différences. Je fais cette remarque, parce use cette erreur de Bay a été adoptée el répétée par plusicurs auteurs , et surtout par les Auglais.

differe encore, en ce qu'il a le bec plus noir que les aigles, et que les pieds, les doigts et la peau qui recouvre la base du bec sont ordinairement bleus, au lieu que dans les aigles toutes ces parties sont jaunes. Au reste, il n'a pas de demi-membraues entre les doigts du pled gauebe, comme le dit M. Linnæus : car les doiets des deux pieds sont également séparés et dénués de membranes. C'est une erreur populaire que cet oiseau nage avec un pied, taudis qu'il prend le poisson avec l'autre; et e'est cette erreur populaire qui a produit la méprise de M. Linnæus, Auparavant, M. Klein a dit ta même ehose de l'orfraie ou grand aigle de mer ; et il s'est également trompé, car ni l'un ni l'autrede ees oiseaux n'a de membranes entre aucun doigt du pied gauche. La source commune de ces erreurs est dans Albert-le-Grand, qui a écrit que cet oiseau avait l'un des pieds pareil à ceiui d'un épervier, et l'autre sembiable à celui d'une oie, ce qui est non-seulement faux, mais absurde et contre toute analogie; en sorte qu'on ne peut qu'être étouné de voir que Gessuer, Aldrovande, Klein et Linnæus, au lieu de s'élever contre cette fausseté l'aient accréditée, et an'Aidrovande nous disc froidement que cela n'est pas contre tonte vraisemblance, puisque ie sais, ajoute-t-ll très-positivement, qu'il y a des poules d'eau moitié paimipedes et moitié fissipèdes, ce qui est encore un autre fait tout aussi faux que le premier.

\* Au reste, je ne snis pas surpris qu'Aristote ait appelé cet oiseau haliatos, algle de mer; mais je suis encore étonné que tous les naturalistes anciens et modernes aient copié cette dénomination sans scrupule, et j'osc dire sans réflexion; car l'haliætus ou balbuzard ne fréquente pas de préférence les côtes de la mer : on le trouve plus souvent dans les terres méditerranées voisines des rivières, des étangs et des autres eaux douces ; Il est peut-être plus commun en Bourgogne, qui est au centre de la France, que sur aucune de nos côtes maritimes. Comme la Grèce est un pays où il n'y a pas beaucoup d'eaux douces, et que les terres en sont traversées et environnées par la mer à d'assez petites distances, Aristote a observé dans son pays que ces oiseaux pêcheurs oberchaient leur proie sur les rivages de la mer, et par cette raison il les a nommés aigles de mer; mais s'il cût habité le milieu de la France ou de l'Allemagne, la Suisse et les autres pays éloi-

gnés de la mer, où ils sont très-communs, il les eût plutôt appelés aigles des eaux douces. Je fals cette remarque afin de faire sentir que l'ai eu d'autant plus de raison de ne pas adopter cette dénomination aigle de mer, et d'y substituer le nom spécifique balbuzard, qui empêchera qu'on ue le confonde avec les aigles. Aristoteassure que eet oiseau a la vue très-perçante : il force, dit-il, ses petits à regarder le soleil, et il tue eeux dont les yeux ne peuvent en supporter l'éclat. Ce falt, que le n'al pu vérifier, me parait difficile à eroire, quoiqu'il ait été rapporté, ou plutôt répété par plusieurs autres auteurs, et qu'on l'ait même généralisé en l'attribuant à tous les aigles, qui contraignent, diton , leurs petits à regarder fixement le soleil, Cette observation me parait bien difficile a faire; et d'ailleurs il me semble qu'Aristote, sur le témoignage duquel seul le fait est fondé, n'était pas trop bien informé au sujet des petits de cet oiseau; il dit qu'il n'en élève que deux, et qu'il tue celul qui ne peut regarder le soleil. Or, nous sommes assurés qu'il poud souvent quatre œufs, et rarement moins de trois; que de plus il élève tons ses petits. Au lieu d'habiter les rochers escarpés et les hautes montagnes, comme les aigles, il se tient plus volontiers dans les terres basses et marécageuses, à portée des étangs et des lacs poissonneux; et il me parait encore que e' est à l'orfraie ou ossifrague, et non pas au balbuzard ou halietus, qu'il faut attribuer ce que dit Aristote de sa chasse au oiseaux de mer : car le balbuzard pêche bien plus qu'll ne chasse, et je u'ai pasoui dire qu'il s'éloignat du rivage à la poursuite des mouettes ou des autres oiseaux de mer: il parait au contraire qu'il ne vit que de poisson. Ceux qui ont ouvert le corps de cet oiseau n'ont trouvé que du poisson dans son estomae; et sa chair, qui, comme je l'al dit, a une forte odeur de poisson, est un indice certain qu'il en fait au moins sa uourriture habituelle : il est ordinairement très-gras, et ll peut, comme les aigles, se passer d'aliments pendant plusieurs jours sans en être incommodé ni paraitre affaibli. Il est aussi moins fier et moins féroce que l'aigle ou le pygargne; et l'on prétend qu'on peut assez aisément le dresser pour la péebe, eomme l'on dresse les autres oiseaux pour la

chasse.

Après avoir comparé les témoignages des auteurs, il m'a paru que l'espèce du baihuzard est l'une des plus nombreuses des grands oi-

seaux de proie, et qu'elle est répandue assez généralement en Europe, du nord au midi, depuis la Suède jusqu'en Grèce, et que même ou la retrouve dans des pays plus chauds, comme en Egypte et jusqu'en Nigritie.

J'ai dit, dans une des notes de cet article, que MM. de l'Académie des Sciences avaient décrit un baibuzard ou haliætus femelle, et qu'ils lui avalent trouvé deux pieds neuf pouces, depuis l'extrémité du bec jusqu'à celle de la queue; et sept pieds et demi de vol ou d'envergure, tandis que les autres naturalistes ne donnent au balbuzard que deux pieds de longueur de corps jusqu'au bout de la queue, et cinq pieds et deml de voi. Cette grande différence pourrait faire croire que ce n'est pas le balbuzard, mais un oiseau pius grand, que MM. de l'Académie ont décrit : néanmoins, après avoir comparé leur description avec la nôtre, on ne peut guère en douter; car, de tous les oiseaux de ce genre, le balbuzard est le seul qui puisse être mis avec les aigles, le seul qui ait le bas des jambes et les pieds bleus, le bec tout noir, les jambes longues et les pieds petits à proportion du corps. Je pense donc, avec MM. de l'Académie, que leur oiseau est le vrai haliatus d'Aristote, c'est-à-dire notre balbuzard, et que c'était une des plus grandes femelles de cette espèce qu'ils ont décrite et disséquée.

Les parties intérieures du balbuzard different peu de celles des nigles. MM de l'Académie n'ont remarqué de différences cousideramie n'ont remarqué de différences cousideramies que dans lée, qui est bien plus petit dans les beux cœcaran de la femelle, qui sont aussi moins grandas d'anns la position de la rate, qui est immédiatement adhément au colé droit de l'estomne dans l'ajele; qui leiu que dans l'ebalbuzard, ellé édat istiture sous le lobe droit du fois çadas la grandeur des reins, le balbuzard les ayant à peu près comme les autres oiseaux, çaul les ont ordinairement fort granda à proportion des autres aulmaux, et l'algée les ayant a noutraire plus peut gele es ayant a noutraire plus peut gele peut ge

#### L'ORFRAIE \*.

#### Ordre des oiseaux de proie, famille des diurnes, geure aigle. (Cuvier.)

L'orfraie, ossifraga , a été appelée par nos nomeuclateurs ie grand aigle de mer. Elle est en

· Cette espèce ne differe pas du pygargue.

effet à peu près aussi grande que le grand aigle; il parait même qu'elle a le corps plus long à proportion, mais elle a les ailes plus courtes; car l'orfraie a jusqu'à trois pieds et demi de longueur depuis le bout du bec à l'extrémité des ongles, et en même temps il n'a guère que sept pieds de vol ou d'envergure, tandis que le grand aigle, qui n'a communément que trois pieds deux ou trois pouces de longueur de corps, a huit et insqu'à neuf pieds de vol. Cet oiseau est d'abord très-remarquable par sa grandeur, et il est reconnaissable, 1º par la couleur et la figure de ses ongles, qui sont d'un noir brillant et forment un demi-cercle entier; 2º par les fambes, qui sont nues à la partie inférieure, et dont la peau est couverte de petites écailles d'un jaune vif; 3º par une barbe de plumes qu' pend sous le menton, ce qui lui a fait donner le nom d'aigle barbu. L'orfraie se tient volontiers près des bords de la mer, et assez souvent dans le milien des terres à portée des lacs, des étangs et des rivières poissonneuses; elle n'enlève que le plus grus poisson, mais celan'empêche pas qu'elle ne prenne aussi du gibier; et, comme elle est très-grande et très-forte, elle ravit et emporte aisémentles oies etles lièvres, etmême les agneaux et les chevreaux. Aristote assure que non-seulement l'orfraie femelle soigne ses petits avec la plus grande affection, mais que même elle en prend pour les petits aiglons qui ont été chassés par leurs père et mère, et qu'elle les nourrit comme s'ils lui appartenaient. Je ne trouve pas que ce fait, qui est assez singulier, et qui a été répété par tous les naturalistes, ait été vérifié par aucun; et ce qui m'en ferait douter, c'est que cet oiseau ne pond que deux œufs, et n'élève ordinairement qu'un petit, et que par conséquent on doit présumer qu'il se trouveralt très-embarrassé, s'll avait à soigner et nonrrir une nombreuse familie. Cependant il n'y a guère de faits dans l'bistoire des animaux d'Aristote qui ne soient vrais, ou du moins qui n'aient un fondement de vérité : i'en al vérifié moi-même plusleurs qui me paraissaient aussi suspects que celui-cl, et c'est ce qui me porte à recommander à ceux qui se trouveront à portée d'observer cet oiseau, de tâcher de s'assurer du vrai ou du faux de ce fait. La preuve, sans aller cbercber plus loin, qu'Aristote voyait bien et disait vrai presque en tout, c'est un autre fait qui d'abord parait encore pius extraordinaire. et qui demandait également à être constaté .

L'orfraie, dit-il, a la vue faible, les yeux lésés | et obscureis par une espèce de nuage ; en conséquence, il paraît que c'est la principale raison qui a déterminé Aristote à séparer l'orfraie des aigles, et à la mettre avec la chouette et les autres oiseaux qui ne voient pas pendant le jour. A juger de ce fait par les résultats, on ie croirait non-seulement suspect, mais fanx : car tous ceux qui ont observé les aliures de l'orfraie, out bien remarqué qu'elle voyait assez pendant la nuit pour prendre du gibier et même du poisson; mais ils ne se sont pas aperçus qu'eile eut la vue faible, ni qu'elle vit mal pendant le jour : au contraire, etic vise d'assez loin le poisson sur leand elle yeut fondre; elle poursuit vivement les oiseaux dont elle veut faire sa proie, et, quoiqu'elle vole moins vite que les aigles, e'est plutôt parce qu'elle nles ailes plus courtes que les yeux pius faibles. Cependant le respect qu'on doit à l'autorité du grand philosophe que je viens de eiter a engagé le célèbre Aldrovande à examiner scrupuleusement les yeux de l'orfraie ; et il a reconnu que l'ouverture de la pupille , qui d'ordinaire n'est recouverte que par la cornée, l'était encore dans cet oiseau par une membrane extrémement mince, et qui forme en effet l'apparence d'une petite tale sur le milieu de l'ouverture de la pupiile; il a de plus observé que l'inconvénient de cette conformation paraît être compensé par la transparence parfaite de la partie circulaire qui environne la pupille, laquelle partie dans les autres oiseanx est opaque et de couleur obscure. Ainsl l'observation d'Aristote est bonne en ce qu'il a très-bien remarqué que l'orfraie avait les yeux couverts d'un petit nuage; mais il ne s'ensuit pas nécessairement qu'eile voie beaucoup moins que les autres, pnisque la lumière peut passer aisément et abondamment par le petit cercle, parfaitement transparent, qui environne la pupilie. Il doit seulement résulter de cette conformation que cet oiseau porte sur le milieu de tous les objets qu'il regarde une tache ou un petit nuage obscur, et qu'il voit mieux de côté que de face : cependant, comme je viens de le dire, on ne s'aperçoit pas par le résultat de ses actions qu'il vole plus mal que les antres oiseaux. Il est vrai qu'il ne s'élève pas à beaucoup près à la bauteur de l'aigle, qu'il n'a pas non plus le vol ausal rapide, qu'il ne vise ni ne ponrsuit sa proje d'aussi loin : ainsi il est probable qu'il n'a pas la vue aussi nette, ni aussi perçante que les ai-

gles; mais il est sur en même temps qu'il ne l'a pas, comme les chouettes, offusquée pendant le jour, puisqu'il cherche et ravit sa proie aussi bien le jour que la nuit, et principalement le matin et ie soir. D'ailleurs en comparant cette conformation de l'œii de l'orfraie avec celle des yeux de la chouette ou des autres oiseaux de nuit, on verra qu'elle n'est pas la même, et que les résultats doivent en être différents. Ces oiseaux ne voieut mai ou point du tout pendant le jour que parce que leurs yeux sont trop sensibles, et qu'il ne lenr faut qu'une très-petite quantité de lumière pour bien voir : leur pupille est parfaitement ouverte, et n'a pas la membrane ou petite taie qui se trouve dans l'œil de l'orfraie. La papilie, dans tous les oiseaux de nuit, dans les chats et queiques autres quadrupèdes qui voient dans l'obseurité, est ronde et d'un grand diamètre, lorsqu'elle ne reçoit l'impression que d'une lumière faible comme ceile du crépuscule; elle devient, au contraire, perpendiculairement longue dans les chats, et reste ronde en se rétrécissant concentriquement dans les oiseaux de nuit, des que l'œil est frappé d'une forte lumière. Cette contraction prouve évidemment que ces animaux ne voient mal que parce qu'ils voient trop bien, puisqu'il ne leur fant qu'une très-petite quantité de lumière; au lieu que les autres ont besoin de tout l'éclat du jour, et voient d'autant mieux gu'ji y a pius de lumière : a pius forte raison , l'orfraie avec sa taje sur la pupille aurait besoin de pius de lumière qu'aucun autre, s'il n'y avait pas de compensation à ce défaut. Mais ce qui excuse entièrement Aristote d'avoir placé cet oiseau avec les oiseaux de nuit, c'est qu'en effet il pêche et chasse la nuit comme le jour : il voit plus mal que l'aigle à la grande Inmière, il voit pent-être aussi plus mal que la chouette dans l'obscurité; mais il tire plus de parti, plus de produit que l'un ou l'autre de cette conformation singulière de ses yeux, qui n'appartient qu'à iui, et qui est aussi différente de celle des yeux des oiseaux

de nuit que des oiseaux de jour.
Antant j'ai trouvé de vérité dans la plupart
des faits rapportés par Aristote dans son Histoire
des animaux, ustant il m'a paru d'erreurs de
fait dans son Traité de Mirabilibus; souveut
méme on y trouve énoncés des faits absolument
contraires à ceux qu'il rapporte dans ses autres
ouvrages; en sorte que je suis porté a croireque
ce Traité de Mirabilibus n'es point de ce più-

losophe, et qu'on ne le lui aurait pas attribué, si l'on se fût donné la peine d'en comparer les opinions, et surtout les faits, avec ceux de son Histoire des animaux. Pline, dont le foud de l'ouvrage sur l'histoire naturelle est en entier tiré d'Aristote, n'a donné tant de faits équivoques ou faux que parce qu'il les a indifféremment pulsés dans les différents traités attribués à Aristote, et qu'il a réuni les opinions des auteurs subséquents, la pinpart fondées sur des préjugés populaires. Nous pouvons en donner un exemple sans sortir du sujet que nous traitous. L'on voit qu'Aristote désigne et spécifie parfaitement l'espèce de l'haliatus ou balbuzard dans sou Histoire des animaux, puisqu'il en fait la cinquieme espèce de ses aigles, à laquelle il donne des caractères très-distinctifs : et l'on trouve en même temps dans le Traile de Mirabilibus, que l'haliætus n'est d'aucune espèce, ou plutôt ne fait pas une espèce; et Pline, amplifiant cette opinion, dit non-sculement que les balbuzards (haliæti) n'ont point d'espèce, et qu'ils proviennent des mélanges des aigles de différentes espèces, mais encore que ee qui naît des balbnzards ne sont point de petits balbuzards, mais des orfrales, desquels orfraies naissent, dit-il, de petits vautours, lesquels, ajoute-til encore, produisent de grands vautours qui n'ont plus la faculté d'engendrer. Que de faits incrovables sont compris dans ee passagel que de choses absurdes et contre toute analogiel car, en étendant autaut qu'il est permis ou possible les limites des variations de la nature, et en donnant à ce passage l'explication la moins défavorable, supposons, pour un instant, que les baibuzards ue soient en effet que des métis provenant de l'union de deux différentes especes d'aigles, lls seront féconds. comme le sont les métis de quelques autres olseaux, et prodniront entre eux de seconds métis, qui pourront remonter à l'espèce de l'orfrale, si le premier mélange a été de l'orfraie avec un autre aigle. Jusque-là les lois de la nature ne se trouvent pas entièrement violées : mais dire ensuite que, de ces balbuzards devenus orfraics . Il provient de petits vautours qui en produisent de grands, lesquels ne peuvent plus rien produire, e'est ajouter trois faits absolument incroyables à deux qui sont déjà difficiles à croire; et, quoiqu'il y ait dans Pline bien des choses écrites légèrement, je ne puls me persuader qu'il soit l'auteur de ces trois as-

sertions, et j'aime mieux croire que la fin de ee passage a été entièrement alterée. Quoi qu'il en soit, it est très-certain que les orfraies n'ont iamais produit de petits vautours, ni ces petits vautours bâtards d'autres grands vautours mulets qui ne produisent plus rien. Chaque espèce, ehaque race de vautour engendre son semblablo : il en est de même de chaque espèce d'aigle, et encore de même du balbuzard et de l'orfraie; et les espèces intermédiaires, qui peuveut avoir été produites par le mélange des algles entre eux, ont formé des races constantes qui se soutiennent et se perpétuent comme les autres par la génératiou. Nons sommes partieulièrement très-assurés que le mále balbuzard produit avec sa femelle des petits semblables à lui, et que, si les balbuzards produiseut des orfraies, ce ne peut être par eux-mêmes, mais par leur mélangé avec l'orfrale : Il en serait de l'union du balbuzard mále avec l'orfraic femelle, comme de celle du bouc avec la brebis; il en résulte un agneau, parce que la brebis domine dans la génération, et 11 résulterait de l'autre mélange une orfraie, parce qu'en général ce sout les femelles qui dominent, et que d'ordinaire les métis ou mulets féconds remoutent à l'espèce de la mère, et que même les vrais mulets, c'est-à-dire les métis inféconds, représentent plus l'espèce de la femelle que celle du male.

Ce qui rend eroyable cette possibilité du mélange et du produit du balbuzard et de l'orfraie. c'est la couformité des appétits, du naturel et même de la figure de ces ofseaux ; car, quoiqu'ils different beaucoup par la grandeur, l'orfrale étant de près d'une moitié plus grosse que le balbuzard, ils se ressemblent assez par les proportions, ayant tous deux les ailes et les jambes courtes, en comparaison de la longueur du corps, le bas des jambes et les pleds dénués de plumes. Tous deux ont le vol moius élevé, moins rapide que les aigies ; tous deux pêchent beaucoup plus an'ils ne chassent, et ne se ticunent que daus les lienx voisins des étangs et des eaux abondantes en poisson; tous deux sout assez communs en France et dans les autres pays tempérés; mais à la vérité l'orfraie, comme plus grande, ne pond que deux œufs, et le balbuzard en produit quatre; celui-ci a la peau qui recouvre la base du bec et les pieds ordinairementbleus, au lieu que dans l'orfraie, cette peau de la base du béc et les écallies da bas des jambes et des pieds sont ordinairement d'un jaune

vif et foncé. Il y a aussi quelque diversité dans la distribution des couleurs sur le pluniage : mais toutes ces petites différences n'empéchent pas que ces ofseaux ne soient d'espèces assez voisines pour pouvoir se mêler; et des raisons d'anaiogie me persuadent que le mélange est fécond, et que le baibuzard male produit avec l'orfraie femelle des orfraies; mais que la femeile baibuzard a vec l'orfraie mâle produit des baibuzards, et que ces bátards, soit orfraies, soit baibuzards, tenant presque tout de la nature de leurs mères, ne conservent que quelques caractères de ceile de ieurs pères, par lesquels caractères ils différent des orfraies ou baibuzards légitimes. Par exemple, on trouve queiquefois des baibnzards à pieds jaunes, et des orfraies, à pieds bieus, quoique communément le balbnzard les ait biens, et l'orfraie les ait jaunes. Cette variation de couleur peut provenir du mélange de ces deux espèces. De même on trouve des balbuzards, tels que celul qu'ont déerit MM. de l'Académie, qui sont beaucouppius grands et pius gros que les autres; et en même temps on voit des orfraies beaucoup moins grandes que les autres, et dont la petitesse ne peut être attribuée ni au sexe ni à l'âge, et ne peut dès iors provenir que du méiange d'une plus petite espèce, c'est-à-dire du baibuzard avec f'orfraie.

Comme cet oiseau est des plus grands, que par cette ralson il produit pet, qu'îl ne pond que deux cuts une fois par na, et que souvent il né-tève qu'un petit, l'espèce n'en est nombreuse nulle part; mais etle est assez régandue: on la trouve presque partout en Europe, et il parait mene qu'elle est commune aux deux continents, et que ces oiseaux fréquentent les lacs de l'Amérique septentionale'.

# LE JEAN-LE-BLANC '.

Ordre des oiseaux de proie, famille des diurnes, geure nigle. (Cuvier).

J'ai eu cet oiseau vivant, et je l'ai fait nourrir pendant quelque temps. Il avait été pris jeune an mois d'août t768, et 11 paraissait au mois de janvier t 769 avoir acquis toutes ses dimensions : sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à l'extrémité de la queue était de deux pieds, et jusqu'au bout des ongles d'un pied huit pouces; le bec, depuis le crochet jusqu'au coin de l'ouverture, avait dix-sept ligues de iongueur ; la queue était longue de dix pouces ; il avaiteinq pieds un poucede voloud'envergure; ses ailes , iorsqu'elles étaient pliées, s'étendaient un peu au delà de l'extrémité de la queue. La tête, le dessus du cou, le dos et le croupion, étaient d'un brun cendre. Toutes les plumes qui recouvrent ces parties étaient néanmoins bianches à ieur origine, mais brunes dans tout le reste de leur étendue; en sorte que le brun reconvrait le blane, de manière qu'on ne l'apercevait qu'en reievant les plumes. La gorge, la poitrine, le ventre et les côtés étaient blancs, variés de taches jongues, et de couleur d'un brun roux : il y avait des bandes transversaies plus brunes sur la queue. La membrane qui couvre la base du bec est d'un bien sale : c'est là que sont placées les narines. L'iris des veux est d'un beau iaune citron ou de couleur de topaze d'orient ; les pieds étaient couleur de chair livide, et terne dans sa icunesse, et sont devenus iannes, ainsi que la membrane du bec, en a vancant en âge. L'intervalle entre les écallies qui recouvrent la peau des jambes paraissait rougeatre, en sorte que l'apparence du tout, vu de loin , semblait être jaune , même dans le premier age. Cet oiseau pesaittrois livres sept onces après avoir mangé, et trois livres quatre onces, lorsqu'ii était à jeun.

Le jean-le-biane s'foigne encore plus des agles que tous les précédents, et il n'a de rapport au pygargue que par ses jambes dénuées de plumes, et par la blancheur de celles du crouplon et de la queue; mais il a le corps tout autrement proportionné, et beaucoup plus gros, refativement a la grandeur, que ne l'est celui de

† Daudin réunit cet oisean aux buses. Vietlot en fait un genre sous le nom de circaète.

If the prival que of via 1 fortists qu'il fair responses a pages servitars 1 et 2 ne encre quainte d'étaile qu'ils appages servitars 1 et 2 ne cence quainte d'étaile qu'ils appages autres de la commandation de la commandation de la servitar de la commandation de la commandation de la commandation de part, a des la developé de la commandation de la commandation de partie de la commandation de la commandati

l'aigle ou du pygargue : il u'a, comme je l'ai dit, ¡côtès fixement et longtemps , comme pour s'asque deux pieds de longueur, depuis le bout du bec jusqu'à l'extrémité des pieds, et cinq pieds d'envergure, mais avec un diametre de corps presque aussigraud que celui de l'algle commun, qui a plus de deux pieds et demi de longueur et pius de sept pieds de vol. Par ces proportions le jean-le blanc se rapproche du balbuzard, qui a les ailes courtes à proportion du corps; mais il n'a pas, comme celul-ci, les pieds bleus : il a aussi les jambes bien plus menues, et plus longues à proportion qu'aucun des aigles. Ainsi , quolqu'il paraisse tenir quelque chose des aigles, du pygargue et du balbuzard, il n'est pas moins d'une espèce particulière, et très-différente des uns et des autres. Il tient aussi de la buse par la disposition des conleurs du plumage, et par un caractère qui m'a souvent frappé ; c'est que, dans certaines attitudes, et surtout vu de face, il ressemblait à l'aigle; et que vu de côté et dans d'autres attitudes, il ressemblait à la buse. Cette même remarque a été faite par mon dessinateur, et par quelques autres personnes; et li est singulier que cette ambiguité de figure réponde à l'ambiguité de son naturel, qui tient en effet de celui de l'aigle et de celui de ia buse, en sorte qu'on doit à certains égards regarder le jean-le-blanc comme formant la nuance intermédiaire entre ces deux genres d'oiseaux.

Il m'a paru que cet oiseau voyalt très-clair pendant le jonr, et ne craignait pas la plus forte lumière : car ii tournait volontiers ies veux du côté du plus grand jour, et même vis-à-vis le soleil. Il courait assez vite lorsqu'ou l'effravait. et s'aidait de ses ailes en courant. Quand on le gardait dans la chambre, il cherchait à s'approcher du feu; mais cependant le froid ne lui était pasabsolument contraire, parcequ'on l'a fait coucher pendant plusieurs nuits à l'air dans un temps de gelée, sans qu'il en ait paru incommodé. On le nourrissait avec de la viande erue et saignante; mais en le faisant jeuner, il mangenit aussi de la viande cuite ; Il déchirait avec son bec la chair qu'on lui présentait, et il en avalait d'assez gros morceaux. It ne buvait jamais quand on était anprès de lnl , ni même tant qu'il apercevalt quelqn'nn : mais en se mettant dans un lieu convert, on l'a vu boire et prendre pour cela pius de précaution qu'un acteaussi simple ne paraît en exiger. On laissait à sa portée un vase rempli d'eau : il commençait par regarder de tous

surer s'il était seul; ensuite il s'approchait du vase, et regardait encore autour de lui ; enfin , après bien des hésitations, il plongeait son bec jusqu'aux veux, et à plusieurs reprises, dans l'eau. Il y a apparence que les autres oiseaux de proie se cachent de même pour boire. Cela vient vraisemblablement de ce que ces oiseaux ne peuvent prendre de liquide qu'en enfonçant lenr tête jusqu'au delà de l'ouverture du bec, et jnsqu'aux yeux; ce qu'ils ne font jamais, tant qu'ils ont quelque raison de crainte. Cependant, le jean-le-blanc ne montrait de déflauce que sur cela scul; car, pour tout ie reste, il paraissait indifférent et même assez stupide. Il n'était point méchaut, et se laissait toucher sans s'irriter; il avait même une petite expression de contentement Co.... Co, lorsqu'on lui donnait à manger; mais il n'a pas paru s'attacher à personne de préférence. Il devient gras en automne, et prend en tout temps plus de chair et d'embonpoint que la plupart des autres oiseaux de proje.

Il est tres-commun en France, et, comme le dit Belon, il n'y a guère de villageois qui ne le connaissent, et ne le redoutent pour leurs ponles. Ce sont eux qui lui ont donné le nom de jean-le-blanc', parce qu'il est en cifet remarquable par la blancheur du veutre, du dessous des ailes, du croupion et de la queue. Il est cependant vrai qu'il n'y a que le mâle qui porte évidemment ces caractères; car la femelle est presque toute grise, et n'a que du blanc sale sur les plumes du croupion : elle est, comme dans les autres oiseaux de proie, plus grande, plus grosse et plus pesante que le mále. Elle fait son nid presqu'à terre, dans les terrains couverts de bruyères, de fougère, de genét et de jones, quelquefois aussi sur des sapins et sur d'autres arbres élevés. Elle pond ordinairement trois œufs, qui sont d'un gris tirant sur l'ardolse. Le male pour voit abondamment à sa subsistance pendant tout le temps de l'incubation, et même pendant le temps qu'elle soigne et

1 Les habitants des villages connaissent un oiseau de proje. à teur grand dommage, qu'ils nomment jean-le-blane; car Il mange leur volsille plus hardiment que le milan. Belon Hist. nal. des oiseaux , page 105... Ce jean-le-blane assaul les poules des villages et preud les oiseaux et counins; car aussi, est-il hardi : Il fait grande destruction des perdrix et mange les petits oiseaux ; car il vole à la dérobée le long des haies et de l'orée des forêts, somme qu'il n'y a paisan qui ne le connaisse, Idem, ibidem.

élève ses petits. Il fréquente de pres les lieux habités, et surtout les bameaux et les fermes : il saisit et eniève les poules, les jeunes dindons, les canards privés; et lorsque la volaite lui manque, prend des lapereaux, des perdrix, des caifies et d'autres moindres oiseaux : Il ne dédaigne pas même les mulots et les lézards. Comme ces oiseaux, et surtout la femelle, out les alies conrtes et le corps gros , leur vol est pesant, et lis ue s'élèvent jamais à une grande hauteur : on ies voit toujours voler bas, et saisir leur proie plutôt à terre que dans l'alr. Leur cri est une espèce de sifflement aigu qu'il ne font enteudre que raremeut; lis ne chassent guère que le matin et le soir, et ils se reposent dans le milieu du jour.

On pourrait croire qu'il y a variété dans cette espèce; car Belon donne la description d'un second oiseau qui a est, dit-ll, encore une autre a espece d'oiseau salut-martin, sembiabiement · nommé blanche-queue, de même espèce que · le susdit jean-ie-biaue, et qui ressemble au milan royal, de si près, qu'ou n'v trouverait · aucune différence, sl ce n'était qu'il est plus · petit et plus blanc dessous le ventre, ayant les a plumes qui touchent le croupiou et la queue, a tant dessus que dessous, de couleur blanche. Ces ressemblances, auxqueiles oudoit en ajouter encore une plus essentielle, qui est d'avoir les jambes longues, indiqueut seulement que cette espèce est voisine de ceile du jean-le-blanc; mais comme elle eu diffère cousidérablement par la grandeur et par d'autres caractères, ou ne peut pas dire que ce solt une variété du iean-le-blane : et nous avons reconuu que c'est le même oisean que uos nomeuclateurs ont appelé le lanier cendré, duquei nous ferons mention dans la suite sous le nom d'oiseau saintmartin, parce qu'il ne ressemble en rien au lanier.

Au reste, lejean-le-blane, qui est très-commun en France, est uéanmoins assez rare partout ailleurs, puisque aucun des naturalistes d'Italie, d'Augheterre, d'Allemague et du Nord, vien out fait mention que d'après Bélou; et é est par cette raison que j'al cru devoir m'étendre sur les faits particullers de l'histoire de cet oiseau. Je dois aussi observer que M. Salerne a fait une forte mépries ', eu disaut que

'8" Jean-le-blanc, pygargus accipiter subbutes Turneri; Ray, 8 yaopa. En anglais, the ringtail, c'est-à-dice queue Manche; et la mâle, henharrow ou henharrier, c'est-à-dice

cet oiseau était le même que le ringtail ou queue blanche des Anglais , dont ils appelient ie måie henharrow ou henharrier, c'est-a-dire ravisseur de poules. C'est ce caractère de la queue blanche, et cette habitude naturelle de prendre les poules, communs au ringtail et au jean-le-biauc, qui ont trompé M. Saierne, et iui ont fait croire que c'était le même olseau ; mais il aurait dù comparer les descriptions des auteurs précédents, et il aurait aisément reconuu que ce sout des oiseaux d'espèces différentes. D'autres naturalistes out pris l'oiseau appelé par M. Edwards Blue hawk, éperyier ou faucou bieu, pour le henharrier, ou déchireur de poules, quoique ce soient eucore des oiseanx d'espèces différentes. Nous allous tacher d'éclaireir ee point, qui est un des plus obseurs de l'histoire uatureile des oiseaux de proje.

On sait qu'ou peut les diviser en deux ordres. dont le premier n'est composé que des oiseaux guerriers, nobles et courageux, tels que les aigles, les faucons, gerfauts, autours, laniers, éperviers, etc. ; et le second contient les oiseaux láches, ignobles et gourmauds, tels que les vautonrs, les milans, les buses, etc. Eutreces deux ordres si différents par le naturel et les mœurs, il se trouve, comme partout ailleurs, quelques quances intermédiaires, quelques espèces qui tienueut aux deux ordres ensemble, et qui participent au naturel des oiseaux nobles et des oiseaux ignobles. Ces espèces intermédiaires sont : 1º celie du jean-le-biane, dont nous venons de douuer l'histoire, et qui, comme nous l'avons dit, tieut de l'aigle et de la buse; 2º ceile de l'oiseau saint-martin, que MM. Brisson et Frisch ont appelé le lanier cendré, et que M. Edwards a nommé faucon bleu, mais qui tient plus du jean-le-bianc et de la buse que du faucon ou du lanier: 3º celle de la soubuse, dont les Anglais n'ont pas bien connu l'espèce, ayant pris un autre oiseau ponr le mâle de la soubuse, dont

ravisseur de poules; il difère des autres oiseaux de ce geure par son croupion blane, d'où lui vient le nom de paparque en grec, et par un collier de plusieurs plumes redressées aut des occilles, out let ceiul la têle comme une couronne. M. Linnæus ne parle point de cet oiseon; apparem nt ou'll ne se trouve point en Suède : il est assez commun en ce pays-ci, et surtout en Sologne, où il fait son nid par terre ent bruyères a balais, que l'on appelle vulgaires ios , Ornithol. de Salerne , page 25. Nota. Si M. Salerne etc. sculement vu cel oiseau. Il n'aurall pas dit qu'il avail une couronne ou collier de plumes redressées autour de la tête ; car le jean-le-blanc n'a point ce caractère, qui n'apqu'à l'oiseau que Turner a uon mé aubbutes, et que M. Pe son appelle faucon à collier.

ils ont appelé la femelle ringtail (queue anne- | lée de binne), et le prétendu mâle henharrier (déchireur de ponies) : ce sont les mêmes oiseaux que M. Brisson a nommés faucons à collier; mais ils tiennent plus de la buse que du faucon ou de l'aigle. Ces trois espèces, et surtout la dernière, ont donc été ou méconnues ou confondues, ou très-mai nommées ; car le jeanle-biane ne doit point entrer dans la liste des aigles. L'oiseau saint-martin n'est ni un faucon, comme le dit M. Edwards, ni un ianier, comme ie disent MM. Brisson et Frisch, puisqu'il est d'un naturel différent et de mænrs opposées. Il en est de même de la soubuse, qui n'est ni un aigie ni un faucon, puisque ses babitndes sont toutes différentes de celles des oiseaux de ces deux genres : on le reconnaîtra clairement par les faits énoncés dans les articles où II sera question de ces deux oiseaux.

Mais il me paraît qu'on doit joindre à l'espèce du jean-le-blane, qui nous est bien connue, un oiseau que nous ne connaissons que par les indications d'Aidrovande, sons le nom de laniarius, et de Schwenckfeld, sous celui de mileus albus. Cet olseau, que M. Brisson n aussi anpelé lanier, me parait encore plus éjoigné du vrai lanier que l'oiseau saint-martin. Aidrovande décrit deux de ces oiseaux, dont i'un est bien pins grand, et a deux pieds depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue: c'est la même grandeur que celle du jean-le-blane; et, si l'on compare ia description d'Aldroyande avec ceije que nous avons donuée du jean-ie-blane, je suis persuadé qu'on y tronvera assez de caractères pour présumer que ce laniarius d'Aldroyaude pourrait bien être le jean-ie-blane, d'autant que cet auteur, dont l'ornithologie est bonne et très-complète, surtont pour les oiseaux de nos elimats, ne parait pas avoir connu ie jean-iebiane par lui-même, puisqu'il n'a fait que i'indiquer d'après Belon, duquel il a emprunté fusqu'à la figure de cet oiseau.

## OISEAUX ÉTRANGERS

QUI OUT RAPPORT AUX ANGLES ET BALRUZAROS.

1.

#### (L'AIGLE DE PONDICHÉRY.)

L'oiseau des Grandes-Indes, dont M. Brisson a donné une description exacte sous le nom

d'aigle de Pondichéry. Nous observerons sculement que, par sa scule petitesse, on aurait du l'exclure du nombre des aigles , puisqu'il est de moitié moius grand que le plus petit des aigles. li ressemble au balbuzard par la peau nue qui couvre la base du bee, et qui est d'une couleur bieuatre : mais il n'a pas comme lui les pieds bleus : il les a jaunes comme le pygargue. Son bec cendré à son origine, et d'un taune pâte à son bout, semble participer pour les couleurs du bec, des aigles et des pygargues; et ees différeuces indiquent assez que cet oiseau est d'une espèce particulière. C'est vraisemblablement l'oiseau de proje le plus remarquable de cette contrée des indes , puisque les Malabares en ont fait une idole, et lui rendent un culte ! ; mais c'est plutôt par la beauté de son piumage que par sa grandeur ou sa force qu'il a mérité cet houneur : on peut dire en effet que c'est i'un des plus beaux oiseaux du geure des oiseaux de proie.

L'oisean de l'Amérique méridionnle que Margrave a décrit sous le nom urulaurona (ouroutaran), que lui donneut les Judiens du Brésil, et que Fernandés a Indiqué par le nom yaquanthli, qu'il porte au Mexique: c'est celui que nos voyageurs français ont appeté aigle d'Ornoque 2. Les Anglais ont adopté cetté dé-

(LA GRANDE HARPIE D'AMÉRIQUE,)

L'aigle malabare ent galement bran et zers es airle, ou con et toute a potitive, out converte de plumes très-lisaches, pius louques que targes, dont la tige et la colte sent d'un best moir de fair le tree du couper et cloude et danron les plumes de l'aigle ent bouter a bout, la peun métour du lever, le plumes de l'aigle ent noires a bout, la peun métour du lever, le plumes de l'aigle ent noires a bout, la peun métour du lever, le les de la grosse pour de ces ajament, tarte un le vert, le peuls des entaigness, les omgées noires que dans la le regir de prepart; il el ne de la prosse prin fanceure et el ent especé de divisaire de Visapour de l'aigle entre de l'aigle de l'aigle de l'aigle entre de de Visapour de l'aigle entre de de l'aigle de l'aigle de l'aigle de l'aigle entre de l'aigle de l'aigle de l'aigle de l'aigle de l'aigle entre de de l'aigle d'aigle de l'aigle de l'aigle de l'aigle

If you're also were received the Later-Forme auxiliar Adultimes and the Control of the Control o

nomination, et l'appellent Orenoko-eagle. Il est un peu plus petit que l'aigle commun, et approche de l'aigle tachete ou petit aigle par la variété de son plumage : mais il a pour caractères propres et spécifiques les extrémités des ailes et de la queue bordées d'un jaune blanchâtre, deux plumes noires, longues de plus de deux pouces, et deux autres plumes plus petites, toutes quatre placées sur le sommet de la tête, et qu'il peut baisser ou relever à sa volonté; les jambes couvertes jusqu'aux pieds de plumes blanches et uoires, posées comme des écailles ; l'iris de l'œil d'un jaune vif, ia peau qui couvre la base du bec et les pieds jaunes comme les aigles, mais le bee plus noir et les ongles moins noirs. Ces différences sont suffisantes pour séparer cet oiseau des aigles, et de tous les antres dont nous avons fait mention dans les articles précédents, mais il me paraît qu'on doit rapporter à cette espèce l'oiseau que Garcilasso appelle aigle du Pérou, qu'il dit être plus petit que les aigles d'Espagne.

Il en cst de même de l'oiseau des oètes occidentales de l'Afrique, dont M., Edwards nous a donné une très-honne figure enluminée, avec une excellente description sous le nom d'eagleroconned, aiglé happé, qui me paralt etre de la même espèce, ou d'une espèce très-voisine de celul-ci. Le erois devoir rapporter en entire la description de M. Edwards pour mettre le lecteur à portée d'en juger 4.

les perroquets.....On a remarqué qu'il ne se jette pas sur son gibler lundis qu'il est à terre ou qu'il est poé sur quelque branche, mais qu'il atted qu'il sai pris l'essor pour le combattre en l'air. Do Tertre, lifst. not. des Autilles, page 150. Nota. Rochefor a copié ceci mot pour moi dans la ficialion de l'ille de Tabago, p. 30 et 30.

\* Cel olsean, dil M. Edwards, est d'environ un tiers plus petil que les olos grands aigles qui se voient en Europe , el il parafi fort et hardi comme les antres aigles; le bec avec la peau qui couvre le haut du bec, el ou les ouvertures des narince soul placees, est d'on bron clacur, les coins de l'ouverture du bec sont fendos assez avant jusque som les yeux, el sonl jaunaitres, l'iris des yeux est d'une couleur d'orange rougrâtre ; le devaot de la tête , le lour des yeux et la gorge sont enuverts de plumes blanches, parsemées de petites taches noires : le derrière du cou et de la tite . le dos et les ailes , sont d'un brut foncé, lirant sur le noir, mais les hords exterieurs des plumes sont d'un brun c'air. Les pennes sont plus foncées mae les autres plumes des ailes ; les côtés des ailes vers le haul, el les extremités de quelques-unes des convertures des ailes sont blanes; la queue est d'un gris foncé, croisée de barres noires et le dessous en paraît être d'un gris de condre obseur et léger; la poilrine est d'un hom rongeatre avec de grandes taches noires transversales sur les obtés; le ventre est blanc , aussi bien que la queue qui est marquetée de taches noires; les cuisses et les jambes, jusqu'aux ongles, soul couvertes de plumes blanches jotiment marquetées de taches rondes et noires.

La distance entre l'Afrique et le Brésil, qui n'est guere que de quatre cents lieues, n'est pas assez grande pour que des oiseaux de haut volne puissent la parcourir : et des lors il est trèspossible que celui-el se trouve également aux côtes du Brésil et sur les côtes occidentales de l'Afrique; et il suffit de comparer les caractères qui leur sont particuliers, et par lesquels lls se ressemblent, pour être persuadé qu'ils sont de la même espèce; car tous deux ont des plumes en forme d'aigrette, qu'ils redressent à volonté : tous deux sont à peu près de la même grandeur; ils ont aussi tous deux le plumage varié. et marqueté dans les mêmes endroits; l'iris des yeux d'un orangé vif, le bec nolrâtre, les jambes, jusqu'aux pieds, également couvertes de plames, marquetées de poir et de bianc ; les doigts jaunes et les ongles bruns ou noirs, et il n'y a de différence que dans la distribution et dans les teintes des couleurs du plumage, ce qui ne peut être mis en comparaison avec toutes les ressemblances que nous venons d'indiquer. Ainsi, je crois être bien foudé à regar der cet oiscau des côtes d'Afrique, comme étant de la même espèce que celui du Brésil; en sorte que l'aigle huppé du Brésil, l'aigle d'Orénoque , l'aigle du Pérou , et l'aigle huppé de Guinée, ne sont qu'une seule et même espèce d'oiseau, qui approche pius de notre aigle taché on petit aigie d'Europe, que de tout autre.

# (L'UBUBITINGA.)

L'oiseau du Brésil, indiqué par Maregrave sous le nom d'urubitinga, qui vraisemblablement est d'une espèce différente du précédent, puisqu'il porte un autre nom dans le même pays: et eu effet ii en différe, 1º par la gran-

Le moughe a south acts of their-firsts, he delight some loceretor de l'acts of applicate de l'acts on plante de locere de la test de l'acts on plante de l'acts of l'a

denr. étant de moitié plus petit ; 2º par la couleur : celui-ci est d'un brun noirâtre, au lieu que l'antre est d'un beau gris ; 3° paree qu'il n'a point de plumes droites sur la tête; 4º parce qu'il a le bas des iambes et des pieds nus comme le pygargue, au lieu que le précédent a. comme l'aigle, les fambes couvertes jusqu'au talon.

# (L'AUTOUR A GORGE NUE.)

L'oiseau que nous avons cru devoir appeler le petit aigle d'Amérique, qui n'a été indiqué paraueun naturaliste, et qui se tron ve à Cayenne et dans les autres parties de l'Amérique méridionale. Il n'a guere que seize à dix-huit pouces de longueur; et il est remarquable, même au premier coup d'œil , par une large plaque d'nn rouge pourpré, qu'il a sous la gorge et sous le cou. On pourrait eroire, à cause de sa petitesse, qu'il scrait du genre des éperviers ou des faucons; mais la forme de son bec, qui est droit à son insertion, et qui ue prend de la courbnre. comme eelni des aigles, qu'à quelque distance de son origine, nous a déterminé à le rapporter plutôt aux aigles qu'aux éperviers. Nous n'en donnerons pas une plus ample description, parce que la pianche enjuminée représente assez ses autres caractères.

#### (LE BALBUZARD DE LA CAROLINE.)

L'oisean des Antilles, appelé le pécheur par le P. du Tertre, et qui est très-vraisemblablement le même que celni qui nons est indiqué par Catesby sons le nom de fishing-hawk, épervier-pécheur de la Caroline. Il est, dit-il, de la grosseur d'un autour avec le corps plus allongé : ses ailes, lorsqu'elles sont pliés, s'étendent nn peu au delà de l'extrémité de la queue. Il a plus de cinq pieds de vol ou d'envergure; il a l'iris des yeux jaune, la peau qui couvre la base du bec bleue, le bec noir, les pieds d'un bleu pâle, et les ongles noirs, et presque tous aussi longs les uns que les autres : tout le dessus du coros, des ailes et de la queue, est d'un brun foncé; tout le dessous du corps, des ailes et de la guene est blanc : les plumes des jambes sont blanches, courtes et appliquées de très-près sur la peau, « Le pécheur, dit le P, du Tertre, est | bres les plus élevés : ses plumes sont si fortes et

« tout semblable au mansfeni, hormis qu'il a les e plumes du ventre blanches, et celles du dessus e de la tête noires; ses griffes sont un peu plus « petites. Ce pecheur est un vrai voleur de mer. « qui n'en veut non plus anx animaux de la terre e qu'aux oiseaux de l'air, mais seulement anx e poissons, qu'il épie de dessus nne branche ou une pointe de roc; et, les voyant à fleur d'eau. « il foud promptement dessus, les enlevant a vec ses griffes, et va les manger sur un rocher. e Quoiqu'ii ne fasse pas la guerre aux oiseaux. e il ne laisse pas de le poursuivre et de s'ate trouper, et de le becqueter jusqu'à ce qu'il e change de quartier. Les enfants des Sauvages « les élèvent étant petits, et s'en servent à la e péche par plaisir seulement, car ils ne rapa portent jamais leur peche. a Cette indication du P. du Tertre n'est ui assez précise, ni assez détailiée, pour qu'on puisse être assuré que l'oiseau dont il parle est le même que celui de Catesby, et nous ne le disons que comme nne présomption. Mais ce qu'il y a ici de bien plus certain, e'est que ce même oisean d'Amérique donné par Catesby , ressemble si fort à notre balbuzard d'Europe, qu'on ponrrait croire avec fondement, que c'est absolument le même ou du moins une simple variété dans l'espèce du balbuzard ; il est de la même grosseur , de la même forme, à très-peu près de la même couleur ; et il a , comme lui , l'habitude de pêcher et de se uourrir de polsson. Tous ces caractères se réunissent pour n'en faire qu'nne seule et même espèce avec celle du balbuzard.

# (AIGLE MANSFENNI.)

L'oiseau des iles Antilles, appeléparnos vovageurs mansfenni, et qu'iis out regardé comme une espèce de petit aigle (nisus.) Le mansfenni . dit le P. du Tertre , est un pnissant oiseau de proie . qul , en sa forme et en son plumage . a tant de ressemblance avec l'aigle, que la seule petitesse peut l'en distinguer, car il n'est guère plus gros qu'un faucon; mais il a les griffes deux fois pius grosses et plus fortes. Quoiqu'il soit si bien armé, il ne s'attaque jamais qu'aux oiseaux qui n'ont point de défense, comme aux grives, alonettes de mer, et tout au plns aux ramiers et tourterelles : Il vit aussi de serpents et de petits lézards. Il se perche ordinairement sur les arsi serrées, que si en le tirant on ne le preud à rebours, ie plomb n'a point de prise pour pénétrer ; la chair en est un peu pius noire, mais elle ne laisse pas d'être excellente. Histoire des Antilles, tome II, page 252.

# LES VAUTOURS

# L'on a donné aux aigles le premier rang parmi les oiseaux de proie, non parce qu'ils sont plus forts et plus grands que les vautours. mais parce qu'ils sont plus généreux, c'est-à-dire moins bassement crueis; leurs mœurs sont plus

fières, leurs démarches plus hardies, leur courage plus noble, ayant au moins autant de goût pour la guerre que d'appétit pour la proie; les vautours, au contraire, n'ont que l'instinct de la basse gourmandise et de la voracité ; ils ne combattent guere les vivants que quand ils ne peuvent s'assouvir sur les morts. L'aigle attaque ses ennemis ou ses victimes corps à corps; seul il les poursuit, les combat, les saisit : les vautours, au contraire, pour peu qu'ils prévoient de résistance, se réunissent en tronnes comme de iâches assassins, et sont plutôt des voieurs que des guerriers, des oiseaux de carnage que des oiseaux de proie; car, dans ce genre, ii n'y a qu'eux qui se mettent en nombre, et plusieurs contre un ; il n'y a qu'eux qui s'acharnent sur les cadavres au point de les déchiqueter jusqu'anx os : la corruption, l'infection les attire au lieu de les repousser. Les éperviers, les faucons, et jusqu'aux plus petits olseaux, montrent plus de courage; car ils chassent seuls, et presque tous dédaignent la chair morte, et refusent ceile qui est corrompue. Dans les oiseaux comparés aux quadrupèdes, le vautour semble réunir la force et la cruauté du tigre avec la incheté et la gourmandise du chacal, qui se met également en troupes pour dévorer les charognes et déterrer les cadavres; tandis que l'aigle a, comme nous l'avons dit, le courage, la noblesse, la magnanimité et la munificence du lion.

On doit done d'abord distinguer les vautours des aigles par cette différence du naturel, et on les reconnaîtra à la simple inspection en ce qu'ils ont les yeux à fleur de tête, au lieu que les aigles les ont enfoncés dans l'orbite ; la tête nue , le cou aussi presque nu, couvert d'nn simple duvet, ou mal garni de quelques crins épars,

tandis que l'aigle a toutes ces parties bien couvertes de plumes ; à la forme des ongles, ceux des aigles étant presque demi-circulaires, parce qu'ils se tiennent rarement à terre, et cenx des vautours étant plus courts et moins courbés; à l'espèce de duvet fin qui tapisse l'iutérieur de leurs ailes, et qui ne se trouve pas dans les autres oiseaux de proie ; à la partie du dessous de la gorge qui est plutôt garnie de poils que de piumes; à leur attitude plus penchée que celle de l'aigle qui se tient fièrement droit, et presque perpendiculairement sur ses pieds ; au lieu que le vantour, dont la situation est à demi horizontale, semble marquer la bassesse de son caractère par la position inclinée de son corps. On reconnaîtra même les vautours de join, en ce qu'ils sont presque les seuls oiseaux de proje qui voient en nombre, c'est-à-dire plus de deux ensemble, et aussi parce qu'ils ont le voi pesant, et qu'ils ont même beaucoup de peine à s'élever de terre, étant obligés de s'essayer et de s'efforcer à trois ou quatre reprises , avant de pouvoir prendre leur plein essor \*. Nous avons composé le genre des aigles de

trois espèces, savoir : le grand aigie, l'aigle moyen ou commun, et le petit aigle; nous y avons ajouté les oiseaux qui en approchent le plus, tels que le pygargue, le balbuzard, l'orfraie, le jean-le-blanc et les six oiseaux étrangers qui y ont rapport, savoir : 1º je bei oisean de Malabar; 2º l'oiseau du Brésil, de l'Orénoque, du Péron et de Guinée, appelé par les Indiens du Brésil, urutaurana; 3º i'oiseau appelé dans ce même pays, urubitinga ; 4º celui que nous avons appelé le petit aigle de l'Amérique; 5º l'oiseau pêcheur des Antilies; 6º le mansfenni, qui parait être une espèce de petit aigle, ce qui fait en tout treize espèces , dont l'une, que nous avons appelée petit aigle de

· Nota, M. Ray, et M. Salerne , qui n'a fait presque partoui que le copier mot pour mot, donnent encore pour différences caractéristiques entre les vautours et les aigles la forme du bec, qui ne se recourbe pas immédiatement à sa naissance et ilient droil jusqu'à deux ponces de distance de son origine : mais je dois observer que ce caractère n'est pas bieu indiqué, car le bec des aigles ne se recourbe pas son plus des sa naissance, il se maintient d'abord droil , et la seule différence est que dans le vantour cette partie desite du bec est plus lungue que dans l'aigle ; d'autres naturalistes dos aussi comme différence caractéristique la proéminence du jahot, plus grand dans les vautours que dans les aigles ; mai tère est équivoque et n'appartient pas à toutes les espèces de vautour ; le griffou , qui est l'une des principales bien loin d'evoir le jabot proéminent, l'a si rentré en dedans, qu'il y e au-dessous de son cou , et à le place du jabot, un crenx assez grand pour y mettre le poing.

l'Amérique, n'a été indiquée par aucun naturaliste. Nous allons faire de même l'énumération et la réduction des especes de vautours, et nous parlerons d'abord d'un oiseau qui a été mis au nombre des aigles par Aristote, et après iui par la plupert des auteurs, quoique ce soit réellement ua vautour et uon pas ua aigle.

#### LE PERCNOPTÈRE.

#### (LE VAUTOUR FAUVE.)

Ordre des oiseaux de proie , familie des diurnes, genre vautour. (Cuvier.)

J'ai adopté ce nom , tiré du grec, pour distinguer eet oiseau de tous les autres. Ce n'est point du tout un aigle, et ce n'est certainement qu'un vautour ; ou , si i'on veut suivre le sentiment des anciens, il fera le dernier degré des nuances entre ces deux genres d'oiseaux, tenant d'infiniment plus près aux vautours qu'aux aigies. Aristote ', qui l'a placé parmi les aigles, avoue lni-même qu'il est plutôt du genre des vautours, ayant, dit-ii, tous les vices de l'aigle, sans avoir aucune de ses boanes qualités, se laissant chasser et battre par les corbeaux, étant paresseux à la chasse, pesant au voi, toujours criant, lamentaat, toujours affamé et chercbant les cadavres. Il a aussi les ailes pius courtes et la queue pius longue que les aigles, la téted'un bleu ciair, le cou blanc et nu, c'est-à-dire couvert comme la tête d'un simple duvet blanc, avec un collier de petites plumes bianches et raides au-dessous du cou en forme de fraise; i'iris des yeux est d'un jaune rougeatre; le bec et la peau nue qui en recouvre la base sont noirs : l'extrémité crochue du bec est bianchátre; le bas des inmbes et les pieds sont nus et de conleur plombée; les ongles sont noirs, moins longs et moins courbés que ceux des aigles. Il est de plus fort remarquable par une tache brune en forme de cœur qu'il porte sur ia poitrine au-dessous de sa fraise, et cette ta-

"Moto, Avistote en fail in qualetiene expère de ten sigle sous le nomé engarierre, et il l'ui denne resmit pour surrous éverse, que l'infédiere des l'infédieres des la serieres éverse, que l'infédiere des l'infédieres des la serieres de l'infédiere aussi d'autres surbons, et pariculairement. Addrovande, una peuxé qu'on de real lire yarantes un llem de évantes, e estadem enfancier au goulet. au litre de ambopolific : en qu'el de versi, c'est que l'une et l'autre de ces dénominations convennest ésalement à cet oiseau.

che brune parait entourée on plutôt liserée d'une ligne étroite et blanche. En général, cet oiseau est d'une vilaiac figure et mai proportionné; ii est même dégoûtant par l'écoulement continuel d'une humeur qui sort de ses nariaes, et de deux autres trous qui se trouvent dans son bec par lesqueis s'écoule la salive. Il a le jabot proémiaent; et lorsqu'il est à terre, il tient toujours les ailes étendues. Enfin il ne ressemble à l'aigle que par la grandeur; car il surpasse l'aigle commun, et il approche du grand aigle pour la grosseur du corps, mais il n'a pas la même étendue de voi. L'espèce du percnoptère parait être pius rare que celle des autres vautours: oa la trouve néanmoins dans les Pyrénées, dans les Alpes, et dans les montagnes de la Grèce, mais toujours en assez petit nombre.

# LE GRIFFON '.

(LE VAUTOUR FAUVE.)

Ordre des oiseaux de proie, famille des diurnes, genre vantour. (Cavier.)

C'est le nom que MM, de l'Académie des Sciences ont donné à cet oisean pour le distinguer des autres vautours. D'antres naturalistes l'ont appelé le vautour rouge, le vautour jaune, le vautour fauve; et comme aucune de ces dénominations n'est univoque ni exacte, nous avons préféré le nom simple de griffon. Cet olseau est encore plus grand que le perenoptère; ii a huit pieds de vol ou d'envergure, le corps pins gros et pius long que le grand aigle, surtout en y comprenant les jambes, qu'il a iongues de plus d'un pied, et le cou qui a sept pouces de jongueur. Il a , comme je percuoptère , au bas du cou un collier de plumes blanches; sa tête est converte de pareilles plumes qui font une petite aigrette par-derrière, au bas de laquelle on voit à découvert les trous des oreilles; le cou est presque entièrement dénué de plumes. Il a les youx à fleur de tête avec de grandes paupières, toutes deux également mobiles et garnies de élis, et l'iris d'un bei orangé ; le bec long et crochu, noirâtre à son extrémité ainsi qu'à son origine, et bieuatre dans son milieu. Il est eacore remarquable par son jabot

Carrier regarde le griffon et le percuoptère de Bufion

rectré, c'est-é-dire par un grand creux qui est an hant de l'extonac, et dout tout le nevitéest garried de poils qui tendent de la circonférence au centre; ce creux est la place du ploot, qui n'est si précimient su pendant comme celui da n'est si précimient su pendant comme celui da sur le cou et autour des yeux, des oreilles, etc., et d'un gris buru et besaffre, les plus grandes et d'un gris buru et besaffre, les plus grandes longueur, et le tuyau plus d'un pouce de crconférence; les ougles sont noistères, mais moins grands et moins courbés que ceux des ajgles.

Je crois, comme l'ont dit MM, de l'Académie des Sciences, que le griffon est en effet le grand vautour d'Aristote : mals comme ils ne donnent aucune raison de leur opinion à cet égard, et que d'abord il paraitrait qu'Aristote ne faisant que deux espèces ou piutôt deux genres de vantours, le petit plus blanchâtre que le grand qui varie pour la forme; il paraitrait, dis-je, que ce genre du grand vautour est composé de pius d'nae espèce, que l'on peut également y rapporter: car il n'y a que le perenoptère dont il alt iadiqué l'espèce en particulier ; et comme il ne décrit aucun des autres grands vautours, on poarrait douter a vec raison que le griffon fut le même que son grand vautour. Le vautour commun, qui est tout aussi grand et peut-être moius rare que le griffon, pourrait être également pris pour ce grand vautour ; en sorte qu'on doit peaser que MM, de l'Académie des Sciences oat eu tort d'affirmer, comme certaine, une chose anssi équivoque et aussi douteuse, sans avoir même indiqué la raison ou le fondement de leur assertion, qui ne peut se trouver vraie que par basard, et ne peut être prouvée que par des réflexions et des comparaisons qu'ils n'avaient pos faites. J'ai táché d'y suppléer, et voici les raisons qui m'ont déterminé à croire que notre griffon est en effet le grand vautour des anciens.

Il me parpit que l'espèce du griffon est composée de deux sardiés: la première, qui n été appetée caidour faure, et la seconde, poutour dore par les naturalistes. Les differeuses entre ces deux oiseaux, dont le premier est le griffon, ne sont pas assez grandes pour en faire deux espèces distinctes et séparées : car tons deux sond de la meme grandeur, et en général a peu près de la même couleur; tous deux on la queue courte relutivement aux alles, qui sout

très-longues , et par ce caractère, qui leur est commun, ils different des autres vautonrs. Ces ressemblances ont même frappé d'antres naturalistes avant moi , au point qu'ils l'ont appelé ie vautour fauve, congener du vautour doré : je suis même très-porté à croire que l'oiseau indiqué par Belon sous le nom de vautour noir est encore de la même espèce que le griffon et le vautour doré; car ce vautour noir est de la même grandeur, et a le dos et les alles de la même couleur que le vautour doré. Or, en réunissant en une seule espèce ces trois variétés, le griffon sera le moins rare des grands vautours, et celui par conséquent qu'Aristote aura principalement indiqué; et ce qui rend cette présomption encore plus vraisemblable, c'est que, selon Belon, ce grand vautour noir se trouve fréquemment en Egypte, en Arabie et dans les iles de l'Archipel, et que des fors il doit être assez commun en Grèce. Quoiqu'il en soit, Il me semble qu'on peut réduire les grands vautours qui se trouvent en Europe à quatre espèces, savoir : le perenoptère, le griffon, le vautour proprement dit, dont nous parlerous dans l'article suivant, et le vautour huppé, qui différent assez les uns des autres pour faire des espèces distinctes et séparées.

MM. de l'Académie des Sciences, qui ont disséqué deux griffous femelles, ont tres-bien observé que le becest pius long à proportion qu'aux aigles et moins recourbé; qu'il n'est noir qu'au commencement et à la pointe, le milieu étant d'un gris bleuâtre; que la mandibule du bec supérleure a en dedans comme une rainure de chaque côté; que ces rainures retiennent les bords tranchants de la mandibule inférieure lorsque le bec est fermé; que, vers le bout du bec, il y a une petite éminence ronde aux côtés de laquelle sont deux petits trous par où les canaux salivaires se déchargent ; que dans la base du bec sont les trous des narines, longs de six lignes sur deux de large, en allant du haut en bas, ce qui donne une graude amplitude aux parties extérieures de l'organe de l'odorat dans cet oiseau; que la langue est dure et cartilagineuse, faisant par le bout comme un demi-caual, et ses deux côtés étant relevés en haut ; ces côtés ayant un rebord encore plus dur que

4 Nota. N. Brisson donne à son vautour doré une queue de deux pieds trois pouces de longueur, el trois pieds à la plus grande pleume de l'aile, ce qui une freali donter que ce soft le même ciseau que le vautour sloré des autres auteurs, qui à la queue pourte en comparaison des alles. le reste de la langue, qui fait comme une scie composée de pointes tournées vers le gosier; que l'œsophage se dilate vers le bas, et forme une grosse bosse qui pend un peu au-dessons du rétrécissement de l'œsophage; que cette bosse n'est différente du jabot des poules qu'en ce qu'elle est parsemée d'une grande quantité de vaisseaux fort visibles , à cause que la membrane de cette poche est fort blanche et fort transparente '; que le gésier n'est ni aussi dur, ni aussi épais qu'il l'est dans les gailinacés, et que sa partie charnue n'est pas ronge comme aux gésiers des autres oiseaux, mais blanche comme sont les autres ventricules; que les intestins et les cœcums sont petits comme dans les autres oiseaux de proie ; qu'enfin l'ovaire est à l'ordinaire, et l'oviductus un peu anfractueux comme eciul des poules, et qu'il ne forme pas un conduit droit et égal , ainsi qu'ii l'est dans plusieurs autres oiseaux.

Si nous comparons ces observations sur les parties intérierare des vautours avec celles que les mêmes anntomistes de l'Académie ont filtre sur les aligles, nous renarquerons aismente que, quoique les vautours se uourrissent de chair comme les aligles, just noite pas réammoins la même conformation dans les parties qui servar à la digestion, et qu'ils sont à cet égard beau-coup plus pres des poules et des autres oiseaux qui es mourrissent de grafu, paisquille, not un jabot et un estomac qu'on peut regarde, que de mourrissent de grafu, paisquille, not un jabot et un estomac qu'on peut regarde de de fond; en sort que les vautours prinsient de fond; en sort que les vautours prinsient étre conformés non-seulement pour être carrières de la conformés non-seulement pour être carrières.

LE VAUTOUR, OU GRAND VAUTOUR.

(LE VAUTOUR BRUN.)

Ordre des oiseaux de proie , famille des diurpes , genre

vaulour. (Cuyler.)

Le vautour simplement dit, on le grand vautour, est l'oiseau que Beion a improprement ap-

<sup>6</sup> Note. Il paralirait, par ce que disent lei MM. de l'Académie, que le griffon a le jabol profunient an-debors; ceptralint me sais saueré par mes press de costroire, il n'y a qu'un grand creus à la place de jabol, à l'extérieur ; mais cela irrespéche pas qu'i l'intérirae il l' y at mue bauer et un grand clargissement dans cutte partie de l'avopsbage qui souleve la prand ucreus et le remphi borspete l'annista et bette repei.

pelé le grand vautour cendré, et que la plupart des naturalistes après iui ont aussi nommé vaulour cendré, quoiqu'il soit beaucoup plus noir que cendré. Il est plus gros et plus grand que l'aigle commun, mais un peu moindre que le griffon, duquel il n'est pas difficile de le distingner, 1º par ie con, qu'il a couvert d'un duvet beaucoup plus iong et plus fourni, et qui est de la même couleur que celle des plumes du dos; 2º par une espèce de cravate bianche qui part des deux côtés de la tête, s'étend en deux branches jusqu'au bas du cou, et borde de chaque côté un assez large espace d'une couleur poire, et au-dessous duquei il se trouve un collier étroit et blanc; 3º par les pieds, qui sont, dans le vautour, couverts de piumes brunes, tandis que, dans le griffon, les pieds sont jaunâtres ou blanchâtres; et enfin par les doigts qui sont jaunes, tandis que ceux du griffon sont bruns ou eendrés.

#### LE VAUTOUR A AIGRETTE '.

Ordre des oiseaut de proie , famille des diurues , geure vaulour. (Cuvier.)

Ce vautour, qui est moins grand que les trois premiers, l'est cepcudant encore assez pour être mis au nombre des grands vautours. Nous ne pouvous en rien dire de mieux que ce qu'en a dit Gessner, qui de tous les naturalistes est le seul qui ait vu plusieurs de ces oiseaux. Le vautour, dit-il, que les Allemands appelient hasengeier (vautour aux lièvres), a le bec noir et crochu par le bout, de vilains yeux, le corps grand et fort, les ailes larges, la queue longue et droite, ie plumage d'un roux noirâtre, les pieds jaunes. Lorsqu'il est en repos, à terre ou perehé, il redresse les plumes de la tête, qui lui font alors comme deux cornes, que i'on n'apercoit plus quand il vole. Il a pres de six pieds de voi ou d'envergure; il marche bien et fait des pas de quinze pouces d'étendue. Il poursuit les oiseaux de toute espèce, et il en fait sa proie; il chasse aussi les lièvres, les lapins, les jeunes renards et les petits faons, et n'épargne pas même le poisson : il est d'une telle férocité, qu'on ne peut l'apprivoiser; non-seulement il poursuit sa proie au vol en s'élancant du sommet d'un arbre ou

<sup>·</sup> Cuvier regarde cette espèce comme douteure.

de quelque rocher élevé, mais encore à la course. Il vole avec grand bruit. Il niche dans les forêts épaisses et désertes, sur les arbres les plus élevés. Il mange la chair, les entrailles des animaux vivants, et même les cadavres : quoique très-vorace, il peut supporter l'abstinence pendant quatorze jours. On prit deux de ces oiseaux en Alsace, an mois de janvier 1513, et l'année suivante on en tronva d'autres dans un nid qui était construit sur un gros chèue trèsélevé , à quelque distance de la ville de Micsen.

Tous les grands vautours, c'est-à-dire le percnoptère, le griffon, le vautour proprement dit. et le vautour à aigrette, ne produisent qu'en petit nombre et une seule fois l'année. Aristote dit qu'ordinairement ils ne pondent qu'un œuf on deux. Ils font leurs nids dans des lieux si hants et d'un accès si difficile, qu'il est très-rare d'en trouver ; ce n'est que dans les montagnes élevées et désertes que l'on doit les chercher '. Les vantours habitent ces lieux de préférence pendant toute la belle saison, et ce n'est que quand les neiges et les glaces commencent à couvrir ces sommets de montagnes, qu'on les voit descendre dans les plaines, et voyager en biver du côté des pays chauds ; car il paraît que les vautours craignent plus le froid que la plupart desaigles. Ils sont moins communs dans le Nord; il semblerait même qu'il n'y en a point du tout en Suède, ni dans les pays an delà, puisque M. Liunseus, dans l'énumération qu'il fait de tous les oiseaux de la Suède, ne fait aucune mention des vautours. Cependant nous parlerons, dans l'article suivant, d'un vautour qu'on nous a envoyé de Norwége; mais cela n'empêche pas qu'ils ne soient plus nombreux dans les elimats chauds, en Égypte, en Arabie, dans les lies de l'Archipel, et dans plusieurs autres provinces de l'Afrique et de l'Asie : on v fait mémegrand usage de la pean des vautours ; je cuir en est presque aussi épais que celui d'un chevreau; il est recouvert d'un duvet très-fin, très-serré et très-chand, et l'on en fait d'excellentes fourrures.

Au reste, il me paralt que le vautour noir, que Belon dit être commun en Égypte, est de

\* Nota. En général, les vantours et les aigles, qui habitent les fles et les autres terres voisines de la mer , ne biltisseni pas leurs nids sur les arbres , mais contre des rochers escarpés et dans des lieux inaccessibles, de sorte qu'on ne peut'les voir que de la mer lors ju on est sur un valsseau. Voyez les obses vations de Belon , depuis la page 10 jusqu'à 14. — Dapper dit la même chose.

la même espèce que le vautour proprement dit, qu'il appelle vautour cendré, et qu'on ne doit pas les séparer, comme l'ont fait quelques naturalistes, puisque Belon lui-même, qui est le seul qui les ait indiqués, ne les sépare pas, et parle des cendrés et des noirs, comme faisant tous deux l'espèce du grand vautour, ou vautour proprement dit; en sorte qu'il est probable qu'il en existe en effet de noirs, et d'autres qui sont cendrés, mais que nous n'avons pas vus. Il eu est du vautour noir comme de l'aigle noir , qui tous deux sont de l'espèce commune du vautour ou de l'aigle. Aristote a eu raison de dire que le genre du grand vautour était multiforme, puisque ce genre est en effet composé de trois espèces, du griffon, du grand vautour et du vautour à aigrette, sans y comprendre le perenoptère, qu'Aristote avait eru devoir séparer des vautours et associer aux aigles. Il n'en est pas de même du petit vautour dont nous allons parler, et qui ne me parait faire qu'une seule espèce en Europe : aiusi, ce philosophe a eu encore raison de dire que le genre du grand vautour était plus multiforme, c'est à dire contennit plus d'espèces que celul du petit vau-

# LE PETIT VAUTOUR.

(LE PERCNOPTÈRE D'ÉGVPTE.)

Ordre des oiseaux de proie, famille des diornes, geure vautour. (Curier.)

Il nons reste maintenant à parler des petits vautours, qui me paraissent différer des grands que nous venons d'indiquer sous les noms de perenoptère, griffon, grand vautour et vautour à aigrette, non-seulement par la grandeur. mais encore par d'autres caractères particuliers. Aristote, comme je l'ai dit, n'en a fait qu'une espèce, et nos nomenclateurs en comptent trois, savoir : le vautour bruu , le vautour d'Egypte et le vautour à tête blanche. Ce dernier, qui est un des plus petits, et dont nous donnons ici la représentation, paraît être en effet d'une espèce différente des deux premiers; car il en diffère en ce qu'il a le bas des jambes et les pleds nns, tandis que les deux autres tes ont couverts de plumes. Ce vautour à tête blanche est vraisemblablement le petit vautour

blane des anciens, qui se trouve communément en Arabie, en Érgypte, en Gréve, en Altemagne et jusqu'en Norwége, d'où il nous a été envoyé. On peut remarquer qu'il a la tête et le desons de nou dégarnis de plumes et d'une couleur rougestre, et qu'il est blane presqu'en entire, a l'exception des grandes plumes des ailes qui sont noires. Ces caractères sont plus que suffisants pour le faire reconnaîte.

Des antres espèces de petits vautours indiqués par M. Brisson, sons les noms de vautour brun et de vautour d'Égypte, il me parait qu'il fant en retrancher ou piutôt separer je secoud, c'est-à-dire je vautour d'Egypte, qui, par la description que Belon seul en a donnée, n'est point nn vautour, mais un oiseau d'un autre genre, et anquei if a cru devoir donner le nom de sacre écuption. Il ne nous reste donc plus que le vautour brun, an sujet duquei je remarquerai seulement que je ne vois pas les raisons qui ont déterminé M. Brissou a rapporter cet oiseau à l'aquita hétéropode de Gessner. Il me parait au contraire, qu'au jieu de faire de cet aigle hétéropode un vautour, on devait le supprimer de la liste des oiseaux, car son existence n'est nullement prouvée : aucun des naturalistes ne i'a vu. Gessuer, qui seui en a parlé, et que tous les autres n'ont fait que copier , n'en avait eu gu'un dessin qu'il a fait graver, et dont il a rapporté la figure au genre des aigles, et non pas à celui des vautours; et la dénomination d'aigle hétéropode qu'il jul donne est prise du dessin dans iequei l'une des jambes de cet oiseau était bieue, et l'autre d'un brun blanchatre; et il avoue qu'il n'a pu rien apprendre de certain sur cette espèce, et qu'il n'en parie et ne lui donne ce nom d'aigle hétéropode, qu'en supposant la vérité de ce même dessin. Or un oiseau dessiné par un homme inconun, nommé d'après un dessin incorrect, et que la seule différence de la couleur des deux jambes doit faire regarder comme infidèle; un oiseau qui n'a jamais été vu d'aucun de ceux qui en ont voulu parier est-il un vautour ou un aigle? est-il même un oiseau réellement existant? Il me parait donc que è'est très-gratuitement que l'ou a voulu y rapporter le vautour brun,

An reste, l'oiseau qui existe récilement, et qui ne doit point être rapporté à l'aigle hétéropode qui n'existe pas, nous a été envoyé d'Afrique aussi bien que de l'ile de Malte; nous le renvoyons à l'article suivant, où nous traiterons

des oiseaux étrangers qui ont rapport aux vautours.

# OISEAUX ÉTRANGERS

AUX VAUTOURS.

1.

LE VAUTOUR BRUN. — PERCNOPTÈRE D'ÉGYPTE (Cuvier.)

L'oiseau envoyé d'Afrique et de l'ile de Matte, sous le nom de vaudour brun, dont nous avons parié dans l'article précédent, qui est une espèce ou une variété particulière dans le genre des vautours, et qui, ne se trouvant point eu Europe, doit être regardée comme appartenant au climat de l'Afrique, et surtout aux terres voisines de la mer Méditerrande.

le sacre d'égypte. (Cuvier \*.)

L'oisean appelépar Beion le sacre d'Égupte . et que le docteur Shaw indique sous le nom d'achbobba. Cet oiseau se voit par tronpes dans ies terres stériles et sabionneuses qui avoisinent ies pyramides d'Egypte : ii se tient presque toujours à terre, et se repait comme les vautours de toute viande et de chair corrompue. « li est a (dit Beion) oiscau sordide et non gentii; et « quiconque feindra voir un oiseau , ayant ia e corpulence d'un milan, ie bec entre le cor-« beau et l'oiseau de prote, crochu par le fin « bout, et les jambes et pieds, et marcher comme e le corbeau , aura l'idée de cet oiseau , qui est a fréquent en Egypte , mais rare ailleurs, quoi-« qu'il y en ait quelques-uns en Syrie, et que « j'en aie (ajoute-t-ii) vn quelques-uns dans ta « Caramanie. « Au reste, cet oiseau varie pour les couleurs; c'est, à ce que croit Belon, Phierax ou accipiter Ægyptius d'Hérodote, qui, comme l'ibis, était en vénération chez les anciens Egyptiens, parce que tous denx tuent et mangent les serpents et autres bêtes immondes qui infectent i'Egypte. « Auprès dn Caire, dit le a docteur Shaw, nous rencontrâmes plusieurs e troppes d'achbobbas, qui, comme nos cor-

Le même que le perenoptère d'Égypte de Cuvier.

e beaux, vivent de charogne... C'est peut-être 4 l'épervier d'Egypte , dont Strabou dit que , e coutre le naturel de ces sortes d'oiseaux , il « u'est pas fort sauvage; car l'achbobba est un a oiseau qui ue fait point de mal, et que les ma-· hométans regardent comme sacré: c'est poura quoi le bacha donne tous les jours deux hœufs e pour les nourrir ; ce qui parait être un reste de l'ancienne superstition des Egyptiens. C'est ce même oiseau dont parle Paul Lucas : « On rencontre encore en Egypte, dit-il, de ces éperviers à gul on rendait, ainsi gu'à l'ibis, uu a autre culte religieux; e'est uu oiseau de proie · de la grosseur d'un corbeau, dont la tête res-« semble à celle d'un vautour et les plumes à e celles d'un faucon. Les prêtres de ce pays rea présentaient de grands mystères sous le syma bole de cet olseau ; ils le faisaient graver sur « leurs obélisques et sur les murailles de leurs temples pour représenter le soleil; la vivacité « de ses yeux qu'il tourne Incessamment vers e cet astre , la rapidité de sou vol , sa longue · vie, tout leur parut propre à marquer la nae ture du soleil, etc. » Au reste, cet oiseau, qui , comme l'on voit , n'est pas assez décrit , pourrait bien être le même que le gallinache ou marchand dont nous ferons mention, art. 4.

#### (LE ROI UES VAUTOURS.)

L'oiseau de l'Amérique méridionale, que les Européens qui habitent les colonies ont appelé roi des vautours, est en effet le plus bel oiseau de ce genre. C'est d'après celul qui est au Cabiuet du Roi , que M. Brissou en a donné uue bonne et ample description. M. Edwards, qui a vu plusieurs de ces oiseaux à Londres , l'a aussi très-bleu décrit et dessiné. Nous réquirons ici les remarques decesdeux auteurs et de ceux qui les out précédés avec celles que nous avons faites nous-mêmes sur la forme et la uature de cet oiseau. C'est certaiuement un vautour; car il a la tête et le cou dénués de plumes. ce qui est le caractère le plus distinctif de ce genre : mais Il n'est pas des plus grands, u'ayant que deux pieds deux ou trois pouces de lougueur de corps depuis le bout du bec jusqu'à celui des pieds ou de la queue; n'étant pas plus gros qu'un diudou femelle, et u'nyant pas les ailes à proportiou si grandes que les autres

sont pliées, jusqu'à l'extrémité de la queue. qui n'a pas buit pouces de lougueur. Le bec. qui est assez fort et épais, est d'abord droit et direct, et ue devlent crochu qu'au bout : dans quelques-uns , il est entièrement rouge , et dans d'autres , il ne l'est qu'à son extrémité , et noir dans sou milieu : la base du bee est environnée et couverte d'une peau de couleur orangée. large, et s'élevant de chaque côté jusqu'au haut de la tête, et c'est dans cette peau que sont placées les narines, de forme oblongue, et eutre lesquelles cette peau s'élève comme une crète dentelée et mobile, et qui tombe indifféremment d'un côté ou de l'autre, selou le mouvement de tête que fait l'oiseau. Les yeux sont entourés d'une peau rouge écarlate, et l'iris a la couleur et l'éclat des perles. La tête et le cou sout dénués de plumes, et couverts d'une peau de couleur de chair sur le baut de la tête, et d'un rouge plus vif sur le derrière et plus terne sur le devant. Au-dessous du derrière de la tête s'élève une petite touffe de duvet noir, de laquelle sort et s'étend de ebaque côté sous la gorge une peau ridée, de couleur brunâtre, mèlée de bieu et de rouge dans sa partie postérleure : cette peau est rayée de petites lignes de davet noir. Les joues ou côtés de la tête sont couvertes d'un duvet noir, et entre le bee et les yeux, derrière les coins du bec, il y a de chaque côté une tache d'un pourpre brun. A la partie supéricure du haut du cou, il v a de chaque côté une petite ligne iongitudinale de duvet noir, et l'espace contenu entre ces deux lignes est d'un jauue terne ; les côtés du haut du cou sont d'une vouleur rouge, qui se change en descendant par nuances en jauue; au-dessous de la partie nue du cou est une espèce de collier ou de fraise, formée par des plumes douces, assez longues et d'un cendré foncé; ce collier qui entoure le cou entier et descend sur la poitrine est assez ample pour que l'oiseau puisse, en se resserrant, y cacher son cou et partie de sa tête, comme dans un capuebon, et c'est ce qui a fait donner à cet oiseau le nom de moine par quelques naturalistes. Les plumes de la poltrine, du ventre, des enisses, des jambes, et celles du dessous de la queue sont blauches et teintes d'un peu d'aurore; celles du croupion et du dessus de la queue, varient, étant noires dans quelques individus et blauches dans d'autres : les autres vautours, quoiqu'elles s'étendent, lorsqu'elles | plumes de la queuc sont toujours noires, aussi

bienque les grandes plumes des ailes, les quelles sont ordinairement bordées de gris. La couteur des pieds et des ongies n'est pas la même dans tous ces olseaux : les uns ont les pieds d'un blanc sale ou jaunâtre et les ongies noirâtres ; d'autres ont ies pieds et les ongies rougeâtres ; les ongies sont fort courts et peu crochus.

Cet oiseau est de l'Amérique méridionale et non pas des Indes orientales, comme quelques auteurs l'ont écrit : ceiui que nous avons au Cabinet du Roi a été envoyé de Cayenne. Navarette, en pariant de cet oiseau, dit : a J'ai « vu à Acapnico le roi des zopilotes ou vau-« tours ; c'est un des plus beaux olseaux qu'on « pulsse voir , etc. » Le sieur Perry , qui fait à Londres commerce d'animaux étrangers, a assuré à M. Edwards que cet oiseau vient uniquement de l'Amérique. Hernandès , dans son Histoire de la Nouvelle-Espagne, le décrit de manière à ne pouvoir s'y méprendre ; Fernandes , Nieremberg et de Laët , qui tous ont copié la description de Hernandès , s'accordent à dire que cet oiseau est commun dans les terres du Mexique et de la Nouvelle-Espagne : et, comme dans le dépouiliement que j'ai fait des ouvrages des voyageurs, je n'ai pas trouvé la plus iégere indication dé cet oiseau dans ceux de l'Afrique et de l'Asie, je pense qu'on peut assurer qu'il est propre et particulier aux terres méridionales du nouveau continent, et qu'il ne se trouve pas dans l'ancien. On pourrait m'objecter que, puisque l'ouroutaran ou aigle du Brésil se trouve, de mon aveu, égaiement en Afrique et en Amérique, le ne dois pas assurer que le roi des vautours ne s'y trouve pas aussi. La distance entre les deux continents est égale pour ces deux oiseaux ; mais probablement la puissance du voi est inégale , et les aigles en général voleut beaucoup mieux que les vautours. Quoi qu'il en soit , il paratt que ceiui-ci est confiné dans les terres où il est né, et qu' s'étendent du Brésil à la Nouvelle-Espagne : car on ne le trouve plus dans les pays moins chauds; Il craint ie froid. Ainsl, ne pouvant traverser la mer au voi entre le Brésii et la Guinée, et ne

Hermande dit refaments que est oiseas l'étre fert barr, cu tromit le sille tre-derdune, e que nou roi et si et l'emperature qu'il reiste aux pleu grands vents. On pourrait eroire que prise l'activité aux pleu grands vents. On pourrait eroire que le service par le pagée l'expla auxonom, parce qu'il meste la force du veni par celle de son voi; mais ce nom sorra que par dérivé da bita, il tivel par por contraction d'oronom au le nom indien d'un autre vaustour dont nous parlevons dans l'article mivant.

pouvant passer par les terres du Nord, cette espèce est demeurée en propre au Nouveau-Monde, et doit être ajoutée à la liste de celies qui n'appartiennent point à l'ancien continent.

Au reste, ce bel oiseau n'est ni propre, ni noble, ni générenx; il n'attaque que les animaux ies plus faibles, et ne se nourrit que de rats, de lézards, de serpents et même des ex-créments des animaux et des hommes: aussi a-t-ll une très-mauvaise odeur, et les sauvages même ne peuvent manger de sa chair.

(L'AURA OU URUBU.)

L'oiscau appelé ouroua ou aura, par les Indlens de Cayenne, urubu (ouroubou) par ceux du Brésii , zopilotl par ceux du Mexique , et auquel nos Français de Saint-Domingue et nos voyageurs ont donné le surnom de marchand, est encore une espèce qu'on doit rapporter au genre des vautours, parce qu'il est du même naturel, et qu'il a , comme eux , le bec crochu, et la tête et le cou dénués de plumes; quoique par d'autres caractères il ressemble au dindon; ce qui iui a fait donner par les Espagnols et les Portugais le nom de gallinaca ou gallinaco, Il n'est guère que de la grandeur d'une oie sauvage: il parait avoir la tête petite, parce qu'elie n'est couverte, ainsi que le cou, que de la peau nue, et semée seujement de quelques poils noirs assez rares:cette peau est raboteuse et variée de bleu, de bianc et de rougeatre. Les ailes, iorsqu'elles sont pliées, s'étendent au dela de la queue, qui cependant est elle-même assez longue. Le bec est d'un blanc jaunâtre et n'est crochu qu'à l'extrémité : la peau nue qu' en recouvre la base s'étend presqu'an milieu du bec, et elle est d'un jaune rougeatre. L'iris de l'œil est orangé, et les paupières sont blanches; les plumes de tout le corps sont brunes ou noirâtres. avec un reflet de couleur changeante de vert et de pourpre obscurs ; les pleds sont d'une couleur iivlde, et les ongles sont noirs. Cet oiseau a les narines encore plus longues à proportion que les autres vautours; il est aussi plus lâche, pius sale et plus vorace qu'aucun d'eux, se nourrissant piutôt de chair morte et de vidanges que de chair vivante : il a néanmoins le vol élevé et assez rapide, pour poursuivre une proie s'il en avait le courage; mais il n'attaque

guere que les cadavres; et s'il chasse quelque-

fois . c'est, en se réunissant en grandes troupes, pour tomber en grand nombre sur quelque animal endormi ou blessé.

Le marchand est le même olseau que celui qu'a décrit Koibe, sons le nom d'aigle du Cap 1. Il se trouve done également dans le continent de l'Afrique et dans celui de l'Amérique méridionale; et comme on ne le voit pas fréquenter les terres du Nord, il parait qu'il a traversé la mer entre le Brésil et la Gninée. Hans Sloane. qui a vu et observé plusieurs de ces oiseaux en Amérique, dit qu'ils voient comme les milans, qu'ils sont toujours maigres. Il est donc trèspossible qu'étant anssi légers de voi et de corps, ils aient franchi l'intervalle de mer qui sépare les deux continents. Hernandès dit qu'ils ne se nonrrissent que de cadavres d'animaux et même d'excréments humains ; qu'ils se rassembient sur de grands arbres , d'où ils descendent en troupes pour dévorer les charognes. Il ajoute que leur chair a une mauvaise odeur, pins forte que ceile de la chair du corbeau. Nieremberg dit aussi qu'ils voient très-haut et en grandes troupes; qu'ils passent la nuit sur des arbres on des rochers très-élevés, d'où ils partent le matin pour venir autonr des lieux habités ; qu'ils ont la vue très-percante, et qu'ils voient de hant et de très-loin les animanx morts, qui peuvent leur servir de pâture ; qu'ils sont trèssilencieux, ne criant ni ne chantant jamais, et qu'on ne les entend que par un murmure peu fréquent; qu'ils sont très-communs dans les terres de l'Amérique méridionale, et que leurs petits sont blanes dans le premier âge, et deviennent ensuite bruns on noirâtres en grandissant. Marcgrave, dans la description qu'il donne de cet oisean, dit qu'il a les pieds blanchatres, les yeux beaux et, pour ainsi dire, coulcur de rubis, la langue en gouttière et en scie sur les côtés. Ximenès assure que ces oiseaux ne volent jamais qu'en grandes troupes et toujonrs trèshaut; qu'ils tombent tous ensemble sur la même proie, qu'ils dévorent jusqu'aux os et sans aueun débat entre eux, et qu'ils se remplissent au point de ne pouvoir prendre leur voi. Ce sont ces mêmes oiseaux dont Acosta fait mention sous le nom de poullazes, « qui sont, « dit-il. d'une admirable légèreté, ont la vne « très-perçante, et qui sont fort propres pour a nettoyer les eltés, d'autant qu'ils n'y laissent

' C'est le vantour fauve de Covier, et non l'aura comme le

« aucnnes charognes ni eboses mortes. Ils pas-« sent la nuit sur les arbres on sur les rochers , « et au matin viennent aux cités, se mettent « sur le sommet des plus hauts édifices , d'où a ils epient et attendent leur prise. Leurs petits « ont le piumage biane, qui change ensuite en a noir avec l'age. a a Je crois, dit Desmarchais, e que ces oiscanx appelés gallinaches par les e Portugais, et marchands par les Français de a Saint-Domingue, sont une espèce de coqse d'Inde ', qui au lieu de vivre de grains , de a fruits et d'herbes comme les autres, se sont « accoutumés à être nourris de corps morts et « de charognes. Ils suivent les chasseurs, sur-« tout ceux qui ne vont à la chasse que pour la e peau des bêtes : ces gens abandonnent les chairs, qui pourriraient sur les lieux et in « fecteraient l'air sans le secours de ces oiseaux. « qui ne voient pas plus tôt un corps écorché. · qu'ils s'appeilent les uns ics autres, et fondent · dessus comme des vautours, en moins de rien e en dévorent la chair et laissent les os aussi nets que s'ils avaient été raciés avec un cou-· teau. Les Espagnois des grandes iles et de la e terre-ferme, aussi bien que les Portugais, « habitants des lieux où l'on fait des cuirs, ont « un soin tout particulier de ces oiseanx, à cause « du service qu'ils leur rendent, en dévorant e les corps morts et empéchant ainsi qu'ils « ne corrompent l'air : iis condamnent à une a amende les chasseurs qui tombeut dans cette « méprise. Cette protection a extrémement mula tiplié cette vilaine espèce de cous-d'Inde; on e en trouve en bien des endroits de la Guyane. a aussi bien que du Brésil, de la Nouvelle-Es-« pagne et des grandes iles. Ils ont une odeur « de charogne que rien ne peut ôter : on a beau « leur arracher le croupion des qu'on les a

« seuse , a coutracté une mauvaise odeur insup-· Ces oiseaux 2 (dit Koibe) se nourrissent « d'animaux morts; j'ai moi-même vu plusieurs a fois des squelettes de vacbes, de bœufs et d'aa nimaux sauvages qu'ils avaient dévorés. J'ape peile ces restes des squelettes, et ce n'est pas

« tués, leur ôter les entrailles ; tous ces soins

sont inutiles : leur chair dure, coriace, filas-

e portable. »

Nota. Quoique cel oiseau ressemble aux coqs-d'inde par la lête, le cou et la grandeur du corps , il n'est pas de ce genre . mais de celui du vautour, don! il a non-seulement le naturel et les nacrurs, mais eucore le bro crocho et les serres

<sup>3</sup> Ce soul des vautours chasse-fiente de Sonnini , et non l'urubu de Cuvier dont parle Kolbe.

· sans fondement, puisque ces oiseaux séparent avec tant d'art les chairs d'avec les os et la e peau, que ce qui reste est un squeiette par-« fait, couvert encore de la peau, sans qu'il y e ait rien de dérangé : on ne saurait même s'ae percevoir que ce cada vre est vide que lors-« qu'on en est tout près. Pour cela, voici e comme ils s'y prennent. D'abord ils font unc e ouverture au ventre de l'animal, d'où ils ar-· rachent les entrailles, qu'il mangent; et en-· trant dans je vide qu'ils viennent de faire, ils · separent les chairs. Les Hollandais du Capape pellent ces aigies stront-vokels on stront-ja-· kers , c'est-à-dire oiscaux de fiente , ou qui e vont à la chasse de la fiente. Il arrive sou-« vent qu'un bœuf qu'on laisse retourner seul à « son étable, après l'avoir ôté de la charrue, se « couche sur le chemin pour se reposer : si ces « aigies l'aperçoivent, elles tombent immanquae blement sur lui et le dévorent. Lorsqu'elles « veulent attaquer une vache on un bœuf, elles · se rassemblent et viennent fondre dessus au « nombre de cent et quelquefois même davane tage. Elles ont i'œi si excellent qu'elles dee couvrent leur proje à une extreme hauteur, et « dans ic temps qu'elles-mêmes échappent à la · vue la plus percante; et aussitôt qu'elles voient e ie moment favorable, elles tombent perpen-« diculairement sur l'animai qu'eiles guettent, « Ces aigies sont un pen pius grosses que ics oies « sauvages : jeurs plumes sont en partie poires, e et en partie d'un gris clair, mais la partie · noire est la pius grande ; elles ont le bec gros. e crochu et fort pointu ; leurs serres sont gros-« ses et aigues 1, »

sections of the Catelon's plee quarter intercretions of the cite can particulate our rowrea, chautres et charmens comme eind cite (alicon, chairment series de polis noise; le bec de deux ponces et demi de long, moitie concouverde chair, et dont lebon, qui est blane, e est crocha comme edui d'un faccou: mais il un point de croches aux côtés de la mandibule supérieure. Les narines soutres-grande et et crocha comme edui d'un faccou: mais dibule supérieure. Les narines soutres-grande et et très-ouvertes, places en avant de de la tance extraordinaire des yeax. Les plumes de but le copto on tun métinge de pourpre 6 foncée de vert. Ses jambes son teories et de couleur de chair, ses dóigts longes comme

« ceux des cous domestiques, et ses ongies, qui « sont noirs, ne sont pas si crochns que cenx des a faucons. lis se nourrissent de charognes et volent sans cesse pour tâcher d'en découvrir : « Ils se tiennent longtemps sur l'aile, et mon-« tent et descendent d'un vol aisé, sans qu'on · puisse s'apercevoir du monvement de ieurs ai-· ies. Une charogne attire un grand nombre de « ces oiseaux, et il va du plaisir à être présent a aux disputes qu'ils ont entre eux en mane geant. Un aigle préside souvent au festin, et « les fait tenir à l'écart pendant qu'il se repait. « Ces oiseaux ont un odorat merveilieux ; il n'y « a pas plutôt une charogne, qu'on les voit ve-« nir de toutes parts en tournant tonjonrs , et « descendant peu à peu jusqu'à ce qu'ils tome bent sur leur proje. On crolt généralement « qu'ils ne mangent rien qui ait vie; mais se « sais qu'il v en a qui ont tué des agneaux, et « que les serpents sont jeur nourriture ordie naire. La contume de ces oiseaux est de se « jucher plusieurs ensemble sur de vieux pins e et des cyprès, où ils restent le matin pendant « plusieurs heures , les ailes déployées 1 lis ne s craignent guère le danger, et se laissent apa procher de près, sprtout jorsqu'ils mangent. «

Nous ayons cru devoir rapporter au long tout ce que l'on sait d'historique au sujet de cet oiseau, parce que c'est sonvent des pays étrancers, et surtont des déserts, qu'il faut tirer les mœurs de la nature. Nos animaux, et même nos oiseaux, continuellement fugitifs devant nous, n'ont pu conserver jeurs véritables habitudes natureiles, et c'est dans ceiles de ce vantour des déserts de l'Amérique, que nous devons voir ce que scraient celles de nos vautours, s'ils n'étaient pas sans cesse inquiétés dans nos contrées, trop habitées pour les laisser se rassembler, se muitiplier et se nonrrir en si grand nombre : ce sont là leurs mœurs primitives ; partont ils sont voraces, iaches, dégoûtants, odieux, et, comme les loups, aussi nnisibles pendant leur vie qu'inutiles après leur mort.

#### 5. LE CONDOR.

#### ( LE GEAND VAUTOUR DES ANDES. )

Si la faculté de voier est un attribut essentiel à l'olseau, le condor doit être regardé comme le

La description de Kolbe appartient en vaniour chasse Sente et non à l'aura.

Nota : Parcette habitude des alles déployées, il parall encore que ces oiseaux sont du genre des vantours, qui tous tiennent leur sailes élendres lors qu'ils sout posés.

plus grand de tous. L'autruche, le casoar, le dronte, dont les afles et les plumes ne sont pas conformées pour le vol, et qui par cette raison ne peuvent quitter la terre, ne doivent pas iui être comparés; ce sont, pour ainsi dire, des oiseaux imperfaits, des espèces d'animaux terrestres, bipèdes, qui fond nne nuance mitoyenne entre les oiseaux et les quadrupèdes dans un sens, tandis que les roussettes, les rongettes et les chauves-sonris font une semblable nuance, mais en sens contraire, entre les quadrupèdes et les oiseaux. Le condor possède même à un plus hant degré que l'aigle tontes les qualités , toutes les puissances que la nature a départies aux espèces les plus parfaites de cette classe d'êtres : ii a însqu'à dix-huit pieds de voi ou d'envergure, le corps, le bec et les serres à proportion aussi grandes et aussi fortes, le courage égalà la force, etc. Nous ne ponvons mieux faire, pour donner une idée inste de la forme et des proportions de son corps, que de rapporter ce qu'en dit le P. Feuillé, le seul de tons les naturalistes et voyageurs qui en ait donné une description détaillée, « Le condor est un oiseau de proje de la vallée d'Yio au Pérou.... J'en « découvris un qui était perché sur un grand « rocher; je l'approchai a portée de fusii et le e tirai; mais, comme mon fusil n'était chargé que de gros plomb, le coup ne put entière-« ment percer la plume de son parement. Je m'ae percus cependant à son voi qu'il était blessé; car s'étant levé fort lonrdement, li cut assez « de peine à arriver sur un autre grand rocher a à cinq cents pas de là, sur je bord de la mer ; e c'est pourquoi je chargeai de nouvean mon e fusii d'une balle et perçai l'oiseau au-dessous e de la gorge. Je m'en vis pour lors le maître et e courus pour l'eniever. Cependant il disputait « encore avec la mort, et, s'étant mis sur son e dos, il se défendait contre mol avec ses sere res tout ouvertes, en sorte que je ne savais de « quel côté le saisir ; je crois même que , s'il n'eût pas été blessé à mort, f'aurais en beancoup de peine à en venir à bout. Enfin je ie e trainai du haut du rocher en bas, et, avec le a secours d'un matelot, je le portai dans ma a tente pour le dessiner et mettre le dessin en couleur.

Les ailes du condor, que je mesurai fort
 exactement, avaient, d'une extrémité à l'autre, onze pieds quatre pouces; et les grandes
 plumes, qui étaient d'un beau noir luisant,

« avaient denx pieds deux pouces de longueur. « La grosseur de son bec était proportionnée à e celle de son corps ; in iongueur du bec était e de trois pouces et sept lignes ; sa partie supé-« rieure était pointue, crochue et blanche à son « extrémité, et tout le reste était noir. Un petit « duvet court, de couleur minime, couvrait e tonte la tête de cet oiseau ; ses veux étaient a noirs et entourés d'un cercle brun-ronge; a tout son parement, et je dessons du ventre, « jusqu'à l'extrémité de la queue, étaient d'un « brnn clair : son mantean, de la même couleur, « était un peu plus obscur. Les cuisses étaient « couvertes jusqu'au genou de piumes brunes . « ainsi que ceties du parement ; le fémnr avait « dix pouces et une tigne de longuenr, et je tie bia cing pouces et deux tignes. Le pied était « composé de trois serres antérieures et d'une e postérieure : celie-ci avait un ponce et demi « de longueur et nne seule articulation : cette « serre était terminée par un ongle noir et long e de neuf lignes : la serre antérieure du milieu « du pied, on la grande serre, avait cinq ponces e huit lignes et trois articulations, et l'ongle qui · la terminait avait un pouce nenf lignes et était « noir comme sont les autres : la serre intérieure e avait trois pouces deux tignes et denx articue tations, et était terminée par un ongie de la e même grandeur que cetui de la grande serre ; « la serre extérieure a vait trois pouces et quatre articulations, et l'ongie était d'un pouce. Le e tibia était couvert de petites écailles noires; e les serres étaient de même, mais les écailles

e ne deinet plus grandes.

• Ces animus gitent ordinairement sur les

• Ces animus gitent ordinairement sur les

• montagnes, où lis trouvent de quoi se noutrir; lia ne descendent sur le rivage que dans

• la saison des pluies : sentibles an froid, il sy

• viennent chercher is chaiseru. Au reste, quoie que ces montagnes soient situées sous la zone

• correite, fe not de niasse pas de vy plus en
ten de néges, mais beaucoup plus en biver,

• to pen de nourriture que ces naimus trou
• to pen de nourriture que ces naimus trou
vent sur le bord de la mer, except lorsque

 queiques tempetes y jettent queiques gros
 poissons, les oblige à n'y pas faire de longs
 séjours : ils y viennent ordinairement le soir,
 y passent toute la nuit, et s'en retournent le matin.

Frézier, dans son Voyage de la mer du Sud,

parle de cet oiseau dans les termes nulvandis.

« Nons tudines un jour un oiseau de proje, appelé condor, qui avait neuf pieda de voi et
su me crête brune qui n'ex pioni debriquetée
e comme celle du coq : il n le devant du goaire
r voige, sans piumes, comme le coq d' lade; il le
e est ordinairement gros et fort à pouvoir emporter un agneue, Garcillas ofd qu'il s'en
e est trouvé an Pérou qui avaient seize pieda
e' est province qu'il avaient seize pieda
e' est trouvé an Pérou qui avaient seize pieda
e' d'envergure. »

En effet, il parait que ces deux condors, indiqués par Feuillée et par Frézier, étaient des plus petits et des jeunes de l'espèce; car tous les autres voyageurs leur donnent plus de grandeur. Le P. d'Abbeville et de Laet assurent que le condor est deux fois plus grand que l'aigle, et qu'il est d'une telle force qu'il ravit et dévore une brebis entière, qu'il n'épargne pas même les cerfs, et qu'il renverse aisément un homme. Il s'en est vu, disent Acosta et Garcilasso, gul, a vant les ailes étendues, avaient quinze et même acize pieds d'un bout de l'aile à l'autre. Ils ont le bec si fort, qu'ils percent la peau d'une vache : et denx de ces oiseaux en peuvent tuer et manger une, et même ils ne s'abstiennent pas des hommes. Heureusement Il v en a peu, car, s'ils étaient en grande quantité, ils détruiraient tout le hétail. Desmarchais dit que ces oiseaux ont plus de dix-huit pieds de vol ou d'envergure, qu'ils out les serres grosses, fortes et crochues, et que les indiens de l'Amérique assurent qu'ils empoignent et emportent uue biche ou une jeune vache comme ils feraient d'un lapin; qu'ils sont de la grosseur d'un mouton; que leur chair est coriace et sent la charogne ; qu'ils ont la vue percante, et le regard assuré, même cruel; qu'ils ne fréquentent guère les forêts; qu'il leur faut trop d'espace pour remuer lenrs grandes ailes, mais qu'on les trouve sur les hords de la mer et des rivières, dans les savanes ou prairies naturelles.

M. Ray, et presque tous les naturalistes papies lui, out peraçule condor fetti du genre des vantours, à cause de sa tête et de son cou denies de plumes. Cependant on pouraît en douter encore, perce qu'il parait que son antare tient plus de cetti des aiglés. Il est, difent les voyageurs, connegues et tris-dir; il starte les voyageurs, connegues et tris-dir; il starte les voyageurs, contençues et tris-dir; il starte les voyageurs, contençues et tris-dir; il starte les chois à son aise cetul qu'il veut entençue de montre de la contençue de la

ies vaches, et prend aussi de gros poissons. Il vit donc, comme les aigles, du produit de sa chasse; il se nourrit de proie vivante et non pas de cadavres : tontes ces habitudes sont plus de l'aigie que du vautour. Quoi qu'il en soit, il me parait que cet oiseau, qui est encore peu connu, parce qu'il est rare partout, n'est cependant pas confiné aux seules terres méridionales de l'Amérique; je suis persuadé qu'il se trouve également en Afrique, en Asie et peut-être même en Europe. Garcilasso a eu raison de dire que le condor du Péron et du Chill est le même oiseau que le ruch ou roc des Orientanx, si fameux dans les contes arabes, et dont Marc Paul a parlé; et il a eu encore raison de citer Marc Paul avec les contes arabes, parce qu'il y a dans sa relations presque autant d'exagération. « il se « trouve (dit-il) dans l'île de Madagascar une · merveilleuse espèce d'oiseau, qu'ils appellent · roc, qui a la ressemblance de l'aigle, mais qui « est sans comparaison beaucoup plus grand.... « les plumes des ailes étant de six toises de lone gueur, et le corps grand à proportion; il est « de telle force et puissance, que seul et sans · aucune aide, il prend et arrête un éléphant qu'il eniève en l'air et laisse tomber à terre pour letuer, et se repaître ensuite de sa chair. Il n'est pas nécessaire de faire sur cela des réflexions critiques; il suffit d'y opposer des faits plus vrais, tels que ceux qui viennent de précéder et ceux qui vont suivre. Il me parait que l'oiseau, presque grand comme une autruche, dont il est parlé dans l'Histoire des Navigations aux Terres Australes', onvrage que M. le président de Brosses a rédigé avec autant de discernement que de soln, doit être le même que le condor des Américains et le roc des Orientaux : de même il me paraît que l'oiseau de proie des environs de Tarnasar, ville des Indes orientales, qui est hien plus grand que l'aigle, et dont le bec sert à faire une poignée d'épée, est encore le condor, ainsi que le vautour du Sénégal, qui ravit et enleve des enfants; que l'oiseau sauvage de Laponie, gros et grand comme un mouton,

• Aux branches de l'arbre qui produit les fruits appelés prais de singe étaient supendre des nides qui resemblatent du grande passier orales, coverte pare en baset l'esse conlactionne de branches d'arbre auxez grosses ju n'eux par la actification de vois des esterant qui les arbant construite mais les habitants du voisinger au seurérent qu'il laise de contraire mais para de cette registre de la contraire de la contraire de la grant de cette registre de contraire par cette de leurs unés, ett garant de cette registre de contraire par cette de leurs unés, et le les de devait pas être heuseoup inférieure à celle de l'autrade. dont parlent Resmard et la Martinière, et dont | Olaüs Magnus a faitgraver le nid, pourrait blen encore être le même. Mais sans aller prendre nos comparaisons si loin, à quelle autre espèce peut-on rapporter le laemmer geier des Allemands? Ce vautour des agneaux ou des moutons, qui a souvent été vu en Allemagne et en Suisse en différents temps, et qui est beaucoup plus grand que l'aigle, ne peut être que le condor. Gessner rapporte, d'après un auteur digne de foi (George Fabricius), les faits suivants. Des paysans d'entre Miesen et Brisa, ville d'Allemagne, perdant tous les jours quelques pièces de bétail, qu'ils cherchaient vaiuement dans les forets, apercurent un tres-grand nid posé sur trois chênes, construit de perches et de branches d'arbres, et si étendo qu'un char pouvait être à l'abri dessous ; ils trouvèrent dans ce nid trois ieunes oiseanx déià si grands , que leurs ailes étendnes avaient sept aunes d'envergure; leurs jambes étaient plus grosses que celles d'un lion. leurs ongles aussi grands et aussi gros que les doigts d'un homme. Il y avait dans ce nid plusieurs peaux de veaux et de brebis. M. Valmont de Bomare et M. Salerue ont pensé comme moi. que le laemmer geier des Alpes devait être le condor du Pérou' Il a , dit M. de Bomare, quatorze pieds de vol, et sait une guerre eruelle anx chèvres, aux brebis, aux chamois, aux lièvres et aux marmottes. M. Salerme rapporte aussi un fait très-positif à ce sujet, et qui est assez important pour le citer lei tout au long. « En 1719, . M. Déradin, beau-père de M. du Lac, tua à a son châtean de Mylourdin, paroisse de Saint- Martin d'Abat, un oisean qui pesait dix-huit. « livres, et qui avait dix-hnit pieds de voi. Il volait depuis queiques jours au our d'un étang; a il fut pereé de deux balles sous l'aile. Il avait « le dessus du corps bigarré de noir, de gris et « de blane, et le dessns du ventre couge comme de l'écarlate, et ses plumes étalent frisées.On le mangea tant au château de Mylourdin, qu'à Châteauneuf-sur-Loire. Il fut tronvé dur, et « sa chair sentalt un peu le marécage, J'ai vu e et examiné une des moindres plumes de ses ailes; elle est plus grosse que la plus grosse

\* Le taemmer geier est une espèce différente du condor; il n'appartient norme pas a mrime geore. C'est le vautour des aquebests, Caivres, Gryaféno Alpinus, Buseniu, Valtur barbaren et falco barbatus. de Gimello (Linot. 5914. nat.), qui a fait deux espèces du mériez animal. Befino confoud l'est-souveni, dans l'article du condor, est désou originaire de l'Amérique vare; le vautour des apréssar qui hable que l'ancien mondé.

s plume de eygne. Cetoiseau singuiler sembles rattétre le contra ou condor. Se n'éfet, l'attribut de grandeur excessive doit être regarde comme un carnetire décisif; et, quoque le laremmer grier des Alpes differs quoque le laremmer grier des Alpes differs quo condor de Pérou par les couleurs du plumage, on ne peut s'empécher de les rapporter à la melme especdu moins Jusqu'à ce que l'on ait une description plus exacté de l'une et de l'aute.

Il parait , par les indications des voyageurs , que le condor du Pérou a le plumage comme une pie, c'est-à-dire mélé de blanc et de noir; et ce grand oiseau, tué en France au château de Mylourdin, lui ressemble donc, non-senlement par la grandeur, puisqu'il avait dix-hult pieds d'envergure, et qu'il pesait dix-huit livres, mais encore par les couleurs, étant aussi méié de noir et de blanc. On peut donc croire, avec toute apparence de raison, que cette espece principale, et première dans les oiseaux . quoique très-peu nombreuse, est néanmoins répandue dans les deux continents, et que pouvant se nourrir de toute espèce de proje, et n'ayant à craindre que les hommes, ces oiseaux fulent les lieux habités et ne se trouvent que dans les grands déserts ou les hantes montagnes

# LE MILAN ET LES BUSES.

Les milans et les buses , olseaux ignobles, immondes et lâches, doivent suivre les vantours auxquels ils ressemblent par le naturel et les mœnrs. Cenx-ci , malgré leur pen de générosité, tiennent par leur grandeur et leur force l'un des premiers rangs parmi les oiseaux. Les milans et les buses, qui n'ont pas ce même a vantage, et qui leur sont inferieurs en grandeur, y suppléent et les surpassent par le nombre. Partont ils sont beaucoup plus communs, plus incommodesque les vautours; ils fréquentent plus souvent et de plus près les lieux habités: ils font leur nid dans des endroits plus accessibles. He restent rarement dans les déserts; ils préférent les plaines et les collines fertiles aux montagnes stériles. Comme toute proie leur est bonne, que toute nourriture leur convient, et que plus la terre produit de végétaux, plus elle est en même temps peuplée d'insectes, de reptiles, d'oiseaux et de petits animaux, ils établissent ordinairement leur domicile au pied des montagnes, dans les terres les plus vivantes, les plus abondantes en ghier, en veiallel, en poisson. Sons tre countraves, in es eant joss timides; ils ont une sorte de stupidiré férore qui leur donne l'air de l'undone tranquille, et semble leur d'ext in connaissance du danger. On les approche, on les teu bien plus aisforment qu'er saigles ou les vautours. Détenus en capitivité, jus sont encore moins auceptibles d'éctodants : de tout temps on les a procertis, rayés de la liste des oiseaux nobles, et rejetés de l'écode de la faccountres : de tout temps un a compare? I bomme grossièrement béte à bute.

Quoique ces oiseaux se ressembjent par le naturei, par ja grandeur du corps, par la forme du bec, et par piusieurs autres attributs, le milan est néanmoins aisé à distinguer, non-seulement des buses, mais de tous les autres oiscaux de proje, par un seul caractère facile à saisir : ii a la queue fourchne; les plames du milieu, étant beaucoup plus courtes que les autres, laissent paraître un intervalie qui s'apercoit deioin, et ini a fait improprement donner le surnom d'aigle à queue fourchue. Il a aussi les alles proportionnellement plus longues que les buses, et ie voi bien plus aisé : aussi passe-t-ii sa vie dans l'air. It ne se repose presque jamais, et parcourt chaque jour des espaces immenses; et ce grand mouvement n'est point un exercice de ebasse ni de poursuite de proie, ni même de découverte, car il ne chasse pas : mais il semble que le voi soit son état naturel, sa situation favorite. L'on ne peut s'empêcher d'admirer la manière dont il l'exécute : ses ailes longues et étroites paraissent immobiles; c'est la queue qui semble diriger toutes ses évolutions, et elle agit sans cesse; il s'élève sans effort; il s'abaisse comme s'il glissait sur un plan incliné; il sembie piutôt nager que voier; ii précipite sa course, ii la raientit, s'arrête et reste comme suspendu ou fixé à la même pince pendant des heures entières, sans qu'on puisse s'apercevoir d'aucun mouvement dans ses aites.

Il n'y a, dans notre elimat, qu'une seule espèce de milan, que nos Français ont appeié mifan royal, parce qu'il servait aux piaisirs des princes, qui lui fisiacient donner la chasse et livere combat par le faucon ou l'épervier. On voit en effet avec plasir cet oiseau láche, quoique doude de toutes les facultés qui devraient lui donner du conrage, ne manquant ni d'armes, ni de force, ni de l'épèreté, refuser de combat-

tre, et fuir devant l'épervier, beaucoup plus petit que lui, tonjours en tournoyant et à éiovant, comme pour se cucher dans les nues, jusqu'à ce que celui-cl' l'atteigne, le rabatte à coups d'alles, de serres et de bec, et le ramène à terre moins biessé que battu, et plus vaincu par la peur que par la force de son ennemi.

Le milan, dont ie corps entier ne pèse guère que deux fivres et demie, qui n'a que seize ou dix-sept pouces de longueur depuis le bout du bec jusqu'à l'extremité des pieds, a néamoins près de cinq pieds de voi ou d'envergure. La peau nue qui couvre ia base du bec est jaune. aussi bien que f'iris des yeux et les pieds ; je bec est de couleur de corne et noirâtre vers le bout, et ies ongies sont noirs. Sa vue est aussi percante que son vol est rapide : il se tient souvent à nne si grande hauteur, qu'il échappe à nos yeux, et c'est de là qu'il vise et déconvre sa proie ou sa pâture, et se iaisse tomber sur tout ce qu'il peut dévorer ou enlever sans résistance. Ii n'attaque que les pius petits animaux et jes oiseaux les pius faibles; c'est surtout aux jeunes poussins qu'il en vent : mais la seuie colère de ia mère-poule suffit ponr le repousser et l'éloigner. « Les milans sont des animaux toutà fait « lâches, m'écrit un de mes amis : je les ai vus poursuivre à deux nn oiseau de proje pour ini « dérober celie qu'il tennit, piutôt que de fondre « sur lui, et encorene purent-iis y réussir. Les e corbeaux les insultent et les chassent. Ils sont « aussi voraces , aussi gourmands que iâches : e je les ai vus prendre, à la superficie de l'eau. de petits poissons morts et a demi corrompus; « j'en ai vu emporter une iongue conjeuvre « dans leurs serres , d'autres se poser sur des « cadavres de ebevaux et de bœufs : i'en ai vu · fondre sur des tripailles que des femmes la-« vaient le long d'un petit ruisseau, et les en-· fever presque à côté d'elles. Je m'avisai une e fois de présenter à un jeune milan, que des e enfants nourrissaient dans la maison que l'hae bitais, un assez gros pigeonneau; il i'avala « tont entier avec les piumes. »

Cette espécede Mián est communeen France, surtout dans les provinces de Franche-Comté, du Daupbiué, du Bugey, de l'Anvergne, et dans toutes les autres qui sont voisines des montagnes. Ce ne sont pas des oiseaux de passage; car its font leur nid dans le pays, et l'établissent dans des creux de rochers. Les autreurs de la Zoologie britannique disent de même qu'ils ; niebent en Angleterre, et qu'ils y restent pendant tonte l'année. La femelle pond deux ou trois œufs qui, comme ceux de tous les oiseaux carnassiers, sont plus ronds que les œufs de ponie; cenx du milan sont bianchâtres, avec des taches d'un janne sale. Quelques auteurs ont dit qu'il faisait son nid dans les forêts sur de vieux chênes on de vieux sapins. Sans nier absolument le fait, nous pouvons assurer que c'est dans des trous de rochers qu'on les tronve communément.

L'espèce paraît être répandue dans tout l'ancien continent, depuis la Suede jusqu'au Sénégal : mais je ne sais si elle se trouve aussi dans le nonveau, car les relations d'Amérique n'en font aucune mention; il y a seulement un oiseau qu'on dit être naturel au Pérou, et qu'on ne volt dans la Caroline qu'en été, qui ressemble au milan à quelques égards, et qui a, comme lui, la quene fourchue. M. Catesby en a donné la description et la figure sous le nom d'épervier à queue d'hirondelle; et M. Brisson l'a appelé milan de la Caroline. Je serais assez porté à croire que c'est une espèce voisine de celle de notre milan, et qui la remplace dans le nouveau continent.

Mais il y a une autre espèce encore pius voisine et qui se trouve dans nos climats comme oiseau de passage, que l'on a appelé le milan noir. Aristote distingue cet oiseau du précédent, qu'il appelle simplement milan, et il donne à celui-ci l'épithète de milan étolien, parce que probablement il était de son temps plus commun en Etolie qu'ailleurs. Belon fait aussi mention de ces deux milans; mais il se trompe lorsqu'il dit que le premier, qui est le milan royal, est plus noir que le second, qu'il appelle néanmoins milan noir; ce n'est peut-être qu'une faute d'impression; ear ll est certain que le milan royal est moins noir que l'autre. Au reste, aucun des naturalistes, anciens et modernes, n'n fait mention de la différence la plus apparente entre ces deux olseaux, et qui consiste en ce que le milan royal a la queue fourchue, et que le milan noir l'a égale ou presque égale dans toute sa largeur : ce qui néanmoins n'empêche pas que ces deux oiseaux ne soient d'espèce très-voisine, pnisqu'à l'exception de cette forme de la mieue ils se ressemblent par tous les autres caractères; car le milan noir, quolqu'nn peu plus petit et plus noir que le milan royal, a néanmoins les couleurs du plumage distribuées de même, les ailes proportionnellement aussi étroites et anssi longues, le bec de la même forme, les plumes aussi étroltes et aussi allongées, et les babitudes naturelles entièrement conformes à celles

du milan royal.

Aidrovande dit que les Hollandais appellent ce milan kukenduf; que, quoiqu'il soit plus petit que le milan royal, il est néamoins plus fort et plus aglie. Schwenckfeld assure, au contraire, qu'il est plus faible et encore plus lache, ct qu'il ne chasse que les mulots, les sauterelles et les petits olsean x qui sortent de leurs nids. Il ajoute que l'espèce en est très-commune en Allemagne. Cela peut être; mais nous sommés certains qu'en France et en Angleterre elle est beancoup plus rare que celle du milan royal : celul-ci est un olseau du pays, et qui y demeure toute l'année ; l'nutre, au contraire, est n'n olseau de passage, qui quitte notre climat en automne pour se rendre dans des pays plus chauds : Belon a été témoin oculaire de lenr passage d'Europe en Égypte. Ils s'attroupent et passent en files nombreuses sur le pont Euxin en automne, et repassent dans le même ordre au commencement d'avril : ils restent pendant tout l'hiver en Egypte, et sont si familiers qu'ils viennent dans les villes et se tiennent sur les fenétres des maisons. Ils ont la vue et le vol si surs, qu'ils saisissent en l'air les morceaux de viande qu'ou leur jette.

# DE LA BUSE.

Ordre des oiseaux de proie , famille des diurnes , genre milan. (Cuvier.)

La buse est un olseau assez commun, assez connu, pour n'avoir pas besoin d'une ample description. Elle n'a guère que quatre pieds et demi de vol sur vingt ou vingt et un pouces de longueur de corps ; sa queue n'a que buit pouces ; et ses ailes , lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au delà de son extrémité. L'iris de ses yeux est d'un iaune pâle et presque blanchâtre ; les pieds sont jaunes, aussi bien que la membrane qui couvre la base du bec, et les ongles sont noirs.

Cet oisean demeure pendant toute l'année dans nos forêts. li paraît assez stupide, soit dans l'état de domesticité, solt dans celul de liberté. Il est assez sédentaire, et même paresseux : il reste sonvent plusieurs heures de sufte perché sur le méme arbre. Sou nid est construit save de petities branches, et garait en dedans de laite ou d'autres petits matériaux légres et molest. La buse pond deux o utros exacts, qui sont blanchatres, tachetes de jaune; etle ciève et coigne ses petits pais fongtemp que les autres oixeaux de proie, qui, presque tous, les coixeaux de proie, qui, presque tous, les composites est petits autres de la buse nourrit et soigne sur les des les autres de la financia de la buse nourrit et soigne ses petits lorsqu'on à tuté fai mère.

Cet oiseau de rapine ne saisit pas sa prole au voi, il reste sur un arbre, un buisson, ou une motta de terre, et de la se jette sur le petit gi-bier qui passe à sa portée: il prend les levrauts et les jeunes lapins, aussi hieu que les perdrix et les cailles ; il dévaste les nids de la plupart des oiseaux: il se nourrit aussi de gernouillès de lézards, de serpents, de sauterelles, etc., lorsque le gibler lui manque.

Cetteespèce est sujette à varier, au point que, si l'on compare cinq ou six buses ensemble, on en trouve à peine deux bien sembhalhes: Il ye a de presque entièrement bianches, d'autres enfin qui sont métangées différemment lesunes des autres, de brun et de biane. Ces différences dépendent principalement de l'âge et du sexc. ear ou les trouve toutes dans source timat.

# DE LA BONDRÉE.

Ordre des oiseaux de proie, genre milan. (Cuvier.)

Comme la bondrée diffère peu de la buse, elle u'en est distinguée que par ceux qui les ont soigneusement comparées. Elles out, à la vérité, beaucoup plus de caractères communs que de caractères différents; mais ees différences extérieures, jointes à celles de quélques habitudes naturelles, suffisent pour constituer deux espèces qui, quoique voisines, sont néanmoins distinetes et séparées. La bondrée est aussi grosse que la huse, et pèse environ deux livres ; eile a vingt-deux pouces de longueur, depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue, et dix-huit pouces jusqu'à ceiul des pieds : ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent au delà des trois quarts de la queue; elle a quatre pieds deux ponces de vol ou d'envergure.

Son hec est un peu plus long que celui de la buse : la peau nue qui en couvre la base est

jaune, épalsas et luegale : les narines sont lengues et courbées : ionsqu'elle ouver le bee, selle montre une bouche tres-large et de couleur june: l'iride sey eux est d'un beau june; l'iride sey eux est d'un beau june; l'es jambes et les pieds sont de la méme couleur, et és ongles, qui un es sont pas fort crochos, sont forts et noirâtres. On trouve une ample description de ect olseu dans l'ouvragée de M. Brisson et dhan celui d'Alhin. Ce dernier auteur, priès avoir derêt les parties éxtrierurs de la bondére, dit qu'elle a les boyaux plus courts que la bass; et il sporte qu'ou a trouvé dans que la bass; et il sporte qu'ou a trouvé dans que la bass; et la sporte qu'ou a trouvé dans les communes de l'auteur de l'est de la commune et auteur la meter.

Ces oiseaux, ainsi que les buses, composent leur nid avec des bûchettes, et ie tapissent de laine à l'intérieur, sur laquelle ils déposent jeurs œufs, qui sont d'une couleur cendrée, et marquetés de petites taches hrunes. Quelquefois ils occupent des nidsétrangers; on en a trouvé dans un vieux nid de milan. Ils nourrissent leurs petits de chrysalides, et particulierement de celies des guépes : ou a trouvé des têtes et des morceaux de guépes dans un nid où il y avait deux petites bondrees. Eiles sout, dans ce premier age, couvertes d'un duvet biane, tacheté de noir; elles ont alors les pieds d'un jaune pâle, et la peau qui est sur la base du bec, bianche. On a aussi trouvé dans l'estomac de ces oiseaux, qui est fort large, des grenouilles et des lézards entiers. La femeile est, dans cette espèce, comme dans toutes celtes des grands oiseaux de proie, plus grosse que le mâle; et tous deux piètent et courent, sans s'aider de feurs ailes, aussi vite que nos coas de basse-cour.

Quotque Belon dise qu'il n'y a pettl berger dans la Limague d'Avvergne qui te seshe connaître la bondrée et le presudre par engia n'ec 
des grenoullies, qu'edquefois aussi aux giunax, 
et souvent au inect, il est cependant très-vrai 
qu'elle est aujourd'hul beaucoup plus rare en 
France que la hisse commune. Dans plus de 
suite plusse qu'on m'a apportées en différents 
temps, en Bourgonge, il es ést pas trouvé une 
seale bondrée; et le ne sais de qu'elle prosuelle bourdree; et le ne sais de qu'elle produ Roi. M. Salerne disque, son pays d'Avedu Roi. M. Salerne disque, son pays d'Avedrée; mais cela n'empèche pas que ce ue soient 
derée; mais cela n'empèche pas que ce ue soient 
deux sioenx différents.

La bondrée se tieut ordinairement sur les ar-

bres en plaîne, pour épier sa prote. Elle prend ite mulots, les gromailles, les técards, les chenilles et les autres insectes. Elle ne vole guter que d'arbre en abre et de baisson en baisson, toujours bas et sans s'élevre comme le milan, auquel du reste elle ressemble assez par le naturel, mais dout on pourra toujours la distinguer de lois et de près, tant par son vol que par sa queue, qui n'est pas sonrebue comme celle da milan. On tend des piéges à la bondrée, parce qu'en hivre elle est très-grasse, et assez bonne à manger.

### L'OISEAU SAINT-MARTIN.

OU LE BUSARD SAINT-MARTIN.

Ordre des oiseaux de proie, famille des diurnes, genre faucon, (Curier.)

Les naturalistes modernes ont donné à cet olseau le nom de faucon-lanier ou lanier-cendré; mais il nons parait être non-seulement d'une espèce, mais d'un genre différent de eeux du faucon et dn lanier. Il est un peu pius gros qu'une corneille ordinaire, et II a proportionnellement le corps plus minee et plus dégagé; il a les jambes longues et menues, en quoi il diffère des faucons, qui les ont robustes et conrtes, et encore dn lanier, que Belon dit être plus court empiété qu'aueun faucou; mais par ce caractère des jongues jambes, il ressemble au jean-le-blane et a la soubuse. Il n'a done d'autre rapport au lanier que l'habitude de déchirer avec le bec tous les petits animaux qu'il saisit, et qu'il n'avale pas entiers, comme le font les antres gros oiseaux de proie. Il faut, dit M. Edwards, le ranger dans la classe des faucons à longues ailes : ce serait, à mon a vis, plutôt avec les buses qu'avec les fancons, que cet oiseau devrait être rangé; ou plutôt il faut lui laisser sa place

Below mhelde pas à dire qu'il est de la même espace que le pleme-balane, et a même temps il conveit a qu'il appreche beaucoup den militan : il les distil, ecoure une abre espe des de jans-balane, et alte distil, ecoure une abre espe de de jans-balane conferania sini-matti, contrabjement 
et l'est de la confere de la confere d'un militan reput,
el l'essemble beaucoup miera à la confere d'un militan reput,
el l'essemble beaucoup miera à la confere d'un militan reput,
el l'este partie de moistre compileccom. Il répensable se 
el militan reput des ai pets, qu'en n'y trouversit différence, n'éet air qu'il et plus pets, pet l'est plus haise consi le versite », quit can dessons, de confere blance ma la quece, titté d'esent que dessons, de confere blanche, et l'illé, mai, des Oleranes,
entre qu'il et acomme quere blanche, et l'illé, mai, des Oleranes.

page 104.

auprès de la soubuse, à laquelle il ressemble par na grand nombre de caractères, et par les babitudes naturelles.

An reste, cet oiseau se trouve assez communément en France , aussi bien qu'en Allemagne et en Angleterre, M. Frisch a donné deux planches de ce même oiseau , nos 79 et 80 , qui ne different pas assez l'une de l'autre pour qu'on doive les regarder avec lui comme étant d'espète différente; ear les variétés qu'il remarque entre ees deux oiseaux sont trop légères, pour ne les pas attribuer au sexe ou à l'âge, M. Edwards, qui a aussi donné la figure de cet oiseau. dit que celui de sa pianebe enluminée a été tué près de Londres ; et il ajoute que quand on l'aperçut, il voltigenit autour du pied de quelques vieux arbres, dont il paraissait quelquefois frapper le trone avec le bec et les serres, en continuant eependant à voltiger, ce dont on ne put découvrir la raison qu'après l'avoir tué et ouvert; car on lui trouva dans l'estomae une vingtaine de petits lézards, déchirés on coupés en deux ou trois morceanx.

En comparant eet oiseau avec ee que dit Belon de son second olsean saint-martin, on ne pourra donter que ce ne soit le même; et indépendamment des rapports de grandeur, de figure et de conleur, ces habitudes naturelles de voler bas, et de chereber avec avidité et constance les petits reptiles, appartiennent moins aux faucons et anx autres oiseaux nobles , qu'à la buse, à la barpaye et aux autres oiseaux de ce genre, dont les mœurs sont pins iguobles, et approchent de celles des mijans. Cet oiseau blen déerit et très-bien représenté par M. Edwards (planche 225,) n'est pas, comme le disent les auteurs de la Zoologie britannique , le henharrier, dont ils ont donné la figure : ce sont des oiseaux différents, dont le premier, que nons appelons, d'après Belon, l'oiseau saint-martin, a, comme je l'ai dit, été indiqué par MM. Frisch et Brisson, sous le nom de faucon-lanier et lanier cendré. Le second de ces oiseaux, qui est le subbuteo de Gessner, et que nous appelons soubuse, a été nommé aigle à queue blanche par Albin , et faucon à collier par M. Brisson. Au reste, les fauconniers nomment eet oisean saintmartin la harpaye-épervier. Harpaye est parmi eux un nom générique, qu'ils donnent nonseulement à l'oiseau saint-martin, mais encore à la soubnse et au busard roux ou rousseau. dont nous parlerons dans la suite.

#### LA SOUBUSE 1.

(LA SOURUSE COMMUNE.)

Ordre des oiseaux de proie, famille des diurnes, genre faucon. (Gavier.)

La sodbuse ressemble à l'oisent saint-marrin par le naturel et les meurs ; tons deux voient bas pour saisir des milots et des reptilhes; tous deux entreut dans les basse-cours; fréquentent les colombiers pour preudre les jeunes pigeons, et les poultes, tous deux sontreut danset sajoubles, qui a l'attaquent que les faibles, et des lors on ne doit les appeter an fancons al landers, comme l'aut fait nos nomenelateurs. Je voudrais done crétancher de la lista des faucons ce faucon à couller, et de lui laiste et que le nom de soubles, et de lui laister que le nom de soubles, de confirme autre coulè cellul d'écreux anti-coulère.

Le mâle daus la soubuse est, comme dans les autres oiseaux de proie, considérablement pius petit que la femelle ; mais l'on peut remarquer en les comparant, qu'il u'a point comme elle de collier, e'est-à-dire de petites plumes hérissées autour du cou. Cette différence, qui paraitrait être un caractère spécifique, nous portait à croire que l'oisean représenté (pl. 5) n'était pas le mále de la sonbase femelle; mais de très-habiles fauconniers uous oat assuré la chose comme certaine, et, en y regardant de près, nous avons en effet trouvé les mêmes proportions entre la queue et les alles, la même distribution dans les couleurs , la même forme de cou , de tête et de bee , etc ... ; eu sorte que nous n'avons pu résister à leur avis. Ce qui sur cela nous rendait plus difficiles, c'est que presque tous les naturalistes ont donné à la soubuse un måle tout différent, et qui est celul que nous avons appelé oiseau saint-martin; et ce n'est qu'après mille et mille comparaisons que nous avons eru pouvoir nous déterminer avec fondement contre lenr autorité. Nous observerons que la soubuse se trouve en France aussi blen qu'en Angleterre ; qu'elle a les jambes longues et mennes comme l'oiseau saint-martin; qu'elle pond trois ou quatre œufs rougestres dans des nids qu'elle construit sur des buissons épais;

<sup>4</sup> Cavier réunit à cette espèce, les ful. cyaneus. albicans, le ful, communis E, albus; Frisch.—Le ful. montanne B, le ful. griveus, et même le ful, bohemicus de Guselin. ( Linn., Syst. aut.) qu'enfin ces deux oiseaux, avec celul dont nous parierons dans l'article suivant, sous le nom de harpaye, semblent former un petit genre à part, plus voisin de celul des milans et des buses que de celui des faucons.

#### LA HARPAYE.

(LA HARPAYE, - BUSARD, - HARPAYE.)

Ordre des oiseaux de proie, famille des diurnes, geure faucon. (Guvier.)

Harpaye est un aneien nom générique que l'on donnait nux oiseaux du genre des busards ou busards de marais, et à queiques autres espèces voisines, telles que la soubuse et l'oiseau saint-martin, qu'on appelait harpaye-épervier ; uous avons rendu ce nom spécifique en l'appliquant à l'espèce dont il est jel question, à laquelle les fauconniers d'aujourd'bui donnent le nom de harpaue-rousseau : nos nomenclateurs l'out nommé busard roux , et M. Frisch l'a appelé improprement vautour lanier moven . comme il a de même et tout aussi improprement appelé le busard de marais grand vautour lanier; nous avons préféré le nom simple de harpaye, parce qu'il est certain que cet oiseau n'est ni un vautour ni un busard. Il a les mêmes habitude naturelles que les deux oiseaux dont nons avons parlé dans les deux articles précédents : il prend le poisson comme le jean-ie-blanc, et le tire vivant hors de l'eau ; il parait, dit M. Frisch, avoir la vue plus pereante que tous les autres oiseaux de rapine, ayant les sourells plus avancés sur les yeux. Il se trouve ea France comme en Allemague, et fréquente de préféreace les lieux bas et les bords des fleuves et des étangs ; et comme pour le reste de ses habitudes natureiles il ressemble aux précédents, nous n'entrerons pas à son sujet dans un plus grand détail.

#### LE BUSARD.

(LE BUSARD COMMUN.)

Ordre des oiseaux de proie, famille des diurnes, geure faucon. (Guvier.)

On appelle commnnément cet oiseau le busard de marais; mais comme il n'existe réellement dans notre climat que cette seule espèce de basard, nous la avons conservé ce nom simple : 1 on l'appelait antrefois faux-perdrieux, et quelques fauconniers le nomment aussi harpaye à téte blanche. Cet olseau est plus vorace et moins paresseux que la buse, et c'est peut-être par cette seule raison qu'il parait moins stupide et plus méchant : il fait une cruelle guerre aux lapins , et il est aussi avide de poisson que de gibler. An lieu d'habiter, comme la base, les forêts en montagne, il ne se tient que dans les buissons, les hales, les joues, et à portée des étangs, des marais et des rivières poissonneuses; il niche dans les terres basses , et fait son nid à peu de hauteur de terre dans des buissons, ou même sur des mottes couvertes d'herbes épaisses : il pond trois œufs , quelquefois quatre ; et , quoiqu'il paraisse prodnire en plus grand nombre que la hase , qu'il soit , comme elle , oiseau sédentaire et naturel en France, et qu'il y demeure toute l'année , il est néanmoins bien plus rare ou bien plus difficile à tronver.

Le busard chasse de préférence les poules d'eau, ies plongeons, les canards et les autres oiseaux d'eau; il prend les poissons vivants et les enlève dans ses serres : au défaut de gibier ou de poisson, il se nourrit de reptiles, de crapauds, de grenouilles et d'insectes aquatiques. Quoiqu'il soit plus petit que la buse , il lui faut une plus ample pature, et c'est vraisemblablement parce qu'il est plus vif, et qu'il se donne plus de mouvement, qu'il a plus d'appetit; il est aussi blen plus vaillant. Belonassure en avoir vu qu'on avait élevés à chasser et prendre des lapins, des perdrix et des cailles. Il vole plus pesamment que le milan; et lorsqu'on veut le faire chasser par des faucons , il ne s'élève pas comme celui-ci, mais fuit horizontalemeut. Un seul

fancon ne suffit pas pour le prendre, ji asanali s'en débarrasser et même l'abattre; il descend an duc comme le milan, mais il se défend mieux, et il a plus de force et de courage; en sorte qu'au lieu'un seuflaucon, ilen fautisfere deux ou trois pour en venir à bout. Les hobereaux et les récercelles le redoutent, évitent as rencontre, et même fuient lorsqu'il les approche.

# OISEAUX ÉTRANGERS.

MILAN, AUX BUSES E

AU MILAN, AUX BUSES ET SOUBUSES.

1.

#### (LE MILAN DE LA CAROLINE.)

L'olseau appelé par Catesby l'épervier à queue d'hirondelle, et par M. Brisson le milan de la Caroline. « Cet oiseau, dlt Catesby, pèse « quatorze onces : il a le becnoîr et crochu; mais « il n'a point de croebets aux côtés de la man-« dibule sapérleure comme les autres éperviers. « Il a les yeux fort grands et noirs, et l'iris « rouge ; la tête , le cou , ia poitrine et le ven-« tre sont hlanes; le hant de l'aile et le dos d'un « ponrpre foncé, mais plus hrunâtre vers le « bas, avec une teinture de vert ; les ailes sont « longues à proportion du corps, et ont quatre a pieds, lorsqu'elles sont déployées : la queue a est d'un pourpre foncé, mêlé de vert et très-« fourchne , la pius longue pinme des côtés a ayant buit ponces de long de plus que la plus a courte dn milien ; ces oiseaux voient long-« temps comme les hirondelles , et prennent en « volant les escarbots, les monches et autres e Insectes, sur les arbres et sur les huissons : « on dit qu'ils font lenr proie de lézards et de a serpents, ce qui fait que quelques-uns les ont a appelés éperviers à serpents. Je crois, ajoute a M. Catesby, que ce sont des oiseanx de pas-« sage (en Caroline); n'en ayant jamais vu aue cun pendant l'hiver. e

Nous remarquerous, au sujet de ceque dit let cet auteur, que l'oisean dont il est question n'est point un épervier, n'en ayont ni la forme ni les mœurs; il approche beaucoup plus, par les deux caractères, de l'espèce du milan; et si on ne veut pas le regarder comme une variété de l'espèce du milan d'Rurope, on peut au de l'espèce du milan d'Rurope, on peut au

blanes.

moins assurer que c'est le genre dont il approche le plus, et que son espèce est infiniment plus voisine de celle du miian que de celle de l'épervier.

# (LE CARACARA ORDINAIRE.)

L'oiseau appelé caracara par les Indieus du Brésil, et dont Marcgrave a donué la figure et une assez courte indication, puisqu'il se contente de dire que le caracara du Brésil, nommé gavion par les Portugais, est uue espèce d'épervier ou de petit aigle (nisus) de la grandeur d'un milau, qu'll a la queue longue de neuf pouces, les ailes de quatorze, qui ne s'étendent pas, lorsqu'eiles sont plices, jusqu'à l'extrémité de la queue ; le plumage roux et taché de points blancs et jaunes ; la queue variée de blanc et de brun ; la tête comme celle d'un épervier ; le bee noir, crochu et médiocrement grand ; les pieds jaunes, les serres semblables à celles des éperviers, avec des ongles semi-lunaires, longs, noirset très-aigus, et les yeux d'uu beau jaune. Il ajonte que eet oiseau est le grand ennemides poules, et qu'il varie dans sou espèce, en avaut vu d'autres dout la poitrine et le ventre étaient

# (LA BUSE CENDRÉE .)

L'olseau des terres de la bale de Hudson, anquel M. Edwards a douué le nom de buse cendrée et qu'il décrit à peu près dans les termes suivants. Cet oiseau est de la grandeur d'un coq ou d'une poule de moyeune grosseur : il ressemble par la figure, et en partie par les couieurs, à la buse commune. Le bec et la peau qui eu couvre la base sont d'uue couleur plombée bleuâtre ; la tête et la partie supérienre du cou sout couvertes de plumes biauches, tachées de bruu foncé daus leur milieu : la poltriue est bianche comme la tête, mais marquée de taches brunes plus grandes : le veutre et les cotés sont couverts de plumes brunes, marquées de taebes bianches, roudes ou ovales; ies jambes sont couvertes de plumes douces et blauches, irrégulièrement tachées de brun; les couvertures du dessous de la queue sont rayées transversa-, lement de biane et de noir : toutes les parties

supérjeures du cou , du dos , des ailes et de la queue, sout convertes de plumes d'un brun cendré plus foncé dans leur milieu, et plus clair sur les bords: les couvertures du dessous des ailes sout d'un brun sombre avec des taches blanches; les plumes de la quene sont croisées par-dessus de ligues étroites et de couleur obseure, et par-dessous croisées de ligues blanehes; les iambes et les pieds sont d'une couleur cendrée bleuâtre : les ongles sont noirs , et les jambes sout couvertes , jusqu'à la moitié de leur lougueur, de plumes d'une couleur obscure. Cet oiseau, ajoute M. Edwards, qui se trouve dans les terres de la baie de Hudsou, fait priucipalement sa proie des gelinottes blanches. Après avoir comparé cet oiseau décrit par M. Edwards, avec les buses, soubuses, barpayes et busards, il nons a paru différer de tous par la forme de son corps et par ses jambes courtes : li a le port de l'aigle et les jambes courtes comme ie faucou, et bleues comme ie lanier ; il semble done qu'il vaudrait mieux le rapporter au geure du faucon ou à celui du lanier, qu'an genre de la base. Mais comme M. Edwards est un des bommes du monde qui connaissent le mieux les oiseaux, et qu'il a rapporté ceiui-ci aux buses, uous avons cru devoir ne pas tenir à notre opinion, et suivre la sienne : c'est par cette raison que nous placons lei cet oiseau à la suite des buses.

#### L'ÉPERVIER.

(L'ÉPERVIER COMMUN.)

Ordre des oiseaux de proie, famille des diurnes, genre faucon. (Guvier.)

Quoique les nomeuclaturs aient complé plasieurs espèces d'éperiers, nous ergons qu'on doit les réduire à une seule. M. Brisson fait mention de quatre espèces ou variéées, savoir : l'épervier et l'épervier des aiouettes : mais nous avous recouns que cet épervier des alouettes et et que le recretelle femelle, Nous avons trouve de même que le petil épervier n'est que contragul le restre plus que l'épervier tacheté, qui n'est qu'une variéé necidentelle de l'espèce commune de l'épecirer! y. M. Kiela est le première commune de l'épecirer! y. M. Kiela est le première

<sup>4</sup> Cuvier pense que cet oiseau, ainsi que le sacre de Buffon, ne diffère en rien de certains états du gerfroit.

<sup>4</sup> L'épervier tacheté.

qui ait indiqué cette variété : il dit que cet oiseau lui fut envoyé du pays de Marienbourg. Il faut donc réduire à l'espèce commune le petit épervier, aussi bien que l'épervier tacheté, et séparer de cette espèce l'épervier des aiouettes,

qui n'est que la femeile de la crécereile. On observera que le tiercelet-sors d'épervier diffère du tierceiet-hagard, en ce que je sors a ia poitrine et le ventre beaucoup plus blancs, et avec beaucoup moins de mélange de roux que le tierceiet - hagard , qui a ces parties presque entièrement rousses et traversées de bandes brunes; au iien que l'autre n'a sur la poitrine que des taches ou des bandes beancoup pius irrégulières. Le tiercelet d'épervier s'appelle mouchet par les fauconniers ; il est d'autant pius brun snr le dos qu'ii est plus âgé; et ies bandes transversaies de la poitrine ne sont bien régutières que quand il a passé sa première ou sa seconde mue, 11 en est de même de la femelle, qui n'a des bandes réguiières que lorsqu'elle a passé sa seconde mue; et, pour donner une idée pius détaitiée de ces différences et de ces changements dans la distribution des couleurs, nons remarquerons que sur le tiercelet-sors ces taches de la poitrine et du ventre sont presque tontes séparées les unes des autres , et qu'eiles présentent pintôt la figure d'un cœur on d'un triangle émoussé, qu'une suite continue et uniforme de coulenr brune, teile qu'on la voit dans jes bandes transversaies de ja poitrine et du ventre du tiercelet-hagard d'épervier, c'està-dire du tiereelet qui a subi ses deux premières mnes. Les mêmes changements arrivent dans la femelie : ces bandes transversales brunes , telles qu'on les voit représentées dans ia pianche, ne sont dans la première année que des taches séparées ; et l'on verra , dans l'articie de l'autour, que ce changement est encore plus considérable que dans l'épervier. Rien ne pronve mieux combien sont fautives les indications que nos nomenclateurs ont voulu tirer de la distribution des couleurs, que de voir le même oiseau porter la première année des tacbes ou des bandes longitudinaies brunes, descendant du hant en bas, et présenter au contraire, dans la seconde année, des bandes transversales de la même couleur : ce changement, quoique très-singulier, est plus sensible dans l'autour et dans les éperviers ; mais il se trouve aussi pius on moins dans pinsienrs autres espèces d'oiseaux : de sorte que toutes | 4 tout pret expressement cousu ; duquet il fui thait le bas des

les méthodes fondées sur l'énonciation des différences de couleur et de la distribution des taches se trouvent ici entièrement démenties.

L'épervier reste toute l'année dans notre pays. L'espèce en est assez nombreuse : on m'en a apporté plusieurs dans la plus mauvaise saison de l'hiver, qu'on avait tués dans les bois : iis sont alors très-maigres, et ne pesent que six onces. Le volume de ieur corps est à peu près le même que celui du corps d'une pie. La femelle est beaucoup plus grosse que le maie ; elie fait son nid sur les arbres les pius éievés des forêts : elle pond ordinairement quatre ou cinqœufs, qui sont tachés d'un jaune rougeatre vers leurs bouts. Au reste, l'épervier, tant male que femeile, est assez docile : on l'apprivoise aisément, et l'on peut le dresser pour la chasse des perdreaux et des cailles; ii prend aussi des pigeons séparés de leur compagnie, et fait une prodigieuse destruction des pinsons et des autres petits oiseaux qui se mettent en troupes pendant l'hiver. Il faut que l'espèce de l'épervier soit encore plus nombrense qu'eije ne le parait; car, indépendamment de ceux qui restent toute l'année dans notre climat, il parait que, dans certaines saisons, il en passe en grande quantité dans d'autres pays 1, et qu'en général

\* Nota. Je crois devoir rapporter felen entier nn assez long récit de Beion, qui prouve le passage de ces oiseaux, et indique en même temps la manière dont on les prend. « Nous étions, e dit-il, à la bouche du Pont-Euxin, où commence le détroit « dn Propontide, nous étions montés sur la plus hante mon · lague nous trouvâmes un ciseleur qui prenait des én e de belle manière ; et, comme c'était vers la fin d'avril, lorse que ; tous oiseaux sont empêchés à faire leurs nids, il nous e semblait étrange de voir tant de milans et d'éperviers de e venir de la par de devers le côté dextre de la mer Majeure : e l'oiseleur les prenaît avec grande industrie , et n'en failliait e pas un : il en prenañ plus d'une douzaine à chaque heure. Il e était caché derrière un buisson , au-devant duquel II avait a fait one aire unie et carrée , qui avait deux pas en diamètre. « distante environ de deux ou trois pas du buisson ; il y avait a six bitons fichés antour de l'aire, qui étaient de la grosseur « d'un pouce et de la hanteur d'un homme , trois de chaque côté, à la sommité desquals il y avail en chacun une co e entaillée du côté de la place, tenant un rêts de fil vert fort e délié, qui était attaché aux coches des bitons , tendos à la a hauteur d'un homme, et au mitieu de la place il y avait un e piquet de la banteur d'une condée, aufaite doquel il y avait pe e cordelette attachée, qui répondait à l'homme caché derrière e je buisson ; il y avait aussi plusieurs oiseaux attachés à la e cordelette, qui paissaient le grain dedans l'aire, lesquels j'oie seleur falsait voler lorsqu'il avait advisé l'épervier de Join · venant du côté de la mer; et l'épervier ayant si bonne vue e dès qu'il les voyait d'une demi-lieue, lors prenait son vol, à alles déployées, et venait et raidement donner dans le filet. e pensant prendre les petits oiseaux, qu'il des a léans enseveli dedans les rêts; alors l'oiseienr le prenait et a lui fichait les ailes jusqu'au pli dedans un linge qui était la

tinent, depuis la Suède jusqu'nu cap de Bonne-Espérance.

#### L'AUTOUR.

#### (L'AUTOUR ORDINAIRE.)

Ordre des giseaux de proie, famille des diurnes, genre faucou. (Cuvier.)

L'antour est un bel oisean, beaucoup plus grand que l'épervier, nuquel il ressemble néanmoins par les babitudes naturelles, et par un earactère qui leur est commun, et qui, dans les oiseaux de proie, n'appartient qu'à eux et aux pies-griéches : c'est d'avoir les ailes courtes ; en sorte que quand elles sont pliées, elles ue s'étendent pas à beaucoup près à l'extrémité de la queue. Il ressemble encore à l'épervier, parce qu'il a, comme lui, la première plume de l'aile courte, arrondie par son extrémité; et que la quatrième plume de l'aile est la plus longue de toutes. Les fauconniers distinguent les oiseaux de chasse en deux classes, savoir : ceux de la fauconnerie proprement dite, et ceux qu'als appellent de l'autourserie ; et , dans cette seconde classe, ils comprennent non-sculement l'autour, mais encore l'épervier, les harpayes, les buses, etc.

L'autour, nyunt sa première mue, c'est-à-dire pendant la première année de son âge , porte , sur la poitrine et sur le ventre, destaches brunes perpendiculairement longitudinales : mais lorsqu'il a subi ses deux premières maes, ces taches iongitudinales disparaissent, et il s'en forme de transversales, qui durent ensuite pour tont le reste de la vie ; en sorte qu'il est très-facile de se tromper sur la connaissance de cet oiseau , qui, dans deux ages différents, est merqué si différemment.

Au reste, l'autour a les jambes plus iongues que les autres oiseanx qu'on pourrait lui comparer et prendre pour lui , comme le gerfaut , qui est à très-peu près de sa grandeur. Le mâle

l'espèce se trouve répandue dans l'ancien cou- i autour est, comme la plupart des oiseaux de proie, benneoup plus petit que la femelle: tous deux sont des oiseaux de poing et non de leurre : lls ne volent pas aussi baut que ceux qui ont les ailes plus longues à proportion du corps. Ils ont, comme je l'ai dit, plusieurs habitudes communes nyce l'épervier ; jamais ils ne tombent à plomb sur leur proie; ils la prennent de côté. On n vu par le récit de Belon, que nous avons cité, comme on peut prendre les éperviers : on peut prendre les autours de la même manière : on met un pigeon blane, pour qu'il soit vu de plus loin, entre quatre filets de neuf ou dix pieds de hauteur, et qui reuferment, autour du pigeon qui est au centre, un espace de neuf ou dix pieds de longueur sur autant de largeur : l'autour arrive obliquement, et la manière dont il s'empêtre dans les filets indique qu'ils ne se précipitent point sur feur proie, mais qu'ils l'attaquent de côté pour s'en saisir. Les entraves du filet ne l'empêchent pas de dévorer le pigeon, et il ne fait de grands efforts pour s'en débarrasser que quand il est repu.

L'autour se tronve dans les montagnes de Franche-Comté , du Dauphiné , du Bugey , et même dans les forêts de la province de Bourgogne et aux environs de Paris, mais il est encore plus commun en Allemagne qu'en France. et l'espèce paraît s'être répandue dans les pays dn nord jusqu'en Suède; et dans ceux de l'orient et du midi, jusqu'en Perse et en Barbarie. Ceux de Grèce sont les meilleurs de tous pour lu fauconnerie, selou Belou : « Ils ont, dit-il, a la tête grande , le cou gros et beaucoup de plumes, Ceux d'Arménie, aioute-t-il, ont les e yeux verts; ceux de Perse les ont cinirs, cona caves et cufoncés ; ceux d'Afrique , qui sont e les moins estimés, out les yeux noirs dans le a premier âge, et rouges eprès la première mue, Mais ce caractère n'est pas particulier aux nutours d'Afrique ; ceux de notre climat out les yeux d'autant plus rouges my'ils sont plus âgés ; il y n même dans les autours de France une différence on variété de piumege et de couleur qui a induit les naturalistes en une espèce d'erreur; on n appelé busard , no nutour dont le plumage est blond, et dont ie naturel, plus láche que celni de l'autour brun, et moins susceptible d'une bonne éducation, l'a fait regarder comme une espèce de buse on busard, et lui en u fait donner le nom : e'est uéanmoins très-certainement un autour, mais

a alles avec les cuisses et la queue, et l'ayant, laissait l'éper-

<sup>·</sup> vier contre terre qui ne pouvait ne se remoer, ne se débatire.

Nul ne saurait petuer de quelle part remient tent d'éper-viers, car étant arrêté deux beures, il en print ples de troute-

e trifement qu'en un jour un homme seul en prendrait béen · près d'une centaine. Les milans et les éperviers venalent à . la file qu'on advisait d'aussi loin que la vue se pouvait éten-

e dec. . Belon . Hist. nat. des Oisenur . pace 121.

que les fanconniers rejeitent de leur école. H y 1 a encore une variété assez légère dans cet autour blond , qui consiste eu ce qu'il s'en trouve dont les ailes sont tachées de blane ; et ce caractère lui a fait donner le nom de busard varié; mais cet oiseau varié, aussi bieu que celul qui est blond , sont également des autours , et uon pas des busards.

J'ai fait nourrir longtemps uu måle et une femellé de l'espèce de l'autour brun ; la femelle était au moins d'un tiers plus grosse que le mâle : il s'en fallait plus de six pouces que les ailes, lorsqu'elles étaient pliées, ne s'étendissent jusqu'à l'extrémilé de la queue; elle était plus grosse des l'age de quatre mois, qui m'a paru être le terme de l'accroissement de ces oiscaux, qu'uu gros chapon. Dans le premier age, jusqu'à einq ou six semaines, ces oiseaux sont d'un gris blanc; ils prennent ensuite du brun sur tout le dos , le cou et les ailes ; le ventre et le dessons de la gorge changent moins, et sout ordinairement blaues ou blanes jaunâtres, avec des taches longitudinales brunes dans la première année, et des bandes transversales branes dans les années sulvantes. Le bec est d'un bleu sale, et la membrane qui en couvre la base est d'un bleu livide : les jambes sont dénuées de plumes, et les dolgts des pieds sout d'un janne foncé; les ongles sont noirâtres, et les plumes de la queue, qui sont brunes, sont marquées par des raies transversales fort larges, de couleur d'un gris sale. Le mâle a sous la gorge, dans cette première année d'âge, les plames mélées d'une couleur roussatre, ce que n'a pas la femelle, à laquelle il ressemble partout le reste, à l'exception de la grosseur, qui, comme nous l'avous dit, est de plus d'un tiers au-des-SOUS.

On a remarqué que, quoique le mâle fût beaucoup plus petit que la femelle, il était plus féroce et plus méchant. Ils sont tous deux assez difficiles à priver ; ils se battaient souvent, mais plus des griffes que du bec, dout ils ne se servent guère que pour dépecer les oiseaux on autres petits animaux, ou pour blesser et mordre ceux qui les venlent saisir. Ils commencent par se défendre de la griffe, se renversent sur le dos en ouvrant le bec, et cherchent beaucoup plus à déchirer avec les serres qu'à mordre avec le bec. Jamais on ne s'est aperçu que ces oiseaux, quoique sculs dans la même volière, aient pris de l'affection l'un pour l'autre; ils y ont cepeu- comme étant d'une espèce voisine, et qui peut-

dant passé la salson entière de l'été, depuis le commencement de mai jusqu'à la fin de novembre, où la femelle, dans un accès de fureur, tua le male dans le silence de la nuit, à neuf ou dix heures du soir, tandis que tous les autres oiseaux étaient endormis. Leur naturel est si sanguinaire que, quand on laisse nn antour en liberté avec plusieurs faucons, il les égorgetons les uns après les autres; cependant il semble manger de préféreuce les souris , les mulots et les petits olscaux. Il se jette avidement sur la chair saignante, et refuse assez constamment la viande cuite ; mais en le faisant jeuner, on peut le forcer de s'en nourrir. Il plume les olseaux fort proprement, et ensuite il les dépèceavant de les manger, au lieu qu'il avale les souris tout entières. Ses excréments sont blanebâtres et bumides : il rejette souvent par le vomissement les peaux roulées des sonris qu'il a avalées. Son cri est fort rauque, et finit toujours par des sons aigus, d'autant plus désagréables qu'il les répète plus souvent. Il marque aussi une inquiétude continuelle des qu'on l'approche, et semble s'effaroucher de tont; en sorte qu'on ne peut passer auprès de la volière où il est détenu sans le volr s'agiter violemment et l'entendre jeter plusleurs eris répétés.

# · OISEÁUX ÉTRANGERS

OCT ONT BAPPORT A L'ÉPERVIER ET A L'AUTOUR.

> 1. (ÉPERVIER A GROS BEC.)

L'oiscau qui nous a été envoyé de Caveune sans aucuu nom, et que nous avons désigné sous la dénomination d'épervier à gras bec de Cayenne, parce qu'en effet il a plus de rapport à l'épervier qu'à tout antre oisean de proje : il est sculement un peu plus gros, et d'une forme de corps un peu plus arrondie que l'épervler; il a aussi le bec plus gros et plus long, les jambes un peu plus courtes , le dessous de la gorge d'une couleur uniforme et vineuse, au lieu que l'épervier a ecije même partie blanche ou blanehâtre; mais, du resie, il ressemble assez à l'épervier d'Europe pour qu'on puisse le regarder

ètre ne doit son origine qu'à l'influence du

# (ÉPERVIER DE CAVENNE.)

L'oisean qui nous a été envoyé de Cayenne sans nom et auquel nous avons cru devoir donner celui de petit autour de Cayenne, parce qu'il a été jugé du genre de l'autour par de trèshabiles fauconniers. J'avone qu'il nous n paru avoir plus de rapport avec le lanier, tel qu'il a été décrit par Belon, qu'avec l'autour; car il a les jambes fort courtes et de couleur blene, ce qui fait deux caractères du lanler; mais peutêtre n'est-il réellement ni lanier ni autour. Il arrive tous les jours qu'en voulant rapporter des oiseaux ou des animaux étrangers nux espèces de notre climat, on leur donne des noms qui ne lenr conviennent pas, et il est très-possible que cet oisenu de Cayenne soit d'une espèce particulière et différente de ceile de l'autour et du lanier.

### (ÉPERVIER DES PIGEONS.)

L'oisean de la Caroline donné par Caleaby sons le nond étyperire des pignoss, qui n le copps plus mince que l'épervier os pignoss, qui n le copps plus mince que l'épervier ordinaire, l'iris des yeux jaunes, sinit que la peau qui couvre la base dn bee, les pieds de la même couleur, le bee blanchâtre à son origine et noir vers son crochet; le dessus de la tête, dn cou, dn dos, du coupoin, des ailes et de la quente, couvert de piumes blanches, métées de quelques plumes plumes de la que lougitudinales brunes....; le putintes de la que le propriet plumes et la que le propriet plumes et la quelte brunes comme celles des altes, mais rayées de quatre bandes transversales blanches.

#### LE GERFAUT '.

Ordre des oisenux de proie, famille des diurnes, geure faucon. (Cuvier.)

Le gerfant, tant par sa figure que par le naturel, doit être regardé comme le premier de

tous les oiseaux de la faueonnerie ; car il les surpasse de beancoup en grandeur : H est nu moins de la taille de l'autour ; mais il en diffère par des caractères généroux et constants, qui distinguent tous les oiseaux propres à être élevés pour la fauconnerie de ceux auxquels on ne peut pas donner la même éducation. Ces oiseaux de chasse noble sont les gerfnuts, les faucons, les sacres, les laniers, les hobereaux, les émérillons et les crécerelles : ils ont tons les ailes presque aussi longues queia queue; la première plume de l'aile appelée le cerceau, presque nussi longue que celle qui la sult; le bout de cette plume en penne ou en forme de tranchant on de lame de couteau, sur une longueur d'environ un pouce à son extrémité; au lleu que, dans les nutours, les éperviers, les milans et les buses, qui ne sont pas oiseaux aussi nobles, ni propres aux mêmes exercices, la queue est plus longue que les ailes, et cette première plume de l'aile est beaucoup pius courte et arrondie par son extrémité; et ils diffèrent encore en ce que la quatrième plume de l'aile est, dans ces derniers oiseaux, la plus longue, na lleu que c'est in seconde dans les premiers. On peut ajonter que le gerfaut diffère spécifiquement de l'autonr par le bec et les pieds qu'il a bienatres, et par son pinmage, qui est brun sur toutes les parties supérieures dn corps, blanc taché de brun anr toutes les parties inférieures, avec la omene grise, traversée de lignes brunes. Cet oiseau se tronve assez commanément en Islande, et il parait qu'il y a variété dans l'espèce; car Il nous a été envoyé de Norwège un gerfaut qui se trouve également dans les pays les plus septentrionaux, qui diffère un peu de l'autre par les nunnces et par in distribution des couleurs, et qui est plus estimé des fauconniers que celui d'Islande, parce qu'ils lul trouvent plus de courage, plus d'activité et plus de docilité; et, indépendamment de cette première variété, qui parait être variété de l'espèce, il y en a une seconde qu'on pourrait attribuer au climat, si tous n'étaient pas également des pays froids. Cette seconde variété est legerfaut blanc, qui diffère beaucoup des deux premiers, et nous présumons que, dans ceux de Norwége aussi blen que dans ceux d'Islande, il s'en tronve de blancs; en sorte qu'il est probable que c'est une seconde variété commune aux deux premières, et qu'il existe en effet dans l'espèce du gerfaut trois races constantes et distinctes, dont la pre-

Cuvier réunit à cette espèce les falc, candicans, cincreus, sacer de-Linnée et de Daudio.

mière est le gerfaut d'Islande, la seconde le gerfaut de Norwége, et la troisième le gerfaut blanc : car d'habiles fauconniers nous out assuré que ces derniers étaient biancs dès la première année, et conservaient leur biancheur dans les années suivantes; en sorte qu'on ne peut attribuer cette couleur à la viciliesse de l'animal ou an climat pius froid, les bruns se trouvant également dans le même climat. Ces oiseaux sont uatureis aux pays froids du nord de l'Europe et de l'Asie; ils habitent en Russie. en Norwége, en Islande, en Tartarie, et ne se trouvent point dans les climats chauds, ni même dans nos pays tempérés. C'est, après l'aigie, je plus puissant, ie plus vif, le pius couragenx de tous les oiseanx de proie; ce sont aussi les pius chers et les plus estimés de tous cenx de la fauconnerie. On ies transporte d'Islande et de Russic en France, en Italie et jusqu'en Perse et en Turquie; et il ne paralt pas que la chaleur plus grande de ces climats leur ôte rien de leur force et de leur vivacité. Ils attaquent les plus grands oiseaux, et fout aisément ieur proie de la cigogne, da héron et de la grue ; ils tuent les fièvres en se iaissant tomber à plomb dessus. La femelle est, comme dans les autres oiseaux de proie, beauconp pius grande et plus forte que le mâle : on appelle celni-ci tiercelet de gerfaut. qui ne sert dans la fanconnerie que pour voler le milan, le héron et les corneilles.

# LE LANIER.

(LE FAUCON LANIER.)

Ordre des oiseaux de proje, famille des diornes, genre feucon. (Curier.)

Cet oiseau, qu'Aldrovande appelle laniarius gallarum, et que Belon dit être naturel en France, et plus employé par les fauconniers qu'aucun antre, est devenn si rare, que nous n'avous pu nous le procurer ; li u'est dans aucun de nos cabinets, ni dans les suites d'oiseaux coloriés par MM. Edwards, Frisch et les autenrs de la Zoologie britannique; Beion lui-même, qui en fait une description assez détaillée, n'eu doune pas la figure ; li cu est de même de Gessner, d'Aldrovande et des antres naturalistes modernes, MM. Brisson et Salerne avonent ne l'avoir jamais vu : la senie représentation qu'ou en ait est dans Albin, dont on sait que les plan-

69 ches sont très-mai coloriées. Il parait donc que le lanler, qui est aujourd'hni rare en France, i'a également et toujonrs été en Allemagne, en Augleterre, eu Suisse, en Italie, puisqu'aucun des auteurs de ces différents pays n'en a parié que d'après Belon. Cepeudaut il se retrouve en Suède, pnisque M. Linnæus le met dans la liste des oiseanx de ce pays; mais il n'en doune qu'une légère description et point du tout l'histoire. Ne le connaissant donc que par les indications de Belon, uous ne pouvons rien faire de pius que de les rapporter ici par extrait, « Le a lauier on faucou lanier, dit-il, fait ordinairee ment sou aire, eu France, sur les nins haute e arbres des forêts on dans les rochers les plus e élevés. Comme if est d'un naturel plus doux e et de mœurs plus faciles que les faucons or-« dinaires , on s'eu sert communément à tous a propos. li est de pius petite corpuleuce que e le faucou gentil, et de plus beau piumage que « le sacre, surtout après la mue; il est aussi nins « court empiété que nul des antres faucons. Les e fancouniers choisissent le lanier avant grosse e tête, les pieds bleus et orés. Le lauier volc. a tant pour rivière que pour jes champs; il sup-« porte mieux la nourriture de grosses viandes « qu'aucun autre faucou. On le recounait sans e pouvoir s'y méprendre; car il a le bec et les a pieds bieus, les plumes de devaut mélées de « noir sur le blanc, avec des taches droites le « long des plumes, et non pas traversées comme. au faucon... Quand il étend ses ailes, et qu'on « les regarde par-dessous, les taches paraissent « différentes de celles des autres oiseaux de » proie; car elies sout semées et rondes comme a petits deniers. Sou con est court et assez gros. « anssi bien que sou bec. Ou appelle la femelle a lanier; elle est pius grosse que le mâle, qu'on e nomme laneret : tous deux sont assez sema blables par les couleurs du plumage. Il n'est a aucuu oisean de proie qui tienne pius cone stamment sa perche, et il reste au pays pen-« dant toute l'année. On l'instruit aisément à « voier et prendre la grue. La saison où il chasse « le mieux est après la mue, depuis la mi-juile iet jusqu'à la fin d'octobre; mais en hiver il a n'est pas bon à l'exercice de la chasse, »

### LE SACRE

(LE FAUCON SACRE 1.)

Ordre des oiseaux de proie, femille des diurnes, genre faucon. (Cuvier.)

Je crois devoir séparer cet oisean de la liste

des faucons, et le mettre à la suite du lanier, quoique quelques-uns de nos nomenclateurs ne regardent le sacre que comme une variété de l'espèce du faucon, parce qu'en le considérant comme variété, elle appartieudrait blen plutôt à l'espèce du lanier qu'à celle du faucon. En effet, le sacre a , comme le lanier, le bee et les pieds bleus, tandis que les faucons ont les pleds jaunes. Ce caractère, qui paralt spécifique, pourrait même faire croire que le sacre ne serait réellement qu'une variété du lanier; mais il en differe beauconp par les couleurs, et constamment par la grandeur. Il parait que ce sont deux espèces distinctes et voisines, qu'on ne doit pas mêier avec celles des fancons. Ce qu'il y a de singulier ici , c'est que Belon est encore le seul qui nous ait donné des indications de cet oiscau; sans lui, les naturalistes ne connaîtralent que peu ou point du tout le sacre et le lanler. Tous deux sout devenus également rares, etc'est ce qui doit faire présumer encore qu'ils ont les mêmes habitudes naturelles, et que par conséquent ils sont d'espèces très-voisiues. Mais Belon les ayant décrits, comme les ayant vus tous deux, et les donnant comme des oiseaux réellement différents l'un de l'autre, il est juste de s'en rapporter à lui, et de citer ce qu'il dit du sacre, comme nous avons cité ce qu'il dit du lanier. « Le sacre est de plus iald pennage que a nul des olseaux de fauconnerie ; car li est de s couleur comme entre roux et enfumé, seme blable à un milan : il est court emplété, avant e les jambes et les doigts bleus , ressemblaut en s ce quelque chose au lanier. Il serait quasi pae reil au faucon en grandeur, n'était qu'il est e compassé plus rond. Il est olseau de moult e hardi courage, comparé en force au faucon e pelerin : aussi est olseau de passage et est rare de trouver bomme qui se puisse vanter d'ae voir once veu l'endroit où il fait ses petits. Il · y a quelques fauconniers qui sont d'opinion « qu'il vient de Tartarle et Russie, et de devers

 la mer Majeure, et que, faisant son chemin pour aller vivre certaine partie de l'an vers la partie du midi, est prins au passage par les faucouniers qui les aguetteut eu diverses iles de la mer Egée, Rhodes, Chypre, etc. Et
 combien qu'on fasse de hauts vols avec le sa-

e cre pour le milan, toutes fois on le peut aussi dresser, pour le gibier et pour la campagne, à preudre oyes sauvages, ostardes, olives, faisauds, perdrix, lièvres, et à toute autre masauds, perdrix, lièvres, et à toute autre masacre la femelle, eutre lesquels il n'y a d'autre différence, sinon du grand au petit.»

En comparant cette description du sacre a vec celle que le même anteur a donute du lanier, on se persandera sinément, 1º que ces deux of on se persandera sinément, 1º que ces deux of seux sont plus voisins l'un de l'autre que d'autre par l'autre de l'autre, et les presque sair qu'on ne l'y trouve plus aujourd'hui; º que ces deux oiseaux parsissact midirers essentiellement des fiaucons, en ce qu'ils ont le corps plus arrandi, les jaundes plus courtes, le bee et les pleds bleus, et c'est à cause de toute sex diffications, et c'est à cause de toute sex diffications de l'autre de

Il y a plusieurs années que nous avons fait dessiner à la Ménagerie du Roi un oiseau de proie qu'on nous dit être le sacre, mais la description qui en fut faite alors ayant été égarée, uous n'en pouvons rien dire de plus.

# LE FAUCON.

(LE FAUCON ORDINAIRE.)

Ordre des oiseaux de proie , famille des diurnes , genre fauton. (Cuvier.)

Lorsqu'on jette les yeux sur les listes de nos nomenclateurs d'bistoire naturelle <sup>1</sup>, on scrait

M. Britono complet Freite variable finance rich geweller eine post vertre in Euron serv. In Formon Barger ob som, let Barcon a Veter Barrier, im France von Freit, im Barcon son zur Aufragen der Barrier von der Barrier von der Barrier von der Barrier von son der Barrier von der Barrier von der Barrier von son der Barrier von der Barrier von der Barrier von Let Louron gelerin, den Erston der Barrier ein Barrier von Lett Louron gelerin, den Erston der Barrier ein Erston der Barrier von der sand der sand der Barrier von der Barrier von der State von der Barrier von der Barrier von der State von Barrier von Bar

Cuvier le regarde comme le gerfaut dans un état parti-

porté à croire qu'il y a dans l'espèce du faucon autant de variétés que dans celles du pigeon, de la ponle ou des autres ofseaux domestiques : cependant rien n'est moins vrai : l'homme n'a point influé sur la nature de ces animaux : quelque utiles aux plaisirs, quelque agréables qu'ils soieut pour le faste des princes chasseurs, iamais on n'a pu en élever, en multiplier l'espèce. On dompte à la vérité je naturel féroce de ces oiseaux par la force de l'art et des privations'; on leur falt acheter leur vie par des mouvements qu'on leur commande ; chaque morceau de jeur subsistance ne leur est accordé que ponr un service rendu; on les attache, on les garrotte, on les affuble, on les prive même de la inmière et de toute nourriture, ponr les rendre plus dépendants, plus doclles, et ajouter à leur vivacité naturelle l'impétuosité du besoin 2; mais

M. Lianswa comprend sous l'indicalion générique de faucon vingt-iex eppèces différentes mais il est vrat qu'il confond rous ce mème nons, comme il fait en tont, les espèces (aibi prices, saus bien que les espèces voiniers, caro oltroure dans genéres, aux bien que les espèces voiniers, caro toroure dans est te liste de faucons, les algies, les pygargues, jes orfraies, les crécrerièles, les buses, etc. Au moins, la litte de la Dissoon quoi, que d'on tiers trop nombreuse, est faite avec plus de circonsvertion et de discernment.

4 Pour dresser le faucon, on commence par l'armer d'entraves, appelées jets, au hout desquelles on met un annean, sur lequel est écrit le nom du maître ; on y ajoute des sonnettes qui serveut à indiquer le lieu où il est lorsqu'il s'écarte de la chasse; on le porte continuellement sur le poing; un l'oblige de veiller : s'il est méchant et qu'il cherche à se défendre , on lei plouge la tête dans l'eau ; eofin on le contraint par la faim et par la tassitude à so laisser convrir la tête d'un chaperon qui ini enveloppe les yeux ; cet exercice dure souvent trois jours et trois muits de suite : Il est rare qu'au bout de ce temps, les besoins qui le tourmentent et la privation de la lumière ne lui fament pas perdre toute lure de liberté : on juge qu'il a oublié sa fierté naturelle , forsun'il se laisse aisénient couvrir la tête, et que découvert il saisit le pât ou la viande qu'on a soin de lui présenter de temps en temps ; la répétition de ces lecons en assure peu à peu le succès : le besoin étant le principe de la dépendance, on cherche à les augmenter en loi nettoyant l'estomae par des cures, ee sont des peiltes peletrs de liance qu'on loi fait avaler, et qui angmentent son appétit; on le satisfait après l'avoir eacité, et la reconnaissance attache l'oiseau à celui même qui l'a tourmenté. Encyclopédie, à l'article de la Fauconnerie.

2 Lorsque les premières Jeçons unt réussi, et que l'aiseau montre de la docilité, un le porte sur le gazon, dans un jardhi : là on le découvre , et, avec l'aide de la viande , nu le fait santer de ini-même sur le poing ; quand il est assuré de cet exercice, on juge qu'il est temps de lui donner le vif, et de lui faire connaître le leurre ; c'est une représentation de proie , un assemblage de pieds et d'ailes , dont les faucouniers se servent pour réclamer les oiseaux, et sur lequel on attache leur viande, il est important qu'ils soient non-seulement acce més, mass affriandés à ce leurre ; des que l'uiseau a fondu dessas et an il a pris sculement une beccade , quelques fanco niers sont dans l'usace de retirer le leurre : mais par cette méthode on court risque de rebuter l'oiseau; il est plus sûr, lorsqu'il a fait ce qu'on attend de lui, de le paitre tout à fait, et ce doit être la récompense de se docilité ; le leurre est l'appât qui dort le faire revenir lorsqu'il sera élevé dans les airs; mais

ils servent par nécessité, par habitude et sans attachement: ils demeurent captifs, sans devenir domestiques : l'individu seul est esclave . l'espèce est toujours iibre, toujours également éloignée de l'empire de l'homme : ce n'est même qu'avec des peines infinies qu'en en fait quelques-uns prisonniers, et rien n'est plus difficile que d'étudier leurs mœurs dans l'état de nature. Comme ils habitent les rochers les plus escarpés des plus bautes montagnes, qu'ils s'approchent très-rarement de terre, qu'ils voient d'une hauteur et d'une rapidité sans égale, on ne peut avoir que peu de faits spr leurs babitudes naturelles : on a seulement remarqué qu'ils choisissent toujours, pour élever leurs petits, les rochers exposés au midi; qu'ils se placent dans les trous et les antractures les plus inaccessibles; qu'ils font ordinairement quatre œufs dans les derniers mois de l'hiver ; qu'ils ne couvent pas longtemps, car les petits sont adultes vers le 15 de mai; qu'ils changent de couleur suivant je sexe, l'âge et la mue; que les femelles sont considérablement plus grosses que les mâies; que tous deux jettent des eris percants, désagréables et presque continuels, dans le temps qu'ils chassent leurs petits pour les dépayser, ce qui se fait, comme chez les aigles, par la dure nécessité, qui rompt les liens des familles et de toute société, des qu'il n'y a pas assez pour partager, ou qu'il y a impossibilité de trouver assez de vivres pour subsister ensemble dans les mêmes terres.

Le faucou est peut-être l'oiseau dont le courage est le plus fraue, le plus grand, relativement à ses forces; il fond sans détour et per-

il ne serait pas suffisant sans la voix du fauconnier qui l'avertit de se tourner de ce côté-là ; il faut que ces leçons soient souvent répétées..... Il faut chercher à bien connaître le caractère de l'osseau, parler souveut à celui qui paraît moins attentif à la veix, laisser jeuner celui qui revient mons avidement au leuere ; laisser aussi veiller plus longtemps celui qui n'est pas assez familier ; couvrir souvent du chaperon celui qui craint ce genre d'assujettissement : lorsque la familiarité et la docilité de l'oisean sont suffissumment confirmées dons un jardin. on le porte en pleine campagne, mais toujours attaché à la &lière, qui est une ficelle longue d'une dixaine de toises ; on le découvre, et en l'appelant à quelques pas de distance, on lui ontre le leurre; lorsqu'il fond dessus, on se sert de la viande et on lui en laisse prendre boune gorge; pour continuer de l'assurer, le lendemalu on la lui montre d'un peu plus loin, et Il parvient à fondre dessus du bout de la filière; cofin e'est alors qu'il lant faire connaître et mauler plusieurs fois à l'oiseau le gibler auquel on le destine; on en conserve de privés pour cet usage, cela s'appelle donner l'escap ; c'est la dermière lecon, mais elle doit se répéter jusqu'à ce qu'on soit parfaitement uré de l'oiseau, alors on le met hors de fillère, et on le vole pour lors. Encyclopédie, article de la Fauconnerie.

pendiculairement sur sa proio, an lieu que l'autour et la plupart des autres arrivent de côté : aussi prend-on l'autour avec des filets dans lesquels le faucon ne s'empêtre jamais ; il tombe à plomb sur l'oiseau victime, exposé au milleu de l'enceinte des filets, le tue, le mangesur ie lien s'il est gros, ou l'emporte s'il n'est pas trop jourd, en se relevant à plomb. S'il y a quelque faisanderie dans son voisinage, il choisit cette proie de préférence : on le voit tout à coup fondre sur un troupeau de faisans comme s'il tombait des nues, parce qu'il arrive de si haut, et en si peu de temps, que son apparition est toujours imprévue et souvent inopinée. On le voit fréquemment attaquer le milan, soit pour exercer son courage, soit pour lui enlever une proie: mais il lui fait plutôt la honte que la guerre; il le traite comme un ische, le chasse, le frappe avec dédain, et ne le met point à mort, parce que le milan se défend mai, et que probablement sa chair répugne au faucon encore plus que sa iacheté ne lui déplait.

Les gens qui habitent dans le voisinage de nos graudes montagnes, en Daupbiné, Bugey, Auvergne et an pied des Alpes, peuvent s'assurer de tous ces faits. On a envoyé de Genève, à la fauconnerie du roi, de jennes faucons pris dans les montagnes voisines au mois d'avrii, et qui paraissaient avoir acquis toutes les dimensions de jeur taille et tontes jeurs forces avant le mois de juin. Lorsqu'ils sont jeunes on les appelle faucons sors, comme i'on dit harengs sors, parce qu'ils sont alors pius bruns que dans les années suivantes 1; et l'on appeile les vieux faucons, hagards, qui ont beaucoup plus de blanc que les jeunes 2. Le faucon qui est représenté dans une de nos planches nous paralt être de la seconde année, ayant encore un assez grand nombre de taches brunes sur la poltrine et sur le ventre; car à la troisième année ces taches diminuent, et la quantité du blanc sur le piumage augmente.

Comme ces oisseaux cherchent partout les rochers les plus bauts, et que la plupart des lies ne sont que des groupes et des pointes de montagnes, il y en beancoup à Rhodes, en Chypre, à Malte, et daus les autres lies de la Méditerranée, aussi bien qu'aux Orcades et en Islande; mais on peut croire que, suivant les différents climats, lis paraissent subir des variétés différentes, dont il est nécessaire que nous fassions quelque mention.

Le faucon qui est naturei en France est gros comme une pouie : ii a dix-buit pouces de iongueur depuis le bout du bec jusqu'à ceiui de la queue, et autant jusqu'à celui des pieds : la queue a un peu plus de cinq pouces de longueur. et il a près de trois pieds et demi de vol on d'envergure; ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque insqu'an bout de la queue. Je ne dirai rien des couleurs, parce qu'elles changent aux différentes mues, à mesure que l'oiseau avance en âge, et que d'ailieurs elles sont fidelement représentées par les trois planches que nous venons de citer ci-dessus. J'observeral seulement que la eouleur la plus ordinaire des pieds du faucon est verdâtre, et que quand il s'en trouve qui ont les pieds et la membrane du bec jaunes, les fanconniers les appellent faucons bec jaune, et les regardent comme les plus laids et les moins nobles de tous les faucons; en sorte qu'ils les rejettent de l'école de la fauconnerie. J'observerai encore qu'ils se servent du tierceiet de faucon, c'est-à-dire du mâle, jeanel est d'un tiers pius petit que la femelle, pour voler les perdrix, pies, geais, merles et autres oiseaux de cette espèce; au jieu qu'on empioje la femelle au vol.du lièvre, du milan, de la grue et des autres grands oiseaux. Il parait que cette espèce de faucon, qui est

Ailemagne, M. Frisch a donné la figure coloriée d'un faucon sors à pieds et à membrane du bee jaunes, sous le nom de enten-stosser, ou schwartz-braune habigt, et li s'est trompé en lui donnant le nom d'autour brun; car il différe de l'autour par la grandeur et par le naturel, li parait qu'on trouve aussi en Allemagne, ct queiquefois en France, une espèce différente de ceiie-ci, qui est le faucon pattu à tête bianche, que M. Frisch appelle mal à propos vautour. « Ce vantour à pieds velus on à culotte de plume e est, dit-il, de tous les oiseaux de proiedinrnes à bec crocbu, le seul qui ait des plumes jusqu'à a la partie inférienre des pieds, auxquels elles a s'appliquent exactement. L'aigie des rochers a a aussi des plumes semblables, mais qui ne e vont que jusqu'à la moitié des pieds : ies oi-« seaux de proie nocturnes, comme les chouet-« tes, en ont jusqu'anx ongies; mais ces plu-

e mes sont une espèce de duvet. Ce vautour

assez commune en France, se tronve aussi en

<sup>4</sup> Faucon sors.

Faucon hazard on bossu.

» poursuit toute sorte de proie, et en ne le trove jamis auprès des cadavrés, « C'est parce que ce n'est pas un vantour, mais un fiance, qui ne se nourir pas de cadavres; et ce fancon a paru à quedque-una de nos naturalisers ausses semblade à notre fancon de France, pour n'es faire qu' ne variété : s'il ne différait en effet de notre fancon que par la blancheur qu'on ne dût le considèrer que comme variété, mais le caractère des piels couverts de plumes jusqu'aux ongles me paralt être spécifique, ou tout au moins l'indice d'une variété constante, et qui fait race à part dans l'expécie de fance, et qui fait race à part dans l'expécie de fance.

Une seconde variété est le fancon blanc 2, qui se trouve en Russie, et peut-être dans les autres pays du Nord; Il y en a de tout à fait blanes et sans taches , à l'exception de l'extrémité des grandes plumes des ailes qui sont noirâtres : il y en a d'autres de cette espèce, qui sont aussi tout blancs, à l'exception de quelques taches brunes sur le dos et sur les ailes, et de quelques raies brunes sur ta queue. Comme ce faucou blanc est de la même grandeur que notre faucon, et qu'il n'en diffère que par la blancheur, qui est la conleur que les oiscanx, comme les autres animanx, prennent ássez généralement dans les pays du Nord, on peut présumer avec fondement que ce n'est qu'une variété de l'espèce commune, produite par l'Influeuce du climat : cependant il paralt qu'en Islande, il v a aussi des faucons de la même coulenr que les nôtres, mais qui sont un peu plus gros, et qui ont les alles et la queue plus longues; comme ils ressemblent presque en tont à notre faucon. et qu'ils n'en différent que par ces légers caractères, on ne doit pas les séparer de l'espèce commune. Il en est de même de celní qu'on appelle faucon gentil, que presque tous les naturalistes ont donné comme différent du faucou commun, taudis que c'est le même, et que le nom de gentil ne leur est appliqué que lorsqu'ils sont bien élevés, bien faits et d'une jolie figure : aussi nos anciens auteurs de fauconnerie ne comptaient que deux espèces principales de faucon, le faucon gentil on faucon de notre pays, et le faucon pèlerin on étranger, et regardalent tous les autres comme de simples variétés de l'une on de l'autre de ces deux espèces. Il arrive eu effet quelques faucons des pays étrangers , qui ne font que se montrer sans s'arrêter. et qu'on prend au passage : Il en vient surtont du côté du midi , que l'on prend à Malte, et qui sout beaucoup plus noirs que nos faucous d'Europe : on en a pris même, quelquefois, de cette espèce, en France; et celui dont nous donnons ici la figure a été pris en Brie. C'est par cette raison que nous avons cru pouvoir l'appeler faucon passager. Il parait que ce faucou noir passe en Allemague comme en France; car c'est le même que M. Frisch a donné sous le nom de falco fuscus, faucon brun (pl. tt), etqu'il voyage beaucoup plus loin ; car c'est encore le même faucon que M. Edwards a décrit et représenté, t. I. pag. 4, sous le nom de faucon noir de la baie de Hudson, et qui en effet îni avait été envoyé de ce climat. J'observerai à ce sujet que le faucou passager, ou pelerin, décrit par M. Brisson, pag. 34t, n'est point du tout un faucon étranger ni passager, et que c'est absolument le même que notre faucon hagard, représenté dans la planehe 8 , nº t ; en sorte que l'espèce du faucon commun ou passager ne uous est conque jusqu'à présent que par le faucon d'Islande, qui n'est qu'une variété de l'espèce commune, et par le faucon uoir d'Afrique, qui en diffère assez, surtout par la couleur, pour pouvoir être regardé comme formant une espèce différente.

On pourrait peut-être rapporter à cette cepèce le faucon tunisien ou puulcien dont parle Belon, et qu'il dit être « un peu plus petit que « le faucon peterin, qui a la tête plus grossee i » roude, et qui ressemble par la grandear et le » plumage au lanier; » peut-être aussi le faucon de Tartarie, qui, su contraire, est un peu plus grand que le faucon pèlerin, et que Belon diten differer canore, ence quiel dessus de sea ailes

est rous, et que ses doigts sous plus allouges. De nassemblant et resserant les différeus objets que nous vexous de présente en détail, jamel, et qu'ill y a en France qu'une seule sepece de faucon, bies conune pour y faire son aire dans nous provincier montagnesses; que cette même espéce se trouve en Suisse, eta Allemagea, on Pologne et page de Insinde verant sen ord, etc. L'est page et et dans le titud la like distribution de la companya de la companya de l'est page et de dans le titud la like distribution de la companya de la companya distribution de la companya distribution de la companya de l'est de l'est de la companya de l'est de l'est de l'est de l'est de la cette de l'est de l'est

<sup>\*</sup> Buse pattue de Cuvier.

<sup>3</sup> Le faucon bianc.

til n'est pas d'nne espèce différente de notre faucon commun'; 4e que le faucon pèlerin ou passager est d'une espèce différente, qu'on doit regarder comme étrangère, et qui peut-être renferme quelques variétés, telles que le faucon de Barharie, le fancon tunisien, etc... Il n'y a done, quoi qu'en disent les nomenclateurs, que deux espèces réelles de faucon en Europe, dont la première est naturelle à notre elimat, et se multiplie chez nous, et l'autre qui ne fait qu'y passer, et qu'on doit regarder comme étrangère. En rappelant done à l'examen la liste la plus nombreuse de nos nomenelateurs, au sujet des faucons, et suivant article par article celle de M. Brisson, nous tronverons, 10 que le faucon sors n'est que le jeune de l'espèce commune ; no que le faucon hagard n'en est que le vieux; 3º que le faucon à tête blanche et à pieds pattus est une variété ou race constante dans cette même espèce ; 4ª sous le nom de faucon blanc, M. Brisson indique deux différentes espèces d'oisennx, et peut-être trois; car le premier et le troisième pourraient être, absolument parlant, desfaucons qui auralent subi la variété commune anx olseaux du nord, qui est le hlane ; mais pour le second, dont M. Brisson ne parait parler que d'après M. Frisch, dont il cite la planche 80, ce n'est certainement pas un faucon, mais un olseau de rapine, commun en France, auquel on donne le nom de harpaye; 5° que le faucon noir est le véritable faucon pèlerin ou passager, qu'on dolt regarder comme étranger; 60 que le faucon tacheté n'est que le jeune de ce même faucon étranger; 7º que le faucon hrun 2 est moins un faucon qu'un busard ; M. Frisch est le seul qui en ait donné la représentation, et cet auteur nous dit que cet oiseau attrape quelquefols en volant les pigeons sauvages ; que son vol est très-haut, et qu'on le tire rarement, mais que néanmoins il guette les oiseaux aquatiques sur les étangs et dans les autres lienx maréca-

Nota. Jean de Franchitres, qui est l'un des plus anciel peut-être le meilleur de nos anteurs sur la fapconnerie, ne compte que sepl espèces d'oiseaux auxquels II donne le nom de faucon , savoir : le faucon gentil, le faucon pèlerin , le faucon tartarin, le gerfaut, le sacre, le lanier et le faucon tunisien ou punicien: en retranchant de cette liste le gerfaut, le sacre el le lanier, qui ne sont pas proprement des fauceus, il ne reste que le faucon gentil et la faucon pelerin, dont le tartaret et le tunisien sont deux variétés. Cet auteur ne connaissait done qu'une seule espèce de faucon naturelle en France, qu'il indique sous le nom de faucon gentil; et cela prouve encore ce que j'ai avancé, que le fuscon gentil et la feucon commun ne sont tous deux qu'une sente et même espèce.

geux ; ces indices réunis nous portent à croire que ce faucon hran de M. Brisson n'est vraisemhlahlement qu'une variété dans l'espèce des busards, quoiqu'il n'ait pas la queue aussi longue que les autres busards; 8º que le faucon rouge n'est qu'une variété dans notre espèce commune du faucon, que Belon dit, avec quelques anciens fauconniers, se tronver dans les lienx marécageux, qu'il fréquente de préférence; 9e que le faucon rouge des Indes est un oiseau étranger dont nous parlerons dans la suite; 100 que le faucon d'Italic, dont M. Brisson ne parle que d'après Jonston, peut encore être, sans scrupule, regardé comme une variété de l'espèce commune de notre faucon des Alpes ; 11" que le faucon d'Islande est, comme nous l'avons dit, une autre variété de l'espèce commune, dont Il ne diffère que par uu peu plus de grandeur ; 12º que le sacre n'est point, commele dit M. Brisson, une variété du faucon. mais une espèce différente qu'il faut considérer à part : 130 que le faucon gentil n'est point une espèce différente de celle de notre faucon commun, et que ce n'est que le faucon sors de cette espèce commune que M. Brisson a décrit sous le nom de faucon gentil, mais dans un temps de mue, différent de celui qu'il a décrit sous le simple nom de faucon; 140 que le faucon appelé pelerin par M. Brisson n'est que notre même faucon commun, devenu par l'âge faucon hagard, et que par conséqueut ce n'est qu'une variété de l'age, et non pas une diversité d'espèce; 15° que le faucon de Barbarie 'n'est qu'une variété dans l'espèce du faucon étranger, que nous avons nommé faucon passager; 16º qu'il en est de même du faucon de Tartarie: 17º que le faucon à collier n'est point un faucon, mais un o'seau d'un tout autre genre, auguel nous avous donné le nom de soubuse; 180 que le faucon de roche u'est point encore un faucon, puisqu'il approche heaucoup plus du hobereau et de la crécerelle, et que par conséquent e'est un oiseau qu'il faut considérer à part ; 190 que le faucon de campagne n'est qu'une variété du rochier; 20° que le faucon de montagne cendré n'est qu'une variété de l'espèce commune du faucon; 21º que le faucon de la baic de Hudson est un olseau étranger, d'une espèce différente de celle d'Europe, et dont nous parierons dans

\* Cuvier le regarde comme une espèce dontesse , ou bien comme le faucon erdinaire dans un état particulier ; il en serait de même du suivant.

<sup>2</sup> Buse paltue , Curier-

l'article suivant ; 22° que le faucon étolié est un oiseau d'un autre genre que le faucon; 23º que le faucon buppé des Indes, le faucon des Autiiles, le faucon pêcbeur des Antilles, et le faucon pécheur de la Caroline sont encore des oiscaux étrangers dont il sera fait mention dans la sulte. On peut voir par cette longue énumération, qu'en séparant même les oiseaux étrangers, et qui ne sont pas préelsément des faucons, et en ôtant encore le faucon pattu, qui n'est peut-être qu'une variété ou une espèce très-voisine de ceile du faucon commun, il y en a dix-neuf, que nous réduisous à quatre espèces, savoir : le faucon commun, le faucon passager, le sacre et le busard, dont il u'y eu a plus que deux qui soient en effet des faucons.

Après cette réduction faite de tous les prétendus faucons aux deux espèces du faucon commun ou gentil, et du faucon passager ou pelerin, volel les différences que nos anciens fauconniers trouvaient dans leur nature et mettaient dans leur éducation. Le faucon gentii mue des le mois de mars, et même plutôt; le faucon pelerin ne mue qu'au mois d'août; il est plus piein sur les épaules, et il a les yeux pius grands, plus enfoucés, le bec plus gros, les pieds plus longs et mienx fendus que le faucon gentil. Ceux qu'on prend au nid s'appellent faucons niais; lorsqu'ils sont pris trop jeunes, ils sout souvent criards et difficiles à élever ; il ne faut done pas les déulcher avant qu'ils soient un peu grands, ou si l'on est obligé de les ôter de leur nid, il ne fant point les manier, mais les mettre dans nn nid le plus semblable au leur qu'on pourra, et les nourrir de chair d'ours, qui est une viande assez commune dans les montagnes où l'on prend ces oiseanx, et, an défaut de cette nourriture, on leur donnera de la chair de ponlet : si l'on ne prend pas ces précautions, les ailes ne leur croissent pas, et leurs jambes se cassent ou se déboitent aisément. Les fuucons sors, qui sont les jeunes, et qui ont été pris en septembre, octobre et novembre, sont les meilleurs et les plus aisés à élever : ceux qui ont été pris plus tard en hiver ou au printemps sulvant, et qui par conséquent ont neuf ou dix mois d'áge, sont déjà trop accoutumés à leur liberté pour subir aisément la servitude, et demeurer en captivité sans regret, et l'on n'est iamais sur de leur obcissance et de leur fidélité dans le service : ils trompeut souvent leur maître, et legulttent lorsqu'il s'y attend le moins. On prend tous

tea aas ite faucous pelerius au mois de septembre, à leur passage dans les lies, ou sur les fiatures de la companyage dans les lies, ou sur les fiapropress à bott filter, declies et fort alés à lisstruire : on peut les faire voller pendant tout le mois de mait et ceut de juin, paree qu'ils sont tardié à muer; mais aussi, des que la mue commence, its se dépoullient en peu de temps. Les lieux où l'on prend ie plus de faucous pelerius sont anou-seulement les ottes de Barbarte, mais sont anou-seulement les ottes de Barbarte, mais lièrement celle de Candin, d'où nous vensient autrefois les meilleurs faucous.

Comme les arts n'appartiennent point à l'histoire naturelle, nous n'entrerons point ici dans les détails de l'art de la fauconnerie; on les trouvera dans l'Enevelopédie, dont nous avons déjà emprunté denx uotes. « Un bon faucon, dit M. le e Rol, auteur de l'article fauconnerie, doit avoir a la tête ronde, le bec court et gros, le cou fort e long, la poitrine nerveuse, les mahutes lar-« ges, les culsses longues, les jambes courtes, « la main large , les doigts déliés , allougés et a nerveux anx articles, les ongles fermes et re-« courbés , les aijes longues ; les signes de force « et de courage sont les mêmes pour le gerfaut « et pour le tiercelet, qui est le mâle dans toutes « les espèces d'oiseaux de proje, et qu'on ap-« pelie ainsi, parce qu'il est d'un tiers plus petit « que la femelie : une marque de bonté moins « équivoque dans un olseau, est de ebevaucher « contre le vent, c'est-à-dire de se midir contre, « et se tenir ferme sur le point lorsqu'on l'y e expose. Le pennage d'un faucon doit être « brun et tout d'une pièce, c'est-à-dire de même « couleur : la bonne couleur des mains est de e vert-d'eau ; ceux dont les mains et le bec sont « jaunes, ceux dont le plumage est semé de a taches, sont moins estimés que les autres. On « fait cas des faucons noirs ; mais quel que soit e leur plumage, ce sont toulours les plus forts e en conrage qui sont les meilleurs... Il y a des · faucons láches et paresseux : il y en a d'au-« tres si fiers, qu'ils s'irritent contre tous les e movens de les apprivoiser : il faut abandon-« ner les uns et les autres, etc. »

M. Forget, capitaine du vol à Versailles, a bien voulu me communiquer la notice suivante:

Il n'y a, dit-il, de différence essentielle
e entre les faucons de différents pays que par
e la grosseur. Ceux qui viennent du nord sont
e ordinairement plus grands que ceux des mon-

e tagnes, des Aipes et des Pyrénées; ceux-ci se · prennent, mais dans leurs nids : les autres se e prennent au passage , dans tous les pays ; iis e passent en octobre et en novembre, et repas-« sent en février et mars... L'âge des faucons se a désigne très-distinctement la seconde année, e c'est-à-dire à la première mue, mais dans la a snite les connaissances deviennent bien pius « difficiles. Indépendamment des changements e de coujenr, on peut les distinguer jusqu'à la « troisième mue, c'est-à-dire par la couleur des · pieds et celle de la membrane du bec. »

### OISEAUX ÉTRANGERS

AU GERFAUT ET AUX FAUCONS.

Le fancon d'Islande, que nous avons dit être une variété dans l'espèce de notre faucon comman, et qui n'en diffère en effet qu'en ce qu'il est un peu plus grand et plus fort.

LE FAUCON NOIR.

Le faucon noir qui se prend au passage à Maite, en France, en Allemagne, dont nous avons parié, et que MM. Frisch et Edwards ont îndiqué et décrit, qui nous paraît être d'une espèce étrangère et différente de celle de notre faucon commun. J'observerai que la description qu'en donne M. Edwards est exacte, mais que M. Frisch n'est pas fondé à prononcer que ce faucon doit être sans doute le pius fort des oiseanx de proje de sa grandeur, parce que, près de l'extrémité du bec supérieur, il y a une espèce de dent triangulaire ou de pointe tranchante, et que les jambes sont garnies de plus grands doigts et ongles qu'aux autres faucons : car en comparant les doigts et les ongles de cefaucon noir, que nous avons en nature, avec ceux de notre fancon, nous n'avons pas tronvé an'il y cût de différence ni pour la grandeur ni pour la force de ces parties; et, en comparant de même je becde ee faucon noir avec je bec de nos fancons, nous avons tronvé que dans la plnpart de ceux-cl. Il y avait une pareliie dent triangulaire vers l'extrémité de la mandibule supé-

rieure; en sorte qu'il ne différe point à ces deux égards du faucon commun, comme M. Frisch semble l'insinuer. Au reste, le faucon tacheté dont M. Edwards donne la description et la figure, et qu'il dit être du même climat que le faucon noir, c'est-à-dire des terres de la baie de Hudson, ne nous paraît être en effet que le faucon sors ou jeune de cette même espèce, et par conséquent ce n'est qu'nne variété produite dans les couleurs par la différence de l'âge, et non pas une variété réelle ou variété de race dans cette espèce. On nous a assuré que la piupart de ces faucons noirs arrivent du côté du midi: cependant nous en avons vu nn qui avait été pris sur les côtes de l'Amérique septentrionale, près du bane de Terre-Neuve; et, comme M. Edwards dit qu'il se trouve aussi dans les terres voisines de la baie de Hudson, on peut croire que l'espèce est fort répandue, et qu'elle fréquente également les elimats chands, tempérés ou froids.

Nous observerons que cet oiseau, que nous avons eu en nature, avait les pieds d'un bieu bien décidé, et que ceux que l'on trouve représentés dans les planches de MM. Edwards et Frisch avaient les pieds jaunes; cependant ii n'est pas douteux que ce ne soient les mêmes oiseaux : nous avons déjà reconnu, en examinant les balbuzards, qu'il y en avait à pieds bleus, et d'autres à pieds jaunes; ce caractère est donc beaucoup moins fixe qu'on ne l'imaginait. Il en est de la couleur des pieds à peu près comme de ceile du piumage ; elle varie souvent avec l'âge ou par d'autres circonstances.

LE FAUCON ROUGE DES INDES OBIENTALES.

L'oiseau qu'on pent appeier le faucon rouge des Indes orientales, très-bien décrit par Aidrovande, et à peu près dans les termes sulvants. La femelle, qui est d'un tiers plus grosse que le mâie, a le dessus de la tête large et presque plat; la couleur de la tête, du cou, de tont ie dos et du dessus des alies, est d'un cendré tirant sur le brun; le bec est très-gros, quoique ie crochet en soit assez petit; ia base du bec est jaune, et le reste, jusqu'au crochet, est de couleur cendrée; la pupille des yeux est trèsnoire, l'iris brun; la poitrine entière, la partie supérieure du dessons des alies, le ventre, le croupion et les cuisses, sont d'un orangé presque rouge : il y a cependaut au-dessus de la poitrine, sous le menton, uue tache longue de conleur cendrée, et quelques petites taches de cette même couleur sur la poitriue : la gueue est rayée de bandes eu demi-cercle, alternativement brunes et cendrées ; les jambes et les pieds sont jaunes, et les ongles noirs. Dans le mâle, toutes les parties rouges sont plus rouges. et toutes les parties cendrées sout plus brunes : le bec est pius bieu, et les pieds sont plus jaunes. Ces faucons, ajoute Aldrovande, avalent été envoyés des Indes orientales au grand duc Ferdinand, qui les fit dessiuer vivants, Nous devons observer lei que Tardif, Albert et Crescent, ont parlé du faucou rouge comme d'une espèce ou d'une variété qu'on counaissait en Europe, et qui se trouve dans les pays de plaines et de marécages; mais ce faucou rouge u'est pas assez bien décrit, pour qu'on pulsse dire si c'est le même que le faucou rouge des Indes, qui pourrait bieu voyager et venir en Europe comme le fancon passager.

# LE PAUCON BUPPÉ DES INDES.

L'oisean indiqué par Willaghby sons la disomination de place indieux serioritus, qui est plus gros que le fautone, et presque égal à l'autour, qui a sur la tête une huppe dont l'extrémité se divise en deux parties qui pendent sur le con. Cet olseant est noir sur toutes les parties appérientes de la tête d'u corps; mais aux la de lignes solere et blanches alternativement : les plames de la queue sout aussi rayées de lignes alternativement noires et cendrées; les pieds sont couverts de plumes jusqu'à l'origine ges deficativement noires et cendrées; les pieds sont couverts de plumes jusqu'à l'origine la base du bec, et les pieds sont jauses; le bec est d'un bleu soldrire, et les origies sout d'un se

Au reste, il paralt, par le témolignage des voyageurs, que le geure des fucuos est l'un des plus universellement répandus. Nous avons dit qu'on en trouve partout en Europe, du nord au midi; qu'on en prend en quantité dans les les de la Méditerranée; qu'ils sont communs sur la cote de Barbarie. M. Shaw, dout jui trouvé les relations presque toujours fiélées, qu'un royaume de Tunis il y a des faucons que la chasse à l'oiseau est un des plus grands plaisirs des Arabes et des gens un peu au-dessus du commun. On les trouve encore plus fréquemment au Mogol et en Perse, où l'on prétend que l'art de la fauconuerie est plus cultivé que partout ailleurs '; ou eu trouve jusqu'au Japou, où Kæmpfer dit qu'on les tient plutôt par faste que pour l'utilité de la chasse : et ces fancons du Japon viennent des parties septentrionales de cette lle. Kolbe fait aussi mention des faucons du cap de Bonne-Espérance, et Bosman de ceux de Guinée; eu sorte qu'il n'y a, pour ainsi dire, aucune terre, aucun climat dans l'ancieu coutinent, où l'on ne trouve l'espèce du faucon; et, comme ces oiseaux supportent très-bien le froid, et qu'ils voleut facilement et très-rapidement, on ne doit pas être surpris de les retrouver dans le nouveau coutiuent ; il v en a dans le Groenland 2, dans les parties montagneuses de l'Amérique septentrionale et méridionale 3, et jusque dans les lles de la mer dn Snd

#### LE TANAS OU FAUCON PÉCHEUR DU SÉNÉGAL.

L'oisean appelé tanas par les Nègres du Sénégal, et qui nous a été donné par M. Adauson, sous l'ecom de faucon pécheur, resemble presqu'entout à notre faucon par les couleurs du pilmage; il est némonis su que pui lug-etit, et il a sur la tête de longues plumes éminentes qui a sur la tête de longues plumes éminentes qui a mattent eu arrière et qui formeut un espèce de huppe, par laquelle ou pourra toujours distinguer ett oiseau des autres du même geare: Il a aussi le be jauue, moins courbé et plais gros que le faucon. Il en différe enouve en ce

<sup>4</sup> Les Persans, qui sont fort patients, prennenl aussi plaisir à dresser un corbean de la même manière qu'ils dressent un épervier. Foyagea de Dampierre, tome 11, page 25.
3 On trouve dans le Groéuland des faucons biance et gris, en

urburgue dans se Covinante un auto in anto el cer, se la brugand nombre, et plus qui om auto licu di nomonio. On portat nacionamento de ces oiseaux pour grande rarest aux portat de Dansenarca en fisialent de apprenta nacional con leura volcius ou amis, parce que la chiane de l'oiseaux pour du tout point en una chiane de l'oiseaux redu tout point en una chiane de l'oiseaux redu tout point en una génante la Banmanrach, non plus qui aux natres endrolls du septentrion. Recenti des Foguque a de Nord, toute 1, page 39.

On a covoyé plusieure et diverses sortes de faucons de la Neuve-Espagne et du Pérou aux seigoneurs d'Espagne. d'autant qu'on cu fail grande estime. Il y a même des hérons et des aigles de diverses sortes, et il n'y a point de doute que ces espèces d'oiseaux, et autres semblables, n'y aieut passe blen plus 101 que les llons et les tigres. Bésfoire naturelle des piens.

que les deux mandibules ont des dentelures très-seusibles; et son naturel est aussi différent, car il pêche pintôt qu'il ne chasse. Je erois que c'est à cette espèce qu'ou doit rapporter l'oiseau duquel Dampierre fait meution sous ce même nom de faucon pécheur : « Il ressemble, dit-il, a à nos plus petits faucons pour in couleur et ia e figure; li a le hec et les ergots faits tout de « même; il se perche sur les troues des arbres a et sur les branches sèches qui donnent sur · l'eau dans les criques, les rivières ou au bord e de la mer; et, des que ees oiseaux voicut e quelques petits poissons auprès d'eux , lis vo-· lent à fleur d'eau, les eufilent avec jeurs grife fes, et s'élèveut aussitôt en l'nir, sans toue cher i'eau de leurs ailes, » Ii ajoute e qu'ils a n'avaleut pas le poisson tout entier, comme · fout les autres oiseaux qui en viveut, mais

# · qu'ils ie déchirent avec leur bec, et le man-LE HOBEREAU'.

(LE HOBEREAU. - LE HOBEREAU GRIS. - LE FAUCON A PIERS ROUGES.)

a gent par moreeaux. »

Ordre des oiseaux de proie, famille des diurnes, genre faucon. (Cuvier.)

Le hohereau est bieu plus petit que le faucou, et en diffère aussi par les habitudes natureiles. Le faucon est plus fler, plus vif et plus courageux; il attaque des oiscaux heaucoup plus gros que lui. Le hoberean est pins inche de son naturel ; car, à moins qu'il ne soit dressé, il ne prend que ics alouettes et les cailles; mais Il sait compeuser ce défaut de courage et d'ardeur par son industrie. Des qu'il ppercoit un chasseur et son chien, ii les suit d'assez près, ou plane au-dessus de feur tête, et tâche de saisir ies petits oiseaux qui s'élèvent devant cux : si le chien fait iever une alouette, une caille, et que le chasseur la manque, il ne la mauque pas. Il a l'air de ne pas craiudre le hruit, et de ne pas connaître l'effet des armes à feu, car il s'approche de très-près du chasseur, qui ie tue souvent lorsqu'il ravit sa proje. Il fréquente les plaines voisines des bois, et surtout celles où les alonettes abondent : Il en

détruit un très-grand nombre, et clies connaissent si bieu ce mortei ennemi, qu'eiles ne l'aperçoivent jamals sans le plus graud effroi, et qu'elles se précipitent du haut des airs , pour se eacher sous l'herhe ou dans des hulssous : e'est la seule manière dont elles puisseut échapper; car, quolque l'aiouette s'élève beaucoup, le hobereau vole eucore plus haut qu'elle, et on peut le dresser au leurre comme le faucou et ies autres oiseaux du plus haut vol. li demeure et niche dans les forêts, où il se perche sur les arbres les plus élevés. Dans quelques-unes de nos provinces ou douue le nom de hobereau \* aux petits seigneurs qui tyranniseut leurs paysans, et plus particulièrement au gentifhomme à lièvre, qui va chasser chez ses voisins sans eu être prié, et qui chasse moins pour sou piaisir que pour le profit.

On peut observer que, dans cette espèce, le plumage de l'oiseau est plus uoir dans la première année qu'il ne l'est dans les années suivantes. Ii y a aussi dans notre elimat une variété de cet oiseau, qui nous a paru assez singulière : les différences consistent en ce que in gorge, le dessous du cou, la poltrine, une partie du veutre et les graudes plumes des ailes sont ceudrées et sans taches ; tandis que , dans le hobereau commun, la gorge et le dessous du con sont blancs, la poitrine et le dessus du ventre hlancs aussi, avec des taches longitudinales brunes, et que les graudes plumes des ailes sout presque noirâtres. Il y a de même d'assez grandes différences dans les conleurs de la queue, qui, dans le hohereau commun, est blauchâtre par-dessous, traversée de brun, et qui, daus i'autre, est absolument brune. Mais ces différences n'empéchent pas que ces deux oiseaux ne puissent être regardés comme de la même espèce ; car ils ont la même grandeur, le même port, et se trouvent de même en Frauce ; et d'ailleurs ils se ressemblent par uu caractère spécifique très-particulier, e'est qu'ils ont tous deux le bas du ventre et les cuisses garnies de plumes d'un roux vif, et qui tranche beaucoup sur les autres couleurs de cet oiseau. Il n'est pas même impossible que cette variété, dont toutes les différences se réduisent à des nuances de couleurs, ue proviennent de l'âge ou des diffé-4 Ce nom de hoberessa, appliqué aux gentilabounmes de campagne, peut venir aussi de ce qu'autrefois tous ceux qui n'étalent point assez riches pour entretenir une facconnerie, se contentaient d'élèver des hobereaux pour la chasse.

<sup>\*</sup> Buffon, selon Cavier , réunit deux espèces distins le même nom.

rents temps de la mue de cet oiseau; et c'est encore une raisou de plus pour ue le pas séparer de l'espèce commune. Au reste, le hobereau se porte sur le poing, découvert et sans chaperon, comme l'émérillon, i féprevier et l'autour; et l'on en faisait antréois un grand usage pour la chasse des perdix et des cailles.

# LA CRÉCERELLE.

# (LA CRÉCERELLE COMMUNE.)

Ordre des oiseaux de proie, famille des diurnes, genre faucon: (Cuvier.)

La crécerelle est l'oiseau de proje le plus commun dans la plupart de uos provinces de France, et surtont en Bourgogne: il n'y a point d'ancien château ou de tonr abandonnée qu'elle ne fréquente et qu'elle n'habite; c'est surtout le matin et le soir qu'on la voit voler autonr de ces vieux bâtiments, et on l'entend encore plus souvent qu'on ne la voit; elle a un cri précipité pli, pli, pli ou pri, pri, pri, qu'elle ne cesse de répéter en volant, et qui effraie tous les petits oiseaux sur lesquels elle fond comme une fleche, et qu'elle saisit avec ses serres : si par hasard elle les manque du premier coup, elle les poursuit sans crainte du danger jusque dans les maisons; j'ai vu plus d'une fois mes gens prendre une crécerelle et le petit oiseau qu'elle poursuivait, en fermant la fenêtre d'nne chambre ou la porte d'une galerie, qui étaient éloignées de plus de cent toises des vieilles tours d'où elle était partie. Lorsqu'elle a saisi et emporté l'oiseau, elle le tue et le plume trèsproprement avant de le manger : elle ne prend pas tant de peine pour les souris et les mulots: elle avale les plus petits tont entiers, et dépèce les autres. Toutes les parties molles du corps de la souris se digèrent dans l'estomac de cet oiseau : mais la peau se roule et forme une pctite pelote, qu'il reud par le bee, et non par le bas; car ses excréments sont presque liquides et blanchêtres. En mettant ces pelotes qu'elle vomit dans l'eau chaude, pour les ramollir et les étendre, on retronve la peau entière de la souris comme si ou l'eût écorchée. Les dnes, les chouettes, les buses, et peut-être beaucoup d'oiseaux de proie, rendent de pareilles pelotes dans lesquelles, outre la peau roulée, il se trouve quelquefois des portions les pins dures

des os: llen est de même des oiseaux pêcheurs; les arêtes et les écailles des poissous se roulent dans leur estomac, et ils les rejettent par le

bec. La crécerelle est uu assez bel olseau : elle a l'œil vif et la vue très-perçaute, le vol aisé et soutenu : elle est diligente et courageuse; elle approche, par le naturel, des oiseaux nobles et généreux ; on peut même la dresser, comme les émérillons, pour la fanconnerie. La femelle est plus graude que le mâle, et elle en diffère en ce qu'elle a la tête ronsse, le dessus du dos, des niles et de la queue rayé de handes transversales hrunes, et qu'en même temps toutes les plumes de la queue sont d'un brun roux plus ou moins foncé; au lieu que, dans le mâle, la tête et la queue sont grises, et que les parties supérieures du dos et des ailes sont d'nn roux vineux, semé de quelques petites taches noires. On peut voir les différences du mâle et de la femelle dans les planches que uous avons citées.

 Nous ne pouvons nous dispenser d'observer que quelques-nns de nos nomenclateurs modernes ont appelé épervier des alouetles la erécerelle femelle, et qu'ils en ont fait une espèce particulière et différente de celle de la erécereile.

Quoique cet oiseau fréquente habituellement les vieux bâtiments, il y niche plus rarement que dans les bois, et lorsqu'il ne dépose pas ses œufs dans des trous de murailles ou d'arbres creux, il fait une espèce de nid très-négligé, composé de bûchettes et de racines, et assez semblable à celui des geais, sur les arbres les plus élevés des forêts : quelquefois il occupe aussi les nids que les corneilles ont abandonnés. Il pond plus souvent cing œufs que quatre, et quelquefols six et même sept, dont les deux bouts sont teints d'une couleur rougeatre ou jaunatre, assez semblableà celle de son plumage. Ses petits, dans le premier age, ne sont couverts que d'un duvethlanc ; d'abord il les nourrit avec des Insectes, et ensulte il leur apporte des mulots en quantité, qu'il aperçoit sur terre du plus haut des airs ou il tourne lentement, et demeure souvent stationnaire pour épier son gibier sur lequel il fond en un instant : Il enlève quelquefois une perdrix rouge beaucoup plus pesante que lui ; souvent aussi il prend des pigeons qui s'écartent de leur compagnie : mais sa proie la pius ordinaire, après les mulots et les reptiles, sont

les moineaux, les pinsons et les autres petits ofseuux. Comme il produit en ples granad nombreque la piquard des autres oiseaux de prole, l'espece est pins oombreuse et plus régiuns de la trouve dans tout l'Europe, de comme de jusqu'en talle et sous tempés de l'Amérique mené dans les sous tempés de l'Amérique expeceration de la resultation de la comme de l'amérique de l'Amérique de l'amérique de l'amérique expeceration toute l'amérique du l'un est autre l'amérique du l'un ett l'amérique du vil y en avait honnous moins en biver qu'en été; ce qui me fint cortic que plusieurs quitteu le pays, pour aller passer ailleurs la mauvaise siston.

I'al fat élever plusieurs de ces olseaux dans deg mades volières; lis sont, comme je l'al dit, d'autris-beau blane pendant le premier mois de teur vie, parés quol les plumes du dos deviennent roussâtres et brunes en peu de jours. Ils sout robates et als és noarris; lis mangeut la viande cerue qu'on leur présente, à quituze jours ou trois semaines d'age; lis comaissems hieutôt la personne qui les solgne, et à s'apprivateur la contraction de la comme de la comme de la presente de la comme de la comme de la presente de la comme de la presente de la la revisité de rècholome heure; et quaquier enfermés, lis répétent le même et qu'ils fout en fermés, lis répétent le même et qu'ils fout en fermés, la répétent le même et qu'ils fout en fermés, la répétent le même et qu'ils fout en fermés, la répétent le même et qu'ils fout en fermés, la répétent le même et qu'ils fout en fermés, la répétent le même et qu'ils fout en fermés, la répétent le même et qu'ils fout en fermés, la répétent le même et qu'ils fout en fermés, la répétent le même et qu'ils fout en fermés, la répétent le même et qu'ils fout en fermés, la répétent le même et qu'ils fout en fermés, la répétent le même et qu'ils fout en fermés, la répétent le même et qu'ils fout en fermés, la répétent le même et qu'ils fout en fermés, la répétent le même et qu'ils fout et fermés, la répétent le même de la la répetent le même de la répétent le même de la la répétent le même de la répete de la répete de la répétent le même de la répete la répet

Je uc connais poiut de variété dans cette espèce que quelques ludividus qui out la tête et les deux plumes du milien de la queue grises, tels qu'ils nous sont représentés par M. Frisch; mais M. Salerue fait mention d'une crécerelle iaune qui se trouve en Sologne, et dout les œnfs sont de cette même couleur jaune, « Cette cré-« cerelle, dit-il, est rare, et quelquefois elle se \* bat généreusement contre le jean-le-blauc . « qui, quoique plus fort, est souvent obligé de « lui céder. Ou les a vus, ajoute-t-il, s'accrocher e ensemble en l'air, et tomher de la sorte par « terre comme uue motte ou une pierre. » Ce fait me parait hieu suspect; car l'oiseau jean-leblanc est uou-seulement très-supérieur à la crécerelle par la force ; mais il a le vol et toutes les allures si différentes, qu'ils ue doivent guère se rencontrer.

# LE ROCHIER '.

(LE FAUCON ROCHTER.)

Ordre des oiseaux de proie, famille des diurnes, genre faucon. (Cuvier.)

L'oiseau qu'ou a uommé faucon de roche ou rochier u'est pas si gros que la crécerelle, et me parait fort semblable à l'émérillou , dout ou se sert daus la faucouverie. Il fait, diseut les auteurs, sa retraite et son nid dans les rochers. M. Frisch est le seul avant uous qui ait donné une boune judication de cet oiseau, et l'on peut comparer dans son ouvrage la figure du rochier avec la nôtre, et aussi avec les crécerelles mâle et femelle, qui, toutes trois, sout assez hien rendues : leurs rapports de ressemblance et de différeuce sout encore mieux exprimés daus uos planches. Eu considérant attentivement la forme et les caractères de cet oiseau, et eu les comparant avec la forme et les caractères de l'espèce d'émérillon dont on se sert dans la fauconneric, nons sommes très-portés à croire que le rochier et cet émérillon sont de la même espèce, ou du moins d'espèces encore plus volsiues l'une de l'autre que de celle de la crécerelle. Ou verra dans l'article sulvant qu'il y a deux espèces d'émérillous, dont la première approche beaucoup de celle du rochier, et la secoude de celle de la crécerelle. Comme tous ces oiseaux sont à peu près de la même taille, du même unturel, et qu'ils varient autaut et plus par le sexe et par l'áge que par la différence des espèces, il est très-diffielle de les hien recounaltre, et ce n'est qu'à force de comparaisous faites d'après uature que nous sommes parvenus à les distinguer les uns des antres.

#### L'ÉMÉRILLON.

Ordre des oiseaux de proie, famille des diurnes, genre faucon. (Guvier.)

L'oiseau dont il est ici question n'est point l'émérillou des naturalistes, mais l'émérillon des faucouules , qui n'a été indiqué ni bien décrit paraucuu deuos nomenclateurs : cependaut c'est le véritable émérillon dont on se sert tous les

4 Cuvier regarde ce faucon comme un vieux mâle de l'éméillon. jours dans la flucconnerie, et que l'ou dresse au voi pour la ebase. Cet eiseu est, à l'icception des pies-grièches, le pius petit de tous les oidessux de proie, victuat que de la grandeur d'une grosse grive : néanmoins on doit le regarder comme un oisen noble, et qui lient de plus près qu'un autre à l'espèce du fineou; jit en a le plimange, la forme et l'attitude; ji la le même paturel, la même docilité, et tout autant d'audeur et de courseg. On peut en faire un bon oiseau de chause pour les alouettes, les cuillée, et même les pour les alouettes, les cuillée, et même les pour les alouettes, les cuillées, et même les les autres de les les et mêmes les les autres de la les et les les et les les estre les les et les les et les les estre les eures et les les et les les estre les eures et les les ettes et les estre les eures et les les ettes et les estre les eures et les les ettes et les estre les et les eures les les estre les entres et les entres les entres et les entres les ettes et les entres les entres et les entres les ettes et les entres les entres et les entres les ettes et les entres les ettes et les entres les ettes et les entres les entres et les entres les ettes et les entres les ettes et les entres les ettes et les entres les entres et les entres les ettes et les entres les ettes ettes ettes ettes ettes ettes les ettes ettes

Cette petite espèce, si voisine d'ailleurs de celle dn fancon par le courage et le naturel, ressemble néanmoins plus au hobereau par la figure, et encore plus an rochier : on le distinguera cependant du bobereau, en ee qu'il a les ailes heauconp plus courtes, et qu'elles ne s'éteudent pas à beaucoup près jusqu'à l'extrémité de la queue, au lien que celles du bobereau s'étendent un peu au delà de cette extrémité : mais, comme nons l'avons dejà fait sentir dans l'article précédent, ses ressemblances avec le rochier sont si grandes, tant pour la grosseur et la longuenr du corps, la forme du bee, des pieds et des serres, les couleurs du plumage, la distribution des taches, etc..., qu'on serait trèsbien foudé à regarder le rochier comme une variété de l'émérillon, on du moins comme une espèce si voisine, qu'on doit suspendre son jugement sur la diversité de ces denx espèces. Au reste, l'émérilion s'éloigne de l'espèce du faucon et de tous les autres oiscaux de prole par uu attribut qui le rapproche de la elasse commnne des autres oiseaux; c'est que le mâle et la femelle sont, dans l'émérillon, de la mêmegrandeur, au lieu que dans tons les autres oiseaux de prole le mâte est bien plus petit que la femelle. Cette singularité ne tient done point à leur manière de vivre, ui à rien de tont ce qui distingue les oiseanx de prote des autres oiseaux; elle semblerait d'abord appartenir à la grandeur, parce que, dans les pies-grièches, qui sont encore plus petites que les émérillons, le male et la femelle sont aussi de la même grosseur: tandis que, dans les aigles, les vautonrs, les gerfauts, les antours, les faucons et les éperviers, le mâle est d'un tiers ou d'un quart plus petit que la femelle. Après avoir réfléchi sur

v.

cette singularité, et reconnu qu'elle ne pouvait pas dépendre des causes générales, f'ai recherché s'il u'y en avait pas de particulières auxquelles on put attribuer cet effet; et j'ai tronvé en comparant les passages de cenx qui ont disséqué des oiseaux de proie, qu'il y a, dans la pinpart des femelles , un double coccum assez gros et assez étendu ; tandis que dans les mãles il u'y a qu'un eœcum, et quelquefois point du tout : cette différence de la conformation intérienre, qui se trouve toujours en pins dans les femelies que dans les mâles, peut être la vraie cause physique de lenr excès en grandeur. Je laisse aux gens qui s'occupent d'anatomie à vérifier plus exactement ce fait, qui seul m'a paru propre à rendre raison de la supériorité de grandeur de la femelle sur le mâle, dans presque toutes les espèces des grands olseaux de proje.

L'émérillou vole bas, quoique très-vite et très-légèrement; il fréquente les bois et les buissons pour y saisir les petits obseanx, et chasse seul sans êtreaecompagné de sa femelie : elle niche dans les forêts en montagnes, et produit cinq ou six petits.

Mais, indépendamment de cet émérillon dont nous venons de donner l'histoire et la renrésentation, il existe une autre espèce d'émérillon 4 micux connue des uaturalistes, dont M. Frisch a donné la figure, et qui a été décrit d'après nature par M. Brisson, tome I, page 382. Cet émérillon diffère en effet par un assez grand nombre de caractères, de l'émérilion des fauconniers; il paraît même approcher beaucoup plus de l'espèce de la crécerelle, du moins autant qu'il nous est permis d'en jnger par la représentation, n'ayant pu nons le procurer en nature : mais ee qui semble appuyer notre conjecture, c'est que les oiseaux d'Amérique qu' nous ont été envoyés sous les noms d'éméritlon de Cauenne et d'émérillon de Saint-Domingue, ne uous paraissent être que des variétés d'une seule espèce, et peut-être l'un de ers olseaux n'est-il que le mâle ou la femelle de l'autre : mais tous deux ressemblent si fort à l'émérillon donné par M. Frisch, qu'on doit les regarder comme étant d'espèces très-voisines ; et cet émérillon d'Europe, aussi bien que ees émérillons d'Amérique dont les espèces sont si voisines, paraitront à tons eeux qui les consi-

L'émérillon common

déreront attentivement beaucoup plus près de la crécerelle que de l'émérillon des fauconniers. Il se peut dooc que eette espèce ait passé d'un continent à l'autre; et en effet M. Linnæus fult mention des erécerelles en Suède, et ne dit pas que les émérillons s'y trouvent. Ceci semble confirmer encore notre opinion que ce prétendu émérilion des naturalistes n'est qu'une variété, ou tout au plus une espèce très volsine de ceile de la erécerelle ; on pourrait même jui donner nn nom particulier, si on voulait la distioguer, soit de l'émérillon des fauconniers, soit de la crécerelle, et ce nom serait celul qu'on jui donne dans les iles Autilles, « L'émérillon, dit le P. du e Tertre, que nos habitants appellent que ary, « à cause qu'en volant il jette un eri qu'ils ex-« priment par ees syllabes gry gry, est un au-« tre petit oiseau de proje qui n'est guère plus « gros qu'une grive : il a toutes les plumes de « dessus le dos et des ailes rousses, tachées de a noir, et le dessous du ventre blanc, moucheté « d'hermine ; ii est armé de bee et de griffes à « proportion de sa grandeur ; il ne fait la chasse « qu'aux petits lézards et aux sautcrelles , et « quelquefois aux petits poulets quand ils sont « nouvellement éclos. Je leur en ai fait lâcher « piusieurs fois , ajoute-t-il ; la poule se défend contre jui et lui donne la chasse. Les babitants « en mangent, mais il n'est pas bien grns. »

La resemblance du ert de cet émétillon du P. du Terté » avec le crit de nôtre reévereille est encore un autre indice du voisionge de ces escepcies; et il me parait qu'on peut conclure as-ez positivement que tous ces oiseaux, donnés par les naturalistes sous les nom d'arberillon de la Caroline ou de Cayenne et émétillon de Saint-Dominque on des Antilles, ne font qu'une variété dans l'este plec de la crécertile, à la guelle on pourrait donner le nom de gry gry pour la distinguer de la crécertille commune.

#### LES PIES-GRIÈCHES.

Ces oiseaux, quoique petits, quoique délicats de corps et demembres, doivent néanmoins par leur courage, par leur large bec, fort et crochn,

' Nota. Le cri de la crécerelle est pri, pri, ce qui approche beauroup de gry gry, qui est le nom qu'on donne aux Antillas à cet oisean, à cause de son cri. et par leur appétit pour la chair, être mis au rang des oiseaux de proie, même des plus fiers et des plus sauguinaires. On est toujours étonné de voir l'intrépidité avec laquelle une petite piegrièche combat contre les pies , les corneilles , les crécerelles, tous oiseaux beaucoup plus grands et plus forts qu'eile : non-seulement elle combat ponr se défendre, mais souvent elle attaque, et toujours avec avantage, surtout lorsque le couple se réunit pour éloigner de leurs petits les oiseaux de rapine. Elics n'attendent pas qu'ils approchent, il anffit qu'ils passent à leur portée pour gu'elles aillent au-devant: elles ies attaquent à grands eris, leur font des biessures cruelles et les chassent avec tant de fureur qu'ils fuient souvent sans oser revenir; et dans ce combat inégal contre d'aussi grands ennemis, il est rare de les voir succomber sous la force, on se laisser emporter; il arrive sculement qu'eiles tombent queiquefois avec l'oiseau contre lequel elles se sont accrochées avec tant d'acharnement, que le combat ne finit que par ia chute et la mort de tous deux : anssi les oiseaux de proje les plus braves les respectent: ies milans, les buses, les corbeanx paraissent les craindre et les fuir platôt que les chercher. Rien dans la nature ne peint mienx la puissance et les droits du courage, que de voir ce petit oiseau, qui n'est guère pius gros qu'une alouette, voier de pair avec les éperviers, les faucons et tous les autres tyrans de l'air, sans les redouter. et chasser dans leur domaine sans craindre d'en être pani; car, quoique les pies-grièches se nourrissent commnnément d'insectes, elles aiment la chair de préférence : elles poursuivent au vol tous les petits oiseaux; on en a vu prendre des perdreaux et de jeunes levrauts; les grives, les meries et les autres olseaux pris au lacet ou au piége deviennent leur proje la plus ordinaire; elles les saisissent avec les ongles, leur erèvent la tête avec le bee, leur serrent et déchiquètent le cou, et, après les avoir étranglés ou tués, elles les plument pour les manger, les dépecer à leur aise, et en emporter dans leur nid ies débris en lambeaux.

Le genre de ces oiseaux est emposé d'un assez grand nombre d'espèces; mais nous pouvous réduire à trois principales eelles de notre climat; la première est eelle de la pie-grièche grise, la seconde ceile de la pie-grièche rousse, et la troisième celle de la pie-grièche rousse, et la troisième celle de la pie-grièche appelée vulgairement l'écorrbéur. Chacune de ces trois espèces mérite une description particulière, et contient queiques variétés que nous allons indiquer.

# LA PIE-GRIÈCHE GRISE.

(LA PIE-GRIÈCRE COMMUNE.)

Ordre des passereaux, tamille des denlirostres, genre pie-grièche. (Cuvier.)

Cette pie-grièche grise est très-commune dans nos provinces de France, et parait être naturelle à notre climat , car elle y passe l'hiver el ne le quitte en aucun temps : elle habite les bois et les montagnes en été, et vient dans les plaines et près des habitations eu biver; elle fait son nid sur les arbres les plus élevés des bois ou des terres en montagnes. Ce nid est composé au dehors de monsse bianche entrelacée d'herbes iongues, et au dedans ii est bien doublé et tapissé de faine; ordinairement il est appuyé snr unc branche à double et triple fourche. La femelle, qui ne diffère pas du mâie par la grosseur, mais seulement par la teinte des couleurs plus claires que celles du mâle, pond ordinairement cinq ou six et queiquefois sept, ou même huit œufs, gros comme ceux d'une grive; elle nourrit ses petits de chenilles et d'autres insectes dans les premiers jours, et bientôt elle leur fait manger de petits morceanx de viande que leur père leur apporte avec un soin et une diligence admirabies. Bien différente des autres oiseanx de proie, qui chassent leurs petits avant qu'ils soient en état de se pourvoir d'eux-mêmes, 'la pie-griéche garde et soigne les siens tout le temps du premier âge, et quand ils sont adultes, elle les soigne encore; la familie ne se sépare pas; on les voit voler ensemble pendant l'automne entier, et encore, en hiver, sans qu'ils se réunissent en grandes tronpes. Chaque familie fait une petite bande à part, ordinairement composée du père, de la mère et de cinq on six petits, qui tous preanent un întérêt commun à ce qui leur arrive, vivent en paix, et chassent de concert, jusqu'à ce que le sentiment ou le besoin d'amour, plus fort que tout autre sentiment, détruise les liens de cet attachement, et enlève les enfants à leurs parents : la famille ne se sépare que ponr en former de nonvelles.

Il est aisé de reconnaître les pies-grièches de loin, non-seulement à cause de cette petite troupe qu'elles forment après le temps des ni-

chées, mais encore à leur vol qui n'estat i direct ni oblique à la même hauteur, et qui se fait toujours de bas en baut, et de haut en bas, alternativement et précipitamment; on peut aussi les reconnalitre, sans les voir, à leur cri aigu (troui, troui, qu'on entend de fort loin, et qu'etles ne cesseut de répêter lorsqu'elles sont perchées au sommet des arbres.

Il v a, dans cette première espèce, variété pour la grandeur, et variété pour la couleur. Nous avons au cabinet une pie-grièche2 qui nous a été envoyée d'Italie, et qui ne differe de ia pie-grièche commune que par une teinte de roux sur la poitrine et le ventre : on en trouve d'absolument blanches dans les Alpes, et ces pies-grièches blanches, aussi bien que celles qui ont une teinte de roux sur le ventre , sont de la même grandeur que la pie-grièche grise, qui n'est elle-même pas plus grosse que le mauvis, autrement la grive-mauviette2: mais il s'en trouve d'autres en Allemagne et en Suisse qui sont un peu plus grandes, et dont queiques naturalistes ont voulu faire une espèce particulière, quoiqu'il n'y alt aucune autre différence entre ces oiseaux que celle d'un peu plus de grandeur, ce qui pourrait bien provenir de ia nourriture, c'est-à-dire de l'abondance ou de la disette des pays qu'ils habitent : ainsl la piegrièche grise varie, même dans nos climats d'Europe, par la grandeur et par les couleurs. On ne doit donc pas être surpris si elle varie encore davantage dans des climats plus éloignés, tels que ceux de l'Amérique, de l'Afrique et des Indes. La pie-grièche grise de la Lonisiane est le même oiseau que la pie-grièche grise d'Europe, de laquelle elle parait différer aussi peu que la pie-grièche d'Italie; on n'y remarquerait même aucune différence bien sensible si elle n'était pas un peu plus petite et nn peu plus foncée de conleur sur les parties supérieures

La pie-grièche du cap de Bonne-Espérance 3,

STREE 1995.

3 Nota. Elle differe de la première en ce qu'elle est plus grande et plus grande et plus groue, et en ce qu'elle a les plusma scapsidistre et le petites couvertures du dessus des ailes d'une con-leur roussitre; mais, comme élle resuemble par tout le rraie tal petite commune, ce différences, qui prui-dire ne sont par générales ni bien constantes, ne nous paraissent pas muffantes pour étable une especie distincte et sporte de la genérale de la commune de commune, ce despute de la générale par le commune de la commune

première.

Nota. C'est à cette espèce qu'on doit aussi rapporter l'oiseau des Indes ocientales que les Anglais qui fréquentent les côtes de Bengale ont appelé diaf-bird (l'horloge ou le cadran), et

la pie-grièche grise du Sénégai et la pie-grièche bieue de Madagascar sont encore trois variétes tres-voisines l'une de l'autre, et appartiennent également à l'espèce commune de la piegrièche grise d'Europe; eelle du Cap ne differe de celle d'Europe qu'en ce qu'elle a toutes les parties supérieures du corps d'un brun noirâtre; ceile du Sénégai les a d'un brun plus elair, et celle de Madagascar a ces mêmes parties d'un beau bieu : mais ees différences dans la couleur du plumage, tout le reste étant égal et semblable d'ailieurs, ne suffisent pas à beaucoup près pour eu faire des espèces distinctes et séparées de la pie-griè he commune. Nous donnerons plusieurs exemples de changements de couleur tout aussi grands dans d'autres oiseaux, même dans notre elimat; à plus forte raison ces changements doivent-ils arriver dans des climats différents et aussi éloignés les uns des autres. L'influence de la température se marque par des rapports que des gens attentifs ne doivent pas laisser échapper : par exemple, nous trouvons lei que la pie-grièche étrangère, qui ressemble le plus à notre ple-grièche d'Italie, est celle de la Louisiane : or, la température de ces deux elimats n'est pas fort inégale; et nous trouvons au contraire que ceile du Cap, du Sénégal et de Madagascar ressemble moins, parce que ees climats sont en effet d'une température très-différente de ceile d'Italie.

Il en est de même du climat de Cayenne, où in pie-grièche prend un plumage varié ou rayé de longues taches brunes; mais, comme elle est de la même grandeur que notre pie-grièche grise, et qu'elle lui ressemble à tous autres egards, nous avons eru pouvoir la rapporter avec fondement à cette espèce commune.

qui a été indiqué par Albin, lone III, page A, secé de figures colorietés du mille (p. 17, cel de la fenélle pé, dit : « Lette peige griebe, di-li-l, est grande la peu gene comme notre pieçriédes gries, exe le bon moir, le exto mille de la bondela james, de des gries, exe le bon moir, le exto mille de la bondela james, le la mais, il emille a la bitie, le cos, le dos, le crouplos, les convertieres du sesses de la quere, le benée, planes expalieres, la garge et la pointen en deri, le venire, les côtes et les convertieres du desson de la quere, le benée, toutel les phones de la que de giatemen l'acquere, illustre en deuss et blael de la que de giatemen l'acquere, illustre en deuss et blael de la que de giatemen l'acquere, illustre en deuss et blael que collection de moiste fonctées.

#### LA PIE-GRIÈCHE ROUSSE.

Ordre des passereaux, famille des dentirostres, geure pie-grièche. (Guvier.)

Cette pie-grièche rousse est un peu plus petite que la grise, et très-aisée à reconnaître par le roux qu'elle a sur la tête, qui est quelquefois rouge et ordinairement d'un roux vif : on peut aussi remarquer qu'elle a les veux d'un gris blachâtre ou fannâtre, au fieu que la ple-grièche grise les a bruns; elle a aussi le bec et les iambes plus noirs. Le naturel de cette pie-grièehe rousse est à très-pen près le même que cemi de la pie-grièche grise : toutes denx sont aussi bardies, aussi méchantes l'une que l'autre ; mais ce qui prouve que ce sont néanmoins deux espèces différentes, c'est que la première reste au pays tonte l'année, an lieu que celle-ci le quitte en antomne, et ne revient qu'au printemps : la famille, qui ne se sépare pas à la sortie du nid et qui demeure toujours rassemblée, part vers le commencement de septembre, sans se réunir avec d'autres familles et sans faire de iongs vols : ces oiseanx ne vont que d'arbre en arbre, et ne voient pas de suite, même dans le temps de ieur départ : iis restent pendant l'été dans nos campagnes, et font ienr nid sur quelque arbre touffu; an lieu que la pie-grièche grise habite les bois dans cette même saison, et ne vient guère dans nos plaines que quand la plegrieche rousse est partie. On prétend aussi que de toutes les pies-grièches celle-ci est la mellleure, ou si l'on veut, la scule qui soit bonne à manger.

Le mâie et la femelie sont à très-pen près de la même grosseur; mais ils diffèrent par les couienrs assez pour paraître des oiseaux de différente espèce : nous renvoyons sur ceia anx planches que nous venons de citer, et qu'il suffira de comparer ponr le reconnaître; nous observerons seulement an sujet de cette espèce et de la suivante, appelée l'écorcheur, que ces oiseaux font ieur nid avec beancoup d'art et de propreté, à peu près avec les mêmes matériaux qu'emploie la pie-grièche grise ; la mousse et la laine y sont si bien entrelacées avec les petites racines souples, les herbes fines et longues. les branches pliantes des petits arbustes, que cet ouvrage parait avoir été tissu. Ils produisent ordinairement cinq ou six œufs, et queiquefois davantage; et ees œufs, dont le fond est de couleur bianchâtre, sont en tout ou en partic tachés de brun ou de fauve.

#### L'ÉCORCHEUR.

Ordre des passereaux, famille des deutirostres, genre pie-grièche. (Cuvier.)

L'écorcheur est un pen plus petit que la piegrieche rousse, et lui ressemble assez par les habitudes naturelles : comme elie ii arrive an printemps, fait son nid sur des arbres, ou même dans des buissons, en pleine campagne, et non pas dans les bois, part avec sa famille vers le mois de septembre, se nourrit communément d'insectes, et fait aussi la guerre aux petits oiscaux; en sorte qu'on nepeut tronver aucune différence essentielle entre cux, sinon la grandeur, la distribution et les nuances de coulcurs, qui paraissent être constamment différentes dans chacune de ces espèces, tant ceiles da mále que celles de la femelle ; néanmolns, comme entre le mâle et la femelle de chacune de ces denx espèces il y a dans ce même caractère de la couleur encore plus de différence que d'une espèce à l'autre, on serait très-bien fondé à ne les regarder que comme des variétés, et à réunir sons la même espèce la pie-grièche rousse, l'écorcheur et l'écorebent varié, dont queiques naturalistes ont encore fait une espèce distincte, et qui cependant pourrait bien être la femeile de ceiui dont il est lei question; nons renvoyons aux pianches pour en juger par la comparaison.

An rate, ors deux espects de pie-sgréches avec leux saviées, nichent dans nos climats, avec leux saviées, nichent dans nos climats, et as trouvent en Sudic comme en France; eu et actual partie de la contra qu'elles once passer d'un continent à l'autre. Il est donc à présumer que les espèces critangiers de ce même genre, et qui ont des confeurs rousses, ne sont que des variéés de l'écorcheur; d'autrat qu'ayant l'assogé e passer tous les nast'un climat à l'autre, clies ont pus entratilser dans des climats étoignés, encore plus aisément que la pie-grièche, qui reste constament dans notre pays.

Rien ne prouve mieux le passage de ces oiseaux de notre pays dans des climats plus chauds, pour y passer l'biver, que de les retrouver au Sénégal. La pie-grièche rousse i nous a été eavoyée par M. Adanson, et c'estabsoinment le même oiseau que notre pie-grièche rousse d'Europe: il y en a une autre 'qui nous a dé également envoyée du Sénégal, et qui doit n'être regarde eque comme une simple variété dans l'espece, puisqu'elle ne diffère des autres que par la coolute de la tête, qu'elle a noire, et par un peu plus de longmeur de queve; e qui ne fait pas à beaucoup pres une nesse grande différence pour en former une espèce distincte et séparée.

Il en est de même de l'oiseux que nous avons appelé l'éconcher de l'Allippine 3, et encore de celle que nous avons appelé çui en l'autorité de l'allippine de l'autorité d'autorité d'autorit

# OISEAUX ÉTRANGERS

QUI ONT RAPPORT
A LA PIE-GRIÈCHE GRISE

ET A L'ÉCORCHEUR.

# LE FINGAH.

L'oiseau des Indes orientales, appelé à Bengale fingah, dont M. Edwards a donné la des-

Le tchagra : Vaillant, Lanius Collurio , var. Mclanocephalus; Linné, - Einsmon de la Guiane; Sonnini A Note. Il nous paralt que cet oiseau est le même que celul one M. Edwards a douné sous le nom de pie-griéche rouge on rousse huppée. « Cet oiseau, dit-il, s'appelle charah dans « le pays de Bengale, et diffère de nos pies-grièches par une · hoppe qu'il porte sur la tête; » maincette différence est bien létère, car cette huppe n'en est pas une , c'est seulement une d'aposition de plumes qui paraissent bérissées comme celles de geal lorsqu'il est eu colère , et que M. Edwards avons luimême qu'il n'a vue que dans l'oiseau mort ; en sorte qu'on ne peut pas assurer si ces plumes n'avaient pas été redressées par quelque froissement avant ou après la mort de l'uiseau, ce qui est bien différent d'une huppe naturelle. La preuve de ce ape le viens de dire , c'est an'on voit ane semblable bunne ear la tête de la pie-grièche bisuche et noire de Surinam, dont le même M. Edwards a donné la figure dans la première partie de ses Glanures : or nous avons cette espèce au Cabinet du Roi, et il est certain qu'ellen's point de huppe ; des lors nous ne pouvous nous empécher de présumer que e-tte assurence de huppe, on plutôt de plumes hérissées sur la tête, qui se trouvent dans ces deva pies-grièches de M. Edwards, me soit une disposition accidentelle ou momentanée, et qui probablement ne se manifeste que quand l'oiseau est eu colore; simi nous persistons à ervire que cette pie-grièche de Bengale n'est qu'une variété de l'espèce de la pie-gritche rousse ou de l'écorcheur d'Europe.

<sup>4</sup> Lanjus collurio, var. Senegalemis : Linné.

reneur d'Europe.

Lanius Américanus.

cription sous le nom de pie-grièche des Indes, à queue fourchue, qui est certainement une espèce différente de toutes les autres pies-grièches. Voici la traduction de ce que dit M. Edwards à ce sujet : « La forme du hcc, les moustaches on poils qui en surmontent la base, la force des jambes, m'ont déterminé à donner à cet oisean le nom de pie-grièche, quoique sa queue soit faite tout autrement que celle des pies-grieches, dout les plumes du milieu sont les plus longues, au lieu que dans celle-ci elles sont beauconp plus courtes que les piumes extérieures; en sorte que la queue parait fourchue, c'est-à-dire vide nu milieu vers son extrémité. Il a le hec épais et fort, voûté en arc, à peu près comme celui de l'épervier, plus long à proportion de sa grosseur, et moins crochu, avec des narines assez grandes; la base de la mandihule supérieure est environnée de poils raides.... La tête entière, le cou , le dos et les couvertures des ailes sont d'un noir briliant, avec un reflet de bieu, de pourpre et de vert, et qui se décide ou varle suivaut l'incidence de la lumière.... La poitrine est d'une couleur cendrée, sombre et noirâtre : tout je ventre, les jambes et les couvertures du dessous de la queue sont hianches; les jamhes, les pieds et les ongles sout d'un hrun noirâtre. Je doutais, njoute M. Edwards, si je devais ranger cet oiseau avec les pies-griéches ou avec les pies; car il me paraissait également voisin de chacun de ces deux genres, et je peuse que tous deux pourraient n'en faire qu'un, les pies convenant en beancoup de choses avec les pies-grièches. Quoique personne en Angleterre ne l'ait remarqué, il parait qu'en France on v a fait attention, et qu'on a observé cette conformité de nature dans ces deux oiseaux, puisqu'on les a tons deux appelés pics.

### 2. LE BOUGE-OUEUE.

L'oiseau des Indes orientales, indiqué et décrit par Albin sous le nom de rouge-queue de Bengale. Il est de la même grandeur que la piegrièche grise d'Europe : le hec est d'un cendré brun; l'iris des yeux est hlanchâtre, le dessus et le derrière de la tête noirs; il y a au-dessous des veux une tache d'un rouge vif terminée de hianc, et sur le cou quatre taches noires en portion de cercle; le dessus dn cou , le dos, le cronpion , les couvertures du dessus de la nucue, celles du

dessus des ailes, et les plumes senpulaires sont hrunes; la gorge, le dessus du cou, la poitrine, le haut du ventre, les côtés et les jamhes sont hianches; le bas du ventre et les convertures du dessous de la queue sont rouges; la quene est d'un brun clair; les pieds et les ongles sont

### LE LANGRAIEN ET LE TCHA-CHERT.

Les oiseaux envoyés de Manilie et de Madagascar, le premier sous le nom de langraien, et le second sous celui de tcha-chert', que l'on a rapportés peut-être mal à propos au genre des pies-grièches, parce qu'ils en différent par un caractère essentiel , avant les ailes, lorsqu'elles sont pliées, aussi longues que la queue; tandis que toutes les autres pies-grieches, ainsi que les oiseaux étrangers que nous y rapporterons, ont les ailes beaucoup plus courtes à proportion, ce qui pourrait faire croire que ce sont des oiseaux d'un nutre genre : néanmoins, comme celui de Madagascar approche assez de l'espèce de notre pie-grièche grise, à cette différence près de la longueur des ailes, on pourrait le regarder comme faisant la nuance entre notre pie-grieche et cet oiseau de Manilie, anquel Il ressemble eucore plus qu'à notre pie-grieche; et, comme nous ne connaissons aucun genre d'oiseaux, auquei on pulsse rapporter directement cet oiseau de Manille, nons avons suiv! le sentiment des autres naturalistes, en lui donnant le nom de pie-grieche, anssi bien qu'a celui de Madagascar : mais nous avons cru devoir lei marquer nos doutes sur la justesse de cette dénom!nation.

#### LES BÉCARDES.

Les oiseaux envoyés de Cayenne, le premier sous le nom de pie-grièche grise2, et le second sous celul de pie-gièche tachetée 8, qui sont d'une espèce différente de nos ples-grièches d'Europe, et que nous nvons cru devoir appeler bécardes 4, à cause de la grosseur et de la longueur de leur bee, qu'ils ont aussi de conleur

<sup>·</sup> Pie-grieche de Madagascar.

a Pie-grièche grise de Cayenne.

<sup>\*</sup> Pie-grièche tachetée de Cayer Buffon , scion Cuvier , a étendo mai à propos ce nom de bécarde a un lyran, et à une pie-grièche très-voisine des

rouge. Cas bécarde different eueror de uns piese grieben en ce qu'elles oul la tièt tout noire, et l'habitude du corps plus épaises et plus loisque: mais, d'alleurs, fieriseur resemblent plus qu'à tout autre oiseau. Au reste, l'un nous paratt être le mâle, et l'autre la femelle de la même espèce, sur laquelle nous observerous qu'il se trouve encor d'autres especes semblables par la grosseur du bre dans ce même delmant de Cayenne, et dans d'autres est simisst trèscloignés, comme on le va voir daos les articles suivants.

#### LA RÉCARDE A VENTRE JAUNE.

# (PIE-GRIÈCHE JAUNE.)

L'oiseau envoyé de Cayenne sous le nom de pie-grièche jaune, qui, par soo long bee, nous paraît être d'une espèce assez voisine de la précédente, et que, par cette raison, nous avons appél a béarad à centre jaune, car elles ne different guère que par les couleurs; les planches suffiront pour les faire reconnaître et distinguer aisement l'une de l'autre.

# LE VANGA

### OU BÉCARDE A VENTRE BLANC.

### (L'ÉCORCHEUR DE MADAGASCAS.)

L'oisean envoyé de Madagascar par M. Poivre sons le nom de vanga, et qui, quolque different par l'ospèce de nos plesegrichelse et de nos écor-heurs, peut-étre même étant d'un antre geuve, a néamonies pius de rapport avec es oiseaux autre: c'est pour c'est na mémorant de la commanda de la co

# 7.

# LE SCHET-BÉ, OU LA PIE-GRIÈCHE ROUSSE DE MADAGASCAR.

L'oiseau envoyé de Madagascar par M. Poivre sons le nom de schei-bé, et dont l'espèce nons parait si voisine de la précédente, qu'on pourrait les regarder tontes denx comme n'en misant

qu'une, si le climat de Cayonne n'etait pas anasiclique qu'il l'est de cuivi de Madagasser. Noss avons appete est oiseus pile-priche rousse de Mandagasser, par la même raisoo que nous avons appete le prévelènd pie priche journel de Caymare, et il fant avour que exte le priche journel de Cogmune, et il fant avour que exte le priche piene de crousse de Madagasser approche un peu plus que cette de Cayesume de no pel-griefeless de Tarrope, parce qu'elle a le bee plus court, et par consicient de comme de la comme de la comme de la comme d'Aurope, an exter, en d'ext. seppece s'Enzoghres sont plus voisines l'une de l'autre que de nos ples-prichess d'Enrope.

#### 8.

# LE TCHA-CHERT-BÉ,

### OU GRANDE PIE-GRIÈCHE VERTE.

L'oiseau envoyé de Madagascar par M. Poivre sous le nom de tcha-chert-bé, que nous avons nommé an bas de nos planehes grande pic-grièche verdatre, et qui ne nous parait être qu'une espèce très volsine, ou même uoe variété d'âge ou de sexe dans l'espèce précédente, dont elle ne diffère guère que parce qu'elle a le bec nn peu plus conrt et moins erochu, et les couleurs un peu différemment distribuées. Au reste, ces cinq oiscaux étrangers et à gros bec, savoir : la pie-grièche grise et la pie-grièche janne de Cavenne, la pie-grièche rousse, l'écorcheur et la pie-grièche verdêtre de Madagascar, pourraient bien faire nn petit genre à part auquel nons avons donné le nom de bécardes, à cause de la grandeur et de la grosseur de leur bec, parce que, dans le réel, tous ces oiseaux differeot assez des pies-grieches pour devoir en être séparés.

# LE GONOLEK,

### OU PIE-GRIÈCHE ROUGE DU SÉNÉGAL.

L'oisean qui nona a été envoyé da Sénégal par M. Adanson sons le nom de pie-griéche rouge de Sénégal, et que les Nègres, dil-il, appellent gonolés, éval-è-dire maggor d'insceite. C'est un oiseau remarquable par les enclears vives dont il est pélot; il est à tris-peu près de la même grandeur que la pie-griéche d'Europe, et neu differe, pour alaul dire, que par les couleurs, qui n'ammoins suivent dans par les couleurs, qui n'ammoins suivent dans

leur distribution à peu près le même ordre que sur la pie-grièche d'Europe : mais comme les couleurs en elles-mêmes sont très-différentes, nous avons cru devoir regarder cet oiseau comme étant d'une espèce différente.

..

# LE CALI-CALIC ET LE BRUIA.

#### (LA PETITE PIE-GEIÈCHE DE MADAOASCAR. )

L'oiseau envoyé de Madagascar par M. Poivre, tant le mâle que la femelle, le premier sous le nom de coli-cafie, et le second sous celui de Druia, que l'on peut rapporter au genre de notre écorcheur d'Europe, à cause de sa petitesse, mais qui, du reste, en differe assez pour être regardé comme un oiseau d'espèce différente.

11.

# PIE-GRIÈCHE HUPPÉE, OU PIE-GRIÈCHE DU CANADA.

L'oiseau envoyé du Canada sous le nom de jeeg-griede Auguée, et qui porte es effet, sur le sommet de la tête, une huppe molle et de jumes longuette qui retombeut en arrière; mais qui, du reste, est une vraie piegricher, et assez semblaide à notre plegricher rousse par la disposition den concierer, pour qui avin differe paire que par les carracteres de cette huppe, et du bee, qui est un peu plus gros.

# LES OISEAUX DE PROIE NOCTURNES.

Les yeax de ces oisseux sont d'une semblilité sigrande, qu'ils paraissent être débouis par la clarif du jour, et entérement offissquée par les rayons du sofell; il leur faut une lumière plus douce, tête que cellé de l'auvor maisanté ou du crépuscuie tembant : C'est abors qu'ils sortent de leurs retraites pour chasser, ou platot pour chercher leur proie; et ils font cette quée avez grand avantage, en ils touvent dans ce temps les autres oiseanx et les pétits aumanne modernus, ou préés à l'être. Les mitis

dant lesquels ils chassent plusieurs heures de suite, et se pourvoient d'amples provisions : les nults où la lune fait défaut sont beaucoup moins heureuses; ils n'ont guère qu'une heure le soir et une heure le matin pour chereber leur subsistance; car ii ne faut pas croire que la vuc de ces olseaux, qui s'exerce si parfaitement a une faible lumière, puisse se passer de toute iumière, et qu'elle perce en effet dans l'obscurité ia plus profonde ; des que la nuit est bien close, ils cessent de voir, et ne différent pas à cet égard des autres animaux, tels que les lièvres, les loups, les cerfs, qui sortent le soir des bois pour repaltre ou chasser pendant la nuit : seulement ces animaux voient eneore mieux le jour que la nuit; au lieu que la vue des oiseaux nocturnes est si fort offusquée pendant le jour, qu'ils sont obligés de se tenir dans le même lieu sans bouger, et que, quand on les force à cu sortir, ils ne peuvent faire que de très-petites courses, des vols courts et lents, de peur de se henrter : les autres oiseaux, qui s'aperçoivent de leur crainte ou de la gêne de leur situation, viennent à l'envi les insulter ; les mésanges, les pinsons, les rouges-gorges, les merles, les genis, les grives , etc. , arrivent à in file : l'oiseau de nuit , perché sur une branche, immobile, étonné, entend ieurs mouvements, ieurs eris qui redoubient sans cesse, parce qu'il n'y répond que par des gestes bas, en tournant sa tête, ses veux et son corps d'un air ridicule; il se laisse même assaillir et frapper sans se défendre ; les pins petits, les pins faibles de ses ennemis, sont ies plus ardents à le tourmenter, ies plus opiniâtres à le hucr. C'est sur cette espèce de jeu de moquerie ou d'antipathie naturelle qu'est fondé le petit art de la pipée; il suffit de placer un oisean nocturne, ou même d'en contrefaire la voix, pour faire arriver les oiseaux à l'endroit on l'on a tendu les gluaux; il faut s'y prendre une heure avant la fin du jour, pour que cette chasse soit heureuse; car si l'on attend plus tard, ces mêmes petits oiseaux, qui viennent pendant le jour provoquer l'oisean de nuit, avec autant d'audace que d'opiniatreté, le fulent et le redoutent des que l'obscurité lui permet de se mettre en mouvement, et de déployer ses facultés.

les jours de plaisir, les jours d'abondance, pen-

dans ce temps les autres oiseaux et les petits animanx endormis, ou prêts à l'être. Les nuits où la l'une brille sont pour eux les beaux journs, 1º bouts les caspèces de hiboux et de chouettes ne sont pas également offusquées par la lumière du jour : le grand due vo't assez clair pour voler et fuir à d'assez grandes distances ea picia jour; la chevêche, ou la pins petite espèce de chouette, chasse, poursuit et prend des petits oiseaux longtemps avant le coucher et après le lever du soleil. Les voyageurs nous assurent que le graud duc ou hihou de l'Amérique septeutrionale prend les géliuottes hlaaches en plein jour, et même lorsque la neige en augmente speore la lumière. Belou dit très-hien dans sou vieux langage, que quiconque prendra garde à la vue de ces oiseaux , ne la trouvera pas si imbécile qu'on la crie. 2º Il parait que le hibou commun ou moyen due voit plus mal que le scops ou petit due, et que c'est de tous les hiboux celul qui est le pius offusqué par la lumière du jour, comme le sont aussi le chat-huant, l'effraie et la hulotte; car on voit les oiseaux s'attrouper également poar les insulter à la pipée. Mais avant de douner les faits qui ont rapport à chaque espèce en particulier, il faut en présenter les distinctions générales.

On peut diviser en deux geures principaux les oiseaux de proie nocturnes, le genre du hibou et celal de la chouette, qui contiennent chacuu plusieurs especes différentes : le caractère distinctif de ces deux genres, c'est que tous les hiboux ont deux aigrettes de piumes en forme d'oreitles, droites de chaque côté de la tête, tandis que les chouettes ont la tête arrondie sans aigrettes et saus aucuues plumes proéminentes. Nous rédnirons à trois les espèces coutenues dans le genre du hihou. Ces trois espèces sont, 1º le duc ou grand duc; 2º le hibou ou moyen due; 3º le scops ou petit due : mais nous ne pouvous réduire à moins de cinq les espèces du genre de la chouette; et ces espèces sont, 1e la hulotte ou huctte ; 2e le chat-huant ; 3º l'effraie ou fresaie ; 4º la chouette ou graade chevêche; 5º la chevêche ou petite chouette. Ces huit espèces se trouveut toutes eu Europe et même eu Frauce : quelques-unes ont des variétés qui paralssent dépendre de la différence des climats; d'autres out des représeutaats dans le uouveau continent : la piupart des hiboux et des chouettes de l'Amérique ne différent pas assez de ceux d'Europe, pour qu'on ue puisse leur supposer une même origine.

Aristote fait mention de douze espèces d'oiseaux qui volent dans l'obscurité, et volent

pendant la uuit; et comme daus ces donze espèces, il compreud l'orfraie et le tette-chèvre ou erapaud volant, sous les uoms de phinis et d'ægotilas, et trois autres sous les uoms de capriceps, de chalcis et de charadrios, qui sout du nombre des oiseaux pécheurs et habitants des marais ou des rives des eaux et des torrents. il paraît qu'il a rédult à sept espèces tous les hiboux et toutes les chouettes qui étaient counues en Grèce de son temps. Le hibou ou moyeu due qu'il appelle àroc, otus, précède et conduit, dit-Il, les cailles, lorsqu'elles parteut pour changer de cilmat; et c'est par cette raisou qu'on appeile eet oiseau dux ou duc. L'étymologie me parait sûre, mais le fait est plus qu'incertain. Il est vrai qu' les cailles, qui, lorsqu'elles partent eu automne, sont surchargées de graisse, ne voleut guère que la uuit, et qu'elles se reposeut pendant le jour à l'omhre pour éviter la chaleur, et que par conséqueut on a pu s'apercevoir que le hibou accompagnait ou précédait quelquefois ces troupes de cailles : mais il ue narait par aucune observation, par aucuu témolgnage hlen constaté, que le hihou soit comme la caille un oiseau de passage ; le seul fait que j'ale trouvé dans les voyagears, qui aille à l'appui de cette opinion, est dans la préface de l'HIstoire naturelle de la Carollue , par Cateshy. Il dit « qu'à vingt-six degrés de latitude nord . à « peu près eutre les deux continents d'Afrique e et d'Amérique, c'est-à-dire à six cents lieues a environ de l'uu et de l'autre, il vit en aliant a à la Caroline un hihou aa-dessus du vaisseau o où il était : ce qui le surprit d'autaut plus que a ces oiseaux, ayaut les ailes courtes, ne peu-« vent voler fort join, et sout aisément lassés a par les cufauts, ce qui arrive tout au plus à « la troisième volée. li ajoute que ce hibou disa parut après avoir fait des teutatives pour se e reposer sur le valssean. »

a reposer sur le vaissean. »

On peud diren en kware da fait, que tous les
hibsons et toutes les elsouettes soit que les aulies
courtes, prisique dans la pispart de res obiestats
celles a l'excelout au dels de l'extremité de la
queue, et qu'il par que le grand duce et le
contragilles, a fait vieu de grand duce et le
sont pilles, a fait vieu (par page) la boucht de
contragilles, a fait vieu (page) la boucht de
queue. D'ailleurs on voit, ou phutth on netterd
touts ees obiestats fait et danset meigre voite
contragilles de l'autre de la contragille de la
contragille de la contragille de la contragille de
voite au toin pendant la mitt leur apportent
aus blêen qu'aux avoitres; mais eque, n'ayant

pas d'aussi bons yeux, et ne voyant pas de ! petit due ; 4º que le phinis des Grecs, ossifraga loin, lls ne peuvent se former un tableau d'une grande étendue de pays, et que c'est par cette raison qu'ils n'ont pas, comme la plupart des antres olseaux, l'instinct des migrations, qui suppose ce tabieau, pour se déterminer à faire de grands voyages. Quoi qu'il en soit, il parait qu'en général nos hiboux et nos ehouettes sont assez sédentaires : on m'en a apporté de presque toutes les espèces, non-seulement en été, au printemps, en automne, mais même dans ies temps ies plus rigoureux de l'hiver : il n'y a que le scops ou petit duc qui ne se trouve pas dans cette saison; et i'ai été en effet informé que cette petite espèce de hibou part en automne, et arrive au printemps. Ainsi ec serait piutôt au petit duc qu'au moven duc qu'oa pourrait attribuer la fonction de conduire les cailles; mais encore une fois ce fait n'est pas prouvé; et de même je ne sais pas sur quoi peut être fondé un autre fait avancé par Aristote, gul dit que le chat-huant (qlaux, noctua, selon son interprete Gaza), se cache pendant quelques ionrs de suite; car on m'en a apporté dans la plus mauvaise saisou de l'année. qu'on avait pris dans les bois ; et si l'on prétendalt que le mot glaux, nociua, indique ici l'effraie, le fait serait encore moins vrai : car, à l'exception des soirées très-sombres et pluvieuses, on l'entend tous les jours de l'anuée souffier et erier à l'heure du crépuscule.

Les douze oiscanx de nuit indiqués par Aristote, sont: byas, otos, scops, phinis, agolilus, eleos, nucticorax, agolios, glaux, charadrios, chaleis, agocephatos, traduits en latin par Théodore Gaza.

Bubo, otus, asio, ossifraga, caprimulgus, aluco, cicunia-cicuma-ulula, ulula, noctua, charadrius, chalcis, capriceps. J'al cru devoir interpréter en français les neuf premiers comme

Le duc on grand duc, le hibou ou moyen duc . le petit duc , l'orfraie , ie tette-chèvre ou crapaud volant, l'effraie ou fresaie, la hulotte, la chouette on grande chevéche, ie chathuant.

Tous les naturalistes et les littérateurs conviendront aisément avec moi, 1º que le byas des Grees, bubo des Latins, est notre duc ou grand due; 2º que l'otos des Grees, olus des Latins, est notre bibou ou moyen duc; 30 que

des Latins, est notre orfrale ou grand aigie de mer; 5° que l'argotilas des Grees, caprimulgus des Latins, est notre tette-chèvre ou erapaud volant : 6º que l'eleos des Grees, aluco des Latins, est notre effraie ou fresaie : mais ils me demanderont en même temps par quelle raison je prétends que le qlaux est notre chat-huant, le nycticorax notre hulotte, et l'agolios notre chouette on grande elievêche; tandis que tous les interprètes et tous les naturalistes qui m'ont précédé ont attribué le nom argolios à la hulotte, et qu'ils sont forces d'avouer qu'ils ne savent à quel oiseau rapporter eeiul de nyclicorax, non pius que ceux du charadrios, du chalcis et du capriceps, et qu'on Ignore nbsolument quels peuvent être ics oiseaux désignés par ces noms; et enfin ils me reprocheront que e'est mal à propos que je transporte aujourd'hui ie nom de glaux nu chat-buant, tandis qu'il appartient de tout temps, c'est-à-dire du consentement de tous ceux qui m'ont précédé, à la chouette ou grande chevêche, et même à la petite chouette ou chevêche proprement dite, comme à la grande.

Je vais leur exposer les raisons qui m'ont déterminé, et je les crois assez fondées pour les satisfaire, et pour éclaireir l'obseurité qui résulte de leurs doutes et de leurs fausses interprétations. De tous les olseaux de nuit dont nous avons fait l'énumération, le chat-hunut est le seul qui ait les yeux bleuâtres, et la hulotte la seule qui les ait noirâtres; tous les autres ont l'iris des veux d'un faune couleur d'or, ou du moins conleur de safran. Or les Grees, dont j'ai souvent admiré in justesse de discernement et la précision des idées, par les noms qu'ils ont imposés aux objets de la nature, et qui sont toujours relatifs à leurs caractères distinctifs et frappants, n'auraient eu aueune raison de donner le nom qlaux (glaucus), vert de mer bieua-

tre, a ceux de ces oiseanx qui n'ont rien de bleuatre, et dont les yeux sont noirs ou orangea ou jaunes; et ils aurout avec fondement imposé ce nom à l'espèce de ces oiseaux qui, parmi toutes les autres, est la seule en effet qui ait les yeux de cette couleur bleuâtre. De même lis n'auront pas appelé nycticorax, c'est-à-dire eorbeau de nuit, des oiseaux qui, ayant les yeux jaunes ou bleus, et le piumage blane ou gris, n'ont aucun rapport au corbeau, et ils aule scops des Grecs, asio des Latins, est notre | ront donné avec juste raison ce nom à la hulotte, qui est la seule de tous ces oiseaux nocturnes qui ait ies yeux noirs et le piumage aussi presque noir, et qui de plus approche du corbeau pius qu'aneun autre par sa grosseur.

Il y a encore une raison de convenance qui ajoute à la vraisemblance de mon interprétation, c'est que le nycticorax chez les Grecs, et même chez ies Hébreux, était un oiseau commun et connu, puisqu'ils en empruntaient des comparaisons (sicut nycticorax in domicilio); il ne faut pas s'imaginer, comme le croient la plupart de ces littérateurs, que ce fût un oiseau si solitaire et si rare, qu'on ne puisse aujourd'hui en refrouver l'espèce. La huiotte est partout assez commune; e'est de toutes les choucttes la plus grosse, la plus noire, et la plus semblable au corbeau : toutes ies autres espèces en sont absolument différentes. Je erois doue que cette observation, tirée de la chose même, doit avoir pius de poids que l'autorité de ces commentateurs qui ne connaissent pas assez la nature, ponr en hien interpréter l'bistoire.

Or, le glaux étant le chat-hunnt, on, si l'on veut, la chouette anx yenx bleuâtres, et le ngeticorax étant la hulotte ou chouette aux yeux noirs, l'ægolós ne peut être autre que la chouette anx yeux jaunes: ceci mérite encore quelque discussion.

Théodore Gaza traduit le mot nucticorax. d'abord par cicuma, ensuite par ulula, et enfin par cicunia, Cette dernière interprétation n'est vraisemblablement qu'une faute des copistes, qui de cicuma ont fait cicunia : car Festus, avant Gaza, avait également traduit nycticorax par cicuma, et Isidore par cecuma, et quelques autres par cecua; c'est même à ces noms qu'on pourrait rapporter l'étymologie des mots zueta en italien, chouette en français. Si Gaza eût fait attention aux caractères du nucticorax. il s'en serait tenn à sa seconde interprétation ulula, et il n'eût pas fait double emploi de ce terme, car il eut aiors tradult ægolios par cicuma. Il me paralt done, par cet examen comparé de ces différents objets et par ces raisons critiques, que ic alaux est je chat-huant, le nuclicorax la huiotte, et l'ægolios la chouette ou grande chevêche.

Il reste le charadrios, le chalcis et le caprieeps. Gaza ne leur donne point de noms latins particuliers, et se contente de copier le mot grec, et de les indiquer par charadrius, chalcis et capriceps. Comme ces obseaux sont d'un

genre différent de ceux dont nous traitons, et que tous trois paraissent être des olseaux de marais, et habitant le bord des caux, nous n'en ferons pas iel plus ampie mention; nous nous réservous d'en parier iorsqu'il sera question des oiseaux pêcheurs , parmi jesquels il v a , comme dans jes oiseaux de proje, des espèces qui ne voient pas bien pendant ie jour, et qui ne pêchent que dans le temps où les hihoux et les chouettes chassent, c'est-à-dire lorsque la lumière du jour ne les offusque plus. En nous renfermant donc dans le suiet que nous traitons, et ne considérant à présent que les oiseaux du genre des hiboux et des chouettes , je crois avoir donné la juste interprétation des mots grees qui les désignent tous; il n'y a que la seuje ebevêche ou petite chouette doat je ne trouve pas le nom dans cette langue. Aristote n'en fait aucune mention nuile part, et ii y a grande apparence qu'il n'a pas distiugué cette petite espèce de chouette de celle du scops ou petit duc, parce qu'elles se ressemblent en effet par la grandeur, la forme, la couleur des yeux, et qu'elles ne différent essentiellement que par ia petite piume proeminente que le scops porte de chaque côté de la tête, et dout la chevêche ou petite chouette est dénuée : mais toutes ces différences particulières seront exposées plus au long dans les articles suivants.

Aldrovande remarque avec raison que la plupart des erreurs en histoire naturelle sont venucs de la confusion des noms, et que, dans celle des oiseaux nocturnes, on trouve l'obscurité et les ténèbres de la nuit. Je crois que ce que nous venons de dire ponrra les dissiper en grande partie. Nous ajouterons, pour achever d'éclaireir cette matière, quelques autres remarques ; je nom ule, eule en ailemand; owl, houlet en anglais; huette, hulotte en français, vient du latin ulula, et celui-ci vient du cri de ces oiseaux nocturnes de la grande espèce. fi est très-vraisemblable, comme le dit M. Frisch, qu'on n'a d'abord nommé ainsi que les grandes espèces de chouettes, mais que les petites leur ressembiant par la forme et par le naturel, on leur a donné le même nom, qui des iors est devenn un nom général et commun à tons ces oiseanx : de là la confusion à laquelle on n'a qu'imparfaitement remédié, en ajontant à ce nom général une épithète prise du lieu de leur demeure on de leur forme particulière, ou de leurs différents cris ; par exemple , stein-eule en allemand, chouctte des rochers, qui est notre chouette ou grande chevêche ; kirch-eule en ailemand, churchowl en angiais, chouette des églises on des clochers enfrançais, qui est notre effraie, qu'on a aussi appelée schleyer-eule, chouette vollée : perl-eule , chouette perlée ou marquée de petites taches rondes , ohr-eule en allemand horn-owl en angiais, chouette ou hibou à oreilles en français, qui est notre hibou ou moven duc; knapp-eule, chouette qui fait avec son bec le bruit que l'on fait en cassant une noisette, ce qui néanmoins ne peut désigner aucune espèce particulière, puisque toutes les grosses espèces de biboux et de chouettes font ce même bruit avec leur bec. Le nom bubo, que les Latins ont donné à la plus grande espèce de hibou , c'est-à-dire an grand duc , vient du rapport de son eri avec le mugissement du bœuf; et les Aliemands ont désigné le nom de l'animal par le cri même , uhu (ouhou) , puhu

(pouhou). Les trois espèces de biboux et les cina espèces de chouettes que nous venons d'indiquer par des dénominations précises, et par des caractères aussi précis, composent le genre entier des oiseaux de proie nocturnes ; ils diffèreut des oiseaux de proie diurnes : 1º Par le sens de la vue, qui est excellent dans ceux-ci, et qui parait fort obtus dans ceux-là, parce qu'il est trop sensible et trop affecté de l'éclat de la inmière : on voit leur pupille, qui est très-large, se rétrécir an grand jour d'une manière différente de celle des chats. La pupilie des oiseaux de nuit reste toujours ronde en se rétrécissant concentriquement, au lieu que celle des chats devient perpendiculairement étroite et longue, 2º Par le seus de l'ouie : Il parait que ces oiseaux de proie nocturnes ont ce seus supérieur à tous les autres oiseaux, et peat-être même à tous les animaux; car ils ont, toute proportion gardée , les conques des oreilles bien pins grandes qu'aucun des animaux ; il y a aussi pius d'appareil et de mouvement dans cet organe. qu'ils sont maîtres de fermer et d'ouvrir à volonté, ce qui n'est donné à aucun animal. 3º Par le bec , dont la base n'est pas , comme dans les oiseaux de proie diurnes , couverte d'une penu lisse et nue, mais est, au contraire, garnle de plumes tournées en devant; et de plus ils ont le bee court et mobile dans ses deux parties comme le bec des perroquets ; et c'est par la facilité de ces deux mouvements qu'ils fout si sou-

vent eraquer leur bee, et qu'ils peuvent aussi l'ouvrir assez pour prendre de très-gros morceaux que ieur gosier aussi ample, aussi large que i'ouverture de leur bec, leur permet d'avaler tout entiers. 40 Par les serres dont ils ont un doigt antérieur de mobile, et qu'ils peuvent à volonté retourner en arrière ; ce qui leur donne plus de fermeté et de facilité qu'aax autres pour se tenir perchés sur un seul pied. 5º Par lear vol, qui se fait en culbutant lorsqu'ils sortent de leur trou, et toujours de travers et sans aucun bruit, comme si le vent les emportait. Ce sont là les différences générales entreces oiseaux de proie nocturnes, et les oiseaux de proie diurnes, qui, comme l'on voit, n'ont, pour ainsi dire, rien de semblable que leurs armes, rien de commun que leur appétit pour la chaire et ieur goùt pour la rapine.

LE DUC, AU GRAND DUC.

Ordre des oiseaux de proie , tamille des nocturnes , genre strix. (Cavier.)

Les poêtes ont dédié l'aigle à Jupiter, et le duc à Junon : c'est en effet l'aigle de la nuit, et le roi de cette tribu d'oiseaux qui craignent la iumière du jour, et ne volent que quand elle s'éteint. Le dac paraît être an premier coup d'œii aussi gros , anssl fort que l'aigle commun ; cependant il est réellement plus petit, et les proportions de son corps sont toutes différentes : il a les jambes, le corps et la queue plus courtes que l'aigle, la tête beaucoup plus grande, les ailes bien moins longues, l'étendue du vol ou l'envergure n'étant que d'environ cinq pieds. On distingue aisément le duc à sa grosse figure . à son énorme tête, aax larges et profondes cavernes de ses oreilles, aux deux aigrettes qui surmontent sa tête, et qui sont élevées de plus de deux pouces et demi; à son bec court, poir et crochu; à ses grands yeux fixes et transparents : à ses larges prunelles noires et environnées d'un eercie de couleur orangée; à sa face entourée de poils, ou pintôt de petites plumes blanches et décomposées, qui aboutissent à une circonférence d'autres petites plumes frisées ; à ses ongles noirs, très-forts et très-crochus; à son cou très-court; à son plumage d'un roux brun taché de noir et de jaune sur le dos, et de jaune sur le ventre, marqué de taches noires et traversé de quelques bandes brunes mélées assez confusément ; à ses pieds couverts d'un duvet épais et de plumes roussêtres (usqu'aux ongles ; enfiu à sou cri effrayant huihou, houhou, bouhou, pouhou, qu'il fait retentir dans le silence de la nuit, lorsque tons les autres animaux se taisent; et c'est alors qu'il les évellle, les Inquiète, les poursuit et les enlève, ou les met à mort pour les dépecer et les emporter dans les cavernes qui lul servent de retraite: aussi n'habite-t-il que les rochers ou les vieilles tonrs abandonnées et situées au-dessus des montagues. Il descend rarement daus les plaines, et ne se perche pas volontiers sur les arbres, mais sur les églises écartées et sur les vicax châteaux. Sa chasse la plus ordinaire sont les jeunes lièvres, les lapins, les taupes, les mulots, les sonris, qu'il avale tout entières, et dont il digère la substance charnue, vomit le poil 1, les os et la peau en pelotes arrondies; il mange aussi les chauves-souris, les serpents, les lézards, les crapauds, les grenouilies, et eu nourrit ses petits : Il chasse alors avec taut d'activité, que son nid regorge de provisions; il en rassemble pius qu'aucun autre oiseau de proie.

Ou garde ces oiseaux dans les ménageries è canse de leur figure sinquière. L'espèce n'en est pas aussi nombreuse en France que ceite des autres liboux, et il n'est pas sirq uils restante de la commentation de la commentati

de l'oiseau; leur grosseur excède celle des œufs de ponle. Les petits sont très-voraces, et les peres et mères très-habiles à la chasse, qu'ils font dans le silence et avec heaucoup plus de légèreté que leur grosse corpulence ne paraît le permettre; souvent ils se battent avec les huses, et sont ordinairement les plus forts et les maitres de la proie qu'ils leur eulèvent. Ils supportent plus alsément la lumière du jour que les autres oiseaux de uult ; car lis sortent de meilleure henre le soir, et reutrent plus tard le matiu. On voit quelquefois le duc assailli par des troupes de corneilles, qui le suivent au vol et l'envirouvent par milliers ; il soutient leur choc. pousse des cris plus forts qu'elles, et finit par les disperser, et souveut par eu prendre quelqu'une lorsque la lumière du jour baisse. Quoiqu'ils aient les ailes plus courtes que la plupart des oiseaux de haut vol, ils ne laissent pas de s'élever assez haut, surtout à l'heure du crépuscule; mais ordinairement ils ue volent que bas et à de petites distances dans les autres heures du jour. On se sert du duc dans la faucounerie pour attirer le milau : ou attache au due uue queue de renard, pour reudre sa fleure encore plus extraordinaire; il vole à fleur de terre. et se pose dans la campagne, sans se percher sur aucuu arbre : le milan, qui l'apercoit de loin, arrive et s'approche du due, nou pas pour le combattre ou l'attaquer, mais comme pour l'admirer, et il se tient auprès de lui assez longtemps pour se laisser tirer par le chasseur, ou prendre par les oiseaux de prole qu'on láche à sa poursuite. La plupart des faisandiers tiennent aussi dans leur faisanderie un duc, qu'ils mettent tonjours eu cage sur des jnchoirs, dans un lieu découvert, afin que les corbeaux et les corncilles s'assemblent autour de lui, et qu'on puisse tirer et tner un plus grand nombre de ces oiseaux criards, qui inquiétent heaucoup les jeunes faisans; et, pour ne pas effrayer les faisans, ou tire les corneilles avec une sarbacaue.

On a observé à l'égard des parties intérieures de ect oiseau, qu'il a la langue courte et assez large, l'estomae tels-ample, l'oil cuferné daus une tunique cartilagineuse en forme de capsale, et le cerveau recouvert d'une simple tunique plus épaisse que celle des autres oiseaux, qui, comme les animaux quadrupèdes, oul deux membraues qui recouvertil a ceroul deux membraues qui recouvertil a cer-

<sup>4</sup> J'ai en deux fois , dit M. Frisch , des grands ducs vivants et je les ai conservés longtemps ; je les nourrissais de chair et cie foie de bauf, dont ils avalacent souvent de fort gros morceaux. Lorsqu'on jetait des souris à cet oiseau, il leur brisait ies oftes et les autres os avec son bec , puis il les avalait l'une après l'autre, quelquefois jusqu'à ciun de suite : au bout de quelques heures, les poits et les os se rassemblaient, se pelotonnaient dans son estomac per petites masses , après quoi il les ramenait en baut, et les rejetait par le bec. Au défaut d'autre plinre, il mangeait toule sorte de poissons de rivière . petits et moyens ; et, après avoir de même brisé et pelotonné les arêtes dans son estomac , il les ramesait le long de son cou et les rejetait par le bec. Il ne vouluit point du tont boire, ce que l'ai observé de même de quelques obseaux de prote d'ur-nes. Nota. Qu'à la vérité ces obseaux pouvent se passer de boire, mais que cependant, quand its sont à portée, ils hoiveut, en se cachant. Voyez sur cela l'article du Jean-le-blane.

Il partitagul y a dans ectte espèceme première variété qui semble en renferre une seconde; tootes deux se trouvent en Italie, et out té indiquées par Adravande : on peut appèter l'un le dac aux ailes noires ", et le second le deux piels absur Le premier ne diffère en effet da grand duc commun, que par les conients, qu'il a plais beunes on plus noires sur les ailes, le dos et la quene; et le second, qui ressemble en entier à celui-el par se condurs plus noires, n'en diffère que par la modifé de, plambes et des ploés, qui sout très per fournis de plumes: lis out ausst tous deux les jambés plus memes et moins fortes que le duc con-

Indépendamment de ces deux variétés, qui se trouvent dans ose timats, il ye en d'autres dans des étimats plus éloignés. Le due blane de Laponie, marqué de tienes notres, qu'indique Liniums, se paraît être qu'une variété proport des animaux quadrapédes son naturellement blanes ou le deviennent dans les pays trètifois : il en est de méme d'un grand nombre d'obseaux ; celui-cl, qu'on trouver dans les montagens de Laponie, est blanes, taché de noir, et ne diffère que par cette couleur du grand due commun : aliant on le pout rapporter à ecttes-

pèce comme simple variété. Comme cet oiseau craint peu le chaud, et ne craint pas le froid, on le trouve également dans les deux continents au nord et au midi; et nonseulement on y trouve l'espèce même, mals encore les variétés de l'espèce. Le jacurutu du Brésil, décrit par Marcgrave, est absolument le même oiseau que notre grand duc commun. Celni qui nous a été apporté des terres Magellaniques ne diffère pas assez du grand due d'Europe pour en faire une espèce séparée. Celul qui est indiqué par l'auteur du Voyage à la baje de Hudson, sous le nom de hibou couronné. et par M. Edwards, sous le nom de duc de Virginie, sont des variétés qui se trouvent en Amérique les mêmes qu'en Europe; car la différence la pius remarquable qu'il y alt entre le duc commun et le due de la baie de Hudson et de Virginie, c'est que les aigrettes partent du bee au lieu de partir des oreilles. Or, on peut voir de même dans les figures des trois ducs. données par Aldrovande, qu'il n'y a que le pre-

Grand duc d'Italie.

mier, c'est-à-dire le due commun , dont les algrettes partent des oreilles, et que dans les autres, qui néanmoins sont des variétés qui se trouvent en Italie, les plumes des aigrettes per partent pas des oreilles, mais de la base du bec. comme dans le duc de Virginie, décrit par M. Edwards. Il me parait donc que M. Klein a prononcé trop légèrement, lorsqu'il a dit que ce grand duc de Virginie était d'une espèce toute différente de l'espèce d'Europe, parce que les aigrettes partent du bec, an lieu que celles de notre due partent des oreilles : s'il eut comparé les figures d'Aidrovande et celles de M. Edwards, il eut reconnu que cette même différence, qui ne falt qu'une variété, se trouve en Italie comme en Virginie, et qu'en général les aigrettes dans ces ofseaux ne partent pas précisément du bord des oreilles, mais plutôt du dessus des yeux et des parties supérieures à la base du bee.

#### LE HIBOU. OU MOYEN DUC.

(LE HIBOU COMMUN.)

Ordre des oiseaux de proie, famille des nocturnes, genre strix. (Cuvier.)

Le hibou, ofus, on moyen duc, a, comme le grand due, les oreilles fort ouvertes, et surmontées d'une aigrette composée de six plumes tournées en avant : mais ces aigrettes sont plus courtes que celles du grand duc, et n'ont guère plus d'un pouce de longueur : elles paraissent proportionnées à sa taille, car Il ne pèse qu'environ dix onces, et n'est pas plus gros qu'une cornelile : il forme donc une espèce évidemment différente de celle du grand due, qui est gros comme une ole, et de celle du scops ou petit duc, qui n'est pas plus grand qu'un merle, et qui n'a au-dessus des oreilles que des aigrettes très-courtes. Je fais cette remarque, parce qu'il y a des naturalistes qui n'ont regardé le moyen et le petit due, que comme de simples variétés d'une seule et même espèce. Le moyen dne a environ un pied de longueur de corps, depuis le bout du bec jusqu'aux ongles, trois pieds de vol ou d'envergure, et cinq ou six pouces de longueur de queue : il a le dessus de la tête, du cou, du dos et des ailes rayé de gris, de ronx et de brnn; la poitrine et le ventre sont ronx, avec des bandes brunes, Irrégulières et étroites; le bec

est conrt et noirâtre ; les yeux sont d'un beau jaune ; les pieds sont coaverts de plumes rousses jusqu'à l'origine des ongles, qui sont assez grands et d'un brua noirâtre : on peut observer de pins qu'il a la langue charane et un peu fourehne, les ongles très-aigus et très-tranchants, le doigt extérieur mobile, et ponyant se tourner en arrière, l'estomac assez ample, la vésicule du fiel très-grande, les boyaux longs d'environ vingt pouces, les deux cœcums de denx pouces et demi de profondeur, et pins gros à proportion que dans les autres oiseaux de proie. L'espèce en est commune et beaucoup plus nombreuse dans aos climats 4 que celle du grand duc, qu'on n'y rencoatre que rarement en biver; an lieu que le moyea duc y reste toute l'année, et se trouve même plus aisément en hiver qu'en été : il babite ordinalrement dans les anciens bâtiments ruinés, dans les cavernes des rochers, dans le creux des vienx arbres, dans les forêts en montagne, et ne descend guere dans les plaines. Lorsque d'autres olsenux l'attaquent, il se sert très-blen et des griffes et du bee ; il se retourne anssi sar le dos, pour se défendre, quand il est assallii par un enciemi trop fort.

Il parait que cet olsean, qui est commun dans nos provinces d'Enrope, se trouve aussi en Asie; car Belon dit en avoir rencontré un dans les plaines de Cilicie.

Il y a dans cette espèce plusieurs variétés, dont la première se trouve en Italie, et a été indiquée par Aldrovaade. Ce fibou d'Italie est plus gros que le hibou commun, et en diffère aussi par les couleurs : voyez et comparez les descriptions qu'il a faites de l'un et de l'autre.

Ces olseaux se donnent raremeat la pelac de faire un nid, on se l'épargneat a entire; car tous les œufs et les petits qu'on m's apportés, ont toujours été touves dans des nids étrangers, souvent dans des nids de ples, qui, comme l'on sail, abandonnent chaque namé le ur nid ponr en faire un nouveau; quelquefols dans des nids de bases; mais famiss on n'a pum et trouver un nid construit par un bibou. Ils poudent ordinairement quatre on cinq quots, et leurs petits, qui sont bianes en naissant, prennent des conleras na bout de quinze jous de confirmatement que su des confirmatement que su des confirmatement que su l'activate de la confirmate de la co

Comme ce bibou n'est pas fort sensible au

Aota. Il est plus commun en Prance et en Italie qu'en Angliterre. On le trouve très-fréquemment en Bourgogne, en Champagne, en Sologue el dans les montagnes de l'Auvergne.

froid, ou'll passe l'hiver dans notre pays, et qu'on le trous e n'Euce, il a pu passer d'un continent à l'antre. Il parait qu'on le trous en Canada et dans plusieurs autres endroits de l'Amérique septentionale: il se pourrait même que le hilo de la Caroline, déterit par Catesby, et céul de l'Amérique méridionite, indique par le P. Feulle, ne fussent que des variétés de notre hilon, produites par et de l'amérique méridionite, indique citimats, d'autour qu'il sont et de l'amérique des variétés de notre hilon, produites par et de l'amérique d'amérique de l'amérique d'amérique d'amérique d'amérique d'

On se sert dn hibon et du chat-bnant, pour attirer les oiseaux à la pipée ; et l'on a remarqué que les gros oiseaux viennent plus volontiers à la voix du hibou, qui est une espèce de eri plaintif ou gémissement grave et allongé clow, cloud, qu'il ne cesse de répéter pendant la nnit, et que les petits oiseaux viennent en plus graud nombre à celle du chat-huant, qui est une voix baute, une espèce d'appel hoho, hoho. Tons denx font pendant ie jonr des gestes ridicules et bouffons en présence des bommes et des autres oiseaux. Aristote n'attribue cette espèce de talent on de propriété qu'au hibon ou moyen due, ofus; Piine la donne au scops, et appelle ces gestes bizarres, motus saturicos: mais ce scops de Pline est le même oiseau que l'otos d'Aristote; car les Latins confondaient sous le même nom scops, l'otos et le scops des Grees, le moyen duc et le petit duc, qu'ils réunissaient sous nne senle espèce, et sons le même nom, en se contentant d'avertir qu'il existait néanmoins de grands scops et de petits.

C'est en effet au hilbou, ofus, ou moyen due, qu'il faut pincipalement appiliquer e que disent les ancieus de ces gestes bonflous et monvements satiriques ; et comme de très-labilies physiciens et naturalistes ont prétenda que ce n'estat point au hibou, mais à na natre oiseau d'un genre tout différent, qu'on appelle at demoiseile de l'aminéle, qu'il faut raporter exmoiseile de l'aminéle, qu'il faut raporter exdupement de direction le cett question, et de reviere cette crestion, et de

Ce sont MM. les anatomistes de l'Académie des Seiences, qui, dans la description qu'ils nous ont domaie de la demoiselle de Numidie, ont vouls établir cette opinion, et s'expriment, dans les termes snivants. e L'oiseau, disent-ils, e que nous décrivons, est appelé demoiselle de « Numidie, parce qu'il vient de cette province a d'Afrique, et qu'il a certaines façons par les-« quelles on a trouvé qu'il semblait imiter les e gestes d'une femme qui affecte de la grâce e dans son port et dans son marcher, qui seme ble tenir souvent quelque chose de la danse. « Il y a plus de deux mille ans que les naturaa listes qui ont parié de cet oisean, l'ont dé-« signé par cette particularité de l'imitation des a gestes et des contenances de la femme. Aris-« tote lui a donné le nom de bateleur, de danseur et de bouffon, contrefaisant ce qu'il voit « faire... Il y a apparence que cet oiseau danseur et bouffon était rare parml les anciens, parce « que Pline croit qu'il est fabuleux, en mettant e cet animal , qu'il appelle satirique , au rang « des pégases, des griffons et des sirènes ; il est « encore croyable qu'il a été jusqu'à présent e inconnu aux modernes , pnisqu'ils n'en ont e point parlé comme l'ayant vu, mais seulement e comme ayant lu dans les écrits des anciens la description d'un oiseau appelé scops et otus a par les Grees, et asío par les Latins, à qui ils avaient donné le nom de danseur, de bate-« leur et de comédien; de sorte qu'il s'agit de a voir si notre demoiselle de Numidie peut pas-» ser pour le scops et pour l'otus des anciens. La description qu'ils nous ont laissée de l'otus « ou scops consiste en trois particularités re-« marquables... La première est d'imiter les gesa tes... la seconde est d'avoir des émlnences de s piumes aux deux côtés de la tête, en forme d'oreilles... et la troisième est la couleur du a plumage, gu'Alexandre Myudien, dans Athé, a née, dit être la couleur de plomb ; or la de-· moiselle de Numidie a ces attributs, et Aris- tote semble avoir voulu exprimer leur manière « de danser, qui est de sauter l'unc devant l'au-« tre, lorsqu'il dit qu'on les prend quand elles « dansent l'une contre l'autre. Belon croit néana moins que l'ofus d'Aristote est le hibou , par la seule raison que cet oiseau, à ce qu'il dit, fait beaucoup de mines avec la tête. La plupart « des interprètes d'Aristote, qui sont aussi de a notre opinion, se fondent sur le nom d'ofus, « qui signifie ayant des oreilles : mais ces es-« pèces d'orellles, dans ces oiscaux, ne sont pas « tout à fait particulières au hibou, et Aristote a fait assez voir que l'ofus n'est pas le hibou, a quand il dit que l'ofus ressemble au hibon, « et il y a apparence que cette ressemblance ne e consiste que dans ces oreilles. Toutes les de-

 moiselles de Numidie que nons avons disséquées, avaient aux côtés desoreilles ces plumes qui ont donné le nom à l'oéus des anciens...
 Lenr plumage était d'un gris cendré, tel qu'il est décrit par Alexandre Myndien dans

a l'otus. s Comparons maintenant ce qu'Aristote dit de l'otus, avec ce qu'en disent ici MM, de l'Académie : Otus noctuæ simitis est, pinnulis eirciter aures eminentibus præditus, unde nomen accepit, quasi auritum dieas; nonnulli eum ululam appellant, alii asionem, Blatero hic est, et hallucinator et planipes ; saltantes enim imitatur. Capitur intentus in altero aucupe. altero circumeunte ut noctua. L'otus, c'est-àdire le hibou ou moven duc est semblable au noetua, c'est-à-dire au chant-huant. Ils sont en effet semblables, soit par la grandeur, soit par le plumage, soit par toutes les habitudes naturelles : tous deux ils sont oiseaux de nuit : tous deux du même genre et d'une espèce très-voisine ; au lieu que la demoiselle de Numidie est six fois plus grosse et plus grande, d'une forme toute différente, et d'un genre très-éloigné, et qu'ellen'est point du nombre des oiseaux de nuit. L'otus ne differe , pour ainsi dire , du noctua, que par les aigrettes de plumes qu'il porte sur la tête auprès des oreilles, et c'est pour distinguer l'une de l'autre qu'Aristote dit, pinnulis circiter aures eminentibus præditus, unde nomen accepit, quasi auritum dicas. Ce sont de petites plumes, pinnulæ, qui s'élèvent droites et en aigrette auprès des orcilles, circiter aures eminentibus, et non pas de longues plumes qui se rabattent et qui pendent de chaque côté de la tête, comme dans la demoiselle de Numidie. Ce n'est donc pas de cet oiseau, qui n'a point d'aigrettes de plumes relevées et en forme d'oreilles, qu'a été tiré le nom de otus, quasi auritus : c'est au contraire du hibou, qu'on pourrait appeler noctua aurita, que vient évidemment ce nom; et ce qui acbève de le démontrer, c'est ce qui suit immédiatement dans Aristote, nonnulli eum (otum) ululam appellant, alii asionem. C'est donc un oiseau du genre des hiboux et des chouettes, puisque quelques-uns lui donnaient ces noms : ce n'est donc point la demoiselle de Numidie, aussi différente de tous ces oiseaux qu'un dindon peut l'être d'un épervier. Rien, à mon avis, n'est donc plus mal fondé que tous ces prétendus rapports que l'on a voulu établir entre l'ofus

des anciens, et l'oiseau appelé demoiselle de Numidie, et l'on voit hien que tont cela ne porte que sur les gestes et les mouvements ridicuies que se donne la demoiseije de Numidie. Elle a en effet ces gestes hien supérieurement nu hibon : mais cela n'empéche pas que celul-ci, aussi hien que la plupart des oiseaux de nuit, ne soit blatero, bayard ou criard ; hallucinator, se contrefaisant; planipes, bouffon. Ce n'est encore qu'an hibou qu'on peut attribuer de sc laisser prendre aussi aisément que les autres chonettes, comme le dit Aristote, etc. Je pourrais m'étendre encore plus sur cette critique, en exposant et comparant ce que dit Piine à ce sujet; mais en voità plus qu'il n'en faut pour mettre la chose hors de doute, et pour s'assurer que l'otos des Grees n'a jamais pu désigner la demoiseile de Numidie, et ne pent s'appliquer qu'à l'oiseau de nuit, auquel nous donnons le nom de hibou ou moyen due. J'ohserveral sculement que tous ces mouvements bouffons ou satiriques, attribués au hihou par les anciens, appartiennent aussi à presque tous les oiseanx de nuit '; et que, dans le fait, ils se réduisent à une contenance étonnée, à de fréquents tournements de cou, à des mouvements de tête, en haut, en bas et de tous côtés, à des craquements de bec, à des trépidations de jambes, et des mouvements de pleds dont ils portent un doigt tantôt en arrière et tantôt en avant, et qu'on peut aisément remarquer tout cela en gardant quelques-uns de ces oiseaux en captivité : mais j'observerai encore qu'il fant les prendre très-jeunes, lorsqu'on veut les nourrir : les autres refusent toute la nourriture qu'on leur présente dès qu'ils sont renfermés.

# LE SCOPS, OU PETIT DUC.

(LE RIBOU SCOPS.)

Ordre des oiseaux de proie, familie des nocturne genre strix. (Cuvier.)

Voici la troisième et dernière espèce du genre des hiboux, c'est-à-dire des oiseaux de nnit qui

portent des plumes élevées au-dessus de la tête; et elle est aisée à distinguer des deux autres . d'abord par la petitesse même du corps de l'ojseau , qui n'est pas pius gros qu'un merie , et ensuite par le racconreissement très-marqué de ces aigrettes qui surmontent les oreilles, lesquelles, dans cette espèce, ne s'élèvent pas d'nn demi-pouce, et ne sont composées que d'une seule petite plume. Ces deux caractères suffisent pour distinguer le petit duc du moyen et du grand duc, et on le reconnaîtra encore aisément à la tête, qui est proportionnellement plus petite par rapport au corps que celle des deux autres, et encore à son plumage plus élégamment higarré et plus distinctement tacheté que ceiui des autres : car tout son corps est très-ioliment varié de gris , de roux , de hrun et de noir; et ses jamhes sont couvertes, jusqu'à l'origine des ongles, de plumes d'un gris roussatre. méié de taches hrunes. Il différe aussi des deux autres par le naturel; car il se réunit en troupe en automne et au printemps, pour passer dans d'autres climats ; il n'en reste que très-peu ou point du tout en hiver dans nos provinces, et on les volt partir après les hirondelles, et arriver à pen près en même temps. Quoiqu'lis hahitent de préférence les terrains élevés, lis se rassemblent volontiers dans ceux où les mulots se sont les plus multipllés, et y font un grand hien par la destruction de ees animaux qui se multipiient toujours trop, ct qui, dans de certaines années, pullulent à un tel point, qu'ils dévorent tontes les graines et toutes les racines des plantes les plus nécessaires à la nourriture et à l'usage de l'homme. On a sonvent vu, dans les temps de cette espèce de fléan, les petits dues arriver en troupes, et faire si bonne guerre aux mulots , qu'en peu de jonrs ils en purgent in terre. Les hihoux ou moyens ducs se réunissent aussi quelquefois en tronpes de pins de cent : nous en nvons été informés deux fois par des témoins oculaires : mais ces assemblées sont rares, au lieu que celics des scops on petits ducs se font tous les ans. D'ailleurs, c'est pour voyager qu'iis semblent se rassembler, et il n'en reste point au pays, au lieu qu'on y trouve des hiboux ou moyens ducs en tout temps : il est même à présumer que les petits ducs font des voyages de long cours, et qu'ils passent d'un continent a l'autre. L'oiseau de la Nouvelle-Espagne, indiqué par Nieremberg sous le nom de talchicualli, est ou de la même espèce, ou d'une es-

<sup>4</sup> Toos les hibour pewrent tourner leur tête comme l'obsean appelé torret. Si quelque chose d'extraordinaire arrive, lis ouvrent de grands yeux, d'ensenci leurs pionne et paraisent une fois pites grou ; ils étendent aussi les alleus, se histent aus s'exconpensent, mais lis a retievent promptenent, comme cionnés ; ils font craquer deux ou trois fois leur bec. Yoy, Princh à l'article de Orisour montrares.

pèce très-voisine de celle du scops ou du petit | tères sont plus que suffisants pour faire distindue. Au reste, quoiqu'il voyage par troupes nombreuses, il est assez mrepartout, et difficile ù prendre ; on n'a iamais pu m'en procurer ni les œufs ni les petits, et on a même de la peine a l'indiquer aux chasseurs, qui je confondent toujours avec la chevêche, parce que ces deux oiseaux sont à peu près de la même grosseur, et que les petites plumes émineutes qui distiuguent le petit due sont très courtes, et trop peu apparentes pour faire uu caractère qu'on puisse reconnaitre de loin.

Aureste, la couleur de ces oiseaux varie beaucoup suivant l'âge et le climat, et peut-être le sexe: Ils sont tous gris dans le premier age; il v en a de plus bruns les uns que les autres quand ils sout adultes. La coujeur des yeux paraît sulvre celle du plumage : les gris n'out les yeux que d'un jaune très-pâle, les autres les ont plus jaunes ou d'une couleur de noisette plus brune: mais ces légères différences ne suffisent pas pour en faire des espèces distinctes et séparées.

### LA HULOTTE.

(LE CRAT-BUANT OU CROUETTE DES BOIS.) Ordre des oiseaux de proje, famille des nocturnes. genrestrix, (Cuvier.)

Lahulotte, qu'on peut appeicraussi la chouette noire, et que les Grecs appelaient nycticorax ou corbeau de nuit, est la plus grande de toutes les chouettes; elle a près de quinze pouces de longueur depuis le bout du bec à l'extrémité des ongles : elie a la tête très-grosse, blen arrondie et sans aigrettes, la face enfoncée et comme encavée dans sa plume, les yeux aussi enfoncés et euvironnés de plumes grisatres et décomposées, l'iris des yeux nolrâtre ou plutôt d'un brun foncé, ou couienr de noisette obscure, le bec d'un blanc jaunâtre ou verdâtre; ie dessus du corps couleur de gris de fer foncé, marqué de taches noires et de taches blanchátres; le dessous du corps blane, croisé de bandes noires transversales et longitudinales; la quene d'un pen plus de six pouces, les ailes s'étendant un peu an delà de son extrémité; l'étendue du vol de trois picds; les jambes couvertes , jusqu'à l'origine des doigts , de plumes blanches tachetées de points noirs '. Ces carac-

\* On peut encore ajouter à ces caractères un signe di tif, c'est que la p'ume la plus extérieure de l'aile est plus

guer la hulotte de toutes les autres chouettes ; clie vole légèrement et sans faire de bruit avec ses ailes, et toujours de côté comme toutes les autres chouettes. C'est son cri hou ou ou ou ou ou ou, qui ressemble assez au huriement du loup, qui lui a fait donner par les Latins le nom d'ulula, qui vient d'ululare, hurler ou crier comme le loup, et c'est par cette même analogie que les Allemands l'appellent hu hu ou plutot hou hou.

La hulotte se tient pendant l'été dans les bols, toujours dans des arbres creux; quelquefois eile s'approche en hiver de nos habitations. Elle chasse et prend les petits oisenux, et plus encore les muiots et les campagnols; elle les avale tout entiers, et en rend aussi par le bec les penux rouiées en pelotons. Lorsque la chasse de la campagne ne lui produit rien, elle vient dans les granges pour y chercher des souris et des rats : elle retourne au bois de grand matin à l'heure de la rentrée des lièvres, et elle se fourre dans les tallifs les plus épais, ou sur les arbres les plus fcuiliés, et y passe tout le jour, sans changer de lieu : dans la mauvaise saison, elle demeure dans des arbres creux peudant le jour, et n'en sort qu'à la nuit. Ces habitudes lui sont communes avec le hibou ou moyen duc, aussi bien que celle de pondre leurs œufs dans des nids étrangers, surtout dans ceux des buses, des crécerelles, des corneilles et des pies : elle fait ordinalrement quatre œufs, d'un gris sale, de forme arrondie, et à peu près aussi gros que ceux d'une petite poule.

# LE CHAT-HUANT.

(LA CHOUETTE HULOTTE.)

Ordre des oiseaux de proje, famille des nocturnes, genre strix. (Cuvier.)

Après la liulotte, qui est la plus grande de toutes les chouettes, et qui a les yeux noirâtres, se trouvent le chat-huant, qui les a bleuâtres, et l'effraie, qui les a jaunes : tous deux sont à peu près de la même grandeur; ilsont euviron douze

courte de deux ou trois ponces que la seconde, qui est ellemême plus courte d'un pouce que la troisième, et que les plus longues de toutes sont la quatrième et la cinquieme; au lieu que dans l'effraie, la seconde et la troisième sont les plus tongues, et l'extérieure n'est plus courte que d'un demi-pouce.

à treize pouces de longreur, depuis le bout du bee jusqu'à l'extremilé des piets, sains lis n'out guère que deux pouces de noins que la hubelt, mais lls paraissent ensiblement moins gros à proportion. On reconsultra le chat-baunt 'd'abord asse yeux, blenferts, et dessuité à la beauté et à la variéé distincte de son plumage; et enfin a son est dolo, nobs holoidos, par lequel il semble huer, hôder ou appeler à haute voix.

Gesner, Aldrowande, et plusienn autres naturalistes après eux, ont employ è i mot strict pour désigner cette espèce; mais je crois qu'ils es sont trompés, et que c'est à l'étrine qu'il fluit le rapporter : striz, pris dans cette acception, et c'est-s-dire comme nom' uno sienne nom' un oissen de nuit, est un mot plutôt latin que grec; Ovide nous en donne l'etymologie, et indique assetz cinirment quel est l'oissen nocturhe auquel al appartient par le nassesse suivant :

Grande caput, stantes oculi, rostra apta rapino: Canities pennis, unquibus hamus inest. Est illis strigibus nomeu, sed nominis hujus Causa quod horreadă stridere node selent.

La lité grouse, les youx fixes, le bee propre du naples, les ougles en harrogen, sont des caractères communs à tous ces obseaux; mus la blancheur du planuage, cautite peurlui, appartient plus à l'effraie qu'à nacun autre; et cequi determine sur celle mon sestiment, éct que le modaritou, qui significe na latin un craspenenta; un grimement, a no bruit d'esagrobilement encationne de la commanda de l'estrate de l'estrate chément le cri gre, grei de l'effraie; au liéen que le rid du chal-bunne de piuloit lus rout haute,

un hölennett qu'un grincement.

On ne trouse guère les chatts-bunnts ailleurs
que dans les hois; en Bonrgogne, lis sont bien
plus commun que les hubettes; il la teinnent
dans des arbres creux, et l'on m'en a apporté
quelque-uns dans le temps [e plus rigoureux
tent toujours dans le temps [e plus rigoureux
tent toujours dans le pays, et qu'ille us à ripprochentique arromenté des no habitations. M' Frichdonne le chat-bunnt comme uue variété de l'espece de la hubette, et prend encore pour une
seconde variété de cette même espece le mâle
du chat-bunnt : sp fanche coerés et est la bu-

4 Cet assezu n'est qu'un jeune individu de l'espèce précé-

lotte; la planche os la femelle du chat-buant, et la planche ol le chat-buant mille. Alisal, au lieu de trois variétés qu'il ludique, ce sont deux expèces différencis ou, ai l'ion voiulat que le chat-buant ne fût qu'une variété de l'espèce de la hubite, li fluodrip pouvria mèr les différences constantes et les caractères qui les distingueut l'un de l'autre, et qui me parisseut assez sensibles et assez multipliés pour constituer deux espèces distinctes et séparéres.

Comme le chat-buant se trouve os Suide et annals es nutres terres du Nord, II a pa passer ad un continent à l'autre : aussi le retrouve-to on Amérique jasque dans les poys chauds. II y a na exhient de M. Mandoyt un chat-buant qui lui a été envoyé de Saint-Dominger, qui îne nous paraît être qu'une variété de l'espèce d'aurope, dout lui ediffere que par l'uniformité des couleurs sur la potirine et sur le van-re, qui sont rousses et persque sans taches, et encore par les couleurs plus foncées des parties supréteures du corpius.

#### L'EFFRAIE, OU LA FRESAIE.

(LA CHOUETTE EFFRAIE.)

Ordre des oiseanx de proie, famille des nocturnes, geure strix- (Cuvier.)

L'effraie, qu'on appelle communément la chouette des clochers, effrale en effet par ses soufflements, che, chei, cheu, chiou, ses cris Acres et lugubres grei, gre, crei, et sa voix entreconpée qu'elle fait souvent retentir dans le silence de la nuit. Elle est, pour ainsi dire, domestique, et habite au milieu des villes les mieux peuplées : les tours, les clochers, les tolts des églises et des autres bâtiments élevés lui servent de retraite pendant le jour, et elle en sort à l'heure du crépuscule. Son soufflement, qu'elle réltère sans cesse, ressemble à celui d'un homme qui dort la bouche on verte; elle pousse aussi en volant et en se reposant différents sons aigres, tous si désagréables que cela , joint à l'idée du voisinage des cimetières et des églises, et encore à l'obscurité de la nuit, inspire de l'horreur et de la crainte aux enfants, aux femmes et même anx hommes soumis aux mêmes préjugés et qui eroient aux revenants, aux sorciers, aux au-

7.

gures: ils regardent l'effraie comme l'oiseau funebre, comme ie messager de la mort; ils croient que, quan di se fixe sur une maison, et qu'il y fait retentir une voix différente de ses eris ordinaires, e'est pour appeier queiqu'un au cime-

Ou la distingue aisément des autres chonettes par la beauté de son plumage : elle est à peu près de la même grandeur que le chat-buant, plus petite que la hulotte et plus grande que la chouette propremeut dite, dout nous parlerons dans l'article suivant; elle a un pied ou treize pouces de iongueur, depuis le bout du bec jusqu'a l'extrémité de la queue, qui u'a que ciuq pouces de longueur. Elle a ic dessus du corps jaune, ondé de gris et de brun et taché de points blanes; le dessous du corps blane, marqué de points noirs; les yeux environnés très-régulièremeut d'un eerele de piumes blanches et si fines, qu'on les prendrait pour des poils; l'iris d'uu beau jauue ; le bec blanc , excepté le bout dn erochet qui est brun ; les pieds couverts de duvet blane, les dolgts blanes et les ongles noirâtres. Il y en a d'autres qui, quoique de la même espèce, paraissent au premier coup d'œil être assez différentes: elles sont d'un beau jaune sur la poitrine et sur le ventre, marquées de même de points noirs : d'autres sont parfaitement blanches sur ces mêmes parties, sans la plus petite tache noire: d'autres eufin sont parfaitement jaunes et sans aucune taebe.

J'ai eu plusieurs de ces chouettes vivantes: il est fort aisé de les prendre en opposant un petit filet, une trouble à poissou aux trous qu'elles occupent dans les vieux bâtiments. Elles vivent dix ou douze jours dans les volières où elles sont renfermées; mais elles refusent toute nourriture et meurent d'inanition au bout de ee temps. Le jour elles se tiennent sans bouger au bas de la volière; le soir elles montent au sommet des juchoirs, où elles font entendre feur soufflement, che, chei, par lequel elles semblent appeler les autres. J'ai vu plusieurs fois, en effet, d'autres effraies arriver au soufflement de l'effrale prisounière, se poser au-dessus de la volière, y faire le même soufflement, et s'y laisser prendre au filet. Je n'ai jamais enteudu leur eri acre (stridor) crei , grei dans les volières ; elles ne pousseut ce eri qu'en voiant et lorsqu'elles sont en pleiue liberté. La femette est uu peu plus grosse que le mâle, et a les couleurs plus claires et plus distinctes; e'est de tous les oiseaux poc-

turnes celui dont le plumage est le plus agréablement varié.

L'espèce de l'effraie est nombreuse, et partout très-commune ce larope : comme on la voit eu Sudée aussi bien qu'en France, elle a pu passer d'un continent à l'antre; anssi la trouve-t-on en Amérique, depuis les terres du nord jusqu'à celles du midi. Maregrave l'a vue et reconnue nu Brésit, où les natureis du pays l'appellent tuidara.

L'effraie ne va pas , comme ia huiotte et ic ehat-huant, pondre dans des nids étrangers : elle dépose ses œufs à eru dans des trons de muraille, ou sur des solives sous les toits, et anssi dans des ereux d'arbres; elle n'y met ni herbes ni racines, ni feuilles pour les recevoir. Elle pond de très-bonne heure au printemps, e'està-dire des la fin de mars ou le commencement d'avril : elle fait ordinairement cinq œnfs et quelquefois six et même sept, d'une forme aliongée et de couleur blanchâtre. Elie pourrit ses petits d'insectes et de morceaux de chair de souris : ils sont tout blanes dans le premier âge. et ne sont pas mauvais à manger an bout de trois semaines, car ils sont gras et bien nourris. Les pères et mères purgent les églises de souris : ils boivent aussi assez souvent ou plutôt mangent l'huite des lampes, surtout si elle vient à se figer. Ils avalent les souris, les maiots et les petits ofseaux tout entiers, et en reudent par le bec les os, les plumes et les peaux roulées. Leurs exeréments sont blanes et liquides .comme ceux de tous les autres oiseaux de proie. Dans la belle saison, la plupart de ces oiseaux vont le soir dans les bois voisins; mais ils revieuuent tous les matins à leur retraite ordinaire, où ils dorment et ronflent jusqu'anx heures du soir : et quand la uuit arrive, ils se laissent tomber de lenr trou, et volent en enibutant presque jusqu'à terre. Lorsque le froid est rigoureux, on les trouve queiquefois einq ou six dans le même trou, ou cachées dans les fourrages; elies y cherchent l'abri , l'air tempéré et la nourriture ; les souris sont en effet alors en plus grand nombre dans ies granges que dans tont autre temps. En automne, elles vont souvent visiter pendant ia nuit les lieux où l'on a tendu des rejetloires 1 et des facets pour prendre des bécasses et des grives : elles tuent les bécasses qu'elles trouvent

<sup>4</sup> Rejettoire, baguelle de bois vert courbée, au bout de laquelle on attache un lacet, et qui, par son resort, en serre le nœud coulant et enlève l'ouean.

suspendues, et les mangent sur le lieu; mais elles emportent quelquefois les grives et les antres petits oiseaux qui sont pris anx lacets : elles les avalent souvent entiers et avec la plame; mais elles déplument ordinairement, avant de les manger, ceux qui sont un peu plus gros. Ces dernières habitudes, aussi bien que celle de voler de travers, c'est-à-dire comme si le vent les emportait, et sans faire aucun bruit des ailes, sont communes à l'effraje, au chat-huant, à la hulotte et à la chouette proprement dite , dont nons allons parler.

# LA CHOUETTE.

OU LA GRANDE CHEVÈCHE. strix. (Cuvier.)

OU LE MOYEN DUE A HUPPES COURTES. Ordre des oiseaux de proie, famille des nocturnes, genre

Cette espèce, qui est la chouette proprement dite, et qu'on peut appeler la chouette des rochers ou la grande chevêche, est assez commune, mais elle n'approche pas aussi souvent de nos hahltations que l'effraie; elle se tient plus volontiers dans les carrières, dans les rochers, dans les bâtiments ruinés et éloignés des lienx habités. Il semble qu'elle préfère les pays de montagues, et qu'elle cherche les précipiess escarpés et les endroits solitaires; cependant on ne la tronve pas dans les bois, et elle ne se loge pas dans des arbres ereux. Ou la distinguera aisément de la bulotte et du chat-huant par la coulenr des yeux, qui sont d'un très-beau jaune, au lien que ceux de la bulotte sont d'un brun presque noir, et ceux du chat-huant d'une couleur bleuâtre; on la distinguera pius difficilement de l'effraie, parce que tous deux ont l'iris des veux jaune, en vironnés de même d'un grand cercle de petites plumes blanches; que toutes deux ontdn jaune sous le ventre, et qu'elles sont à peu près de la même grandenr. Mais la chonette des rochers est en général plus brune, marquée de taches plus grandes et lougues comme des petites flammes; an lieu que les taehes de l'effrale, lorsqu'elle en a, ne sont, pour ainsi dire, que des points ou des gouttes, et e'est par cette raison qu'on appela l'effrale noctua guttata, et la chouette des rochers, dont il est ici question, noctua flammeata. Elle a anssi les pieds bien plus garnis de plumes, et le bec

tout brun, tandis que celui de l'effraie est blahchâtre, et n'a de brun qu'à son extrémité. Au reste, la femelle, dans cette espèce, a les couleurs plus claires, et les taches plus petites que le mâle, comme nous l'avons aussi remarqué snr la famille du chat-huant.

Belon dit que cette espèce s'appelle la grande chevéche. Ce nom n'est pas impropre ; car ect oiseau ressemble assez , par sou plumage et par ses pieds bien garnis de duvet, à la petite chevêche que nous appelons simplement chevéche : Il parait être aussi du même unturel , ne se tenant tous deux que dans les rochers, les carrières, et très-peu dans les bois, Ces deux espèces ont aussi un nom particulier , kautz on kautz-lein en allemand, qui répond au nom particulier, chevêche en français, M. Salerne dit que la chouette du pays d'Orléans est certainement la grande chevêche de Belou; qu'en Sologne on l'appelle chevéche, et plus communémeut chavoche ou caboche; que les laboureurs font grand cas de ect oiscau, en ce qu'il détruit quantité de mulots; que dans le mois d'avril on l'entenderier jour et nuit gout, mais d'un ton assez doux, et que, quand il dolt pleavoir, elle change de cri, et semble dire goyon; qu'elle ne falt point de nid , ne pond que trois œufs tout biancs, parfaitement ronds, et gros comme ceux d'un pigeon ramier. Il dit aussi qu'elle loge dans des arbres creux, et qu'Olina se trompe lourdement quand il avance qu'elle couve les deux derulers mois de l'hiver. Cependant e e dernier fait n'est pas éloigné du vrai. non-sculement cette chonette, mais même tontes les autres pondent au commencement de mars, et couvent par conséquent dans ce même temps : et à l'égard de la demeure habituelle de la chouette ou grande cheveche dont il est lel question, nous avons observé qu'elle ne la prend pas dans les arbres creux, comme l'assnre M. Salerne, mais dans des trous de roehers et dans les carrières , babitude qui lui est commune avec la petite chevêche, dont nous allons parler dans l'article sui vant. Elle est aussi considérablement plus petite que la hujotte, et même plus petite que le chat-huaut, n'avant guère que onze pouces de longueur depuis lo bont du bec jusqu'aux ongles.

Il paralt que cette grande chevéche, qui est assez commune en Europe, surtout dans les pays de montagnes , se retrouve en Amérique dans celles du Chili, et que l'espèce Indiquée par le P. Feuillée sous le nom de chevéehe-lapin, et à laquelle II a donné ce surnom de lapin, parce qu'il l'a tronvée dans nn trou fait dans la terre : que ectte espèce , dis-ie , n'est qu'nne variété de notre grande chevêche ou chouette des rochers d'Europe; car elle est de ia même grandeur, et n'en diffère que par la distribution des couleurs , ce qui n'est pas suffisant pour en faire une espèce distincte et senarée. Si cet oiseau creusalt lui-même son tron, comme le P. Fenillée paraît le eroire, ce serait one raison pour le juger d'une autre espèce que notre chevêche 1, et même que toutes nos autres chouettes : mals il ne s'ensuit pas de ce qu'il a trouvé cet oiseau au fond d'un terrier, que ce soit l'oiseau qui l'alt creusé ; et ce qu'on en peut sculement induíre , c'est qu'il est du même naturel que nos chevéches d'Europe, qui préferent constamment les trous, soit dans les pieres, soit dans les terres, à ceux qu'elles pourraient trouver dans les arbres erenx.

### LA CHEVÉCHE,

OU PETITE CHOUETTE OU LA CHEVÈCHE PERLEE.

Ordre des oiseaux de proie, famille des nocturnes, genre strix. (Cuvier.)

La chevche et le seops ou petit due sont à peu pres de la même grandeur : es sont les plus petits oiseaux du genre des hiboux et des houcles; lis ons sept on buit pource de longueur depuis le bout du bee jusqu'à l'extrémids des ongies, et ne sont que de la longueur d'un merle; mais on ne les prendra pas l'un pour l'autre, ai l'on se souvient que le petit des des aigrettes, qui sont, à la verité très-courtes

Note 1 (-1 A. du Tevite, on portius de l'aisses nocissus, septed dande dans not in et a Austrique, il depit et gene appele dande dans nois in et a Austrique, il depit et gene de labor et de forme de l'aisse de la labor et de labor, et de labor et de la labor et de la labor et de la labor et de labor et de labor et de la labor et de labor et

et composées d'une seule plume, et que la cheveche a la tête dénuée de ces deux plumes éminentes. D'ailieurs eile a l'iris des yeux d'un jaune plus pâie, le bec brun à la base, et jaune vers le bout, an lieu que le petit duc a tout le bec noir. Elle en diffère aussi beaucoup par les couleurs, et peut aisément être reconnue par la régularité des taches blanches qu'elle a sur les ailes et sur le corps, et aussi par sa queue courte comme celle d'une perdrix : clie a encore les ailes beaucoup plus courtes à proportion, plus courtes même que la grande chevêche. Elle a un cri ordinaire poupou, poupou, qu'eile pousse et répète en voiant, et un autre cri qu'elle ne fait entendre que quand elle est posée, qui ressemble beaucoup à la voix d'un jeune bomme qui s'écrleralt, aime, heme, esme plusienrs fois de suite 4. Eile se tient rarcment dans les bols; son dimicile ordinaire est dans les masures écartées des lieux peuplés, dans les carrières, dans les ruines des anciens édifices abandonnés; elle ne s'établit pas dans les arbres creux, et ressemble par toutes ces habitudes à la graude chevêche. Eilen'est pas absoiument oiseau de nuit : elle voit pendant le jour beaucoup micux que les autres oiseaux nocturnes, et souveut elle s'exerce à la chasse des hirondelles et des autres petits oiseaux, quoique assez infructueusement, car il est rare qu'elle en prenne; elle réussit mieux avec les souris et les petits mnlots, qu'elle ne peut avaler entiers, et qu'elle déchire avec le bec et les ongles; elle piume aussi très-proprement les oiseaux avant de les manger, au lieu que les hiboux, la huiotte et les autres chouettes les avaient avec la plume, qu'elles vomissent ensuite, sans pouvoir la digérer. Elle pond cinq œufs, qui sont tachetés de blanc et de jaunâtre, et fait son nid presqu'à eru dans des trous de rochers ou de viellles murailles, M. Frisch dit que, comme cette petite chouette cherche la

Note, Einst couch dans used as viellets torm in chair de feetbard, and erberder with early cert upfor a sout plant. He was a feetbard with a present plant a south plant, he indis beene de malaire, and a labellet de la feetber dem chandrer, et al. recelling parence of heavy, of our Gommon and the contract of the contr

ses, les voûtes, les cimetières où l'on construit des tombeanx, quelques-nns l'ont nommée oiseau d'église ou de eadavre, kireken-oder, leichen-huhu: et que, comme on a remarqué aussi qu'elle voltigeait quelquefois autour des maisons où il y avait des mourants..., je peuple snperstitieux l'a appelée oiseau de mort on de cadavre, s'imagluant qu'elle présageait la mort des malades. M. Frisch p'a pas fait attention que c'est à l'effraie, et non pas a la chevêche qu'appartiennent toutes ces inputations; car cette petite chonette est très-rare en comparaison de l'effraie : elie ne se tient pas comme celle-ci dans les clochers, dans les toits des églises ; elle n'a pas le soufflement lugubre, ni ie cri acre et effrayant de l'autre ; et, ce qu'il y n de certain, c'est que si cette petite ehouette ou chevêche est regardée en Allemagne comme l'oiscau de la mort, en France c'est à l'effraié qu'on donne ce nom sinistre. Au reste, la chevêche ou petite ehouette, dont M. Frisch a donné la figure, et qui se trouve en Ailemagne, paraît être une variété dans l'espèce de notre chevêche; elle est beaucoup pius noire par le piumage, et a aussi l'iris des yenx noir, au lieu que notre chevêche est beaucoup moins brune, et a l'iris des yeux jaune. Nous avons aussi au cabinet une variété de l'espèce de la chevêche, qui nous a été envoyée de Saiut-Domingue, et qui ne diffère de notre chevêche de France, qu'en ce qu'elle a un peu moins de blanc sous ia gorge, et que la poitrine et le ventre sont rayés transversalement de bondes brunes assez régulières; au lieu que, dans notre chevêche, ii n'y a que des taches brunes semées irrégulièrement sur ces mêmes parties.

solitude, qu'elle habite communément les égli-

increment sur ees mente garries.

Dour présente me recourse, étre une musites par les consentes de la consente del la consente de la consente del la consente de la consente del la consente de la consen

les yeux jaunes, le pinmage d'un jaune-bianchâtre, varié de taches bien distinctes, et le bec biane avec le bout du crochet brun, et qu'on peut l'oppeier la ehouette blanche ou jaune aux yeux orangés; 4º que la grande chevêche on chouette des rochers n'est pas si grande que le chat-huant ni l'effraie, quoiqu'eile soit à peu près aussi grosse; qu'elle a le plumage brun, les yeux d'un benu iaune et le bec brun, et qu'on peut l'appeier la chouette brune aux yeux jaunes et au bec brun; 5º que la petite chouette ou chevêche est beaucoup plus petite qu'aucune des autres, qu'eije a le piumage brun, régulièrement taché de blauc, les yeux d'un jaune pâle, et le bec brun à la base et jaune vers le bout, et qu'on peut l'appeier la petite chouette brune aux yeux jaunatres, au bre brun et orangé. Ces caractères se trouveront vrnis en général, les femelles et les mâles de toutes ces espèces se ressemblant assez par les couleurs, pour que les différences ne soient pas fort sensibles : cependant ii y a ici, comme dans tonte la nature , des variétés assez considérables, surtout dans le coujeurs. Il se trouve des hulottes plus noires les que que les autres, des chats-huants, piutôt couieur de plomb que gris-de-fer foncé, des effraies pius bianches ou plus jaunes les unes que les autres, des chouettes ou chevéches grandes et petites, plutôt fauves que brunes ; mais , en réunissant ensemble et comparant les caractères que pous venous d'indiquer, je crois que tout je monde ponrra les reconnaître, c'est-à-dire les distinguer les unes des autres sans s'y méprendre.

OISEAUX ÉTRANGERS

AUX HIBOUX ET AUX CHOUETTES.

(LE DUC CABURE.)

L'oiseau appelé coburs ou cabours par les Indiens du Brésil, qui a des aigrettes de plumes sur la tête, et qui n'est pas plus gros qu'une litorne ou grive de genévriers. Ces deux caractères suffisent pour indiquer qu'il tient de très-près à l'espèce du scops ou petit duc, siméme it n'est pas une variété de cette espèce. Marquave est le seul qu'ait décrit cet espèce. Marquave est le seul qu'ait décrit cet. oiseau; il n'en donne pas la figure : « C'est, dit-il, une espèce de bibou de la grandeur d'une litorne (turdela): Il a la tête ronde, le bec court, jaune et crochu avec deux trous ponr narmes; les yeux beaux, grands, ronds, jaunes avec la pupille noire : sous les yeux et à côté dn bec, il y a des porls longuets et bruns; les jambes sont courtes et entièrement couvertes, aussi blen que les pieds, de plumes jaunes; quatre doigts à l'ordinaire, avec des ongles semi-lunaires, noirs et aigus; la quene large, et à l'origine de laquelle se terminent les ailes ; le corps, le dos, les ailes et la queue, sont de couleur d'ombre pâle, marquée sur la tête et le cou de très-petites taches blanches, et sur les ailes de plus grandes taches de cette même coulcur ; la queue est ondée de blane ; la poitrine et le ventre sont d'un gris blanchâtre marqué d'ombre pále (c'est-à-dire d'un brun clair). Marcgrave ajoute que cet oiseau s'apprivoise aisément, qu'il peut tourner la tête et allonger le cou, de manière que l'extrémité de son bee touche au milieu de son dos; qu'il joue avec les hommes comme un singe, et fait à leur aspect diverses bouffonneries et craquements de bec; qu'il peut outre cela remuer les plumes qui sont des deux côtés de la tête, de manière qu'elles se dressent et représentent des petites cornes ou des oreilles ; enfin qu'il vit de chair crue. On voit par cette description, combien ce hibon approche de notre scops on petit due d'Europe, et je ne serais pas éloigné de croire que cette même espèce du Brésii se retrouve au cap de Bonne-Espérance. Kolbe dit que les chouettes qu'on trouve en quantité au Cap sont de la même taille que celles d'Europe, que leurs plumes sont partie rouges et partie noires, avec un mélange de taches grises qui les rendent trèsbelles, et qu'il y a plusieurs Européens au Cap qui gardent des chouettes apprivoisées, qu'on voit courir autour de leurs maisons, et qu'elles servent à nettoyer leurs chambres de souris. Quoique cette description ne soit pas assez détaillée ponr en faire une bonne comparaison avec celle de Maregrave, on peut croire que ees chouettes du Cap, qui s'apprivoisent aisement comme les hiboux du Brésil, sontplutôt de cette même espèce que de celles d'Europe, parce que les influences du climat sont à peu près les mêmes an Brésil et au Cap, et que les différences et les variétés des espèces sont toujonrs analogues aux influences du elimat.

2. (LS CHAT-HUANT DE LA BAIE DE HUDSON 1.)

L'oiseau de la baie de Hudson, appelé dans cette partie de l'Amérique, caparacoch, trèsbien décrit, dessiné, gravé et colorié par M. Edwards, qui l'a nommé hawk-owl, chouetteépervier, parce qu'il participe des deux, et qu'il semble faire en effet la nuance entre ces deux genres d'oiseaux. Il n'est guère plus gros qu'un épervier de la petite espece, épervier des moineaux (sparrow hawk) : la longueur de ses ailes et de sa quene lui donne l'air d'un épervier : mais la forme de sa tête et de ses pieds . démontre qu'il touche de plus près au genre des chouettes : cependant il vole , chasse et prend sa proje en pleja jour, comme les autres oiseaux de proje diurnes. Son bee est semblable à celul de l'épervier, mais sans angles sur les côtés ; il est luisant et de couleur orangée, couvert presqu'en entier de poils, ou plutôt de petites plumes décomposées et grises, comme dans la piupart des espèces de chouettes : l'iris des yeux est de la même couleur que celle du bec, c'està-dire orangée; ils sont entoures de blanc, ombragés d'un peu de brun moucheté de petites taches longuettes et de couleur obscure; un cercle noir environne cet espace blanchâtre, et s'étend autour de la face jusqu'apprès des orellles; au delà de ce cerele noir se trouve eucore un peu de blanc : le sommet de la tête est d'un brun foncé, marqueté de petites taches blanches et rondes : le tour du cou et les plumes , jusqu'au milieu du dos, sont d'un brun obsenr et bordés de blanc ; les ailes sont bruncs et élégamment tachetées de blanc, les plumes scapnlaires sont rayées transversalement de blanc et de brun; les trois plumes les plus voisines du corps ne sont pas tachées, mais seulement bordées de blanc; la partie inférieure du dos, le croupion et les couvertures dudessus de la queue sont d'un brun fonce, avec des raies transversales d'un brun plus léger; la partie inférieure de la gorge, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, la couverture du dessous de la queue et les petites couvertures du dessous des alles sont blanches, avec des raies transversales brunes; les grandes sont d'un cendré obscur,

Cavier regarde comme des variétés d'une seole espèce, ou comme des espèces mai distinguées, les str. fuorrea, uralensis, accipitrina, etc., de Gmello ( Lion. Sysl. nat. ). ave des taches blanches sur les deux bords; la permière des grandes plumes de l'aile est toute brune, sans taches al bordures blanches, etil in y à roie de sembhàlle aux autres plumes de l'aile, comme on peut aussi le renarquer dans les autres houetes; les plumes de la quene sous au nombre de douze, d'une couleur cendrée en dessons, d'un bruno boxeur en dersus, avec des raies transversales, étroites et blanches; les fambse et les pledes sont converts de plumes fines, douces et blanches, comme celles du ventre, travversée de ligues brunes plus étroites et plus courtes; les ongles sont crochos, aigues et d'un brun fonce.

Un autre individu de la même espèce était un peu plus gros et avait les couleurs plus claires; ce qui fait présumer que celui qu'ou vient de décrire est le malle, et ce second-ci la rèmelle: tous deux ont étéapportés de la haie de Hudson en Angleterre, par M. Light, à M. Edwards.

3.

## LE HARFANG, OU LA CHOUETTE-HARFANG.

L'oiseau qui se trouve dans les terres septentrionales des deux continents, que nous appelerons harfang, du nom harfaong, qu'il porte en Suède, et qui, par sa graudeur, est à l'égard des chonettes ce que le grand duc est à l'égard des biboux; car ce harfang u'a point d'aigrettes sur la tête, et il est eucore plus grand et plus gros que le grand duc. Comme la plupart des oiseaux du nord, il est presque partout d'un très-beau blane; mais nous ne pouvous rien faire de mieux lei que de traduire de l'anglais la bonne description que M. Edward nous a donnée de cet oiseau rare, et que uous n'avous pn nous procurer. : « La grande chouette blane che, dit cet auteur, est de la première gran-· deur dans le genre des oiseaux de proje noce turnes; et c'est en même temps l'espèce la e plus belle à cause de son plumage, qui est blanc comme ueige: sa tête n'est pas sl grosse e à proportion que celle des antres chouettes : « ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, out seize poue ces (anglais), depuis l'épaule jusqu'à l'extrée mité de la plus longue plume, ce qui peut e faire juger de sa grandeur. On dit que c'est « uu oiseau diurne, et qu'il prend eu plein jour

e les perdrix blanches dans les terres de la baie

« de Hudson\*, où il demeure peudant toute e l'année. Son bec'est crochu comme ceiui d'un « épervier, n'ayant point d'angles sur les côtés; « Il est uoir et percé de larges ouvertures on e nariues; il est de plus presque entièrement e couvert de plumes raides, semblables à des e poiis plantés duns la base du bec, et se retoure nant eu debors. La pupilie des yeux est euvie ronnée d'uu lris brillant et jaune; la tête aussi. e bien que le corps , les ailes et la queue sont e d'un blane pur; le dessus de la tête est seu-« lement marqué de petites taches brunes ; la e partie supérieure du dos est rayée trausversalement de quelques lignes brunes; les côtés « sous les alles sont aussi rayés de même, mais « par des lignes plus étroites et plus claires; les grandes plumes des ailes sont tachées de brun « sur les bords extérieurs. Il y a aussi destacbes e brnues sur les couvertures des alles , mais « leurs couvertures en dessous sont purement e blauches. Le bas du dos et le croupiou sont e biancs et sans taches; les jambes et les pieds « sout couverts de plumes biauches; les ongles e sont longs, forts, d'une couleur noire et trèsaigus. J'ai eu nnautre iudi vidu de cette espèce, a ajoute M. Edwards, qui ne différait de celuie ci qu'en ce qu'il avait des taches plus fréquene tes et d'une couleur plus foucée, a Cet oiseau. qui est commuu daus les terres de la bale de Hudson, est apparemment confiné dans les pays du nord, car il est très-rare en Pensylvanie, dans le uouveau continent ; et en Europe, on ne le trouve plus en-decà de la Suède et du pays de Dantzick : il est presque blanc et sans taches dans les montagnes de Lapouie. M. Klein dit que cet oiseau, qu'on appelle húrfang en Suède. se nomme weissebunte schlictete-eule en Allemagne; qu'll a eu à Dantzick le mâle et la femelle vivauts pendant plusieurs mois, en 1747. M. Ellis rapporte que le grand bibou blanc sans oreilles (c'est-à-dire cette grande chouette blauche) aboude aussi bien que le bibou couronné (c'est-à-dire le grand due) dans les terres qui avoisiuent la baie de Hudson, « Il est , dit cet auteur, d'un blanc éblouissant, et l'on u pelue à le distinguer de la neige ; il v paralt pendant tonte l'aunée ; il vole souvent eu plein four, et donne la chasse any perdrix blanebes, « On voit, par tous ces témoignages, que le harfang, qui est sans comparaison la plus grande de toutes les

<sup>4</sup> Nota. Que ers perdrix blanches des terres du nord de l'América ne soul pas des perdrix, mais des gélinottes. chouettes, se trouve assez communément dans les terres septentrionales des deux continents', mais qu'apparemment cet oiseau craint le chaud, puisqu'on ne le trouve dans aueun pays du midi.

# LE CHAT-HUANT DE CAYENNE,

# OU LA CHEVÉCHE PAUVE.

L'olsean que nons avons cru devoir appeler le chat-huant de Cayenne, qui n'a été indiqué par aueun naturaliste. Il est en effet de la grandeur du chat-huant, dont cependant il diffère par la couleur des yeux, qu'il a jannes; en sorte qu'on pourrait peut-être le rapporter également à l'espèce de l'effraie; mais, dans le vrai, il ne ressemble ni à l'un ni à l'antre, et nons paralt être un oiseau différent de tous ceux que nous avons indiqués : il est particulièrement remarquable par son plumage roux, rayé transversalement de lignes en ondes brunes et très-étroites, non-seulement sur la poitrine et le ventre, mais même sur le dos; il a aussi le hec couleur de chair, et les ongles poirs, Cette conrte description suffira pour faire distinguer cette espèce nouvelle de tontes les autres chouettes.

### LA CHOUETTE,

#### OU GRANDE CHEVÊCHE DU CANADA.

Cet oiseau, qui a été indiqué par M. Brisson sons le nom de charbaunt du Canada, nous a paru approcher heaucoup plus de l'espèce de la grande chevèche, et c'est par cette ruison que nous lut en avons donné le nom. La planche qui le représente, comparée avec celles de notre chevèche et de notre chai-thaunt, suffit pour démontrer que cet oiseau a plus de rapport avec la première qui weve les cond: elle differe avec la première qui weve les cond: elle differe

1. Note. O'lla treure, or une on vol., no. Laponie, c. no Sude et cidan i encod et j. Allemangare, on le trove à laud de laboration de et dans le cond et j. Allemangare, on le trove a laud et laboration de vene et no Possyltranie; on le trove a moi en labande, car à Aniesmon Ta fait de ainder et et greer. Veyes ta la beserghto de la Filla lande, par Aniesmon, tome 1, page SS, pl. 1; et quojepe l'orienneme, qui a fait la reliquipe de l'orrespe d'anderson, ammer qui a try a menna hibre uni chanette, en fishanie, cellul rièga d'il trerapare d'anne de la parte de dissi par la provide d'un est la gratant, doui II parati que le bul principal (fail de contredire Anderson.)

nénnnoias de notre chevéhe, en equ'elle a sur la politine et sur le vatre des bandes bruners transversoles, régulièrement disposées; et é est chose assez singulière, qui se trouv également dans la pellic chevéhe d'Amérique, dont nous avons parlé à l'article de la chevche ou pettle chouette, et que nous u'avons considéré que comme une variété de cette petite espèce.

#### LA CHOUETTE.

# OU GRANDE CHEVECHE DE SAINT-DOMINGUE.

Cet oiseau nous a été envoyé de Saint-Domingue, et nous paraît être une espèce nouvelle, différente de toutes celles qui ont été Indiquées par tons les naturalistes. Nous avons cru devoir la rapporter par le nom à celle de la chouette ou grande cheveehe d'Europe, parce qu'elle s'en éloigne moins que d'aucune autre ; mais , dans le réel, elle nous parait faire une espèce à part, et qui mériterait un nom particulier; elle a le hec plus grand, plus fort et plus crochu qu'aucune espèce de chouette, et elle differe encore de notre grande chevêche, en ce qu'elle a le ventre d'une conieur roussêtre , uniforme , et qu'elle n'a sur la poitrine que quelques taches iongitudinaies; au lien que la chouette ou grande cheviche d'Europe a sur la poltrine et sur le ventre de grandes taches brunes , ohlongues et pointues, qui lui ont fait donner le nom de chouette flambée, noctua flammeata.

#### OISEAUX

# QUI NE PEUVENT VOLER.

Des obsenux les plus légers et qui percent les unes, nous passons aux plus pessals, qui e prevent quitter la terre. Le pas est hrusque, mais la companzion est la voie de touter sos counissaucers; et le contraste étant e qu'il y a de plus frappant dans in companzion, nous ne saissons jamais miest que par l'opposition les poults principaux de la nature des étres que nous considérons. De même, ee n'est que par uo coup d'eil ferme aur les extrêmes, que nous pouvons juger les millieux. La nature, déployée dans toute son étendue, gous présente un in-

mense tableau, dans lequel tous les ordres des êtres sont chacun représentés par une chaine qui soutieut une suite continue d'oblets assez voisins, assez semblables pour que leurs différences soient difficiles à saisir. Cette chaine n'est pas un simple fil qui ne s'étend qu'en longuenr : c'est une jarge trame ou plutôt un faiscean, qui, d'intervalle à intervalie, jette des branches de côté pour se réunir avec les faisceaux d'nn autre ordre: et c'est surtout anx deux extremités que ces faisceaux se plieut, se ramifient pour en atteindre d'autres. Nous avous vu, dans l'ordre des quadrupèdes, l'une des extrémités de la chaine s'élever vers l'ordre des oiseaux par les polatouches, les roussettes, les chanves-souris, qui, comme eux, out la faculté de voier. Nous avons vucette même chaine, par son autre extrémité, se rabaisser jusqu'à l'ordre des cétacés par les phoques, les morses, les lamautins. Nous avons vu, dans le milieu de cette chaine, une hranche s'éteudre du singe à l'homme par le magot, le gibbon, le pithèque et l'orang-outang. Nous l'avons vue, dans un autre point, jeter un double et triple ramean, d'un côté vers les reptiles, par les fourmiliers, les phatagins, les paugoiins, dont la forme approche de celles des crocodiles, des iguanes, des lézards; et d'autre côté vers les crustacés par les tatous, dout le corps en entier est revêtu d'une culrasse osseuse. Ii en sera de même du faiscean qui soutient i'ordre très-uombreux des oiscanx. Si nous plaçons au premier point en baut les oiseaux aériens les plus légers, les mieux volants, nous descendrons par degrés, et même par nuances presque luseusibles, aux olseaux ies pius pesants, les moins agiles, et qui, deuués des fustruments nécessaires à l'exercice du vol , ne peuvent ni s'élever ui se soutenir dans l'air; et nous trouverous que cette extrémité inférieure du faisceau se divise en deux branches, dout l'une contient les oiseaux terrestres, tels que l'autruche, le touvout, le casoar, le droute, etc., qui ne peuveut quitter la terre; et l'autre se projette de côté sur les pingoins et antres oiscanx aquatiques, auxquels l'usage ou plutôt le séjour de la terre et de l'air sont également juterdits, et qui ne penvent s'élever au-dessus de la surface de l'eau, qui parait être leur élément particulier. Ce sont là les deux extrêmes de la chaine, que nous avons raison de considérer d'abord avant de voujoir

saisir les milieux, qui tous s'éloignent plus ou moins ou participent inégalement de la nature de ces extrêmes, et sur lesquels milieux nous ne pourrions leter en effet que des regards incertains, si uous ne connaissions pas les limites de la nature par la considération attentive des points où elles sont placées. Pour donner à cette vue métaphysique toute sou étendue, et en réaliser les idées par de justes applications, nous aurions dù, après avoir donné l'histoire des auimaux quadrupèdes, commencer celle des giscaux par ceux dout la nature approche le plus de eclic de ces animaux. L'autruche, qui tient d'une part au chamean par la forme de ses jambes, et au pore-épic par les tuyaux ou piquants dont ses ailes sout armées, devait donc suivre les quadrupèdes : mais la philosophie est souveut obligée d'avoir l'air de céder aux opinions populaires; et le peuple des naturalistes, qui est fort nombreux, souffre impatiemment qu'on dérange ses méthodes, et n'aurait regardé cette disposition que comme une nouveauté déplacée, produite par l'euvic de coutredire ou le désir de faire autrement que les autres. Cependant on verra qu'indépendamment des deux rapports extérieurs dont je viens de parler, indépendamment de l'attribut de la graudenr, qui seul suffirait pour faire placer l'autruche à la tête de tous les oiseaux, elle a eucore beaucoup d'autres conformités par l'organisation intérieure avec les animaux quadrupèdes, et que teuant presque autant à cet ordre qu'à celui des oiscaux, elle doit être donnée comme faisant la nuance entre l'un et l'autre.

Dans chacune de ces suites ou chaines, qui soutieunent un ordre entier de la nature vivaute, les romeaux qui s'étendeut vers d'antres ordres sont toujours assez courts et ue forment que de très-petits genres. Les oiseaux qui ne peuvent voler se rédulsent à sept ou huit espèees ; les quadrupèdes qui voient , à cinq ou six ; et il en est de même de toutes les autres branches qui s'échappeut de ieur ordre ou du faisceau priucipal : eiles y tiennent toujours par le plus grand nombre des couformités de ressemblances, d'analogies, et n'ont que quelques rapports et quelques convenances avec les autres ordres; ee sont, pour ainsi dire, des traits fugitifs que la nature parait n'avoir tracés que pour nous judiquer toute l'étendue de sa puissance, et faire sentir au philosophe qu'elle ne peut être contrainte par les entraves de nos méthodes, ni

Cest l'autruche de Nageflan.

nos idées.

# L'AUTRUCHE.

# OU L'AUTRUCHE DE L'ANCIEN CONTINENT.

Ordre des échassiers, famille des brévipennes, genre autruche. (Cuvier.)

L'autruche est un oisean très-anciennement connn, pnisqu'il en est fait mention dans le plus ancien des livres : il failait même qu'il fût trèsconnu, car il fournit aux écrivains sacrés plusieurs comparaisons tirées de ses mœurs et de ses habitudes; et pins anciennement encore, sa ebair était, selon toute apparence, une viande commune, au moins parmi le peuple, pnisque le legislateur des Juis la ieur interdit comme nne nourriture immonde : enfin, il en est question dans Hérodote, le plus ancien des historiens profanes', et dans les écrits des premiers philo-

\* Nota-Hérodote, al l'on en croit M. Salerne (Ornithologie, papt 79), parle de trois sortes d'antruches, le strom/hos aquatique ou marin , qui est le poisson plat nommé plie ; l'acrien, qui est notre moinean ; et le terrestre (katagaios) qui est notre antruche. De ces trois espèces, la dernière est la seule dont l'aie trouvé l'indication dans Hérodote ( in Meloomene, versus fioem); encore ne puis-je être de l'avis de M. Salerne un la manière d'entendre le streutkos katagaios , qui selon moi, doit étre lei traduit par autruche se creusant des trous dans la terre ; non que j'admette de telles autroches , mais parce que Hérodote parle en cet enfroit des productions singulières el propres à une certaine région de l'Afrème, et non de criles qui lui étalent communes avec d'antres contrées (Hæ sunt lille feræ, et item quæ abbi). Or l'autruche ordinaire étant très-répandue el par consequent très-comme dans tonte l'Afrique, ou bien il n'en aurait pas fait mention en ce lien, puisqu'elle n'était pas une production propre au pays dont il parlait : ou du moios , s'il en eût fait mention , il ascrait omis l'épithète de *terrestre* , qui n'ajontait rien à l'idée que tout le monde en avail; et en ceia cet historien n'est fait que suivre ses propres principes , pulsqu'il dit ailleurs (in Thatla), en parlant du chamean : Gracis ul pote scientibus non puto deacribendum. Il fant done , pour donner an passage ci-dessus un sens conforme à celoi de l'auteur, rendre le katagaios comme je l'ai rendu, d'antaut plus qu'il existe récitement des ofseaux qui out l'instinct de su cacher dans le sable , et qu'il est question dans le même passage de choses encore plus étranges, comme de serpents et d'anes corons, d'acéphales, etc.; et l'on sail que ce père de l'histoire n'étail pas toujours en-

neml du merreilleux. E A l'égard des deux autres espèces de strouthos , l'aérien el l'aquatione, je ne puis non plus accorder à M. Salerne que ce soit notre molneau et le poisson nommé plie, ni imputer avec lui à la langue grecque, si riche, si belie, si sage, l'énorme disparate de comprendre sous un même nom des êtres aussi dissemblables que l'autroche, le moineau et une espèce de poisson. S'il failail prendre un parti sur les deux dernières sortes de stroschor, l'aérien et l'aquatique, je dirais que le premier est cette outarde à long con, qui porte encore au-jourd'hai dans plus d'un endroil de l'Afrique le nom d'autr a-

renfermée dans les bornes étroites du cercle de 1 sophes qui ont traité des choses naturelles. En effet, comment un animal si considérable par sa grandeur, si remarquable par sa forme, sl étonnant par sa fécondité , attaché d'ailleurs par sa nature à un certain climat , qui est l'Afrique et une partie de l'Asie , aurait-il pu demeurer inconnu dans des pays si anciennement penplés, où il se trouve à la vérité des déserts, mais où il ne s'en trouve point que l'homme n'ait pénétrés et parcourus?

La race de l'antruche est done une race trèsancienne, puisqu'elle prouve jusqu'aux premiers temps; mais elle n'est pas moins pure qu'eile est ancienne : clie a su se conserver pendant cette longue snite de siècles, et toujours dans la même terre, sans altération comme sans mésalliance; en sorte qu'elle est dans les oiseaux, comme l'éléphant dans les quadrupèdes , nne espèce entièrement isolée et distinguée de toutes les autres espèces par des caractères aussi frappants qu'invariables.

L'autrnche passe pour être le plus grand des oiseaux : mais elle est privée, par sa grandeur même, de la principale prérogative des oiseaux. je veux dire la puissance de voler. L'une decelles snr qui Vallisnieri a fait ses observations . nesait, quoique très maigre, cinquante-cinq livres tont écorchée et vidée de ses parties intérieures ; en sorte que , passant vingt à vingt-eluq livres ponr ces parties et ponr la graisse qui lui manquait, on peut, sans rien outrer, fixer le poids moyen d'nne autruche vivante et médioerement grasse, à soixante et quinze on quatre-vingts iivres : or queile force ne faudrait-il pas dans les ailes et dans les muscles moteurs de ces ailes, pour soulever et soutenir au milieu des airs une masse aussi pesante l'Les forces de la nature paraissent infinies lorsqu'on la contemple en gros et d'une vue générale : mais lorsqu'on la considère de près et en détail, on trouve que tout est limité ; et c'est à hien saisir les limites que s'est prescrites la nature par sagesse et non par impulssance, que consiste la bonne methode d'étudier et ses ouvrages et ses opérations. lei un poids de soixante et quinze livres est supérieur par sa seule résistance à tous les moyens que la nature sait employer pour élever et faire voguer dans le fluide de l'ntmosphère, des corps dont la gravité spécifique est

che refante, et que le second est quelque gros oiseau aquatique a qui sa pesanteur ou la faiblesse de ses ailes ne permet pas de voler.

un mittier de fois plus grande que celle de ce fluide; et c'est par cette raison qu'aucun des oiseaux dont la masse approche de celle de l'autruche, tels que le touyou, le casoar, le dronte, n'ont ni ne peuvent avoir la faculté de voler. Il est vrai que la pesanteur n'est pas ic scul obstacle qui s'y oppose; la force des muscles pectoraux, la grandeur des ailes, leur situation avantageuse, la fermeté de leurs pennes, etc., seraient ici desconditions d'autant plus nécessaires, que la résistance à vainere est plus grande : or, toutes ees conditions leur manquent absolument; car, pour me renfermer dans ce qui regarde l'autruche, cet oiseau, à vrai dire, n'a point d'ailes, puisque les plumes qui sortent de ses ailerons sont toutes effiliées, décomposées, et que leurs barbes sont de longues soies detachées les unes des autres, et ne peuvent faire corps ensemble pour frapper l'air avec avantage, ce qui est la principale fonction des pennes de l'aile. Celles de la quette sont aussi de la même structure, et ne peuvent par conséquent opposer à l'air ne résistance convenable; elles ne sont pas même disposées pour pouvoir gouverner le vol en s'étalant ou se resserrant à propos, et en prenant différentes inclinaisons : et ce qu'il y n de remargunble, e'est que toutes les plumes qui recouvrent le corps sont encore faites de même. L'autruche n'a pas, comme la plupart des autres oiseaux, des plumes de plusieurs sortes, les unes lanugineuses et duvetées, qui sont immédiatement sur la peau; les autres, d'une consistance plus ferme et plus serrée qui recouvrent les premières, et d'autres encore plus fortes et plus longues qui servent au monvernent, et répondent à ce qu'on appelle les œuvres vives dans un vaisseau : toutes les pinmes de l'autruche sont de la même espèce ; toutes ont pour barbes des filets détachés, sans consistance, sans adhérence réciproque; en un mot, toutes sont inutiles pour voler ou pour diriger le vol. Aussi l'autruche est attachée à la terre comme par une double chaine, son excessive pesanteur et la conformation de ses ailes ; et elle est condamnée à en parcourir laborieusement la surface, comme les quadrupèdes, sans pouvoir jamais s'élever dans l'air. Aussi a-t-elle, soit au dedans soit au dehors, beaucoup de traits de ressemblance avec ces animaux : comme cux, elle a sur la plus grande partie du corps du poil plutôt que des plumes; sa tête et ses flancs n'ont même que peu ou point de poil,

non plus que ses cuisses, qui sont très-grosses, très-musculeuses, et où réside sa principale force; ses grands pieds nerveux et charnus, qui n'ont que deux doigts, ont beaucoup de rapport nvec les pieds du chameau, qui lui-même est un animal singulier entre les quadrupèdes par la forme de ses pieds; ses ailes, armées de deux piquants semblables à ceux du pore-épie, sont moins des ailes que des espèces de bras qui lui ont été donnés pour se défendre ; l'orifice des oreilles est à découvert, et seulement garni de poil dans la partie intérieure où est le canal auditif; sa panpière superfeure est mobile comme dans presque tons les quadrupèdes, et bordée de longs eils comme dans l'homme et l'éléphant; la forme totale de ses veux a plus de rapport avec les yeux humains qu'avec ceux des oiseaux, et ils sont disposés de manière qu'ils peuvent voir tous deux à la fois le même objet; enfin les espaces calleux et dénués de piumes et de poils qu'elle a, comme le chameau. au bas du stesnum, et à l'endroit des os pubis, en déposant de sa grande pesanteur, la mettent de niveau avec les bêtes de somme les plus terrestres, les pins lourdes par elles-mêmes, et qu'on a coutume de surcharger des pius rudes fardeaux. Thévenot était si frappé de la ressemblance de l'nutruche avec le chamean-dromadaire, qu'il n eru lui voir une bosse sur le dos; mais quoiqu'eile ait le dos arqué, on n'v trouve rien de pareil à cette éminence charauc des chamenux et des dromadaires

Si de l'examen de la forme extérieure nous passons à celui de la conformation interne, nous tronverons à l'autruche de nouvelles dissemblances avec les oiseaux, et de nouveanx rapports avec les quadrupédes.

Une tite fort pettle, apitatie, et composée d'os tris-indices, mais fortillée de 10s rise-indices, mais fortillée de 10s nommet par une plaque de corne, est soumet le suitante horizontaile sur une colonne osseure d'environ trois pieds de baut, et composée de di-esqu'erchéers; in situation ordinaire du cerps et aussi paraillée à l'hori-con; le doss a deux pieds de l'ouge, i est sous period de charge de l'esqu'erchéers, ausquelles Suriciostat seps pairens de chernières sont deutiles à l'eur cerptier, puis se réunissent en une sonte harache. La ciavient est formée d'une traisième poir de fausses ches; les cinq véritables vont s'attacher par des appendies ce rifiquingeux au stermas, qui ne

descend pas jusqu'au bas du ventre, comme dans la piupart des obseaux; il est aussi benzoup moins sullinat au debors; as forme a du rapport was excelled u'm bouclier, et il a plau de largerar que dans l'homme méme. De l'os sacrum naitu me espèce de quence composée de sept vertèbres semblables aux vertèbres humaines: le fémars a un pled de long; le titha e le trares, un pied et demi chisem; et chaque doigt est composé de trait platiques comme dans l'bomment et contre trait phalanges comme dans l'bomment et contre obseaux, (soppels out très-rarement un nombre equal et phalanges comme dans l'bomment et contre

Si nous pénétrons plus à l'intérieur, et que nous observions les organes de la digestion, nous verrons d'abord un bec assez médiocre ', capable d'une très-grande ouverture, une langue fort courte et sans aucun vestige de papilles ; plus loin s'ouvre un ample pharynx proportionné à l'ouverture du bec, et qui peut admettre un corps de la grosseur du poing : l'œsophage est aussi très-large et très-fort, et aboutit au premier ventricule, qui fait lei trois fonctions : eelle de jabot, paree qu'il est le premier; celle de ventricule, parce qu'il est en partie musculeux, et en partie muni de fibres musculeuses longitudinales et circulaires ; enfin celle dn bulbe glanduleux qui se trouve ordinairement dans la partie inférienre de l'œsophage la plus voisine du gésier, puisqu'il est en effet garni d'un grand nombre de glandes; et ces glandes sont conglomérées, et non conglobées comme dans la plupart des oiseaux. Ce premier ventricule est situé plus has que le secoud, en sorte que l'entrée de celui-ci, que l'on nomme communément l'orifice supérieur, est réellement l'orifice Inférieur par sa situation. Ce second ventricule n'est souvent distingué du premier que par un léger étranglement, et quelquefois Il est séparé lui-même en deux cavités distinctes par un étranglement semblable, mals qui ne paralt point au dehors; il est parsemé de glandes et revêtu intérieurement d'une tunique villeuse presque sembiable à la flanelle, sans beancoup d'adhérence, et criblée d'une Infinité de petits trons répondant aux orifices des glandes. Il n'est pas aussi fort que le sont communément les gé-

sicrs des oiseanx, mais il est fortifié par dehors de muscles très-pulssants, dont quelques-uns sont épais de trois pouces: sa forme extérieure approche beaucoup de celle du ventricule de l'homme.

M. du Verney a prétendu que le canal hépatique se terminait dans ce second ventricule, comme cela a lieu dans la tanche et plusieurs autres poissons, et même quelquefois dans l'homme, selon l'observation de Galien; mais Ramby et Valiispieriassurent avoir yn constamment dans plusieurs autruches l'insertion de ce canal dans ie duodenum, deux pouces, un pouce, quelquefois même un demi-pouce seulement au-dessous dn pylore; et Vallisnieri indique ce qui aurait pu occasionner cette méprise, sl c'en est une, en ajoutant plus bas qu'il avalt vu dans deux autruches une veiue allant du second ventricule au foie, laquelle veine il prit d'abord pour un rameau du canai hépatique, mals qu'il reconnut ensuite dans les deux sujets pour un vaisseau sanguln, portant du sang au foie et non de la bile an ventricule.

Le pylore est plus ou moins large dans differents sujets, ordinairement teint en jaune et imbibé d'un suc amer, ainsi que le fond du secoud ventrienle; ce qui est facile à comprendre, un l'insertion du canal hepatique tout au commencement du duodenum, et sa direction de bas en hant.

Le py lore dégorge dans le duodenum, qui est le plus étroit des intestins, et où s'insernet enercer les deux canaux paneréatiques, un pied et queiquefisis deux et trois piréa san-dessous de l'insertion de l'hépatique, au lleu qu'ils s'insèrent ordinairement dans les oiseaux tout près du cholédoque.

Le duodenum est sans valvules, ainsi que le jipirum; l'ilèden en a quedque-unes aux approches de sa jonction avec le colon. Ces trois intestins greles sout à peu près la moltié de la longneur de tont le tube intestinal, et cette longneur est fort sujette à varier, même dans des sujets d'égale grandeur, étant de soixante pieds dans les uns, et de vingt-neuf dans les nutres.

Les deux cœcums naissent ou dn commencement du colon, selon les anatomistes de l'Aceudémie, ou de la fin de l'illoin, selon le docteur Ramby; chaque cœcum forme une espèce de cone creux, long de deux ou trois pieds, large d'un pouce à sa base, carni à l'intérieur d'une

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> M. Brisson dit que le bec esi inquiculé; Vallisnieri, que la pointe en est obtasse et sans creviret; la lanque o'est point nou plass du me forme ni d'une grandeur constante dans tous les individus. Vogez animens: de Perrauli, partie II, p. 125; et Vallaquieri, poi apriq.

valvuie en forme de lame spirale, faisont environ vingt tours de la base au sommet, comme dans le lièvre, ie lapin et dans le renard marin, la rate, la torpille, l'auguille de mer, etc.

Le colon a anssi ses valvules en feuillets : mais au lieu de tourner en spirale comme dans ie cœeum, la lame ou feuillet de chaque valvule forme un croissant qui ocenpe un peu pius que la demi-elreonférence du colon, en sorte que les extrémités des croissants opposés empiétent un peu les unes sur les autres, et se croisent de toute la quantité dont elles surpassent le demicercie; structure qui se retrouve dans le colon du singe et dans le jejunum de l'homme, et qui se marque au dehors de l'intestin par des cannelures transversales, parafféles, espacées d'un demi-pouce, et répondant aux feuillets intérieurs ; mais ce qu'il y a de remarquable, e'est que ces feuillets ne se trouvent pas dans toute la longueur du coion, ou plutôt e'est que l'autruehe a deux coions bien distincts, l'nn pius iarge et garni de ces feuillets intérieurs en forme de crols-

sants, sur une longueur d'environ huit pieds ; l'autre plus étroit et pius long, qui n'a ni fenii-

iets ni vaivules, et s'étend jusqu'au rectum :

e'est dans ce second colon que les excréments

commencent à se figurer, colon Valilisaieri.
Le rectium se fort large, fiong derwison am
pied, et muni à son extrêmité de fibres charsuis: il s'ouvre dans une grande pobe con vessie composée des mêmes membranes que les
intestium, mais pais epaisses, et chan inquelie
on a trouvé quelquochis jusqu'à huit onces d'uirue i', cur le su uretieres s'y rendant aussi par
une insertion très-oblique, etile qu'èlle a lieu
une insertion très-oblique, etile qu'èlle a lieu
une certaine pâte bianche qui accompagne les
exérments de tous les obsents.

Cette première poche, à qui il ne manque qu'un col ponr être une véritable vessic, communique par un orifice muni d'une espèce de aphineter à une seconde et derailère poche plus petite, qui sert de passage à l'urine et aux excréments solides, et qui est presque remplie par une sorte de noyau cartilagiaeux, adhé-

vime refendu par le milleu à la manière des abri-

Les excréments solides resemblent beaucoup de cur des brehis et des chèvres : lis son divisés en petites masses , dont le volume n'a nacun rapport aves in capacité des incitatios oil is se sont formés : dans les intestins gréces, lis se présentent sous la forme d'une bouille, tantôt verie et tantôt noire, seton la qualité des allegant de la commanda de la condiciona del la condiciona de la condiciona del la condiciona della condiciona del la co

On trouve queiquefois anx environs de l'anus, de petits sacs à peu près pareils à ceux que les lions et ies tigres ont au même endroit. Le mésentère est transparent dans tonte son formus et le nege d'un pied en de certains en

Le mésentère est transparent dans toute son étendue, et large d'un pied en de certains endroits. Vallisnieri prétend y avoir vu des vestiges non obscurs de vaisseaux lymphatiques; Ramby dit anssi que ies vaisseaux du mésentère sont fort appareuts, et il ajoute que les glandes en sont à peine visibles : mais il fiut avouce qu'elles ont été absoinment invisibles pour la piuvant des autres observatemes.

Le foie est divisé en deux grands lobes, comme dans l'bomme, mais il est situé pius an milieu de la région des hypocondres, et n'a point de vésienle du fiei : la rate est contigué au premier estomac, et pèse au moins deux onces.

Les reins sont fort grands, rarement déconpés en plusieurs lobes, comme dans les oiseaux; mais le plus souvent en forme de guitare, avec un bassin assez ample. Les uretères ne sont point non pius, comme

dans la plupart des autres oiseaux, couebés sur ies reins, mais renfermés dans leur substance. L'épipioon est très-petit, et ne recouvre qu'en partie le ventrienle; mais à la piace de l'épiploon, on trouve quelquefois snr ies intestins et sur tout le ventre, nne couche de graisse ou de suif, renfermée entre les aponévroses des muscies du bas-ventre, épaisse depuis deux doigts Jusqu'à six pouces ; ctc'est de cette graisse, mélee avec le sang, que se forme la manteque, comme nons le verrons plus bas : cette graisse était fort estimée et fort cher chez les Romains, qui, seion le témoignage de Piine, la croyaient pius efficace que celie de l'oie, contre les donleurs de rbumatisme , les tumeurs froides , la paralysic; et encore aujourd'hui les Arabes

<sup>4.</sup> Nota, L'urine d'antruche entère les taches d'encre, seton Bérmolatas : ce fait peut à l'être point vrais mais Gessore a es tott de le nier en le fondement unique qu'aucun ciassu n'avait d'urine; car tous les oiseant ont des reins, des urelères, et par conséquent de d'urine; et lls ne différent des quadrujables sur ce point, qu'en ce que chez eus le reclum s'ouvre dans la vessite.

l'emploient aux mêmes usages. Vallisatiert est peud-tre le seul qui, ayant apparemment disséque des sutreuches fort malgres, doute de l'existence de cette graines, d'autant plus qu'en Italiel a matgreur del fustrucche a passé eu proverhe, ampre comes sous durzes. Il ajoute que las deux qu'ils a observées paraissatient, étant disséquiers, de suguettest debarriés, eç qui doit étre vrai de toutes les autrucches qui 1 out point degraisses, ou même à qui on l'a cainerie, gatental qu'elles veutre, les mancles da bas-veutre ne commencent à d'evenir charaus que sur les flancs.

SI des organes de la digestion je passe à ceux de la génération, je trouve de nouveaux rapports avec l'organisation des quadrupèdes : le plus grand nombre des oiseaux n'a polut de verge apparente: l'autruche eu a une assez considérable, composée de deux ligaments blaucs, solides et perveux, avant quatre ligues de diamètre, revêtus d'une membrane épaisse, et qui ne s'unisseut qu'à deux doigts près de l'extrémité. Daus quelques sujets, on a aperçu de plus dans cette partie une substance rouge, spongieuse, garnie d'une multitude de vaisseaux; en un mot, fort approchante des corps caverneux qu'on observe dans la verge des animaux terrestres: le tout est renfermé dans une membrane commune, de même substance que les ligaments, quoique ecpendant moins épaisse et moins dure. Cette verge n'a ni gland, nl prépnce, ni même de cavité qui pût donner issue à la matière séminaie, selou MM. les auatomistes de l'Académie; mais G. Warren prétend avoir disséqué une autruche dont la verge, longue de cinq pouces et demi, était creusée longitudinalement, dans sa partie supériéure, d'uue espèce de sillon ou gouttière, qui lui parut être le couduit de la semence. Soit que cette gouttière fut formée par la jonction des deux ligaments, soit que G. Warreu se soit mépris en prenant pour la verge ce uoyau cartilagineux de la secoude poche du rectum, qui est en effet fendu, comme je l'ai remaqué plus haut; soit que la structure et la forme de cette partie soit sujette à varier en différents sujets, il paraît que cette verge est adbérente par sa base à ce novau cartilagineux. d'où se repliant en dessous, elle passe par la petite poche, et sort par son orifice exterue, qui est l'anus, et qui, étaut bordé d'un repli membraneux, forme à cette partie un faux prénuce, que le docteur Browne a pris sans donte

pour un prépnce véritable, car il est le seul quen donne un à l'autruche.

Il y a quatre muscles qui appartiennent à l'anus et à la verge; et de là résulte eutre ces parties une correspondance de mouvement, en vertu de laquelle, lorsque l'animal fieute, la

verge sort de plusieurs pouces.

Les testicules sont de différentes grosseurs en en différents sujes, et varient à eté gard dans la proportion de quarante-buit à un, sans doute la proportion de quarante-buit à un, sans doute a précéde la mort, etc. lis varient ansai pour la précéde la mort, etc. lis varient ansai pour la configuration et dériencer, mais la francture laterue est toujours la même: l'eur place est sur les reins, un peu Buis à gauche qu'à droite; G. Warreu croît avoir aperçu des vésicules séminales.

Les femelles ont aussi des testicules ; car je pense qu'ou doit nommer ainsi ces corps glanduleux, de quatre lignes de diamètre sur dixhuit de longueur, que l'ou trouve dans les femelles an-dessus de l'ovaire, adhérents à l'aorte et à la veine-cave, et qu'on ne peut avoir pris pour des glaudes surrénales que par la préventiou résultante de quelque système adopté précédemment. Les cannepetières femelles out aussi des testicules semblables à ceux des mâles, et ll y a lieu de croire que les outardes femelles en out pareillement; et que si MM. les anatomistes de l'Académie, dans leurs uombreuses dissectious, ont cru n'avoir jamais rencontré que des máles, c'est qu'ils ne voulaient point reconnaître comme femelle nn animal à qui ils voyaieut des testicules. Or, tout le monde sait que l'outarde est parmi les oiseaux d'Europe celui qui a le plus de rapport avec l'autruche, et que la cannepetière n'est qu'une petite outarde; en sorte que tout ce que j'ai dit dans le traité de la génération, sur les testienles des femelles des quadrupèdes, s'applique ici de soi-même à toute cette elasse d'oiseaux, et trouvera peut-être dans la suite des applications encore plus étendues.

Au-dessous de ces deux corps glanduleux est placé l'ovaire, adhéretaussi aux gros vaisseaux sanguins; on le trouve ordinairement garai d'œufs de différentes; orsesseurs, reniermés dans leur callec comme un petit gland l'est dans le sien, et attachés à l'ovaire par leurs pédicales: M. Perrault en a vu qui élainet gros comme des pois, d'autres comme des noix, un senl comme les deux noisses.

Cet ovaire est unique, comme dans persque tous les oissans, et é c'es, pour le dire en passant un préjugi de plus contre l'idée de ceux qui venient que is deux corps glandueins qui se troovent dans toutes les finelles des quatripolèse représenten cet ovaire, qui est une partie simple <sup>4</sup>, su lieu d'avouer qu'ils représentent en éffet is testicales, qui sont an nombre des parties doubles dans les milés des oiseux comme dans les quadrupides.

L'entonnoir d l'oviductus s'ouvre au-dessons de l'ovaire, et jette à droite et à ganche deux appendices membraneuses en forme d'ailerons, lesquelles ont du rapport à ceiles qui se trouvent à l'extrémité de la trompe dans les animaux terrestres. Les œnfs qui se détachent de l'ovaire sont recus dans cet entonnoir, et conduits le long de l'oviductus dans la dernière poche intestinale, où ce canai débouche par un orifice de quatre lignes de diamètre, mais qui paraît capable d'une dilatation proportionnée au volume des œufs, étant plissé ou ridé dans toute sa circonférence; l'intérieur de l'oviductus était aussi ridé ou pintôt feuilleté, comme le troisième et le quatrième ventricule des ruminants.

Enfin la seconde et dernitre poche intestinale dont je viten de parier a nasie dans la fimelle son nopus cartilagienex comme dans le madie; etce nopus, qui sort quiequichois de pius ambie; etce nopus, qui sort quiequichois de pius aud'un demi-pouce hors de l'anus, a un petit appendice de la lougueur de trois ligues, minec et encombé, que MM. les nautomistes de l'Anodéme regardent comme un diloris, avec d'untant la plus de fondement, que les deux mêmes masles qui s'ansierte à la lasse de in a verge dans les males s'insierent à la base de cet appendice dans les femelles.

Je ne m'arrêterai point à décrire en détail les organes de la respiration, vu qu'ils ressemblent presque entièrement à ce qu'on voit dans tous les oiscaux, étant composés de deux poumons de substance spongieuse, et de dix celiules à

\*\* Rotat. Le béchare est le cel diseau dans lequel M.M. Les anatomisées de l'Académia and not trouver deur orisins mais ons présentes orisine filiante, selon cez, deux corps glandeleux d'une ablatico deux et cellule, dout l'un (cellu displace) de l'une destante deux et cellules, dout l'un (cellul experiment) experiment de l'académia de

v.

air, cinq de chaque côté, dont la quatrième est plus petite ici comme dans tous les autres oiseaux pesants : ces cellules reçoivent l'airdes poumons, avec lesquels elles ont des communications fort sensibles ; mais ii fant qu'eiles en aient anssi de moins apparentes avec d'autres parties, puisque Vailisnieri, en soufflant dans la trachée-artère, a vu un gonflement le long des cuisses et sous les ailes, ce qui suppose une conformation semblabie à ceile du pélican, dans iequei M. Méry a aperçu, sous l'aisselle, et entre la cuisse et le ventre, des poches membraneuses qui se remplissaient d'air an temps de l'expiration, ou lorsqu'on soufflait avec force dans la trachéeartère, et qui en fonrnissaient apparemment au tissn cellnlaire.

Le docten Frowne dit positivement que l'autruche na jont d'épigotie. M. Permit le suppose, puisqu'il attribué à un certain muscle la fonction de ferme la gistre en resprechant les cartilages du laryax. G. Warren prétend avuir vau ce juigotie dans le suje qu'il a disdequ'é; av Valissuieri conseile toutes coe contraser de la commanda de la commanda de la commanda de ment une épigotie, mais que la sup précisément une épigotie, mais que la marque de rieure de la insque ent itent lieu en s'appliquant sur la glotte dans in déguitifica.

Il y a aussi diversité d'avis sur le nombre et la forme des anneaux cartilagineux du larynx : Vaiiisnierl n'en compte que deux cent dix-huit, et sontient avec M. Perrault qu'ils sont tous entiers. Warren en a trouvé deux cent vingt-six entiers, sans compter les premiers qui ne le sont point, non plus que ceux qui sont immédiatement au-dessous de la bifurcation de la tracbée. Tont ceia pent être vrai, attendu les grandes variétés auxquelies est sujette la structure des parties internes ; mais tout cela prouve en même temps combien il est téméraire de vonioir décrire une espèce entière d'après un petit nombre d'individus, et combien il est dangereux, par cette méthode, de prendre on de donner des variétés individuelles ponr des caractères constants. M. Perrauit a observé que chacune des deux branches de la trachée-artère se divise. en entrant dans le poumon, en plusieurs rameaux membranenx comme dans l'éléphant.

Le cerveau avec le cervelet forme une masse d'environ deux pouces et demi de long sur vingt lignes de large. Vallisnieri assure que celui qu'il a examiné ne pesait qu'une once; ce qui ne fernit pas la douze-centième partie du poids de l'animai : Il ajoute que la structure en était de l'animai : Il ajoute que la structure en était en establiale à celle du cervanu de loseux, et telle précisément qu'elle est décrite par Willis. Je renaupueur la proposition qu'elle est de l'Académie qu'elle est de l'Académie qu'elle est en fait de la morta perment leur origine et activate hors du orifice de la métine manière que dans les animaus restrettes; que la partie corticule et la partie moelleux du cervice de su partie moelleux du cervice de partie profuse en mêma sanimais; qu'on y trouve quedipre-fois les deux apophyses vermiformes qui se voient dans l'houmme, et un verticule de la forme d'une plume à écrit, comme dans la plu-part des ound uneux des sur des sur des sur deux des controlleux de la partie protes des sur deux parties de la partie partie de la partie de la partie partie de la par

Je ne dirai qu'un mot snr les organes de la circulation, c'est que le cœur est presque rond, au lien que les oiseaux l'ont ordinairement plus allongé.

A l'égard des sons externes, J'ai déjà parté de langue, de l'orielle, et de la forme-ctérieure de l'oriel, et de la forme-ctérieure de l'oriel, j'ajositeral seulement lei que as stracture interne est celle qu'on observe ordinairement dans les oiseaux, M. Ramby prétend que le globe, tift de son orbite, preud de lui-méme une forme presque triangulaire; il a sussi trové-l'hanneur aqueue en plus grande quantité, et l'hunneur vitrée en moindre quantité qu'à l'ordinaire.

Len narines sont dans le bes supérieur, non loin de sa buse; il «'évie du militu de checune des deux onvertures nae protubérance cartilagieures retviue d'une membrane très-fine, et de la comme del comme de la comme de la comme del comme de la c

ct du sixieme sens. Ceterposés auciente de l'organisation intérieure de l'autreche est pius que suffissant pour confirmer l'idée que j'ad donnée d'abord de cet animai singuiller, qui doit ter regarde comme un est de nature equivoque, et flusiant la nanne est de nature equivoque, et flusiant la nanne est de nature equivoque, et de l'autre une méthode où l'on a e proposerait de verprésate le vrai système de la nature, se serait ni dans la closes des oiseaux, ni dans celle des quadrusdèse, mais sur l'onasse de l'une à l'autre.

En effet, quel autre rang sesigner à un animal dont le corps, mi-parti d'oiseux et de quadru-pôle, est porte sur des pleds de quadrupôle, est sumonité par une têté d'oiseux, dont le maite a une verge, et la fernéle un elitoris, comme les quadrupôles, et qui ménamoise et oripare, qui a un gestier comme les obseux , et en même partie à ceptier comme les obseux , et en même partie à ceptier comme les obseux , et en même partie à ceptier comme les obseux , et en même partie à ceux des ruminonts, en partie à ceux des ruminonts, en partie à ceux d'autres quadrupôles?

Dans l'ordre de la fécondité, l'antruche semble encore appartenir de plus près à la classe des quadrupèdes qu'à celle des oiseanx ; car elle est très-féconde, et produit beaucoup. Aristote dit, qu'après l'autruche, l'oiseau qu'il nomme atricapilla est celui qui pond le plus ; et il ajoute que cet oiseau atricapilla pond vingt œufs et davantage; d'où il snivrait que l'autrnehe en pond au moins vingt-cinq : d'ailleurs, selon les historiens modernes et les voyageurs les plus instruits, elle fait plusieurs convées de douze ou quinze œufs chacune. Or, si on la rapportait à ia classe des oiseaux, elle serait la plus grande, et par conséquent devrait produire le moins, snivant l'ordre que suit constamment la nature dans la multiplication des animanx, dont elle parait avoir fixé la proportion en raison inverse de la grandeur des individus; an lien qu'étant rapportée à la classe des animaux terrestres, elle se trouve très petite, relativement aux plus grands, et plus petite que cenx de grandeur médiocre, tels que le cochon, et sa grande fécondité rentre dans l'ordre naturel et général. Oppien, qui croyait mal à propos que les cha-

menax de la Esterinae s'accouplaient à rebours et an actornatin derirlera, ex ru, par une seconde erreur, qu'un oisean-chamenu (sur 'est le non qu'un domaint des bras à l'astrachel) ne le non qu'un domaint des bras à l'astrachel; ne con, el III a a tancé comme un fait certain: mais que da chameau lei même, comme je l'ai dit aitieurs : et quojeur, sedon toute apparence, peu d'observateurs aient été témois de cet acconplement, et que houcu n'en ait readu comple, on nière accoutumées, jusqu'à ce qu'il y ait preuve du contraîre.

Les antruches passent pour être fort lascives et s'accompler souvent; et si l'on se rappelle ce que l'al dit ci-dessas des dimensions de la verge du mále, on concerra que ces accouplements ne se passent point ensimples compressions; comme dans presque tous les oisents, muis qu'il y a une intromission réclie des parties sexueltes du mâle dans celles de la femelle. Thévenot est le seul qui dise qu'elles à s'assortissem per paires, et chaque mále n'a qu'anc femelle, contre l'uet chaque mále n'a qu'anc femelle, contre l'u-

sage des oiseanx pesants. Le temps de la ponte dépend du climat qu elles habitent, et e'est tonjours aux environs du solstice d'été, e'est-à-dire au commencement de iniliet dans l'Afrique septentrionale, et sur la fin de décembre dans l'Afrique méridionale. La température du climat infine aussi beauconp sur lenr manière de couver : dans la sone torride, elles se contentent de déposer leurs ænfs sur un nmas de sable qu'elles ont formé grossièrement avec tenrs pieds, et où la seule chalent du soieil les fait éclore ; à peine les convent-elles pendant la nuit : et cela même n'est pas tonjonrs nécessaire, puisqu'on en a vu éclore trul n'avaient point été couvés par la mère, ui même exposés aux rayons du solell. Mais, quolque les autruches ne convent point ou que très-peu leurs œufs, il s'en faut beaneoup qu'elles les abandounent : an contraire , elles veillent assidûment à leur conservation, et ne les perdent guère de vue ; e'est de la qu'on a pris occasion de dire qu'elles les couvaient des veux , à la lettre : et Diodore rapporte uue facon de prendre ces animaux, fondée sur leur grand attachement pour leur couvée; c'est de planter en terre. aux environs du nid et à une juste hanteur, denx pieux armés de pointes bien acérées, dans lesquelles la mère s'enferre d'elle-même lorsqu'elle revieut avec empressement se poser sur

Quoique le climade la Trance soit hentoup motion chand que cetti de la Barbarie, ou a va des sattroches pondre à la ménagerie de Versailles: miss Mit, de l'Aucdienie out truet functiement de faire-éclore ces cush par une lucuban artificielle, soit es employant la cheiur d'a soicil, ou celle d'un feu gradie et ménage avec art; las 'avoit panisa pa parvent à découvrir dans les unes autres anceme organisaperance à ne giorientation d'un movel être: le jame et le blane de celui qui avait été exposé an feu s'éclaire nu pen epissies; celui qui avait été mis au soicil avait coutracté une tra-mauvaise odeur; et aucun en presentait la mauvaise doute; et aucun en presentait la

moindre apparence d'un firtus ébanché, en sorte que cette incubation philosophique n'eut aucuu succès. M. de Réaumur n'existait pas

encore. Ces œnfs sont très-durs, très-pesants et trèsgros; mais on se les représente quelquefois eucore plus gros qu'ils ne sont en effet, en prenant des œufs de crocodile pour des œufs d'autruche : on a dit qu'ils étalent comme in tête d'un enfaut , qu'ils poquaient contenir jusqu'à nne pinte de liqueur, qu'ils pesajent quinze fivres, et qu'une antruche en pondait einquante dans uue année: Ellen a dit insqu'à quatre-vingts; mais la plupart de ces faits me parnissent évidemment exagérés : car, 1º comment se peut-il faire qu'nn œuf dont la eoque ne pèse pas plus d'une livre, et qui contient au plus une piute de liqueur, soit du poids total de quinze livres? il faudrait pour cela que le blanc et le jaune de cet œuf fassent sept fois plus denses que l'enu, trois fois plus que le marbre, et à peu près autant que l'étain, ce qui est dur à supposer.

2º Eu admettant avec Willughby que l'autruche pond dans une année cinquante cuits, pesant quinze livres checan, il s'ensuivnit que le poids total de la ponte serait de sept ceut cinquante livres, ce qui est beancomp pour un animal dui n'en pèse que quatre-vingets.

li me paraît done qu'il y a une réduction considérable à faire, tant sur le poids des œufs que sur leur nombre ; et il est fichenx qu'on u'ait pas de mémoires assez sûrs pour déterminer avec instesse la quantité de cette réduction: on ponrrait, en attendant, fixer le nombre des enfs d'après Aristote , à vingt-cinq ou trente ; . et d'après les modernes qui ont parlé le plus sagement à trente-six. En admettant deux ou trois couvées, et douze œufs par chaque couyée, on pourrait encore déterminer le poids de chaque œuf à trois on quatre livres, en passant une livre pins ou moins pour la coque, et deux ou trois livres ponr la pinte de blanc et de ianne qu'elle contient : mais il y a bleu loiu de cette fixation conjecturale à nne observation précise. Beanconp de gens écrivent, mais il en est peu qui mesurent, qui pèsent, qui comparent; de quinze on seize antruches, dont ou a fait dissection en différents pays, il n'y en a qu'une senle qui nit été pesée , et c'est celle dont nons devons in description à Vallisuleri. On ne sait pas mieux le temps qui est nécessaire pour l'incubation des œufs : tout ce qu'on sait,

ou pitult fout e qu'on nasure, e'est qu'anssible que les jeunes autrubes sont échose, elles sont en état de marcher, et même de courir et de chercher leur nourriture; en sort que dans la zone torride, où elles trouvent le degré de charqui leur qui leur convient et la nourriture qui leur est proper, elles sont émancipées en naissant, et sont abandomés de leur mère, dont les sonts et moit es parties de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contr

Les jeunes autruches sont d'un gris-cendré la première année, et ont des plumes partout; mais ee sont de fausses plumes qui tombent hientôt d'elies-mêmes pour ne plus revenir sur les parties qui doivent être nucs, comme la tête, le haut du eou, les cnisses, les flancs et le dessous des ailes. Eiles sont remplacées sur le reste du eorps par des piumes alternativement hianches et noires, et quelquefois grises par le mélange de ces deux couleurs fondues ensemble: ies pius courtes sont sur la partie inférieure du cou, la seule qui en soit revêtue; elles deviennent plus longnes sur le ventre et sur le dos ; les plus longues de toutes sont à l'extrémité de la queue et des ailes, et ce sont les plus recherchées. M. Klein dit, d'après Aibert, que les plumes du dos sont très-noires dans les mâles , et hrunes dans les femclies.Cependant MM. de l'Académic qui ont disséqué huit autruches, dont cinq máies et trois femelles, ont trouvé le plnmage à peu près semblable dans les unes et dans les antres ; mais on n'en a jamais vu qui enssent des plumes rouges, vertes, bleues et faunes , comme Cardan semble l'avoir cru, par nne méprise bien déplacée, dans un ouvrage sur la subtilité.

Redia reconnu, par de nombreuses observations, que presepte tous les ofsetur étalent sujets à avoir de la vermine dans leurs plumes, et même de plusieurs espères; et que la plupart avaient leurs fancetes particoliers, qui ne se rencontraient point ailleurs imais il n'en a januis trouvié en ancune saison dans les autruches, quoiqu'il sit fait ses observations sur douze de e s animans, dont quelques - un citiant récemment arrivés de Barbarie.

D'un autre côté, Valiisnieri, qui en a disséqué deux, n'a trouvé dans leur intérieur ni lombries, ni vers, ni insectes quelconques : li

semble an'aucun de ces animaux n'ait d'appétit pour la chair de l'autruche , qu'ils l'évitent même et la craignent, et que cette chair ait oneloue qualité contraire à lenr muitiplication . à moins qu'on ne veuille attribner eet effet, du moins pour l'intérieur, à la force de l'estomac et de tons les organes digestifs ; car l'autruche a une grande réputation à cet égard : il y a hien des gens encore qui eroient qu'elle digère le fer , comme la voisiile commone digère les grains d'orge; queiques auteurs ont même avaneé qu'elle digérait le fer rouge : mais on me dispensera sans doute de réfuter sérieusement cette dernière assertion; ce sera bien assez de déterminer, d'après les faits, dans quel sens on peut dire que l'autruche digère le fer à

froid. Il est certain que ees animaux vivent principalement de matières végétales, qu'ils ont le gésier muni de muscles très-forts, comme tons les granivores ', et qu'ils avaient fort souvent dn fer 2, dn cuivre, des pierres, du verre, du hois et tont ce qui se présente : je ne nierais pas même qu'ils n'avalassent quelquefois du fer ronge, pourvu que ee fut en petite quantité, et je ne pense pas avec cela que ce fût impunément. Il parait qu'ils avalent tont ée qu'ils trouvent jusqu'à ce que leurs grands estomacs soient entièrement pleins, et que le besoin de les lester par un volume suffisant de matière est l'nne des principales causes de leur voraeité. Dans les sulets disségnés par Waren et par Ramby , les ventricules étaient tellement remplis et distendus, que la première idée qui vint à ces deux anatomistes fnt de donter que ces animaux eussent jamais pu digérer une telle surcharge de nourriture. Ramby ajoute que les matières contenues dans ees ventricules paraissaient n'avoir suhi qu'une légère altération. Vallisnieri trouva anssi le premier ventricule entièrement plein d'herhes, de fruits, de légumes, de noix, de cordes, de pierres, de verre, de cuivre faune et ronge, de fer, d'étain, de

<sup>•</sup> Nota. Quoique l'autrache soit omnirore dans le fait , il semble néammoirs qu'on doit la ranger parmi les granivores, poissque dans ses deverts élle vi il de dattes, et autrair fruits cu matières végétales, et que dans les ménageries on la nourrêt de cos méneus maistères : d'allieures, Strabon nous d'all, ils, Visque lorsque les chauseurs veulent l'attière dans le piège qu'ille into outversart, les inprésentant du gratin pour applie.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Je dis fort souvent, car Albert assure très-positivement qu'il n'a jamais pu faire avaier du fer à plositors autruches, quoiqu'elles dévorassent avidemment des os fort durs et même des olerres. Yores Gesser, de Avidos, pag. 742. C.

plomb et de bois; il y eu avait entre autres un morcean, et c'étail e dernier avait, puisqu'il était tout au-dessus, lequel ne pesait pos loia d'une livre. Mix, de l'Académie assurent que les ventricutes des huit autraches qu'ils out observées, se sont toujons trouvais remplis de foin, d'herbes, d'orge, de fèves, d'os, de monnales, de eniver et de cailloux, a dour quelquesunes avaient la grosseur d'un œuf. L'autruche enlasse donc les maîtires dans se estomnes à raison de leur enpactée, et par la nécessité de les rempir; et comme elle digire avec ficilité et promptitude, il est aisé de comprendre pourquoi étte est lassaible.

Mais quelque insatiable qu'elle soit, on me demandera toniours, non pas pourquoi eile consomme tant de nourriture, mais pourquoi elle a vaie des matières qui ne peuvent point la nourrir, et qui peuvent même lui faire beaucoup de mal : je répondrai que c'est parce qu'elle est privée du sens du goût ; et cela est d'autant plus vraisemblable, que sa langue étant bien examinée par d'habiles anatomistes, leur a paru déponyvue de tontes ces papilles sensibles et nerveuses, dans lesquelles on croit avec assez de fondement que réside la sensation du goût : ie eroirais même qu'elle aprait je sens de l'odorat fort obtus : car ce sens est celui qui sert le plus aux animaux pour le discernement de leur nourriture: et l'autruche a si pen de ce discernement, qu'elle avaie non-seulement le fer, les enilioux, le verre, mais même le cuivre, qui a une si mauvaise odenr, et que Vallisnieri en a vu une qui était morte pour avoir dévoré une grande quantité de chanx vive. Les gallinacés et autres granivores, qui n'ont pas les organes du goût fort sensibles, avalent bien de petites pierres qu'ils prennent apparemment pour de petites graines, lorsqu'elles sont mèlées ensemble : mais si on leur présente pour toute nourriture un nombre connu de ces petites pierres, ils mourront de faim, sans en avaier une seule ; à plus forte raison ne toucheraient-ils point à la chanx vive : et l'on peut conclure de là , ce me semble, que l'autruche est un des oiseaux dont les sens du goût et de l'odorat, et même celni du toucher dans les parties internes de la bonche, sont le plus émonssés et le plus obtus; en quoi il fant convenir qu'elle s'éloigne beaucoup de la nature des quadrupèdes.

Mais enfin que deviennent les substances dures, réfractaires et nuisibles, que l'autruche

avaie sans choix et dans la seule intention de se remplir? que deviennent surtout le cuivre, le verre, le fer? Sur ceia les avis sont partagés, et chacun cite des faits à l'appul de son opinion. M. Perrault ayant tronvé soixante et dix doubles dans l'estomae d'un de ces animaux, remarqua qu'ils étaient la plupart usés et consumés presque aux trois quarts : mais il jugea que c'était plutôt par leur frottement mutuel et ceiui des cailioux, que par l'action d'aucun acide, vu que quelques-uns de ces doubles, qui étaient bossus, se trouvèrent fort usés du côté convexe, qui était aussi le plus exposé aux frottements, et nullement endommagés du côté concave; d'où il conclut que, dans les oiscaux, la dissolution de la nonrriture ne se fait pas seujement par des esprits subtils et pénétrants, mais encore par l'action organique du ventricule qui comprime et bat incessamment les aliments avec les corps durs que ces mêmes animaux ont l'instinct d'avaler; et comme toutes les matières coutenues dans eet estomac étaient teintes en vert, il conclut encore que la dissolution du cuivre s'y était faite, non par un dissolvant particulier, ni par voie de digestion, mais de ja même manière qu'elle se ferait si l'on brovait ce métal avec des herbes, ou avec quelque liqueur acide ou saiée. Il ajoute que le cuivre. bien loin de se tourner en nourriture dans l'estomac de l'autruche, y agissait au contraire comme poison, et que toutes celles qui en avalaient beaucoup mouraient bientôt après.

Vallisnieri pense au coutraire que l'autruche digère ou dissout les corps durs, principalement par l'action du dissoivant de l'estomac, sans acciure celle des chocs et frottements qui peuvent aider à cette action principale. Voici ses preuves.

1º Les morceaux de bois, de fer ou de verre, qui ont séjourné quelque temps dans les ventricules de l'autruche ne sont point lisses et luisants comme ils devraient l'être s'ils cussent été usés par le frottement ; mais ils sont raboteux, sillonnés, cribiés, comme il doivent l'être en supposant qu'ils aient été rongés par un dissolvant actif.

2º Ce dissolvant réduitles corps les plus durs, de même que les herbes, les grains et les os, en molécules impaipables qu'ou peut apercevoir au microscope et même à l'œil nn.

3º Il a trouvé dans un estomac d'autruche un clou implanté dans l'une de ses parols, et qui traversait est estomac de façon que les jarois opposées ne pouvaient s'apprecher ni par conséquent comprimer les matières contiuues, autant qu'élles se font d'ordinaire : ceptadant les alliments elaient aussi bien dissous dans ce ventricule que dans un autre qui n'était traversé d'aucuen dous çe qui provue au moius que la digestion ne se fait pas dans l'autruche uniquement par trituration.

4º Il a vu un dé à condre, ac culvre, trouvé dans l'ectonace d'un chapon, leque du réait rongé que dans le sous el endroit par oi; Il touchait su gésies, et qui par conséquent était le moins exposé sus choes des autres corps durs; preuve que la dissolution des metaux, dans l'estonac des chapons, se fait plutôt par l'action d'un dissolvant quel qu'il soit, que per ceit des choes et des frottements; et cette conséquence s'étrad nasses naturellement aux naturches durs des l'actions des la consecuence de conséquence s'étrad nasses naturellement aux naturches.

5º Il a vu une pièce de mounale rongée si profondément, que son poids était réduit à trois grains.

6º Les ginnles du premier estomac donnent, étant pressées, une liqueur visqueuse, jaundtre, insipide, et qui néanmoins imprime trespromptement sur le fer une tache obseure.

7º Enfia , l'uetivité de ces sues , la force des muscles du gésier, et la couieur noire qui teint les excréments des autruches qui ont avaié du fer, comme elle teint ceux des personnes qui foat usage des martiaux et les digerent bien. venant à l'appui des faits précédents, autorisent Vallisnieri a conjecturer, non pas tout à fait, que les autruches digérent le fer et s'en nourrissent, comme divers insectes ou reptiles se nourrissent de terre et de pierres; mais que les pierres, les métaux et surtout le fer, dissous par le sue des giandes, servent à tempérer, comme absorbauts, les ferments trop actifs de l'estomae; qu'ils peuvent se méier à la nourriture comme éléments utiles, l'assaisouner, augmeater in force des solides, et d'autant plus que ie fer eutre, comme on sait, dans la composition des êtres vivants, et que, iorsqu'il est suffisamment atténué par des acides coavenables. ii se volatilise et acquiert une tendance à végéter, pour ainsi dire, et à preudre des formes analogues a ceiles des plantes, comme on le voit dans l'arbre de mars; et c'est en effet le seul sens raisonnàble dans lequei ou puisse dire que l'autruche digere le fer; et quand elle aurait l'estomac assez fort pour le digérer vérita-

biement, ce n'est que par une erreur bien ridieule qu'ou aurait pu attribuer à ce gésier, comme on a fait . la qualité d'un remède et la vertu d'aider la digestion, puisqu'on ne pent nierqu'il ne soit par lui-même un morceau tout à fait ipdigeste : mais telie est la nature de l'esprit bumain; lorsqu'il est une fois frappé de quelque objet rare et singulier, li se plait à le rendre plus singuiier encore, en lui attribuaat des propriétés chimériques et souvent absurdes : e'est ainsi qu'on a prétendu que les pierres les plus transparentes qu'on trouve daas les ventrieules de l'autruche avaient aussi la vertu, étant portées au cou, de faire faire de bonnes digestions; que la tunique inférieure de son gésier avait celie de ranimer un tempérament affaibli et d'inspirer de l'amour ; son foie, celle de gué rir le mai cadue ; sou sang, ceiie de rétablir la vue; la coque de ses œufs réduite en poudre, celie de souiager les douieurs de la goutte et de la graveile, etc. Vailisnieri a eu occasion de constater, par ses expériences, la fausseté de la piupart de ces prétendues vertus ; et ses expériences sont d'autant plus décisives, qu'il les a faites sur les personnes les plus crédules et les pius prévenues.

L'autruche est un oiseau propre et particulier à l'Afrique, aux iles voisines de ce continent, et à la partie de l'Asie qui confine à l'Afrique. Ces régions ,qui sont le pays natai du chameau , du rhinocéros, de l'éléphaat et de plusieurs autres grands animaux, devaient être aussi la patrie de l'autrache, qui est l'éléphant des oiseaux. Eiles sont tres-fréqueutes dans les montagnes situées au sud-onest d'Alexandric, suivant le docteur Pococke. Un missionnaire dit qu'on en trouve à Goa, mais beaucoup moins qu'en Arahie. Philostrate prétend même qu'Apolionius en trouva jusqu'au delà du Gange : mais c'était saus donte daus un temps où ce pays était moius peuple qu'aujourd'hui. Les voyageurs modernes n'en ont point apereu dans ce même pays, sinon ceiles qu'on y avait menées d'ailleurs ; et tous conviennent qu'eiles ne s'écartent guère au delà du trente-cinquième degré de iatitude, de part et d'autre de la ligne; et comme i'autruche ue vole poiat, clie est dans le cas de tous les quadrupedes des parties méridionales de l'auclen continent, c'est-à-dire qu'eile n'a pu passer dans ie nouveau : aussi n'en a-t-on point trouvé en Amérique, quoiqu'on ait donné son nom au touyou, qui lul ressemble en effet, en ce qu'il ne vole point et par quelques antres rapports, mais qui est d'une espèce differente, comme nous le verrons bientôt dans son histoire. Par la mêmeraison, on ne l'a jamais rencontrée en Enrope, où elle aurait cependant pu trouver un climat convenable à sa nature dans la Morée, et au midi de l'Espagne et de l'Italie; mais, pour se rendre dans ces contrées, il eut fallu ou franchir les mers qui l'en séparaient, ce qui lui était impossible, ou faire le tonr de ces mers, et remonter jusqu'an cinquantième degré de latitude pour revenir par le nord en traversant des regions très-peuplées, nouvel obstacle doublement insurmontable à la migration d'un animal qui ne se plait que dans les pays chauds et les déserts. Les autruches habitent en effet, par préférence, les lieux les plus solitaires et les plus arides, où il ne pleut presque jamais, et cela confirme ce que disent les Arabes , qu'elles ne boivent point. Elles se réunissent dans ces déserts en tronpes nombreuses, qui de loin ressembient à des escadrons de cavalerie, et ont jeté l'alarme dans plus d'une caravane. Leur vie doit être un peu dure dans ces solitudes vastes et stériles; mais elles y trouvent la liberté et l'amour : et quel désert, à ce prix , ne serait un lieu de délices? C'est pour jouir, au sein de la nature, de ces hiens inestimables, qu'elles fuient l'homme; mais l'homme, qui sait le profit qu'll en peut tirer, les va chercher dans leurs retraltes les plus sauvages ; il se nonrrit de leurs œufs, de leur sang, de leur graisse, de leur chair; il se pare de leurs plumes; il conserve peut-être l'espérance de les suhjuguer tout à fait, et de les mettre au nombre de ses esclaves. L'autruche promet trop d'avantages à l'homme, pour qu'elle pnisse être en súreté dans ses déserts.

Des peuples entières out mérité le nom de artichophoges, par l'usage où ils étalent de manger de l'autruche; et ces peuples étalent voisins des étéphontophogues, qui le fisiatent pas meilleure chère. Apicies present, et avec grande raison, que sauce us, par uve pour cette viande; ec qui prouve au moins qu'el étant en suage chez les Romains; mis sons et avour d'autres preuves. L'empreur Héliogalation d'autres preuves. L'empreur Héliogalation on sait, ju finziable de on manger chaque jour on sait, ju finziable de on manger chaque jour que'dure seule viande, comme faisans, ochous, ponlets, et l'autruche était du nombre, mis apprétés sans doute à la manière d'Apicius. En-

core aujourd'hui les halbitants de la Libye, de la Numidle, etc. en nourrissent de privées, dont ils mangent la chair et vendent les plumes; coceptadnt les chinen il es chait se vouvuerte pas même senti? la chair d'une autro-cheque Vallisrieri a vait diss'èsque, quoigne cette clarif têtencore frache et vermeille. A la vérité, l'autro-be citat d'une très-grande maigreur : de plans, elle pouvait être vieille; et Léon l'Africain, qui en avit gouté au les lieux, nous append qu'on journe de l'entre que les journes, te fache append journes de l'entre que les journes, te fache append journes qu'en les les des les sous journes de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre journes de l'entre journe de l'entre d'entre d'entre d'entre d'entre d'entre d'entre d'entre d'e

Cadamosto et quelques autres voyageura disent avoir goûté des œufs d'autruche, et ne les avoir point trouvés mauvais : de Brue et Le Maireassarrent que, dons un seul de ces œufs , il ya de quoi nourrir huit hommes; d'autres, qu'il pèse autant que trente œufs de poule; mais il y a blen loin de là équinze livres.

On fait avec la coque de ces œufs des espèces de coupes qui da reissent avec le temps, et ressemblent en quelque sorte à de l'ivoire.

Lorsone les Arabes out tué une autruche, ils Inl ouvrent la gorge, font une ligature au-des- . sous dn trou, et, la prenant ensuite à trois ou quatre, ils la secouent et la ressassent, comme on ressasserait une outre pour la rincer; après quoi , la ligature étant défaite , il sort par le trou fait à la gorge une quantité considérable de mantèque en consistance d'huile figée; on en tire quelquefois (usqu'à vingt livres d'une seule autruche. Cette mantèque n'est autre chose que le sang de l'animal, mélé, non avec sa chair, comme on l'a dit, puisqu'on ne lui en trouvait point sur le ventre et la poitrine, où en effet il n'y en a jamais , mais avec cette graisse qui , dans les autruches grasses, forme, comme nous avons dit, une couche cpaisse de plusieurs ponces sur les intestins. Les habitants du pays prétendent que la mantèque est nn très-bon manger, mais qu'elle donne le cours de ventre.

Les Ethlopiens écorçhent les autruches et vendent leurs peaux aux marchands d'Alexandrie: le cul en est très-épais, et les Arabes s'en faisaitent autrefols des espéces de soubrevestes, qui leur teualent lieu de cuirasse et de boucher. Belon a vu une grande quantité de ces peaux tout emplumées dans les houtiques d'Alexandrie. Les lougues plumes blanches de la queue

et des ailes ont été recherchées dans tous les | temps : les anciens les employaient comme ornement et comme distinction militaire, et elles avaient succédé aux pinmes de cygne : car les oiseaux ont toujours été en possession de fournir nux peuples policés, comme aux peuples sauvages, uue partie de leur parure. Aldrovande nous apprend qu'on voit encore à Rome deux statues anciennes , l'une de Minerve et l'autre de Pyrrhus, dont le casque est orné de plumes d'autruche. C'est apparemment de ces mêmes plumes qu'était composé le panache des soldats romains, dont parie Polybe, et qui consistait en trois plumes noires ou rouges d'environ une condée de haut : c'est précisément la longueur des grandes plumes d'autruche. En Turquie, aujourd'hui, un janissaire qu' s'est signalé par quelques faits d'armes, a le droit d'en décorer son turban; et la suitane, dans ie sérail, projetant de plus douces victoires, les admet dans sa parure avec complaisance. Au royaume de Congo, on méie ces plumes avec celles du paon, pour en faire des enseignes de guerre ; et ies dames d'Angieterre et d'Italie s'en font des espèces d'éventails. On sait assez quelie prodigieuse consommation il s'en fait en Europe ponr les chapeaux, les casques, les habillements de théâtre, les ameublements, les dais, les cérémonies funchres, et même pour la parure des femmes; et ll faut avouer qu'eiles font un bon effet, soit par ieurs couieurs natureiles ou artificieiies, soit par leur mouvement doux et ondovant : mais ii est bon de savoir que les pinmes dont on fait ie plus de cas sont celies qui s'arrachent à l'animal vivant, et on les reconnaît en ce que leur tuyau, étant pressé dans jes doigts. donne un sue sanguinolent ; celles au contraire qui ont été arrachées après la mort sont sèches.

legières et fort sujéttes aux vers.

Les autroches, quoique habitantes du desert, ne sont pas aussi sauvages qu'on l'imaginerait : tous les vivageurs s'accordent à dire qu'elles sont jemes. Les habitants de Dara, ceux de Libye, etc., en nourrissent des troupeanx, dont its tirent sans doute ces plumes, de première qualité, qui ne se perment que sur les autro-ches vivantes; elles s'apprivoisent même sans qu'on y mette de soin, et par la seite habitante du première de la comme de la c

les tronva tout apprivoisées lorsqu'il arriva au fort Saint-Louis.

On fait plus que de les apprivolser; on en a dompté quelques-unes au point de les monter comme on monte un cheval ; et ce n'est pas une Invention moderne: car le tyran Firmlus, qui régnait en Égypte sur la fin du trolsième siècle. se faisait porter, dit-on, par de grandes antruches. Moore, Angiais, dit avoir vu , à Joar en Afrique, nn homme voyageant sur une autruche. Vailisnieri parie d'an jeune homme qui s'était fait voir à Venise, monté sur une antruche, et iui falsait faire des espèces de voltes devant ie menu peuple. Enfin M. Adanson a vu au comptoir de Podor deux antruches encore jeunes, dont la plus forte courait pins vite que ie meilleur coureur anglais, quoiqu'elle eût deux nègres sur son dos '. Tout cela prouve que ces animaux, sans être absoinment farouches, sont néanmoins d'une nature rétive, et que sl on peut les apprivoiser jnsqu'à se iaisser mener en tronpeaux, revenir au bercail et même à souffrir qu'on les monte, ii est difficile et peut-être impossible de les réduire à obéir à la main du cavaiier, à sentir ses demandes, comprendre ses volontés et s'y soumettre. Nous voyons par la relation même de M. Adanson, que l'antruche de Podor ne s'éioigna pas heanconp, mais qu'elle fit piusieurs fois le tour de la hourgade, et qu'on ne put l'arrêter qu'en lul harrant le passage. Docile à un certain point par stupidité, eile paralt intraitable par son naturel; et il faut hien que cela soit, puisque l'Arahe, qui a dompté

\* « Deux autruches qu'ou élevait depuis près de deux ans « au comptoir de Podor, sur le Niger, quoique jeunes encore, « égalaieut , à très-peu près , la grosseur des plus grosses de e cettes que je u'avais aperçues qu'en passant dans les cam-« pagnes brôlées et sableuneuses de la gauche du Niger ; cel-« les-ci étaient al privées , que deux petits noirs montérent e ensemble la plus grande des deux ; celle-ci n'eut pas plutôt « senti ce poids, qu'elle se mit à courir de toutes ses forces et « leur fit faire plusieurs fois le tour du village , sans qu'il fût « possible de l'arrêter sotrement qu'en lui barrant le passage. e Pour essayer la force de ces animaux, je fis monter un né-« gre de taille sur la plus petite, et deux autres sur la plus 4 grosse : cette charge ne parut pas diaproportionnée à leur s vigueur; d'abord eiles trottèrent uu petit galop des plus ser-« rés ; essuite, lorsqu'on les est un peu excitées , elles éten-« dirent leurs alles comme pour prendre le vent, et a'aban-« donnérent à une telle vitesse, qu'elles semblaient perdre « terre..... Je suis persuadé qu'elles auraient taissé bien toin « derrière elles les plus fiers chevaux anglais..... Il est vrait « qu'elles ne fourniraient pas une course aussi longue qu'enza « mala à coup aûr elles pourraient l'exécuter plus pros e ment. J'ai été plusieurs fois témolu de ce apectacle, qui doit « donner une idée de la force prodigiense de l'autruche , et « faire connaître de quel usage elles pourraient être si ou « trouvait moyen de la maîtriser et de l'instruire comme on e dresse un cheval. » Foyage au Sénégal , page 48.

le cheval et subjugué le chameau, n'a pu encore maîtriser entièrement l'autruche : cependant jusque là on ne pourra tirer parti de sa vitesse et de sa force; car la force d'un domestique indocile se tourne presque tonjours contre son maître.

Au reste, quoique les autruches conrent plns vite que je cheval, c'est cependant avec je cheval qu'on les court et qu'on les prend : mais on voit blen qu'il y faut un pen d'industrie ; celle des Arabes consiste à les suivre à vue , sans les trop presser, et surtout à les inquiéter assez pour les empêcher de prendre de la nourriture, mais point assez pour les déterminer à s'échapper par une fuite prompte; cela est d'autant pius facile qu'elles ne vont guère sur une ligne droite, et qu'elles décrivent presque toujours dans leur conrse un cercle plus ou moins étendn. Les Arabes peuvent donc diriger leur marche sur un cercle concentrique, intérieur, par conséquent pius étroit, et les suivre toujours à nne juste distance, en faisant beauconp moins dechemin qu'eiles. Lorsqu'ils les ontainsi fatiguées et affamées pendant nn ou deux jours, ils prennent leur moment, fondent sur elles au grand gaiop, en les menant contre le vent autant qu'il est possible, et les tuent à coup de bâton pour que le sang ne gâte point le beau blane de leurs piumes. On dit que lorsqu'eiles se sentent forcées et hors d'état d'échapper aux chasseurs, elles cachent leur tête et croient qu'on ne les voit pius : mais ii pourrait se faire que l'absurdité de cette intention retombat sur ceux qui ont voulu s'en rendre les interprètes, et qu'eiles n'eussent d'antre hut en cachant leur tête que de mettre du moins en sûreté la partie qui est en même temps la plus importante et ia pius faible.

Les strubophages avaient une autre finon de prendre ces animaux : lis se convaient d'anne de prendre ces animaux : lis se convaient d'anne peau d'antruche; passant leur bras dans le cou, lis lul faisaient faire tous les mouvements que fait ordinairement l'autruche elle-méme; et, par ce moyen, ils pouvaient aisément les approcher et les suprender. Cets dansi que les Sauvages d'Amériques edéguisent en chevreuils pour prendre les chevreuils.

On s'est encore servi de chiens et de filets pour cette chasse, mais il paraît qu'on la fait plus communément à cheval; et ceia seul suffit pour expiiquer l'antipathie qu'on a cru remarquer entre le cheval et l'autruche.

Lorsque celle-ci court, elle dépleie ses ailes et les grandes piumes de sa quene : non pas qu'elle en tire aucun seconrs pour ailer plus vite . comme je l'ai dit, mais par un effet très-ordinaire de la correspondance des muscles, et de la manière qu'un homme qui court agite ses hras, ou qu'un éléphant qui revient sur le chasseur dresse et déploie ses grandes oreilles. La preuve sans réplique que ce n'est point pour accélérer son mouvement que l'autruche relève ainsi ses ailes, c'est qu'elle les relève lors même qu'elle va coutre le vent , quoique dans ce cas , elies ne pnissent être qu'nn obstacle. La vitesse d'unanimai n'estque l'effet de sa force employée contre sa pesanteur; et comme l'antruche est en même temps très-pesante et très-vite à la course, il s'ensnit qu'elle doit avoir heaucoup de force : cependant, maigré sa force, eile conserve les mœurs des granivores ; elle n'attaque point les animaux plus faihles, rarement même se met-eile en défense contre ceux qui l'attaquent; bordée sur tout le corps d'un euir épais et dur, pourvue d'un large sternum qui lui tieut iien de cuirasse, munie d'une seconde cuirasse d'insensibilité, elle s'aperçoit à peine des petites atteintes du dehors, et elle sait se soustraire aux grands dangers par la rapidité de sa fuite : si quelquefois elle se défend, c'est avec le bec. avec les piquants de ses ailes, et surtout avec les pieds. Thévenot en a vu une qui d'un coup de pied renversa un chien. Belon dit dans son vieux langage, qu'elle pourrait ainsi ruer par terre un homme qui fuirait devant eile; mais qu'eile jette , en fuyant des pierres à ceux qui la poursuivent : j'en doute beaucoup , et d'autant pius que la vitesse de sa course en avant serait autant de retranché sur celle des pierres qu'eile iancerait en arrière, et que ces deux vitesses opposées étant à pen pres égales, puisqu'eiles ont toutes deux pour principe le mouvement des pieds, elles se détruiraient nécessairement. D'allieurs, ce fait, a vancé par Pline, et répété par heaucoup d'autres, ne me parait point avoir été confirmé par aucun moderne digne de foi, et l'on sait que Pline avait beaucoup plus de génie que de critique.

Léon l'Africain a dit que l'autruche était privée dn sens de l'oute; cependant nous avons ur plus hant qu'elle paraisseit avoir tous les organes d'où dépendent les sensations de ce genre; l'ouverture des oreilles est même fort grande, et ir ést point ombragée par les plumes : ainsi il est probable ou qu'elle n'est sourde qu'en certaines circonstances, comme le tétras, c'est-à-dire dans la saison de l'amour, ou qu'on a împuté quelquefois à surdité ce qui n'était que l'effet de la stupidité.

C'est aussi dans la même saison, selon toute apparence, qu'elle fait entendre sa voix ; elle la fait rarement entendre, car tres-peu de personnes en ont parlé. Les écrivains sacrés comparent son cri à un gémissement, et on prétend même que son nom hébreu jacuah est formé d'ianah, qui signific burler. Le docteur Browne dit que ce cri ressemble à la voix d'un enfant enroué, et qu'il est plus triste encore : comment donc avec cela ne paraltrait-il pas ingubre et même terrible, selon l'expression de M. Sandys, à des voyageurs qui ne s'enfoncent qu'avec inquiétude dans l'immensité de ces déserts, et pour qui tout être animé, sans en excepter l'homme, est un obiet à craindre et une rencontre dangereuse?

## LE TOUYOU.

(L'AUTRUCHE D'AMÉRIQUE.)

Ordre des échassiers, famille des brévipenges, genre autruche. (Cusier.)

L'autruche de l'Amérique méridionale, appelée aussi autruche d'Occident, autruche de Magellan et de la Guiane, n'est point une autruche : je crois que Lemaire est le premier voyageur qui, trompé par quelques traits de ressemblance avec l'autruche d'Afrique, lui ait appliqué ce nom. Klein, qui a bien vu que l'espèce était différente, s'est coutenté de l'appeler autruche batarde. M. Barrère la nomme tantôt un heron, tantôt une grue ferrivore, tantôt unsémeu à long cou; d'autres ont eru beaucoup mieux faire en lui appliquant, d'après des rapports à la vérité mieux saisis, cette dénomination composée, casaor gris à bec d'autrucke. Moehring et M. Brisson lui donnent le nom latin de rhea, auquel le dernier ajoute le nom américalu de touyou, formé de celui de touyouyou qu'il porte communément dans la Guianc ; d'autres sauvages |ui ont donné d'autres noms, yardu, yandu, andu et nanduguacu, au Brésil; sallian, dans l'île de Maragnan; suri, au Chill, etc. Voilà blen des noms Pour un oiseau si nouvellement connu : pour l'est pos moins au Pérou et le loug des côtes le

mol , J'adopterai volontiers celui du touyou que lul a donné, ou plutôt que lui a conservé M. Brisson, et je préférerai, sans hésiter, ce nom barbare, gui vraisemblablement a quelque rapport à la volx ou au cri de l'oiseau; je le préférerai, dis-ie, aux dénominations sclentifiques, qui trop souvent ne sont propres qu'à douner de fausses idées, et aux noms nouvenux qui n'indiquent aucun caractère, aucun attribut essentiel de l'être auquel on les applique.

M. Brisson paralt croire qu'Aldroyande a voulu désigner le tou vou sous le nom d'aviseme; et il est tres-vrai qu'au tome III de l'Ornithologie de ce dernier , page 541, li se trouve une planche qui représente le touyou et le casoar, d'après les deux planches de Nieremberg, page 218; et qu'au-dessus de la planche d'Aldrovande est écrit en gros caractères, AVIS EME; de même que la figure du touyou, dans Nieremberg , porte en tête le nom d'émeu. Mais il est visible que ces deux titres ont été ajoutés par les graveurs ou les imprimeurs peu instruits de l'Intention des auteurs : car Aldroyande ne dit pas un mot du touyou; Nieremberg n'en parle que sous le nom d'yardou, de suri et d'autruche d'Occident ; et tous deux, dans leur description, appliquent les noms d'eme et d'émea au seul casoar de Java; en sorte que, pour prévenir la confusion des noms, l'eme d'Aldrovande et l'émeu de Nieremberg ne doivent plus désormais reparaître dans la liste des dénominations du touyou. Maregrave dit que les Portugais l'appellent ema dans leur langue; mais les Portugais, gul avaient beaucoup de relations dans les Indes orientales, connaissaient l'émeu de Java, et ils ont donné son nom au touyou d'Amérique, qui lui ressemblait plus qu'à aucun autre oiseau, de même que nous avons donné le nom d'autruche à ce même touyou; et il doit demeurer pour constant que le nom d'émeu est propre au casoar des Indes orientales, et ne convient ni au touyou, ni à aucun autre oiseau d'Amérique.

En détaillant les différents noms du touyou, j'ai indiqué en partie les différentes contrées où il se trouve : c'est un oiseau propre à l'Amérique méridionale, mais qui n'est pas également répandu dans toutes les provinces de ce contiuent. Maregrave nous apprend qu'il est rare d'en voir aux environs de Fernamboue; Il ne plus fréquentées : mais li est plus commun dans la Guiane, dans les capitaineries de Sérégippe et de Bio-Grande, dans les provinces intérieures du Brésil, au Chili, dans les vastes forêts qui sont au nord de l'embouchure de la Plata, dans les savanes immenses qui s'étendent au sud de cette rivière et dans toute la terre Magellanique, jusqu'au port Désiré, et même jusqu'à la côte qui borde le détroit de Magellan. Autrefois il y avait des cantons dans ie Paraguai qui en étaient remplis, surtout les campagnes arrosées par l'Uraguai; mais à mesure que les hommes s'y sont multipliés, ils en ont tué un grand nombre, et le reste s'est éloigné. Le capitaine Vood assure que, bien qu'ils abondent sur la côte septentrionale du détroit de Magelian, on n'en voit point du tout sur la côte méridionale ; et, quoique Coreal dise qu'il en a apercu dans les iles de la mer du Sud, ce détroit paraît être la borne du climat qui convient au touvog, comme le cap de Bonne-Espérance est la borne du climat qui convient aux autruches; et ces lles de la mer du Sud où Coréal dit avoir vu des touyous scront apparemment quelques-unes de celles qui avoisinent les côtes orientales de l'Amérique au delà du détroit. Il parait de plus que le touyou, qui se plait, comme l'autruche, sous la zoue torride, s'habitue plus faeilement à des pays moins chauds, puisque la pointe de l'Amérique méridionale, qui est terminée par le détroit de Magelian , s'approche bien plus du pôle que le cap de Bonne-Espérance ou qu'aucun autre climat habité volontairement par les autruches : mais, comme selon toutes les relations, le touyou n'a pas plus que l'autruche la puissance de voler, qu'il est, comme elle, un oiseau tout à fait terrestre, et que l'Amérique méridionale est séparée de l'ancien continent par des mers immenses, il s'ensult qu'on ue doit pas plus trouver de tonyous dans ce continent qu'on ne trouve d'autruches en Amérique, et cela est en effet conforme au témoignage de tous les vovageurs.

Le touyon, sans être tout à fait aussi gros que l'autruche, est le plus gros oiseau du Nouveau-Monde: les vieux ont jusqu'à six piets de baut; et Wafer, qui a mesuré la cuisse d'un des plus grands, l'a trouvée presque égale à ceile d'un homme. Il a le long cou, la petite tête et le boe aplait d'a l'autruche; mais pour tout le reste, il a plus de rapport avec le ca-

soar : je trouve même dans l'Histoire du Brésii, par M. l'abbé Prévôt, mais point ailleurs, l'indication d'une espèce de corue que cet oiseau a sur le bec, et qui, si elle existait en effet, serait un trait de ressemblance de plus avec le casoar.

Son corps est de forme ovoide, et paraît presque entièrement rond, lorsqu'il est revêtu de toutes ses plumes ; ses ailes sont très-courtes et inutiles pour le vol, quoiqu'on prétende qu'elles ne soient pas inutiles pour la course : il a sur le dos et aux environs du croupion de longues plumes qui jui tombent en arrière et recouvrent l'anus ; il n'a point d'autre queue ; tout ce plumage est gris sur le dos et blane sur le ventre. C'est un oiseau très-haut monté, avant trois doigts à chaque pied, et tous trois en avant : car on ne doit pas regarder comme uu doigt ce tubercule calleux et arrondi qu'il a en arrière, et sur lequel le picd se repose comme sur une espèce de talon : ou attribue à cette conformation la difficulté qu'il a de se tenir sur un terrain glissant, et d'y marcher sans tomber; en récompense, il court très-légèrement en pleine campagne, élevant tantôt une aile, tantôt une autre, mais avec des intentions qui ne sont pas encore bien éclairejes. Marcgrave prétend que c'est afin de s'en servir comme d'une volle pour prendre le vent; Nieremberg, que c'est pour rendre le vent contraire aux chieus qui le poursuivent ; Pison et Klein, pour changer souvent la direction de sa course, afin d'éviter par ces zig-zags les flèches des sauvages ; d'autres enfiu , qu'il cherche à s'exciter à courir plus vite, en se piquant luimême avec une espèce d'aiguillon dout ses ailes sont armées. Mais, quol qu'il en soit des intentions des touyous, il est certain qu'ils courent avec une très-grande vitesse, et qu'il est difficile à aueun chien de chasse de pouvoir les atteindre : on en cite un qui, se voyant coupé, s'élança avec une telle rapidité, qu'il en imposa aux chiens, et s'échappa vers les montagnes, Dans l'impossibilité de les forcer, les Sauvages sont réduits à user d'adresse et à leur tendre des piéges pour les prendre. Marcgrave dit qu'ils vivent de chair et de fruits; mais si on les eut mieux observés, on eut reconnu saus doute pour iaquelle de ces deux sortes de nourriture ils ont un appétit de préféreuce. Au dé-

faut des faits, on peut conjectures que ces oi-

seaux, ayant le même instinct que celui des

autruches et des frugivores, qui est d'avaler des pierres, du fer et autres corps durs, lis sont aussi frugivores, etque s'ils mangent quelquefois de la chaîr, c'est ou parce qu'ils sont pressés par la fain, ou qu's yant les sens du gout et de l'odorat obtus comme l'autruche, lis avalent indistinciement tout et qui se présente.

Nieremberg compte des choses fort étranges au sujet de leur propagation. Selon ini, c'est le mále qui se charge de couver les œufs; pour cela, il fait en sorte de rassembler vingt ou trente femelles, afin qu'elles pondent dans nn même nid; des qu'elles ont pondu, il les chasse à grands coups de bec, et vient se poser sur lenrs œufs, avec la singulière précaution d'en laisser deux à l'écart qu'il ne conve point; lorsone les autres commencent à éclore, ces deuxlà se trouvent gâtés, et le mâle prévoyant ne manque pas d'en casser nn, qui attire une multitude de mouches, des carabées et d'autres insectes dont les petits se nourrissent : lorsque le premier est consommé, le couveur entame le second et s'en sert an même usage. Il est certain que tout cela a pu arriver naturellement; il a pu se faire que des œufs inféconds se solent eassés par accident, qu'ils aient attiré des insectes, lesquels aient servi de pâture anx jeunes touvous : ll n'y a que l'intention du père qui soit suspecte lei ; car ce sont toujours ces intentions qu'on prête assez légèrement aux bêtes, qui font le roman de l'Histoire Naturelle.

A l'igard de ce male qui se charge, dilon, de couve à l'exclasion des femilese, je serais fort port à douter du fait, et comme peu avéré, et comme contraire à l'outre de la abutre. Mais ce n'est pas assez d'indiquer une erreur; il faut autant qu'on peut en découvrir les causes, qui remontent quelquofois jusqu'à la vérite ; le cordista dour voloutiers que cellec et s'ondée sur co qu'on aun trouré à quéques coument de le comme on ca voit à l'autreube four le comme on ca voit à l'autreube femile, et qu'on se sera cru en droit d'en concient que c'étates autant de males.

emer que e étancia autoria massa. Wafer di avoir aperça finas sue terre déserte, au nord de la Pitata, vers le trente-quatrième degré de faittois méridionale, une quantité d'eurs de touyou dans le sable, où, selon lui, ces oiseanx les laissent ouvere. Si ce fait est vrai, les étéails que donne Nieremberg sur Pincubation de ces mêmes œuß ne peuvent Pêtre que dans un climat moins chaud et plus.

voisia du pôte. En effet, les Hollandais trouverent aux environs du port Désiré, qui est au quarants-sequième degré de latitude, un tonyo a qui covauit, et qu'ils fiente seuvelre; ils comptèrent dix-acut crufs dans le nid. C'est ainsi que les autruches ne acovate pionit, ou presque point leurs crufs sous la zone torride, et qu'elle les couverts na cap de Bonne-Espérance, oi la chaleur du climat ne serait pas suffisante pour les fatre-éches.

poor les faire éclore.
Lorsque les jeuves touyous vienneut de naiLorsque les jeuves touyous vienneut de naitre, ils sont familiers, et suiveut la première
personne qu'ils reconcutrent, mais en vieillassant
lis acquirerat de l'expérience et deviennent sanusez. I parant qu'en général leur chair est an
assez bon manger, non cependant celle des
voux, qui est dance et de mauvaig goit. On
pourrait perféctionner cette viande en élevant
celle, va les granges dispositions qu'ils ent à
v'apprivoier, les engraissant et employ un tous
s'enprévieur, et un mon ent résult à l'égard des
disdons, qui viennent également des climats
chaudas et tempérés du couline de l'Amérieux.

Lenrs plumes ne sont pas, à beanconp près, aussi belles que celles de l'antruche : Coréal dit même qu'elles ne penyent servir à rien. Il serait à désirer qu'au lieu de nous parler de leur peu devaleur, les voyageurs nous eussent donné une idée juste de leur structure : on a trop écrit de l'autruche, et pas assez du touvou. Pour faire l'bistoire de la première, la plus grande difficulté a été de rassembler tous les faits, de comparer tous les exposés, de disenter toutes les opinions, de saisir la vérité égarée dans le labyrinthe des avis divers, ou noyée dans l'abondance des paroles : mais pour parler du tonyou, nous avons été souvent obligés de deviner ce qui est, d'après ce qui doit être; de commenter un mot échappé par hasard, d'interpréter jnsqu'an silence ; au défaut dn vrai, de nous contenter du vraisemblable; en un mot de nous résoudre à douter de la plus grande partie des faits principaux, et à ignorer presque tont le reste, jusqu'à ce que les observations futures nous mettent en état de remplir les lacunes que, faute de mémoires suffisants, nons laissons aujourd'hui dans son bistolre 4.

<sup>1</sup> Boffon a confoedu presque partout deux ofseaux très-différents l'un de l'autre; l'autreche d'Amérique habite la sone froide et tempérée de l'Amérique australe, et le jabiru une partie de la sone torride.

#### LE CASOAR.

(LE CASOAR A CASQUE OU ÉMEU.)

Ordre des échassiers, famille des brévipeunes, genre
casoar. (Curier.)

Les Hollandais sout les premiers qui ont fait oire et oisean à l'Europe; ils le rapportéreut de l'îlé de Java, en 1597, à leur retour du premer voyage qu'ils avaient fait aux fides ordinaies : les habitants du pays l'appelient eme, que nous pronouques easont, et que il l'out aussi donne le nom de europeure, que nous pronouques easont, et que ju l'out apporté lui out aussi donne es seasont, et que ju l'out apporté lui out aussi donne et son me de rapporte le re desenir, au lieu que cettu d'étenun a été appliqé, quolque mai à propos, au touyou, comme nous l'avons vu cl-dessus dans l'histoire de cet oisent de

Le casour, sans être aussi graud ni même aussi gros que l'autruche, paraît pisa massif aux yeux, pares qu'avec un corps d'un volume presque égal, il a lecon et les pieds moins longs et beauconp plus gros à proportion, et la partie du corps plus rendée, ce qui lui donne un air plus lonfd.

Celni qui a été décrit par MM. de l'Académie des Sciences avait einq pieds et demi du bout du bec au bont des ongles : celui que Clusius a observé était d'un quart plus petit. Hontman lui donne une grosseur double de celle du cygne, et d'autres Hollandais celle d'un mouton. Cette variété de mesures, loiu de nuire à la vérité, est au contraire la scule chose qui puisse uous douner une connaissance approchée de la véritable grandeur du casoar ; car la taille d'un seul individu n'est point la grandeur de l'espèce, et l'on ne peut se former une idée juste de celle-ci qu'en la considérant comme une quantité variable entre certaines limites : d'où il suit qu'un naturaliste qui auralt comparé avec une bonne critique tontes les dimensions et les descriptions des observateurs aurait des notions plus exactes et pins sûres de l'espèce que chacun des observateurs qui n'aurait connu que l'individu qu'il aurait mesuré et décrit.

Le trait le plus remarquable dans la figure in casoar est cette espèce de casque conique, noir par devant, jaune dans tout le reste, qui s'élève sur le front, depuis la base du bec jusqu'au milieu du sommet de la tête, et quelquefois au delà : ce casque est formé par le renflemeut des os du crâne en cet endroit, et il est recouvert d'une enveloppe dure, composée de plusieurs couches concentriques et analogues à la substance de la corne de bœuf ; sa forme totale est à peu près celle d'un côue tronqué, qui a trois pouces de haut, un pouce de diamètre à sa base et trois lignes à son sommet. Clusius pensait que ce casque tombait tous les ans avec les pinmes, lorsque l'oiseau était en mue : mais MM. de l'Académie des Sciences ont remarqué. avec raison, que c'était tont an plus l'euveloppe extérieure qui pouvait tomber ainsi, et nou le noyau intérienr qui , comme nous l'avons dit . fait partie des os du crâne; et même lls ajoutent qu'on ue s'est point apercu de la chute de cette enveloppe à la ménagerie de Versailles. pendant les quatre années que le casoar qu'ils décrivalent y avait passées : néanmoins il nent se faire qu'elle tombe en effet, mais en détail, et par une espèce d'exfoliation successive, comme le bec de plusieurs oiseaux, et que cette particularité ait échappé aux gardes de la ménagerie.

L'iris des yeux ent d'un jaune de topate, et la cordes inguillerment pettier, relativement au giobe de l'œil; ce qui donne à l'animai un au giobe de l'œil; ce qui donne à l'animai un regard fagiement farouche et extroordinate. La paupère inférieure est la plus grande; et ceils dessusse signaire, dans sa partie moyeme, d'un rang de petits poils soirs, lequel s'arrondit de l'œil en maire de soureil, et forme an cusoar une sorte de physionomie que il gamade overture du bee achéve de rendere la grande que verture du bee achéve de rendere soureil, et l'entre de la pointe de bre supérieur.

Dans le bee, il faut distinguer la charpente du tégument qui la recouvre : cette charpente consiste en trois pièces très-soldies, deut desquelles forment le pourtour, et la troisième l'arties supérieure, qui est beaucoup plus relevée que dans l'autruche: toutes les trois sout recouvertes par une membrane qui remplit les entredeux.

Les mandibules supérieure et Inférieure du bec out leurs bords un peu plus échancrés vers le bout, et paraissent avoir chacune trois pointes.

La tête et le haut du cou u'ont que quelques petites plumes, ou plutôt quelques petits poils noirs et clair-semés, en sorte que dans ces endroits la peau paraît à découvert : elle est de différentes couleurs, plècue sur les côtés, d'un voitet ardoité sous la goeg, rouge par derrière en plusieurs places, mais principalement vers le millier et ces places rouges sout un peu plus relevées que le reste, par des espèces de rides un de hachures obligues dont le con est sillon-né; mais il flust avoner qu'il y a variété dans la disposition de ces couleurs.

Les trous des oreilles étalent fort grands dans le casoar décrit par MM. de l'Académie, fort petits dans celul décrit par Clusius, mais décourerts dans tous deux, et environnés, comme les paqueiers, de petits poils noirs.

Vers le milieu de la partie antérieure du cou. à l'endroit où commencent les grandes plumes. naissent deux barbilions rouges et bieus, arrondis par le bout, que Bontins met dans la figure Immédiatement au-dessus du bec, comme dans les poules. Frisch en a représenté quatre , denx plus longs sur les côtés du cou, et deux en devant, plus petits et plus courts; le casque parait aussi plus large dans sa fignre, et approche de la forme d'un turban. Il y a au Cabinet du Roi une tête qui paraît être celle d'un casoar, et qui porte un tubercule différent du tubercule du casoar ordinaire : c'est au temps et à l'observation à nous apprendre si ces variétés, et celles que nous remarquerons dans la suite, sont constantes ou non; si quelques-unes ne viendraient pas du peu d'exactitude des dessinateurs. ou si elles ne tiendraient pas à la différence du sexe ou à quelque autre circonstance. Frisch prétend avoir reconnu, dans deux ensoars empaillés, des variétés qui distinguaient le mâle de la femelle; mais il ne dit pas quelles sont ces différences

Le essour a les ailes encoir plus petites que l'instruche, et dout ansi luntiles pour le voi j. Tontruche, et dout ansi luntiles pour le voi j. elles sont armées de piguants, et même en pius en a trouvé quatre à chaque aile, M.M. de l'Académie cinq. et ou en compte s'exp blen distinct dans la figure de Frisch, pd. 1 o.S. Ce sont comme des trayaux de plames qui parnissent rouges à leur extremité, et qui sout creux dans leur extremité, et qui sout creux dans leur extremité, et qui sout creux dans des plames suissants de sautres oiseux; ceiul des plames suissants de sautres oiseux; ceiul virou trois l'igness de d'innétre; c'est le plan long de tous : les hiftmax vout en décrossant de de tous : les hiftmax vout en décrossant de

part et d'antre comme les doigts de la main, et à peu près dans le même ordre. Swammerdam s'en servait en guise de chalumeau pour souffler des parties très-délicates, comme les trachées des insectes, etc. On a dit que ces ailes avaient été données au easoar pour l'aider à ailer plus vite; d'autres, qu'il pouvait s'en servir pour frapper, comme avec des housslnes : mais personne ne dit avoir vu quel usage il en fait réellement. Le casoar a encore cela de commun avec l'antrnehe, qu'il n'a qu'une seule espèce de plumes sur tout le corps, aux ailes, autour do croupion, etc.; mais la plupart de ces pinmes sont doubles, chaque tuyau donnant ordinairement naissance à deux tiges plus ou moins longues et souvent inégales entre elles : elles ne sont pas d'une structure uniforme dans toute lenr longueur; ies tiges sont plates, noires et inisantes, divisées par nœuds en dessous, et chaque nœud produit une berbe ou un filet, avec cette différence que, depuis la racine au milieu de la tige, ces fliets sont plus conrts, plus souples, plus branchus, et pour ainsi dire duvetés, et d'une couleur de gris tanné; au lieu que, depuis le milieu de la même tige à son extrémité, ils sont plus longs, plus durs et de couleur noire; et comme ces derniers recouvrent les antres et sont les seuls qui paraissent, le casoar, vu de quelque distance, semble être un animai velu, et du même poli que l'ours ou le sanglier. Les plumes les pins courtes sont au cou, les plus longues autour du croupion, et les movennes dans l'espace intermédiaire : celles du croupion ont jusqu'à quatorze pouces, et retombent sur la partie postérieure du corps; elles tiennent lieu de la guene, qui manque absolument

Ii y a, comme à l'antruche, un espace calieux et nu sur le sternum, à l'endroit oit porte le poids du corps lorsque l'oiseau est couché, et cette partie est plus saillante et plus relevée dans le casoar que dans l'autruche.

le ensour que annis i nutrenen.

Les cuisace les jumbes sous revêtues de plumes presque jusqu'aspeis du genou; et le signification de plumes timent au gris de cendre dans le sujet observé par Ciarlan, ries picht, qui soudit rès, de control en la control de la control

contre celul qui l'attaque, et le renversant avec les pleds, dont il lui frappe rudement la poltrine. Clusius, qui en a vu un vivant dans les jardins du comte de Solms, à la Have, dit qu'il ne se sert point de son bee pour se défendre, mais qu'il se porte obliquement sur son adversaire, et qu'il le frappe en ruant : il aloute que le même comte de Solms lui montra un arbre gros comme la cuisse, que est oisenu avait fort mal traité et entièrement écorché avec ses pieds et ses ongies. Il est vrai qu'on n'a pas remarqué, à la ménagerie de Versailles, que les easoars qu'on y a gardés fussent al méchants et al forts; mais peut-être etalent-lls plns apprivolsés que celui de Clusius : d'aifleurs, ils vivaient dans l'abondance et dans une plus étroite captivité: tontes circonstances qui adoucissent à la longue les mœurs des animaux qui ne sont pas absolument féroces, énervent leur courage, abâtardissent leur naturel, et les rendent méconnaissables au travers des habitudes nouvellement acquises.

Les ongles du casour sont très-durs, noirs an debors et blanes en dedans. Linneus di dry l'frappe avec l'ongle du milieu, qui est le plus grand; cependant les descriptions et les figures de MM. de l'Académie et de M. Britson représentent l'ongle du doigt intérieur comme le plus grand, et il l'est en effet.

Son allure est hizarre; il semble qu'il rue du derriere, fhisant en même temps un demi-saut en avant : mais, maigré la mauvaise grêce de sa démarche, on prétend qu'il court plus vite que le meilleur coureur. La vitenes est tellement l'attribut des diseaux, que les plus pesants de cette famille sont encore plus l'égers à la course que les plus légers d'entre les animanx terrestres.

Le cassor a la langue dentiée sur les bords, et ai ourte, qu'on a did e lui, comme du coq de hruyère, qu'il n'en avait point : celle qu'is observée M. Fermait avait seulement un ponce de long et buit lignes de lange. Il avale tout ce qu'on lui jette, c'ésté-diet eut tourp dont le volume est proportionné à l'ouverture de son ble. Fitche he voit avec raison dans cette habitude qu'un trait de conformité avec les galliancés, qui avaite leurs aliments tout entiers, et sons les briter dans leur bec : mais les Holtands, qui paraissent avoir vouls rendre plus in-tierssante l'histoire de cet oisean, déjà si sintéressante l'histoire de cet oisean, déjà si sintéressante l'histoire de cet oisean, déjà si sintéressante l'histoire de cet oisean, déjà si sintéres avait vouls reputant du mervellens, n'out traites de la contrait de la c

pas manqué de dire, comme on l'a dit de l'autruche, qu'il avalait non-seulement les pierres, le fer, les giaçons, etc., mais encore des charbons ardents, et sans même en paraitre incommodé.

On dit aussi qu'il rend très-promptement ce qu'il a pris, et quelquefois des pommes de la grosseur du poing, aussi entières qu'il les avait avalées : et en effet , le tube intestinal est sl court, que les aliments doivent passer très-vite; et ceux qui, par lenr dureté, sont capables de quelque résistance, doivent éprouver pen d'altération dans un si petit trajet, surtont lorsque les fonctions de l'estomac sont dérangées par quelone maiadle. On a assuré à Clusius one. dans ce cas, il rendait quelquefois les œufs de poule, dont il était fort friand, tels qu'il les avalt pris, c'est-à-dire bien entiers avec la coque, et que, ies avalant une seconde fois, il les digérait bien. Le fond de la nourriture de ce même casoar, qui était eeluidu comte de Solms, était du pain blanc coupé par gros morceaux, ce qui prouve qu'il est fragivore, ou plutôt qu'il est omnivore, puisqu'il dévore en effet tout ce qu'on lui présente, et que, s'il a le jabot et le double estomac des animaux qui vivent de matières végétales, il a les courts intestins des animaux carnassiers. Le tube intestinal de celul qui a été disséqué par MM. de l'Académie avait quatre pieds huit pouces de long et deux pouces de diamètre dans toute son étendue ; le cœcum était double et n'avait pas pins d'une ligne de diamètre sur trois et quatre ou cinq ponces de longueur. A ce compte, le casoar a les intestins treize fois plus courts que l'antruche, ou du moins de celles qui les ont le plus longs; et par cette raison il doit être eucore plus vorace et avoir plus de disposition à manger de la chair : c'est ce dont on pourra s'assurer lorsqu'an lieu de se contenter d'examiner les cadavres, les observateurs s'attacheront à étudier la nature vivante.

route etemer a matter vivalez. (e. son cana), qui se criote avec le cana hépatique, » ne finqui se criote avec le cana hépatique, » ne fintre de parcificiple finiter cancer au-dessua du cystique; conformation aboulument différent dece qu'un voit dans l'autroche. Cellé des perties de la génération du miler s'en éloigne beaucoup moins: il aveç a sa raired assa la partie supérieure du rectum; sa forme est calle d'une pramide triasqualite, large de dere posera à pramide principalite, large de dere posera se la composition de la composition de la composition de pramide triasqualite, large de dere posera à la composition de la composition de pramide triasqualite, large de dere posera la la composition de la composition de la composition de la composition de pramide triasqualite, large de dere posera la la composition de la sa base et de deux lignes à son sommet ; elle est composée de deux ligaments cartilagiueux très-solides, fortement attachés l'un à l'antre en dessus, mais séparés en dessous, et laissant entre eux un demi-canal qui est revêtu de la peau : les vaisseaux déférents et les uretères n'ont aucune communication apparente avec le canal de la verge; en sorte que cette partie, qui parait avoir quatre fonctions principales dans les animaux quadrupèdes, la première de servir de conduit à l'urine , la seconde de porter la liqueur séminate du mâle dans la matrice de la femelle, la troisième de contribuer, par sa sensibilité, à l'émission de cette liqueur, la quatrième d'exciter la femeile, par son action, à répandre la sienne, semble être rédulte, dans le casoar et l'autruche, aux deux dernières fonctions, qui sont de produire dans les réservoirs de la liqueur séminale du mâie et de la femelle les mouvements de correspondance

nécessaires pour l'émission de cette liqueur.
On a rapporté à Ciusius que, l'animal étant vivant, on avait vu quelquefois sa verge sortir par l'anus; nouveau trait de ressemblance a vec l'autruche.

Les œufs de la femelle sont d'un gris de cendre tirant au vertidire, moins gros et pius allongés que ceux de l'autruche, et semés d'une multitude de petits tubercales d'un vert foncé, la coque n'en est pas fort épaisse, seton Ciusius, qui en a vu plusieurs; le pius grand de tous ceux qu'il a observés avait quiuze pouces de tour d'un sens et un pea plus de douze de l'autre.

Le cassor a les poumons et les dix cellules aire omme les autres oiseaux, et particulièrement comme les oiseaux pesants; cette bours ou membrane noire propre aux yeux des oiseanx, et cette pasqu'ers leiterne qui, comme particulière de le cassorier de la comme l'ait des oiseaux pelle particulière l'ait des oiseaux pelle particulière l'ait des oiseaux pelle particulière veri par l'action d'une espèce de poulle muscalaire, qui mérite toute la curiosité des anatomistes.

Le midide la partie orientale dell'Aleipantil. L'antruche se distingue du cassor rei dunate de l'Aleipantil. L'antruche se distingue du cassor rei nodomaine compara que montre per la maiste baccepa de l'anne par la mature de ses plumes; elle differe du catturche, qui n'a jumais baccepa dejasso la les degre, comme nous l'avous vu dunas son la-t desse flancs, par la longueur et la capacité les Molupres, dans celtes de Bands, el d'anne, visceite du leit, et se consu d'iffere du touvour les Molupres, dans celtes de Bands, el d'anne, visceite du leit, et se consu d'iffere du touvour de Molupres, dans celtes de Bands, et al neight consultation de l'anne, s'action de la direct et consultation de l'anne d

de Sumatra, et dans les parties correspondantes du contineat. Mais il se' muit ble que cetto espèce soit aussi muitiplicé dans son district espèce soit aussi muitiplicé dans son district mair présent d'un cassor à Scellinger, cupitaise raine présent d'un cassor à Scellinger, capitaise la la riston en cit, çe me semble, que les Indie not contractes sont beucuop plus peuples quel l'a frique, et l'on sait qu'u neuve que l'hômme se muitiplic dans une courtée, il défruit ou fait fui devant lui les naimans sauvages, qui von coloques cherchante saiste plus paisibles, des terres moius habitées ou occupées par des peures moiss policies, et per conscipeute moius alcutées, et per conscipeute moius autres de mais de l'active mais de l'active moi s'active de l'active moi s'active de l'active moi s'active de l'active de l'ac

destructeurs. Il est remarquable que le casoar, l'autruche et le touvou, les trois plus gros oiseaux que l'on connaisse, sout tous trois attachés au climat de la zone torride, qu'ils sembient s'être partagée eatre eux, et où ils se maintieaaent chacun dans leur terrain, sans se méier ni se surmarcher; tous trois véritablement terrestres. incapables de voler, mais courant d'une trèsgrande vitesse; tous trois avalent à peu près tout ce qu'on leur jette, grains, herbes, chairs, os, pierres, cailloux, fer, glscons, etc.; tous trois ont le cou pius ou moins long, les pieds hauts et très-forts, moins de doigts que la plupart des oiseaux, et l'autruche encore moius que les deux autres; tous trois n'oat de plumes que d'une seule sorte, différentes des plumes des autres oiseaux, et différentes dans chacune de ces trois espèces ; tous trois a'en ont point du tout sur la tête et le haut du cou , manquent de queue proprement dite, et n'out que des ailes imparfaites, garnies de quelques tuyaux sans aucune barbe, comme nous avons remarqué que les quadrupedes des pays chauds avaient moins de poils que ceux des régions du nord: tous trois, en un mot, paraissent être la production naturciie et propre de la zone torride. Mais, malgré tant de rapports, ces trois espèces sont différenciées par des caractères trop frappants, pour qu'on puisse les confondre. L'autruche se distingue du casoar et du toavou par sa grandeur, par ses pieds de chameau et par la nature de ses plumes; eile diffère du casoar, en particulier, par la nudité de ses cuisses et de ses flancs, par la longueur et la capacité de ses intestins, et parce qu'elle u'a poiat de

et de l'antruche par ses culsses couvertes de plumes presque jusqu'au tarse, par les barbilions rouges qui lui tombent sur le cou, et par le casque qu'il a sur la tête.

Mais Japerçois encore dans ce dernier caractère distinctif une anaiogie avec les deux antres espèces : car ce casque n'est autre chose, comme on sait, qu'un realiment des os dan reine, lequel est recouvert d'une enveloppe de corne; et nous avons vu, dans l'histoire de l'autruelhe et du tonyou, que la partie supérieure du crâne de ces deux animaux était parellement munie d'une plauce dance et calleuse.

# LE DRONTE

Ordre des échassiers, famille des brévipennes, geure casoar, (Cuvier 1, )

On regarde communément la légèreté comme un attibut propre aux oiseanx : mais , si l'on vonlait en faire le caractère essentiel de cette classe, le dronte n'aurait aneun titre pour y être admis ; car loin d'annoncer la légèreté par ses proportions ou par ses monvements, il paralt fait exprès pour nons donner l'idée du plus lourd des êtres organisés. Représentez-vous un corps massif et presque eubique, à peine soutenu sur deux piliers très-gros et très-courts, snrmonté d'une tête si extraordinaire, qu'on la prendrait pour la fantaisie d'un peintre de grotesques ; cette tête , portéc sur un cou renforcé et goitrenx, consiste presque tout entière dans un bec énorme où sont deux gros yeux noirs entonrés d'un cercle blane, et dont l'ouverture des mandibuies se prolonge bien au delà des yeux, et presque jusqu'aux oreilles; ces deux mandibules, concaves dans le milien de lenr longueur, renflées par les deux bouts, et recourbées à la pointe en sens contraire , ressemblent à deux cuillers pointues, qui s'appliquent l'nne à l'autre la convexité en dehors : de tout cela, il résulte une physionomie stupide et vorace, et qui , ponr comble de difformité , est accompagnée d'un bord de plumes , lequel , suivant le contour de la base du bec, s'avance en pointe sur le front, puis s'arrondit autour de la face en manière de capnehon , d'où lui est venn le nom de cygne encapuchonné (cynus cucullatus.)

 M. G. Covier et plusieurs autres naturalistes regardent l'existence de cet oiseau comme très-douteuse.

La grosseur, qui, dans les animanx, suppose la force, ne produit ici que la pesanteur. L'autruche, le tonyon, le casoar, ne sont pas plus en état de voler que le dronte ; mais du moins ils sont très-vites à la conrse, au lieu que le dronte parait accablé de son propre poids, et avoir à peine la force de se trainer : e'est dans les oiseanx ce que le paresseux est dans les quadrupèdes ; on dirait qu'il est composé d'une matière brnte, inactive, où les molécules vivantes ont été trop épargnées. Il a des ailes, mais ees ailes sont trop courtes et trop faibles pour l'élever dans les airs ; ii a une queue , mais cette queue est disproportionnée et hors de sa place : on le prendrait pour une tortue qui se serait affublée de la dépouille d'un oiseau; et la nature, en lui accordant ces ornements inntlles, semble avoir vonlu ajouter l'embarras à la pesantenr. la gaucherie des mouvements à l'inertie de la masse, et rendre sa lourde épaisseur encore plus ehoquante, en faisant sonvenir qu'il est un olscau.

Les premiers Hollandais qui le virent dans l'ille Maurice, anjoint hui l'île-de-France, l'appétèrent wadph-voget, oiseau de dégoût, autout à cause de sa figure rebutante que du mauvais goût de sa chair : cet oisean bizarre est très-gros, et n'est surpassé, à cet égard, que par les trois précédents; car il surpasse le cygne et le dindon.

M. Brisson donne pour un de se serracteres, d'avoir la partie indireure des d'avoir la partie indireure des de plumes; cependant la place d'avoir la partie et le plumes; cependant la place, pour des propriets avoir de plumes; cependant la place de la plume, mais senore inement jusqu'au bas de la jambe, mais senore inemes; busqu'au dessou de son artienlation avec le tarse. Le bee supérieur est noisitre dans tonse tarse. Le bee supérieur est noisitre dans tonse tenue, excepté sar la contrare de son reineure, excepté sar la contrare de son serie sont aper pers, dans sa partieures des narines sont aper pers, dans sa partieure de sont de la present de sur la proche de deux regist transparent de la proche de la proche de la proche de deux regist transparent de la proche de la

Les plumes du dronte sont, en général, fort douces ; le gris est leur couleur dominante, mais plus foncé sur toute la partie supérieure et an bas des jambes, et plus clair sur l'estomac, le ventre et tout le dessous du corps : il y a du junne et du blanc dans les plumes des alles et dans celles de la quene, qui paraissent frirésées, et sont en fort petit nombre. Clusius n'en compte que quarte qui elia.

Les pieds et les doigts sont jaunes, et les ongies noirs : chaque pied a quatre doigts, dont trois dirigés en avant, et le quatrième en arrière; c'est celni-ci qui a l'ongle le plus iong.

Quelques-uns ont prétendu que le droute vavilt ordinairement dans l'estonne une pierre vavilt ordinairement dans l'estonne une pierre naussi grosse que le poing, et à lasquelle on in pas manqué d'attribuer la mémo origine, les mêmes vertus qu'aux bézonds; mais Culsius, qui a vue dex de espierres, de forme et de grandeur différentes, pense que l'oiseau les avait avaitées cosimé foet les granivores, et qu'elles ne s'étaient point formées dans son estonne.

Le dronte paraît propre et particulier aux iles de France et de Bourbon, et probablement nox terres de ce continent qui en sont ies moins éloignées; mais je ne sache pas qu'aucun voyageur ait dit l'avoir vu aillenrs que dans ces deux iles.

Quelques Hollandais l'ont nommé dodarse ou dodaers; ies Portugais et ies Angiais dodo: dronte est son nom originai, je veux dire celui sous iequel il est connn dans le lieu de son origine; et c'est par cette raisoo que i'ai cru devoir le ini conserver, et parce qu'ordinairement ies noms imposés par les peuples simples out rapport anx propriétés de la chose nommée. On iui a encore appliqué les dénominations de cuque à capuchon, d'autruche encapuchonnée. de cog étranger, de walgh-vogel; et M. Mochring, qui n'a trouvé aucun de ces noms à son goût, a imaginé celui de ruphus, que M. Brisson a adopté pour son nom latin, comme s'il v avait quelque avantage à donner an même animai un nom différent dans chaque langue, et comme si l'effet de cette multitude de synonymes n'était pas d'embarrasser la science, et de jeter de la confusion dans les choses. Ne muitiplions pas les êtres, disaient autrefois les philosophes; mais aujourd'hui on doit dire et répéter sans cesse aux naturalistes : Ne multipliez pas les noms sans nécessité.

### LE SOLITAIRE

#### ET L'OISEAU DE NAZARETH'.

Le solitaire dont parlent Leguat et Carré, et l'oisean de Nazareth dont parle Fr. Cauche,

4 M. Cuvier regarde l'existence de ces obeaux comme plus douteuse encore que crille du dronte. paraissent avoir beauconp de rapports avec le dronte : mais ils en different aussi en plusienrs points : et i'al eru devoir rapporter ce qu'en disent ces voyageurs, parce que, si ces trois noms ne désignent qu'une seule et unique espèce , les relations diverses ne pourront qu'en compléter l'histoire : et si, au contraire, ils désignent trois espèces différentes, ce que j'ai à dire ponrra être regardé comme un commencement d'histoire de chacuue, ou du moins comme une notice de nonveiles espèces à examiner, de même que l'on voit dans les cartes géographiques ane indication des terres inconnues. Dans tous ies cas, ce sera un avis aux naturalistes qui se trouveront à portée d'observer ces oiseaux de pius près, de les comparer, s'il est possible, et de nous en donner une connaissance pius distincte et plus précise. Les seules questions que l'on a faites sur des choses ignorées ont valu souvent plus d'une découverte.

Le soiliaire de l'Ile Rodrigue est un tivi-gros soiseux, paisqu'il y a des males qui penent jusqu'à quannta-cinq livres : le piumage de ceuxcies ordinairement mâté de gris et de brun ; mais, dans ies femelles, c'est tanàté le brun et tantot ie jume blond qui donine. Carré dit que le piumage de ces oiseaux est d'une couleur changeante, tinnat sur le june, ce qui convient à cirui de la femelle, et il sjoute qu'il lui a paru d'une beanté aindraible.

Les femeiles ont au-dessus du bec comme un bandeau de veuve ; leurs plumes se renfient des deux côtés de la poitrine en deux touffes blauches, qui représentent imparfaitement le sein d'une femme; les pinmes des enisses s'arrondissent par le bout en forme de coquiiles , ce qui fait nn fort bon effet : et . comme si ces femeiles sentaient ieurs avantages, eiles ont grand soin d'arranger ieur plamage, de le polir avec ie hec, et de l'ajuster presque continueilement, en sorte qu'une piume ne passe pas l'autre. Elies ont , scion Legnat , l'air nobie et gracienx tout ensemble; et ce voyageur assure que souvent leur bonne mine leur a sanvé la vie. Si ccia est ainsi, et que le soiitaire et le dronte solent de la même espèce, il faut admettre une très-grande difference entre le mâle et la femelle quant à la bonne mine.

Cet oiseau a queique rapport avec le dindon; il en aurait les pieds et le bec, si ses pieds n'étaient pas plus élevés et son bec plus crochu: ii a aussi le cou pins long proportionnellement, l'œil noir et vif, la tête sans crête ni huppe, et presque point de quene; son derrière, qui est arrondi à peu près comme la croupe d'un cheval, est revêtu de ces piumes qu'on appelle couverfures.

Le solitaire ne pent se servir de sea allies pour voler; mais elles ne lui sont pas insulties d'autres égards. L'os de l'alieron se renfie à son extrémité en use espèce de bouten apbérique sur les estables de la comparation de la comparation de susques i promièrement pour et défendrer, comme la flat ausai surce le bec; en second lieu, pour faire une espèce de battement ou de moniter, en pirouettant vitage ou trente fois du même côté dans l'espèce de quattre à cinq misutes : c'est sinsu, d'hou, que le mait rapport à ce pour de la comparation de la comparation de de dans crécelle, et èveliend de deux cents de dans crécelle, et èveliend de deux cents par le deux cents de la comparation de de deux cents de la comparation de de deux cents de deux cents de la comparation de de deux cents de de la centre de de deux cents de de deux cents de de la centre de de la centre de de deux cents de de la centre de de de la centre de de la c

On voit rarement ces oiseaux en troupes, quoique l'espèce soit assez nombreuse; quelques-uns disent même qu'on n'en voit guère deux ensemble.

Ils cherchent les lieux écartés pour faire leur ponte : lls construisent leur nid de fenilles de pailmier amonecées à la hauteur d'un pied et demi; la femelle pond dans ce nid un cenf beaucoup pius gros qu'un œuf d'ole, ct le mâle partage avec elle la fonction de couver.

Pendant tont le temps de l'incubation, et même celui de l'éducation, ils ne souffrent aucun oisean de leur espèce à plus de deux cents pas à la ronde: et l'on prétend avoir remarque que c'est le mâle qui chasse les mâles, et la femeille qui chasse les femeilles; remarque difficile à faire sur un oiseau qui passe as vie dans tes lieux les plus écartés.

L'out, car il parait que ces oiseaux n'ex poudent qu'un, ou pitott n'en couvert qu'un à la fois; l'enf, dis-je, ne vient à éclore qu'un bois de sept semanes, et le petit n'est en état de de sept semanes, et le petit n'est en état de pendant toat ce temps, le père et la mère en out soin; et cette seule circonstance doit lui procurer un institut plus perfections que cependant toat ce temps, le père et la mère en out soin; et cette seule circonstance doit lui procurer un institut plus perfections que cebesoin du secouré des sep èrer et mère, vit lisles, sans aucune habituale intime avec eux, et se prive ainsi des avantages de lues société, qui, comme je l'ai dit aillenns, est la première édunation des animux et celle qui développe

le plus leurs qualités naturelles : aussi l'autruche passe-t-elle pour le plus stupide des oiseaux.

Lorsque l'éducation du jeune solitaire est finie, le père et la mère demeurent toujours unis et fidèles l'un à l'autre, quoiqu'ils aillet quelquefois se mèter parmi d'autres oiseaux de leur espèce: les soins qu'ils ont donnés en commun au fruit de leur union sembient en avoir resserre les liens; et lorsque la saison les y linvite. Ils recommenent une nouvelle noute.

On assure qu'à tout âge on leur trouve uue pierre dans le gésier, comme au dronte : cette pierre est grosse comme un œuf de poule, plate d'un côté, convexe de l'autre, un peu raboteuse et assez dure pour servir de pierre à aiguiser : on ajoute que cette pierre est toujours seule dans ieur estomac et qu'eile est trop grosse pour pouvoir passer par le canal intermédiaire qui fait la seule communication du jabot au gésier; d'où l'on voudrait conclure que cette pierre se forme naturellement et à la manière des bézoards. dans le gésier du solitaire : mais pour moi l'en conclus seulement que cet oiseau est granivore. qu'il avale des pierres et des caifloux comme tous les oiseaux de cette classe, notamment comme l'autrucbe, le touvou, le casoar et le dronte, et que le canal de communication du jabot au gésier est susceptible d'une dilatation plus grande que ne l'a cru Leguat.

Le seul nom de solitaire indique un naturel sanyage : et comment ne le serait-il pas? Comment un oiseau qui compose lui seul toute la couvée, et qui, par conséquent, passe les premiers temps de sa vie sans aucune société avec d'autres oiseaux de son âge , et n'avant qu'un commerce de nécessité avec ses père et mère . sauvages eux-mêmes, ne scrait-il pas maintenu par l'exemple et par l'habitude? On sait combien les habitudes premières ont d'influence sur les premières inclinations qui forment le naturel; et il est à présumer que toute espèce où la femelle ne convera qu'un œuf à la fois, sera sauvage comme notre solitaire : cependant il parait encore plus timide que sauvage, car il se laisse approcher et s'approche même assez familièrement, surtout lorsqu'on ne court pas apres lui, et qu'il n'a pas encore beaucoup d'expérience ; mais il est impossible de l'apprivoiser. On l'attrape difficilement dans les bois, où il peut échapper anx chasseurs par la ruse et par son adresse à se cacher; mais, comme il ne court

pas fort vite, on le prend aisément dans les plaines et dans les lieux ouverts. Quand on l'a arrêté, il be jette aneun cri, mais il laisse tomber des larmes, et refuse opinisférienent toute nourriture. M. Caron, directeur de la compaguie des indes à Madagascar, en ayart fuit embarquer deux vesant de l'ile de Bourhon, pour les envoyer an roi, ils moururent dans le vaisseau sans avoir voulu boire in imanger.

Le temps de leur donner la chasse est depuis le mois de mars au mois de septembre, qui est l'hiver des contrées qu'ils hahitent, et qui est aussi le temps ou ils sont le plus gras : la chair des ieunes surtout est d'un goit excelient.

Telle est l'idee que Leguat nous donne du soloillaire : il en paire non-seulement comme téc-moin ocalaire, mais comme un observation qui c'était attache justiculièrement et longéemps à étaite le mouern et les napeurs plus publice publice que endrois par des idées la haiteues, coultent néanmoins plus de détaits historiques sur les obients plus généralement et plus and des indees la haiteur et plus que controis par des idées la haiteur et plus particulière et plus and des indees la haiteur et plus que comment comme. On parte de l'attrachée de puis trent siècles, et l'ou figure moores que l'attrachée de puis trent siècles, et l'ou figure moores que cette de temps à les couver.

L'oiseau de Nazarch, appelé sans doute ainsi par corruption, pour avoir été tronvé dans l'ille de Nazare, a été observé por Fr. Cauche d'ansi l'ille de Nazare, a été observé por Fr. Cauche d'anni très grous diseau nu très de l'anni de la compt de l'anni d'anni d'anni

La dereite op come op par out, et ex cus feet la dereite op comme up pain of via nou; en tron ve collisairement à côté nee plerre blanche. Le la grossere d'un end de poul; et peut-tre cette pierre fait-tile ici i en même effet que ces cesté decreis blanche que les fremières out comme de mettre dans le nil oi eiles veulent faire pour de leurs poundre leurs poundre leurs poundre leurs poundre leurs poundre leurs pour cette de feuit les qu'elles formés; so nu te le petit, su cette de feuitles qu'elles formés; so nu te le petit, su cette de feuitles qu'elles formés; so nu te le petit, su cette de feuitles qu'elles formés; so nu te le petit, su cette de feuitles qu'elles formés; so nu te le petit, su cette de feuitles qu'elles formés; so nu te le petit, su cette de feuitles qu'elles formés; so nu te le petit, su cette de feuitles qu'elles formés; so nu te le petit, su cette de feuitles qu'elles formés; so nu te le petit, su cette de feuitles qu'elles formés; so nu te le petit, su cette de feuitles qu'elles formés; so nu te le petit, su cette de feuitles qu'elles formés; so nu te le petit, su cette de feuitles qu'elles formés; so nu te le petit, su cette de feuitles qu'elles formés; so nu te le petit, su cette de feuitles qu'elles formés; so nu te le petit, su cette de feuitles qu'elles formés; so nu te le petit, su cette de feuitles qu'elles formés; so nu te le petit su cette de feuitles qu'elles formés; so nu te le petit su cette de feuitles qu'elles formés; so nu te le petit su cette de feuitles qu'elles formés; so nu te le petit su cette de feuitles qu'elles feuitles de feuitles qu'elles feuitles de feuitles qu'elles de feuitles qu'elles de feuitles qu'elles feuitles de feuitles qu'elles qu'elles de feui

on tronve nne pierre grise dans son gésier. La figure de cet oiseau, est-il dit dans une note, se trouve dans le Journal de la seconde navigation des Hollandais aux Indes orientales; et ils l'appellent oiseau de Nausée : ces dernières paroles semblent décider la question de l'identité de l'espèce entre le dronte et l'oiseau de Nazare, et la prouveraient en effet si ieurs descriptions ne présentaient des différences essentielles, notamment dans ic uombre des dolgts; mais, sans entrer dans cette discussion particulière, et sans prétendre résoudre un problème où il n'y a pas encore assez de données, je me contenteraj d'indiquer ici les rapports et les différences qui résultent de la comparaison des trois descriptions.

Je vois d'abord, en comparant ces trois oùseaux à la fois, qu'ils apparticaneix au même cellant et presque aux mêmes contrées : car le forante halhir l'iné de Bourbone II le Française, d'actuel de la comme de l'armanue plus hant. Le oilatire halhist l'il Rodrique d'assa le temps qu'elle était entièrement déserte, et on l'a vu dans l'ile de Nazare, d'où il a tiré son nom, et dans l'ile de Nazare, d'où il a tiré son nom, et d'adan l'ile française : oir, ces quatre lies sont voisines les unes des subres; et il est à renarticant le contincte.

Its se resemblent assist loss trois plus on moins par la gosseur, par l'impuissancé de voler, par la forme des alles, de la queue et du corps entier; et on leur a trouvé à dous nue on plusieurs pierres dans le gésier, ce qui les suppose tous trois grandivers : outre cele, jis sont tous trois une aliure fort lente; cur, quoique Legant ne dise rien de celle do solitaire, on peut juger, par la figure qu'il donne de la femelle, que c'et un oiseu très-pesarie.

Comparant ensuite ces mêmes oiseaux pris denx à deux, je vois que le piumage du dronte se rapproche de celui du sollitaire pour la couleur, et de celui de l'oiseau de Nazare pour la qualité de la plume qui n'est que du duvet, et que ces deux derniers oiseaux conviennent eacore en ce qu'ils ne pondent et ne couvent au'un orní.

Je vois de pins qu'on a appliqué an dronte et à l'oiseau de Nazareth le même nom d'oiseau de dégoût.

Voilà les rapports, et volci les différences :

Le solitaire a les plumes de la euisse arrondies | par le bout en coquilies : ce qui suppose de véritables plumes comme en ont ordinairement les oiseanx, et non du duvet, comme en ont ie dronte et l'oiseau de Nazare.

La femelle du sojitaire a deux touffes de plnmes blanches sur la poitrine : on ne dit rien de pareil de la femelle des deux autres.

Le dronte a ies piumes qui bordent la base dn bec disposées en manière de capuchon; et cette disposition est si frappante, qu'on en a fait le trait caractéristique de sa dénomination (cycnus cucullatus); de plus, ji a les veux dans le bec, ce qui n'est pas moins frappant; et i'on peut croire que Leguat n'a rien vu de pareil dans le solitaire, puisqu'ii se contente de dire de cet oiseau, qu'ii avait tant observé, que sa tête était sans crête et sans huppe; et Cauche ne dit rien du tout de celie de l'oiseau de Nazare.

Les deux derniers sont haut montés, au licu que le dronte a les pieds très-gros et très-

courts. Ceiui-ci et le solitaire, qu'on dit avoir à peu près les pieds du dindon, ont quatre doigts, et i'oisean de Nazare n'en a que trois, selon le té-

moignage de Cauche, Le solitaire a un battement d'ailes très-remarquable, et qui n'a point été remarqué dans les deux autres.

Enfin, il parait que la chair des solltaires, et snrtont des jeunes, est excellente; que celle de l'oiseau de Nazare est médiocre, et celle du dronte mauvaise.

Si cette comparaison, qui a été faite avec la plus grande exactitude, ne nous met pas en état de prendre un parti sur la gnestion proposée. c'est parce que les observations ne sont ni assez mnitipliées ni assez sures. Il serait donc à désirer que les voyageurs, et surtout les naturalistes qui se trouveront à portée, examinassent ces trois oiseaux et qu'ils en fissent une description exacte, qui porterait principalement :

Sur la forme de la tête et.du bec:

Sur la qualité des plumes ; Sur la forme et les dimensions des pieds;

Sur le nombre des doigts; Sur les différences qui se trouvent entre le

måle et la femelle; Entre les poussins et les adultes :

Sur lenr facon de marcher et de courir :

En ajoutant, autant qu'il serait possible, ce

que l'on sait dans le pays sur leur génération. c'est-à-dire sur jeur manière de se rappeler, de s'accoupler, de faire leur nid et de couver :

> et le voiume de leurs œufs : Sur le temps de l'incubation ;

Sur le nombre, la forme, la couleur, le poids Sur leur manière d'élever leurs petits ;

Sur la facon dont ils se nourrissent eux-

Enfin, sur la forme et les dimensions de leur estomae, de leurs intestins et de leurs parties sexuelles.

# L'OUTABLE

(LA GRANDE OUTARDE.)

Ordre des échassiers, famille des pressirentres, genre

outarde. (Curier.) La première chose que l'on doit se proposer

lorsqu'on entreprend d'éclaireir l'histoire d'un animal, c'est de faire une critique sévere de sa nomenelature, de démèler exactement les différents noms qui lui ont été donnés dans toutes ies iangues et dans tous les temps, et de distinguer, autant qu'il est possible, les espèces différentes auxquelles les mêmes noms ont été appliqués : e'est ie seul moyen de tirer parti des connaissances des anciens, et de les lier utilement aux découvertes des modernes, et par conséquent le seul moyen de faire de véritables progrès en histoire naturelle. En effet, comment, je ne dis pas un seul homme, mais une génération entière, mais piusleurs générations de suite, pourraient-elies faire complètement i'histoire d'un seul animal? Presque tous les animaux craignent l'homme et le fuient; le caractère de supériorité que la main du Très-Haut a gravé sur son front jeur inspire plus de frayeur que de respect ; ils ne soutiennent point ses regards; iis se défient de ses embûches; fis redoutent ses armes; ceux même qui pourraient se défendre par la force, on résister par leur masse, se retirent dans des déserts que nous ne daignons pas leur disputer, ou se retranchent dans des forêts impénétrables : les petits , surs de nous échapper par lenr petitesse, et rendus plus hardis par leur faiblesse même, vivent chez nous malgré nous, se nonrrissent à nos décens. quelquefois même de notre propre substance. sans nous être mieux connns; et parmi le grand nombre de classes intermédiaires, renfermées

entre ces deux classes extrêmes, les uns se creusent des retraites souterraines, les autres s'enfoncent dans la profondeur des caux, d'autres se perdent dans ie vague des airs, et tous disparaissent devant le tyran de la nature. Comment donc pourrions-nous, dans nn conrt espace de temps, voir tous les animaux dans toutes les situations on ii faut les avoir vas pour connaître à fond leur naturel, leurs mœurs, leur instinct, en un mot, les principaux faits de leur histoire On a beau rassembler à grands frais des suites nombreuses de ces animaux, conserver avec soin leur déponille extérieure, y joindre leurs squelettes artistement montés, donner à chaque individu son attitude propre et son air naturel : tout ceia ne représente que la nature morte, inanimée, superficielle; et si quelque souverain concevait l'idée vraiment grande de concourir à l'avancement de cette belie partie de la science. en formant de vastes ménageries, et réunissant sous ies yeux des observateurs un grand nomhre d'espèces vivantes, on y prendrait encore des idées imparfaites de la nature. La plupart des animaux, intimidés par la présence de l'homme, importunés par ses observations. tourmentés d'ailleurs par l'inquiétude inséparabie de la captivité , ne montreraient que des mœurs altérées, contraintes et peu dignes des regards d'un phijosophe, pour qui ja nature libre, indépendante, et, si l'on veut, sauvage, est la scule belie nature.

Il faut done, pour connaître les animaux avec quelque exactitude, jes observer dans l'état sauvage, les suivre jusque dans les retraites qu'ils se sont choisles eux-mêmes, jusque dans ces antres profonds, et sur ces rochers escarpés où ils vivent en pleine liberté : ii faut même, en les étudiant, faire en sorte de n'en être point aperçu : car ici l'œil de l'observateur, s'ii n'est en quelque facon invisible, agit sur le suiet observé et l'altère réellement : mais, comme il est fort peu d'animaux, surtout parmi ceux qui sont ailés, qu'il soit facile d'étudier ainsi, et que les occasions de les voir agir d'après ieur naturei véritable, et montrer jeurs mœurs franches et pures de toute contrainte, ne se présentent que de loin en loin, il s'ensuit qu'il faut des siècles et beaucoup de hasards beureux pour amasser tous les faits nécessaires, une grande attention pour rapporter chaque observation à son véritable objet, et conséquemment pour éviter la confusion des noms , qui de toute nécessité, en-

trainerait celle des choses ; sans ces précautions, l'ignorance ja plus absoine serait préférable à une prétendue science, qui ne serait au fond qu'un tissu d'incertitudes et d'erreurs. L'outarde nous en offre un exemple frappant. Les Grees lui avaient donné le nom d'otis; Aristote en parle en trois endroits sous ce nom; et tout ce qu'il en dit convicnt exactement à notre outarde : mais ies Latins, trompés apparemment par la ressemblance des mots, i'out confondue avec i'ofus, qui est un oiseau de unit. Pilne ayant dit, avec raison, que l'oiseau appelé otis par les Grecs se nommait avis tarda en Espague, ce qui convieut à l'outarde, ajoute que la chair en est mauvaise, ce qui convient à l'otus, seion Aristote et la vérité, mais aullement à l'outarde; ct cette méprise est d'autant pius facile à supposer que Pline, dans ie chapitre suivant, confond évidemment l'otis avec l'otus, e'est-à-dire i'ontarde avec le hibou.

Alexandre Myndlen, dans Atthenée, tombe unsaid dans in meine erreur, en attribunt à l'otur ou à l'ofus, qu'il prend pour un seul et même oisett, d'avoi le pied de die levre, écat-d-dire velus, cequi est vrai de l'otaz, hibou qui, comme la pipart des oisenus de nuit, a les jumbes et les pieds velus, ou plutôt couverts Jusque sur les ongies de plumes effilies, et nou de l'otur, qui est notre outarde, et qui a non-seulement le plet, mais esceve in partie inferieure de la pour les distinctions de l'otaz, sons pour les sons de l'otaz, sons l'estre mod Galenius avant trovat dens l'éev-

Signmond careaus syant rowe cans nesychus is nom de Papse, dont l'application n'était point déterminée, l'appropria de son bon plaisir à l'outarde; et depuis, MM. Moehring et Brisson l'ont appliqué au dronte, sans rendre compte des raisous qui les y ont engagés.

Les Julfs modernes ont détourné arbitrairement l'ancienne acception du mot bébreu anapha, qui signifiait une espèce de milan, et par lequei ils désignent aujourd'hui l'outarde.

M. Brisson, après avoir donné le mot 'Orsc comme le nom grec de l'outarde, seton Belon, donne ensuite le mot Orisz pour son nom grec, seion Adrovande, ne prenant pas garde que 'Oriza est l'accusatif de Orsc, et par conséquent un seul et même nom; c'est comme s'il est dit que les uus l'appellent tarda et les autres fardam.

Schwenckfeld prétend que le tetrix dont parle Aristote, et qui était l'ourax des Athéniens, et aussi notre outarde : cependaut le pen que dit Aristote du tetrix ne convient point à l'outarde : le tetrix ulche parmi les plantes basses, et l'outarde parmi les biés, les orges, etc., que probablement Aristote n'a point voulu désiguer par l'expression générique de plantes basses. En second lieu, voici comment s'explique ce grand philosophe: « Les oiseaux qui volent peu, comme a les perdrix et les cailles, ue font point de « nids, mais pondent à terre sur de petits tas de « feuilles qu'elles ont amoncelées ; l'alouette et « le tetrix font aussi de même. » Pour pen qu'on fasse d'attention à ce passage, on voit qu'il est d'abord question des oiseaux pesants et qui volent peu; qu'Aristote parle ensuite de l'alouette et du tetrix , qui nichent à terre comme ces oiseaux qui voient peu, quoique apparemment ils solent moins pesants, puisque l'alouette est du nombre ; et que, si Aristote cut voulu parter de notre outarde sous le uom de tetrix, il l'eut rangée sans doute, comme oiseau pesant, avec les perdrix et les cailles, et non avec les alouettes, qui, par jeur vol élevé, ont mérité, selon Schwenekfeld iui-même, le nom de célipètes.

Lougolius et Gessner pensent l'un et l'autre que le tetrax du poète Nemisianus n'est autre chose que l'outarde, et il faut avouer qu'il en a à peu près la grosseur et le plumage. Mais ces rapports ne sont pas suffisants pour emporter l'identité de l'espèce, et d'autant moins suffisants, qu'en comparant ce que dit Nemeslanus de son tetrax avec ce que nous savons de notre outarde, j'y trouve deux différences marquées : la première, e'est que le tetrax parait familier par stupidité, et qu'il va se précipiter dans les pléges qu'il a vu qu'on dressait contre lui; an lieu que l'outarde ne soutient pas l'aspect de l'homme, et qu'elle s'eufuit fort vite, du plus Ioin qu'elle l'aperçoit; en second lieu, le tetrax faisait son nid au pied du mont Apennin; au lieu gn'Aldrovande, qui était Italien, nous assure positivement qu'on ne voit d'outardes en Italie que celles qui y ont été apportées par quelque coup de vent. Il est vrai que Willughhy soupconne qu'elles ne sont point rares dans ces contrées, et cela, sur ce qu'en passant par Modene, ii en vit une au marché; mais il me semble que cette outarde unique, apercue au marehé d'une ville comme Modène, s'accorde encore mieux avec le dire d'Aldrovande qu'avec la conjecture de Willughby.

M. Perrault impute à Aristote d'avoira vance que l'oris en Sytthe ue couve point sea cusife que l'oris en Sytthe ue couve point sea cusife que l'oris en Sytthe ue couve point sea cusife veloppe dans une pena de lièrer ou de renard, et les cacheau pled d'un arbre au haut duquet ce les se perche e cependant Aristone n'attribue rien de tout cetà à l'outarde, mais à un certain conseu de Sytthe, probablement un oiseau de proie, puisqu'il savait écorcher les lièrers et les proie, puisqu'il savait écorcher les lièrers et les renards, et qui seciement était de la grosseur d'une outarde, sinsi que Pliue et Gaza letra-nidis, et qui seciement était de la grosseur d'une outarde, sinsi que Pliue et Gaza letra-nidis et qu'une de l'aristote con-nôt l'outarde, il ue pouvait ignorer qu'elle ue se perche point.

Le son composé de l'app-pause, que les Altemand on appliqué acé diseux, a Gonné liu ad autres ercurs : l'appre signifi emrecher, et l'unge a tatoché à ses dérivés une fide a coresoire de lesteur, de même qu'us pradatir et caltaine, et al rendand des l'attleurs; et archer, qui, bressi de l'arte papiqué d'outerde, qui, bressi de le net poils paratte, qui, bressi de le net poils paratte, qui, bressi de le net poils paratte, qui, bressi poils et net poils paratte, qui, bressi poils attachés, posse que l'enteur u'y serait pois attachés, posse qu'en caractérisant un oiseu par l'habitude de marcher, e'est dire asse qu'il vide pou.

A l'égard du mot gansz, il est susceptible d'équivoque : ici il doit pent-être s'écrire comme je l'ai écrit avec un Z finai; et de cette manière il signifie beaucoup, et annonec un superlatif; au lien que lorsqu'on l'écrit par uu S, gans, il signifie une oie. Quelques antenrs, l'ayant pris dans ce dernier sens , l'ont traduit en latin par anser trappus; et cette errenr de nom influant sur la chose, on u'a pas manqué de dire que l'outarde était un oiseau aquatique, qui se plaisait dans les marécages; et Aldrovande lui-même, qui avait été averti de cette équivoque de noms par un médecin hollandais, et qui penchait à prendre le mot gansa dans le même sens que moi, fait cependant dire à Belou, en le traduisant en latin, que l'outarde aime les marécages, quoique Belon dise précisément le contraîre ; et cette erreur en produisant une autre, on a donné le nom d'outarde à nn oiseau véritablement aquatique, à une espèce d'oie noire et hlan-

<sup>1</sup> « La nalure de l'ostarde es) de vivre par les specieuses « campagnes, comme l'autroche, fuyant l'eau sur toutes chosei..... Ne hauter les caux. n'était de celle qui reste entre « les seillons, après avoir plû, ou bien qu'elle bantai les « marres jour en boire. « Belon, Nature des Oissense, jab. 5, cap. 5. che que l'on trouve en Canada et dans pinsieurs a endroits de l'Amérique septentrionale. C'est sans donte par une suite de cette méprise, qu'on envova d'Écosse à Gessner la figure d'un oiseau palmipède, sous je nom de austarde, qui est je nom que l'on donne dans ce pays à l'ontarde véritable, et que Gessner fait dériver de tarde, lent, tardif, et de quess et goose qui, en holiandais et en anglais, signifie une oje. Voità donc l'outarde, qui est un oiseau tout à fait terrestre, travestie en un oiseau aquatique, avec icquei elie n'a cependant presque rien de commun ; et cette bizarre métamorphose a été produite évidemment par une équivoque de mots. Ceux qui ont vouiu justifier ou exenser ie nom d'anser trappus ou trapp-gang ont été réduits à dire, ies uns que les ontardes volaient par troupes comme les oies, les autres qu'elles étaient de la même grossenr; comme si la grosseur ou i'habitude de voler par troupes pouvaient seules caractériser une espèce : à ce compte les vautours et les coqs de hruyère pourraient être rangés avec l'oie. Mais c'est trop Insister sur une absurdité : se me hâte de terminer cette liste d'erreurs et cette critique peut-être un peu iongue,

mais que l'ai crue nécessaire. Belon a prétenda que le tetrao alter de Pline etait i'outarde ; mais c'est sans fondement, puisque Pline parle au même endroit de l'avis tarda. Ii est vrai que Beion, défendant son erreur par une antre, avance que l'avis tarda des Espagnois et l'ofis des Grecs désignent le duc : mais Il faudrait prouver auparavant, 1º que l'outarde se tient sur les hautes montagnes , comme Pline l'assure du tetrao alter, (gignunt eos Alpes); ce qui est contraire à ce qui a été dit de cet oiseau par tous les naturalistes, excepté M. Barrère"; 2º que le duc, et non l'outarde, a été en effet connu en Espagne sous le nom d'avis tarda, et en Grèce sous celui d'otis : assertion insoutenable, et combattne par le témoignage de presque tous les écrivains. Ce qui pent avoir trompé Belon, c'est que Pline donne son second tetrao comme un des plus gros oiscaux après l'autruche ; ce qui, suivant Belon, ne peut convenir qu'à l'outarde : mais nous verrons dans la suite que le grand tetras ou coq de bruyère surpasse quelquefuls l'outantée en grosseur ; et à l'Illie ajoute que le chârd ée et arris tarda est un mauvais amanger, ce qui convient beaucoup mieux à l'Otats habbou on moyen due, qu'à l'Otat outantée, Belon surait pa soupponner que ce na meura à l'otat surbou on moyen due, comme je l'ai remarque plus bouts, et qu'il attribue à une l'aire de l'aire qu'il autribue à une différente, désignées dans ses recueits par des nome presque semblables; mals il il n'anrait pas d'ét conclure que l'entra stard set en deffe un due.

Le même Beion penebait à croire que son adicensus était un ostardeus et en effet, cet oissen n'a que trois doighs, et tous antiéreurs comme l'outarde; mais il a le bec très-différent, le tarse plus gros, le cou plus court, et il paraît avoir plus de rapport avec le pluvier qu'avec l'outarde : c'est ce que nous examinerons de olus orès dans la suite.

Enfinii faut être averti que quelques anteurs, trompés apparenment par la resemblance des mots, ont confondu le nom de starda, qui, en italien, signifie une outarde, avec le nom de starna, qui, dans la même langue, signifie perdrix.

Il résulte de tontes ces discussions que l'otis des Grees, et non l'ofus, est notre outarde; que le nom de P'apoc lui a été appliqué au hasard, comme ii l'a été ensuite au dronte ; que celui d'anapha, que jui donnent les Juifs modernes, appartenait autrefois au milan; que c'est l'avis tarda de Pline, on pintôt des Espagnols au temps de Pline, ainsi appelée à cause de sa ienteur, et non , comme ie vent Nyphus, parce qu'eile n'aurait été connue à Rome que fort tard ; qu'elle n'est nl le tetrix d'Aristote, ni le tetrax du poète Nemesiamus, ni ect oiseau de Scythie , dont parle Aristote dans son Histoire des animaux, ni le tetrao alter de Pline, ni un oiseau aquatique; et enfin que c'est la starda et non la starna des Italiens,

Pour seniir combien estre discussion préliminaire était importante, il me faut que se reminaire était importante, il me faut que se représenter la bizarre et rélicule lédes que se ferait de l'outande un commençant qui surait recueilli, sans choix et avec une confinance aveules, cont ce qui a fet attribue par les naturus à de fet et l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'equels il l'aurait trouvé désigne dans hern ouvanges: il search bolipé d'en faire à la fois un oiseau de jour et de nuit, un oiseau de moultague et de vallée, un oiseau d'aurope et d'Amé-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Note. M. Barrère reconnaît deux outardes d'Europe, mais II est le seul qui les donne pour des oiseaux des Pyrénées; et l'on asti que cet autour, n'est Roussillon, rapportait aux montagnes des Pyrénées tous les animaux des provinces visitements.

rique, uu oiseau aquatique et terrestre, uu oiseau granivore et carnassier, uu oiseau trèsgros et très-petit; en un mot, un monstre, et même un moustre impossible : ou, s'il voulait opter eutre ces attributs coutradictoires, ce ue pourrait être qu'en reetifiant la nomenclature, comme nous avons fait par la comparaison de ce que l'ou sait de cet oiseau, avec ce qu'en ont dit les naturaileste qui nous ont précédés.

Mais c'est assez ious arrêter sur le nom, il cet temps de nous ceupre de la chose. Gessuer a 'est élicité d'avoir fait le premièr la remarque que l'ontarde pouvaits errepporter au guerne des galliancés, et il est vrai qu'elle eu a le bec et la pesauteur, mais elle eu diffère per agresseur, par ses pieds à trois doigts, par is norme de la queue, per la nudité du lass de la jambe, par la grande ouverture des oreilles, par les horbes de planes qui it une hora sons entende a de planes qui it une hora sons a deure presentation que qu'elle par les horbes de planes qui it une hora sons a deure la grande cuverture des oreilles, par les horbes de planes qui it une hora sons a deure la grande qu'elle par les horbes de planes qui it une hora sons a deure de la competence de la competence

Aldrovaude n'est pas plus heureux dans ses conjectures, jorsqu'il prend pour une outarde cet aigle frugivore dout parle Ellen, à cause de sa grandeur, comme si le senl attribut de la grandeur suffisait pour faire naitre l'idée d'uu aigle : il me paraît bien plus vraisemblable qu'Elien voulait parler du grand vautour , qui est un oiseau de proie comme l'aigle, et même plus puissaut que l'aigle commun, et qui devient frugivore dans les eas de nécessité. J'ai ouvert un de ces oiscaux, qui avait été démonté par un coup de fusil, et qui avait passé plusicurs jours dans des champs semés de blé : je ne lui trouvai dans les intestins qu'une bouillie verte, qui était évidemment de l'herbe à demi digérée.

On refrouvenit blen plutôt les caractères de l'outande dans le tèrme d'Abbéné, pubs grand que les plus gros cops (et l'on sit qu'il y en de trè-gors na kind, n'yaux que trois dogis aux pleis, des lurbes qui lui tombeut de chaque ceté du bee, le plumage éranille in hoix grave, et dont in chair a le goût e cetil de l'augure, et dont in chair a le goût e cetil de l'auports. miss co-ferran e peut têre l'outarde, puisque c'est un oiseau dent, selou Abbénés, l'aucrès finit acueu enteut on dans les livres d'Aristote; au lieu que ce philosophe parté de l'outand en plusieurs cardottos.

On pourrait encore soupçonner avec M. Per- | grandeur, on en a aussi remarqué dans les pro-

rault, que ces perdixi des Iodes dont parie Strabou, qui ne sout pas moins grosse que des oies, sout des espèces d'outardes. Le mâle différe de la femelle per les conduers du plumage qu'il a autrement distribuées et plus vives; par ces larbes de plumage qu'il a autrement distribuées et plus vives; par ces larbes de plumage qu'il no des larbes de plumage qu'il comme de deux. M. Perrault n'uit point parlé, et dout mai à propos Albins orné la figure de la femelle; par moit le que de la femelle; par qui et une des plus grandes disproportions, qui aient été observée en aucune autre appea, de la taillé de la fendiche à cette du respèce, de la taillé de la fendiche à cette du

lelon, et quelques autres qui ec comaissaient il e casor, ai le buyon, ai le d'aute, r ai peut-êrre le griffion ou grand vuttour, regardadant l'outante-enum o nieux de la redige grandeur, et le plus gros sprès l'autreche; es pendant le pellena, qui e leure était pas incounu, est heunecoup plus grand, selon M. Perratti mais il peut se faire, qui e Belou ait vu une mais peut se faire, comme celui de bien d'autres, d'avoir assuré de l'espèce ce qui n'était vuiq que de l'indul'arque de l'autre que de l'autre d'autre que de l'autre d'autre que de l'autre d'autre de l'espèce ce qui n'était vuiq que de l'indul'autre que d'autre d'autre de l'espèce ce qui n'était vuiq que de l'indul'autre de l'autre d'autre de l'autre d'autre de l'autre d'autre d'au

M. Edwards reproche à Willughby de s'être trompé grossièrement, et d'avoir induit eu erreur Albin, qui l'a copié, eu disant que l'outarde avait soixante pouces anglais de longueur, du bout du bec au bout de la queue. Eu effet . celles que l'ai mesurées n'avaieut guère plus de trois pieds, ainsi que celle de M. Brissou; et la plus graude qui ait été mesnrée par M. Edwards avait trois pieds et demi dans ce sens, et trois pieds neuf pouces et demi du bout du bec au bout desongles. Les auteurs de la Zoologie britannique la fixeut à pres de quatre pieds anglais; ee qui revieut à un peu moins de trois pieds neuf pouces de Frauce. L'étendue du vol varie de plus de moitié en différents sujets; elle a été trouvée de sept pieds quatre pouces par M. Edwards, de uenf pieds par les auteurs de la Zoologie britannique, et de quatre pleds de France par M. Perrault, qui assure n'avoir jamais observé que des mâles, toujours plus gros que les femelles.

Le poids de cet oiseau varie aussi considérablement : les uns l'out trouvé de dix llvres, et d'autres de vingt-sept, et même de treute. Mais, outre ces variétés dans le poids et la

portions; tous les individus de cette espèce ne : paraissent pas avoir été formés sur le même modèle. M. Perrault en a observé dont le cou étalt plus long, et d'autres dont le cou était plus court proportionnellement aux jambes; d'autres dont le bec était plus pointu, et d'autres dont les oreilles étaient recouvertes par des plumes plus longues : tous avaient le cou et les jambes beaucoup plus longs que ceux que Gessner et Aldrovande ont examinés. Dans les sujets décrits par M. Edwards, il y avait de chaque côté du cou deux places nues, de coulenr violette, et qui paraissaient garnies de plumes lorsque le cou était fort étendu : ce qui n'a point été indiqué par les autres observateurs. Enfin, M. Klein a remarqué que les outardes de Pologne ne ressemblaient pas exactement à celles de France et d'Augieterre; et, en effet, on trouve, en comparant les descriptions, quelques différences de couleurs dans le plumage, le bec, etc.

En général l'outarde se distingue de l'autruche, du touyou, du casoar et du droute, par ses ailes , qui, quoique peu proportionnées au poids de son corps, peuvent cependant l'élever et la soutenir queique temos en l'air, au lieu que celles des quatre autres oiseaux que i'ai nommés sont absolument inutiles pour le vol; elle se distingue de presque tous les autres par sa grosseur, ses pieds à trois doigts isolés et sans membranes, son bee de dindon, son duvet couleur de rose, et la nudité du bas de la jambe; non point par chaeun de ces caracteres, mais par la réunion de tous,

L'alle est composée de vingt-six pennes, selon M. Brissou, et de trente-deux ou trentetrois, suivant M. Edwardsqui, peut-être, compte celles de l'aile bâtarde. La seule chose que j'aic à faire remarquer dans ces pennes, et dont on ne peut guère prendre une ldée en regardant la figure, c'est qu'aux troisième, quatrième, cinquieme et sixième plumes de chaque aile, les barbes extérieures deviennent tout à coup plus courtes, et ces pennes couséquemment plus ctroites à l'endroit où elles sortent de dessous leurs convertures.

Les peunes de la queue sont au nombre de vingt, et les deux du milieu sont dissérentes de toutes les autres.

M. Perrault impute à Belon comme une erreur d'avoir dit que le dessus des alics de l'outarde étalt blane, contre ce qu'avaient observé MM. de l'Académie, et contre ce qui se voit dans i ture plus grande dans l'outarde que dans ancun

les oiseaux qui ont communément plus de blanc sous le ventre et dans toute la partie inférieure du corps, et plus de brun et d'autres couleurs sur le dos et les ailes : mais il me semble que sur cela Belon peut être aisement justifié : car il a dit exactement, comme MM, de l'Académie, que l'outarde était blanche par-dessous le ventre et dessous les ailes; et lorsqu'il a avancé que le dessus des alles était blanc, il a sans doute entendu parler des pennes de l'aile qui approchent du corps, et qui se trouvent en effet au-dessus de l'aile, celle-ci étant supposée pliée et l'oiseau debout : or , dans ce sens , ce qu'il a dit se trouve vrai et conforme à la description de M. Edwards, où la vingt-sixième penne de l'aile et sulvantes, jusqu'à la trentième, sout parfaitement blanches,

M. Perrault a fait une observation plus fuste: c'est que quelques plumes de l'outarde ont du duvet nou-seulement à leur base, mais encore à leur extrémité; en sorte que la partie moyenne de la plume, qui est composée de barbes fermes et accrochées les unes aux autres, se trouve entre deux parties où Il n'y a que du duvet ; mais ce qui est très-remarquable, c'est que le duvet de la base de toutes les plumes, à l'exception des pennes du bout de l'aile, est d'un rouge vif, approchant de la coulenr rose; ce qui est un caractère commun à la grande et à la petite outarde : le bout du tuyau est aussi de la même couleur. Le pied, ou plutôt le tarse, et la partie infé-

ricure de la jambe qui s'articule avec le tarse, sont revêtus d'écailles très-petites; celles des doigts sont eu tables longues et étroites : elles sont tontes de couleur grise, et reconvertes d'uue petite peau qui s'enlève comme la dépouille d'un serpent.

Les óngles sont courts et convexes par-dessous comme par-dessus, alusi que ceux de l'aigle que Beion appelle haliatos; en sorte qu'en les coupant perpeudiculairement à leur axe, la coupe en serait à peu près circulaire. M. Salerne s'est trompé en imprimant que

l'outarde avait au coutraire les ongles caves en dessous. Sous les pieds, on volt en arrière un tuber-

cule calleux, qui tient lieu de talon. La poitriue est grosse et ronde. La grandeur de l'ouverture de l'oreille est apparemment sujette à varier, car Belon a trouvé cette onverautre oiseau terrestre; et MM. de l'Académie n'y ont rieu vu d'extraordinaire. Ces ouvertures sout caehées sous les plumes : on aperçoit dans leur intérieur deux conduits dout l'un se dirige au bec, et l'autre au cervenu.

Dans le palais et la partie luféricure du hec, il y a, sous la memhrane qui revêt ees porties, plusieurs corps glauduleux qui s'ouvrent dans la cavité du bec par plusieurs tuyaux fort vi-

sibles.

La langue est charaue en dehors; effe a au dechaus un onya cartilagiorae qui s'attache à l'os hyoide, comme daus la plupart des olseuns; ses cotés sout hériesés de pointes d'une substance moyenne cutre lu memhrane et le cartilage: cette langue est dure et optiute par le bout; mais effe n'est pas fourchue, comme l'a di M. Linneus, trompé seus doute par une faute de ponetuation qui se trouve dans Aldro-vande, et qui a été copiée par quelques suttres.

Sous la langue se présente l'orifice d'une espèce de poche, tenant environ sept pintes anglaises, et que le docteur Dougias, qui l'a découverte le premier, regarde comme un réservoir que l'outarde remplit d'eau pour s'en servir au besoin, lorsqu'elle se trouve au milieu des plaines vastes et arides où elle se tient par préférence : ce singulier réservoir est propre au måle, et je soupçonne qu'il a donné lieu à une meprise d'Aristote. Ce grand naturaliste avance que l'œsophage de l'outarde est large dans toute sa longueur; cependant les modernes, et notamment MM. de l'Académie, ont observé qu'il s'élargissait seulement en s'approchant du gésier. Ces deux assertions, qui paraissent contradictoires, peuvent néanmolus se concilier, en supposant qu'Aristote, ou les observateurs charges de recueillir les faits dout il composait son Histoire des Auimaux, ont pris pour l'œsophage cette poche ou réservoir, qui est en effet fort ample et fort large dans toute sou étendue.

Le véritable exoplage, à l'endroit où il 15pissit, est gard de glindes régulérement arrangées: le gésler, qui vient ensuite (ear il ny la a point de jabot), est loug d'evviron quatre pouces, large de trois ; il a la dureté de ceint des poules communes ; et cette dureté ne vient point, comme dans les poules, de l'épaisseur de la partic charme, qui est fort misce lei, mais de la membrane interne, laquelle est tresdue, très-plasse, et de plus gouveier, plirsée et replissée en différents seus , ee qui grossit benucoup le volume du gésier.

Cette membrane interne parait n'être poiut continue, mais seulement contigué et jointe bout à bout à la membrane interne de l'œsophage : d'ailleurs, celle-ei est bianche, au lieu que celle du gésier est d'un jauue doré.

La longueur des iutestius est d'environ quatre pieds, uou compris les cazeums: la tunique interue de l'iléon est plissée selou sa longueur; elle a quelques rides transversales à son extrémité.

Les deux carcums sortent de l'Intestin à environ sept pouces de l'anus , se dirigeant d'arrièree canvant. Suivant Gessure, fis sont infegura selon toutes leurs dimensions , et c'est le plus étroit qui est le plus long dans la raison de six à eiuq. M. Perrauit dit seulement que le droit, qui a un pied plus ou moins , est ordinairement un neu niss long une le zauche.

A un pouce à peu près de l'anus, l'intestiu se ritrécte, puis, se dilatant, forme une poche capable de contenir un oruf, et dans laquelle s'insaèrent les uretteres et le candi déferent : ette poche intestinine, appetée hourse de Pahrice, a nausi son cœusu long de deux pouces, large de trois lignes; et le trou, qui communique de l'un à l'autre, est surmondé d'un repli de la membrane interne, lequel peut servir de valvule.

Il résulte de ces observations que l'outarde, hien loin d'avoir plusieurs estomacs et de longs intestins, comme les ruminants, a au contraire le tube intestinal fort court et d'une petite capacité, et qu'il u'a qu'un seul veutricule; en sorte que l'opiniou de ceux qui prétendent que cet oiseau rumine serait réfutée par cela seul : mais il ne faut pas uou plus se persuader, avec Albert, que l'outarde soit carnassière, qu'elle se nourrisse de cadavres, que même elle fasse la guerre au petit gihier, et qu'elle ue mange de l'herbe et du grain que dans le cas de grande disette : il faut encore molus conclure de ces suppositious qu'elle a le hec et les ongles crochus, toutes erreurs accumulées par Albert, d'après un passage d'Aristote mal entendn, admises par Gessner avec quelques modifications, mais rejetées par tous les autres natu-

L'outarde est un oiseau grauivore : elle vit d'herbes, de grains et de toutes sortes de semences, de feuilles de choux, de dents de lion, de navets, de myosotis ou orcille de souris, de vesce, d'ache, de daucus, et même de foin, et de ces gros vers de terre que , pendant l'été , l'on voit fourmiller sur les dunes tous les matins, avant le lever du soleil. Dans le fort de l'hiver et par les temps de neige elle mange l'écorce des arhres : en tont temps elle avale de petites pierres, même des pièces de métal, comme l'autruche, et quelquefois en plus grande quantité. MM. de l'Académie ayant ouvert le ventricule de l'nne dessix outardes qu'ils avaient observées, le trouvèrent rempli en partie de pierres, dont quelques-unes étaient de la grossenr d'une noix, et en partie de doubles, au nombre de quatre-vingt-dix, toutes usées et polies dans les endroits exposés aux frottements, mais sans aucune apparence d'érosion.

Willughby a trouvé dans l'estomae de ces oiseaux, au temps de la moisson, trois ou quatre grains d'orge, avec une grande quantité de graine de ciguê; ce qui indique un appétit de préférence pour cette graîne, et par conséqueat le meilleur appât pour l'attirer dans les piéces.

Le fole est très-grand ; la vésicule du fiel , le pancréas , le nombre des canaux pancréatiques, leurs insertions, ainsi que celle des condults hépatiques et cystiques , sont sujets à quelque variation dans les différents sujets.

Les testicules ont la forme d'une petite amande hlanche, d'une substance assez ferme; le canal déférent va s'insèrer à la partie inférienre de la poche du rectum; comme je l'ai dit plus haut, et l'on trouve un bord supérieur de l'anus un petit appendice qui tient lieu de verge.

M. Perzualt ajoute à ces observations automiques la remarque suivante : c'est qu'ent tant de sujets qu'avaient disséqués MM. de l'A-cadémie, il ne s'était pas rencontré une seule femelle. Mais nous avons dit à l'article de l'autruche ce que nous pensions de cette remarque.

Dans la saison des amonrs, le mâle va piaffant antour de la femelle, et fait une espèce de roue avec sa gueue.

Les œufs ne sont que de la grosseur de ceux d'anne oie; ils sont d'un brun olivatre-pale, marqués de petites taches plus foncées, en quoi leur couleur a une analogie évidente avec celle du plumage.

Cet oiseau ne coustruit point de nid ; mais il

creuse seulement un trou en grattant la terre, et y dépose ses deux œufs, qu'il couve pendant trente jours, comme font tous les gros oiseaux, selon Aristote. Lorsque cette mère inquiete se défie des chasseurs, et qu'elle craint qu'on n'en veuille à ses œufs, elle les prend sous ses ailes (on ne dit pas comment), et les transporte en lieu sûr. Elle s'établit ordinairement dans les hlés qui approchent de la maturité, pour y faire sa ponte, suivant en cela l'instinct commun à tous les animaux, de mettre leurs petits à portéede trouver en naissant une nonrriture convenable. M. Klein prétend qu'elle présère les avoines comme plus basses : en sorte qu'étant posée sur ses œufs, sa tête domine sur la campagne, et qu'elle puisse avoir l'œil sur ce qu' se passe autour d'elle : mais ce fait, avancé par M. Klein, ne s'accorde ni avec le sentiment nénéral des naturalistes, ni avec le naturel de l'outarde, qui, sanvage et défiante comme elle l'est, doit chercher sa súreté plutôt en se cachant dans les grands blés qu'en se tenant à portée de voir les chasseurs de loin, au risque d'en être elle-même apercue.

Elle quitte quelquefois ses esus pour aller chercher sa nourriture; mais si, pendant ses courtes absences, queiqu'un les touche ou les frappe seulement de son haleine, on prétend qu'elle s'en aperçoit à son retour, et qu'elle les abandonne.

L'outarde, quoique fort grosse, est un animal très-craintif, et qui paralt n'avoir ni le sentiment de sa propre force, ni l'instinct de l'employer. Elles s'assemblent quelquefois par troupes de cinquante ou soixante, et ne sont pas plus rassurées par leur nombre que par leur force et leur grandeur; la moindre apparence de danger, ou plutôt la moindre nouveauté les effraie, et elles ne ponrvoient guère à leur conservation que par la fuite. Elles craignent surtout les chiens; et cela doit être, puisqu'on se sert communément des chiens pour lenr donner la chasse; mais elles doivent craindre aussi le renard, la fouine et tout autre animal, si petit qu'il soit, qui sera assez hardi pour les attaquer ; à pius forte raison , les animaux féroces et même les oiseaux de proic, contre lesquels elles oseraient bien moins se défendre : lenr pusillanimité est telle, que, pour pen qu'on les hlesse, elles meurent plutôt de la peur que de leurs blessures. M. Klein prétend néanmoins qu'elles se mettent quelquefois en colère, et qu'alors on volt s'enfler une peau lâche qu'el- | Ou a observé leur passage en Bourgogne, en ies ont sous le cou. Si l'on en croit les anciens; l'outarde n'a pas moins d'amitic pour le cheval qu'elle a d'antipathle pour le chlen ; des qu'elle aperçoit ceiui-là, elle, qui craint tout, vole a sa rencontre, et se met presque sous ses pleds.

Eu supposant blen constatée cette singulière sympatbie entre des animaux si différents, ou pourrait, ce me semble, eu reudre raisou en disant que l'outarde trouve dans la fleute du cheval des grains qui ue sout qu'à demi digérés, et lul sout une ressource dans la disette.

Lorsqu'elle est chassée, elle court fort vite, en battant des ailes, et va quelquefois olusienrs milles de suite ct sans s'arrêter : mais , comme elle ne prend son vol que difficilement et lorsqu'eile est aidée ou, si i'on veut, portée par uu veut favorable, et que, d'ailleurs, elle ue se perche ui ne peut se percher sur les arbres, soit à cause de sa pesauteur, soit faute de doigt postérieur dout elle puisse saisir la branche et s'y souteulr, on peut croire, sur le témoignage des auciens et des moderaes, que les lévriers et les chiens courauts la peuvent forcer. Ou la chasse aussi avec l'oiseau de proie; ou eafin on lul teud des filets, et on l'attire où l'on veut, en faisant paraltre un cheval à propos, ou seulement eu s'affubiaut de la peau d'un de ces animaux. Il n'est point de piége, sl grossier qu'il solt, qui ue dolve réussir, s'il est vrai, comme le dit Elien, que, dans le royaume de Pont les renards vienuent à bout de les attirer à eux en se couchant contre terre, et relevant leur queue à laquelle ils donnent, autant qu'ifs peuvent, l'apparence et les mouvements du cou d'un oiseau; les outardes qui prennent, ditou, cet objet pour un oiseau de leur espèce, s'approchent sans défiance, et devieuneut la proie de l'animai rusé : mais cela suppose bien de la subtilité dans le renard, bieu de la stupidité dans l'outarde, et peut-être eacore plus de crédulité dans l'écrivain.

J'ai dit que ces oiseaux allaient quelquefols par troupes de cinquante ou solxante; cela arrive surtoat en automne dans les plaines de la Graude-Bretagne : Ils se répaudent alors dans les terres semées de turneus, et v font de trèsgraads dégâts. En France, on les voit passer régulièrement au printemps et en automne. mais par plus petites troupes, et elles ne se poseut guère que sur les lieux les plus élevés.

Champagne et eu Lorraine.

L'outarde se trouve dans la Libve, aux environs d'Alexandrie, selon Plutarque; dans la Syrie, dans la Grèce, eu Espagne, eu France. dans les plaines du Poitou et de la Champagne pouilleuse, dans les contrées ouvertes de l'est et du sud de la Grande-Bretagne, depuis la proviuce de Dorset jusqu'à celle de Mercie et de la Lothiane en Ecosse, dans les Pays-Bas, en Allemagne, en Ukraine et en Pologne, où, selon Rzaczyusky, eile passe quelquefois l'blver au milieu des neiges. Les auteurs de la Zoologie Britannique assurent que ces olseaux ne s'éloignent guère du pays qui les a vus naître, et que leurs plus graudes excursioas ne vont pas audelà de vingt à trente milles : mais Aldrovande prétend que sur la fiu de l'automae ils arrivent par troupes eu Hollande, et se tieunent par préférence dans les campagnes éloignées des villes et des lieux babités. M. Lianœus dit qu'ils passent eu Hollande et en Angleterre. Aristote parle aussi de leur migration; mais e'est un point qui demaade à être éclairei par des observations plus exactes.

Aldrovande reproche à Gessuer d'être tombé daus quelque contradiction à cet égard, sur ce qu'il dit que l'outarde s'eu va avec les cailles. ayant dit plus haut qu'elle ue quittait point la Suisse, où elle est rare, et qu'on y eu prenaît quelquefois l'biver : mais cela peut se coacilier. ce me semble, eu admettaut la migration des outardes, en la resserrant dans des limites. comme les auteurs de la Zoologie Britannique : d'ailieurs, celles qui se trouveut en Suisse sont des outardes égarées, dépaysées, en petit nombre, et dont les mœurs ne peuveut représenter ceifes de l'espèce. Ne pourrait-on pas dire aussi que l'on u'a point de preuves que celles qu'on prend quelquefois à Zurich, pendant l'hiver, solent les mêmes qui y ont passé l'été précé-

Ce qui paraît de plus certaiu, e'est que l'outarde ne se trouve que rarement dans les contrées montagneuses ou bien peuplées, comme la Suisse, le Tyrol, l'Italle, plusieurs provinces d'Espagne, de Frauce, d'Angleterre et d'Allemagne; et que, lorsqu'elle s'y rencoutre, c'est presque toujours en hiver : mais, quoiqu'eile puisse subsister dans les pays froids, et qu'elle soit, selou quelques auteurs, un oiseau de passage, il ne paralt pas néanmoins qu'elle alt jamais passé en Amérique par le nord ; car , blen que les relations des voyageurs soient remplies d'ontardes trouvées dans ce continent, il est aisé de reconnaître que ces prétendues outardes sont des oiseaux aquatiques, comme je l'al déjà remarqué plus baut, et absolument différents de la véritable outarde dont il est lel question. M. Barrère parle bien d'uae outarde cendrée d'Amérique, dans son Essai d'ornithologie (p. 33), qu'il dit avoir observée. Mais, 1º il ne paraft pas l'avoir vue en Amérique, puisqu'il n'en falt aucune mention dans sa France équinoxiale. 2º Il est le seul, avec M. Klein, qui parle d'une outarde américaine : or, celle de M. Klein, qui est le macucagua de Marcgrave, u'a point les caractères propres à ce genre, puisqu'elle a quatre doigts à chaque pied, et le bas de la jambe garni de plumes jusqu'à son articulation avee le tarse; qu'elle est sans queue, et qu'elle n'a guère d'autre rapport avec l'outarde que d'être un oiseau pesant qui ue se perche ni ne vole presque point. A l'égard de M. Barrère, son autorité n'est pas d'un assez grand polds en histoire naturelle, pour que son témoignage doive prévaloir contre celui de tous les autres. 3º Enfin, son outarde cendrée d'Amérique à bien l'air d'être la femelle de l'outarde d'Afrique, laquelle est ca effet toute couleur de cendre, selon M. Linnæus.

On me demandera peut-être pourquoi un oiseau gul, quoique pesant, a cependant des ailes. et qui s'en sert quelquefois, n'est point passé en Amérique par le nord, comme ont fait plusieurs quadrupèdes. Je répondral que l'outarde n'y est point passée, parce que, quoiqu'elle vole en effet, ce n'est guére que lorsqu'elle est poursuivie; parce qu'elle ne vole jamais bien loin, et que d'ailleurs elle évite toujours les eaux, selon la remarque de Belon, d'où il suit qu'elle n'a pas dù se hasarder à franchir de grandes étendnes de mer : je dis de grandes étendues , car, quoique celles qui séparent les deux continents du côté du nord soient bien moindres que celies auf les séparent entre les tropiques, elles sont néanmoins considérables par rapport à l'espace que l'outarde peut parcourir d'un seul vol.

On peut done regarder l'outarde comme ua oissam propre et naturel à l'ancien coatinent, et qui, dans ce continent, ne paraît point attaché à un climat particulier, puisqu'il peut vivre en Lybie, sur les côtes de la mer Baltique, et dans tous les pavs intermédiaires.

C'est un très-bon gibier : la chair des jeunes, un peu gardée, est surtout excellente: et si quelques écrivains ont dit le contraire, e'est pour avoir confordu l'otis avec l'otus, comme je l'af remarqué plus hant. Je ne sals pourquoi Hippocrate l'interdisait aux personnes qui tombaient du mal cadue. Pline reconnaît dans la graisse d'outarde la vertu de soulager les manx de mamelles qui survienneat aux aouvelles accouchées. On se sert des pennes de cet oiseau comme on fait de celles d'oie et de cygne pour écrire ; et les pécheurs les recherchent pour les attacher à leurs hamecons, parce qu'ils croient que les petites taches noires dont elles sont émaillées. paraissent autant de petites monches aux poissons qu'elles attirent par cette fausse apparence.

#### LA PETITE OURTARDE.

L'OUTARDE CANEPETIÈRE 1.

Ordre des échassiers, famille des presslrostres, geure outsrée. (Covier.)

Cet oiseau ne diffère de l'outarde que parce qu'il est beaucoup plus petit, et par quelques variétés dans le plumage, Il a aussi cela de commun avec l'outarde, qu'on lui a donné le nom de cane et de canard, quoign'il n'ait pas plus d'affinité qu'elle avec les oiseaux aquatiques, et qu'on ne le voie iamais autour des eaux. Belou prétend qu'on l'a ainsi nommé parce qu'il se tanit contre terre comme font les canes dans l'eau. et M. Salerne, parce qu'il ressemble en quelque chose à un canard sauvage, et qu'il vole comme lui. Mais l'incertitude et le peu d'accord de ces conjectures étymologiques font voir qu'un rapport aussi vague, et surtout un rapport unique, n'est point une raison suffisante ponr appliquer à un oiseau le nom d'un autre oiseau; car, si un lecteur qui trouve ce nom ne saisit point le rapport qu'on a voulu indiquer, il prendra uécessairement une fausse idée : or, il y beaucoup

4 Cette étymologie de canepeillee, parce que cet oisram pédi-on, se paraîl uniquement fondée que sur l'anakopie du mot : car aucun naturaliste n'a rien dit de pareil drus l'histoire de cet oisean, notamment Belou, qui a été copié par presque tous les autres.

D'allieux, je remarque que le proyer, dont le même M. Salerne parte est appelé prieux, quoiqu'il ne soil pat dit dans son histoire qu'il pête, mais blem qu'il ne palti dans les prés. les salobius et les hacrenes. Or, la canepetière est aussi appelér annu soniensife. à parier que ce rapport, étant unique, ne sera saisi que très-rarement.

La dénomination de petite outarde, que j'ai préférée, n'est point sujette à cet inconvénient; car l'oiseau dont il s'agit ayant tous les principanx caractères de l'outarde, al exception de la grandeur, le nom composé de petite outarde la il convient dans presque toute la piénitude de sa signification, et ne peut guère produire d'erreurs.

Belon soupcomé que est oiseux était le tratrac d'Athénée, se foundant sur un passage de cet auteur, où il le compare, pour la grandeur, espèce de grosse correille: mais Aldrovande assur au contaire que le aprendeurga est une carreire que le prendeurga est un entre de traz, auquel Athénée le compare pour la grandeur, ne surait être la pétite outantée aussi Wiltughthy récinal-il que cet oiseux n'a point été nomné par les angéens.

Le même Aldrovande nous dit que les pècheurs de Rome ont donné, saus qu'on sache pourquoi, ie nom de stella à un olseau qu'il avait pris d'abord pour la petite ontarde, mais qu'ensuite Il a jugé différent en v regardant de plus près. Cependant, maigré un aveu aussi formel, Ray, et d'après lui M. Salerne, disent que la eanepetière et le stella avis d'Aldrovande paraissent être de la même espèce : et M. Brisson place sans difficulté le stella d'Aidrovande parmi les synonymes de la petite outarde; il semble même imputer à Charleton et à Willughby d'avoir pensé de même, quoique ces deux auteurs alent été fort attentifs à ne point confondre ces deux sortes d'oiseaux, que, selon toute apparence, ils n'avaient point vus.

D'un autre côté, M. Barrère, brouillant la petite outande avec le râle; lui à imposé le nond d'ortygometra melina, et lui donne un quatrième doigt a chaque pied; tant il est vrai que la multiplicité des méthodes ne fait que donner iléu à de nouvelles erreurs, sans rien ajonter aux connaissances réclies!

Cet oiseau est une véritable outarde, comme j'ai dit, mais construite sur uue plus petite échelle; d'oû M. klein apris occasion de l'appeter outarde naine. Sa longueur, prise du bout du bec au bout des ongles, est de dis-buit pouces, c'est-à-dire plus d'une fois moindre que la même dimension prise dans la grande outarde : cette senie mesure donne toutes les outres, et l'

n'en faut pas conciure, avec M. Ray, que la petite outarde soit à la grande comme un est à deux, mais comme un est à buit, puisque les volumes des corps semblables sont entre eux comme les cubes de celles de leurs dimensions simples qui se correspondent. Sa grossenr est à peu près eclle d'un faisan; elle a, comme la grande outarde, trois doigts seulement à chaque pied, le bas de la jambe sans plumes, le bec des gallinacés, et un duvet couleur de rose sous toutes les plumes du corps; mais elle a deux pennes de moins à la queue, nne penne de plus à chaque aile, dont les dernières pennes vont , l'aile étant pliée, presque aussi loin que les premières, par lesquelles ont entend les plus éloignées du corps. Outre ceia, le mâle n'a point ces barbes de plume gn'a le mâle de la grande espèce; et M. Klein ajoute que son plumage est moins beau que celui de la femeile, contre ee qui se voit ie plus souvent dans ies oiseaux. Mais, à ces différences près, qui sont assez légères, on retrouve dans la petite espèce tous les attributs extérieurs de la grande, et même presque toutes les qualités intérieures, le même naturel, les mêmes mœurs, les mêmes habitudes; il semble que la petite solt éclose d'un œuf de la grande, dont le germe aurait eu une moindre force de développement.

Le mâle se distingue de la femelle par un double collier blane, et par quelques autres variétés dans les couleurs; mais celles de la partie supérieure du corps sont presque les mêmes dans les deux sexes, et sont beaucoup moins stjettes à varier dans les différents individus, ninsi que Belon l'avait remarqué.

Solon M. Solerne, ees oiseaux ont un erl particulter d'amour qui commence aumois de mai ; e ceri est brout ou prout; ils lo répétent surtout la muit, et on l'entend de fort loin : alors, ies maies se battent entre eux avec acharement, et tichent de se rendre maîtres chacun d'un certain district; un seul saufit à plusieurs femélies, et la place du render-vous d'amour est battue comme l'aire d'une grange.

La femelle pond, au mois de juin, trois, quatre et jusqu'à einq œuts fort beaux, d'un vert luisant : loraque ses petits sont éclos, elle ies mêne comme la poule même les siens. Ils ne commencent à voier que vers le milieu du mois d'août; et quand lis entendent du bruit, lis ses tapissent contre terre, et se laisseraient plutôt écraser que de remuer de la place. On prend les miles au piége, en les attirnat avec une fermile rempilitée dont en intrite erei; on les chasse aussi avec l'oiseux de proie : mals, engéreiral, est diseaux sont fort difficiles à npprocher, étant toujones aux aquets aur quetque hanteur dans les avoires, mais jumis, diven, dans les segles et les blés. L'orsque sur lind, dans les segles et les blés. L'orsque sur lind, aux les segles et les blés. L'orsque sur lind, aux les segles et les blés. L'orsque sur les parts parts parts des un autre, on les voit se rassembler par troupes; et pour lors, il s'uj aux des de différence entre les jeunes et les vieux.

lis se nourrissent, selon Belon, comme ceax de la grande espèce, e setà-dire d'herbres et de graines, et, outre cels, de foormis, de searabées et de pellies mouches: mais, selon M. Selerne, les insectes sont leur nourriture principale; seulement, ils mangent quelquefols au printempa les feuilles les pins tendres du laitren.

La petite outarde est moins répandue que la mande, et parait confine dans une rone beaucoup ples étraite. M. Linaruss dit qu'elle se trouvee Europe, e particulière-mainten France: cela est un peu vague; cari IJ y a des pays très-considérables en Europe et même de grandes provinces un France où elle est inconuse. On peut metrie les climats de la Suede et de la Pologne, an sombre de ceve où elle nes ep hall pour le considérables en L'annes, soli-nefron, vice fait en la commanda de la ménagerie du Marcarya de Barreith.

Il fant qu'elle ne soit pas non plus blen commune en Allemagne, paisque Frisch, qui's àttache à décrire et représenter les olseaux de cette région, et qui parle assez au long de la grande outarde, ne dit pas un mot de celle-cl, et que Schwenkfeld ne la nomme seulement pas.

Gessner se contente de donner son nom dans la liste des oiseaux qu'il u'avait jamais vus; et il est bien prouv qu'en effet il n'avait jamais vu celui-ci, puisqu'il lui suppose des pieds veins comme à l'attagas; ce qui donne lieu de croire qu'il est au moins fort rare en Suisse.

Les antenrs de la Zoologie Britannique, qui se sont voués à ne décrire aucun animal qui ne fut breton ou du moins d'origiue bretoune, auraient eru manquer à leur vœu, s'ils eussent décrit une petite outarde qui avait été cependant tuée dans la province de Cornouailles, mais qu'lls ont regardée comme un oiseau égaré, et tout à fiit étranger à la Grande-Bretagne : elle l'est en effet à un tel point, qu'un individu de cette espèce ayaut été présenté à la Société royale, aucun des membres qui étaient présents ce jour-là ne le reconnut, et qu'on fut obligé de députer à M. Edwards pour savoir ce que c'était.

D'un autre côté, Belon nous assure que de sou temps, les ambassadeurs de Venise, de Ferrare et du Pape, à qui il en montra une, ne la reconnurent pas mieux, ni personne de leur suite, et que gnelques-uns la prirent pour une faisane : d'où il concint, avec raison, qu'elle doit être fort rare en Italie; et cela est vralsemblable, quolque M. Ray, passant par Modène, en alt vu une au marché. Voilà donc la Pologne, la Suède, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie, à excepter du nombre des pays de l'Europe où se trouve la petite outarde ; et ce qui pourrait faire croire que ces exceptions sont encore trop limitées, et que la France est le seul climst propre, le seul pays naturel de cet oiseau, c'est que les naturalistes frauçais sont ceux qui paraissent le connaître mleux, et presque les seuls qui en parient d'après leurs propres observations, et que tous les autres, excepté M. Klein, qui n'en avait vu qu'un, n'en parlent que d'après Belon.

Mais Il ne faut pas même croire que la petite outarde soit également commnne dans tous les cantons de la France; je connais de très-grandes provinces de ce royaume où elle ne se voit

point.

M. Salerne dit qu'on la trouve assez communément dans la Besnec (où expendant elle inc'et que passagée, qu'on la voit arriver vers le millien d'avril, et s'en alier anx approches de l'hiver: Il ajonte qu'elles epialt dans les terres maigres et pierreusse, naison pourquol on l'apple conreptrace, et ses petits pertaceaux. On la voit nassi dans le Berri, oit elle est connue con le tom de competitute. Esta, elle doit puis qu'elle par le de la Normandie, puis qu'elle par le la Normandie, puis qu'elle q

La petite outarde est uaturellement rusée et soupconneuse, au point que cela a passé en proverbe, et que l'ou dit des personnes qui montrent ce caractère, ou ils font de la canepetiere. Lorsque ces oiseaux sonpconnent quelque danger, ils partent et font un vol de deux on trois cents pas très-raide et fort près de terre; puis, lorsqu'ils sont posés, ils coureut si vite qu'n peine un bomme les pourrait atteindre.

La chair de la petite outarde est noire et d'un goût exquis : M. Klein nons assure que les œufs de la femelle qu'il a eue étaient très-hons à manger, et il ajoute que la chaire de cette femelle était meilleure que celle de la femelle du petit coq de bruyère; ce dout il pouvait juger par comparaison.

Quant à l'organisation intérieure, elle est à peu près la même, suivant Belon, que dans le commun des granivores.

# OISEAUX ÉTRANGERS. QUI ONT BAPFORT AUX OUTARDES.

1.

## LE LOHONG.

## OU L'OUTARDE HUPPÉE D'ARABIE. (L'OUTARDE D'ARABIE.)

L'oisenn que les Arabes appellent Lohong, et que M. Edwards a dessiné et déernt le prémier, est à peu prèse de la grosseur de outre grade outarde; il a, comme elle, trois dolgts à chaque pied, dirigés de même, sculement un peu plus courts, les pieds, je bec et le cou plus longs, et paraît en général modelé sur des proportions bus lécères.

Le plumage de la partie supérieure du corpaser plus brun, et emblable à celul de in bécasse, c'est-b-dire fauve, myé de brun foncé, avec des taches blanches en forme de croissaut sur les alles; le dessous du corps blanc, ainsi que le contour de la partie supérieure de l'alle; le sommet de la blês, la sopre et le devant du cou not des raise transversales d'am brun obscur sar un fond cendré; le bas de la jambe, le cer ates pieds sont d'un brun clair et junidtre; la queue est tombante, comme celle de la perdiris, et traversée par une bande noire : les grandes pennes de l'aille et la buppe sout de cette même coulce.

Cette huppe est un trait fort remarquable dans l'outarde d'Arabie; elle est pointue, diri-

v.

gée en arrière, et fort inclinée à l'horizon; de sa base, elle jette en avaut denx lignes noires, dont l'une plus longue passe sur l'ezil et tul forme une espèce de soureil; l'autre beaucoup plus courte, se dirige comme pour embrasses l'œil par dessous, mais n'arrive point jusqu'à l'œil, lequel est noir et placé au milleu d'un espace blanc.

En regardant cette huppe de profil et d'un peu loin, on croinat loir des orelles un peu couchées et qui se portent en arrière; et comme l'outarde d'Arable a été sans doute plus comue des Grees que la noître, il est vanisemballe qu'ils l'ont nommée ofir à cause de ces espèces d'oreilles, de même qu'ils out nommé le due ofus ou ofos à cause de deux nigrettes semblables qui le distinguent des chouettes.

Un individu de cette espèce, qui venait de Moca, dans l'Arnibe herrause, a vice plusieurs monée à Londres dans les vollères de M. Hans Mora de l'avoire, qui nous en donné in figure coloriée, ne sous a conservé aceu détail sur ses mours, ess habitudes, un inéme sur sa façon de se nourrir; mais du moins il n'unstal par de l'arnibe de que fe l'a fait vi et l'a l'article de l'otturire.

# L'OUTARDE D'AFRIQUE.

C'est celle dont M. Linueus falt sa quatrième espèce : elle diffère de l'outarde d'Arable par les couleurs du plumage; le uoir y domiue, mais le dos est candré et les orelles blanches. Le mâie a le bec et les pieds jaunes, le som-

met de la tête cendré, et le bord extérieur des ailes blauc; mais la femelle est partout de couleur cendrée, à l'exception du ventre et des cuisses qui sont noires comme dans l'outarde des indes.

cet habile naturaliste ayant tué au Sénégal, et par conséquent examiné de pris, une de ces autruches volantes, nous assure qu'èle ressemble à bien des égards à notre outarde d'Europe, mais qu'êle en differe par la couleur du plumage, qui est généralement d'un gris cendré; par son cou, qui est beancoup plus long, et par une espèce de huppe qu'elle a derrière la léte.

Cette happe est sans doute ee que M. Lin-

nœus appelle les oreilles, et cette couleur gris cendré est précisément celle de la femelle ; et, comme ce sont là les principaux traits par lesquels l'outarde d'Afrique de M. Linnœus et l'autruche volante du Sénégal different de notre outarde d'Europe, on peut en induire, ce me semble, que ces deux olseaux se ressemblent beauconp : et, par la même raison, on peut encore étendre à tous deux ce qui a été observé sur ebacun en particulier, par exemple, qu'ils ont à peu près la grosseur de notre outarde, et le eou plus long. Cette longneur du cou, dont parle M. Adanson, est nn trait de ressemblance avee l'outarde d'Arabie, qui babite à peu près le même climat, et l'on ne peut tirer aucune conséquence contraire du silence de M. Linnæus, puisqu'il n'indique pas une seule dimension de son outarde d'Afrique. A l'égard de la grosseur, Le Maire fait celle de l'autruche volante égale à celic du eygne, et M. Adanson à celle de l'outarde d'Europe, puisque, ayant dit qu'elle lui ressemblait à bien des égards, et a vant indiqué les principales différences, il n'en établit aucune à cet égard; et comme d'aiileurs l'Éthiopie ou l'Abyssinie, qui est le pays de l'outarde d'Afrique, et le Sénégal, qui est celui de l'autruche volante, quoique fort éloignes en longitude, sont néanmoins du même climat, je vois beaucoup de probabilité à dire que ces denx ofscaux appartiennent à une scule et méme espèce.

\_

LE CHIRGE,

OU L'OUTARDE MOYENNE DES INDES.

(LE GRAND PLUVIER DU BENGALE.)

(Genre plutier.)

Cette outarde est non-sculement plus petite que celles d'Europe, d'Afrique et d'Arabie, mais ques-unes elle est encore plus menue à proportion, et plus lair baut montée qu'aucune autre outarde : elle a les pleds.

vingt pouces de hant, depuis le plan de position jusqu'au sommet de la tête; son cou paraît plus court relativement à la longueur de ses pieds : du reste, elle a tous les caractères de l'Outarde; trois dejuis seulement à chaque jeté, et ces doigts isolés; le bas de la jambe sans plumes; le bee un per courbé, mais plus allongé; et je ne vois point par quelles raisons

M. Brisson l'a renvoyée au genre des plavlers. Le caractère distinctif par iquel les plavlers different des outardes consiste, sédon lui, dans la forme du bec, que celles-ci oute cohe courbé, et ceux-là droit et rendié par le bout. Or l'outarde des indes dont il s'aptit ic à le bee plutôf courbé que droit, et ne l'a point rendié gar le bout comme les plaviers; du monia c'est ainsi que l'a représenté M. Edwards dans une giure que M. Brisson a vous comme causé: je et moins rendié par le bout que l'outarde d'Aristic de M. Edwards, dont la figure a pur aussi très-caucé à M. Brisson, et qu'il a rangée sans difficulté carail les outardes.

D'allieurs, il ne faut que jeter les yeux sur la figure de Voatried des Indes, el he omparer avec celtes des pluviers, pour reconantire qu'elle en diffère beaucoup par le por total et par les proportions, ayant le con plus Iong, les ailées plus courtes et la forme du curse plus développée : ajoutes à cela qu'elle est quatre fois plus grosse que le plus gros pluvier, lesquel n'a que sétze pouces de long du bout du bec au bout de ongles, au lleuq u'elle en a vingt-stat.

Le poir, le fauve, le blane et le gris, sont les principales couleurs du plumage, comme dans l'outarde d'Europe : mais eiles sont distribuées différemment : le noir sur le sommet de la tête. le cou, les cuisses et tout le dessous du corps ; le fauve, plus clair sur les côtés de la tête et autour des yeux, plus brun et mêlé avec du noir sur le dos, la queue, la partie des ailes la plus proche du dos, et au baut de la poitripe, où il forme comme une large ceinture sur un fond noir; le biane sur les couvertures des alles les plus éloignées du dos, le blane mélé de noir sur lenr partie moyenne; le gris plus foncé sur les panpières, l'extrémité des plus longues pennes de l'aile, de quelques-unes des movennes et des plus courtes, et sur quelques-unes de leurs convertures; enfin, le gris plus clair et presque blanchâtre sur le bee et Cet oiseau est originaire de Bengale, où on l'appelle churge, et où il a été dessie d'appès nature; il est à remarquer que le climat de Bengale est à peu près le même que celui d'Arabie, d'Abysainie et du Sénégal, où se trouvent les deux outardes précédantes : on peu qui appeler cellecioularde mogenne, pure qu'il etient le milléu pour la grosseur entre les graudes et les petites espèces.

#### LE HOUBARA.

# OU PETITE OUTARDE HUPPÉE D'AFRIQUE.

(L'OUTARDE HOUBARA.)

Noss avons vu que, parmil les grandes outractes, il ye an suit de huppées et d'autres qui ne l'étaiest point; et nous allons retrouver in mémedifférence entre les petties outandres; en la notre n'a point de huppe, ui même du ces burbes de plumes qu'on voit à la grande outenance de la proposition de la production de la proposition de la production de la production de les et la companyation de la production de la production de la production de la production de la prande, soit de la petite espèce.

Celle que les Barbaresques appellent Aosboara est en rife buppée et fraisée. M. Slaw, qui en donne la figure, dit positivement qu'elle a la forme et le plumage de l'outrade, mais qu'elle cat beaucoup plus pettle, n'ayant guère que la grosseur d'un chapon; et, par cette raison seule, ce voyageur, d'allieurs habile, mais qui, sans doute, ne counfastas piorit notre petile outarde de France, blâme Gollus d'avoir traduit le mot Anosboary par outratre.

Elle vit, comme la nôtre, de substances végétales et d'insectes, et elle se tient le plus communément sur les coufins du désert.

Quokque M. Shaw ne luidonne point de huppe dans sa description, il lui eu donne une dans la figure qui y est relative, et cette huppe porait renversée en arrière et comme tombaute; sa fraise est formée par de longues plumes qui naissent du cou, et qui se relèvent un peu et se rensient, comme il arrive à notre coq domestique lorsqu'il est en colère.

C'est, dit M. Shaw, uu e chose curieuse de voir, quand elle se sent menacée par un oiseau de proie, de voir, dis-je, par combien d'allées et

de venues, de tours et de détours, de marches et de contre-marches, en un mot, par combien de ruses et de souplesses elle cherche à échapper à son ennemi.

Ce savant voyageur ajoute qu'on regarde comme un excellent remède contre le mal des yeux, et que par ectte raison l'on paic quelquefois très-cher, son fiel et une certaine matière qui se trouve dans son estomae.

## LE RHAAD,

AUTRE PETITE OUTABDE RUPPÉE D'AFRIOUE.

(OUTABLE HOUBARA 1.)

Le rhand est distingué de notre petite outarde de France por sa huppe, et du houbura. d'Afrique en ce qu'il n'o pas, comme lul, le cou orned 'dun friase; du reste, il est de la même grosseur que céul-el : il a la tête noire, la huppe d'un blea foncé; je dessou du corps et des ailes james, tacheté de brun; la queue d'une couleur plus clirie, rayée transversalement de noir; le ventre blaue et le bee fort, sinsi que les jambes.

Le petit rhand ne différe du grand que par sa petitesse (a'étant pas plus gros qu'une pônie ordinaire), par quelques variétés dans le plumage, et parce qu'il est sans huppe; mais avec tout cela, il serait possible qu'il fut de la même espèce que le grand, et qu'il n'en différât que par le sexe. Je fonde cette conjecture : 1º sur ce qu'habitant le même climat , il n'a polat d'autre nom : 20 sur ce que , dans presque toutes les espèces d'oiscaux, excepté les carnassiers, le måle parait avoir une plus grande puissance de développement qui se marque au dehors par la hanteur de la taille , par la force des muscles , par l'execs de certaines parties, telles que les membranes charnues, les éperoas, etc., par les huppes, les aigrettes et les fraises, qui sont, pour ainsi dire , une suraboudanee d'organisation, et même par la vivacité des couleurs du plumage. Quoi qu'il en soit, on a donné au grand et au

petit rhaad le nom de saf-sof. Rhaad signifie le tonnerre en langage africain, et exprime le bruit que font tous ees oiseaux en s'élevaut de terre;

Cette espèce ne diffère point de la précèdente.

et saf-saf, celul qu'ils font avec leurs ailes lors- 1 qu'lls sont en plein vol.

#### LE COO.

Ordre des gallinacés, genre faisan. (Cuvier.)

Cet oiseau, quoique domestique, quoique le plus commun de tous , n'est peut-être pas encore assez connu : excepté le petit nombre de personnes qui font une étude particulière des productions de la nature, il en est peu qui n'alent quelque chose à apprendre sur les détails de sa forme extérieure, sur la structure de ses parties internes, sur ses habitudes naturelles ou acquises, sur les différences qu'entrainent ceiles du sexe, du climat, des aliments, enfin, sur les variétés des races diverses qui se sont séparées plus tôt ou plus tard de la souche primitive.

Mais, si le coq est trop peu connu de la plupart des hommes , il n'est pas moins embarrassant pour un naturaliste à méthode, qui ne croit connaître un objet que lorsqu'il a su lui trouver une place dans ses classes et dans ses genres : car, si, prenant les caractères géuéraux de ses divisions méthodiques dans le nombré des doigts, ii le met au rang des oiseaux qui en ont quatre, que fera-t-il de la pouie à cinq doigts, qui est certainement une poule, et même fort ancienne, puisqu'elle remonte jusqu'au temps de Columelle, qui en parle comme d'une race de distinction? que s'il fait du coq une classe à part, caractérisée par la forme singuijere de sa queue , où placera-t-il le cog sans croupion, et par couséquent sans queuc, et qui n'en est pas moius un con? que s'il admet pour caractère de cette espèce d'avoir les jambes garnies de plumes jusqu'au tajon, ne sera-t-ii pas embarrassé du cog pattu, qui a des plumes jusqu'a l'origine des doigts, et du coq du Japon, qui en a jusqu'aux ougles? enfin, s'il veut ranger les gallinacés à la classe des granivores, et que, dans je nombre ct la structure de jeurs estomacs et de leurs intestins, il croie voir clairement qu'ils sont en effet destinés à se nourrir de graines et d'autres matières végétales, comment s'expliquera-t-il à lul-même cet appétit de préférence qu'ils montreut constamment pour les vers de terre, et même pour toute chair hachée, cuite ou crue, à moins qu'il ne se per- et qui ne ressemble à aucune autre,

suade que la nature avant fait la poule granivore par ses iones intestins et son double estomac, l'a faite aussi vermivore, et même carnivore par son hec un tant soit peu crochu? ou plutôt ne conviendra-t-il pas, s'il est de bonne foi, que les conjectures que l'on se permet ainsi sur les intentions de la nature, et les efforts que l'on tente pour renfermer l'inépuisable variété de ses ouvrages dans les limites étroites d'une méthode particulière , ne paraissent être faits que pour donner essor aux idées vagues et aux petites spéculations d'un esprit qui ne peut en concevoir de grandes, et qui s'éloigne d'autant plus de la vraie marche de la nature et de la connaissance réelle de ses productions? Ainsi, sans prétendre assujettir la nombreuse famille des oiseaux à une méthode rigoureuse, ni la renfermer tout entière dans cette espèce de filet scientifique, dont, maigré toutes nos précautions, il s'en échapperait toujours quelques-uns, nous nous contenterons de rapprocher ceux qui nous paraitront avoir plus de rapport entre eux, et nous tâcherons de les faire connaître par les traits les plus caractérisés de leur conformation intérieure, et surtout par les principaux faits de leur histoire.

Le coq est un oiseau pesant, dont la démarche est grave et iente, et qui, ayant les ailes fort courtes, ne voie que rarement, et quelquefois avec descris qui expriment l'effort. Il chante indifféremment in nuit et ie jour, mais non pas régulièrement à certaines heures : et son chant est fort différent de celui de sa femelle, quoiqu'il y ait aussi quelques femelles qui ont le même cri du coq, c'est-à-dire qui font le même effort du gosier avec un moindre effet; car leur voix n'est pas si forte, et ce cri n'est pas si bien articulé. Il gratte la terre pour chercher sa nourriture ; il avale autant de petits caliloux que de grains, et n'en digère que mieux : il boit en prenant de l'eau dans son bec et levant la tête à chaque fois pour l'avaler. Il dort le plus souvent un pied en l'air, et en cachant sa tête sous l'aiie du même côté. Son corps, dans sa situation naturelle, se soutieut à peu près paralièle au plan de position, le bee de même ; le cou s'élève verticalement : le front est orné d'une crète rouge et charnue; et le dessous du bee d'une double . membrane de même couleur et de même nature; ec n'est cependant ni de la chair ni desmembranes, mais une substance particulière

Dans les deux sexes, les narines sont placées de partet d'autre du bec supérieur, et les oreilles de chaque côté de la tête, avec une peau blauche an-dessons de chaque oreille; les pieds ont ordinairement quatre doigts, quelquefois cinq, mais tonionrs trois en avant, et le reste en arrière. Les plames sortent deux à deux de ebaque tuvau : caractère assez singuiier , qui n'a été saisi que par très-peu de naturalistes. La quene est à peu près droite, et néanmoins capable de s'incliner du côté du couet du côté opposé; cette queue, dans les races de gallinacés qui en ont une, est composée de quatorze grandes plumes, qui se partagent en deux plans éganx, inclinés l'un à l'autre, et qui se rencontrent par lenr bord sperieur sons un angle plus ou moins aigu : mais, ce qui distingue le mâle, e'estque les deux piumes du milieu de la gneue sont beancoup pins longues que les antres, et se reconrbent en are : que les plumes du cou et du croupion sont longues et étroites, et que leurs pieds sort armés d'éperons. Il est vrai qu'il se trouve anssi des ponies qui ont des éperons; mais cela est rare, et les poules ainsi éperonnées ont beauconp d'autres rapports avec le male : lenr erête se rejève, ainsi que leur queue; elles imitent le chant du cog, et cherchent à l'imiter en choses plus essentielles; mais on aurait tort de les regarder pour cela comme hermaphrodites, puisque étant incapables des véritables fonctions du mále, et n'avant que du dégoût ponr celles qui leur conviendralent micux, ce sont, à vrai dire, des individns viclés, indécis, privés de l'usage du sexe, et même des attributs essentiels de l'espèce, pnisqu'ils ne peuvent en perpétuer aucune.

Un bon cog est celui qui a du feu dans les venx, de la fierté dans la démarche, de la liberté dans ses mouvements, et toutes les proportions qui annoncent la force. Un cog ainsi fait n'imprimerait pas ja terreur à un lion, comme on l'a ditet écrit tant de fois, mais il inspirera de l'amour à un grand nombre de poules. Si on veut le ménager, on ne lul en laissera que douze on quinze. Columeije voulait qu'on ne lui en donnat pas plus de cing; mais, quand il en aurait cinquante chaque jour, on prétend qu'il ne manquerait à aucune. A la vérité, personne ne peut assurer que toutes ses approches soient réelles, efficaces, et capables de féconder les œufs de sa femelle. Ses désirs ne sont pas moins impétnenx que ses besoins paraissent être fréquents. Le bérissées, se lette sur son rival et lui livre un

matin, lorsqu'on lui ouvre la porte du poulailler où il a été renfermé pendant la nuit, le premier nsage qu'il fait de sa liberté est de se joindre à ses poules : il semble que ehez lui le besoin de manger ne soit que le second, et lorsqu'il a été privé de poules pendant du temps, il s'adresse à la première femelle qui se présente, fût-elle d'une espèce fort éloignée, et même il s'en fait nne du premier mâle qu'il tronve en son chemin. Le premier fait est cité par Aristote, et le second est attesté par l'observation de M. Edwards, et par une loi dont parie Putarque, laquelle condamnait au fen tout eog convaincu de cet excès de nature.

Les poules doivent être assorties an eoq, si l'on veut une race pure ; mais si l'on cherche à varier et même à perfectionner l'espèce, il faut eroiser les races. Cette observation n'a vait point échappé aux anciens : Columelle dit positivement que les meilleurs poulets sont ceux qui proviennent du mélange d'un coq de race étrangère avec les ponles communes; et nous voyons dans Athénée que l'on avait encore enchéri sur eette idée, en donnant un coq-faisan aux poules ordinaires.

Dans tous les cas, on doit choisir eclies qui ont l'œil évelllé, la crête flottante et rouge, et qui n'ont point d'éperons : he proportions de leur corps, sont en général , plus légères que celles du mâle; cependant elles ont les plumes plus larges et les jambes plus basses. Les bonnes fermières donnent la préférence aux poules noires, comme étant plus fécondes que les blanches, et pouvant échapper plus facilement à la vue perçante de l'olsean de pròle qui plane sur les hasses-cours

Le coq a beauconp de soin et même d'inquiétude et de souci pour ses poules : il ne les perd guere de vne; il les conduit, les défend, les menace, va chercher celles qui s'écartent, les ramène, et ne se livre au plaisir de manger que lorsqu'il les voit toutes manger autour de lui. A juger par les différentes inflexions de sa voix et par les différentes expressions de sa mine, onne peut guère douter qu'il ne leur parle différents langages. Quand il les perd, il donne des signes de regrets. Quoique aussi jaloux qu'amoureux, il n'en maltraite aucune; sa jalonsie ne l'irrite que contre ses concurrents : s'il se présente un antre cog, sans lui donner le temps de rien entreprendre, il accourt l'œil en feu, les plumes

combat opiniátre, insqu'à ce que l'nn ou l'autre i succombe, ou que le nouveau-venu lui cède le champ de bataitie. Le désir de jouir, toujours trop violent, le porte non-seulement à écarter tout rival, mais même tout obstacle innocent : il hat et tue queiquefois les poussins ponr jouir plus à son aise de la mère. Mais ce seul désir estil la cause de sa fureur jalouse? Au milieu d'an sérail nombreux et avec toutes les ressources qu'il sait se faire, comment pourrait-il craindre le besoin ou la disette? Queique véhéments que soient ses appétits, il semble craindre encore plus le partage qu'il ne désire la jouissance; et, comme il peut beaucoup, sa jaiousie est au moins pius excusable et mieux sentic que celie des autres sultans : d'ailleurs , ii a comme eux une ponle favorite qu'il cherche de préférence, et à laquelle il revient presque aussi sonvent qu'il va vers les autres.

Et, ec qui parait prouver que sa jalonsie ne laisse pas d'être une passion réfichie, quoiqu'elle ne porte pas contre l'objet de sea amours, c'est que pirasieurs coga dans une basse-cour ne cessent de se battre, au lieu qu'ils ne battent jamais les chapons, à moins que ceux-ci ne prennent l'habitude de sujvre queique poule.

Les hommes, qui tirent parti de tout pour leur amusement ont bien sn mettre en œnvre cette antipathie invincible que la nature a étabije entre un coq et un coq; ils ont cultivé cette haine innée avec tant d'art, que les combats de deux oiseanx de basse-cour sont devenus des spectacles dignes d'intéresser la curiosité des peuples, même des peuples polis, et en même temps des moyens de développer ou entretenir dans les âmes cette précieuse férocité, qui est, dit-on, le germe de l'béroisme. On a vn, on voit encore tous les jours, dans pins d'une contrée, des hommes de tons états accourir en fouie à ces grotesques tournois, se diviser en deux partis, chacun de ces partis s'échausser ponr son combattant, joindre la furenr des gagenres les plus outrées à l'intérêt d'un si beau spectacle, et ie dernier coup de bec de l'olseau vainqueur renverser la fortune de plusieurs families. C'étalt autrefois la folie des Rhodiens, des Tangriens, de cenx de Pergame; e'est aujourd'hui celle des Chinois, des babitants des Philippines, de Java del'isthme de l'Amérique, et dequelques autres nations des deux continents.

Au reste, les coqs ne sont pas les seuls oiseaux dont on ait ains iabusé : les Athéniens, qui avaient

nn jour dans l'année consacré à ces combats de cous, employaient aussi les cailles au même usage, et les Chinois élèvent encore anjourd'bui pour le combat certains petits oiseaux ressembiants à des cailles ou à des linottes; et partout la manière dont ces oiseaux se battent est différente, seion les diverses écoles où ils ont été formés, et seion la diversité des armes offensives ou défensives dont on les affubie : mais, ce qu'il y a de remarquable, c'est que ses coqs de Rhodes, qui étaient plus grands, pius forts que les autres, et beaucoup plus ardents au combat, l'étaient au contraire benneoup moins pour lenrs femelies; il ne leur fallait que trois poules au lieu de guinze ou vingt, soit que feur fen se fût éteint dans la solitude forcée où ils avaient contume de vivre, soit que seur cosère, trop souvent excitée, cût étouffé en eux des passions plus douces, et qui cependant étaient, dans l'origine, le principe de leur courage et la source de feurs dispositions guerrières. Les mâtes de cette race étalent donc moins mâles que les autres, et les femeiles, qui souvent ne sont que ce qu'on les fait, étaient moins fécondes et plus paresseuses, soit à conver leurs œufs, soit à mener leurs poussins; tant l'art avait hieu réussi à dépraver la nature! tant l'exercice des talents de la guerre est opposé à ceux de la propagation f

Les poules n'ont pas besoin du cog ponr produire des œufs; if en naît sans eesse de la grappe commune de l'ovaire, fesquels, indépendamment de toute communication avec le mâie, peuvent v grossir, et, en grossissant, acquièrent leu maturité, se détachent de leur calice et de leur pédicule, parcourent l'oviductus dans toute sa longueur, chemin faisant s'assimilent, par une force qui leur est propre, la lymphe dont la cavité de cet oviductus est remplie, eu composent jeur biane, leurs membranes, leurs coquilles, et ne restent dans ee viscère que jusqu'à ce que les fibres étastiques et sensibles étant génées, irritées par la présence de ces corps dévenus désormais des corps étrangers, entrent en contraction, et les poussent au dehors, le

gros bont le premier, selon Aristote. Ces oufs sont tout eque peut faire la nature prolifique de la femelle scule et abandonnée à elle-même : elle produit bien un corps organisée capable d'une sorte de vie, mais non un animal vivant semblable à samère, et capable lui-même de produire d'autres animaus semblables à lui; il faut pour cela le concours du cog et le mélange intime des liqueurs séminales des deux sexes : mais, lorsqu'une fois ce mélange a eu lieu, les effets en sont durables. Harvey a observé que l'œuf d'une poule, séparée du coq depuis vingt jours , n'était pas moins fécond que ceux qu'elle avait pondus peu après l'accouplement; mais l'embryon qu'il contenait n'était pas plus avancé pour cela, et il ne fallait pas le tenir sous la poule moins de temps qu'aucun autre pour le faire éclore : preuve certaine que la chaleur seule ne suffit pas pour opérer ou avancer le développement du poulet, mais qu'il faut encore que l'œuf soit formé, ou bien qu'il se trouve en lieu où il puisse transpirer, pour que l'embryon qu'il renferme soit susceptible d'incubation ; autrement tous les œufs qui resteraient dans l'oviductus vingt et un jours après avoir été fécondés, ne manqueraient pas d'y éclore, puisqu'ils auraient le temps et la chaleur nécessaires pour cela, et les poules seraient tantôt ovipares et tantôt vivipares.

Le poids moyen d'un œuf de poule ordinaire est d'environ une once six gros. Si on ouvre un de ces œufs avec précaution, on trouvera d'abord sous la coque une membrane commune qui en tapisse toute la cavité; ensulte le blanc externe, qui a la forme de cette cavité; puis le blanc interne, qui est plus arrondi que le précédent : et enfin au centre de ce blanc le faune qui est sphérique : ces différentes parties sont contenues chacune dans sa membrane propre : et tontes ces membranes sont attachées ensemble à l'endroit de ces chalasæ ou cordons, qui forment comme les deux pôles du jaune. La petite vésicule lenticulaire, appelée cicatricule, se trouve à peu près sur son équateur, et fixée solidement à sa surface.

A l'égard de sa forme extérieure, elle est trop connue pour qu'il soit besoin de la décrire; mais elle est assez souvent altérée par des accidents dont il est facile, ce me semble, de rendre raison, d'après l'histoire de l'œuf même et de sa formation.

Il n'est pas rare de trouver deux jaunes dans nue scule coque; cela arrive lorsque deux œus également mars se détachent en même temps de l'ovaire, parcourent ensemble l'ovaiductus, et, formant leur blane sans se séparer, se trouvent réunis sous la même enveloppe.

Si, par quelque accident facile à supposer, un cenf détaché depuis quelque temps de l'ovaire se

trouve arrêté dans son accroissement, et qu'étant formé antant qu'il peut l'être, il se rencontre dans la sphère d'activité d'un autre œuf qui aura toute sa force, eciul-ci l'entrainera avec lui, et ce sera un œuf dans un œuf.

On comprendra de même comment on y trouve quelquefois une épingle ou tout autre corps étranger qui aura pu pénétrer jusque dans l'oriductus.

Il y a des poules qui donnent des œufs hardés ou sans coque, soit par le défaut de la matière propre dont se forme la coque, soit parce qu'ils sont chassés de l'oviductus avant leur entière maturité : aussi n'en voit-on jamais éclore do poulet; ct cela arrive, dit-on, aux ponles qui sont trop grasses. Des canses directement contraires produisent les œnfs à coque trop épaisse, et même des œufs à donble coque : on en a vu qui avalent conservé le pédicule par lequel ils étaient attachés à l'ovaire ; d'antres qui étaient contournés en manière de croissant ; d'autres qui avaient la forme d'une poire ; d'antres enfin qui portalent sur leur coquille l'empreinte d'un soleil, d'une comète, d'une éclipse, ou de tel autre objet dont on avait l'imagination frappée; on en a même yn quelques-uns de lumineux. Ce qu'il y avait de réel dans ces premiers phénomènes, c'est à-dire les altérations de la forme de l'œuf, ou les empreintes à sa surface, ne doit s'attribuer qu'aux différentes compressions qu'il avait épronvées dans le temps que sa coque était encore assez souple pour céder à l'effort, et néanmoins assez ferme pour en conserver l'impression. Il ne serait pas tout-à-fait si facile de rendre raison des œufs lumineux. Un docteur allemand en a observé de tels, qui étaient actuellement sous une ponle blanche, fécondée, ajoute-t-il, par un coq très-ardent : on ne peut bonnétement nier la possibilité du fait; mais, comme il est unique, il est prudent de répéter l'observation avant de l'expliquer.

A l'égned de ces prétendus omfa de con qui ent sans juane, et continente, à ce que croit le peuple, un serpeat, en n'est autre chose, dans la vérile, que le premier produit d'une poulte trop jeune; ou le deraiter effort d'une poulte principe par se fécondité menier, ou enfin en es sont que des cruts imporfaits dont le jaune aux été crevé dans l'évaluer de la poule, sont par quelque secdient, soit par un vice de confirmation, mais qui auront toujours conservé leurs cortosson ou delairest, que les annàs

du merveilleux n'auront pas manqué de prendre pour un serpent; cest ce que M. de la Peyronie a mis hors de doute par la dissection d'une poule qui pondait de ces œufs: mais mi M. de la Peyronie, ni Thomas Bartholin, qui ont disséqué de prétendus coqs ovipares, ne ieur ont trouvé d'œufs ni d'ovaires, ni aucune partie équivalente.

Les poules pondent indifféremment pendant toute l'année, excepté pendant la mue, qui dure ordinairement six semaines ou deux mois, sur la fin de l'automne et au commencement de l'hiver : cette mue n'est autre chose que la chute des vieilles plumes, qui se détachent comme les vieilles feuilles des arbres, et comme les vieux bois des cerfs, étant poussées par les nouveiles; les coqs y sont sujets comme les ponies. Mais ce qu'ii y a de remarquable, c'est que les nouveiles plumes prennent quelquefois une coulenr différente de ceile des anciennes. Un de nos observateurs a fait cette remarque sur une poule et sur un coq, et tout le monde la peut faire sur piusieurs autres espèces d'oiseaux, et particulièrement sur les hengais dont le pinmage varie presque à chaque mue; et en général presque tous les olseaux ont leurs premières plames, en naissant, d'une couleur différente de celle dont elles doivent revenir dans la snite.

La fécondité ordinaire des poules consiste à pondre presque tous les jours. On dit qu'il y en a en Samogitie, à Malaca et ailleurs, qui pondent denx fois par jour. Aristote parie de certaines poules d'illyrie qui pondaient jusqu'à trois fois; et il y a apparence que ce sont les mêmes que ces petites pouies adriènes ou adriatimes dont il parle dans un antre endrolt, et qui étaient renommées pour leur fécondité. Quelques-uns ajoutent qu'il y a telle manière de nourrir les poules communes, qui leur donne cette fécondité extraordinaire : la chaleur y contribue beaucoup. On peut faire pondre les poules en hiver, en les tenant dans une écurie où ii y a toujours du fumier chand, sur lequel clies puissent séjourner.

Dès qu'un œuf est pondu, il commence à transpirer, et perd chaque jour quelques grains de son podés par l'évaporation des parties les plus volatiles de ses sucs : à mesure que cette évaporation se fait, ou bien il contracte un nauvais soût, et il se sâte enfin totalement, au

point qu'il devient incapable de rica produire. L'art de lui conserver iongtemps toutes ses qualités se réduit à mettre obstacle à cette transpiration par une conche de matière grasse quelconque, dont on enduit exactement sa coque peu de moments après qu'il a été pondu : avec cette seule précaution on gardera pendant plusieurs mois et même pendant des années des œufs bons à manger, susceptibles d'incubation, et qui auront, en un mot, tontes les propriétés des œufs frais. Les habitants de Tonquin les conservent dans une espèce de pâte faite avec de la cendre tamisée et de la saumure; d'autres Indiens, dans l'huije. Le vernis peut aussi servir à conserver les œufs que l'on veut manger; mais ja graisse n'est pas moins bonne pour eet usage, et vaut mieux pour conserver ies œufs que i'on yeut faire couver, parce qu'elle s'enlève plus facilement que je vernis, et qu'ii faut nettover de tout enduit les œufs dont on veut que l'incubation réussisse : car tout ce qui nuit à la transpiration nuit aussi au succès de i'incubation.

J'ai dit que le concours du coq était nécessaire pour la fécondation des œufs, et c'est un fait acquis par une longue et constante expérience; mais les détails de cet acte si essentiel dans l'histoire des animaux sont trop pen connus. On sait, à la vérité, que la verge du mêje est double, et n'est autre chose que les deux mamelons par lesqueis se terminent les vaisseaux spermatiques à l'endroit de leur insertion dans le cloaque : on sait que la vuive de in femelle est placée au-dessus de l'anus, et non au-dessous comme dans les quadrupèdes : on sait que le coq s'approche de ia pouie par nne espèce de pas oblique, accéléré, baissant les ailes comme un coq d'Inde qui fait la roue . étalant même sa queue à demi, et accompagnant son action d'un certain murmure expressif, d'un mouvement de trépidation et de tous les signes du désir pressant : on sait qu'il s'élance sur la poule, qui le reçoit en pliant les jambes, se mettant ventre à terre, et écartant les deux plans de longues plumes dont sa queue est composée : on sait que le máie saisit avec son bec ia créte ou les plumes du sommet de la tête de la femeile, soit par manière de caresse, soit pour garder l'équilibre ; qu'il ramène la partie postérieure de son corps, où est sa double verge, et l'applique vivement sur la partie postérieure du corps de la poule où est l'orifice correspondant;

153

que cet accouplement dure d'autant moins qu'il est plus sonvent répété, et que le coq semble s'applaudir après par un battement d'ailes et par une espèce de chant de joie on de victoire : on sait que le coq a des testicules ; que sa liqueur séminale réside, comme celle des quadrupèdes, dans des vaisseaux spermatiques : on sait, par mes observations, que celle de la poule réside dans la cicatricule de chaque œuf, comme celle des femelles quadrupèdes dans le corps giandulenx des testionies; mais on ignore si la doubie verge du coq, ou seulement l'une des deux , pénètre dans l'orifice de la femelle , et même s'il y a intromission récile, ou une compression forte, ou uu simple contact; on ue sait pas eucore quelle doit être précisément la condition d'un œuf pour qu'il puisse être fécondé, ni jusqu'à quelie distance l'action du maie peut s'étendre : en un mot, malgré le nombre infini d'expériences et d'observations que l'ou a faites sur ce sujet, on ignore encore queiques-nnes des principales circonstances de la fécondation.

Son premier effet connu est la dilatatiou de la cicatricule et la formation du poniet dans sa cavité : car c'est la cicatricule qui contieut le véritable germe, et elie se trouve dans les œufs fécoudés ou non, même dans ces prétendus œufs de coq dout j'ai parié pius baut; mais elie est plus petite dans les œufs inféconds. Malpighi, l'ayant examinée dans des œufs féconds nouvellement pondus et avant qu'ils enssent été couvés, vit an centre de la cicatricule une bnile uageant dans une iiqneur, et reconnut au milieu de cette bulle l'embryou du poulet bien formé; au lieu que la cicatrienie des œufs inféconds et produits par le poule seule, sans communicatiou avec le mále, ne lni présenta qu'un petit globule informe, muni d'appendices remplis d'un suc épais, quoique transparent et environné de plusieurs cercles concentriques. Ou n'y aperçoit aucune ébauche d'animal; l'organisation intime et compiète d'une matière informe n'est que l'effet instantané du mélange des deux liqueurs séminales : mais, s'il ue faut qu'un moment à la nature pour donner la forme première à cette giaire transparente, et ponr la étrer du principe de vie dans tous ses points, I lui faut beaucoup de temps et de secours pour perfectionner cette première ébauche. Ce sout principalement les mères qu'elle semble avoir chargées du soin de ce développement, en leur

Inspirant le désir ou le besoin de couver : dans la plupart des poules, ce désir se fait sentir aussi vivemeut, se marque au dehors par des signes aussi énergiques que celui de l'accouplemeut, auquel il succède dans l'ordre de la nature, sans même qu'il soit exeité par la présence d'aucun œuf. Une poule qui vient de pondre éprouve une sorte de transport que partagent les autres poules qui u'en sont que témoins, et qu'elles expriment toutes par des cris de joie répétés, soit que la cessation subite des douleurs de l'accouchement soit toujours accompagnée d'une joie vive, soit que cette mère prévoie dès fors tous les plaisirs que ce premier pialsir lni prépare. Quoi qu'il en soit, lorsqu'elle aura pondu vingt-cinq ou trente œufs, elle se mettra tout de bou à les couver ; si ou les lui ôte à mesure, eile en poudra peutêtre deux ou trois fois davantage, et s'épnisera par sa fécondité même : mais enfin il viendra nn temps où, par la force de l'instinct, eile demandera à couver par un gioussement particulier, et par des mouvements et des attitudes non équivoques; si elle n'a pas ses propres œufs, elle convera ceux d'nne autre poule, et, à défaut de ceux-là, ceux d'une femeile d'une autre espèce. et même des œufs de pierre ou de craie : elle couvera encore après que tont ini aura étéenlevé. et elle se consumera en regets et en vains mouvements. Si ses recherches sont beureuses et qu'eile trouve des œufs vrais ou felnts dans uu lieu retiré et couvenable, elle se pose aussitôt dessus, les environue de ses ailes, les échauffe de sa chaleur, les remue doucement les uns après les autres, comme ponr en jouir plus en détail, et leur communiquer à tons un égal degré de chalenr ; elle se livre tellement à cette occupation, qu'elie en oublie le boire et ie manger : on dirait qu'elle compreud toute l'importance de la fonctiou qu'elle exerce ; ancuu soin n'est omis, ancune précaution n'est oubliée ponr achever l'existence de ces petits êtres commencés, et pour écarter les dangers qui les environnent. Ce qu'ii y a de plus digne de remarque, c'est que la situation d'une couveuse, quelque insipide qu'eile nous paraisse, est peut-être moins une situation d'enuui qu'un état de joulssance continueile, d'antant plus délicieuse qu'elle est pins recuillie : tant la nature semble avoir mis d'attraîts à tout ce qui a rap-

port à la multiplication des êtres! L'effet de l'incubation se borne au dévelop pement de l'embryon du poulet, qui, comme nous l'avons déjà dit, existe tout formé dans la cicatricule de l'eurl fécondé. Voici à peu près l'ordre dans lequel se fait ee développement, ou plusté comme il se présente à l'observatuer; et comme j'ui déjà donné dans un assez grand détail tous les faits qui ont rapport au développement du poulet dans l'eurl, je me contentrei d'en napoleir et le scirousstances essentielles.

Dès que l'œuf a été couvé pendant cinq ou six beures, on voit déjà distinctement in tête du ponlet jointe à l'épine du dos, nageant dans la liqueur dont la buile qui est au ceutre de la cicatricule est remplie; sur la fin du premier jour, la tête s'est déjà recourbée en grossissant.

Dis le second jour, on volt les premières de ébauches des verbières qui sont comme de petits globules disposés des deux côtés du milieu de le l'pine : on volt una sal partile le commencement des alles et les vaisseux ombilicaux, remarquables par her conieur obseuve; le cou et et les la polizine se débrouillent, ja tête grossit toujours; ou y aperçoit les premiers lindaments ton jours; ou y aperçoit les premiers lindaments et des yeux et trois vécicnies entourées, ninst que de l'épine, de membranes transparentes: la vie du factua devient pius manifeute; d'éji l'ou voit du factua devient pius manifeute; d'éji l'ou voit

Le troisième jour tout est pius distinct, parce que tout a grossi. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est le cœur qui pend hors de la poitrine et bat trois fois de suite, une fois en recevant par i'oreillette ie sang contenu dans les veines, une seconde fois en le renvoyant anx artères, et ia troisième fois en le ponssant dans les vaisseaux ombilicaux; et ce mouvement continue encore vingt-quatre beures après que l'embryon a été séparé du blanc de son œuf. On apercoit aussi des veines et des artères sur les vésicules dn cervean; jes rudiments de la mocile de l'énine commencent à s'étendre le jong des vertèbres : enfin on voit tout le corps du fœtus comme enveloppé d'une partie de la liqueur environnante, qui a pris pius de consistance que le reste.

Les yeux sont déjà fort avancés le quatrième jour; on y reconnaît fort blen la prunelle, le cristallin, l'hammeur vitrée : on voit, outre cela, dans la tête cinq vésicules remplies d'bumeur, lesquelles, se repprochant et se recouvrant peu à peu les jours suivants, formeront enfin le cervent enveloppé de toutes ses membranes; les

ailes croissent, les cuisses commencent à paraitre, et le corps, à prendre de la chair.

Les progrès du ciaquiéme jonr consistent, outre ce qui viend d'être dis, en ce que tont le corps se reconvre d'une chair onctueuse; que le cœur est rétenu au-dedans par une membrane fort mince, qui s'étend sur la capacité de la poitrine, et que l'on voit les vaisseaux ombilicaux sortir de l'abdomen.

Le sixième jour, la moeile de l'épine s'étant divisée en deux parties continue de s'avancer le long du tronc; le foie, qui était blanebâtre auparavant, est devenu de couleur obscure; le ceur bat dans ses deux ventrieules; le corps du poulet est recouvert de la peau, et sur cette peau l'on voit déjà poindre les plumes.

Le bec est facile à distinguer le septième jour; le cerveau, les ailes, les enisses et les pieds ont acquis leur figure parfaile; les deux ventricules du cœur paraissent comme deux builes contigées et réunies par leur partie supérieure avec le corps des oreillettes; on remarque deux mouvements successió dans les ventricules aussi bien que dans les oreillettes; ce sont comme deux cœurs séagrés.

Le poumon paraît à la fin din neuvième jour, et sa couleur est bianchâtre. Le dixième jour les muscles des alles achèvent de se former, les plames continuent de sortir; et ce v'est que le onzième jour qu'on voit des artères, qui auparavant étalent éloignées du ceun, s'y attacher, et que cet organe se trouve parfaitement conformé et rémit efeats ventricules.

Le reste n'est qu'un développement plus grand des parties, qui se fait jusqu'à ce que le pontet cases en coquille après avoir picé, ce qui arrive ordinairement le vingt et unième jour, quelquefois le dit-bnitième, d'autres fois le vingt-septième.

Toute cette suite de phésomènes, qui forme: un spectacle si laidressant pour un observateur, est l'éficé de l'incubation opérée par une poule, c' l'industrie humaine u' à pas trove q'u'il fuit an dessons d'elle d'en imiter les precedés : d'abord de simples villegees d'ègypes, et ensuite des physiciens de nos jours sout veruss à bost de intrécture de servat haussi léere que l'intrécture des rois nussi léves que fuit récture des rois naussi leves que l'intrécture des rois nussi leves que fuit récture des rois naussi leves que l'intrécture tout de la foit, tout le socret constâté à truit es casté dans une température qui réponde à peu près su degré de la chaleur de la poule, et à les garantir de toute hamidité et de toute exhalation mistible, telle qui ceile du charbou, de la braise, mime de ceile des ordu glatis. En la braise, mime de ceile des ordus glatis. En remplissant ces deux conditions essentielles, et en y joignant l'Interation de retourner souvent les surfs, et de faire circuler dans le four ou l'éture les carbeilles qui les conteinance, en sorte que nos-esteiment chaque curf, mais chaque que nos-esteiment chaque curf, mais chaque partié da même curf particle p à peu près égaisment à la chaleur requise, on éussira toujours à faire éclore des millers de poutles.

Toute ehaleur est bonne pour eela; celle de la mère poule n'a pas plus de privilége que eelle de tout autre animal, sans en excepter l'homme ', ni celle du feu solaire ou terrestre, ni celle d'une couche de tan ou de fumier : le point essentiel est de savoir s'en rendre maître, è'est-à-dire d'être toujours en état de l'augmenter ou de la diminuer à son gré. Or il sera touiours possible, au moven de bons thermomètres distribués avec lutellicence dans l'intérieur du four ou de l'étuve, de savoir le degré de chaleur de ses différentes régions : de la conserver en étoupant les ouvertures et fermant tous les registres du couverele; de l'augmenter, soit avec des cendres chaudes, si c'est un four, soft eu ajoutant du hois dans le poèle, si c'est une étuve à poéle, soit en faisant des réchauds, si c'est une couche : et enfin de la diminuer en ouvrant les registres pour donner accès à l'air extérienr, ou bien en introduisant dans le four

un on plusieurs corps froids, cle.
An rests, quefque attention que l'ou donn à
la conduite d'un four d'incubation, il n'est guire
possible d'y entreturie ronstammeuret sans interruption is treute disvisient degré, qui et aire
de la pouele, beureunemeure et reme n'est point
indivisible, et l'ou a vu il chalteur varie du
qu'il en résulté d'incurvicient pour la couvée;
mais il faut remanquer qu'il l'excès est beaucoup plus à entaindre que le déclar, et que quelques heures du treute-huitieme, et même du
treute-stikteme degré, fezziaent plus de mal que
quelques jours du vingé-quatrième; et la preute
que cette quantité en modare chair pet de l'entre plus
quelques jours du vingé-quatrième; et la preute
que cette quantité en modare chair pet un ferent

Finis, on salique Lieis, cand groue, imagina de course de chaire cleiro ma cui dans son sonie, volunta accurre do gan de son cultura descripe do gan de son cultura par le sex de posseila qui vicarizat; que posseila qui ile, el son entata sua. Les aqueves en accurat; que posseila qui ile, el son entata sua. Les aqueves en accurat; que posseila qui indice, el son entata sua disti, pour montrer sun pius incrirente pas de se prévioire de fait, pour montrer sun pius incrirente par de se por lei de le seu art i mais o qui meter l'entire par pour et el cultura partie de la contra del la contra

core être diminuée saus inconvénient, c'est qu'ayant trouvé, dans une praité qu'on finichait, le nid d'une perdirt, et ayant gandé et teun à l'ombre les curis peudant trent-esis benres qu'on ne put trouver de poule pour les courer, lis écherant enfannoists tous au bout de trois jours, excepté ceux qui avaient étéouverts pour voir ou étaleut les perdreux : à la vérité, lis étaleut très-avancés; et saus les commencements de l'incubation que sur la les commencements de l'incubation que sur la fin de ce même temps, où la chaleur du petit oiseau suitit presque sculo à son développement.

A l'égard de son humidité, comme elle est ort contraire au succès de l'incubation, il faut avoir des moyens sûrs pour reconnaître si eile a péuétré dans le four, pour la dissiper lorsqu'elle y a pénétré, et pour empêcher qu'il u'en vieune de nouvelle.

L'hygromètre le plus simple et le plus approprié pour juger de l'humidité de l'air de ces sortes de fours, e'est un œuf froid qu'on y iutroduit, et qu'on y tieut pendant queique temps, lorsque le juste degré de chaleur y est étabii : si, au bout d'un demi-quart d'heure au plus, cet œuf se couvre d'un nuage léger. semblable à eclui que l'haleige produit sur uue giace polie, ou bien à celui qui se forme l'été sur la surface extérieure d'un verre où l'ou verse des liqueurs à la gince, c'est une preuve que l'air du four est trop bumide, et il l'est d'autaut plus que ce nuage est plus lougtemps à se dissiper; ce qui arrive principalement dans les fours à tan et à fumier que l'ou a voulu renfermer eu un lieu clos. Le meilleur remède à cet inconvénient est de renouveler l'air de ces eudroits fermés, en y établissant plusieurs courants par le moven de fenêtres opposées, et, à défaut de fenêtres, eu v placant et agitant un ventilateur proportionné à l'espace. Ouelquefois ja seule transpiration du grand nombre d'œufs produit dans le four même une humidité trop grande; et, dans ce cas, il faut tous les deux ou trois jours retirer, pour quelques instants, les corbeilles d'œufs hors du four, et l'éventer simplement avec un chapeau qu'on y agitera en différents seus.

Mais ce n'est pas assez de dissiper l'humidité qui s'est accumulée dans les fours, il faut encore, autant qu'il est possible, lui interdire tout accès par dehors, en revétant leurs parois extérieures de plomb laminé ou de bon ciment, ou de piêtre ou de goudron hien euit, ou da moins en leur donnant plusieurs couches à l'hulle, qu'on laissera bien sécher, et en collant sur leurs parois intérieures des bandes de vessies ou de fort papier gris.

C'est à ce pen de pratiques alsées que seréduit tout l'art de l'inculation artificiélle, et il fant y assijettir la structure el les dimensions des fants en assijettir la structure el les dimensions des fants en al commande present el distribution des occidents, et toutes les petites annaceux eque la directastance present; que le moment inspire, et qui nous ont été détaillées avec une immensité de paroles, et que nous rédairons let dans quelques lignes, sans expendant ries mettres.

Le fonr le plus simple est un tonnean revêtu par dedans du papier coilé, bouché par le haut d'un couverele qui l'emholte, lequei est percé dans son milien d'une grande onverture fermant à conlisse, ponr regarder dans le fonr, et de plusieurs autres petites antonr de celle-là, servant de registre ponr le ménagement de la chaleur, et fermant anssi à coulisse : on noie ce tonnean plus qu'anx trois quarts de sa hanteur dans du fumier chaud; on place dans son intérieur, les unes an-dessas des autres et à de justes intervalles, deux on trois corheilles à claire-vole, dans chacune desquelles on arrange deux couches d'œnfs, en observant que la couche supérieure soit moins fournie que l'inférieure, afin que l'on puisse aussi avoir l'œli sur celle-ci : on ménage, si l'on veut, uneonverture dans le centre de chaque corbeille, et dans l'espèce de petit puits formé par la rencontre de ces ouvertures qui répondent tontes à l'axe du tonneau; on y suspend un thermomètre bien gradué; on en place d'autres en différents points de la circonférence ; on entretient partoutla chaleur an degré requis, et on a des poulets.

On peut aussil, en économissant la chaleur, et timat parti de celle qu'ordinnirement on laisse perdre, employer à l'Incuhation artificielle celle des fours de pêtissiers et de boulangers, celle des fonçes et des verryeis e, celle même d'un poèle on d'une plaque de cheminée, en se souvenant toujours que le succés de la couvé est attaché principalement à une juste distribution de la chaleur et à l'exclusion de toute humidité.

Lorsque les fournées sont considérables et qu'elles vont hien, elles produisent des milliers de poulets à la fois ; et cette abondance même

ne serait pas sans inconvénient dans un climat comme le nôtre, al l'on n'édit trouvé moyen de se passer de poule pour élever les poulets, commeons avail s'en passer pour les faire éclore; et ces moyens se réduisent à une finitation plas ou moins parfaite des procédés de la poule, lorsque ses possains sont éclos.

On juge hien que cette mère, qui a montré tant d'ardeur pour couver, qui a convé avec tant d'assiduité, qui a soigné avec tant d'intérêt des embryons qui n'existaient point encore pour elle, ne se refroidit pas iorsque ses poussins sont éclos; son attachement, fortifié par la vue de ces petits êtres qui lui dolvent la naissance, s'accrolt encore tous les jonrs par les nouveaux soins qu'exige ienr faihlesse : sans cesse occupée d'eux, elle ne cherche de la pourriture que pour eux; si elle n'en trouve point. elle gratte la terre avec ses ongles ponr lui arracher les aliments qu'eile recèle dans son sein. et elle s'en prive en lenr faveur : elle les rappelle lorsqu'ils s'égarent, les met sous ses ailes à l'ahri des intempéries, et les couve une seconde fois ; elle se livre à ces teudres soins avec tant d'ardeur et de souci, que sa constitution en est sensiblement altérée, et qu'il est facile de distinguer de toute autre poule une mère qui mène ses petits, soit à ses plumes hérissées et à ses ailes trainantes, soit au son enroué de sa volx et à ses différentes inflexions toutes expressives, et avant toutes une forte empreinte de soilicitude et d'affection maternelles,

Mais, si elle s'ouhlie elle-même pour conserver ses petits, elle s'expose à tout pour les défendre : paraît-ii nn épervier dans l'air, cette mère si faihie, si timide, et gul, en toute autre eirconstance, chercheralt son saint dans la fuite, devient Intrépide par tendresse; elle s'élance audevant de la serre redoutable, et, par ses cris redonhiés, ses hattements d'ailes et son audace. elle en impose souvent à l'oiseau carnassier. qui, rebuté d'nne résistance imprévue, s'éloigne et va chercher une prole plus faeile. Elle parait avoir toutes les qualités d'na bon cœnr : mais ce qui ne fait pas autant d'honneur an surpius de son instinct, c'est que si par hasard on lui a donné à conver des œufs de cape ou de tout antre oiseau de rivière, son affection n'est pas moindre pour ces étrangers qu'elle le serait pour ses propres poussins : ellene voltpasqu'elle n'est que leur nonrrice on leur bonne, et non pas leur mère : et lorsqu'ils vont , guidés par la nature, a 'édutire ou se plonger dans la rivier voisine, g'est un spectale singulir de voir la surprise, les inquiétudes, les transes de cette pauvre nourriee, quis se croit encore mière, et qui, pressé din désir de les suivre au milleu des exax, mais reteme par une répagnance laviucible pour et élément, s'agire, incertaine sur le virage, remaite et e élésile, voyant toute sa couvée dans un périf évident, sans oser lui douner de secours.

Il serait împossible de suppléer à tous les soins de la poule pour élever ses petits, si ces soins supposaient uécessairement un degré d'attentiou et d'affectiou égal à celui de la mère elle-même : il suffit pour réussir, de remarquer les principales circoustances de la conduite de la poule et ses procédés à l'égard de ses petits, et de les imiter autant qu'il est possible. Parexemple, ayant observé que le principal but des soins de la mère est de conduire ses poussins dans des lieux où ils puissent trouver à se nourrir, et de les garantir du froid et de toutes les injures de l'air, on a imaginé le moyeu de jeur procurer tout cela avec eucore plus d'avantage que la mère ue peut le faire. S'ils naissent en hiver, ou ies tlent pendant uu mois ou six semaines dans une étuve échauffée au même degré que les fours d'incubation; seulement, ou les en tire eiug ou six fois par jour pour leur donner à manger au grand air, et surtout au soleil; ia chaleur de l'étuve favorise ienr développement, l'air extérieur les fortifie, et ils prospereut : de la mie de paiu, des jaunes d'œnfs, l de la soupe, du millet, sont leur première nourriture. Si c'est eu été, ou ne les tient dans l'étuve que trois ou quatre jours, et dans tous les temps on ne les tire de l'étuve que ponr les faire passer dans la poussinière : e'est une espèces de cage earrée, fermée par-devant d'un griliage eu fii-de-fer ou d'uu simple filet, et pardessus d'un couvercle à charnière : c'est dans cette cage que les poussins trouveut à manger. Mais lorsqu'ils out mangé et couru suffisammeut, il ieur faut un abri où ils puissent se réchauffer et se reposer; et c'est pour cela que les poulets, qui sout meués par une mère, out contume de se rassembler alors sous ses ailes. M. de Réaumur a imaginé pour ce même usage une mère artificielle; e'est une boite doublée de peau de moutou, dout la base est carrée et le dessus incliné comme le dessus d'un pupiseront en súreté. tre : il place cette bolte à f'un des bouts de sa

poussinière, de manière que les poulets puisseut y entrer de plain-pied et en faire le tour au moins de trois côtés, et il l'échauffe par-dessous an moven d'une chaufferette qu'on renouvelle selou le besoiu; l'inclinaisou du couvercle de cette espèce de pupitre offre des hauteurs différentes pour les poulets de différentes tailles,; mais, comme ils out coutume, surtout lorsqu'ils out froid, de se presser et même de s'entasser en montaut les uns sur les autres, et que dans cette foule les petits et les faibles courent risque d'être étouffés, on tieut cette bolte ou mère artificielle ouverte par les deux bouts, ou plutôt on ue la ferme aux deux bouts que par un rideau que le plus petit poulet puisse sonlever facilement, afin qu'il ait toujours la facilité de sortir iorsqu'ii se seut trop pressé; après quoi il peut, eu faisant le tour, revenir par l'autre bout et choisir une piace moius dangereuse. M. de Réaumur tiche eucore de prévenir ce même incouvénient par une autre précaution : c'est de tenir le couvercle de la mère artificielle iucliné assez bas pour que les poulets ue pnissent pas mouter les uns sur les autres; et . à mesure que les poulets croissent; il élève le couvercle eu ajoutant sur le côté de ja boite des hausses proportionnées. Il renchérit eucore sur tout cela, eu divisant ses plus graudes poussinières en deux par une cloisou transversale. afin de pouvoir séparer les poulets de différentes grandenrs : il les fait mettre aussi sur des roulettes pour la facilité du transport : car il faut absolument les rentrer dans la chambre toutes les uuits, et même pendant le jour lorsque le temps est rude; et il faut que cette chambra soit échauffée eu temps d'hiver : mais, au reste, il est bon, dans les temps qui ne sout ni froid ni pluvieux, d'exposer les poussinières au graud air et au soleil, avec la seule précaution de les garantir du vent; on peut même eu tenir les portes ouvertes; les poulets apprendront blentôt à sortir pour alier gratter le fumier ou béqueter l'herbe tendre, et à reutrer pour prendre leur repas on s'échauffer sous la mère artificielle. Si l'on ne veut pas courir le risque de les laisser ainsi vaguer en liberté, on ajoute au bout de la poussiulère une cage à poulets ordinaire, qui, communiquant avec ia première, jeur fournira un plus grand espace pour s'ébattre, et une promesade close où ils

Mais, plus on les tient en captivité, plus il faut

être exactà leur fournir une nourriture qui leur convienne. Outre le millet, les jaunes d'œufs, la soupe et la mie de pain, les jeunes poulets aiment aussi la navette, le chènevis et autres menus grains de ce genre ; les poids, les fèves, les lentilles, le riz, l'orge et l'avoine mondés, le turquis écrasé et le blé noir. Il convient, et c'est même une économie, de faire crever dans l'eau bouillante la plupart de ces graines avant de les leur donner ; cette économie va à un cinquième sur le froment, à deux cinquièmes sur l'orge, à une moitié sur le turquis, à rien sur l'avoine et le blé uoir : Il v aurait de la perte à faire crever le seigle; mais c'est de toutes ces graines celle que les poulets aiment le moins. Enfin, on peut leur donner, à mesure qu'ils deviennent grands, de tout ce que nous mangeons nous-mêmes, excepté les amandes amères et les grains de café; toute viande hachée, cuite on crue, leur est bonne, surtout les vers de terre: c'est le mets dont ces oiseaux, qu'on croit si peu carnassiers, paraissent être le pius friands; et peut-être ne leur manque-t-il, comme à bien d'autres, qu'un bec erocbu et des serres pour

être de véritables oiscaux de proie.

Cependant il faut avouer qu'ils ne différent pas moins des oiseaux de proie par la façon de digérer et par la structure de l'estomac, que par le bec et par les ongles : l'estomac de ceux-ci est membraneux, et leur digestion s'opère par le moyen d'un dissolvant qui varie dans les différentes espèces, mais dont l'action est blen constatée; an lien que les gallinacés peuvent être regardés comme ayant trois estomnes, savoir : 1º le jabot, qui est uue espèce de poche membraneuse, où les grains sont d'abord macérés et commencent à ce ramollir; 2º la partie la plus évasée du canal intermédiaire entre le jabot et le gésier, et la plus voisine de celui-ci : elle est tapissée d'une quantité de petites glandes qui fournissent un suc dont les aliments peuvent aussi se pénétrer à leur passage; 3º enfin, le gésier, qui fournit un suc manifestement acide, pulsque de l'eau dans laquelle on a broyé sa membrane interne devient une bonne presnre pour faire cailler les erèmes : c'est ce troisième estomac qui achève, par l'action puissante de ses museles, la digestion, qui n'avait été que préparée dans les deux premiers. La force de ses museles est plus grande qu'on pe le croirait : en moins de quatre heures elle réduit en poudre impalpable une boule d'un verre assez épals

pour porter un poids d'environ quatre livres ; en quarante-buit heures elle divise longitudinalement, en deux espèces de goattières, plusieurs tubes de verre de quatre lignes de diamètre et d'une ligne d'épaisseur, dont au bout de ce temps toutes les parties aigues et tranchantes se trouvent émoussées et le poli détruit, surtout celul de la partie convexe; elle est aussi capable d'aplatir des tubes de fer-blanc, et de brover jusqu'à dix-sept noisettes dans l'espace de vingt-quatre beures, et cela par des compressions multipliées, par une alternative de frottement dout il est difficile de voir la mécanique. M. de Réaumur, ayant fait nombre de tentatives pour la découvrir, n'a apercu qu'une seule fois des mouvements un peu sensibles dans cette partie; ji vit dans un chapon, dont il avait mis le gésier à découvert, des portions de ce viscère se contracter, s'aplatir et se relever ensuite; il observa des espèces de cordons charmus qui se formalent à sa surface, ou plutôt qui paraissaient s'y former, parce qu'il se faisait entre deux des enfoncements qui les séparaient, et tous ces mouvements semblaient se propager

comme par ondes et très-lentement. Ce qui prouve que dans les gallinacés la digestion se fait principalement par l'action des muscles du gésier, et non par celle d'un dissolvant quelconque, c'est que, si l'on fait avaler à l'un de ces oiseaux un petit tube de plomb ouvert par les deux bouts, mais assez épais ponr n'être point aplati par l'effort du gésier, et dans lequel on aura introduit un grain d'orge, le tube de plomb aura perdu sensiblement de son poids dans l'espace de deux jours, et le grain d'orge qu'il reuferme, fût-il cuit et même mondé, se retrouvera au bout de deux jours un peu renflé. mais anssi peu altéré que si on l'cût laissé pendant le même temps dans tout autre endroit également bumide; an lleu que ce même grain, et d'autres beaucoup plus durs, qui ne seraient pas garantis par un tube, scraient digérés en beaucoup moins de temps.

The chose qui peut sider encore à l'action du gésier, c'est que les oiseuxs en liennent la cavilé remplie, autant qu'il est possible, et pru lis mettent en jeu les quatre muscles dout il est composé; à défaut de graius, lis le lestren tave de l'înerheet même avec de petits coilloux, Jesquels, par leur durrét et leurs infégalités, sont des instruments propres à broyer les grantanave lessuels lis ont continuellement froissés; le dis lestren tave

par leurs inégalités, car, lorsqu'ils sont polis, ils passent fort vite, il n'y a que les raboteux qui restent : ils abondent d'autant pins dans le gésier qu'il s'y trouve moins d'aliments; et ils y séjournent beaucoup plus de temps qu'aucune autre matière digestible ou non digestible.

Et Ton ne serà point surpris que la membrane inferieure de cet sonne soit ausez forte pour résister à la réaction de lant de corps durs sur leuques elle agit anna réches, a l'on fait attention que cette membrane est a effet dort épaise de la commandation de la

An rete, quoique les petites pierres puissent contribuer à la discellon, il viet spa bien avéré que les oiseaux granivers aient une intention bien décidée en ise avalant. Red ayant renfermé deux chapons avec de l'ean et de ces petites pierres pour toute nouriture, ils barent beuucoup d'eau et moururent, l'un an bout de vingt jours, l'autre au bout de vingt-quatre, et tous deux sansa voir avalé une seule pierre. M. Red en trovau bien queique-unes dans bur gésier ; mais c'éait de ceiles qu'ils avaient nvalées précédemment.

Les organes servant à la respiration consistent en un poumon sembiable à ceiul des animnux terrestres, et en dix cellules aériennes, dont il v en a buit dans la poitrine, qui communiquent immédiatement avec le poumon, et deux plus grandes dans le bas-ventre, qui communiquent avec les huit précédentes : lorsque dans l'Inspiration le thorax est dilaté, l'air eutre par le larynx dans ie poumon, passe du poumon dans les huit celiules aériennes supérieures, qui attirent aussi, en se diiatant, ceiul des deux cellules du bas-ventre, et celles-ci s'affaissent à proportion; lorsqu'au contraire je poumon et les celluies supérieures, s'affaissant dans l'expiration, pressent l'air contenu dans leur cavité, eet air sort en partie par le iarynx, et repasse en partie des buit cellules de la poitrine dans les deux cellules du bas-ventre, lesquelles se diiatent alors par une mécanique assez analogue à

celle d'un soufflet à deux âmes. Mais ce n'est point lei le lieu de déveiopper tous les ressorts de cette mécanique; il suffira de remarquer que dans les oiseaux qui ne volent point, comme l'autruche, le casour, et, dans ceux qui volent pesamment, tels que les gallimacés, la quatrième celluie de chaque coté est plus petite.

Toutes ces différences d'organisation en entrainent nécessairement beaucoup d'antres . sans parler des banches membraneuses observées dans queiques oiscaux. M. Daverney a fait voir, sur un coq vivant, que la voix, dans ces oiseaux, ne se formait pas vers le larvax, comme dans les quadrupèdes, mais au bas de la trachée-artère, vers la bifurcation où M. Perrauit a vn un larynx interne. Outre cela M. Hérissant a observé, dans les principales bronches du poumon, des membranes semi-lunaires posées transversalement les unes au-dessus des autres, de façon qu'elles n'occupent que la moltié de la cavité de ces bronches, laissant à l'alr un libre cours par l'autre demi-cavité; et il a jugé avec raison que ces membranes devaient coucourir à la formation de la volx des oiseaux. mais moins essentiellement encore que la membranc de l'os de la iunette, laquelie termine une cavité assez considérable qui se trouve au-dessus de la partie supérieure et interne de la poitrine, et qui a aussi gneique communication avec les cellules aériennes supérieures. Cet anatomiste dit s'être assuré, par des expériences réitérées, que, lorsque cette membrane est percée, la voix se perd aussi; et que, pour la faire entendre de nouveau, il faut boucher exactement l'ouverture de la membrane et empêcher que l'air ne puisse sortir.

D'après de si grandes différences observées dans l'appareil des oeganes de la voix, se papaitra-t-il pas singuiler que les oiseaux, avec teur langes cuttigientes et leurs levres de corne, ajent plus de facilité à imiter nos chants et même nottre paroie, que ceux d'érare les quadrapécles qui ressemblent le piss à l'homme? Tant i test difficile de juger de l'usage des parties par leur simple structure, et tant il est van que la modification de la voix et des sons dépend presque en entier de la sensibilité de l'ouie!

Le tube intestinal est fort long dans les gallinacés, et surpasse environ cinq fois la lougueur de l'animal, prise de l'extrémité du bec jusqu'à l'anus : on v trouve deux cacanns d'en viron ais ponces, qui pronnent naissance à l'emdotto di e colon se joint à l'iléon i le reduns a'élangit à sou extrémilé et forme un réceptacle commun, qu'on a applé eléoque, o se rendeut séparément les excréments sollées et liquides, et d'où ils sortent à la fois, sans étre némamoins entièrement mélés. Les parties caractéristiques des secres y trouvent aussi, souvie, dans les poules la vuive ou l'ortifice de l'oréductair et dans les cong les deux veriges, e'sel-s-dire les mameions des deux vintes, est-dire les mameions des deux vintes est periodice de l'oréductair et un view et place deux veriges, e'sel-s-dire les mameions des deux vintes en conségnent tout au rébours de ce qu'elle est dans les quadreusèdes.

On savait, dès le temps d'Aristote, que tout oiseau mâle avait des testicules et qu'ils étaient cachés dans l'Interieur du corps ; on attribuait même à cette situation la vébémence de l'appétit du mâle pour la femelle , qui a , disait-ou , moins d'ardeur, parce que l'ovaire est plus près dn diaphragme, et par conséquent pius à portée d'être rafraichi par l'air de la respiration : au reste, les testicules ne sout pas tellement propres au mâle, que l'on n'en tronve aussi dans ia femelle de quelques espèces d'oiseaux, comme dans la canepetière et peut-être l'outarde. Quelquefois jes mâles u'en ont qu'un, mais le plus souvent ils en out deux; et il s'en faut beaucoup que la grosseur de ces espèces de glandes soit proportionnée à celle de l'oiseau : l'aigle les a comme des pois, et un poulet de quatre mois les a détà comme des olives. En général leur grosseur varie non-seulement d'une espèce à l'autre, mais encore dans la même espèce, et n'est jamais plus remarquable que dans le temps des amours. Au reste, quelque peu cousidérable qu'en solt le volume, ils jouent uu grand rôle dans l'économie animale, et ceta se voit clairement par les changements qui arrivent à la suite de leur extirpation. Cette opération se fait communément aux poulets qui ont trois ou quatre mois : eelul qui la subit prend désormais pius de chair; et sa chair, qui devieut plus succulente et pius délicate, donne aux chimistes des produits différents que ceux qu'elle eût donnés avant la castration : il n'est presque plus sujet à la mue, de même que le cerf qui est dans le même cas ne quitte plus son bois ; il n'a plus le même chant; sa voix devient enrouée, et il ne la fait entendre que rarement, traité durement par les cous, avec dédaiu par les poules.

privé de tous les appétits qui ont rapport à la reproduction , il est non-seulement exclus de la société de ses semblables, il est encore, pour ainsi dire , séparé de son espèce ; c'est un être isolé, hors-d'œuvre, dont toutes les facultés se replient sur lui-même et n'ont pour but que sa conservation individuelle; manger, dormir et s'engraisser, voilà désormais ses principales fouctions et tout ce qu'on peut lui demander. Cependant, avec un peu d'industrie, on peut tirer parti de sa faiblesse même et de sa docilité qui en est la sulte, en lui donnant des habitudes ntiles, celle, par exemple, de conduire et d'élever les jeunes poulets : Il ue faut pour celnque le tenir pendant quelques jours dans une prison obscure, ne i'en tirant qu'à des heures réglées pour lui donner à manger, et l'accoutumant peu à peu à la vue et à la compagnie de quelques poulets un peu forts; il prendra bientôt ces poulets en amitié, et les conduira avec autant d'affection et d'assiduité que le ferait leur mère; il eu conduira même plus que la mère, parce qu'il cu peut réchauffer sous ses ailes un plus grand nombre à la fois. La mère poule, débarrassée de ce soin, se remettra plus tôt à pondre; et de cette manière les chapons, quolque voués à la stérilité, contribueront encore indirectement à la conservation et à la multiplication de leur espèce.

Un si grand changement dans les mœurs du chapon, produit par une cause si petite et si peu suffisante en apparence, est un fait d'autant plus remarquahle, qu'il est confirme par un trèsgrand nombre d'expériences que les bommes ont tentées sur d'autres espèces, et qu'ils out osé étendre isugue sur leurs semblables.

On a fail sur les ponites un essai beaucoup mois cruét, et qui n'est peut-fire pas moins intéressant pour la physique : c'est, après leur avoir emporèt la cetté, comme on fait ordinairement, d'y substituer un de leur s'éperens aints, qui ne sont eaucre que de petits boutous; ces éperons, ainsi entite, presument peu à cruét peut de leur s'eperens ainsi entité, presument peu à cruét peut de leur s'eperens ainsi entité, presument peu à cruét peut de leur s'eperens ainsi entité, presument peu à cruét peut de leur segles contrait peut de leur segles de l'entre de leur segles con en a vu qui avalent deux pouces, et d'entre de lougeure, et plus avalent deux pouces, et d'entre de lougeure, et plus

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nota. La raison qui semble avoir déterminé à cooper la créte sux postète qu'on fait devenir chaptes, c'est qui après cette opération, qui ne l'empéde pas de cotter, elle cesse de se tenir droite, et devient pendante comme celle des poules ; et si en la bissait, elle les incommoderait en leur couvrant un c:i.

DU COO.

de trois lignes et demie de diamètre à la base; quelquefois en croissantils se reconrbent comme les cornes des béliers; d'antres fois ils se renversent comme celles des boucs.

C'est une espèce de greffe animale dont le succès a dù paraltre ford donteux la première fois qu'on l'a tentée, et dont il est surprenant qu'on n'ait tiré, depuis qu'elle a réussi, aucune connaissance parlaque. En général, jes expériences destructives sont plus cuitivérs, suivies plus vivement que celles qui tendent à la conservation, parce que l'homme aime mieux jouir et consommer, que faire du bien et s'instruite.

Les poulets ne naissent point avec cette crête et ces membranes rougeatres qui les distinguent des autres oiseanx ; ee n'est qu'un mois après ienr naissance que ces parties commencent à se développer. A denx mois les jeunes mâles chantent déjà comme les coqs , et se battent les uns contre les antres ; ils sentent qu'ils doivent se hair, quoique le fondement de leur haine n'existe pas encore : ce n'est guère qu'à cinq ou six mois qu'ils commencent à rechercher les poules, et que eciles-ci commencent à pondre. Dans les deux sexes, le terme de l'accroissement complet est à un an ou quinze mois. Les jennes ponies pondent pins, à ce qu'ou dit, mais les vieilles couvent mieux. Ce temps, nécessaire à ieur accroissement, indignerait que la durée de leur vie natureile ne devrait être que de sept ou hnit ans, si dans les oiseaux cette durée suivait la même proportion que dans les animaux quadrupèdes; mais nous avons vu qu'elle est beauconp plus longue : un cog peut vivre lusqu'à vingt ans dans l'état de domesticité, et pent-être trente dans ceiui de liberté. Maihenreusement pour enx, nous n'avons nul intérêt de les laisser vivre longtemps : les poulets et les chapons, qui sont destinés à paraître sur nos tables, ne passent jamais l'année, et la plupart ne vivent qu'une saison. Les coqs et les poules qu'on emploie à la multiplication de l'espèce sont épuisés assez promptement, et nons ne donnons le temps à aucun de parcourir la période entière de celui qui feur a été assigné par la nature : en sorte que ce n'est que par des hasards singuliers que l'on a vu des cons mourir de vieillesse.

Les poules peuvent subsister partont avec la protection de l'homme; anssi sont-elles répandues dans tout le monde habité. Les gens aisés en élèvent en Isiande, où elles pondent comme ailleurs; et les payschauds en sont pleins. Mais in Perse ett le climat primitif des coqs, selon le doctenr Thomas flyde: ces oiseaux y sont en abondance et en grande considération, surtout parmi certains devris qui les regardent comme des horioges vivantes; et l'on sait qu'une horioge est l'âme de toute communauté de devris.

Dampier ditqu'il a vu et taé, dans les lles de Deulocoulor, des cogs saurages qui ne surpassaient pas nos corneilles en grosseur, et dont le chant, assez sembable à ceiul dece ogs de nos basses-cours, était seulementples aigu. Il ajoute aileurs qu'il y en a dans live l'inne et à Sonlagos, l'une des iles du cap Vert. Genedil Carrer i apporte qu'il en avat apereu dans les iles l'hilippines; et Merolia prétend qu'il y qu'en propriet de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de plus belles et de melleur goit que pour pour pour pour pour pour pour pour pour comestiques, mais que les Nigres estiment peu con sortes d'ésseur.

De ieur climat naturel, quel qu'ii solt, ces oiseaux sc sont répandus facilement dans le vieux continent, depuis la Chine jusqu'au cap Vert, et depuis l'Océan méridionai jusqu'aux mers du Nord. Ces migrations sont fort anciennes, et remontent au delà de toute tradition historique; mais leur établissement dans le Nouvean-Monde paraît être beaucoup plus récent. L'historien des Incas assure qu'il n'y en avait point au Pérou avant la conquête, et même que les poules ont été plus de trente ans sans pouvoir s'accoutumer à couver dans la valiée de Cusco. Coréal dit positivement que les poules ont été apportées au Brésil par les Espagnols, ct que les Brasiliens les connaissaient si peu, qu'ils n'en mangeaient d'aueune sorte, et qu'ils regardaient leurs œnfs comme une espèce de poison. Les habitants de l'île de Saint-Domingue n'en avaient point non plus, selon le témoignage du P. Charievoix; et Oviedo donne comme un fait avéré qu'eiles ont été transportées d'Europe en Amérique. Il est vrai qu'Acosta avance tout le contraire; il soutient que les poules existaient au Pérou avant l'arrivée des Esnagnols : il en doune pour preuve qu'elles s'appeiient dans ia iangue du pays gualpa, et ieurs œufs ponto; et de l'ancienneté du mot, il eroit pouvoir conclure celle de la chose, comme s'il n'était pas fort simple de penser que des Sauvages, voyant pour la première fois nn oiseau étranger, auront songé d'abord à le nommer,

soit d'après sa ressemblance avec quelque oiseau de leur pays, soit d'après quelque autre analogie. Mais ce qui doit, ce me semble, faire préférer absolument la première opinion, c'est qu'elleest conforme à la loi du climat : cette loi, quoiqu'elle ne puisse avoir lieu en général à l'égard des oiseaux, surtout à l'égard de ceux qui out l'aile forte, et à qui toutes les contrées sont ouvertes, est néanmoins suivie nécessairement par ceux qui, comme la poule, étaut pesants et ennemis de l'eau, ne peuvent ui traverser les airs comme les olseaux qui ont le voi élevé, ni passer les mers ou même les grands fleuves comme les quadrupedes qui savent nager, et sont par consequent exclus pour jamais de tout pays séparé du feur par de grands amas d'eau, à moins que l'homme, qui va partout, ne s'avise de les transporter avec lui. Ainsi le coq est encore un animal qui appartient en propre à l'ancien continent, et qu'il faut ajouter à la liste que j'ai donnée de tous les animaux qui n'existaient pas dans le Nouveau-Monde lorsqu'on en a fait ia découverte.

A meure que les poules se sont éloignées de un pays nable, qu'éles se sont acoutumés à un autre climst, à d'autres allments, elles ont de prouver quéque altération dans leur forme, ou plutôt dans celles de leurs parties qui en cliente plus susceptibles : et de la sans doute ces variéts qui constituent les différentes races variéts qui constituent les différentes races dont je vals poriet; y artiéts qui se pergétuent constamment dans chaque climat, soit un constamment dans chaque climat, soit con a d'assoctir les individus destruités à la proposention.

Il seruit bon de dresser pour le coa, comme le l'al fait pur le chlen, une respece d'arbre généalogique de toutes ses races, dans lequel on verrait la souder primitive et ses différentes branches, qui représenteraient les divers ordres d'altération et de changements relatifs à ses différents états; mais il faudrat a voir pour cela des ménoires plus eneues, plus détaillés que cava que l'on trouve dans la plupart des relatifse que Ansi ge me contentent de donner iel mon opicher son origine après avoir fait le dénombrement des mesc étrangères qui ont été déreites par les naturalistes, ou sculement indiquées par les voyageurs.

1º Le coq commun , le coq de notre climai.

2º Le cog huppé 1. Il ne differe du cog commun que par une touffe de plumes qui s'élève sur sa tête; et ii a ordinairement ia crête plus petite, vraisemblablement parce que la nourriture, au lieu d'être portée toute à la crête, est eu partie employée à l'accroissement des plumes. Quelques voyageurs assurent que toutes les poules du Mexique sont huppées. Ces poules , comme toutes les autres de l'Amérique , y ont été transportées par les hommes, et viennent originairement de l'ancien continent. Au reste, la race des poules huppées est celle que les curienx ont le plus cultivée; et, comme il arrive à toutes les choses qu'on regarde de trèsprès, ils y ont remarqué un grand nombre de différences, surtont dans les couleurs du plumage, d'après jesqueiles ils ont formé une multitude de races diverses, qu'ils estiment d'autant plus que leurs couleurs sont plus belles ou plus rares, telles que les dorées et les argentées; la blanche à huppe noire, et ja noire à huppe blanche; les agates et les chamois; les ardoisées ou périnettes; celles à écailles de poisson et les herminées : la poule veuve, qui a de petites larmes blanches semées sur un fond rembruni ; la poule couleur de feu ; la poule pierrée, dont le niumage fond blanc est marqueté de noir ou de chamois, on d'ardoise ou de doré, etc.; mais ie doute fort que ces différences soient assez constantes et assez profondes pour constituer des espèces vraiment différentes, comme le prétendent quelques curieux, qui assurent que plusieurs des races el-dessus pe propagent point ensemble.

ensiembie: 

3º Le cog anwage de l'.Lisie. C'est saus douto celui qui approche le plus de la souche originaire des coge de ce climat; en ra'quatt jamine des coge de ce climat; en ra'quatt jamins étégéné par l'homme, ni dans le choix de so nourriture, ni dans sa manière son sourriture, ni dans sa manière de particular de la companiere l'.Li c'est a l'appropriere l'.Li c'est a l'appropriere l'.Li c'est al des plus permis ai des plus petits de l'espéce, mais sa tuille est moyeune entre les différentes ruces, talle est moyeune entre les différentes ruces, de l'appropriere l'.Li est couve, comme cons l'avous disc'ed-caula, en plusieurs contrérés de l'Asle, en Afrique, et d'ann les lite du cop Vert. Nosa s'en avous pas de description assex exacte pour pouvoir le conpart a porte cox .Le dois recommandre lei aux

<sup>4</sup> Plassaens cristalus; Linn.—Galles cristalus; gallina cristala; Brisson. — Les Arabes lui doment le nom de poste de Denderala; est une espèce particulière qui se trouve décrité dans cet ouvrage.

voyageurs qui se trouveront à portée de voir ces cogs et poules sauvages de thebre de savoir si elles font des nids, et comment elles les font. M. Lottinger, médecin à Sarrebourg, qui a fait de nombrenses et très-bonne observations sur les oiseaux, m'a assuré que nos poules, lorsqu'elles sont en pleine liberté, font des nids, et et qu'elies y mettent autant de soin que les perdrix.

4º L'acoho ou coq de Madagascar. Les poules de cette espèce sont très-petites, et cependant leurs œufs sont encore pius petits à proportion, puisqu'elies eu peuveut couver jusqu'à trente à la fois.

5º Poule naine de Janz, de la grosseur d'un pipeon. Il y a quelque apparence que la petite poule anglaise pourrait bien être la même race que cette poule anglaise pourrait bien être la même race que cette poule de l'ava dont partent les voyageurs; car cette poule anglaise est encore plus petite que notre poule anix de France, 116-tant en effet pas plus grosse qu'un pigeou de moyame grosseur. On pourrait peut-être eucore ajoutez à cette race la petite poul de în Pégu , que les voyageur disent nivet peut les grosseur disent nivet pas plus grosse qu'un te burdrecile, et avoir les pieds rogneux, mais le plumage tré-b-cas.

6° Poule de l'isthme de Darien¹, plus petite que la poule commune. Eile a un cercle de plumes autour des jambes, une queue fort épaisse qu'elle porte droite, et la bout des ailes noir; elle chante avant le jour.

7º Poules de Cambope, transportées de ce reyaume aux Philippines par les Espagnols : clies ont les pieds si courts, que leursalles trainent à terre. Cette me ressemble beausoup à celle de la poule unine de France, ou peut-être à cette poule naine qu'onnourt en Bretagne à cause de sa fécondité, et qui marche toujours en sustant. Au reste, ces poules sout de la grosseur des poules ordinaires, et ne sont naines que par les jambes, qu'elles out très-courtes.

8° Le coj de Bantam a beaucoup de rapport avee le coj pattu de France; il a de même les pieds couverts de plumes, mais seulement en debors; elet esde sinmès sont très-louques, et lui forment des espèces de bottes, qui descendent beaucoup pius bas que le talou: Il est courageux, et se ha hardiment contré des cops beaucoup plus forts que lui; Il a l'iris des yeux rouge. On m'a assuré que la plupart des races pattues n'ont point de huppe. Il y a une grosse race de poules pattues qui vient d'Angleterre, et une pius petite que l'on appelle le coq nain d'Angleterre, qui est bien doré et à crête double.

Il y a encore une race naine, qui ne surpasse pas le pigeon commun en grosseur, et dout le plumage est tantôt blane, tantôt blane et doré. On compreud aussi dans les poules pattues ia poule de Siam, qui est blauche, et plus petite que nos poules communes.

9º Les Hollandais parlent d'une autre espèce de cous propre à l'île de Java, où on ne les élève guère que pour la joute ; ils l'appeilent demi-poule d'Inde'. Selon Willughby, ii porte sa queue à peu près comme le dindon, C'est sans doute à cette race que l'on doit rapporter celle de ces poules singuilères de Java, dont parle Mandesio, lesqueiles tiennent de in poule ordinaire et de la poule d'Inde, et qui se battent entre elles à outrance, comme les coqs. Le sienr Fournier m'a assuré que cette espèce a été vivante à Paris : elle n'a, selon lui, ni crête ni cravate: la tête est unie comme ceile du faisan. Cette poule est très-haute sur ses jambes; sa queue est longue et pointuc, les plumes étant d'iuégale longueur; et en général la couleur des plumes est rembruule comme celle des plumes du vautour.

10° Le coq d'Angleterre ne surpasse pas le coquiàne que sosse; mais il est benucuo plus hant monté que notre coq commun, et c'est la principale chose qui l'eu distingue. On peut donc rapporter à cette race le zulo, espéc ad coq des Philippines, qui a detri-snogues jambes. Au reste, le coq d'Augleterre est supérieur à cetul de France pour le combat: il a piutôt une nigrette qu'une huppe; son cou etson bec ant puss dégraige, et il a au-dessu des norliers deux tabercules de chair, rouges corrue sa certe.

11º Le coq de Turquie u'est remarquable que par son beau plumage.

12° Le cog de Hambourg , appelé aussi eulotte de celours , parce qu'il a les cuisses et le ventre d'un noir velouté. Sa démarche est grave et majestueuse, son bee est très-pointu, l'iris de ses yeux faune, et ses yeux mémes sont entonrés d'un ecrele de plumes birennes , d'où part une touffé de plumes noires qui couvrent les oreilles; il a des plumes à peu près semblables derrière la erfect et au-dessous des harbes, et

Cet eiseau , sinsi que le suivant , ne forment ni espèce ni variété particulière : ila sout peu comms.

Cet oisean no forme at espèce ai variété.

des taches noires, rondes et larges sur la poitrine: les jambes et les pieds sont de couleur de plomh, excepté la plante des pieds qui est jaunâtre.

13° Le cog frisé, dont les plumes se renversent en debors : on en trouve à l'ava, on Japon, et dans toute l'Asie méridionale. Sans doute que ce con papartient plus particulièrement aux pays chauds; car les poussins de cette race sont extrémement sensibles au froid, et n'y résistent guier dans notre climat. Le sieur Foumier n'a assuré que teur plumage prend toutes sortes de couleurs, et qu'on en voit de blancs, de onis, d'argents', de dorés, d'artodisés, etc.

1.4° La poule à duved du Jopon. Ses plumes sont blanches, et les harbes des plumes sont détachées et ressemblent assez à du poil; ses pieds ont des plumes on debror jusqu'à l'ongle du doigt extèrieur. Cette race se trouve an Japon, à la Chine, et dans quelques autres contrés de l'Asic. Pour la propager dans toute sa pureté, il faut que le père et la mère solent tous deux à duvet.

15' Le coq nègre a la crête, les barbes, l'épiderme et le périoste absolument noirs ; ses plumes le sont aussi le plus souvent, mals quelquefois elles sout hlanches. On en trouve aux Philippines, à Java, à Delhi, à San-Iago, l'une des iles du cap Vert. Beeman prétend que la plupart des oiseaux de cette dernière ile ont les os aussi noirs que du jais, et la peau de la couleur de celle des Nègres. Si ce fait est vral, on ne peut guère attribuer cette teinture noire qu'aux aliments que les oiseaux trouvent dans cette ile. On connaît les effets de la garance, des caille-lait, des graterons, etc.; et l'on sait qu'en Augleterre on rend blanche la chair des yeaux en les nourrissant de farineux et autres aliments doux, mèles avec une certaine terre ou eraje que l'on trouve dans la province de Redfort. Il seralt done curieux d'observer à San - Iago, parmi les différentes substances dont les oiseaux s'v nourrissent, quelle est celle qui teint leur périoste en noir. Au reste, cette poule negre est connue en France et pourrait s'y propager; mais, comme la chair, lorsqu'elle est euite, est noire et dégoûtante, il est prohable qu'on ne cherchera pas à multiplier cette race : lorsqu'elle se mêle avec les autres, il en résulte des métis de différentes couleurs, mais qui conservent ordinairement la crête et les cravates ou barbes noires, et qui ont même la

membrane qui forme l'oreillon teinte de bleu noirêtre à l'extérieur.

16º Le coq sans eroupion ou coq de Perse de quelques anteurs. La plupart des poulets et des cogs de Virginie n'ont point de croupion, et cependant ils sont certainement de race anglaise. Les hahitants de cette colonie assurent que, lorsqu'on y transporte de ces oiseaux, ils perdent hientôt leur croupion. Si cela est ainsi, il faudrait les appeler cogs de Virginie, et non de Perse ; d'autant plus que les anciens ne les ont point connus, et que les naturalistes n'ont commencé à en parler qu'après la découverte de l'Amérique. Nous avons dit que les chiens d'Europe à oreilles pendantes perdent leur voix et prennent des oreilles droites lorsqu'on les transporte dans le climat du tropique : cette singulière altération, produite par l'influence du climat, n'est cependant pas aussi grande que la perte du eroupion et de la guene dans l'espèce du coq. Mais ce qui nous paralt être une bien plus grande singularité, c'est que dans le chien comme dans le coq, qui, de tous les animaux de deux ordres très-différents, sont le plus domestiques , c'est-à-dire le plus déneturés par l'homme, il se trouve également une race de chiens sans queue, comme une race de eoqs sans croupion. On me montra, il y a plusieurs années, un de ces chiens né sans queue; je crus alors que ce n'était qu'un individu vieié, un monstre, et c'est pour cela que je n'en fis aucune mention dans l'histoire du chien : ce n'est que depuis ce temps que j'ai revu ces chiens sans queue, et que je me suis assuré qu'ils forment une race constante et particulière, comme celle des cogs sans croupion. Cette race de cogs a le bec et les pieds hleus ; une erête simple ou douhle, et point de hape; le plumage est de toutes couleurs; et le sieur Fournier m'a assuré que lorsqu'elle se mêle avec la race ordinaire, il en provient des métis qui n'ont qu'un demi-croupion, et six plumes à la gueue au lieu de douze : cela peut être , mais j'ai de la peine

11° La poule à ring doughs est, comme nous avons dit, une forte exception à la méthode dont les principaux caractères se prement du nombre des doigts : celle-ei en a cinq à chaque pied, trois en avant et deux en arrière; et il y a même quelques individus dans cette race qui out six doigts.

à le croire.

180 Les poules de Sansevare. Ce sont celles

qui donnent ces œuís qui se vendent en Perse trois ou quatre écus la pièce, et que les Persans s'amusent à choquer les uns contre les autres par manière de jeu. Dans le même pays, il y a des cogs beaucoup plus beaux et plus grands, et qui coûtent iusqu'à trois cents livres

19 Le coq de Gaux ou de Padaouc. Sonattibul dishinctil est in grosseux : il a souvent in crêté double en forme de couronne, et une espèce de huppe qui est plus marquée dans les ponies; leur voix est beancoup plus forte, plus grave et plus rauque, et leur poids va jusqu'à huit à dix livres. On peut rapporter à cette belierne les grandse coqu de l'habech, de Perse, belierne les grandse coqu de l'habech, de Perse, commercent à se courrie de plussarque procommercent à se courrie de plussarque prosecur; on sait que les possisins de Caux prennent leur plumes plus tard que les possisins ordinaires.

Au reste, il faut remarquer qu'un grand nombre d'oiseanx, dont parlent les voyageurs sous le nom de cogs on de ponles, sont de tonte autre espèce : telles sont les poules patourdes on palourdes qui se trouvent an Grand-Banc, et sont très-friandes de fole de morue; le cog et la poulc noire de Moseovie, qui sont cogs et ponles de bruyère; ia pouie rouge dn Pérou, qui a beanconp de rapport avec les faisans; cette grosse poule à huppe de la nouveile Guinée, dont le piumage est bieu eéleste, qui a le bec de pigeon, les pieds de la poule commune, qui niche sur les arbres, et qui est probablement le faisan de Banda; la poule de Damiette, qui a le bec et les pieds rouges, une petite marque sur la tête de ia même conieur, et ie plumage d'un bieu violet, ce qui pourrait se rapporter à la grande poule d'eau ; ia ponle du Deita, dont Thévenot vante les beiles couleurs, mais qui differe des gallinacés non-seulement par la forme du bec et de la queue, mais encoro par les babitudes naturelles, puisqu'elle se plait dans les marécages; la poule de Pharaon, que le même Thévenot dit ne le point céder à la gélinotte; les ponles de Corée, qui ont une queue de trois pieds de longueur, etc.

Dans ce grand nombre de races différentes que nous présente l'espèce du coq, comment pourrons-nons démèter queile en est la souche primitive? Tant de circonstances on linliné sur ces variétés! tant de hasrads ont concours pour les produire. Les soins et même les caprices de l'homme les ont si fort multipliés, qu'il paraît!

blen difficile de remonter à leur première orlgine, et de reconnaître dans nos basses-cours la pouie de la nature, ni même la poule de notre climat. Les cogs sauvages qui se trouvent dans les pays chauds de l'Asie pourront être repardés comme la tige primordiale de tous les cors de ces contrées : mais, comme il n'existe dans nos pays tempérés aueun oisean sauvage qui ressemble parfaitement à nos poules domestiques, on ne sait à laqueile des races ou des variétés l'on doit donner la primanté; car, en supposant que le faisan, le coq de bruyère ou la gélinotte, qui sont les seuls oiseaux sauvages de ce pays qu'on puisse rapprocher de nos poules par la comparaison, en soient les races primitives; et en supposant encore que ees oiscaux peuvent produire avec nos poules des métis féconds, ce qui n'est pas bieu avéré, ils seront aiors de la même espèce : mais les races se seront très-anciennement séparées et toujours maintenues par elles-mêmes, sans ehercher à se réunir avec les races domestiques dont elles différent par des caractères constants, tels que ie défant de crêtes, de membranes pendantes dans les denx sexes, et d'éperons dans les males; et par conséquent ees races sauvages ne sont représentées par aueune de nos races domestiques, qui, quolque très-variées et très-différentes entre eiles à beanconp d'égards, ont toutes néanmoins ees crêtes, ces membranes et ces éperons qui manquent aux faisans, à la gélinotte et au coq do bruyère : d'où l'on doit conelnre qu'il faut regarder le faisan, le cog de bruyère et la gélinotte comme des espèces voisines et néanmoins différentes de ceije de la poule, jusqu'à ee qu'on se soit bien assuré, par des expériences réitérées, que ces oiseaux sanyages penvent produire avec nos poules domestiques non-seulement des mniets stérlies, mais des métis féconds; car c'est à cet effet qu'est attachée l'idée de l'identité d'espèces. Les races singuitères, telles que la ponle naine, la ponie frisée, la ponle nègre, la ponle sans croupion. viennent toutes originairement des pays étrangers; et, quoiqu'elles se mélent et produisent avee nos ponles communes, elies ne sont ni de la même race, ni du même climat. En séparant donc notre poule commune de tontes les espèces sanvages qui penvent se méier avec eile. telles que la gélinotte, le coq de bruvère, le faisan, etc.; en la séparant aussi de tontes les poules étrangères avec lesquelles elle se mêle et produit des individus féconds, nous diminuerons de beaucoup le uombre de ses variétés, et nous n'y trouverons plus que des différences assez légères : les unes pour la grandeur du corps; les poules de Caux sont presque doubles, pour la grosseur, de nos poules ordinalres : les autres, pour la hauteur des jambes ; le coq d'Angleterre, quoique parfaitement ressemblant à celui de France, a les jambes et les pieds bien plus longs : d'autres pour la longueur des plumes, comme le coq huppé, qui ne diffère du cog commun que par la hauleur des plumes du sommet de la tête : d'autres par le nombre des doigts, telles que les poules et coqs à cinq doigts; d'autres enfin par la beauté et la singularité des couleurs, comme la poule de Turquie et celle de Hambonrg. Or, de ces six variétés auxquelles nous pouvous réduire la race de nos poules communes, trois appartiennent, comme l'on voit, à l'influence du climat de Hambourg, de la Turquie et de l'Angleterre, et peut-être encore la quatrième et la cinquième; car la poule de Caux vient vraisemblablement d'Italie, puisqu'ou l'appelle aussi poule de Padoue; et la poule à cing doigts était connue en Italie des le temps de Columelle : ainsi il pe pous restera que le eoq commuu et le coa buppé qu'on doive regarder comme les races naturelles de notre pays; mais, dans ees deux races, les poules et les coqs sont également de toutes couleurs. Le caractère constant de la buppe paraît indiquer une espèce perfectionnée, c'est-à-dire plus soignée et mieux nourrie, et par conséquent la race commune du coq et de la poule sans huppe doit être la vraie tige de uos poules : et sl l'on veut chercher dans cette race commune quelle est la couleur qu'on peut attribuer à la race primitive, il parait que e'est la poule blanche; car, en supposant les poules originairement hianches, elles auront varié du blanc au noir, et pris successivement toutes les couleurs intermédiaires. Un rapport très-éloigné, et que personne n'a saisi, vient directement à l'appui de cette supposition, et semble indiquer que la poule blanche est en effet la première de son espèce, et que c'est d'elle que toutes les autres races sont issues : ce rapport consiste dans la ressemblance qui sc trouve assez généralement entre la couleur des œufs et celle du plumage. Les œufs du corbeau sont d'un vert brun taché de noir; ceux de la crécerelle sont rouges : ceux du casoar sont d'un vert noir: ceux de la corneille noire sont d'un

brun plus obseur eneore que ceux du corbeau; eeux du ple varié sont de même variés et tachetés; la pie-grièche grise a ses œufs tachés de gris, et la pie-grièche rouge les a tachés de rouge; le crapaud-volant les a marhrés de taches bleuâtres et brunes, sur nu fond nuageux blanchâtre; l'œuf du moineau est cendré, tout couvert de taches brun marron, sur un fond gris; ceux du merle sont bleus noirâtres; ceux de la poule de hruyère sont hlanchâtres, marquetés de jaune; ecux des pintades sont marqués, comme leurs plumes, de taches blanches et roudes, etc. ; en sorte qu'il perait y avoir un rapport assez constant entre la couleur du plumage des oiseaux et la couleur de leurs œufs; sculement, on volt que les teintes en sout beaueoup plus faibles sur les œufs, et que le blanc domine dans plusieurs, parce que dans le plumage de plusieurs olseaux il y a aussi plus de hlanc que de toute autre couleur, surtout dans les femelles, dont les couleurs sont toujours moins fortes que celles du mâle. Or, nos poules blanches, noires, grises, fauves et de couleurs mélées, produisent toutes des œufs parfaitemeut blanes : done, si toutes ces ponles étalent demeurées dans lenr état de nature, elles seraient hlanches ou du moins anraient dans leur plumage beaucoup plus de blane que de toute autre couleur; les influences de la domesticité, qui out changé la conleur de leurs plumes, u'ont pas assez pénétré pour altérer celle de leurs œufs : ce changement de la couleur des plumes n'est qu'un effet superficiel et accidentel, qui ne se trouve que dans les pigeons, les poules et les antres oiseaux de nos basses-cours; car tous ceux qui sont libres et dans l'état de nature conservent leurs couleurs sans altération et saus autres variétés que celles de l'âge, du sexe ou du climat, qui sont toujours plus hrusques, moins nuancées, plus aisées à reconnaltre, et beaucoup moins nombreuses que celles de la domesticité 4.

## LE DINDON.

Ordre des gallinacés , genre dindon. (Covier.)

Si le coq ordinaire est l'oiscau le plus utile de la basse-cour, le dindou domestique est le plus

Nota, L'on ne sait encore rien de certain sur le coq sanvage. M. G. Cuvier dit que le gallies bankiva de Tenminck, rapporté de Java par M. Lechenaud, lui paraît resembler le plus à nos con domaniques. remarquable, soit par la grandeur de sa taille, 1 soit par la forme de sa tête, soit par certaines habitudes naturelles qui ne jui sont communes qu'avec un petit nombre d'autres espèces. Sa tête, qui est fort petite à proportion du corps , manque de la parure ordinaire aux oiseaux; car clie est presque entièrement dénuée de plumes, et seulement recouverte, ainsi qu'une partie du cou , d'une peau bleuâtre , chargée de mamelons rouges dans la partie antérieure du cou, et de mameions bianchâtres sur la partie postérieure de la tête, a vec quelques petits poils noirs ciair-semés entre les mameions, et de petites piumes plus rares an baut du cou, et qui deviennent plus fréquentes dans la partie inférieure, chose qui n'avait pas été remarquée par les naturalistes. De la base du bec descend sur le cou, jusqu'à environ le tiers de sa longueur. une espèce de barbillon charnu, rouge et flottant, qui parait simple aux yeux, quoiqu'il soit en effet composé d'une double membrane, ainsi qu'il est facile de s'en assurer en le touchant. Sur la base du bec supérieur s'élève une caroncule charnue, de forme conique, et sillonnée par des rides transversales assez profoudes ; cette caroncule n'a guère plus d'un pouce de hauteur dans son état de contraction ou de repos, e'est-à-dire lorsque le dindon, ne voyant antour de lui que les objets auxqueis Il est accontamé, et n'éprouvant ancane agitation intérieure, se promène tranquillement en prenant sa pâture : mais , si quelque objet étranger se présente inopinément, surtout dans la saison des amours, eet oisean, qui n'a rien dans son port ordinaire que d'bumble et de simple, se rengorge tout à coup avec fierté; sa tête et son cou se gonflent; la caroncule conique se déploie, s'ailonge et descend deux ou trois pouces pins bas que le bec, qu'elle recouvre entièrement ; toutes ees parties charnues se colorent d'nn rouge plus vif; en même temps les plumes du cou et du dos se bérissent, et la queue se relève en éventall, tandis que les ailes s'abaissent en se déployant jusqu'à trainer par terre. Dans cette attitude, tantôt ij va piaffant autour de sa femelle, accompagnant son action d'un bruit sonrd que produit l'air de la poitrine s'échappant par le bec, et qui est suivi d'un iong bonrdonnement; tantôt il quitte sa femeile comme pour menacer ceux qui viennent le troubler. Dans ces deux cas sa démarche est grave, et s'accélere seulement dans le moment où il fait en-

tendre ce bruit sourd dont Jal parlé : de temps en lemeron et linerromp et ett menouver pour je-ler un autre eri plus perçunt, que tout le monde connait et qu'on peut in sière répérer tant que l'on veut, soit en siffiant, soit en lui faisant enturde des sons algus quéconques. Il recommence ensuite à faire la roue, qui, suivant qu'elle s'adresse à sa fenelle ou aux objets qui lui font ombrage, exprime tantot son amour, et tantot so colier; et es espèces d'aces avont beaucoup plus violents si on parait devant tul avec un historia de la commence de devient de la commence de devient de la commence de la commence de devient de la commence de la com

Il est remarquable et très-singulier que cette caronenle conique, qui s'allonge et se relache lorsque l'auimai est agité d'une passion vive, se relache de même après sa mort.

Il y a des dindons blanes, d'autres variés de noir et de blanc, d'antres de blane etd'un jaune roussâtre, et d'autres d'un gris uniforme, qui sont les plus rares de tous ; mais le plus grand nombre a le plumage tirant sur le noir, avec un peu de blane à l'extrémité des plumes. Celles qui convrent le dos et le dessus des ailes sont carrées par le bout; et parmi ceiles du croupion et même de la poitrine, il y ena quelques-uncs de couleurs changeantes et qui ont différents reflets, selon les différentes incidences de la lumière : et plus ils vicillissent, plus leurs couieurs paraissent être changeantes et avoir des reflets différents. Bien des gens crojent que les dindons blancs sont les plus robustes ; et c'est par cette raison que dans quelques provinces on les élève de préférence : on en voit de nombreux tronpeaux dans le Pertois en Chsm-

Les naturalistes ont compté vingt-built penes on grandes putures à chaque alle, et dixbuilt à la queue. Mais un caractère bien plus trappaut, et qui empébers à jamnis de confondre cette espéce avec naeune autre espece actuellement conne, e'est un bougest de crins durs et noirs, long de cinq à six ponces, lequel, dans nos elimist tempérés, ord et la partie in l'érieure du cou, nu dindon mâle adulte, dans lo in première; et, avant que ce bouquet parnisse, l'endroit d'où il foit sortie et marqui par un tuberque charm, M. Linnams dit que ces crins en commence da parnite qu'il a troisière année, dans les dindons qu'on élève en Suède. Si ce fait est bien avéré, il s'ensuivrait que cette espèce de production se ferait d'autant plus tard que la température du pays est plus rigoureuse; et , à la vérité , l'un des principaux effets du froid est de ralentir toute sorte de développements. C'est cette touffe de crins qui a valu au dindon le titre de barbu, pectore barbato, expression impropre à tous égards, puisque ce n'est pas de la poitrine, mais de la partie inférienre du con, que ees crins prennent naissance, et que d'ailleurs ce n'est pas assez d'avoir des crins ou des poils pour avoir une barbe, il faut encore qu'ils soient autonr du menton ou de ce qui en tient lleu, comme dans le vautour barbu d'Edwards.

On se fernit une fannse idée de la quenc du cop d'înde, si i 70 ns imaginant que toutes les plumes dont elle extformée fussent susceptibles de se relever en éventuil à proprement parier, le dindon a deux queues ; l'une supérieure et l'autre inferieure : le fermière et de composée de dix-but grandes plumes implantées autour composée de dix-but grandes plumes implantées autour composée de dix-but grandes plumes implantées autour la faire de l'autre service de l'autre de

La poule d'Inde differe du coq, non-seulement en ce qu'elle n'a pas d'éperons aux pieds, ni de bouquet de crins dans la partie inférieure du cou; en ce que la caroncuie conique du bec supérieur est plus courte et incapable de s'ailonger; que cette caronenie, ie barbliion de dessous le hec et la chair giandaleuse qui recouvre ia tête, sont d'un rouge plus pâle; mais elle en differe encore par les attributs propres au sexe le plus faible dans la piupart des espèces; elle est plus petite; elle a moins de caractère dans la physionomie, moins de ressort à l'intérieur, moins d'action au dehors; son eri n'est qu'nn accent piaintif; elien'a demouvement que pour ehercher sa nourriture ou ponr fuir le danger; enfin, la faculté de faire la roue lni a été refusée : ee n'est pas qu'elle n'ait la quene double comme ie måle, mais eile manque apparemment des muscles releveurs, propres à redresser les plus grandes plumes dont la queue supérieure est composée.

Dans le mále, comme dans la femelle, les orifices des narines sont dans le bec supérieur, et ceux des oreilles sont en arrière des yeux, fort couverts et comme ombragés par une multitude de petites piumes décomposées qui ont différente directions.

rentes directions. On comprend bien que le meijieur mâle sera celni qui aura plus de force, plus de vivacité, plus d'énergie dans toute son action : on pourra lui donner eing ou six poules d'Inde, S'il v a plusieurs maies, ils se battront, mais non pas avec l'acharnement des cogs ordinaires : ceuxci ayant plus d'ardeur pour leurs femelies sont aussi plus animés contre leurs rivaux : et la guerre qu'ils se font entre eux est ordinairement un combat à outrance : on en a vu même attaquer des coqs d'Inde deux fois plus groz qu'eux, et les mettre à mort. Les suiets de guerre ne manquent pas entre les coqs des deux espèces, si, comme je dit Sperjing, je coq d'Inde privé de ses femelles s'adresse aux poules ordinaires, et que les poules d'Inde. dans l'absence de leur male, s'offrent au coq ordinaire, et le soilicitent même assez vive-

La guerre que les cogs d'Inde se font entre eux est beaucoup moins violente; le valueu ne céde pas toujours le champ de heatailis; quedquefois même il est préféré par les femeilles. On a remarqué qu'un dindon blane ayant êté battu par un dindon noir, presque tous les dindonneaux de la couvée furent blanes.

L'accouplement des dindons se fait à peur press de la même mainére que ceiul des cogs, mais à li dure plus longtemps; et c'est peut-être par le der le la même mainére que ceiul des femelles au mêle, et qu'il s'use beaucoup plus vite. J'ai dit mois de femelles au pelles baut, sur la foié e Sperling, qu'il se mé-tait que/quefois avec les poules ordinaires; le même auteur péréend que, quand il est privé de ses femelles, il s'accouple aussi non-estie-ment avec la femelle du pone feq ui peut étre), mais encore avec les causes (ce qui me parait mois variaembalère).

La poule d'Inde n'est pas aussi féconde que la poule ordinaire; il faut lui donner de temps en temps du chèneris, de l'avoine, du sarrasia, pour l'exelter à pondre; et, avec cela, elle ne falt quère qu'une senle ponte par an, d'environ quinze œuls; lorsqu'elle en fait denx, ec qui est très-rare, elle commence la première sur la fin de l'hiver, et la seconde dans le mois d'ôot!

ces crufs sont blanes avec quelques petites tates d'an jaune rougeltur; et du reste, its sont organisés à pen près comme cenx de la poule cordinier. La poule d'Inde couve aussi les crufs de toutes sortes d'obseaux son juge qu'ell edmande à couver, jorsqu'après avoir fut sa ponte, elle reste dans le nul. Pour que ce nil tul plaise, il fiant qu'il soit en lieu see, à une cen vue; cer son tastinct la porte ordinairement.

Ce sont les poules de l'année précédente qui d'ordinaire sont les meilleures couveuses ; elles se dévouent à cette occupation avec tant d'ardeur et d'assiduité, qu'elles mourraient d'inaujtion sur leurs œufs, sl l'on n'avait le soln de les lever une fois tous les jours ponr leur donner à boire et à manger. Cette passion de conver est si forte et si durable, qu'elles font quelquefois deux couvées de suite et sans aucune interruption; mais, dans ee cas, il faut les soutenir par une meilleure nourriture. Le mâle a nn instinct bien contraire : car s'il apercolt sa femelle couvant, il casse ses œufs, qu'il volt apparemment comme un obstacle à ses plaisirs ; et c'est peutêtre la raison pourquoi la femelle se cache alors avec tant de soin.

Le temps venn où ces œufs doivent éclore . les diudonneaux percent avec leur bec la coquille de l'œnf qui les renferme : mais cette coguille est guelque fois si dure, ou les dindonneaux si faibles, qu'ils périraient si on ne les aidait à la briser : ce que néanmoins il ne faut faire qu'avec beancoup de circonspection, et en suivant, autant qu'il est possible, les procédés de la nature. Ils périraient encore blentôt, pour peu que, dans ces commencements, on les maniat avec rudesse, qu'on leur laissat endurer la faim , ou qu'on les exposit anx intempéries de l'air : le froid, la pluie et même la rosée les morfond : le grand solell les tue presque subitement; quelquefols même ils sont écrasés sous les pleds de leur mère. Voilà bien des dangers pour un animal si délicat; et e'est pour cette raison, et à canse de la moindre fécondité des ponles d'Inde en Enrope, que eette espèce est beauconp moins nombreuse que celle des ponles ordinaires.

Dans les premiers temps, il faut tenir les jennes dindons dans un lien chand et sec, où l'on aura étendn uue litière de fumier long, blen battue; et, lorsque dans la suite on voudra les

faire sortir en plein air, ce ne sera que par degrés et en ebolsissant les plus beaux jours.

L'Instinct des iennes didonneaux est d'aimer mienx à prendre leur nourriture dans la main que de toute autre manière : on luge qu'ils ont besolu d'en prendre lorsqu'on les entend piquler, et cela leur arrive fréquemment; il faut leur donner à manger quatre ou eing fois par ionr. Leur premier aliment sera du vin et de l'eau qu'on leur soufflera dans le bec; on y mélera ensuite un peu de mie de pain : vers le quatrième four on leur donnera les œufs gâtés de la convée, cuits et hachés d'abord avec de la mie de pain, et ensuite avec des orties; ces œufs gâtés, soit de dindes, soit de poules, seront pour eux une nonrriture très-salutaire : au bont de dix à douze jours on supprime les œufs, ct on mêle les orties hachées avec du millet, ou avec la farine de turquis , d'orge, de froment on de blé sarrasin : ou bien, pour épargner le grain, sans faire tort aux dindonneaux, avec le lait calllé, la bardane, un peu de eamomille puante, de graines d'ortie et du son : dans la suite, on pourra se contenter de leur donner toute sorte de fruits ponrris, coupés par moreenux, et snrtout des fruits de ronces ou de mûriers blanes, etc. Lorsqu'on leur verra un air languissant, on leur mettra le bec dans du vin nour leur en faire boire un peu, et on leur fera avaler aussi un grain de poivre : quelquefois ils paraissent engourdis et sans mouvement , lorsqu'ils ont été surpris par une pluje froide ; et ils mourralent certainement, sl on n'avait le soin de les envelopper de linges ebauds, et de leur souffler à plusieurs reprises un air chaud par le bec. Il ne fant pas manquer de les visiter de temps en temps, et de leur percer les petites vessies qui leur viennent sous la langue et autour du croupion, et de leur donner de l'eau de rouille : on conseille même de lenr laver la tête a vec cette can, pour prévenir certaines maladles anxquelles ils sont sujets : mais , dans ee cas , il fant done les essuver et les sécher blen exactement; car on sait comblen tonte humidité est contraire aux dindons du premier âge.

La mère les mène avec la même sollicitude que la ponle mène ses poussins; elle les réchanife sous ses alles avec la même affection, elle les défend avec le même courage. Il semble que as tendresse pour ses petits rende sa vue plus perçante; elle découvre l'oisean de proie d'un distance prodigieuse, et lorsqu'il est encore in sisble à tous les antres yeux : des qu'elle In a perçu, elle piete un eri d'érfici qui répand la consternation dans toute la couvée; chaque distributes en l'entre de la couvée; chaque tapit dans l'herbe, et la mère les y retient en répétant le nême eri d'érfici a valur du termps que l'ennemi est à portée : mais le volt-elle premier son vol d'un unive côté, elle les en avertil unssités par un untre eri hiro différent avertil unssités par un untre eri hiro différent du premier, et qu'est pour fous les signal de sordir du lieu où lis se sont cachés, et de se rassembler autour d'éle.

Lorsque les jeunes dindous viennent d'échee, lis oni la tête garnie d'une especé de duvet, et à 'ont encore ni c'hair glanduleuxe ni barbillous çe n'est qu'a sit seranines ou deux mois que ces parties se dévicoppent, et, comme on le dit vuigariement, que les dindous commencent à pousser le rouge. Le temps de ce dévicoppement est un temps critique pour eux, comme cetid de la dentition pour les enfants; c'est atons, suivous, qu'il faut nière du viu à cet c'est atons, suivous, qu'il faut nière du viu à avant de posporule lorsque, si sommercent déjà à se serrière.

Il est rare que l'on soumette les dindonneaux à la castration comme les poulets; ils engraissent fort hien sans cela, et leur chair n'en est pas moins bonne; nouvelle preuve qu'ils sont d'un tempérament moins chaud que les coqs ordinaires.

Lorsqu'ils sont devenus forts, ils quittent ieur mère, ou plutôt iis en sont abandonnés, parce qu'elle cherche à faire une seconde ponte ou nne seconde couvée. Plus les dindonneaux étaient faibles et délicats dans le premier âge, pins iis deviennent, nvec ie temps, rohustes et capabies de soutenir toutes les injures du temps : iis aiment à se percher en piein air, et passent ainsi les nuits les plus froides de l'hiver, tantôt se soutenant sur un seul pied, et retirant l'autre dans les plumes de leur ventre comme pour le réchauffer; tantôt, au contraire, s'accroupissant sur leur bâton et s'y tenant en équilibre : ils se mettent la tête sous l'aile pour dormir. et, pendant leur sommeil, ils ont ic monvement de la respiration sensible et très-marqué.

La meilieure façon de conduire les dindons devenns forts, c'est de les mener paitre par in campagne, dans les lieux où abondent les orties et autres piantes de leur goût, dans les vergers lorsque les fruits commencent à tomber, etc.; mais il fuut éviter soigneusement les pâturages du croissent les paintes qui l'ure sout contraires, telles que la grande digitale à fleurs ronses : cette plante est un véritable poison pour les disolons; ceux qui en ooi mangé éprouvers une sorte d'ivresse, des vertiges, des coavuisions; et, braque in done a été un pen forte, de la commanda de la commanda de la contraition de la commanda de la commanda de la contraire de la commanda de la commanda de la contraire plante muisible dans les lieux où l'on élève des disolons.

On doit nussi avoir attention, surtout dans ies commencements, de ne ies faire sortir le matin qu'après que le soieil n commencé de sécher ia rosée, de les faire rentrer avant la chute du screin, et de les mettre à l'abri pendant la plus grande chaleur des jours d'été. Tous les soirs, lorsqu'ils reviennent, on feur donne de la pâtée, du grain ou queique autre nourriture, excepté seulement au temps des moissons, où ils trouvent suffisamment à manger par la campagne. Comme ils sont fort craintifs, ils se laissent nisément conduire; il ne fant que l'ombre d'unc baguette pour en mener des troupeaux même très-considérables, et souvent ils prendront la fuite devant un animal beaucoup plus petit et pius faible qu'eux : cependant, il est des occasions où ils montrent du courage, surtout lorsqu'il s'agit de se défendre contre les fouines et autres ennemis de la volniție ; on en a vu même quelquefois entourer en troupe un lièvre au gite, et chercher à le tuer à coups de bec.

Ils on différents tons, différentes inflexions de voix, selon l'ège, le seze, et suivant les pas-sions qu'ils veulent exprimer; leur démarche est lente et leur voi peant; ils boivent, mangeut, nvalent de petils cailloux, et digérent à peu près comme les coqs; et, comme cux, ils ont doubrie estonac, c'est-à-dire un jabot et un gésier: mais, comme lis sont plus gros, les mus-cies de leur gésier ont aussi just de force.

La longueur du tube intestinal està peu priequidrujué de la longueur de l'animal, prisse depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité du crouplon. Ils ont deux cercums, dirigié i'un et l'autre d'arrière en avant, et qui, pris ensemble, font pissa de quart de tout e conduit intestinal: in premiera missance assez près de l'extrait de la lorgitud de la lorgitud de la lorgitud pries de la lorgitud de la lorgitud de la lorgitud que renferme la cavité du colos et du rectum; que renferme la cavité du colos et du rectum; cloaque commun comme l'urine et ce sédiment blane qui se trouve plus on moins abondamment partout où passe l'arrine, et ils ont assez de consistance pour se mouler en sortant par l'anus.

Les parties de la génération se présentent dans les diadons à per prés comme dans les autres gallitacés: mais, à l'égard de l'ausage qu'ilsen font, ils parsissent avoir beaucoup moins de puissance réelle, les mâies étant moins ardens pour leurs femelles, moins prompté dans l'acie de la fécondation, et leurs approches étant beaucoup plus rares; et d'autre civô les femelles pondens plus tardet blen plus rurement, du moins dans nos climats.

Comme les yeux des oiseaux sont, dans quelques parties, organisés différemment de ceux de l'homme et des animaux quadrapédes, je erois devoir indiquer ici ces principales différences. Ontre les deux paupières supérieures et inférienres, les dindons, ainsi que la plupart des autres oiseaux, en ont encore une troisième nommée paupière interne, membrana nictitans, qui se retire et sc pilsse en formede croissant dans le grand coin de l'œil, et dont les cillements fréquents et rapides s'exécutent par une mécanique musculaire curieuse : la paupière supérieure est presque entierement immobile ; mais l'inférienre est capable de fermer l'œil en s'élevant vers la supérieure, ce qui n'arrive gnère que lorsque l'animai dort ou iorsqu'il ne vit plus : ces deux paupières ont chacune un point lacrymal, et n'ont pas de rebords cartilagineux ; la cornée transparente est environnée d'un cercle osseux composé de quinze pièces, plus ou moins, posées l'un snr l'autre en recouvrement, comme les tuiles ou les ardoises d'nn couvert; le cristallin est plus dure que celni de l'homme, mais moins dur que celui des quadrupèdes et des poissons, et sa plus grande courbure est en arrière ; enfin il sort du nerf optique, entre la rétine et la choroïde, une membrane noire de figure romboide et composée de fibres parallèles, laquelle traverse l'humeur vitrée, et va s'attacher quelquefois immédiatement par son angle antérieur, queiquefois par un filet qui part de cet angle, à la capsulc du cristallin. C'est à cette membrane subtile et transparente que MM. les anatomistes de l'Académie des Sciences ont donné le nom de bourse, quoiqu'elle n'en ait guère la figure dans te dindon, non plus que dans la poule, l'oie, le ca-

nard, le pigeon, etc. Son usage est, selon M. Petit, d'absorber les rayons de lumière qui partent des objets qui sont à côté de la tête, et qui entrent directement dans les veux : mais, quoi qu'il en soit de cette idée, il est certain que l'organe de la vne est plus composé dans les oiseaux que dans les quadrupèdes; et, comme nons avons prouvé ailleurs que les oiseaux l'emportaient par ce sens sur les autres animaux, et que nous avons même eu occasion de remarquer plns haut combien la poule d'Inde avait la vue percante, on ne peut guère se refuser à cette conjecture si naturelle, que la supériorité de l'organe de la vue dans les oiscaux est due à la différence de la structure de leurs veux et à l'artifice particuller de leur organisation ; conjecture très-vraisemblable, mais de laquelle néanmoins la valent précise ne pourra être déterminée que par l'étude approfondie de l'anatomie comparée et de la mécanique animale,

Si l'on compare les témoignages des voyageurs, on ne peut s'empécher de reconnaître que les dindons sont originaires d'Amérique et des lles adjacentes, et qu'avant la découverte de ce nouvean contiuent lis n'existaient point dans l'ancien.

L. P. du Tertre remarque qu'ils sont dans les Antilles comme dans jeur pays naturei, et que, pourvu qu'on en ait un peu de soin, ils convent trois à quatre fois l'année : or, c'est une règle générale pour tons les animaux, qu'ils multiplient plus dans le climat qui leur est propre que partout nilleurs; ils y deviennent aussi plus grands et plus forts, et c'est précisément ce que l'on observe dans les dindons d'Amérique. On en tronve une multitude prodigieuse chez ies Illinois, disent les missionnaires jésuites; ils y vont par troupes de cent, quelquefois même de deux cents; ils sont beaucoup pins gros que ceux que l'on voit en France, et pesent insqu'à trentesix livres; Josselin dit jnsqu'à soixante llvres. Ils ne se trouvent pas en moiudre quantité dans le Canada (où, seion le P. Théodat, récollet, les Sanvages les appelaient ondettoutaques), dans le Mexique, dans la Nouvelle-Angleterre, dans cette vaste contrée qu'arrose le Mississipl, et ehez les Brasiliens, où ils sont connus sous le nom de arignan-uossou'. Le docteur Hans Sioane en a vu à la Jamaique. Il est à remarquer que dans presque tous ces pays les dindons sont

Le dindon ne se trouve point an Brésil.

dans l'état de sauvages, et qu'ils y fourmillent partont, à quelque distance néanmoins des habitations, comme s'ils ne cédaient le terrain que pied à pied aux colons européens.

Mais, si la plupart des voyageurs et témoiss oculaires s'accordent à regarder et o iseau comme naturel, sppartenant en propre au continent de l'Amérique, suriout de l'Amérique septentrionale, lis ne s'accordent pas moins à déposer qu'il ne s'en trouve point ou que trèspen dans tont el l'asie.

Gemeili Carreri nous spprend que non-seulement il n'y en a point aux Philippines, mais que cenx même que les Espagnois y avaient apportés de la Nouvelle-Espagne n'avaient pu y prospérer.

Le P. du Halde assure qu'on ne trouve à la Chine que ceux qul y ont été transportés d'allleurs : il est vrai que dans le même endroit, ce jésuite suppose qu'ils sont fort communs dans les Indes orientales ; mais il paraît que cen'est en effet qu'une supposition fondée sur des onidire, au lieu qu'il était témoin oculaire de ce qu'il dit de la Chine.

Le P. de Bourzes, autre jésuite, raconte qu'il n'yen a point dans le royaume de Madnré, situé en la presqu'ile en decà du Gange; d'où it concint avec raison que ce sont apparemment les Indes occidentales qui ont donné leur nom à cet oissau.

Dampier n'eo a point vu non plus à Mindanoo. Chardin et Tavernier, qui ont persouru l'Asie, disent positivement qu'il n'y a point de dindons dans tout ce vaste pays : selon le dernier de ces voyageners, ce sont les Arméniens qui les ont portés en Perse, où lis ont mal réussi; comme ce sont les Holindais qui les ont portés à Batavia, où ils ont beancoup mieux prospéré.

Rafin, Bosman et quelques autres voyageurs nons disent que, si fro voit des dindons su pays de Congo, à la Côte-d'Or, au Sénégal et antres leux de l'Afrigue, ce n'est que dans les comptoirs et chez les étrangers, les natureis du pays anfaisant peu d'anage; et, selon ies mêmes voyageurs, il est visible que ces dindons sont provus de cens que les Portugias et autres Europénsavaient apportés dans les commencements avec la voisillé cordinaire.

Je ne dissimuierai pas qu'Aldrovande, Gessner, Beion et Rsy ont prétendn que les dindons étalent originaires d'Afrique ou des Indes orien-

taies; et, quoique leur sentiment soit peu suivi aujourd'hui, je crois devoir à de si grands noms de ne point le rejeter sans quelque discussion.

Land Markov andea voulu prouve fort an long quache didnose siches the vérithales mediagrátes des anciens, autrement les poules d'Afrique on de Numidie, dont le plumage est convert de laches rondes en forme de gouttes (gallines Numitico gutaties), mais il est évident, et tout le monde convient aujourd'hui, que ces poules diferiales nes hout autre chose que nos pintades, qui en affet nous vienanet d'Afrique, et sout let de discouter pins en détail cette opinion d'Altier d'armade, qui poère avec elles arrétation, et d'ormade, qui poère avec elles arrétation, et perpétuer ou renouveler en appliquant au disdont is ond se melescris.

Ray, qui fait venir les dindons d'Afrique on de indea orientate, semble s'être inlassérempre par les nons : celui d'ouseau de Numélia, qu'il douise, autopeu nome comme d'une de la comme del la comme de la comme del la comme de la comm

A l'égard de Gessner, Il dit, à la vérité, que la plupart des anciens, et entre autres Aristote ct Piine, n'ont pas connn ies dindons; mais il prétend qu'Elien les a cus en vue dans le passage suivant : In India gallinacei nascuntur maximi; non rubram habent cristam, ut nostri, sed ita variam et floridam veluti coronam floribus contextam; caudæ pennas non inflexas habent, neque revolutas in orbem, sed latas ; quas cum non eriqunt, ut pavones trahunt : eorum pennæ smaragdi colorem ferunt. « Les e Indes produisent de très-gros coqs dont la e crête n'est point rouge, comme ecile des nô-« tres, mais de couleurs variées, comme serait « une couronne de fleurs; leur queue n'a pas « non pius de piumes recourbées en arc ; lors-· qu'ils ne la relèveut pas, ils la portent comme « des paons (c'est-à-dire horizontaiement ); leurs « pennes sont de la couleur de l'émerande, » Mais je ne vois pas que ce passage soit applicable aux dindons :

1º La grosseur de ces coqs ne prouve point que ce soient des dindons; car on sait qu'il y a en effet dans l'Asie, et notamment en Perse et au Pégu, de véritables coqs qui sont très-gros.

2º Cette crête, de couleurs variées, suffirait seule pour exclure les dindons, qui n'errent jamais de crête; car il s'agit ici, non d'une aigrette de plumes, mais d'une crête véritable, analogue à celle du coq, quolque de couleur différente.

3º Le port de la quese, semblable à celui du popo, ne prouve reise non plus, parce qu'Elien dit positivement que l'oiseau dont il s'agit porte aqueue come le pono, ner putu le pono, lorapul in le la reileve point; et s'il l'edit relevée comme le pano en faiseant la rose. Ellen a'aunti lu oublier de faire mention d'un caractère aussi singulier, et d'un trait de resemblance si marqué avec le pono, aqueue il ie comporait dans ce moment même.

4º Enfin, les pennes couleur d'émeraude ne sont rien moins que suffisantes pour déterminer icl l'espèce des diudons, bien que quelquesunes de leurs plumes aient des refléts smaragdius; en on sait que le plumage de plusieurs antres oiseaux a la même conleur et les mêmes reflets.

Belon ne me paralt pas mienx fondé que Gessner à retrouver les dindons dans les ouvrages des anciens. Columelle avait dit dans son livre De ne Rustica : Africana est meleagridi similis, nisi quod rutilam galeam et cristam capite gerit, qua utraque in meleagride sunt cærulea. . La poule d'Afrique ressemble à la méléagride, excepté qu'elle a la crête et le a casque rouge, rutila, an lieu que ces mêmes a parties sont blenes dans la méléagride. » Belon a pris cette poule africaine pour la pintade, et la méléagride pour le dindon : mais il est évident, par le passage même, que Columelle parle lei de deux variétés de la même espèce, puisque les deux oiseanx dont il s'agit se ressemblent de tout point, excepté par la couleur, laquelle est en effet sujette à varier dans la même espèce, et notamment dans celle de la pintade, où les mâles ont les appendices membraneux qui leur pendent aux deux côtés des joues, de couleur bleue, tandis que les femelles ont ces mêmes appendices de conieur roage. D'ailleurs, commeut supposer que Columelle,

ayant à désigner deux espèces aussi différentes que celles de la pintade et du dindoa, se fût contenté de les distinguer par une variété aussi superficielle que celle de la couleur d'une petite partie, au lieu d'employer des cancaèters tranchés qui lui santaient aux yeux?

C'est donc mal à propos que Belon a eru pouvoir s'appuyer de l'autorité de Columelle, pour donner aux dindoas une origine africaine; et ce n'est pas avec plus de succès qu'il a cherché à se prévaloir du passage suivant de Ptoiémée, pour leur donner nne origine asiatique. Triglyphon regio in qua galli gallinacei barbati esse dicuntur. Cette trigliphe est en effet située dans la presqu'ile au delà du Gange; mais on n'a aucune raison de croire que ces cogs barbus soient des dindons : car, 10 ll n'y a pas jusqu'à l'existence de ces coqs qui ne soit incertaine, puisqu'elle n'est aliéguée que sur la foi d'un on dit (dicuntur); 2º on ne peut donner aux dindons le nom de coqs barbus, comme je l'ai dit plus hant, ce mot de barbe appliqué à un olscau ne pouvant signifier qu'une touffe de plumes ou de poils placés sous le bec, et non ce bouquet de erins durs que les dindons ont au bas dn cou; 3º Ptolémée était astronome et géographe, mais point du tont naturnliste; et il est visible qu'il cherchait à jeter quelque intérêt dans ses tables géographiques, en y mélant sans beaucoup de critique les singularités de chaque pays; dans la même page, où il fait mention de ces coqs barbus, il parle des trois iles des Satyres, dont les babitants avaient des queues. et de certaines iles Manioles, au nombre de dix, situées à peu près dans le même climat, où l'aimant aboade au point que l'on n'ose y employer le fer dans la construction des navires, de peur qu'ils ne soient attirés et reteuus par la force magnétique; mais ces queves humaines, quoique attestées par des voyageurs et par les missionnaires Jésuites, selon Gemeili Carreri, sont au moins fort douteuses; ces montagnes d'aimant ou plutôt leurs effets sur la ferrure des vaisseaux ne le sont pas moins; et l'on ne peut guère compter sur des faits qui se trouvent mélés avec de parellles incertitudes; 4º enfia, Ptolémée, à l'endroit cité, parle positivement des cogs ordinaires (galli gallinacei), qui ne peuvent être coafondus avec les coqs d'Inde, ni pour la forme extérieure, ni pour le plumage, ni ponr le chant, ni pour les babitudes natu-

relles, ni pour la couleur des œufs, ni pour le

temps de l'incubation, etc. Il est vrai que Scaliger, tout en avouant que la méléagride d'Athénée ou piutôt de Clytus, citée par Athénée, était un aiseau d'Étolie, almont les lieux aquatiques, peu attaché à sa couvée, ct dont ia chair sentait le marécage, tous caractères qui ne conviennent point au dindon, qui ne se trouve point en Étolie, fult les lieux aquatiques, a ic plus grand attachement pour ses petits, et la chair de bon gaût; il n'en prétend pas mains que la méléagride est un dindan : mais ies anatomistes de l'Académie des Sciences, qui d'abord étalent du même avis larsqu'ils firent la descriptian du cog indien, ayant examiné les choses de plus près, ont reconnu et prouvé ailleurs que la pintade était la vrnie méléagride des anciens ; en sorte qu'il doit demeurer panr constant qu'Athénée ou Clytus, Élien, Columcile et Ptolémée, n'ont pas plus parlé des dindons qu'Aristote et Pline, ct que ces oiseaux ont été inconnus aux anciens.

Nous ne vavons pas même qu'il en soit fait mention dans aucun ouvrage moderne, écrit avant la découverte de l'Amérique. Une tradition populaire fixe dans je seizième siècle, saus François Ier, l'époque de jeur première apparition en France; car c'est dans ce temps que vivait l'amirai Chabat. Les auteurs de la Zoologie Britannique avancent, comme un fait natoire, qu'ils ant été apportés en Angleterre sous le règne de Henri VIII, contemporain de Francois I'r: ce qui s'accorde très-bien avec notre sentiment : car l'Amérique ayant été découverte par Christophe Colomb, sur la fin du quinzième siècle, et les rois François Ier et Henri VIII étant mantés sur le trône au commencement du seizième siècle, il est tout naturel que ces aiseaux apportés d'Amérique nient été intraduits comme nouveautés, soit en France, soit en Angleterre, sous le règne de ces princes; et ceia est confirmé par le témoignage précis de J. Sperling, qui écrivait avant 1660, et qui assure expressément qu'ils avaient été transportés des nouvelles Indes en Europe, plus d'un siècle auparnyant.

Tout concourt done à pronver que l'Amérique est le pays natal des dindons; et, comme ers sortes d'oiseaux sont pesants, qu'ils n'ont pas le voi élevé et qu'ils ne nagent point, ils n'ant pu en aucune manière traverser l'espace qui sépore les deux continents, pour nborder en Afrique, en Europeo un Asie; ils se trou-

vent donc dans le cas des quadrupèdes, qui, n'ayant pa sans le seaurs de l'hamme passer d'un coetinent à l'autre, appartiennent exclusivement à l'au des deux; et ectte considération donne une nouvelle force au témolgange de tant de voyageurs, qui assurent n'avair jamais vu' dediadons sauvages, soit en Afrique, et n'y en avoir vu de domestiques que ceux qui y avaient été apportes d'allicurs.

Cette détermination du pays naturel des diudans influe beaucoup sur la solution d'une autre question, qui, au premier coup d'œli, ne semble pas y avoir de rapport. J. Sperling, dans sn Zoologia Physica, page 369, prétend que le diudon est un monstre (il aurait dù dire un muiet), provenant du méiance de deux espèces, celles du paon et du coq ordinaire : mais s'il est bien prouvé, comme je le crois, que les dindons soient d'origine américaine, il n'est pas possible qu'ils aient été produits par le mélange de deux espèces asintiques, telles que le coq et le paan; et, ce qui achève de démontrer qu'en effet cela n'est pas, c'est que, dans toute l'Asie, on ne trouve point de dindons sauvages, tandis qu'ils fourmilient en Amérique. Mais, dira-t-on, que signifie donc ce nam de gallo-pavus (coq-paan), si anciennement appliqué nu dindon? Rien de plus simpie : le dindon était un oiseau étranger, qui n'avait point de nom dans nos langues européennes; et, comme on iui a trouvé des rapports assez marqués avec le coq et le paon, on a voulu indiquer ces rapports par le nom composé de gallo-parus, d'après lequel Sperling et queiques nutres nuront eru que le dindon étnit réellement le produit du mélange de l'espèce du paon avec celle du coq , tandis qu'il n'y avait que les noms de mélés; tant il est dangereux de conclure du mot à la chose! tant ii est important de ne point appliquer aux animnnx de ces noms composés qui sont presque touionrs susceptibles d'équivoques l

joins Miscipitules a cigaroquies y M. Edwards parte d'un autre muiet qu'il did thre in méstage de l'espèce de la cette ce clie consideration de l'espèce de la fait sa desretipion avait de lui d'un capa de fusil, dans tes hois vaisins de Handford, dans la pravince de Desert, ai fil na perça a mais d'octobre 1750, avec deux ou trois nutres oiseaux de la même capèce. Il delle me filet d'une grosseur mayenne entre le faisan et le dindan, ayant tretto-deux noueces de voi ; une estette laserette tretto-deux noueces de voi ; une estette laserette de l'accession de l'accession de la consideration de la de l'accession de la consideration de l'accession de la de l'accession de l'acce

de plumes noires assez longues s'élevait sur la base du bec sapérieur; la tête n'était point nue comme celle du dindon, mais couverte de pe; tites plumes fort courtes; les yeux étaient entourés d'un cercle de peau rouge, mais moins large que dans le faisan. On ne dit point si cet olscau relevait les grandes plumes de la queue ponr faire la roue; Il parait seulement, par la figure, qu'il la portait ordinairement comme la porte le dindon lorsqu'il est tranquille. Au reste, il est à remarquer qu'il n'avait la queue composée que de sejze plumes, comme ceile du coq de bruyère, tandis que celle des dindons et des faisans en a dix-huit : d'ailleurs chaque piume du corps était double , sur une même raciac ; l'une, ferme et plus grande : l'autre, petite et duvetée; caractère qui ne convient ni au faison, ni au diadon, mais bien au cog de bruyère et an cog commun. Si ecpendant l'oiseau dont il s'agit tirait son origine du mélange du faisan avec le dindon, il semble qu'on aurait dù retronver en lui, comme dans les autres mulcts, premierement, les caractères communs aux deux espèces primitives; en second lieu, des qualités moyennes entre leurs qualités opposées; ce qui n'a point lien ici, puisque le prétendu mulet de M. Edwards avait des caraetères qui manquaient absolument aux deux espèces primitives (les plumes doubles), et qu'il manquait d'autres caractères qui se trouvaient dans ces deux espèces (les dix-huit plumes de la queue); et si l'on vouiait absolument nne espèce métive. Il y aurait plus de fondement à croire qu'elle dérive du mélange du con de bruyère et du dindon , qui , comme je l'ai remarqué, n'a que scize pennes à la queue, et qui a des plumes donbles comme notre prétendu mulet.

Les diadons sauvages ne différent des domestiques qu'en ce qu'ils sont beaucoup plus gros et plus noirs; du reste, ils ont les mêmes mœurs, les mêmes habitudes naturelles, la même stupidité; ils se perchent dans les bois, aur les branches sèches, et lorsqu'en en fuit tomber quelqu'un d'un coup d'arme à feu , les autres restent toujonrs perchés, et pas un seul ne s'envole. Seion Fernandes, leur chair, quoique bonne, est plus dure et moins agréable que celle des dindons domestiques; mais lis sont deux fois plus gros : hucxolotl est le nom mexicain du mâle, et cihuatotolin le nom de la femelle. Albin nous apprend qu'un grand nombre de

seigneurs anglais se plaisent à élever des dindons sauvages, et que ces oiseaux réussissent assez bien partout où il y a de petits bois, des parcs on autres enclos.

Le diadon huppé n'est qu'une variété du dindon commua, sembiable à ceile du coq huppé dans l'espèce du coq ordinaire; la huppe est queiquefois noire et d'autres fois biaache, telle que celle du dindon décrit par Aibin : il était de la grosseur des dindoas ordinaires : il avalt les pieds couleur de chair, la partie supérieure du corps d'un brun foncé; la poitrine, le veatre, les cuisses et la queue blanches, ainsi que les plumes qui formaient son aigrette : du reste . il ressemblait exactement à nos dindons communs, et par la chair spongieuse et glanduleuse qui recouvrait la tête et la partie supérieure du con, et par le bouquet de erins dars naissant (en apparence) de la poitrine, et par les éperoas courts qu'il avait à chaque pied, et par son autipathie singulière pour le rouge, etc.

# LA PINTADE. Ordre des gallinacés, genre pintade. [Cuvier.)

(LA PINTADE COMMUNE.)

Il ne fant pas confondre la pintade avec le pintado, comme a fait M. Ray, du moins avec le pintado dont parle Dampier, lequel est un oiseau de mer, de la grossenr d'un canard, ayant les ailes fort iongues, et qu' rase la surface de l'eau en volant; tous caractères fort étrangers à la pintade, qui est un oiseau terrestre, à ailes courtes, et dont le vol est fort pesant.

Celle-el a été connue et très-bien désignée par les anciens. Aristote n'en parle qu'une seule fois dans tous ses ouvrages sur les animaux ; il la nomme mélegaride, et dit que ses œufs sont marquetés de petites taches.

Varron en fait mention sous le nom de poule d'Afrique : e'est, selon lui , un oisean de grande taiile, à plumage varié, dont le dos est rond, et qui était fort rare à Rome.

Pline dit les mêmes choses que Varron, et

semble n'avoir fait que le copier ; à moias qu'on ne veuille attribuer la ressembiance des descriptions à l'identité de l'objet décrit : il répète aussi ce qu'Aristote avait dit de la couleur des œufs; et il ajonte que les pintades de Numidie étaient les plus estimées, d'où on a donné à l'espèce le nom de poule numidique par excellence.

Columelle en reconnalisant de deux sortes qui se resemblaient en tout polat, excepté que l'une avait les barbillons bleus, et que l'autre les avait rouges; et cette différence avait paru ausze considérable aux anciens pour constituer deux especes ou mese designées par deux noms distintes: : îls appelaient unétagrafe la poule sun karbillons orages, et poule griferaine celle aux harbillons orages, et poule griferaine celle aux harbillons pleus, n'ayant pus observé ces colonnes d'absen-pe pour l'apprecord que la colonnes d'absen-pe pour l'apprecord que la d'une seule et ni mne espèce, comme l'out remaruet MM. de l'Andémie.

Quoi qu'il es soit, il paraît que la pintode, elecére astréfais à Rome avec tant de soin, s'était perdue en Europe, puisqu'on n'en retrouve plus aucuent trace hez les érévinis du moyen âge, et qu'on t'à recommené à en parier que carrier de la constant de la constant de la constant des part le cap de Bonne-Espérance: non-seulement ils l'out répandue en Europe, mais lis l'out encore transportée en Amérique; et est ciosen ayant éprons d'ierses aiteritations dans ses qualités extérieures par les influences des divers ellmais, il ne faut pas s'éconor si les modernes, soit naturalistes, soit voyageurs, en cond-encere plus multiplé le rarece que les anont-encere plus multiplé l'en rece que les an-

Frisch distingue, comme Columelle, la pintade à barbillons rouges de celle à barbillons bleus; mais il reconnaît entre elles plusienrs autres différences : selon lui, cette dernière, qui ne se trouve guère qu'en Italie, n'est point bonne à manger : elle est plus petite ; elle se tient volontiers dans les endroits marécageux, et prend peu de soin de ses petits. Ces deux derniers traits se retrouvent dans la méléagride de Clytus de Milet. « On les tient, dit-il, dans un lieu aquatique, et elles montrent si peu d'attachea ment pour leurs petits, que les prêtres commis à leur garde sont obligés de prendre soin « de la couvée. » Mais il ajonte que leur grosseur est celle d'une poule de belle race. Il parnit anssi, par un passage de Pline, que ce naturaliste regardait la méléagride comme un olseau aquatique : celle à barbillons ronges est au contraire, selon M. Frisch, plus grosse qu'nn falsan, se plaitdans les lieux secs, élève soigneusement ses petits, etc.

Dampier assure que dans l'ile de May, l'une de celles du cap Vert, il y a des pintades dont la chair est extraordinairement blanche, d'autres dont la chnir est noire, et que toutes l'out tendre et délicate : le P. Labat en dit autant. Cette différence, si elle est vraie, me paraltralt d'autant plus considérable, qu'elle ne ponrrait être attribuée au changement de climat, puisque dans cette lle, qui avoisine l'Afrique, les pintades sont comme dans leur pays natal : à moins qu'on ne veuille dire que les mêmes causes particullères, qui teignent en noir la peau et le périoste de lo plupart des oiscanx des iles de Sant-Iago, voisine de l'île de Moy, noircissent aussi dans cette dernière la chair des pintades.

Le P. Charlevoix prétend qu'il y en a une espèce à Saint-Domingue, plus petite que l'espèce ordinaire; mais ce sont apparemment ces pintades marrones, provenant de celles qui y furent transportées par les Castillans, peu après la conquête de l'île : cette race étant devenue sauvage, et s'étant comme naturalisée dans le pays, aura épropyé l'influence naturelle de ce elimat, laquelle tend à affaiblir, amoindrir, détériorer les espèces, comme je l'al fait voir ailleurs; et, ce qui est digne de remarque, c'est que cette race originaire de Guinée, et qui . transportée en Amérique, y avait subi l'étot de domesticité, n'a pu dans la suite être ramenée à eet état, et que les colons de Snint-Domingue ont été obligés d'en faire venir de moins faronches d'Afrique pour les élever et les multiplier dans les basses-cours. Est-ce pour ovoir vécu dans un pays plus désert, plus agreste, et dont les habitants étaient sauvages, que ces pintades morrones sont devenues plus sauvages ellesmêmes? Ou ne seraît-ce pas aussi pour avoir été effaronchées par les chasseurs européens et surtont par les Français, qui en ont détruit nn grand nombre, selon le P. Margat, jésuite?

Maregrave en a vu de buppées qui vennient de Siern-Loone, et qui avaient autour du cou une espèce de collier membrancux, d'un cendré bleudire; et c'est encore iei nne de ces variétés que l'appelle primilives, et qui méritent d'autant plus d'attention, qu'elles sont antérieures à tout changement de climat.

Le jésuite Margat, qui n'admet point de différence spécifique entre la poule africaine et la méléagride des anciens, dit qu'il y en a de deux couleurs à Saint-Domingue, les uues ayant des taches noires et blanches disposées par compartiments en forme de rhomboides, et les autres. étant d'am gris plus cendré : il ajoute qu'elles ont toutes du blanc sous le ventre, audessons et aux extrémités des alles.

Enfin, M. Brisson regarde comme une varété constante la blancheur du plumage de la politrine, observées ur les pintades de la Jamaique, et en a fait une race distincte, caractérisée par cet attribut, qui, comme nous venons de le voir, n'appartient pas moins aux pintades de Saint-Domingue qu'à celles de la Jamanque.

Mais, indépendamment des dissemblances qui ont pars suffisients aux naturalistes pour admettre plusieurs races de pintades ; per tenance beaucoup d'autres, en comparant les descriptions et les figures publiées por différents auteurs, lesquelles indiquent assez peu de fermeté, soit dans le moule intérieur de cette obseu, soit dans l'emperint de sa forme extérieure, et une très-grande disposition à recevair les influences du débors.

La pinade de Frisch et de quelques auteurs, a le casque et les pichs blanchaires, le front, le tour des yenx, les côtés de la tête et du cou, dans sa partie supérieure, blanes, narquetés de gris cendre; celle de Frisch a de plus, sous la copreg, une tache rouge en forme de croissant, plus bas un collier noir fort large, les soies on lette de l'existent de la company de la compa

Celle de Maregrave a valt de plus le bec jaune; celle de M. Brisson l'avait rouge à în base, et de couleur de corne vers le bout. NM, de l'Académie ont tronvé à quelques-unes une petite huppe à în base din bec, composée de douze ou quinze soites on filets raides, longs de quatre lignes, laquelle ne se retronve que dans celle de Sierra-Leone, dont l'a parté plus bat.

Le docteur Cai dit que la femelle a la tête toute noire, et que c'est la seule différence qui la distincue du mâle.

ia distingue du mâle.

Aldrovande prétend au contraire que la tête
de la femelle a les mêmes couleurs que celle du
mâle, mais que son casque est seulement moins

élevé et plus obtus.

Roberts assure qu'elle n'a pas même de casque.

Dampier et Labat disent qu'on ne lui voit point ces barbillons rouges et ces caronenles de même couleur qui, dans le mâie, bordent l'ouverture des narines.

M. Barrère dit que tout cela est plus pâle que dans le mâle, et que les soies de l'occiput sont plus rares et telles apparemment qu'elles paraissent dans la planche 126 de Frisch.

Enfin, MM. de l'Académie ont tronvé dans quelques individus ces soles ou filets de l'occiput élevés d'un ponee, en sorte qu'ils formaient comme une petite bappe derrière la tête.

Il serait difficile de démêter parmi toutes ces variétés celles qui sont assez profondes et, pour ainsi dire, assez fixes pour constituer des races distinctes; et comme on peut douter qu'eiles ne soient toutes fort récentes, il serait pentêtre plus raisonnable de les regarder comme des effets qui s'opèrent encore journellement par la domesticité, par le changement de elimat, par la nature des aliments, etc., et de ne les employer dans la description que pour assigner les limites des variations auxquelles sont sujettes certaines qualités de la pintade; et, pour remonter autant qu'il est possible anx causes qui les ont produites, jusqu'à ee que ees variétés. avant subi l'épreuve du temps, et avant pris la consistance dont elles sont susceptibles , puissent servir de caractères à des races récliement distinctes

La pintade a un trait marqué de ressemblance avec le dindon, c'est de n'avoir point de plumes à la tête et à la partie supérieure du cou ; et cela a donné lieu à plusieurs ornithologistes, tels que Beion, Gessner, Aldrovande et Klein, de prendre le dindon pour la méléagride des anciens : mais , outre les différences nombreuses et trancbées qui se trouvent, soit entre ces deux espèces, soit entre ce que l'on voit dans le dindon et ee que les anciens ont dit de la méléagride, il suffit, pour mettre en évidence la fausseté de cette conjecture, de se rappeler les preuves par lesquelles j'ai établi, à l'article du dindon, que cet oiseau est propre et particulier à l'Amérique, qu'li vole pesamment, ne nage point du tout, et que par conséquent il n'a pu franchir la vaste étendue de mer qui sépare l'Amérique de notre continent ; d'où li suit qu'avant la découverte de l'Amérique il était entièrement inconnu dans notre continent, et que les auciens n'ont pu en parier sous le nom de méléagride.

Il parait que c'est aussi par erreur que le nom de knor-haan s'est glissé dans la liste des noms de la pintade donnée par M. Brisson, citant Kolbe. Je ne nie pas que la figure par laquelle le knor-haan a été désigné dans le Voyage de Kolbe n'alt été faite d'après celle de la poule africaine de Marcgrave, comme le dit M. Brisson : mais il avouera aussi qu'il est difficile de reconnaître, dans un oiseau propre au cap de Bonne-Espérance, la pintade qui est répandue dans toute l'Afrique, mais moins au Cap que partout ailleurs; et qu'il est encore plus difficile d'adapter à celle-ci ce bec court et noir, cette couronne de plumes, ce rouge mélé dans les conleurs des ailes et du corps, et cette ponte de deux œufs seulement que Kolbe attribue à son knor-haan.

Le plumage de la pintade, sans avoir des conleurs riches et éclatantes, est cependant trèsdistingué : c'est un fond gris bleuâtre plus ou moins foncé, sur fequel sont semées assez régullèrement des taches blauches plus ou moins rondes, représentant assez bien des perles ; d'où quelques modernes ont donné à cet oiseau le nom de poules perlées, et les anciens ceux de varia et de guttata : tel était du moins le plumage de la pintade dans son climat natal; mais depuis qu'elle a été transportée dans d'autres régions, elle a pris plus de biane, témoin les pintades à poitrine blanche de la Jamaique et de Saint-Domingue, et ces pintades parfaitement blanches dont parle M. Edwards : en sorte que la blancheur de la poitrine, dont M. Brisson a fait le caractère de variété, n'est qu'une altération commencée de la couleur naturelle, ou plutôt n'est que le passage de cette

couleur à la blancheur parfaite.

Les plumes de la partle moyenne du cou sont fort courtes à l'endroit qui Joint sa partie supérleure, où il n'y en a point du tout; puis elles vont toujours croissant de longueur jusqu'à la poitrine où elles ont près de trois pouces.

Ces plumes sont duverées depuis leur racine jusqu'à envirou la moitié de leur longueur; et cette partie duverée est reconverte par l'extrémité des plumes du rang précédent, laquelle est composée de barbes fermes et accrochées les unes aux autres.

La pintade a les ailes courtes et la queue pendante, comme la perdrix ; cc qui, joint à la dispositiou de ses plumes, la fait paraître bossue (genus gibbosum, Pline); mais cette bosse n'est qu'une fansse apparence, et il n'en reste plus aucun vestige lorsque l'oisean est plumé.

Sa grossenr est à peu près celle de la ponle commane; mais elle a la forme de la perdrix, d'où lui est venu le nom de perdrix de Terre-Neuve; seulement elle à les pieds plus élevés

et le cou plus long et plus menu dans le hant. Les barbillons, aul prennent naissance du bee supérleur, n'ont point de forme constante, étant ovales dans les unes , et carrés ou triangulaires dans les autres : ils sont ronges dans la femelle et bleuatres dans le male; et c'est, selon MM, de l'Académie et M. Brisson, la seule chose uni distingue les deux sexes : mais d'autres auteurs ont assigné, comme nous l'avons vu ci-dessus, d'autres différences tirées des couleurs du pinmage, des barbillons, du tubercule calleux de la tête, des caroncules des narines, de la grosseur du corps, des soles ou filets de l'occiput etc.; soit que ces variétés dépendent-en effet de la différence du sexe, solt que, par un vice de logique trop commnn, on les ait regardées comme propres au sexe de l'individu où elles se trouvalent aecidentellement, et par des causes toutes différentes.

En arrière des barbillons, on voit, sur les côtés de la tête, la très-petite ouverture des oreilles qui, dans la piupart des oiseaux, est ombragée par des plumes, et se trouve lei à découvert. Mais, ce qui est propre à la pintade, e'est ce tubercule calleux, cette espèce de casque qui s'élève sur sa tête, et que Belon compare assez mal à propos au tubercule, ou plutôt à la corne de la girafe; il est semblable, par sa forme, à la contre-égreuve du bonnet ducal du doge de Venise, ou, si l'on veut, à ce bonnet mis sens devant derrière : sa couleur varie. dans les différents sujets, du blanc au rougeatre, en passant par le jauue et le brun; sa substance intérieure est comme celle d'une chair endurcie et calleuse : ce novau est recouvert d'une peau seche et ridec qui s'éteud sur l'occiput et sur les côtés de la tête, mais qui est échancrée à l'endroit des veux. Les physiciens à causes finales n'ont pas manqué de dire que cette callosité était uu casque véritable, une arme défensive donnée aux pintades pour les munir contre leurs atteintes réciproques, attendu que ce sont des oiseaux querelleurs, qui ont le bec très-fort et le crâne très-faible.

Les yeux sont grands et couverts, la paupière

supérieure a de longs poils noirs relevés en haut, et le cristallin est plus couvexe en dedans qu'en

M. Perrault assure que le bee est semblable à celul de la poule : le Jésulte Margat le fait trois fois plus gros, très-dur et très-pointu; les ongles sont aussi plus aigus, selou le P. Labat : mais tous s'accordent, aniciens et modernes, à dire que les pieds u'ont point d'éperence.

Une différence considérable qui se trouve entre la poule commune et la pintade, c'est que le tube intestinal est beaucoup plus court à proportion dans cette dernière, n'avant que trois pieds, selon MM, de l'Académie, sans compter les cacums qui ont chacun six pouces, vont en s'élargissant depuis leur origine, et reçoiveut les vaisseaux du mésentère comme les autres iutestins: le plus gros de tous est le duodenum qui a plus de huit lignes de diamètre. Le gésier est comme celui de la poule : on y trouve aussi beaucoup de petits graviers, quelquefois même rien autre chose, apparemment lorsque l'animal étant mort de langueur a passé les derniers temps de sa vie sans manger : la membrane interue du gésier est très-ridée, peu adhérente à la tunique nerveuse, et d'une substance analogue à celle de la corne.

Le jabot, lorsqu'il est soufifé, est de la gros seur d'une balle de paume; le canal intermédiaire entre le jabot et le gesier est d'une substauce plus dure et plus blanche que la partie du conduit intestinal qui précède le jabot, et ne présente pas, à heaucoup près, un si grand nombre de vaisseaux appareuts.

L'escophage descend le long du cou, à droite de la trachée-artère; sans doute parce que le cou qui, comme je l'ai dit, est fort long, se pliant plus souvent en avant que sur les côtés, Possophage, pressé par la trachée-artère, dout les anneaux sont entièrement osseux lei comme dans la plupart des oiseaux, a été poussé du côté oil y avait ie moins de résistance.

Ces oisemux sont sujets à avoir dans le foie, et même dans la rate, des concrétions squirreuses : ou en a vu qui n'avaient point de vésicule du fiel; mais, dans ce cas, le ramenu hépatique était fort gros : ou en a vu d'autres qui n'avaient qu'un seul testicule. En général, il parait que les parties internes ue sont pas moiss susceptibles de variéèrs que les parties extérieures et superficielles. Le cœur est plus polatu qu'il ne l'est commuuément dans les olseaux; les poumons sont à l'ordinaire: mais on a remarqué dans quelques sujets qu'en soufflant dans la traché-artère pour mettre en mouvement les poumons et les cellules à nir, on a remarqué, dis-je, que le péricarde, qui paraissait plus lèche qu'à l'ordinaire, se gouffait comme les poumons.

J'ajonteral encore une observation anatomique qui peut avoir que/que rapport avec l'habitude de crier, et à la force de la voia de la pintade; c'est que la traebés-artire reçoit dans la cavité du thorax deux pétits cordous museuleux longs d'un pouce, larges de deux tirs de ligne, lesquels s'y implautent de chaque coté.

La piutade est en effet un olseau très-criard : et ee n'est pas sans raison que Browne I'a appelée gullus clamosus : son eri est aigre et percaut; et a la longue il devient tellement incommode, que, quoique la chair de la plutade soit un excellent manger et bien supérieur à la volaille ordinaire, la plupart des colous d'Amerique out renoncé à en élever : les Grees avajent un mot particulier pour exprimer ec eri. Élien dit que la méléagride prononce à peu pres son nom ; le docteur Cai, que son eri approche de celui de la perdrix, sans être néanmoins aussi éclatant; Belon, qu'il est quasi comme celui des petits poussins nouvellement éclos : mais il assure positivement qu'il est dissemblable à celui des poules communes, et je ue sais pourquol Aldrovaude et M. Salerne lui ont fait dire le contraire. C'est uu olscan vif, inquiet et turbulent, qui

rendre maltre dans la basse-cour : ii se fait craindre des dindons même ; et quoique beaucoup plus petit, il leur en impose par sa pétuiance. « La pintade, dit le P. Margat, a plutot e fait dix tours et donné vingt coups de bee, que « ces gros oiseaux n'ont pensé à se mettre en e défense. » Ces poules de Numidie semblent avoir la même façon de combattre que l'historien Salluste attribue aux eavaliers Numides. · Leur charge, dit-il, est brusque et irréguliere: e trouvent-ils de la résistance, ils tournent le dos, et un instant après ils sont sur l'ennemi. » On pourrait à cet exemple eu joindre beaucoup d'autres qui attestent l'influence du climat sur le naturel des animaux, alusi que sur le génie national des habitauts. L'éléphant joint à beaucoup de force et d'industrie une dispositiou a

n'aime point a se tenir en place, et qui sait se

l'esclavage : le chamean est laborieux , patient et sobre ; le dogue ne démord point.

Ellen raconte que, dans une certaine lle, la méléagride ext respectée des oiseaux de proie; mais je crois que, dans tous les pays du monde, les oiseaux de proie attaqueront par préférence toute autre volaille qui aura le bec moins fort, point de casque sur la tête, et qui ne saura pas si bien se défendre.

La pintade est du nombre des oiseaux pulvérateurs, qui cherchent dans la poussière où lis se vautrent un remede contre l'incommodité des insectes : elle gratte aussi la terre comme nos pouics communes, et va par troupes trèsnombreuses : on en voit à l'ile de May des volées de deux ou trois cents; les insulaires les chassent au chien courant, sans autres armes que des bâtons. Comme elles ont les ailes fort courtes, elles volent pesamment; mais elles courent très-vite, et, selon Belon, en tenant la tête élevée comme la girafe : elles se perchent la nuit pour dormir, et quelquefois la journée, sur les murs de clôture, sur les baies, et même sur les toits des maisons et sur les nrbres. Elles sont soigneuses, dit encore Belon, en pourchassant leur vivrec et en effet eiles doivent consommer beaucoup, et avoir plus de besoins que les poules domestiques, vu le peu de longueur de leurs lutestins.

Il paraît, per le témoignage des anciens et des modernes, et par les demi-membranes qui unissent les doigts des pieds, que la pintade est un oisrau demi-aquatique: aussi celles de Gulnèc, qui out recouvré leur liberté à Saint-Bomingue, ne suivant plus que l'Impuision du unturel, cherchent de préférence les lieux aquatiques et marécneçux.

Si on les élève de juencese, elles s'apprivoir cont très-blen. Bure avonte qu'étant sur le côte du Séringal, il requt en présent d'une princesse du pays deux pistondes, p'une milé et l'autre fencelle, toutes deux si familières, qu'elles de l'autre malert manger sar ous assielte; et qu'ayant la liberté de voier au rivage, elles se rendaient n'equ'elles sont aussi farvuches que le sont les faiqu'elles sont aussi farvuches que le sont les faisuss en Angeleters e mais gé doute qu'ou ait vu des fisians aussi privés que les 'deux pintufes e sont pas fort farouches, e'est qu'elles reçoivent ta uourriture qu'ell prouve que les pintudes ne sont pas fort farouches, e'est qu'elles reçoivent ta uourriture qu'en leur présente au moment même où elles viennent d'être prises. Tout blen considéré, il me semble que lenr naturel approche beaucoup plus de celul de la perdrix que de celui du faisan.

La ponie pintade pond et conve à peu pris comme la pouie commune; mais il parait que sa fécondité n'est pas la même en differents climats, ou du moins qu'elle est beanceup plus grande dans l'état de domesticité où elle regorge de nourriture, que dans l'état de sauvage, où, étant nourrie moins largement, elle abonde moins en môtécules organiques superflues.

On m'a assuré qu'elle est sauvage à l'lie-de-France, et qu'elle y pond bait, dix et douze cusfs îterre dans les bois; au lieu que celles qui sont domestiques à Saint-Domingue, et qui cherchent aussi le plus épais des haies et des broussailles pour y déposer lenrs cufs, en pondent j'usqu'à cent et cent cinquante, pourva qu'il en reste toujours quedqu'un dans le ind.

Ces œufs sont plus petits à proportion que ceux de la poule ordinaire, et ils ont aussi la coquille beaucoup plus dure : mais il v a une différence remarquable entre ceux de la pintade domestique et ceux de la pintade sauvage; ceux-ci ont de petites taches rondes comme celles du plumage, et quin'avaient pointéchappé à Aristote, au lieu que ceux de la pintade domestique sont d'abord d'un rouge assez vif. qui devient ensuite plus sombre, et enfin couleur de rose sèche, en se refroidissant, Si ce fait est vrai, comme l'a assuré M. Fournier, qui en a beaucoup élevé, il faudrait en conclure que les influences de la domesticité sont ici assez profondes pour altérer non-seulement les couleurs du plumage, comme nous l'avons vu cidessus, mais encore celle de la matière dont se forme la coquille des œufs; et, comme cela n'arrive pas dans les autres espèces, c'est encoro une raison de plus pour regarder la nature de la pintade comme moins fixe et plus sujette à varier que ceile des autres oiseaux.

La pintale a-t-elle soin on non de sa couvel e c'est un problème qui n'est pas encer prisoiu: Belon dit oni, sans restriction; Frische sasais pour l'affirmative à l'égant de la grande espèce, qui ainne les lieux nere, et il assure que le contaries et un'al de la petite spèce, qui aso platt dans les merécages: mais le pius grand nombre des témologages lui attribué de l'addifférence sur cet article; et le jésuite Margat nous apprend qu'à Sain-Demingue on ne lui permet pas de conver elle-même ses œnfs, par la raison qu'elle ne s'y attache point, et qu'elle abandonne souvent ses petits : on préfere, dit-il, de les faire couver par des poules d'Inde ou par des poules communes.

Je ne trouve rien sur la durée de l'Incubion; miss, à juger par la grosseur de l'oiseau, et par ce que l'oassit des espèces auxquelles il a le plus de rapport, on peut la supposer de trois semaines, piss ou moins, selon la chaiteur de la s'ison on du elimat, l'assidnité de la couveuse, etc.

Au commencement, les jeunes pintadeaux nous ils resemblent alors par le plumage, par la couleur des pieds et du bee, à des perdreaux rouges: et li n'est pas aisé de distinguer les jeunes mâtes des vicilles femelles, car c'est dans toutes les espèces que la maturité des femelles resemble à l'enfance des mâtes.

Les pinndemux sont très-détients et fort difféciles à éteve dans nos pays septentrionaux, comme étant originaires des climats brûtains! de l'Afrique : lis es nontrissent, aliant que les vieux, à Saint-Domingue, avec du miliet; selon le P. Margat, dans l'ite de May, avec des cigales et des vers qu'ils trouvent eux-mêmes en gratant in terre avne leurs ongles; et, selon Frisch, lis vivent de toutes sortes de graines et

Le coq pintade produit anasi nvec ia poule domestique; mais e est meeupèced e génération artificielle qui demande des précautions : la principale est de les élever ensemble de jeunesse; et les oiseaux métis, qui résultent de ce métange, forment une race bâtarde, imparfaite, désavouée, pour ainsi dire, et à nature, et qui, ne pondant guère que des œufs clairs, n'a pu jusqu'el ce perpétteur régulèrement.

Les pintadeaux des basses-cours sont d'un fort bon goût, et nniiement inférieurs anx perdreaux; mais les sauvages ou marrons de Saint-Domingue sont un mets exquis et au-dessus du faisan.

Les œufs de pintade sont aussi fort bons à manger.

Nous avons va que ect oisenu était d'origine miers des Grecs qui essant en de cres oisenux affeniene, et de la tous ies noms qui la ion et été dus tes puble par le pois d'un été de l'est de pouls africaine, aumidique, étrandique, étrandique, étrandique, étrandique, etrandique, de l'apprent de Bentarie, de Tiuns, de Maullorit que ces oisenux vensiones te livre tous les réalisses, de d'un des des des des vensiones et livre tous les vitaines, de Lillyre, de Guinée (d'où s'ext formé le juns en Bécile, sur le tombeau de Métégare, et our de guinterly d'Aggryte, de Pharmon, et q'ui se cont pas moisse sière par les naturalissés.

même de Jérusalem. Quelques mahométans, s'étant avisés de les annoneres sous le non de poules de Jérusalem, les veudirent aux chrétlens tout ce qu'ils voulurent; mais ceux-ed, s'étant aperçus de la froude, les revendirent à profit à de bons musulmans, sous le nom de poules de la Mecque.

On en trouve à l'Île-de-France et à l'île de Bourbon, on elles ont été transportées assez récemment, et où elles se sont fort bieu muitipliées; elies sont connues à Madagascar sous le nom d'acanques, et au Congo sous criui de quetèle : eiles sont fort communes dans la Guinée, à la Côte-d'or, où il ne s'en nourrit de privées que dans le canton d'Acra, à Sierra-Leone, au Sénégal, dans l'île de Gorée, dans celle du cap Vert, en Barbarie, en Egypte, en Arabie et en Syrie : on ne dit point s'il y en a dans les iles Canaries, ni dans ceile de Madère. Le Gentil rapporte qu'il a vu à Java des poules pintades; mais on ignore si elles étaient domestiques on sauvages : je eroirais plus volontiers qu'elles étaient domestiques, et qu'elles avaient été transportées d'Afrique en Asie , de même qu'on en a transporté en Amérique et en Europe. Mais comme ces oiseaux étaieut accoutumés à un climat très-chaud, lis n'ont pu s'habituer dans ies pays glaces qui bordeut ia mer Baitique; aussi n'en est-il pas question . dans la Fauna Suecica de M. Linngus, M. Kirin parait n'en parier que sur le rapport d'autrui : et nous voyons même qu'au commencement du siècle ils étaient encore fort rares en Angleterre.

Varron nous apprend que de son temps les poules africaines (c'est ainsi qu'il appelle les pintades) se vendaient fort cher à Rome à cause de lenr rareté; eiles étalent beaucoup plus communes en Grèce du temps de Pausa nias, puisque cet auteur dit positivement que ia méléagride était, avec l'oie commune, l'offrande ordinaire des personnes peu nisées dans les mystères soiennels d'Isis. Malgré ceia , on ne doit point se persuader que les pintades fussent naturelles à la Grèce, pulsque, selon Athénée, les Étoliens passaient pour être les premiers des Grecs qui eussent eu de ces oiseaux dans ieur pays. D'un autre côté j'aperçois quelque trace de migration régulière dans les combats que ces oiseaux veunient se livrer tous les ans en Béotie , sur le tombeau de Méléagre, et que par les mythologistes : c'est de là que leur est venn le nom de méléagrides <sup>1</sup>, comme celui de pintades ieur a été donné moins à cause de la beauté que de l'agréable distribution des couleurs dont leur plumage est peint.

#### LE TÉTRAS

#### OU LE GRAND COO DE BRUYERE.

(TETRAS AUERHAN.)

Ordre des gallinacés, genre létras. (Cuvier.)

Si l'on ne jugeait des choses que par les noms, on pourrait prendre cet oiseau ou pour un coq sauvage, ou pour un faisan; car on lui donne, en plusieurs pays, et surtout en Italie, le uom de coq sauvage, gallo alpestre, selvatico; tandis qu'en d'autres pays on lui donne celul de falsan bruvant et de falsan sauvage : cependant il differe du faisan par sa queue, qui est une fois plus courte à proportion et d'une tout autre forme, par le nombre des grandes plumes qui la composent, par l'étenduc de sou voi reativement à ses autres dimensions, par ses pieds puttus et dénués d'éperons, etc. D'alileurs, quoique ces deux espèces d'oiseaux se piaisent également dans les bois, on ne les rencontre presque jamais dans les mêmes licux, parce que le faisan, qui craiut le froid, se tient dans les bois en plaine, au lieu que le coq de bruyère cherche le froid et habite les bois qui couronnent le sommet des hautes montagues , d'où iui sont venus les noms de coq de montaques et de coq de bois.

Cox qui, à l'exemple de Gesaner et de quele autres voient le regarder comme un coq sauvage, pourraieut, à la vetité, se fonder sur quelques analogies; cur il y a en effet plasfurus traits de ressemblance avec le coq ordinate suiture, soit dans la forme tutate du corps, soit dans la configuration particulière du bee, soit dans la configuration particulière du bee, soit par cette peur ouege plas ou ments suifiante que tempe que son peur cette peur ouege plas ou ments suifiante de particular de la comme del la comme de la comme del comme de la comme de la comme del comme de la c

4 Nois. La fable dil que les serurs de Méléagre, désespérées de la mort de leur frère, furent changées en ces oiscaux qui portent encore leurs latines sensies sur leurs plumages.

des babitudes communes : dans les deux espèces, Il faut plusieurs femelles au mâle : les femeiles ne font point de nids; elles couvent leurs œufs avec beaucoup d'assiduité, et montrent une grande affection pour leurs petits quand iis sont éclos. Mais, si l'on fait attention que le cog de bruyère n'a point de membranes sous le bee, et point d'éperons aux pieds; que ses pieds sont converts de plumes, et ses doigts bordés d'une espèce de dentelure; qu'il a dans la queue deux pennes de plus que le eoq; que cette queue ne se divise point en deux plans comme celle du coq, mais qu'il la releve en éventail comme le dindon; que la grandeur totale de cet oiseau est quadruple de celle des coqs ordinalres; qu'il se piait dans ics pays froids, tandis que les coqs prospèrent beaucoup mieux dans les pays tempérés: qu'il n'y a point d'exemple a véré du mélange de ces deux espèces; que leurs œufs ne sont pas de la même couleur; enfin, si l'on se souvient des preuves par lesquelles je erois avoir établi que l'espèce du cog est originaire des contrées tempérées de l'Asie, où les vovageurs n'ont presque jamais vu de cogs de bruyère, on ne pourra guère se persuader que ceux-ci soient la souche de ceux-là, et l'on reviendra bientôt d'une erreur occasionnée, comme taut d'autres, par une fausse dénomination.

Pour moi, afin d'éviter toute équivoque, je donnerai, dans cet article, au cog de bruyère, le uom de tétras, formé de celui de tetrao, qui me paraitétre son plus ancieu nom latin, et qu'il conserve encore aujourd'hui dans la Sclavonie, où il s'appelle tetres. On pourrait aussi lui donner ceiui de cedron tiré de cedrone, nom sous lequel il est connu en plusieurs contrées d'Italie. Les Grisons l'appellent stolzo, du mot aliemand stolz, qui signifie quelque chose de superbe ou d'imposant, et qui est applicable au coq de bruyère, à cause de sa grandeur et de sa beauté : par la même raison, les habitants des Pyrénées lui donnent le nom de paon sauvage. Celui d'urogallus, sous ieq uel il est souvent désigné par les modernes qui ont écrit en latin, vient de ur, our, urus, qui veut dire sauvage, et dont s'est formé en ailemand le mot auer-hahn ou ourhhahn, lequel, selon Frisch, désigne un oiseau qui se tient dans les lieux peu fréquentés et de difficile accès : il signifie aussi un olseau de marais: et c'est de là que lui est venu le nom rie-t hahn, coq de marais, que l'on lui donne dans la Souabe, et même en Ecosse.

Aristote ne dit que deux mots d'un oiscau qu'il uppelle tetrix , et que les Athéniens appelalent ourax: cet oiseau, dit-li, ne niche point sur les arbres ni sur la terre, mais parmi les plantes basseset rampantes. Tetriz quam Athenienses vocant oberry, nec arbori, nec terra nidum suum committit, sed frutici, Sur quoi il est à propos de remarquer que l'expression grecque n'a pas été fidélement renduc en latin par Gaza : ear , 1º Aristote ne parle point lei d'arbrisseau (frutiei), mais seulement de plantes busses, ce qui ressemble plus aux gramen et à ia mousse qu'à des arbrisseaux; 2º Aristote ne dit point que le tetrix fasse de nid sur ces plantes basses, il dit seulement qu'il y niche ; ce qui pent paraitre la même chose û un litterateur, muis non à un naturaliste, vu qu'un oiseau peut nicher, c'est-à-dire poudre et couver ses œufs,sans faire de nid; et c'est précisément le cas du tetrix, seion Aristote lui-même, qui dit, queiques lignes pius haut, que l'alouette et le tetrix ne deposent point ieurs œufs dans des nids, mais qu'ils pondent sur la terre, ainsi que tous les oiseaux pesants, et qu'lis cachent leurs œufs dans l'herbe drue.

Or, « equ'a dil Aristote du tetriz dans esdeva passages, ami rectifici l'un per l'autre, presente plusieurs indications qui convicuenta i notre tétraz, doct la famelle en fitt point de convec de fruitica autri, amu fit mouses, et les couvre de fruitica autri, amu fit mouses, et les couvre de fruitica autri, amu fit mouses, et les proportions de l'autre d'autre, a nom latia tetro, par lequel Pline designe le coq du prayere, au nesport cisient avec i nom gree tetriz, anna competr l'analogie qui se trouve centre le sona nichente novez et le nom emoposé contre le sona nichente novez et le nom emoposé contre le sona nichente novez et le nom emoposé contre le sona nichente novez et le nom emoposé contre le sona nichente novez et le nome composé contre le sona nichente novez et le nome composé contre le sona nichente novez et le nome composé contre le sona nichente novez et le nome composé contre le sona nichente novez et le nome composé contre le sona nichente novez et le nome composé contre le sona de la contre la contre

Mais ce qui pourrait jeter que'ques doutes sur l'identité du steriz d'Ariatos exve le tetros de Pilue, e'est que ce demier, parlant de son térios avec quelque détail, neit point ce qu'Ariatote avait dit du tetriz; ce que vraisembleblement il a'est pas manqué de faire, seino sa contume, s'il cét regardé son tetrao comme citat te même osseau que leteriz d'Ariatote; à moins qu'on ne veuille dire qu'Ariatote ayant parté fort superficielmend du tetriz, Pilue n'a pas dé faire grande attention au peu qu'il en avait dit.

A l'égard du grand tetrax dont parle Athé-

née illi. IX, ce n'est certainement pas notre ictras, puisqu'il a des especes de barbilions charnus et sembibbles ù ceux du coq, lesquels pecunent naissance auprès des oreilles et descendent au-dessous di bec; caractère ubsolument étrainger au têtras, et qui désigne bleu plutôt la meteagride ou poule de Numidle, qui 'est notre plutade.

Le petit tetrax, dont parle le même auteur, n'est, selon lul, qu'un tres-petit oiseau, et, par sa petitesse même, exclus de toute comparaison avec notre tetras, qui est un oiseau de la première grandeur.

A l'égard du tetraz du poète Nemisiauus qui insiste sur sa stupidité, gessner le regarde cuore un trait caractérisé de ressemblance à vec la métégride : ce sont les couleurs de son plumage, dont le fond est gris cendré, seme de tachesen forme de gouttes : c'est tiens la le plumage de la pintade, appelée par quelques-uus guillina guttate.

Mais, quoi qu'il en soit de toutes ces conjectures, il est hors de doute que les deux espèces de tetrao de Pline sont de vrais tétras ou coqs de bruyère. Le beau uoir justré de leur plumage, ieurs sourclis coulenr de feu, qui représentent des espèces de flammes dont leurs yeux sont surmontés, leur sejour dans les pays froids et sur les hautes montognes, la delicatesse de leur chair, sont autant de propriétes qui se rencontrent dans le grand et le petit tétras, et qui ne se trouvent reunies dans aucuu antre oiseau : nous apercevous même, dans la description de Pline, les traces d'une singularité qui u'a eté connuc que par tres-peu de modernes : moriuntur contumacia, dit cet auteur, spiritu revocato : ce qui se rapporte à une observation remarquable que Frisch a Insérée dans l'histoire de cet oiseau. Ce naturaliste n'ayaut point trouvé delangue dans le bec d'un cou de bruyère mort. et lui ayant ouvert le gosier, y retrouva la lanque qui s'v était retirée avec toutes ses depeudances; et if fant que cela arrive le plus ordinairement, puisque c'est une opinion commune parmi les chasseurs que les coqs de bruyère n'ont polut de langue : peut-être en est-il de même de cet aigle noir dont Pline fait mention, et de cet olseau du Brésil dont parle Scaliger, lequel passait aussi pour n'avoir pas de langue, sans doute sur le rapport de queiques voyageurs crédules, ou de chasseurs peu attentifs, qui ne

voient presque jamais les animanx que morts ou mourants, et surtout parce qu'aucun observateur ne leur avait regardé dans le gésier.

L'autre espèce de tétrao, dont Pline parle au même endroit, est beaucoup plus grande, puisqu'elle surpasse l'outarde et même le vautour dont elle a le plumage, et qu'elle ne le cède qu'à l'autruche ; du reste, c'est un oiseau si pesant , qu'il se laisse quelquefois prendre à la main, Belon prétend que cette espèce de tetrao n'est point connué des modernes, qui, selon lui, n'ont jumais vu de tétras ou cogs de bruyère plus grands ni même aussi grands que l'outarde, D'ailieurs, on pourrait douter que l'oiseau déaigné dans ce passage de Pline par les noms d'otis et d'avis-tarda fut notre outarde, dout la chair est d'un fort bon gout, au lieu que l'avistarda de Pline était un mauvais manger (damnatus in cibis) : mais on ne dolt pas conciure pour celn avec Belon que le grand tetras n'est autre chose que l'avis-tarda, puisque Pline, dans ce même passage, nomme le tetras et l'avis larda, et qu'il les compare comme des oiseaux d'espèces différentes.

Pour moi, après nvoir bien tout pesé, j'aimerais mieux dire: 1º que le premier tetrao dont parle Pline est le tétras de la petite espèce, à qui tont ce qu'il dit en cet endroit est encore plus applicable qu'au grand;

2º (Des son grand tetrno est notre grand titins, etqu'il i en exagire pas in grossour en disant qu'il surpasse l'outarde : car y'al peet moimen empende outande qui avait trois préda
trois pouces de l'extrémité du bec à celle des
ongles, six pieda et demi de voi, et qu'il s'est
trouvée du poids de douze livres; or, l'on sait
et l'on verna Hendrid que parmi les tétras de lu
grande espèce il y en n qui piesent davantage.
Le tétras ou grand con de bruyer a près de

Le testad ou graitat cop ut sit yet e spreame querte pieda fest un quae poid. Al de vincular dit que l'ie a rait a un qui pessit vingt-trois livres, qu'il en a rait a un qui pessit vingt-trois livres, masta ce son dei si trives de hologne, qui sont sealement de dix onces; cus sorte que les vingt-trois livres de sido cosces. Le coq noir des montagnes de Moscovie, décrit par Allia, et qui s'est sutre chose qu'un téress de la grande espèce, pessit di si livres sons plumes et de Norwège, qui sont de vrais létras, sont de la grandeur d'une outarde.

Cet oiscau gratte la terre comme tous les

frugivores; il n le bee fort et trunchant, la iangue pointue, et dans le palais un eufoncement proportionne au volume de la langue; les pédes sont masi très-forts et garnis de plumes par devant; le jabot est excessivement grand, mais du reste fait, ainsi que le gésier, à pen près comme dans le cog domestique. La pena tugsier est veloutée a l'endroit de l'adhérence des museles.

Le têtras vit de feuilles ou de sommités de sapin, de genévrier, de cèdre, de saule, de bouieau, de peuplier biane, de condrier, de mirtylle, de ronces, de chardons, de pommes de pin, des feuilles et des fleurs de blé sarrasin, de la gesse, du mille-feuille, du pissenlit, du treffe, de la vesce et de l'orobe, principalement iorsque ces plantes sont encore tendres; enr. lorsane les graines commencent à se former, il ne touebe pius aux fleurs, et il se contente de fenilles : il mange aussi, surtont la premiere année, des mitres sauvages, de la faine, des œufs de fourmis, etc. On a remarqué au contraire que plusicurs autres plantes ne convenzient point à cet oiseau, entre autres la livèche, l'éclaire, l'hieble, l'extramoine, le muguet, le froment, l'ortie, etc.

On a observé, dans le gásier des têrns que l'on a ouverts, de petits cuilloux sembiblier à ceux que l'on voit dans le gésier de la voisilier condinaire; preuve certaine qu'ins ne se contentent point des fœilles et des fleurs qu'ils prenent sur les arbress, mais qu'ils viveit encore des grains qu'ils trouvest en grattant la terre. Lorsq'ils managett trop de bales de graielvre, leur chair, qui est excellente, contracte un mauter de les conserves pas longemps a bonne qualité dans les enges et les voilères où l'on veut quelquéfois les mourirs par curiostét.

La femelle net differe da mulle que par la taitie te par le plumage, étans plus perite et moins noire : an create, elle l'emporte sur le malte par l'argétable variété en couleurs, equi n'est point l'ordinaire dans les oiseaux, ai même dans les autres animaux, comme nons l'avons ermarqué en faisant l'histoire des quadrupedes; et, seion Willinghby, c'est fante d'avoir conne ettre exception que tressure a fait de la framelle une aumajor, formé de l'alternand grappé-dahas; a de même qu'il a fait aussi une espèce de la femelle qu'il a fait aussi une espèce de la femelle que qu'il a fait aussi une espèce de la femelle que pett tetras, à laquelle il a doone le nom de

grugaltus minor; cependant Gessner prétend n'avoir établi ses espèces qu'après avoir observé avec grand soin tons les individus, excepté le grygallus minor, et s'être assuré qu'ils avaient des différences bien caractérisées. D'un autre côté, Schwenekfeid, qui était à portée des montagnes, et qui avait examiné souvent et avec beaucoup d'attention le grygallus, assure que c'est la femelle du tétras. Mais il faut avouer que dans cette espèce, et pent-être dans beauconn d'autres, les couleurs du plumage sont sujettes à de grandes variétés, selon le sexe, l'âge, le ciimat et diverses autres circonstauces. Celui que nous avons fait dessiner est un peu huppé. M. Brisson ne parle point de buppe dans sa description : et des deux figures doppées par Aidrovande, l'une est buppée et l'antre ne l'est point. Oneigues-uns prétendent que le tétras, lorsqu'il est ieune, a beancoup de bianc dans son plumage, et que ce bianc se perd à mesure qu'il vieifiit, an point que c'est un moven de connaitre l'âge de l'oisean; il semble même que le nombre des pennes de la quene ne soit pas toujours égal; car Linnæus le fixe à dix-huit dans sa Fauna Suecica, et M. Brisson a seize dans son Ornithologie; et, ce qu'il y a de plus singutier, Schwenckfeid, qui avait vu et examiné beaucoup de ces oiseaux, prétend que, soit dans ia grande, soit dans la petite espece, les femeiles ont dix-buit pennes à la queue, et les mâles donze seniement : d'où il suit que toute méthode qui prendra pour caractères spécifiques des différences aussi variables que le sont les coulenrs des plumes et même leur nombre, sera sujette an grand inconvénient de multiplier les espèces, je veux dire les espèces nominales, ou pintôt les nouvelles phrases; de surcharger la mémoire des commençants, de leur donner de fansses idées des choses, et par conséquent de rendre l'étude de la nature plus difficile.

Il n'est pas vrai, comme l'a dit Encellun, que le téras multe d'ant pretés sur un arbre jette sa se mence par le bez, que ses femeiles qu'il appet à grands cois viennent in recueille, l'a-sur valer, la rejeter ensuite, et que leurs esuits soient ains fécondés: il més aps pais varia que de la partie de cette semence qui n'est point recueille le par les points, il se forme des serpents, des especes de peries zil estre pries pries

de plus singuller, c'est qu'Encellus Pul-même, qui noonle cette Grange fécondation par le bee, n'ignorait pas que le coq couvrait ensuite ses n'ignorait pas que le coq couvrait ensuite ses conjusés, et que celtes qu'il n'avait plouit couvertes pondisent des œuis inféconds : il savait ceiu et n'en persista pas moins dans son opision; il dissif, pour la défendre, que cet accouplement o'esti qu'un pier, un bodinage, qui mettait bien el secenu à la fécondation, mais qui ne l'operait de chait l'effet immédiat de fai survive de chait l'effet immédiat de la servence. En vérile, c'est surviver un programme de la servence. En vérile, c'est surviver un programme sur de setties abmedité.

Les tetras males commencent à entrer en chaleur dans les premiers jours de février ; cette chaicur est dans toute sa force vers les derniers iours de mars, et continue jusqu'à la pousse des feuilies. Chaque coq, pendant sa chaieur, se tient dans un certain canton d'où il ne s'éloigne pas : on le voit alors soir et matin se promenant sur le trone d'un gros pin ou d'un autre arbre. ayant la queue étalée en rond, les ailes trainantes, le cou porté en avant, la tête enflée, sans doute par le redressement de ses plumes, et prenant toutes sortes de postures extraordinaires, tant il est tourmenté par je besoin de répandre ses molécules organiques superflues. Il a un cri particulier pour appeler ses femelles qui iui répondent et accourent sous l'arbre où il se tient, et d'où ii descend bientôt pour les cocber et les féconder; c'est probablement à cause de ce cri singulier, qui est très-fort et se fait entendre de ioin, qu'on iui a donné ie nom de faisan bruyant. Ce eri commence par une espèce d'explosion suivie d'une voix aigre et percante, sembiable au bruit d'une faux qu'on aiguise : cette voix cesse et recommence aiternativement; et après avoir ainsi continué à plusieurs reprises pendant nne beure environ, elle finit par nne explosion semblableà la première.

Le têtra qui, dans tout autre temps, est fact difficile à approche, se laisse surprender trisaisément lorsqu'il est en annour, et surtout tandis qu'il fait entitudre son cri de nyped; il est alors si foundit du besit qu'il fait lui-mème, ou si l'on vent, rélement envivré, que al a vend'un bomme, ni même les coups de fauil au le d'éterminent à prendre sa voile; il seruble qu'il ne minent à prendre sa voile; il seruble qu'il ne d'extans; c'est pour cit que l'on dit commanement, et que l'on a mieme écrit que le têtras ext alors sound et aveugle; expendant îl ne l'est guirée que comme le soute parafile (cronstance presque lous les naimaux, sans en excepter l'homme; jous dépouvent plus ou mois cette extase d'amour, mais apparemment qu'elle est extase d'amour, mais apparemment qu'elle est plus marquée dans le létras; que en Allemagne on donne le nom d'auer-hadis aux unouvrexu qui paraissent avel roublé lot autier soin pour s'occuper uniquement de l'objet de leur passiou, et nimée à tonte personne qui montre une insensibilité stupide pour ses plus grands intèrèts.

On inge bien que c'est cette saison où les tétrus sont en amour que l'on choisit pour leur douner la chasse ou pour leur tendre des piéges, Je dounerai, en parlant de la petite espèce à queue fourchue, quelques détails sur cette chasse, surtout eeux qui seront les plus propres a faire counaitre les mœurs et le naturel de ces oiseaux : je me bornerai à dire ici que l'on fait tres-bien, même pour favoriser la multiplication de l'espèce, de détruire les vieux cogs, parce qu'ils ne souffrent point d'autres cogs sur leurs plaisirs, et cela dans uue étendue de terrain assez considérable; en sorte que ne pouvant suffiro à toutes les poules de leur district, plusieurs d'entre eiles sont privées de mâles et ne produisent que des œufs inféconds.

Quelques oiseleurs précedednt qu'avant de s'accoupler es oiseaux se préparent une place hieu utête è bieu uuie, et je ne doute pas qu'en feit ou n'ait va de ces places; mais je doute fact que les têtras aleut eu la prévoyance de les préparer : Il est bien plas simple de praser que ces places sont les endroits du rendres ross habitatel du ou qu'ex es poules, jesquels endroits doidu ou qu'ex es poules, jesquels endroits doidu ou qu'ex es poules, jesquels endroits doiquentation journalière, excetaiument plus boitus une le rassé du terrain.

tus que le rease du terrain.

La femelle du titras poud ordinalremeut clinq
ou six custa au moins , et huit ou neuf au plus ;
Schwenckful freehend que la premierre ponte
est de huit, et les suivantes de douze, quatorze
et iluqua's aviec. Ces custo sont blanes, marquetito de jame; et, seion le meime Schwenckfeld,
plus grows que excut des poudes ordinairs : eile
les dépone sur la mousse en un lien see, où eile
tea couve seule et saus être nidée qu'inter pour alter
cherber sa nourtiure elle les caches sous les
fœillés avec grand soin, et quolqu'elle soit d'un
anturel très-ausseg, si on l'apporche tandis

'en le controllès de les controllès de les controllès en le controllès en l

qu'elle est sur ses œufs, elle reste et ne les abandonne que très-diffiellement, l'amour de la couvée l'emportant en cette occasion sur la crainte du dancer.

Dès que les petits sout éclos, ils se mettent à courir avec besuconp de légèreté; ils courent même avant qu'ils soient tout à fait éclos, puisqa'on en voit qui vont et viennent ayant encore one partie de leur coquille adhérente à ienr corns. La mère les conduit avec beaucoup de sollicitude et d'affection ; elle les promène dans les bois, où lis se nourrissent d'œufs de fourmis, de mûres sauvages, etc. La famille demeure unie tout le reste de l'année, et jusqu'à ce que la saison de l'amour, leur donnant do nouveaux besoins et de nouveaux intérêts, les disperse, et surtout les mâles, qui alment à vivre séparément; car, comme nous l'avons vu, ils ne se souffrent pas les uns les autres, et ils ne vivent guère avec leurs femelles que lorsque le besoin les leur rend nécessaires.

Les têtras, somme Je l'al dit, se plaisent sur les hautes montagnes: mais ce la vict vari que pour les climats tempérés; car dans les pays vict-froids, comme à la haie d'Hauton, ils pré-firent la plaine et les lieux bos, où ils trouvent paparemment la mône température que sur nos plas hautes montagnes. Il y era dams les Alpres, dans les Alpres, car l'es montagnes de l'autorité que c'et d'autorité que la race s'en est de l'autorité que c'et d'autorité que c'et d'autorité que c'et d'autorité que c'et d'autorité que la race s'en est peute ce l'ainde, où el l'existait autréfois.

On dit que les oiseaux de proie en détruisent beaucoup, soit qu'ils choisissent pour les attaquer le temps oil l'ivresse de l'amour le rand si faciles à surprendre, soit que, trouvant leur chair de meilleur goût, ils leur donnent la chasse par proférense.

## LE PETIT TÉTRAS,

OU COQ DE BRUYÈRE A QUEUE FOURCHUE.

TETRAS BIREBAN.

Ordre des gallinacés, genre tétras. (Cuvier.)

Voici encore un coq et un falsan qui n'est ni coq ni faisan; on l'a appelé petit coq sanvage, coq de bruyère, coq de bouleau, etc., faisan noir, faisan de montagne; on lui n même donné 1 le nom de perdrix, de gélinotte; mais, dans le vrai, c'est le petit tétras, c'est le premier tetrao de Pline, c'est le tetrao ou l'urogaltus minor de la plupart des modernes. Quelques naturalistes, tels que Rzaczynski, l'ont pris pour le tetrax du poête Nemesianus : mais c'est saas doute faute d'avoir remarqué que la grosseur de cc tetrax est, selon Nemesianus même, égale à celle de l'oie et de la grue; au lieu que, selon Gessner, Sebwenek feld, Aldrovnade et quelques autres observateurs, qui oat vu par eux-mémes, le petit tétras n'est guère plus gros qu'ua coq ordinaire, mais sculement d'une forme un peu plus allongée, et que sa femelle, selon M. Ray, n'est pas tout à fait aussi grosse que notre poule

commuae. Turner, en parlant de sa poule moresque, ainsi appelée, dit-il, non pas à cause de son plumage qui ressemble à celui de la perdrix, mals à cause de la couleur du mâte, qui est noir, lul donne uae crête rouge et charnue, et deux espèces de barbillons de même substance et de même coulcur; ea quoi Wiflughby pretendqu'il se trompe : mnis cela est d'autant plus difficile à croire, que Turner parle d'un oiseau de son pays (apud nos est), et qu'il s'agit d'un caractere trop frappant pour que l'oa puisse s'y mépreudre. Or, en supposant que Turner ne s'est point trompé ea effet sur cette erête et ces barbilious; et d'autre part, coasidérant qu'il ne dit point que sa poule moresque ait la queuc fourchue, je serais porté à la regarder comme une autre espèce, ou, si l'ou veut, comme une autre race de petit tétras, semblable à la première par la grosseur, par le différent plumage du mâle et de la femelle, par les mœurs, le naturel, le goût des mêmes nourritures, ctc., mais qui s'en distingue par ses barbillons ebaraus et par sa queue noa fourebue : et ce qui me coafirme dans cette idée, c'est que je trouve dans Gessner un oiseau sous le nom de gallus sylvestris, lequel a aussi des barbilloas et la quene noa fourehue, du reste fort ressemblant au petit tétras; en sorte qu'on pent et qu'ou doit, ce me semble, le regarder comme un individu de la même espèce que la poule moresque de Turner; d'autant pins que dans cette espèce le mâle porte en Écosse (d'où l'on avait envoyé à Gessner la figure de l'oiseau) le nom de coq noir. et la femelle celai de poule grise; ce qui indique précisément la différence de plumage, qui , dans les espèces de tétras, se trouve entre les deux sexes.

Le petit tétras dont il s'agit ici n'est petit que parce qu'on le compare avec le grand tétras : il pèse trois à quatre livres , et il est encore, après cetui-là , le plus graud de tous les oiseaux qu'on appelle cogs de bois.

Il n beaucoup de choses communes avec le grand tétras, sourcils rouges, pieds pattus et sans éperons, doigts deatelés, tache blanche à l'aile, etc. : mais il ea differe par deux caractères très-apparents ; il est beaucoup moins gros et il a la queuc fourebue, non-seulemeat parec que les pennes ou graades plumes du milieu sont plus courtes que les extérienres, mais caeore parce que eclles-ci se recourbent en dehors; de plus, le mále de cette petite espèce a plus de noir et un noir plus décidé que le mâle de la graade espèce, et il a de plus grands sourcils: j'appelle ainsi cette peau rouge et glanduleuse qu'il a au-dessus des yeux ; mais la grondeur de ses sourcils est sujette à quelque variation dans les mêmes individus en différent temps, comme nous le verrons plus bas.

La femelle est uue fois plus petite que le mâle; elle n la queue moins fourchue, et les couleurs de son plumage sont si différentes, que Gessaer s'est eru en droit d'en former une espèce séparée qu'il a désignée par le nom de grugallus minor, comme je l'ai remarqué ci-dessus dans l'histoire du grand têtras. Au reste, cette différence de plumage entre les deux sexes ne se decide qu'au bout d'un certain temps : les jeunes máles sont d'abord de la couleur de leur mere, et conservent cette couleur jusqu'a la première automue; sur la fin de cette saison et peudant l'hiver, ils prenneat des nuances de plus en plus foucées, jusqu'à ee qu'ils soient d'un noir bieuâtre, et ils retiennent cette dernière couleur toute leur vie , sans autres changements que eeux que je vais indiquer : 16 ils prenneut plus de bleu à mesure qu'ils nyancent ea áge; 2º à trois ans, et non plus tôt, ils prennent uue taebe blanche sous le bee; 3º lorsqu'ils soat très-vieux il parait une autre tache d'un noir varié sous la queue, où auparavant les plumes étaient toutes blanches. Charleton et quelquesautresajoatent qu'il y a d'autant moins de taches blanches a la queue que l'oiscau est plus vienx; en sorte que le nombre plus ou moins grand de ces taches est un indice pour. reconnaître son âge, .

Les naturalistes, qui ont compté assez unanimement vingt-six pennes dans l'aile du petit tétras, ne s'accordent point entre eux sur le nombre des pennes de la queue, et l'on retrouve lei à peu près les mêmes variations dont j'ai parlé an sujet du grand tétras. Schwenckfeld, qui donne dix-huit pennes à la femelle, u'en accorde que donze au mâle. Willingbby, Albin, M. Brisson en assignent seize aux mâles comme aux femelles. Les deux mâles que nous conservons an Cabinet du Roi en ont tous deux dix-huit; savoir : sept grandes de chaque côté, et quatre dans le milleu, beaucoup plus courtes, Ces différences viendraient-elles de ce que le nombre de ces grandes plumes est sujet à varier réellement, ou de ce que ceux qui les ont comptées ont négligé de s'assurer auparavant s'il n'eu manquait aucune dans les sujets soumis à leurs observations? Au reste, le tétras a les ailes conrtes, et par conséquent le vol pesant, et l'on ne le voit jamais s'élever bien haut ni aller bien loin.

Les mâles et les femélies ont l'ouverture des ceilles fort grande, les doigts unis par une membrane jusqu'à la première articulation et bordés de dretteures, la chair l'hanche et de facile digestion, la langue molle, un pen hérissée de petites pointes et non dividée; jous la langue nue substauce glanduleuse; dans le palas une coxitte qui répond exactement aux dimensions de la longue, le jabot très-grand, le et le la apprendiers on coccusa de vindi-quarter. Ces appendiers on coccusa de vindi-quarter. Ces appendiers sont sillonnés de six atries ou cannelurer.

La différence qui se trouve entre les femelles cles amilea ne sobren qua hi auperficie; elle prientre jusqu'à l'organisation intérieure. Le docteur Waygand a observé que l'os dui serraum dans les miles, étant regardé à la lumière, pamissait semé du nombre prodijeux de petites ramilitations de couleur rouge, l'esquelles se coissant et revealunt en mille manières et dans coissant et versaine et mille mainères et dans sans très-curieux et très-diquiler; an lieu que assan très-curieux et très-diquiler; an lieu que dans les femelles ie même os în que pen ou point de ces ramifications : il est aussi plus petit et d'une coleur blanchêtre.

Cet olseau vole le plus souvent en troupe, et se perche sur les arbres à peu près comme le falsan. Il mue en été, et il se cache alors dans des lleux fourrés ou dans des endroits maréon-

genx; et il se nourrit principalement de feuilles et de boutons de bouleau et de baies de bruyère, d'où lui est venu son nom françaiscoq de bruyère, et son nom allemand birck-han, qui signifie coq de bouleau. Il vit aussi de chatons de condrier, de hlé et d'autres graines ; l'automne il se rabat sur les glands, les mures de ronces, les boutons d'aune, les pommes de pin , les baies de myrtille ( vitis Idaa), de fusain ou bonnet de prêtre : enfin l'hiver il se réfugie dans les grands bois, où il est rédult aux baies de genièvre, ou à chercher sous la neige celles de l'oxycoccum ou canneberge, appelé vulgairement coussinet de marais; quelquefois même il ne mange rien dn tout pendant les deux ou trois mois du plus grand hiver; car on prétend qu'en Norwège il passe cette saison rigoureuse sous la neige, engourdi, sans mouvement et sans prendre aucune nourriture , comme font dans nos pays tempérés les chauves-souris, les loirs, les lérots, les muscardins, les hérissons et les marmottes, et (si le fait est vrai) sans doute à peu près pour les mêmes canses.

On trouve de ces oiseaux au nord de l'Angleterre et de l'Écosse, dans les parties montueuses, en Norwége et dans les provinces septentrionales de la Suéde, aux environs de Cologne, dans les Alpes suisses, dans le Bugey où ils s'appellent grianots, selon M. Héhert; en Podolie, en Lithuanie, en Samogitie, et surtout en Volhynie et dans l'Ukraine, qui comprend les palatinats de Kiovie et de Braslaw. où un noble polonais en prit un jonr trente paires d'un seul coup de filet, dit Rzaczynski, près du village de Kusmince. Nous verrons plus bas la manière dont la chasse du tetras se fait en Courlande. Ces oiseaux ne s'accoutument pas facilement à un autre climat, ni à l'état de domesticité; presque tous ceux que M. le maréchal de Saxe avait fait venir de Suède dans sa ménagerie de Chambord, y sont morts de langueur et sans se perpétuer.

gouer et sans às perpetuer.

Le tièrns entre en amour dans le temps où 
les sautes commenent à pouser, c'età-d-ulre 
aur la fin de l'Ivec, eque le chassure asvent 
aur la fin de l'Ivec, eque le chassure asvent 
ments : cet store qu'en voit chaque jour les 
ments : cet store qu'en voit chaque jour les 
ments : cet store qu'en voit chaque jour les 
de cent ou plus, dans quelque lleu éteré, 
tempelle, environné de marsia ; couvert de 
brayère, etc., qu'ils out choisi pour le lieu de 
de cent ou plus, dans quelque lleu éteré, 
de cent pour le de l'entre 
de cent ou plus de l'entre 
de cent pour le l'entre 
de cent plus de l'entre 
de

fis s'entre-battent avec fureur, jusqu'à ce que les pins faibles aient été mis en fuite; après quoi les vainqueurs se promènent sur un tronc d'arbre, ou sur l'endroit le plus élevé du terrain, l'œil en feu, les sourcils gonflés, les plumes hérissées, la queue étalée en éventail, faisant la roue, battant des ailes, bondissant assez fréquemment, et rappelant les femelles par nn eri qui s'entend d'nn demi-mille. Son eri naturel par lequel il semble articuler le mot allemand frau, monte de tierce dans cette circonstance, et il v joint un autre cri particuller, une espèce de roulement de gosier très-éclatant. Les femelles qui sont à portée répondent à la voix des mâies par un cri qui leur est propre ; elles se rassemblent autour d'eux, et reviennent trèsexactement les jours suivants au même rendezyous. Selon le docteur Waygand, chaque coq a deux ou trois poules auxquelles il est pius spécialement affectionné.

Lorsque les femelles sont fécondées, elles vont chacune de leur côté faire leur ponte dans des taillis épais et un pen élevés. Elles pondent par terre et sans se donner beaucoup de peine pour la construction d'un nid, comme font tous les oiseanx pesants. Elles pondent six ou sept cenfs, selon les uns, de douze à seize, selon les antres, et douze a vingt, selon quelques autres: les œufs sont moins gros que ceux des poules domestiques et nn peu plus longuets. M. Linnæns assure que ces poules de bruyère perdent leur fumet dans le temps de l'incubation. Schwenckfeld semble insinuer que le temps de leur ponte est dérangé depuis que ces oiseaux ont été tourmentés par les chasseurs, et effrayés par les coups de fusil ; et il attribue aux memes causes la perte qu'a faite l'Allemagne de plusieurs autres belies espèces d'olseaux.

Des que les petits ont douze ou quinze [ours, its commencent disjà hatter des alles et à s'essayer à voltiger; mais ce n'est qu'au bout de cinqu suix semaines qu'ils sont en état de prendre leur essor, et d'aller se percher sur les atire avec un appeau, soit pour les prendre au file, soit pour les trent conqué danne pour le prenant sen de quelqu'un de ses petits qui s'est d'april, escourt et le rappelle par une partieslerq qu'est et le rappelle par une partieslerq qu'est expète souveux, comme font en paruit cas nos poucles domestiques, et die amenie

à sa suite le reste de la couvee, qu'elle livre ainsi à la merci des chasseurs.

Quand les jeunes tétras sont un peu pius grands, et qu'ils commencent à prendre du noir dans le piumage, ils ne se laissent pas amorcer si alsément de cette manière : mais alors, jusqu'à ce qu'ils aient pris la moitié de leur accroissement, on les chasse a vec l'oiseau de proje. Le vrai temps de cette chasse est l'arrière-saison, lorsque les arbres ont quitté leurs feuilles; dans ce temps les vienx mâles choisissent nn certain endroit où ils se rendent tons les matins, au lever du soleil, en rappelant par un certain cri (snrtout quand il doit geler ou faire beau temps) tous les autres oiseaux de leur espèce, jeunes et vicux, mâles et femelles. Lorsqu'ils sont rassemblés, ils volent en troupes sur les bouleaux, on bien, s'il n'y a point de neige snr la terre, ils se répandent dans les champs qui ont porté l'été précédent du seigle, de l'avoine ou d'autres grains de ce genre ; et c'est alors que les oiseaux de proie dressés pour cela ont beau jeu.

On a en Conriande, en Livonie et en Lithuanie, une autre manière de faire cette chasse : on se sert d'un tétras empaillé, ou bien on fait un tétras artificiel avec de l'étoffe de coulcur convenable, bourrée de foin ou d'étoupe, ce qui s'appelle dans le pays nne balvane; on attache cette balvane au bout d'un bâton, et l'on fixe ce bâton sur uu bouleau, à portéc du lieu que ces oiseanx ont choisi pour leur rendezvous d'amour ; car c'est le mois d'avril, c'està-dire le temps où ils sont en amour, que l'on prend pour faire cette chasse. Des qu'ils apercoivent la balvane, ils se rassemblent autour d'elle, s'attaquent et se défendent d'abord comme par jeu; mais bientôt ils s'animent et s'entre-battent réeliement, et avec tant de furenr qu'ils ne voient ni n'entendent plus rien, et que le chasseur, qui est caché près de la dans sa hutte, peut aisément les prendre, même sans coup férir. Ceux qu'il a pris ainsi, il les apprivoise dans l'espace de cinq ou six jours, au point de venir manger dans la main 1. L'année suivante, au printemps, on se sert de ccs oiseanx apprivoisés, au lien de balvanes, pour

Nota. Le naturel des petits létras diffère beaucoup en copoint de cetul des grands létras , qoi, loin de s'apperivoiser lorsqu'ils sont pris, rétuent meins de prendre de la sourriture, et s'étonffent quelquédien en avaitant leger langue, comeme on l'a vu dans leur histoire. attiere is tétras suuvages qui viennent les attaquer, et se battent avec eux avec tend d'esbarnement, qu'ils ne s'étolgenet polet pour un coup de fauil. Ils reviennent tous les loques de trèsgrand matit an lieu du rendez-vous; ils y restert jusqu'àu levér da soleil, apres quoi lis c'envolent et se dispersent dans les bois et les proyers pour betreher leur pourréture. Sur les trois beures après midi lis reviennent au m'eme les, et y restent jouqu'àu soi érassez tant. Ils se les, et y restent jouqu'àu soi érassez tant. Ils se qu'il fait beux, tant que dure la saison de l'amour, c'est-à-dire environ trois ou quatre semaines; mois, lorsqu'il fait manvals temps, lis sont un peu juis retirés.

Les jeunes tétras ont aussi leur assemblée partieulière et leur erndez-vous ségoré, où ils se rassemblent par tronpes de quarante on eiquante, et où ils s'exercent à peu pres comme les vieux; seulement ils ont la voix plus gerle, plus acroucé, et le son en est phus coupé: ils paraissent aussi sauter avec moins de ilberté. Le temps de leur assembléen de urg gière que buit jours, après quoi ils vont rejoindre les vieux.

Lorsque la saison de l'amont est passée, comme ils s'assemblent moins régulièrement, il fant une nouveile industrie pour les diriger du côté de la hutte du tireur de ces balvanes. Plusieurs chasseurs à cheval forment une enceinte pius ou moins étendue, dont cette hutte est le centre; et en se rapprochant insensiblement, et faisant ciaquer leur fonet à propos, ils font iever les tétras, et les poussent d'arbre en arbre du côté du tireur qu'ils avertissent par des coups de voix s'ils sont ioin, on par un coup de sifflet s'ils sont pius près ; mais on conçoit hien que cette chasse ne pent réussir qu'autant que le tireur a disposé toutes choses, d'après la connaissance des mœurs et des habitudes de ces oiseaux. Les tétras, en volant d'un arbre sur un autre, choisissent, d'un coup d'œii prompt et sûr, ies hranches assez fortes pour les porter, sans même en excepter les hranches verticales, qu'ils font plier par le poids de leur eorps, et ramènent en se posant dessus à une situation à peu près horizontale, eu sorte qu'ils peuvent très-hien s'y soutenir, quelque mohiles qu'elles soient : lorsqu'ils sont posés, leur sûreté est leur premier soin ; ils regardent de tous côtés, prétant l'oreille, allongeant le cou pour reconnaitre s'il n'y a point d'ennemis; et, lorsqu'ils

secroient hien à l'abri des oiseaux de proie et des chanseurs, ils se mettent à manger les boutons des arbres : d'après cela un tireur intellgent a soin de placer ses balvanes sur des rameaux fictibles, auxqueis il attache un cordon qu'il tire de temps en temps, pour faire imiter aux balvanes les mouvements et les oscillations du tierras sur subranche.

De plus, il a appris par l'expérience que, lorsqu'il fait un vent violent, on peut diriger la tête de ces balvanes contre le vent, mais que, par un temps caime, on doit les mettre les unes vis-a-vis des autres. Lorsque les tétras pousses par les chasseurs de la manière que j'ai dit, viennent droit à la hutte du tireur, celui-ci peut juger, par une observation facile, s'ils s'y poseront ou non à portée de lul : si leur voi est inégal, s'ils s'approchent et s'éloignent aiternativement en battant des ailes, il peut compter que, sinon toute la troupe, au moins quelques-uns s'abattront près de lui. Si au contraire, en prenant lenr essor non join de sa hutte, ils partent d'un vol rapide et soutenu, il peut conclure qu'ils iront en avant sans s'arrêter.

Lorsque les tétras se sont posés à portée du tircur, il en est averti par leurs cris réltéres jusqu'à trois fois ou même davantage : alors il se gardera bieu de les tirer trop brusquement ; nu contraire, ii se tiendra immobile, et sans faire ie moindre bruit dans sa hutte, pour jeur donner le temps de faire toutes leurs observations et la reconnaissauce du terrain; après quoi, iorsqu'ils se seront bien établis sur leurs hranches, et qu'ils commenceront à manger, il les tirera et les choisira à son aise. Mais, quelque nombreuse que soit la troupe, fût-eile de cinquante et même de cent, on ne peut guère espérer d'en tuer plus d'uu ou deux d'un seui coup, car ces oiseaux se séparent en se perchant, et chacun choisit ordinairement son arbre pour se poser. Les arbres isoles sont plus avantageux qu'une forêt pieine; et ectte chasse est beaucoup pius faeile lorsqu'iis se perchent que lorsqu'iis se tiennent à terre : cependant , quand il n'v n point de neige, on établit queiquefois les balvanes et la hutte dans les champs qui ont porté la même anuée de l'avoine, du seigle, du bié sarrasin, ou on couvre la hutte de paille, et on fait d'assez bonnes chasses, pourvu toutefois que le temps soit au beau; car le mauvais temps disperse ces oiseaux, les oblige à se encher et en rend la chasse impossible : mais le premier beau jour qui snecède la rend d'autant pius facile, et un tireur bien posté les rassemble aisément avec ses seuls appeaux, et sans qu'il soit besoin de chasseurs pour les pousser du côté de la hutte.

On prétend que lorsque ces oiseaux volent en troupe ils ont à leur tête un vieux coq qui les mêne en chef expérimenté, et qui leur fait éviter tous les piéges des chasseurs; en sorte qu'il est fort difficile, dans ce ens, de les pousser vers à balvane, et que l'on n'a d'autres ressources que de étonnre quelques traineurs.

L'hour de cette chase est chanque jour, de pois le sodell sevant jusqué d'it moult l'avent l'appe d'it l'avent le couvert, ja chasse d'ure toute la glornée aux et couvert, ja chasse d'ure toute la glornée aux interruption, parc que, dans ce cas, les térnis ne changent guire de lleu. On peut les chasses de cette manière, c'est-d-dire ne les poussant d'arbre en arbre jusqu'aux environs du solstie de cette manière, c'est-d-dire ne les poussant d'arbre en arbre jusqu'aux environs du solstie d'hiver : mist, aprèce se temps, lia deviennent plus sauxges, plus défiants, plus rusés; jis derivent plus sauxges, plus défiants, plus rusés; jis changent même leur demeure accouttunée, à moins qu'ils n'y soient reteaus par la riqueur du roid ou par l'abundance des neiges.

On prétend avoir remarquie que, jorsque les tierns se posent sur la cinu des arthres et sur feurrs nouvelles pousses, c'est signe du beau temps; mais que lonqu'ou les vois se rabatre sur les branches inférieures (a'y tapir, c'est un signe de manvais temps; je ne ferrais pas mention de ces remarques des chasseurs, si elles ne s'accordiacitat se de le naturel de ces oisceux, qui, seln er que nous avoirs vu ci-dessus, pas-misent fort succeptibles des influences du beau misent fort succeptibles des influences du beau billé à cet égard pourrait être supposée, sain billés à cet égard pourrait être supposée, sain billés à cet égard pourrait être supposée, sain billés à cet far des pour les présents de le consideration de la consideration de la

Dans ies temps de grande pluie, ils se retirent dans les forêts les plus touffues pour y cherches na hari; et, comme lis sondaiors fort pesants et qu'ils voient difficilement, on peut les chasser avec des chiens courants, qui les forcent souvent et les prennent même à la course.

Dans d'antres pays on prend les têtras au lacet, selon Aldrovande; on les prend aussi au lacet, comme nous l'avons va ci-dessus : mais il serait curieux de savoir quelle était la forme, l'étendue et la disposition de ce filet, sous le-

#### quel le noble polonais, dont parle Rzaczynski, en prit un jour deux cent soixante à la fois. — LE PETIT TÉTRAS

A QUEUE PLEINE ..

Ordre des gallinacés, genre tétras. ( Cuvier. )

J'ai exposé à l'article précédent les raisons que j'avais de faire de ce petit tétras une espèce. ou piutôt une race séparée. Gessner en parie sous le nom de cog de bois (uallus sulvestris). comme d'un oiseau qui a des harbillons rouges, et une queue pleine et non fourchue ; il ajoute que le maie s'appelle cog noir en Écosse, et la femelle poule grise (grey hen). Il est vrai que cet auteur, prévenn de l'idée que le mâic et la femeile ne devaient pas différer, à un certain point, par la couleur des plumes, traduit ici le grey heu par gallina fusca, poule rembrunie, afin de rapprocher de son micux la couleur des plumages ; et qu'ensuite il se prévaut de sa version jufidèle pour établir que cette espèce est tout autre que ecile de la pouie moresque de Turner, par la raison que le plumage de cette poule moresque diffère tellement de celui du måle, qu'une personne peu au fait ponrrait s'y méprendre, et regarder ec mâle et cette femelle comme appartenant à deux espèces différentes. En effet, le mâie est presque tout poir, et la femelle de la même couleur à peu près que la perdrix grise : mais au fond e'est un nouveau trait de conformité qui rend plus complète la ressemblance de cette espèce avec celle du noir d'Écosse; ear Gessner prétend en effet que ces deux espèces se ressembleut dans tout le reste. Pour moi , la seule différence que l'v trouve , e'est que le coq noir d'Écosse à de petites taches rouges sur la poitrine, les ailes, et les cuisses ; mais, nous avons vu dans l'histoire du petit tétras à queue fourchue, que dans les six premiers mois les jeunes mâles, qui doivent devenir tout noirs dans la suite, ont le pinnage de leur mère, c'est-à-dire de la femelie; et il pourrait se faire que les petites taches ronges, dont parie Gessner, ne fusseut qu'un reste de cette première livrée avant qu'elle se fût changée entièrement en un noir pur et sans mélange.

Je ne sais pourquoi M. Brisson confond cette

 Cavier réunit crité espèce au fétras à plumage variable de Buffon. race ou variéé, comme il l'appelle, avec le farco pointilié de blanc de M. Linauxis, puisqu'un des caractères de ce tetrao, nosmaé eu sucidois racéleònes, est d'avoit a quene fourchue, et que d'allieurs M. Linauxis ne lui attribue point de barbillos, tandisque le tétras dout il s'agil ici n la queue picine, selon a disque connée par Gessure, et que, selon sa derciption, il a des barbilloss rouges e écéé du

de ne vois pas non plus pourquoi M. Brisson, confondant ced deux reces en use seule, a l'en fait qu'une variété du petit létras a queue fourhene, puisage, ludépendamment des deux différences que je viens d'indiquer, M. Lianeus difpositivement que son iétras poisallé de blancest pius arres, plus sauvage, et qu'il au urei toutturir çe qui songeon, et me memble, des d'indurirs que de montérènées, plus procelles qui demandre constituent une simple variétée.

Il me paraltrait plus raisonnable de séparer ces deux races ou espèces de petits tétras, dont Plune, caractérisée par la queue pleine et les harbilions rouges, comprend le coq noir d'Écosse et la poule moresque de Turner; et l'antre, ayant pour attributs ses petites taches blanches sur la poitrine, et son eri différent, serait formée du rachélanae des Suedois.

Ainsi l'on doit compter, ce me semble, quatre espèces différentes dans le genre des tetras ou coqu de hruyère : 1º le grand tétras ou grand coq de bruyère; 2º le petit tétras ou ucog de bruyère à queue fourchue; 3º le racklar ou rackitchane de Suede, indiqué par M. Linnæus; 4º la poule morsque de Turner, ou coq noir d'Ecosse, avec des barbillons charnus des deux cotés du bec, ci la queue pleine.

El ces quatre espèces sont toutes originaires et naturelles aux climats du nord, et habitent également dans les forèts de pins et de bouleaux; il ni'y a que la troisième, c'est-d-dire le ranklehane de Suelec, qu'on porrait resparter comme une varieté du petit tétras, si M. Linmeus n'assurait pas qu'il jette un eri tout différent.

#### LE PETIT TÉTRAS

A PLUMAGE VARIABLE.

Ordre des gallinacés, genre tétras. (Cuvier.)

Les grands tétras sont communs en Laponie. surtont lorsque la disette des fruits dont ils se nonrrissent, on bien l'excessive multiplication de l'espèce les oblige de quitter les forêts de la Suède et de la Scandinavie, pour se réfugier vers le nord. Cependant on n'a jamais dit qu'on eut vu dans ces climats giacés de grands tétras bianes : les couleurs de leur plumage sont, par leur fixité et lenr consistance, à l'épreuve de la rigneur du frold. Il en est de même des petits tétras noirs, qui sont aussi communs en Courlande et dans je nord de la Pojogne que les grands le sont en Laponie : mais le docteur Waygand, le jésuite Bzaczynski et M. Klein . assurent qu'il y a en Courlande une autre espèce de petit tetras, qu'ils appellent tetras blanc, quoiqu'il ne soit blanc qu'en hiver, et dont le plumage devient tous les ans en été d'un brun rougeatre, selon le docteur Waygand, et d'un gris bleustre, selon Rzaczynski. Ces variations ont lieu pour les mâles comme pour les femeiles; en sorte que, dans tous les temps, les individus des deux sexes ont exactement les mêmes couleurs. Its ne se perchent point sur les arbres comme les autres tétras, et lis se plaisent surtout dans les taillis épais et les bruvères, où ils ont coutume de choisir chaque année un certain espace de terrain, où ils s'assemblent ordinairement, s'ils ont été dispersés par les chasseurs. on par l'oiseau de proie, ou par un orage; c'est lá qu'ils se réunissent bientôt après, en se rappriant les uns les autres. Si on leur donne la chasse, il faut, la première fois qu'on les fait partir, remarquer soigneusement la remise : car ce sera à coup sûr le lieu de jeur rendez-vous de l'année, et ils ne partiront pas si facilement une seconde fois, surtout s'ils aperçoivent les chasseurs; au contraire, ils se tapiront contre terre. et se encheront de leur mieux : mais c'est alors qu'il est facile de les tirer.

On voit qu'ils different des têtres noirs nonsculement par la couleur et par l'uniformité de plumage du môie et de la femelle, mais encore par leurs habitudes, puisqu'ils ne se perchant point; ils different aussi des lagopèdes, vulgarement perdrix blanches, en ce qu'ils se tieuneut non sur les hautes montagues, mais dans ser bois et les bruyères : d'allieurs on ne dit point qu'ils aient les pieds velus jusque sous les doigts, comme les lagopédes; et j'avoue que je les aurals rangés plus voloniers parmi les francolins ou attagas que parmi les tétras, si je n'àvals cru devoir soumettre mes conjectures à 'autorité de trois écrivains instruits, en pariant l'un oiseau de leur pays.

## LA GÉLINOTTE '.

(LA GÉLINOTTE OU POULE DES COUDAIERS.)

Ordre des gallipacés, genre tétras, (Cavier.)

Nous avons vu ci-dessus que, dans toutes les espèces de tétras , la femelle différait du mâle par les couleurs du plumage, au point que plusieurs naturalistes n'ont pn eroire qu'lls fussent oiseanx de même espèce. Schwenckfeld, et d'apres lui Rzaczynskl, est tombé dans un defaut tout opposé, eu confondant dans une seule et même espèce la gélinotte ou poule des coudriers et le francolin; ce qu'il n'a pu faire que par nne induction forcée et mal entendue, vu les nombreuses differences, qui se trouvent entre ces deux espèces. Frisch est tombé dans une méprise de même genre, eu ne faisant qu'un scul oisean de l'attagen et de l'hasel-huhn, qui est la ponle des condriers ou gélinotte, et en ne donnant, sous cette double denomination, que l'histoire de la gélinotte, tirée presque mot à mot de Gessner ; erreur dont il auralt dù, ce me semble, être préservé par une autre gul lui avait fait confondre, d'après Charleton, le petit tétras avec la gelinotte, laquelle n'est autre que cette même poule des coudriers. A l'égard du francolin, nons verrons à son article à quelle antre espece il pourrait se rapporter beaucoup pins naturellement.

Tont ce que dit Varron de sa poule rustique ou sauvage convient très-bien à la gélinote; e et Belon ne doute pas que ce ne soit la même sepèce. C'était, seloù Varron, un oiseau d'une très-grande rareté à Rome, qu'on ne ponvait élever que dans des cages, tant il était d'ilicial à apprivoiser, et qui ne pondait presque jamais dans l'état de capitité; et c'est ce que Belon et s'Exèmenséhéd discut de la géliondet : le premier donne en deux mots une ldée fort juste de cet oiseau, et plus complète qu'on ne pourrait faire par la description la plus détaillée.

Qui se feludra, dét-il, voir quelque espéce de sperdra métire entre la rouge et la grise, et le la liè ne sais quoi des plumes du faisan, aura : la prespective de la gélionet de bois. »

Le mâle se distingue de la femelle par une tache noire très-marquée qu'il a sous la gorge, et par ses flammes on sonreils , qui sont d'un rouge beauconp plns vif. La grosseur de ces olseanx est celle d'une bartavelle : Ils ont environ vingt et un pouces d'envergure , les ailes courtes, et par consequent le vol pesant, et cen'est qu'avec beauconp d'effort et de brnitqu'ils prennent leur volée ; en récompense lls courent trèsvite. Il y a dans chaque aile vingt-quatre pennes presque toutes égales , et seize à la quene : Schwenekfeld dit quinze; mais c'est une erreur d'autant plus grossière, qu'il n'est peut-être pas un seul olseau qui ait le nombre des pennes de la queue impair. Celle de la gélinotte est traversée vers son extrémité par nne large bande nolrâtre, interrompue seulement par les deux pennes du milieu. Je n'insiste sur cette circonstance que parce que', selon la remarque de Willughby , dans la plupart des oiseaux , ces deux mêmes pennes du milieu n'observent point l'éloignement des pennes latérales, en surtent un peu plus haut ou un peu plus bas; en sorte qu'lei la différente content de ces pennes semblerait dépendre de la différence de leur position. Les gélinottes ont, comme les tétras, les sourcils rouges, les doigts bordés de petites dentelures, mais plus courtes ; l'ongle du doigt du milleu tranchant, et les pieds garnis de plumes par devant, mais sculement jusqu'au milieu du tarse : le ventricule ou gésier musculeux; le tube intestinal long de trente et quelques pouces; les appendices ou cœcums de treize à quatorze, et sillonnés par des cannelures. Leur chair est blanche lorsqu'elle est culte, mais cependant plus au dedans qu'au dehors; et ceux qui l'ont examinée de plus près prétendent y avoir reconnu quatre couleurs différentes, comme on a trouve trois gouts différents dans celle des outardes et des tétras. Quoi qu'il en soit, celle des gélinottes est exqulse; et c'est de la que lui vient, dit-on , son nom latin bonasa , et son nom hongrois tschasarmadar, qui veut dire oiseau de

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cuvier considère l'attagas de Buffon et la gélinotte huppée de Brisson comme des individus jeunes ou femelles du tetrao benasia. Il ajonte que le tetrao albas de Gmelin (Syst. nat.) n'est qu'une variété albine de la gélinotte.

César; comme si un si bon morceau devait être réservé exclusivement pour l'empereur. C'est en effet un morceau fort estimé; et Gessner remarque que c'est le seui qu'on se permettait de faire reparaitre deux fois sur la table des princes.

Dans le royaume de Bobème on en mange beaucoup au temps de Páques, comme on mange de l'agneau en France, et l'on s'en envoie en présent les uns aux autres.

Leur nourriture, soit en été, soit en biver, est à peu près ja même que ceije des tétras. On trouve en été dans leur ventricuie des baies de sorbier, de myrtifie et de bruyère, des mûres de ronces, des graines de sureau des Aipes, des siliques de saltarella, des chatons de bouieau et de coudrier, etc.; et en biver des baies de genièvre, des boutons de bouleau, des sommités de bruyère, de sapin, de genévrier et de quelques autres plantes toujours vertes. On nourrit aussi les gélinottes qu'on tient captives dans les volières avec du bié, de l'orge, d'autres grains. Mais elles ont encorc ceia de commun avec les tétras, qu'elles ne survivent pas longtemps à la pertedeleur liberté; soit qu'on les renferme dans des prisons trop étroites et peu convenables, soit que leur naturel sauvage, ou piutôt généreux, ne puisse s'accoutumer à aucune sorte de prison.

La chasse s'en fait en deux temps de l'année, au printemps et en automne; mais eile réussit surtout dans cette dernière saison. Les oiscieurs et même les chasseurs les attirent avec des anpenux qui imitent ieur cri, et lis ne manqueut pas d'amener des chevaux avec eux, parce que e'est une opinion commune que les gélinottes aiment beaucoup ces sortes d'animaux. Autre remarque de chasseurs : si l'on prend d'abord un maie, la femelle, qui le cherche constamment, revient piusieurs fois, amenant d'autres mâles à sa suite ; au lieu que , si c'est la femelle qui est prise la première , le mâie s'attache tout de suite à une autre femeile et ne reparait plus. Ce qu'li v a de plus certain, c'est que si on surpreud un de ces oiseaux, male ou femelie, et qu'on le fasse lever , c'est toujours avec grand bruit qu'il part ; et son instinct le porte à se jeter dans un sapin touffu, où il reste immobile, avec une patience singulière, pendant tout je temps que le chasseur le guette. Ordinairement ces oiseaux ne se poscnt qu'au centre de l'arbre. c'est-à-dire dans l'endroit où les branches sortent dn trone,

Comme on a beaucoup parlé de la gélinotte. on a aussi débité beaucoup de fables à son sujet; et les plus absurdes sont celles qui ont rapport à la façon dont elie se perpétue. Enceilus et queiques autres ont avancé que ces oiseaux s'accouplaient par le bee; que les coqs euxmémes pondaient, lorsqu'ils étalent vieux, des œufs qui, étant couvés par des crapands, produisaient des basilies sauvages ; de même que les œnfs de nos coqs de basse-cour, couvés aussi par des crapauds, produisent, seion les mêmes anteurs, des basilies domestiques : et de peur qu'on ne doutât de ces basilies, Enceilus en décrit un qu'il avait vu ; mais houreusement ii ne dit pas qu'il l'eût vu sortir d'un œuf de gélinotte, ni qu'il eût vu un mâle de cette espèce pondre cet œuf; et i'on sait à quoi s'en tenir sur ces prétendus œnfs de coq. Mais, comme les contes les pius ridicules sout souvent fondés sur une vérité mal vue ou mal rendue, il pourrait se faire que des ignorants, toujours amis du merveilleux, ayant vu les gélinottes en amour faire de leur bec le même usage qu'en font d'autres oiseaux en pareil cas, et préluder au véritable accouplement par des baisers de tourtereiles, aient cru de bonne foi les avoir vues s'accoupler par le bec. Il y a dans l'histoire natureile beauconp de faits de ce genre qui paraissent ridiculement absurdes, et qui cependant renferment une vérité cachée : il ne faut, ponr la dégager, que savoir distinguer ce que i'bomme a vu de ce qu'il a cru.

Scion l'opinion des chasseurs, les gélinottes entrent en amour et s'accouplent des le mois d'octobre et de novembre; et il est vral que dans ce temps l'on ne tue que les méles qu'on appeile avec une espece de s'illet qui imite et cri très-sigu de la femelle : les méles arrivent à l'appeau en agitant les ailes d'une fixpo fort bruyante, et on les tire dès qu'ils se sont posés.

Les gélinotes femiles, en leur qualité d'oùseaux pesants, fouleur nid à terre, et e cachent évordinaire sons des condriers ou sons la grande fongère de montagne : elles pondent ordinairement douze ou quinze entis, et même jusqu's vingt, un peu plus gros que les caux de pigeons; elles les couvent pendant trois semañones, et nimetent guere à bien que septe un buit petits, qui courrent des qu'ils son éclos, comme font la plus part de obseaux brachypieres où a ailes Dès que ces petits sont élevés, et qu'ils se trouvent en état de voier, les père et mère les éloignent du centon qu'ils se sont approprié; et ces petits, s'assortissant par paires, vont cherdèer, cheun de leur côté, un asile où ils puissent former leur établissement, pondre, couver, et élever aussi des petits qu'ils traiterront ensuite de la même manière.

Les gélinottes se plaiseut dans les forêts où elles trouvent une nourriture convenable et leur sûreté contre les oiseaux de prole qu'elles redoutent extrêmement, et dont elles se garantisent en se perchant sur les basses branches, Juelques-uns ont dit qu'elles préféraient les forêts en montagnes; mais elles habitent aussi les forêts en pialnes, pnisqu'on en voit beaucoupanx environs de Nuremberg : elles abondent aussi dans les bois qui sont aux pleds des Alpes , de l'Apennin et de la montagne des Géants en Siiésie, en Poiogne, etc. Autrefois elles étalent en si grande quantité, selon Varron, dans une petite ile de la mer Ligustique, aujourd'hui le golfe de Génes, qu'on l'appeiait, ponr cette raison, l'ile aux gélinottes.

## LA GÉLINOTTE D'ÉCOSSE.

Ordre des gallinacés, genre tétras. (Cuvier.)

Si cet oiseau est le même que le gallus palus. tris de Gessner, comme le croit M. Brisson, on peut assurer que la figure qu'en donne Gessner n'est rien moins qu'exacte, pulsqu'on n'y voit point de plumes sur les pieds, et qu'on y voit au contraire des barblilons rouges sous le bee : mais aussi ne serait-ii pas pins naturel de sonnconner que cette figure est celle d'un antre oiseau? Quoi qu'il en soit, ce gallus palustris, ou cog de marais, est un excellent manger : et tout ce qu'on sait de son histoire, e'est qu'il se plait dans les lieux marécageux, comme son nom de coq de marais le fait assez entendre. Les auteurs de la Zoologie Britannique prétendent que la géiinotte d'Écosse de M. Brisson n'est autre que le ptarmigan dans son habit d'été, et que son plumage devient presque tout blane en hiver : mais il faut done qu'elle perde aussi en été les piumes qui lui convrent les doigts ; ear M. Brisson dit positivement qu'elle n'a de pinmes que jusqu'à l'origine des doigts, et le ptamirgan de la Zoologie Britannique en a jusqu'aux ongles : d'ailleurs ces deux animaux , tels qu'ils

sont représentés dans la Zoologie et dans M. Brisson , ne se ressemblent ni par le port , ni par la physionomie, ni par la conformation totale. Quoi qu'il en soit , la gélinotte d'Écosse de M. Brisson est un peu pius grosse que la nôtre, et a la queue plus courte : elle tient de la gélinotte des Pyrénées par la longueur de ses ailes . par ses pieds garnis antérienrement de piumes jusqu'à l'origine des doigts, par la longueur du doigt du milieu, relalivement aux deux iatéraux, et par la brièveté du doigt de derrière ; elle en diffère en ce que ses doigts sont sans dentelures, et sa queue sans ces deux plumes longues et étroites qui sont le caractère le plus frappant de la gélinotte des Pyrénées. Je ne dis rien des couleurs du piumage; les figures les représenteront plus exactement aux yenx que ma description ne pourrait les peindre à l'esprit : d'aitieurs , rien de plus incertain ici pour caractériser les espèces que les couleurs du pinmage, puisque ces couleurs varient considérablement d'une saison à l'autre dans le même individu.

LE GANGA,

LA GÉLINOTTE DES PYRÉNÉES.

(LE GANGA CATA.)

Ordre des gallinacés, genre tétras. (Cuvier.)

Quolque les noms ne solent pas les choors, cependant il arrive si souvent, et sortout en bistoire naturelle, qu'une creuer nominale entraine une errur reidle, qu'une creuer nominale entraine une errur reidle, qu'une peut, ce me semble, apporter trop d'exactitude à appliquer toujonar à chaque objet les noms qui lui ont été imposés; et c'est par cette raison que nous nous sommes fait une loid er retiller, autant qu'il serait en nous , in discordance ou le mauvais emploi des noms.

M. Brisson, qui regarde la perdirà de Damas ou de Syrie de Beton, comme étant de la même capèce, que sa gélinotte des Pyrénées, range parmi les noms donnés en différentes langues de cette espèce, le nom grez Daparilà; et elle Belon, en quoi il se trompe doublement : car, 1º Belon nous apprend lui-même que l'oiseau qu'il a nommé perdiriz de Damas est une espèce différente de celle que le suturus on tappe

peléc syroperdix , laquelle a le plumage noir et 1 le bec rouge; 2º en écrivant ce nom syroperdix ea caractères grees , M. Brisson paralt vouloir lui donner une origiac grecque, et cependant Belon dit expressément que c'est un nom latin : enfin, il est difficile de comprendre les raisons qui ont porté M. Brisson à regarder l'ænas d'Aristote comme étant de la même espèce que la gélinotté des Pyrénées; ear Aristote met son anas, qui est le vinago de Gaza, au nombre des pigeoas, des tourterelles, des ramiers (en quoi il a été sulvi par tous les Arabes); et il assure positivement qu'elle ne pond, comme ces oiseaux, que deux œufs à la fois. Or, nous avons vu ci-dessus que les gélinottes pondaient un beaucoup plus graad nombre d'œufs : par coaséquent l'ænas d'Aristote ne peut être regardé comme une géliaotte des Pyrénées, ou, si l'on veut absolument qu'il en soit une, il faudra convenir que la gélinotte des Pyrénées n'est point une gélinotte.

Rondelet avait prétendu qu'il y avait erreur dans le mot grec sivas, et qu'il fallait lire inas, dont la racine signifie fibre, filet, et cela parce que cet oiseau à . dit-il . la chair . ou plutôt la peau si fibreuse et si dure, que pour la pouvoir manger Il faut l'écorcher. Mais s'il était véritablement de la même espèce que la gélinotte des Pyrénées, en adoptant la correction de Rondelet, on pourrait donner au mot inas une explication plus heureuse et plus analogue au génle de la langue grecque, qui peint tout ce qu'elle exprime, en lui faisant désigner les deux filcts ou plumes étroites que les gélinottes des Pyrénées ontà la queue, et qui font son attribut caractéristique : mais malbeureusement Aristote ne dit pas un mot de ces filets, qui ne lui anraient pas échappé, et Belon n'en parle pas noa plus dans la description qu'il fait de sa perdrix de Damas : d'ailleurs , le nom d'oinas ou vinago convicat d'autant mieux à cet oiseau. que, selon la remarque d'Aristote, il arrivait tous les aus ea Grèce au commencement de l'automne, qui est le temps de la maturité des raisins, comme font en Bourgogne certaines grives, que par cette raison on appelle dans le pays des vinettes.

Il suit de ce que je viens de dire, que le syroperdix de Belon et l'anas d'Aristote ne sont point des gangas ou gélinottes des Pyrénées, non plus que l'alchata, l'alfuachat, la filacotona, qui paraissent être autant de noms arabes

de l'ænas, et qui certainement désignent un olseau dn genre des pigeons. Au contraire, l'oisean de Syrie que M. Ed-

wards appelle petit coa de bruyère, avant deux filets à la queue, et que les Tures nomment cata, est exactement le même que la gélinotte des Pyrénées. Cet auteur dit que M. Shaw l'appelle kittaviah, et qu'il ne lui donne que trois doigts à chaque pied; mais il excuse cette erreur, en ajoutant que le doigt postérieur avait pu échapper à M. Sahw, à cause des plumes qui couvrent les jambes : cependaut il venait de dire plus haut dans sa description, et on voit par sa figure, que c'est le devant des jambes seulement qui est couvert de plumes blanches, semblables à du poil; or, il est difficile de comprendre comment le doigt de derrière aurait pu se perdre dans ces plumes de devaut : il était plus naturel de direqu'il s'était dérobé à M. Shaw par sa petitesse ; car il n'a pas en effet plus de deux lignes de longueur. Les deux doigts latéraux sont aussi fort courts, relativement au doigt du milieu, et tous sont bordés de petites dentelures comme dans le tétras. Le ganga on la gélinotte des Pyrénées paraît avoir un naturel tont différent de celui de la vralegélinotte : car, 1º il a les ailes beancoup plus longues, relativement à ses antres dimensions ; il doit doae avoir le vol ou rapide ou léger, et conséquemment avoir d'autres habitudes, d'autres mœurs on un olseau pesant; car l'on sait comblen les mœurs et le naturel d'un animal dépendent de ses facultés : 2º nous voyons par les observations du docteur Roussel, citées dans la description de M. Edwards, que cet oisean, qui vole par troupes, se tient la plus grande partie de l'année dans les déserts de la Syrie, et ne se rapproche de la ville d'Alep que dans les mois de mai et de juin, et lorsqu'il est contraint par la soif de chercher les lieux où il y a de l'ean ; or, nous avons vu dans l'histoire de la gélinotte que c'est un oisean fort peureux, et qui ne se croit en sûreté contre la serre de l'autour que lorsqu'il est dans les bois les plus épals; autre différence qui n'est peut-être qu'une suite de la première, et qui, jointe à plusieurs autres différences de détail faciles à saisir par la comparaison des figures et des descriptions, pourrait faire douter avec fondement si l'on a eu raison de rapporter à un même genre des natures aussi diverses. Le ganga, que les Catalans appellent aussi per-

drix de Garrira, est à peu près de la grosseur

d'une perdrix grise : elle a le tour des yeux noir et poiut de flammes ou de sourcils ronges andessus des veux ; le bec presque droit; l'ouverture des narines à la base du bee supérieur et foignant les plumes du front; le devant des pieds convert de plumes jusqu'à l'origine des doigts; les ailes assez longues; la tige des grandes plumes des ailes noire ; les deux pennes du milien de la queue une fois plus longues que les antres, et fort étroites dans la partie excédante ; les pennes latérales vont toujours en s'accourcissant de part et d'autre jnsqu'à la dernière. Il est à remarquer que de tous ees traits qui caractérisent cette prétendue gélinotte des Pyrénées, il n'y en a peut-être pas uu seul qui convienne exactement à la gélinotte proprement dite.

La femelle est de la même grosseur que le måle; mais elle en differe par son plumage, dont les eouleurs sout moins belles, et par les filets de sa queue, qui sont moins longs. Il parait que le mále a une tache noire sous la gorge, et que la femelle, au lieu de cette tache, a trois bandes de la même conleur qui lul embrassent le cou en forme de collier.

Je n'entre pas dans le détail des couleurs du plumage, la figure enluminée les présente avec exactitude; elles se rapportent assez avec celles de l'oiseau connu à Montpellier sous le nom d'angel, et dont Jean Culmann avait communiqué la description à Gessner : mais les deux longues plumes de la queue ne paraissent point dans eette description, non plus que dans la figure que Rondelet avait envoyée à Gessner, de ce même angel de Montpellier qu'il prenait pour l'anas d'Aristote; en sorte qu'on est fondé à douter de l'identité de ces deux espèces (l'angel et le ganga), malgré la convenance du lieu et celle du plumage, à moins qu'on ne suppose que les sujets décrits par Cuimann, et dessinés par Roudelet, étaient des femelles, qui ont les filets de la quene beaucoup plus courts, et par conséquent moins remarquables.

Cette espèce se trouve dans la plupart des pays chauds de l'ancien continent, en Espagne, dans les parties méridionales de la France, en Italie, en Syrie, en Turquie et en Arabie, en Barbarie et même au Sénégal ; car l'olseau représenté sous le nom de gelinotte de Sénégal n'est qu'une variété du ganga ou gélinotte des Pyrénées; il est seulement un peu plus petit : mais il a de même les deux longues plumes ou filets à la queue, les plumes latérales tonjours plus courtes par degrés à mesure qu'elles s'éloignent de celles dn milieu, les alles fort longues , les pieds couverts par devant d'un duvet blane. le doigt du milieu beaucoup plus long que les latéraux, et celui de derrière extrêmement court, enfin, point de peau rouge au-dessus des yeux; et il ue diffère du ganga d'Europe que par un peu moins de grosseur et un peu plus de rougeatre dans le plumage. Ce u'est done qu'une variété dans la même espèce, produite par l'influence du climat; et, ce qui pronve que cet oisean est très-différent de la gélinotte, et doit par conséquent porter un autre uom, e'est qu'indépendamment des caractères distinctifs de sa figure, il babite partout les pays ebauds, et ne se trouve ui dans les elimats froids, ni même dans les tempérés; au lieu que la gélinotte ue se trouve en nombre que dans les elimats froids.

C'est lel le lieu de rapporter ee que M. Shaw nons apprend du kittaviah, ou gélinotte de Barbaric, et qui est tout ce qu'on en sait, afin que le lecteur puisse comparer ses qualités avec celles du ganga ou gélinotte des Pyrénées, et juger si ce sont en effet deux individus de la

même espèce. « Le kittaviab , dit-il , est uu oiseau grani-« vore et qui vole par troppes ; il a la forme et « la taille d'un pigeon ordinaire , les pieds cou-« verts de petites plumes et point de doigt pose térienr : il se plait dans les terrains incuites e et stériles. La couleur de sou corps est un a brun bleuâtre, taebeté de noir ; il a le ventre a noirâtre et un croissant jaune sous la gorge ; a chaque plume de la queue a une tache blane ebe à son extrémité, et celles du milieu sont a longues et pointues comme dans le merops e ou guespier. Du reste sa chair est rouge sur

a la poitrine; mais celle des cuisses est blan-

e gestion. p

e che : elle est bonne à manger et de facile di-L'ATTAGAS '.

Ordre des gallinacés, genre tétras. (Cuvier.)

Cet oisean est le francolin de Belon, qu'il ne faut pas confondre, comme ont fait queiques

Cavier considère l'attagas comme un jeune individu ou comme une femelle du tetrao bonasia. Linn,

ornithologistes, avec le francolin qu'a décrit. Ollna : e sont deux ofseux très-différents, soit par la forme du corps, soit par les habitudes naturelles. Le demier se tieut dans les plaines et les fieux bas; il n'a point ces beaux sourcils couleur de feu, qu'a donneut à l'autre me physionomie si distinguée: il la le cou plus court, le corps plus ramanse, les peles rougettres garnis d'eprous et sans plumes, comme les doigst le corps plus ramanse, les peles rougettres garnis d'eprous et sans plumes, comme les doigst con de comman ves le france de dant il vegit lei, et auquel, pour prévenir tonte équivoque, conservensi le nom d'autagas, aqui lui a été douné, ditron, par onomatopée, et d'après son proprec et.

Les anciens ont beaucoup parlé de l'altagas ou attagen (car ils emploient judifféremment ces deux noms). Alexandre Myndien nous apprend. dans Athéuée, qu'il était un peu plus gros qu'une perdrix, et que son plumage, dont le fond tirait au rougestre, était émaillé de plusleurs coulenrs. Aristophane avait dit à peu près la même chose; mais Aristote, selou son excellente coutume de faire connaître un objet ignoré par sa comparaison avec des objets communs, compare le plumage de l'attagen avec ce ful de la bécasse (σχόλοπαξ). Alexandre Myndien ajoute qu'il a les ailes conrtes et le vol pesant : et Théophraste observe qu'il a la propriété qu'ont tous les oiseaux pesants, fels que la perdrix, le coq, le faisan, etc., de naître avec des plumes, et d'être en état de courir au moment qu'il vient d'éclore : de plus , en sa même qualité d'oiseau pesant, il est encore pulvérateur et frugivore, vivant de baies et de grains, qu'il trouve, tantôt sur les plantes mêmes, tantôt en grattant ia terre avec ses ongles : et . comme li conrt plus qu'il ne vole, on s'est avisé de le chasser au chien conrant, et on y a réussi.

Pilne, Elien et que'que sa utres disent que ces oiseau perdent la voix en perdant la liberté, et que la même raideur de naturel qui les read muets dans l'état de captivité les rend aussi tres-difficiles à apprivoiser. Varron donne cependant la manière de les élever, et qui et à peu près la même que celle dont ou élevalt les paons, les fisians, tes poules de Numidle, les perdrix, etc.

Plineassure que ect olscau, qui avait été fort rare, était devenu plus commun de son temps; qu'on en trouvait en Espagne, dans la Gaule et sur les Alpes; mais que ceux d'Ionie étaleut les plus estimés. Il dit ailleurs qu'il n'y en avai point dans l'iled Cérète. Aristophen parie de ceux qui se trouvaient aux environs de Mégars, de dans l'Achiec. Céremet d'Alexandrie nous appernd que ceux d'Egypte claient ceux dont les gourrands faissient plus de es. Il y en avait aussi en Phrygle, selon Attugelle, qui dit que c'ext un oiseus austique. Apietu donn is maciel est de la comme d'un mortant de la comciel de la comme d'un mortant de la ceux comme d'un mortant fort recherche.

Maintenant, pour juger si l'aitagen des anciens est notre attagas ou francolin, il ne s'agit que de faire l'histoire de cet oiseau d'après les mémoires des modernes, et de comparer.

Je remarque d'abord que le nom d'attagen . tantôt bien conservé, tantôt corrompn, est le nom le plus généralement en usage parmi les auteurs modernes qui ont écrit en latin pour désigner cet oiseau. Il est vrai que quelques ornitbologistes, telsque Sibbald, Ray, Willugbby, Klein, ont voulu le retrouver dans le lagopus attera de Pline; mais, outre que Pline n'en a parlé qu'en passant, et n'en a dit que denx mots, d'après lesquels il serait fort difficile de déterminer précisement l'espèce qu'il avait en vue, comment peut-on supposer que ce grand naturaliste, qui venalt de traiter assez au long de l'attages dans ce même chapitre, en parie quelques lignes plus bas sous un autre nom, sans en avertir? Cette seule réflexion démontre. ce me semble, que l'attagen de Pline et son lagopus altera sont deux oiseaux différents : et nous verrons plus bas quels lis sont.

Gessner avait oui dire qu'à Bologue il s'appelat l'utignirement //mapselle/; mas d'Adrovande, qui était de Bologue, nous assure que ce nom de franguello disparello, selon Ollan était éelui qu'on y domant au pinson, et qui dérive assec clairement des on nom latta pirispillo. Oltna sjoute qu'en Italie son francolla, que nous avous dit être different du nôtre, se normanit communément franquellina, mot corrompu de frangolino, et auquel ou avait dome une termination féminie pour le distinguer du franquello.

Je ne sais pourquoi Albin, qui a copié la description que Willugbby a donnée du lagopus altera Plinit, a changé le nom de l'oisean décrit par Willughby en celui de coq de marais, si ce n'est parce que Tournefort a dit du francolin de Samos qu'il fréquetable les marais; mais Il est facile de voir, cu comparant les figures et les descriptions, que ce francolin de Samos est tout à fait différent de l'obseau qu'il a plu à Albi, qu'a son tandeuteur, d'appeter oy de marais, comme il avait dépà donné le nom de francolin au petit téres a queue four-tout. L'atagas se nomme chez le a Arabes duras ou ndiuragi, et chez les Arabes duras ou ndiuragi, et chez les Arabes duras ou ndiuragi, on tout de la comparais et de la comparais

Cet oiseau est plus gros que la bartavelle, et pèse environ dix-ueufonces; ses yeux sont surmontés par deux sourcils rouges fort grands, lesquels sont formés d'une membrane charnne, arrondle et découpée par le dessus, et qui s'élève plus haut que le sommet de la tête; les ouvertures des narines sont revêtues de petites plumes qui font un effet assez agréable ; le plumage est mélé de roux, de noir et de blanc : mais la femelle a moins de roux et plus de blanc que le mâle; la membrane de ses sonreils est moins saillante et beaucoup moins découpée, d'un rouge moins vif; et, en général, les couleurs de son plumage sont plus faibles; de plus, elle est dénuée de ces plames uoires pointillées de blanc, qui forment au mâle une huppe sur la tête, et sous le bec une espèce de barbe.

Le mâle et la femelle ont la queue à pen près comme la perdrix, mais un peu plus longue; eile est composée de seize pennes, et les deux du milien sont variées des mêmes couleurs que celles du dos , tandis que toutes les iatérales sont noires : les ailes sont fort courtes ; elles ont chacune vingt-quatres pennes : et c'est la troislème, à compter du bout de l'aile, qui est la plus longue de toutes. Les pieds sont revêtus de plumes jusqu'aux doigts, selon M. Brisson, et jusqu'aux ongles selon M. Willughby : ces ongles sont noirâtres, ainsi que le bec; les doigts gris bruns, et bordés d'une bande membraneuse étroite et dentelée. Belon assure avoir vu dans le même temps, à Venise, des francolins (e'est aiusi qu'il nomme nos attagas) dont le pinmage était tel qu'il vient d'être dit, et d'autres qui étaient tout blancs, et que les Italiens appelaient du même nom de francolins : ceux-ci ressemblaient exactement aux premiers à l'exception de la conleur; et, d'un autre côté, ils avaient taut de rapport avec la perdrix blanche de Savoie, que Belon les regarde comme appartenant à l'espèce que Pline a désignée sous le nom de lago-

pus altera. Selou cette oplaion qui me parati fonde, l'attagen de Pline serita thote attages à piumage varie; et la seconde espèce de lagopus serait notre attagas blane, qui differe de l'autre attagas par lablancheur de son plumage, et de la première espèce de lagopus, appelée vulgairement perdriz blanche, solt para grandeur, soit par ses pieds, qui ne sont pas velus en dessous.

Tous ces oiseanx, selon Belon, vivent de grains et d'insectes. La Zoologie Britannique ajoute les sommités de bruyère et les baies de plantes qui croissent sur les montagnes.

L'attagas est en effet un oiseau de moutagne. Willighby assure qu'il descend rarrement dans les plaines et même sur le penchant des occeuns, et qu'il us es plain que sur les sommets les plus et qu'il us es plain que sur les sommets les plus et qu'il us es plain que sur les sommets les plus et de les montagnes d'Anverque, de Douphine, de Susies, du pays de Fors, d'Espagne, d'Angéterre, de Sicile, du pays de Vicence, dans la Laponie enfin, and l'Ohy me en Etrypé, do il es Gres modernes l'appellent en langue volgaire de rapraire, and etéromenne forme de exprésionement forme de exprésionement forme de exprésionement forme de exprésionement d'attogres ou altogras, lequel est le som primitif.

Quolque ect obreus solt d'un autore l'très-sauseç, on a trouvé dans l'Ile de Chyper, comme autrefolà à Rome, le secret de le nourrir dans der vollères, al soutefols l'oiseux dont porle Alexander Beredictus est notre attopas : et qui d'Edwards, et qui venalt certaletracut de l'ite d'Edwards, et qui venalt certaletracut de l'ite re qu'à cettu d'Oims, et que nous acons d'allleurs que celui-ci pouvait s'élever et se uourrir dans les vollères.

Cen attagas domestiques peuvent être plus gros que les auvages : mais cetx-es sont toujours préférés pour le bon goût de leur chair; no les met au-desson de la perdrix. A Bonce, un francointo s'appelle par excellence un morceau de cardinal. An reste, c'est une vinade qui se corrempt très-proptement, et qu'il est diffiile d'ervoyer au loin : aussi les chasseurs ue manquent-is pas, des qu'ils les out tués, de les virte. Pilho dit in même chose du lappeur; et l'internation de la contra de la contra de la contra virte. Pilho dit in même chose du lappeur; et il faut vouer que tous ces oiseaux out beaucoup de rapports les uns vec les autres.

Les attagas se recherchent et s'accouplent au

printemps : la femelle pond sur la terre comme | tous les oiseanx pesants; sa ponte est de huit ou dix œufs, aigus par l'ua des bouts, longs de dix-buit ou vingt lignes, pointillés de rouge brun, excepté ca une ou deux places aux environs du petit bout. Le temps de l'incubation est d'une vingtaine de jours : la couvée reste attachée à la mère et lu suit tout l'été; l'hiver, les petits nyant pris la plus grande partie de feur accroissement, se forment en troupes de quarante ou cinquante, et devicnnent singulierement snuvages; tant qu'ils sont jeunes, ils sont fort sujets à avoir les intestins farcis de vers ou lombrics; quelquefois on les voit voltiger nyant de ces sortes de vers qui leur pendent de l'nnus de la jongueur d'un pied.

Présentement si l'on compare e que les modernes out dit de notre attignes sorse e que les sadernes out dit de notre attignes sorse e que les sanaciens en asient remarque, on s'aperectarque les premiers onté épil sucentes tout dire: mais en même temps on reconantira que les reprincipana cenarieres avalent été res-hien indiqués par les anciens; et l'on cunetura de la confamilié de ces canaciers que l'exitagera des anciens ét notre attagna sont un seul et même oiseau.

An reste, quelque peine que j'aie prise pour démêler les propriétés qui oat été attribuées pêle-mêle aux différentes espèces d'oiseaux auxquelles on a donné le nom de francolin, et pour ne donner à notre attagas que celles qui iul couvenaieut réellement, je dois avouer que je ne suis pas sur d'avoir toujours également réussi à débrouiller ce chaos : et mon incertitude à cet égard ne vieut que de la licence que se sont donnée plusieurs naturalistes, d'appliquer un même nom à des espèces différentes, et plusienrs noms à in même espèce ; licence tout à fait déraisonnable et contre laquelle oa ne peut trop s'élever, pulsqu'elle ne tend qu'à obscurcir les matieres et à préparer des tortures infinies à quiconque voudra Her ses propres connaissances et celles de son siècle avec les découvertes des sièeles précédents.

## L'ATTAGAS BLANC.

(LE TÉTRAS PTARMIGAN.)

Ordre des gallinacés, genre tétras. (Cavier.)
Cet oiseau se trouve sur les montagnes de Suisse et sur celles qui sont antour de Vicence: l'histoire de l'attagas ordinaire, siaon que l'oiseau dont Gessner a fait la seconde espèce de lagopus me semble être un de ces attagas bianes, quoique, dans son plumage, le blanc ne soit pur que sur le ventre et sur les ailes, et qu'il soit mélé plus ou moins de brun et de noir sur le reste du corps : mais nous avons vu ci-dessus que, parmi les attagas, les mâles avaient moins de blanc que les femelles ; de plus, on sait que la couleur des jeunes ofseaux, et surtout des olsenux de ce genre, ne prend guère sa consistance qu'après la premiere anaée : et comme d'ailleurs tout le reste de la description de Gessner semble fait pour caractérisce na attagas : sourcils rouges, nus, arrondis et saillants; pieds velus jusqu'anx ongics, mais non par-dessous; bec court et aoir; que uc courte aussi : babitatioa sur les montagnes de Suisse, etc., je pense que l'oiseau décrit par Gessner était un attagas blanc, et que c'était un male encore jeune qui n'avait pas pris tout son accroissement, d'autaat qu'il ne pesait que quatorze oaces an lieu de dix-aeuf, qui est le poids des attagas ordinaires.

je n'ai rien à ajouter à ce que j'en ni dit dans

J'en dis autant, et pour les mêmes raisons, de la troisième espèce de lagopus de Gessaer, et qui paraît être le même oiseau que celul dont le jésuite Rzaczynski parle sous le nom polonais de parowa. Ils ont tous denx une partie des ailes et le ventre blanes, le dos et le reste du corps de conleur variée; tous deux ont les pieds velns, le vol pesant, la chair excellente, et sont de la grosseur d'une jeune poule. Rzaczynski en reconnaît deux espèces : l'nue plus petite. que j'ai icl en vne ; l'autre plus grosse, et qui pourrait blen être une espèce de gélinotte. Cet auteur ajoute qu'on trouve de ces oiseaux parfaitement blancs dans le palatinat de Novogorod. Je ne range pas ces oiseanx parmi les lagonèdes, comme a fait M. Brisson, de la seconde et de la troisième espèce de lagopus de Gessner. parce qu'ils ne sont pas en effet lagopèdes. c'est-à-dire qu'ils n'ont point les pieds veins par-dessons, et que ce caractère est d'antant plus décisif qu'il est plus anciennement reconnu, et que par conséquent il parait avoir pins de consistance.

## LE LAGOPÈDE.

(LE LAGOPÈUE ORDINAIRE OU PERDRIX DES PYRÉNÉES.)

Ordre des gallinacés, genre têtras. (Gavier.)

Cet oiseau est celul auquel ou a donné le uom de perdrix blanche, mais très-improprement, pnisque ce n'est point nne perdrix , et qu'il u'est blanc que pendant l'biver, et à cause du grand froid auquel il est exposé pendant cette saison sur les hautes montagues des pays du nord , où il se tient ordinairement. Aristote, qui ne conualssait point le lagopède, savait que les perdrix, les callles, les hirondelles, les moineaux, les corbeaux, et même les lièvres, les cerfs et les ours, éprouvent dans les mêmes circonstanees le même changement de conleur. Scallger y ajonte les aigles, les vautours, les éperviers, les milans, les tourterelles, les renards; et il serait facile d'allonger cette liste du uom de plusleurs oiseaux et quadrupèdes sur lesquels le froid produit ou pourrait produire de semblables effets : d'où il suit que la conleur blanche est ici uu attribut variable, et qui ne doit pas être employé comme un caractère distinctif de l'espèce dont il s'agit; et d'autant moins que plusieurs espèces du même genre, telles que ceiles du petit tétras blanc, selon le docteur Waygand et Rzaczyuski , et de l'attagas blanc , selon Belon, sont sujettes aux mêmes variations dans la couleur de leur plumage : et il est étonnant que Frisch ait ignoré que son francolin blanc de montagne, qui est notre lagopède, y fûtaussi sniet, ou que l'ayant sn, il n'en ait point parié; il dit seulement qu'ou lui avait rapporté qu'ou ue voyalt point en été de francolins blancs ; et , pius bas, il ajoute qu'ou en avait quelquefois tiré (sans doute en été) qui avaieut les ailes et le dos hruns, mais qu'il u'en avait jamais vu : c'était bieu le lieu de dire que ces oiseaux u'étaient blancs que l'hiver, etc.

J'al dit qu'Aristote ue connaissait pas notre lagopède, et quolque ce soit un fair fagalif, fen al la preuve positive daus ce passage de sou Histoire des auimaux, oit l'assure que le lèvre ett e seu al amia qui ai du poil sous les piscàs. Certainement, s'il eté connu uu oiseau qui etit ea uausi du poil sous les piecàs, il n'aurait pas manqué d'en faire meutiou dans eet cadroit, oil il s'occupite na général, sebon as manière, d'oil il s'occupite na général, s'ebon as manière, d'en l'avent par le proposition de la consideration de la consider

de la comparaison des parties correspondantes dans les animaux, et par conséqueut des plumes des olseaux, ainsi que des poils des quadrupèdes.

Le nom de lagopède, que je donne à ect oiseau, "lest rie moins qu'un nouveau nom; « c'est au contraire ceiui que Pline et les anciens un lout of donné, qu'on a mai la propa applique à quelques oiseaux de nuit, lesquels ont le desnes, mais qui doit étre couser de l'avant de plumes, mais qui doit étre couser de l'avant plus mes, mais qui doit étre couser de l'avant plus de raison qu'il exprime un attribul unique parmi les oiseaux, qui est d'avoir, comme le lièvre, le d'assous des pieds veius.

Pliue ajoute à ec caractère distinctif du lagopus, ou lagopéde, sa grosseur, qui est celle d'un pigeon : sa coulcur, qui est hianche; la qualité de sa chair, qui est excellente; son séjour de préférence, qui est è sommet des Alpes; enfin, sa unture, qui est d'être très sauvage et peu susceptible d'être apprisoisé: il finit par dire que sa chair se corrompt fort promotément.

L'exactitude laborieuse des modernes a complété cette description à l'antique, qui ne préseute que les masses principales. Le premier trait qu'ils ont ajouté au tablean, et qui n'cût point échappé à Pline, s'il eut vu l'oiscau par lui même , c'est cette peau glanduleuse qui lui forme au-dessus des yeux des espèces de sourcils rouges, mais d'un rouge plus vif dans le male que daus la femelle; celle-ci est aussi plus petite, et n'a point sur la tête les deux tralts noirs qui, daus le mâle, vont de la hase du bec aux yeux, et même au dela des yeux en se dirigeant vers les oreilles : à cela près, le mâle et la femelle se ressemblent dans tout le reste, quant à la forme extérieure ; et tout ee que j'en dirai dans la suite sera commuu à l'un et à

La biancheur des lapopèdes n'est pas universelle, et sans aucum eñlange dans le temps mémo oi lis sont le plus biancs, c'est-à-dire au milleu de l'biver: la principale exception est dans les peunes de la queue, dout la plupart sont tooires avec un pen de bianc da la pointe; mais il parait, par les descriptions, que co moi pas cemuleour. Linneus, dans a Passen Suerien, dit que ce sont les peanes du milleu est peunes du milleur est sont pas ceruleur. Linneus, dans a Fassen Suerien, dit que ce sont les peanes du milleur est sont utileur, et, dans son Systems Mature,

il dit, avec M. Brisson et Willughby , que les mêmes pennes sont bianches, et les latérales noires : tous ces naturalistes n'y ont pas regardé d'assez près. Dans le snjet que nous avons fait dessiner, et dans d'autres que nous avons examinés , nous avons trouvé la queue composée de deux rangs de plumes l'un sur l'autre; celui de dessus bianc en entier, et celui de dessous noir, ayant chacun quatorze piumes. Klein parle d'un oiseau de cette espece qu'il avait reçu de Prusse, le 20 janvier 1747, et qui était entièrement blauc, excepté ie bec, la partie inférieure de la queue et la tige de six pennes de l'aile. Le pasteur lapon Samuel Rheen, qu'il cite, assure que sa poule de neigo, qui est notre lagopede, n'avait pas une seule plume noire, excepté la femeile, qui en avait une de cette couleur à chaque aile ; ct la perdrix blauche, dont parle Gessner, était en effet toute bianche, excepté autour des oreilles, où elle avait quelques marques noires : les couvertures de la queue, qui sont bianches et s'étendent par toute sa longueur, et recouvrent les piumes noires, ont donné lieu à la plupart de ces méprises. M. Brisson compte dix-huit pennes dans la queue, tandis que Willughby et la piupart des autres ornithologistes n'en compteut que scize, et qu'il n'y en a réellement que quatorze. Il semble que le plumage de cet oiseau, tout variable qu'il est, est sujet à moins de variétés que l'on n'en trouve dans les descriptions des naturalistes. Les ailes ont vingtquatre pennes, dont la troisième, à compter de la plus extérieure, est la plus longue; et ces trois pennes, ainsi que les trois suivantes de chaque côté, ont la tige noire iors même qu'elles sont blanches. Le duvet qui environne les pieds et les doigts jusqu'aux ongles est fort doux et fort épais ; et l'on n'a pas manqué de dire que c'étaient des espèces de gants fourrés que la nature avait accordés à ces oiseaux, pour les garantir des grands froids auxqueis ils sont exposés. Leurs ongies sont fort longs, même celui du petit doigt de derrière : ceiui du doigt du milieu est creusé par-dessous, selon sa iongueur, et les bords en sont tranchants; ce qui ini donne de la facilité pour se creuser des trons dans in neige.

Le lagopède est au moins de la grosseur d'un pigeon privé, selon Willughby; il a quatorze à quinze pouces de long, vingt et un à vingt-deux pouces de vol, et pèse quatorze onces; le nôtre est un peu moins gros ; mais M. Linnæns a remarqué qu'il v en avait de différentes grandeurs, et que le plus petit de tous était celui des Aipes. Ii est vrai qu'il aioute, au même endroit, que cet oiseau se tronve dans les forêts des provinces du nord, et surtout de la Laponie; ce qui me ferait douter que ce fut la même espèce que notre lagopede des Aipes, qui a des habitudes toutes différentes, puisqu'il ue se plait que sur les plus hautes montagnes ; à moins qu'on ne veuille dire que la température qui regue sur la cime de nos Alpes est à peu pres la même que celle des vallées et des forêts de Laponie. Mais ee qui achève de me persuader qu'il y a ici confusion d'espèces, c'est le peu d'accord des écrivaius sur le cri du lagopède. Beion dit qu'il chante comme la perdrix ; Gessner, que sa voix a quelque chose de celle du cerf : Linnæus compare son ramage à un caquet babillard et a un rire moqueur. Enfin, Willugbby parle des plumes des pieds comme d'un duvet doux (plumulis mollibus); et Frisch les compare a des soles de cochon. Or, comment rapporter à la même espèce des oiseaux qui différent par la grandeur, par les habitudes naturelles, par la voix, par la qualité de leurs plumes, je pourrais encore ajouter par leurs couleurs ; car nous avons vu que celies des pennes de la queue n'est rien moins que constante? mais ici les couleurs du plumage sont si variables dans le même individu, qu'il ue serait pas raisonnable d'en faire le caractère de l'espèce ; je me crois donc fondé à séparer le jagopède des Aipes , des Pyrénées et autres montagnes semblables , d'avec les oiseaux de même genre qui se trouvent dans les forêts et même dans les plaines des pays septentrionaux, et qui paraissent être plutôt des tétras, des gélinottes ou des attagas; et en cela je ne fais que me rapprocher de l'opinion de Pline. qui parie de son lagopus comme d'un oiseau propre aux Alpes.

Nous avous vu ci-dessus que le blanc dails as livred alivre; celle d'éconsiste cod suches brunes, semées sons ordre sur un fond blanc: on peut dire cièmonios qu'il n' y point d'été pour lui, ct qu'il est déterminé, par sa singatire organisation, à ne se plaire que dans une temperature glociale; sur, inneuerque lineur et un chercher aure les sommets les plas déveis celle qui ne fond jamais; non-seulement II s'en parpoche, mais il s'y creuse des trous, des cispèces de clapiers, où il se met à l'abri des rayons du soleil, qui paraissent l'offusquer ou l'incommoder. Il serait curieux d'observer de près cet oiseau, d'étudier sa conformation intérieure, la structure de ses organes, de démêler pourquoi le froid lui est si nécessaire, pourquoi il évite le soleil avec tant de soin, tandis que presque tous les êtres animés ie désirent, le cherchent, le saluent comme je pere de la nature, et recoivent avec délices les douces influences de sa chaleur féconde et bienfaisante : serait-ce par les mêmes causes qui obligent les oiseaux de nuit à fuir la iumière? ou les lagopèdes seraientiis les chacrelas de la famille des oiseaux?

Quoi qu'il en soit, on comprend bien qu'un oiseau de cette nature est difficile à apprivoiser; et Pline le dit expressement, comme nous l'avons vu : eependant Redi pario de deux lagopèdes qu'il nomme perdrix blanches des Pyrénées, et qu'on avait nourris dans la vollere du jardin de Baboli, appartenant au grand-due.

Les lagopèdes voient par troupes, et ne voient jamais bien haut, car ce sont des oiseaux pesants : lorsqu'ils voient un homme, ils restent immobiles sur la nelge pour n'être point aperçus ; mais lis sont souvent trahis par ieur bianchenr, qui a pins d'éclat que la neige même. Au reste, soit stupidité, soit inexpérience, ils se familiarisent assez aisément avec l'homme : souvent pour les prendre ii ne faut que ieur présenter du pain, ou même faire tourner un chapeau devant eux, et saisir le moment où iis s'ocenpent de ee nouvel objet pour jeur passer un lacet dans le cou, ou pour les tuer par derrière à coups de perche ; on dit même qu'ils n'oseront jamais franchir une rangée de pierres alignées grossièrement, comme pour faire la première assise d'une muraille, et qu'ils iront constamment tout le long de eette humbie barrière, jusqu'aux pièges que les chasseurs leur ont préparés.

lis vivent des chatons, des feuilles et des jeunes pousses de pin, de bouleau, de bruyère, de myrtilie et d'autres piantes qui croissent ordinairement sur les montagnes; et e'est sans doute à la qualité de leur nourriture qu'on doit imputer cette légère amertume qu'on reproche à lenr chair, laquelle est d'ailleurs un bon manger ; on la regarde comme viande noire, et c'est un gibier très-comman, tant sur le mont Cenis que dans toutes les villes et villages à portée des montagnes de Savoie. J'en al mangé, et

je lui trouve beauconp de ressemblance pour le goùt avec la chair du lièvre.

Les femelies pondent et couvent leurs œufs à terre, ou piutôt sur les rochers ; c'est tout ce qu'on sait de leur façon de se multipiler : ii faudrait avoir des ailes pour étudier à fond les mœurs et les habitudes des oiseaux, et surtout de ceux qui ne veuient point se plier au joug de la domesticité, et qui ne se plaisent que dans des lieux inbabitables.

Le lagopède a un très-gros jabot, un gésler musculeux, où l'on trouve de petites pierres mélées avec les aliments ; les intestins longs de treute-six à trente-sept pouers; de gros cœcums canneles et fort longs, mais de longueur inégaie, seion Redi, et qui sont souvent pieins de tres-petits vers : les tuniques de l'intestin grêle présentent un réseau très-eurieux , formé par une multitude de petits vaisseaux, ou plutôt de petites rides disposées avec ordre et symétrie. On a remarqué qu'il avait le eœur un peu plus petit, et la rato beaucoup pius petite que l'attagas, et que le canal eystique et le conduit hépatique aliaient se rendre dans les intestins séparément, et même à une assez grande distance l'un de l'autre.

Je ne puis finir cet article sans remarquer, avec Aidrovande, que parmi les noms divers, qui ont été donnés au lagopède, Gessner place celui d'urblan comme un mot italica en usage dans la Lombardie; mais que ce mot est tont à fait étranger et à la Lombardie et à toute oreille italieune. Il pourrait bien en être de même de rhoneas et de herbey, autres noms que, selon le même Gessner, les Grisons, qui parlent italien, donnent aux lagopèdes. Dans la partie de ia Savoie qui avoisine le Vaiais, on les nomme arbenne ; et ee mot , différemment altéré par différents patois, moitié suisse, moitié grison, aura pu produire quelques-uns de ceux dont je viens de parier.

## LE LAGOPÈDE

DE LA BAIE D'HUDSON,

(LE TÉTRAS DES SAULES.)

Ordre des gallinacés, genre tétras. (Cavier.)

Les antenrs de la Zoologie britannique font à M. Brisson un juste reproche de ce qu'il joint dans nne même liste le ptarmigan avec la perdrix blanche de M. Edwards, comme ne faisant qu'un seul et même olseau, tandis que ce sont en effet deux espèces différentes; car la perdrix blanche de M. Edwards est plus de deux fois plus grosse que le ptarmigan, et les couleurs de leur plumage d'été sont aussi fort différentes : celle-là avant de larges tacbes de blanc et d'orangé foncé, et le ptarmigan avant des mouchetures d'un brun obscur sur un brun clair. Dn reste, ces mêmes auteurs avouent que la livrée d'hiver de ces oiseaux est la même . c'est-à-dire presque entierement blanche. M. Edwards dit que les pennes latérales de la queue sont poires, même en hiver, avec du blane au bout : et cependant il aioute plus bas qu'un de ces oiseanx, qui avait été tué en hiver et apporté de la baje d'Hudson par M. Light . était parfaitement blanc ; ce qui prouve de plus en plus combien, dans ectte espèce, les couleurs du plumage sont variables.

La perdrix blanche dout il s'aglt lel est de grossenr moyenne entre la perdrix et le faisan, et elle anrait assez la forme de la perdrix si elle n'avait pas la queue nn peu longue. Le suiet représenté dans la planche 72 d'Edwards est un coq, tel qu'il est au printemps lorsqu'il commence à prendre sa livrée d'été, et lorsque, éprouvant les influences de cette saison d'amour, il a ses sourcils membraneux pins rouges et plus saillants, pins élevés, tels en un mot que ceux de l'attagas; il a en outre de petites pinmes blanches autour des yeux, et d'autres à la base du bec , lesquelles recouvrent les orifices des narines : les deux pennes du milieu sont variées comme celles du cou; les deux suivantes sont blanches, et toutes les autres nolrâtres avec du blanc à la pointe, en été comme en hiver.

La llvrée d'été ne s'étend que sur la partie supérieure du corps; le ventre reste toujours blanc : les pieds et les doigts sont entiérement couverts de plumes , ou plutôt de poils blanes; les ongles sont moins courbés qu'ils ne le sont ordinairement dans les oiseanx.

Cette perdrix blanche se tient toute l'année à la baie d'Hudson : elle y passe les nuits dans des trous qu'elle sait se ercuser sous la neige, dont la consistance, en ces contrèes, est comme celle d'un soble très-fin. Le matin elle preud son essor et s'elève droit en baut, en secouant la neige de dessus ses ailes. Elle mange le matin et le soir, et ne parait pas craindre le soleil comme notre lagopide des Alpes, puisqu'elles et tilent tons les jours exposée à l'action de ses rayoons, dans le temps de la journée où ils ont le plus de force. M. Edwards a reçu ce même oiseau de Norwége, qui me parait faire la nuance eatre le lagopiede, dont il a les pleta, et l'attagas, dont il a les grands souscils rouges.

#### OISEAUX ÉTRANGERS

QUI ONT BAFFORT

AUX COQS DE BRUTÈRE, AUX GÉLINOTTES, AUX ATTAGAS, etc.

## LA GÉLINOTTE DU CANADA.

Il me puralt que M. Brisson a fait no double memplot en donant a gelliotte de Ganda qu'il a vue pour une espèce différente de la gilloutet de la haie d'Hudono, qu'à la viriet il n'avait pas vue: mais il suffisait de comparer la gelliotte de la moite d'Aumada, en nature, avec les planches estimates d'Edwards, de la gelliotte de la buie d'Hudoso, pour reconniller que c'était le même obsen; et nos lecteurs le verront abé-me de la comparer d

Elle abonde toute l'année dans les terres voisines de la baie d'Hudson : elle y habite par préférence les plaines et les lieux bas; au lleu que sous un autre ciel, la même espece, dit M. Ellis, ne se trouve que dans les terres fort élevées, et même au sommet des moutagues. En Ganada elle porte le nom de perdrix.

Le mâle est plus petit que la gélinotre ordinaire; il a les sourcils rouges, les narines courvertes de petites plumes noires, les alies courtes, les pieds velus jusqu'au bas du turse, les doigts et les ongles gris, le bee noir. En genéral, il est d'une couleur fort rembranie, et qui n'est éguyée que par quedques taches blanches autour des yeux, sur les flancs et en quelques autres adroits.

La femelle est plus petite que le mêle; elle

a les couleurs de sou plumage moins sombres et plus variées; elle lui ressemble dans tout le reste.

L'un et l'autre mangent des pignons de pin, des baies de genévrier, etc. Un les trouve dans le nord de l'Amérique en très-grande quantité, et ou eu fait des provisions aux approches de l'hiver : la geiée les saisit et les conserve; et, à mesure qu'ou eu veut manger, ou les fait dégeler dans l'eun froide.

## 2. LE COQ DE BRUYÈRE A FRAISE,

OU LA GROSSE OÉLINOTTE DU CANADA.

Je soupconue eucore ici uu double empioi, et ie suis hien tenté de croire que cette grosse géliuotte du Canada, que M. Brisson donne comme une espèce uouvelle, et différente de sa gélinotte bappée de Peusylvauie, est néanmolas la même, c'est-à-dire la même aussi que celle du coq de bruyère à fraise de M. Edwards. Il est vrai qu'en comparaut cet olseau en nature, on même notre piauche culuminée, uº 104, avec celle de M. Edwards, nº 248, Il paraitra au premier coup d'œii des différences très-considérables entre ces deux oiseaux : mais, si l'ou fait attention aux ressemblances, et en même temps aux différentes vues des dessinateurs. dont l'un, M. Edwards, n vouiu représenter les piumes au-dessus des ailes et de la tête relevées comme si l'oiseau était nou-seulement vivant, maisen actiou d'amour, et dont l'autre, M. Martinet, u'a dessiné cet oiseau que mort et sans piumes érigées ou redressées, la discouvennuce des desrins se réduira à peu de chose, ou plutôt s'évanouira tout à fait par une présomption bien fondée, e'est que notre olseau est la femeile de celui d'Edwards : d'ailleurs . cet habije naturaliste dit positivement qu'il ne fait que supposer la buppe à son olsean , parce qu'ayant les plumes du sommet de la tête plus longues que les autres, il présume qu'il peut les redresser à sa voionté, comme ceiles qui sont au-dessus de ses ailes; et du reste, la grandeur, la figure, les mœurs et le climat étant ici les mêmes, je pense être foadé à présumer que la grosse gélinotte du Cauada, la géliuotte huppée de Peusylvanie de M. Brisson,

et le coq de bruyère à fraise de M. Edwards, ue fout qu'une seuie et même espèce, à laqueile on doit encore rapporter ie coq de bois d'Amérique, déerit et représeuté par Catesby.

Eile est uu peu plus grosse que la gélinotte ordinaire, et iul ressemble par ses ailes courtes, et eu ce que les plumes qui couvreut ses pieds ne desceudeut pas jusqu'aux doigts : mais elie n'a ni sourcils rouges , ni cercles de cette couleur autour des yeux. Ce qui la caractérise, ce sont deux touffes de plumes pius lougues que les autres et recourbees eu bas, qu'eile a au baut de la poitrine, uue de chaque côté ; jes piumes de ces touffes sont d'un bean noir, avant sur leurs bords des reflets brillauts qui jouent entre la couleur d'or et de vert; l'olseau peut reiever, quand il veut, ces especes de fausses ailes, qui, lorsqu'elles sout pilées, tombeut de part et d'autre sur la partie supérieure des ailes véritables. Le bec, les doigts et les ongles sout d'nu bruu rougeatre.

Cet oiseau, selon M. Edwards, est fort commun dans le Maryland et la Peusylvanle, où on iui doune je nom de faisan : cependant ll a, par son naturei et ses habitudes, beaucoup plus d'affinité avec le tétras ou coq de bruyère ; ii tient le milieu pour la grosseur entre le faisau et la perdrix. Ses pieds sout garnis de piumes, et ses doigts dentelés sur les bords comme ceux des tétras ; sou bec est sembiable à ceiui du cog ordinaire; l'ouverture des nariues est recouverte par de petites piumes qui naisseut de ia base du bec, et se dirigent en avaut; tout ie dessus du corps, compris ja tête, la queue et jes ailes est émaillé de différentes couleurs bruues, plus ou moias claires, d'orangé et de noir ; ia gorge est d'un orangé brillant, quoique un peu foncé; l'estomae, le ventre et les culsses ont des taches noires en forme de croissant, distribuées avec régularité sur un foad blanc; il a sur la tête et autour du coup de jongues plumes, dout il peut, eu ies redressant à son gré, se former une buppe et une sorte de fraise; ce qu'il fait prlucipalement lorsqu'ii est en amour : Il reiève en même temps les piumes de sa queue en faisant la roue, gouflant son jabot, trainant les ailes, et accompagnant son actiou d'un bruit sourd, et d'un bourdonuement semblable à celui du cog d'Inde : Il a de plus, pour rappeier ses femelies, un battement d'ailes très-singulier, et assez fort pour se faire entendre à un demi-mille de distance par uu temps calme, Il se plait à cet exercice

au printemps et en automne, qui sont le temps de sa chaleur, et il le répète tons les jours à des heures réglées, savoir : à neuf heures du matin et sur les quatre heures du soir, mais tonjours étant posé sur un trone sec. Lorsqu'il commence, ii met d'abord na intervaile d'environ deux secondes eutre chaque battement, puis accélérant la vitesse par degrés, les coups se succèdent à la fin avec tant de rapidité, qu'ils ne font plus qu'un hruit continu, semblahle à celui d'un tambour, d'autres disent d'un tonnerre éloigne. Ce bruit dure environ une minnte, et recommence par les mêmes gradations après sept ou huit minutes de repos : tout ce bruit n'est qu'une invitation d'amour que le mâle adresse à ses femelles, que celles-ci entendent de loin, et qui devient l'annonce d'une génération nouvelle, mais qui ne devient aussi que trop sonvent nn signal de destruction ; car les chasseurs , avertis par ce bruit, qui n'est point pour eux, s'approchent de l'oiseau sans être aperçus, et saisissent le moment de cette espèce de convalsion pour letirer à coup sûr ; je dis sans en être apercus, car des que cet oiseau voit un homme. il s'arrête aussitôt, fût-il dans la plus grande violence de son monvement, et il s'envole à trois ou quatre cents pas : ce sont hien là les hahitudes de nos tétras d'Europe et leurs mœurs, quoique na peu outrées.

La nourriture ordinaire de ceux de Pensylnanie sont les grains, les fruits, les raisins et surfout les baies de lierre; ce qui est remarquable, parce que ces baies sont un poison pour plusieurs animaux.

Ils ne couvent que deux fois l'année, apparemment au printemps et en automne, qui sont les denx saisons où le mâle bat des ailes ; jis font leurs nids à terre avec des feuilles, ou à côté d'un trone see couché par terre, ou an pied d'un arbre debont, ce qui dénote un oiseau pesant : iis pondent de donze à seize œufs, et les couvent environ trois scmaines. La mère a fort à cœur la conservation de ses petits ; eile s'expose à tont pour les défendre, et cherche à attirer sur elie-même les dangers qui les menaceut; ses petits, de leur côté, savent se cacher trèsfinement dans les feuilles: mais tout cela n'empêche pas que les oiseaux de proje n'en détruisent beaucoup. La couvée forme une compagnie qui ne se divise qu'an printemps de l'année snivante.

Ces oiseaux sont fort sauvages, et rien ne

pent les apprivoiser : al on en fait couver par des poules ordinaires, lis s'échapperont et s'enfuiront dans les bois presque aussitôt qu'ils seront éclos.

ront cetos. Lear chair est blanche et très-bonne à manger : serai-ce par cette raison que les oiseaux de proie leur donnent la chasse avec tant d'acharmement? Nous avons eu déjà ce souppon à l'occasion des téras d'Europe : 3'l' était confirmé par un nombre suffissant d'observations, l'evasuivait non-seulement que la voracité n'excit pas toujours un appétit de préférence, mais que l'oiseau de proie est à peu près de même goût que l'Romme, et ce serait une analogie de plus entre les danc appèce.

.

#### LE TÉTRAS PHASIANELLE.

L'oiseau d'Amérique qu'on peut appeier gélinotte à longue quene, dessiné et décrit par M. Edwards, sous ie nom de heath cock ou grous, coq de hruyère de la baie d'Hndson, et qui me parait être plus voisin des gélinottes que des coqs de hruyère, on des faisans dont on lui a aussi donné le nom : eette gélinotte à longue queue représentée dans la pl. 117 de M. Edwards est une femeile; elle a la grosseur, la eouieur et la longue gueue du faisan : le pinmage do mále est plus rembruoi, plus justré. et il a des reflets à l'endroit du cou ; ce mâle se tient aussi très-droit, et il a la démarche fière . différences qui se retrouvent constamment entre le mâie et la femelie dans tontes les espèces qui appartiennent à ce genre d'oiseaux, M. Edwards n'a pas osé donner des sourcils rouges à cette femelie, parce qu'il n'a vu que l'oiseau empaillé, sur lequei ce caractère n'était point assez apparent; les pieds étaient pattus, les doigts dentelés sur les bords, le doigt postérieur fort court.

A la bale d'Hudson, on donne à ces gélinottes le nom de faison. En effet, lis font, par leur longue queue, la nuance entre les gélinottes et les faisans; les deux pennes du milieu de cette queue excedent d'environ deux poncesles deux suivantes de part et d'autre, et ainsi de soite. Ces olseaux se rrouveut aussi en Virginie, dans les hols et les lieux inhabités.

#### LE PAON.

### (ER PAON DOMESTIQUE.)

Ordre des gallinseés , genre tétras. (Cuvier.)

Si l'empire appartenait à la beauté et non à la force, le paon seralt, sans contredit, le roi des oiseanx ; il n'en est point sur qui la nature alt versé ses trésors avec pins de profusion : ia taille grande, le port imposant, la démarche fière, la figure noble, les proportions du corps élégantes et sveites, tout ce qui annonce un être de distinction iui a été donné. Une aigrette mobile et tégère, peinte des plus riches couleurs, orne sa tête et l'élève sans la charger : son incomparable plumage semble réunir tont ce qui flatte nos yeux dans le coloris tendre et frais des pius belles flenrs, tout ce qui les éblouit dans les reflets pétillants des pierreries, tout ce qui les étonne dans l'éclat majestueux de l'areen-ciel; non-sculement la nature a réuni sur le plumage du paon toutes les couleurs du ciel et de la terre pour en faire le chef-d'œuvre de sa magnificence, elle les a encore mélées, assortics, nuancées, fondues de son inimitable pinceau. et en a fait un tableau unique, où elles tirent de leur mélange avec des nuances plus sombres, et de leurs oppositions entre elles, un nouveau justre et des effets de jumière si subilmes, que notre art ne peut ni les imiter ni les décrire.

Tel paraît à nos yeux le plumage du paon, jorsqu'il se promène paisible et seul dans un beau jour de printemps : mais , si sa femeile vient tout à coup à paraître, si les feux de l'amour, se joignant aux secrètes influences de ja saison, le tirent de son repos, lui inspirent une nouvelle ardeur et de nouveaux désirs, aiors toutes ses beautés se multiplieut, ses yeux s'animent et prennent de l'expression, son aigrette s'agite sur sa tête et annonce l'émotion intérieure; les longues plumes de sa quene dépioient, en se relevant, leurs richesses éblouissantes; sa tête et son cou, se renversant noblement en arrière, se dessinent avec grâce sur ce fond radieux, où la lumière du soleil se joue en mille manières, se perd et se reproduit sans cesse, et semble prendre un nouvel éclat plus donx et plus mocifeux, de nouvelles couleurs plus variées et plus barmonieuses : chaque mouvement de l'oiseau produit des milliers de nuances nouvelles, de gerbes des reflets ondoyants et fugitifs, sans cesse remplacés par d'autres reflets et d'autres nuances toujours diverses et toujours admirables.

Le paon nesemble alors connaître sea saringes que pour en faire hommage à se compapae, qui en est privée, sans en être moins chérie; et la visualée que l'adreur de l'amour mête à so naction ne fait qu'ajoutre de nouvelles gráces à ses mouvements, qui sont naturellement nobles, fierse et mejasteux, et qui, dans ces momotits, sont accompagnés d'un murmure énrigique et sourd qui exprime le désir.

Mais ces plumes brillantes, qui surpassent en éclat les plus belles fleurs, se flétrissent aussi comme elles, et tombeut chaque année. Le paon, comme s'il sentait la honte de sa perte, craint de se faire voir dans cet état bumiliant, et cherche les retraites les pins sombres pour s'y cacher à tous les yeux, jusqu'à ce qu'un nouveau printemps, lui rendant sa parure accoutumée, le ramène sur la scène pour y jouir des hommages dus à sa beauté : car on prétend qu'il en jouit en effet ; qu'il est sensible à l'admiration ; que le vrai moyen de l'engager à étaier ses beiles plumes, c'est de lui donner des regards d'attention et des lonanges; et qu'au contraire, iorsqu'on parait ie regarder froidement et sans beaucoup d'intérêt, il replie tous ses trésors et les cache à qui ne sait point les admirer.

Quoique le paon soit depuis longtemps comme naturalisé en Europe, cepcudant il n'en est pas plus originaire : ce sont les Indes orientaies, e'est je elimat qui produit le saphir, je rubis, ja topaze, qui doit être regardé comme son pays natal : c'est de jà qu'il a passé dans la partie occidentale de l'Asie, où, selon le témoignage positifde Théophraste cité par Piine, il avait été apporté d'ailieurs; au lieu qu'il ne paraît pas avoir passé de la partie la plus orientale de l'Asie, qui est la Chine, dans les Indes : car les voyageurs s'accordent à dire que, quoique les paons soient fort communs aux Indes orientales, on ne voit à la Chine que ceux qu'on y transporte des autres pays; ce qui prouve au moins qu'ils sont très rares à la Chine,

Ellen assure que ce sont les barbares qui ont fult présent à la Grèce de ce bei oisseu ; et ces berbares ne peuvent guére être que les Indiens, puisque c'est aux Iudes qu'Alexandre, qui avait pareouru l'Asie, et qui connaissait bien la Grèce, en a vu pour la première fois : d'ailleurs, il

n'est point de pays où ils soient pins généralement répandus, et en aussi grande abondance, que dans les Indes. Mandeslo et Thévenot en ont trouvé en grand nombre dans la province de Guzarate; Tavernicr, dans toutes les Indes, mais particulièrement dans les territoires de Baroche, de Cambaya et de Broudra; François Pyrard, aux environs de Calicut; les Hollandais, sur toute la côte de Malabar; Lintscot, dans l'ile de Ceylan : l'auteur du Second voyage de Siam, dans les forêts sur les frontières de ce royaume du côté de Cambose et aux environs de la rivière de Meinam; Le Gentil, à Lava; Gemelli Carreri dans les iles Calamianes, situées entre les Philippines et Bornéo. Si on ajoute à cela que, dans presque toutes ces contrées, les paons vivent dans l'état de sauvages, qu'ils ne sont nulle part ni si grands, ni si féconds, on ne pourra s'empêcher de regarder les indes comme leur climat naturel; et en effet, un si bel olseau ne ponyait guère manquer d'appartenir à ce pays si riche, si abondant en choses précieuses, où se trouvent la beauté, la richesse en tont genre, l'or, les perles, les pierreries, et qui dolt être regardé comme le climat du luxe de la nature. Cette opinion est confirmée en quelque sorte par le texte sacré ; carnous voyons que les paons sont comptés parmi les choses précienses que la flotte de Salomon rapportait tous les trois ans : et il est clair que c'est ou des Indes, ou de la côte d'Afrique la plus voisine des Indes, que cette flotte, formée et équipée sur la mer Rouge, et qui ne pouvait s'éloigner des côtes, tirait ses richesses : or, il y a de fortes raisons de croire que ce n'était point des côtes d'Afrique; car jamais voyagenr n'a dit avoir aperçu dans toute l'Afrique, ni même dons les lles adjacentes, des paons sauvages qui pussent être regardés comme propres et naturels à ces pays, si ce n'est dans l'ile de Sainte-Hélène, où l'amiral Verhowen tronva des paous qu'on ne ponvait prendre qu'en les tuant à coups de fusil: mais on ne se persuadera pas apparemment que la flotte de Salomon, qui n'avalt point de bonssole, se rendit tous les trois ans à l'île de Sainte-Hélène, où, d'aillenrs, elle n'aurait trouvé ni or, ni argent, ni lvoire, ni presque rien de tout ce qu'elle cherchait. De plus, il me paraît vraisemblable que cette lie, éloignée de plus de trois cents lieues du continent, n'avait pas même de paons du temps de Salomon; mais que ceux qu'y trouvérent les Hollandais y avalent

été láchés par les Portugais, à qui elle avait appartenu, ou par d'autres, et qu'ils s'y étalent multipliés d'autant plus facilement, que l'île de Sainte-Hélène n'a, dit-on, ni bête venimeuse, al animal vorace.

On ne peut gnère douter que les paons que Kolbe a vus au cap de Bonne-Espérance, et qu'il dit être parfaitement semblables à ceux d'Europe, quolque la figure qu'il en donne s'en éloigne beaucoup, n'eussent la même origine que ceux de Sainte-Hélène, et qu'ils n'y eussent été apportés par quelques-uns des vaisseaux européens qui arrivent en foule sur cette côte.

On pent dire la même chose de ceux que les voyageurs ont apercus an royanme de Congo. avec des dindons, qui certainement n'étaient point des oiseaux d'Afrique, et encore de ceux que l'on trouve-sur les confins d'Angola , dans un bois environné de murs, où on les entretient pour le roi du pays. Cette conjecture est fortifiée par le témoignage de Bosman, qui dit, en termes formels, qu'il n'y a point de paons sur la Côte-d'Or, et que l'oiseau pris par M. de Foquembrog et par d'autres pour un paon est un olseau tout différent appelé kroon-vogel.

De plns, la dénomination de paon d'Afrique, donnée par la plupart des voyagenrs aux demoisalles de Numidie, est encore nne preuve directe que l'Afrique ne produit point de paons ; et, si l'on en a vu anciennement en Libye, comme le rapporte Eustathe, c'en était sans doute qui avaient passé ou qu'on avait portés dans cette contrée de l'Afrique, l'une des plus voisines de la Judée, où Salomon en avait mis longtemps auparavant : mais il ne parait pas qu'ils l'enssent adoptée pour leur patrie, et qu'ils s'y fussent beaucoup multipliés, puisqu'il y avait des lois très-sévères contre ceux qui en avalent tué, ou seulement blessé guelques-uns,

Il est donc à présumer que ce n'était point des côtes d'Afrique que la flotte de Salomon rapportait les paons, des côtes d'Afrique, dis-je, où ils sont fort rares, et où l'on n'en trouve polut dans l'état de sauvages; mais bien des côtes d'Asie, où ils abondent, où ils vivent presque partout en liberté, où ils subsistent et se multiplient sans le secours de l'homme, où lls ont plus de grosseur, plus de fécondité que partout ailleurs, où ils sont, en nn mot, comme

sont tous les animaux dans leur climat naturel. Des Indes ils auront facilement passé dans la partie occidentale de l'Asie; aussi voyons-nous, dans Diodore de Sicile, qu'il y en avait beaucoup dans la Babylonie: la Médie en nourrissait aussi de très-beaux et en si grande quantité, que cet oiseau en a eu le surnom d'avis Médiea. Philostrate parle de ceux du Phase, qui avaient une huppe bleue, et les voyageurs en ont vu en Perse.

De l'Asie ils ont passé dans la Grèce, où ils furent d'abord si rares, qu'à Athèues on les montra pendant trente aus à chaque néoménie comme un objet de curiosité, et qu'on accourait en foule des villes volsines pour les voir.

Ou ue trouve pas l'époque certaine de cette migration du paon de l'Asie dans la Grèce; mais il y a preuve qu'il n'a commencé à parnitre dans ce dernier pays que depuis le temps d'Alexandre, et que sa première station, au sortir de l'Asie. a été l'Ilè de Samos.

Les paons n'ont donc paru dans la Grèce que depuis Alexandre; car ce conquérant n'en vit pour la première fois que dans les Indes. comme le l'al déià remarqué, et il fut tellement frappé de leur beauté, qu'il défendit de les tuer sous des peines très-sévères : mais il v a toute apparence que peu de temps après Alexandre. et même avant la fin de son règne, ils devinrent fort communs; car nous voyons dans le poête Antiphanes, contemporain de ce prince, et qui lui a survécu, qu'une seule paire de paons apportée en Grèce s'y était multipliée à un tel point, qu'il y en avait autaut que de cailles; et d'ailleurs, Aristote, qui ne survécut que deux ans à son élève, parle en plusieurs endroits des paons comme d'oiseaux fort couuus.

En second lieu, que l'île de Samos ait été leur première station à leur passage d'Asic en Europe, c'est ce qui est probable par la position même de cette lle, qui est très-voisine du continent de l'Asle; et de plus, cela est prouvé par un passage formel de Menodotus; quelquesuns même, forcant le sens de ce passage, et se prévalant de certaines médailles samiennes fort antiques, où était représentée Jupon avec un paon à ses pleds, ont prétendu que Samos était la patrie première du paon, le vrai lieu de son origine, d'où il s'était répandu dans l'orient comme dans l'occident : mais il est aisé de voir. en pesant les paroles de Menodotus, qu'il n'a voulu dire autre chose, sinon qu'on avait vu des paons à Samos, avant d'eu avoir vu dans aucune autre contrée située hors du continent

٧.

de l'Asie, de même qu'on avait vu dans l'Enlieu (m' Enleide des m'Éngrides, qui sont bien connues pour être des oiseaux d'Afrique, avant d'en voire an acenn autre lieu de la Gréce (Fluit..., quas meleagridas vocant ex. Etcla). D'alleurs, l'ile de Samos official sux pones un climat qui leur convensit, puisqu'ils y subsitantet dans l'état de sauvages, et qu'alu-Gelle regarde ceux de cette ile comme les plus beaux de tous.

Ces raisons étaient plus que suffinantes pour servir de fondement à la décomination of useau de Samos que quelques auteurs out donnée au pour : mais on a pourrait pas la loit appliquer aujourd'hul, puisque M. de Tournefort ne fait aucuen mention du poun dans la description de cette lie, qu'il dit être pleine de perdirat, de becasses, de bécassiese, de grives, de pignos sanvages, de tourterelles, de bec-figues, et d'une voisille excellente; et il in y'a pas d'apparence que M. de Tournefort alt voulu cemprendre, sous la dénomination générique de voisille, un oisenu aussi considérable et aussi distingué.

Les poons, ayant passé de l'Aste dans le forère, se sont ensuite avancés dans les parties méridionales de l'Europe, et, de proche en proche, en France, en Allemague, en Suisse et jusque dans la Suéde, où, à la vérifé, sifis ne subsistent qu'en petit nombre, à force de soins, et non sans une altération considérable de leur plumage, comme nous le verons dans la saité.

Enfin les Européens, qui, par l'éteudue de leur commerce et de leur navigation , embrassent le globe entier, les ont répandus d'abord sur les côtes d'Afrique, et dans quelques îles adjacentes, ensuite dans le Mexique, et de là dans le Pérou et dans quelques-unes des Antilles, comme Saint-Domingue et la Jamaique, où i'on en voit beaucoup aujourd'hul, et où, avant ceia, il n'y en avait pas un scul , par une suite de la loi générale du climat, qui exclut du nouveau monde tout animal terrestre attaché par sa nature aux pays chauds de l'ancien contiuent; loi à laquelle les oiseaux pesants ne sont pas moins assujettis que les quadrupèdes : or, l'on ne peut nier que les paous ne soient des oiseaux pesants, et les anciens l'avaient fort bien remarqué; il ne faut que jeter un coup d'œil sur leur conformation extérieure, pour juger qu'ils ne peuvent pas voier bien haut ni bien longtemps; la grosseur du corps, la brièveté des aipérature du climat a beaucoup d'influence sur tout ce qui a rapport à la génération, et c'est la elef de plusieurs contradictions apparentes qui se trouvent entre ce que disent les nuciens et ce qui se passe sous nos veux. Dans un pays plus chand, les males seront plus ardents, its so battront entre cux, il leur faudra un plus grand nombre de femelles, et celles-ci pondront un plus grand nombre d'œufs; au lieu que, dans un pays plus froid, elles seront moins fécondes, et les males moius chauds et plus paisibles.

Si nn laisse à la paonne la liberté d'agir selon son instinct, elle déposera ses œufs dans un lieu secret et retlré. Ses œufs sont blancs et tachetés comme ceux de la dinde et à peu pres de la même grosseur. Lorsque sa ponte est finie, elle se met à couver.

On prétend qu'elle est sujette à poudre pendant la nult, ou plutôt à laisser échapper ses œuss de dessus le juchoir où elle est perchée; c'est pourquoi on recommande d'étendre de la pattle au-dessous pour empécher qu'ils ne se brisent.

Pendant tout le temps de l'incubation, la paonne évite soigneusement le mâle, et tâche surtont de lui dérober sa marche lorsqu'elle retourne à ses œufs : car, dans cette espèce, comme dans celle du coq et de bien d'autres, le maie, plus ardent et moins fidèle au vœu de la nature, est plus occupé de son plaisir particulier que de la multiplication de son espèce; et s'il peut surprendre la couveuse sur ses œufs, il les casse en s'approchant d'elle, et peut-être y met-ll de l'intention, et cherche-t-il à se délivrer d'un obstacle qui l'empêche de jouir : quelques-uns ont cru qu'ils ne les cassait que par son empressement à les conver ini-même ; ce serait un motif blen different. L'histoire naturelle aura toujours beaucoup d'incertitudes; il fandrait, pour les lui ôter, observer tont par soi-même : mais qui peut tout observer?

La paonne couve de vingt-sept à trente jours, plus nu mains, selon la température du elimat et de la saison : pendant ce temps on a soin de lui mettre à portée une quantité suffisante de nourriture, de peur qu'étant nbligée d'aller se repaitre au inin, elle ne quittat ses censs trop longtemps et ne les laissat refroldir. Il faut aussi prendre garde de la troubler dans son nid. et de lui donner de l'ombrage; car, par une suite de son naturel inquiet et défiant, si clie se voit découverte, elle abandonnera ses œufs et recommencera une nonveile ponte qui ne vandra pas la première , à cause de la proximité de

Phiver.

On prétend que la paonne ne fait jamais éclore tous ses œufs à la fois, mais que, des qu'elle voit quelques poussins éclos, elle quitte tout pour les conduire : dans ee cas, Il faudra prendre les œufs qui ne seront point encore ouverts, et les mettre éclore sous une autre couveuse, ou days no four d'incubation.

Elien nous dit que la paonne ne reste pas constamment sur ses œufs et qu'elle passe quelquefois deux jours sans y revenir : ce qui nuită in réussite de la couvée. Mais je soupçonne quelque méprise dans ce passage d'Élien, qui aura appliqué à l'incubation ce qu'Aristote et Pline out dit de la ponte, laquelle en effet est interrompue par deux ou trois jours de repos : au lieu que de pareilles interruptions dans l'action de couver paraissent contraires à l'ordre de la nature et à ce qui s'observe dans toutes les especes connues des oiseaux, si ce n'est dans les pays ou la chaleur de l'air et du sol approche du degré nécessaire pour l'Incubation.

Quand les petits sout éclos , il faut les laisser sous la mère pendant vingt-quatre heures, après quoi on pourra les transporter sous une mue. Frisch vent qu'on ne les rende à la mère que quelques jours après.

Leur première nourriture sera la fariue d'orge détrempée dans du vin , du froment ramolii dans l'eau, ou même de la bonille cuite et refroldle : dans la suite , on pourra leur donner du fromage blane bien presse et sans ancun petit lait, mêlé avec des poireaux haches, et même des sauterelles, dont on dit qu'ils sont très-friauds : mais il faut auparavant ôter les pieds à ces insectes. Quand lis auront six mois, lis mangeront du froment, de l'orge, du mare de cidre et de poire, et même ils pinceront l'herbe tendre ; mals cette nourriture seule ne suffirait point, quoique Athénée les appelle graminivores.

On a observé que les premiers jours la mère ne revenalt jámais coucher, avec sa couvée, dans le nid ordinaire, ni même deux fois dans un même endroit; et comme cette couvée si tendre, et qui ne peut encore monter sur les arbres, est exposée à beauconp de risques, on doit y veiller de près pendant ces premiers jours, épler l'endroit que la mère aura choisi pour son gite, et mettre ses petits en sûreté sous une mne, ou

dans une enceinte formée en plein champ avec des ciales préparées , etc.

Les poonneux, jusqu'à ce qu'ils soient une per forts, portent ma leurs ailes, les out trainanies, et ne savent pas encore s'en servir : In dans ces commencements la mer les preud anna ces commencements la mer les preud tousles soirs sur son dos, et les porte l'un apprès l'autre sur la brambe do ills doivent passer la nuit; le lendemain matin elle sante devant eux du bant de l'arbre en bas, et les acoutume à en faire autant; pour la suivre, et à faire ussge de leurs ailes.

Une mère paonne, et même noe poule ordinaire, peut mener jusqu'à vingt-ting petits paonneaux, seion Columelle, mais seulement quinze, seion Pailadias: et ce dernier nombre est plus que suffisant dans les pays froids, où les petits ont besoin de se réchauffer de temps en temps, et de se metire à l'abri sous les ailse de la mêre, qui ne pourrait pas en garantir vingtcing à la fois.

On dit que si une poule ordinaire, qui mèse se poussins, voit une couvée de petits poonneux, elle est tellement frappée de leur beauté, qu'elle se dégolude des spetits, et les abandonne pour s'attacher à ces étrangers; ce que je rapporte (s) ano comme un fait vai, mais comme un fait à vérifier, d'autant plus, qu'il me parait écutive du cours ordinaire de la nature, et écutive du cours ordinaire de la nature, et ce un sur le sont pas beaucoup plus beaux que le 20 poussins.

A mesure que les jennes paonneaux se fortifient, ils commencent à se battre (surtout dans les pays chauds); et c'est pour cela que les auciens, qui paraissent s'être beaucoup plus occupés que nous de l'éducation de ces oiseaux , les tenaient dans de petites cases séparées : mais les meliteurs endroits pour les élever, e'était, seion enx, ees petites îles qui se trouvent en quantité sur les côtes d'Italie, telles, par exemple, que ceile de Planasie appartenant aux Pisans : ce sont en effet les seuls endroits où l'on puisse les laisser en liberté, et presque dans l'état de sauvages, sanscraindre qu'ils s'échappent attenda qu'ils volent peu et ne nagent point du tout, et sans craindre qu'ils deviennent la proje de leurs ennemis, dont la petite lle dolt être purgée ; ils peuvent v vivre, selon leur naturel et leurs appéiits, sans contrainte, sans Inquiétude; lis y prospéraient mieux , ei , ce qui n'était pas égligépar les Romains, leur chair était

d'un meilleur goût; seulement, pour avoir l'œil dessus, et reconnaître si leur nombre angmentatio un diminuait, on les accoutumait à se rendre tous les jours à une beure marquée et à un certain signal autour de la maison où on leur jetait quelques poignées de grain ponr les attirer.

ant quesques pognees de grain pont res attract. Lersque les petition ont mois d'ége ou an peu plus, l'aigrette commence à leur pousser, et ains lis sont mahelse comme les diadonneans inerqu'ils pousser les diadonneans inerqu'ils en commande de manuelle de les diadonneans inerqu'ils en commande de les diadonneans inerqu'il les pousses les diadonnes de la comment d'anagers : on tentre de la comment de la co

L'aigrette est composée de petites plames, dont la tige est garnie, depuis la base jusqu'auprès du sommet, nou de barbes, mais de puis l'illifilets rares et détachés; le sommet est formé de barbes ordinaires, unies ensemble, et peintes des plus belles couleurs.

Le nombre de ces petites plumes est variable; j'eu ai compté vingt-einq dans un mâle, et trente dans une femelle : mais je n'ai pas observé un assez grand nombre d'individus pour assurer qu'il ne puisse pas y en avoir plus ou moins,

L'aigrette n'est pas unchoir reaversé, comme on le pourrait écrie; sa base, qui est en haut, forme une ellipse fort allongée, dont le grand aux est posé solon la longueur de la tête : loutes les piumes qui la composent ont an mouvement particulier assez essable, par leque élés s'apprechent ou s'écurtent les unes de général par leque? l'aigrette enlière tantôt se prévent particuler l'aigrette enlière tantôt se renverse en arrière, et tantôt se releve sur la têté.

Les sommets de cette sigrette out, ainsi que tout le rest de ul jammage, des couleurs blem plas éclatantes dans le métie que dans la femelle: outre cela, le copponor édistingué des apoule , dels l'âge de trois mois, por un peu de jaune qui paraît au bout de l'allei dans la suite la 'sar distingué par la grosseur, par un éperon à choix cutte de la relever et d'on étatte les belles plames, ce qui s'appelle faire la roue. Willioghby rott que le pono ne partage qu'avre le diadon cette faculté remarquable: endant ou verra, dans le cours de cette histoire, qu'elle leur est commune avec quelques tétras ou coqs de bruyère, melques pigeons, etc.

Les piumes de la queue, ou plubé ets lougues couvertures qui missent de dessus le dos auprès du crouplos, sont en grand ec que celle de l'algertes sont en petit; leur lege et pareillement gamie, depuis as buse jusque près de l'extrémité, de litels déschés de condeur changenite, et elle se termine par une plaque de burbes rénnies, ornée de cequ'on appelle l'azi on le miriori : c'est une tache brillante, émaillée des plus belles couleurs, james doré de plusients nuaneces, vert changeant en biru et en voite étabaint, al cou les differents aspects, et tout cels resprensant encore un nouverus later.

Les deux plumes du milieu ont environ quatre pieds et demi, et sont les pins longues de toutes, les latérales allant toujours en diminuant de longueur jusqu'à la plus extérieure. L'aigrette ne tombe point; mais la queue tombe chaque année, en tout ou en partie, vers la fin de uillet, et repousse au printemps; et pendant cet intervalle l'oisean est triste et se caché.

La couleur la plus permanente de la tête, de la gorge, du cou et de la poirtire, évait e lète la gorge, du cou et de la poirtire, évait e lète avec différents reflets de violet, d'or et de vert decitatat : Los cer reflets, qui renaissent et se multiplent sans cesse sur son pinnage, sont une ressonere que la nature semble s'étre ménagée pour y faire paraître successivement et sans grand que son étendue ne semblait le comporer; cu'est qu'it à fuveur de cett beureuse lindastrie que le pon pouvait suffire à recevoir tous les doss avicel bui destinat.

De chaque côté de la tête on voit un renfiement formé par les petites plumes qui recouvrent le trou de l'oreille.

Les paons paraissentse caresser réciproquement avec le be: mais en y regardant de plus près, l'ai reconnu qu'ils se grattaient les uns les autres autour de la tête, où ils ont des poux très-vifa et très-agiles; on les voit courir sur la peau blanche qui entoure leurs yeux, et cela ne peut manquer de leur causer une seasation lacommode: aussi se prêten-lis avec beaucoup de complaissance lorsqu'un autre les gratte.

Ces oiseaux se rendent les maîtres dans la

basse-cour et se fout respecter de l'autre volaille, qui n'ose prendres a pâture qu'après qu'lls out fini leur repas. Leur façon de manger est à peu près celle des gallinneés; ils salsissent le grain de la pointe du bec et l'avalent sans le brover.

Pour boire ils plongent le bee dans l'eau où ils font cinq ou six mouvements assez prompts de la médoire inférience; puis en se relevant et tenant leur tête dans une situation horizontale, ils avalent l'eau dont leur bouche s'était remplie, «sans faire ancun mouvement du bee.

Les aliments sont reças dans i'œsophage, où l'on a observé, un peu au-dessus de l'orifice antérieur de i'estomac, un bulbe glanduleux rempli de petits tuyaux qui donnent en abondance une liqueur limpide.

L'estomac est revêtu à l'extérieur d'nn grand nombre de fibres motrices.

Dans un de ces oiseaux qui a été disségnépae Gaspard Bartholin, il y avait bien deux conduits biliaires; mais il ne se trouva qu'un seul canal pancréatique, quolque d'ordinaire il y eu ait deux dans les oiseaux.

Le cœeum était double et dirigé d'arrière en avant; il égalait en longueur tous les autres intestins ensemble, et les surpassait en capacité. Le croupion est très-gros, parce au il est char-

Le croupion est très-gros, parce qu'il est chargé de muscles qui servent à redresser la queue et à l'épanouir. Les exeréments sont ordinairement moulés

et chargés d'un peu de cette mafière blanche qui se trouve sur les excréments de tous les gallinacés et de beaucoup d'autres oiseaux. On m'assure qu'ils dorment tantôt en cacbant

la tête sous l'aile, tantôt en faisant rentrer leur cou en eux-mêmes et avant le bec au vent.

Les poons aiment la propreté, et c'est par cette raison qu'lls téchent de recouvrir et d'enfouir leurs ordures, et non parce qu'ils envient à l'homme les avantages qu'il pourrait retirer de leurs excréments, qu'on dit être hons pour se mai des yeux, pour améliorer la terre, etc., mais dont apparemment ils ne connaissent pas toutes les proprétés.

Quodqu'ils ne puissent pas voier benaroup, lis aiment à grimper: ils passent ordinairement la nuit sur les combles des maisons, où ils causent benaroup de dommage, et sur les arbres les plus étevés : c'est de là qu'ils fout souvent enteudre leur voix qu'ou s'accorde à trouver désagréable, peut-être parce qu'elle trouble le sommoil, et d'après laquelle on prétend que s'est formé leur nom dans presque toutes les langues.

On prétend que la femelle n'à qu'us seut et qu'elle no fit qu'elle no des sons preçants de la trompette; et l'avoue qu'a mon orelle ce a deux toss n'out rien de choquant, de melme que je n'al rien pa voir de choquant, de melme que je n'al rien pa voir de choquant, de melme que je n'al rien pa voir de melle n'a fin qu'elle n'a fin de l'au present a fin fin fin tutte ches qu'un qu'elle elle ris piel qu'elle qu'elle

Théophraste avance que leurs eris souvert répétés sont un prissage de pluie à d'autres qu'ils l'aumoncent aussi lorsqu'ils grimpent plus laut l'aumoncent aussi lorsqu'ils grimpent plus laut que de coutunie, d'autres, que ces mêmes cris pronostiquaient la mort de quelque voisin à d'autres, quiet, que ces oiseans portaient toujours sonts l'allé-am morceau de racieir de li neutre de la manure de l'autres, qu'un present plus present de l'incompartie, au maniferie un trait, pour se préver des faisques de l'autres de l'a

Outre les différents cris dont j'ai fait mention, le mâie et la femelle produisent encore un octain bruit sourd, un craquement étouffé, une voix lutérieure et renfermée, qu'ils répétent souvent et quand ils sont inquiets, et quand ils paraisseut tranquilles ou même contents.

Pine dit qu'on a remarqué de la sympathie entre les pigeons et les pons, et d'émique parle d'un de ces dernites qui avait pris un tel attachement pour une jeune persone, que, l'ayant vuemouris, lla eput lui survivre. Mais une sympathie plus naturelle et mieux fondés, c'est celle quia été observé entre les poons et les dindous: cos deux oisseux sont du pett mombre des oisenux qui redressent leur queue et font la rone; et qui suppose hien des qualités communes : aussi à recondentales mieux ensemble qu'avec qu'on ayave un explosion couvrir que dont entre qu'on a vue un explosor couvrir que qu'on a vu un explosor couvrir que prinche privair les deux espeixes.

La durée de la vie du paon est de vingt-cinq | Héliogabale mettre leur gloire à remplie des aux s, selon les aneiens; et cette détermination, me paralt bien fondée, nulsurion sait oue le de langueus de réculecotires, defoies de soares.

paon est entièrement formé avant trois ans, et que les oisseaux en général viveut plus longtemps que les quadrupedes, parce que leurs os sont plus ductiles: mais je suis surpris que M. Willughby ait eru, sur l'autorité d'Ellien, que ect oisseau vivait jusqu'à cent ans, d'autant plus que le récit d'Elien est mété de plusieurs circonstances visiblement fubbleurs cir-

"J'ail dejà dit que le paos so nourrissait de toutes sortes de grains, comme les gailinacés: les anciens lui donanient ordinairement par mois un boisseau de froment pesant environ vingt livres. Il est bon de savoir que la fieur de surran leur est contraire, et que la feuille d'orte est mortelle aux jeunes paonneaux, selon Finarius.

Comme les paons vivent aux Indes dans 16-th de saurage, s'est aussi dans ce pays qu'on a învent l'art de leur donner la chase : on ne peut gière les approche de Jour, quoiqu'ils se ripandent dans les champs par troupes asses monheruses, parce que, des qu'ils découvrent le chasseur, lis faient devant lul plus vite que la perdir, et s'estonecent dans des boussailles où il n'est guère possible de les sulvre; en n'est qu'on par l'ent la sprendre, et s'estonecent dans des les sulvre; en n'est donne que la nuit qu'on parvient à les prendre, et voici de quelle manière se fait cette chases aux environs de Calmbelo.

On s'approche de l'arbre sur lequel lis sont percheis, on leur présente une septée de banpercheis, on leur présente une septée de bannière qui porte deux cianadelles allumées, et où l'ou a peint des poons un noturel : le poon, ébloui por cette hualère, on bien occupé aconsièrer les poons en peinture qui sont sur la banalère, avance le cou, le retire, l'allong ence, elborqu'il se touve dans un unaci ouslant qui y a été placé exprés, on tire la corde et on se rend matire qu'il visienn.

Nous avons vu que les Grees faisalent grand es du pon, mals en réstal que pour rassasier leurs yeux de la beauté de son plannage; na l'eur que les Romanies, qui out proussé plus hois not santis, ac sont rassasier récliement de sa chaire ce fat l'orstere l'orteressies qui limegian le premier d'en faire servir sur as table, et son example quanté de suivi, et coloseu deviant tré-oberé a Rome; et les empereurs roudérissant sur le une des particulers, no vit un Viellius, un Héliogabale mettre leur ploire à rempiré de plus des particulers, no vit un Viellius, un Héliogabale mettre leur ploire à rempiré de plus des particulers, no vit un Viellius, un plus la manuel de circleirers de l'action de caracter de la constant de la contra de l'action de la constant de l'action de la constant de l'action de la constant de la constant de la constant de la constant de l'action de la constant de l'action de la constant de la constant de l'action de la constant de la constant de la constant de l'action de la constant de la constant de la constant de l'action de la constant de l'action de la constant de la constant de l'action de la constant de la constant de la constant de l'action de la constant de la c

et à en composer des mets insipides, qui u'avaient d'autre mérite que de supposer une dépense prodigieuse et un luxe excessivement destructeur.

Dans ces temps-ià un troupeau de cent de ces oiseaux pouvait rendre soixante milie sesterces, en n'exigeant de celui à qui on en confiait le soin que trois paons par couvée; ces soixante milie sesterces reviennent, selon l'évaluation de Gassendi, à dix ou douze mille fraucs : chez les Grees ie mâle et la femeile se vendaient mille drachmes, ce qui revient à huit cent quatre-vingt-sept livres dix sous, selon la plus forte évaluation, et à vingt-quatre livres, selon la plus faible : mais Il paraît que cette dernière est beancoup trop faible, sans quoi le passage suivant d'Athénée ne signifierait rien : « N'y a-t-il a pas de la fureur à nourrir des paons dont le e prix n'est pas moindre que celui des stae tues? » Ce prix était bien tombé au commencement du 16º siècle, puisque dans la nouvelie coutume dn Bourbonnais, qui est de 1521, un paon n'était estimé que deux sous six deniers de ce temps-là, que M. Dupré de Saint-Maur évalue à trois livres quinze sous d'aujourd'hui; mais il parait que peu après cette époque le prix de ces oiscaux se releva; car Bruver nons apprend qu'aux environs de Lisienx, où on avait la facilité de les nourrir avec du marc de cidre, on en élevait des troupeaux dont on tirait beaucoup de profit, parce que, comme ils étaient fort rares dans le reste du royaume, on en envoyait de ià dans toutes les grandes villes pour les repas d'appareil. Au reste, il n'y a guère que les jeunes que l'on pnisse manger; les vieux sout trop durs, et d'autant pius durs que ieur chair est naturellement fort sèche; et e'est saus donte à cette qualité qu'elle doit la propriété singulière et qui parait assez avérée, de se conserver sans corruption pendant piusieurs années. On en sert cependant quelquefois de vieux; mais c'est plus pour l'appareil que pour l'usage, car on les sert revêtus de jeurs beiles plnmes; et c'est une recherche de iuxe assez bien entendue, que l'élégance industrieuse des modernes a ajoutée à la magnificence effrénée des anclens : c'était sur un paon ainsi préparé que nos anciens ebevaliers faisaient dans les grandes occasions leur vœu appelé le vœu du paon.

On empioyait autrefois ies plumes de paon à faire des espèces d'éventaiis; on en formait des couronnes en guise de laurier pour les poètes ap-

pelés tronbadours. Gessner a vu nne étoffe dont la chaine était de soie et de iil d'or, et la trame de ces mêmes plumes : tel était sans doute le manteau tissu de plumes de paon qu'envoya le pape Paui III au roi Pepin.

Selon Aldrovande, les œufs de paon sont regardés par tous les moderues comme une mauvaise nourriture; tandis que les anciens les mettaient au premier rang, et avant ceux d'oie et de poule commune : il ex plique cette contradiction cu disant qu'ils sont bons au goût et muvais à la santé; resté e axaminer si in température du cilmat n'aurait pas encore lei queique influence.

### LE PAON BLANC '.

## Ordre des gallinacés, genre paon. (Cavier.)

Le climat n'infine pas moins sur le plumage des oiseaux que sur le pelage des quadrupédes : nous avons vu, dans les volumes précédents, que je lièvre, l'hermine et la piupart des autres animaux, étaient sujets à devenir bianes dans ics pays froids, surtout pendant l'hiver; et voici une espèce de paon, on, si l'on veut, une variété, qui paraît avoir éprouvé les mêmes effets par la même cause, et plus grands encore, puisqu'eile a produit une race constante dans cette espèce, et qu'eile semble avoir agi pins fortement sur les plumes de cet oiscau : car la biancheur des lièvres et des hermines n'est que passagère, et n'a lieu que pendant l'hiver, ainsi que celle de la gélinotte bianche ou dn lagonède, au lieu que le paon blanc est toujours blanc, et dans tous les pays, l'été comme l'hiver, à Rome comme à Tornéo; et cette couleur nouvelle est même si fixe, que des œufs de cet oiseau pondus et écios en Italie donnent encore des paons blanes. Celui qu'Aidrovande a fait dessiner était né à Bologne, d'où il avait pris occasion de douter que cette variété fût propre aux pays froids : cependant ia plupart des naturalistes s'accordent à regarder la Norwège et les autres contrées du nord comme son pays natal; et il paraît qu'ii y vit dans l'état de sauvage : car il se répand pendant l'hiver dans l'Allemagne, où on en prend assez communément dans cette saison; on en trouve même dans des coutrées beaucoup plus méridionales, telles que la France

\* Le paon blanc n'est qu'une variété du paon domestique.

et l'Italie, mais dans l'état de domesticité seu-

M. Linnæus assure en général, comme je l'ai dit plus haut, que les paons ne restent pas même en Suède de lenr plein gré, et il n'en excepte point les paons bianes.

Ce n'est pas sans un laps de temps considérable et sans des circonstances singulières, qu'un oiscau né dans les climats si doux de l'Inde et de l'Asie a pu s'accoutumer à l'apreté des pays septentrionaux : s'li n'y a pas été transporté par les hommes, il a pu y passer soit par le nord de l'Asle, soit par le nord de l'Europe. Quoiqu'on ne sache pas précisément l'époque de cette migration, je soupconne qu'elle n'est pas fort ancienne; car je vols d'un côté dans Aldrovande, Longoilus, Scaliger et Schwenckfeid, que les paons blancs n'ont cessé d'être rares que depuis fort peu de temps; et, d'un autre côté, je suis fondé à croire que les Grecs ne les ont point connns, puisque Aristote avant parlé, dans son Traité de la génération des Animaux, des couleurs variées du paon, et ensuite des perdrix blanches, des corbeaux blancs, des moineaux blancs, ne dit pas un mot des paons bianes.

Les modernes ne disent rien non plus de l'histoire de ces oiseaux, si ce n'est que leurs petits sont forts délicats à élever : cependant li est vraisemblable que l'influence du climat ne s'est point bornée à leur plumage, et qu'eile se scra étendue plus ou molas jusque sur leur tempérament, leurs habitudes, ienrs mœurs; et le m'étonne qu'aucup naturaliste ne se soit encore avisé d'observer les progrès on du moins le résultat de ces observations plus intérienres et plus profondes : il me semble qu'une seule observation de ce genre serait plus intéressante. ferait plus pour l'histoire naturelle, que d'aller compter scruppleusement tontes les plumes des oiseaux, et décrire laborieusement tontes les teintes et demi-teintes de chacune de leurs harbes dans les quatres parties du monde.

Au reste, quoique leur plumage soit entirement blane, et particulièrement les longues plumes de leur queue, cepradant on y distingue encore à l'extrémité des vestiges marqués de ces mitois qui en faislent le plus bel ornement, tant l'empreinte des couleurs primitives étalt profonde. Il seraticurieux de chercher à ressusciter ces couleurs, et de déterminer par l'expérience combien de temps et quel pompire.

de générations il fandrait dans un climat convenable, tel que les Indes, pour leur rendre lenr premier éclat.

## LE PAON PANACHÉ!

Ordre des gallinacés, genre paon. (Cuvier.)

Frisch croil que le poso passeché o test autre chose que le produit du métange det cut précédents, je veux dire du poso ordinaire et du poso blanc et el li porte ne effet aven per la mage l'emprélate de cette double origine; cur il a da hians sur le veutre, sur les els estimats les les-joues; et dans tout le reste, il est comme pason ordinaire, si ce n'est que les miroirs de la queue ne sont ni si larges, ni si ronds, ni si bien terminis. Tout et que je rouve dans les auteurs sur l'histoire particulière de cetocans se reduit à cec; que leurs petits ne sont pas aussi délicats à élever que ceux du pson blanc.

# LE FAISAN.

# Ordre des gallinecés, geore faisan. (Cavier.)

Il suffit de nommer cet oiseau pour se rappeler le lieu de son origine : le fitisan, c'est-àdire l'oiseau du Phasc, était, dit-on, confiné dans la Colchide avant l'expédition des Argo-

nautes; ce sont ces Grees qul, en remontant le Phase pour arriver à Colchos, virent ces beaux oiseaux répandus sur les bords du fleuve, et qui, en les rapportant dans leur patrie, lni firent un présent plus riche que celui de la toi-

son d'or.

Enore aujourd'hui les hisons de la Colchida ou Mingrélle, et de quéques autres contrées voisites, sont les plus bean; et les plus grou voisites, sont les plus bean; et les plus grou que l'on connisies c'est de la qu'ells as sont répandus d'un côté por la Gréce à l'occident, d'expis la mer Baltique jusqu'au cep de Bonne-de l'Andrépas et l'Andrépas et

\* Le paon panaché est une variété du paon domestique.

les pius beaux paons, les plus belles poules, etc., | a été anssi nne nouvelle patrie pour les faisans, qui s'y sont multipliés au point que ce pays seul en a fourni à beauconp d'autres pays. lis sont en fort grande abondance en Afrique, surtont sur la côte des Esciaves, la Côte-d'Or, la Côted'Ivoire, au pays d'Issini, et dans les royaumes de Congo et d'Angola, où les Nègres les appeilent galignoles. On en trouve assez communément dans les différentes parties de l'Europe. en Espagne, en Italie, surtout dans la campagne de Rome, le Milanais et queiques iles du golfe de Napies; en Aliemagne, en France, en Angleterre : dans ces dernières coatrées ils ne sont pas généralement répaadus. Les anteurs de la Zoologie Britannique assurent positivement que dans tonte la Grande-Bretagne on ne trouve aucun faisan dans l'état de sauvage. Sibbald s'accorde avec les zoologistes, en disant qu'en Écosse quelques gentilshommes élèvent de ces oiseanx dans leurs maisons. Boter dit encore plus formellement que l'Irlande n'a point de faisans. M. Linnæus n'en fait ancuae mention dans le dénombrement des oiseaux de Snède. Ils étaient encore très-rares en Silésie dn temps de Schwenckfeld; on ne faisait que commencer à en avoir en Prusse, il v a vingt ans, quoique la Bobême en ait nne très-grande quantité : et s'lls se sont multipliés en Saxe, ce n'a été que par les soins du duc Frédéric, qui en lâcha deux cents dans le pays, avec défense de les prendre ou de les tuer. Gessner, qui avait parcouru les montagnes de Suisse, assure n'y en avoir jamais vu. Il est vrai que Stumpsius assure an contraire qu'on en trouve dans ces mêmes montagnes : mais cela peut se conciller: car ii est fort possible qu'il s'en trouve en effet dans un certain canton que Gessner n'anrait point parconru, tei, par exemple, que la partie qui confine au Milanais, où Olina dit qu'ils sont fort commnns. Il s'en fant bien qu'ils soient généralement répandus en France ; on n'eu voit que très-rarement dans nos provinces septentrionales, et probablement on n'y en verrait point dn tout, si un oiseau de cette distinction ne devait être le principal ornement des plaisirs de nos rois : mais ce n'est que par des soins continuels, dirigés avec la plus grande intelligence, qu'on peut les v fixer, en leur faisant, pour ainsi dire, un climat artificiei convenable à lenr nature : et cela est si vrai , qu'on ne voit pas qu'lis se soient multiplies dans la Brie, où

ii s'en échappe toujours queiques-uns des capi taineries voisines, et où même ils s'apparient quelquefois ; parce qu'il est arrivé à M. Leroi, lieutenant des chasses de Versailles, d'en tronver le nid et les œufs dans les grands bois de cette province : cependant ils y vivent dans l'état de liberté, état si favorable à la multiplication des animaux, et néanmoins insuffisant pour ceux mêmes qui, comme les faisans, paraissent en mieux sentir le prix lorsque le climat est contraire: nous avons vn en Bourgogne nn homme riche faire tous ses cfforts et ne rien épargner pour en peupler sa terre, située daus l'Auxois, sans en pouvoir venir à bout. Tout cela me donne des doutes sur les deux faisans que Regnard prétend avoir tués en Bothnie, ainsi que snr ceux que Olaus Magnus dit se trouver dans la Scandinavie, et y passer l'biver sous la neige sans prendre de nourriture ; cette façoa de passer l'hiver sous la neige a pius de rapport avec les habitudes des cous de bruvère et des gélinottes qu'avec celles des faisans ; de même que je nom de gallæ sulvestres . qu'Olaus donne à ces prétendus faisans, convient beaucoup mieux aux tetras ou cogs de bruvère; et ma conjecture a d'autant pius de force, que ni M. Linnæus, ni aucun bon obser vateur, n'a dit avoir vu de véritables faisans dans les pays septentrionaux; en sorte qu'ou peut croire que ce nom de faisan aura été d'abord appliqué par les habitants de ces pays à des tétras ou des géliuottes, qui sont en effet très-répandus dans le nord, et qu'ensuite ce nom aura été adopté saus beaucoup d'examen par les voyageurs, et même par les compilateurs, tous gens peu attentifs à distinguer les

Cela supposé, il suffit de remarquer que le fissan a l'alia ceutre, et conséquement le voi pesant et peu élevé, pour conclure qu'il n'aum pringachie du liméme les mers interposées entre les pays chands ou même tempérés de Tancien constinent et l'Amérique: et cette conclusion est confirmée par l'expérience; car dans tout le Nouveux-Monde il ne à est point trouvé de vrais fissans, mais sestiement des oiseaux qui pervant, à toute force, être reguléré comme qui pervant, à toute force, être reguléré comme cen fissans vérilables qui londent su plométim dans les habitations de Saint-Domingue, et qui y out été transportés par les Européens, ainsi en les pous et les painades.

espèces.

Le faisan est de la grosseur du cog ordinaire, et peut en quelque sorte le disputer au paon pour la beauté; il a le port aussi poble, ia démarche aussi fière, et jo plumage presque aussi distingué : celui de la Chine a même les couleurs plus éclatantes : mais il n'a pas comme le paon la faculté d'étaler son beau plumage, ni de reiever les longues plumes de sa queue; faculté qui suppose un appareil particulier de muscles moteurs dont le paon est pourvu, qui manquent au faisan, et qui établissent une différence assez considérable entre les deux espèces : d'aiiicurs , ce dernier n'a ni l'aigrette du paon , ni sa double queue, dont l'une plus courte est composée des véritables pennes directrices, et l'autre plus iongue n'est formée que des couvertures de celies-là : en général, le falsan paraît modelé sur des proportions moins légères et moins élégantes, ayant le corps plus ramassé, le cou plus raccourci, la tête plus grosse, etc.

Ce qu'il y a de plus remarquable dans sa physionomie, ce sont deux pièces de conleur écarlate an milieu desquelles sont placés les yeux, et deux bouquets de pinmes d'nn vert doré, qui, dans le temps des amours, s'élèvent de chaque côté au-dessus des oreilles ; car dans les animans il y a presque toujours, ainsi que je l'ai remarqué, une production nouvelle, plus ou motns sensible, qui est comme le signal d'une nouvelle génération : ces bouquets de piumes sont apparemment ce que Pline appelait tautôt des oreilles, tantôt de petites corpes; on sent à ienr base une élévation formée par ieur muscle reieveur. Le faisan a, outre cela, à chaque oreille, des plumes dont il se sert pour en fermer à son gré l'ouverture, qui est fort

Les plumes du cou ct du croupion ont ie bout échancré en cœur, comme certaines plumes de la gueue du paou.

Le n'entreal poist lei dans le détail des conteurs du plumage; je dirai soulement qu'elles out beauvoup moins d'écht dans la frenclée que dans le malée, et que, dans celui-c'u même, irs reflets en sont encore plus fugitifs que dans le pono, et qu'ils dépendent non-seulement de l'incidence de la lumière, mais encore de la réunion et de la position respective de ces plumes; car, si l'on en pread une seule à part, ies reflets verts s'évanouissent, et l'on ne voit à l'eur place que du brun ouda noir. Les tiges des plumest du coet du dos sont d'un beau tume doré.

et font l'effet d'autant de james d'or. Les couvertures du dessus de la aueue vont en dimiuuant, et finissent en espèces de filets : la queue est composée de dix-buit pennes, quoique Schwenckfeld n'en compte que seize: jes deux du milleu sont les plus jongues de toutes. et ensuite les pius voisines de celles-ià. Chaque pied est muni d'un éperon court et pointu, qui a échappé à quelques descripteurs et même au dessinateur de nos piauches enjuminées, nº 121: les doigts sont joints par une membrane plus large qu'elle n'est ordinairement dans les olseaux pulvérateurs; cette membrane interdigitale, plus grande, semble être une première nuance par laquelle les oiseaux de ce genre se rapprochent des oiseaux de rivière : et en effet. Aldrovande remarque que le faisan se pialt dans les lieux marécageux; et il ajoute qu'on en prend quelquefois dans les marais qui sont aux environs de Bologne. Olina, autre italien, et M. Leroy, licutenant des chasses de Versailles, ont fait la même observation : ce dernier assure que c'est toujours dans les fienx les pius humides et ie long des mares qui se trouvent dans les grands bois de la Brie, que se tiennent les faisans échappés des capitaineries voisines; quoique accoutumés à la societé de l'homme. quoique comblés de ses bienfaits, ces faisans s'eloignent le plus qu'il est possible de toute habitation humaine; car ce sont des oiseaux trèssauvages, et qu'il est extrémement difficile d'apprivoiser. On prétend uéaumoins qu'on les accoutume à revenir au coup de sifflet, c'està-dire qu'ils s'accoutument à venir prendre la nourriture que ce coup de sifflet leur annonce toujours : mais, des que ieur besoin est satisfait, ils revienneut à leur naturel et ne counaissent plus la main qui les a nourris; ce sont des esclaves iudomptables qui ne peuvent se plier à ia servitude, qui ue connaissent aucun bien qui pnisse entrer en comparsison avec la liberté . qui cherchent continuellement à la reconvrer. et qui n'en manquent jamais l'occasion. Les sauvages qui viennent de la perdre sont furieux; ils fondent à grands coups de bec sur les compagnons de leur captivité, et n'épargnent pas même le paon.

Ces oiseaux se plaisent dans les bols en plaine, différant en cela des têtras ou coqs de bruyère, qui se plaisent dans les bois en montagne; pendant la nuit, ils se perchent au haut des arbres, où ils dorment la tête sous l'aile; leur cri, c'est-à-dire le cri du mâle, car la femelle n'en a presque point, est entre ceini du paon et celui de la pintade, mais plus près de celui-ci, et par conséquent très-peu agréable.

Leur naturel est si farouche, que non-sculement ils évitent l'homme, mais qu'ils s'évitent ies uns les autres, si ce n'est au mois de mars ou d'avril, qui est le temps ou le mâle recherche sa femelie; et il est facile alors de les trouver dans les bois, parce qu'ils se trahissent eux-mêmes par un battement d'ailes qui se fait entendre de fort loin. Les coqs-faisans sont moins ardents que les coqs ordinaires : Frisch prétend que dans l'état de sauvages ils n'ont chacun qu'une scule femclie; mais l'homme, qui fait gloire de soumettre l'ordre de la nature à son intérêt ou à ses fantaisies, a changé, pour ainsi dire, le naturel de cet oiseau, en necoutumant chaque coq à avoir jusqu'à sept poules, et ees sept poules à se contenter d'un seul mâle pour elles toutes; car on a eu la patience de faire toutes les observations nécessaires pour determiner cette combinaison, comme la pius avantageuse pour tirer parti de la fécondité de cet oiseau. Cependaut quelques économistes ne donnent que deux femelles a chaque mâle; et j'avoue que c'est la methode qui a le mieux réussi dans la conduite d'une petite faisanderie que j'ai ene quelque temps sous les yeux. Mais ces différentes combinaisons peuvent être toutes bonnes selon les circonstauces, in température du climat, la nature du sol, la qualité et la quantité de la nourriture , l'étendue et l'exposition de la faisanderie, les soins du faisandier : comme serait celui de retirer chaque poule aussitot après qu'elle est fécondée par le coq, de ne les lui présenter qu'uue à unc, en observant les intervalles convenables; de jui donner pendant ce temps du blé sarrasiu et autres nourritures échauffantes; comme on lui en donne sur la fin de l'hiver, lorsqu'on veut avancer in saison de l'amour.

La faisane fait son sid à elle seule; elle choissit pour cla le recoin le plus obseur de son habitation, elle y emploie la paille, les feuilles et autres choess semblables; et, quiqui elle le faisse grossièrement en apparence, elle le préfère, almá fait, à tout autre mieux construit, mais qui ne le serait point par elle-même : cela est au point que, si on tui en prépère un tout fait et bien fait, elle commence par le détruire et négarpaille clous les matériaux, qu'els a n-

range ensuite à sa manière. Elle ne fait qu'une ponte chaque année, du moins dans nos climats : cette ponte est de vingt œufs seion les uns, et de quarante à cinquante seion les antres, surtout quand on exempte la faisane du soin de couver ; mais celles que i'al eu occasion de voir n'ont jamais pondu pius de donze œufs, et quelquefois moins, quoiqu'on eût l'attention de faire conver lenrs œufs par des pouies communes. Elle pond ordinairement de denx ou trois jours i'un ; ses cenfs sont beanconn moias gros que cenx de poules, et la coquiile en est pins mince que ceux même de pigeons : leur couleur est un gris verdâtre, marqueté de petites taches brunes, comme le dit très-bien Aristote, arrangées en zones elreulaires autour de l'œuf; chaque faisane en peut couver juson'à dix-huit.

Si l'on veut entreprendre en grand une éducation de faisans, il faut y destiner un parc d'une étendue proportionnée, qui soit en partie gazonné et en partie semé de buissous, où ces oiseaux phissent trouver un abri contre la piuie et la trop grande chaleur, et même contre l'oiseau de proie : une partie de ce pare sera divisée en plusieurs petits parquets de cinq ou six toises en carré , faits pour recevoir chacun un coq avec ses femeiles; on les retient dans ces parquets, soit en les élointant, c'est-à-dire en leur coupant le fouet de l'aile à l'endroit de la jointure, on bien en couvraut les parquets avec un filet. On se gardera bien de renfermer plusieurs mâles dans la même enceinte, car ils se battraient certainement, et finiraient peut-être par se tucr. li faut même faire en sorte qu'lis ne puissent ni se voir ni s'entendre; autrement les mouvements d'inquiétude ou de jaionsie que s'inspireraient les uns aux autres ces mâles si peu ardents pour ieurs femeiles, et cependant si ombrageux pour ieurs rivaux, ne manqueraient pas d'étouffer ou d'affaiblir des mouvements plus doux, et sans lesqueis il n'est point de génération. Ainsi , dans queiques animaux, comme dans l'homme, le degré de la falousie n'est pas toujonrs proportionné au besoin de jouir.

Paliadius veus que les cogs soieut de l'année précédente; et tous les naturalistes s'accordent à dire qu'il ne faut pas que les poules aient plus de trois ans. Quelquefols, dans les endroits qui sont hien peuples de faisans, on ne met que des femelles dans chaque parquet, et ou laisse aux cous sauvares le soin de les féconder.

Ces oiseaux vivent de toutes sortes de grains et d'herhages, et l'on conseille même de mettre une partie du parc en jardin potager, et de cultiver dans ce jardin des fèves, des carottes, des pommes de terre, des ognons, des laitues et des panais, surtout des deux dernières, dont lls sont très-friands; on dit qu'ils aiment aussi beauconp le giand, les baies d'aubépine et la graine d'absinthe : mais le froment est la meilleure nourriture qu'on puisse ieur donner, en y joignant jes œufs de fourmis. Quelques-uns recommandent de hien prendre garde qu'il n'y ait des fourmis métées, de peur que les faisans ne se dégoûtent des œufs; mais Edmond King veut qu'on feur donne des fonrmis même, et prétend que c'est pour eux une nourriture trèssaiutaire, et seule capable de les rétablir lorsqu'ils sons faibies et abattus : dans la disette on y substitue avec succès des sauterelies, des perce-oreilles, des mille-pieds. L'autenr angiais que je viens de citer assure qu'il avait perdu heaucoup de faisans avant qu'il connut la propriété de ces insectes, et que depuis qu'il avait appris à en faire usage, ii ne lui en était pas mort un seul de eeux qu'il avait élevés. Mais queigne nonrriture qu'on ieur donne, il faut is leur mesurer avec prudence, et ne point trop les engraisser; car les cogs trop gras sont moins chauds, ct ies poules trop grasses sont moins fécondes, et pondent des œufs à coquille moile et-facile à écraser.

La durée de l'incubation est de vingt à vingcia [ours, suivant la piupart de susteurs et ma propre observation. Palladius is fixe à trente; et mais é cêt une erreur qui n'amaril pas du reparaître dans la Mation Rustique; car le pays oi Palladius écrivait ciant pius chaud que le nôtre, les curis de fatseus n'y devalent pas cire pilas est de la companie de la companie de la companie de sect an boud d'evriou trois sesamines, d'ôsi il suit que le mot tripesimus a été substitué par les copistes au mot riquisimus.

Il faut tenir la couveuse dans un endroit éloigné du bruit et un peu enterré, afin qu'elle y soit plus à l'abri des inégalités de la température et des impressions du tonnerre.

Dès que les petits faisans sont éclos, ils commencent à courir comme font lous les galliancés : on les laisse ordinairement vingt-quatre henres sans leur rien donner; au bout de ce temps, on met la mère et les petits dans une botte que l'on porte tous les fours aux champs.

dans nn lieu semé de hié, d'orge, de gazon, et surtout ahondant en œufs de fourmis : cette bolte doit avoir pour convercie une espèce de petit toit formé de pianches iégères qu'on pnisse ôter et remettre à volonté, seion les eirconstances : elie doit anssi avoir à i'une de ses extrémités un retranchement où l'on tient la mère renfermée par des cloisons à claire-voie , qui donnent passage aux faisandeaux : du reste, on ieur laisse toute liberté de sortir de la boite et d'y rentrer à leur gré; les gloussements de la mère prisonnière et le besoin de se réchauffer de temps en temps sous ses ailes les rappelleront sans cesse et les empécheront de s'écarter beancoup. On a contume de réunir trois on quatre convées à peu près de même âge, pour n'en former qu'une seule bande capable d'occuper la mère, et à la quelle elie puisse suffire.

On les nourrit d'abord , comme on nourrit tous les iennes poussins, avec un mélange d'œufs durs, de mle de pain et de feuilles de laitue, hachés ensemble, et avec des œufs de fourmis de prés. Mais ii y a denx attentions essentielies dans ces premiers temps : la première est de ne les point laisser boire du tont, et de ne les iácher chaque jour que lorsque la rosée est évaporée, vu qu'à cet âge toute humidité lenr est contraire; et c'est, ponr le dire en passant, une des raisons pourquol les couvées des faisans sauvages ne rénssissent guère dans notre pays ; car ces faisans, comme je l'ai remarqué plus haut, se tenant par préférence dans jes lieux les plus frais et les pins humides, il est difficile que les ieunes faisandeaux n'v périssent; la seconde attention qu'il fant avoir, c'est de leur donner pen et souvent, et dès le matin, en entremélant toujours les œufs de fourmis avec les

autres atiments.

Le second mois on peut déjà leur donner une
nonriture plus substantidie, des œufs de fourmis de bois, du turquis, du blé, de l'orge, du
millet, des fèves moulnes, en augmentant insensiblement la distance des repas.

Ce temps est celui où ils commencent à être sujetà à la vermine: la plupart des modernes recommandent, pour les en délivere, de nettoyer la holte, et même de la supprimer entièrement, à l'exception de son petit tolt, que l'on conserve pour leur servir d'abri; mais Olina donne un conseil qui avait été indiqué par Aristote, et qui me paraît mieux réfléchi et plus conforme à la nature de ces olesques. Ils sont du nombre des pulvérateurs, et ils périsseut lorsqu'ils ne se poudrent point: Olina veut donc qu'on mette à leur portée des petils tas de terre sèche ou de sablon très-fin, dans lesquels ils puissent se vautrer et se délivrer aiusi des pidrres incommodes des insectes.

Il fant aussi être très-exact à leur douner de l'eau nette et à la leur renouveier souvent; autrement ils courraient risque de la péple, à laquelle il y aurait peu de remède selon les modernes , quoique Palladius ordonne tout unment de la leur ôter comme on l'ôte aux poulets, et de leur frotter le bec avec de l'ail broyé dans de la pois (liquide.

Le troisième mois amène de nouveaux dangers : les piumes de leur queue tombent alois, et il leur en pousse de nouvelles; c'est une expèce de crise pour eux comme pour les poons: mais les œufs de fourmis sont encore lei une ressource; car ils bâteut le moment critique, et en diminuent le danger, pours qu'on ne leur en donne pos trop, car l'excès en serait pernicieux.

A mesure que les jeunes faisandeaux deviennent grands, leur régime approche davantage de celui des vieux, et des la fiu du troisième mois on peut les lâcher dans l'endroit que l'on veut peupler : mais tel est l'effet de la domesticité sur les animanx qui v ont vécu quelque temps, que ceux même qui, comme les faisans, ont le penchant le pins invincible pour la liberté ue peuveut y être rendus tout d'un coup et sans observer des gradations : de même qu'un bon estomac affaibli par des alimeuts trop légers ne peut s'accoutumer que peu à peu à une nourriture plus forte. Il faut d'abord transporter la boite qui contient la couvée dans l'endroit où l'on veut les lâcher; on aura soin de leur donner la nourriture qu'ils niment le mieux, mais famais dans le même endroit, et en diminuant la quantité chaque jour, afin de les obliger à chercher eux-mêmes ce qui leur convient, età faire connaissance a vec la campagne: lorsqu'lls seront en état de trouver leur subsistauce, ce sera le moment de leur donner la liberté et de les rendre à la nature ; ils deviendront bientôt aussi sanvages que cenx qui sout nés dans les bois, à cela près qu'ils conserveront une sorte d'affection pour les lieux où ils auront été bien traités dans leur premier âge.

L'homme ayant réussi à forcer le naturel du faisan, en l'accoutumant à se joindre à plusieurs

femeiles , a tenté de lui faire encore une nouvelle violence, en l'obligrant de se méler avec une espèce étrangère, et ses tentatives ont eu quelques succes; mais ce n'a pas été sans beaucoup de soins et de précautions ' : on a pris un jeune coq-faisan qui ne s'était encore accouplé avec aucune faisane, on l'a renfermé dans un lieu étroit et faiblement éclairé par en haut : on lui a choisi de jeunes poules dont le pinmage approchait de celui de la faisane; on a mis ces jeunes poules dans une case attenant à celle du coq-faisan, et qui n'en était séparée que par une espèce de grille dont les mailles étaient assez grandes pour laisser passer la tête et le cou. mais non le corps de ces oiseaux ; on a ainsi accontumé le confaisan à voir ces poules et même à vivre avec elles, parce qu'ou ne lui a donné de nourriture que dans leur case, joignant la grille de séparation ; lorsque la connaissance nété faite et qu'on a vu la saison de l'amour approcher, on a nourri ce jeune cog et ses noules de la manière la plus propre à les échauffer et à leur faire éprouver le besoin de se joindre; et, quand ce besoin a éié bien marqué, on a ouvert la communication. li est arrivé queiquefois que le faisan, fidèle à la nature. comme indigné de la mésalliance à Inqueile on vouiait le contraindre , a maitraité et même misà mort les premières poules qu'on lui avait données ; s'il ne s'adoucissait point , on le domptait en lui touchant le bec avec un fer rouge d'une part, et de l'autre en excitant son tempérament par des fomentations appropriées : enfin , le besoin de s'unir augmentant tous les jours, et la nature travnillant saus cesse contre elle-même, le faisan s'est accoupié a vec les poules ordinaires, et il en a résulté des œufs pointillés de noir comme ceux de la faisanc, mais beauconn plus gros, lesquels out produit des bâtards qui participaient des deux espèces, et qui étalent même, scion queiques-nns, plus délicats et meilicurs an goût que les légitimes, mais Incapables , à ce qu'on dit, de perpétuer leur race , quoique selon Longolius les femelles de ces mulets, fointes avec leur père, donnent de vé-

Jamai les fisians libres ne cochent les poutes qu'il servicantent; en être pas que le con es faux quelles con caractent; en être pas que le con es faux quelles des arances, mais, la poute ne les seuffer point. Cest à M. Leroyr-lisertant files, places de Versallés, que je doi cette de vasion et besseités pérature, que je il insérée dans cel article. Inecrit à soudaiter que, que l'altinirée de chappe oléteu on etit à committée quelqu'il mpi et le sutant de commissances, de handres et d'impressement à les commissiques.

ritables faisans. On a encore observé de ne domer su confaisan que des posites qui l'avaitat junais cié cochets, et méme de le sirvaitat junais cié cochets, et méme de le sirvaitat junais cié cochets, et méme de le sirvaitat de la commentation de la précenda remarquer que, forsque les mêmes poute étalent étecnides une seconde fois par le même faisan, il en résultait une ruee dégénére.

On dit que le faisan est un oiseau stupide, qui se croit bien en sureté lorsque sa tête est cachée, comme on l'a dit de tant d'autres, et qui se laisse prendre à tous les piéges. Lorsqu'on le chasse au chien courant, et qu'il a été rencontré, il regarde fixement le chien tant qu'il est en arrêt , et donne tout le temps au chasseur de le tirer à son nise. Ii suffit de lui présenter sa propre image, ou seulement un morceau d'étoffe rouge sur une toile blanche, pour l'attirer dans le piège ; on le prend encore en tendant des lacets ou des filets sur les ehemins où il passe le soir et le matin pour alier boire ; enfin , on le chasse à l'oiseau de proie , et l'on prétend que ceux qui sont pris de cette manière sont plus tendres et de meilieur goût. L'autoinne est le temps de l'année où ils sont le plus gras. On peut engraisser les jeunes dans l'épinette ou avec la pompe, comme toute antre volailie; mais ll faut bien prendre garde, en leur introduisant la petite boulette dans le gosier, de ne leur pas renverser in jangue, car lis mourraient sur-le-champ.

Un faisandeau hien gras est un morceau exquis, et en même temps une nourriture trèssaine: aussi ce méts at-il-iété de tout temps réservé pour la table des riches; et l'on a regardé comme une prodigaillé insensée la fantaisie qu'eut Héliogabale d'en nourrir les lions de sa ménagerie.

Suivant Olina et M. Leroy, eet oiseau vit , comme les poules communes , environ six à sept ans; et c'est sans aucun fondement qu'on a prétendu connaître son âge par le nombre des baudes transversales de sa queue.

### LE FAISAN BLANC.

Ordre des galljancés, genre faisan. (Cuvier.)

On ne connaît point assez l'histoire de cette variété de l'histoire du faisan, pour savoir n

quelle canse on dolt rapporter la biancheur de son pinmage : l'analogie nous condulrait à croire qu'elle est un effet du froid , comme dans le paon blanc. Ii est vral que le faisan ne s'est point enfoncé dans les pays septentrionaux autant que je paon, mais aussi sa hianchenr n'est point parfaite, pnisqu'il a, selon M. Brisson, des taches d'un violet foncé sur le cou, et d'autres tuches roussatres sur le dos, et que, selon Olina, les méles montrent quelquefols les couleurs franches des faisans ordinaires apr la tête et sur le con. Ce dernier auteur dit que les faisans blunes viennent de Fiandre; mais sans doute qu'en Flandre on dit qu'ils viennent encore de pius loin du côté du nord : il ajoute que les femelles sont d'une hiancheur plus parfalte que les máies, et je remarque que la femeile du faisan ordinaire a aussi plus de hlanc dans son plumage que n'en a le mâie.

### LE FAISAN VARIÉ.

Ordre des gallinacés, genre faissu. (Cavier.)

Comme le paon hlane, mélé avec le paon or-

dinaire, a produit le psou varié ou panaché, alasi l'on peut croire que le fissan blace, se meiant avec le faisan ordinaire, a produit le faisan varié dont il s'agit let, d'autant plus que ce dernier a exactement la même forme et la même grosseur que l'espère ordinaire, et que son plumage, dont le fond est blane, se trouve semé de taches qui réunissent toutes les couleurs de notre faisan.

Frisch remarque que le faisan varié n'est point bon pour la propagation.

### LE COCQUAR,

OU LE PAISAN DATARD.

Ordre des gallinacés, geore faisse. (Cavier.)

Le nom de faisan-huneru, que Prisch donne à cette variété du faisan, indique qu'il le regarde comme le produit du métange du fisian avec la poule ordinaire; et eu effet, ie faisan bâtard représente l'espèce du faisan par son cereler couge autour des yeux et par sa longue queue; et il se rapproche du coq ordinaire par les couleurs communes et obseures de son plu faisan les couleurs communes et obseures de son plu mage, qui a beanconp de gris plus ou moins foncé. Le faisan bátard est aussi plus petit que le faisan ordinaire, et il ne vaut rien pour perpétuer l'espèce; ce qui convient assez à un métis, on si l'on veut à un mulet.

Frisch nous apprend qu'on en élève beaucoup en Allemagne, à cause du profit qu'on en retire, et c'est en effet un très-bon manger.

# OISEAUX ÉTRANGERS

QUI OUT BYLLDOM

### AU FAISAN.

Je ne placerai point sous ce titre plusieurs oiseaux auxquels la plupart des voyageurs et des naturalistes ont donné le nom de faisans, et qui se trouvent même sous ce nom dans nos planches, mais que uous sons reconuus, après un plus môr exameu, pour des oiseaux d'espèces fort différeutes.

De ce nombre sout : 1º le faisan des Antilles de M. Brisson, qui est le faisan de l'ile Kayriouacou du P. du Tertre, lequel a les jambes plus longues et la queue plus conrte que le faisan:

sau;

2º Le faisan couronné des Indes de M. Brissou, qui est représenté sous le même nom, et qui diffère du laisan par sa conformation totale, par la forme partieulière du bee, par ses meurs, par ses habitindes, par ses ailes qui sont plus longues, par sa queue plus contre, et qui, às as grosseur près, parail avoir beaucoup plus de rapport avec le genre du piezon.

S' L'oiseau d'Amérique, que nous avons fait représenter sous le nom de faisan huppé de Cayenne, parce qu'il nois avait été envoyé sous ce nom, mals qui nous parait différer du faisan par sa grosseur, par le port de son corps, par son con long et menu, sa tête petite, ses

longues ailes, etc.;

46 Le hocco-faisan de la Guiane, qui n'est rien moins qu'un faisan, comme il est alsé de s'en convaincre par la comparaison des figures;

5° Tous les autres hoccos d'Amérique, que MM. Brisson et Barrère, et plusieurs autres, entraliaés par leurs méthodes, our rapportés au genre du faisan, quoiqu'ils en différent par un grand nombre d'attributs, et par quelques-ans même de eenx qui avaient été cholsis pour en faire les covactères de ce geure.

## LE FAISAN DORÉ,

### OU LE TRICOLOR HUPPÉ DE LA CHINE.

Quelques auteurs out donné à cet oissus le onné d'airan rouge; on été été presque nassi bien fondé à lui donner celui de faisan blés, et ces deux dénomitations surrainet ié aussi imparântes que celle de faisan doré, puisque tonles iertors, in fulquant que l'une des trois couleurs échaintes qui brillent sur son plunce semblent exciture sa deux autres ; c'est eç qui establement de la disposer un nouveau mon, et j'a clèce de lui limposer un nouveau non, et j'a li contractériserait minus, puisqu'il présente à l'esprit ses attributs les plus apparents.

On peut regarder ce faisan comme nos variété du faisan ordinaire, qui s'est émbili sous un ciel plus benn; ce sont deux branches d'une mene famille, quis sont ségarées depuis longtemps, qui même ont formé deux races distinctes, et qui expendant se reconsissent encore, cur elles s'allient, se mélent et produisent ensemble : mais il faut avouer que leur produit tient un peu de la stérilité des mulets, comme nons le verrous plus bas, ce qui provue de plus en plus l'aucénneté de la séparation des deux races.

Le tricolor huppé de la Chine est plus petit que notre faisan; et je dois avertir à cette occasion, que dans notre planche n° 217 on a omis le module, qui doit être de deux pouces neuf

La beauté frappante de cet oiscau lui a valu d'être cultivé et multiplié dans nos faisanderles, où il est assez commun aujourd'hui. Son nom de tricolor happé indique le rouge, le janne doré et ie blen qui dominent dans son plumage, et ics longues et belies piumes qu'il a sur la tête, et qu'il relève quand il veut en manière de huppe: il a l'iris, le bec, les pleds et les ongles jaunes ; la guene plus jongue à proportion que notre faisan, plus émailiée, et en général le plumage plus brillant : au-dessus des plumes de la queue sortent d'autres plumes longues et étroites, de couleur écariate, dont la tige est janne; ii n'a point les yeux entourés d'une peau rouge, comme-le falsan d'Europe; en un mot, il parait avoir subl fortement l'influence du climat,

La femelle du faisan doré est un pen plus petite que le mâle ; elle a la quene moins longue : les couleurs de son plumage sont fort ordinaires, et encore moins agréables que ceiles de notre faisane; mais quelquefois elle devient avec le temps aussi belle que le mâle. On en a vu nne en Angieterre, chez milady Essex, qui, dans l'espace de six ans, avait gradueliement changé sa couleur ignobie de bécasse en la beile couleur du mâle, duquei elle ne se distinguait plus que par les yeux et par la longueur de la queue. Des personnes intelligentes, qui ont été à portée d'observer ces oiseaux, m'ont aussi assuré que ce changement de couleur avait lieu dans la plupart des femelies; qu'il commençait iorsqu'elles avaient quatre aus , temps où le mâle commencait aussi à prendre du dégoût pout elies et à les maltraiter ; qu'il leur venait aiors de ces piumes longues et étroites, qui dans le mâle accompagnent les plumes de la queue ; en un mot, que pius elles avançaient en âge, plus elies devenaient sembiables aux males, comme cela a lieu plus ou moins dans presque tous les animaux.

M. Edwards assure qu'on a vu pareillement ehez le due de Leeds une faisane commune dont le piumage était devenu sembiable à celui du faisan mâle; et il ajoute que de tels changements de couleur n'ont guère lieu que parmi les oiseaux qui vivent dans la domestieité.

Les cenfs de la faisane dorée ressemblent beaucoup à ceux de la pintade, et sont plus petits à proportiou que ceux de la poule domestique, et plus rougeâtres que ceux de nos faisans.

Le docteur Hans Sioane a conservé un mâie environ quinze ans : il parait que e'est un oiseau robuste, puisqu'il vit si longtemps hors de son pays ; il s'accontume fort bien au nôtre, et v muitiplie assez facilement ; il muitiplie même avec notre faisane d'Europe. M. Leroy, lieutenant des chasses de Versailles, ayant mis une de ces faisanes de la Chine avec un coq-faisan de ce pays-ci, il en a résuité deux faisans mâles fort ressemblants aux nôtres, cependant avec ie plumage mal teint, et n'ayant que quelques piumes jaunes sur la tête comme le faisan de la Chine. Ces deux jeunes mâles métis ayant été mis avec les faisanes d'Europe, i'un d'eux féconda la sienne la seconde année, et il en a résulté nne poule faisane quí n'a jamais pu devenir féconde; et les deux coqs métis n'ont rien produit de plus jusqu'à la quatrième année, temps où ils trouvèrent le moyen de s'échapper à travers leurs fliets.

Il y a grande apparence que le tricolor buppé, dont il s'agit dans cet article, est ce bean faisan dont ond it que les plames se vendent à la Chine plus cher que l'oiseau même, et que c'est sussi cetul que Marco-Paolo admir dans un de ses voyages de la Chine, et dont la quene avait deux à trois pieds de lonz.

2.

LE FAISAN NOIR ET BLANC DE LA CHINE.

(LE FAISAN D'ARGENT.)

La figure de nos planches n'a été dessirée que ed 'après l'oiseau empaillé, et je ne doute pas que celle de M. Edwards, qui a été faite et retouchée à loisir d'après le vivant, et recherchée pour les plus petits détails d'après l'oiseau mort, ne représente plus exactement ce faisan, et ne donne une idée plus juste de son port, de son aft, etc.

Il est aisé de juger par la seule inspection de la figure que l'ext une variété du fistal, undeliée, pour la forme totale, sur les proportions du tricolor buppé de la Chine, mals beancoup plus gross, puisqu'il surpasse même le faisan du tricolor buppé de la Chine, mals beancoup plus gross, puisqu'il surpasse même le faisan d'étraque; il la avece de densire un truit de ressemblance bien remarquable, c'est la bordure rouge des yeus, qu'il a méme plus large et plus 
cèncule; car elle lui tombe de changue côté audesous du bee inférieur en forme de barbitlons, et d'autre part elle s'élève comme une 
double erête au-fessus du bes supérieur.

La femellect un peu plus petiteque le mále, dout elle differe beuevoup par la coubeur; ello dut elle differe beuevoup par la coubeur; ello n'a ni le dessusa d'un beau noir avec des reflets de pourpre; en n'aperçoit dans tout son plumage qu'une; chappe de blane au-dessous des yeux; le reste est d'un rouge brun plus ou moiss monde, excepts sous le ventre et dans les plumes intérnées de la queux, of l'on voi des bannes de tout de la courant de la coupe de la co

Comme ancun naturaliste, ni même aucun voyageur ne nons a donné le plus léger indice sur l'origine du faisan noir et blane, nous sommes rédults sur cela anx seules confectures : la mienne serait que, de même que le faisan de Géorgie, s'étant avancé vers l'orient, et avant flxé son séjour dans les provinces méridionales ou tempérées de la Chine, est deveuu le tricolor bappé; ainsi le faisan blanc de nos pays froids on de la Tartarie, ayant passé dans les provinces septentrionales de la Chine, est devenu le faisan noir et blanc de cet article , lequel anra pris plus de grosseur que le faisan primitif ou de Géorgie , parce qu'il aura trouvé dans ces proviaces une nourriture plus abondante ou plus analogue à son tempérament. mais qui porte l'empreinte du nouveau climat dans son port, sou air, sa forme extérieure, semblable au port, à l'air, à la forme extérieure du tricolor huppé de la Chine, et qui a conservé du faisan primitif la bordure ronge des yeux, laquelle même a pris en lui plus d'étendue et de volume, sans doute par les mêmes causes qui l'ont rendu lui-même plus gros et plus grand que le faisan ordinaire.

2

### L'ARGUS OU LE LUFN.

On trouve au nord de la Chine une espèce de faisan dont les ailes et la queue sont semées d'un tres-grand nombre de taches roudes semi-biables à des yeux, à d'uo ni lui a donné le nom d'argus: les deux plumes du milleu de la queue sont très-longues, et excédent de beaucoup toutes les autres. Cet oisseu est de la grosseur du dindon; il a sur la tête une double huppe qui se couche en arrière.

4.

### LE NAPAUL OU FAISAN CGRNU.

### (LE FAISAN CORNU DU BENGALE.)

M. Edwards, à qui nous devons la connaissance de cet oiseau rare, le range parmi les diudons, comme ayant autour de la tête des excroissances charuues, et cependant il lui donne le nom de faiton cornu. Le cocis en effet qu'il approche plus du faisau que du dindon; car les excroissances charuues ne sout rien moins que 'v. propres à ce dernier : le coq , la pintade , l'olsean royal, le casoar, et bien d'autres olseaux des deux continents, en out aussi; elles ne sont pas même étrangeres au faisan, puisqu'on peut regarder ce large cercle de peau rouge dont ses yeux sont entourés, comme étant à peu près de même nature, et que dans le faisan poir et blanc de la Chine cette peau forme réellement une double crête sur le bec, et des barbillons au-dessous. Ajoutez à cela que le napaul est du climat des faisans, puisqu'il a été envoyé de Bengale à M. Mead; qu'il a le bec, les pieds, les éperoas, les ailes et la forme totale du faisan; et l'on conviendra qu'il est plus naturel de le rapporter au faisan qu'à un oiseau d'Amérique, tel que le dindon.

Le napaul ou faisan cornu est ainsi appelé, parce qu'il a en effet denx cornes sur la tête : ces cornes sont de conleur bleue, de forme cylindrique, obtuses a leur extremité, couchées en arrière, et d'une substance analogue à de la chair calleuse. Il n'a point antonr des veux ce cercle de peau rouge, quelquefois pointillée de noir, qu'ont les faisans ; mais il a tout cet espace garnl de poils noirs eu guise de plumes. Au-dessous de cet espace et de la base du bec inférieur, prend naissance une sorte de gorgerette formée d'unc peau láche, laquelle tombe et flotte librement sur ia gorge et la partie supérieure du cou; cette gorgerette est noire dans son milieu, semée de quelques poils de même coulcur, et sillonnée par des rides plus ou moins profondes, en sorte qu'elle parait capable d'extension dans l'olseau vivant, et l'on peut croire qu'il sait la gonfler ou la resserrer à sa volonté : les parties latérales en sont bleues, avec quelques taches orangées, et sans ancun poil en debors; mais la face intérieure qui s'applique sur le cou est garnie de petites plumes noires, ainsi que la partie du con qu'elle recouvre. Le sommet de la tête est rouge, la partie antérieure du corps rougeatre, la partie postérieure plus rembrunie; sur le tout, y compris la queue et les alles, on voit des taches blaaches, entourées de noir, semées près à près assez régulièrement; ces taches sont rondes sur l'avant, oblongues ou en forme de larmes sur l'arrière , et celles-ci tournées de manière que la pointe regarde la tête. Les ailes ne passent guère l'origine de la queue; d'où l'on peut conclure que c'est un oiseau pesant. La longueur de la queue n'a pu être déterminée par M. Edwards, vu qu'elle

45

est représentée dans le dessin original comme ayant été,usée par quelque frottement.

# LE KATRACA.

Quolqu'à vral dire il ne se soit point trouvé de véritables falsans dans l'Amérique, comme nous l'avons établi ci-dessas, néanmoins, parmi la multitude d'oiseaux différents qui peuplent ces vastes coutrées, on en volt qui out plus ou moins de rapports avec le falsan : et cciui dont ii s'agit dans cet article eu approche plus qu'aucuu antre, et doit être regardé comme son représentant dans le Nouveau-Monde. Il le représente en effet par sa forme totale, par son hec uu pen crochu, par ses yeux bordes de rouge et par sa longue gueue : péanmoins, comme Il appartient à un climat et même à un monde différent, et qu'il est incertalu s'il se mêle avec nos faisans d'Europe, je le place ici après ceux de la Chine, qui s'accouplent certainemeut et

L'histoire du katraca uous est totalement incouuue; tout ce que je puis dire d'après l'inspection de sa forme extérieure, c'est que le sujet représenté uous paraît être le mâle, à cause de sa longue queue et de la forme de sou corps, moins arroudie qu'allongée.

produisent avec les nôtres.

Nous lui conserverons le nom de katraca qu'il porte au Mexique, suivant le P. Feuillée.

# OISEAUX ÉTRANGERS

QUI PARAISSENT AVOIR RAPPORT

AVEC LE PAON ET AVEC LE FAISAN.

Je range sous ce titro indécis quelques oiseaux étrangers trop peu connus pour qu'on puisse leur assigner une place plus fixe.

1. LE CHINQUIS.

# (LE PAON DU THIBET.)

Daus l'incertitude où je suis si cet oiseau est un véritable paou ou non, je lui donne, ou plutôt je lui conserve le uom de chinquis, formé de son nom chinois chin-lchien-khi: c'est la dixlème espèce du genre des faisans de M. Brisson; il se trouve au Thibet, d'où cet auteur a

pris occasion de leuonmer paon du Thibel. Sa grosseur est celle de la plintade; il a l'iris des grosseur est celle de la plintade; il a l'iris des yeux jaune, he bec cendré, les pides gris, le fond du plumage cendré, varié de lignes soires et de points bianes, mais ce qui en fait l'ornement principal et distinctif, ce sout de belles et grandet suches routes d'un hieu éclatus, c'hinment principal et distinctif, ce sout de belles et sur les plumes du doi; et les couvertures de sailes, deux à deux sur les pemes des alles, et quatre à quatre sur les longues couvertures de la queue, dout les deux du milieu sont les plus longues de toutes, les latérales allaut toujours en se recouverissant de chaque odds.

On ne sait, ou plutôt on ne dit rien de son histoire, pas même s'il fait la rone en relevant en éventail ses belles piumes chargées de miroirs.

Il ne faut pas confoudre le chinquis avec le kinkl, ou poule dorée de la Chine, dont il est parlé dans les relations de Navarette, Trigault, du Halde, et qui, autant qu'on en peut juger par des descriptions imparfaites , u'est autre chose que notre tricolor huppé.

# LE SPICIFÈRE.

# ( LE PAON DU JAPON.)

J'appelle ainsi le hultième falsan de M. Brisson, qu'Aidrovande a nommé paon du Japon, tout en avouant qu'il ue ressemblait à notre paon que par les pieds et la queue.

Je lui al donné le nom de spicifère, à cause de l'aigrette en forme d'épl qui s'élève sur sa tête : cette aigrette est haute de quatre pouces . et paralt émaillée de vert et de bleu; le bec est de couleur cendrée, plus long et plus menu que cejui dn paon; l'iris est jaune, et le tour des yeux rouge comme dans ie faisan; les piumes de la queue sont en plus petit nombre, le fond en est plus rembruul et les miroirs plus grands, mais brillant des mêmes couleurs que dans notre paon d'Europe : la distribution des couleurs forme sur la poitriue, le dos et la partie des ailes la plus proche du dos, des espèces d'écallles qui out différents reflets en différents endroits, hleus sur la partie des ailes la plus proche du dos, bieus et verts sur le dos, bleus, verts et dorés sur la poltrine; les autres pennes de l'aile sont vertes dans le milieu de leur longueur, ensuite jaunâtres, et finissent par être noires à leur extrémité : le sommet de la tête et le haut du cou ont des taches bleues mélées de biane sur un fond verdâtre.

Telle est à peu près la description qu' Aldrovaude a faits du mile, d'après une figure peinte que l'empereur du Japon avait envoyée an Pape : Ilue dit point s'il étales a queue comme notre paon ; es qu'il y a decertain , c'est qu'il no l'étale point dans la figure d'Aidrovande, et qu'il y est même représenté sans éperons aux priest, quotiqu' Aldrovande n'in tepa coulié d'en faire paraitre dans la figure d'Aidrovande, et faire paraitre dans la figure d'Aidrovande, et qu'il y est même représenté sans depressa avait faire paraitre dans la figure de possibilité de principal de la comme de la comme de la comme de la comme de principal de la comme de la comme de la comme de la comme de comme page de la comme de la comme de la comme de la comme de comme page de la comme de la comme de la comme de la comme de comme page de la comme de la co

Solon cet auten, la fenelle est plus petite que le máe: elle le las mêmes coulours que lui aur la tête, le cou, la potirine, le dos et les uniles; mais elle en diffère en eq qu'elle a le dessous du corpa noir, et en ce que les convertures du crouplon, qui sont beaucoup plus courtes que les pennes de la queue, sont onnées de partie en de minories ausse larges, relative-que le montre sur de minories ausse larges, relative-que le montre de les queues, journes pentre de la queue, ju pennes en couleur dominante de la queue, ju pennes en controlrées de lèse, cet les tieres de ces pennes controlrées de lèse, cet les tieres de ces pennes

Cet oiseau paraît avoir beuucoup de rapport avec ceiul dont parle Kempfer, dans son Histoire du Japon, "ous le nom de faisan "; ce que J'en at dit suffil pour faire voir qu'il a plusieurs traits de conformité et plusieurs traits de dissemblance, soit avec le paon, soit avec le faisan, et que par conséquent il ne devait point avoir d'autre place que celle que je lui donne lei.

sont blanches.

3.

L'ÉPERONNIER.

(LE PAON DE LA CHINE OU PETIT PAON DE MA-

LACA.)

Cet oiseau n'est guère connu que par la figure et la description que M. Edwards a publiées du mâie et de la femelle, et qu'il avait faites sur le vivant.

Au premier coup d'œil , le mâle parait avoir

4 e Il y a nu Japon ume espèce de faisans qui se distinguent , par la diversité de leurs souleurs ; par l'éclair de leurs pièmes, et par la beautié de leur priemes, et par la beautié de leur pour c, qui égale en longueur et la moitié de la hauteur d'un homme, et qui par ce mélange et par une racéfé charmante des plant lelles consieres, particulièrement de l'or et de l'aux, ne cede en rien à celle du pour . » Kurmpfer, Histoire du Appn, 1000 é, page 412.

quelque rapport avec le faisan et le paon; comme eux il a la quene longue, il l'a semée de miroirs comme le paon ; et queiques naturalistes , s'en tenant à ce premier coup d'œil , l'ont admia daus le genre du faisan : mais , quoique d'après ces rapports superficiels M. Edwards ait cru pouvoir lui donner ou lui conserver le nom de faisan-paon, péanmoins, en y regardant de plus près, il a bien jugé qu'il ne pouvait appartenir au genre du faisan . 1º parce que les longues piumes de sa quene sont arrondies et non pointues par le bout : 2º parce qu'elles sont droites dans toute leur longueur, et non recourbées en bas : 3º parce qu'elles ue fout pas la gouttière renversée par le renversement de leurs barbes. comme dans le faisan : 4º enfiu , parce qu'en marchant il ne recourbe point sa queue en haut comme cet oiseau.

Mais il apportient encore bien moins à l'especé du pono, dont diffère non-seulement par le port de la queue, par la configuration et le nombre des pennes dont elle est composée, mais encore par les proportions de sa forme exterieure, par la grosseure de la tele et du cou, et en ce qu'il ne redresse et n'épanouit point sa queue comme le pon; qu'il n'a, au lieu d'hi-que queue comme le pon; qu'il n'a, au lieu d'hi-par le phunes du sour qu'il a chaque et l'année de la téte qui experie le phunes du sourmet de la téte qui experie le phunes du sourmet de la téte qui experie le phune du double épron qu'il a c'haque pied; cametère presque unique, d'après le que je lui al doune le nom d'éperomier.

Ces différences extérieures, qui certainement en supposent beancoup d'autres pius cachées, paraltrout assez considérables à tont homme de sens, et qui ne sera préoccupé d'aucune méthode, pour exclure l'éperonnier du nombre des paons et des faisans, encore qu'il ait comme eux les doigts séparés, les pieds nus, les jambes revêtues de piumes jusqu'au talon, le bec en cône eourbé, la queue longue et la tête sans crête ni membrane. A ia vérité, je sais tel méthodiste qui ne pourrait sans inconséquence ne pas le reconnaître pour un paon ou pour un faisan, puisqu'il a tous les attributs par les queis ce genre est caractérisé dans sa méthode; mais aussi, un naturaliste sans méthode et sana préjugé ne pourra le reconnaître ponr le paon de la nature : et que s'ensulvra-t-ii de là , sinon que l'ordre de la nature est bien loin de la méthode du naturaliste.

En vain me dire-ton que, puisque l'oiseau d'ont il signi de la ser puicipaux canactères du mont il segui de la ser puicipaux canactères du peut de faisan, les petites variéés por lesque-les im diffères ne doivest point empécher qu'on su le rapporte à ce genre; car je demanderai toniquars; Qui donc ose se croire en droit de déterminer ces caractères principaux : de déciern, per excepte, que l'artichet degardit de n'avoir a terte ni membrane soit plus esseutiel que cuit d'avoir à têté en tien et telle forme, de telle ou telle grosseur , et de prononer que une suit d'avoir ai et resembler par des caractères choisis arbitrairement doivent aussi se resembler dons leurs véritables propriétes.

Au reste, en refusant à l'éperonnier le nom de paon de la Chine, je ne fais que me conformer aux témoignages des voyageurs qui assureut que dans ce vaste pays on ne voit de paons que ceux qu'on y apporte des autres contrées.

L'éperonnier a l'Iris des yeux jaune, ainsi que l'espace entre la base du bec , l'œil et le hec supérieur rouge , l'inférieur brun foncé, et les pieds d'un brun saie : son plumage est d'une beauté admirahie. La queue est , comme je l'ai dit, semée de miroirs ou de taches hriliantes, de forme ovaie, et d'une belie couleur de pourpre avec des reflets bleus, verts et or; ces miroirs font d'autant plus d'effet qu'ils sont termiués et détachés du fond par un double cercle, l'un noir et l'autre orangé obseur : chaque penne de la queue a deux de ces miroirs aecolés i'un n l'autre, la tige entre deux; et malgré ceia, comme cette queuc a infiniment moins de plumes que celie du paon , elic est heaucoup moins chargée de miroirs ; mais en récompense . l'éperonnier en a une très-grande quantité sur le dos et sur les ailes , où le paou n'en a point du tout : ces miroirs des ailes sont ronds ; et comme le foud du piumage est brun, on erolrait voir une belle peau de martre ziheline enrichie de saphirs , d'opales , d'émeraudes et de topazes.

Les plus graudes penues de l'aile n'ont point de miroirs, toutes les autresen ont chaeune un; et quel qu'en soit l'éclat, leurs couleurs, soit dans les ailes, soit dans la queue, pe pénètrent point jusqu'à l'autre surface de la penne, dont le dessous est d'un sombre uniforme.

Le mâte surpasse eu grosseur le faisan ordinaire: la femetie est d'un tiers plus petite que le mâte, et parait plus leste et plus éveillée; elle n, comme lui, l'iris jauue, mais point de rouge dans le lice, et la queue beaucoup plus petite.

Quolque ces couteurs approchent plus de celles du mâle que dans l'espèce des paons et des faisans, cependant elles sont plus mates, plus éteintes, et n'ont point ce lustre, ce jeu, ces ondulations de lumière, qui foat un si bei effet dans ies miroirs du mâle.

Cet oiseau était vivant à Londres, l'année derniere, d'où M. le chevalier Codrington en a envoyé des dessins coloriés à M. Daubenton le jeune.

### LES HOCCOS.

Tons les oiseaux que l'on désigne ordinairement sons cette dénomination, prites dans une acception générique, sont étrangers à l'Europe, et appartienance laux pays chauds de l'Amérique: les divers noms que les différentes tribus de sauvages leur oit donnés, chacucue en son pirgon, n'out pas moins centribué é en estile ria late que le aphraces motibilitées de endier la titte que les pharess motibilitées de endier la diserte déchaer rations me le permettra, de réduire ces excèses nominaire aux sepéces réduitées aux sepéces réduire ces excèses nominaire aux sepéces réduires dans un sepéces réduires de la service de

# LE HOCCO

(LE HOCCO DE LA GUIANE.)

Ordre des gallinacés, genre alector. (Cuvier.)

Je comprends sous cette espèce non-seulement le mitou et le mitou-poranga de Maregrave, que cet anteur regarde en effet comme étant de la même espèce, le coq-indien de MM. de l'Academie et de plusieurs autres, le mutou ou moytou de Laet et de Léry, le temocholli des Mexicains, et leur tepetototi on oiseau de montagne, le quirizao ou curasso de la Jamaique, ie pocs de Frisch, le hocco de Gayenne de M. Barrère, le hocco de la Guiane ou douzième faisan de M. Brisson; mais j'y rapporte encore comme variétés le hocco du Brésil ou douzième faisan de M. Brissou, son hocco de Curação, qui est son treizieme faisan, le hocco du Perou et même la poule rouge du Pérou d'Albin, le eoxolissi de Fernandez, et le seizième faisan de M. Brisson. Je me fonde sur ce que cette multitude de noms désigne des oiseaux qui ont beau. eoup de qualités communes, et qui ne different neutre sux que par la distribution des couleurs, par quedques diversité dans la forme et les access soitere du bec, et par d'utres accidents qui pesi-soitere du bec, et que d'utres accidents qui pesi-vout varier dans la même espèce à raison de l'Hige, de sexe, de leilmat, et autrout dans une espèce assis fiacile à apprivaier que celles', qui même l'à été ep plassiers canonses, et qui par conséquent deil participer aux variéés aux-centifes les électres d'omestiques soit si sujets.

MM, de l'Académie avaient oui dire que leur con judicu avait été apporté d'Afrique, où il s'appelait ano : mais comme Maregrave et plusieurs autres observateurs nous apprennent que c'est un oiseau du Brésil, et que d'ailleurs on voit elairement, en comparant les descriptions et les ilgures les plus exactes , qu'il a les aifes courtes et le vol pesant, il est difficile de se persuader qu'il ait pu traverser d'un seul voi la vaste étendue des mers qui séparent les côtes d'Afrique de celie du Brésil, et il parait beaucoup plus naturel de supposer que les sujets observés par MM, de l'Académie, s'ils étaient réellement venus d'Afrique, y avaient été portés précédemment du Brésli ou de quelque autre contrée du Nouveau-Monde. On peut inger d'après jes mêmes raisons si la dénomination de con de Perse, employée par Johnston, est applicable à l'oiseau dout il s'agit iei.

Le hocce approche de la grosseur du dindou. L'un de sea plus remarquables attributs, e'est une huppe noire, et quelquefois noire et binache, haute de deux à trois pouces, qui s'étend depuis l'origine du bre jusque derrière la tête, et que l'oisean peut coucher en arrière et reitver à son gré, selon qu'il est affecté différemment : eette huppe est composée de plumes étroites et comme étagées, un peu inclinées en arrière, mais dout la pointe revieral est courbe on avant. Parmites plumes M.d. et le barbes chiester tendernois jasqu'à la modifé de la hongueur de la côte, dans une espèce d'étul membraneux.

Draneux. La couleur dominante du plumage est le uoir, qui, le plas souvent, est pur et comme velouté sur la tête et sur le cou, et quelque fois semé de mouchetures blanches; sur le reste du corps il a des reflets verdâtres, et dans quelques sujets il se chauge en marvou foncé. L'oiseau représenté ici u'a point du tout de blauc sous le ventre ni dans la queuxe, au lieu que l'autre en sous le ni dans la queuxe, au lieu que l'autre en sous le ventre et au bout de la queue; enfin, d'autres eu ont sous le ventre et point à la queue, et d'autres en ont à la queue et point sous le ventre; et il faut se souvenir que ces couleurs sont sujettes à varier, soit dans leurs teintes, soit dans leur distribution selon la différence du sexe.

Le bec a la forme de ceiui des gallinacés mais if est un peu plus fort : dans jes uns. if es couleur de chair et bianchâtre vers la pointe. comme dans le hocco du Brésii de M. Brisson : dans les autres le bout du bec supérieur est échaneré des deux côtés, ce qui le fait paraître comme armé de trois pointes, la principale au milieu, et les deux latérales formées par les deux échanerares un peu recuiées en arrière. comme dans l'un des cogs indiens de MM, de l'Académie ; dans d'autres il est recouvert à sa base d'une peau jaune, où sont placées jes ouvertures des narines comme dans je bocco de la Guiane de M. Brisson; dans d'autres cette peau jaune, se projongeant des deux côtés de la tête. va former autour des veux un cercie de même couleur, comme dans ic mitouporanga de Maregrave; dans d'autres, cette peau se renfle sur la base du bec supérieur en une espèce de tubereuje ou de bouton arrondi, assez dur, et gres comme une petite noix. On croit communément que les femelies u'ont point ce bouton, et M. Edwards ajoute qu'il ne vient aux mâles gu'après la première année; ce qui me parait d'autant pius vraisembiable que Fernandez a observé dans son tepetototi une espèce de tumeur sur le bec, laquelle u'était sans doute autre chose que ce même tuhereuie qui commencait à se former. Quelques individus, comme le mitou de Marcgrave, ont une peau bianche derrière l'oreille comme les poules communes : les pieds ressembleraient pour la forme à ceux des gailinacés s'ils avaient l'éperon, ei s'ils n'étaleat pas un peu plas gros à proportion : du reste, ils varient pour la couleur depuis le bruu noirâtre jusqu'an coujeur de chair.

noisatre jusqu'an conteur de chair.

Quelques naturalistes ont voulu rapporter le hocco au gerne du dindon; mais II est facile; d'après la description d'eleusa; et d'après nos pianches catumines, de recueille les différentes en la companya de la companya del la companya de la companya de la companya de la companya de la companya del la companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya

queue en faisant la roue, etc.; au lieu que le hoceo a la tête grosse, le cou renfoncé, l'un et l'autre garnis de plumes, sur le bec un tuber-cule rond, dur et presque osseux, et sur le sommet de la tête une huppe mobile qui paraît propre à cet oisseu, qu'il baisse et redresse à son gré; mais personne n'à jamais dit qu'il reievât les pennes de la queue en faisant la roue.

Ajoutez à ces différences qui sont toutes extérieures, les différences plus profondes et tout aussi nombreuses que nous découvre la dissection.

Le canal intestinal du bocco est beaucoup plus long, et les deux cacums beaucoup plus courts que dans le dindou : son jabot est aussi beanconp moins ample, n'ayant que quatre pouces de tour; au lieu que j'ai vu tirer du jabot d'un dindon, qui ne paraissait avoir rien de singulier dans sa conformation, ce qu'il failait d'avolne pour remplir une demi-pinte de Paris. Outre ceia, dans le hocco, la substance charnue du gésier est le plus souvent fort mince, et sa membrane interne, an contraire, fort épaisse et dure au point d'être cassante; enfin, la trachée-artère se dilate et se replie sur elle-même, plus ou moius, vers le milieu de la fourchette, comme dans quelques oiseaux aquatiques, toutes choses fort différentes de ce qui se volt dans le dindon.

Mais, si le hocco n'est point un dindon, les nomenciateurs modernes étaieut encore moins fondés à en faire un faisan; car, outre les différences qu'il est facile de remarquer tant au dehors qu'au dedans, d'après ce que je viens de dire, j'en vois une décisive dans le naturei de ces animaux : le faisan est toujours sauvage, et quoique élevé de jeunesse, quoique toujours bien traité, bien nourri, il ne peut jamais se faire à la domesticité; ce n'est point un domestique, c'est un prisonnier toujours inquiet, toujours cherchant les moyens d'échapper, et qui maltraite même ses compagnous d'esclavage, sans jamais faire aucune société avec eux. Que s'il recouvre sa liberté, et qu'il soit rendu à l'état de sauvage pour lequel ii semble être fait , rien n'est encore plus défiant et pins ombregeux: tout obiet nouveau lui est suspect : le moindre bruit l'effraie; le moindre mouvement l'inquiéte; l'ombre d'une branche agitée suffit pour lui faire prendre sa volée, tant il est attentif à sa conservation i Au contraire, le hocco est un oiseau paisible, sans défiance, et même

stupide qui ne voit point le danger ou du moins qui ne fait rien pour l'éviter ; il semble s'oublier lui-même, et s'intéresser à peine à sa propre existence. M. Aublet en a tué jusqu'à neuf de la même bande, avec le même fasii, qu'il rechargea autant de fois qu'il fut nécessaire ; fis eurent cette patience. On concoit bien qu'un parell oiseau est sociable, qu'il s'accommode sans peine avec les autres oiseaux domestiques, et qu'il s'apprivoise aisément. Quoique apprivoisé, il s'écarte pendant le jour, et va même fort loin : mais li revient toujours pour coucher. à ce que m'assure le même M. Aublet; Il devient même familier au point de heurter à la porte avec son bec pour se faire ouvrir, de tirer les domestiques par l'habit lorsqu'ils l'oublient, de suivre son maltre partout, et, s'il en est empéché, de l'attendre avec inquiétude et de jui donner à son retour des marques de la joie la pius vive.

Il est difficile d'imaginer des mœurs pius opposées: et je doute qu'aucun naturaliste, et même qu'aucun noménclateur, s'il les est connus, est entrepris de ranger ces deux oiseaux sous un même genre.

Le hocco se tient voloniters sur les montanes, si l'on s'en rapport à la signification de son nom mexicain fepetotal, qui veut dire oiseud e montagne. On le nourri, d'annis la volière, de pain, de pâtée et autres choies sembiables; dans l'étaté essurage, les fruits sout le fonds de sa subsistance. Il aime à se percher ur les arbres, sutout pour y passer la vuit. Il vole pessument, comme fe l'al remarqué la volte de la comme de l'al remarqué la volte de la comme de l'al remarqué les controlles de la comme de l'al remarqué les cat gardée suffisamment, e'est un fort boumancer.

Le chevniter Hans Sloane dit, en parlant de cel osseau, que sa queue n'a que deux pouces deloue; sur quoi N. Edwards le relève, et préend, qu'en disant dis pouces au lieu de deux, M. Hans Sloane aurait pu approcher du vral. Mais je crois ecte censure trop gédérale et trop absolue; car je vois Aldrovande qui, d'après le portraid u'un osseu de cette espèce, saure qu'il u'n point de queue; et de l'autre, M. Barrère qui rapporte, d'après ess propres observations faites sur les lieux, que la femelle de son bocos des Amazones, qu'il est le hoco de Curaçao de M. Bresson, a la queue très-peu longue, d'où fi s'ensuivrint qu'en ce que le chevaller Hans

Sioane dit trop généralement du hocco, doit i être restreint à la seule femelle, du moins dans certaines races.

2.

## LE PAUXI OU LE PIERRE. (LE HOCCO DU MEXIQUE.)

Ordre des gallinacés , genre alector. (Covier.)

L'oiseau qui est représenté dans l'édition in-40, et sous le nom de Pierre de Cayenne, portait en effet ee nom à la ménagerie du Roi, où nous l'avous fait dessiner d'après le vivant : mais, comme il porte dans son pays, qui est le Mexique, le nom de pauxi, seion Feruandez, nous avons cru devoir l'indiquer sous ees deux noms. C'est le quatorzième faisan de M. Brissou, qu'il appelle hocco du Mexique.

Cet oiseau ressemble, à plusieurs égards, au hocco précédent ; mais il en diffère aussi en plusieurs points : il n'a point, comme lui, la tête surmontée d'une huppe; le tubercule qu'il a sur ie bec est plus gros, fait en forme de poire et de couleur hieue. Fernandez dit que ce tubercule a la dureté de la pierre, et je soupçonne que c'est de là qu'est venu au pauxi le nom d'oiseau à pierre, ensulte celui de pierre; comme il a pris le nom de cusco ou de cushew bird, et celui de poule numidique, de ce même tubercule, à qui les uns ont trouvé de la ressemblance avec la noix d'Amérique appelé cusco ou cushew, et d'autres avec le casque de la pintade.

Quol qu'il eu soit, ce ne sont pas ià les scules différences qui distinguent le pauxi des hoccos précédents : il est plus petit de taille ; son bec est plus fort, plus courbé et presque autant que celui d'un perroquet; d'ailleurs, il nous est beaucoup pius rarement apporté que le hocco. M. Edwards, qui a vu ce dernier dans presque tontes les ménageries, n'a jamais rencontré qu'un seul cusco ou pauxi dans le cours de ses recherches.

Le beau noir de son plumage a des reflets hleus et de couleur pourpre, qui ne paraisseut ni ne pourraient guère paraître dans la figure. Cet oiseau se perche sur les arbres; mais il pond à terre comme les faisans, mène ses petits

et les rappelle de même : les petits vivent d'abord d'insectes, et ensuite, quand ils sont grands, de fruits, de graines et de tout ce qui convient à la volaille.

Le pauxi est aussi doux, et si l'on veut aussi stupide que les autres hoccos ; car il se laissera tirer jusqu'à six coups de fusil sans se sanver : avec cela il ne se iaisse ni prendre ni toucher, selon Fernandez , et M. Aublet m'assure qu'il ne se trouve que dans les lieux inhabités : e'est probablement l'une des causes de sa rareté en Europe.

M. Brisson dit que la femelle ne diffère du mâie que par les couleurs , ayant du brun partout où celui-ci a du noir, et qu'elle lui est semhiahie dans tout le reste. Mais Aldrovande, en reconnaissant que le fond de son plumage est hrun, remarque qu'elle a du cendré aux ailes et au cou, le bec moins crochu et point de queue, ce qui serait un trait de conformité avec le hoeco des Amazones de Barrère, dont la femelle, comme nous l'avons vu, a la queue beaucoup moins longue que le mâle : et ce ne sout pas ies seuls oiscaux d'Amérique qui n'aient point de queue ; il y a même tel canton de ce contineut où les poules transportées d'Europe ne peuvent vivre longtemps sans perdre leur queue et même leur croupion, comme nous l'avons vu dans l'histoire du cog.

### L'HOAZIN.

## ( LE HOCCO BRUN DU MEXIQUE. )

Ordre des gallinacés, genre alector. (Cuvier.) Cet oiseau est représenté dans la planche en-

lumiuée, nº 337 de l'édition in-40, sous je nom de faisan huppé de Cayenne : du moins il n'en differe que tres-peu, comme on peut en juger en comparant cette planche à la description de Hernandez.

Scion cetauteur, l'hoazin n'est pas tout à fait aussi gros qu'une poule d'Inde : il a le bec courbé, la poitrine d'un blanc jauuâtre, les ajjes et la queue marquées de taches ou raies blanches à un pouce de distance les unes des autres : le dos, le dessus du cou, les côtés de la tête, d'un fauve brun ; les pieds de couleur obseure. Il porte une huppe composée de plumes hlanchâtres d'un côté, et noires de l'autre; cette huppe est plus haute et d'une autre forme que eclle des hoccos, et il ne parait pas qu'il puisse la baisser et la relever à son gré : il a anssi la tête plus petite et le cou plus grêle.

<sup>4</sup> M. Lherminier range cet oiseau parmi les pa

Sa voix est très-forte, et c'est moins an cri qu'un harlement. On dit qu'il prononce sonnom, apparemment d'un ton lugubre et effrayant : ll n'en fallait pas davantage pour le faire passer, chez des peuples grossiers, pour un olsean de mauvais augure; et, comme partont on suppose beaucoup de puissance à ce que l'on craint, ces mémes peuples ont cru trouver en lul des remèdes aux maladies les plus graves : mals on ne dit pas qu'lls s'en nourrissent : ils s'en abstiennent en effet , peut-être par une suite de cette même crainte, on par répugnance, fondée sur ce qu'il fait sa pâture ordinaire de serpents : il se tient communément dans les grandes forêts, perché sur les arbres le long des eaux, pour guetter et surprendre ces reptiles. Il se trouve dans les contrées les plus chaudes du Mexique; Hernandez ajoute qu'il parait en antomne, ce qui ferait soupconner que c'est un oisean de

passage.

M. Abblet m'assure que cet olsean, qu'll a reconnu faellement sur notre planche, s'apprivolse; qu'on en voit parfois de domestiques chez les Indiens, et que les Français les appellent des paons. Ils nourrissent leurs petits de fourmis, de vers et d'autres insectes.

# L'YACOU.

(LE DINDON DU BRÉSIL.)

Cet olseau s'est nommé lui-même; car son cri, selon Marcgrave, est yacou, d'où lui est venu le nom d'acupema; pour moi, j'oi préféré celul d'yacou, comme pins propre à le faire reconnaitre tontes les fois qu'on pourra le voir et l'entendre.

Marcgrave est le premier qui ait parlé de cet oiseau. Quelques naturalistes, d'après lui, l'ont mis au nombre des faisans; et d'autres, tels que MM. Brisson et Edwards , l'ont rangé parmi les dindons; mais il n'est ni l'un ni l'autre. Il n'est point un dindon, quoiqu'il ait une pean rouge sous le cou ; car ll en diffère à beauconp d'autres égards, et par sa taille, qui est à peine égale à celle d'une ponie ordinaire, et par sa tête, qui est en partie revétue de plames, et par sa bappe, qui approche beauconp plus de celle des hoccos que de celle du dindon buppé, et par ses pieds, qui n'ont point d'éperons : d'ailleurs, on ne lui voit pas au bas dn cou ce bonquet de crins durs, ni sur le bec cette caroncule musculense qu'a le coq-d'Inde, et il ne fait point la rone en rele-

vant les plumes de sa gnene. D'antre part, il n'est point un faisan ; car il a le bec grêle et allongé, la buppe des boccos, le con menu, une membrane charque sous la gorge, les pennes de la queue tontes égales, et le naturel doux et tranquille, tous attributs par lesquels Il differe des faisans : et il diffère par son cri du faisan et dn dindon. Mals que sera-t-ll donc? Il sera un vacou, qui anra quelques rapports avec le dindon (la membrane charnne sous la gorge, et la queue composée de pennes toutes égales); avec les faisans fl'œit entouré d'une peau noire, les ailes courtes et la queue longuel ; avec les hoecos (cette longue quene, la buppe et le naturel doux ; mais qui s'éloignera de tous par des différences assez caractérisées et en assez grand nombre pour constituer une espèce à part, et empêcher qu'on ne puisse le confondre avec aucun autre oiseau.

On ne peut douter que le guan ou le guan de M. Edwards (palnet 13), altas appete, sedon lui, dans les Indes occidentales, apparemment par quelque autre tribu de Savarges, ne soit au moias une variété dans l'espèce de notre yacou, dout il de differe que peure qu'il est moias haut monté, et que ses yeux sont d'une autre coupeuvent avoir leid dans l'arméen espèce, et surtont parmi les races diverses d'une espèce apprivoisée.

Le noir mélé de brun est la conleur principale du plumage, avec différents reflets et quelques mouchetures blanches sur le con, la poltrine, le ventre, etc.; les pieds sont d'un rouge assez vif.

La chair de l'yacon est bonne à manger; tout ce que l'on sait de ses autres propriétés setrouve indiqué dans l'exposé que j'ai fait au commencement de cet article, des differences qui le distinguent des oiseaux auxquels on a voulu lecomparer.

M. Ray le regarde comme étant de la même espèce que le coxolitli de Fernandez; cependant celul-ci est beaucoup plus gros, et il n'a point sons la gorge cette membrane charme qui caractérise l'yacou : c'est pourquoi je l'ai laissé avec les boccos proprement dits.

5.

### LE MARAIL.

Ordre des gallinacés, genre alector. (Curier.)
Les auteurs ne nous disent rien de la femelle

de Pyacon, excepté M. Edwards, qui coniceture qu'elle n'a point de huppe. D'après cette indication unique, et d'après la comparaison des figures les plus exactes, et des oiscaux euxmêmes conservés, le soupconno que celui que nous avons fait représenter sous le nom de faisan verdátre de Cauenne, et qu'ou appelie communément marail dans cette lle , pourrait être la femeile, ou du molus une variété de l'espèce de l'vacou : car l'v retrouve plusieurs rapports marqués avec le guan de M. Edwards, dans la grosseur, la couleur du plumage, la forme totalo, à la huppe près, que la femelle ne doit point avoir; dans le port du corps, la longueur de la gueue, le cercle de peau rousse autour des veux , l'espace rouge et nu sous la gorge, la conformation des pieds et du hec, etc. J'avoue que f'v ai aussi apercu quelques différences; les pennes de la gueue sont en tuyanx d'orgue, comme dans le faisan, et non point toutes égales, comme dans le guan d'Edwards, et les ouvertures des narines ne sont pas si près de l'origine du bec. Mals on uo serait pas embarrassé do citer nombre d'espèces où la femelle diffère encore plus du mâle, et où il y a des variétés encore plus éloignées les uucs

des autres.

M. Aublet, qui a vu cet oiseau dans sou pays untal, m'assure qu'il s' apprivoise très-aisément, a et que sa chaire ad délicatet emilleure que celle du faisan, en co qu'elle est plus succulient. Il apoute que c'est un virtable dindon, mais seu-ellement pius petit que celui qui s'est naturalisée en Europes, et, éest un trait de conformité de pius qu'il a avec l'yacou, d'avoir été pris pour und indon.

Cetoiseus actrouve non-seulementá Cayonne, mais encerce dans les pays qu'arrocche la rivière des Amazones, dis moins à es lugere par l'ittlé de nont, cas M. Barrère parle d'un marail tid et nont, cas M. Barrère parle d'un marail que annue est anoir, le hee vert, et qui in point de queue. Nous avons déjà ur dans l'histoire du hocco proprement dit, et du pierre de Cayonne, qu'ul y avait flance sces espece des inulti vidus sans queue, qu'ou avait pris pour des frenelles ; cels avait pris pour des frenelles ; cels semicil viva sans des marains à rui a plepart ne peut, al l'on est de houne foi, parler qu'en héstaut et par conjecture.

LE CARACARA '.

J'appelle ainsi, d'après son propre cri, ce bei oiseau des Antilles, dout le P. du Tertrea douné la description. Si tous les oiscaux d'Amérique qui out été pris pour des faisans doivent se rapporter aux hoccos, le caracara doit avoir place parmi ces derniers ; car les Français des Antilles, et d'après eux le P. du Tertre, lui on douné le nom de faisan. « Ce faisan, dit-il, est un fort a hel olseau, gros comme un chapon, plus haut monté, sur des pieds de paon; il a le cou a heaucoup plus long que celui d'un coq, et le a bee et la tête approchant de ceux du corbeau; s il a toutes les piumes du cou et du poitrail d'un heau bleu luisant, et aussi agréable que « les plumes des paons; tout le dos est d'uu gris-brun, et les ailes et la queue, qu'il a assez.

Comment M. Ray a-t-il pu soupçonner qu'un tel oiscau fut l'oiseau de prole dont parle Marcgrave sous le même nom de caracara? Il est vrai qu'il fait la guerre aux poules, mais c'est seulement lorsqu'il est apprivoisé, et pour les chasser, eu un mot, comme il fait aux chiens et aux nègres : on recounait piutôt à cela le uaturel jaloux d'uu auimal domestique qui ne souffre point ceux qui peuvent partager avec lui la fayeur du maître, que les mœurs féroces d'un oiseau de proje qui se jette sur les autres oiseaux pour les déchirer et s'en nourrir; d'ailleurs, li u'est point ordinaire que la chair d'un oiseau de proie solt bonue à manger, comme l'est celle de notre caracara, Enfin, il parait que le caracara de Marcgrave a la queue et les ailes heaucoup plus longues à proportiou que celui du P. du Tertre.

Cuvier pense que ce caracara, leès-distinct d'un oiseau de proie qui porte le même nom, ne differe point de l'agami.

### 7. LE CHACAMEL.

### Ordre des gallinacés, genre alector. (Cavier.)

Fernandez parle d'unoiseau qui est du mémo pays, et à peu prèse de la méme grosseur que les précédents, et qui somme en langue mexiculte chardes de l'activation de la mention de la promonent. Sa principale propriété est d'avoit et cre comme la poule ordiunie, qui plusté comme plusieurs poules : car il est, dil-on, si fort et ai cre comme la poule ordiunie, qui plusté comme plusieurs poules : car il est, dil-on, si fort et ai de bruit qu'une basse-cour entière; et c'est de de peut qu'une basse-cour entière; et c'est de du que lut vieut on non mexicain, qui signifie oliente crierd. Il est brun sur le dos, blane et puides sont besuiters voutre, et le be et lis pludes sont besuiters voutre, et le be et lis pludes sont besuiters voutre, et le be et lis pludes sont besuiters voutre, et le be et lis pludes sont besuiters voutre, et le be et lis pludes sont besuiters voutre, et le be et lis pludes sont besuiters voutre, et le be et lis plus de la pour la plus de la p

Le chacamel se tieut ordinairement sur les montagnes, comme la plupart des hoccos, et y élève ses petits.

#### 8.

### LE PARRAKA ET L'HOITLALLOTL.

Ordre des gallinacés, genre alector, (Covier.)

Autant qu'on peut en jager par les indications incomplètes de Feruandez et de Barrère . ou peut, ce me semble, rapporter ici, 1º le parraka du dernier , qu'il appelle faisan , et dont Il dit que les piumes de la tête sont de couleur fauve, et lui forment une espèce de happe; 2º l'hoitialloti, ou oiseau long du premier, lequel habite les pius chaudes contrées du Mexique. Cet oiseau a la queue longue, les alles courtes, et le voi pesant comme la plupart des précédents ; mais II devance à la course les chevaux les plus vites. Il est moins grand que les hoccos, u'ayant que dix-huit pouces de lougueur du bout du bee au bout de la queue : sa couleur générale est le blanc tirant au fauve ; les environs de la queue ont du noir mêté de quelques taches blanches; mais la queue eile-même est d'un vert changeant, et qui a des reflets à peu près comme les plumes du paon.

Au fond, ces oiseaux sout trop peu conuus pour qu'on puisse les rapporter sârement à leur véritable espèce : je ue les place lei que parce que le pen que l'ou sait de leurs qualités les rapproche plus des oiseaux dont nons venons de parfer que de tous les autres; ¿ est à l'obser-

vatiou à fixer leur véritable place : en attendant, je croirai avoir assez fait, si ce que j'en dis ici peut luspirer aux personnes qui se trouveront à portée, l'envie de les connaître mieux et d'en donner une histoire plus complète.

#### LES PERDRIX.

Les espèces les plus généralement connues sout souvent eelles dont l'histoire est le plus difficile à débrouiller, parce que ce sont celles auxquelles chacan rapporte naturellement les espèces inconnues, qui se présentent la première fois, pour peu qu'ou y apercoive quelques traits de conformité, et sans faire beaucoup d'attention aux traits de dissemblance souveut plus nombreux; en sorte que, de ce bizarre assemblage d'êtres qui se rapprochent par quelques rapports superficiels, mais qui se repousseut par des différences plus considérables, il ne peut résulter qu'un chaos de contradictions d'autant plus révoltantes, que l'on citera plus de faits particuliers de l'histoire de chaeun; la piupart de ces faits étant contraires entre enx. et d'une absurde incompatibilité lorsqu'on veut les appliquer à uue seule espèce, ou même à un seul genre. Nous avons vu plus d'un exemple de cet inconvénient dans les articles que nous avons traités ci-dessus, et il y a grande apparence que eelui que va nous fournir l'article de la perdrix ne sera pas le dernier.

Je prends pour base de ce que j'ai à dire des perdrix, et pour première espèce de ce genre, celle de notre perdrix grise, comme étaut la plus connue, et par conséquent la plus propre à servir d'objet de comparaison pour bien juger de tous les autres oiseaux dont ou a voulu faire des perdrix; j'y reconnais une variété et trois roce constatuel.

Je regande comme races constantes, 1° in perdrit grise ordinaire, et comme variété de cette race celle que M. Bitsson appelle perdrix de prise-londené; 2° la perdrix de Damas, son celle de Belou, qui est une gélitotte, mais celle de Alevounde, qui est plus petite que notre perdrir grise, et qui me parait être la même que la petite perdrix de passaye, qui est blem que la petite perdrix de passaye, qui est blem tagar, qui semble faire la usuace entre les perdrits grises et les rouges.

J'admets pour seconde espèce celle de la per-

drix rouge, dans laquelle je reconnais deux ra- i ces constantes répandues en France, une variété et deux races étrangères,

Les deux races constantes de perdrix ronges du pays sont, 1º le tetrao rujus, var. b. Linn, 2º La bartavelle, ou le tetrao rufus, var. a. Linn.

Et les deux races ou espèces étrangères sont, 1º la perdrix rouge de Barbarie d'Edwards, 2º La perdrix de roche qu'on trouve sur les

bords de la Gambia.

Et comme le plumage de la perdrix rouge est sujet à prendre du blanc de même que celui de la perdrix grise, Il en résulte, dans cette espèce, une variété parfaitement analogue à celle que j'ai reconnue dans l'espèce grise ordinaire.

J'exclus de ce genre plusieurs espèces qui y ont été rapportées mal à propos :

10 Le francolin , que nous avons eru devoir séparer de la perdrix, parce qu'il en diffère nonsculement par la forme totale, mais encore par quelques caractères particuliers, tels que les éperons, etc.

2º L'oiseau appelé par M. Brisson perdrix du Sénégal, et dont il a fait sa huitième perdrix. Cet oisean, qui est représenté sous le même nom de perdrix du Sénégal, nous paraît avoir plus de rapport avec les francolins qu'avec les perdrix; et comme c'est une espèce particulière qui a deux ergots à chaque jambe, nous lui donnerous le nom de bis-ergol.

3º La perdrix rouge d'Afrique.

4º La troisième espèce étrangère donnée par M. Brisson sous le nom de grosse perdrix du Brésil, qu'il croît être le macucagua de Marc-

grave, puisqu'il en copie la description et qu'il confond mal à propos avec l'agami (psophia erepitans) de Cayenne, lequel est un oiscau tout différent et du macucagua et de la perdrix.

5º L'yambou de Maregrave, qui est la perdrix du Brésil de M. Brisson, et qui n'a ni la forme, ni les habitudes, ni les propriétés des perdrix, puisque, selon M. Brisson lui-même, il a le bec allongé, qu'il se perche sur les arbres et que ses œufs sont bleus

6º La perdrix d'Amérique de Catesby et de M. Brisson, laquelle se perche aussi et frequente les bois plus que les pays découverts, ce qui ne convient guère aux perdrix que nous connaissons.

76 Une multitude d'oiseaux d'Amérique que

le peuple on les voyageurs ont jugé à propos d'appeler perdrix, d'après des ressemblances très-légères et encore plus légèrement observées : tels sont les olscaux qu'on appelle à la Guadeloupe perdrix rousses, perdrix noires el perdrix grises, quoique, selon le témoignage des personnes plus instruites, ce soient des pigeons ou des tourterelles, puisqu'ils n'ont ni le bee , ni la chair des perdrix , qu'ils se perchent sur les arbres, qu'ils y font lenr nid, qu'ils ne pondent que deux œufs, que leurs petits ne conrent point des qu'ils sont éclos, mais que les père et mère les nourrissent dans le nid comme font les tonrterelles : telles sont encore, selon toute apparence, ces perdrix à tête bleue que Carreri a vues dans les montagnes de la Havane ; tels sont les manbouris, les pégassous, les pégacans de Léry, et peut-être quelquesunes des perdrix d'Amérique que j'ai rapportées an genre des perdrix sur la foi des auteurs, lorsque leur témoignage n'était point contredit par les falts, quoiqu'il le soit, à mon avis, par la loi du climat , à laquelle un oiseau aussi pesant que la perdrix ne peut guère manquer d'être assujetti.

### LA PERDRIX GRISE'.

Ordre des gallinacés, famille des tétres, genre-perdrix. (Cavier. I

Quoique Aldrovande, jugeant des autres pays par celui qu'il habitait, dise que les perdrix grises sont communes partout, il est certain néanmoins qu'il n'y en a point dans l'île de Crète ; et il est probable qu'il n'y en a jamais eu dans la Grèce, puisque Athénée marque de la surprisc de ce que toutes les perdrix d'Italie n'avaient pas le bec ronge, comme elles l'avaient en Grèce; elles ne sont pas même également communes dans toutes les parties de l'Enrope ; et il parait en général qu'elles fuient la grande chaleur comme le grand froid, car on n'en voit point en Afrique ni en Laponie ; et les provinces les plus tompérées de la France et de l'Aliemagne sont celles où elles abondeut le plus. Il est vrai que Boterius a dit qu'il n'y avait point de perdrix en Irlande; mais cela doit s'entendre des perdrix rouges qui ne se trouvent pas même en Angleterre (selon les meilleurs auteurs de cette nation), et qui ne se sont pas encore avan-

La perdrix de montagne et la petite perdrix grise. (Cuv.)

cées de ce côté-là an delà des iles de Jersey et de Guernesey. La perdrix grise est assez répandne en Suède, où M. Linnæus dit qu'elle passe l'hiver sous la neige dans des espèces de clapiers qui ont deux ouvertures. Cette manière d'hiverner sous la neige ressemble fort à la perdrix blanche dont nous avons donné l'histoire sous le nom de lagopède; et si ce fait n'était point attesté par un homme de la réputation de M. Linnæus, i'v soupconnerais quelque méprise, d'autant plus qu'en France les longs hivers, et sprtout ceux où il tombe beaucoup de neige, détruisent une grande quantité de perdrix. Enfin , comme c'est un oiseau fort pesant, je doute qu'il alt passé en Amérique ; et je soupçonne que les olseaux du Nouveau-Monde, qu'on a voulu rapporter an genre des perdrix, en seront séparés des qu'ils seront micux connus.

La perdrix grise différe à bien des égards de la rouge ; mais, ce qui m'autorise principalement à en faire deux espèces distinctes, c'est que, selon la remarque du petit nombre des chasseurs qui savent observer, quoiqu'elles se tiennent quelquefois dans les mêmes endroits, elles ne se mèlent point l'une avec l'autre', et que si l'on a vu quelquefois un mâle vacant de l'une des deux espèces s'attacher à nne paire de l'autre espèce. la suivre et donner des marques d'empressement et même de jalonsie, jamais on ne l'a vu s'accoupler avec la femelle, quoiqu'il éprouvât tont ce qu'une privation forcée et le spectacle perpétuel d'un couple henreux pouvaient ajouter au penchant de la nature et anx influeaces do printemps.

La perdrix grise est aussi d'un naturel plus donx que la rouge, et n'est point difficile à apprivoiser; lorsqu'elle n'est point tourmentée, elle se familiarise aisément avec l'homme : cependant on n'en a jamais formé de troupeaux qui sussent se laisser conduire comme font les perdrix rouges; car Olina nous avertit que c'est de cette dernière espèce qu'on doit entendre ec que les voyageurs nous disent en général de ces nombreux tronpeaux de perdrix qu'on élève dans quelques tles de la Méditerranée. Les perdrix grises ont aussi l'instinct plus social entre elles ; car chaque famille vit toujours réunie en une seule bande, qu'on appelle volée ou compaquie, jusqu'au temps où l'amour qui l'avait formée la divise pour en unir les membres plus étroitement deux à deux; cel les même dont, par quelque accident, les pontes n'ont point réussi,

se rejoignant ensemble et aux débris des compagnies qui ont le plus souffert, forment sur la fin de l'été de nouvelles compagnies souvent plus nombreuses que les premières, et qui subplus nombreuses que les premières de l'orage subplus nombreuses que les premières que l'orage subplus nombreuses que les premières que l'orage subplus nombreuses que les premières que l'orage sublier de l'été de nouvelles compagnies souvent.

sistent jusqu'à la parlade de l'année sulvante. Ces eiseaux se plaisent dans les pays à blé et surtout dans ceux où les terres sont bien cultivées et marnées, sans doute parce qu'ils y tronvent une nourriture plus abondante, soit en grains, soit en insectes, ou peut-être aussi parce que les sels de la marae, qui contribuent si fort à la fécondité du sol, sont analogues à leur tempérament on à leur goût. Les perdrix grises aiment la pleine campagne, et ne se réfugieut dans les taillis et les vignes que lorsqu'elles sont poursulvies par le chasseur ou par l'oiseau de proie; mais jamais elles ne s'enfoncent dans les forêts, et l'on dit même assez communément qu'elles ne passent iamais la nuit dans les buissons ni dans les vignes : cependant on a trouvé un nid de perdrix dans un buisson an pied d'une vigne. Elles commencent à s'apparier des la fin de l'hiver, après les grandes gelées, c'est-à-dire que chaque mále cherche alors à s'assortir avce une femelle : mais ee nouvel arrangement ne se fait pas sans qu'il v ait entre les mâles, et quelquefois entre les femelles, des combats fort vifs. Faire la guerre et l'amour ne sont presque qu'nne même chose pour la plupart des animaux, et surtout pour cenx en qui l'amour est un besoin aussi pressant qu'il l'est pour la perdrix : aussi les femelles de cette espèce pondent-elles sans avoir eu de commerce avec le mâle, comme les poules ordinaires. Lorsque les perdrix sont une fois appariées, elles ne se quittent plus et vivent dans une ualon et une fidélité à tonte épreuve. Quelquefois, lorsqu'après la pariade il survient des froids un peu vifs, toutes ces paires se réunissent et se reforment en compagnie.

en congaguta.

Les pertifix grises ne s'accoupient guere, du
moins en France, que sur la fin de mare, plus
d'un mois après qu'else out commencé de s'apparter, se dies ne se mettent à pondre que dans
en de la commanda de la commence de s'apparter, se dies ne se mettent à pondre que dans
en de la commanda de la commence de la commence
en de la commence de la commence de la commence
en de la commence de la commence de la commence
d'un bent ou d'un cheval, quelquefois même
en de le qu'el y toure naturellement, ju ne leur en
faut pas davantage : cependant on a remarque
que les fermelles un peu dégres et dés instruties.

par l'expérience des pontes précédentes, apportaient plus de précaution que les toutes jeunes, solt pour garantir le nid des caux qui pourraient le submerger, soit ponr le mettre en sûreté contre leurs ennemis, en choisissant un endroit un peu élové et défendu naturellement par des broussailles. Elles pondent ordinairement de quinze à vingt œufs, et quelquefois jusqu'à vingt-cinq; mais les couvées des toutes jeunes et celles des vicilles sont beaucoup moins nombreuses, ainsi que les secondes couvées que des perdrix de bon âge recommencent lorsque la première n'a pas réussi, et qu'on appeile en certains pays des recognées. Ces œufs sont à peu près de la couleur de ceux de pigeon; Pilne dit qu'ils sont blancs. La durée de l'incubation est d'environ trois semaines, un peu plus, uu peu moins, sulvant les degrés de chaleur.

La femelle se charge seule de couver, et pendant ce temps elle éprouve une mue considérable, ear presque toutes les plumes du ventre lui tombent : eile couve avec beaucoup d'assiduité, et on prétend qu'elle ne quitte jamais ses œufs sans les couvrir de feuilies. Le mâle se tient ordinairement à portée du nid, attentif à sa femelle, et toujours prêt à l'accompagner lorsqu'elle se lève pour aller chercher de la nourriture ; et son attachement est si fidèle et si pur, qu'il préfère ces devoirs pénibles à des plaisirs faciles que lui annoncent les cris répétés des autres perdrix, auxquels il répond quelquefois, mais qui ne lui font jamais abandonner să femelle pour suivre l'étrangère. Au bout du temps marqué, lorsque la saison est favorable et que la couvée va bien, les petits percent leur coque assez facilement, courent an moment même qu'ils éclosent, et souvent emportent avec eux une partie de leur coquille ; mals il arrive aussi quelquefois qu'ils ne peuvent forcer leur prison et qu'ils meurent à la peine : dans ce cas, on trouve les plumes du jeune oiseau collées contre les parois iutérieures de l'œuf; et cela dolt arriver nécessairement toutes les fois que l'œuf a éprouvé nne chaleur trop forte. Pour remédier à cet inconvénient, on met les œufs dans l'eau pendant cinq on six minutes; l'œuf pompe à travers sa coquilie les parties les plus tennes de l'ean; et l'effet de cette humidité est de disposer les plumes qui sout collées à la coquiile à s'en détacher plus facilement : peut-être aussi que cette espèce de bain rafralchit le ieune ofseau et lui donne assez de force pour briser sa

coquille avec le bec. Il en est de même des plgeons, et probablement de plusieurs oiseaux utiles dont on pourra sauver un grand nombre par le procédé que je vicns d'indiquer, ou par quelque autre procédé analogue.

Le maie, qui n'a point pris de part au soin de couver les œufs, partage avec la mère celui d'élever les petits ; ils ies menent en commun . les appeilent sans cesse, leur montrent la nourriture qui leur convient, et leur apprenuent à se la procurer en grattant la terre avec leurs ongles. Il n'est pas rare de les trouver accroupis l'un à côté de l'autre, et couvrant de leurs ailes leurs petits poussins, dont les têtes sortent de tous côtés avec des veux fort vifs : dans ce cas . le père et la mère se déterminent difficilement à partir, et un chasseur qui aime la conscrvation du gibier se détermine encore plus difficilement à les troubler dans une fonction si intéressante : mais enfin, si un chien s'emporte, et qu'il les approche de trop près , c'est toujours ie mâle qui part le premier en poussant des cris particuliers, réservés pour cette seule circonstauce : il ne manque gnère de se poser à trente ou quarante pas; et on en a vu plusieurs fois revenir sur le chien en bettant des ailes, tant l'amour paternel inspire de courage aux animaux les plus timides! Mais queiquefois il inspire encore à ceux-ci une sorte de prudence et des moyens combinés pour sauver leur couvée : on a vu le mâte, après s'être présenté, prendre la fuite, mais fuir pesamment et en trainant l'aile comme pour attirer l'ennemi par l'espérauce d'une proje facile, et fuyant toujours assez pour n'être pas pris, mais pas assez pour décourager le chasseur ; ii l'écarte de plus en plus de la convée : d'autre côté, la femelle, qui part un instant après le mâle, s'éloigne beaucoup plus et toujours dans une autre direction : à peine s'est-elle abattue, qu'elle revient sur-ie-champ en courant le iong des siilons , et s'approche de ses petits, qui se sont blottis, chacun de son côté , dans les berbes et dans les feuilles; elie les rassemble promptement; et avant que je chien, qui s'est emporté après le mâle, ait en le temps de revenir, elles les a déjà emmenés fort loin, sans que le chasseur ait entendu le moiudre bruit. C'est une remarque assez généralement vraje parmi les animanx , que l'ardeur qu'ils éprouvent pour l'acte de la génération est la mesure des soins qu'ils prennent pour le produit de cet acte : tout est conséquent dans la nature, et la perdrix en est un exemple; car il y a peu d'oiseaux aussi lascifs, comme il en est peu qui soigent leurs petits avec une vigilance plus assidine et plus courageuse. Cet amour de la convée dégénère quéquefois en fureur contre les couvées étrangères, que la mère pour suit son vent et maîtraite à grands coups de bee.

Les perdreaux out les pleds Jannes en naissant; cette couleur s'éclairel unsuite et devient blanchêtre, puis elle brunit, et enfin devient tout à falt noire dans les perdrix de trois ou quatre ans. C'est un moyen de eonnaître tonjours leur âge; on le connaît encore à la forme de la dernière plume de l'aile, laquelle est polintue après la première mne, et qui, l'année suivante, est entiférement arrondie.

La première nourriture des perdreanx, ce sont les œufs de fourmis, les petits insectes qu'ils tronvent sur la terre et les berbes : ceux qu'on nourrit dans les maisons refusent la graine assez longtemps, et Il y a apparence que c'est leur dernière nourriture : à tont âge ils préfèrent la laitne la chicorée, le monron, le laiteron, le senecon et même la pointe des blés verts; dès le mois de novembre on leur en tronve le labot rempli, et pendant l'hiver lis savent bien l'aller ehercher sous la neige ; lorsqu'elle est endureic par la gelée, ils sont rédults à aller auprès des fontaines chaudes qui ne sont point glacées, et à vivre des herbes qui eroissent sur leurs bords, et qui leur sont très-contraires : en été, on ne les voit pas boire.

Ce n'est qu'appeir trois mois passés que les generales préciseurs possentie rouge çan les perdrix grise ont aussi du rouge à obté destempse entre 'oult el rorelle, et le moment où e rouge commence à paraître est un temps de crise pour coniscaux, comme pour tous les antres qui sont dans ce cas : cette crise annonce l'àge dadite. Avant e temps ils sont délicts , ont adulte. Avant est temps ils sont délicts , ont mais après qu'il est passe ils develuent robastes, commencent à avoir de l'alle, à partit tons ensemble, à ne plus se quitter; et do next parvama disperser la compangie, ils savents erjouir maigré toute les précautions du chasseur.

C'este se rappetant qu'ils se réunissent Tout le monde connaît le chant des perdrix , qui est fort peu agréable : c'est moins un chant ou un ramage qu'un cri aigre, imitant assez bien le bruit d'une set, et ce n'est pas assa intentiol . Vivent douze à qu'une aus.

que les mythologistes ont métamorphosé en perdrix l'inventeur de cet instrument. Le chant du mâle ne diffère de celni de la femelle qu'en ce qu'il est plus fort et plus treinant; le mâlese distingue caore de la femelle par un éperon obtus qu'il a à chaque pled, et par une marque noire en forme de fer à cheval qu'il a sous le ventre, et que la femelle n'a pour

Dans cette espèce, comme dans beaucoup d'antres, il naît plus de mâles que de femelles, et il importe, pour la réussite des couvées, de détruire les mâles surnuméraires, qui pe font que troubler les paires assorties et nuire à la propagation. La manière la plus usitée de les prendre, c'est de les faire rappeler au temps de la pariade par nne femelle à qui, dans cette circonstance, on donne le nom de chanterelle : la meilleure pour eet nsage est celle qui a été prise vicilie; les mâies accourent à sa voix et se llyrentaux chasseurs, ou donnent dans les piéges qu'on leur a tendus ; cet appeau naturel les attire si puissamment, qu'on en a vu venir sur le toit des maisons et jusque sur l'épanle de l'olseleur. Parmi les piéges qu'on peut lenr teudre pour s'en rendre maitre, le plus sûr et le moins sniet à inconvénients, c'est la tonnelle, espèce de grande nasse où sont poussées les perdrix par un bomme déguisé à peu près en vache, et, ponr que l'Illnsion solt plus complète, tenant en sa main une de ees petites clochettes qu'on met au eon du bétail; lorsqu'elies sont engagées dans les filets, on choisit à la main les mâles superflus, queiquefois même tous les mâles, et on donne la liberté aux femelles.

Les perdrix grises sont des oiseaux sédentaires, qui non-sculement restent dans le même pays, mais qui s'écartent le moins qu'ils peuvent dn canton où ils ont passé leur jeunesse, et qui y reviennent toujonrs. Eiles craignent beaucoup l'oiseau de prole ; lorsqu'elles l'ont aperçu, elles se mettent en tas les unes contre les antres et tlennent ferme, quoique l'oiseau, qui les voit aussi fort blen, les approche de très-près en rasant la terre, ponr tâcher d'en faire partir quelqu'une et la prendre an vol. An milleu de tant d'ennemis et de dangers, on sent blen qu'il en est peu qui vivent âge de perdrix. Quelquesuns fixent la durée de lenr vic à sept années, et prétendent que la force de l'âge et le temps de la pieine ponte est de deux à trois ans, et qu'à six elles ne pondent pius. Olina dit qu'elles

On a tenté avec succès de les multiplier dans les parcs , pour en peupler ensuite les terres qui en étaient dénuées , et l'on a reconnu qu'on ponvait les élever, à très-peu près, comme nous avons dit qu'on élevait les faisans : seulement il ne faut pas compter sur les œufs des perdrix domestiques. Il est rare qu'elles pondent dans cet état, encore plus rare qu'elles s'apparient et s'accouplent; mais on nc les a jamais vues couver en prison, je veux dire renfermées dans ces parquets où les faisans multiplient si aisément. On est donc réduit à faire chercher par la campagne des œufs de perdrix sauvages, et à les faire couver par des poules ordinaires. Chaque poule peut en faire éclore environ deux douzaines, et mener pareil nombre de petits après qu'ils sont éclos : ils suivront cette étrangère comme ils auraient suivi leur propre mère, mais iis ne reconnaissent pas si bien sa voix; ils la reconnaissent cependant jusqu'à un certain point, et une perdrix ainsi élevée conserve toute sa vie i'habitude de chanter aussitôt qu'elle entend les ponles,

Les perdreux, gris sont beaucoup moins deletts à élever que les rouges, et roubin sujeta aux misdies, au moins dans notre pays requi ferait croire que évet iner climat naturel. Il n'est pas même nécessaire de leur douner des ensâte écurris, et l'on peut les nourier comme les poulets ordinaires, avec la mie de poin, res curs durant de l'onspeut les nourier comme eurs poulets ordinaires, avec la mie de poin, res curs dans res. Lorsqu'ils sont assez forts, et qu'ils commencent à trouver par eux-mêmes dur ashistance, on les falche dans l'endroit même où on les a élevés, et dont, comme je l'ald dit, lis ne s'étojpenet jamis beancoup.

La chair de la perdix ginas pecancoup.

La chair de la perdix giras est connue depuis tràs-longtemps pour être une nourriture
cuquise et asulatire; el le a deux bonnes qualtés qui sont rarement réunies, c'est d'être succulente sans être grasse. Ces oiseaux ont vingtdeux pennes à chaque aite, et dix-huit à la
queue, dont les quatre du milicu sont de la
couleur du dos.

Les ouvertures des narines, qui se trouvent à la hase du bee, sont pins qu'à demi recouvertes par un opercule de même couleur que le bee, mais d'une substance plus moile, comme dans les poules. L'espace sans pinnes qui est entre l'œil et l'oreille est d'un rouge pins vif dans le mâle que dans la femelle.

Le tube intestinal a environ deux pieds et demi de long, les deux cœcums cinq à six pouces chacun. Le jabot est fort petit, et le gésier se trouve piein de graviers mélés avec la nourriture, comme c'est l'ordinaire dans les granivores.

# LA PERDRIX GRISE BLANCHE.

Ordre des gallinacés, genre perdrix. (Cuvier.)

Cette perdrix a été connue d'Aristote, et observée par Scaliger, puisque tous deux parient de perdrix bianche, et on ne peut point soupconner que ni l'un ni l'autre ait vouiu parler dn iagopède, appelé mal à propos perdrix blanche par quelques-uns : car, pour ce qui regarde Aristote, Il ne pouvait avoir en vue le iagopède, qui est étranger à la Grèce, à l'Asie et à tous les pays où il avait des correspondances; et, ce qui le prouve , c'est qu'il n'a jamais parié de la propriété caractéristique de cet oisean, qui est d'avoir les pieds velus jusque sous les doigts; et à l'égard de Scaliger , ii n'a pu confondre ces deux espèces, puisque, dans le même chapitre où il parle de la perdrix bianche qu'il a mangée , il parle , un peu plus bas et fort, au long du lagopus de Pline, qui a les pieds couverts de piumes et qui est notre vrai lagopède.

Au reste, il s'en fant bien que la perdrix grise blanche solt aussi bianche que le lagopède, il n'y a que le fond de son plumage qui soit de cette couleur; et l'on volt sur ce fond blanc les mêmes mouchetures que dans la perdrix grise, et distribuées dans le même ordre : mais ce qui achève de démontrer que cette différence dans la couleur du piumage n'est qu'une altération accidentelle, un effet particulier, en un mot, une variété proprement dite, et qui n'empêche point qu'on ne doive regarder la perdrix blanche comme appartenant à l'espèce de la perdrix grise, c'est que, selon les naturalistes, et même selon les chasseurs, elle se mêle et va de compagnic avec eile. Un de mes amis en a vu une compagnie de dix ou douze qui étaient toutes blanches, et les a aussi vues se méler avec les grises au temps de la pariade. Ces perdrix blanches avaient les yeux ou plutôt les pruneiles rouges, comme les ont les lapins blancs, les souris bianches, etc.; leur bec et leurs pleds étaient de couleur de plomb.

### LA PETITE PERDRIX GRISE.

Ordre des gallinacés, genre perdrix. (Cutier.)

J'appeile ainsi la perdrix de Damas d'Aldrovande, qui est probablement in même que la petite perdrix de passage qui se montre de temps en temps en différentes provinces de France.

Elle ne diffère pas seulement de la perdrix grise par sa tailie, qui est constamment plus petite, mais encore par son bee, qui est pius nilongé, par la couleur jaune de ses pieds, et surtout par l'habitude qu'elle n de changer de lieu et de voyager. On eu volt quelquefois dans ia Brie et ailleurs passer par bandes très-nombreuses, et poursulvre leur chemin sans s'arrêter. Un chasseur des environs de Montbard, qui chassait à la chanterelle au mois de mars dernier (1770), en vit une volée de cent einquante ou deux cents, qui parut se détourner, attirée par le cri de la chanterelle, mais qui, des le lendemain, avait entièrement disparn. Ce seul fait, qui est très-certain, annonce et les rapports et les différences qu'il y n entre ces deux perdrix : jes rapports, puisque ces perdrix étrangères furent attirées par le chant d'une perdrix grise; les différences, puisque ces étrangères traversèrent si rapidement un pays qui convient aux perdrix grises et même aux ronges, les unes et les autres v demourant toute l'année. Ces différences supposent un autre instinct, par conséquent une autre organisation, et au moins une autre race.

li ne faut pas confondre cette perdrix de Damas ou de Syrie , nvec la syroperdix d'Elien , que l'on trouvait aux environs d'Antioche , qui nvait le piumage noir, le bee de couleur fauve, la chair plus compacte et de meilleur gout, et le naturel plus sauvage que les nutres perdrix : car les couleurs, comme l'on voit, ne se rapportent point; et Élien ne dit pas que sa suroperdix soit un oiseau de passage : il ajoute, comme une singularité, qu'elle mangeait des pierres; ce qui, cependant, est assez ordinaire dans les granivores. Scaliger rupporte, comme témoin oculaire, un fait beaucoup plus singulier, qui a rapport à celui-ci ; c'est que, dans un canton de la Gascogne où le terrain est fort sabionneux , la chair des perdrix était remplie d'une quantité de petits grains de sable fort incommodes.

### LA PERDRIX DE MONTAGNE

Ordre des gallinacés , genre perdrix, (Cuvier, A

Je fais une race distincte de cette perdrix, parce qu'elle ne ressemble ni à l'espèce grise ni à la rouge : mais il scrait difficile d'assigner celie de ces deux espèces à laquelle elle doit se rapporter ; car, si d'un côté l'on assure qu'elle se méie quelquefois avec les perdrix grises, d'un autre côté sa demeure ordinaire sur les montagnes, et la couleur rouge de son bec et de ses pieds, la rapprochent nussi beaucoup des perdrix rouges, avec qui je soupconne fort qu'eile se méle comme avec les grises ; et par ces raisons, je suis porté à la regarder comme une race intermédiaire entre ces deux especes principales. Elle est à peu près de in grosseur de in perdrix grise, et elle n vingt pennes à la queue.

### LES PERDRIX ROUGES.

## LA BARTAVELLE, OU PERDRIX GREGOUE.

Ordre des gallinacés, genre perdrix. (Cuvier.)

C'estanx perdrix rouges, et principalement à la bartavelle, que doit se rapporter tout ce que les anciens ont dit de la perdrix. Aristote devait mieux connaître la perdrix grecque qu'auenne nutre, et ne pouvait suère connaître que des perdrix rouges, puisque ce sont les seules qui se trouvent dans la Grèce, dans les îles de la Mêditerranée, et, seion toute apparence, dans la partie de l'Asie conquise par Alexandre, laquelle est à peu près située sous le même climat que la Grèce et la Méditerranée, et qui était probabiement celle où Aristote nvait ses principales correspondances. A l'égard des naturalistes qui sont venus depuis, tels que Pline, Athénée, etc., on voit assez clairement que, quoiqu'ils connussent en Italie des perdrix autres que des rouges, ils se sont contentés de copier ce qu'Aristote avait dit des perdrix ronges. Il est vrai que ce dernier reconnait une différence dans le chant des perdrix; mais on ne peut en conclure légitimement une différence dans l'espece : car la diversité du chant dépend souveit de cell de l'âge et du sexe ; elle a lieu quelquefois dans le même individu, et elle peut être l'effet de quelque cause particulier, et neme de l'influence du climat, selon les anciens caxmiens, puisque Athénée prétend que les perdrix qui passalent de l'Attique dans la Béotie se reconnaissalent à ce qu'elles avaient changé de crit. D'ailleurs Théophraste, qui remarque aussi quelques vaniétés dans la voix des perdrix, reistivement aux pris qu'elles habient de leurs différentes voix dans son livre de variet son avaient de l'autre de l'autre de leurs différentes voix dans son livre de variet son en reinte de l'autre de l'autre de leurs différentes voix dans son livre de variet son en riuselle autreirs.

En examinant ee que les anciens out dit ou répété de cet oiseau, j'y ai trouvé un assez grand nombre de faits vrais et d'observations exactes, mélés d'exagérations et de fahites, dont quedques modernes se sont moqués, ce qui n'était pas difficile, mais dont je me propose lei de recbercher le fondement dans les mœurs et le naturei même de la perdrix.

Aristote, après avoir dit que c'est un oiseau pulvérateur, qui a un jabot, nn gésier et de très-petits cœcums; qui vit quinze ans et davantage ; qui , de même que tous les autres oiscaux qui ont le voi pesant, ne coustruit point de uid, mais pond ses œufs à piate-terre, sur un peu d'herbe ou de feuilles arrangées négligemment, et cependant en un lieu bien exposé et défendu contre les oiseanx de proie ; que dans cette espèce, qui est très-laseive, les mâles se battent entre eux avec acharnement dans la saisou de l'amour, et ont aiors les testicules trèsapparents, tandis qu'ils sont à peine visibles en hiver; que les femciles pondent des œufs sans avoir eu commerce avec le mâle; que le mâle et la femelie s'accoupient en ouvrant le bec et tirant la langue ; que leur ponte ordinaire est de douze ou quiuze œufs ; qu'elles sont quelquefois si pressées de pondre, que leurs œufs leur échappent partout où cites se trouvent : Aristote, dis-je, après avoir dit tontes ces choses, qui sont incontestables et confirmées par le témoignage de nos observateurs, ajoute plusieurs circoustances où ie vrai paraît être méié avec le faux, et qu'il suffit d'analyser pour eu tirer la vérité pure de tout méiange.

Il dit donc : 1º que les perdrix femelies déposent la plus grande partie de leurs œufs dans un lieu caché pour les garantir de la pétulance

v.

du mâie, qui cherche à les détruire, comme faisant obstacie à ses plaisirs; ce qui a été traité de fable par Williughby, mais, à mon avis, un peu trop absolument, puisqu'en distinguant ie physique du morai, et séparant le fait observé de l'intentiou supposée, ce qu'Aristote a dit se trouve vrai à la lettre, et se réduit à ceci, que la perdrix a, comme presque tontes les autres femelles parmi les oiseaux, l'instinct de caeher son nid, et que les mâies, surtont les surnuméraires, cherchant à s'accoupier au temps de l'incubation, ont porté pius d'une fois un préjudice notable à la couvée, sans autre intention que celie de joulr de la couvense : c'est par cette raison que de tout temps ou a recommandé la destruction de ecs mâies surnuméraires comme uu des moyens les plus efficaces de favoriser la multiplication de l'espèce non-seulement des perdrix, mais de plusieurs autres olseaux sauvages.

Aristote ajoute en second licu que la perdrix femelle partage les œufs d'une seule ponte en deux couvées; qu'elle se charge de l'une et le máic de l'autre, jusqu'à la fiu de l'éducation des petits qui en proviennent ; et cela contredit positivement l'instinct qu'il suppose an maie. comme nous venons de le voir, de chercher à ensser les œufs de sa femelle. Mais en conciliant Aristote avec ini-même et avec la vérité, on peut dire que, comme la perdrix femelle ne pond pas tous ses œufs dans le même endroit, puisqu'ils iui échappent souvent malgré elle partout où elie se trouve, et comme ie mâle partage apparemment dans cette espèce, ou dn moins daus queignes races de cette espèce, ainsi que dans ia grise, le soin de l'éducation des petits, ou aura pu croire qu'il partageait aussi ceux de l'incubation, et qu'il couvait à part tous les œufs qui n'étaient point sous la femeile.

Aristo dit en troisime lieu que les rufles accedent les uns isa nutres, et mêm qu'ils cochent leurs petits aussitôt qu'ils sont en état de marcher, et l'on a mis cette assertion au rang des absurdités : cependant J'ai eu occasiou de citer plus d'un exemple avéré de cet accès de nature, par loquel un milé se sert d'un autre male, et même de tout autre meuble, comme d'une femelle; et ce désortire doit avoir leu (si particular de la comme de la comme de la comme d'une femelle; et ce désortire doit avoir leu (si particular de la comme de la comme de la comme d'une femelle; et ce désortire doit avoir leur les particular de la comme de la et qui sont tellement transportés, et comme enlyrés daus cette aison d'amour, que, malgré leur naturel sauvage, ils viennent quelquelois se poser jusque sur l'oiseleur : et combie leurardeur n'est-lei pas plus vive dans un ellmat aussi chaud que celul de la Grèce, et lorsqu'ils ont ét privés longtemps de feneiles, comme cela arrive an temps de l'ineubation!

Aristote dit en quatrième lien que les perdrix femelles concoivent et prodnisent des œufs lorsqu'elles se trouvent sous le vent de leurs mâles, ou lorsque ecux-ci passent au-dessus d'elles en volant, et même lorsqu'elles entendent leur volx ; et on a répandu du ridicule sur les paroles du philosophe grec, comme si elles eussent signifié qu'nn eourant d'air imprégné par les corpuscules fécondants du mâle, ou seulement mis en vibration par le son de sa voix, suffisalt pour féconder récliement nne femelle, tandis qu'elles ne veulent dire autre chose, sinon que les perdrix femelles ayant le tempérament assez chaud pour produire des œufs d'elles-mêmes, et sans commerce avec le måle, comme je l'al remarqué cl-dessus, tont ce qui pent exciter leur tempérament doit augmenter encore en elles cette puissance; et l'on ne nicra point que ce qui leur annonce la présence du mâle ne pnisse et ne doive avoir cet effet, lequel d'ailleurs peut être produit par un simple moven mécanique qu'Aristote nous enseigne, on par le seul frottement qu'elles éprouvent en se vautrant dans la poussière.

D'après ces faits, il est aisé de concevoir que, quéque passion qu'it la perdris pour couver, elle en a quebquedois encore plus pour joulr, et que, dans certaines circonstances, elle préférern le plaisir de se joindre à son mille, au deroir de la comparation de la comparation de la constitution de la convicte même; ce sera loraque, voyant pour la convée même; ce sera loraque, voyant ou même attendir à a voix d'une attre perdris, qui le rappetle et prét à l'alter trouver, elle vient s'offrir à se deisir pour prévenir une loconatance qui serait nuisible à la famille; cit thés de le rende fidéle en le rendant heu-

Élien a dit encore que, lorsqu'on vonlait faire combattre les mâles avec plus d'ardeur, c'était toujours en présence de leurs femelles, parce qu'nn mâle, ajoute-t-il, aimerait mieux mourir que de montrer de la lâcheté en présence de sa femelle, ou que de paraître devant elle après voir été vaisor, mais c'est encore lei le cas de séparer le fist de l'intention. Il est certain que la présence de la femelle ainme les máles au combat, non pas en leur inspirant un certain point d'honeur, mais parce qu'elle exalte en eux la jalousie, toujours proportionnée dans les animaux au besoin de jouir; et nous venons de voir combien ce besoin est pressant daus les perdrix.

C'est ainsi qu'en distinguant le plysique du noral, et les faits rédes des suppositions précaires, on retrouve la vérité trop souvent défigurée dans l'histoire des animaux par les fictions de l'homme, et par la manie qu'il a de prêter à tous les autres êtres sa nature propre et sa manière de voir et de sentir.

Comme les bartavelles ont beaucoup de choses communes avec les perdrix grises, il suffira, pour achever leur histoire, d'ajouter les les principales différences par lesquelles elles se distinguent des dernières. Belon, qui avait voyagé dans leur pays natal, nous apprend qu'elles ont le double de grosscur de nos perdrix ; qu'elles sont fort commnnes, et plus communes qu'aueun autre oiseau dans la Grèce, les iles Cyclades, et principalement sur les côtes de l'île de Crète (aujourd'hul Candie); qu'elles chantent au temps de l'amour; qu'elles prononcent à peu près le mot chacabis, d'où les Latins ont fait sons doute le mot cacabare pour exprimer ec cri, et qui pent-être a eu quelque influence sur la formation des noms cubeth , cubata , cubeii. etc., par lesquels on a désigné la perdrix rouge dans les langues orientales.

Belon nous apprend encore que les bartavelles se tiennent ordinairement parmi les rochers : mais qu'elles ont l'instinct de descendre dans la plaine pour y faire leur nid, afin que leurs petits trouvent en naissant une subsistance facile; qu'elles pondent de huit jusqu'à seize œufs, de la grosseur d'un petit œuf de poule, blancs, marqués de petits points rougeatres, et dont le jaune, qu'il appelle moyeu, ne se peut durcir. Enfin, ce qui persuade à un observateur que sa perdrix de Grèce est d'autre espèce que notre perdrix rouge, c'est qu'il y a en Italie des lieux où elles sont connues l'une et l'autre, et ont chacune un nom différent ; la perdrix de Grèce celui de cothurno, et l'autre celui de perdice : comme si le peuple, qui impose les noms, n'avait pu se méprendre, ou même distinguer par

denx dénominations différentes deux races distiactes, appartenant à une seule et même espece ! Enfin, il conjecture, et non sans fondemeat, que c'est cette grosse perdrix qui, suivant Aristote, s'est mêiée avec la poule ordinaire, et a produit avec elle des individus féconds; ce qui n'arrive que rarement, selon le philosophe gree, et n'a lien que dans les espèces les plus lascives, telles que celles du coq et de la perdrix, ou de la hartavelle, qui est la perdrix d'Aristote : celle-cl a encore uae nouveile analogie avec la pouie ordinaire, c'est de couver des œufs étrangers à défaut des siens; et il y a loagtemps que cette remarque a été faite, puisqu'il en est question dans les livres sacrés.

Aristote a remarqué que les perdrix mâles chantaient ou criaicat principalement dans la saison de l'amour, lorsqu'ils se hattent entre cux, et même avant de se hattre : l'ardeur qu'ils ont pour leur femeile se tourne alors en rage contre leurs rivaux ; et de la tous ces cris, ces combats, cette espece d'ivresse, cet oubli d'euxmémes, cet abandon de leur propre conservation qui les a précipités plus d'une fois, je ne dis pas dans les piéges, mais jusque dans les mains de l'oiscleur.

On a profité de la connaissance de leur naturel pour les attirer dans le piège, soit en leur préscutant une femelle vers laquelle ils acconrent pour en jouir , soit en leur présentant un måle sur lequel ils fondent pour le combattre; et l'on a encore tire parti de cette haine violeate des mâles contre les mâles pour en faire une sorte de spectacle, où ces animaux, ordinairement si timides et si pacifiques, se battent entre eux avec acharnement; et on n'a pas manqué de les exciter , comme je l'ai dit, par la présence de ienrs femeiles. Cet usage est encore tres-commun anjourd'hul dans l'ile de Chypre; et nous voyons dans Lampridius, que l'empereur Alexandre Sévère s'amusait beauconp de ce genre de combats.

LA PERDRIX ROUGE D'EUROPE !. Ordre des gallinacés, genre tétras, sous-genre perdrix. (Cuvier.)

Cette perdrix tieat le milieu pour la grosseur entre la bartavelle et la perdrix grise : elle n'est pas aussi répandue que cette dernière, et tout

Cette perdrix n'est point une variété de la bartavette.

elimat ne lui est pas bon. On la tronve dans la plupart des pays montagaeux et tempérés de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique; mais elle est rare dans les Pays-Bas, dans piusieurs parties de l'Aliemagne et de la Bohème, où l'on a tenté inutilement de la multiplier, quolque les faisans y eussent hien réussi. On n'en voit point du tout en Angieterre , ni dans certaines iles des environs de Lemnos ; tandis qu'une seule paire portée dans la petite lie d'Anaphe (aujourd'hui Nanfio) y puilula tellement, que les habitants furent sur le point de leur céder la place. Ce séjour leur est si favorable, qu'encore aujourd'hui l'on est obligé d'v détruire leurs œufs par milliers vers les fêtes de Páques, de peur que les perdrix qui en viendraient ne détruisissent entierement les moissons; et ces œnfs, accommodés à toutes sances, nourrissent les insulaires pendant plusieurs jours.

Les perdrix rouges se tiennent sur les montagnes qui produisent heaucoup de hruvères et de broussaliles, et quelquefois sur les mémes montagnes où se trouvent certaines gélinottes, mal à propos appelées perdrix blanches, mais dans des parties moins élevées, et par conséquent moins froldes et moins sauvages. Pendant l'hiver, elles se recelent sous des abris de rochers hien exposés, et se répandent peu : le reste de l'année, elles se tiennent dans les broussailles, s'y fout chercher longtemps par les chasseurs, et partent difficilement. On m'assure qu'elles résistent souvent mieux que les griscs anx rigueurs de l'hiver, et bien qu'elles soient plus aisées à prendre dans les différents piéges que les grises, il s'en trouve toujours à peu près le même nombre au printemps dans les endroits qui leur convlennent. Elles vivent de grains, d'herbes, de limaces, de chenilles, d'œufs de fourmis et d'autres insectes; mais leur chair se sent quelquefois des aliments dont elles vivent. Elien rapporte que les perdrix de Cyrrha, viile maritime de la Phocide, sur le golfe de Corinthe, sont de maavais goût, parce qu'elles se nourrissent d'ail.

Elies volent pesamment et avec effort, comme font les grises; et on pent les reconnaître de même sans les voir, au seul bruit qu'elles font avec leurs ailes en prenant feur volée. Leur instinct est de plonger dans les préciplees lorsqu'on les surprend sur les montagnes, et de regagner le sommet iorsqu'on va à la remise. Dans les plaines, elles filent droit et avec raideur; lorsqu'elles sont suivies de près et poussées vivement, elles se réfugient dans les bois, se perchent même sur les arbres, et se terrent quelquefois; ce que ne font point les perdrix grises.

Les perdrix rouges différentencore des grises par le naturel et les mœnrs; elles sont moins sociables : à la vérité , elles vont par compagnies ; mals il ne règne pas dans ces compagnles une union aussi parfaite. Quoique nées, quoique élevées ensemble, les perdrix rouges se tiennent plus éloignées les unes des antres; elles ne partent point ensemble, ne vont pas toutes du même côté, et ne se rappellent pas ensuite avec le même empressement, si ce n'est au temps de l'amour, et alors même chaque paire se rénnit séparément. Enfin, lorsque cette saison est passée, et que la femelle est occupée à couver, le mâle la quitte, et la laisse seule chargée du soin de sa famille; en quoi nos perdrix ronges paraissent aussi différer des perdrix ronges de l'Égypte, puisque les prêtres égyptiens avalent choisl pont l'emblème d'un bon ménage denx perdrix, l'une mâle et l'autre femelle, couvant chacune de son côté.

Par une suite de leur naturel sanvage, les perdiris rouges, que l'on tâche de multiplierdans les pares, et que l'on dêve à pen près comme les faisans, sont encore plus difficiles à dever, c vigent plus de soins et de précantions pour les nocotumers à locupitiré; on, pon mieux dire, elles ne s'y accoutument jamais, puisque les per la perderat vonges qui sont éclos dans la faista perdreaux rouges qui sont éclos dans la failanguissent dans ecte prison, qu'on dererbe à leur rendre agréable de toutes manières, et exte autre, soit en les la des dans le temps ou est la suite, si on ne les lébet dans le temps ou les commences ha avoir la téte garride plumes.

is commenced in viol rice galaxies, yearing the Cost falls, qui m'out été fournis par aprofess des pertirs d'Au president courreille coupe ille de l'Archipel, et mémolteures, qui one not vu des troupertirs d'Au present, qui one not vu des trouterres, qui one l'avent de l'archipel, et mémolteures, qui obeissalent à la voix de 
trancondeures vace une docilité singulière. 
Porphyre parie d'une perdirs privée vennat de 
certange, qui accountit à la voix de 
certange, qui accountit à la voix de son maitre, 
le carressit et exprimait son attachement par 
biait produire et qui étaient toutes différentes de 
son ci ordinaire. Mandella et Geserre en ont 
elevé eux-mêmes qui étaient devennes trèsfamillées : il paraît même, par plusieurs pasimillées : il paraît même, par plusieurs pasi-

sages des anciens, qu'on en était venu jusqu'à leur apprendre à chanter on à perfectionner leur chant naturel, qui, du moins daus certalnes races, passait pour un ramage agréable.

Mais tout cela peut se conciller en disant que cet olsean est moins ennemi de l'homme que de l'esclavage; qu'il est des moyens d'apprivoiser et de subinguer l'animal le plus sanvage, c'està-dire le plus amoureux de sa liberté, et que ce moven est de le traiter sclon sa nature, en lui laissant autant de liberté qu'il est possible. Sons ce point de vue, la société de la perdrix apprivoisée avec l'bomme qui sait s'en faire obéir est du genre le plus intéressant et le plus noble: elle n'est fondée ni sur le besoin, ni sur l'intérêt, ni sur une douceur stupide, mais sur la sympathic, le goût réciproque, le choix volontaire; il faut mème, pour bien rénssir, qu'elle soit absolument volontaire et libre.La perdrix ne s'attache à l'homme, ne se soumet à ses volontés. qu'autant que l'homme lui laisse perpétuellement le pouvoir de le quitter, et, lorsqu'on veut lui imposer nne lol trop dure, une contrainte an delà de ce qu'exige tonte société, en un mot, lorsqu'on vent la réduire à l'esclavage domestique, son naturel si doux se révolte, et le regret profond de sa liberté perdue étouffe en elle les plus forts penchants de la nature ; ceini de se conserver, on I'a vne souvent se tourmenter dans sa prison jusqu'à se casser la tête et mourir ; celui de se reproduire, elle v montre une répugnance invincible ; et si quelquefois on la vit, cédant à l'ardeur du tempérament et à l'influence de la saison, s'accoupler et pondre en cage, jamais on ne l'a vue s'occuper efficacement, dans la volière la plus commode et la plus spaciense, à perpétuer une race esclave.

# LA PERDRIX ROUGE BLANCHE. Ordre des gallinacés, genre tétras, sous-genre perdrix. (Curier.)

Dans la race de la perdrix rouge, la blancheut du plamage est, comme dans la race de la perdrix grise, un effet accidentel de quelque canea particuliere, et qui prouve l'analogie des deux races. Cette blancheur n'est cependant potat universelle, cen ta kte conserve ordinalrement sa couleur, le Boe et les pieds resteut congest, et, comme d'allieurs on la trouve ordicougest, et comme d'allieurs on la trouve ordida la regarder comme une vancét individuelle de cette need perdrix.

## LE FRANCOLIN.

# (LE FRANCOLIN A COLLIER ROUX.)

#### Ordre des gallinacés, genre tétras, sous-genre perdrix. (Cuvier.)

Ce nom de Francolin est encore un de ceux qui ont été appliqués à des oiseaux fort différents: nous avons déjà vu ci-dessus qu'il avait été donné à l'attagas; et il paralt, par un passage de Gessner, que l'oisean connu à Venise sons le nom de francolin, est une espèce de gélinotte (hazel-huhn).

Le francolin de Naples est plus gros qu'une poule ordinaire, et, à vrai dire, la longueur de ses pieds, de son bec et de son con, ac permetteut point d'en faire ni une gélinotte ni un franeolin.

Tont ee qu'on dit du francolin de Ferrare, c'est qu'il a les pieds ronges et vit de poissons. L'oisean du Spitzberg, auquel on a donné le nom de francolin, s'appelle aussi coureur de rivage, parce qu'il ne s'éloigne jamais beaucoup de la côte, où il trouve la nourriture qui lui convient; savoir, des vers gris et des ehevrettes : mais ii n'est pas pius gros qu'une alouette. Le francoiin dont Olina donne la description et la figure est eclni dont il s'agit icl : eclui de M. Edwards en diffère en quelques points, et paraît être exactement le même oiseau que le françoin de M. de Tonrnefort, qui se rapproche anssi de celui de Ferrare, en ce qu'il se plait sur les côtes de la mer et dans les lieux marécageux.

Eufin, le nôtre paraît différer de ces trois derniers, et même de ceiul de M. Brisson, soit par la couleur du plumage et même du bec, soit par les dimensions et le port de la queue, qui est plus longue dans la figure de M. Brisson, plus épanonle dans la nôtre, et tombante dans celles de M. Edwards et d'Olina; mais, malgré cela, je crois que le francolin d'Olina, celui de M. de Tournefort, celui d'Edwards, celui de M. Brisson et le mien sont tous de la même espèce, attendu qu'ils ont beancoup de choses commnnes, et que les petites différences qu'on a observées entre eux ne sont pas assez caractérisées pour constituer des espèces diverses, et penvent d'ailleurs être relatives à l'âge, au sexe, au climat, on à d'autres causes particulières.

Il est eertain que le francolin a beancoup de rapports avec la perdrix; et e'est ce qui a porté

Olias, Linneus et Brisson à les ranger parmi ies pertirs. Pour noi, après avoir examiné de près et eomparé ess deux sortes d'oiseux, p'al control observé entre enx assez de différenes pour les séparer. En effet, le francolin diffère des perdirs, non-seulementpar les coulcurs de plannage, par la forme todale, pour le port de de plannage, par la forme todale, pour le port de de plannage, par la forme todale, pour a un éperon à chaque jumbe, tunda que la perdrix malie n'à qu'an tubercule calleux au lieu d'éperoa.

Le francolin est aussi brancoup moins répanda que la perdrix. Il parait qu'il ne post guère subsister que dans les pays chauds : 125. papes, l'Iliale el a Sicile sont prespue les senis, pays de l'Europe où il se trouve; on en voit aussi al Rhodes, dans l'Inde Calpyre, à Samos, dans ils Barbarric, et surtout aux cavirons de dans la Barbarric, et surtout aux cavirons de l'annuel de l'annuel de l'annuel de l'annuel de l'annuel Bengale. De l'ett de l'annuel de

La rareté de ess oiscaux en Europe, jointe au bon goût de leur chair, ont donné lien aux défenses rigourcuses qui ont été faites en plusieurs pays de les tuer; et de la on prétend qu'ils ont eu le nom de francolin, comme jouissant d'nn sorte de franchise sous la sauve-garde de ces défenses.

On sait peu de chose de cet oiseau au-deia de ce que montre la figure. Son plumage est fort beau: il a un colier très-remarquable de couleur ornagée: sa grosseur surpasse nn peu celle de la perdrix grise. La femelle est un peu plus pcitte que le mâte, et les couleurs de son pjumage soat plus faibles et moins variées.

Čes oiseaux vivent de grains: on peut les élever dans des voilères; mais il faut avoir l'attention de lenr donner à chacna une petite loge où ils puissent se tapir et se cacher, et de répandre dans la voilère du sable et quelques pierres de tuf.

Leur eri est moins un chant qu'un sifflement très-fort qui se fait entendre de fort ioin. Les francollns vivent à peu près autant que

les perdrix : leur chair est exquise, et elle est quelquefois préférée à celle des perdrix et des faisans.

M. Linnæus prend la perdrix de Damas de Willighby pour le francolin : sur quoi il y a denx remarques à faire : la première, que cette perdrix de Damas est platôt celle de Belon qui on a parié le premier, que celtie de Willughby, qui n'en a parié que d'après bleoi j la secoule, qui evet perdix de Damas diffère du francejus, et par sa petiesse, puisqu'elle est moias grosse que la perdix grise, selon Belon, et par son plumage, comme on peut is ovir en comparant les figures dans nos planches enlumintes, et par ses pelos vetts, qui out empéché Belon de la ranger parmi les râles de genét ou les priuvères.

M. Linuwus aurait dà reconnaître le francoliu de Tournefort dans cetai d'Olina, dont Willughby fait meation; cufin le naturaliste suédois se trompe eucore en fixant exclusivement l'Orient pour le climat du francolin, puisque cet oiseau se trouve, comme je l'ai remarqué, en Sielle, en Italie, en Espagne, en Barbarie, et dans quelques autres contrées qui n'appartiement point à l'Orient.

Aristote mel l'attagen, que Belon regarde comme le francolie, au rang des oleux pulvérateurs et fregivers : Belon lui fait direcé plus que et otesus poul un grand nombre d'evais, quoique ceta nes retrouve point à l'endroit etié, ambie et du me conséquence que l'on peut firer, ambie et du me conséquence que l'on peut firer, seu est frugiver et pulvénier. Belon dit ence, d'appes les annéess, que le francolin est fréquent dans la campagne de Marathon, parce qu'il se plait dans les leux marécageux; éteda «'accorde très-blen avec e que M. de Tournefort rapporte des francolins de Santonier.

#### LE BIS-ERGOT.

Ordre des gallinacés, genre tétras, sous-genre perdrix. (Cuvier.)

La première espèce qui nous paralt voisine di francolia, e der lisseau qui nous a été dound sons le nom de perdiris du Nichyal. Cet oiseau di nous à chaque piel deux erpois, o publid deux tubercules de chair dure et culleuse; et comme c'est une espèce on riere particuliere, nous lui avons donné le nom de hiz-ryot, à cause de ce renarcher de deux erpois qu'il a édaque pied. me paralt avoir pius de risports avor exe qu'il principal de la proport avor exe qu'il principal de la proports avor eux qu'il ve les perdrix, soil par sa goverur, soil par la longueur du be et des alles, soil par se spèrens.

## LE GORGE-NUE,

ET LA PERDRIX ROUGE D'AFRIQUE.

Ordre des gallingeés, genre létres, sous-genre perdris.

(Cuvier.)

Cet olsean, que nous avons vu vivant à Paris cince feu M. le maquis de Montaintail, a le dessouss du con et de la gorge dénué de piumes, et simplement course et due poeu rouge: i erreste du plumage est beancoup moins varié et moins agrables que celu di francolla. Le gorge-nue se rapproche de cette espèce par ses pieds rouger et sa queue épanuoie, et de l'espèce précédente, qui est celle du bis-ergot, par le double prepon qu'il a parelliment à cheque pied.

Le défant d'observations nous met hors d'état de juger à laquelle de ces deux espèces cile ressemble le plus par ses mœurs ou par ses habitudes. M. Aublet m'assure que c'est un olseau qui se perche.

La pordrix rouge d'Afrique est plus rouge que nos perdix rouges, à cuase d'une large tache de cette couleur qu'elle a sous la gorsge; mais lereste des optimages est benoueup motus agréable. Ello diffère des trols especes précdetes par deux connetters fort apparents : ses gierous pius longs et plus pointus, « un maggrerous pius longs et plus pointus, et un engrerous pius longs et plus pointus, et un perdix. Le détant d'observations nous met hors d'état de juger si elle en diffère anssi par ses mours on par ses habitudes!

# OISEAUX ÉTRANGERS

QUI ONT RAPPORT
AUX PERDRIX.

# (LA PERDRIX ROUGE DE BARBARIE.)

La perdrix rouge de Barbarie, donnée par M. Edwards, uous parait être une especé différeute de notre perdrix rouge d'Europe; elle est plus petite que notre perdrix grise. Elle a le hee, le tour des yeux et les pieds rouges comme la bartavetie : mais elle a sur le hant des alles des piumes d'un beau bleu bordé de rouge bran, et autour du cou une-espèce de collier formé par des taches blanches, répendues sur un foat

<sup>1</sup> Buffon a réuni dans cet article deux espèces bien distinctes. brun; ce qui, joint à sa petitesse, distingue cette espèce des deux races de perdrix rouges qui sont connucs en Europe.

## LA PERDRIX DE ROCHE

## OU DE LA GAMBRA'.

Cette perdrix prend son nom des lieux où elle a coutume de se teuir par préférence; elle se plait, comme les perdrix ronges, parmi les se plait, comme les perdrix ronges, parmi les est un brun obseur, et elle n sur in politire tue actue coutent de blance d'Esappen, du atrest, ces perdrix se rapprochent encoro de la perdrix orage par la coutent des pleids, du bec et du tour des yexx. Elles sont moins grosses que les contres, et extrement de la perdrix de la company de la com

#### LA PERDRIX PERLÉE DE LA CHINE.

Cette perdrix, qui n'est connne que par in description de M. Brisson, paraît propre à l'extrémité orientale de l'ancien continent. Elle est un peu plus grosse que notre perdrix rouge; elle p la forme, le port de la queue, la brièveté des ailes et toute in tournure de in perdrix : elle a de natre ronge ordinalre, la gorge blanche; et de celle de l'Afrique, les épcrons plus longs et plns pointus; mais elle n'a pas, comme elle, le bee et les pieds rouges; ceux-ci sont roux, et le bec est noirâtre ninsi que les ongles : le fand de son plumage est de coulenr abscare, égavée sur la poitrine et les côtés par une gunntité de petites taches rondes de couleur plus claire : d'où i'ai pris occasion de la nommer perdrix pertée. Elle n, ontre cela , quatre bandes remarquables qui partent de la base du bec et se prolongent sur les côtés de la tête : ees bandes sont alternativement de conleur claire et rembrunie.

#### LA PERDRIX

#### DE LA NOUVELLE ANGLETERRE.

Je mets cet olseau d'Amérique et les sulvants à la sulte des perdrix, non que je les regarde comme de véritables perdrix, mais tont au plus comme lenrs représentants, parce que ce sont ceux des oiseaux du Nouveau-Monde qui ont le plus de rapport nvec les perdrix, lesquelles certainement n'ont pas l'uile assez fote ni le vol assez élevé pour a vnir pu traverser les mers qui séparent le vieux continent du nouveau.

L'olean dont il suglit dei spi hap spit tipe a perit regine il li life jaune, iche ben olir, ja, gampe blauche, et deux handes de la même come ur qui vour de la hase da hee junque derritere in tête en passant sur les yeux; il a mussi quel questaches hlanches au hand die mu. Le dessous du cerps est jaundire ravé de soir, et le deussu du cerps est jaundire ravé de soir, et le deussu du cerps est jaundire ravé de soir, et le deussu du cerps est jaundire ravé de soir, et le deussu du cerps est jaundire ravé de soir, et le deussu du cerps est jaundire ravé de soir, et le deussu du cerps est certs comme toutes les perdendans la queue cert economie toutes les perdendans la queue cert economie toutes les perdendans la queue cert economie toutes les perdenans est de la damaique, quoique ce de duc chiants sojent different produce ce de ucc l'annats sojent different produce de l'annats sojent different pro

M. Albin en a nourri assez long-temps avec du blé et du chènevis.

#### LA CAILLE.

Ordre des galilnacés, genre tétras, sous-genre perdrix. (Cuvier.)

Théophraste tronvait une si grande ressemblance entre les perdrix et les cailles, qu'il donnait à ces dernières le nom de perdrix naines; et c'est sans doute par une suite de cette méprisc, ou par une erreur semblable, que les Portugais ont appelé la perdrix codornix, et que les Italiens out appliqué le nom de cothurnice à la bartavelle ou perdrix grecque. Il est vrai que les perdrix et les cailles ont beaucoup de rapports entre elles : les unes et les nutres sant des oiseaux pulvérateurs, à ailes et queue caurtes, et enurmt fart vite, à bec de gallinseés, à plumage gris mnucheté de brun et quelquefois tout blane; du reste, se nourrissant, s'accouplant, construisant leur nid, couvant leurs œufs, mennnt leurs petits à pen près de la même manière, et toutes deux ayant le tempérament fort lascif, et les mâles une grande disposition à se battre : mnis, quelque nombreux que soient ces rapports, ils se trouvent balancés par un nombre presque égal de dissemblances, qui font de l'espèce des cailles une espèce tout à fait séparée de celle des perdrix. En effet, 1º les cailles sont constamment plus petites que les perdrix, en comparant les pins grandes races des unes any plus grandes races des autres, et les plus

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sommini, d'après Latham et Ginellin, a fait deux espèces distinctes de celle-ci et de la précédente; M. Tennaincà les a réunies, et les considère comme une seule espèce dans différents états.

petites aux plus petites. 2º Elles n'ont point derrière les yeux cet espace nu et sans plumes qu'ont les perdrix, ni ce fer-à-cheval que les méles de celles-cl ont sur la poltrine, et jamais on n'a vu de véritables cailles à bec et pieds rouges. 36 Leurs œufs sont plus petits et d'une tout autre couleur. 4º Leur voix est aussi différente; et quoique les nnes et les autres fassent entendre leur cri d'amour à peu près dans le même temps, il n'en est pas de même du crl de colère, car la perdrix le fait entendre avant de sc battre, et la caille en se battant. 5º La chair de celle-ci est d'une saveur et d'une texture toute différente, et elle est beaucoup plus chargée de graisse. 6º Sa vie est plus courte. 7º Elle est moins rusée que la perdrix, et plus facile à attirer dans le piége, surtout lorsqu'elle est encore jeune et sans expérience. Elle a les mœnrs moins douces et le naturel plus rétif; car il est extrèmement rare d'en voir de privées : à peine peut-ou les accoutumer à venir à la voix, étant renfermées de jeunesse dans une cage. Elle a les inclinations moins sociables : car elle ne se réunit guère par compagnies, si ce n'est lorsque la couvée, encore jeune, demeure attachée à la mere, dont les secours lui sont nécessaires ; ou lorsqu'une même cause agissant sur toute l'espèce à la fols et dans le même temps, on en voit des troupes nombreuses traverser les mers et aborder dans le même pays : mais cette association forcée ne dure qu'autant que la cause qui l'a produite; car, dès que les cailles sont arrivées dans le pays qui leur convient, et qu'elles peuvent vivre à leur gré, elles vivent solitairement. Le besoin de l'amour est le sent lien qui les réunit : encore ces sortes d'unions sont-clies sans consistance pendant leur courte durée ; car les mâles , qui recherchent les femelles avec tant d'ardeur, n'ont d'attachement de préférence pour aueune en particulier. Dans cette espèce, les accouplements sont fréquents. mais I'on ne voit pas un seul couple : lorsque le désir de jouir a cessé, toute société est rompne entre les deux sexes; le mâle alors nonsculement quitte et semble fuir ses femelles, mais il les repousse à coups de bec, et ne s'occupe en aucune façon du soin de la famille. De leur côté les petits sont à peine adultes qu'ils se séparent; et si on les réunit par force dans un lien fermé, ils se battent à outrance les uns contre les autres, sans distinction de sexe, et ils finissent par se détruire.

L'inclination de voyager et de changer de climat dans certaines saisons de l'année, est, comme je l'al dit ailtenrs, l'une des affections les nius fortes de l'instinct des cailles.

La cause de ce désir ne peut être qu'une cause très-générale, puisqu'elle agit non-seulement sur toute l'espèce, mais sur les individus même séparés, pour ainsi dire, de leur espèce, et à oui une étroite cantivité ne talsse aucuno communication avec leurs semblables. On a vu de jeunes cailles élevées dans des cages presque depuis leur naissance, et qui ne pouvaient ni connaître ni regretter la liberté, éprouver régulièrement deux fois par an, pendant quatre années, une inquiétude et des agitations singullères dans les temps ordinaires de la passe. savoir : au mois d'avril et au mois de septembre. Cette inquiétude durait environ trente jours à chaque fois, et recommencait tous les jours une beure avant le coucher du soleil : on voyait alors ces cailles prisonnières aller et venir d'un bout de la cage à l'autre, puis s'élancer contre le filet qui lui servait de couvercle, et souvent avec une telle violence, qu'elles retombaient tout étourdies : la pult se passait presque entièrement dans ces agitations, et le jour sulvant elles paraissaient tristes, abattues, fatiguées et endormies. On a remarqué que les callles, qui vivent dans l'état de liberté, dorment aussi une grande partie de la journée; et . si l'on ajoute à tous ces faits , qu'il est très-rare de les voir arriver de jour, on sera , ce me semble, fondé à conclure que c'est peudant la nuit qu'elles voyagent, et que ce désir de voyager est inné chez elles, soit qu'elles craignent les températures excessives, puisqu'elles se rapprochent constamment des contrées septentrionales pendant l'été, et des méridionales pendant l'hiver; on, ce qui semble plus vraisembiable, qu'elles n'abandonnent successivement ies différents pays que pour passer de ceux où les récoltes sont déjà faites dans ceux où elles sont encore à faire, et qu'elles ne changent ainsi de demeure que pour trouver toujonrs une nourriture convenable pour elles et pour leur

couvée.

Je dis que cette dernière cause est la plus vraisemblable; car, d'un côté, il est acquis par l'observation que les cailles peuvent très-blen résister au froid, puisqu'il s'en trouve en Islande, selon M. Horrebow, et qu'on en a conservé busieurs années de suite dans une cham-

bie sans feu, et qui même était tournée au nord, sans que les hivers les plus rigonreux alent paru les incommoder, ni même apporter le moindre changement à leur manière de vivre : et, d'uu autre côté, il semble qu'une des choses qui les fixent dans un pays, c'est l'abondance de l'herbe, pnisque, selon la remarque des chasseurs, lorsque le printemps est sec, et que par conséquent l'herbe est moins abondante, il y a aussi beaucoup moins de cailles le reste de l'année : d'ailleurs, le besoin actnel de nourriture est nne cause plus déterminante, plus analogue à l'instinct borné de ees petits animaux, et suppose en eux moins de cette prévoyance que les pbilosophes accordent trop libéralement anx bêtes. Lorsqu'ils ne trouvent point de nonrriture dans un pays, il est tout simple qu'ils en ailient chercher dans un autre : ce besoin esseutiel les avertit , les presse , met en action tontes leurs facultés ; ils quittent une terre qui ne produit plus rien pour enx : ils s'élèvent dans l'air , vont à la découverte d'une coutrée moins dénnée, s'arrétent où lis tronvent à vivre ; et l'habitude se joienant à l'instinct qu'ont tous les animaux, et surtout les animaux ailés, d'éventer de loiu leur nourriture, il n'est pas surprenant qu'il en résulte une affection pour ainsi dire innée, et que les mêmes cailles reviennent tons les ans dans les mêmes endroits; au lieu qu'il serait dur de supposer, avec Aristote, que c'est d'après une connaissance réflécble des saisons qu'elles changent deux fois par an de climat, pour trouver toujours la température qui leur convient, comme falsaient autrefois les rois de Perse; encore plus dur de supposer avec Catesby, Belon et quelques autres, que lorsqu'elles changent de climat, elles passent sans s'arrêter dans les lienx qui pourraient leur convenir en-deçà de la ligne, ponr aller chercher aux antipodes précisément le même degré de latitude auquel elles étaient accoutumées de l'autre côté de l'équateur; ce qui supposerait des connaissances, on plutôt des erreurs scientifiques auxquelles l'instinct brut est beaucoup moius sujet que la raison cultivée.

Quoi qu'il en soit, lorsque les cailles sont libres, elles ont un temps pour arriver, et un temps pour repartir : elles quittaient la Grèce, suivant Aristote, au mois boedromicon, lequei comprenant la fin d'août et le commencement de septembre. En Silésic, elles arrivent au mois de mai et s'en vont sur la fin d'août ; uos chas-

seurs disent qu'elles arrivent dans notre pays vers le 10 ou le 12 de mai; Aloysius Mpudella dit qu'on les voit paraître dans les environs de Venise vers le milieu d'avril; Olina fixe leur arrivée dans la campagne de Rome aux premiers jours d'avril : mais presque tous conviennent qu'ciles s'en vont à la première gelée d'automne. dont l'effet est d'altérer la qualité des herbes, et de faire disparaître les insectes ; et , si les gelées du mois de mai ne les déterminent point à retonrner vers le snd, c'est nne nouvelle preuve que ce n'est point le froid qu'elles évitent, mais qu'elles eberehent de la nourriture dont elles ne sont point privées par les gelées du mois de mai. Au reste, il ue faut pas regarder ces temps marqués par les observateurs comme des époques fixes auxquelles la nature daigne s'assulettir: ce sont au contraire des termes mobiles qui varient entre certaines limites d'un pays à l'autre. snivant la température du climat, et même d'une année à l'autre, dans le même pays, suivant que le chaud et le froid commencent plus tôt on plus tard ; et que par conséquent la maturité des récoltes et la génération des insectes qui servent de nourriture aux cailles est plus ou moins avancée. Les anciens et les modernes se sout beauconn

occupés de ce passage des callies et des autres oiseaux voyageurs : les uns l'ont chargé de circonstances pius ou moins merveilleuses; jes autres, considérant combien ce petitoiseau vole difficilement et pesamment, l'ont révoqué en donte, et ont eu reconrs, pour expliquer la disparition régulière des cailles en certaines saisons de l'année, à des suppositions plus révoltantes. Mais il faut avouer qu'aucun des anciens u'avait élevé ce doute : cependant, ils savaient bien que les cailles sont des oiseaux lourds, qui volent très-peu et presque malgré eux ; que, quoique très-ardents pour leurs femelies, les mâles ne se servent pas toujours de leurs ailes pour accourir à ieur voix, mais qu'ils font souveut plus d'nn quart de liene à travers l'berbe la plus serrée pour les venir tronver ; enflu , qu'ils ue prennent l'essor que lorsqu'ils sont tout à fait pressés par les chiens on par les chasseurs. Les auciens savaient tout cela, et néanmoins Il ue leur est pas venu dans l'esprit que les caliles se retirassent aux approches des froids dans des trous pour y passer l'biver, dans un état de torpeur et d'engourdissement, comme font les loires, les hérissons, les marmottes, les chanvessouris, etc. C'était une absurdité réservée à quelques modernes, qui ignoraient sans doute que la chaleur intérienre des nnimaux sujets à l'engonrdissement étant beauconp moindre qu'elle ne l'est communément dans les autres quadrnpèdes, et à plus forte raison dans les oiseaux, elle avait besoin d'être nidée par la chaleur extérieure de l'air , comme je l'ait dit ailleurs ; et que , lorsque ce secours vient à leur manquer , lls tombent dans l'engourdissement et meurent même bientôt, s'ils sont exposés à un froid trop rigoureux. Or certainement cela n'est point applicable anx cailles, en qui l'on a même reconnu généralement plus de chaieur que dans les autres oiseaux, au point qu'en France elle a passé en proverbe, et qu'à la Chine on se sert de ces oiseaux pour se tenir chaud en les portant tout vivants dans les mains. D'ailleurs, on s'est assuré, par observation continuée pendant plusleurs années, qu'elles ne s'engourdissent point, quoique teuues pendant tout l'hiver dans une chambre exposée au nord et sans fen, ainsi que je l'ai dit ci-dessus, d'après plusieurs témoins oculaires et très-dignes de fol qui me l'ont assuré. Or, si les cailles ne se cacbent ni se s'encourdissent pendant l'biver, comme il est súr qu'elles disparaissent dans cette saison, on ne peut douter qu'elles ne passent d'un pays dans un autre; et c'est ce qui est pronvé par un grand nombre d'autres observations.

Belon, se trouvant en untomne sur un navire qui passaité Bhodes à Mexandrie, vit des caillée qui allaient du septentrion su mâti; et plasieurs de ces cuilles ayant été prises par les gens de l'équipoge, on trouva dans leur jabot des grains de froment bien entiers. Le prinnement de la comment de la commentation de la del III de Zoulté dans la Morte, en avuir vaun grand nombre qui allaient du mâti au septentrion; et il dit qu'en Europe, comme en Aste, les caillés sont généralement obsensu de pas-

sage.

M. le commandeur Godeben les a vues constamment passer à Malte an mois de mai par certains vents, et repasser an mois de septembre. Plusieurs chasseurs m'out assuré que , pendant les belles muils du printenge, so les entend arriver , et que l'on distingue très-bien deur cri, quoiqu'elles solent à une très-grande bauteur : ajoutez à cela qu'on ne fait nulle part une chasse aussi abondante de ce gibbre que sur celles de nos cottes qui sont opposées à celles d'Afrique out Alet, et dans les lles qui se trou !

vent entre deux : presque toutes celles de l'Arehipel et jusqu'aux écueils en sont converts, selon M. de Tonrnefort, dans certaines saisons de l'année; et pins d'une de ces lies en a pris le nom d'Ortugia. Dès le slècle de Varron , l'on avait remargné gu'au temps de l'arrivée et du départ des cailles, on en voyait une multitude prodigieuse dans les lles de Pontia , Pandataria etautres, qui avoisinent la partie méridionale de l'Italie, et où clles faisaient apparemment une station pour se reposer. Vers le commencement de l'automne, on en prend une si grande quantité dans l'île de Caprée, à l'entrée du golfe de Naples, que le produit de cette chasse fait le principal revenu de l'évèque de l'île appelé par cette raison l'évéque des cailles ; on en prend anssi beancoup dans les environs de Pesero. snr le golfe Adriatique, vers la fin du printemps, qui est la saison de leur arrivée : enfin . Il en tombe une quantité si prodigieuse sur les côtes occidentales du royaume de Naples, aux environs de Nettuno, que, sur une étendue de côtes de quatre ou cinq milles, on en prend quelquefois jusqu'à cent milliers dans un jour, et qu'on les donne pour quinze jules le cent (un peu moins de buit livres de notre monnaie), à des espèces de courtiers qui les font passer à Rome, où elles sont beaucoup moins communes. Il en arrive aussi des nnées an printemps sur les côtes de Provence, particulièrement dans les terres de M. l'évêque de Fréjus, qui avoisinent la mer ; elles sont si fatiguées , dit-on , de la traversée, que les premiers jours on les prend à la main.

Mais, dira-t-on toujours, comment un oiseau si petit, si faible, et qui a le vol si pesant et si bas, peut-il, quoique pressé par la faim, traverser de grandes étendues de mers? J'avoue que, quoique ces grandes éteudues de mer soient interrompues de distance en distance par plusleurs lles où les cailles peuvent se reposer, telles que Minorque, la Corse, la Sardaigne, la Sielle, les lles de Malte, de Rhodes, toutes les iles de l'Archipel ; j'avoue , dis-je , que , malgré cela , il leur faut encore du secours : et Aristote l'avait fort blen senti : il savait même quel était celul dont elles usaient le plus communément; mais il s'était trompé, ce me semble, sur la mauière dont elles s'en aidaient. a Lorsque le vent du nord souffle , dit-il , les « cailles voyagent beureusement; mais si c'est e le vent du midi , comme son effet est d'appe» santir et d'humecter, elles volent alors plus e d'ifficiences, et clies expériente la peine et e l'effort par les cris qu'elles font entendre en volant », le crois en clieft que c'est le vent qui aide les cuilles â faire le voyage, son pas le vent da nord, mais le vent favorable; de même que en rêst point le vent du said qui rende leur course, mais le vent contraire; et trade leur course, mais le vent contraire; et contraire de contraire

M. te commandeur Gotcheu a très-blen remarqué qu'un printemps les cullies à hoberdent à Malte qu'avec le nord-ouest, qui leur est contraire pour agence i a Provence, et qu'i leur retone c'est le sud-est qui les amène dans settle le, parce qu'avec e vent elles ne peuvent aborder en Barbarie. Nous voyons même que l'auteur en Barbarie. Nous voyons même que l'auteur de la nature s'est servi de ce moyor, comme le plus conforme aux lois générales qu'il avait chablies, pour envoyer de nombreness voilées de cullies aux. Israélites dans le désert; et ce l'arquei était is sud-ouest, passoit en effet en Rouge, et en na mod dans les poys où texesilles sont en abondance.

Des marins que j'al en occasion de consulter m'ont assuré que, quand les cailles étalent surprises dans lenr passage par le vent contraire, elles s'abattaient sur les vaisseaux qui se trouvalent à leur portée, comme Pline l'a remarqué, et tombaient souvent dans la mer, et qu'alors on les voyalt flotter et se débattre sur les vagues, une aile en l'air, comme pour prendre le vent; d'où quelques naturalistes ont pris occasion de dire en en partant elles se munissaient d'un petit morceau de bois, qui pût leur servir d'une espèce de point d'appni on de radean, sur lequel elles se délassaient de temps en temps, en voguant sur les flots , de la fatigue de voguer dans l'air : on leur fait aussi porter à chacuno trois petites pierres dans le bee, selon Pline, pour se soutenir contre le vent, et, selon Oppien, pour reconnaître, en les laissant tomber une à une, si elles avaient dépassé la mer ; et tout cela se réduit à quelques petites pierres que les cailles avalent avec leur nourriture, comme tous les granivores. En général on leur a prêté des vnes, une sagacité, un discernement, qui feraient presque douter que ceux qui leur ont-fait honneur de ces qualités en aient fait beaucoupd'usage eux-mêmes. On a observé

que d'autres oiseaux voyageurs, tels que le rille terrestre, accompagnient les calles , et que l'Oiseau de prole ne manquait pas d'en attraper quelqu'une à leur arrivée: et de lon a prétendu qu'elles avaient de bonnes raisonspour se choisir un guide on n'eld'une autre espèce, que l'on a appeie rui des califics (ortpometra); or te cles, pure que, la premiter arriver, elletation de l'entrager de l'entrager de l'entrager de tabalient de détourner ce malheur sur une tête étranière.

Au reste, quolqu'il soit vral en général que les callles changent de climat, il en reste touiours quelques-unes qui n'ont pas la force de suivre les autres, soit qu'elles aient été blessées à l'aile, soit qu'elles soient surchargées de graisse, soit que, provenant d'une seconde ponte, elles solent trop jeunes et trop faibles au temps du départ ; et ces cailles traincuses tâcbent de s'établir dans les mellleures expositions du pays où elles sont contraintes de rester. Le nombre en est fort petit dans nos provinces; mais les auteurs de la Zoologie Britannique assurent qu'une partie seulement de celles qu'on voit en Angleterre quitte entièrement l'île; et que l'autre partie se contente de changer de quartier, passaut vers le mois d'octobre de l'intérieur des terres dans les provinces maritimes, et principalement dans celle d'Essex, où elles restent tout l'biver; lorsque la gelée ou la neige les obligeut de quitter les jachères et les terres cultivées, elles gagnent les côtes de la mer, où elles se tiennent parmi les plantes maritimes , eherchant les meilleurs abris, et vivant de ce qu'elles peuvent attraper sur les algues, entre les limites do la baute et basse mer. Ces mêmes auteurs ajoutent que leur première apparition dans le comté d'Essex se rencontre exactement chaque année avec leur disparition du milicu des terres. On dit aussi qu'il en reste un assez bon nombre en Espagne et dans le sud de l'Italie , où l'hiver n'est presque jamais assez rude pour faire périr ou disparaltre entièrement les insectes ou les graines qui leur servent de nonr-

A l'égard de celles qui passent les mers, el n'y a que celles qui sont secondées par un vent favorable qui arrivent heureusement; et si ec vent favorable sondire arrement au temps de la passe, il en arrive beaucour pmoins dans les contrées où elles vont passer l'été: dans tous les cas, on peut juger assez airrement du lieu d'où

riture.

elles viennent par la direction du vent qui les l

apporte. Aussitôt que les cailles sont arrivées dans uos

contrées, elles se mettent à poudre : elles ue s'apparient point, comme je l'ai deja remarqué; et cela serait difficile, si le nombre des mâles est, comme on l'assure, beancoup plus grand que celul des femelles ; la fidélité, la coufiauce, l'attachement personuel, qui seraient des qualités estimables dans les individus, seraient nuisibles à l'espece ; la fonle des mâles célibataires troublerait tous les mariages, et finirait par les rendre stériles; an lieu que, n'y ayant point de mariage, ou plutôt n'y en ayant qu'uu seul de tons les mâles avec tontes les femelles, il y a moins de jalousle, moins de rivalité, et, si l'on veut, moins de moral dans leurs amours : mais aussi il v a beaucoup de physique; on a vn un mâle réitérer dans un jour jusqu'à donze fois ses approches avec plusieurs femelles iudistinetement. Ce u'est que dans ce sens qu'ou a pu dire que chaque mâle suffisait à pinsienrs femelles; et la nature, qui leur inspire cette espèce de libertinage, en tire parti pour la multiplication de l'espèce : chaque femelle dépose de quinze à vingt œufs dans un nid qu'elle sait ereuser dans la terre avec ses ongles, qu'elle garnit d'herbes et de feuilles, et qu'elle dérobe autant qu'elle peut à l'œil percant de l'oiseau de proje; ces œufs sont mouehetés de brun sur un foud grisâtre; elle les couve pendant environ trois semaines; l'ardeur des mâles est un bon garant qu'ils sont tous fécondés, et il est rare

qu'il s'en trouve de stériles. Les auteurs de la Zoologie Britannique disent que les cailles en Angleterre pondent raremeut plus de six ou sept œufs. Si ce fait est général et constant, il faut en conelure qu'elles y sont moins fécoudes qu'en France, en Italie, etc. ; reste à observer si cette moindre fécondité tient à la température plus froide ou à quelque autre qualité du climat,

Les cailleteaux sont en état de courir presque en sortant de la coque, ainsi que les perdreaux ; mais ils sont plus robustes à quelques égards, puisque, dans l'état de liberté, ils quittent la mère beauconp plus tôt, et que même des le huitième jour ou peut entreprendre de les élever sans son secours. Cela a donné lieu à quelques personnes de croire que les cailles faisaient deux convées par été : mais j'en doute fort, si ce n'est peut-être celles qui out été troublées et

dérangées dans leur première poute; il n'est pas même avéré qu'elles en recommencent une autre lorsqu'elles sout arrivées en Afrique au mois de septembre, quoique cela soit heauconp plus vraisemblable, puisqu'au moyen de leurs migrations régulières elles Ignorent l'automne et l'hiver, et que l'anuée u'est composée pour elles que de deux printemps et de deux étés, comme si elles ne changaient de climat que ponr se trouver pernétuellement dans la saison de l'amour et de la fécondité.

Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elles quittent leurs plumes denx fois par an, à la fin de l'hiver et à la fin de l'été : chaque mue dure un mois; et lorsque ieurs plumes sont revennes, elles s'en servent aussitôt pour changer de climat si elles sont libres, et, si elles sont en cage, c'est le temps où se marquent ces inquiétudes périodiques qui répondent au temps du passage.

Il ne faut aux callleteaux que quatre mois pour prendre leur accroissement et se trouver en état de suivre leurs pères et mères dans leurs voyages.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle est uu peu plus grosse sciou Aldrovande (d'autres la font égale, et d'antres, plus petite); qu'elle a la poitrine blanchâtre, parsemee de taches noires et presque rondes, tandis que le mále i'a roussatre sans mélange d'autres couleurs. Il a aussi le bee noir, ainsi que la gorge et quelques polis autour de la base du bec supérieur, Enfin, on a remarqué qu'il avait les testicules très-gros relativement an volume de sou corps : mais cette observation a sans doute été faite dans la saisou de l'amour, temps où en général les testicules des oiseaux grossissent considérable-

Le mâle et la femelle out chacun deux cris. l'un plus éclatant et plus fort, l'autre plus faible. Le male fait ouan , ouan , ouan , ouan ; Il ne donne sa voix sonore que lorsqu'il est éloigué des femelles, et il ne la fait jamais entendre en cage pour peu qu'il ait nne compagne avec lui. La femelle a un eri que tout le monde connalt, qui ne lui sert que pour rappeler sou mâle; et quolque ce eri soit faible, et que nous ue puissions l'entendre qu'à une petite distance . les mâles y accourent de près d'une demi-lieue : elle a aussi un petit son tremblottant eri, eri, Le mâle est plus ardent que la femelle; car celle-ci ue court point à la voix du mâle, comme

le mâle accourt à la voix de la femelle dans le temps de l'amour, et soavent avec uue teile précipitation, un tel abandoa de lui-même, qu'il vient la chercher jusque dans la maia de l'oiseleur.

La caille, alnai que la perdrix et heaucoup d'autres animaux, ae produit que lorsqu'elle est en liberté : ou a beau fournir à ceiles qui soat prisonnières dans descages toas les matériaux qu'elles emploient ordinairement dans la construction de leurs nids, elles ue aichent jamais, et ae prenneat aucus son des canfs qui lear échappeut et qu'elles semblent pondre maigré elles.

Ou a débité plusieurs absurdités sur la génération des cailles. On a dit d'elles, comme des perdrix, qu'elles étaient fécondées par le vent: ceia veut dire qu'eiles poudent queiquefois saus le secoars du mâle. Ou a dit qu'eiles s'engendraient des thoas que la mer agitée rejette quelquefois sur les côtes de Libye; qu'elles paraissaient d'abord sous la forme de vers, ensuite sous celle de mouches, et que, grossissant par degrés, elles devenaient bientôt des sauterelles et enflu des cailles, c'est-à-dire que des gens grossiers oat vu des coavées de cailles chercher. dans les cadavres de ces thoas laissés par in mer, quelques insectes qui étaient éclos, et qu'ayant quelque uotion vague des métamorphoses des Insectes , lis ont eru qu'une sauterelie pouvait se changer ea caille, comme un ver se change en un insecte ailé. Enfia, ou a dit que le mâle s'accouplait avec le crapaud femelle; ce qui n'a pas même d'appareuce de foadement

Les calles se aourrissent de blé, de millet, de chèaevis, d'berbe verte, d'insectes, de toutes sortes de graines, même de celie d'elièbere, ce qui avait donné aux anciens de la répugnauce pour lear chair, joint à ce qu'ils croyaient que c'était le seul animal avec l'homme qui fit sajet an mai cadac : mais l'expérience a détruit ce prépugé.

En Hollande, où il y a beaucoup de ces oiseaux, principalement sur les côtes, oa appelle les baies de brioac ou couleuvrée baies aux cailles; ce qui suppose eu elles aa appétit de préférence pour cette nourriture.

Il semble que le boire ne leur soit pas absolument nécessaire : car des chasseurs m'ont assuré qu'on ne les voyait jamais ailer à l'eau; et d'autres, qu'ils eu avalent nourri pendant une

made catière avec des graines sèches et sans aucune sorte de boisson, quoqu'eiles boivent asset fréquemment lorsqu'eiles en ont in commodifé; ce retranchement de toute boisson est même le seil moyen de les guérir lorsqu'eiles sont artuquées d'une espèce de malaide dans iqueiles ciles ont presque toujours une goutte d'eau au bout du bec.

Queiques-uns ont eru remarquer qu'elles troublaient l'ean avant que de boire, et l'on n'a pas maaqué de dire que c'était par un motif d'envie ; car on ne finit pas sur les motifs des bètes. Elles se tienuent dans les champs, les prés, les vigues, mais très-rarement dans les bois, et elles ne se percheut jamais sar les arbres. Quoi qu'il en soit, elles prennent beaucoup plus de graisse que les perdrix : on croit que ce qui y coutribue, c'est l'habitude où elles sont de passer la plus grande partie de la chaleur du jour sans mouvement; elles se cachent alors dans l'herbe la plus serrée, et on les voit quelquesois demeurer quatre beures de saite dans ia même place, couchées sur le côté et les iambes étendues : Il faut que le chien tombe absomeat dessus pour les faire partir.

On dit qu'elles ne vivent guere au-delà de quatre ou cinq ans ; et Olina regarde la brièveté de leur vie comme uue suite de leur disposition à s'engraisser : Artémidore l'attribue à leur caractère triste et querelleur : et tel est en effet leur caractère; aussi n'a-t-on pas manqué de les faire battre ea public pour amaser la multitude. Solon voulait même que les cufaats et les jeunes gens vissent ces sortes de combats, pour y prendre des lecons de courage ; et li fallait bien que cette sorte de gymnastique, qui nous semble puérile, fût en honneur parmi les Romains, et qu'eile tint à leur politique, paisque nous voyons qu'Auguste puait de mort ua préfet d'Égypte pour avoir acbeté et fait servir sur sa table un de ces oiseaax qui avait acquis de la célébrité par ses victoires. Encore aajourd'hui ou voit de ces espèces de tournois dans quelques villes d'Italie : on prend deux caliles à qui on donne à manger largement ; on les met ensulte vis-à-vis l'uae de l'autre, chacune au bout opposé d'ane longue table, et l'ou jette entre deux quelques grains de millet (car parmi les animaux ii faut un sujet réel pour se battre); d'abord elles se lanceat des regards menaçants; pais, partaut comme un éciair, elles se joigneut,

s'attaquent à coups de bee, et ne cessent de se battre, en dressant la téte et s'élevant sur leurs ergots, jusqu'à ce que l'une cède à l'autre le champ de bataille. Autrefois on a vu ces espèces de duels se passer entre une caille et un homme. La caijie étant mise dans une grande caisse, au milieu d'un cercie qui était tracé sur le fond. l'homme lui frappait la tête ou le bec avec un seul doigt, ou bien lui arracbait quelques plumes ; si la cuille en se défendant ne sortait point du eercle tracé, c'était son maître qui gagnait la gageure ; mais si elle mettait un pied hors "de la circonférence, c'était son digne antagoniste qui était déclaré vainqueur, et les cailles qui avaient été souvent victorieuses se vendaient fort cher. Il est à remarquer que ces oiseaux, de même que les perdrix et plusieurs autres, ne se battent ainsi que contre ceux de jeur espèce; ce qui suppose en eux plus de jalousie que de courage ou même de colère.

On juge bien qu'avec l'habitude de changer de elimat, et de s'aider du vent pour faire ses grandes traversées, la caille doit être un oiseau fort répandu : et en effet , on la trouve au cap de Bonue-Espérance et dans toute l'Afrique habitable, en Espagne, en Italie, en France, en Suisse, dans les Pays-Bas et en Allemagne, en Angleterre, en Ecosse, en Suède, et jusqu'en Islande ; et du côté de l'est, en Pologne, en Russie, en Tartarie, et Jusqu'à la Chine. Il est même très-probable qu'elle a pu passer en Amérique . puisqu'elle se répand chaque année assez près des cercles polaires, qui sont les points où les deux eontinents se rapprochent le plus; et en effet, on en trouve dans les iles Maiouines, comme nous ic dirons plus bas. En général, on en voit toujours plus sur les côtes de la mer et aux environs, que dans l'intérieur des terres,

La cailie se trouve donc partout, et partout on la regarde comme un fort bon gibier, dont la chair est de bon goût et aussi saine que peut l'être nne chair aussi grasse. Aldrovande nous apprend même qu'on en fait fondre la graisse à part, et qu'on la garde pour servir d'assalsonmenent; et nous avons vu plus haut que les Chholos se servaient de l'oiseau vivant pour s'échauffer les mains.

On se sert aussi de la femelle, ou d'un appeau qui imite son cri, pour attirer les mâles dans le piége; on dit même qu'il ne faut que leur présenter un miroir avec un filet au devant,

où ils se prennent en accourant à leur Image, qu'ils prennent pour un autre oisea de leur espèce; à la Chine, on les prend au vol avec des troubles légères que les Chinois manient fort adroitement; en général, tous les piéges qui clussissent pour les autres oiseaux sont hons pour les cailles, surtont pour les miles, qui sont moits définits et plus archets que leurs femelles, et que l'on mêne partout où l'on veut en mintant la voix de coèlect.

Cette ardeur des cailies a donné lieu d'attribuer à leurs œuis, à leur graisse, etc., la proprété de relever les forces abstutes et d'exciter les tempéraments fatigués; on a même été jusqu'à dire que la seule présence d'un de ces oiseaux dans une chambre procurait anx personnes qui y couchquient des songes vénérieus. Il faut etter les erreurs, afin qu'elles se détruisent elles-mêmes.

#### LE CHROKIEL

OU GEANNE CAILLE DE POLOGNE.

Ordre des gellinacés, genre tétras, sous-genre perdrix.
(Gusier.)

Nous ne connaissons cette caille que par le fésulte Razeynski, auture polonais, et qui mérite d'autant plus de conflance sur cette article, qu'il parted'un oiseau de son pays; elle parait avoir la même forme, le même instinct que la caille ordinsire, dont elle ne différe que par sa grander : c'est pourquoi e la considère sim-

plement comme une varieté de cette espèce. Jobson dit que les cailles de la Gambra sont aussi grosses que nos bécasses. Si le ellmat n'était pas aussi différent, je croirais que ce serait le même oiseau que cetui de cet article.

## LA CAILLE BLANCHE.

Ordre des gallinsots, genre tétras, sous genre perdrix. (Cuvier.)

Aristote est le sui qui ait parié de cette caille, qui doit faire variété dans l'espèce des cailles, comme la perdrix grise blanche et la perdrix rouge blanche font variétes dans ces deux espèces de perdrix; l'alouette blanche dans celle des alouettes, etc.

Martin Cramer parle de cailles aux pieds verdâtres (virentibus pedibus). Est-ce une variété de l'espèce, ou simplement un accident indivi-

# LA CAILLE DES ILES MALOUINES.

Ordre des gallinacés, genre tetras, sous-genre perdrix.
(Cuvier.)

On pourrait encore regarder cette espèce comme une variété de l'espèce commune qui est répandae en Afrique et en Europe, ou du moins comme une espèce très-voisine; car elle n'en paraît différer que par la conteur plus brune de son plumage, et par son bec, qui est un peu plus fort, ge, ;

Mais ee qui s'oppose à cette idée, c'est le grand intervalle de met qui signere les continents vers le midi; et il fundrait que nos cuilles cuessent fait un tri-grand vorques, e il font suppossalt qu'yant passé par le nord, de l'Europe on Amérigne, elles se trouvers fapsequu déroit de Magellan: je ne décide done pas al cette cuille des lies Mabusines est de la même capèce que notre caille, ni si elle en provient originalment, ou s'en en rême de propre et alle, ni si elle en provient originalment, ou si en oriet pas plutot une capèce propre et particulière au climat des lies Malouines.

#### LA FRAISE.

#### OU CAILLE DE LA CHINE.

Ordre des gallinacés, genre létras, sous-genre perdrix. (Cuvier.)

Cet oiseau est représenté dans nos planches sous le nom de caille des Philippines, parce qu'elle a été envoyée de ces iles au Cabinet; mais elle se trouve aussi à la Chine, et je l'ai appelée la fraise à cause de l'espèce de fraise blanche qu'elle a sous la gorge, et qui tranche d'autant plus que son plumage est d'un brun noirâtre. Elle est une fois pius petite que la notre. M. Edwards a donné la figure du mâie, planche 247 : Il differe de la femelle représentée dans nos planches enjuminées, en ce qu'il est un peu plus gros, quoiqu'il ne le soit pas plus qu'une alouette ; en ee qu'il a plus de caractère dans la physionomie, les couleurs du plumage plus vives et plus variées, et les pieds plus forts. Le sujet dessiné et décrit par M. Edwards avait été apporté vivant de Nanquin eu Angleterre.

Ces petites caliles ont cela de commun avec celles de nos climats, qu'elles se battent à outrance les unes contre les autres, surtont les mâles; et que les Chinois font, à cette occasion, des gageures considérables, chacun pariant pour son oisean, comme on fait en Angieterre pour les cogs : on ne peut done guêre donter qu'elles ne solent du même gener que nos caliles, mais c'est probablement une espèce différente de l'espèce commune; et c'est par cette raison que j'ai cru devoir lui donner un nom propre et particulier.

## LE TURNIX,

#### OU CAILLE DE MADAGASCAR.

Ordre des gallinacés , genre tétras , sous-genre perdris. (Cuvier.)

Noss avons donné à cette caille le nom de turniz, par contraction de cetul de contrairz, pour la distinguer de la caille ordinaire, dont leid diffère à ble duc és égards : car, premièrement, elle est plus petite; en second lieu, elle la e plumage diffèrent, tant pour lo foud des coulcurs, que pour l'ordre de leur distribution; ordina, elle n'a que trois doigts andérieurs à chaque pied, comme les outantes, et n'en a point de postérieur.

## LE RÉVEILLE-MATIN,

OU LA CAILLE DE JAVA.

Get olsenu, qui n'est pas beaucoup plus gros que notre callie, lui ressemble parfidierneu par les couleurs du plumage, et chante aussi par intervalles: muis il s'en distingue par des différences nombreuses et considérables: 1º par le son de sa voix, qui est très-grave, très-fort, et aussez semblable à cette espèce de mugissement que poussent les butors en enfonçant leur bec dans la vase des marcis ;

dans la vase des marais; 2º Par la douceur de son naturel, qui la rend susceptible d'être apprivoisée au même degré que nos poulets domestiques;

a\* Par les impressions singuiltreas que le froid fits arro not nempérament : elle ne chante, elle nevit, que lorsqu'elle voit le soleil; dés qu'il est couché, elle se rettre à l'écart, lans quelque tron où elle s'enveloppe, pour ainst dire, desse nies pour passes in aut; et, de sou'il se leve, elle sort de sa léthargies pour célébrer son retrour par deser sid-allégresse qui r'evelllent toute la maison. Eafin, lorsqu'on in tient en eage, si elle n'a pas condimedlement le soleil, et qu'on n'ait pas i attention de couvrir sa engeavec une couche de sable sor de linge, pour conserver la

chalenc, elle languit, dépérit et meurt bleatôt; 4º Par son instinct; car il paralt, par la relation de Boatius, qu'elle l'a fort social, et qu'elle va par compagnie. Bontius ajouto qu'elle se trouve dans les forêts de l'île de Java : or, aos cailles vivent isolées, et ne se tronvent jamais dans les bois;

5° Enfin, par la forme de son bec qui est un peu plus allongé.

Au reste, cette espèce a néanmoins un trait de conformité avec notre caille et avec beauconp d'aatres espèces : c'est que les mâles se battent entre eux avec acharnement, et jusqu'à ce que morts'ensnive : mais on ne peut pas douter qu'elle ne soit très-différente de l'espèce commune, et c'est par cette raison que je lui ai donné un aom particulier 1.

## OISEAUX ÉTRANGERS OUR PARAMSSENT AVOIR DU RAPPORT

AVEC LES PERDRIX ET AVEC LES CAILLES.

#### LES COLINS.

Les collas sont des oiseanx du Mexique, qui ont été indiqués plutôt que décrits par Fernandez, et aa sujet desquels il a échappé à ceux qui ont copié cet écrivain plus d'uae méprise, qu'il est à propos de rectifier avant tont.

Premièrement, Nieremberg, qui fait profession de ne parler que d'après les autres, et qui ne parie ici des colins que d'après Fernandez, ne fait aucune mention du cacacolin du chapitre 134, quoique ce solt un oiseau de même espèce que les colins.

Ea second lieu, Fernandez parle de deaxacolins ou cailles d'eau, aux chapitres 10 et 131. Nieremberg fait mention du premier, et fort mai à propos, à la suite des colins, puisque c'est un oisean aquatique, ainsi que celul da chapitre 131 dont Il ne dit rien.

Troisièmement, il ne parle point de l'ococolln du chapitre 85 de Fernandez, lequel est une perdrix du Mexique, et par conséquent fort approchant des colins, qui sont aussi des perdrix, suivant Fernandez, comme nous l'allons voir.

En quatrième lieu, M. Ray, copiant Nieremberg, copiste de Fernandez, au sujet du covol-

4 Notes, La tetrao javanicus, quolque habitant le même para que la caille de Java, forme une espèce bien distincte.

cozque, change son expression, et altère, à mon avis, le sens de la phrase : car Nieremberg dit que ce coyolcozque est semblable aux cailles ainsi appelées par nos Espagnois (lesqueis sont certainement les colins), et finit par dire qu'il est une espèce de perdrix d'Espagne; et M. Ray lul fait dire qu'li est semblable anx cailles d'Europe, et supprime ces mots, est enim species perdicis Hispanica : cependant ces dernlers mots sont essentiels, et renferment la véritable opinion de Fernandez sur l'espèce à laquelle ces oiseaux doivent se rapporter, puisqu'au chapitre 39, qui roule tout entier sur les colins, il dit que les Espagnois les appellent des cuilles, parce qu'ils ont de la ressemblance aves les cailles de l'Europe, quolque cependant ils appartiennent très-certainement au genre des perdrix. Il est vrai qu'il répète encore, dans ce même chapitre, que tous les colins sont rapportés aux catiles : mais il est aisé de voir, an milieu de toutes ces incertitudes, que, lorsque cet auteur donne aux colins le nom de cailles, c'est d'après le vulgaire, qui, dans i'imposition des noms, se détermine souvent par des rapports superficiels, et que son opinion réfléchie est que ce soat des espèces de perdrix. J'aurais donc pu. m'en rapportant à Fernandez, le seul observateur qu'i ait vu ces oiscaux, piacer les colins à la suite des perdrix; mais j'al mieux aimé me prêter, autant qu'il était possible, à l'opinioa vulgaire, qui n'est pas dénuée de tont fondement, et mettre ces oiseaux à la suite des cailles, comme ayant rapport aux cailles et aux perdrlx.

Sulvant Fernandez, les colins sont fort communs dans la Nouvelle-Espagne: leur chant, pius ou moins agréable, approche beaucoup de celni de nos cailles: leur chair est un manger très-boa et très-sain, même pour les malades, lorsqu'elle est gardée quelques jours : ils se nourrissent de grains, et on les tient commuaément en cage ; ce qui me ferait croire qu'ils sont d'un naturel différeat de nos callles et même de nos perdrix. Nous allons donner les indications particulières de ces oiscaux dans les articles suivants.

#### LE ZONÉCOLIN.

Ce nom, abrégé da mot mexicain quanhtzonecolin, désigne un olseau de grandeur médlocre, etdoat ie plumage est de couleur obscure; mals ce qui le distingue, c'est son cri, qui est assez flatteur, quoiqu'un peu plaintif, et la huppe dont la tête est ornée.

Fernandez reconnaît dans le même chapitre un autre colin de même plumage, mals moins gros et sans happe. Ce pourrait blen être la femelle du précédent, dont il ne se distingue que par des caractères accidentels, qui sont sujets à varier d'un sex à l'autre.

#### LE GRAND COLIN.

C'est lel la plus grande espèce de tons ces colins. Fernandez ne nous appreud pas son nom: il dit seulement que le fauve est sa couleur dominante, que la tête est variée de blance et de noir, et qu'il y a aussi du blance sur le dos et an bout des aïles ; ce qui doit contraster agréablement avec la couleur noire des pieds et du bec.

#### LE CACOLIN.

Cet oiseau, appelé cacacolín par Fernandez, est, selon lui, une espèce de calle ', c'est-à-dire de colin, de même grandeur, de même forme, ayant le même chant, se nourrissant de même, et ayant le plumage peint presque des mêmes coulenrs que ces calles mexicaines. Nieremeng, Ray, ni M. Brisson, n'en parlent point.

#### LE COYOLCOS.

#### (LA CAILLE DU MEXIQUE.)

C'est ainsi que j'adoucis le nom mexicain coyolcozque. Cetoiscau ressemble per son chant, sa grosseur, ses mœurs, sa manière de vivre et de voler, aux autres colins; mais il en diffère par son plumage : le fauve mêlé de blanc est la conicur dominante du dessus dn corps, et le fauve seni celle du dessous et des pieds; le sommet de la tête est noir et blanc, et deux bandes de la même couleur descendent des yeux sur le cou : Il se tient dans les terres cultivées. Vollà ce que dit Fernandez; et c'est faute de l'avoir lu avec assez d'attention, ou plutôt c'est ponr avoir sulvi M. Ray que M. Brisson dit que le coyolcos ressemble à notre caille par son chant, son vol, etc.; tandis que Fernandez assure positivement qu'il ressemble aux eailles, ainsi appelées par le vulgaire, c'est-à-dire aux colins, et que c'est en effet une espèce de perdrix.

ν.

#### LE COLENICUI.

Frisch donne la figure d'un oiseau qu'il appelle petite poule de bois d'Amérique, et qui ressemble, selou lui, aux gélinottes par le bec et les pieds, et par sa forme totale, quolque cependaut elle n'ait ni les picds garnis de piumes, ni les doigts bordés de dentelures, ni les veux ornés de sourcils rouges, ainsi qu'il parait par sa figure, M. Brisson, qui regarde cet oiseau comme le même que le colenicuiltie de Fernandez, l'a raugé parmi les cailles, sous le nom de caille de la Louisiane, et en a donné la figure : mais, en comparant les fignres ou les descriptions de M. Brisson, de Frisch et de Fernandez, j'y trouve de trop grandes différences pour conveuir qu'elles puissent se rapporter toutes au même oiseau; car, sans m'arrêter aux couleurs du plumage, al difficiles à bien peindre dans une description , et encore moins à l'attitude , qui n'est que trop arbitraire, je remarque que le bee et les pleds sont gros et jaunâtres selon M. Frisch, rouges et de médiocre grosseur selon M. Brisson, et que les pieds sont bleus selon Fernandez.

Que si je m'arrête à l'Idée que l'aspect de cet oiseau a fait naitre chez ces trois naturalistes, l'embarras ne fait qu'angmenter ; car M. Frisch n'y a vu qu'une poule de bois, M. Brisson qu'une caille, et Fernandez qu'nne perdrix : car, quoique celni-ci dise, au commencement du chapitre 25, que c'est nne espèce de caille, il est visible qu'il se conforme en cet endroit au langage vulgaire; car il finit ce même chapitre en assurant que le colenicuiltie ressemble nar sa grossenr, son chant, ses mœurs, et par tont le reste (cæteris cunctis), à l'oiseau du chanttre 24 : or , cet olscau du chapitre 24 est le covolcozque, espèce de colin ; et Fernandez . comme nous l'avons vu, met les colins au nombre des perdrix.

Je a l'isisté sur tout cet que pour faire sensitcé étére, y''' et sousilée, un grand monvénieut de nomendature. Un méthodiste ne veut pas qu'une seute espèce, quedque anonale qu'elle soit, échappe à sa méthode; il lui assigne done pormi set daisect et see grares in place qu'il coult lui convenir le mieux: an autre, qui a le même droit; et pour peu que l'on conordisse le procédé des méthodes et la marche de la nature, on comprendra fiscliencat qu'un mieme

<sup>4</sup> La plupart des ornithologistes rapportent cette espèce au zonécolin ou tetrao oristatus de Linné.

oiseau pourra très-bien être placé par trois méthodistes dans trois elasses différentes, et n'être nulle part à sa place.

Lorsque nous aurons vu l'oiseau ou les oiseaux dont Il s'agit let, et surtout lorsque nous aurons l'occasion de les voir virants, nous les rapprocherons des espèces avec lesquelles Ils nous paralitront avoir le plus de rapport, soit par la forme extérieure, soit par les mœurs et les habilindes naturelles.

Au reste, le colenicul est de la grossenr de notre cajile, selon M. Brisson; mais il parait avoir les alies un peu plus longues : il est bross sur le corps, gris saie et noir par dessous. Il a la gorge blanche et des espèces de soureils blanes.

### L'OCOCOLIN,

#### OU PERDRIX DE MONTAGNE DU MEXIQUE.

Cette espèce, que M. Seba a prise pour le rollier huppé du Mexique, s'éloigne encore plus de la calife et même de la perdrix que les précédents : elle est beaucoup pius grosse, et sa chair n'est pas moins bonne que celle de la callle, quoique fort au-dessous de celle de la perdrix. L'ococolin se rapproche un peu de la perdrix rouge par la couleur de son plumage, de son bec et de ses pieds ; celle du corps est un mélangé de brun, de gris clair et de fauve ; celle de la partie inférieure des ailes est cendrée; leur partie supérieure est semée de taches obscures, blanches et fauves, de même que la tête et le cou, li se plait dans les climats tempérés et même un peu froids, et ne saurait vivre ni se perpétuer dans les climats brûlants. Fernandez parle encore d'un autre ococolin, mais qui est ua oiseau tout différent.

#### LE PIGEON.

#### Ordre des gallinacés, geure pigeon, (Cuvier,)

Il était ainé de rendre domestiques des obsemux pesants, tès que les coqs, les dindons et les pons; mais evux qui sont légers, et dont le con les rapide, d'ennableier plus d'art pour étre subjugués. Les chaumière basse, dans un terrain els, suffit pour conteine; étever et faire multiplier nos volailles: il finat des tons , des delons et garait en delons de nomineures cellules, pour attirer, retenir et loger les piècens. Il ne son tréferenant d'omestiques comme les

chiens et les chevanx, ni prisonniers comme les poules ; ce sont plutôt des captifs volentaires, des hôtes fugitifs, qui ne se tiennent dans le logement qu'on leur offre qu'autant qu'ils s'y piaisent, autant qu'ils y trouvent la nourriture abondante, le gite agréable, et toutes les commodités, toutes les nisances nécessaires à la vie. Pour peu que quelque chose leur manque ou leur déplaise, ils quittent et se dispersent pour alier ailleurs : il y en n même qui présèrent constamment les trous poudrenx des vicilles murailles aux boulins les plus propres de nos colombiers; d'autres qui se gitent dans des fentes et des creux d'arbres ; d'antres qu'i semblent fuir nos habitations et que rien ne peut y attirer, tandis qu'on en volt au contraire qui n'osent les quitter, et qu'il faut nourrir autour de leur volière qu'ils n'nbandonnent jamais. Ces babitudes opposées, ces différences de mœnrs, sembleraient indiquer qu'on comprend soas le nom de pigeons un grand nombre d'espèces diverses, dont chacune aurait son naturel propre et différeut de celui des autres, et ce qui semblerait confirmer cette idée, c'est l'opinion de nos nomencinteurs modernes qui comptent, indépendamment d'un grand nombre de variétés, einq espèces de pigeons, sons y comprendre ni les ramiers ni les tourterelles. Nous separerons d'abord ces deux dernières espèces de celles des pigcons ; ct , comme ce sont en effet des oiseunx qui différent spécifiquement les uns des antres, nous traiterons de chacun dans un article sé-

Les einq espèces de pigeons indiquées par nos nomenclateurs sont : 10 le nigeon domestique ; 2º le pigeon romain, sous l'espèce duquel ils comprennent seize variétés : 3º le pigeon biset ; 4º le pigeon de roche nvec une variété; 5º le pigeon sauvage. Or ces cinq espèces, à mon avis, n'en font qu'une, et voici la preuve : le pigeon domestique et le pigeon romain avec toutes ses variétés, quoique différents par la grandeur et par les coulcurs, sont certainement de la même espèce, puisqu'ils produisent ensemble des individus féconds et qui se reproduisent. On ne dolt done pas regarder les pigeons de voltère et les pigeons de colombier, e'est-àdire les grands et les petits pigeons domestiques, comme deux espèces différentes; et il faut se borner à dire que ee sont deux races dans une seule espèce, dont l'une est plus domestique et plus perfectionnée que l'autre : de même . le pigéon blete, le pigeon de roche et le pigeon savage, sout trois espéce sommitate qu'us doit réduiré à une seule, qui est celle du blete, dans la guelle le pigeon sauvage au fout que de no nomendature, ces trois obient usont à peu près de la méme grandure; l'aveu maine de no nomendature; ces trois obient usont à peu près de la méme grandure; que tous irois out de peu sprés de la méme grandure; due toui trois out de peus près de la méme grandure; du tent même inhibites auturelle, et du different eut que par quelque tatirités de couleurs.

Voilà done nos ciuq espèces nominales déjà rédultes à deux : savoir, le hiset et le pigeon, entre lesqueiles deux Il n'v a de différence réelle, sinon que le premier est sauvage et le second est domestique. Je regarde le biset comme la souche première de laquelle tous les autres pigeons tirent leur origine, et duquel ils different plus ou moins, selon qu'ils out été plus ou moins maniés par les hommes. Quoique je n'aje pas été à portée d'en faire l'épreuve, je suis persuade que le biset et le pigeon de nos colombiers produiraient ensemble s'ils étaient unis : ear il y a moins loin de notre petit pigeon domestlque au biset qu'aux gros pigeons pattus on romains, avec lesquels néanmoins il s'unit et produit. D'ailleurs, nous voyons dans cette espèce toutes les nuances du sauvage au domestique se présenter successivement, et comme par ordre de généalogie, ou plutôt de dégénération. Le biset nous est représenté, d'une manière à ne pouvoir s'y méprendre, par ceux de nos pigeons fuyards qui désertent nos colombiers, et prennent l'hahitude de se percher sur les arbres : c'est la première et la pins forte nuance de leur retour à l'état de nature. Ces pigeons, quolque élevés dans l'état de domesticité, quoiqu'en apparence accoutumés comme les autres à un domicile fixe, à des habitudes communes, quittent ce domicile, rompent toute société, et vont s'établir dans les bois ; ils retonrnent donc à lenr état de nature poussés par leur senl instinct. D'autres, apparemment moins courageux, moins bardis, quoique également amourcux de leur liberté, fuient de nos colomhiers pour after babiter solitairement quelques trous de maraille, ou hien en petit nombre se réfugient dans une tour peu fréquentée ; et, malgré les dangers, la disette et la solitude de ces lieux, où ils manquent de tout, où ils sont exposés à la helette, aux rats, à la fouine, à la chouette, et où ils sout forcés de subvenir en

tout temps à leurs besoins par leur seule industrie, ils restent neanmoins constamment dans ces habitations incommodes, et les préférent pour toujours à leur premier domicile, où cependant ils sont nés, où ils out été élevés, où tous les exemples de la société auraient dù les retenir : voilà la seconde nuance. Ces pigeons de muraille ne retonment pas en entier à l'état de nature, ils ne se perchent pas comme les premiers, et sont néanmolas beaucoup plus près de l'état libre que de la condition domestique, La troisième nuance est celle de nos pigeons de colombier, dont tout le monde connaît les mœurs, et qui, lorsque leur demeure convient. ne l'abandonnent pas, ou ne la quittent que pour en prendre une qui convient encore mieux. et ils n'en sortent que pour aller s'égaver ou se pourvoir dans les champs voisins. Or , comme c'est parmi ces pigeons mêmes que se trouvent les fuyards et les déserteurs dont nous venons de parler, ceia prouve que tous n'ont pas encore perdu leur instinct d'origine, et que l'habitude de la libre domesticité dans laquelle ils vivent n'a pas entièrement effacé les traits de leur première nature à laquelle ils pourraient encore remonter. Mais Il n'en est pas de même de la quatrième et dernière nuance dans l'ordre de dégénération : ce sont les gros et petits pigeons de vollère dont les races , les variétés , les mélanges sont presque innumérables , parce que depuis un temps immémorial ils sont absolument domestiques; et l'homme, en perfectionnant les formes extérieures, a en même temps altéré lèurs qualités intérieures, et détruit jusqu'au germe du sentiment de la liberté. Ces oiseanx, la pinport pins grands, plus beaux que les pigeons communs, ont encore l'avantage pour nous d'être plus féconds, plus gras, de meilleur gout, et e'est par toutes ees raisons qu'on les a soignés de plus pres, et qu'on a cherché à les muitipiler, malgré toutes les peines qu'il faut se donner pour leur éducation et pour le suecès de leur nombreux produit et de leur pleine fécondité. Dans ceux-cl aucun ne remonte à l'état de nature, aucun même ne s'élève à celni de liberté; lis ne quittent jamals les alentours de leur volière ; il faut les y nourrir en tout temps : la faim la plus pressante ne les détermine pas à aller chercher ailleurs; ils se laissent mourir d'inanition plutôt que de quêter leur subsistance; accontumés à la recevoir de la main de l'homme ou à la trouver toule préparée, toujourn alors le même lien, ilse an avent vêrer que pour manger, et vôra atteure de ressources, pour manger, et vôra atteure de ressources, asseun des petits inlents que le besoln inspire à tous les animans. On peut donc reprodre cette deruière classe, dans l'ordre des pigeons, comme absolument domesti jue, expire sensa retour, entièrement dépendante de l'homme; et, comme la créé tout ce qui dépend de lui, on an peut douter qu'il ne soit l'auteur de toutes ces races excluses, d'autant plus perfectionules sour rous, qu'elles sont plus dégénérées, plus viciées pour la nature.

Supposant une fois nos colombiers établis et peuplés, ce qui était le premier point et le plus difficile à remplir pour obtenir queique empire sur une espèce aussi fugitive, aussi volage, on se sera bientôt apereu que, dans le grand nombre de jeunes pigeons que ces établissements nous produisent à chaque saison, il s'en trouve quelques uns qui varient pour la grandeur, la forme et les couleurs. On aura donc choisi les plus gros, les pius singuliers, les plus beaux; on les aura séparés de la troupe commune pour les élever à part avec des soins plus assidus et dans une captivité plus étroite : les descendants de ces esciaves choisls auront encore présenté de pouvelles variétés qu'on aura distinguées, séparées des autres , unissant constamment et mettant ensemble eeux qui out paru les plus beaux ou les plus utiles. Le produit en grand nombre est la première source des variétés dans les espèces : mais le maintien de ces variétés, et même leur multiplication dépend de la main de l'homme : il faut recueillir de celle de la nature les individus qui se ressemblent ie pius, les séparer des autres, les unir ensemble, prendre les mêmes solns pour les variétés qui se trouvent dans les nombreux produits de leurs descendants: et . par ces attentions suivies , on peut , avec le temps, erééer à nos yeux, c'est-à-dire amener à la lumière une infinité d'êtres nouveaux, que la nature seule n'aurait jamais produits. Les semences de toute matière vivante lui apparticuuent ; elle en compose tous les germes des êtres organisés : mais la combinaisou la succession, l'assortiment, la réunion on la séparation de chaeun de ces êtres , dépendent souvent de la volonté de l'homme : dès lors il est le maitre de forcer la nature par ses combinaisons, et de la fixer par son industrie : de deux individus singuilers qu'elle aura produits comme par hasard, il en fera une race constante

et perpétnelle, et de laquelle il tirera plusieurs autres races, qui, sans ses soins, n'auraient ja-

mais vu le jour. Si quelqu'un voulai done faire l'bistoire complète e la description détaillée des pigeons de voilère, ce searin moins l'histoire de la nature que celle de l'art de l'homme; et e'est par cette raison que nous revons devoir nous borner ici à une simplé énumération, qui contiendra l'exposition des principales variétés descrite spèce, don le type est moins fixe et la forme plus variable que dans aucun autre anima.

Le biset, ou pigeon sauvage, est la tige primitive de tous les antres pigeons ; communément li est de la même grandeur et de la même forme, mais d'une couleur plus bise que le pigeon domestique; et c'est de cette couleur quelui vient son nom. Cependant ii varie quelquefois pour les couleurs et la grosseur; car le pigeon dont Frisch a donné la figure sous le nom de columba agrestis n'est qu'un biset biane à la tête et quene rousses ; et celul que le même auteur a donné sous la dénomination de vinago, sive columba montana, n'est encore qu'un biset noir bleu; e'est ie même qu'Albin a décrit sous le nom de pigeon ramier, qui ne lui convient pas; et le même encore dont Belon parle sous le nom de pigeon fuyard, gui lui convient mleux : car on peut présumer que l'origine de cette variété dans les bisets vient de ces pigeons, dont i'ai parlé. qui fuient et désertent pos colombiers pour se rendre sauvages, d'autant que ees bisets noirs bleus nicheat non-seulement dans les arbres creux, mais aussi dans les trous des bâtiments ruinés et des rochers qui sont dans les forêts, ee qui leur a fait donner, par quelques naturalistes, le nom de nigeons de roche on rocheraies ; et, comme ils aiment aussi les terres élevées et les montagnes', d'autres les ont appeiés pigeons de montagne. Nous remarquons même que les anciens ne connaissaient que cette espèce de plgeon sauvage, qu'ils appelaient oire, on vinago, et qu'ils ne font nullé mention de notre biset, qui néanmoins est le seul pigeon vraiment sauvage, et qui n'a pos passé par l'état de domesticité. Un fait, qui vient à l'appul de mon opinion sur ce point, e'est que dans tous les pays où ll y a des pigeons domestiques, on trouve aussi des cenas, depuis la Suède fusque dans les elimats chauds; au lieu que les bisets ne se trouvent pas dans les pays froids et ne restent que pendant l'été dans nos pays tempérés : ils arrivent par troupes en Bourgome, en Champagne et dans les autres provinces septentionalise de la France, vers la fin de février et au commencent et mars ; lis s'établisseut dans les bois, y niebent dans des reus; d'arbres, pondent deux outroisseufas partierpa, et vraisemblaifement font une seconde ponte en été; et à chaque ponte in été; et a chaque ponte in été, et a chaque ponte dans le mois de novembre ; ils prenneut leur route du coté du méti, et se rendant probablement en Afrique, par l'Espagne, pour y passer l'hiver.

Le biset, on pigeon sauvage, et i'œnas, ou le pigeon déserteur, qui retourne à l'état de sauvage, se perchent, et, par cette habitude, se distinguent du pigeon de muraille, qui déserte aussi nos colombiers, mais qui semble eraindre de retourner dans les bois, et ne se perche jamais sur les arbres. Après ces trois pigeons, dont les deux derniers sont plus ou moins près de l'état de nature, vient le pigeon de nos colombiers, qui, comme nons l'avons dit, n'est qu'a demi domestique, et retient encore de son premier instinct i'habitude de voler en troupes : s'il a perdu le courage intérieur d'où dépend le sentiment de l'indépendance, il a acquis d'autres qualités qui, quoique moins nobles, paraissent pius agréables par leurs effets. Ils produlsent souvent trois fois l'année, et les pigeons de vo-Hère produisent jusqu'à dix et douze fois, au lieu que le biset ne produit qu'une ou deux fois tout au pius : combien de plaisirs de plus suppose cette différence, surtout dans une espèce qui semble les goûter dans toutes leurs nuances et en jouir plus pleinement qu'aucune autre i Ils pondent, à deux jours de distance, presque toujours deux œufs, rarement trois, et n'élèvent presque famais que deux petits, dont ordinalrement l'nn se trouve mâle et l'autre femelle; il v en a même plusieurs, et ce sont les plus icunes, qui ne pondent qu'une fois ; car je produit du printemps est toujours pius nombreux, e'està-dire la quantité de pigeonneaux, dans le même colombier, plus abondante qu'en automne, du moins dans ces elimats. Les meilleurs colombiers, où les pigeons se plaisent et multiplient le plus, ne sont pas ceux qui sont trop voisins de nos habitations : placez-les à quatre on einq cents pas de distance de la ferme, sur la partie la plus élevée de votre terrain, et ne craiguez pas que cet éloignement nuise à leur multiplication; ils aiment les lieux paisibles, la

belie vue, l'exposition au levant, la situation élevée, où ils puisseut jouir des premiers rayons du soieil. J'al souvent vu les pigeons de plusieurs colombiers, situés dans le bas d'un vailon, en sortir avant le lever du soleil pour gagner un colombier situé au-dessus de la colline, et x'v reudre en si grand nombre, que le toit était entierement convert de ces pigeous étrangers, auxquels les domiciliés étajent obligés de faire place. et quelquefois même forcés de la céder. C'est surtout au printemps et en automue qu'ils semblent rechercher les premières juffuences du soleil, la pureté de l'air et les lieux élevés. Je puis ajouter à cette remarque un autre observation : e'est que le peuplement de ces colombiers isoiés, élevés et situés haut, est plus facile, et je produit bien plus uombreux que dans les antres colombiers. J'ai vu tirer quatre cents paires de pigeonneaux d'un de mes colombiers, qui, par sa situation et la hauteur de sa bâtisse, étnit élevé d'environ deux cents pieds au-dessus des autres colombiers ; tandis que ceux-ci pe produisaient que le quart ou le tiers tout au plus. c'est-à-dire cent ou cent trente paires : il faut seulement avoir soin de veiller à l'oiscau de proie, qui fréquente de préférence ces colombiers élevés et isolés, et qui ne laisse pas d'inquiéter les pigeons, sans néanmoins en détruire beaucoup; car il ne peut saisir que ceux qui se séparent de la troupe.

separettu en it retupe.

Apratie pigezou de nos colombiers, qui n'est qu'à densi domestique, se précuetent tes pigeous de contentierment, et dout nous avous si contentierment, et dout nous avous si fort havorhé si propugation des variés viètes demonderaient un volume d'errinecte qu'elles demonderaient un volume d'errinecte qu'elles demonderaient un volume d'errinecte et present et une sutre de planches, si nous voullous lo ciè-crire et les représente toutes; sind, comme je l'ad déjà fuit sentir, cecl est pistot un objet de unicaté et d'art, qu'un sujet d'histoire naturelle; èt nous nous bornerous à indiquer les principales branches de cette famille immense, auxquelles on pourra rapporter les rameaux et les rejetous des variées secondaires rariées secondaires de resteus des rariées secondaires des rejetous des variées secondaires.

les rejetous des varietes secondaires. Les curieux en ce geure donneut le nom de biset à tous les pigeons qui vont preudre leur vie à la campagne, et qu'on met dans de grands colombiers : eeux qu'ils appeilent pigeons doimestigues ne se lienanet que dans de petits colombiers ou volières, et ne se répandent pas à la campagne. Il y en a de plus grands et de plus petits ; par exemple, le ps pigeons eulbutauts et pigeous tournauts, qui sont les plus petits de 2008 les pigeons de vollère, le sont plus que le pigeou de colombier; lis sont nussi plus légers de vol, et plus dépagés de corps; et quand ilses mêtent avec les pigeons de colombier, ils perdeut l'habitude de tourner et de culbuter, ils persemble que e cois l'était de capit vité forcée qui leur fait tourner la tête, et qu'elle reprend son assiétte dès qu'il recouvrent leur liberté.

Les races pures, e'est-à-dire les variétés principales de pigeons domestiques, avec lesquelles ou peut faire toutes les variétés secondaires de chacune de ces races, sont : 1º les pigeons appeles grosses gorges , parce qu'ils ont la faculté d'enfler prodigieusement leur jabot en aspirant et retenant l'air; 2º les pigeons mondains, qui sont les plus recommandables par leur fécondité, ainsi que les pigeons romains, les pigeons pattus et les nonnaius; 3º les pigeons-paons, qui cièvent et étalent leur large queue comme le dindon ou le paon; 4º le pigeon-èravate ou à gorge frisce; 50 ic pigeon-coquille hollaudais; 6º le pigeon-hirondelle; 7º le pigeon-carme; 8º le pigeou-heurte; 9º les pigeons suisses; 10º le pigeon culbutant; 116 le pigeon tournant.

La race du pigeon grosse-gorge est composee

1° Le pigeou grosse-gorge sonpe-en-vin, dont les mâles sout très-beaux, parce qu'ils sont panachès, et dont les femelles ne panacheut point.

2º Le pigcon grosse-gorge chamois panaché; in femelle ne panache point. C'est à cette variété qu'on doit rapporter le pigcon de la pl. 140 de Frisch, queles Allemands appellent kropfatube ou kroiper, et que cet auteur a indiqué sous la désomination de columba strumosa seu columba arophago influto.

3º Le pigeon grosse-gorge, blaue comme un

eygno. 4° Le pigeon grosse-gorge blanc, pattu et à longues ailes qui se croisent sur la queue, daus lequel la boule de la gorge paraît fort détachée.

5° Le pigeon grosse-gorge gris panaché, et le grix doux, dout la coulenr est douce et uniforme par tont le corps. 6° Le pigeon grosse-gorge gris de fer, gris

barré et à rubans.
7º Le pigeon grosse-gorge gris piqué, comme

7º Le pigeon grosse-gorge gris pique, comme argenté.

8° Le pigeon grosse-gorge jacinthe d'une couleur bleue ouvragée en blane.

9º Le pigeon grosse gorge couleur de feu; il y a sur toutes ses plumes une barre bleue et uue barre rouge, et la plume est termiuée par une barre noire.

10° Le pigeon grosse-gorge couleur de bois de nover.

11º Le pigeon grosse-gorge couleur de marron, avec les pennes de l'aile toutes blanches.

1.25 Le pigeon grosse-corpe maarin , d'un beun not velocit, avet est sit plumes de l'aule blauches comme dans le grosse-gorge marron : its out tous deux la havette on le mouchoir blanc sous le con, et, dans ces dernières roces à vol blanc et à grosse-gorge, la frende est semblible au môte. Au reste, dans toutes les arbible le au môte. Au reste, dans toutes les semblible au môte. Au reste, dans toutes les define de configue pure sous define de configue propriété de l'aule put de l'aute de

15º Le pigeon grosse-gorge ardoisé, nvee le voi blanc et la cravata blanche; la femelle est semblable au mâle. Voilà les races principales des pigeons à grosse-gorge; mais il y en a encore plusieurs autres moins belles, comme les rouges, les olives, les couleurs de nuît, etc.

Tous les pigrouts, en genéral, out plus ou moins in feculé d'entire leur labot en aspirant l'air; on peut de même le faire entire en aspirant l'air; on peut de même le faire entire en souf-finat de l'air dessa leur gosier : mais estet race de piecons grossesporge out ette même faculté d'enfer leur plots et supérieureneut, qu'elle doit dépendre d'une conformation pratéculière que tout te reste de leurs corps, et qu'ils ténantes outpasses et plante, presque aussi gross que tout te reste de leurs corps, et qu'ils vienneut condincelleurs et mé, la conformation pratéculière leur tête, a doit qu'ils vienneut conformation et de leurs ten de leurs de

Une autre race est celle des pigeons mondains; c'est la plus commune, et, en même temps, la plus estimée à cause de sa grande fécondité.

Le mondain est à peu près d'une moitié plus fort que le biset; la femelle ressemble assez au mâle. Ils produisent presque tous les mois de l'année, pourru qu'ils soient en peilt nombre dans la même vollère; et il leur faut au moins à chacun trois ou quantre paniers, ou plutôt des trous un peu profouds, formée comme des coses, avec des planches, afin qu'ils ne se voient pas lorsqu'ils couvent; ear chaeun de ces pigeous défend, non-seulement son panier, etse bat contre les autres qui veulent en approcher, mais même il se bat aussi pour tous les paniers qui sont de son coté.

Par exemple, il ne faut que bult paires de espigions mondaits alsa un espace carré de buit piecla de côté; et les personnes qui en out elève saurent qu'aves six paires so porarrait avoir tout autant de produit. Plus on augmente leur nombre dans un espace domé, plus il y a de combitat, de tradit et espace domé, plus il y a des combres, de combre dans un espace domé, plus il y a democrète de combats, de trapage et d'oufe sansés. Il y a dans cette race assez nouvent des miles stériles, et aussi des femiles infécondes et qui ne pondent

lis sont en état de produire à huit ou ueuf mois d'age; mais ils ne sont en pleine ponte qu'à la troisième année : cette pleine ponte dure jusqu'à six ou sept ans, après quoi le nombre des pontes diminue, quoiqu'il y en ait qui pondent encore à l'âge de douze ans. La ponte des denx œuís se fait quelquefois en vingt-quatre beures, et dans l'biver en deux jours; en sorte qu'il y a un intervalle de temps différent, suivant la saisou, entre la ponte de chaque œuf. La femelle tient chaud son premier œuf, sans néanmoins le couver assidument : elle ne commence à couver constamment qu'après la ponte du second œuf : l'incubation dure ordinairement dix-huit jours, quelquefols dix-scpt, surtout en été, et jusqu'à dix-neuf ou vinet jours en hiver. L'attachement de la femelle à ses œufs est si grand, si constant, qu'on en a vu souffrir les incommodités les plus grandes et les douleurs les plus eruelles, plutôt que de les quitter : une femelle, entre autres, dont les pattes gelerent et tombérent, et qui, maigré cette souffrance et cette perte de membres, continua sa couvée jusqu'à ce que ses petits fussent éclos : ses pattes avaient gelé parce que son panier était tout près de la fenètre de sa volière.

Le môle, pendant que sa femelle couve, se tient sur le paíner le plus voisia, et au moment que, pressée par le besoín de manger, elle quitte ses œufs pour aller à la tremie, le mâle, qu'elie a appelé auparavant par un petit roucoultiment, prend sa place, couve ses œufs; et cette ineubation du malle dure deux ou trois heures chaque fois, et se renouvelle ordinairement deux fois en vingt-quotre beures.

On peut réduire les variétés de la race des pi-

geons mondains à trois pour la grandeur, qui toutes ont pour caractère commun un filet rouge aulour des veux.

1º Les premiers mondains sont des oiseaux lonrds, et à peu près gros comme de petites poules : on ne les recherche qu'à eause de leur grandeur, car iis ne sont pas bons pour la multiblication.

2º Les bogadais sont de gros mondains avec un tubercule au-dessus du bec en forme d'une petite morilie, et un ruban rouge beaucoup plus large autour des yeux, é'est-à-dire une seconde paupière charnue rougedire, qui leur tombe même sur les yeux lorsqu'ils sout vieux, et les empéche alors de voir. Ces pigeons ne produisent que difficient et en petit unombre.

Les bagadais ont le bee courbé et erochu, et ils présentent plusieurs variétés : il y en a do blanes, de noirs, de rouges, de minimes, etc.

2º Le pigeon espaguol, qui est encrer un pigeomondain, aussi gros qu'une pouie, et qui est tres-beau; il differe du bogadais en ce qu'il n'à point de morille au-dessus du bec, que la seconde paupière charune est mois saillante, et que le bec est droit au lieu d'être courbé: ou le méle avec le bogadais et le produit est un très-eros et très-errand piezon.

4° Le pigeon ture qui a, comme le logudals, une grosse excrissionare au-dessos du bee, avre un rahan rouge qui s'étend depais le le ea autre des yeax. Ce pigeon ture est trie-gros, huppé, lass de culsaes, large de corps et de nommes comment de voir 1 ll y en a de minumes corps et de nois 1 ll y en a de minumes corps de nois 1 ll y en a de minumes corps et de nois 1 ll y en a de l'independent de la place de l'independent de la place de l'independent de l'independent de l'independent de l'independent de la chancier de soupe-en-tin. Ces pigeons sont très lourds et ne s'écnréent pas de leur vollère.

5° Les pigeons romains, qui ne sont pas tout n fait si grands que les tures, mais qui ont lo vol aussi étendu, n'ont point de huppe : il y en a de noirs, de minimes et de tachetés.

Ce sont là les plus gros piaçons domestiques; il y cu a d'autres de moyeume grandeur, et d'autres plus petits. Dans les piaçonspattus, qui ont les pirica covertés de plumes jusque sur les ongics, on distingue le pattu sous luppe, dont l'risch donois fingure, pl. 141,5 sous la détomination de trumanel faube et allermand, et do chande luppanissane a la litti, piègno-énminaur en français; et le pattu luppé, dont le mémo nature a donnie fingure, pl. 141,5 sous le nom de montaube en allemand, et sous la dénomination latiac de columba menstrua seu cristata pedibus plumosis. Ce pigeon patiu, que l'ou appeile pigeon-tambour, sc somme aussi pigeon glou glou, parce qu'il répète contiauellement ce son, et que sa voix imite le bruit du tamboar euteudu de loia. Le pigeon pattu buppé est aussi appelé pigeon de mois, parce qu'il produit tous les mois et qu'il n'attend pas que ses pelits soient en état de manger seuls pour couver de nouveau. C'est une race recommandable par son utilité, c'est-à-dire par sa grande fécoudité, qui cepeudant ne doit pas se compter de douze fois par an, mais communément de huit et neuf pontes ; ce qui est encore un trèsgrand produit.

Dans les races moyennes et petites de pigeons domestiques, on distingue le pigeon nonnain, dout il v a plusieurs variétés, savoir : le soupe-eu-vin, le rouge panaebé, le chamois panaché, mais dont les femelles de tous trois ue sont (amais panachées. Il v a aussi, daas la race des nonnairs, une variété qu'on appelle pigeon maurin, qui est tout noir avec la tête blanche et le bout des ailes aassi blane : et c'est à cette variété qu'oa doit rapporter le pigeou de la pl. 150 de Frisch, auguel il donne en allemand le uom de schleyer ou parruquem laube, et en intin, columba galerita, et qu'il traduit en français par pigeon coiffé : mais en général, tous les nonnains, soit maurins ou auires, sont coiffés, ou piulôt ils ont comme un demi-capuchon sur la tête, qui descead le long du cou et s'étend sur la poitrine, en forme de cravate composée de plumes redressées. Cette variété est voisine de la race du pigeou grosse-gorge; car ce pigeon coiffé est de la même grandeur, et salt aussi enfler un peu son jabot. Il ue produit pas auiant que les autres nonnains, dont les plus parfaits sont tout blanes, ct sont ceux qu'on regarde comme les meilleurs de la race : tous ont le bee très-court; ceux-ci produisent beaucoup, mais les pigeonneaux soat tres-pelits,

Le pigeon-poor est un pru pius gros que le pigeon nomain ; on l'appelle pigeon-poo, parec qu'il pest ederacer sa queue et l'étaire comme le paou. Les plus beaux de cette race oni jusles pigeons d'autres races n'en n'ont que douveles pigeons d'autres races n'en n'ont que douvelorsqu'il se rodressent leur queue, jis la poussent les pigeons d'autres races n'en n'en present l'en present leur queue, jis la poussent en avant ; et comme lis retireut en mêmo temps la tête en arriere, elle touche à la queue, lis la tête en arriere, elle touche à la queue, lis tremblent aussi pendant tout le temps de cette opération, soit par la forte contraction des muscles, soit par queique autre cause; car il y a plus d'une race de nigeons trembieurs. C'est ordinairement quand ils sont en amour qu'ils étalent aiasi leur gucue; mais ils le font aussi daus d'autres temps. La femeile relève et étale sa queue comme le mâle, et l'a tout aussi belle. Il y en a de tout blanes, d'autres blanes avec la tête et la queue noires : et e'est à cette seconde variété qu'il faut rapporter le pigeon de la pl. 151 de Frisch, qu'il appelle en allemand pfau-laube ou hunerschwantz, et en latin columba caudata. Cet auteur remarque que dans le même temps que le pigeon-paon étale sa queue, il agite fierement et constamment sa tète et son cou, à peu près comme l'oiseau appelé torcot. Ces pigeons ne volent pas aussi bien que les autres; leur large queue est cause qu'ils sout souvent emportés par le vent et qu'ils tombent à terre : ainsi , on les élève plutôt par eurlosité que pour l'ulilité. Au reste, ces pigeons, qui par eux-mêmes ne peuvent faire de longs voyages, ont été transportés fort loin par ies hommes. Il v a aux Philippines, dit Gemelli Carreri, des pigeons qui relevent et étalent leur queue comme le paoa.

Les pigeons polouals sont plus gros que les pigeons-paous; ils ont pour caractère d'avoir le bec très-gros et très-court, les yeux bordés d'un large cercle rouge, les jambes très-basses : il y a a de différente se ouleurs, beaucoup de noirs, des roux, des chamois, des gris piqués et de tout blanes.

Le piecou-cravate est l'un des pius petits pigeous; il n'est guère plus gros qu'uae tourtereile; et en les appariant ensemble, ils produisent des mulcis ou métis. Oa distingue le pigeon-eravate da pigeon-noanain, en ce que le pigeou-cravate n'a poiut de demi-capuehon sur la tête ci sur le con, et qu'il n'a précisément qu'un bouquet de plumes qui sembleut se rebrousser sur la poitrine et sous la gorge. Ce sout de trèsiolis pigeous, bien falts, qui ont l'air très-propres, et dout il v eu a de soupe-en-via, de chamois, de panachés, de roux et de gris, de tout blanes et de tout noirs, et d'autres biaues avec des manteaux noirs : c'est à cette dernière variélé qu'on peut rapporter le pigeon représenté dans la pl. 147 de Frisch, sous le nomallemand mowchen, et la dénomination latine de columba collo hirsuto. Ce pigeon ne s'apparle pas volontiers avec les autres pigeons, et n'est pas d'un grand produit : d'ailleurs, il est petit, et se laisse aisément prendre par l'oiseau de proie; c'est par toutes ces raisons qu'on n'en élève guère.

Il y a, judépendamment des tête et queue bleese qui out la coquille, dont uous venous de pariers, d'autres pigcons qui ont simplement le ct queue bleuse, d'autres de tête et queue noires, d'autres de tête et queue noires, d'autres de tête et queue rouges, et d'autres encer, tête et queue jaures, et d'autres de noires, d'autres de tête et queue rouges, et d'autres de rette parie par de l'autres de l'est parie de l'est parier de l'est très propre et bien arrange.

Il y en a qu'on appelle aussi pigeons-birondeiles , qui ne sont pas plus gros que des tourterelles, ayant le corps allongé de même, et le vol très-léger : tout le dessus de leur corps est blanc, et ils ont tontes les parties supérieures du corps, ainsi que le con, la tête et la queue, noires, ou rouges, ou bleues, ou jaunes, avec nn petit casque de ces mêmes couleurs sur la tête; mais le dessons de la tête est toujours hiane comme le dessous du cou. C'est à cette variété qu'il faut rapporter le pigeon culrassé de Jonston et de Williughby , qui a ponr caractère particulier d'avoir les plumes de la tête, ceiles de la quene et les pennes des ailes toujours de la même conleur, et le corps d'une coujeur différente; par exemple, le corps blanc, et la tête, la queue et les ailes noires, ou de quelque antre couleur que ce soit.

Le pigeon-carme, qui fait une antre race, est pent-être le plus bas et le plus petit de tous uos pigeons; il paraît accroupi comme l'oiscau que l'on appetie le crapaud-volant; il est aussi très-pattu, ayant les pieds fort courts et les pin-

mes des jambes tres-longnes. Les femelles et les miles se ressemblen, ainsi que dans la plupart des autres races : on y compte aussi quatre varitées qui sont its smêmes que dans les races précédentes, awoir : les gris-de-fer, les chamols, les soupe-en-vin et le agris-doux; mais lis out lout le desous du corps et des aites les raque nou verons d'indiquer. Ils sont encore remarquables par leur bec, qui est plus petit que celui d'une tourterfile; et lis ont aussi une petite aigrette derrière la tête, qui pouse en pointe comme celle de l'aloutete huppée.

Le pigeon-tambour ou glou glou, dont nous avons parié, que l'on appelle ainsi parce qu'il forme ce son glou glou, qu'il répète fort souvent lorsqu'il est auprès de sa femelle, est aussi an pigeon fort bas et fort patta; mais il es tpius gros que le pigeon-carme, et à pen près de la taille du pigeon-polonais.

ne du pigeon-poione

Le pigeou-heurté, c'est-à-dire masqué comme d'un coup de pincœu noir, blen, jaune ou rouge, au-dessus din bec seulement et jusqu'au milieu de la tête, avec la queue de la même couleur, et tout le reate du corps blane, est un pigeon fort recherché des curieux; if n'est point pattu et est de la grosseur des pigeons mondains ordinaires.

Les pigoons suisses sont plus petits que les pigoons ordinaires, et pas plus groq que les pigoons ordinaires, et pas plus groq que les pigoons bleats; ils sont de mene tout aussi légra devoi. Il yen a de plusieures sortes, savoir : des panachés de rouge, de bleu, de jaune sur un condition de la constitución de la meme couleur que celle du plastron.

Il y a d'autres pigeons suisses qui ne sont point punachés, et qui sont ardoisés de couleur uniforme sur tont le corps, saus collier ni plastron; d'autres, qu'ou appelle coillers jaunes japsés, colliers jaunes maillés; d'autres, colliers jaunes fort maillés, etc., parce qu'ils portent des colliers de cette couleur.

Il y a encore dans cette race de pigeons suisses nne autre variété qu'on appelle pigeon azuré, parce qu'il est d'une couleur plus bleue que les ardoises.

Le pigeon culbutaut est encore nn des pius petits pigeons. Ceiui que M. Frisch a fait représenter, planche 148, sous les nom de tummel taube, tumler, columba gestuosa seu gesticularia, est d'un roux brun; mais ii v en a de gris et de variés de ronx et de gris. li tourne sur lui-même en volant, comme un corps qu'on jetterait en l'air, et c'est par cette raison qu'on i'a nommé piacon culbutant. Il semble que tous ses mouvements supposent des vertiges, qui, comme je l'ai dit , peuvent être attribués à la captivité. Il vole très-vite, s'élève le pius baut de tous, et ses monvements sont très-précipités et fort irréguliers. Frisch dit que, comme par ses mouvements il imite, en quelque façon, les gestes et les sauts des danseurs de corde et des voitigeurs, on lui a donné le nom de pigeonpantomime, columba gestuosa. Au reste, sa forme est assez sembiable à celle du biset, et l'on s'en sert ordinairement pour attirer les pigeons des autres colombiers, parce qu'il vole plus baut, plus ioin et plus longtemps que les autres, et qu'il échappe plus aisément à l'oisean de proje.

Il en est de même du pieçon-tournant que M. Brisson, d'après Willigubly, a papél e l'prigon balter. Il tourne en roud lorsqu'il vole, et hat si forteme des ailes, qu'il fait autant de bruit qu'une cianquette, et souvent il se rompt de quelques plumes de l'alle par la volucie de ce mouvement, qui semble teuir de la convulsion. Ces pigons tournants ou haiteurs sont communement gris avec des taches noires sur les silles.

Je ne dirai qu'un mod de quelques autres varétés équivoques on secondaire dont les nomenchateurs ont full mention, et qui ressortissent sans doute aux neces que nous venous d'indiquer, mais qu'on autre, qu'elle pais papaperte directement et schremant, etc. de patexemple, 1º le pigeon de Norwége, Indique paéchwenckéel, qu'el est blanc comme usige, et qui pourrait bien être un pigeon pattu huppé plus grou que les autres.

2º Le pigeon de Crète, suivant Aldrovande, ou de Barbarie, selon Willughby, qui a le bee très-court et les yeux entourés d'une large bande de peau nue, le plumage bleuâtre et marqué de deux taches notrâtres sur chaque aite,

3º Le pigeon frisé de Schwenckfeld et d'Aldrovande, qui est tout bianc et frisé sur tout le corps

4º Le pigeon messager de Willughby, qui ressemble beaucoup au pigeon ture, taut par

son plumage brun que par ses yenx entourés d'une peau nne, et ses narines couvertes d'une membrane épaisse : on s'est, dit-on, servi de ces pigeons pour porter promptement des lettres au loin, ce qui ieur a fait donner le nom de messagers.

s<sup>5</sup> Le piecon-cavalire de Willinghly et d'Abi, hi, qui provient, dit-on, du piècon grosseporge et du piecon messager, participant de l'un et de l'autre; cor il a la feulté d'enfire beancoup son Jabot cemme le piecon grossesonge, et il pote au res nairois des membranes epaisses comme le piecon messager. Mais il y a apparence qu'on opurrait également as servir de tout autre piecon pour porter de petites ehoses, ou pitoit les rapporter de loig il autili, pour ceia, de les sépares de leur fométie et de te transporter dans le lieu d'ult oveu t recererenir auprès de lour francile, des qu'ils serout mis en libert d'ult servir des des leur sour des trevanir auprès de lour francile, des qu'ils serout mis en libert d'ult se-

On voit que ces cinq races de pigeons ne sont que des variétés secondaires des premières que uous avons indiquées, d'après les observations de queiques curieux qui ont passé leur vie à élever des pigeons, et particulierement du sieur Fournier, qui en fait commerce, et qui a été chargé, pendant quelques années, du soin des volières et des basses-rours de S. A. S. Monseigneur le comte de Ciermont. Ce prince, qui de très-bonue heure s'est déclaré protecteur des arts, toujours animé du goût des heites connaissances, a voulu savoir jusqu'où s'étendaient en ce genre les forces de la nature : on a rassembié, par ses ordres, toutes les espèces, toutes les races connues des oiscaux domestiques; on les a multipliées et variées à l'infini. L'intelligence, les soins et la culture ont ici, comme en tout, perfectionné ce qui était connu, et développé ce qui ne l'était pas ; on a fait éclore jusqu'aux arrière-germes de la nature; on a tiré de son sein toutes les productions ultérieures qu'elle seule et sans aide n'aurait pu amener à la lumière. En cherchant à épuiser les trésors de sa fécondité, on a reconnu qu'ils étaieut inépuisables, et qu'avec un seul de ses modèles, c'est-à-dire avec une scule espèce, telle que ceiic du pigeon ou de la poule, on pouvait faire un peuple composé de mille familles différentes, toutes reconnaissables, toutes nouvelles, toutes plus belies que l'espèce dont elles tirent leur première origine.

Dès le temps des Grees on connaissait les pigeons de volière, puisque Aristote dit qu'ils produisent dix et onze fois l'année, et que ceux d'Egypte produisent jusqu'à douze fois. L'on pourrait croire néanmoins que les grands eolombiers, où les pigeons ne produisent que deux ou trois fois par au, n'étaient pas fort en usage dn temps de ce philosophe : il compose le genre columbace de quatre espèce ; savoir, le ramier (palumbus), la tourterelle (turtur), le biset (vinago), et le pigeon (columbus); et c'est ce dernier dont il dit que le produit est de dix pontes par an. Or, ce produit si frequent ne se tronve que dans quelques races de nos pigeous de volière. Aristote n'en distingue pas les différences, et ne fait nucune mention des variétés de ces pigeons domestiques : peut-être ces variétés n'existaient qu'en petit nombre ; mais il paralt qu'elles s'étaient bien multipliées du temps de Pline, qui parle des grands pigeons de Campanie et des curieux en ce genre, qui achetaient à un prix excessif uue paire de beaux pigeons, dont ils racontalent l'origine et la nohiesse, et qu'ils élevalent dans des tours placées au-dessus du toit de leurs maisons. Tout ce que nous ont dit les anciens au sujet des mœurs et des habitudes des pigeons doit done se rapporter aux pigeons de volière pluiôt qu'à ceux de nos colombiers, qu'ou doit regarder comme une espèce moyenne entre les pigeons domestiques et les pigeons sauvages, et qui participent en effet des mœurs des uns et des autres.

Tous ont de certaines qualités qui leur sont communes : l'amour de la société, l'attachement à leurs sembiables , la douceur des mœurs ; la chasteté, c'est-à-dire la fidélité réciproque, et l'amour sans partage du mâle et de la femelle ; la propreté, le soin de soi-même, qui supposent l'envie de plaire ; l'art de se donner des graces, qui le suppose encore plus ; les caresses tendres, les mouvements doux, les baisers timides, qui ne deviennent intimes et pressants qu'au moment de jouir ; ce moment même ramené quelques instants après par de nouveaux désirs, de nonvelles approches également nuancées , également senties ; un feu toujours durable, nn gout toujours constant, et, pour plus grand bien encore, la puissance d'y satisfaire sans cesse; nulle humeur, nul dégoût, nuite querelle; tout le temps de la vie employé au service de l'amour et au soin de ses fruits; toutes les fonctions pénibles également réparties; le mâle almant assez pour les partager et même se charger des soins maternels, couvant régulièrement à son tour et les œuis et sei petits, pour en épargner la péine à sa compagne, pour mettre entre elle et lui ette égalité dont dépend le bonbeur de toute union durable : quels modèles pour l'homme, s'il pouvait ou sayait les imiter!

## OISEAUX: ÉTRANGERS

OUI ONT RAPPORT

#### AU PIGEON.

Il y a per d'espèces qui soient aussi généraiement répandus que celle du pigeon, comme il a l'aile très-forte et le voi souteuu, il peat il a claite très-forte et le voi souteuu, il peat faire alsiente de longs voyages a sussi la pitapart des races sauvages ou donestiques se trouteur dans tous les edimats. De l'Expère lusqu'en voir dans tous les edimats. De l'Expère jusqu'en quoign la propogreta minex dans les cilinats quoign la propogreta minex dans les cilinats pays fordit, tout dépendant des soins qu'ou pays fordit, tout dépendant des soins qu'ou que le pigeon auvage ou biete et rouve égaloment dans presque toutes les contrées des deux continents.

Le pigeon brun de la Nouvelle-Espagne, indiqué par Fernandez sons le nom mexicain cehoilotl, qui est brun partout, excepté la poitrine et les extrémités des ailes, qui sont blanches, ne nous paraît être qu'une variété du hiset, Cet oiseau du Mexique a le tour des yeux d'un rouge vif, l'iris noir, et les pieds rouges. Celui que le même anteur indique sous le nom de hoilotl, qui est hrun, marqué de taches noires, n'est vraisemblablement qu'une variété d'age on de sexe du précédent; et un autre du pays appelé kacahoilott, qui est bieu sur toutes les parties supérieures, et rouge sur la poitrine et le ventre, n'est peut-être encore qu'une variété de notre pigeon sauvage, et tous trois me paraissent appartenir à l'espèce de notre pigeon d'Europe.

Le pigeon indiqué par M. Brisson sous le nom de pigeon violet de la Martinique, et qui est représenté sous ce même nom de pigeon de la Martinique, ne nous parait être qu'une trèslégère variété de notre pigeon commun. Celui que ce même auteur appelle simplement pigeon de la Martinique, et qui est représenté sous la dénomination de pigeon roux de Cayenne, ne forment ni l'uu ui l'autre des espèces différentes de celle de notre pigeon ; il y a même toute appareuce que le dernier n'est que la femelie du premier, et qu'ils tirent leur origine de nos pigeons favards. On les appelle improprement perdrix à la Martinique, où il n'y a point de vraies perdrix : mais ee sont des pigeons qui ne ressemblent à la perdrix que par la couleur du plamage, et qui ne different pas assez de nos pigeons, pour qu'on doive leur donner un antre nom; et comme l'un nous est venu de Cavenne, et l'autre de la Martiulque, on peut en inferer que l'espèce est répandue dans tous les climats chauds du nouveau continent.

Le pigeon décrit et dessale par M. Edwards, sous la dénombandon de pigeon bran des Indea norientales, est de la même grosseur que notre pigeon baset; 4c, omme il n'en differe que par les coulents, on peut le regarder comme une avriéte produtte par l'induceu de todimat. Il est remarquible, en ce que ses yeux sont crito-pinume, et qu'il relève souvent et ashiburient sa quene, sans expendant l'étaler comme le pi-geon-pson.

Il en est de même du pięcom d'Amérique, domoné par Catelya yous le rom de pięcon de passoge, et par Frisch sons celui de columba Americana, qui me diffère de nos pięcons fuyards et devenus sauvages que par les ceuleurs et par les plumes de la queve qu'il a plus lougues, ce qui semblé le rapprocher de la missent pas similiantes pour col faire une respèce distincte et séparée de celle de nos pigeons.

Il en est encerc de même du pigeon inalique par Ray, appelé par les Anglais pigeom-perroquet, decrit ensuite par N. Brisson, et que nous avons fait reprécenter sous la dénomination de pigeon vert des Philippines. Comme il est de la même grandeur que hoire pigeon sautant de la consecución de la consecución de la force des couleurs, e qu'on peut attribue au climat chand, nous ne le regarderous que comme une variété dans l'espèce de notre pigeou.

Il s'est trouvé, dans le Cabinet du Roi, un oiseau sous le nom de pigeon vert d'Amboine, qui n'est pas celui que M. Brisson a donné sous ce nom, et que nous avons fait représenter. Cet oiseau est d'une race très-voisine de la précédente, et pourrait hien même n'en être qu'une variété de sexe ou d'âge.

Le pigeon vert d'Amboine, décrit par M. Brisson, est de la grosseur d'une tourterelle; et, quoique différent par la distribution des couleurs de celui auquel nous avons donné le même nom, il ue peut cependant être regardé que comme une autre variété de l'espèce de notre pigeon d'Europe ; et ll y a toute apparence que le pigeon vert de l'île Saint-Thomas indiqué par Marcgrave, qui est de la même grandeur et sigure de notre pigeon d'Europe, mais qui en diffère , ainsi que de tous les autres pigeons , par ses pieds couleur de safrau, est cependant encore une variété du pigeon sauvage. En général, les pigeons ont tous les pieds ronges; il n'y a de différence que dans l'intensité ou la vivacité de cette couleur ; et c'est peut-être par maiadic, ou par quelque autre cause accideutelle, que ce pigeon de Marcgrave les avait jaunes; du reste, il ressemble beanconp aux pigeons verts des Philippines et d'Amboine, de nos planches enluminées. Thévenot fait mention de ces pigeons verts dans les termes suivants : « Il se trouve aux ludes, à Agra, des · pigeons tout verts, et qui ne diffèrent des o nôtres que par cette couleur. Les chasseurs « les prenneut aisément avec de la glu. »

Le pigeon de la Jamaique, indiqué par Hans Slosen, qui est d'un brun pourpré sur le corps, et blanc sous le veutre, et dont la grandeur est à peu près la même que celle de uotre pigeon sauvage, doit terre regardé comme une simple variété de cette espèce, d'autant plus qu'on me le trouve pas à la Jamaique en toutes asisons, et qu'il n'y est que comme oiseau de passage.

Un autre qui se trouve dans le même pays, de la Jamsiène, et qui l'est encore qu'un v-ariété de notre pigeon sauvage, c'est celul qui 
a été indiqué par Hans Slonce, et cesulte par 
Gatesby, sous la dénomination de pigeon à lu 
couvrance biantee. Comme il est la même 
grosseur que notre pigeon sauvage, et qu'il in 
éne et multiple de même dans les trous des rochers, on ne peut guère douter qu'il ne soit de 
la même scabec.

On voit par cette énumération que notre pigeou sauvage d'Europe se trouve au Mexique , à la Nouvelle-Espagne , à la Martinique , à Cayenne, à la Caroline, à la Jamaique, e'està-dire dans toutes les contrées chaudes et tempérées des Indes occidentales; et qu'on le retrouve aux Iudes orientales, à Amboine, et jusqu'aux Philippines.

#### · LE RAMIER.

## (LA COLOMBE RAMIER.)

Ordre des gallinacés, genre pigeon. (Cuvier.)

Comme cet oiseau est beaucoup plns gros que se biset, et que tous deux tiennent de très-près au pigeon domestique, on pourrait eroire que les petites races de nos pigeons de volière sont issues des bisets, et que les pius grandes viennent des ramiers, d'antant plus que les anciens étaient dans l'usage d'élever des ramiers, de les engraisser et de les faire multiplier : il se peut donc que uos grands pigeons de volière, et partienlièrement les gros pattus, viennent originalrement des ramiers ; la seule chose qui paraitrait s'opposer à cette idée, c'est que nos petits pigeons domestiques produisent avec les grands, au lieu qu'il ne paraît pas que le ramier produise avec le biset, pnisque tous deux fréquentent les mêmes lieux sans se mêler ensemble. La tourterelle, qui s'apprivoise encore plus alsément que le ramier, et que l'on peut facilement élever et nourrir dans les maisons, pourrait, à égal titre, être regardée comme la tige de quelques-unes de uos races de pigeons domestiques, si elle n'était pas, ainsi que le ramier, d'une espèce particulière et qui ne se méle pas avec les pigeons sanvages : mais on peut concevoir que des animaux qui ne se mélent pas dans l'état de nature, parce que chaque male trouve une femelle de son espèce, dolvent semêler dans l'état de captivité s'ils sont privés de leur femelle propre et quand on ne leur offre qu'une femelle étrangère. Le biset, le ramier et la tourterelle ne se mélent pas dans les bois. parce que chacun y trouve la femelle qui lui convient le mieux, c'est-à-dire celle de son espèce propre : mais il est possible qu'étant privés de leur liberté et de leur femelle, ils s'unissent avec celles qu'on leur présente ; et comme ces trois espèces sont fort voisines, les individns qui résultent de leur mélange doivent se trouver féconds, et produire par conséquent

des races ou variétés constantes : ce ne seront pas des mulets stériles, comme ceux qui proviennent de l'anesse et du cheval, mais des métis féconds, comme ceux que produit le bouc avec la brebis. A juger du genre columbacé par toutes les analogies, il parait que dans l'état de nature Il y a, comme nons l'avons dit, trois espèces principales, et deux autres qu'on peut regarder comme intermédiaires. Les Grees avaient donné à chacune de ces cinq espèces des noms différents; ce qu'ils ne faisaient jamais que dans l'idée qu'il y avait en effet diversité d'espèce : la première et la plus grande est le phassa ou phatta, qui est notre ramier ; la seconde est le péléias, qui est notre biset ; la troisième, le trugon ou la tourterelle; la quatrieme, qui fait la première des intermédiaires, est l'anas, qui, étant un peu plus grand que ie biset, doit être regardé comme une variété dont l'origine peut se rapporter anx pigeons fuyards on déserteurs de nos colombiers ; enfin la cinquième est le phaps, qui est un ramler plus petit que le phassa, et qu'on a par cette raison appelé palumbus minor, mais qui ne nous paraît faire qu'une variété dans l'espèce du ramler ; car on a observé que , suivant ies elimats, les ramiers sont plus ou moins grands. Ainsi toutes les espèces nominales, anciennes et modernes, se réduisent toujours à trois, e'est-à-dire à celles du biset, du ramier et de la tourterelle, qui pent-être ont contribué toutes trois à la variété presque infinie qui se trouve dans uos pigeons domestiques.

Les ramiers arrivent dans nos provinces au printemps, un peu plus tôt que les bisets, et partent en automue un peu plus tard. C'est an mois d'août qu'on trouve en France les ramereaux en plus grande quantité; et il paraît qu'ils viennent d'une seconde ponte, qui se fait sur la fin de l'été; car la première ponte, qui se fait de très-bonne beure au printemps, est souvent détruite, parce que le nid, n'étant pas encore couvert par les feuilles, est trop exposé. Il reste des ramiers pendant l'hiver dans la plupart de nos provinces. Ils perchent comme les bisets; mals ils n'établissent pas, comme eux, leurs nids dans des trous d'arbres; lis les placent à leur sommet et les construisent assez légèrement avec des bûchettes : ee nid est plat et assez large pour recevoir le mâle et la femelle. Je suis assuré qu'elle pond, de très-bonne heure au printemps, deux et souvent trois œufs; car

on m'a apporté plusieurs nids où ii y avait denx i et queiquefois trois ramereaux déjà forts au commencement d'avril. Quelques gens ont prétendu que, dans notre climat, ils ue produisent qu'une fois l'année, à moins qu'on ne prenne leurs petits ou ieurs œufs ; ce qui, comme i'on sait, force tous les oiseaux à une secoude ponte, Cependant Frisch assure qu'ils couvent deux fois par an , ce qui nous paraît très-vrai. Comme il y a constance et fidélité dans l'union du mâle ct de la femelle, cela suppose que le sentiment d'amour et le soin des petits durent toute l'année. Or, la femelie poud quatorze jours après les approches du mâie ; elie ue couve que pendant quatorze autres jours, et ii ne faut qu'autant de temps pour que les petits puissent voler et se pourvoir d'eux-mêmes. Ainsi il y a toute apparence qu'ils produisent piutôt deux fois qu'une par an : ia première, comme je l'ai dit, au commeucement du printemps; et la seconde au solstice d'été, comme l'ont remarqué les anciens. li est très-certain que cela est ainsi dans tous les climats chauds et tempérés, et très-probabie qu'li en est à peu près de même dans les pays froids. Ils out un roucouiement pius fort que celui des pigeons, mais qui ne se fait entendre que dans la saison des amours et dans les jours sereins; car, des qu'il pleut, ces oiseaux se taisent, et on ue les enteud que trèsrarement en hiver. Ils se nourrissent de fruits sauvages, de giands, de faines, de fraises dont lis sont très-avides, et aussi de fèves et de grains de toute espèce : ils font un grand dégât dans les biés iorsqu'iis sont versés; et quand ces alimeuts leur manquent, lis mangent de l'herbe. lis boivent à la manière des pigeons, e'est-à-dire de suite et sans relever la tête qu'après avoir avalé toute l'eau dont iis ont besoin. Comme leur chair, et surtont ceile des jeunes, est excellente à manger, on recherche soigneusement ieurs nids, et on en détruit ainsi une grande quantité. Cette dévastation, jointe au petit produit, qui n'est que deux ou trois œufs à chaque poute, fait que l'espèce n'est nombreuse nulie part. Ou en preud à la vérité beaucoop avec des fliets dans les lieux de leur passage, surtout dans nos provinces voisines des Pyrénées; mais ce n'est que dans une saison, et pendaut peu de jours.

Il parait que, quoique le ramier préfère les climats chauds et tempérés, il habite quelquefois dans les pays septentriouaux, puisque

M. Linneus le met dans la liste des olessaux qui se trouvent no Suéde, et il parità aussilare qu'ils out passe d'un continent à l'autre, car qu'ils out passe d'un continent à l'autre, car de le l'Amérique, ainsi que des contrées les plus chaudes de soutre continent, puissurs oiseaux qu'on doit regarder comme des variétés ou qu'on doit regarder comme des variétés ou des especies rès voisiers de celle du ramier, et dont uous ailons faire meuton dans l'article suivant.

## OISEAUX ÉTRANGERS

AU RAMIER.

(LE PIGEON RAMIER DES MOLEQUES.)

Le pigeon ramler des Moluques, indiqué sous ce uom par M. Brisson, et que uous avons fait représenter avec une noix muscade dans le bec, parce qu'il se nourrit de ce fruit. Quelque éloigné que soit le elimat des Moluques de ceiu de l'Europe, cet oisseu ressemble si fort à notreramier par la grandeur et la figure, que nous ne pouvons le regarder que comme une variété produite na l'influeuce du ellinflueuce du ellinflueuce du

Il en est de même de l'oliseus indiqué et déder par M. Edwards, et qu'il dit a trouver dans les provinces mérdiousles de la Guistecomme il est d'amp plut et à pur prés decomme il est d'amp plut et à pur prés decomme il est d'amp plut et à pur prés detennat à cette capète comme simple variet, que de taches triangulaires surles alies, et qu'ur returne de la comparation de la comparation de la punt plum plum rouge et me, l'insi à un beau jume, le ben ouldrité : mais toutes est diffélles yeux, peuvout être requêles comme des variétés produites pur le climat.

Une troisieme variété du ramier, quise trouve dans l'autre continent, e'est le pignon à queue aimétée de la Jamoique, judiqué par Hans Stoane et Brown, qui, cânt de la grandeur à peu près du namier d'Europe, peut y éter rapporté plutot qu' à acueme autre sepée: il est remarquable par la bande noire qui traverse as queue biene, per l'iris de yeur, qui est d'un rouge plus vif que ceiui de l'est du ramie, qui est por dess taberciele qu'il a pris de la base de por dess taberciele qu'il a pris de la base de

## LE FOUNINGO.

L'olseau appelé à Madagascar founingo-menarabou, et auquei nous conserverons partie de ee nom, parce qu'il nous paraît être d'une espèce particulière, et qui, quoique voisine de celle du ramier, en differe trop par la grandeur pour qu'on puisse le regarder comme une simple variété. M. Brisson a indiqué le premier cet olseau, et nous l'avons fait représenter sous la denomination de pigeon ramier bleu de Madagascar. Il est beaucoup plus petit que notre ramier d'Europe, et de la même grandeur à peu pres qu'un autre pigeon du même climat, qui parait avoir été indiqué par Bontius, et qui a ensuite été décrit par M. Brisson sur un individu venant de Madagascar, où li s'appelle founingo maitsou ; ce qui parait prouver que maigré la différence de couleur du vert au bleu, ces deux oiseaux sont de la même espèce, et qu'il n'y a peut-être entre eux d'autre différence que celle du sexe on de l'age. On tronvera cet oiseau vert représenté sous la dénomination de pigeon ramier vert de Madagascar dans nos planches enluminées.

#### LE RAMIRET.

L'oisean représenté sous la dénomination de pipon armier de Corpsans, dont l'espote est nouvelle, et n'a été indiquée par autempée as nouvelle, et n'a été indiquée par autempée as nouvelle, et n'a été indiquée par autempée à l'entre de l'entre de l'entre d'avent de celle du ramier d'Arique, nous avons eru dévoir lui donner un nom propre, et nous l'avons appelé ramiert, parce qu'il est nous l'avons appelé ramiert, parce qu'il est plus petit que notre ramier. C'est un des pilus objects que es principal de la tourterelle par la forme de son cou l'est parte qu'il et nouvelle par la forme de son cou d'est parte qu'il et rapprochent plus des mandres que l'autempée d'oisens.

Le pigeon des îles Nincombar, ou plutôt Nicobar, décrit et dessiné par Albin, qui, sedon lui, est de la grandeur de notre ramier d'Europe, dont la tête et la gorge sont d'un noir bleuâtre, le ventre d'un brun noiratre, et les parties supéricures du corps et des ailes variées de hieu, de rouge, de pourpre, de jaunc et de

vert. Seion M. Edwards, qui a donné, depuis Albin, une très-bonne description et une excellente figure de cet oiseau, Il ne paraissait que de la grosseur d'un pigeon ordinaire..., Les piumes sur le cou sont longues et pointues comme celles d'un coq de basse-cour : elles ont de trèsbeaux reflets de couleurs variées de bleu, de rouge, d'or, et de couleur de cuivre ; le dos et le dessus des ailes sont verts avec des reflets d'or et cuivre .... J'ai , ajoute M. Edwards , trouve dans Albin des figures qu'il appelle le coq et la poule de cette espèce ; je les al examinées ensuite chez le chevalier Sloane, et je n'ai pu y trouver aucune différence de laqueile on pourrait coneiure que ces olseanx étalent le måle et la femelle.... Albin l'appelle pigeon Ninkcombar : le vrai nom de l'île d'où cet oiseau a été apporté est Nicobar.... Il y a piusieurs petites lles qui portent ce nom, et qui sont situées au nord de Sumatra.

#### LE CROWN-VOGEL.

L'oiseau nommé par les Hoilandais crownvogel, donné par M. Edwards sous le nom de gros pigeon couronné des Indes, et par M. Brisson sous celui de faisan couronné des Indes

Indes. Quoique cet oiseau soit aussi gros qu'un dindon, il paralt certain qu'il apportient au genre du pigeon: il en a le bec, la tête, le cou, toute la forme du corps, les jambes, jes pieds, les ongles, la voix, le roucoulement, les mœurs, etc. C'est parce qu'on a été trompé par sa grosseur qu'on n'a pas songé à le comparer au pigeon. et que M. Brisson, et ensuite notre dessinateur, l'ont appelé faisan. Le dernier volume des oiseaux de M. Edwards n'avait pas encore paru : mais voiel ce qu'en dit cet babile ornithologiste. « Il est de la famille des pigeons, quoique e aussi gros qu'un dindon de médiocre grane deur..... M. Loten a rapporté des indes plu-« sieurs de ces oiseaux vivants..... Il est natif « de l'île de Banda..... M. Loten m'a assuré « que c'est proprement un pigeon, et qu'il en a e tous les gestes et tous les tons ou roucoulee ments en caressant sa femelle. J'avoue que « je n'aurais jamais songé à trouver un pigeon

dans un oiseau de cette grosseur , sans une
 telle information.
 Il est arrivé à Paris lout nouvellement , à

M. le prince de Soubise, elen de ces oiseaux virants; ils sont tous cinq si resembhants les uns aux autres par la grossenr et la couleur, qu'on ne peut distinguer les miles et les femèles: d'ailierrs, ils ne pondent pas; et M. Mandidt, très-habile naturailste, nons a assuré en avoir vu plusienrs en Hollande, où lis ne pondent pas pals qu'on France. Le me souviens d'avoir la dans quéelques voyages, qu'nux fondes, character dans des basses-cours, à peu près comme les poules.

#### TA TOURTERELLE.

(LA COLOMBE TOURTERELLE.)
Ordre des gallinacés, genre pigeon. (Gavier.)

La tourterelle aime, peut-être plus qu'aucun autre oiscan, la fraicheur en été et la chaleur en hiver; elle arrive dans notre climat fort tard au printemps, et le quitte des la fin du mois d'août; au lieu que les bisets et les ramiers arrivent un mois plus tôt, et ne partent qu'un mois plus tard ; plusieurs même restent pendant i'hiver. Toutes les tourtereijes , sans en excepter une , se réunissent en troppes , partent , arrivent , et voyagent ensemble ; elies ne séjournent ici que quatre ou cinq mois : pendant ce court espace de temps, eijes s'apparient, niebent, pondent et élèvent ienrs petits au point de pouvoir les cmmener avec elles. Ce sont les bois ies pius sombres et les plus frais qu'elles préférent pour s'y établir; elles piacent leur nid, qui est presque tout plat, sur les plus hauts arbres, dans les tieux jes pius éjoignés de nos habitations. En Suède, en Aliemagne, en France, en Italie, en Grèce, et peut-être encore dans des pays plus froids et pius chauds, elles ne séjonrnent que pendant l'été et quittent également avant l'automne. Seulement Aristote nous apprend qu'il en reste quelques-nnes en Grèce, dans les endroits les plus abrités ; cela semble prouver qu'elles cherchent les elimats très-chauds pour y passer l'hiver. On les trouve presque partout dans l'ancien continent ; on les retrouve dans le nouvean et jusque dans les lies de la mer du Sud. Elles sont, comme les pigeons, sujettes à varier; et, quolque naturellement plus sauvages, on peut néanmoins les élever de même, et les faire multiplier dans des volières. On unit

aisément ensemble les différentes variétés; on peut même les unir au pigeon, et leur faire prodnire des métis on des mulets, et former ainsi de nouvelles races ou de nonvelles variétés individueiles, « J'ai vu, m'écrit un témoin digne « de foi, dans je Bugey, chez un chartreux, un o oiseau né du mélange d'nn pigeon avec une « tourtereile : Il était de la couleur d'une tour-« terclie de France; il tenait plus de la tourte-« relie que du pigeon : il était Inquiet, et tron-« blait ia palx daus la volière. Le pigeon père e était d'une très-petite espèce, d'un blanc para fait, avec les ailes noires, a Cette observation. qui n'a pas été suivie jusqu'au point de savoir si le métis provenant du pigeon et de la tourterelie était fécond, ou si ce n'était qu'un mulet stérile; cette observation, dis-je, prouve au moins la très-grande proximité de ces deux espèces. Il est done fort possible, comme nons l'avons déjà insinué, que les bisets, les ramiers et les tonterelles, dont les espèces paraissent se soutenir séparément et sans mélange dans l'état de nature, se soient néanmoins souvent unles dans ceiui de domesticité, et que de lenr mélange soient issues la plupart des races de nos pigeons domestiques, dont quelques-nns sont de la grandeur du ramier, et d'autres ressemblent à la tourterelle par la petitesse, par la figure, etc., et dont plusienrs enfin tiennent du biset on participent de tous trois.

Et ce qui semble confirmer la vérité de notre opinion sur ees unions qu'on peut regarder comme illégitimes, pulsqu'elles ne sont nas dans le cours ordinaire de la nature, e'est l'ardeur excessive que ces oiseaux ressentent dans ia salson de l'amour. La tourterelle est encore pius tendre, disons pius laseive, que le pigeon, et met aussi dans ses amours des préludes plus singuiers. Le pigeon mâie se contente de tonrner en rond autour de sa femelle, en piaffant et se donuant des grâces. Le mâle tourterelie. soit dans les bois, soit dans une volière, commenee par saluer la sienne en se prosternant devant cile dix-buit ou vingt fois de suite : il s'incline avec vivacité et si bas, que son bec touche à chaque fois la terre on la branche snr laqueile il est posé; il se reieve de même; les gémissements les pius tendres accompagnent ces salutations : d'abord la femelle y parait insensible; mais bientôt l'émotion intérieure se déclare par quelque sons doux, quelques accents plaintifs qu'elle laisse échapper; et, lorsqu'une fois elle a seuti le feu des premières approches. elle ne cesse de brûler, elle ne quitte pius son male; elle lui multiplie les baisers, les caresses, l'excite à la jouissauce et l'eutraine aux plaisirs jusqu'au temps de la popte, où elle se trouve forcée de partager son temps, et de donner des soins à sa famille. Je ue citerai qu'uu fait qui prouve assez combien ces oiseaux sout ardents : c'est qu'eu mettant ensemble daus une cage des tourterelles mâles, et dans uue autre des tourterelles femelles, ou les verra se joiudre et s'accoupler comme s'ils étaient de sexe différent; seulement cet excès arrive plus promptement et plus souveut aux mâles qu'aux femelles. La contrainte et la privation ne servent donc souvent qu'à mettre la nature en dé-

sordre, et non pas à l'éteindre! Nous counaissous, dans l'espèce de la tourterelle, deux races ou variétés coustautes : la première est la tourterelle commuue; la seconde s'appelle la tourterelle à collier, parce qu'elle porte sur le cou uue sorte de collier noir : toutes deux se trouveut dans notre climat; et, lorsqu'on les uult ensemble, elles produisent un métis. Celui que Schweuckfeld décrit, et qu'il appeile turtur mixtus, provennit d'uu mâle de tourterelle commune, et d'une femelle de tourterelle à collier, et teuait plus de la mère que du père : je ne doute pas que ces métis ue soient féconds, et qu'ils pe remoutent à la race de la mère dans la suite des générations. Au reste, la tourterelle à collier est uu peu plus grosse que la tourterelle commune, et ue diffère en rien pour le naturel et les mœurs : on peut même dire qu'eu géuéral les pigeons, les ramiers et les tourterelles se ressemblent encore plus par l'instinct et les habitudes naturelles que par la figure; ils mangeut et boiveut de même sans relever la tête qu'après avoir avalé toute l'eau qui leur est uécessaire; ils voleut de même eu troupes : dans tous, la voix est plutôt un gros murmure, on un gémissement plaintif, qu'un chant articulé; tous ue produiseut que deux œufs, quelquefois trols, et tous peuvent produire piusleurs fois l'année, dans des pays chauds ou dans des volières.

#### OISEAUX ÉTRANGERS

# QUI ONT RAPPORT A LA TOURTERELLE.

## LA TOURTERELLE DU CANADA.

La tourterelle, comme le pigeon et le ramier, a subi des variétés dans les différents climats, et se trouve de même dans les deux continents. Celle qui a été indiquée par M. Brissou, sous le uom de tourterelle du Canada, est un peu plus grande, et a la queue plus longue que uotre tourterelle d'Europe ; mais ces différences ne sont pas assez considérables pour qu'on en doive faire une espèce distincte et séparée. Il me parait qu'ou peut y rapporter l'oiseau donué par M. Edwards sous ie nom de pigeon à lonque queue, et que M. Brissou a appelé tourterelle d'Amerique. Ces oiseaux se ressemblent beaucoup; et comme ils ue différent que par leur longue queue de notre tourtereile, nous ne les regarderons que comme des variétés produites par l'influence du climat.

## LA TOURTERELLE DU SÉNÉGAL.

La toutrerelle du S'enégal et la toutrerelle à collier da Senégal, toutes deux indiquées par M. Brisson, et dont la seconde n'est qu'une variété de la première, comme la toutrerelle à collier d'Europe e'est qu'une variété de l'espéce commune, un nous paraissant pas être d'une expècer récliement différente de celle de uos deur, et u'en différent goère que par les couleurs; ce qui doit être attribué à l'influence du climat.

Nous présumons même que la tourterelle à gorge tachetée du Sénégal, étant de la même grandeur et du même climat que les précédentes, n'eu est encore qu'nue variété.

#### LE TOUROCCO.

Mais il y a dans cette même coutrée du Sénégal uu oiseau qui u'a été indiqué par aucuu des uaturalistes qui nous out précédés, que nons avons dérit sous la dinomination de lourferelle à large queue de Soriégal, nous ayant été donné sous ce nom par M. Adanson. N'emmoins, comme cette expère nouvelle nous paraît réfément différent de cellé de la tourtelle d'Europa, nous avons cue devoir lui donner le nom propre de lourneo, parce que cet olseru, ayant le bee et plusieurs autres carneteres de la tourterelle, porte sa queue comme le noem pour de la tourterelle, porte sa queue comme

#### LA TOURTELETTE.

Un autre oiseau, qui a rapport à la tourterelle, est celui qui a été indiqué par M. Brisson, sous la dénomination de tourterelle à cravate noire du cap de Bonne-Espérance. Nous croyons devoir lui donner un nom propre, parce qu'il nous paraît être d'une espèce particulière et différente de celle de la tourterclle; nous l'appelons done tourtelette, parce qu'il est beaucoup plus petit que notre tourterelle : il en differe aussi en ce qu'il a la queue bien plus longue, quoique moins large que celle du tourocco ; il n'y a que les deux plumes du milieu de la queue qui soient tres-longues. C'est le mâle de cette espèce qui est représenté dans nos planches enluminées; il différe de la femelle en ce qu'il porte une espèce de cravate d'un noir brillant sous le cou et sur la gorge, au lieu que la femelle n'a que du gris mêté de brun sur ces mêmes parties. Cet oiseau se trouve au Sénégal comme au cap de Bonne-Espérance, et probablement dans toutes les contrées méridionales de l'Afrique.

#### LE TURVERT.

Noss domones le nom de turrert à un oisean ver qui a du rapport avec la noturrelle, mais qui nous paraît être d'une espèce distincte et aguire de toutes les autres. Nous comprenons sous cette espèce de turrert les trois oiseaux présentes le permiter de ces oiseaux a ét fin-diqué par M. Brisson sons la dénomination de noutreelle erde d'amboine, et dans nos planches estimainées sous celle de loutrerelle avoir d'amboine, et dans nos planches estimainées sous celle de loutrerelle avoir garge pourprier d'amboine, par eque cette couleur de la gorge cett le caractère le plus frappat de cet discus: le second, sous le nom de

nourleralle de Balavia, a v. été indiqué par ancoun naturaliste, sous ne le regardons pas comme formant une espèce différenté du turvert; on peut présumer qu'étant du même climat, et peu différent par la grandeur, la forme et les couleurs, e ne atqu'une varieté peut-étre do sexec ou d'âge: le troisième, sous la donne de sexe ou d'âge: le troisième, sous la donne tou de fourierte de Arme, parce qu'on nous voir de fourierte de Arme, parcet qu'on nous variété de turvert, mais plus carretrisée que la première par la différence de la couleur sous les parties inférieures du cops.

Ce ne sont pas là les seules espèces ou varietés du genre des tourterelles : car sans sortir de l'ancien continent, on trouve la tourterelle de Portugal, qui est brune avec des taches noires et blanches de chaque côté et vers le milieu du cou ; la tourterelle ravée de la Chine, qu est un bel oiseau, dont la tête et le cou sont rayés de jaune, de rouge et de blane : la tourterelle rayée des Indes, qui n'est pas rayée longitudinalement sor le cou comme la précédente, mais transversalement sur le corps et les ailes, la tourterelle d'Amboine, aussi ravée transversalement de lignes noires sur le cou et la poitrine, avec la queue très-longue : mais, eomme nous n'avons vu aucun de ces quatre oiseaux en nature, et que les auteurs qui les ont décrits les nomment colombes ou pigeons, nous ne devous pas décider si tous appartiennent plus à la tourterelle qu'au pigeon.

#### LA TOURTE.

Dans le nouveau continent on trouve d'abord la tourterelle de Canada, qui, comme je l'ai dit, est de la même espèce que notre tourterelle d'Europe.

Un autre oisean, qu'avec les vogageurs nous appellerons pourte, a été celui qui est domis par Cateòly sous le nom de tourterelle de la Cardine. Il nous paraît être le même, la seule différence qu'il y ait entre ces deux oiseaux est une tache couleur d'er, mêtée de vert et de cramois i, qui, dans l'oiseau de Cateòly, se trouve au-dessous des yeux, sur les oties du cou, et qui ne se voit pas dans le poltre; c'estre et et accordi le mêmile. On peut avec quelque fondement rapporter à cette espèce le piscardo du Dreist judique par Marsgrave.

Je présume aussi que la tourterelle de la Jamaique, indiquée par Albin, et ensuite par M. Brisson, étant du même ellanta que la précdente, et n'en différant pas assez pour faire une espèce à part, doit être regardée comme une variété dans l'espèce de la tourte; et c'est par cette raison que nous ne lni avons pas donné de nom propre et partienller.

Au reste, nous observerons que cet oiseau a beaucoup de rapport avec celul donné par M. Edwards, et que le sien pourrait bien être la femelle du nôtre. La seule chose qui s'oppose à cette présomption, fondée sur les ressemblances, c'est la différence des climats. On a dit à M. Edwards que son oiseau venait des Indes orientales, et le nôtre se trouve en Amérique : ne se pourrait-il pas qu'il y eut erreur sur le climat dans M. Edwards? Ces oiseanx se ressemblent trop entre eux, et ne sont pas assez différents de la tourte, pour qu'on puisse se persnader qu'ils sont de climats si éloignés : car. nous sommes assurés que celul dont nous donnons la représentation a été envoyé de la Jamaique au cabinet du Roi.

## LE COCOTZIN.

L'oiseau d'Amérique indiqué par Fernandez sous le nom de cocotzia, que nous ini conserverons, parce qu'il est d'uue espèce différente de tous les autres ; et, eomme il est aussi plus petit qu'aucune des tourterelles , plusieurs naturnlistes l'out désigné par ce caractère en l'appelant petite tourterelle; d'autres l'ont appelé ortolan, parce que, n'étant gnère pins gros que cet oiseau, il est de même très-bon à manger. On l'a représenté sous les dénominations de petite tourterelle de Saint-Domingue, et de petite tourterelle de la Martinique. Mais, après les avoir examinés et comparés en nature, nous présumons que tous deux ne font que la même espèce d'oiseau, dont l'un est le mâle, et l'autre la femelle. Il paralt aussi qu'on doit y rapporter le picuipinima de Pison et de Marcgrave, et la petite tourterelle d'Acapulco, dont parle Gemelli Carreri. Ainsi cet oiseau se trouve dans toutes les parties méridionales dn nouveau contiuent.

#### AVERTISSEMENT

QUI SE TROUVE EN TÊTE DU 5' VOLUME DES GERAUX , EDITION DE L'IMPRIMENTE EDVALE, 1775.

J'en étais au seizième volume de mon ouvrage sur l'Histoire Naturelle, lorsqu'une maladie grave et longue a interrompu pendant près de deux ans le cours de mes travaux. Cette abréviation de ma vie, déjà fort avancée, en produit une dans mes ouvrages. J'aurais pn donner dans les deux ans que j'ai perdus deux ou trols autres volumes de l'Histoire des Oiseaux, sans renoncer pour cela au projet de l'Histoire des Minéraux, dont je m'occupe depuis plusieurs années; mais me trouvant aujourd'hui dans la nécessité d'opter entre ces deux objets, j'ai préféré le dernier comme m'étant plus familier, quoique plus difficile, et comme étant plus analogue à mon goût par les belles découvertes et les grandes vues dont il est susceptible. Et, pour ne pas priver le public de ce qu'il est en droit d'attendre au sujet des olseaux, j'ai engagé l'un de mes mellleurs amis , M. Gneneau de Montbeillard, que regarde comme l'homme du monde dout la façon de voir, de juger et d'écrire, a plus de rapport avec la mienne; je l'al engagé, dis-je, à se charger de la plus grande partie des oiseaux : je lui ai remis tous mes papiers à ce sujet, nomenelature, extraits, observations, correspondances; je ne me suis réservé que quelques matières générales et un petit nom bre d'articles particuliers déia faits en entier ou fort avancés. Il a fait de ces matériaux Informes nn prompt et bon usage, qui jnstifie bien le témoignage que je viens de rendre à ses talents : ear, ayant voulu se faire juger du publie sans se faire connaître, il a Imprime, sous mon nom , tons les chapitres de sa composition, depuis l'autruche jusqu'à la caille, sans que le public ait paru s'apercevoir du changement de maia; et, parmi les morceaux de sa façon, il en est, tel que celui du paon, qui ont été vivement applaudis et par le public et par les juges les plus sévères. Il ne m'appartient doue en propre dans le second volume de l'Histoire des Oiseaux que les articles du pigeon, du ramier et des tourterelles ; tout le reste, à quelques pages près de l'histoire du coq, a été écrit et comcomposé par M. de Montbeillard. Après cette déclaration, qui est aussi inste qu'elle était nécessaire, je dois encore avertir que pour la suite de l'Histoire des Oiseaux, et peut-être de

celle des Vegéanux, sur laquelle j'ài must quelques avances, nous nettronas, M. de Montheillard et noi, chacun notre uom aux articles qui seront de votre composition, comme je l'ai fait avec M. Daubeuton daus l'Histoire des Anàmux. On va lois auxs doute avec de semblables aides; mais le champ de la nature et si avate, qu'il semble a'agnandir à mesur qu'on le parcourt, et la vie d'un, deux et trois hommes et si courte, qu'en la comparant avec mes et si courte, qu'en la comparant avec pas possible d'y faire de plus grandé progrès en musts jeut de temps.

Un nonveau secours qui vient de m'arriver. et que je m'empresse d'annoncer au public, c'est la communicatiou, aussi franche que généreuse, des lumières et des observations d'un illustre vovageur . M. le chevalier James Bruce de Klanaird, gul, reveuant de Nuhie et du fond de l'Abyssinie, s'est arrêté chez moi plusieurs jours, et m'a fait part des connaissances qu'il a acquises dans ce voyage, aussi pénible que périlleux. J'ai été vraiment émervelilé en parcourant l'immense collection de dessins qu'il a faits et coloriés lui-même : les animaux, les olseaux, les poissous, les plantes, les édifices, les monuments, les habillements, les armes, etc., des différents peuples ; tous les objets , en uu mot, dignes de nos connaissances, ont été décrits et parfaitement représentés; rieu ue paraît avoir échappé à sa curiosité, et ses talents ont stout saisi. Il nous reste à désirer de jouir pleinement de cet ouvrage précieux. Le gouvernement d'Angleterre en ordonnera sans doute la publication : cette respectable nation, qui précede toutes les autres en fait de découvertes, ne peut qu'ajouter à sa gioire en communiquant promptement à l'univers celles de cet excellent voyageur, qui ue s'est pas contenté de hieu décrire la uature, mais a fait eucore des observations très-importantes sur la culture de différentes espèces de grains, sur la navigation de la mer Rouge, sur le cours du Nil, depuis sou embouchure jusqu'à ses sources, qu'il a découverts le premier, et sur plusieurs autres points de géographie et de moyens de communication qui peuvent devenir très-utiles au commerce et à l'agriculture ; grands arts peu connus, mal cultivés chez nous, et desquels néanmoins dépend et dépeudra toujours la supériorité d'un peuple sur les autres ' !

4 Buffon , en parlant de Bruce comme il le fait, veul témoi-

## LE CRAVE OU LE CORACIAS.

(LE PYRRHOCORAX CORACIAS.)

Pamille des ténnirostres , genre happé. (Cavier.)

Quelques auteurs out combadu ect oisean avec le choquarda popelé communément choncar des Alpes : cependaut il eu diffère d'une maiere assex marquée par ses proprofions totales et par les dimensions; la forme et la couleur de son bec, qu'il ng bus long, plus menu, plus arqu'et et de couleur rouge; il a aussi la queue plus courte, les alles plus longues, et, por une conséquence naturelle, le voi plus élevé; en la, ses yeux sont entourés d'un petit cercle la plus plus contrabules d'un petit cercle de la commune de la commune de la commune de petit de la commune de la

Il est varique lecraveou coraciasse rapproche du choquard par la coulent et par quelquesunes de ses hahitudes naturelles. Ils ont tous decux le plumage nori, avec des refetas verts, bleus, pourpres, qui jouent admirablement sur ce fond obseur. Tous deux se plaient sur le sommet des pius hautes montagues, et descendent rarrement dans in plaine, avec cette différence néumoins que le premier paralt beaucoup plus répandu que le second.

Le coracias est un oiseau d'une taille élégante, d'un naturel vif, inquiet, turbulant, et qui cependaut se prive à un certaiu poiut. Dans les commeucements on le nourrit d'une espèce de pâtée faite avec du lait, du pain, des grains, etc.; et dans la sulte il s'accommode de tous les mets qui se servent sur not ables.

Aldrovande eu a vu un à Bologne en Italie, qui avait la singuilére habitude de casser les encreaux de vitres de dehors en dedans, comme pour entrer daus les maisous par la fenetre : habitude qui tensit saus doute au même instinct qui porte les cornelles, les pies et les choueas, à s'attacher aux pièces de métal et à tout ce qui est lisiant; en i corneis es attaité, comme cus desaux, par ce qui heille, et comme eux, cherche à se l'approprier. On l'a van même eulever do fayer de la cheminite des morecaux de numaison; en sort egre et daugerour soissen jiont la qualité d'incendaire à cell de voleur domestique. Mais en pourait, ce me semble, tourver

gner à ce voyageur toute sa reconnaissance pour lui avoir communiqué les manuscrits et les dessins qu'il avait rapportés de son voyage. Il paraît que les Anglais oni blimé l'hommage rende par Bruce à notre grand naturaliste.

coutre lui-méme cette mauvaise habitude et la faire servir à sa propre destruction, en employant les miroirs pour l'attirer dans les piéges, comme on les emploie pour attirer les alouettes.

M. Salerue dit avoir vu à Paris deux coracias qui vivaient en fort bonne intelligence avec des pigeons de volière : mais apparemment il n'avait pas vu le corbeau sauvage de Gessner, ni la description qu'en donne cet auteur, lorsqu'il a dit, d'après M. Ray, qu'il s'accordait en tout, excepté pour la grandeur, avec le coracias; solt qu'il voulut parler, sous ce nom de coracias, de l'oiseau dont il s'agit dans cet article, soit qu'il entendit notre choquard ou le pyrrhocorax de Pline , car le choquard est absolument différent : et Gessner, qui avait vu le coracias de cet article et son corbeau sauvage n'a eu garde de confondre ces deux espèces; il savait que le corbeau sanvage diffère du coracias par sa huppe, par le port de son corps, par la forme et la longueur de son bec, par la brieveté de sa queue, par le bon goût de sa chair, du moins de celle de ses petits; eusiu, parce qu'il est moins criard, moins sédentaire, et qu'il change plus régulièrement de demeure en certains temps de l'année, sans parler de quelques antres différences qui le distinguent de chacun de ces deux oiseaux en particulier.

Le coracias a le cri aigre, quoique assez somost el fort semblable à celui de la pie de mer; il le fait entendre presque continnellement : aussi Olina remarque-t-il que, si on l'élève, ce n'est point pour sa voix, mais pour son beau plumage. Cependant Belon et les auteurs de la Zoologie Britannique disent qu'il apprend à parler.

La femelle pond quatre ou cinq œufs blanes, tachetés de jaune sais e : elle établit son ind au hant des vieilles tours abandonnées et des rochers escarpés, mais non pas indistinctement; car, selon M. Edwards, eco slosaux préférent les rochers de la côte cocidentale d'Angieterre à ceux des ottes orientales et méridouales, quoicelles-ci présentent à pen près les mêmes sites et les mêmes expositions.

Un autre fait de même genre, que je dois à un observateur digne de toute confiance, c'est que ces oiscaux, quoique habitant deca Alpe, et es montagnes de Suisse, de celles d'Auvergne, etc., ne paraissent pas néanmoins sur les montagnes du Bugey, ni daus toute la chaîne qui borde je

pays de Gex jusqu'à Genève. Belon, qui les avait vus sur le mont Jura en Suisse, les a retrouvés dans l'ile de Crète, et toujours sur la cime des rochers. Mais M. Hasselquist assure qu'ils arrivent et se répandent en Égypte vers le temps où le Nil déberdé est prêt à rentrer dans son lit. En admettant ce fait, quoique contraire à tout ce que l'on sait d'ailleurs de la nature de ces oiseaux, il faut donc supposer qu'ils sont attirés en Égypte par une nourriture abondante, telle qu'en pent produire un terrain gras et fertile, au moment ou, sortant de dessous les eaux, il reçoit la puissante influence du soleil. Et en effet, les craves se nourrissent d'insectes et de grains nonvellement semés et ramollis par le premier travail de la végétation.

Il résulte de tout cela que ces oiseaux na sout point attacés absolment et cerclairement aux sommets des montagnes et des ro-chers, puisqu'il y en a qui parasité principar et des ro-chers, puisqu'il y en a qui parasité rement en certain temps de l'année feuille Rass-Egypte, mais qu'ils se s'aplacent pas également sur les sommets de tout rocher et de sancte de l'année de le qu'ils préferenc constanment les uns aux autres, son point à raison de un hauteur ou de leur exposition, mais à raison de certaines circonstances qui ont échappé jusqu'à précêtat aux observateurs.

Il est probable que le comeina d'Arissute est le même que ceit de cet article, et ou ne lezgraràncorax de Pline, dont il differe un proportioner de Pline, dont il differe un proportioner a jaune. D'ailleurs, le erarcax a jaune. D'ailleurs, le erarcax a jaune. D'ailleurs, le erarcax a jaune d'aissi et un per floon sur les montagnes de Crite, il était plus à protrèe d'être comein d'Arissice que le pyrrâncorax, lequel passait chez les anciens pour être propre et particuleir aux montagnes des Alpes.

et qu'eu effet. Belon às point vu dans la Girse.
Je dois avour expendant qu'Aristois fait
de son coracisa une expèce de chorens aude comme nous en faisons une du pyrincomaz de
Pilire; ce qui semble former un préjugée en la
Pilire; ce qui semble former un préjugée en la
Pilire; ce qui semble former un préjugée en la
Pilire; ce qui semble former un préjugée en la
Respirte fe trouve un paintipée dipoit aux cheucas, comme étant de même genre, il est visible
que ce philosophe confond des olesaux de nature différente, ou plutôt que cette confusion
résulte de quelques fantes de copisies, et qu'on
ne doit pas se prévaloir d'un texte probablement
laféré, pour flare l'anadogié des sepèces, mais

qu'il es plus sinc'évable cette analogie d'après ser valu enzeries de chaque espèse. Ajoutez le recla spei le nom de Pyrrhoornz, qui est tout proc, no se fouve unile part daus les vives d'Aristote; que Pilme, qui conanissait bien ces livres, n'y avait point apreru foiseau qu'il designe par ce nom , et qu'il ne parie point du pyrrhoornza d'agrès ce que le philosophe grec a dit du concelas, comme il est aisé de s'en convaince ne comparant les passages.

Celui qui a été observé par les autenrs de la Zoologie Britanuaique, et qui était un véritable coracias, pessit treize ones, avait envirou deux pieds et demi de vol, la langue presque aussi longue que le hee, un pen fourchne, et les ongies noirs, forts et crochus.

M. Gerial fait mentiou d'un coracias à bec et pieds aoirs, qu'il regarde comme une variet de l'espece dout il s'agit dans cet article, ou comme la même espèce différente d'elle-même par quelques accidents de conieur, suivant l'âge, le sexe. etc.

## LE CORACIAS HUPPÉ,

ou LE SONNEUR'.

Famille des ténuirostres, genre huppé. (Curier.)

J'adopte ce nom, que quelques-uus ont douné à l'oiseau dont il s'agit dans cet article, à cause du rapport qu'ils ont trouvé entre sou cri et leson de ces clochettes qu'on attache au cou du bétail.

Les plumes qu'il a sur le sommet de la tête sont plus longues que les autres, et lui forment une espèce de huppe peudante eu arrière: mais

cette huppe, qui ne commence à paraître que danales coisteux nobles, disparaît dans les oriteux nobles, disparaît dans les vicux, et c'est de la sans donte qu'ils ont été appelés, on crétains codroits, du uon de corbenux chaurre, et que, dans quelques descriptions lis sont représentés comme ayant la têle jame, marque de taches rouges. Ces couleurs sont apprementes clette de la peui, jorsqu'au temps de la vieillesse elle est dépouillée de ses bulmes.

Cette huppe, qui a valu su sonneur le uom de huppe de monapea, n'est pas la seule différence qui le distingue du carave ou corneias; il e acoure le con plus grête et plus allongé i la tête plus petite, la queue plus courte, etc. De plus, il n'est conneque comme ciscus de passage au lieu que le craze ou conzeias u'est oueran de passage qu'en certains pays et certains et constances, comme nous l'avost avent de carave de l'est de l'est de l'est de Gessare de l'est de l'est de Gessare de l'est de l'est de de l'est d'après ce un espèce d'irrès, et que de l'est d'après ce un espèce d'errès, et que de l'est de l'est de l'est de de de l'est de l'est de de de l'est de l'est de de de l'est de de de l'est de de de l'est de de l'est de de l'est de de

Les sonneurs out le vol très-élevé, et vout presque toujours par troupes; ils cherchent souveut leur nonrriture dans les prés et dans les lieux marécageux, et ils nichent toujours au haut des vieilles tours abaudouuées, ou dans les fentes des rochers escarpés et inaccessibles, eomme s'ils sentaleut que leurs petits sont un mets délicat et recherché, et qu'ils voulussent les mettre hors de la portée des hommes : mais il se trouve toujours des hommes qui ont assez de courage ou de mépris d'eux-mêmes pour exposer leur vie par l'appât du plus vil intérêt; et l'ou en voit beaucoup dans la saison, qui, pour dénicher ces petits olseaux, se hasardent à se laisser couler le long d'une corde, fixée au haut des rochers où sont les nids, et aui, suspendus ainsi au-dessus des précipices, fout la plus vaine et la plus périlleuse de toutes les

récoltes. Les femelles pondent deux ou trois crafs pru Les femelles pondent deux petits, laiscouvée, et ceux qui cherchent leurs petits, laissent ordinaistrement un jeune obsenue pour qui aguit de Sassurce de la couvee, les pire un mer jettend un erl, ske-ske, Jack-ske je reste du temps il se font rarrement entondre. Lei jeunes se pirvient asses facilement, et d'autunt jeunes se pirvient asses facilement, et d'autunt avant qu'un fisses sent en est de vous pur avant qu'un fisses ent en est de vous presser de avant qu'un fisses ent en est de vous presser de presser de la couver de la couver de avant qu'un fisses ent en est de vous les pressers de la couver de la couver de par le des la couver de pressers de la couver de pressers de la couver de de de la couver de de la couve

Cet oncen n'existe point, d'après M. Tenminck.

Ils arrivent dans le pays de Zurich vers le commencement d'avril, eu même temps que les eigogaes; ou recherche leurs uids aux environs de la Pentecote, et lls s'en vout au mois de julu avant tous les autres oiseanx. Je ue sais ponrquol M. Barrère en a fait nue espèce de conrils.

Le sonneur se trouve sur les Alpes et sur les hautes montagnead 'Italie, de Stirie, de Suisse, de Bavière, et sur les bauts rochers qui bordent le Danabe, aux environs de Passau et de Keheym. Ces olseaux choisissent pour leur retraite certaines gorges bien exposées entre ces rochets, d'où leur est veau le nom de Klaussrappen, corbeaux des gorges.

#### LE CORBEAU.

# (LE CORBEAU NOIS.)

Famille des confrostres, genre corbeau. (Cuvier.)

Quoique le nom de corbeau alt été donne par les momencheurs à plusieurs oiseaux, tels que les corucilles, les choues, les eraves ou correlas, etc., nous en restreindons le l'acception, et nous l'attribuerons cechaivement à la seule appete du grand corbeau, du coreus des aniexas, qui est assez différent de ces autres des autres, par se proposeur, ses monars, se habilitérat par se proseur, ses monars, se habilitérat par se proseur, ses monars, se habilitérat par se proseur, ses monars, se habilitérat par se production de la constitución de la company de la c

Cet oiseau a été fameux dans tous les temps: mais sa réputation est encore plus mauvaise qu'elle n'est étendue, peut-être par cela même qu'il a été confondu avec d'antres olseaux , et qu'ou lui a imputé tout ce qu'il y avait de mauvais dans plusieurs espèces. On l'a toulours regardé comme le dernier des oiseaux de proje. et comme l'un des plus laebes et des plus dégoûtants. Les voiries infectes, les charognes pourries, sont, dit-on, le foud de sa nonrriture; s'il s'assouvit d'une chair vivante, c'est de celle des animaux faibles ou utiles, comme agneaux. levrauts, etc. On prétend même qu'il attaque quelquefois les grands animaux avec avantage: et que, suppléant à la force qui lui manque, par la ruse et l'agilité, il se crampouve sur le dos des bufiles, les ronge tout vifs et en détail, après leur avoir crevé les yeux; et ce qui rendrait cette féroelté plus odieuse, c'est qu'elle

scrait en lul l'effet, non de la uécessité, mais d'un appétit de préférence pour la chair et le sang, d'autant qu'il peut vivre de tous les fruits, de toutes les graines, de tous les insectes et même des poissons morts, et qu'aucun antre animai ne mérite mieux la dénomination d'omnivore.

Coffe violence et cette universalité d'appeir ou pluid de voncile, toutôt l'a fair prosertre comme un animal unitélie et destructeur, et annut ius avail a procetteun des lois, comme à ma animal attit et hienfansur : an effet, un bebe de si grosse dépens en peut qu'ex a charge à na peuple pauvre ou trop peu nombreux; a lite qu'il duit être précèreur dans un pays réche et hien peuplé, comme consommant is immondies de boute espéré dont reserve ordinairement au net pays. Cest par cett un instant félon, de les faire auteuns violence, et que dans III le Feroi, dans celle de Malte, etc., on a mis sait de loi, an mis sait de loi non an mis sait de loi non me la celle de Malte, etc., on a mis sait de loi non me la celle de Malte, etc.,

SI, aux traîts sous lesquels nous venons de représenter le corbeau, on ajonte son plumage lugubre, son eri plus ingubre encore, quoique très-faible, à proportion de sa grosseur, son port ignoble, son regard faronche, tout son corps exhalant l'infection, ou ne sera pas surpris que, dans presque tons les temps, il ait été regardé comme un objet de dégoût et d'horreur: sa chair était interdite aux Juifs; les Sauvages u'en mangent jamais, et parmi nons, les plus misérables n'en mangent qu'avec répugnance et après avoir ealevé la peau, qui est très-coriace. Partout on le met au nombre des olseanx sinistres , qui n'out le pressentiment de l'avenir que pour annoncer des malheurs. De graves historiens ont été jusqu'à publier la relation de batailles rangées eutre des armées de corbeaux et d'autres oiseaux de proje, et à donner ces combats comme un présage des guerres eruelles qui se sont allumées dans la suite entre les nations. Combien de gens eucore aujourd'hui frémissent et s'inquiètent au hruit de sou croassemeut! Toute sa science de l'avenir se borne cependant, ainsi que celle des autres habitants de l'air, à counaitre mieux que nous l'élément qu'il habite, à être plus susceptible de ses moindres impressions, à pressentir ses moindres changements, et à nous les annoacer par certains cris et certaines actions qui soat en lui l'effet naturel de ees changements. Dans les provinces méridionales de la Sudele, dit M. Linnurs, horsque le elie et series, ils conbeaux volent tres-haut en faisant un certain ceri qui s'eutend de fort ioin. Les auteurs de la Zooigie Britannique siguient que dans cette ciconstance lis voicut le plus souvent par paire, D'autres écrivains, moias éclairés, out fait d'autres remarques mélées plus ou moins d'incertitudes et de supersitions.

Dans ie temps que les aruspices faisaient partic de la religion, les corbeaux, quolque mauvais prophètes, ne pouvaient qu'être des oiseaux fort intéressants; ear, la passion de prévoir les événements futurs, même les plus tristes, est une ancienne maladie du genre bumain : aussi s'attachait-on beaucoup à étudier toutes ieurs actions, toutes les eirconstances de ieur vol, toutes les différences de jeur voix, dont on avait compté jusqu'à soixante-quatre inflexions distinctes, sans parier d'autres differences nius fines et trop difficiles à apprécier; ehacune avait sa signification déterminée; il ne manqua pas de charlatans pour en procurer l'inteiligence, ni de gens simples pour y croire. Piine luimême, qui n'était ni charlatan ni superstitieux, mais qui travailla quelquefois sur de mauvais mémoires, a eu soin d'indiquer celie de toutes ces voix qui était la plus sinistre. Quelques-uns ont poussé la foile jusqu'à manger le cœur et les entrailles de ces oiseaux, dans l'espérance de s'approprier leur don de prophètie.

Non-seulement le corbesu a un grand nombre d'inflexions de voix répondant à ses différentes affections intérieures, il a encore le tatent d'imite i eci des autres naimaux, e même la parole de l'homme; et l'on a imaginé de lui couper ie filet, alin de perfectionne cette disposition natureile. Colas est le most qu'il prononce le plus siècement; et Scaliger en a entendu un qui, porqu'il avait fain, appelait distinctment le cuisiné et la maison, nommé Conrad. Ces mots out, en effet, quéques rapports avec le rei ordinaire de corbesu.

On faisait grand cas à Rome de ces oiseaux parieurs; et un philosophe n'a pas dédaigné de nous recouter assez au long l'inistoire de l'un d'enx. Ils n'apprennent pos seulement à parier, on plutôt à répéter la parole humaine, mais isi deviennent familiers dans la maison : ils se privent quoique vienx, et paraissent même capables d'un attachement personnel et durable !.

Par une suite de cette sonpiesse de naturei, ils apprennent aussi, non pas à dépouiller leur voracité, mais à la régier et à l'employer au service de l'homme. Pine parie d'un certain Cratérus d'Asie, qui s'était rendu fameux par son babileté à les dresser pour la chasse, et qui savait se faire suivre, même par les corbeaux sauvages. Scaiiger rapporte que le roi Louis (apparemment Louis XII) en avait un ainsi dressé, dont il se servait pour la chasse des perdrix. Aibert en avait vu un autre à Naples, qui prenait et des perdrix et des faisans, et même d'autres corbeaux : mais , pour chasser ainsi les oiseaux de son espèce, il fallait qu'il y fût excité et comme forcé par la présence du fanconnier. Enfin, il semble qu'on lui ait appris queiquefois à défendre son maitre, et à l'aider contre ses ennemis avec une sorte d'inteiligence et par une manœuvre combinée, du moins si i'on peut croire ee que rapporte Auiu-Gelie, du corbeau de Vaiérius 1.

Ajoutons à tout ceia que le corbeau paraît avoir une grande sagacité d'odorat pour éventer de loin les eada vres. Thucydide lui accorde même un instinct assez sûr pour s'abstenir de ceux des animaux qui sont morts de la peste : mais il faut avouer que ce prétendu discernement se dément quelquefois, et ne l'empêche pas toujours de manger des choses qui iui sont contraires, comme nous ie verrons pius bas. Enfin, c'est eucore à l'un de ces oiseaux qu'on a attribué la singulière industrie, pour amener à sa portée i'eau qu'il avait aperçue au fond d'un vase trop étroit, d'y iaisser tomber, nne à une, de petites pierres, iesquelles, en s'amonceiant, firent monter l'eau insensiblement, et le mirent à même d'étanche sa soif. Cette soif, si ie fait est vrai, est un trait de dissemblance qui distingue je corbeau de la plupart des oiseaux de proie, surtout de ceux qui se nour-

n'étant laissé entraîner trop loin par ses camarades auvages, et n'ayant pa sans doute retrouver le lieu de sa demeure, reconnut dans la suite sur le grand chemis l'homme qui avait contoume de lui donner à manger, plans quetique temps audeues de lui en crossant, comme pour lui faire ête, vint se pouer sur a main, et pue le qu'etta plus. Aviation Silesier.

<sup>\*</sup> Témoin ce corbean privé dont parie Schwenckfeld, lequel

polet' ner al leans, et dur en opsicar juns. A'u al ann somble.

guiler les pius bevere des Romains, um riban, nomme Yallerius qui acropta le defi, ne triompha de Gandon que par les count d'un corbeta le defi, ne triompha de Gandon que par lesct tonjonn à propor, lui déchienut les mains avec ons bec, las
accurt au traque et aux yeur, en mont, l'embarraissant de
accurt au traque et aux yeur, en mont, l'embarraissant de
lettins a de les pells nom de Corvineux en resta. Soci. Allère,
lb. 5, ops. 14.

rissent de proje vivante, lesquels n'aiment à se désaltérer que dans je sang, et dont l'industrie est beauconp plus excitée par le besoin de manger que par celui de boire. Une autre différence, e'est que les corbeaux ont les mœurs pius sociables; mais ii est facile d'en rendre raison : comme ils mangent de toutes sortes de nourritures, ils ont plus de ressources que les antres oiseaux carnassiers; ils peuvent donc subsister en plus grand nombre dans un même espace de terrain, et ils ont moins de raison de se fuir les uns les autres. C'est ici le lieu de remarquer que, quoique les corbeaux privés mangent de la viande crue et cuite, et qu'ils passent communément pour faire, dans l'état de liberté, nne grande destruction de muiots, de campagnols, etc., M. Hébert, qui les a observés longtemps et de fort près, ne les a jamais vus s'acbarner sur les cadavres, en déchiqueter la chair, ni même se poser dessus; et il est fort porté à croire qu'ils préferent les insectes, et sortout les vers de terre, à toute autre nourriture : ii ajoute qu'on trouve de la terre dans leurs excréments.

Les corbeaux, les vrais corbeaux de montagne, ne sont point oiseaux de passage, et different en ceia pins on moins des corneilles auxquelles on a voulu les associer. Ils semblent particulièrement attachés au rocher qui les a vus naitre, ou piutôt sur lequel ils se sont appariés; on les y voit toute l'année en nombre à peu près égal, et ils ne l'abandonnent jamais entièrement. S'ils descendent dans la plaine, e'est pour chercher jeur subsistance : mais ils y descendent plus rarement l'été que l'hiver, parce qu'ils évitent les grandes chaleurs; et c'est la seule influence que la différente température des saisons paraisse avoir sur ienrs habitudes. Ils ne passent point la nuit dans les bois, comme font les corneilles; ils savent se choisir, dans leurs montagnes, une retraite à l'abri du nord, sous des voûtes naturelles, formées par des avances ou des enfoncements de rocher ; e'est là qu'ils se retirent pendant la nuit, au nombre de quinze ou vingt. Ils dorment perchés sur les arbrisseaux qui croissent entre les rochers : ils font leurs nids dans les crevasses de ces mêmes rocbers, ou dans des trous de murailles, au haut des vicilies tours abandonnées, et queiquefois sur les hautes branches des grands arbres isolés. Chaque mâle a sa femelle, à qui il demeure attaché plusicurs années de suite : car

ees oiscaux si odienx, si dégoûtants pour nous. savent néanmoins s'inspirer un amour réciproque et constant; ils savent aussi l'exprimer comme la tourterelle par des caresses graduées. et semblent connaître les nuances des préludes et la volupté des détails. Le mâle, si l'on en croit quelques anciens, commence toujours par une espèce de chant d'amour ; ensuite on les voit approcher leurs bccs, se caresser, se baiser: et on n'a pas manqué de dire , comme de tant d'autres oiseaux , qu'ils s'accouplaient par le bec. Si cette absurde méprise pouvait être justifiée, c'est parce qu'il est aussi rare de voir ces oiseaux s'acconpler réellement, qu'il est commun de les voir se caresser : en effet , ils ne se joignent presque jamais de jour, ni dans aucun lieu découvert, mais au contraire dans les endroits les pins retirés et les plus sanvages. comme s'ils avaient l'instinct de se mettre en sureté dans le secret de la nature , pendant la durée d'une action qui , se rapportant tont entière à la conservation de l'espèce, semble suspendre dans l'individu le soin actuel de sa propre existence. Nous avons déjà vu le Jean-leblanc se cacber pour boire, parce qu'en buvant il enfonce son bec dans l'eau jusqu'aux venx. et par conséquent ne peut être ajors sur ses gardes. Dans tous ces cas, les animaux san vages se cacbent par une sorte de prévoyance qui, avant pour but immédiat le soin de ieur propre conservation, paraît plus près de l'instinct des bêtes, que tous les motifs de décence dont on a voulu leur faire honneur; et ici ic corbeau a d'autant pius besoin de cette prévoyance, qu'ayant moins d'ardeur et de force pour i'acte de la génération, son acconplement doit probablement avoir une certaine durée.

La femelle se distingue da mále, acion Barree, en ce que'lle est d'un ou from sa decidete qu'elle a le bee plus faible c, ct, en effet, j'ai blen observé dans ertains individus des berse plus forts et plus convexes que dans d'autres, et différentes teinden de noir et même de brun dans le plumage: mais eux qui avaient le be le plus fort étainet d'un noir moiss décide, aost que cette couleur fût nurell'es, soit qu'elle fuit altrete par le tempe et par les precunions qu'on a coutunus de preude respect, pour les produjours de la couleur de la couleur de la couleur de vivous d'un nois de mars, jusqué (ranj on six versa d'un nois de mars, jusqué (ranj on six versa d'un nois de mars, jusqué (ranj on six versa d'un nois de mars, jusqué (ranj on six obsenre. Elle les couve pendant envirou vingt iours, et, pendant ce temps, le mâle a soin de pourvoir à sa nourriture : il y ponrvoit même largement; car les gens de la compagne trouvent quelquefois dans les nids des corbeaux, ou aux environs, des amas assez considérables de grains, de noix et d'autres fruits. Il est vrai qu'on a sonpçonné que ce n'était pas seulement pour la subsistance de la couveuse au temps de l'incubation, mais pour celle de tous deux pendaut l'hiver. Quoi qu'il en soit de leur intentiou , il est certain que cette habitude de faire ainsi des provisions, et de cacher ee qu'ils peuvent attraper, ne se borne pas aux comestibles, ni même aux choses qui peuvent leur être utiles, elle s'étend eucore à tout ce qui se trouve à leur bienséance; et il parait qu'ils préférent les pièces de métal et tout ce qui brille aux yeux. On en a vu uu à Erfort qui eut bieu la patience de porter une à une, et de cacher sous une pierre, dans un jardin, une quautité de petites monnaies, fusqu'à concurrence de cluq ou six ilorins; et il u'v a guère de pays qui n'ait son histoire de parcils vols domestiques.

Quand les petits viennent d'éclore. Il s'en fant blen qu'ils solent de la couleur des père et mère ; ils sont plutôt blanes une noirs , au contraire des jennes evenes qui doivent être un jonr d'un si beau blanc, et qui commencent par être bruns. Dans les premiers jours, la mère semble un peu négliger ses petits ; elle ne leur donne à manger que lorsqu'ils commencent à avoir des plumes; et l'on n'à pas manqué de dire qu'elle ne commencait que de ce moment à les reconnaltre à leur plumage naissant, et à les traiter véritablement comme siens. Pour moi, se ue vols dans cette diéte des premiers jours que ce que l'ou volt plus ou moins daus presque tous les autres animaux, et dans l'homme lui-même; tous ont besoin d'un peu de temps pour s'accoutumer à un nouvel élément, à une nouvelle existence. Pendant ce temps de diète, le petit oiseau n'est pas dépourvu de toute pourriture : il en trouve une au-dedans de lui-même, et qui lui est très-analogue ; c'est le restant du jaune que renferme l'abdomen, et qui passe insensiblement dans les intestins par un conduit particulier. La mère, après ees premiers temps, nourritses petits avec des aliments couvenables. cul ont déia subi une préparation dans son labot, et quielle teur dégorge dans le bec, à peu près comme font les pigeons.

Le male ne se consteute pas de pourvoir à la subsistance de la famille, il veille sussipour as défense; et s'il s'aperpoit qu'nn milan, ou tel autre oisean de peole, s'approché du ud, le péiril de ce qu'il aime le rend courageus; il prend no esson, gapare de dessus, ets enhaltant sur l'ennem, il le frappe violemment de son bec. Si l'ossou de proie înti des efforts pour reprendre le dessus; le corheau en fait de nouveaux pour conserver son avantage; et il s'étivent queliprofis si haut qu'on les perd absolument de vue, fisqu'il exqu'excléde de drêtupe, l'un ou l'autre, ou tous les deux, se hissent tomber du baut des sins.

Aristote, et beaucoup d'autres d'après lui, préteudent que, lorsque les petits commencent à être en état de voier, le père et la mère les obligent à sortir du nid et à faire usage de leurs ailes; que bientôt même ils les chassent totalemeut du district qu'ils se sont approprié, si ce district, trop stérile et trop resserré, ne suffit pas à la subsistance de plusieurs couples; et en eela Ils se moutreraient véritablement oiseaux de proie : mais ce fait ue s'accorde point avec les observations que M. Hébert a faites sur les eorbeaux des montagnes du Bugey, lesquels prolongent l'éducation de leurs petits, et continuent de pourvoir à leur subsistance bien au delà du terme où ceux-ci sont en état d'y pourvoir par eux-mêmes. Comme l'occasion de faire de telles observations, et le talent de les faire aussi bien, ne se rencontrent pas souvent, j'al eru devoir en rapporter lei le détail dans les propres termes de l'observateur.

Les petits corbeaux éclosent de fort bonne · heure, et des le mois de mai ils sont en état e de quitter le nid. Il en naissaitchaque année « une famille en face de mes fenètres, sur des e rochers qui bordaient la vuc. Les petits, au e nombre de quatre ou cinq, se tenaient sur de e gros blocs éboulés à une hauteur moyenue, où il était facile de les voir ; et ils se faisaient d'ailleurs assez remarquer par un plaulement presque continuel. Chaque fols que le père ou a la mère leur apportait à manger, ee qui arrivait plusieurs fois le jour, il les appelaient e par un eri erau, erau, erau, très-différent de leur piaulement. Quelquefois il n'y en avait qu'un seul qui prit l'essor, et après un léger e essai de ses forces, il revenait se postr sur son rocher; presque toujours il en restait quelqu'un, et c'est alors que son piaulement de· vensit continuel. Lorsque les petits avaient a l'aile assez forte pour voier, c'est-à-dire « quinze jonrs au moins après leur sortie du nid, « les père et mère les emmenaient tous les ma-

 tins avec eux et les ramenaient tous les solrs. · C'était toujours sur les eing on six heures après-midl que toute la bande revenait au

« gite , et le reste de la soirée se passait en « criailleries très-incommodes. Ce manége du-

a rait tout l'été; ce qui donne lieu de croire « que les corbeaux ne font pas deux couvées e par an. »

Gessner a nourri de jeunes corbeaux avec de la chair crue, des petits polssons et du pain trempé dans l'eau. Ils sont fort friands de cerises, et ils les avaient avidement avec les gneues et les noyaux; mais ils ne digèrent que la pulpe, et deux heures après ils rendent par le bec les noyaux et les queues. On dit qu'ils rejettent aussi les os des animaux qu'ils ont avalés avec la chair, de même que la cressereile, les oiseaux de proie nocturnes, les oiseaux pécheurs, etc., rendent les parties dures et indigestes des animaux on des poissons qu'ils ont dévorés. Pline dit que les corbeaux sont sujets, tous les étés, à une maladie périodique de soixante jours, dont, seion lul, le principal symptôme est une grande soif; mais je soupçonne que eette maladie n'est autre chose que la mue, laquelle se fait plus ientement dans le corbeau que dans plusieurs autres oiseaux de proie.

Aucun observateur, que je saehe, n'a déterminé l'âge auquel les jeunes corbeaux, ayant pris la plus grande partie de leur accroissement, sont vralment adultes et en état de se reproduire; et si chaque période de la vie était proportionnée dans les oiseaux, comme dans les animaux quadrupèdes, à la durée de la vie totale, on pourrait soupconner que les corbeaux ne deviendraient adultes qu'au bout de plusienrs années; car, quoiqu'il y ait beaucoup à rabattre sur la longue vie qu'Hésiode accorde aux corbeaux, cependant il paraît assez avéré que cet olseau vit quelquefois un siècle et davantagé : on en a vu, dans plusieurs villes de France, qui avaient atteint cet âge; et, dans tous les pays et tous les temps , il a passé pour un oiseau très-vivace : mais il s'en faut bien que le terme de l'age adulte, dans ectte espèce, soit retardé en proportiou de la durée totale de la vie ; car , sur la fin du premier été , lorsque tonte la famille vole de compagnie, il est déià

difficile do distinguer à la taille les vieux d'avec les jeunes; et dès lors il est très-probable que ceux-cl sont en état de se reproduire des la se-

conde année. Nous avons remarqué plus hant que le corbean n'était pas noir en naissant : il ne l'est pas non plus en mourant, du moins quaud il meurt de vieiliesse; car, dans ce cas, son plumage change sur la fin, et devieut jaune par défaut de nourriture ; mais il ne faut pas croire qu'en auenn temps eet oiseau soit d'un noir pur et sans mélange d'aucune autre teinfe; la nature ne connaît guère cette uniformité absolue. En effet, le noir qui domine dans eet eiseau parait mélé de violet sur la partie supérieure du corps , de eendré sur la gorge, et de vert sous le corps, sur les peunes de la queue, et sur les plus grandes pennes des ailes et les plus éloignées du dos, Il n'y a que les pieds, les ongies et le bec qui soient absolument noirs, et ee noir du bee sembie pénétrer jusqu'à la langue, comme celul des plumes semble pénétrer justu'à la chair, qui en a une forte teinte. La iangue est cylindrique à sa base, aplatie et fourchue à son extrémité, et hérissée de petites pointes sur ses bords, L'organe de l'ouie est fort compliqué, et pent-etre plus que dans les autres oiseaux. Il faut qu'il soit aussi pius sensible, si l'on peut ajouter foi à ce que dit Plutarque, qu'on a vu des corbeaux tomber comme étourdis par les eris d'une multitude nombrense et agitée de quelque grand mouvement.

L'œsophage se dilate à l'endroit de sa jonetion avec le ventricule, et forme, par sa diiatation, une espèce de jabot qui n'avait point échappé à Aristote. La face intérieure du ventricule est sillonnée de rugosités; la vésicule du fiel est fort grosse et adhérente aux intestins. Redi a trouvé des vers dans la cavité de l'abdomen. La longueur de l'intestin est à peu près double de ceile de l'oiscau, même prise du bout du bec au bout des ongles, c'est-à-dire qu'elle est moyenne entre la longueur des Intestins des veritables carnivores et celle des intestins des véritables granivores; en un mot, telle qu'il convient pour un oiseau qui vit de chair et de

Cet appétit du corbeau, qui s'étend à tons les genres de nourriture, se tourne souvent contre lui-même, par la facilité qu'il offre anx oiseleurs de trouver des appâts qui lui-conviennent. La poudre de noix vomique, qui est un poison pour

un grand nombre d'animaux quadrupèdes, en | nous venons de le voir, et de ce qu'il s'accomest aussi un pour le corbean : elle l'enivre au point qu'il tombe bientôt après qu'il en a mangé; et il faut saisir le moment où il tombe, car cette ivresse est quelquefois de courte durée, et ll reprend souveut assez de forces pour ailer mourir ou languir sur un rocher. Ou le prend aussi avec plusieurs sortes de filets, de lacets et de piéges, et même à la pipée, comme les petits oiseaux : car il partage avec eux leur antipathie pour le hibou, et il n'apercoit jamais cet oisesu, nl la chouette, sans jeter un cri. On dit qu'll est aussi en guerre avec le milan, le vautour, la pie de mer : mais ce n'est autre chose que l'effet de cette antipathie nécessaire qui est entre tous les animaux carnasslers, ennemis nés de tous les faibles qui peuvent devenir leur proie, et de tous les forts qui peuvent la leur disputer.

Les corheaux, lorsqu'ils se posent à terre, marchent et ne sautent point. lis ont, comme les ofseaux de proie, les ailes fongues et fortes (à peu près trois pieds et demi d'envergure); elies sont composées de vingt pennes, dont les deux ou trois premières sont plus eourtes que la quatrieme, qui est la plus longne de toutes, et dont les movennes ont une singularité, c'est que l'extrémité de leur côte se plonge au-detà des harbes et finit eu pointe. La queue a douze pennes d'environ huit pouces, cependant un peu inégales, les deux du milieu étant les pius iongues, et ensuite les plus voisines de celies-là; en sorte que le bout de la queue parait un peu arrondi sur son pian horizontal : c'est ce que l'appelierai dans la suite queue étagée.

De la longueur des ailes on peut presque tonjours conclure la hauteur du vol : aussi les corbeaux ont-ils le vol très-élevé, comme nous l'avous dit, et il n'est pas surprenant qu'on les ait vus dans les temps de puées et d'orages traverser les airs ayant le bee chargé de feu. Ce feu n'était autre chose sans doute que celui des éclairs même, je veux dire, qu'une aigrette lumineuse formée à la pointe de leur bec par la matière électrique, qui, comme on sait, remplit la région supérieure de l'atmosphère dans ces temps d'orage; et, pour le dire en passant, c'est peut-être quelque observation de ce genre qui a valu à l'aigle le titre de ministre de la foudre: ear il est pen de fables qui ne soient fondées sur la vérité.

De ce que le corbeau a le vol élevé, comme

mode à toutes les températures, comme chacun sait, il s'ensult que le monde entier lui est ouvert, et qu'il ne doit être exclu d'aucune région. En effet, il est répandu depuis le cercle polaire jusqu'au cap de Bonne-Espérance, et à l'ile de Madagascar, plus ou moins abondamment, seion que chaque pays fournit plus ou moins de nourriture, et des rochers qui soient plus on moins à son gré. Il passe quelquefois des côtes de Barbarie dans l'ile de Ténériffe; on le retronve encore au Mexique, à Saint-Domingue, au Canada, et sans doute dans les autres parties dn nouveau continent et dans les îles adjacentes. Lorsqu'nne fois il est établi dans un pays et qu'il y a pris ses habitudes, il ne le quitte guere pour passer dans nn autre. Ii reste même attaché au nid qu'il a coustruit, et il s'en sert plusieurs années de suite, comme nons l'avons vu ci-dessus.

Son plumage n'est pas le même dans tous les pays. Indépendamment des causes partieulières qui peuvent en altérer la couleur ou la faire varier du noir au brun et même au jaune, comme je l'ai remarqué plus haut, il subit encore plus ou moins les influences du elimat : ll est quelquefois hlane en Norwége et en Islande, où ii y a aussi des corbeaux tout à fait noirs, et en assez grand nombre. D'un autre côté . on en trouve de blancs, au centre de la France et de l'Ailemagne, dans des nids où il y en a aussì de noirs. Le corbeau du Mexique, appelé cacalotl par Fernandez, est varié de ees deux couleurs; cciui de la baie de Saldaene a un colfier blanc: celul de Madagascar, appelé coach, selon Fiaccourt, a du blane sous le ventre, et l'on retronve le même mélange de blane et de noir dans quelques individus de la race qui réside en Europe, même dans celui à qui M. Brisson a donné le nom de corbeau blanc du nord, et qu'il eût été pius naturel, ce me semble, d'appeler corbeau noir et blanc, puisqu'il a le dessus du corps noir, le dessous blane, et la tête blanche et noire, ainsi que le bec, les pleds, la queue et les ailes. Celles-ci ont vingt et une pennes, et la queue en a douze, dans lesquelles il y a une singularité à remarquer, e'est que les correspondantes de chaque côté, je veux dire les pennes qui, de chaque côté, sont à égale distance des

<sup>&#</sup>x27; Toutes ces variétés de corbeau sout phutôt individuell

deux du milieu, et qui sout ordinairemeut semblables entre elles pour la forme et pour la distributioa des couleurs, out, dans l'iudividu décrit par M. Brissou, plus ou moins de blauc, et distribué d'une mauière différente : ce qui me ferait soupconaer que le bianc est lei une altératiou de la couleur naturelle, qui est le uoir; un effet accidentel de la température excessive du climat, laquelle, comme cause extérieure, n'agit pas toujours uniformément eu toutes saisous ni eu toutes circonstances, et dont les effets ue sout Jamais aussi réguliers que ceux qui sout produits par la coustaute activitédu mouie intérieur; et, si ma conjecture est vraie, il u'v a aucune raison de faire uae espèce particulière, nl même une race ou variété permanente de cet oiseau, lequel ne differe d'ailleurs de notre corbeau ordinaire que par ses ailes un peu pius longues ; de même que tous les autres animaax des pays du nord ont le poil plus loug que ceux de même espèce qui habitent des climats tempérés.

Au reste, les variations dans le plomage d'un oiseau aussi généralement, aussi profondément noir que le corbeau, variations produites par la seule différence de l'âge, du climat ou par d'autres causes purement accidentelles, sont une nouvelle preuve ajoutée à tant d'autres, que la couleur ne li Jamais un carrectre coustant, et que dans aucun cas clie ne doit être regardée comme un attribut essentiel.

Outre cette variété de coaleur, il y a nussi dans l'espèce des corbeaux variété de grandeur: ceux du mont Jura, par exemple, ont para à M. Hébert, qui a été à portée de les observer, plus grands et plus forts que ceux des montagnes du Bugey; et Aristote nous apprend que les corbeaux et les éperviers sout plus petils dans l'Égypte que dans la cristant de la comment de la comment

## OISEAUX ÉTRANGERS

AU CORBEAU

## LE CORBEAU DES INDES DE BONTIUS 1.

Cet oiseau se trouve aux lles Moluques, et principalement dans ceile de Bauda. Nous ue

<sup>4</sup> C'est une espèce du genre calao Buceros hydrocorax.

le connaissons que par une description incomplette el par une figure très-mavarise; en sorte qu'on ne peut déterminer que par conjecture, cetul de nos oiseaux d'Europe auguei il doit étre rapporté. Boutius, le premier, et, je rensi, le seul qu'il l'ait, u, la regardé comme un corbeau; eu quoi il a étés suivi par Ray, Willinghly et quéqueus autres: mais M. Brisson en a fait un cabo. J'avoue que je suis de l'avis des premers, et voici mes raisons en pace de mots.

Cet oiseau a , suivant Bontius, le bec et la démarche de notre corbeau; et, eu conséqueuce, il lui eu a donaé le nom, malgré son cou un peu loug, et la petite protabérance que la figure fait paraitre sur le bec ; preuve certaine qu'il ne counaissait aucon autre oiseau avec leguel celui-ci eut plus de rapports, et, néaumoius, il counaissait le catao des Iudes. Bontius aionte . à la vérité, qu'il se uourrit de noix muscades, et M. Wijlughby a regardé cela comme un trait marqué de dissemblance avec nos corbeaux : cependant nons avons vu que ceux-ci mangent les uoix du pays, et qu'ils ne sout pas aussi carnassiers qu'ou le croit communément. Or, cette différence, étant ainsi réduite à sa juste valeur, faisse au sentiment de l'aujque observatenr qui a vu et nommé l'oisean toute son autorité.

D'uu autre côté, ul la description de Blonties, ul la figure ne présentent le moinder evstige de cette desteture du bec dont M. Brisson a fait un des caractères de la famille des calous; et la prêtie protuberance, qui pariti sur le bec dans petite protuberance, qui pariti sur le bec dans cette de la commenta de la commenta de cette de la commenta de cette de la commenta de cette de la commenta de la futilitation de la

La chair du corbeau des Indes de Bontius a un fumet aromatique très-agréable, qu'elle doit aux muscades dont l'oiseau fait sa principale nourriture; et il y a toute apparence que, si notre corbeau se uourrissait de même, il perdrait sa mauvaise odeur.

Il faudrait avoir vu le corbeau du désert (graab el zahara) dont parle le docteur Shaw,pour le rapporter sûrement à l'espèce de uotre pays dont il se rapproche le plus. Tout ce qu'eu dit ce docteur, c'est qu'il est uil peu plus gros que notre orchesse, et qu'il a le bec et les pieds que notre orchesse, et qu'il a le bec et les pieds cette progres de pieds et du bre est ce qu'a déterminé N. Saw à le regarde comme qu'a déterminé le Trapèce de comme racian «1s point et l'argier à l'Alfaige, comme racian «1s point et l'argier à l'Alfaige, comme nous l'avons vu pius hou qu'in et propriet pui grandqu'un corboni (quarte lignes de despresse de l'argier à l'argier à l'argier à l'argier à l'argier de pui grandqu'un comme l'argier à l'argier de certifact et c'es certifact et c'es certifact et et certifact et de certifact et c'est pour oblemic es quarte ligues de quelque voyageur instruit que je fais ici de quelque voyageur instruit que je fais ici mention d'un obsenue dont l'ai si que à dire.

de trouv e moore dans Kempfer deux oiseaux sarquels il dome le nom de corbucut, suns indiquer auseuu caractere qui puisse justifier cette décomination. L'un cst, selon lui, d'une grosseur meliorre, mais extrêmement fier; on l'auti apporté de la Chine au Japon, pour en der persona à l'empereur l'autre, qui fut autre presona à l'empereur l'autre, qui fut autre presona à l'empereur l'autre, qui fut autre de Caréc, fort autre, appete cordigeras, c'està-dire corbens de Coréc. Kempfer ajoute qu'on ne trouve point au Japon les corbeaux qui sont commun en Europe, non plus que les personates et que que autres sieseux des Index.

Nota. Ce serait iei le lleu de placer l'oiseau d'Arménie, que M. de Tournefort a appelé roi des corbeaux, si cet oiseau était en effet un corheau, ou seulement s'il approchait de cette famille. Mais il ne faut que jeter les yenx sur le dessin en miniature qui le représente, pour juger qu'il a beaucoup plus de rapport avec les paous et les faisans par sa belle aigrette, par la richesse de son plumage, par la brieveté de ses ailes, par la forme de son bee, quoiqu'il soit un peu plus allongé, et quoiqu'on remarque d'autres différences dans la forme de la queue et des pieds. Il est nomme avec raison, sur ce dessin, avis Persica pavoni congener; et e'est aussi parmi les oiseaux étrangers, analogues aux faisans et aux paons, que j'en aurais parlé, si ce même dessin fût venu plus tôt a ma connaissance.

## LA CORBINE OF CORNEILLE NOIRE.

Famille des conirostres, geure corbeau. (Cuvier.)

Quoique cette corneille diffère, à beancoup leurs amours, tandis que les frayonnes vont d'égards, du grand corbean, surtout par la diépardisse d'autres elimats, les corbines, qui grosseur et par queiques-unes de ses habitudes disparaissent en même temps de la plaine, s'é-

naturelles, eependant il faut avouer que d'un autre ôté elle a assez de rapport avec lul, tant de conformation et de couleur que d'instinct, pour justifier la dénomination de corbine, qui est en usage dans plusieurs endroits, et que j'adopte par la raison qu'elle est en usage.

Ces corbines passent l'été dans les grandes forêts, d'où elles ne sortent de temps en temps que pour chercher leur subsistance et celle de leur couvée. Le fond principal de cette subsistance, au printemps, ce sont les œufs de perdrix, dont elles sont très-friandes, et qu'elles savent même percer fort admitement pour les porter à leurs petits sur la pointe de leur bec. Comme elles en font une grande consommatiou, et qu'il ne leur faut qu'un moment pour détruire l'espérance d'une famille entière, on peut dire qu'elles ne sont pas les moins nulsibles des oiseaux de proie, quoiqu'elles soient les moins sanguinaires. Heureusement il n'en reste pas un graud nombre pendant l'été; on en trouverait difficilement plus de deux ou trois douzaines de paires dans une forêt de cinq ou six lieues de tour aux environs de Paris.

En biver elles vivent avec les mantelées, les frayonnes ou les freux, et à peu près de la même manière : e'est alors que l'on voit, antonr des lieux habités, des volées nombreuses, composées de toutes les espèces de corneilles, se tenant presque toujours a terre pendant le jour, errant péle-méle avec nos troupeaux et nos hergers, voltigeant sur les pas de nos laboureurs, et sautant quelquesois sur le dos des cochons et des brebis, avec uue familiarité qui les ferait prendre pour des oiseaux domestiques et apprivoisés. La nuit, elles se retirent dans les forets sur de grands arbres qu'elles paraissent avoir adoptés, et qui sont des espèces de rendez-yons. des points de ralliement où elles se rassemblent le soir de tous côtés, quelquefois de plus de trois lieues à la ronde, et d'où elles se dispersent tous les matins : mais ce genre de vie, qui est commun aux trois espèces de corneilles, ne reussit pas également à toutes ; car les corhipes et les manteiées deviennent prodigieusement grasses, au contraire des fravonnes, qui sont presque toujours maigres, et ee n'est pas la scule différence qui se remarque entre ces esprees. Sur la fin de l'hiver, qui est le temps de leurs amours, tandis que les frayonnes vont nicher dans d'autres climats , les corbines , mi

loignent beaucoup moius : la plupart se réfugient dans les grandes forêts qui sont à portée; et e'est alors qu'elles rompent la société générale pour former des unions plus intimes et plus douces : elles se séparent deux à deux, et semblent se partager le terrain, qui est toujours une forêt, de manière que chaque paire occupe son distriet d'environ uu quart de lieue de diamètre, dont elle exclut toute autre paire, et d'où elle ne s'absente que pour aller à la provision. Ou assure que ees oiseaux restent constamment appariés toute leur vie; on prétend même que, lorsque l'an des deux vient à mourir, le survivant lui demeure fidèle et passe le reste de ses jours dans une irréprochable viduité.

On recounait la femelle à son plumage qui a moins de lustre et de reflets. Elle pond einq ou six œufs; elle les eouve environ trois semaines, et, pendant qu'elle couve, le mâie lui apporte à mauger.

J'ai eu oceasion d'examiner un nid de corblue, qui m'avait été apporté dans les premiers jours du mois de juillet. Ou l'avait trouvé sur un chène à la hauteur de huit pieds, dans un bois eu coteau où il y avait d'autres chênes plus grands. Ce uid pesnît deux ou trois livres: il était fait en dehors de petites branches et d'épines entrelacées grossièrement, et mastiquées avec de la terre et du crotin de chevnl; le dedans était plus mollet, et construit plus soigneusement avec du chevelu de racines. J'y trouval six petits éelos; ils étaleut encore vivants, quoiqu'ils eussent été vingt-quatre heures sans manger : ils n'avaient pas les veux ouverts; oa ue leur apercevait aneune plame, sl ce n'est les penues de l'aile, qui commençaient à poindre : tous avaient la chair mélée de jaune et de uoir, le bout du bee et des ongles jaune, les coins de la bouche blanc sale, le reste du bec et des pieds rougestre.

Lorsqu'use buse ou une cresserelle vient a passer pris dual le, lepter et la miere s réunisseut pour les attaquer, et ils se jettect sur elles avec tant de finerra qu'ils les tuent quelquefois en leur crevant la tête à coups de bet. Ils es lattett usuis avec les plesgréthes; mois celler-ci, quodque plus petites, sont si couraguesse, qu'elles vianents souveat à bout de les valuere, de les chasser et d'eslever toute la couvée.

Les aucieus assurent que les corbines, ainsi

que les corbeaux, continuent leurs sonis à leure petitib brian au dei du temps qui is sont es dett de voler. Cels me paralt vraisemishible ; je mis même porté a évrire qu'ils se se sépreste point du tout la première année; car est oiseux. dant accoutumés à vivre en société, et cette habitude, qui u'est interrompue que par la ponte et ses sulter, devant biresulté les rémiéraves des érinagers, u'est-il pus naturel que'les continuent la société commencée not continuent la société commencée not même à toute nutre?

La corbine apprend à purier comme le corbou, et comme lui élie et omnivore lisacetes, vers, euré d'oiseaux, voiries, poissons, grains, virs, but bours d'oiseaux, voiries, poissons, grains, fuits, toute usoniraire bil convient; elle sait usus i casser les noix en les hissant tomber d'use certaine hauteur. Elle visité les lacets et les pièçes, et fait son profit des oiseaux qu'elle y liber affaibli on blessé, ce quin douel "élée dans quelques pays de l'élever pour la fauconnerie: unis, pur une juste alternative, elle devient à son tour la proie d'un canemi plus fort, tel que le milan, le grand due, etc.

Son poids est d'euviron dix ou douze onces. Ellen douze pennes à la queue, toutes égales, vingt à chaque aile, dont la première est la plus courte et la quatrième la plus longue ; environ trois pieds de vol; l'ouverture des narines ronde et recouverte par des espèces de soles dirigées en ayant : quelques grains noirs autour des paupières ; le doigt extérieur de chaque pied uni à eclui du milieu jusqu'à la première articulation; la langue fourchue et même effilée; le ventrieule peu musculeux; les iutestius roulés en un grand nombre de elecouvolutions; les cacums longs d'un demi-pouee; la vésicule du fiel grande et eommuniquant au tube intestinal par un double conduit; enfin le fond des plumes, e'est-à-dire la partie qui ue paraît point au-dehors, d'un cendré foncé.

Comme et obrau en fort rusé, qu'il a l'odetré-subilé, qu'il vole ordinairment en prandes trupes, il se laise difficilement appreher et ne douue guire dans les jégéns des oiseleurs. On en attrape expendant quelques-uns à la pipée, en initiant le eri de la chouette et tredant les gluaux sur les plus bautes branches, on biene en les attignat à la portée du fusil ou même de la sarbocane, par le noyen d'un prand due ou de et autres oiseau den entit qu'on élève sur des juchoirs dans un lieu déconvert. [ On les détruit en ienr jetant des feves de marais, dont elles sont très-friandes, et que l'on a en la précaution de garnir en dedans d'aiguilles rouillées. Mais la façon la plus singulière de les prendre est celle-ci, que je rapporte parce qu'elle fait connaître le naturel de l'oisean. Il faut avoir une corbine vivante : on l'attache solidement contre terre, les pieds en haut, par le moyen de denx crochets qui saisissent de chaque côté l'origine des ailes ; dans cette situation pénible, ciie ne cesse de s'agiter et de crier : les autres corneilles ne manquent pas d'accourir de toutes parts à sa voix, comme pour lui donner du secours; mais la prisonnière, cherchant à s'accrocher à tout pour se tirer d'embarras, saisit avec le bec et les griffes, qu'on lul a laissés libres, toutes celles qui s'approchent, et les livre ainsi à l'oiseleur. On les prend encore avec des cornets de papier appâtés de viande crue. Lorsque la corneille introduit sa tête pour saisir l'appât qui est an fond, les bords du cornet, qu'on a eu la précaution d'engiuer, s'attachent aux plumes de son cou; elle en demeure coiffée, et, ne pouvant sc débarrasser de cet incommode bandeau gul lui couvre entièrement les yeux, elle prend l'essor et s'élève en l'air, presque perpendienfairement (direction la plus avantageuse pour éviter les choes), jusqu'à ce qu'avant épuisé ses forces, elle retombe de lassitude, et toujours fort près de l'endroit d'où elle était partie. En général, quoique ces corneilles n'aient le vol ni léger ni rapide, clies montent cependant à une très-grande bauteur : et lorsqu'une fois elies y sont parvennes, elles s'v soutiennent longtemps, et tournent beau-

coup.

Comme il y a des corbeaux blancs et des corbeaux variés, il y a aussi des corbines blanches et des corbines variées de noir et de blanc, lesqueltes ont les mémes mœurs, les mêmes inclinations que les noires.

Frisch dit avoir vu une scule fois une troupe d'introndelles vougagent ave cue board de corneilles variées, et suivant la même rous: 1 il ajonte que ces corneilles variées passent l'été sur les ottes de l'Océan, vivant de tout ce que rejette la mer; que l'autonne elles seretirent du rotte du midi; qu'elles ne vont jamais par grandes troupes; et que, bien q'ûne petit nombre, elles se tienment au une ertaine distance les unes des antres; en quoi eller ses relicher tout à fait.

à la corneille noire, dont elles ne sont apparemment qu'une variété constante, on, si l'on vent, une race particulière.

Il est for probable que les cornelles de Mádives, dont parle Pranols Pyrard, ne sont pas d'une autre espèce, puisque ce voyageur, qui les nuves de fort pets, n'indique acune difference; seudement elles sont plus familières et plus bardies que les noftres : elles externet dans plus bardies que les noftres : elles externet dans plus bardies que l'antique de la constante de et souvent la présence d'un les manuelles de et souvent la présence d'un les manuelles et es cornelles des lades se plaisent à faire dans ma cornelles des lades se plaisent à faire dans ma chambre, lorque (elles penvent y pédretre, tontes les mallees qu'on attribue aux singes : elle d'enagent les meables, l'endéchiret à coupa de d'enagent les meables, l'endéchiret à coupa de

bee, renversent les lampes, les encriers, etc. Enfin, selon Dampier, Il v a à la Nouvelle-Hollande et à la Nouvelle-Guinée beancoup de corneilles qui ressemblent aux nôtres; il v en a aussi à la Nouvelle-Bretagne : mais li paralt que, quoiqu'll y en ait beauconn en France, en Angleterre et dans une partie de l'Allemagne. elles sont beaucoup moins répandnes dans le nord de l'Europe; car M. Kiein dit que la corbine est rare dans la Prusse, et il faut on'elle ne soit point commune en Suède, pnisqu'on ne tronve pas même son nom dans le dénombrement qu'a donné M. Linnæns des oiseaux de ce pays. Le père du Tertre assure anssi qu'il n'y en a point aux Antilles, gnoique, suivant un autre voyagenr, elles soient fort communes à la Louislane.

## LE FREUX OU LA FRAYONNE.

Famille des conirostres, genre corbeau. (Cuvier.)

Le freux est d'une groiseur moyenne, entre te corbean et la cobine, et lla la rive plus grave que les autres cornellies. Son caractère le plus rimpant et le plus distinctif, e éts une peau une, blanche, farineuse, et quelquefois galeuse, qui environne la base de son bee, à la place des plames noires et dirigées en avant, qui, dans les autres especes de cornellies, è étendent jusque sur l'ouverture des nariues : il a aussi le cautre signes gent fouverture des nariues : il a aussi le disportife, si apprentielleire su apprentie. Con disportife, si apprentielleire su apprentielleire su parentielleire nu plantie d'autre ribbe.

Le freux n'a le bec ainsi rapé, et sa base de garnie de plumes, que parce que, vivant priacipalement de gralas, de petites racines et de vers, il a coutume d'enfoacer son bee fort avant dans la terre pour chercher la aourriture qui lui coavient : ce qui ne peut manquer , à la longue, de rendre le bee raboteux, et de détruire les germes des piumes de sa base, lesquelles sont exposées à un frottement continuel '. Cependant il ae faut pas croire que cette peau soit absolument aue : on v apercoit souvent de petites plumes isolées : preuve très forte qu'elle n'était point chauve dans je principe, mais qu'elle l'est devenne par une cause étrangère ; en un mot , que c'est une espèce de difformité accidentelle, trui s'est changée en un vice héréditaire par les lois connues de la génération.

L'appétit du freux ponr les grains, les vers et les insectes, est ua appétit exclusif; car il ne touche point aux voiries ai à aucune chair : il latestins des granivores.

Cesoiseaux vont par troupes tres-nombreuses, et si dombreuses, que l'air en est quelquefois obscurci. On imagine tout le dommage que ces hordes de moissoaneurs peuvent causer dans les terres ponvellement ensemencées, ou dans les moissons qui approchent de la maturité: aussi, dans plusieurs pays, le gouvernement a-t-il pris des mesures pour les détruire. La Zòologie hritannique réciame coatre cette proscription, et prétend qu'ils fout plus de hien que de mai, en ce qu'ils consomment uae grande quantité de ces jarves de hannetons et d'autres scarabées. qui rongent les racines des plaates ntiles, et qui sont si redoutés des laboureurs et des jardiniers.

C'est un calcul à faire. Non-seulement le freux vole par troupes, mais il niche aussi, pour ainsi dire, en société avec ceux de soa espèce ; non sans faire grand hruit ; car ce soat des oiseaux très-criards, et princi-

4 M. Dunbentou le jeune vit de loin , dans un terrain tout à fait inculte, six corneilles dont fi ne put distinguer l'espèce, lesquelles paraissaient fort occupées à soulever et retourner les pierres éparses çà et là , pour faire leur profit des vers et des insectes qui étaient caches dessons. Elles y aligient avec tant d'ardeur, qu'eiles faisaient sauter les pierres les moins pesantes à deux ou trois pieds. Si ce singuller exercice, que personne n'avait encore attribué aux corneilles, est familler aux losms « c'est une cause de plus qui peut contribuer à mer et faire tember les plumes qui environnent la base de leur bec ; et le nom de tourne-pierre, que jusqu'iei l'on avait appliqué envernent an coulouchaud, deviendra desormais un nom aérique qui couvigndra à plunieurs espèces.

palement quand ils ont des petits. On volt quelquefois dix ou douze de leurs nids sur le même chène, et un grand nombre d'arbres ainsi garnis dans lu même forêt, ou piutôt dans le même canton. Ils ne cherchent pas les lieux solitaires pour couver : iis semblent au contraire s'approcher daus cette circoastance des endroits hahités; et Schwenek feld remarque qu'ils préfèrent communément les grands arbres qui bordent les cimetières, peut-être parce que ce soat des lieux fréquentés, ou parce qu'ils y trouveat plus de vers qu'ailieurs ; car on ae peut soupconner qu'ils y solent attirés par l'odeur des cadavres, puisque, comme nous l'avons dit, ils ae tonchent point à ja chair. Frisch assure que, si, dans le temps de la ponte, ou s'avaace sous ics arbres où ils sont alasi établis, oa est hientôt iaondé de jeur fleate.

Une chose qui pourra paraître siagulière, quoique assez coaforme à ce qui se passe tous a de plus le ventricule musculeux et les ampies les jours eatre des animaux d'autre espèce . e'est que , lorsqu'un couple apparié travaille à faire son nid, il faut que i'ua des deux reste pour le garder, taadis que l'autre va chercher des matériaux convenables. Sans cette précaution , et s'ils s'absentaient tous deux à la fois , on prétend que ieur nid serait pille et détruit dans un instant par les antres freux habitants du même arbre, chacun d'eux emportant dans sou bee son brin d'herbe ou de mousse pour l'empioyer à la construction de son propre nid.

Ces oiseaux commeaceat à nicher au mois de mars, du moins en Angieterre ; iis pondent quatre ou cinq œufs plus petits que ceux du corheau, mais avant des taches plus grandes. surtout au gros bont. On dit que le male et in femelic eouvent tour à tour : lorsque les petits soat éclos et en état de manger, ils leur dégorgeat la nourriture qu'ils saveat tenir en réserve dans leur jabot, ou piutôt dans une espèce de poche formée par la dilatation de l'œsophage. .

Je trouve dans la Zoologie britannique que . la ponte étant finie, lis quittent les arbres où ils avaient alché ; qu'ils n'y reviennent qu'au mois d'août, et ne commencent à réparer leurs pids ou à les refaire qu'au mois d'octobre. Cela sappose qu'ils passent à peu près toute l'année en Angleterre : mais en France , en Siiésie , et en beaucoup d'autres coatrées, ils sont certainement oiseaux de passage, à quelques exceptions

près, et avec cette différence, qu'en France lis auuoucent l'hiver, au lieu qu'en Sliésie ils sout les avant-coureurs de la belle saison.

Le freux babite eu Europe, selon M. Linnæus; cependant il paratt qu'il y a quelques restrictions à faire à cela, puisqu'Aidrovaude ue croyait pas qu'il s'eu trouvât en Italie.

On dit que les jeunes sont bons à manger, et que les vieux méme ue sont pas mauvais, lorsqu'ils sont bien gras; mais il est fort rare que les vieux prenuent de la graisse. Les gens de la campagne ont moius de répugnance pour leur chair, sachant fort bien qu'ils ne vivent pas de charognes, comme la cornellie et le corbeau.

## LA CORNEILLE MANTELÉE.

Famille des conirostres , geure corbeau. (Cuvier.)

Oct oiseau se distingue aisément de la corbine, et de la frayonne ou du freux, par les couleurs de son plumage. Il a la tête, la quene et les ailes d'un benu noir avec des réfets bleudtres; et ce noir trauche avec une espèce de seapublic gris biance, qui s'éterda per devant et par d'errière, depois les épaules jusqu'à l'extrétion de la companie de la conseil de la contre de la conseil de la conseil de la contre de la conseil de montélér.

Elle va par troupes uombreuses, comme le freux, et elle est peut-être encore plus familière nvec l'bomme, s'approchant par préférence, surtout pendant l'hiver, des lieux habités, et vivant alors de ce qu'elle trouve dans les égouts, les fumiers, etc.

Elie a encore ceia de commun avec le freux, qu'elle change de demeure deux fois par au, et qu'elle peut être regardée comme un oiseau de passage : car nous la voyons chaque anuée arriver par très-graudes troupes sur la fin de l'automne, et repartir au commencement du printemps, dirigeaut sa route au uord; mais nous ne savons pas precisément en quels lieux elles'arrête. La olupart des auteurs disent qu'elle passe l'été sur les hantes moutagues, et qu'elle y fait sou nid sur les pins et les sapins : il faut donc que ce soit aur des montagnes inhabitées et peu couues, comme celles des iles de Shetlaud, où l'on assure effectivement qu'elle fait sa ponte ; elle niche aussi eu Suede , dans les bols, et par préférence sur les auues, et sa ponte

est ordinairement de quatre œufs : mais elle ne uiche poiut dans les montagnes de Suisse, d'Italie, etc.

Enfin, quoique, selou le plus grand nombre des unturalistes, elle vive de toutes sortes de nourritures, entre autres de vers, d'insectes, de poissous, même de chair corrompue, et, par préférence à tout, de laitage; et quoique, d'après cela, elle dut être mise au rang des omnivorca, cepeudaut, comme ceux qui ont ouvert son estomac y out trouvé de toutes sortes de gralas mélés avec de petites pierres, on peut croire qu'eile est plus grantvore qu'autre chose; et c'est un traisième trait de conformité avec le freux. Dans tout le reste, elle ressemble beaucoup à la corbine ou corneille uoire; c'est a peu près la même taille, le même port, le même cri, le même son de voix, le même vol; elle a la queue et les ailes, le bec et les pieds, et presque tout ce que l'ou connaît de ses parties intérieures, conformés de même dans les plus petits détails ; ou, si elle s'eu éloigne en quelque chose c'est pour se rapprocher de la nature du freux elle va souvent avec iui; comme lui, elle niche sur les arbres. Elle pond quatre ou cinq œufs, mange ceux des petits eiseaux, et quelquefqis les petits oiseaux eux-mêmes.

Tant de rapports et de traits de ressemblance avec la corbine et avec le freux me feraient soupcouver que la corneille mantelée serait une . race métisse, produite par le mélauge de ces deux espèces; et, en effet, si elle était une simple variété de la corhiue, d'où lui viendrait l'habitude de voier par troupes nombreuses, et de changer de demeure deux fois l'année? es que ue fait jamais la corhine , comme nous l'avous vu; et ai elle était une simple variété du freux, d'où jui viendraient tant d'autres rapports qu'elle a avec la corbine? Au lieu que cette double ressemblance s'explique naturellement en supposaut que la corneille mantelée est le produit du mélange de ces deux espèces qu'elle représeute par sa nature mixte, et qui tient de l'une et de l'autre. Cette opinion pourrait paraître vraisemblable aux philosophes qui savent combieu les analogies physiques sout d'un grand usage pour remonter à l'origiue des êtres, et renouer le fil des générations; mais on lui trouvera un nouveau degré de probabilité. si l'ou considère que la corneille mantelée est unerace nouvelle, qui ne fut ni conune ni n mée par les anciens, et par conséquent

talt pas eucore de leur temps, puisque, lorsqu'il s'agit d'une rea mass multiplie et nussi famillère que cellé-ci, il n'y a point de milieu entre n'être pas conune d'ans un pay et n'y être point du tout. Or, a et les est nouveie, il i anta qu'elle ait es frondule per le mélange de deux anter races; et quelles peravent être ces deux mers, sinon celles qui paraissent avoirplus de rapports, d'analogie, de ressemblance aves elle?

Frisch dit que la corneille manteiee a deux eris: l'un plus grave, et que tout le monde connaît; l'autre plus sigue, et que i a quelque rapport avec cein du coçi, il ajoute qu'elle est fort attachée à sa couvée, et que, lorsqu'on coupe par le pied l'arbre où elle a fait son uid, elle se laisse tomber avec l'arbre, et s'expose à tout plutôt que d'abandonner sa centure.

pand que unomobiler la genture.

M. Linnaus semble la appliquer es que la Zoologie bettanaque di lut freux, qu'elle est utile par la conomination qu'elle fini des juscient des estre des la parga ainsi les partes de la comment de la companie de la

On la prend dans les mêmes pièges que les autres cornelles. Elies se trouve dans presque noutes les coutrées de l'Europe, mais en différents temps. Sa chair a une odeur forte, et on en fait peu d'usage, si ce n'est parmi le petit peunle.

Je ne sals sur quel foudement M. Kiein a puriore parhi les conrellies l'Accordati ou oiseau des sanles de Fernandez, si ce n'est sur le seau des sanles de Fernandez, si ce n'est sur le dicté de Sche, qui, dérivant et oi lossua comme le même que ceiul dout parle Fernandez, le fait ansaig rous qu'un pipeno ordinaire, tandis que Fernandez, à la dérent mente ceit par Sche, site est d'un molitant, a parti à par par le chant du charlonnezet, et la chair bonne à manger, ' Cela ne ressemble pas trop à une correllie, et de tielle méprises, qui lont assez fréquentes dans l'ouvrage de Sche, ne persvet que jeter benucoup de confusion dans la nomenclature de l'histoire naturelle.

## OISEAUX ÉTRANGERS

GET ONT BAPPORT

AUX CORNEILLES.

#### LA CORNEILLE DU SÉNÉGAL.

A jugar de cet siseau par as forme et par ses conclusiras, qui a et toug et que nous en connaissons, on peut dire que l'esphee de la corneille mantelere est celle aver qui il a plus de rapports extérieurs, ou plutôt que ce sernit use véritable correille mantelere, si son esequisire blanc n'étuit pas rareourrei par dersant et beaucoup pius grant derrière. On apreçoit aussi quelques diffipar derrière. Des propereit aussi quelques diffibre et la conference des nites, la formé du 
bre et la conference connec.

#### LA CORNEILLE DE LA JAMAIQUE.

Cette cornellie étrangere paraît modelee à prup reis au les mêmes proportions que les nôtres, à l'acception de in queue et dub ec qu'elle a plus pettis ; aon plumage est noir comme crlui de la corbine. On a trouvé dans son estomac des bairs ronges, des graines, des seambles; ce qui fait connaîtres an nourriture la pius ordinaire, et qui est assai seile de notre freux et de un manifelé. Elle a le venfreue museules deforme de l'acception de la comme de la consideration de forme Cet ciseme aboute dans la partie esptentional de l'île, et ne quitte pas les montagens; que que il les reproche de notre corbeau.

M. Klein caractérise cette espèce par la grandeur des narines; cependant M. Sloane, qu'il elle, se conteute de dire qu'elles sont passable ment grandes.

D'après ce que l'on sait de cet oisean, on peut bien juger qu'il approche fort de nos corneilles; mais il serait difficile de le rapporter à l'une de ces capèces plutôt qu'à l'autre, y u qu'il réunit des qualités qui sont propres à chacune d'elles. Il differe aussi de toutes par sou eri, qu'il fait entendre continuellement.

t La corbine doit être répandue an loin, paisqu'elle se trouve flans la Bélle suite d'oissuzz que M. Sonneral vient d'apporter, èt qu'il a litte des Indes, des lies Moiques, et amme de la terre des Papoux. Cet individu renaît des Philip-

## LES CHOUCAS.

Famille des canirostres , genre cochens (Cavier.)

Ces olseaux ont, avec les cornellles, plus de traits de conformité que de traits de dissemblance; et, comme ce sont des espéces fort voisines, il est bon d'en faire une comparaison suivie et détaillée, pour répandre plus de joursur l'histoire des uns et des autres.

Je remarque d'abord un paralléisime asset; assiguiler entre ces deux genera d'oiseaux; ciur de même qu'il y a trois especes principales de correilles, une noire la corbine; ju me cendrée (la manelée); et une chance (le Freux ou la financie); et une contre le manelée); et une chance (le freux ou la contrepondantes de chouces, un noir le fingue, cas pioprement dil), un cendré (le chouc), et de n'illument de contre de l'enfin un chouces chance. La seude différence est que ce deruier est d'Améripue, et qu'il a peu de noir dans son plumage, au lieu que les trois espèces de corneilles appartiement toutes trois espèces de corneilles appartiement toutes d'atres.

En général, les chouens sont plus petits que les cernetills. Leur et, du moins cettud en nos deux chouens d'Europe, les seuls dont l'histoire nous soit connue, et plus aigre, plus perpant, et il a viablément indue sur la plupart des nons qu'on lear a dounées en différentes langues, tels que œux—ci: chouens, yaraverse, kaus, klas, etc.: mais is n'out pas une seule inflicteoi no de voix; car on m'assure qu'on les entend quelquefois etre tinn, tina, tina.

lis vivent tous deux d'insecter, de grains, de truits, et mémede chair, quoique très-nrement: mais lis ne touchent point aux vuiries, et ils n'ort past habitude des tentir au tes côtes pour se rassaiser de poissons morts et autres cadavers rejetés par la mer : en quoi lis ressembient plus au freux, et même à la mantele, qu'il la coffisire, in qu'il prophent de qu'il la coffisire, in qu'il prophent de chaise aux ceufs de prefairs, et d'en détruir une grande quantité.

Ils volent en grandes troupes, comme le freux; comme lui, ils forment des espèces de peuplades, et même de plus nombreuses, composées d'une multitude de nids, placés les uns près des autres, et conne entassée, ou sur un

grand arbre, ou dans un clocher, ou dans le comble d'un vieux château abandonné. Le mâle et la femelle une fois appariés, ils restent longtemps fidèles , attachés l'un à l'autre ; et par une suite de cet attachement personnel, chaque fols que le retour de la belle saison danne aux êtres vivants le signal d'une génération nouvelle, on les voit se rechercher avec empressement et se parler sans cesse : car alors le cri des animaux est un véritable langage, toujours blen parlé, toujours bien compris : on les voit se caresser de mille manières, joindre leurs becs comme pour se baiser, essaver toutes les facons de s'unir avant de se livrer à la dernière union , et se préparer à remplir le but de la nature par tous les degrés du désir , par tontes les nuances de la tendresse. Ils ne manquent jamais à ces préliminaires non pas même dans l'état de captivité. La femelle étant fécondée par le mâle, pond cinq où six œufs marques de quelques taches brunes sur un fond verdatre; et lorsque ses petits sont éclos, elle les soigne, les nourrit, les cieve avec une affection que le male s'empresse de partager. Tout cela ressemble assez aux corneilles, et même, à bien des égards, au grand corbeau: mais Charleton et Schwenckfeld assurent que les choucas font deux couvées par an; ce qui n'a jamais été dit du corbeau ni des corneilles, mais qui d'ailleurs s'accorde très-bien avec l'ordre de la nature, selon lequel les espèces les plus petites sont aussi les plus fécondes.

Les choucas sont oiseaux de passage, non pas autant que le freux et la corneille mantelée, car il en reste toujours un assez bon nombre dans le pays pendant l'été; les tours de Vincennes en sont peuplées en tout temps, ainsi que tous les vieux édifices qui leur offrent la même sureté et les mêmes commodités : mais on en voit toujours moins en France l'été que l'hiver. Ceux qui voyagent se réunissent en grandes bandes: comme la frayonne et la mantelée; quelquefois même ils ne font qu'une seule bande avec di et ils ne cessent de crier en volant : mais ils n'observent pas les mêmes temps en France et en Allemagne; car ils quittent l'Allemagne en automne avec leurs petits, et n'y reparalssent qu'au printemps, après avoir passé l'hlver chez nous; et Frisch a raison d'assurer qu'ils ne couvent poiut pendant leur absence, et qu'à leur retour ils ne ramenent point de petits avec eux; enr les choucas ont ceia de commun avec tous

ponte en hiver.

A l'égard des parties internes, je remarquerai seulement qu'ils ont le ventricule musculeux et près de son orifice supérieur une dilatation de l'œsophage qui leur tient lieu de jabot, comme dans les oreilles, mais que la vésieule du fiel est plus allongée.

Du reste, ou les prive facilement, ou leur apprend à parler sans peine; ils semblent se plaire dans l'état de domesticité: mais ce sont des domestiques infidèles, qui, cachant la nourriture superflue qu'ils ne peuvent consommer, et emportant des pièces de monnale et des bijoux qui ne leur sont d'aucun usage , appauvrisseut le maître sans s'enrichir eux-mêmes.

Pour achever l'histoire des choncas, il ue s'agit plus que de comparer ensemble les deux races du pays, et d'ajouter à la suite, selon notre usage, les variétés et les espèces étrangères.

Le choucus. Nous n'avons en France que denx choucas. L'un, à qui je conserve le nom de choucas proprement dit, est de la grosseur d'un pigeon; il a l'iris blauchâtre, quelques traits bianes sous la gorge , quelques points de même couleur autour des narines, du cendré sur la partie postérieure de la tête et du cou : tout le reste est noir : mais cette couleur est pius foncée sur les parties supérieures, avec des reflets tantôt violets et tantôt verts.

Le chouc. L'autre espèce du pays, à laquelle te donne le nom de choue d'après sou nom auglais, ne diffère du précédent qu'en ce qu'il est nn peu plus petit, et peut-être moins commun. qu'il a l'iris bleuâtre comme le frenx, que la eouleur dominante de son plumage est le noir, sans aucun mélange de cendré, et qu'on lui remarque des points blancs autour des yeux. Du reste, ce sout les mêmes mœnrs, les mêmes habitudes, même port, même conformation, même erl, mêmes pieds, même bee; et l'on ne peut guère douter que ces deux races u'appartiennent à la même espèce, et qu'elles ne fussent eu état de se méler avec succès et de produire ensemble des individus féconds.

On sera peu surpris qu'une espèce qui a tant de rapports avec celles des corbeaux et des corneilles, présente à peu près les mêmes variétés. Aldrovande a vu eu Italie nu choucas qui avait un collier blane; e'est apparemment eelul qui se trouve dans quelques endroits de la Suisse,

les autres oiseaux, qu'ils ne font point ieur ; et que, par cette raison, les Anglais nomment. choucas de Suisse.

Schwenckfeld a eu occasiou de voir un choncas blane, qui avait le bec jaunêtre. Ces choncas blancs sout plus communs en Norwége et dans les pays froids; quelquefois même dans des climats tempérés, tels que la Pologne, on a trouvé un petit choncas blanc dans un nid de ehoucas noirs : et dans ce cas la blancheur du plumage ne dépend pas, comme l'on volt, de l'influence du climat ; mais e'est une monstruosité cansée par quelque vice de nature, analogue à celui qui produit les corbeaux blancs en France et les nègres blancs en Afrique.

Schwenckfeld parle, 1º d'un choucas variér qui ressemble au 'vrai choucas, à l'exception des ailes, qui sont blanches et du bec qui est crochn.

2º D'un antre choucas très-rare, qui ne differe du choucas ordinaire que par son bec croisé : mais ce peuvent être des variétés Individuelles, ou même des monstres faits à plaisir.

## LE CHOQUARD, OU CHOUGAS DES ALPES.

(LE PYRRHOCOBAN CHOQUARD.) Famille des conirogtres, genre corbeau. (Cuvier.) Cet olseau, que nous avons fait représenter

sous le nom de choucas des Alpes, Pline l'anpelle de celui de pyrrhocorax, et ce seul nom renferme une description en raccourci : horax. qui signifie corbeau, indique la noirceur du plu-, mage, ainsi que l'analogie de l'espèce, et pyrrhos, qui signifie roux, orangé, exprime la couleur du bec , qui varie en effet du jaune à l'orangé, et aussi celle des pieds qui est encore plus variable que celle du bee, puisque dans l'individu observé par Gessner les pieds étaient rouges, qu'ils étaient noirs dans le sujet décrit par M. Brisson; que, selon cet auteur, ils sont quelquefois jaunes, et que, selou d'autres, ils sont jaunes l'hiver et rouges l'été. Ces pleds

que celul des choucas, ont donné lieu à quelques-uns de prendre le choquard pour un Choucas à bec fourebu en pince. Daudin. - Corves me nedola, var. Linn. - Nota. Il existe pinale de choucas dont Bullon ne fait pas mention.

jaunes, ee bec de même conjeur et plus petit

Mere, et us pe sommer e game in comparant, on trouvera qu'il approche beuvoup plus des choucas par la grosseur de son corps, par la longueur de ses ailes, et upéme per la forme de son bee, quoique plus mesu, et par ses narines reconvertes de plumes, quoique ces plumes soient moûns fermas que dans les choucas.

J'ai indiqué, à l'artiele du crave ou coracias, les différences qui sont entre ces deux oiseaux, dont Belon et quelques antres qui ne les avaient pas vus n'ont fait qu'nne senle espèce.

Pine cuyalt son pyrrhocoruz propre et particulier au montagne des Alpes : cependant fécesare, qui le distinçue très-bien d'avoc le crave ou corcaise, dit qu'il 9 a extralace contres au pays des Grisons où ect oferau ne se mottre que l'alver, d'autres oil il parati a peu prês toute l'année: mais que son vrai domielre, son domiel de préférence, celut oil is trouve toujours per grandes bandes, c'est le sonnuet des hantes moders, c'est le sonnuet comma fon voit, l'origion de l'illie un peu orificat.

La grosseur du choquard est moyenne entre le celle du choucas et celle de la corneille; il a la bec plus petit et plus arqué que l'un et l'autre, la voix plus alguê, plus plaintive que celle, des choucas, et fort peu agréable.

Il vit principalement de grains et fait gradtort aux récoltes; sa chair est un manger trèsméllicere. Les montagnards tirent de sa façon de voler des présages météorologiques : si son ou est élevé, on dit qu'il annonce le froid, et que lorsqu'il est bas, il promet un temps plus doux.

> OISEAUX ÉTRANGERS QUI ONT RAPPORT AUX CHOUCAS.

## LE CHOUCAS MOUSTACHE 1. .

Cet oiseau, qui se trouve au cap de Bonne-Espérance, est à peu près de la grosseur du merle; il a le plumage noir et changeant des eboucas, et la queue plus iongue à proportion qu'aseun d'entre, eux; toutes les pennes qui la composent sont égales, et les ailes étant pilées

merie, et de je nommer le grand merie des | n'atteignent qu'à la moitié de sa longueur. Ce Alpes. Cependant, en l'observant et le comps | sont les quatrième et cirquieme penues de l'aile rant, on trouverea qu'il approche beaucoup plus des chonens ant la grossage de son corps, par | deux pouces et demi de plus que la première.

Il y à deux choses à remarquer dans l'extèrieur de cet oiseux à l'es espois nois, longs et flexibles, qui naissent de la base du bes supérieur, et qui sont une fois plus longs que le bre, outre plusieurs nutres poils glus courts, plus raides, et d'irigée en avant, qui curvironnent cette même base jusqu'aux coins de la bouche; s' 2º en plumes longues et étroites de la portile su supérieure du cou, jesquelles glissent et pouent sur le dos, suivant que le cou prend différentes situations, et qui forment à l'oissen une espèce decrinière.

## LE CHOUCAS CHAUVE.

Ce singuller choucas, qui se trouve dans l'ile de Cavenne, est ceiui qui peut, comme je l'ai dit, faire pendant avec notre corneille chanve, qui est le freux : il a en effet la partie antérieure de la tête que comme le freux, et la gorge peu garnie de plumes. Il se rapproche des choucas en général par ses longues ailes, par la forme des pieds, par son port, par sa grosseur, par ses larges narines à peu près rondes : mais il en diffère en ce que ses narines ne sont pasrecouvertes de plumes, et qu'elles se trouvent. placees dans un enfoncement assez profond creusé de chaque coté du bee; en ce que son bec est plus large à la base et qu'il est échancré sur ses bords. A l'égard de ses mœurs , je n'en peux rien dire , cet oiseau étant du nombre de ceux qui attendent le coup d'œll de l'observateur. On ne le trouve pas même nommé dans aueune ornithologie.

#### LE CHOUCAS

#### DE LA NOUVELLE GUINÉE.

La place instructife de ect diseau est entre nos choucas de France et celui que ja la nomaré colémad. Il a le port de nos choscas, et le plumajes gris de l'un d'exx, (méme un pen plus gris), a moiss quant à la partie supérieure du corps: mais il est moins gross et a le bec plus large à su base, en quoi il se rapperche du coltond. Il s'en dologue par la louqueur de ses silles qui utiligente proguée l'extrémité de a queue, et

Covier suspense que c'est un dronge ( edalius ), et qu'il |
 est voisin des tyrans-

il s'eloigne du colnud et des choucas par les cou- | couverte, depuis et compris les narines, d'une leurs du dessous du corps, lesquelles cousistent en une rayure noire et bianche qui s'etend fusque sous les ailes, et qui a queique rapport avec celle des pics variés.

## LE CHOUCARI La couleur dominante de cet oisean (car nous

## DE LA NOUVELLE GUINEE.

n'en connaissons que la superficie) est un gris cendré, plus foncé sur la partie supérieure, plus clair sur la partie inférieure, et se dégradant presque jusqu'au blanc sons le ventre et ses entours. Les deux seules exceptions qu'il y ait à faire à cette expèce d'uniformité de plumage, c'est, 1º une bande poire qui environne la base du bec, et se prolonge jusqu'anx yeux; 2º les grandes pennes des ailes qui sont d'un hrun noitätre.

Le choucari a les narines recouvertes en entier comme les choucas; il a aussi le bec conformé à peu près de même, si ce n'est que l'arête de la pièce supérieure est, pop pas arrondie comme dans le choucas, mais anguleuse comme dans le coinnd. Il a encore d'autres rapports avec cette dernière espèce, et lui ressemble par les proportions relatives de ses ailes, qui ne s'étendent pas au-delà de la moitié de la gueuc, par ses petits pieds, par ses ongles courts; en sorte qu'en ne peut se dispenser de le placer, ainsi que le précédent, entre le colnnd et les choucas. Sa longueur, prise de la pointe du bec au bout de la queue, est d'environ onze pouces.

Nous sommes redevables de cette espèce nonvelle, ainsi que de la précédente, à M. Sonnerat.

## LE COLNUD DE CAYENNE'.

Je mets le colnud de Cayenne à la suite des chouens, quoiqu'il en differe à plusienrs égards; mais, à tout prendre, il m'a paru en différer moins que de tout antre oiseau de notre continent.

Il a, comme le nº 2 ci-dessus, le bec fort large à sa base ; et il a encore avec lui un autre trait de conformité, en ce qu'il est chauve : mais il l'est d'une autre manière; c'est le cou qu'il a presque nu et sans plames. La tête est

moderns de Geoffroy et un ampelis d'Il-

espèce de chlotte de velours poir, composée de petites plumes droites, courtes, serrées et trèsdouces au toucher; ces plumes devlennent plus rares sous le cou, et hien plus encore sur ses côtés et a sa partie postérieure,

Le colnud est à peu pres de la grossenr de nos choucas, et on peut ajouter qu'il porte leur livrée; car tout son plamage est noir, à l'exception de queiques-nnes des convertures et des pennes de l'nile, qui sont d'un gris blanchâtre.

A voir les pieds de celul que j'al observé, on jugerait que le doigt postérieur a été tourné par force en arrière, mais que naturellement et de lui-même il se tonrne en avant, comme dans les martinets. J'ai même remarqué qu'il était lié par une membrane avec le doigt intérieur de chaque pied. C'est une espèce nouvelle.

## LE BALICASE DES PHILIPPINES.

Je réongne à donner à cet oiseau étranger le nom de choucas, parce qu'il est aisé de voir, par la description même de M. Brisson, qu'il diffère des choucas à plusieurs égards.

Il n'a que quinze à seize pouces de vol, et n'est guère plus gros qu'un merle; il a le bec plus gros et plus long à proportion que tous les choucas de notre Europe, les pieds plus grêles et la queue fourehue; enfin, au lieu de cette voix aigre et sinistre des choucas, il a le chant doux et agréable. Ces différences sont telles, mi'on doit s'attendre à en découvrir plusieurs autres lorsque cet olseau sera mieux connu.

Au reste, il a le bec et les pieds noirs, et le plumage de la même couleur avec des reflets verts; en sorte que du moius il est choucas par la couleur.

#### LA PIE.

(LA PIE COMMUNE.) Famille des controstres, genre corbenu. (Cuvier.)

La pie a tant de ressemblance à l'extérieur avec la corneille, que M. Linnæus les a réunies toutes deux dans le même genre, et que, suivant Belon, pour faire une corneille d'une pie, il ne faut que raccoureir la queue à celle-ci , et faire disparaître le bianc de son plumage. En effet , la pie a le bec , les pieds, les yeux , et la forme totale des corneilles et des choucas,: elle a encore avec eux beaucoup d'autres rapports plus intimes dans l'instinct, les mœurs et les hà- recherche est vaine, on que sa langue se refuse bitudes naturelies : car elle est omnivore comme eux, vivant de toutes sortes de fruits, allant sur les charognes, faisaut sa proje des œufs et des petits des oiseaux faibles, quelquefois même des père et mère, soit qu'elle les trouve engagés dans les piéges, soit qu'elle les attaque à force ouverte : on en a vu une se jeter sur un merle pour le dévorer, une autre eniever une écrevisse qui la prévint en l'étrangiant avec ses pinces, etc.

On a tiré parti de son appétit peur la chair vivante en la dressant à la chasse comme on y dresse les corbeaux. Elle passe ordinairement la belle saison appariée avec sou mâle, et occupée de la ponte et de ses suites. L'hiver elie. vole par troupes, et s'approche d'autant plus des lieux habités qu'elle y trouve plus de ressources pour vivre, et que la rigueur de la saison lui rend ces ressources plus uécessaires. Eile s'accoutume aisément à la vue de l'homme; elle devient blentôt familière dans la maison, et finit par se rendre la maltresse. J'en connais une qui passe les jours et les quits au milieu d'une troupes de chats, et qui sait leur en imposer.

Elle jase à peu près comme la corneille, et apprend aussi à contrefaire la voix des antres animanx, et la parole de l'homme. On en cite une qui imitait parfaitement leseris du veau, du chevreau, de la brebis, et même le flageoiet du berger; une autre qui répétait en entier une fanfare de trompette . M. Willinghby en a vu pinsieurs qui prononcalent des phrases entières. Margot est le uom qu'on a coutume de lui donner, parce que c'est celui qu'elle prononce le plus volontiers ou le plus facilement : et Pline assure que cet oiseau se plait beaucoup à ce genre d'imitation, qu'il s'attache à bien articuler les mots qu'il a appris, qu'il cherche longtemps ceux qui lul ont échappé, qu'il fait

se laisse quelquefois mourir de dépit lorsque sa à la prononciation de quelque mot nouveau. La piea le plus souvent la langue noire comme le corbeau ; elle monte sur le dos des coch des brebis, comme fout les choueas, et es après la vermine de ces animaux, avec cotte différence que le eochon reçoit ce service avi complaisance, au lieu que la brebis, sans doute pius sensibie, paraît le redouter. Elle happe aussi fort adroitement les monches et autres in-

éclater sa joie lorsqu'ils les a retrouvés, et qu'il

Enfin, on prend la pie dans les mêmes pièges et de la même manière que la corncille, et l'on a reconnu en elle les mêmes mauvalses habitudes, cettes de voler et de faire des provisions; habitudes presque toujours inséparables dans les différentes espèces d'animaux. On croitaussi qu'elle annonce la pluie lorsqu'elle jase plus qu'à l'ordinaire. D'un autre côté, elle s'éloigne du genre des corbeaux et des corneilles par un assez grand nombre de différences,

sectes ailés qui voient à sa portée.

Effe est beaucoup plus petite et même plus que le choucas, et ue pèse que huit à neuf onces. Elle a les ailes plus courtes et in queue plus longue à proportion ; par conséquent son vol est beaucoup molus élevé et moins soutenu : aussi n'entreprend-elle point de grands voyages 1; elle ne fait guere que voltiger d'arbre en arbre, on de elocher en clocher; car, pour l'action de voler, il s'en faut bien que la longuenr de la queue compense la brièveté des alles. Lorsqu'elle est a à terre, elle est toujours en action, et fait autant de sants que de pas : elle a aussi dans in queue un monvemeut brusque et presque continuel comme la lavandière. En général, elle montre plus d'inquiétude et d'activité que les corneilles, plus de malice et de penchant à une sorte de moquerie. Elie met aussi plus de combinaisons et plus d'art dans la construction de son nid, soit qu'étant très-ardente pour son male, elle soit aussi très-tendre pour ses petits, ce qui va ordinairement de pair dans les animaux; soit qu'elle sache que plusieurs oiseaux de rapine sont fort avides de ses œufs et de ses petits, et de plus, que quelques-uns d'entre eux sont avec elle dans le cas de représaille. Elle multiplie les précautions en raison de sa tendresse et des dangers de ce qu'elle aime : elle place son nid au hant des plus grands arbres,

<sup>\*</sup> Plutarque raconte qu'une pie qui se plaisait à imiter d'elle-même la parole de l'homme, le cri des apimaux et le son des instruments, ayant un jour entendu noc fanface de tro pettes, devini muette subilemeni ; ce qui surprit fort ceux qui avaient cootume de l'entendre babiller sans cesse : mais ils forent bien plus surpris queique temps après, lors qu'elle rompit tout à coup le silence , non pour répéter sa leçon ordinaire, mais pour imiter le son des trompettes qu'elle avait enendues, avec les mêmes tourpures de chant, les més es et dans le même mouvement. Opusç, de Plutarque, Quele ansmanz sont les pins avisés?

La pie n'est pas un oiseau voyageur.

on du moins sur de hauts buissons ; et n'oublie rien pour le rendue solide et sur ; aidée de son maje, eije le fortifie extérieurement avec des bûchettes flexibles et du mortier de terre gáchée, et elle le recouvre en entier d'une enveloppe à claire-voie, d'une espèce d'abattis de petites branches épineuses et bien entrelacées ; elle n'y laisse d'ouverture que dans le côté le mieux défendu, le moins accessible, et seulement ce qu'il en faut ponr qu'elle puisse entrer et sortir. Sa prévoyance industrieuse ne se borne pas à la sureté, elle s'étend encore à la commodité : car elle garnit le fond du nid d'une espèce de matelas orbiculaire, pour que ses pe tits solent plus mollement et plus chaudement ; et, quoique ce matelas, qui est le nid véritable, n'ait qu'environ six ponces de diamètre, la masse entière, en y comprenant les ouvrages extérieurs et l'enveloppe épineuse, a au moins deux

pieds en tous sens. Tant de précautions ne suffisent point encore à sa tendresse, ou, si l'on veut, è sa défiance ; elle a continuellement l'œil au guet sur ce qui se passe au dehors. Voit-elle approcher une corneifle, elle vole aussitôt à sa rencontre, la barcelle et la ponrsuit sans relâche et avec degrands eris, jusqu'à ce qu'elle soit venue à bout de l'écarter. Si c'est un ennemi plus respectable, nn fancon , un aigle , la crainte ne la retient point, et elle ose encore l'attaquer avec une témérité qui n'est pas toujours heureuse : cependant il faut a vouer que sa conduite est quelquefois pius réfléchie, s'il est vrai, ce qu'on dit, que, lorsm'elle a vu un bomme observer trop curieusement son nid, elle transporte ses œufs ailieurs, soit entre ses doigts , soit d'une antre manière encore plus incroyable. Ce que les chasseurs ent à ce sujet de ses connaissances arithtiques n'est guère moins étrange, quoique ces prétendnes connaissances ne s'étendent pas

su desid an nombre ciaq.

Ellie poud sept on huit cuttà à chaque coavée, et ne fait qu'une seuje coavée par an, à moins a qu'une nédéraises ou qu'un ne déraises ou nich, la caugade, nas étie en entreprend tout de suite un saugade, nas étie en entreprend tout de suite un saugade, acide nitu mes seconde ponte de querte out d'arraise esconde ponte de querte out est d'arraise esconde ponte de querte out est de la comparisé de la comparisé de la course de la comparisé de la comp

d'une couleur meins foncée que ceux du corbeau ; ce sont ées taches brunes semées sur un fond vert bleu, et plus fréquentes vers le gros bout. Jean Liébauit, eité par M. Salerne, est le seut qui dise que le mâte et la femelle couvent alternativement.

Les jutas, on les petits de la ple, sont avengies et à peine étauchés en anisant; ce n'est qu'aven le temps et par degrés que le développenents s'achève et que leur forme se écicle: la mère non-seulement les dève avec soilicitude, mais leur contidue est soins longémps après qu'ils sont élevés. Leur chair est un mançerdidicre; cepradant on y a généralement moias de répagnance que pour celle des petits corneillons.

A l'égard de la différence qu'on remarque dans le piumage, je ne la regarde point absolument comme spécifique, puisque parmi les corbeaux, les corneilles et les choucas, on trouve des individus qui sont variés de noir et de blanc, comme la pie : cependant , on ne peut nier que dans l'espèce du corbeau , de la corneilie et du choucas proprement dit, le noir ne soit la couleur ordinaire , comme le noir et le blanc est celie des pies ; et que si i'on a vu des pies blanches , ainsi que des corbeaux et des choucas biancs, il ne soit très-rare de rencontrer des pies entièrement noires. Au reste, il ne faut pas croire que le noir et le blanc, qui sont les couleurs principales de la pic, excluent tont mélange d'autres coulenrs : en y regardant de près et à certains jours , on y aperçoit des nuances de vert, de ponrpre, de violet, et l'on est surpris de voir un si bean piumage à nn oiseau si peu renommé à cet égard. Mais ne sait on pas que dans ce genre et dans bien d'antres, la beauté est une qualité superficielle, fugitive, et qui dépend absolument du point de vue? Le maie se distingue de sa femelle par des reflets bleus pius marqués sur la partie supérieure du corps, et non par la noirceur de la langue, comme queiques-uns l'ont dit.

La pie est sujette à la mue, comme les autres oiseaux; mais on a remarqué que ses plumes ne tombalent que successivement et peu à peu, excepté celles de la tête qui tombent tonles à la fois, en sorte que chaque année elle paraît chauve au temps de la mue. Les jeunes n'acquièrent leur lougue queue que la seconde année, et sans doute ne devienneut adultes qu'à cette même écoone. Tout ce que je trouve sur la durée de la vie de la pie, c'est que le docteur Derham en a nourri une qui a vécu plus de vingt ans, mais qui à cet âge était tout à fait aveugle de vicillesse.

Cet oisrau est très-commun en France, en Angleterre, en Allemagne, en Snede, et dans toute l'Europe, excepté en Laponle, et dans les pays de montagnes où elle est rare : d'où Pon peut oncluter qu'élle craint le grand froid. Je finis son histoire par une description abrégée, qui portera sur les senis objets que la figure ne peut expriner aux yeux, ou qu'élle que ne peut expriner aux yeux, ou qu'élle.

n'exprime pas assez distinctement. Elles vistge prema è chaque aile, dont la première est fort courte, et les quatrieme et cinquieme sont les plus ionguers; douze pennes niegales à la queue; et diminuant tonjours de longueur, plus elles é loisgenet des écns, du milieu, qui sont les plus longues de toutes; les natieus; roudes, la pangiere interne des yeux nimque d'un tache, jaune, la fente din palsa herrasce que d'un tache, jaune, la fente din palsa herrasce les cessant d'un demi-poure, l'avenjaue; d'un tenle cessant d'un demi-poure, l'avenjaue; dilute de garri de glandes à l'undruf de as junction avec le ventricule, celuj-ci peu musculeux, la raite de ventre de vesient de l'avenjau de l'avenjaue; l'au-

J'ai dit qu'il y avait des pies blanches, comme Il y avait des corbeaux bianes; et quoique la principale cause de ce changement de plumage soit l'infinence des climats septentrionaux , comme on peut le supposer à l'égard de la pie blanche de Wormius, qui venait de Norwége, et même à l'égard de quelques-unes de celles dont parle Rzaczynski, cependant il faut avouer qu'on en trouve quelquefois dans les climats tempérés ; témoin celle qui fnt prise il y a quelques années en Sologne, et qui était tonte blanche, à l'exception d'une seule plume noire qu'elle avait au milleu des deux ailes ; soit qu'elle ent passé des pays du nord en France, après avoir subi l'Influeuce du elimat, soit qu'étant née en France, cette aitération de couleur cût été produite par quelque canse particulière. It faut dire la même chose des pies blanches que l'on voit quelquefois en Italie

Wormius remarque que sa pie blanche avait la tête lisse et dénuée de plumes ; apparemment qu'il la vit au temps de la mue, et cela confirme ce que J'ai dit de celle des ples ordinaires.

Wilfughby a vu dans la ménagerie du roi d'Angleterre des ples brunes ou roussatres, qui

peuvent passer pour une seconde variété de l'espèce ordinaire.

# OISEAUX ÉTRANGERS

A LA PIE.

#### LA PIE DU SÉNÉGAL.

Elle est un per moins grosse que la nôtre, et cependant, elle a presque autant d'avergure, parce que ses alles sont plus fongues à properion, sa queue est au contraire plus fective, du restreoudremée de même. Le Dec, les glécis etles conjets sont joins, comme dans la ple ordinaire : mais le plumage est très-différent; il 3°, comme de la plus per plumage est très-différent; il 4°, com plus plumage est très-différent; il 4°, com plus plumage est très-différent; il 4°, com plus plumage est presse différent; il 4°, com plus plumage est plus plumage est presse de la grueue et les grandes pennes des guiles sont brunes; tout le reste est moistre plus ou moiss fonct.

## LA PIE DE LA JAMAIQUE '.

Cet oisean ne passe que six oncea, et il est d'environ un tiers plus petit que la pie commune, dont il a le bee, les pieds et la queue. Le plumage du undie est noir avec des reflets pourpres; cefui de la femelle est brun, plus foncé sur le dos et sur toute la partie supéridure du corox, moins foncé sons le ventre.

Ils fout leur nis sur les branches des arbres. One et rouver dans gouls es districtés et l'ite, mais plus abondamment dans les lleux les plus élagies du bruit : écte de la , qu'après sour fait leur poste et donné naissance à nue génératio nouvellependant l'éct, ils serépanderit utuonné dans les habitations , et arrivent en si grand mombres, que l'hir en est genqueles obscured. Ils volent ainsi en troupes l'espece de plusieurs millies et partott où lis se posent, ils foot un dommage considérable aux cultivateurs. Leur ressource pendant l'hiver est de vauire en fouie aux portes des granges. Tout ech donne lieu decervier qu'ils sont frujievres; expendânts on

<sup>4</sup> Cet oiseau a servi de type au genre quiscala de Quodin que M. Cuvier n'adopte point, et dont il renvoie les espèces partie aux martins et partie aux casiques.

gré.

remarque qu'ils oat l'odeur forte, que leur chair ; est noire et grossière, et qu'on en mange fort rarement,

Il suit de ce que je viens de dire, que cet oiseau diffère de notre ple , non-seulement par la façon de se nourrir, par sa taille et par son plumage, mais en ce qu'il a le vol plus soutenu, et, par conséquent , l'aile plus forte ; qu'il va par troupes plus nombreuses; que sa chair est encore moins bonne à manger; enfin que, dans cette espèce, la différence du sexe en entraine une pins grande dans les couleurs ; en sorte qu'ajontant à ces traits de dissemblance la diffleulté qu'a dû rencontrer la pie d'Europe à passer en Amérique, vn qu'elle a l'aile trop conrte et trop faible pour franchir les grandes mers qui séparent les deux continents sous les zones tempérées, et qu'elle fuit les pays septentrionaux où ce passage serait plus facile, on est fondé à croire que ces prétendnes pies américaines peuvent blen avoir quelque rapport avec les nôtres, et les représenter dans le nonveau continent, mais qu'elles ne descendent pas d'une souche commune.

d'une souche commune. Le tesquitame du Mesigue paralit avoir beuncoup de ressemblance avec exte pie de la Jamingue; polisque, suivant Fernander, il a la prasecur; quie le noir de son plumage ad en prasecur; quie le noir de son plumage ad en prasecur; que le noir de son plumage ad en prasecur; que le noir de son plumage ad en prasecur; que le noir de son plumage ad en prasecur qui liche au prientemps; que sa chair est dure et de mauvais godt; est un mot, qu'on peut le regarder comme une espéce d'écomeau ou de choucas : or, l'on sait qu'au plumage prés, un doition qui au me doition qu'au ne dosgour gener resemble beau-

coup if nne pie. Il n'en est pas ainsi de l'isana du même Fernandez, quoique M. Brisson le confonde avec la pie de la Jamasque. Cet oiseau a, à la vérité, le bec, les pieds et le plumage des mêmes couleurs: mais il paralt avoir le corps plus gros, et le bec du double plus long; outre cela, il se plait dans les contrées les plus froides du Mexique, et il a le naturel, les mœurs et le cri de l'étonrheau. Il est difficile, ce me semble, de reconnaître à ces traits la pie de la Jamaique de Catesby; et, si on veut le rapporter an même genre, on ne peut an moins se dispenser d'en faire une espèce séparée, d'autant plus que Fernandez, le seul naturaliste qui l'ait vu, ini trouve plus d'analogie avec l'étourneau qu'avec la pie;

et e témojange doit être de quelque poids auprès de ceux qui ont éprouvé combien le premièr coup d'eil d'un observateur exercé, qui saist rapidement le caractère naturel de la physionome d'un animal, est plus décisif et plus sûr pour le zapporter à sa véritable espèce, que l'examen détallié des caractères de pure convention, que chaque méthodisé ciablit àson

Au reste, il est très-facile et très-excasable de so tromper en parlant de ces espèces étrangéres, qui ne sont connues que par des descriptions incomplètes et par de mauvaises figures.

Je dois ajouter que l'isana a cette sorte de ris moqueur, ordinaire à la plupart des oiseaux qu'on appelle des *pées* en Amérique.

#### LA PIE DES ANTILLES 1.

M. Ditesson amis ect obsen pirmi les rolliers; fe ne vés pas qu'il ait eu d'autres raisons, sions par partiers par qu'il ait eu d'autres raisons, sions marines sont dévouvertes; ce que N. Brisson établit en citét pour un descenarchers du rolter. Mais, 1 é en êtra qu'avre bensœup d'incerittude qu'on pent attribuerce ennectère à l'orlier. Mais, 1 é en êtra qu'avre bensœup d'incerittude qu'on pent attribuerce ennectère à l'orpoint paru exacte à M. Brisson lui-même, et qu'on dois suppour encore moins caute sur cet article que sur assens autre, tout ce détail de produce juliunes étant ben pless indifférent au cipant ceffets, qu'un naburalisie qui voudrait répants ceffets, qu'un naburalisie qui voudrait passifettir à au méthole.

2° On peut opposer à cet attribut incertain, saisi dans une figure fautive, un attribut beaucoup plus marque, plus évident, et qui n'a échappé ni au peintre ni aux observateurs qui ont vu l'oiseau méme; ce sont les longues pennes du millen de la queve, attribut dont M. Brisson a fait le caractère distinctif de la

3º Ajoutez à cela que la pie des Antilles ressemble à la nôtre par son cri, par son naturel tres-défiant, par son habitude de nicher sur les arbres et d'aller le long des rivières, par la quallté médiocre de sa chair; en sorte que, si l'on veut rapprocher cet oisseu étranger de l'espèce

1 D'aneis Cuvier, c'est un mérons ou suépie

d'Europe avec laquelle il a le plus de rapports !

connus, il faut, ce me semble, le rapprocher de celle de la nie.

Il en differe néanmoins par l'excès de longuenr des deux pennes du milieu de la queue, lesqueiles dépassent les laterales de huit on dix pouces, et aussi par ses coulenrs, car il a le bec et les pieds rouges, le cou bleu avec un collier blanc, la tête de même couleur bleue, avec une tache blanche mouchetée de noir qui s'étend depuis l'origine du bec supérieur jusqu'à la naissance du cou; le dos tanné, le crouplon jaune, les deux longues pennes de la queue de couleur bleue avec du blanc au bout et la tige blanche, les antres pennes de la queue rayées de bleu et blanc, celles de l'aile mêlées de vert et de bleu. et le dessous du corps blanc.

En comparant la description de la pie des Autilles du P. du Tertre, avec celle de la pie des Indes à longue quene d'Aldrovande, on ne peut douter qu'elles n'aient été faites l'une et l'autre d'après un olseau de la même espèce, et par quent que ce ne soit un oiseaud Amérique, comme l'assure le P. du Tertre, qui l'a observé à la Gnadeloupe, et non pas un oiscau du Japon , comme le dit Aldrovande , d'après une tradition fort incertaine, à moins qu'on ne veullle supposer qu'il s'est répandu du côté du nord, d'où il aura pu passer d'un continent à l'autre.

#### L'HOCISANA 1.

Ouoique Fernandez donne à cet oiseau le nom de grand étourneau, espendant on peut le rapporter , d'après ce qu'il dit lui-même , au genre des ples : car il assure qu'il serait exactement semblable au choncas ordinaire, s'il était moins gros, qu'il eut la queue et les ongles moins longs, et le plumage d'un noir plus franc et sans mélange de bleu. Or, la longue queue est un attribut non de l'étourneau, mais de la ple, et celui par lequel elle diffère le plus à l'extérieur du choncas; et quant aux autres caractères par lesquels l'hocisana s'éloigne du choncas, ils sont autant on plus étrangers à l'étourneau qu'à la pie.

D'ailleurs, cet oiseau cherche les lleux habltés, est familler comme la pic, jasc de même,

· C'est probablement un cassique

et a la voix perçante : sa chair est noire et de fort bon gout.

#### LA VARDIOLE'.

Scha lui a donné le nom d'oiseau de Paradis, comme il le donne à presque tons les oiscaux étrangers à longue queue ; et, à ce titre . la vardiole le méritait bien, puisque sa queue est plus de deux fois aussi longue que tout le reste de son corps, mesuré depuis la pointe du bee jusqu'à l'extrémité opposée : mais il fant avouer que cette queue n'est point faite comme dans l'oiseau de paradis, ses plus grandes pennes étant garnies de barbes dans toute lenr longueur, sans parler de plusieurs autres différences.

Le blanc est la couleur dominante de cet oiseau : il ne faut excepter que la tête et le con, qui sont noirs avec des reflets de pourpre trèsvifs; les pieds, qui sont d'un ronge clair, les ailes dont les grandes pennes ont des barbes noires, et les deux pennes du milieu de la queue, qui excèdent de beaucoup toutes les antres, et qui ont du noir le long de la côte. depuis leur base jusqu'à la moitie de leur longucur.

Les yeux de la vardiole sont vifs et entonrés de blane : la base du bec supérieur est garnie de petites plumes noires piliformes, qui reviennent en avant et convrent les narines ; ses ailes sont courtes, et ne dépassent point l'origine de la queue : dans fout cela elle se rapproche de la pie; mais elle en differe par la brièveté de ses pieds, qu'elle a une fois plus courts à proportion, ce qui entraîne d'autres différences dans le port et dans la démarche.

On la trouve dans l'île de Papoe, selon Seba. dont la description, la seule qui soit originale, renferme tout ce que l'on sait de cet oisean.

#### LE ZANOÉ.

Fernandez compare cet oiseau du Mexique à la ple commune, pour la grosseur, pour la longueur de la queue, ponr la perfection des sens. pour le talent de parler, pour l'instinct de dérober tout ce qu'elle trouve à sa bienséance : Il ajoute qu'il a le cri comme plaintif et semblable à celni des petits étourneaux, et que son plumage est noir partout, excepté sur le

· C'est un muscipeta de Cuvier.

cou et sur la tête, ou l'on aperçoit une teinte de fanve.

#### LE GEAL

Famille des conirostres, genre corbeau. (Cuvier.)

Presque tout ce qui a été dit de l'instinct de la pie pent s'appliquer au geai; et ce sera assez faire connaître celui-ci que d'indiquer les différences qui le caractérisent.

L'unédesprindpales, c'estrettrafuquablem, ou plutôt émaillé de différither imanes de bleu, dont choeffire de sise alles est ornée, et le qui suffirir sterile pour le distinguer de présque tous les oisenux de l'Europe. Il a de plus aux le content in topart de présque tous les oisenux de l'Europe. Il a de plus aux le content in topart de présque et à blanches: en géneral, toutus se plumes soit le singulemente diouse et sopresses au toucher, aux le content de présque put l'arbaites, à son géé. Il est d'une huppe qu'il rabaites, à son géé. Il est d'une huppe qu'il rabaites, à son géé. Il est d'une de plus quart nodus groue, per la pie ; il als gauer e plus courte et les alles plus longues à proportion, et magier des, il n'es olègnementes, qu'elle.

Le malie se distingue de la femelle par la grosseur de la tête et par la viascifé des coulents : les vieux différent aussi des jeunes par le plinmage; et de la en grande partie, les varriétés et le peu d'accord des descriptions : car il n'y a que les boûnes descriptions qui puissent s'accorder; et, poar bien décrire une éspéce, il faut avoir vu et comparé un grand nombre d'individus.

Les gais son fort péclumbs de leur anter; its ont les ensaines vives, les monvements braupes, et, dans leurs fréquents accès de coler; ils emportant choublent et son de leur proper conservation, au point de se proside quidquéels la fet caire deux branches, et lis immerat ainsi suspendon ser l'air. L'ave agaltant perpétudle perat des cruir deux branches, et lis immerat ainsi suspendon ser l'air. L'ave agaltant prépuisel perat de devinente tout à filt mécamissables en cage, ne pouvant y conserver faint par le devinente tout à filt mécamissables en cage, ne pouvant y conserver la beautée le voir pauses, qui sout bristit ca-seu, uses, déchires, dérétes par un frottement continuel.

Leur cri ordinaire est très-désagréable, et ils le font entendre souvent; ils ont aussi de la disposition à contrefaire celui de plusieurs oiseaux qui ne chantent pas mieux, tels que la crecerelle, le chat-buant, etc. S'ils aperçoivent dans le bois un renard, ou quelque autre animal de rapine, ils jettent un certain cri très-percant, comme pour s'appeler les uns les autres, et ou ies voit en peu de temps rassemblés en force et se croyant en état d'en imposer par le nombre ou du moins par le bruit. Cet instinct qu'ont les geals de se rappeler, de sé rénnir à la volx de l'un d'eux, et ieur violente antipathie contre ia chouette, offrent plus d'un moyen ponr les attirer dans les piéges, et il ne se passe guère de pipée sans qu'on n'en prenne pinsieurs; car. étant plus pétulants que la pie, il s'en faut bien qu'ils soient aussi défiants et aussi rusés. Ils n'ont pas non plus le cri naturel si varié, quoiqu'ils paraissent n'avoir pas moins de flexibilité dans le gosier, ni moins de disposition à imiter tons les sons , tous les bruits , tous les cris d'animaux qu'ils entendent habituellement. et même la parole bumaine. Le mot richard est celul, dit-on, qu'ils articulent le pius facilement. Ils ont aussi, comme la pie et toute la familie des choncas, des corneilles et des corbeaux, l'habitude d'enfouir leurs provisions superflues, et celie de dérober tout ce qu'ils peuvent emporter : mais ils ne se souviennent pas tonjours de l'endroit où ils ont enterré leur trésor; ou bien, selon l'instinct commun à tous les avares, ils sentent pius la crainte de le diminuer que le désir d'en faire usage, en sorte qu'an printemps suivant, les glands et les noisettes qu'ils avaient cachés et peut-être oubliés. venant à germer en terre, et à pousser desfenilles au dehors, décèlent ces amas inutiles.

saira mienz jouir.

Le gecia iudecut dans les bois, et loin des lleux habites, préferant les chênes les plus toutfine, et eux doui le frome est entouré de lierre; mais lis ne construient pas leurs nida avecanmais les ne construient pas leurs nida avecantant de presentate que la gle. On rên a paperté plusseurs dans le mois de mai; es sont des demi-phères ceresces, formées de petites racines mirisdances, souverée par-désaiss, anon mai contraction de la company de la company de la construir de la co

et les indiquent, quoiqu'un peu tard, à qui en

Les petits subissent leur première mue dès le mois de juillet; ils sulvent ienrs père et mère jusqu'au printemps de l'année suivante, temps ou ils les quittent pour se réunir deux à deux, et former de pouvelies families : c'est alors que la plaque bleue des aties, qui s'était marquée de très-bonne heure, parait dans tonte sa beanté.

Dans l'état de domesticité, auquei ils se faconnent aisément , ils s'accoutument à tontes sortes de nonrritures, et vivent ainsi huit à dix ans: dans i'état sauvage, ils se pourrissent ponsculement de glands et de noisettes, mais de châtaignes, de pois, de feves, de sorbes, de groseilles, de cerises, de framboises, etc. lis dévorent aussi les petits des autres oiseaux, quand lis peuvent les surprendre dans le nid en l'absence des vieux, et queiquefois les vieux, lorsqu'ils ies trouvent pris au lacet; et, dans cette circonstance, ils vont, suivant leur coutume, avec si peu de précaution, qu'ils se prennent quelquefois eux-mêmes, et dédommagent ainsi l'oiseleur du tort qu'ils out fait à sa chasse; car feur chair, quoique peu délicate, est mangeable, surtout si on la fait bonillir d'abord, et ensuite rôtir : on dit que de cette maniere elle appro-

ebe de celle de l'oie rôtie. Les geais ont la première phaiange du doigt extérieur de chaque pled unie à celle du doigt du milieu; le dedans de la bouche noir; la languo de la même couleur, fourchue, mince, comme membraneuse, et presque transparente; la vésicule qu fiel oblongue : l'estomac moins épais, et révête de muscles moins forts que le gésier des granivores. Il faut qu'ils aient le gosier fort large, s'ils avalent, comme on dit, des lands, des noisettes et même des châtaignes tout entières, à la manière des ramiers : cependant je suis sûr qu'ils n'avalent jamajs les calices d'œifiets tout entiers, quoiqu'ils soient très-friands de la graine qu'ils renferment. Je me sui samusé quelquefois à considérer lenr manége : si on jeur donne un œillet, ils le prennent brusquement; si on ieur en donne un second, ils le prennent de même, et ils en prennent ainsi, tout autant que leur bec en peut contenir et même davantage; ear ii arrive souvent qu'en happant ies nouveaux lis laissent tomber ies premiers, qu'ils sauront bien retrouver. Lorsqu'ils veulent commencer à manger, ils posent tous les autres œiliets, et n'en gardent qu'un seui dans ienr bee; s'iis ne le tiennent pas d'uné manière avantageuse, ils savent fort bien le'poser pour ie reprendre mienx ; chsuite iis le soiissent sous ie pied droit, et à coups de bec, ils emportent eu détail d'abord les pétales de la France pour la première fois. Son bec rouge

fleur, puis l'enveloppe du calice, ayant toujours l'œil an guet, et regardant de tous côtés : enfin . iorsque ia graine est a découvert, lis la mangent avidement, et se mettent tout de suite à éplucher un second millet.

On trouve cet oiseau en Suède, en Ecosse, en Angieterre, en Aliemagne, en Italie; et je ne crois pas qu'il soft étranger à aucune contrée de l'Europe, ni même à aucune des contrées correspondantes de l'Asie.

Pline parle d'une race de geal ou de pie à cinq dolgts, jaquelle apprenalt mieux à parler que les autres. Cetté race n'a rien de pius extraordinaire que celle des poules à cinq doiets , qui est connue de tout je monde, d'autant plus que les geals devienneut enéore pius famillers , plus domestiques quo les boules; et i'on sait que jes animaux qui vivent je plus avec i'homme , sont aussi les micux nourris, conséquemment qu'ils abondent le plus en molécules organiques superflues, et qu'ils sont plus suiets à ces sortes de monstruosités par excès. C'en serait une que les phalanges des dolgts muitipliées dans quelones individus au dela du nombre ordinaire; ce qu'on a attribué trop généralement à toute i'espèce.

Mais une autre variété plus généralement connue dans l'espèce du geal , c'est le geal blane; il a la marque bleue aux ailes , et ne differe du . geni ordinaire que par la blancheur presque universelle de son plumage, laquelle s'étend iusqu'au bec et aux ongies, et par ses veux rou-n ges, teis qu'en ont tant d'autres animaux biancs. Au reste, ti ne faut pas croire que la blancheur de son piumage soit blen pure; elle est souvent altérée par une teinte faunêtre plus ou moins foncée. Dans un individu que f'ai observé . les couvertures, qui bordent jes ailes pliées, étaient ee qu'il y avait de plus blane : cc même individu se parut aussi avoir les pieds plus menus que

> OISEAUX ÉTRANGERS AH GEA

LE GEAL DE LA CHINE, A BEC ROUGE

Cette espèce nouvelle vient de paraître en

fait d'autant plus d'effet, que toute la partie autérieure de la tête, du cou, et même de la poitriue, est d'un beau noir velouté; le derrière de la tête et du cou est d'un gris teudre, qui se mèle par petites taches sur le sommet de la tête avec le noir de la partie antérieure ; le dessus du corps est brun, et le dessous blanchâtre; mais, pour se former une idée juste de ces couleurs, il faut supposer une teiute de violet répandne sur toutes , excepté sur le noir , mais plus foncé sur les alles, un peu moins sur le dos et encore molus sous le ventre. La queuc est étagée, les ailes ue passent pas le tiers de se longueur, et chacune de ses pennes est marquée de trois conleurs, savoir : de violet elair à l'origiue, de noir à la partie moyeune, et de blanc à l'extrémité; mais le violet tient plus d'espace que le noir, et celul-ci plus que le blanc.

Les pieds sont rouges comme le bec, les ongles blachâtres à leur naissance, et bruns vers la pointe, dez fort longs et fort crochus. Ce geal est un peu plus gros que le notre, et pourrait bien n'être qu'une variéte du climat.

#### LE GEAI DU PEROU:

Le plumage de cet olseau est d'une grande beauté; c'est uu mélange des couleurs les plus distinguées , tantôt fondues avec un art inimitable, tautot contrastées avec une dureté qui augmente l'effet. Le vert tendre, qui domine sur la partie supérieure du corps, s'éteud d'une part' sur les six pennes intermédiaires de la queue, et de l'autre va s'unir, en se dégradant par nuances insensibles; et prenant en même temps une teinte bleuâtre, à nue espèce de couronne blanche qui orne le sommet de la tête. La base du bec est entourée d'un beau bleu, qui reparaît derrière l'œil et dans l'espace au-dessous. Une sorte de pièce de corps de velonrs poir, qui couvre la gorge et embrasse tout le devant du con, tranche par sou bord supérieur avec cette belle couleur bleue, et par son bord Inférieur avec le janne jouquille qui règne sur la poitripe, le ventre, et jusque sur les trois penues latérales de chaque côté de la queue, Cette queue est étagée, et plus étagée que celle du geai de Sibérie.

On ne sait rieu des mœurs de cet oiseau, qui n'avait point encore paru en Europe.

#### LE GEAL BRUN DE CANADA.

S'il étalt possible de supposer que le geai eût pu passer en Amérique, je serais tenté de regarder celui-ci comme une variété de notre espèce d'Europe'; car il eu a le port , la physionomie, ces plumes douces et soyeuses, qui sout comme un attribut caractéristique du geai : il u'en differe que par sa grosseur , qui est uu peu moindre, par les couleurs de son plumage, par la longuenr et la forme de sa quene , qui est étagée. Ces différences pourraient à toute force s'imputer à l'influeuce du climat ; mais notre geai a l'aile trop faible et vole trop mal pour avoir pu traverser des mers ; et, en attendant qu'une connaissance plus détaillée des mœurs du geal brun de Canada nous mette eu état de porter un jugemeut solide sur sa nature , nous nous déterminons à le produire lei comme une espèce étrangère, analogue à notre geai, et l'une de celles qui en approchent de plus près.

La décommation de geal brun doune une déca assez juste de la couleur qui domine surle déca assez juste de la couleur qui domine surle décause du corps; car le dessous, sinsé que le sonniée de la tête, la gonge et le devant du cou sons d'an brun saie; et este dernière couleur se trénoire enceré l'extremété de la queue et des altes. Dans l'individu que f'ai observé, le des altes. Dans l'individu que f'ai observé, le des altes. Dans l'individu que f'ai observé, le des altes d'an brun décal et d'un brun diene, le dissous du corps plus rembrunt, et le bec intégeur plus rembrunt, et le bre intégeur de la porte, et de production de la corps plus rembrunt, et le bre intégeur de la corps, se portant sin s'aunt, formaient une espece de la porte, se portant sin s'aunt, formaient une espece de la prise de l'obseux.

## LE GEAI DE SIBERIE

## (LE GEAT IMITATEUR. )

Les truits d'analogie par lesquels cette nouvulle espècee rapprobe de celle de notre geal, consistent en un certain aîr de famille, ciré eque la forme du beç et des pieds , et la disposition des aorines, sont à peu près ies mémes; et en ce que le geal de Sibérie a sur la tête, cômme le nêtre , des planes étroites, qu'il peut à son gre relever en manière de huppe.

Ses traits de dissemblauce sont qu'il est plus petit, qu'il a la queue étagée, et que les couleurs de sou plumage sout fort différentes comme on pourra s'en assurer en comparant les figures enluminées qui représentent ces deux ofiseaux. Les mœurs de ceiul de Sibérie nous sont absolument inconnues.

#### LE BLANCHE-COIFFE,

#### OU LE GEAL DE CAYENNE.

Il est à peu près de la grosseur de notre geai commun : mais il a le bec plus court, les pieds plus hauts, la queue et les alies plus longues à proportion ; ce qui lui donne un air moius lourd et une forme plus développée.

On peut lai trouver enore a'untres diffreense, peincipalisente dans Jeplamage (a pris), le blaine, le noir, et differentes nanueces de violet, front toine la varieté de ses couleurs jel gris aur le bee, les pirels et les ougles; le noir set differentes peut se le compres, le noir set le chigron, jumple, missaine du le suite et chigron, jumple, missaine du cou, et encore nicotate la prictio inférieure du cerve; le violet, pluriquité sur le dour et les ailes p, plus foncé un la quore : éclecie sit terminé de blaine et composée de douce peurse, d'un le se deux sur la quore : éclecie sit terminé de blaine et composée de douce peurse, d'un le se deux peur le composée de douce peurse, d'un les deux peur le composée de pour peur le pour le composée de douce peurse, d'un les deux peur le composée de douce peurse, d'un les deux peur le composée de douce peurse, d'un les deux peur le composée de douce peurse, d'un les deux peur le composée de douce peurse, d'un les deux peur le composée de douce peurse, d'un les deux peur le composée de douce peurse, d'un les deux peur le composée de douce peurse, d'un les deux peur le composée de douce peurse, d'un les deux peur le composée de douce peurse, d'un les deux peur le composée de douce peurse, d'un les deux peur le composée de douce peurse, d'un les deux peur le composée de douce peurse, d'un les deux peur le composée de douce peurse, d'un les deux peur le composée de douce peurse, d'un les deux peur le composée de douce peurse, d'un les deux peur le composée de douce peurse, d'un les deux peur le composée de douce peurse, d'un les deux peur le composée de douce peurse, d'un les deux peur le composée de douce peur le composée de deux peur le composée de la composée de deux peur le composée de la composée de la

Les pelites plumes noires qn'il a sur le front sont courtes et peu flexibles : une partie, se dirigeant en avant, recouvre les narines; l'autre partie, se relevant en arrière, forme une sorte de tounet bérissé.



C'est celui de tous les grats qui a les allai les plats courtes, et qui to pout le moin sompoinner d'avoir. Ini le Le pue le moin sompoinles de la commandation d

#### LE GEAL BLEU

#### DE L'AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE.

Cet oiseau est remarquable par la belle couleur bleue de son plumage, laquelle domine avec quelque mélange de blanc, de noir et de pourpre, sur toute la partie supérieure de son corps, depuis le dessus de la tête jusqu'au bout de la quene.

Il a la gorge blanche avec une teinte de rouge; au-dessous de la gorge une espèce de hausse-col noir, et plus has une zone rougeltre, dont la couleur, se dégradant insensiblement, va se perdre dans le gris et le blanc qui règnent sur la partie inférieure du corps.

Les plumes du sommet de la tête sont longues, et l'oiseau les reives, quand iviet, en manière de huppe; cettle huppe mobile est pleus grande et plus belle que dans notre geai; elle est terminée sur le front par une sorte de bauleur de l'autre de l'autre de l'autre sur un fond blanc jusqu'un chiquon, yn se rejointée aux branches du homes-od de la priguigne de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de jusqu'un comment de l'autre de l'autre de l'autre surpétier par une ligne blanche formes des pietres plumes que couvrer les saniers. Tout c'est donne hemocup de variées, de jeg et du curretre, à la physionomie de cet consonné de set.

La queue est presque aussi longue que d'alseau même, et composée de douze pennes éta-

M. Catesby remarque que ce geai d'Amérique a la même pétulance dans les mouvements que nôtre geal commun, que son cri est moins désagréable, et que la femelle ne se distingue du mâle que par ses couleurs moins vives. Ceda etant, la figure qu'il a donnée doit représenter une femelle, et cette de M. Edwards un mâle : mais 18'ge de 19'soien puert faire aussis beaucopur

à la vivacité et à la perfection des couleurs...

Ce geat nous vient de la Caroline et du Canada; et il doit y être fort commun, car on en
envoie souvent de ces pays-là.

## LE CASSE-NOIX.

Famille des confrostres, genre corbenu. (Cuvier.)

Cet oiseau differe des geais et des pies par la forme du bec, qu'il a plus droit, plus obtus, et composé de deux pièces inégales : il en differe M. Kieln distingue dens variéété dans l'espece de casse-lois : l'une, qui est mouchetée comme l'étourueus, qui a le bee anguleux et fort, la langue longue et fonches, comme toutes les aspeces de ples; l'autre, qui est moila grosse et dout le bee (neu în est li rei du plumage; est plus meta, plus arroual, composé de deres preus inalgues, dont la supérieure est de deres preus inalgues, dont la supérieure est fondément, tris-courte et comme perdue dans le goster.

Selon le même auteur, ces denx oiseaux mangeut des noisettes; mais le premier les easse, et "nutre les perce: lous deux se nourrissent encore de glands, de baies sauvages, de pigrons, qu'ils épluchent fort adroitement, et même d'insectes : enfin, tous deux cachent, comme les geais, les pies et les chouens, ce qu'ils u'out pu consommer.

Les casse-noix, sans avoir le plumage brillanches et triangulaires qui sont répandues partout, excepé sur la tête. Ces monchetures sont plus petites sur la partie supérieure, plus larges sur la poitrine: elles font d'authnt plus d'effect et sortent d'autout mieux qu'elles tranchent sur un fond brun.

Ces oiseanx se phisiceat surtout, comme Je Tal Git Gi-dessay, adm Je pays nondippearx. One no voit communification and the pays the proposed property of the Communification of the Com

Ouoique les easse-noix ne soient point oiseaux de passage, ils quittent quelquefois ieurs montagnes pour se répandre dans les plaines Frisch dit qu'on les voit de temps en temps arriver en troupes avec d'autres oiseaux en différents éautons de l'Allemagne, et toujours par préférence dans ceux où ils tronvent des sapins. Cependant, en 1754, il en passa de grandes volées en France, et uotamment en Bourgogne, où if y a pen de sapins. Ils étaient si fatigués enarrivant, qu'ils se laissaient prendre à la main. On en tua un la même année, au mois d'octobre, près de Maostyn en Fiintshire, qu'on supposa venir d'Allemagne. Il faut remarquer que cette année avait été fort sèche et fort chaude; ce gul avait dù tarir la plupart des fontaines et faire tort aux fruits dont les casse-noix font leur nourriture ordinaire : et d'ailleurs, comme en arrivant ils paraissaient affamés, donnaut en foule dans tous les pieges, se laissant prendre à tous les appâts, il est vraisemblable qu'ils avaient été contraints d'abandonner leurs retraltes par le manque de snbsistance.

Une des raisons qui les empéchent de rester et de se perspécur-dans les hoss pays, c'est, dit-on, que, comme lis enuscut un grand préjudice aux forêts en perçant les grossafines à in manière des pies, les propriétaires leur font une guerre continuelle, de manière qu'une pirife est béliet de ten de l'autre et de l'autre et de liquié de se réutigier dans des forêts escarpées, où Il n'y a point de garde-bois.

Cotte habitude de percer les arbres u'est pas les cult rait de ressemblance qu'il con avec les pies; lis ulchent anasi comme eux dans des trous d'arbres et peut-fère dans des trous qu'ils ont faits eux-mèmes : car ils ont, comme les piex, les pennes du milleu de la queue usées par le bout, ecqui suppose; qu'ilsgrimpent anasi comme ux sur les arbres; en surée que, si on voulait conseyer au cosse-onix la place qui paraît la ulvair de finarque par la nature, ce serait eutre les piex et les gesis; et il est sinquiller que Willes piex et les gesis; et il est sinquiller que Willeu son Ol varibudie, presisément ette lipace qu'il en a faits u l'indique ascun rapport entre cet oisseux et les gesis; et l'est de l'arbres qu'il en a faits u l'indique ascun rapport entre cet oisseux et les gesis.

Il a l'iris coulent de noisette; le bec, les pieds et les ongles noirs; les narines rondes, ombragées par de petites piumes blanchdtres, étroites, peu firkibles et dirigées en avant; les penues des ailés et de la queue uoirdtres, sans mouchetures, mais seniement la pinpart terminées de blanc, et nou sans quelques variétés dans les différents individus et dans les différents descriptions; ce qui semble confirmer l'opinion de M. Kich sar les-deux races on variétés qu'il admet dans l'espèce du casse-noix.

On ue trouve, dans les écrivains d'histoire naturelle, aueun détail sur leur ponte, leur l'incubation, l'éducation de lerns petits, la durée de leur sient, et l'est qu'ils habitent, comme nous avons vu, des lieux inaccessibles, où ils sont, où ils seront longtemps inconnus, et d'autant plus ca sèreté, d'autant plus can sèreté, d'autant plus henreux

## LES ROLLIERS.

Si l'on prend le rollier d'Europe pour type du genre, et que l'on choisisse pour son caractère distinctif, non pas une ou deux qualités superficieties, isolées, mais l'eusemble de ses qualités connnes, dont pent-être aucune en particulier ne lui est absolument propre, mais dont ia somme et la combinaison le caractérisent, on trouvera qu'il y a un changement considérable à faire an dénombrement des espèces dont M. Brisson a composé ec genre, soit en écartant celles qui n'ont point assez de rapports avec notre rollier, soit en rappeiant à la même espèce les individus qui ont bien quelques différeuces, mais moindres cependant que celles que i'on observe souvent entre le mâle et la femelle d'une même espèce, ou entre l'olseau (cupe ct. le même oiseau plus âcé, et encore entre l'individn habitant un pays chaud et le même individu transporté dans un pays froid, et enfin entre un individu sortant de la mue et le même individa avant réparé ses pertes et refait des plumes nonveiles pins brillantes qu'auparavant.

D'après ces vucs, qui me paraissent fondées, je me erois en droit de réduire d'abord à nue seule et même espèce le rollier d'Europe et le shaga-rag de Barbarie, dont parle le docteur Shaw.

2º Je réduis de même à une seule espèce le rollier d'Abyssinie et celui du Sénégal que M. Brisson ne paraît pas avoir connus.

3º Je réduis encore à une scule éspèce le roitier de Mindanao, celui d'Angoln, dont M. Bris-

son a fait ses deuxième et troisième rolliers, et cetui de Goa, dont M. Brissou u'a point parié: ces trois espèces n'en feront lei qu'une seule, par les raisons que je dirai à l'article des rolliers d'Angola et de Mindanao

4º Le me crois en droit d'exclure du genre des rolliers la cinquième espèce de M. Brisson, ou le rollier de la Chine, purce que c'est un oiseau tont différent et qui ressemble beauvoup plus au grivert de Cayenne, avec lequel je l'associerrai sous in déuomination commune de rolle; et je les placerai tous deux avaut les rolliers, parce que ces deux espèces me poraissent faire la nuance cartre les geals et les rolliers.

Sº J'ai renvoyé aux pies le rollier des Antilles, qui est la sixième espèce de M. Brisson, et cela par les raisons que j'ai dites ci-dessus à l'article des pies.

of Je listse parmi les oiseaux de proie l'ytzqualitif, dont J. Brisson a fait sa septime espèce de roiller, sous le som de roiller de la Nouvelle-Expançe, et dont Jl. de Buffon a donné l'histoire à la suite des algies et des halbuzards. En effet, sofon Fernandez, qui est l'auteur origiual, et selon Scha lui-même qui l'a copié, c'et un véritable ciseau de proie qui donne la chasse aux lièvres etaux lapias, et qui par consépeut est trà-sidiferent des roillers. Fernandez ajoute qu'il est propre à la fuuconnerie, et um sa rrossure gaine celle d'un bêrqui celle d'un bête.

7º Je retranche encore le hoxetot ou rollier jaune du Mexique, qui est le neuvieme rollier de M. Brisson et que j'ai mis âl suite des pies, comme ayant plus de rapports avec cette espéee qu'avec aucune autre.

pece quavec ancune autre.

Fantin, jair remye siliteurs l'occoulle de Fremandez, par les naissus exposées el-dessaus à
l'article des cuilles, eç in en pais admettre du
le grare du ordiere l'occoident de poignit de l'ordiere de celui en la taille du celein, ile bet
même court, jet duight et les ongien trai-dongs,
les youite deutorie de manuelons rouges, etc. En
ordre qu'ipsis cette réduction, qui me parait
les paraites de manuelons rouges, etc. En
ordre qu'ipsis cette réduction, qui me parait
sus inmodére que nécessaire, et en apoutant les
expôces ou variétés nouvelles, inconnues à ceux
pui nous ons précedue, et même le treuts-unième
trongaire de M. Brisson, que je requete commefiscus l'ansunance autres de suites de sideaux.

de paradis. Il reste deux espèces de rolles et sept espèces de rolliers avec leurs variétés.

#### LE ROLLE DE LA CHINE.

Famille des conirostres, genre rollier. (Cavier.)

Il est vrai que cet olseau a les narines découvertes comme les rolliers, et le bec fait à peu près comme eux : mais ces traits de ressemblance sont-ils assez décisifs pour qu'on ait dû ie ranger parmi les roillers? et ne sont-ils pas contre-balancés par des différences plus considérables et plus multipliées, soit dans les dimensions des pieds, que le rolle de la Chine a plus longs, soit dans les dimensions des ailes qu'il a courtes, et composées d'ailleurs d'un moindre nombre de pennes, et de pennes autrement proportionnées, soit dans la forme de la queue, qu'il a étagée, soit enfin dans la forme de sa huppe, qui est une véritable huppe de geai, et tont à fait semblable à celic du geai bleu du Canada? C'est d'après ces différences et surtout celle de la longueur des ailes, dont l'influence ne doit pas être médiocre sur les habitudes d'un oisean, que je me suis eru en droit de séparer des roiliers le rolie de la Chine, et de le placer entre cette espèce et celle du geai, d'autant que presque toutes les disparités qui l'éloignent des rolliers semblent le rapprocher des geals ; car, indépendamment de la huppe dont j'ai parlé, on sait que les geais ont aussi les pieds plus longs que les rolliers, les ailes plus courtes, les pennes de l'alle proportionnées comme dans le rolle de la Chine, et que plusieurs enfin ont la queue étagée, tels que le geal bleu du Canada, le geal brun du même pays, et le geai de la Chine.

## LE GRIVERT

OU ROLLE DE CAYENNE.

Famille des conirostres, genre rollier. (Cuvier.)

On ne dolt passéparre et obsena du rolle de la Chiac, polique'il a comme lui le bee fort, tes alles courtes, les pleds longs et la queue énagée: al se content de par les conferent de plumage, qu'on a téche d'incirci de la conferent de plumage, qu'on a téche d'incirci de la conferent de la conferent de la comparation, amis il discontrate de red, dela rolleis, nous ne commen polais en état d'en hire la comparation, amis il discontrate de red, dela rolleis, nous de peu près la ngême conformation des parties extérisares, autroit de écelles qui servent aux fonctions principares de la conference de l

cipales, comme de marcher, de voler, de manger, ont à peu près les mémes habitudes; et il me semble que l'analogie des espèces se décèle mleux par cette similitude de conformation dans les principaux organes, que par de petits poils qui naissent antorr des narines.

#### LE ROLLIER D'EUROPE.

· Famille des conirostres , genre rollier. (Cuvier.)

Les noms de geai de Stranbourg, de pié de mer ou des budeuxe, de perroqueit d'Alemagne, sous lesquels ect oiseau est comu en differets pays, is du cit ée papilqués ans beuscoup d'examen, et par une analogie purriment populaire, et est-de treis-supericitéels il ne faut qu'un coup d'eil aur l'oiseau, ou même sur une bonne figure colorie, pour à saurer que en l'est point un perroquet, quoiqu'il il did uver et le bles dans son plumage; et, en que si orient de l'est dans son plumage; et, en que si orient qu'il n'est tal une pien il nn gral, quoiqu'il juse sans esses comme ero sicsus.

En effet, il a la physionomie et le port trèsdifférents, te ben omlas gros, les pides beaucoup plus courts à proportion, plus courts mêmeque le doigt du milieu, les ailse plus longues, et la queue faite tout autrement, les deux pennes extérieures dépassant de plus d'un denti-poure qua moins dans quelques individus) les dix pencies. El a de plus une especo de verrus derriere l'est, et l'est lui-même catouré d'un cereit de pena june et sans plumes.

Enfin, pour que la denomination de geai de Strasbourg fût vicieuse à tous égards, il fallait que cet oiseau ne fût rien moins que commun dans les environs de Strasbourg; et c'est ce qui m'est assuré positivement par M. Hermanu, professeur de médecine et d'bistoire naturelle en cette ville : « Les rolliers y sont si rares. e m'écrivait ce savant , qu'à peine îl s'y en « égare trois ou quatre en vingt ans. » Ceiui qui fut autrefois envoyé de Strasbourg à Gessner etait sans doute un de ces égarés; et Gessner , qui n'en savait rien , et qui erut apparemment qu'il y était commun , le nomma geai de Strasbourg, quoique, encore une fois, il ne fut point un geal, et qu'il ne fût point de Strasbourg.

D'ailleurs c'est un oiseau de passage, dont les migrations se font régulièrement chaque année dans les mois de mai et de septembre, et malgré cela il est moins commun que la pie et le geat. Je vois qu'il se tronve en Suède et en Afrique; mais il s'en faut bien qu'il se répande, même en passant, dans toutes les régions intermédiaires. Il est inconnu dans plusieurs districts considérables de l'Allemagne, de la France, de la Suisse, etc., d'où l'on peut conclure qu'il parcourt dans sa route nne zone assez étroite, depuis la Smalande et la Scanie jusqu'en Afrique; il y a même assez de points donnés dans cette zone pour qu'on puisse en déterminer la direction, sans henneoup d'erreur, par la Saxe, la Franconie, la Souabe, la Bayière, le Tyrol, l'Italie, la Sicile, et enfin par l'île de Malte, laquelle est comme un entrepôt général pour la plupart des olseaux voyageurs qui traversent la Méditerranée. Celui qu'a décrit M. Edwards avait été tué sur les rochers de Gibraltar, où il avait pu passer des côtes d'Afrique; car ces oiseaux ont le vol fort élevé. On en voit auss1, quoique rarement, aux environs de Strasbourg, comme nons avons dit plus bant, de même qu'en Lorraine, et dans le cœur de la France : mais ce sont apparemment des jeunes qui quittent le gros de la troupe et s'égarent en chemin.

Le rollier est aussi plus sauvage que le geal et la pie; il se tient dans les bois les moins fréquentés et les plus épais, et je ne sache pas qu'on alt jamais réussi à le priver et à lui apprendre à parler. Cependant la heauté de son plumage est un sûr garant des tentatives qu'on aura faites pour cela; c'est un assemblace des plus belles nuances de hieu et de vert, mélées avec du hlane, et relevées par l'opposition de couleurs plus obscures. Mais une figure bien enluminée donnera une idée plus juste de la distribution de ces couleurs que toutes les descriptions : seulement, il faut savoir que les jeunes ne prennent leur bel azur que dans la seconde année, an contraire des geais, qui ont leurs helles plumes hieues avant de sortir du

Les rolliers nicbent, autant qu'ils peuvent, sur les houlenux, et ce n'est on'à leur défaut qu'ils s'étabilssent sur d'autres arbres; mais dans les pays où les arbres sont rares, comme dans l'île de Malte et en Afrique, on dit qu'ils font leur nid dans in terre. Si cela est vrai , il faut avouer que l'instinct des animaux, qui dé- le plumage, ayant la tête, le cou, la poitrine

pend principalement de leurs facultés tant internes qu'externes, est quelquefois modifié notablement par les circonstances, et produit des actions bien différentes, selon la diversité des lieux, des temps, et des matériaux que l'animal est forcé d'employer.

Klein dit que, contre l'ordinaire des oiseaux,

les petits du roiller font leurs excréments dans le nid : et c'est peut-être ce qui aura donné lieu de croire que cet oiseau enduisait son nid d'excréments humains, comme on l'a dit de la happe : mais cela ne se concilierait point avec son habitation dans les forêts les plus sauvages et les moins fréquentées.

On volt souvent ces oiseaux avec les ples et les corpeilles dans les champs labourés uni se trouvent à portée de leurs forêts; ils y ramassent les petites graines, les racines et les vers que le soca ramenés à la surface de la terre, et même les grains nouvellement semés. Lorsque cette ressource lenr manque, ils se rabattent sur les bajes sanvages, les scarabées, les sauterelies et même les grenonilles. Schwenckfeld · aioute qu'ils vont quelquefois sur les charognes: mals II fant que ce soit pendant l'hiver, et seulement dans les cas de disette absolue; car ils passent, en général, pour n'être point carnassiers, et Schwenckfeld remarque lui-même qu'ils deviennent fort gras l'automne, et qu'ils sont alors un bon manger, ce qu'on ne peut guère dire des oiseaux qui se nourrissent de voiries.

On a observé que le rollier avait les narines longues, étroites, placées obliquement sur le hec près de sa base, et découvertes; la langue noire, non fonrebue, mais comme déchirée par le bout, et terminée en arrière par deux appendices fourchns, un de chaque côté; le palais vert, le gosier jaune, le ventricule couleur de safran, les intestins longs à peu près d'un pled, et les cœcums de vingt-sept lignes. On lui a tronvé en viron vingt-denx pouces de vol, vingt pennes à chaque aile, et, selon d'autres, vingttrois, dont la seconde est la plus longue de toutes; enfin on a remarqué que partout où ces pennes et celles de la queue ont du noir au dehors, elles ont du bleu par-dessous.

Aidrovande, qui parait avoir bien connu ces oiseaux, et qui vivait dans un pays où il y en a, prétend que la femelle diffère beaucoup du mále, et par le bcc qu'elle a plus épais, et par

et le vottre couleur de marron tibuit au gris condré, intails que dans le maile es maines parties sont d'une couleur d'aigue-marine plus ou mois finocie, avec des reflets d'un vert plus obscur en certains endroits. Pour moi, je soup-coue qui le sidex longues pennes extréseurs pour que les des longues pennes extréseurs pour que les des autres de la companya del companya de la companya del la

## VARIETÉ DU ROLLIER.

Le docteur Shaw fait mention, dans ses Voyages, d'un oiseau de Barbarie appelé par les Arabes shaga-rag, lequel a la grosseur et la forme du geal, mais avec un bec plus petit et des pieds plus conrts.

Cet oiseau a le dessus du corps bruu, la tête, le con et le ventre d'un vert clair; et sur les ailes, ainsi que sur la queue, des taches d'un bleu foncé. M. Shaw ajoute qu'il fait sou nid sur le bord des rivières, et que son cri est aigre et perenat.

Cette courte description convient tellement à notre rollier, qu'on ne peut douter que le shagarag n'appartienne à la même espèce; et l'anlogie de son nom avec la plupart des noms allemands donnés au rollier d'après son cri, est une probabilité de plus.

## OISEAUX ÉTRANGERS

QUI ONT RAPPORT

AU ROLLIER.

## LE ROLLIER D'ABYSSINIE.

Cette espèce ressemble benucoup, par le piamage, à notre collier d'Europe; seulement les caisleurs en soat plus vives et plus brillantes, e qui peut s'attivene a' l'indience d'un climat plus sec et plus chaud. D'un autre côté, il se rapprocche du rollier d'Angala par le longneur des deux pennes latériles de la queue, Jesquelles, depassent toutes les autres de cinq pouces; en sorte que le place de ect oisens semble marquée retra le rollier d'Europe et cettui d'Angalo. La

pointe du bec supérieur est tres crochue. C'est une espèce tout à fait nouvelle.

## VARIÉTÉ DU ROLLIER D'ABYSSINIE.

On doit regarder le rollier du Sénégal comme une variété de celul d'Abyssinie. La principale différence que l'on remarque entre ces deux oiseaux d'Afrique consiste en ec que dans celul d'Abyssinie la couleur orangée du dos ne s'étend pas, comme dans celni du Sénégal, jusque sur le cou et la partie postérieure de la tête : différence qui ne suffit pas, à beaucoup près, ponr constituer deux espèces distinctes, et d'autant moins que les denx rolliers dont il s'agit lci appartiennent à pen près au même climat ; qu'ils ont l'nn et l'autre à la queue ces deux pennes latérales excédantes, dont la longueur est double de celle des pennes intermédiaires; qu'ils ont tous deux les ailes plus courtes que celles de notre rollier d'Enrope; enfin, qu'ils se ressemblent encore par les nuances, l'éclat et la distribution de leurs couleurs.

## LE ROLLIER D'ANGOLA ET LE CUIT',

OU LE ROLLIER DE MINDANAO.

Ces denx rolliers ont entre eux des rapports si frappants, qu'il n'est pas possible de les séparer. Celui d'Angola ne se distingue du cult ou rollier de Mindanao 2 que par la longueur des pennes extérieures de sa queue, double de la longuenr des pennes intermédiaires, et par de légers accidents de couleurs : mais on sait que de telles différences, et de plus grandes encore. sont souvent l'effet de celles du sexe, de l'age, et même de la mue; et que cela soit ainsi à l'égard des deux rolliers dont il est question, e'est ce qui paraîtra fort probable d'après la comparaison des figures enluminées, nº 88 et 285, et même d'après l'examen des descriptions faites par M. Brisson, qui ne peut être sounconné d'avoir voulu favoriser mon opinion sur l'identité spécifique de ces deux oiseaux , puisqu'il en fait deux espèces distinctes et séparées. Tous deux ont à peu près la grosseur de notre

 Ce n'est qu'un individu du coracias Abyssinica , défiguré par l'addition de la tête du covacias Bengalensis.
 Correlas Bengalensis , Linux, Guy, — C'est le neinte que le

coracias Indea de Gmelin. Syst. nat.

rollier d'Europe, sa forme totale, son bec un peu crochu, ses narines découvertes, ses pieds courts, ses longs dôigts, ses longues ailes et même les couleurs de son plumage, quolque distribuées un peu différemment : c'est toujours do bleu, du vert et du brun, tantôt séparés et tranchant l'un sur l'autre, tantôt mélés, fondus ensemble, et formant plusieurs teintes intermédiaires différemment nuancées et donnant des reflets différents, mais de manière que le vert bleuâtre ou vert de mer est répanda sur le sommet de la tête : le brun plus ou moins foncé, plus ou moins verdâtre, sur tout le dessus du corps et toute la partie antérieure de l'olseau, avec quelques telutes de violet sur la gorge ; le bleu , le vert et toutes les nuances qui résultent de leur mélange, sur le croupion , la queue , les ailes et le ventre. Seplement le rollier de Mindanao a au-dessous de la poitrine une espèce de ceinture orangée que n'a point le rol-

ier d'Angola. On objectera peut-être contre cette identité d'espèce, que le royaume d'Angola est loin du Bengale, et bien plus encore des Philippines.... Mais est-il impossible, n'est-il pas au contraire assez naturel, que ces oiseaux soient répandus en différentes parties du même continent, et dans des iles qui en sont peu éloignées, ou qui y tiennent par une chaine d'autres iles, surtout les climats étant à peu près semblables? D'alltenrs, on sait qu'il ne faut pas toujours se fier sur tous les points au témolgnage de ceux qui nous apportent les productions des pays éloignés, et que, même en supposant ces personnes exactes et de bonne foi, elles peuvent très-bien, vu la communication perpetuelle que les vaisseaux européens établissent entre toutes les parties du monde, trouver en Afrique, et apporter de Guinée ou d'Augola des oiseaux originaires des Indes orientales; et c'est à quoi ne prennent point assez garde la plupart des naturalistes lorsqu'ils veulent fixer le climat natal des espèces étrangères. Quoi qu'il en soit, si l'on veut attribuer les petites dissemblances qui sont entre le rollier de Mindanao et le rollier d'Angola à la différence de l'âge, c'est le dernier qui sera le plus vieux : que si on les attribne à la différence du sexe, ce sera encore lui qui sera le mâle; car l'on sait que, dans les rolliers, les belles couleurs des plumes, 'et sans doute les longues pennes de la queue , ne paraissent que la seconde année, et que, dans tontes les es-

pèces, si le mâle diffère de la femelle, c'est toujours en plus et par la surabondance des parties, ou par l'intensité plus grande des qualités semblables.

#### VARIÉTÉ DES BOLLIERS D'ANGOLA ET DE MINDANAO.

Il vient d'arriver de Goa sa Cabinet du Boi un novean rollier qui a houcoup de rapports avec cetul de Mindano: Il endiffers sevelement par sa grosseur et par une sorte de collèr, couleur de lie de vin, qui a rembrasse que la partie tèté. Il nã pas, mon par san desta agola, tette de la pas, mon par san desta agola, mais s'al s'eloque en ceta du dernier, il se rapproche d'autant du premier, qui est certainement de la même espèce.

#### LE ROLLIER DES INDES.

Ce rollier, qui est le quatrième de M. Brisson, differe moins de ceux dont nous avons parié, par ses couleurs, qui sont toujoursi ebleu, le vert, le brun, etc., que par l'ordre de leur distribution : mais en geineria son plumage est plus rembruni; son bec est aussi plus large à sa base, plus croche, et de couleur jaune; enfla c'est de tous les rolliers célui qui a les ailes les plus longues.

M. Sonnerat a remis depuis peu au Cabinet du Roi un oiseau ressemblant presqu'en tout au rollier des Indes : il a seulement le bee encore plus large; aussi l'avait-on étiqueté du nom de grand' gueule de crupaud. Mais ce nom conviendralt mieux au tette-chèvre.

## LE ROLLIER DE MADAGASCAR.

Cette explore differe de toutes les précédentes par le bee, qui est plus égais às abse; par les yeux, qui sont plus grands; poir la longueur den alies et de la queue, quoique expendant celle-ci n'alt point de pennes extérieures plus longues que les intermedistres; enfen, par l'uniformité du plumage, dont la couleur dominante ext un bran pouprer : seuleunent le bec est janne, les plus grandes pennes de l'aifs sont notres, le bas -ventre est d'un bleu elstr; la queue est de même couleur, bordée à son extrémité d'une bande de trois nannees, pourpre, bleu clair, et la dernière bleu foncé presque noir. Du reste cet oiseau a tous les autres caractères apparents des roillers, les pieds courts, les bords du bec supérieur échancrès vers la pointe, les petites plumes qui naissent autour de sa base, relevées en arriere, les narines découvertes, etc.

#### LE ROLLIER DU MEXIQUE,

#### OU LE GEAT DU CANADA DE CUVIER.

C'est le merle du Mexique, de Seba, dont M. Brisson a fait son huitjeme rollier. Il faudralt l'avoir vu pour le rapporter à sa véritable espèce ; car cela serait assez difficile d'après le peugu'en a dit Seba, leguel est ici l'auteur original. Si je l'admets en ee moment parmi les rolliers, c'est que, n'nvant nucune raison déclsive de lui donner l'exclusion, f'al cru devoir m'en rapporter sur cela à l'avis de M. Brisson, jusqu'à ce qu'une connaissance plus exacte confirme ou détruise cet arrangement provisionnel. Au reste, les couleurs de cet oisean ne sont point du tout celles qui dominent ordinairement dans le plumage des rolliers : In partie supérieure du corps est d'un gris obseur mélé d'une teinte de roux, et la partie inférieure d'un gris plus clair relevé par des marques couleur de fen.

#### LE ROLLIER DE PARADIS.

Je place cet oiseau entre les rolliers et les oiseaux de paradis, comme faisaut la manne entre ces deux genres, paree qu'il me parali avoir la forme des preniers et se rapprocher des oiseaux de paradis par la petitesse et la situation des yeux au-dessats et fort près de la commissure des d'eux pièces du bre, et par l'especé de vloura naturel qui recouver la gorge et une partie de la tête. D'ailleurs , les deux oignes planes de la queue, qui la se trouvent quetquebles dans notre rollier d'Europe, et du quetquebles dans notre rollier d'Europe, et de la control d'Angola, paradis et de la control de la control d'angola que de la control de la

L'oiseau dont il s'agit dans cet article a le

dessus d'un peau jaune; il et prillant, le dessous d'un beau jaune; il a' a de noir que sous la gorge, sur une partié du maniement de l'aile et sur les pennes de la queue. Les plumes qu'i revient le cou par derrière sont longues, etroites, llexibles, et retombent un peu de chaque côté sur les parties latérales du con et de la poitrine.

On avnit fait l'houneur au sujet décrit et dessine par M. Edwards, de fui arracher les pieds et les jambes, comme à un véritable oiseau de paradis; et e'est sans doute ce qui avait engage M. Edwards à le rapporter à cette espèce, quoiqu'il n'en cut pas les principaux carneteres. Les grandes pennes de l'aile manqualent aussi, mais celles de la queue étaient complètes; il y en nvait douze de couleur noire, comme j'ai dit, et terminées de jaune. M. Edwards soupeonne que les grandes pennes de l'aile devaient aussi ctre noires, soit parce qu'elles sont le plus sonvent de la même couleur que celles de la queue, soit par cela même qu'elles manquaicut dans l'individu qu'il a observé; les marchands qui traflouent de ces oiseaux avant coutume, en les faisant sécher, d'arrncher comme inutiles les piumes de mauvaise couleur, afin de laisser paraitre les belles plumes pour lesquelles seules ces oiseaux sont recherchés.

## L'OISEAU DE PARADIS. (L'OISEAU DE PARADIS ÉMERAUDE.)

Familie des controstres , genre oiseau de paradis, (Cuvier.)

Cette espèce est plus célèbre par les qualités fausses et imaginaires qui lui ont été attribuées, que par ses propriétés réelles et vraiment remarquables. Le nom d'oiseau de paradis fait naître encore , dans la plupart des têtes , l'idee d'un oiseau qui n'n point de pieds, qui vole toujours, même en dormant, ou se suspend tout au plus pour quelques instants aux branches des nrbres, par le moyen des longs illets de saquene ; qui vole en s'necouplant, comme fout certains iusectes, et de plus, en pondant et en couvant ses œufs, ce qui n'a point d'exemple dans la nature ; qui ne vit que de vapeurs et de rosée ; qui a la cavité de l'abdomen uniquement remplie de graisse, au lieu d'estomae et d'intestins, lesquels lui seraient en effet inutiles par la supposition, poisque, ne mangeant rien, il n'auralt rien a digierer ni à évacuer; en un mot, qui n'a d'autre existence que le monvement, d'autre élément que l'air, qui s'y soutient toujours tant qu'il respire, comme les poissons se soutiennent dans l'eau, et qui ne touche la terre qu'après sa mort.

Ce tissu d'erreurs grossières n'est qu'une chalne de conséquences assez bien tirées de la première erreur, qui suppose que l'oiseau de paradis n'a point de pieds, quoiqu'il en ait d'assez gres; et cette erreur primitive vieut ellemême de cerrue les marchands Indiens qui font le commerce des plumes de cet oiscau, on les chasseurs qui les lenr vendent, sont dans l'nsage, soit pour les conserver et les transporter plus commodément, ou peut-être afin d'accréditer une errenr qui leur est utile, de faire secher l'oiseau même en plumes, après lui avoir arraché les euisses et les entrailles; et, comme on a été fort longtemps sans en avoir qui ne fussent ainsi préparés, le prejugé s'est fortifié an point qu'on a traité de menteurs les premiers qui ont dit la vérité, corame c'est l'ordinaire.

Au reste, si quelque chose pouvait donner une apparence de probabilité à la fable du vol perpétuel de l'oiseau de paradis, e'est sa grande légèreté produite par la quantité et l'étendue considérable de ses plumes; car, outre celles qu'ont ordinalrement les oiseaux, il en a beauconp d'autres et de très-longues, qui prennent naissance de chaque côté dans les flaues entre l'affe et la cuisse, et qui, se prolongeant bien an delà de la queue véritable, et se confondant pour ainsi dire avec elle, lui font une espèce de fausse queue à laquelle plusieurs observateurs se sont mépris. Ces plumes subalaires sont de celles que les naturalistes nomment décomposées : elles sont très-légères en elles-mêmes et forment, par leur réunion, un tout eucore plus léger, un volume presque sans masse et comme aérien, très-capable d'augmenter la grosseur apparente de l'oiseau, de diminuer sa pesanteur spécifique, et d'aider à le sontenir dans l'air, mais qui doit aussi quelquefols mottre obstacle à la vitesse du vol et nuire à sa direction, pour peu que le vent soit contraîre : anssi a-t-on remarqué que les olscaux de paradis cherchent à se mettre à l'abri des grands vents, et choisissent pour leur séjour ordinaire les contrées qu' y sont le moins exposées.

Ces plumes sont au nombre de quarante ou ciuquante de chaque coié, et de lougueurs indegales; la plus grande partie passe sous la véritales; la plus grande partie passe sous la véritale de la composition de la composition de la la cacher, parce que leurs barbes effiliées et separées composent, par leurs entrelacements divers, un tisus à larges mailles, et, pour assisi dire, transparent; effet très-difficile à bien rendre dans use enluminure.

On full grand ons de ces plumes dans les Indes, et elles y sont for treberbeches. Il n'y a leure qu'un slecie qu'on les employait annsi en Europe nux mêmes susges; que celles d'autruche; et il faut convenir qu'elles sont tris-propres, solt par leur leigiereli, soit par leur éclat, à l'ornement et à la parure; mais les prêtres du pays leur attriburat je ne sais quelles verfus pays leur attriburat je ne sais quelles verfus un vieux de visual et l'autre de l'autre de l'autre de seux auquet elles sppartiennent le nom d'oiseou de Diex.

Ce qu'il y a de plus remarquable après cela dans Volesus de paradis, ex sont les deux longs filets qui naissent au-dessus de la queue vérilable, et qual véredner plus d'un pied au dela de la fausse queue formée par les plumes sub-curse. Ces filets se sont effectivement des filets que dans leur partie intermédialre; ecoore cette partie ell-meme ex-celle garais de petites babes ries-courtes, ou plusté de naissances debarse, au lite que ces mêmes filets sont revêtus, petit de l'extra de la company de la

La tite et la gonge sont couvertes d'une espèce de velous romé par de petites plumes droites, courtes, fermes et serrées; celles de la poltrine et du dos sont plas longues, mais toujours soyeuses et docces au tou-ber. Toutres ces plumes sont de diverses couleurs, omme on le volt dians la figure; et ces conleurs sont changeantes et doncent differents refires selon ies di différentes incidences de la lumière; ce que la figure ne peut exprimer.

La tête est fort petite à proportion du corps, les yeux sont encore plus petits et placés trèspris de l'ouverture du bee, lequel devrait etre plus long et plus arqué dans la planche enluminée. Enfin, Clusius assure qu'il n'y a que dix, pennes à la queue; mais sans donte il ne les avail pas compéres sur un sajet s'avait, ceil lec'i docteux que cens qui nous visiquent de si loin aient le nombre de lears plumes hien complet, d'autant phis que ente espece est supetue à une mue considérable et qui dure plusieurs mois chaque auner. Ils accedent product et tempslajqui est la misson des plutes pour lespars qu'ils abaltent : mais an commenceure du, mois d'audit, c'ent-edireagres la poate, leurs plumes par tyoupes comme font les étoursaux en Estroux. d'audit d'audit d'audit d'audit d'audit de la leur d'audit d'a

Ce bel oiseau n'est pas fort répandu : on ne le trouve guiere que dans la partie de l'Aste où croissent les épiceries, et particulièrement dans les lles d'Arou : Il n'est point inconau dans la partie de la Nouvelle-Guinée qui est voisine de ceslles, puisqu'il y a timom; mais en nomméme, qui est b'arung-arous semble porter l'empreinte

du pays originaire.

L'attachement exclusif de l'oiseau de paradis nour les contrées où croissent les épiceries donne lieu de croire gu'll rencontre sur ces arbres aromatiques la noarriture qui fui coovient le mieux ; du moins est-il certain qu'il ne vit pas uniquement de la rosée. J. Otton Helbigius, qui a voyagé aux Indes, nous apprend qu'il se uourrit de bales rouges que produit un arbre fort élevé. Linnœus dit qu'il fait sa proie des grands papillons; et Bontins, qu'il donne quelquefois la chasse aux petits olseaux et les mange. Les hols sont su demeure ordinaire; il se perche sur les arbres, où les Iodiens l'attendent cachés daos des huttes légères qu'ils savent attacher anx branches et d'où ils le tirent avec leurs flèches de roseau. Son vol ressemble à celui de l'hirondeile, ce qui lui a fait doauer le nom d'hirondelle de Ternate; d'autres disent qu'il a en effet la forme de l'hirondelle, mais qu'il a le vol plus élevé et qu'on le volt toujours au haut de i'air.

Quoque Maregrave place la description da cet otienen paralli les descriptions de roiseaux du Résident paralli les descriptions de soiseaux du Résident paralli les descriptions des paralli les descriptions de la contraction de la

tes, mais eacore sur la loi du climat : cette loi, ayant été établie d'abord pour les quadrupedes, s'est ensuite appliquée d'elle-même à plusieurs espèces d'oiseaux, et s'applique particulièrement à celle-ci comme habitant les contrées voisioes de l'équateur, d'où la tra versée est beaucoup plus difficile, et comme n'ayant pas l'aile assez forte relativement au volnme de ses plumes : ear la légèreté seule ne suffit point pour faire une telle traversée; elle est même un obstacle dans le cas des vents contraires, ainsi que ie l'ai dit. D'ailleurs, comment ces oiseaux se seraient-ils exposés à franchir des mers immenses pour gagoer se nouveau continent, tandis que même dans l'ancien ils se sont resserrés volontairement dans nn espace assez étroit, et qu'ils n'oot point cherché à se répandre dans des cootrées cootigues qui semblaient leur offrir la même température, les mêmes commodités et les mêmes ressources?

Il ne parait pas que les anciens aient conuu l'oisean de paradis. Les caractères si frappants et si siagulfers qui le distinguent de tous les antres oiseaux, ces longues plames subalaires, ces longs filets de la queue, ce velours naturel dont la tête est revêtue, etc., ne sont nulle part indiqués dans leurs ouvrages; et c'est sans fondement que Belon a prétendn y retrouver le phénix des auciens, d'après une faible analogie qu'il a cru apercevoir, moins entre les propriétés de ces deox olseaux qu'entre les fables qu'on a débitées de l'un et de l'autre. D'ailleurs on ne peut nier que leur climat propre ne soit absolument différent, puisque le phénix se trouvait en Arable et quelquefois en Egypte, au lieu que l'olseau de paradis ne s'y montre jamais, et qu'il paraît attaché, comme nous venons de le voir, à la partie orientale de l'Asie, laquelle était fort peu conque des anciens.

Clinias amplores, sale le temolgasque de quieques madifas, lesquels o téxicates litaritis exumimes que par des coi-diles, qu'il y a deux espesca d'éseaux de paradie; l'une, constamment plus belle et glus grande, silachée à l'lle d'Aport, l'autre, plus petitet monis belle, attachée à la partie de la terre des l'appoux qui est voisice de Gillos. Habigias, qui a oui dire la même chose dans les lies l'Avos, ajoute que les de la terre des l'Appoux different de cent de de la terre des l'Appoux different de cent de l'ille d'Aron, non-seulement pur la stalle, maiscorre par les colourus daplemes, qui est bine et jaunatre. Maigré ces deux autorités, dont l'une est trop suspecte, l'autre trop vague pour qu'ou puisse en rien tirer de précis, il me parait que tout ce qu'on peut dire de raisonnable d'après les faits les plus avérés, c'est que les oiseaux de paradis qui nous vicnnent des Indes ne sont pas tous également conservés, ni tous parfaitement semblables; qu'on trouve en effet de ces oiseaux plus petits ou plus grands; d'autres, qui ont les plumes subalaires et les filets de la gneue plus ou moins iongs, plus ou moins nombreux; d'autres, qui ont ces filets différemment posés, differemment conformés, ou qui n'en ont point dn tout : d'autres, enfin, qui different entre eux par les couleurs du piumage, par des buppes ou touffes de plumes, etc.; mais que, dans le vrai, il est difficije, parmi ces différences apercues dans des individus presque tous mutilés, défigurés, on du moins mai desséchés, de déterminer précisément celles qui peuvent constituer des espèces diverses et celles qui ne sont que des variétés d'âge, de sexe, de saison, de climat, d'accident, etc.

D'ailleurs, il fant remarquer que les oisenux de paradis étant fort ebers , comme marchandise, à raison de jeur célébrité, on táche de faire passer sous ce nom plusieurs olsenux à ionque queue et à beau plumage, auxquels on retranche les pieds et les cuisses pour en augmenter la valeur. Nous en avons vu ci-dessus un exemple dans le rollier de paradis cité par M. Edwards, planche 112, et auguel on a vait accordé ies bonnenrs de la mutilation. J'ai vu moi-même des perruches, des promérops, d'autres oiseaux. qu'on avait ainsi traités ; et l'on en peut voir plusicurs autres exemples dans Aldrovande et dans Seba. On trouve même assez communément de véritables oiseaux de paradis qu'on a tache de rendre plus singuliers et plus chers en les défigurant de différentes façons. Je me contenteral donc d'Indiquer, à la suite des deux especes principales, les oiseaux qui m'out parn avoir assez de traits de conformité avec elies pour y être rapportés, et assez de traits de dissemblance pour en être distingués, sans oscr décider, faute d'observations anffisantes, s'ils appartiennent à l'une ou à l'autre, ou s'ils forment des espèces séparées de toutes les deux.

### LE MANUCODE.

Famille des conirostres, genre oiseau de paradis, (Cuvier.)

Le manncode, que je nomme ainsi d'après son nom indien, ou piutôt saperstitieux, manucodiata, qui signifie giseau de Dieu, est appelé communément le roi des oiseaux de paradis; mais c'est par un préjugé qui tient anx fables dont on a chargé l'histoire de cet oisean. Les marins dont Ciusius tira ses principales informations avaient out dire dans le pays que chacune des deux espèces d'oiseaux de paradis avait son roi, à qui tous les autres paraissaient obéir avec beaucoup de soumission et de fidélité; que ce roi volait toujours au-dessus de la troupe, et planait sur ses sujets ; que de là il leur donnait ses ordres pour aller reconnaître les fontaines où on pouvait ailer hoire sans danger, pour en faire l'épreuve sur eux-mêmes, etc.; et cette fable, conservée par Clusius, quoique non moins absurde qu'aucane autre, était la seule ebose qui consolát Nieremberg de toutes celles dont Clusius avait purgé l'histoire des oiseaux de paradis : ce qui, ponr le dire en passant, doit fixer le degré de confiance que nous pouvons avoir en la critique de ce compilateur, Quoi qu'il en soit, ce prétendu rol a plusieurs traits de ressemblance avec i'oiseau de paradis, et il s'en distingue aussi par plusieurs différences.

ll a, comme lui, la tête petite et couverte d'une espèce de veiours, les yeux encore plus petits, situés au-dessus de l'angie de l'ouverture du bec, les pieds assez longs et assez forts, les couleurs du plumage ebangeantes, deux fiiets à queue à pen près semblables, excepté qu'ils sont plus courts, que ieur extrémité, qui est garnie de barbes, fait ia boucle en se roulant sur elie-même, et qu'eile est ornée de miroirs sembiables en petit à ceux du paon. Il a aussi sous l'aile, de chaque côté, un paquet de sept ou hnit piumes plus longues que dans la piupart des oiseaux, mais moins longues et d'une autre forme que dans l'oisean de paradis, puisqu'elles sont garnies, dans toute ieur longueur, de barbes adbérentes entre elles. On a disposé la figure de manière que ces pinmes subalaires peuvent être aperçues. Les autres différences sont que le manucode est plus petit, qu'il a le bec blane et plus iong à proportion,

les ailes aussi plus longues, la queue plus courte, et les narines couvertes de plumes.

Clusius n'a compté que treize pennes à chaque aile, et sept ou huit à la queue ; mais il n'a vu que des individus desséchés, et qui pouvaient n'avoir pas toutes leurs plnmes. Ce même auteur remarque, comme une singularité, que dans quelques snjets les deux filets de la queue se croisent : mais cela doit arriver souvent et très-naturellement dans le même individu à deux filets longs , flexibles et posés à côté l'un de l'autre.

#### LE MAGNIFIQUE

DE LA NOUVELLE GUINÉE.

OU LE MAGNIFIQUE A BOUQUET.

Famille des conirostres, genre oiseau de paradis. (Curier.)

Les deux bouquets dont j'ai fait le caractère distinctif de cet oiseau se trouvent derrière le cou et à sa naissance. Le premier est composé de plusieurs plumes étroites, de couleur jaunâtre, marquées près de la poitrine d'une petite tache noire, et qui au lieu d'être couchées comme à l'ordinaire, se relevent sur lenr base, les plus proches de la tête jusqu'à l'angle droit, et les suivantes de moins en moins.

Au-dessous de ce premier bouquet on en volt nn second plus considérable, mais moins relevé et plus incliné en arrière. Il est formé de longues barbes détachées qui naissent de tuyaux forts courts, et dont quinze ou vingt se réunissent ensemble ponr former des especes de plumes couleur de paiffe. Ces plumes semblent avoir été coupées carrément par le bout, et font des angles plus on moins algus avec le pian des épaules.

Ce second bouquet est accompagné, de droite et de gauche, de plumes ordinaires, variées de brun et d'orangé ; et il est terminé en arrière , je veux dire du côté du dos, par une tache d'un brun rongeatre et luisant, de forme triangulaire, dont la pointe ou le sommet est tourné vers la queue, et dont les plumes sont décomposées comme celles du second bouquet.

Un autre trait carâctéristique de cet oiseau, ee sont les deux filets de la queue : ils sont longs d'environ un pied, larges d'une ligne, d'un bieu changeant en vert éclatant, et prenant c'est un noir riche et velouté, relévé sous le

naissance an-dessus dn cronpion. Dans tout cela ils ressemblent fort aux filets de l'espèce précédente; mais ils en différent par leur forme; car ils se terminent en pointe, et n'ont de barbes que sur la partie moyenne du côté intérieur seulement.

Le milieu du cou et de la poltrine est marqué, depuis la gorge, par une rangée de plumes très-courtes, présentant une suite de petites lignes transversales qui sont alternativement d'un beau vert clair changeant en bien, et d'un vert canard foncé.

Le brun est la conjeur dominante du basventre, du croupion et de la queue; le jaune roussitre est celle des penues des ailes et de leurs couvertures ; mais les pennes ont de plus une tache brune à leur extrémité; du moins telles sont celles qui restent à l'individu que l'on voit au Cabinet du Rol; car il est bon d'avertir qu'on lui avait arraché les plus longues pennes des ailes , ainsi que ses pieds.

Au reste, ce manucode est un peu plus gros que ceiui dont nous venons de parler a l'article précédent : il a le bec de même, et les plumes du front s'étendent sur les narines, qu'elles recouvrent en partie; ce qui est une contravention assez marquée au caractère établi pour ces sortes d'oiseaux par l'un de nos ornithologistes les plus habiles : mais les ornithologistes à méthode doivent être accoutumés à voir la nature . toujours libre dans sa marche, toujonrs variée dans ses procédés, échapper à leurs entraves et se jouer de jeurs lois.

Les plumes de la tête sont courtes, droites, serrees, et fort douces au toncher; c'est une espèce de velonrs de couleur changeante, comme dans presque tous les oiseaux de paradis; et le fond de cette couleur est un mordoré brun : la gorge est aussi revêtue de plumes velontées; mais celles-ci sont noires, avec des reflets vert doré.

## LE MANUCODE NOIR

DE LA NOUVELLE GUINÉE,

DIT LE SUPERBE.

Familie des confrostres, genre oiseau de paradis. (Cavier.)

Le noir est, en effet, la principale couleur qui regne sur le plumage de cet olsean ; mais d'un violet foncé. Ou voit briller sur la tête, la poitrine et la face postérieure du cou , les nunnces variables qui composent ce qu'on appelle un beau vert changeaut; tout le reste est noir, sans en excepter le bec.

Je mets cet oiseau à la suite des oiseaux de paradis, quoiqu'il n'nit point de filets a la queue; mais on peut supposer que la mue ou d'autres necidents ont fait tomber ees filets : d'ailleurs, il se rapproche de ces sortes d'oiscaux, non-seulement par sa forme totale et celle de son bec. mais encore par l'identité de elimat, par la riehesse de ses conleurs, et par une certaine surnbondance, ou, si l'on veut, par un certain luxe de plumes qui est , comme on sait , propre aux oiseaux de paradis. Ce luxe de plumes se marque dans celui-ci, en premier lieu, par deux petits bouquets de plumes noires qui reconvrent les deux parines ; en second lieu, par deux autres paquets de plumes-de même coulenr, mais beaucoup plus longues et dirigées en sens contraire. Ces plumes prennent naissance des épaules, et, se relevant plus on moins sur lo dos, mais toujours inclinées en arrière, forment à l'oiseau des espèces de fausses niles qui s'étendent presque jusqu'au bout des vérita-

bles, lorsque celles-ci sont dans leur situation de repos. Il faut ajouter que ees plumes sont de longueurs inégales, et que celles de la face antérieure du cou et des côtes de la poitrine sont longues et étroites.

LE SIFILET. OU MANUCODE A SIX FILETS.

Famille des conirostres, genre oiseau de parab (Cuyler,)

SI l'on prend les filets pour le carnetère spéeifique des manucodes, eclui-ci est le manucode par excellence; car, nu lieu de deux filets .- Il en n six, et, de ces six, Il n'eu sort pas un seul du dos, mais tous prennent naissance de la tête, trois de chaque côté : Ils sont longs d'un demipied, et se dirigent en arriere ; ils b'ont de barbes qu'il leur extremité, sur une étendue d'environ six lignes : ces barbes sont noirea et assez longues.

couet en plusieurs autres endroits par des reflets | attributs , qui , comme nous l'avous dit , sembient propres aux olseaux de paradis, le luxe des plumes et la richesse des couleurs.

Le luxe des plumes consiste, dans le sifilet, 1º en une sorte de huppe composée de plumes raides et étroites, laquelle s'élève sur la base du bec supérieur ; 2º dans la longueur des plunics du ventre et du bas ventre, lesquelles ont jusqu'à quatre pouces et plus : une partie de ces plumes, s'étéhdant directement; eache le dessous de la queue; tandis qu'une autre partle, se relevant obliquement de chaque côté, recouvre la facesupérieure de cette même queue fusqu'au tiers de sa longuenr, et toutes répondent aux plumes subalaires do l'oiseau de paradis et du

manucode. A l'égard du plumage, les couleurs les plus éclatantes brillent sur son cou : par derriere, le vert doré et le violet brouzé; par devant, l'or de la topaze avec des reflets qui se jouent dans toutes les nuances du vert; et ces conleurs tirent un nouvel éclat de leur opposition avec les teintes rembrunles des parties voisines, car la tête est d'un noir changeant en violet soncé, et tout le reste du corps est d'un brun presque noirâtre, avec des reflets du même violet foncé.

Le bee de cet oiseau est le même à peu près' que celui des oiseaux de paradis ; la senie différenee, c'est que son arête supérienre est anguleuse et tranchante, nu lieu qu'elle est arrondie dans in pinpart des antres espèces,

On ne peut rien dire des pieds ni des ailes parce qu'on les avait arrachés à l'individu qui v a servi de sujet à cette description, suivant la coutume des chassenrs ou marchands indiens ; tout ce monde nyant intérêt, comme nous avons dit, de supprimer ce qui angmente inutilement le poids ou le volume, et bien plus encore ce qui peut offusquer les belles couleurs de ces oiseaux.

LE CALYBÉ

DE LA NOCVELLE GUINEE.

Familie des cogirostres, genre oisceu de pa (Carier.1 Nous retronvons lei, sinon le luxe et l'abon-

dance des plumes, au moins les belles couleurs et le plumage velouté des olseaux de paradis, 4 .

Indépendamment de ces filets, l'oisean dont | Le velours de la tête est d'un beau bleu chanil s'agit dans cet article n eneore deux autres | geant en vert, dont les reflets iraitent ceux de l'aigue-marine. Le veloure du cou a le poil un peu plus long, i mais il brillé de simémes conleurs, excepté que chaque plume étant d'un ver chanleurs, excepté que chaque plume étant d'un ver channoir lastré dans son milieu, et d'un ver chanse de la companya de la companya de la companya de la companya suste des nonaces ondoyantes qui on beancoup plus de jen que celtes de la tête. Le dos, suite des nonaces nodoyantes que celte de la tête. Le dos, puis de le croupion, la queue et le ventre, sont d'un un blieu d'acier poil, égayé par des reflets trèsbrillants.

Les petites plumes velontées du front se prolongent en avant jusque sur une portie des narines, lesquelles sont plus profondes que dans les espèces précédentes. Le bee est aussi plus grand et plus gros; mais il est de même forme, et ses bords sont pareillement échancrés vers la pointe. Pour la queue, on n'y a compté que six pennes; mais probablement elle n'était pas en-

L'individa qui a servi de sujet à cette description , ainsi que ceux qui ont servi de sujets aux trois descriptions précédentes, est enfilé, dans tonte sa iongueur, d'une baguette qui sort par le bec, et je déborde de deux on trois pouces. C'est de cette manière très-simple, et en retranchant les piumes de manyais effet, que ies Indiens savent se faire snr-le-champ une algrette on nne espèce de panache tout à fait agréable avec le premier petit oiseau à bean plumage qu'ils trouvent sous la main : mais aussi c'est une manière sûre de déformer ces oiseaux et de les rendre méconnaissables, soit en leur aliongeant le cou outre mesure, soit en altérant toutes les autres proportions : et c'est par cette raison qu'on a eu beancoup de peine à retronver dans le calvhé l'insertion des alles qui Ini nvaient été arracbées anx Indes, en sorte qu'avec un peu de crédulité on n'eût pas manqué de dire que ect oiseau joignait à la singularité d'être né sans pieds la singularité bien pius grande d'être né sans ailes.

Le calybé s'éloigne plus des manncodes que des trois espèces précédentes; c'est ponrquoi je i'ai renvoyé à la dernière place, et lui ai donné un nom particulier.

LE PIOUE-BOEUF.

Famille des controstres, genre pique-bœuf. (Cuvier.)

M. Brisson est le premier qui ait décrit et

gai par M. Adanson. Il a environ quatorze pouces de voi , et n'est guere plus gros qu'nne alonette huppée. Son plumage n'a rien de distingué : en général, le gris brun domine sur la partie supérieure du corps, et le gris inunêtre sur la partie inférieure. Le bec n'est pas d'une conieur constante : dans quelques individus il est tout brun; dans d'autres, rouge à la pointe et jaune à la base; dans tous, il est de forme presque quadrangulaire, et ses denx pièces sont renslées par le bout en sens contraire. La queue est étagée, et on y remarque une petite singuiarité, c'est que les douze pennes dont elle est composée sont toutes fort pointues. Enfin, pour ne rien oublier de ce que la figure ne peut dire anx yeux, ia première phaiange du doigt extérieur est étroitement nnie avec celle du doigt du milien.

Cet oiseau est très-friand de certains vers ou larves d'insectes qui éclosent sons l'épiderme des bezufs et y vivent jasqu'à leur métamorphose: il a l'habitude de se poser sur le dos de ces animanx, et de leur entamer le cuir à coups de bec pour en itrer ets vers; c'est de la que iut vlent son nom de pique-bozaf.

## L'ÉTOURNEAU.

(L'ÉTOURNEAU VULGAIRE.)

Famille des conirostres, geure étourness. (Cuvier.)

Il est peu d'oiseaux aussi généralement connus que celhe-le, untott dans nos climats tempérés; cur, ontre qu'il passe toute! 'année dans te canton qui l'a vun aire sans jamais vorager an loin, la facilité qu'on trouve à le priver et à ul donner une soite d'éducation fait qu'on en nourrit beaucoup en cage, et qu'on est dans le cas de les voir souvent et de fort près en sorte ; qu'on a des occasions sans nombre d'observer un bablutes et d'étudefir leurs mensers, dans l'état de domesticité comme dans l'état de nature.

Les meries sont de tous les oiseaux ceux avec qui l'étourneau a le pins de rapports; les jeunes de l'une et l'antre espèce se resemblent même si parfaitement, qu'on s peine à les distinguer. Mais lorsqu'avec le temps ils ont pris chacun leur formadécidée, leurs traits caractéristiques, ou'recemant que l'étourneau diffère du merie par les mouchetures et les rellets de son presince. par la conformation de son bee plus obtus, plus plut, et sans échancurue vers la pointe, par celle de sa tête anssi plus aplatie, etc. Mais une autre différence fort remarquable, et qui tient à une cause plus profonde, e'est que l'expèce de l'étourneau est une espèce isolée dans notre Europe, au lieu que les espèces des merles y paraissent fort multibliées.

Les uns et les autres se ressemblent encore en ce qu'ils ne changent point de domicile pendant l'hiver : seulement ils choisissent, dans le canton où ils sont établis, les endroits les micux exposés, et qui sont le plus à portée des fontaines chandes; mais nvec cette différence, que les merles vivent alors solftairement, ou plutôt qu'ils continuent de vivre senis ou presque seuls. comme ils font le reste de l'année; au lieu que les étourneaux n'ont pas plutôt fini leur couvée qu'ils se rassemblent en troupes très-nombreuses : ces troupes out une manière de voier qui leur est propre, et semble soumise à une tactique uniforme et régulière, telle que serait celle d'une troupe disciplinée, obéissant avec précision à la voix d'un seul chef. C'est à la voix de l'instinct que les étourneaux obéissent, et leur instiuct les porte à se rapprocher toujours du centre du peloton, taudis que la rapidité de leur vol les emporte sans cesse au delà; en sorte que cette multitude d'oiseaux, ainsi réunis par une tendance commune vers le même point, nliant et venant sans cesse, circulant et se crolsant en tout sens , forme une espece de tourbillon fort agité, dont la masse entière, sans suivre de direction bien certaine, paralt avoir un mouvement général de révolution sur elle-même, résultant des mouvements particuliers de circulation propres à chacune de ses parties, et dans lequel le centre tendant perpétuellement à se développer, mais sans cesse pressé, repoussé par l'effort contraire des lignes environnantes qui pèsent sur lui, est constamment plus serré qu'aucune de ces lignes, lesquelles le sont ellesmêmes d'autant plus qu'elles sont plus voisines du centre.

Cette manière de voler a ses avantages et ses inconvénients. Elle a ses avantages courte les entreprises de l'oiseau de proie, qui , se trouvant embarrassé par le nombre de ces faibles adversaires, longiée par leurs battements d'ailes, étourdi par leurs cris, déconcerté par leur ordre de botalité, estân, ne se jugeant pas assez forte pour enfoncer des ligness à servées, que la peur

par la conformation de son bee plus obtus, plus concentre encore de plus en plus, se voit conplat, et sans échancrure vers la pointe, par celle de sa kête aussi plus aplatie, etc. Mais une auprote sans avoir pu s'en approprier la moindre

partie.

Mais, a'autre obté, un inconvenient de cette façon de volre des étourneux, c'est la facilité qu'elle offic aux oissécurs d'en prendre un grand nombre la fiois, es idéband à la reconstru d'une de ces volées un ou deux oisenax de la même espece, ayanta facolope patte une fectle engluée: cus-ci ne manquent pas de se mêter dans la troupe, et au mayor de leura alfese et vreuses troupe, et au mayor de leura alfese et vreuses brevians in ficelle perfile, et de tumber bienbét avec usu aux sionés de l'oiséelur.

C'est surtout le soir que les étourneaux se vireinsient en grand nombre, comme pour se se mêtre en force et se garmatir des dangers de la unit : ils la passent ordinair-ment bott entitére, ainsi rassemblés, dans les roseaux, où ils se se citation de la jour avez grand fracas. Il ils jasent beaucoup le soir et le matin, avant de les ségèrere, nais beaucoup moints le reste de la journée, et point du tout pendant in nuit.

Les étourneaux sont tellement nés pour la société, qu'ils evont pas saciencent de compagule avec ceux de leur espèce, mais avec des espèces différentes. Quelquedois, au printemps et en automne, c'est-à-dire avant et après la salson des couvées, on les voit se mêire et vivre avec les corneilles et les eboueses, comme aussi avec les litornes et les mauvis, et même avec les piecons.

Le temps des amours commence pour eux sur la fin d'amars; c'ext alors que chaque paire s'assortit: mais ici, comme allieurs, ces unions si douces sout préparée; par la guerre, et décidées douces sout préparée; par la guerre, et décidées produces et de la commentant de la commence pour la commence de la commence de la commence de les appartiement au vaiqueur. Les amours sont presque aussi bruyants que leurs combairs, con les entend alors paces leires combairs, chanter et jouis, c'est toute leur occupation chanter et jouis, c'est toute leur occupation.

versaires, inquiété par leurs battements d'ailes, étourdi par leurs cris, déconcerté par leur ordre de bataille, eafin, ne se jugeant pas assez fort du tre couvé, sainé expendant y prendre beau pour enfoncer des lieures à serrées, que la peur coup de peine; car souvent lis s'emparent d'un

nid de pivert, comme le pivert s'empare quelquefois du leur : lorsqu'ils veulent le construire cux-mêmes, toute la façon consiste à amasser quelques feuilles seches, quelques brins d'herbe et de mousse, au fond d'un trou d'arbre ou de muraille. C'est sur ce matelas fait sans art que la femelle dépose cinq ou six œufs d'nn ceudré verdâtre, et qu'elle les couve l'espace de dixhuit à vingt jours : quelquefois elle fait sa ponte dans les colombiers, au-dessus des entablements des mairons, et même dans des trous de rochers sur les côtés de la mer, comme on le voit dans l'ile de Wight et ailleurs. On m'a quelquefois apporté, dans le mois de mai , de prétendus nids d'étourneaux qu'on avait trouvés, disait-on, snr des arbres; mais, comme deux de ces nids entre autres ressemblaient tout à fait à des nids de grives, j'ai soupçonné quelque supercherie de la part de ceux qui me les avaient apportés, à moins qu'on ne veuille imputer la supercherie aux étourneaux eux-mêmes, et supposer qu'ils s'emparent quelquefois des nids de grives et d'antres oiseaux, comme nous nvons vu qu'ils s'emparaient souvent des trous des piverts. Je ue nie pas cependant que, dans certaines circonstances, ces oiscaux ne fassent leurs nids eux-mêmes, un habile observateur m'ayant assuré avoir vu plusieurs de ces nids sur le même arbre. Quol qu'il en soit , les jeunes étourneaux restent fort longtemps sous la mère; et, par cette raison, je doutcrais que cette espèce fit jusqu'à trois couvées par an, comme l'assurent quelques auteurs , si ee n'est dans les pays. chauds où l'incubation , l'éducation , et toutes les périodes du développement animal, sont abrégées en raison du degré de chaleur.

En général, les plumes des étourneaux sont longnes et étroites, comme dit Belon ; leur couleur est dans le premier âge un brun noirâtre, uniforme, sans mouehetures comme sans reflets. Les monebetures ne commencent à paraître qu'après la première mue, d'abord sur la partie inférienre du corps, vers la fin de juillet ; puis sur la tête, et enfin sur la partie supérieure du corps aux environs du 20 d'août. Je parle toujours des jeunes étourueaux qui étaient éclos au commencement de mai.

Pai observé que, dans cette première mue, les plumes qui environnent la base da bec tombèrent presque toutes à la fois, en sorte que cette partie fut chauve pendant le mois de frayonne pendant toute l'année. Je remarquai anssi que le bee était presque tout jaune le 15 de mai : cette couleur se changea bientôt en couleur de corne, et Belon assure qu'avec le temps elle devient orangée.

Dans les mâles, les yeux sont plus bruns ou d'un brun plus uniforme, les monchetures du plumage plus tranchées, plus jaunâtres, et la couleur rembrunie des plumes qui n'ont point de mouchetures est égayée par des reflets plus vifs qui varient entre le pourpre et le vert foncé, Outre cela, le mâle est plus gros; il pèse environ trois onces et demie. M. Salerne ajoute une autre différence entre les deux sexes, c'est que la langue est pointue dans le mâle, et fourchue dans la femelle, Il semble en effet que M. Linnæus ait vu cette partie pointue en certains individus, et fourchue en d'autres; pour moi, je l'ai vue fourchue dans les sujets que j'ai eu oecasion d'observer.

Les étourneaux vivent de limaces, de vermisseaux, de scarabées, surtout de ces jolis scarabées d'un beau vert bronzé, luisant, avec des reflets rougeatres, qu'on trouve au mois de juin sur les fleurs et principalement sur les roses; ils se nourrissent aussi de blé, de sarrasin, de mil, de panis, de chènevis, de graine de sureau, d'olives, de cerises, de raisins, etc. On prétend que cette dernière nourriture est celle qui corrige le mieux l'amertume naturelle de leur chair, et que les cerises sont celle pour laquelle ils montrent un appétit de préférence : aussi s'en scrt-on comme d'un appât infaillible pour les attirer dans des nasses d'osier que l'on tend parmi les roseaux où ils ont coutume de se retirer tous les soirs, et l'on en prend de eette manière jusqu'à cent dans une senie nuit; mais cette chasse n'a plus lleu lorsque la saison des cerises est passée.

Ils suivent volontiers les bœufs et autre gros bétail, paissant dans les prairies, attirés, dit-on, par les insectes qui voltigent autour d'eux, ou peut-être par ceux qui fourmillent dans leur fiente, et en général dans toutes les prairies. C'est de cette habitude que leur est venu le nom allemand, rinder-staren. On les accuse encore de se nourrir de la chair des cadavres exposés sur les fourebes patibulaires; mais ils n'y vont apparemment que parce qu'ils y trouvent des insectes. Pour moi , j'ai fait élever de ces olseaux, et j'ai remarque que, lorsqu'on leur préjuliet, comme elle l'est habituellement dans la sentait de petits morceaux de viande crue, ils

se jetaient dessent aven a vialité et les managraient de même : se était me aller d'utille, contenant de la graine formée, ils ne le sabissacient passous leurs piedes, comme font les gouis, pour l'épitacher avec le hec gmiss, le tenant dans le bec, jits le seconises souvent et le frappaient à plusieurs reprises coutre les bâtions ou le fond de la cage, jusqu'il ce qui le calier s'ouvrit et laisset paraître et sortie la graine. J'al aussi ramequé qu'ils buvaient à peu près comme les sealignes. Selon tout exparence, l'un de ceux que je faitais élever est mort de refloidissement, pour s'éter top balgoir épondant l'hiver.

Ces oiseaux vivent sept on huit ans, et même plus, dans l'état de domesticité. Les sanvages ne se prennent point à la pipée, parce qu'ils n'accourent point à l'appeau, c'est-à-dire au cri de la chouette. Mais outre la ressource des ficelles engluées et des nasses dont j'ai parlé plus haut, on a trouvé le moven d'en prendre des couvées entières à la fois, en attachant aux murailles, et sur les arbres où ils ont coutume de nieher, des pots de terre euite, d'une forme commode, et que ces oiseanx préferent souvent aux trous d'arbres et de murailles pour y faire leur ponte. On en prend aussi beaucoup au lacet et à la pautière. En quelques endroits de l'Italie, on se sert de belettes apprivoisées pour les tirer de leurs nids, ou plutôt de leurs trous; ear le grand art de l'homme est de se servir d'une espèce esclave pour étendre son empire sur les autres.

Les élourseaux out une paupière interne, les a mariesa démit recouvertes par une membrane, et les piets d'un brun rougestre, le doigt extirieur uni à celui du milieu jusqui' la première rieur uni à celui du milieu jusqui' la première rieur uni à celui du milieu jusqui' la première rieur uni à celui du milieu jusqui' la première d'une diiatation de l'essophage, et contenant quelqueolis a tation de l'essophage, et contenant quelqueolis alla lors de prière pierre dans sa cavité je lute intestinal long de vingt pouces d'un orifice à l'autre; la la vicieude du fiel à l'ordinaire, les accessum, fort ordinairement d'ans les oiseaux.

En disséquant un jeune étourneau de ceux qui avaient été élevés siche moi, j'ai remarquie que les matières contenues dans le gésier et les intestins étalent absolument poires, quoique cet cisean ett ets nourri uniquement a vec de la mie dis pain et du bits. Chi suppose une grande abonalaire de let noue; et rent en même temps for la la consideration de la consideration en même temps and la consideration et la la considerati raison de l'amertume de la chair de ces oiseaux, et de l'usage qu'on a fait de leurs excréments dans les cosmétiques.

Un étourneus peut apprendreà parles indifferemment finncais, allemand, latin, grec, etc., et a pronneure de suite des phrases un peu longues: son gosler sougle se prête à toutes les inflexions, à tous les accents. Il articule franchement la lettre B., et soutient très-bien son nom de sansonnet, ou plutôt de chansonnet, par la douceur de son ramage natures.

Cet oiseau est fort répandu dans l'ancleu continent : on le trouve en Suede, en Allemagne, en France, en Italie, dans l'îte de Malte, au cap de Bonne-Espérance, et partout à peu près le même; au lieu que les oiseaux d'Amérique auxquels on a donné le nom d'étourneaux forment des especes assez multipliées, comme nous le verrons bientôt.

### VARIÉTÉS DE L'ÉTOURNEAU.

Quoique l'emperiate du moule pelmidif air été ausse ferme dans l'especé en dont étourneux pour empécher que ser races diverses, s'éologanat à un certain poiat, formassent enfin des espéces distinctes et séparées, elle n'à pu cependant rendre absolument anule la tendance perpétudle qui porte la nature à la varieté, tendance qui se manifeire les d'une manière fort marquée, puisagn ou trouve des chouceuxs. noirs es cost les jeanes), d'autres tout tres gris, c'est-èuliere des noirs, veind àvent tres gris, c'est-èulier des les outs s'est fondu dans le blane.

Il flut remarquer que souveat on a trouvé ces variétés dans les sids des donneux ordinaires; en sorte qu'on ne peut les considèrer que comme des variétés individuelles, ou purement éphémeres, que le nature semble produire en se jouant sur la superfice, qu'elle anéantit à chaque génération pour les renouvere el les dévuire conce, mais qui, ne pouvant ui se perpétuer, ni pénétrer jusqu'as type, spécifique, ne peuveur conséquemment douner aucune atténdre à sa pareté, à son unité. Telles sont les variétés suivantes dont partent les ausont les variétés suivantes dont partent les au-

I. L'étourneau blanc d'Aldrovande, aux pieds couleur de chair, et au bec jaune rougeâre, tel qu'il est dans nos étourneaux devenus vieux. Aldrovande remarque que celui-ci avait été pris avec des éburneaux ordinaires; et Racatyasia sasure que, dans un certain canton de la Pologne, on voyait souvent sortir du même nid un étourneau noir et un blanc. Villughby parle nussi de deux étourneaux de cette dernière couleur, qu'il avait vus dans le Cumherland.

H. L'étourneau noir et blanc. Je rapporte à cette variété. 1º l'étourneau à tête blanche d'Aldrovande. Cet oiseau avait, en effet, la tête blanche ainsi que le bee, ic cou, tout le dessous du corps, les couvertures des ailes et les deux pennes extérieures de la queue : ies autres pennes de la queue et toutes celles des ailes étnient comme dans l'étourneau ordinaire : le biane de la tête était relevé par deux petites taches noires situées au-dessus des yeux, et le blanc du dessous du corps était varié par de petites taches bieuátres; 2º l'étourneau - pie de Schwenckfeid, qui avait le sommet de la tête, la moitié du hec du côté de la base, le cou, les pennes des ailes et de la queue, noirs, et tout le reste bianc : 30 l'étourneau à tête noire. vu par Williughhy, avant tout le reste du corps blane.

III. L'étouraou gris cendré d'Aldrovande. Cet auteur est le seul qui en ait vul e cette-couleur, laquelle n'est autre chose, comme nous l'avons dit, que le blanc fondu avec le noir. On conpolt aistemat combien ecs variétés peuvent être multipliées, soit par les différentes distributions du noir et dub hane, soit par les différentes nuances de gris, résultant des différentes proportions de ces couleurs fonduse ensemble.

OISEAUX ÉTRANGERS

OCT OUT BYLLOUIS

A L'ÉTOURNEAU.

\_

L'ÉTOURNEAU DU CAP DE BONNE-ESPERANCE,

OU L'ÉTOURNEAU-PIR.

l'ai donné à cet oiseau d'Afrique le nom d'etourneau-pie, parce qu'il m'a paru avoir plus de rapports, quant à sa forme totale, avec notre

étourueau qu'avec aucune autre espèce, et parce que le noir et le binue, qui sont les scules couleurs de son plumage, y sont distribués à peu près comme dans le plumace de la nie.

S'il n'avait pas le bec plus gros et plus long que notre étourneau d'Europe, on pourrait le regarder comme une de ses variétés, d'autant plus que notre étourneau se retrouve au cap de Bonue-Espérance : cette variété se rapporterait naturellement à celle dont j'ai fait mentiou cidessus, et où le noir et le blane sont distribués par grandes taches. La plus remaranable et ceile qui caractérise le plus la physionomie de cet oiseau, c'est une tache blanche fort grande, de forme ronde, située de chaque côté de la tete, sur laquelle l'œil paraît placé presqu'en entier, et qui, se prolongeant en pointe par devant jusqu'a la base du bee, a par derrière une espece d'appendice varie de noir qui descend le iong du cou.

Cet oiseau est le même que l'étourneau noir et blanc des indes d'Edwards, que le contra de Bengale d'Albiu, que l'étourneau du cap de Bonne-Espérance de M. Brisson, et même que son neuvième troupiale. Il a avoué et rectifié ce double emploi, page 5 i de son supplément, et il est en verité bien excusable au milieu de et chaos de descriptions jucomplètes, de figures tronquées et d'indications équivoques qui embarrassent et surchagent l'histoire naturelle. Cela fait voir combien il est essentiel, lorsqu'on fait l'histoire d'un oiseau, de le reconnaître dans les diverses descriptions que les auteurs en ont faites, et d'indiquer les différents poms qu'on lui a donnés en différents temps et en différents lieux; seul moyen d'éviter ou de rectifier la stérile multiplication des espèces purement nominales.

## L'ÉTOURNEAU DE LA LOUISIANE,

OU LE STOURNE 1.

Ce mot de stourne est formé du latin sturnus; je l'ai uppliqué à un oiseau d'Amérique, assez différent de notre étourneau pour mériter un nom distinct, mais qui a assez de rapports avec lui pour mériter un nom analogue. Il a le dessus du corps d'un gris varié de brun et le

4 Sonnini réunit à cette espèce le merle à collère de Guennau de Montheillard et la grande alouette de Virginie de Catesby. dessons du corps jaune. Les marques les plus [ distinctives de cet oisean en fait de couleur sont, 1º une plaque noirâtre variée de gris, située au bas dn cou, et se détachant très-bien du fond . qui, comme nous venons de le dire, est de coulenr (anne : 2º trois bandes blanches qu'il a sur la tête, toutes les trois partant de la base du bec supérieur, et s'étendant jusqu'à l'occiput: l'une tient le sommet ou le milleu de la tête ; les deux antres, qui sont parallèles à cette première, passent de chaque côté au-dessus des yeux. En général, ect oiseau se rapproche de notre étourneau d'Europe par les proportions relatives des ailes et de la queue, et en ce que ses couleurs sont disposées par petites taches. Il a aussi la tête plate, mais son bec est plus allongé.

Un correspondant du Cabinet nons assure que la Louisiane est fort incommodée par des nonés d'étourneans; ce qui indiquerait que'que conformité dans la manière de voler des étourneans de la Louisiane avec eelle de nos étourneaux d'Europe: mais il n'est pas bien sûr que le correspondant veuille parier de l'espèce dont il s'agit lel.

#### LE TOLCANA.

La conrte notice que Fernandez nous donne de cet oiseau est non-sculement incomplète, mais clie est faite très-négligemment ; ear, après avoir dit que le tolcana est semblable à l'étonrnean, pour la forme et pour la grosseur, ll ajoute tout de suite qu'il est un peu plus petit : eependant c'est le seul auteur original qu'on pulsse citer sur cet oiseau, et c'est d'après son témoignage que M. Brisson l'a rangé parmi les étonrneaux. Il me semble néanmoins que ces deux anteurs caractérisent le genre de l'étourneau par des attributs très-différents : M. Brisson. par exemple, étabilt pour l'un de ses attributs caractéristiques le bec droit, obtus et convexe; et Fernandez, parlant d'un oisean du genre du tsanati ou étourneau, dit qu'il est court, épais et un peu courbé; et, dans un antre eudroit, il rapporte un même olsean, nommé cacalotototl au genre du corbeau (qui se nomme en effet cacalott en mexicain), et à celui de l'étourneau ; en sorte que l'identité des noms employés par ces deux écrivains ne garantit nollement l'identité de l'espèce dénommée, et c'est ce qui m'a déterminé à conserver à l'oiseau de cet article son nom mexicain, sans assurer ni nier qu'il soit un étourness

Courriem. Le toicana se plait, comme nos étourneaux d'Burope, dans les jones et les plantes aquatique. Sa tête et brune, et tout le rest de son plumage est noir. Cet oiseau n'a point de chana, mais sculement un crij et ill a cela de commun avec beancoup d'autres oiseaux d'Amérique, qui sont en général plus recommandables par l'éclat de leurs couleurs que par l'agrément de leur ramage.

#### LE CACASTOL .

Je ne mets cet oiseau étranger à la suite de l'étonrnean, que sur la foi très-suspecte de Fernandez, et aussi d'après l'un de ses noms mexicains qui Indique quelque analogie avec l'étourneau. D'ailleurs, je ne vois pas trop à quel autre oiseau d'Europe on pourrait le rapporter. M. Brisson, gul a vouln en faire un cottinga, a été obligé, pour l'y amener, de retrancher de la description de Fernandez, déjà trop courte, les mots qui indiquaient la forme allongée et pointue du bec, cette forme du bec étant en effet plus de l'étournean que du cottinga. Outre cela, le cacastol est à peu près de la grosseur de l'étourneau; il a la tête petite comme lui, et n'est pas nn meilieur manger; enfin, il se tient dans les pays tempérés et les pays chauds. Il est vrai qu'il chante mal; mais nous avons vu que le ramage naturel de l'étournean d'Europe n'était pas fort agréable, et il est à présumer que s'il passait en Amérique, où presque tous les oiseaux chantent mal, il chanterait bientôt tout aussi mai, par la facilité qu'il a d'apprendre, c'est-à-dire d'imiter le chant d'autrui

#### LE PIMALOT.

Le bec large de cet olseau pourrait faire douterqu'il appartint au genre de l'étourneau : mais, s'il était vral, comme le dit Fernandez, qu'il eût la nature et les mœurs des autres étourneaux, on ne pourrait s'empêcher de le regarder comme une espèce analogue, d'antant pius qu'il se tient

<sup>4</sup> Cet olseau forme une espèce voisine du quiscale de la Ismaique de Botlou. Cette espèce, alassi que la préorieute, sont très-voisines des troupiales, ordinairement sur les côtes de la mer du Sud, , apparemment parmi les plantes aquatiques , de même que notre étourneau d'Europe se plait dans les roseaux comme uous l'avons vu. Le pimalot est uu peu plus gros.

## L'ÉTOURNEAU DES TERRES MAGELLANIQUES,

OU LE BLANCHE-BAIR.

Je donne à cette espèce nouvelle, apportée par M. de Bougainville, le nom de blanche-raie, à cause d'une lougue raie blanche qui , de chaque côté, prenant naissance près de la commissure des deux pièces du bec, semble passer pardessous l'œil, puis reparait au delà pour descendre le long du cou. Cette raie blanche fait d'autaut plus d'effet qu'elle est environnée au-dessus et au-dessous de couleurs très-rembrunies : ces couleurs sombres dominent sur la partie supérieure du corps : sculement les penues des ailes et leurs convertures sont bordées de fauve. La queue est d'un noir décidé, fourchue de plus, et ne s'étend pas beaucoup au dela des ailes , qui sont fort longues. Le dessous du corps, y compris la gorge, est d'un beau rouge cramoisi, moucheté de noir sur les côtés; la partie antérieure de l'aile est du même cramoisi sans mouchetures; et cette couleur se retrouve encore autour des yeux et dans l'espace qui est entre l'œil et le bec. Ce bec, quoique obtus, comme celui des étourneaux, et moins polutu que celui des troupiales, m'a paru cepeudant, à tout prendre, avoir plus de rapport avec celui des troupiales; et, si l'on ajoute à cela que le blanche-raie a beaucoup de la physionomie de ces derniers, on ne fera pas difficulté de le regarder eomme faisant la uuauce entre ces deux espèces, qui d'ailieurs ont beaucoup de rapports entre elles.

#### LES TROUPIALES.

Ces olseaux ont, comme je viens de le dire, becoupe de rapportsavce uos étourneanx d'Eutoupe; etc equi le prouve, éest que souvent le
peuple et les unturalistes ont confondu ces deux
genres, et out donné le nom d'étournean à plus
d'au trouplale : ceux-el pourraient done être

regardés, à bien des égards, comme les représentants de uos étourneaux en Amérique, concurremment avec les étourneaux américains dont je viens de parler, quoique cependant ils alent des habitudes très-différentes, ne fût-ce que dans in manière de construire leurs nids.

Le nouveau continent est la vraise patrie, juportire originaire des troupiales et de tous fes autres olseaux qu'on a rapportés à expente, telt que les casiques, est baltimortes et les carouges; et, al l'on en cite quelques-una, soi-disant de l'ancien continent, éves parce qu'ils y avaient été transportés originairement d'Amérique: tels sont probablement le troupiale du Sénégal, appeté cap-sore, le carcuge du cap de Bosue-Expérience, et tous les prédendes troupiales de Madras aurapeis on a donné ce nom sons les avoir bêtes consus.

Je retrancherai donc du genre des troupiales, 1º les quatre espèces venaut de Madras, et que M. Brisson a empruutées de M. Ray, parce que la raison du climat ne permet pas de les regarder comme de vrais troupiales; que d'ailieurs je ue vois rien de caractéristique dans les descriptions originales, et que les figures des ofseaux décrits sout trop négligées pour qu'on puisse eu tirer des marques distinctives qui les constituent troupiales plutôt que pies, genis, merles, loriots, gobe-mouches, etc. Un habite ornithologiste (M. Edwards) croit que le genl jaune et le geai bouffe de Petiver, dout M. Brisson a fait son sixième et son quatrième troupiale, ue sont que le loriot mále et sa femelle; que le geal bigarré de Madras, du même Petiver, dont M. Brisson a fait sou ciuquième troupiale, et son étourneau jaune des Indes; et enfin, que le troupiale buppé de Madras, dout M. Brisson a fait sa septième espèce, est le même oiseau que le gobe-mouche huppé du eap de Bonne-Espérauce du même M. Brisson.

2º Je retrancheral le troupiale de Bengale, qui est le neuvième de M. Brissou, pulsque cet auteur s'est aperçu lui-même que c'était sa seconde espèce d'étourneau.

3" de retrauncheral moore le troupiale à queue fourchue, qui est le sétaitene de M. Brisson, et la grive noire de Séba : tout e qu'en dite cet-uier, e'est qu'il surpasse de beancoup la grive en grosseur ; que son plumage est noir ; qu'il a le bre jaune, le dessous de la queue blane, le dessus, ainsi que le dos, comme voilé par une légre teinte de bleu, et une queue longes,

large et fourchne; enfin, qu'à la différence près dans la forme de la queue et dans la grosseur du corps, il a vati beaucoup de rapporta à notre grive d'Europe: or, je ne vois rien dans tont cela qui ressemble à un troupiale; et la figure donnée par 5èba, et que M. Brissou trouve très-manvaise, ne ressemble pas plus à un trouoisle cm'à une crive.

4° Je retrancheral le carouge bleu de Madras, parce que, d'une part, a l'im est fot suspect à traison du climat; que, de l'autre, la figure ai du description de M. Ray n'out absolument rien qui caractérise un carouge, et que même li le vière a pas le plumage; il a, selon ce auteur, la tête, la queue et les altes de couleur bleue, mais la queue d'une l'estalte de couleur bleue, mais la queue d'une client plus claire; le reste du plumage est noir ou coudré, excepté expendant le bee et les piedes qui sont roussétured qui sont rousséture.

5º Enfin, je retrancherai le tronpiale des Indes, non-seulement à cause de la différence de climat, mais encore pour d'autres raisons tout aussi fortes qui me l'ont fait placer ci-dessus entre les rolliers et les oiseanx de paradis.

Au reste, quoiqu'on ait réuni dans un même genre avec les troupiales, comme je l'ai dit plus baut, les cassiques, les baltimores et les carouges, il ne faut pas croire que ces divers oiseaux n'aient pas de différences , et même assez caractérisées pour constituer de petits genres subordounés, pnisqu'ils en ont assez pour qu'on lenr dounat des noms différents. En général, ie suis en état d'assurer, d'après la comparaison faite d'un assez grand nombre de ces oiseaux. que les cassiques ont le bec plus fort, ensuite ies troupiales, puis les carouges. A l'égard des baltimores, ils ont le bec non-sculement plus petit que tous les autres , mais encore plus droit et d'une forme particulière, comme nous le verrons plus bas. Ils paraissent d'ailleurs avoir d'autres mœurs et d'autres allures; ce qui suffit, ce me semble, pour m'autoriser à leur conserver leurs noms particuliers, et à traiter à part chacune de ces familles étrangères.

Les caractères communs que leur assigne M. Brisson, es cont les nariaes découvertes et le bec en cône allongé, droit et très-pointu. J'ai aussi remarquéque la base du bec supérieur se prolonge sur le crâne, en sorte que le toupet, au lieu de faire la pointe, fait au contraire un angie rentrant assez considérable; disposition qui se retrouve à la vérité dans quelques autres especes, mais qui est plus marquédans cellec-l.

#### LE TROUPIALE.

Familie des conirostres, genre cassique. (Cuvier.,

Ce qu'il y a de plus remarquable dans l'extérieur de cet oiseau, c'est son long bec pointu, les plumes étroites de sa gorge, et la grande variété de son plumage ; on n'y compte cependant que trois couleurs, le jaune orangé, le noir et le blane; mais ces coujeurs sembient se muitiplier par leurs interruptions réciproques et nar l'art de leur distribution. Le noir est répandu sur la tête la partie antérieure du cou, le milieu du dos, la queue et les ailes ; le jaune orangé occupe les intervalles et tont le dessous du corps ; il reparalt encore dans l'iris et sur la partie antérieure des ailes ; le noir qui règne sur le reste est interrompu par deux taches blanches oblongues, dont l'une est située à l'endroit des couvertures de ces mêmes ailes, et l'autre à l'endroit de leurs pennes movennes.

Les pieds et les ongles sont tantôt noirs et tantôt plombés : le bee ne parait pas non plus avoir de couleur constante; car il a été observé gris blanc dans les uns, brun cendré dessus et bleu dessous dans les autres; et eufin, dans d'autres, noir dessus et brun dessous.

Cet oiscau, qui a neuf à dix pouces de iongueur de la pointe du bec au bout de la queue, en a quatorze d'envergure, et la tête fort petite, selon Marcgrave. Il se trouve repandu depuis la Caroline jusqu'au Brésil, et dans les lles Caraibes. Il a la grosseur du merle : il santille comme la pie et a beaucoup de ses allures , suivant M. Sioane; li en a même le cri, selon Marcgrave: mais Albin assure qu'il ressemble, dans toutes ses actions, à l'étourneau, et il ajoute qu'on en voit quelquefois quatre ou cinq s'associer pour donner la chasse à un autre olseau plus gros, et que, lorsqu'ils l'ont tué, ils dévorent leur proie avec ordre, chacun mangeant à son rang ; cependant M. Sloane, qui est un auteur digne de foi , dit que les troupiales vivent d'insectes. Au reste, cela n'est pas absolumeot contradictoire : car , tont animal qui se nourrit d'autres animaux vivants, quolque très-petits, est un animal de proie, et en dévorera à coup sûr de plus grands , s'il trouve l'occasion de le faire avec sureté ; par exemple , en

s'associant commeles troupiales d'Alpin. Ces oiseaux doivent avoir des mœurs trèssociales, puisque l'amour, qui divise tant d'autres societés, semble au coutraire resserve les libens de la leur, libra doi a leur, libra doi no des agairer deux à deux pour à apparier et remplir, sans témols, et vues de la nature sur la multiplication de l'appèce, on en voit quelquefois un très-grand nombre de patiers aur un soul afre, et preseque toujours aur un arbee fort élevé et voisis des habitations, construiant leurs nids, pondant leurs œurés, les couvrant et soignant leur famille naissans.

Ces uids sont de forme cylludrique, suspendus a l'extrémile des hautes branches, et flottant librement dans l'air; su sorte que les petits mouvellement éctos y sont berces continuellement. Mais des gras qui se croient bien au fuides intentitous des oiseaux assurent que c'est par une sage défiance que les père et mère suspendent ainsi leur uid, et pour metre las couvée en séreté contre certains animaux terrestres, et surtout contre les serpents.

On met encore sur la liste des vertus du tronpiale la doellité, c'est-à-dire la disposition naturelle à sublr l'esclavage domestique; disposition qui se rencontre presque toujours avec les mœurs sociales.

## L'ACOLCHI DE SEBA.

Famille des conirostres , geure cassique. (Cuvier.)

Scha prisce nom dans Fernandez, et l'ayan appliqué arbitrairement, selon son usage, au un oiseau tout différent de ceiul dont parle cet auteur, au moins quauta plumage, il a encore appliqué àce même oiseau ce qu' a dit dit Fernandez du véritable acolchi, savoir : que les Espagnois l'appellent fordo, c'est-à-dire feu turneau.

Ce fanx acoichi de Seba a un iong bec jaune, sortaut d'une tête toute noire, la gorge de cette dernière couleur; la quene nofrâtre, alasi que les ailes: celles-ei ont pour ornement de petites plumes couleur d'or, qui font un bon effet sur ce foud rembruni.

Seba donne son alcochi ponr un oiscau d'Amérique; et Pignore pourquoi M. Brisson, qui ne elte d'autre autorité que celle de Seba, ajoute qu'ou le trouve surtont au Mexique. Il est vrai que le mot acoichi est mexicain; mais on ne peut assurer la méme chose de l'oiseau auquel Seba a trouvé bon de l'appliquer.

#### es 1 L'ARC-EN-OUEUE.

Famille des confrostres , genre cassique. (Cuvier.)

Fernandez donne le nom d'ozinizean à deux oiseanx qui ne se ressembleut point du tont; et Seba a pris la licence d'appliquer ce même nom à uu troisième oiseau qui diffère entièrement des deux autres, excepté pour la grosseur; car ils sont dits tous trois avoir la grosseur d'un pigeon.

OE troisième oziniscen, c'est l'arc-eu-queue dont il sigit dans et article. Je le nomme ainsi agit dans et article. Je le nomme ainsi a de ames d'un arc ou creissant noir qui parnit et se dessiste très-bien sur la queue lorsqu'elle est épanoule, d'autant qu'éle est d'une belle cou-leur janne, ainsi que le bre et le ceys entier, tut dessus que dessous; la tête et le cou sont noirs, et le ailles de la méme couleur, avec une rigère teinte dejaune.

J'onbliais dedire que le croissant de la queue a sa concavité tournée du côté du corps de l'oiseau.

Seba ajoute qu'il a reçu d'Amérique piusieurs de ces oiseaux, et qu'ils passent dans le pays pour des espèces d'oiseaux de proie; peutêtre out-lis les mêmes habitudes que notre premier trouplaie: d'ailleurs, la figure que donne Seba présente un bec nn peu crocbu vers la pointe.

#### LE JAPACANI.

Familie des ronirostres, genre cassique. (Cuvier.)

Je sais que M. Sloune a eru que son petid gobe-mouche jame et bran étal tie même que le japacani de Marcgrave. Cependant, indépendamment des différences de plumage, e japacani est buit fois plus gros, masse pour masse, toutes ses dimensions étant doubles de celles de l'oisean de M. Sloane; can celui-ci n'a que quatre pouces de ongueur et sept pouces de vol, taudis que, s-don Marcgrave, le japaceni est de la l'étourneux or, l'étournessa plus de luit pougousseur du bendirer, et le bendree de celle de l'étourneux or, l'étournessa plus de luit pouce. de est dirête de rappére de pouces de col. de est dirête de rappére de su parce de tailles et différentes.

Le japacani a le bec noir, long, pointu, nn peu courbé; la tête noirâtre; l'iris coulenr d'or; la partie postérieure du cou, le dos, les alles et le eroupion variés de noir et de brun elair; la queue noirátre par-dessus, marquée de biane par-dessous; la potirine, le ventre, les jambes variés de jament et de biane, avec des iignes transversales de couleur noirátre; les pieds bruns, les onsies noirs et noiristre.

Le petit oisean de M. Sloane a le bec roud, presque drait, long d'un demi-pource; la têtect le dou d'un brun clair avec quedques taches noiver; la queue longue de dia-buil tignes et de couleur brunes, ninsi que les alles, qui out un peu de blanc à leur artérmité; le tour des youx, la gonge, les côtés du cou et les couvertures de la gonge, les côtés du cou et les couvertures de la vave des mangrares brunes; le veutre blanc; les couvertibles que de la couvertible du cou et le couvertible du couvertible de couvertible du couvertible de couvertible de couvertible du couvertible de couvertible du couvertible de couvertible du couvertible de couvert

Get oiseau est commun aux environs de Sulingo, copitale de la Jamaique. Il ne tient ortinairement dans les buissons. Son estomac est très-musculeux et doublé, comme sont tous les gésiers, d'une membrane miner, insenable et sans adhérence. M. Slonne n'a rien trouvé dans le gésier de l'inflictidin qu'il a disséqué; mais il a observé que ses intestins faisaient un grand pumbre de écrevativitiens.

Le même auteur fait mention d'une variété d'espèce qui ne diffère de son petit olseau qu'en ce qu'elle a moins de jaune dans son plumage. Cet citem sera si l'an yeur un trouviele à

Cet oiseau sera, si l'on veut, un troupiale, à cause de la forme de son bec; mais ce sera certainement un troupiale autre que le japacani.

# I.E XOCHITOL ET LE COSTOTOL. Famille des conirostres, goure cassique. (Cuvier.)

M. Brisson failt as disimme espece, ou son traugalis die is. Nouveille Enpange, du srochisof de Fernander, que celui-ci dit n'être autre chose que le codoto duilet. Or, il failt mention de deau costotels, l'un au chapitre 28, l'autre au chapitre 124, et tous deux se ressemblent assez; mais, s'ils differienta în un certain point, il faudrait accessairement appliquer ce que dit el Remandez au costotol du chapitre 39, puis eve vieu a chapitre 121 qu'il et quarte comme consil svous diri, du chapitre 20, comme nous l'avens diri, du chapitre 15, comme nous l'avens diri, du chapitre 15, comme nous l'avens diri, du chapitre 15, comme nous l'avens diri, du chapitre 14, comme nous l'avens diri, du chapitre 14, comme nous l'avens diri, du

Maintenant, si l'on compare la description du

xochitol du chapitre 122 à celle du costotol du chapitre 28, on y trouvera des contradictions qui ne seront pas faciles à concilier. En effet, comment le costotol, qui, étant déià assez formé ponr avoir son chant, n'est alors que de la grosseur d'un serin de Canarie, peut-il parvenir dans la suite à celle de l'étournean? Comment cetoisean, qui, étant encore jeune, on, si l'on veut, n'étant encore que costotol , a le ramage agrésble du chardonneret, peut-il, étant devenu xoehitol, n'avoir plus que le eri rebutant de la pie? Sans parler de la grande et tron grande diffic. rence qui se tronve entre les plumages; car le costotol a la tête et le dessous du corps jaunes, et le xochitol du chapitre 122 a ces mêmes parties noires ; celni-là a les ailes jannes , terminées de noir; celui-el les a variées de noir et de blanc par-dessus et cendrées par-dessons, sans une seule plume jaune.

Or, toutes ces contradictions s'évanouissent, si an xochitol du chapitre 122 on substitue le xochitol ou l'ofsean fleuri du chapitre 125. Les grosseurs se rapprochent, puisqu'il n'est que de ceile d'un moineau; il a le ramage agréable comme le costotol ; le jaune de celui-ci se trouve mélé avec les autres couleurs qui varient le plumage de eefui-là; ils sont tous deux un bon manger, et de plus, le xochitol présente deux traits de conformité avec les troupiales, car il vit comme eux d'insectes et de graines, et il suspend son nid à l'extrémité des petites branches. La seule différence qu'on peut remarquer entre le xochitol du chapitre 125 et le costolol, c'est que celui-ci se tronve dans les pays chauds, au lieu que l'antre habite indifféremment tous les elimats : mais n'est-il pas naturel de penser que les xochitols viennent nicher dans les pays chands, où par conséquent leurs petits, c'est-àdire les jeunes xochitols, restent jusqu'à ce qu'étant devenus plus grands, c'est-à-dire xochitols, ils soient en état de suivre leurs père et mère dans des pays plus froids? Le costotol a le plumage jaune avec le bout des ailes poir. comme j'ai dit ; et le xochitol du chapitre 125 a le plumage varié de jaune pâle, de brun, de blanc et de noirâtre.

Il est vrai que M. Brisson a fait de ce dernier son premier carouge: mais comme il suspend son ald précisément à manière des troupiales, c'est une raison décisive de le ranger avec ecux-el, sauf à faire na autre troupiale du cochitol du chapitre 122 de Fernandez, lequel a la grosseur de l'étourneau, la poitrine, le ventre et la queue couleur de safran, vartée d'un peu de noir; je sa liet variée à noir et de blanc par-dessus et cendrées par-dessous; la tête et le reste du corps noirs, le chant de la pie, et la chair bonne à manger.

C'est, ce me semble, tout ce qu'on pent dire d'oiseaux si peu connus et si imparfaitement déerits

#### LE TOCOLIN'.

Famille des confrostres, genre cassique. (Cuvier.)

Fernandez regardait extoiseau comme un pic, à cause de son bee long et pointu : mais ce caraetère convient aussi aux troupales, et je ne vois d'ailleurs, dans la description de Fernandez, aucun des autres caractères des pies; je le laisserai donc avec les trouplales où l'a mis M. Brisson.

Il est de la grosseur de l'étourneau ; il se tient dans les bois, et niche sur les arbres; son plumage est agréablement varié de jaune et de noir, excepté le dos, le ventre et les pieds, qui sont ceudrés.

Le tocoiln n'a point de ramage; mais sa chair est un bon manger : on le trouve au Mexique

#### LE COMMANDEUR.

Famille des conirostres, genre cassique. (Cavier.)

C'est ici le véritable acoiehi de Fernandez; il doit son nom de commandeur à la beile marque rouge qu'il a snr la partle antérienre de l'aile, et qui semble avoir quelque rapport avec la marque d'un ordre de chevalerie : elle fait iei d'autant plus d'effet qu'elle se trouve comme jetée sur un fond d'un noir brillant et lustré; ear le noir est la couleur générale, non-seulement du plumage, mais du bee, des pieds et des ongles : Il y a cependant de légères exceptions à faire; l'iris des yenx est hlanc, et la base du bec est bordée d'un cercle rouge fort étroit ; le bec est aussi quelquefois plutôt brun que noir, suivant Alhin. Au reste, la vrale couieur de la marque des ailes n'est pas un rouge décidé, selon Fernandez, mais un rouge affaibil per une teinte de roux, qui prévant avec le temps, et devient à la fin la couleur donaltemps, et devient à la fin la couleur donalnante de cette tache : quelqueños même cos deux contiens se séperent de manière que la deux contiens se séperent de manière que la vée de la tache, et le jaum la partie pontérienre vée de la tache, et le jaum la partie pontérienre et la plus basse. Mais crel acsté l'un de tous les cultires ce qui ne convient qu'aux feméles? On sait qu'en cétte dans celles-ci la marque des aiculter ce qui ne convient qu'aux feméles? On sait qu'en cétte dans celles-ci la marque des aintes et d'un rouge main wil : outer est), et noir aux plus petites.

Le commandeur est a peu près de la grosseur et de la forme de l'étourneau : il a environ huit à nenf pouces de longueur de la pointe du bec au bout de la queue, et treize à quatorze ponces de voi ; il pèse trois onces et demie.

Cet olseuux sont répandus dans les pays froids comme dans les pays chauds; on les trouve dans la Virgiule; les Caroline; la Logisiane, le Mexique; etc. Ils sont propres et particuliers au Nonvenn-Monde, quoqu'on en au teu un dans les envirson de Londres: mais c'étuit aans doute un oiseau privé qui s'était chappé des a prison. Il se privent en effet très desilentmest, apprenanci à parier et se plaitiers de la comme de la comme de la comme ca cage, sold qu'on les loisses courir dans is maison; care es sont des oiseaux très-familiers et fort actifs.

L'estomac de ceini qui fut tué près de Londres ayant été onvert, on y tropva des débris de scarabées, de cerfs-volants, et de ces petits vers qui s'engendrent dans les chairs; cependant lenr nourriture de préférence en Amérique, c'est le froment, le mais, etc., et ils en consomment beancoup. Ces redontables consommateurs vont ordinairement par troupes nomhreuses; et se joignant, comme font nos étonrneaux d'Europe, à d'autres oiseaux non moins nombreux et non moins destructeurs, tels que les pies de la Jamaique, malheur aux moissons, aux terres nouvellement ensemencées sur lesqueilestombent ces essalms affamés i mais ils ne font nulle part tant de dommages que dans les pays chauds et sur les côtes de la

Quand on tire sar ces volées combinées, il tombe ordinairement des oiseaux de plusieurs espèces; et, avant qu'on ait rechargé, il eu revient autant qu'unparavant.

<sup>4</sup> C'est le troupiele gris de M. Brisson, tome II, page 96.

Cataby assure qu'ils font leur ponte dans la Caroline et al Virginie, toquiurus prami les jones. Ils savent en entrefisere les pointes pour faire une espèce de nomble ou d'abris sous lequel lis établissent leur aid à une hauteur si juste et si bien neuveire, qu'il se trouve loujourus au-dessus des marères les pins hautes. Cette coustrueture de la comme de la comme de la contra tion de mid est bien différente de cele de notre propriet. Les consequents une espèce différente.

Fernandez prétend qu'ils nichent sur les arbres , à portée des lieux habités. Cette espèce aurait-elle des nsages différents, selon les différents pays où elle se trouve?

Les commandeurs ne paraissent à la Loulsiane que l'hiver, mais en si grand nombre, qu'on en prend quelquefois trois eents d'un conp de filet. On se sert pour cette chasse d'un filet de soie très-long et très-étroit, en deux parties comme le filet d'alouette. « Lorsqu'on · veut le tendre, dit M. Lepage Duprats, on va a nettoyer un endroit près du hois ; on fait une « espèce de sentier dont la terre soit bien bate tue, bien nnie; on tend les deux parties du o filet des deux côtes du sentier, sur lequel on · fait une trainée de riz ou d'autre graine, et a l'on va de là se mettre en embuscade derrière une broussaille où répond la corde du tirage : · quand les volées de commandeurs passent au-· dessus , leur vue perçante découvre l'appêt : · fondre dessus et se trouver pris n'est l'affaire « que d'un instant; on est contraint de les assommer, sans quoi il serait impossible d'en a ramasser un si grand nombre, a Au reste, on ne leur fait la guerre que comme à des oiseaux unisibles : ear , quolqu'ils prennent quelquefois

milé avec nos étourieux d'Airope.

Jai vu chez M. Pable Aluft une variété de cette esjèce, qui avait 1 i tée et le haut du con d'un fauve clair, tout le rest de pluminge ésit à l'ordinatre. Cette permière variété semble indépure que Foisson représenté dans son planches entimitées, sous le non de mête de la contraire de la première que por la prêva des marques rouges des alies; car elle a tout le reste de plumage de même : à pe up rès même grosseur, mêmes proportions; et la différence des climats in est pas si grande qu'on te puisse des climats in est pas si grande qu'on te puisse des climats in est pas si grande qu'on te puisse.

beaucoup de graisse, dans aucun cas leur chair

n'est un bon manger; nonveau trait de coufor-

aisément supposer que le même oiseau peut s'habituer également dans tous les deux.

L'oiseau connn sous le nom de troupiale de Cagurene, n'est qu'une secoude xartiété de l'espèce connue sous le nom de troupiale à ailles rouges de la Louisian-qu'el est notre commandeur c'est à peu près la même grouser, le même forma, le samense proportions, les mêmes coulcurs distribuées de même, excepté que class coulcurs distribuées de même, excepté que class estémente la partie américar de sailes, mais la gonge, le devant du cou, une partie du ventre et même l'Eris.

Si l'on compare ensuite le troupiale de Cavenne avec le troupiale de la Guiane, on jugera tout aussi sûrement que le dernier est une variété d'âge ou de sexe du premier, dont il ne diffère que comme la femelle trouplale diffère du mûle, c'est-à-dire par des couleurs plus faibles; toutes ses plumes rouges sont bordées de blane, et les noires, ou plutôt les noirâtres, sont bordées de gris elnir, en sorte que le contour de chaque piume se dessine tres-nettement, et que l'oiseau paralt comme s'il était couvert d'écallles : c'est d'ailleurs la même distribution de couleurs , même grosseur, même elimat, etc. H est impossible de trouver des rapports aussi détaillés entre deux oiseaux d'especes différentes.

J'ai appris que eeux-ci fréquentalent ordinairement les savanes dans l'île de Cayenne, qu'ils se tenaient voloutiers sur les arbustes, et que quelques-uns leur donnaient le nom de cardinal.

## LE TROUPIALE NOIR.

Famille des conirostres , genre cassique. (Cuvier.)

Le plumage noir de ect oiseau lui a valu les noms de corneille, de merie et de choncas : cependant li n'est pas aussi profondément noir, d'un noir aussi uniforme qu'on l'a dit; car, à certains jours, e noir paraît changeant, ețiette des reflets verdâtres, principalement sur la tête et sur la partie supérieure du corps, de la queue et des niles.

Ce trouplaie est environ de la grosseur du meric, ayant dix pouces de longueur et quinze à seize ponces de voi : les ailles, dans leur état de repos, vont à la motilé de la queue, qui à quatre pouces et demi de long, est étagée et composée de douze peunes. Le bec a plus d'nn | même couleur sans aucune tache : mais le poir pouce, le doigt du milieu est plus long que le pied ou plutôt que le tarse.

Cet oiseau se plait à Saiut-Domingue, et il est fort commun en certains endroits de la Jamaique, particulièrement entre Spanish-town et Passage-fort. Il a l'estomae musculeux, et on le trouve ordinairement rempli de débris de searabés et d'autres insectes.

## LE PETIT TROUPIALE NOIR.

Familie des couirostres, genre cassique. (Covier.)

J'ai vu un autre troppiale poir venant d'Amérique, mais beaucoup plus petit, plus petit même que le mauvis; Il u'avait que six à sept pouces de longueur; et sa queue, qui était carrée, u'avait que deux pouees six lignes; elle débordait les ailes d'un pouec.

Le plumage était tout poir sans exceptiou : mais ce noir était plus lustré, et rendait des reflets bieuâtres sur la tête et les parties environnantes. On dit que cet oiseau s'apprivoise aisément, et qu'il s'accoutume à vivre familierement dans la maison.

L'oiseau que nous avous représenté est vraisemblablement la femelle de ce petit troupiale; car il est partout de couleur noire ou noirâtre exeepté sur la tête et le cou, qui sont d'une teiute plus elaire, ou, si l'on veut, plus faible, comme cela a lieu dans toutes les femelles d'oiseau. On retrouve encore dans le plumage de celle-el les reflets hieus qu'ou a remarqués daus le plumage du máie : mais, au lieu d'être sur les plumes de la tête, comme dans le male, ils se trouvent sur celles de la queue et des ailes.

Aucun naturaliste, que je sache, u'a fait mentiou de cette espèce.

## LE TROUPIALE A CALOTTE NOIRE.

Famille des conirostres, genre cassique. (Cuvier.)

Cet oisean me paraît être absolument de la même espèce que le troupiale bruu de la Nouvelle-Espagne de M. Brisson, Pour se former une idée juste de son plumage, qu'ou se représente un oiseau d'uu beau jauue avec une calotte et un mantean noirs. La queue est de la

des ailes est un peu égayé par du blane qui borde les couvertures, et qui reparait à l'extrémité des pennes.

Cet oiseau a le bec gris clair avec une telute orangée, et les pieds marrons. Il se trouve au

## LE TROUPIALE TACHETÉ

Mexique et dans l'île de Cavenue.

#### DE CAYENNE.

Famille des conirostres , genre cassique. (Cuvier.)

Les taches de ce petit troupiale résultent de ee que presque tontes ses piumes, qui out du brun ou du noirâtre dans leur milieu, sout bordées tout antour d'uu jaune plus ou moins orangé sur les ailes, la queue et la partie inférieure du eorps, et d'un jauue plus ou moius rembruni sur le dos et toute la partie supérieure du corps. La gorge est saus tache et de conleur blanche : un trait de même couleur, qui passe immédiatement sur l'œil , se prolonge en arrière entre deux traits noirs parallèles, dont l'un accompagne le trait hlane par-dessus, et l'autre embrasse l'œil par-dessous; l'iris est d'un orangé vif et presque rouge. Tout ceia donne du jeu et de l'expression à la physionomie du mâie : je dis du mâie, car la femeile n'a aueuue physionomie, quoiqu'elle ait aussi l'Iris orangé; à l'égard de sou plumage, c'est du faune lavé qui, se brouiflant avec du blaue sale, produit la pius fade uniformité.

Ces olseaux ont le bec épais et pointu des troupiales, et d'un ceudré hleuatre; leurs pieds sont d'une couleur de chair. Ou jugera des proportions de ieur forme par la figure indiquée eidessus.

Le carouge tacheté de M. Brissou, qui a plusieurs traits de ressemblance avec le trouplale de cet article, en differe cependant à beaucoup d'égards, non-seulement parce qu'il est plus de moitié plus petit, mais parce qu'il a l'ongle postérieur plus long, l'iris noisette, le hec couleur de chair, la gorge noire, ainsi que les côtés du cou : eufin, le ventre, les fambes, les couvertures du dessus et du dessous de la queue, sans aucune tache.

M. Edwards hésitait à laquelle des deux especes il faliait le rapporter, celle de la grive ou de l'ortolan : M. Klein décide assez lestement que ce u'est ui à l'une ni a l'autre, mais à celle du pinsou. Malgré sa décision, la forme du bec et l'identité de climat me détermineront pour l'opiniou de M. Brissou, qui en fait un earouge.

#### LE TROUPIALE OLIVE

### DE CAYENNE.

Famille des conirostres, genre cassique, (Cuvier.)

Cet olseau u'a que six à sept pouces de lougueur : il dolt sou uom à la couleur olivâtre qui règne sur la partie postérieure du cou, sur le dos, la queue, le veutre et les couvertures des afles. Mais cette couleur u'est point partout la même : pius sombre sur le cou, le dos et les convertures des ailes les plus voisines, un peu molus sur la queue, elle devieut beaucoup pius claire sous le ventre, comme aussi sur la plus graude partie des couvertures des alies les plus éloignées du dos, avec eette différence entre les grandes et les petites, que celles-ci sont sans mélange d'autre coulenr; au lieu que les grandes sont variées de brun. La tête, la gorge, le devant do cou et la poitrine sont d'un bruu mordoré, plus foucé sous la gorge, et tiraut à l'orangé sur la poitriue; où le mordoré se fond avec la couleur ollvâtre du dessous du corps, Le bee et les pieds sont uolrs ; les peuues de l'alle et quelques-unes de ses grandes couvertures, les plus proches du bord extérieur, sont de la même couleur, mais bordées de blanc.

Au reste, la forme du bec est celle des troupiales; la queue est assez lougue, et les ailes, dans leur situation de repos, ne s'étendeut pes au tiers de sa longueur.

#### LE CAP-MORE.

Familie des conirostres, genre cassique, (Cavier.)

Un capitaine de vaisseau, qui avait ramassé une quarantaine d'oiseaux de différents pays, entre autres du Séuégal, de Madagascar, etc., avait nommé eeux-ci pinsous du Séuégal. Je leur ai donné le nom de cap-more, à cause de leur capuchon mordoré, et j'ai substitué ce uom, qui exprime l'accident le plus remarquable de leur plumage, à la déuomination Impropre de troupiales du Séuégal. Elle m'a paru impro-

mat indiqué, qui u'est poiut celui des trouplales. soit à raison même de l'espèce désignée ; car le cap-more s'éloigne assez de l'espèce des troupiales, et par les proportious du bec, de la queue et des ailes, et par la manière dout il travaille sou uid, pour qu'on doive l'en distinguer par un uom particulier; et il pourrait se faire que, sans être un véritable troupiale, il fût en Afrique le représentant de cette espèce américaine. Les deux dont il s'agit ici out apparteuu à uue persouue d'un baut rang, qui uous a permis de les faire dessiner chez elle; et cette personne avaut feté uu coup-d'œil sur leurs façons de faire, et ayaut bien voulu nous communiquer ce qu'elle avait vu, elle uous a appris, sur l'histoire de cette espèce étrangère et nouvelle, tout ce que nous eu savous,

Le plus vieux avait une sorte de capuchon brun, qui paraissait mordoré au soleil : ce capuchou s'effaca à la mue de l'arrière-saisou, laissaut à la tête une couleur fanne ; mais il reparut au printemps, ce qui se renouvela constamment les anuées suivantes. La couleur principale du reste du corps était le faune plus ou molusorangé : cette cou leur régnait sur le dos comme sur la partie luférieure du corps, et elle bordait les convertures des ailes, leurs peunes et celles de la queue, lesquelles avaient toutes le foud uoirâtre.

Le jeune fut deux ans saus avoir le capuchou, et même sans changer de couleurs; ce qui fut cause qu'on le prit d'abord pour une femelle, et qu'on le dessina sous cette dénomination. La méprise étalt excusable, puisque, dans la plupart des animaux, le premier âge fait presque disparaître les différences qui distinguent les mâles des femelles, et qu'un des priucipaux caractères de ces deruières cousiste à conserver très-long temps les attributs de la feunesse : mais enfiu, lorsqu'au hout de deux aus le jenne troupiale eut pris le capuchon mordoré, et toutes les couleurs du vieux, ou ue put s'empêcher de le reconnaître pour uu måle.

Avant ce changemeut de couleurs , le jaune de sou plumage était d'une teinte plus faible que dans le vieux ; il régnait sur la gorge, le cou, ia poitrine, et bordait, comme dans le vienx, toutes les plumes de la queue et des ailes. Le dos était d'un brun olivâtre, qui s'étendalt derrière le cou et jusque sur la tête. pre, ectte dénomination, solt à raison du cli- Dans l'un et l'autre, l'iris des yeux était orangé, le bee couleur de corne, plus épais et moins long que celui du tronpiale, et les pieds rougeâtres.

Ces deux oiseaux vécurent d'abord en assez bonne intelligence dans la même cage : le plus ieune était ordinoirement sur le bâton le plus bas, ayant le bec fort près l'un de l'antre ; il ivi répondait toujours en battant des alles et avec l'air de la subordination.

Comme on s'apereut, dans l'été, qu'ils entreineaient des tiges de mouron dans la grille de leur cage, on prit ceia pour l'indice d'une disposition prochaine à nieher, et on leur donna de petits brins de jones, dont ils eurent bientôt construit un nid, lequel avait assez de capacité pour que l'un des deux y fût caché tout entier. L'année suivante iis recommencerent; mais alors le vieux chassa le jeune, qui prenaît déjà la livrée de son sexe, et ceiui-ci fut obligé de travailier à part à l'antre bout de la eage. Nonobstant une conduite si soumise, il était souvent battu, et quelquefois si rudement, qu'il restait sur la place ; on fut obligé de les séparer tout à fait : et. depuis ce temps, ils ont travailié chacun de leur côté, mais sans suite; l'ouvrage du jour était ordinairement défait le lendemain ; no nid n'est pas i'onvrage d'un

Hs avaient tous deux un chant singniier, un peu aigre, mais fort gal. Le plus vieux est mort subitement, et le plus jeune à la suite de quei-ques attaques d'épilepsie. Leur grosseur était un peu au-dessous de celle de notre premier trouplale; ils avaient aussi les ailes et la queue plus courtes à proportion.

## LE SIFFLEUR.

Familie des conirostres , genre cassique. (Cuvier.)

Je ne sais pourquoi M. Bisson a fait un baltimore de cet oiseau; en il me semble que, soit par la forme du bee, soit par les proportions du tarse, il est piatôt troupinle que batimore. Au reste, je laisse la question indérése en plaçant les ifficar entre les baitimores et les troupinles, sous le nom vulgaire quo hai donne à Saint-Domingue, nom qu'il doit saus doute aux sona aigus de sa voix.

En général cet oiseau est brun par-dessus, excepté les environs du croupion, et les petites couvertures des ailes, qui sont d'un janne ver-

dêtre comme tous le dessus du corps; mais cette d'enzirer couleur est plus rembrauie sons la gorne, et elle est variee de roux sur le cou et partine; les grands couvertures et les pennes des alies, ainsi que les douze pennes de la que son brodece de jaume. Mais pour avoir une léée juste du plumage du sifficur; il faut supposer une teine divir glus ou moias forte, répandre sur toute ses différenteccouleur aux supposer une teine divir glus ou moias forte, répandre sur toute ses différenteccouleurs aux prépandre cert dessur par la couleur dominante de son plumage, ji et fit falls choistir folire et non pas is vert, comme a fall Ni. Brisson.

Le siffieur est de la grossenr du pinson ; il a environ sept ponces de longneur, et dix à onze pouces de voi ; la queue, qui est étagée, at rois pouces , et le bee, neuf à dix lignes.

## LE BALTIMORE.

Famille des conirostres, genre cassique. (Curier.) Cet oiseau d'Amérique a pris son nom de quelque rapport aperçu entre les couleurs de

son plamage on leur distribution, et les armolries de milord Baltimore. C'est un petit oiseau de la grosseur d'un moineau-franc, pesant un peu plus d'une once, qui a sept pouces de longueur, onze à douze pouces de vol, la queue composée de douze pennes, longue de deux à trois pouces, et dépassant les ailes en repos presque de la moitié de sa iongueur. Une sorte de capuchon d'un bean noir sui couvre la tête, et descend par devant sur la gorge et par derrière insque sur les épaules. Les grandes couvertures et les pennes des ailes sont pareillement noires. ainsi que les pennes de la quene; mais les premières sont bordées de blanc, et les dernières ont de l'orangé à leur extrémité, et d'autant pins qu'elles s'éloignent davantage des denx pennes du milieu, qui n'en ont point du tout : le reste du pinmage est d'un très-bel orangé; enfin, le bec et les pieds sont de couleur de plomb.

La fenelle, que j'ai observée dans le enbinet du Roi, avait toute la partie natérieure d'un beau noir, comme le mâte, la queue de la même couleur, les grandes couvertures et les pennes des aites noirâtres, le tout sans aucun mélange d'autre couleur; et tout ce qui est d'un ai bel orangé dans le male, elle l'avait d'un rouge terne. I'ai dit plus hast que le bec des baltimores était nou-enlement plus court à proportion et plus droit que cétui des carouges, des troupiales et des cassiques, mais d'une forme particulière: c'est celle d'une pyramide à ciuq pans, dont deux pour le bec supérieur, et trois pour le bec lafférieur. J'ajoute qu'ils out ie pied ou plutôt le tarse plus grête que les carouges et les trooplaies.

Les baltimores disparaissent l'hlver, du moins en Virginie et dans le Maryland, où Catesby les a observés. Ils se trouvent aussi dans le Canada; mais Catesby u'en a point vu daus la Caroliue.

Ils foot leurs nids sur les plus grauds arbres; tels que peupliers, tulipiers, etc.: Ils l'attachent l'extrémite d'une grosse brauche, et il est ordinairement soutenu par deux petits rejetons qui entreut daus ses bords; en quoi les nids des baltimores me paraissent avoir du rapport avec celui de nos loriots.

## LE BALTIMORE BATARD.

Famille des controstres , geure cassique. (Cuvier.)

Ou a sans doute appelé cet oiseau alusi, parce que les couleurs de son plamage sont moins vives que ceiles du baltimore, et qu'à cet égard on l'a considéré comme une espèce abâtardie. Et , en effet, lorsqu'on s'est assuré par une comparaison exacte que ces denx oiseaux sont ressembiants presque en tout, excepté pour les conleurs ; qu'iis ue différent , à vrai dire , que par les teintes de mêmes conieurs distribnées presque absolument demême, ou ue peut guère se dispenser d'eu concinre que le baltimore batard u'est qu'une variété de l'espèce franche ; variété dégénérée, soit par l'iufluence du climat soit par quelque autre cause. Le noir de la tête est uu peu marbré, celui de la gorge est pur ; la partie du coqueluehon, qui tombe par derrière, est d'un gris olivâtre, qui se fonce de pius en plus eu approchant du dos. Presque tout ce qui est d'un orangé si brillant daus l'autre, est dans ceiui-ci d'uu jaune tirant sur i'orangé, plus vif sur in poitrine et sur les couvertures de la queue que partout ailleurs. Les ailes sont brunes; mais leurs grandes couvertures et leurs peupes sont bordées de blane saie. Des douze penues de la queue, les deux du milieu

sont noirâtres dans leur partie moyenue, oiivâtres à leur naissauce, et marquées de Jaune à leur extrémité : la suivante de chaque orbé préseute les deux premières couleurs mélécs confusément, et dans les quatre pennes suivautes les deux dernières couleurs sout fondues ensemble.

En un mot, le baltimore franc est au baltimore bâtard, par rapport aux conieurs du plumage, à peu près ce que celui-d-est às femelle: or, cette femelle a les couleurs du dessus du corps et de la queue plus ternes, et le dessous du corps d'un blane jausulère.

# LE CASSIQUE JAUNE DU BRÉSIL ,

Famille des coulrostres, geure cassique. (Covier.)

En comparant les cassiques aux trouplales, aux carouges et aux baltimores, avel esqueds lis out beaucoup de choses communes, on s'aper-cevra qu'ils sont plus grost, qu'ils ont le bee plus fort, et les pieda plus courts à proportiou, assa parier du caractère de leur physionomie, aussi facile à saisir par le coup d'aii, ou même à exprimer dans une figure, que difficile à rardre avec le seui pioceau de la parole avec le seui pioceau de la parole.

Plusieurs auteurs ont donné la description et la figure du cassique jaune sous différents noms et li v a à peiue deux de ces figures ou de ces descriptions qui s'accordeut parfaitement. Mais. avant d'entrer dans le détail de ces variétés, il est bou d'écarter tout à fait un oiseau qui me parait avoir des différences trop caractérisées. pour appartenir même de loin à l'espèce de l'yapou, c'est la pie de Perse d'Aldrovande. Ce naturaliste ue l'a décrite que d'après un dessin qui iui avait été envoyé de Venise : il la jnge de la grosseur de uotre pie; sa coulenr dominante u'est pas ie noir , eile est seulement rembruule (subfuscum); elle a le bec fort épais, un peu court (breviusculum) et blauchâtre; les yeux blanes et les ongles petits ; taudis que uotre vapou u'est guère plus gros que le merlo; que tout ee qui est noir dans sou plumage est d'un noir décidé; que son bec est assez iong et de couleur de soufre, l'iris de ses yeux couleur de saphir, et ses ougles assez forts, seion M. Edwards, et même bien forts et crochus, seion Belon. On ne peut guère douter que des oiseaux si différents n'appartiennent à des especes différentes, surtout si ceiul d'Aldrovande était réellement originaire de Perse, comme on le lui avait dit; car l'yapou est certainement d'Amérique.

a Anterquier.

Les couleurs principales de ce dernier sont contactum principales de ce dernier sont contactum principales de ce couleurs a cei pas la mérica dans les nois valons les nois valons heur vés par exemple, dans celui que nous a vons fait dessiner, tout est nois, excepté le bea et l'Iris des yeurs, comme nous vonous de le dire, et encore les grandes couvertures des ailles les plus voisients de cerps, qui sont janues, sinal que toute la partie ponti-teure du corps, tant dessus que dessous, depuis et compris les cuisses jusques et par dela la molité de la queue.

Dans un antre individu venant de Cayenne, qui est au Cabinet du Roi, et qui est plus gros que le précédent, il y a moins de jaune sur les ailes et point du tout nu bas de la jambe; enfin, les pieds paraissent plus forts à proportion: ce peut être le mâle.

Dans la ple noire et jaune de M. Edwards, qui est évidemment le même oiseau que le notre, il y a, sur quatre ou cinq des couvertures jaunes des niles, une tache noire près de leur extrémité: outre cela, le noir du plumage a des reflets couleur de pourpre, et l'oiseau paraît étre un peu plus gros.

Dans l'yapon ou le jupuba de Marcgrave, la queue n'est mi-partie de noir et de janneque par-dessous; car sa face supérienre est toute noire, excepté la penne la plus extérieure de chaque côté, qui est jaune jusqo'à la mottié de sa longueur.

Il soit de tontes ces diversités, que les couleurs du plumage ue sont rien moins que fixes et constantes dans cette espèce; et c'est ce qui me firenit pencher à croire uves Maregrave que l'oiseuu appelé par M. Brison cassique rouge est encore une variété dans cette espèce ; j'en diral les raisons plus bas.

VARIÉTÉ DE L'YAPOU.

Famille des conirostres, genre cassique. (Cuvier.)

Le cassique rouge du Brésil ou le Jupuba. Ce nom est l'uu de ceux que Maregrave donne à l'yapou, et je l'applique au cassique rouge de M. Brisson, parce qu'il lui ressemble exactement

dans les points essentiels : mêmes proportions, meme grosseur, même physionomie, même bec, mêmes pieds, même noir foncé sur la plus grande partie du plumage. Il est vrai que la moitié inférieure du dos est rooge au lieu d'être faune. et que le dessous du corps et de la queue est noir en entier : mais cette différence ne peut guère être un caractère spécifique, dans une espèce surtout où les couleurs sont très-variables. comme nous avons en occasion de le remargner plus haut; d'aitleurs, le jaune et le rouge sont des couleurs voisines, analogues, sujettes à se mêler, à se fondre ensemble dans l'orangé, qui est in couleur intermédiaire, ou à se remplacer réciproquement, et cela, par la seule différence du sexe, de l'áge, dn climat ou de la saison.

Ces oiseaux ont environ douze pleds de longueur, dis-sept pouces de vol, la langue foorchue et bleudtre, les deux pièces du bec reconbes également en bas, la première phalange duodigt extérier de chaque pled unie et comme soodée a celle du doigt du milieu, la quene composée de douze pennes, et le fond des plumes blanc, tant sous le noir que sous le jaune du plumage.

lis construisent leurs nids de feuilles de gramen entrelacées avec des crins de cheval et des soies de cochon, ou avec des productions végétales qu'on a prises pour des crins d'animaux ; ils leur donnent in forme d'une cucurbite étroite surmontée de son niambic. Ces nids sont bruns en debors : leur longueur totale est d'environ dix-huit pouces, mais la cavité intérieure n'est que d'un pied : la partie supérieure est pleine et massive sur la longueur d'un demi-pied; et c'est par la que ces oiseaux les suspendent à l'extrémité des petites branches. On a vu quelquefois quatre cents de ces nids sur un seul nrbre, de ceux que les Brasiliens appellent uti : et, comme les yapous pondent trois fois l'année, on peut juger de leur prodigieuse moltiplication. Cette habitude de nicher ainsi en société sur un même arbre est un trait de conformité qu'ils ont avec nos choucas.

LE CASSIQUE VERT DE CAYENNE,

Famille des conirostres, genre cassique. (Cuvier.)

Je n'aurai point à comparer ou à concilier les témoignages des auteurs nu sujet de ce cassique, car aucun n'en a parlé; aussi ne pourrai-je rien ultre noi-nulme de su monus et de sca habitudes. I est sinue gaue que les précédents, il a le bec plus égais à a base et plus long; il paralt, voir aussi les plois plus forts, mais également courts. On l'a très-bien nommé cassique vert; un toute la partie antérieure, tant dessus que dessous, et compris les ouvertures des alles, est de cette couleur: la partie postérieure est marrou ; les pennes des ailes sont noires, celles de la que que en partie noires et en partie jaumes; les pichs tout à fait noire, et le ber rouge dans toutes onn étender.

Ce cassique a environ quatorze pouces de longueur, et dix-huit à dix-neuf de vol.

## LE CASSIQUE HUPPÉ DE CAYENNE. Famille des conirostres, genre cassique. (Cuvier.)

C'est encore lei une espèce nouvelle, et la plus grande de celles qui sont parvenues à notre connaissance; elle a le bec plus long et plus fort à proportion que toutes les autres, mais ses alles sont plus courtes ; la longueur totale de l'oisean est d'environ dix-hult pouces, celle de la queue de cinq pouces, et celie du bec de deux pouces; il est, outre cela, distingué des espèces précédentes par de petites plumes qu'il hérisse à volonté sur le sommet de sa tête, et qui lui font une espèce de huppe mobile. Toute la partie antérieure de ce cassique, tant dessus que dessons, compris les alles et les pleds, est noire; toute la partie postérieure est marron foncé. La queue, qui est étagée, a les deux pennes du milieu noires comme celles des ailes, mais toutes les latérales sont taunes : le bec est de cette dernière couleur.

Fal vu au Cablect du Rol un individu dont les dimensions étaient un pen plus faibies, et qui avait la queue entièrement janne: mais je n'osorals assurer que les deux pennes intermédiaires réussent point été arrachées; cur il n'y ayait que huit pennes en tout.

## LE CASSIQUE DE LA LOUISIANE. Famille des controstres, genre cassique. (Cuvier.)

Le blanc et le violet changeant, tantôt mélés ensemble et tantôt séparés, composent toutes les couleurs de cet olscau. Il a la tête blanche, ainsi que le cou, le ventre et le croupion; les pennes des alles et de la queue sont d'un violet chan-

geant et bordées de blanc ; tout le reste du plumage est mêlé de ces deux couleurs.

C'est une espèce nouvelle, tout récemment arrivée de la Louisiaue; on peut ajouter que c'est le plus petit des cassiques connus : Il n'a que dis pouces de longueur totale, et sea alles, dans leur état de repos, ne s'éteudent que jusqu'au milieu de la queue, qui est un peu étagée.

#### LE CAROUGE.

## Famille des conirostres , geure cassique. (Cavier.)

En général, les cavouges sont molas gros et out le ber mois sôr 14 proportion que les troupales. Celui de cet article a le plumage print 
de trois conieurs sistiribuées par grandes masses. Ces couleurs soot, 1º le brun rougedire, 
qui règne aux toute la partie autérieure de l'oiseau, c'est-à-dire lu tête, le cou et la politrine; 
2º le noir plus ou moins vefonde sur le dos, les 
premes de la queue, ceite des ailes et sur leuxpridas, ja "enfin , l'orangé foncé sur les petitres 
couvertures des lies, le croupion, cit les couvertures de la queue. Toutes ces couleurs sont plus 
terme dans la femeile.

La longueur du carouge est de sept ponces, celle du bec de dix lignes, eclie de la queue de troia pouces et plus, le vol de onze pouces, et les ailes, dans leur état de repos, s'étendent jusqu'à la moitié de la queue et par-delà. Cet oiseau a été envoyé de la Martinique. Celui de Cavenne en diffère parce qu'il est pius petit; que l'espèce de coqueluchon qui couvre la tête, le cou, etc., est noir, égayé par quelques taches bianches sur les côtés du cou, et par de petites mouchetures rougeâtres aur le dos ; enfin, parce que les grandes couvertures et les pennes moyennes des ailes sont bordées de blane : mais ces différences ne sont pas, à mon avis, si considérables qu'on ne puisse regarder le carouge de Cayenne comme une variété dans l'espèce de la Martinique. On sait que celle-ci construit des nids tout à fait singuliers. Si l'on coupe un globe creux en quatre tranches égales, la forme de l'une de ces tranches sera celie du uid des enrouges : ils savent le coudre sous une feuille de bananler, qui lul sert d'abri, et qui fait eliemême partie du uld ; le reste est composé de p:tites fibres de feuilles,

Il est difficile de recounaitre, dans ce qui l vient d'être dit, le rossiguoi d'Espagne de M. Sloane: car cet oiseau est plus petit que le carouge, seion toutes ses dimensions, n'avant que six pouces anglais de longueur et neuf de voi : ii a le plumage différent, et il construit son nid sur un tout autre modèle : ce sont des espèces de saes suspendus à l'extrémité des petites branches par un fli que ces oiseaux savent filer eux-mémes avec une matière qu'ils tirent d'une plante parasite, nommée barbe de vieillard : fil que bien des gens ont pris mal à propos pour du criu de cheval, L'oiseau de M. Sloane avait la base du bec blanchêtre et eutourée d'un filet noir, le sommet de la tête, le eou, le dos et la queue d'un brun clair ou piutôt d'un gris rougeatre; les ailes d'un brun plus foncé, varié de queiques plumes bianches ; la partie inférieure du cou marquée dans son milieu d'une ligne noire; les côtés du con, la poitrine et le ventre de couleur feuille morte.

M. Sloane fait mention d'une variété d'âge ou de sexe, qui ue différait de l'oiseau précédeut que parce que le dos était plus jaune, la politrine et le ventre d'un jaune plus vif, et qu'il y avait plus de noir sous le bee.

Ces oiseaux habitent les bois et chantent assez agréablement. Ils se nourrissent d'insectes et de vermisseaux; caro ne na trouvé des débris dans leur estomac ou gésier qui u'est point fort musculeux. Leur foie est partagé eu na grand nombre de lobes, et de couleur uoirâtre.

J'ai vu une variété des carouges de Saint-Domigue, autrement cule-james de Cayeme, dont je vais parier, laquelle approchait fort de la femelle du acrouge de la Martinique, excepté qu'elle avait la tête et le cou plus noirs. Cela me confirme dans l'idée que la pluspart de ces sispèces sont fort voisines, et que, malgré notre attention continuelle é a revidure la nombre, nous pourrious eucore mériter le reproche de se avoir trop multipliées, surtout a l'égand des oiseaux étrangers, qui sont si peu observés et et à peu consus. LE PETIT CULJAUNE DE CAYENNE.

LE CAROUGE DU MEXIQUE. — LE CARGUGE DE SAINT-DOMINGUE.

Famille des conirostres, geure cassique. (Cuvier.)

C'est le nom que l'ou donne dans cette lle à l'oiseau représenté sous le nom de carouge du Mexique, et sous le nom de carouge de Saint-Domingue '; c'est le mâle et la femeile. Ils ont un jargon à peu prés semblable à cetui de notre loriot, et pénétrant comme celui deln nie.

Ils suspendent tenrs nids en forme de bourses à l'extrémit des petites branches, comme les troupiales; mais on m'assure que c'est aux branches longues et dépourvues de rameaux des arbres qui ont la tête mal faire, et qui sont penchés sur une rivière : on ajoute que, dans chacun de ces mids, ly a de petites séparations où sont autant de nichées; ce qui u'a point été observé dans les nids des trounales.

Ces oiseaux sont extrémement rusés et diffielles à surprendre. Ils sont à peu près de la grosseur de l'alouette; lis ont huit pouces de longueur, douze à treize pouces de vol. ja queue étagée, longue de trois à quatre pouces, dépassant de pius de la moitié de sa longueur l'extrémité des ailes en repos. Les conieurs principales des deux individus sont le jaune et le noir. Chez l'un, le noir règne sur la gorge, le bec, l'espace compris entre le bec et l'œil, les grandes eouvertures et les pennes des ailes, les pennes de ia queue et les pieds ; le jaune sur tout je reste : mais il faut remarquer que les pennes movenues et les grandes couvertures de l'aile sont bordées de bianc, et que les dernières sont queiquesois toutes blanches. Chez l'autre, une partie des petites couvertures des ailes, les jambes et le ventre, jusqu'à la queue, sont jaunes; tont le reste est noir.

On peut rapporter à cette capèce, comme varitées, » l'e acrossoge à tête janne d'Amérique de M. Brisson, qui a en effet le sommet de la tête, les petites convertures de la queue, celles des alies et le bas de la jambe, jaumes, et tout le reste noir on noirière: il a exviren buit pouces de longueur, douze pouces de vol, la quene cângée, composée de douze pennes, et longue de près de quatre pouces; 2º le carouge de l'Ile Saint-Thomas, qui a aussi le plumage noir, à

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ce sont deux oisenux différents, et non le mile et la femelle de la mésse essèce.

la riserce d'une tuche jaune jetée sur les petitterouvertiressée ailse. Il ai aquese composée de douze pennes, étapée comme dans les culsjaunes, mais un pe juis longue. Al. Dévarda a un enfoncement remarqualié à la base du becsupérieur; 2º le jaune de Maregraye, qui n'en différe que tris-peu quant à la grosseur, et dustribuces de la même manière que dans l'ecadient de la companie de la companie de la companie de que le blanc de sailes cet rasaerable dans une seule tache, et que le dos est traversé, d'une sie à l'autre, par nes liges noite.

#### LES COIFFES-JAINES

Famille des conirostres, genre cassique. (Cuvier)

Ge sont des exrouges de Cayeune qui ont le plumage noir, et une especé a collie jaune qui recouvre la tête et une partie du cou, mais qui descend plus has par devrat que par derriere. On aumit dă hire sentir dans la figure un trait noir qui va des aunisce aux yeur, et toure autour du bec. L'Individu paraît notablement plus grand qu'un autre Individu que più va un Cabinet du Roi; estere une variété dige, ou de secte, ou de climat, on blem un vice de la préparation l'a l'ignore; auxi c'est d'apprés cut generer est celle d'un pinnon d'Audenne: il a environ sept pouces de longurur et ouze pouces de voi.

## LE CAROUGE OLIVE DE LA LOUISIANE.

Famille des coulrostres, geure cassique. (Cuvier.)

Javais soupponné drepuis longtemps que ce carouse, soujous apporté preut-fre du cap de Bonne-Lapérance en Barupe, n'était point originate d'Afrique, et me souppons s'enneud d'être partie de la Constant de la Constant de la partie de la Location de la Constant de la Constant partie de la Location de la Constant de la Constant soutement de la même sepère, et qui n'eu d'iffere absolument que par la couleur de la grope, Isaquelle et noire dans etitud-d, et orangué dans cétai-la, Le subs persuadé qu'îl es aers de même de tous la prétende servoiges et trouplais de l'ancien

continent, et que l'on recounaitra tôt ou tard ou que ce sont des oiseaux d'une autre espèce, ou que leur patrie véritable, leur climat originaire, est l'Amérique.

Le carage olive de la Louisiane e ne effet beneuvoy d'olivelte dans son pinnane, principalement sur la partie supérieure du corps; palement sur la partie supérieure du corps; nuis cette couleur à pas la même tiente partou: sur le sommet de la tête elle est fondes avec du gris; d'errière le con, sur le dos, les épulses, les alies et la quese, avec du breun; plus clair; sur les flanses et les jambes, avec du puis calir; sur les flanses et les jambes, avec du junc criffu,, elle broré les grandes couvertures et les pomen des alles, dont le fond est brun. Tout le dessous du cope et junce, except la gonçe, que ets orangée; le boc et les pieds sont du brun cendre.

Cet olseau a à peu près la grosseur du molneau-franc, six à sept pouces de longueur, et dix à onze pouces de vol. Le bec a près d'un pouce, et la queue deux pouces et plus : celleci est carrée et composée de douze penase. Dans l'aile, c'est la première peane qui est la plus courte, et ce sont les troisieme et quatrieme qui sont les plus longues.

## LE KINK.

Familie des contrustres , geure cassique. (Cavier.)

Cette nouvelle espèce, arrivée derairement de la Clinie, nous para unvoi naux de l'en aport, avec le carouper, d'une part, et de l'autre avec le mercle, pour faire la nuance estre les deux. Il a le bec comprimé par les côtés, comme le mercle; mals les books en sout sans échanceures comme chans celui du caroupe; et c'est à vec mais mon particulles, comme une espèce dislacer et séparé des deux autres espèces qu'elle semble réunit par un chalono comman.

Le kink est plus petit que notre merte ¡il ha liète, ¡ecu, ¡e commencement du dos et de la polivitie, d'uu gris cendré; et cette couleur se fonce d'avantage aux approches du dos: tout le rrete du corps, tant dessus que d'essous, est blanc, ainsi que les convertures des alles, dont les pennes sont d'une couleur d'acter poll, lui-sante, avec des refles qui jouent entre le verdêtre et le violet. La queue est courte, d'appée et mi-partié de cette mème couleur d'acter poll rete en in-partié de cette mème couleur d'acter poll in

et de blane, de manière que, sur les pronse du milieu, le blane ne consiste qu'en une petité taché à leur extrémité; cette taché blanche vièrend d'autant pubs haut sur les pranes suivièrend d'autant pubs haut sur les pranes suivantes, qu'elles s'éolognent davantage des deux vantes, qu'elles s'éolognent davantage des deux pennes du milieu; et la couleur d'actér poil, se ser retirant toujours devant le blane qui gague du terrain, se réduit canfil, sui les deux pennes les plus extérieures, à une petite tache près de leur orisine.

## LE LORIOT.

Ordre des passerenux, genre (angara, sous-genre loriot.

On a dit des petits de cet olseau qu'ils naissaient en détail et par parties séparées, mais que le premier soin des père et mère était de rejoindre ees parties, et d'en former un tout vivant par la vertu d'une certaine berbe. La difficulté de cette merveilleuse réunion n'est peut-être pas plus grande que celle de séparer nvec ordre les noms anciens que les modernes ont appliqués confusément à cette espèce, de iul eonserver tous eeux qui lui conviennent en effet, et de rapporter les autres aux espèces que les anciens ont eues réellement en vue : tant ceux-ci ont décrit superficiellement des objets trop connus, et tant les modernes se sont déterminés légèrement dans l'application des noms imposés par les anciens. Je me contenterni donc de dire ici que , scion toute apparence, Aristote n'a connu le loriot que par ouï-dire, Quelque répandu que soit cet oiseau , ll v a des pays qu'il semble éviter : on ne le trouve ni en Suède, ni en Angleterre, ni dans les montagnes dn Bugey, ni même à la hautenr de Nantua, quolqu'il se montre régulièrement en Suisse deux fois l'nnnée, Belon ne parait pas l'avoir apereu dans ses voyages de Grèce; et d'ailleurs comment supposer qu'Aristote ait connu par lui-même cet oiseau, sans connaître la singulière construction de son nid, on que, la connaissant, il n'en nit point parié?

Pline, qui a fait mention du chlorion d'après Aristote, mais qui ne s'est pas toujours mis en pelne de comparer ce qu'il tempruntait des Gress avec ce qu'il trouvait dans ses Mémoires, a parlé du lorio sous quatre d'enomiations différentes, sans avettr que c'était le même oiseau que le chlorion. Quoi qu'il en soit, le loriot est un oiseau très-peu sédeutaire, qui

change continuellement de contrées, et semble ne s'arrêter dans les nôtres que pour faire l'amour, ou platôt pour accomplir la lol imposée par la nature à tous les êtres vivants, de transmettre à une génération nonvelle l'existence qu'ils ont recue d'une génération précédente : car l'amour n'est que cela dans la Inngue des naturalistes. Les loriots suivent cette loi avec beaucoup de zèle et de fidélité. Dans nosclimats, e'est vers le milieu du printemps que le mâie et la femelle se recherchent, c'est-à-dire presque à leur arrivée. Ils font leur nid sur des arbres élevés, quoique souvent à une bauteur fort médiocre; ils le façonnent avec une singulière industrie et bien différemment de ce que font les merles, quoiqu'on ait placé ces denx espèces dans le même geure. Ils l'attacbent ordinairement à la bifurcation d'une petite branche, et Ils enlacent autour des deux rameaux qui forment cette bifurcation de longs brins de paille, ou de chanvre, dont les uns , allant droit d'un rameau à l'autre, forment le bord du nid par devant, et les autres, pénétrant dans le tissu du nid., on passant par dessous et revenant se rouler sur le rameau opposé, donnent la solidité à l'ouvrage. Ces longs brins de chanvre ou de paille, qui prennent le nid par dessous, en sont l'enveloppe extérieure : le matelas intérieur, destiné à recevoir les œufs, est tissu de petites tiges de gramen, dont les épis sont ramenés sur la partie convexe, et paraissent si peu dans la partic concave, qu'on a pris plus d'une fois ecs tiges pour des fibres de racines ; enflu, entre le matelas intérieur et l'enveloppe extérieure, il y a une quantité assez considérable de mousse, de llebeu, et d'autres matieres sembiables, qui servent, pour ainsi dire, d'ouate intermédiaire, et rendent le nid plus impénétrable au dehors, et tout à la fois plus mollet au dedans. Ce nid étaut ainsi préparé, la femeile y dépose quatre ou ciuq œufs, dout le fond blanc sale est semé de quelques petites taches bien tranchées, d'un brun presque noir, et plus fréquentes sur le gros bout que partout ailleurs : elle les couve avec assiduité l'espace d'environ trois semaines ; et , lorsque les petits sont éclos , non-seulement elle leur continue ses soins affectionnés pendant très-longtemps . mais elle les défend contre leurs ennemis , et même contre l'homme, avec pius d'intrépidité qu'on n'en attendrait d'un si petit oiseau. On a vu le père et la mère s'élancer courageusement ce qui est encore plus rare, on a vu la mère, prise avec le nid, coutinuer de couver en cage, et mourir sur ses œufs.

Dès que les petits sont élevés, la famille se met en marche pour voyager; e'est ordinairement vers la fin d'août ou le commencement de septembre : ils pe se réunissent jamais en troupes nombrenses, ils ne restent pas même assemblés en famille; car on n'en trouve guère pius de deux ou trois ensemble, Quoiqu'ils voleut peu légèrement et en battant des niles, comme le merle, ii est probable qu'ils vont passer jeur quartier d'hlver en Afrique : car , d'une part , M, le chevalier Desmazy , commandeur de l'ordre de Maite, m'assure qu'ils passent à Maite dans le mois de septembre, et qu'ils repassent an printemps ; et, d'antre part, Thévenot dit qu'ils passent en Egypte an mois de mai, et qu'ils repassent en septembre. Il ajoute qu'au mois de mai ils sont très-gras ; et alors leur chair est un bon manger. Aldrovande s'étonne de ce qu'en France on n'en sert pas sur nos tabies

Le loriot est à peu près de la grosseur du merle ; ii a neuf à dix pouces de longueur, seize pouces de voi . la queue d'environ trois pouces et demi, et le bec de quatorze lignes. Le mâle est d'un beau jaune sur tout le corps, le cou et la tête, à l'exception d'un trait noir qui va de l'œil à l'anglo de l'ouverture du bec. Les ailes sont noires, à queiques taches jaunes près, qui terminent la plupert des grandes pennes, et quelques-nnes de leurs couvertures; la queue est aussi mi-partie de jaune et de noir, de facon que le noir règne sur ce qui parait des deux pennes du milieu, et que le jaune gagne toujonrs de plus en plus sur les pennes intérales, à commencer de l'extrémité de celies qui sulvent immédiatement les deux du milieu : mais il s'en faut bien que le plumage soit le même dans les deux sexes; presque tout ce qui est d'nn noir décidé dans le mâle n'est que brun dans la femelic , avec une teinte verdâtre ; et presque tont ce qui est d'un si beau jaune dans celui-là est dans celle-ci olivatre, ou jaune pale, ou bianc; ollyatre sur la tête et le dessus du corps ; biane sale, varié de traits bruns, sous le corps ; bianc à l'extrémité de la pinpart des pennes des aifes , et jaune pâle à l'extrémité de leurs couvertures; il n'y a de vrai jaune qu'au bout de la queue et sur ses couvertures inférieures. J'ai observé de

sur ceux qui leur enlevaient leur couvée; et, | plus dans une femelle un petit espace derrière l'œil , qui était sans plumes et de conieur ardoisé clair.

Les jeunes máles ressemblent d'autant plus à la femclie pour le plumage, qu'ils sont pius jeunes : dans les premiers temps, ils sont mouebetés encore pins que la femelle; ils le sont même sur la partie supérieure du corps : mais, dès le mois d'août, le jaune commence déjà à parattre sons le corps. Ils ont anssi un cri différent de ceiui des vieux : ceux-ci disent vo. vo. vo. qu'ils font suivre queiquefois d'nne sorte de miaulement comme celui du chat : mais indépendamment de ce cri , que chaeun entend à sa manière, ils ont encore une espèce de sifflement, surtont forsqu'il dolt pleuvoir, si toutefois ce sifflement est autre chose que le miaulement dont je viens de parler.

Ces oiseanx ont l'iris des yeux rouge, le bec rouge brun, le dedans du bec rougeâtre, les bords du bec inférieur un peu arqués sur leur longueur, la langue fourchue et comme frangée par le bout, le gésier musculeux, précédé d'nne poche formée par la dilatation de l'œsophage, la vésieule du fiel verte, des cœcums tres-petits et très-courts, enfin la première phalange du doigt extérieur soudée à celle du doiet du mi-

Lorsqu'ils arrivent au printemps , ils font fa guerre anx insectes, et vivent de scarabées, de ehenilles, de vermisseaux, en un mot, de ce qu'ils peuvent attraper ; mais lenr nourriture de choix, ceile dont ils sont le plus avides, ce sont les cerises , les figues ', les baies de sorhier, les pois, etc. Il ne faut que deux de ces oiseaux pour dévaster en un jour un cerisier bien garni , parce qu'ils ne font que becqueter les ecrises les nnes après les autres, et n'entameut que la partie la plus mûre.

Les foriots ne sont point faciles à élever ni è apprivoiser. On les prend à la pipée, à l'abreu voir, et avec différentes sortes de filets.

Ces oiseaux se sont répandus quelquefois jusqu'à l'extrémité du continent sans subir aucupe altération dans leur forme extérieure nl dans leur plumage; car on a vu des loriots de Bengale, et même de la Chine, parfaitement sembiables aux nôtres : mais aussi on en a vu

C'est de là qu'on leur a donné en certains pays les noms de bectignes, de exemplyor, etc., et c'est peut-être cette noc riture qui reud leur chair si bonne à manger. Ou sut que les figues prodoisent le même effet sur la chair des mertes et d'autres oiseaux.

d'autres, venant à peu près des mêmes pays, qui ont quelques différences dans les couleurs, et que l'on peut regarder, pour la plupart, comme des variétés du elimat, jusqu'à ce que des observations faites aves ons ur les allures et les mœurs de ces espèces étrangères, sur la forme de leurs nids, éte., éclairent ou rectilient nos conjectures.

#### VARIÉTÉS DU LORIOT.

I. LE COULAVAN. Cet olseau de la Cochinchine est peut-être un tant soit peu plus gros que notre loriot; il a nussi le bec plus fort à proportion; les couleurs du plumage sont absolument les mêmes et distribuées de la même manière partout, excepté sur les convertures des alles, qui sout entièrement jaunes, et sur la tête, où l'on voit une espèce de fer-à-cheval noir ; la partie convexe de ce fer-à-cheval borde l'oeciput, et ses branches vont, en passant sur l'œil, aboutir aux coins de l'ouverture du bec : c'est le trait de dissemblance le plus caractérisé du conjavan : encore retrouve-t-ou dans le lorlot une tache noire entre l'œil et le bec, qui semble être la naissance de ce fer-à-cheval.

J'ai vu quelques Individus coulavans qui avaieut le dessus du corps d'un jaune rembruni. Tous ont le bee jaunâtre et les pieds noirs,

II. LE LORIOT RE LA CHINE. Il est un peu moins gros que le nôtre; mais e'est la même forme, les mêmes proportions et les mêmes eouleurs, quoique disposées différemment. La tête, la gorge, et la partie antérieure du cou sont entièrement noires, et, dans toute la queue, il n'y a de noir qu'une large bande qui traverse les deux pennes intermédiaires près de leur extrémité, et deux taches situées aussi près de l'extrémité des deux pennes suivantes. La plupart des couvertures des ailes sont jauues, les autres sont mi-parties de noir et de jaune : les plus graudes pennes sont noires dans ce qui parait au-debors, l'aile étant dans sou repos, et les autres sont bordées ou terminées de jaune. Tout le reste du plumage est de cette dernière conleur et de la plus belle teinte.

La femelle est différente; car elle a le frout, ou l'espace entre l'œil et le bec, d'un jaune vif; la gorge et le devant du cou d'une couleur elaire plus ou moins jannâtre, avec des mouchetures brunes; le reste du dessous du corps d'un jaune plus foncé; le dessous d'un jaune brillant, toutes les alies variées de brun et de jaune; la queue jaune aussi, excepté les deux penues du milieu qui sont brunes; encore ontelles un æti jaunâtre et sout-elles termiuées de jaune.

III. La tontor nes lanas. C'est le glus jame des lorids, cur il est en entiée de cête couleur, excepté, j² un fer-ècheval qui embrance is ment de la tête, et aboutif de de avoir est gif de l'ouverture du bec; j² quelques tanba ofigitudinales sur les converture des alies; s² une bande qui traverse la queue vers le mais le mode qui traverse la queue vers le mille de se longueur, le tond de couleur aurafer, mais le bec et les pieds sont d'un rouge éclatust.

IY. LE LORIOT BAYÉ, Cet oisean nyant été regardé par les uns comme un merle, et par les autres comme un loriof; as vraie place semble marquée entre les loriots et les merles; et comme d'ailleurs il paraît autrement proportionné que l'une ou l'antre de ces deux espèces, je suis porté à le regarder plutôt comme nue espèce voisine et mitoyenne que comme une simble variété.

Le lotoit rayé est moins gros qu'un meele, et le modelé sur des proportions plus légères; il a le bee, la quene et les plets juin courts, mais le bee, la quene et les plets juin courts, mais le adigits plus lougs; as at lête est brune, fluement rayée de blanc; les pennes des alles sont brunes aussi, et bornées de blanc; tout le corpe set d'un bel orangé, plus foncé sur la partie supérienze. De le canagé, plus foncé sur la partie supérienze que sur l'inférience; je bee et les ongles sont à une sur l'inférience; je bee et les ongles sont à routes de la même couleur, et les pleds sont juues.

#### LES GRIVES.

La famille des grives a sans doute heaucoup de rapports avec eelle des merles, mais pas assez néammoins pour qu'ou doive les coulonire 
toutes deux outs ume même démonitations, 
comme ont fait plusieurs naturalistes; et en 
cefa, le commun des hommes me parait avoir 
agi plus segement en dommat des noms disnes propriét prives cert de est obsenu dont le plumage était grivelé, on marqué sur la poltriue 
de petites monebetures disposées avec une sorte 
de petites monebetures disposées avec une sorte

de régularité. Au contraire, on a appelé meties cart dont le plumage était uniforme, ou varié seulement par de grandes parties. Nous nôtpetrens cette distaite toite en sons d'autint plus voloutiers, que la différence du plumage n'est pas la seule qui se trouve entre ces desexus; et, réservant les meries pour un autre article, nous monts bornons dans celsi-cil a parier uniquement des grives. Nous en distinguous quartre expèces principales autres autres de la constitución principales de la constitución de la constitución principales de la constitución de la constitución que se constitución de la constitución la constitución de la constitución que la constitución principales de la constitución que la constitución principales de la constitución que la constitución principales de la constitución principales principales en la constitución que la constitución principales principales

La première espèce sera la grive proprement ditte, qui a été représentée sons le nom de litorne. Je rapporte à cette espèce, comme variétés, la grive à tête blanche d'Aldrovande, et la grive happée de Schwackfeld et, comme espèces étrangères analogues, la grive de la Guinne, et la grivette d'Amérique, dont parle Catesby.

La seconde espèce sera la draine, qui est le turdus riscivorus des anciens, et à laquelle je rapporte, comme variété, la draine blanche.

La troisieme espèce sera la litorne, représentée sous le mon de calcandrot. Cest e lurdus polaris des anciess. I'y napporte, comme variètées, la litorne tachetée de Klein, la litorne à léte blanche de M. Brisson ; et, comme espèces étrangieres anniogues, la litorne de la Caroline de Citchyh, dont M. Brisson a fits a builtime grive, et la litorne de Canada du même Cateshyh, dost M. Brisson a fits an un vième grive.

La quatrième espèce sera le mauvis, qui est le turdus iliacus des anciens, et notre véritable calandrote de Bourgogne.

Enfin je placerni, à in sulte de ces quatre espéces principales, quedques grives étrangères qui ne sont polit assez commes pour pouvoir in rapporte n' lame platid qu'à l'ature, telles que la price verté de Barbarrie du docteur Shaw, et le houmé die L'Chine de M. Drisson, Shaw, et le houmé die L'Chine de M. Drisson, ce naturniste, quodqu'il me parsiase différre des grives, non-sectionne par son plumage qui u'est point grivéd, mais encore par les proportions du corps.

Des quatre espèces principales appartenantes à uotre climat, les deux premières, qui sont la grive et la draine, ont de l'analogie entre elles : toutes deux paraissent moins assujetties à la nécessité de changer de llen, puisqu'elles font son-

vent leur ponte en France, ca Alfensagne, en Italie, en um mot, dans les pays do elles ont passé l'hiver; toutes deux chantent très-biene et sont du petti nombre des oiseaux dont le ramage est composé de différentes phrases; toutes coccial, car elles voyages contes, sebon quelques deux paraissant d'un naturel suavage et moltas social, car elles voyages sontés, sebon quelques ces deux espèces d'autres traits des conformité dans les couleurs du plumage et Tordre de leur distribution, etc.

Les deux autres espèces, je veux dire la litorne el te massiva, er essembleat assai deleur coldé, en ce qu'elles vout par handra sombreses, qu'elles aout plus passagères, qu'elles an eser, qu'elles aout plus passagères, qu'elles aupur cette raison, elles n'y chastrat l'ione et raistrequetres-arcement, en sorteque/cet orchant est liconam, non-seulement na plus grand nompre de naturullatic, maise carcer la pippart des chasseurs. Elles out plusté un gazouillement qu'un chant et qu'elquefois, larqu'elles se tronlurit un comme de la la lois, et font un très-grand brillet toutes à la lois, et font un très-grand brillet et lourse au la lois, et font un très-grand brillet et lourse per médieurs.

En général, parmi les grives, les mâles et les femelles sont à peu près de même grosseur, et également sujets à changer de couleur d'une saison à l'autre : toutes ont la première phalange du doigt extérieur unie à celle du doigt du milieu, les bords du bec échancrés vers la pointe, et aucune ne vit de grains, soit qu'ils ne conviennent point à leur appétit, soit qu'elles aient le bec on l'estomne trop faible pour les broyer ou les digérer. Les bales sont le fond de leur nourriture, d'où lenr est venue la dénomination de baccirores. Elles mangent aussi des insectes, des vers; et c'est pour attraper ceux qui sortent de terre apres les plaies, qu'on les voit courir alors dans les champs et gratter la terre, et surtout les draines et les litornes : elles font la même chose l'hi ver dans les endroits bien exposés où la terre est dégelée.

Leur chair est un très-bon manger, surtout celle de nos première et quatrième espèces, qui sont la grive proprement dite et le mauvis; mais les anciens Romains en faissient encore plus de ens que nous, et ils conservaient ces oiseaux toute l'année dans des especes de voilleres qui méritent d'être conues.

Chaque voilère contennit plusieurs milliers de grives et de merles, sans compter d'autres oiseaux bons à manger, comme ortolaus, cailles, etc., et il y avit une si grande quantité de ces voilieres aux euvirons de Rome, surtout au pays des Sabins, que la flente de grives était employée comme engrais pour fertiliser les terres; et, ce qui est à remarquer, on s'en servait en-

core pour engraisser les bœufs et les cochons. Les grives avaient moins de liberté dans ces volières que nos pigeons fuyards n'en ont dans nos colombiers, car on ne les en laissait jamais sortir: anssi n'y pondaient-eiles point : mais, comme elles y tronvalent nne nourriture abondante et choisie, elles y engraissaient, au grand avantage du propriétaire. Les individus sembiaient prendre leur servitude en gré; mais l'espèce restait libre. Ces sortes de arivières étaient des pavilions voûtés, garnis en dedans d'une quantité de juehoirs, vu que la grive est du nombre des oiseaux qui se perchent : la porte en était très-basse; ils avaient peu de fenètres. et tonrnées de manière qu'eijes ne jaissaient voir aux grives prisonnières ni la campagne, ni les bois, ni ies oiseaux sauvages voitigeant en liberté, ni rien de tout ee qui anrait pu renouveler leurs regrets et les empêcher d'engraisser, Ii ne faut pas que des esclaves voient trop clair : on ne leur faissait de jour que pour distinguer les choses destinées à satisfaire leurs principaux besoins. On les nonrrissait de miliet et d'une espèce de pâtée faite avec des figues broyées et de la farine, et outre cela de bales de lentisque, de myrte, de ilerre, en un mot, de tont ce qui pouvait rendre ieur chair succuiente et de bon goût. On ies abreuvalt avec nn filet d'eau conrante qui traversait la volière. Vinet jours avant de les prendre pour les manger, on angmentait leur ordinaire et on le rendait meilieur; on ponssait l'attention jusqu'à faire passer doncement, dans un petit réduit qui communiquait à la vollère, les grives grasses et bonnes à prendre, et on ne les prenaît en effet qu'après avoir bien refermé la communication, afin d'éviter tout ce qui anraît pu inquiéter et faire maigrir ceiles qui restaient ; on tâchait même de leur faire illusion en tapissant la volière de ramée et de verdure souveut renouvelées, afin qu'elles pussent se eroire encore au milieu des bois : en un mot, e'étaient des esciaves bien traités. parce que le propriétaire entendait ses intérêts. Celles qui étaient nouveilement prises se gardaient quelque temps dans de petites volieres séparées, avec plusieurs de celles qui avaient

déjà l'habitude de la prisou : et, moyennant tous ces soins, on venait à bout de les accoutumer un peu à l'esclavage ; msis presque jamais anna pue un faire des circus y trainment policies

on n'a pu en faire des oiscaux vraiment privés. On remarque encore aujourd'bui quelques traces de cet usage des anciens, perfectionné par les modernes, dans celui où l'on est en certaines provinces de France d'attacher au haut des arbres fréquentés par les grives des pots où elles puissent tronver nn abri commode et sûr sans perdre la liberté, et où elles ne manquent guère de pondre ieurs œufs, de les couver et d'élever leurs petits. Tout cela se fait plus surement dans ces espèces de nids srtificiels que dans ceux qu'elles auraient faits elles-mêmes : ce qui contribue doublement à la multiplication de l'espèce, soit par la conservation de la convée, soit parce que, perdant moins de temps à arranger lenrs nids, elles penvent faire alsement deux pontes chaque année. Lorson'elles ne tronvent point de pots préparés, elles font leurs nids sur les arbres et même dans les buissons. et jes font avec beaucoup d'art : eiles jes revétent par dehors de mousse, de paille, de fenilies sèches, etc.; mais le dedans est fait d'une sorte de carton assez ferme composé avec de la boue mouillée, gâchée et battue, fortifiée avec des brins de paille et de petites racines : c'est sur ce carton que la pinpart des grives déposent leurs cenfs à cru et sans ancun matelas, au contraire de ce que font les ples et les merles.

Ces nids sont des hémisphères ereus, d'envior quatre pouce de diamère. La couleur des œufs varie, sedon les diverses espèces, da bleu au vert, avec quelques petties taches obscures, plus fréquentes angros bout que partout failleurs. Chaque espèce a suasi son eri différent : quelquefois même on est vens à bout de leur appreedné à pairer ce qui doit s'entender de la comment de la différent de la différent pur raissent avoir les organes de la vie, qui par reissent avoir les organes de la vie, qui par reissent avoir les organes de la vie, qui pareissent avoir les organes de la vie, qui pa-

On prétend que les grives avalent les graines cualires du guilère, du gui, du lifer, etc., les cualires du guilère, etc. peis conservés pour pouvoir gemer et produire l'oragir d'elles tombient en terrain convenable : cependant Aidravande assure avoi foit avaire à ces oiseux des vande assure avoi foit avaire à ces oiseux des sans avoir jamis retrouvé dans l'entre scréments aucune de ces graines qui c'êt conservé as forme. Les grives ont le ventricule plus ou moins musculeux, point de jabot, ni même de dilatation de l'œsophage qui puisse en tenir lien, et presque point de cœreum; mais toutes ont une vésicule du fiel, le bout de la langue divisé en deux ou piusieurs filets, dix-buit pennes à ebaque aile, et douze à la treuer.

Ce sont des oiseaux tristes, mélancoliques, et, comme c'est l'ordinaire, d'antant pius amoureux de leur liberté : ou ne les voit guère se jouer, ni même se battre ensemble, encore moins se plier à la domesticité. Mais, s'ils ont un grand amour pour leur liberté, il s'en faut bien qu'ils aient autant de ressources pour la conserver ni pout se conserver eux-mêmes : i'inégalité d'un vol oblique et tortueux est presque le seul moyen qu'ils aient pour échapper au plomb du chasseur, et à la serre de l'oiseau carnassier ; s'ils peuvent gagner un arbre tonffu, ils s'v tienneut immobiles de peur, et on ne les fait partir que difficitement. On en prend par militers dans des piéges; mais la grive proprement dite et le mauvis sont les deux espèces qui se prennent le plus aisément au lacet, et presque les seules qui se prennent à la pipée.

Les lacets ne sont autre chose que deux ou trois crins de cheval tortillés ensemble et qui font un nœud coulant; on les place autour des genièvres, sous les aliziers, dans le voisinage d'une fontaine ou d'une mare; et, quand l'endroit est bien choisi et les lacets bien tendus, dans nn espace de cent arpents ou prend plusieurs centaines de grives par jour.

Il résuite des observations faites en différents pays, que, lorsque jes grives paraissent en Europe vers le commencement do l'antomne. eiles viennent des climats septentrionaux avec ces volées lunombrables d'oiseaux de toute espère qu'on voit aux approches de l'biver traverser in mer Baltique et passer de la Laponie. de la Sibérie, de la Livonie, en Pologne, en Prusse, et de jà dans les pays plus méridionaux. L'abondance des grives est telle alors sur la côte méridionale de la Baltique, que, seion je caicul de M. Klein, la seule ville de Dantziek en consomme chaque année quatre-vingt-dix mille paires. Il n'est pas moins ecrtain que, lorsque celies qui ont echappé aux dangers de la route repassent après l'hiver, c'est pour retonrner dans ie nord. An reste, elles n'arrivent pas toutes à la fois : en Bourgogne , c'est la grive qui parait la première, vers in fin de septembre,

ensuite le mauvis, puis la litorne avec la drainemais cette dernière espèce est beaucoup moins nombreuse que les trois autres; et elle doit le paraître moins en effet, ne fût-ce que parce qu'elle est pins dispersée.

Il ne faut pas croire non plus que tontes les espèces de gives passent toujours en même quantité ; quédquefois elles sont en très-petit en mombre, soit que le temps ait éée contraire à leur multiplication, ou qu'il soit contraire à leur mout passage; d'autres fois elles arrivent en grand nombre; et un observatent trè-instruit m'a dit avoir vu des nucles prodigieuses de grives de toute espèces, mais principlement de mavris et de litores; tomber au mois de mars dans la Brête, et conviri, pour altaid dire, un espèce d'ortion sept ou buil lieurs et cleur, soin pres d'un moute d'ortion sept ou buil lieurs et cleur, soin pres d'un moute de de ronne pas de le de remarqua que le foul avait été fort long cet hiver.

Les anciens disaient que les grives venaient

tous les ans en Italie de delà les mers, vers l'équinoxe d'automne, qu'elles s'en retournaient vers l'équinoxe du printemps (ce qui n'est pas généralement vrai de toutes les espèces, du moins pour notre Bourgogne), et que, soit en allant, soit en venant, elles se rassemblaient et se reposaient dans les lies de Pontia, Palmaria et Pandataria, voisines des côtes d'Italie. Elles se reposent anssi dans l'île de Maite, où elles arrivent en octobre et novembre. Le vent de nord-ouest y en amène quelques voiées : ceinl de sud ou de sud-onest les fait quelquefois disparaitre : mais elles n'v vont pas toniours avec des vents déterminés, et leur apparition dépend souvent plus de la température de l'air que de son mouvement; car, si dans un temps serein ie ciel se charge tont à coup avec apparence d'orage, la terre se trouve alors couverte de grives. Au reste, il paralt que l'île de Maite n'est point le terme de la migration des grives du côté du midi, vu la proximité des côtes d'Afrique, et qu'il s'en trouve dans l'intérieur de ce continent, d'où elies passent, dit-on, tous les

ans en Espagne.

Celles qui restent en Europe se tiennent l'été dans les bois en montagnes; aux approches de l'hiver, elles quittent l'intérieur des bois où elles ne trouvent pins de fruits ni d'intercets, et elles s'établissent sur les lisières des forêts ou dans les plaines qui leur sont contigués. C'est sans doute dans le mouvement de cette migration une l'on

meat de novembre dans la forêt de Compiègne. li est rare, suivant Belon, que les différentes espèces se trouvent en grand nombre, en même temps, dans les mêmes endroits.

Toutes, ou presques toutes, ont ies bords du bee supérieur échancres vers la pointe, l'intérieur du bec jaune, sa base accompagnée de quelques noils ou soies noires dirigées en avant, la première phalange du doigt extérieur unie à celle du doigt du milien, la partie supérieure du coros d'une couleur pius rembrunie, et la partie inférieure d'une coulenr plus claire et grivelée; enfin , dans toutes , ou presque toutes , ia queue est à peu près le tiers de la longuenr totale de l'olseau, laqueile varie dans ces différentes espèces entre huit et onze pouces, et n'est eilemême que les denx tiers du vol : les ailes dans ieur situation de repos s'étendent au moins jusqu'à la moitié de la queue, et le poids de l'individu varie, d'une espèce à l'autre, de deux onces et demie à quatre onces et demie.

M. Kiein prétend être bien informé que la partie septentrionale de l'Inde a aussises grives, mais qui diffèrent des nôtres en ce qu'elles ne changent point de climat.

LA GRIVE.

(LE MERLE GRIVE.)

Ordre des passereaux, famille des dentirostres, genre merle, sous-genre grive. (Cuvier.)

Cette espèce, que je place lei la première, parce qu'elle a donné son nom au genre, n'est que la troisième dans l'ordre de la grandeur. Eile est fort commune en certains cantons de Bourgogne, où les gens de la campagne la connaissent sous les noms de grivelle et de mauviette. Elle arrive ordinairement chaque anaée à peu près au temps des vendanges ; elle semble être attirée par la maturité des raisins, et c'est pour ccia sans doute qu'on lui a donné le nom de grive de vigne : elle disparalt aux gelées et se remontre aux mois de mars ou d'avril, pour disparaitre encore au mois de mai. Chemin faisant, la troupe perd toujours queiques traineurs qui ne peuvent suivre, on qui, plus pressés que ies autres par les douces influences du printemps, s'arrêtent dans les forêts qui se trouvent sur leur passage pour y faire ieur ponte. C'est par eette raisoa qu'li reste toujours quelques

en prend une si grande quantité au commence- | grives dans nos bois où elles font leur nid sur les pommiers et les poiriers sanvages, et même sur les genévriers et dans les bnissons, comme on l'a observé en Silésie et en Angleterre, Queiquefois elles l'attachent contre le tronc d'un gros arbre à dix ou douze pieds de banteur, et dans sa construction cites emploient par préférence le bois pourri et vermoiu.

Elles s'apparient ordinalrement sur la fin de l'hiver, et forment des unions durables : elles ont coutume de faire deux pontes par an, et queiquefols nne troisième, iorsque les premières ne sont pas venues à bien. La première ponte est decing ou six œufs d'un bleu foncé, avec des taches noires plus fréquentes sur le gros bout que partont ailleurs ; et dans les pontes suivantes le nombre des œufs va toujours en dimianant. Il est difficile, dans cette espèce, de distinguer les males des femeiles, soit par la grosseur, qui est égale dans les deux sexes, soit par le plumage, dont les couieurs sont variables, comme ie l'ai dit. Aldrovande avait vu et fait dessiner trois de ces grives, prises en des saisons différentes, et qui différaient toutes trois par la conleur du bec, des pieds et des piumes : dans l'une, ies mouchetures de la poitrine étaieut fort peu apparentes, M. Frisch prétend néanmoins que les vieux máies ont une raie blanche au-dessus des veux, et M. Linnaus fait de ces sourcils bianes un des caractères de l'espèce : presene tous les autres naturalistes s'accordent à dire que les jeuxes májes ne se font guère reconnaître qu'en s'essayant de bonne heure à chanter : car ectte espèce de grive chaute très-bien. surtout dans ie printemps, dont eile annonee ie retour : et l'année a plus d'un priatemps pour elle, puisqu'eife fait plusieurs pontes; aussi ditou qu'elle chaate les trois quarts de l'année. Elle a coutume, pour chanter, de se mettre tout au haut des grands arbres , et elle s'y tient des heures eatlères. Son ramage est composé de plusieurs couplets différents, comme celui de la draine; mais ii est encore plus varié et plus agréable; ee qui iui a fait doaner, en piusieurs pays, la dénomination de grive chanteuse. Au reste, ec ebant n'est pas sans iatention; et l'on ne peut en douter, puisqu'il ne faut que savoir le contrefaire, même imparfaitement, pour attirer ees olseaux.

Chaque convée va séparément sous la conduite des père et mère. Quelquefois plusieurs convées se rencontrant dans les hois, on pourrait penser, å les voir ainsi rassemblées, qu'ellesvont par troupes nombreuses : mais leurs vietnions sont fortuites, momentanées; bientôt on les voit se diviser en autant de petits pelotons qu'll y avait de familles réuules, et même sedisperser absolument lorsque les petits sont assez forts pour aller seuis.

Ces oiseaux setrouvent ou plutôt voyagent en Italle, en France, en Lorraiue, en Allemagne, en Angleterre, en Écosse, en Suède, où ils se tiennent dans les bois qui abondent en émbles : ils passent de Suède en Pologne quinze jours avant la Saint-Michel, et quinze jours après lorsqu'il fait chaud et que le ciel est sercin.

Quoique la grive ait l'œil perçant, et qu'elle sache fort bien se sanver de ses ennemis déciarés et se garantir des dangers manifestes, elle est peu rusée au fond et n'est point en garde contre les dangers moins apparents : elle se prend facliement soit à la pipéc, soit au lacet, mais moins cependant que le mauvis. Il y a des cantons en Poiogne où on en prend une si grande quantité qu'on en exporte de petits bateaux chargés, C'est un oisean des bois, et c'est dans les bois qu'on pent lui tendre des piéges avec succès : on le trouve très-rarement dans les plaines ; et , lors même que ces grives se jettent aux vignes, elles se retirent babituellement dans les taillis volsins le soir et dans le chaud du jour, en sorte que, pour faire de bonnes chasses, ii fant choisir son temps, c'est-à-dire le matin à la sortie , le soir à la rentrée, et encore l'heure de la journée où la chaieur est la plus forte. Quelquefois elles s'enivrent à manger des raisins mûrs, et c'est alors que tous les piéges sont bous,

Wiilughby, qui uous appreud que eette espèce niche en Angleterre et qu'elle y passe toute l'année, ajoute que sa chair est d'uu goût excellent; mais en général la qualité du gibier dépend beaucoup de sa nourriture : celle de notre grive, en automme, consiste dans les bales, la faine, les raisins, les figues, la graine de lierre, le genièvre, l'alize et plusieurs autres fruits. On ne sait pas si bien de quoi elle subsiste au printemps; on la trouve alors le plus communément à terre dans les bois, aux endroits humides et le long des buissons qui bordeut les prairies où l'eau s'est répandue. On pourrait croire qu'eile cherche les vers de terre, les limaces, etc. S'il survient au printemps de fortes gelées, les grives au lieu de quitter le pays et de passer dans des elimats pius doux dont elles savent le chemin . se retirent vers les fontaines où eiles maigrissent et deviennes (eilques; Il en périt nême un grand nombre si ces secondes gelées durent trop; d'où l'on pourait conciure que le froid n'est ponta la cause, du moins la seule cause determinanted eurs migrations; mais que leur route est tracés indépendamment des températures de l'atmosphère, et qu'elle son choque année un certain cerete à parcourir dans un certain espace de temps. On dit que les pommes de Grennée sont un poison pour elles. Dans le Bugeç, on recherce le suit de ces grives on plutôt leurs petits, dont on fait de fort bons mets.

Je croinsia que cette espece n'étalt point comme des anciens; our Aristote à rei compte que trois toutes différentes de celle-ci, et dont il sern question dans les articles suivaits : et l'on ne peut pas dire non pius, ce me semble, que Pilme Pait une en vec en pariant de l'espece nouveile qui parut en Italia dans le temps de la generation qui parut en Italia dans le temps de la generation d'one et vivellinie; car ce desan était entre d'ôben et l'étellinie; car ce desan était que au le comme de la comme de la grive proprenerat quaire fois pius greu que la grive proprement dite. un lu sebe que trois que de la grive proprement dite. un lu sebe que trois que la grive propre-

l'ai observé, dans une de ces grives que fai eue queique temps vivante, que, lorsqu'elle était en colere, elle faisalt eraquer son bec, et mordait à vide. J'ai anssi remarqué que son bee supérieur était mobile, quoiqué beaucoup moins que l'inférieur. Ajoutez à cela que cette espèce à la queue un peu fourchue, ce que la figure n'iudique pas assez étairement.

## VARIÉTÉS DE LA GRIVE PROPREMENT DITE.

1. La carve maxens; ellen e'en diffère que par la blancheur de son plumage; on attribue communiement cette blancheur a l'inditence des climats du nord, quologi c'ele paisse être procient plus tempérés, cemme nous l'avons vu dans l'est plus tempérés, cemme nous l'avons vu dans l'instinct du corbenu. Au reste, e cette couleur n'est ai pure ni universelle; elle cet prespue tonjours sernés, à l'erdori du cou et de la politine, de ces mouchetures qui sont propres aux grives. Quelquefòsi elle cit doiseures aux et des mais qui sont le plus faiblest entodus tranchées. Quelquefòsi elle cit doiseures aux et des aux l'aux et l'entonie de l'entonie de l'entonie de service de l'entonie de l'entonie de l'entonie de l'entonie de l'entonie de l'entonie de service de l'entonie de dans celles que l'risch a représentées, saus les décrice. Quéquéents il 19 s, dans tout le partie supérieure, que le sommet de la tête qui soit blanc, comme de la tête qui soit blanc (somme dans l'individu que décrit Aldravande; d'autres fois, c'est la partie pos-blanche en mainte de deut-soit c'et l'on ne doit pas douter que cette couleur ne se combien de baucoup d'autres mainteres an différents individus avec les couleurs propres à l'espèce; and son doit auss le souveuir que ces différents des combinations, loit de consitter de de consitter de combinations, loit en constituer de co

II. I.a. eave urveze, dont parle Schwenckfeld, dolt freu ausst regardée comme variété de cette espèce, non-seulement parce qu'elle en a la grosseur et le plumage, a l'exception de son algrette blanchitre, faite comme celle de l'aloucte huppée, et de son coillér blanc, mais encore parce qu'elle est très-are; on peut méme dire qu'elle est unique jusquivi dui, puisque Schwenckfeld est le seul qui l'ait vue, et qu'il ne l'avue qu'une seule fins: elle avait été prise est hon de remarquer que les déeaux acquisent qu'elle est, en et desséchant, noc huppe par une certaine contraction des mucles de la peau qui recouvre la téte.

## OISEAUX ÉTRANGERS QUI ONT RAPPORT A LA GRIVE

PROPREMENT DITE.

## LA GRIVE DE LA GUIANE.

Ce petit oiseau a la queue plus longue et les ailes plus conrtes à proportion que la grive; mais ce sont presque les mêmes coulcurs : seulement les mouchetures sont répaudues jusque sur les dernières couvertures juférieures de la queue.

Comme la grive proprement dite fréquente les pays du nord, et que d'ailleurs elle alme à changer de lieu, elle a pu très-ben passer dans l'Amérique septeutrionale, et de là se répandre dans les parties du mid1, où elle aura épronvé les altérations que doit produire le chang, ment de climat et de nourriture.

#### LA GRIVETTE DE L'AMÉRIQUE.

Cette grive se trouve non-sevellement au Cauda, ausis encore danis le Pensylvanie, la Caroline et jusqu'à la Jamaique, avec cette difference qu'elle ne passe que l'été seulement en Pensylvanie, en Canada, et autres pays septemionaux oi les abvers sont trop rudes; au lieu qu'elle passe l'année entière dans le somitte pays nerfoliantes, comme la Jamaique, et même la Caroline, et que, dans ette des les estates pays et le choisi pour le leu de sa retainte le bois les plus épais aux environs des cretainte les bois les plus épais aux environs des cretainte les bois les plus épais aux environs des cretaintes de los les plus épais aux environs des controllers de la configuration de la

Les individus décrits ou représentés par les divers naturalistes different entre eux par la couleur des plumes, du bec et des pleds; ce qui donne lieu de croire (si tous ces individus appartiennent à la même espèce; que le plumage des grives d'Amérique n'est pas moins variable que celui ne nos grives d'Europe, et qu'elles sorteut toutes d'une souche commune. Cette conjecture est fortifiée par le grand nombre de rapports qu'a l'oiseau dont il s'agit ici, avec nos grives, et dans sa forme, et dans son port, et dans son habitude de voyager, et dans celle de se nourrir de baies, et dans la couleur jnune de ses parties intérieures, observées par M. Sloaue, et dans les mouchetures de la poltrine : mais il paralt avoir des rapports encore plus particuliers avee la grive proprement dite ct le mauvis qu'avec les autres; et ce n'est qu'en comparant les traits de conformité que l'on peut déterminer à laquelle de ces deux espèces elle doit être spécialement rapportée.

pecce elicator eres speciaisment importate in prives, comans aum en gifuril to unla tes discaux. d'Amérique, relativement di ceux de l'ancient continent: il ne chante point, non plus que le mauvis; il a moltos de monéctures que le mauvis, qui en a mons qu'acuren de nos quatre capieres; enfin, sa chair est, comme celle du mauvis, un trè-solo manger. Tels soul les rapports de la grive de Cameda avec notre mauvismas ellec en a devanting, et des prive proprement dite, à laquelle celle resemble par le abbres qu'éle na autour du bee, par qui espèce

de piaque jannâtre qu'on lui voit sur la poltrine, ! par sa facilité à devenir sédentaire dans tont pays où elle tronve sa subsistance, par son cri, assez semblable au eri d'biver de la grive, et par conséquent fort peu agréable, comme sont ordinairement les cris de tous les oiseanx de ees contrées sanvages habitées par des Sauvages; et si l'on aioute à tous ces rapports l'induction résultante de ce que la grive, et non ie manvis, se trouve en Suède, d'où elle aura pu facilement passer en Amérique, il semble qu'on sera en droit de conclure que la grive du Canada doit être rapportée à notre grive proprement dita.

Cette grive, qui, comme j'ai dit, est passagère dans le nord de l'Amérique, arrive en Pensylvanie au mois d'avril; elle y reste tout i'été, pendant iequel temps elle fait sa ponte et élève ses petits. Catesby nous apprend qu'on voit peu de ces grives à la Caroline, soit parce qu'il n'y en reste qu'une partie de celles qui y arrivent, on parce que, comme on l'a vu pius haut. eiles se tiennent enchées dans les bois : elles se nonrrissent de baies de bonx , d'aubépine , etc.

Les sujets décrits par M. Sjoane avaient les ouvertures des narines pius ampies et les pieds plus longs que ceux décrits par Catesby et M. Brisson; ils u'avaient pas nou plus le même plumage; et si ces différences étaient permanentes, on serait fondé à les regarder comme les caractères d'nne autre raca, ou, si l'on veut, d'une variété constante dans l'espèce dont il s'agit iei.

## LA ROUSSEROLLE.

(LE BEC-FIN ROUSSEROLLE, )

Ordre des passeresux, genre bec-fin. (Cavier.)

On a donné à cet oiseau le nom de rossignol de riviere, parce que le mâie chante ja nuit comme le jour, tandis que la femelle couve, et parce qu'il se plait dans les endroits humides : mais ii s'en faut bien que son ehant soit aussi agréable que ceiui du rossignoi, quoiqu'il ait plus d'étendne; il l'accompagne ordinairement d'une action très-vive, et d'un trémonssement de tont son corps : il grimpe le long des roseaux et des saules peu élevés, comme font les grimpereaux, et il vit des insectes qu'il y trouve.

L'habitude qu'a la rousseroile de fréquenter

les marécages, sembla l'éloigner de la classe des grives : mais elle s'en rapproche tellement par sa forme extérienre , que M. Klein qui l'a vue pres. que vivante, puisqu'on en tua une en sa présence, doute qu'on puisse la rapporter à nn autre genre. Ii nons apprend que ces oisenux se tiennent dans les lies da l'embonchure de la Vistule, qu'ils font leur nid à terre sur le penchant des petits tertres couverts de mousse. Enfin il soupçonne qu'ils passent l'hiver dans les bois énais et marécageux : il ajoute qu'ils ont toute la partie supérieure du corps d'un brun roux, la partie inférieure d'un blanc saie, avec quelques taches cendrées; le bec noir, le dedans de la bonche orangé comma les grives, et les

pieds plombés. Un babile observateur m'a assuré qu'il connaissait en Brie une petite ronsserolie, nommée vuigairement effarvatte, laqueile babilie aussi continuellement et se tient dans les roseanx comme la grande <sup>1</sup>. Ceia explique la contrariété des opinions sur la tailla da la ronsserolle que M. Klein a vue grosse comme une grive, et M. Brisson, seniement comme une aionette. C'est nn oiseau qui voie pesamment et en battant des ailes : les plumes qu'il a sur la tête sont pius longues que les antres, et lui font nne espèce de buppe assez peu marquée.

M. Sonnerat a rapporté des Philippines une véritable rousseroile , parfaitement semblable à celle-ci.

#### LA DRAINE.

(LE MERLE DEAINE.)

Ordre des passereaux, genre merle. (Cuvier.)

Cette grive se distingue de toutes les autres par sa grandeur, et cependant ii s'en faut bien qu'eile soit aussi grosse que la pie, comme on ie fait dire à Aristote, peut-être par une errenr de copiste, car la pie a presque le double de masse; à moins que les grives ne soient plus grosses en Grèce qu'ici, où la draine, qui est eertainement la plus grosse de toutes, ne pèse guère que einq onces.

Les Grecs et les Romains regardaient les grives comme oiseaux de passage, et ils n'avaient point excepté la draina qu'ils connaissaient par-

C'est le bec-fin des roseaux. Buffog l'a décrit sous le nom de faurette des roseaux.

faltement sous le nom de grive viscivore, ou mangeuse de qui,

En Bourgogne les draines arrivent en tronpes au mois d'octobre et de novembre , venant selon toute apparence des montagnes de Lorraine : une partie continue sa route et s'en va. toujours par bandes, dès le commencement de l'hiver, tandis qu'une autre partie demeure jusqu'an mois de mars et même plus longtemps : car il en reste toujours beaucoup pendant l'été. tant en Bourgogne qu'en plusieurs autres provinces de France et d'Allemagne, de Pologne, etc. Il en reste même nne si grande quantité en Italie et eu Angieterre, qu'Aldroyande a vu les jeunes de l'année se vendre dans les marchés, et qu'Alhin ne regarde point du tont les draines comme oiseaux de passage, Celles qui restent pondent, comme on voit, et couvent avec succès : eiles établissent leur nid tantôt sur des arbres de hauteur médiocre, tantôt sur la cime des plus grands arbres, préférant eenx qui sont les plus garnis de mousse : elles le construisent tant en dehors qu'en dedans avec des berbes , des feuilles et de la mousse , mais surtout de la mousse blanche, et ce nid ressemble moins à cenx des autres grives qu'à celul du merle, ne fût-ce qu'en ee qu'il est matelassé en dedans. Elles prodnisent à chaque ponte quatre ou cinq œufs gris tachetés, et nourrissent lenrs petits avec des chenilles, des vermisseaux, des limaces et même des limacons dont elles cassent la coquille. Pour elles, elles mangent toutes sortes de baies pendant la bonne saison, des cerises, des cornouilles, des raisins,

des alizes, des olives, étc., ipendant l'hiver, des graines de genièrre qu'oux, qu'en leirre et de nerprun, des pruselles, des senelles, de la faine exprun, des pruselles, des senelles, de la faine et surtout du gui. Leur et il floquière-les trés, tré, tré, tré, d'où paraît forme leur nom lourgiugous d'arien, et même quelque-enns de leurs nons anglais. Au printemps les femelles leurs nons anglais. Au printemps les femelles heat alors, fort agrealements, es piaçunt à la cime ont pas un et different, mais se melles chanles airères, et leur manage est coupé par phrades airères, et leur manage est coupé par phrade airères, et leur manage est coupé par phrade airères, et leur manage est coupé par phrade airères, et leur manage est coupé par phrateur de la femelle que porce qu'il a plus de noir dans son plumage.

Belon assure que la chair de la draine, quil appelle grande give, est de melleur goût que celle des trois autres espèces; mais cela est ontretil par tous les autres autuellesse, et par notre propre expérience. Il est vrai que na ordraines ne vivent pas d'olives, an inos petites grives, de gui, comme celles dont il partie, et lon sait laquavit que lopat la différence de nourriture pust induce sur la qualité et le fumet du gibler.

## VARIÉTÉ DE LA DRAINE.

La seule variété que je trouve dans cette espèce, c'est la draine blanchâtre observée par Aldrovande. Elle avait les pennes de la quene et des ailes d'une couleur faible et presque blanchâtre, et la tête cendrée, ainsi que tont le dessus du corns.

Il faut remarquer dans cette variété l'altération de la conleur des pennes des ailes et de la queue, lesquelles on regarde ordinafreur comme moins sujettes an changement, et comme étant, pour ainsi dire, de meilleur teint que toutes les autres plumes.

Je dois ajouter ici qu'il y a toujours des drai-

<sup>\*</sup> M. le docteur Lottinger, de Sarbourg, m'aveure que celles de ces grives qui s'éloignent des montagnes de Lorraine aux approches de l'hiver, partent en septembre et en octobre, qu'elles reviennent aux mois de mars et d'avril, qu'elles nichent dans les forets dont ces montagnes sont couvertes, etc. Tout cela s'accorde fort birn avec or que nous avons dit d'après nos connaissances particultères ; mais je ne dois pas dissimuler la contrariété qui se trouve entre nne autre observation que le même M. Lottinger m'a communiquée, et celle d'un ornithologiste très-habile : cetul-ci (M. Hébert) prétend qu'en Brie les grives pe se réunissent dans aucun temps de l'année, et M. Lottinger assure qu'en Lorraine elles volent mrs par troupes, soit an printemps, soit en automne, et en effet nous les voyous arriver par bandes aux environs de Montbord, comme je l'ai remarqué; leurs allures seraientelles différentes en des pays ou en des temps différents? cela n'est pas sans exemple ; et je crois devoir ajoster ici, d'après une observation ples détaillée, que le passage du mois de novembre étant fini, celles qui resteut l'hiver dans nos cantons vivent separément el continuent de vivre aimi jusqu'après la couvée; en sorte que les assertions des deux observateurs se trouvent vraies, pourvn qu'on teur ôte leur trop grande générablé et qu'on les restreigne à un certain lemps et à de certains lieux.

ues qui nichent au Jardin du Roi sur les arbres effeuillés. Elies paraissent très-friandes de in graine de l'if, et en mangent tunt que leur fiente en est rouge. Elies sont aussi fort avides de la graine de micocoulier.

En Provence on a une sorte d'appeau avec leuqu'on simite en antonne le chant que les draines et leegrives font entendre au printermes: on se cache dans une loge de verdure; d'oit l'on peut découvrir par une petite fenétre une perche que l'on a attachée sur un abre à porte; l'appeau attire les grives aux cette "parte de bables; ellen y l'rouveaut que les embleches de l'homme et la mort; on les tue de la loge à coaps de faisil.

#### LA LITORNE.

#### (LE MERLE LITORNE.)

Ordre des passereaux , genre merie. (Cuvier.)

Cette grive est la plus grosse aprèsia draine, et nese prend guère plus qu'elle à la plpée, mais elle se prend comme elle an lacet. Elle differe des autres grives par son bec jaundire, par ses pieds d'un brun plus foncé, et par la couleur cendrée, quelquefois variée de noir, qui règne sur sa tête, d'errière son cou et sur son croupion.

Le male et la femelle out le memeeri, et peuvent également servir pour attirer les litornes sanvages dans le temps du passage; mais la femelle se distingue du mâle par la couleur de son bec, laquelle est beaucoup plus obscure. Ces oiseaux, gul nichent en Pologne et dans la basse Autriche, ne nichent point dans notre pays : lls y arrivent en troupes après les mauvis. vers le commencement de décembre, et crient beauconp en volant ; lis se tiennent alors dans les friches où croît ie genièvre, et lorsqu'ils reparaissent au printemps', ils préférent le séjour des prairies humides, et en général ils fréquentent beaucoup moins les bois que les deux espèces précédentes. Quelquefois ils font des le commencement de l'antomne une première et courte apparition dans le moment de la maturité des alizes dont lls sont très-avides, et ils n'en reviennent pas moins au temps accoutumé, Il n'est pas rare de voir les litornes se rassem-

\* Elles arrivent en Angielerre vers le commencement d'ectobre et elles s'en vont au mois de mars. bler au nombre de deux ou trois mille dans un endroit où il y a des alizes mûres, et elles les mangens 1st alvidement qu'elles en jettent la moitié par terre. On les voit aussi fort souvent après les pluies courir dans les sillons pour attraper les vers et les limaces. Dans les fortes gelées, elles vivent de gui, du fruit de l'épine blanche et d'autres baies.

On peut conclure de ce qui vient d'être dit, que les liltomes aut les mourss differentes de celles de la grive ou de la draine, et beuvoup plus sociales. Elles vontquedquefois sentles, mais le plus souvent elles forment, comme je l'ai remarqué, des handse tres-ombreuses, et lorsquedien dans les plus souvent elles forment, comme je l'ai repandent dans les jens es possent et se prandent dans les plus souvent elles voyagent et se prandent dans les jens est entre se prandent dans les postes essemble sur un même arbre à certaines heures du jour, ou lors-qu'on jes approche de trop pres.

M. Linneus parle d'une litorne qui, syant été civévé chez un marchand de via, se roult is facivévé chez un marchand de via, se roult is familière qu'elle courait sur la table et allatt boire du via dans les verres : elle en but tant qu'elle devint chauve; mais ayant été renfermée pendant un an dans un cage, saus brie de vin, elle reprit ses plumes. Cette petite ancedotes nous fort deux choses à remarquer, l'étre du via sur les plumes des oiseans, et l'exemple d'une litorne apprivoisée, equi est assez rare, les grives, comme je l'ai dit plus haut, ne se privant pas aisément.

Plus le temps est froid, plus les litornes abondent : il semble même qu'elles en pressentent la cessation, car les chasseurs et les habitants de la campagne sont dans l'opinion que tant qu'elles se font entendre l'hiver n'est pas encore passé, Elles se retirent l'été dans les pays du Nord on elles font leur ponte et où elles trouvent du genièvre en abondance. Frisch attribue à cette nourriture le bon goût qu'il reconnait dans leur chair. J'avoue qu'il ne faut point disputer des gouts , mais au moins puis-je dire qu'en Bourgogne cette grive passe pour un manger assez médiocre, et qu'en général le fumet que communique le genièvre est mêlé de quelque amertume. D'autres préteudeut que la chair de la iitorne n'est jamais meilieure al plus succulente que daus le temps où elle se nourrit de vers et d'insectes.

La litorne a été counne des anciens sous le nom de turdus pilaris, non point parce que de tout temps elle s'est prise au lacet, comme le dit M. Salerne, car cette propriété ne l'aurait point distinguée des autres espèces qui toutes se prennent de même; mais parce qu'elle a autour du bec des espèces de polis ou de harbes noires qui reviennent cu avant et qui sont plus longues que dans la grive et la draine. Il faut ajouter qu'elle a la serre très-forte, comme l'ont remarqué les auteurs de la Zoologie hritannique. Frisch rapporte que lorsqu'ou met les petits de la draine dans le uid de la litorne, ceile-el les adopte, les uourrit et les élève comme siens : mais je ne conelurais point de cela seul, comme fait M. Frisch, qu'on peut espérer de tirer des mulets du méjange de ces deux espèces ; car on ne s'attead pas sans doute à voir éclore une race nonvelle du mélance de la poule et du canard. quoiqu'on ait vu souvent des couvées entières de canetons menées et élevées par une poule.

## VARIÉTÉ DE LA LITORNE'.

La litorne-pie ou tachetée. Elle est en effett variée de blanc, de noir et de plusieurs autres conieurs distribuées de manière qu'excepé la déte et le cos, quis sont hisses tachées de noir, et et la quase qui est toutenoire, les coucleurs somhes règenet au partiée supérierre du corps avre des taches blanches, et su contraire, les couleurs claires és surbout le blanc sur la partie inférienre avec des mouchetures noires, dont la plupart out la forme de petits croissants. Cette litorne est de la grosseur de l'espèce ordinaire. On doit monorir à ette variété la litorne à

On not resporter a cette variere un invite the hanche de M. Brisson; i cite è a comme die la tête hânche, ainsi qu'ine partie du cou, mas monochetures noires, et die ne differe de la litoraceommune que parte de 100 millione sonte qui on peut la regarder comme la manoce entre la litorace poste qui on peut la regarder comme la manoce entre la litorace poste que la variation du plumage commence par la tête; le Il est même asser naturel de croire que la variation du plumage de commence par la tête; le varier dans cette espece d'un individu a l'autre, comme je l'a indiqué dans l'article précédent.

 Il existe dans les auteurs plusieurs variétés de cet oisea Littrée en décrit quatre principairs.

## OISEAUX ETRANGERS

QUI ONT RAPPORT A LA LITORNE.

#### LA LITORNE DE CAYENNE 1.

Je rapporte cette grive à la litorne, parce qu'elle me paraît avoir plus de rapport à cette espèce qu'à toute autre par la couleur du dessus du corps et par ceile des pieds. Au reste, elle diffère de toutes ces grives, en ce qu'elle n'a pas à heaucoup près les grivelures de la noitriac et du dessous du corps aussi marquées : en ce que son plumage est varié plus universeilement, quoique d'une autre manière, presque toutes les plumes du dessus et du dessous du corps ayant un bord de couleur plus claire, qui dessine nettement leur coutour ; ea ce que la gorge est de couleur cendrée, sans mouchetures: enfin en ce qu'eile a les bords du bee inférieur échancrés vers le bout, ce qui m'autorise à en faire une espèce différente, jusqu'à ce que l'on connaisse mieux sa nature, ses mœurs et ses habitudes.

# LA LITORNE DU CANADA. C'est ainsi que Catesby appelle la grive qu'il

a décrite et fait représenter dans son Histoire de la Caroline, et l'adopte cette déaomination d'autant plus volouliers que la litorne se trouvant en Suède, du moins une partie de l'année, elle a hien pu passer de notre continent dans l'autre et v produire des races nouvelles.

La literate de Canada a le four de l'esil blanc, une marque de cette même couleur entre l'esil et le bee, le dessus du corps rembrual, le descos ocusage dans as partie anérieure, et varié dans sa partie posterieure de blanc saie, et d'un brun roux, voile d'une tente verditer; elle a anassi quelques mouchetures sous la gorge dout le foud est blanc. Pendiaut l'aiver et passe par troupes nombreuses du soud de l'Amérique à la let de la lette de l'est de

' Manduit et Cavier, etc., la regardent comme un cotinga

femelle.

3 It faut lonjours se cappeler qu'on ne sait point commeut chante on oiseau quand on ne l'a pas estenda chanter un temps de l'amour, et que la hiorne ne niche point dans non-content.

draine. Ce même auteurnous apprend qu'une de ces litornes du Canada ayant fait la découverte du premier alaterne qui est été planté dans la Virginie, prit tant de goût à son fruit qu'elle resta tout l'été pour en manger. On a assuré à Catesby que ces oiseaux nichaient dans le Maryland, et y demeuralment tout l'année.

## LE MAUVIS.

### (LE MERLE MAUVIS.)

Ordre des passereaux , geure merle. (Cuvier.) Il ne faut pas confondre les mauvis avec les mauviettes qu'on sert sur les tables à Paris pendant l'hiver, et qui ne sont autre chose que des alouettes ou d'autres petits oiseaux tout différents du mauvis. Cette petite grive est la plus intéressante de toutes, parce qu'elle est la mellleure à manger, du moins dans notre Bourgogne, et que sa chair est d'un goût très-fin. D'ailleurs elle se prend plus fréquemment au iacet qu'aucune autre : ainsi c'est une espèce précieuse et par la qualité et par la quantité. Elle parait ordinairement la seconde, e'est-àdire après la grive et avant la litorne ; elle arrive en grandes bandes au mois de novembre. et report avant Noël, Elle fait sa ponte dans les bois qui sont aux environs de Dantzick. Elle ne niche presque jamais dans nos cantons, non plus qu'en Lorraine où elle arrive en avril et qu'eile abandonne sur la fin de ce même mois pour ne reparaître qu'en automne, quoiqu'elle put trouver dans les vastes forêts de cette province une nourriture aboudante et convenable; mais du moins elle y séjourne quelque temps, au lieu qu'elle ne fait que passer en certains endroits de l'Allemagne, selon M. Frisch. Sa nourriture ordinaire ce sont les baies et les vermisseaux, qu'elle sait fort bien trouver en grattant la terre. On la reconnaît à ce qu'elle a les plumes plus Instrées, plus polies que les autres grives, et à ce qu'elle a le bec et les venx plns noirs que la grive proprement dite, dont elle approche pour la grosseur, et qu'elle a moins de mouchetures sur la poitrine : elle se distinque encore par la couleur orangée du dessous de l'aile : raison pourquol on la nomme en plu-

sleurs langues, grive à ailes rouges. Son cri ordinaire est lan, lan, kan, et lorsqu'elle a aperçu un renard, son ennemi naurel, elle le conduit fort loin, comme font aussi

les merles, en répétant toujours le même cri. La plupart des naturalistes remarquent qu'elle ne chante point : cela me semble trop absoln : il faut dire qu'on ne l'entend guère chanter dans le pays où elle ne se tronve pas dans la saison de l'amour, comme en France, en Angleterre, etc. Cette restriction est d'autant plus nécessaire qu'nn très-bon observateur (M. Hébert) m'a assuré en avoir entendu chanter dans la Brie au printemps ; ciles étaient au nombre de douze ou quinze sur un arbre, et gazouillaient à peu près comme des linottes. Un autre observateur, habitant la Provence méridionale, m'assure que le mauvis ne fait que siffler, et qu'il siffle toujours ; d'où l'on peut conclure qu'il ne niche pas dans ce pays.

Aristoteen a parlé sous le nom de turdus iliacus, comme de la plus petite grive et la moins tachetée. Ce nom de turdus iliacus semble indiquer qu'elle passait en Grèce des côtes d'Asie où se trouve la ville d'Hium.

L'analogie que j'ai établie entre cette espèce et la litorne se fonde sur ce qu'elles sont l'une et l'autre étrangères à notre elimat, où on ne les voit que deux fois l'année 1; sur ee gu'elles se réunissent en troupes nombreuses à certalnes beures, pour gazouiller toutes ensemble ; et encore sur une certaine conformité dans la grivelure de la poltrine : mais cette analogie n'est point exclusive, et on doit avoner que le mauvis a aussi quelque chose de commun avec la grive proprement dite; sa chairn'est pas moins délicate, et il a le dessous de l'aile jaune, mais a la vérité d'une teinte orangée et beaucoup plus vive. On le trouve quelquefois seul dans les bois et ll se jette aux vignes comme la grive, avec laquelle M. Lottingera observé qu'il voyage souvent de compagnie, surtout au printemps. Il résnite de tout cela que cette espèce a les moyens de subsister des deux autres, et qu'à bien des egards on peut la regarder comme faisant in nuance entre la grive et la litorne.

<sup>4</sup> En histoire naturelle, comme en bien d'antres malières, il ne faut rice prendre trop absolument. Quodqu'il soil trèsvrai, en général, que le manvis ne pause point l'hière dans notre pays, cependant M. Hébert m'assure qu'il en a toé une année, par un feoid rigoureux, planieurs douzaines sur une anbéplue qui clair encore change de sus finals rouges.

\_

## OISEAUX ÉTRANCERS OUI ONT RAPPORT AUX GRIVES ET AUX

MERLES.

## LA GRIVE BASSETTE DE BARBARIE'. J'appelle ainsi cet oiseau à cause de ses

pieds courts : il ressemble aux grives par sa forme totale , par sou bec , par les mouchetures de la poltriue semées régulièrement sur un fond biane : en un mot, par tous les caractères extérieurs, excepté les pieds et le plumage. Ses pieds sout you-seulement plus courts, mais plus forts; en quoi il est directement opposé à l'hoami, et semble se rapprocher un peu de la draine, qui a les pieds plus courts à proportiou que uos trois autres grives. A l'égard du plumage, il est d'une grande beauté : la conieur dominaute du dessus du corps, compris la tête et le cou, est un vert clair et brillaut; le cronpion est teint d'un beau jaune, aiusi que l'extrémité des couvertures de la queue et des ailes , dont les pennes sont d'une couleur moins vive. Mais il s'en faut bien que eette énumération de couleurs. fût-elle plus détaillée, pût donner une idée juste de l'effet qu'elles produisent dans l'oiseau même : pour reudre ces sortes d'effets, Il faut un pinceau et uou pas des paroles, M. Shaw, qui a observé cette grive dans sou pays uatal, eu compare le plumage à celui des plus beaux oiseaux d'Amérique : il aioute qu'elle n'est pas fort commune, et qu'elle ue parait qu'en été au temps de la maturité des figues; ce qui suppose que ces fruits out quelque influence sur l'ordre de sa marche; et dans ce seul fait j'apercois deux nouvelles analogies entre cetoiseau et les grives , qui sont pareillement des oiseaux de passage, et qui alment beaucoup les figues.

#### LE TILLY

### OU LA GRIVE CENORÉE D'AMÉRIOUR.

Tout le dessus du corps, de la tête et du cou est d'un cendré foncé dans l'oiseau dout Il s'agit ici : cette couleur s'éteud sur les petites couvertures des ailes, et, passant sous le corps, remonte d'une part jusqu'à la gorge exclusive-

1 Cet oiseau n'est point une grive, mais un loriot femelle ou un mile dans sa première année,

ment, et descend d'autre part, mais eu se dégradant , jusqu'au bas-ventre qui est de coujeur bianche ainsi que les convertures du dessous de la queue : la gorge est blanche aussi , mais grivelée de noir; les pennes et les grandes convertures des ailes sont poirâtres et bordées extérleurement de ceudré. Les douze pennes de la queue sont étagées et noirâtres comme celles de l'aile, mais les trois latérales de chaque côté sout termiuées par une marque blanche d'autant plus grande dans chaque penne que cette penue est plus extérieure. L'iris, le tour des yeux, le bec et les pieds sont rouges, l'espace entre l'œil et le bec est noir, et le palais est teint d'un orangé fort vif.

La longueur totale du tilly est d'environ dix pouces, son vol de près de quatorze, sa queue de quatre , sou pied de dix-huit lignes , sou bee de douze, et sou poids de deux onces et demie : enflu ses alles dans leur repos ne vout pas lusqu'à la moitié de la queue.

Cette espèce est sujette à des variétés : car l'Individu observé par Catesby avait le bec et la gorge poirs : cette différence de couleurs ne tieudrait-elle pas à celle du sexe? Catesby se contente de dire que la femelle est d'un tiers plus petite que le mâle; il ajoute que ces oiseaux mangent les baies de l'arbre qui doune la gomme élemi.

Ils se trouveut à la Caroline et sont très-communs dans les ties d'Audros et d'Ilathéra, suivant M. Brisson.

## LA PETITE GRIVE DES PHILIPPINES.

Ou peut rapporter au genre des grives cette nouvelle espèce, dont nous sommes redevables à M. Souperat : elle a le devaut du cou et la gorge grivelés de blanc sur un foud roux ; le resie du dessous du corps d'un blane sale tirant au faune : et le dessus du corps d'un brun fondu avec une teinte olivêtre.

La grosseur de cette grive étrangère est audessous de celle du mauvis : on ne peut rien dire de l'étendue de son vol , par ee que le nombre des pennes des ailes n'était point complet dans le sujet qui a été observé.

#### L'HOAMI DE LA CHINE.

M. Brissou est le premier qui ait décrit cet oiseau, ou plutôt la femelle de cet oiseau. Cette femelle est uu peu moins grosse que le manvis

Elle lui ressemble, ainsi qu'à la girve proprement dite, et bies plus encoré la girvette du Canada, en ce qu'elle a les pleds plus longs poportionnellement que les autres girves; its sont jaundires de même que le bec; le dessus du crype set d'un bran timat sur le roux, le dessous d'un roux elair, uniferme : la tête et le cou sont ruje's longitudinalement de brun; la queue l'est aussi de la même couleur, mais transversalement.

Voilà à peu pres ce qu'on dit de l'extérieur de cet oiseau déranger; mais on ne nous apprend rien de ses mœurs et de ses habitudes. Si e'est en effet une grive, comme on le dit, il faut avouer cependant qu'elle u'a point de grivelures snr la poitrine, non plus que la rousserolle.

# LA GRIVELETTE

Cette grive est voisine pour la petitesse de la grivette d'Amérique, et elle est encore pins petite; elle a la tête ornée d'inne espèce de couronne ou de calotte d'un orangé vif et presque rouge.

L'Individu qu'a dessiné M. Edwards différe du notre en ce qu'il n'est point du tout grivelé sous le ventre. Il avait été pris au mois de novembre 1751, avan mer, à hult ou dix lienes de l'ile de Saint-Domingue, ce qui domas l'idée à M. Edwards que éclait un de esso sieaux de passage qui quittent chaque aunée le continent de l'Amérique septentionale aux approches de hiver, et partent du cap de la Floride pour ailer passer ette ession dans des célimts plus doux. Cette conjecture à été justifiée par l'observation; carx M. Batrama mande essuite à M. Edwards que cesanimaux arrivaient en Pen-sylvaque amois d'arrit, et qu'ille yédencuellent

andre Baster Ceute Santou. Lude Uct vitation proposition of the Committee of the Committee

ture fort différente de celle de nos grives d'Ecrone.

## LE PETIT MERLE HUPPE DE LA CHINE!

Je place encore cet olseau entre les grives et les merles, parce qu'il a le port et le fond des couleurs des grives, sans en avoir les grivelures, que l'on regarde généralement comme le caractère distinctif de ce genre. Les plumes du sommet de la tête sont plus iongues que les autres, et i'oiseau peut en les relevant s'en former une huppe. Il a une marque couleur de rose derrière l'œil; il en a une plus considérable de même couleur, mais moins vive, sous la queue. et ses pieds sont d'un brun rougeatre ; en sorte que ce sera , si l'on veut , dans l'espèce des grives, le pendant du merle couleur de rose. Sa grosseur est à peu près celle de l'alouette, et les ailes qui , déployées , lui font une envergure d'environ dix pouces, ne s'étendent guère, dans leur repos, qu'à la moitié de la queue. Cette queue est composée de douze pennes étagées. Le brun plus on moins foncé est la couleur dominante du dessus dn corps, compris les ailes , la huppe et la tête , mais les quatre pennes latérales de chaque côté de la queue sont terminées de blanc : le dessous du corps est de cette dernière couleur, avec quelques teintes de brun au-dessus de la poitrine. Je ne dois point omettre deux traits noirâtres qui, partant des coins du bec, et se projongeant en arrière sur un fond blanc, font à cet oiseau une espèce de moustache, dout l'effet est marqué.

## LES MOQUEURS.

Un oiseau remarquable par quelque endoriu a toiquors baucong de noms; et lorsque est oiseau est étranger, cette multitude embarrasante de noms, qui est un abus enso d, donne lieu à un autre abus plus fisheux encore, cetul de la multiplicitudo des espéces perment nominales, et par conséquent imaginaires, dont l'extinction n'importe pas moins à l'histoire naturelle que la découverte de nouvelles espéces vériables : c'est ce qui est arrivé à l'égard des moqueurs d'Amérique. En cflet, il est aisé de reconsaître, e ne comparant le moqueur de

<sup>4</sup> Cuvier dit qu'on pourrait rapprocher des pies-grièches le turdus cafer, dont le lanius jocosus différe très-peu, même pour les conleurs.

M. Brisson et le merle cendré de Saint-Domingue, que ees deux oiseaux appartiennent à la même espèce, et qu'ils ne différent entre eux que par la couleur du dessous du corps qui est un peu moins grise dans le merle cendré de Saint-Domingue que daus le moqueur : on reconnaîtra pareillement et par la même voie de comparaison, que le merle de Saint-Domlague de M. Brisson est encore le même oisean, ne différant du moqueur que par quelques teintes pius on moins foncées dans les couleurs du plumage, et parce que les pennes de sa queue ne sont point ou presque point étagées. On se convaluera de la même manière que le tzonpan de Fernandez est ou la femelle du cencontlatolli. c'est-à-dire du moqueur, comme le soupconne Fernandez lui-même, ou tout au plus une variété constante dans cette même espèce. Il est vral que son plumage est molas uniforme, étant mélé par-dessus de blanc, de noir et de bran. et par-dessous de blanc, de noir et de cendré ; mais le fond en est absolument le même, ainsi que la taille, la forme totale, le ramage et le elimat. On en doit dire autant du telzonpan et du centzonpantli de Fernandez; car la courte notice qu'en donne cet auteur ne présente que quelques traits de ressemblance pour la grosseur, les couleurs, le chant, et pas un seul trait de disparité. Si l'on joint à cela la conformité des noms, tzonpan, letzonpan, centzonpantii, on sera fondé à croire que tous ces noms ne désignent qu'une seule espèce réelle qui aura produit plusleurs espèces nominales, soit par l'erreur des copistes, soit par la diversité des dialectes mexieains. Enfin, l'on ne pourra s'empécher d'admettre aussi dans l'espèce du moqueur l'oiseau appelé grand moqueur par M. Brisson, et qu'il dit être le même que le moqueur de M. Sloane, quoique, selon les dimensions qu'en a données M. Sloaue, il solt le plus petit des moqueurs connus : d'ailleurs M. Sloaue le regarde comme étant de la même espèce que le cencontlatolli de Fernandez, dont M. Brisson a fait son moqueur simplement dit. Mais Il y a plus, et M. Brisson lui-même a reconnu, sans s'en apercevoir, cette identité d'espèce que je prétends établir; car M. Ray ayant parlé du moqueur, page 64 et 65, et en ayaut renyoyé la description à l'appendix (page 159), M. Brisson a rapporté la première citation au grand moqueur, et la dernière au petit, quoique dans l'Intention de M. Ray elles se rapportassent évidemment

toutes deux au même oiseau. Les seules différences qui distinguent le prétendu grand moqueur de l'autre, c'est que son plumage est un peu plus rembruni, qu'il semble avoir les pieds plns longs ', et que les descripteurs p'ont pas dit qu'il cut la queue étagée.

Cette réduction ainsi faite, il ne nous restera que deux espèces des moqueurs, savoir : le moqueur français et le moqueur proprement dit. Je vais parler de ces deux espèces dans l'ordre où je les al nommées, parce que c'est à peu près l'ordre de leur ressemblance avec les grives.

## LE MOOUEUR FRANÇAIS. Parmi les oiseaux d'Amérique appelés mo-

Ordre des passerennx, famille des dentirostres, genre merle. (Cavier.)

queurs, c'est celni-ci qui ressemble le plus à nos grives par les grivelures ou mouchetures de la poitrine : mais il en diffère d'une manière assez marquée par les proportions relatives de la queue et des alles, celles-cl dans leur état de repos finissant presque où la quene commence. La quene a plus de quatre pouces de longuenr, c'est-à-dire plus du tiers de la longueur totale de l'oiseau, qui n'est que de onze pouces. Sa grosseur est moyenne entre celle de la draine et de la litorne. Il a les yeux jaunes, le bee nolritre. les nieds bruns et tout le dessus du corps du même roux que le poil du renard. cenendant avec quelque mélange de brun : ces deux couleurs régnent aussi sur les pennes des ailes, mais séparément ; savoir : le roux sur les barbes extérieures, et le brun sur les intérieures. Les grandes et moyennes couvertures des ailes sont terminées de biane, ce qui forme denx traits de cette eouleur qui traversent obliquement les alles.

Le dessous du corps est blanc sale, tacheté de brun obseur; mais les taches sont plus clairsemées que dans le plumage de nos grives : la queue est étagée, un peu tombante et entièrement rousse. Le ramage du moqueur français a quelque variété, mais il n'est pas comparable à celui du moqueur proprement dit.

il se nourrit ordinalrement du fruit d'une L'expression de M. Sionne a quelque chose d'équivoque : il dil que les jambes el les pieds oul un pouce trois quarts de long; ma's que dost-ou entendre par les jambes et les picds? est-ce la jambe veritable avec le tarse? ou bien le tarse aveç les dougts? M. Brisson l'a entenda du tarse seul.

sorte de cerisier noir fort different de nos cerisiers d'Europe, puisque ses fruits sont disposés en grappes. Il reste toute l'année à la Caroline et à la Virgiluie; et par conséquent il n'est pas, an moins pour ces contrées, un oiseau de passage : nouveau trait de dissemblance avec nos grives.

## LE MOQUEUR.

Ordre des passereaux ; geure merle. (Cuvier.)

Nons trouvons dans cet oiseau singulier nne exception frapponte à uue observation générale faite sur les oiseaux du Nouveau-Monde, Presque tous les voyageurs s'accordent à dire qu'autant les conieurs de leur plumage sont vives, riches, éclatantes, autant le son de leur volx est aigre, raugue, monotone, en un mot, désagréable, Celul-cl est, au contraire, si l'on en eroit Fernandez, Nieremberget les Américains, le chantre ie pins excellent parmi tous les volatiles de l'univers, sans même en excepter le rossignol : car ll charme, comme lui, par les accents flatteurs de son ramage, et de pius il amuse par le talent înné qu'il a de contrefaire le chant ou plutôt le cri des autres oiscaux; et e'est de là sans doute que lui est venu le nom de moqueur : cependant bien loiu de rendre ridieules ces chapts étrangers qu'il répète, il parait ne les lmiter que pour les embellir ; on croirait qu'en s'appropriant ainsi tous les sons qui frappent ses oreilles, li ne cherche qu'à enrichir et perfectionner son propre chant, et qu'à exercer de toutes les manières possibles son infatigable gosier. Anssi les Sauvages lui ont-ils donné le nom de cencontiatolli, qui veut dire quatre cents langues, et les savants celui de polyglotte, qui signifie à peu près la même chose. Nou-sculement le moqueur chante bien et avec goût, mais il chante avec action, avec âme, ou pintôt son chant n'est que l'expression de ses affections intérieures; il s'anime à sa propre voix, et l'accompagne par des mouvements cadencés, toujours assortis à l'inépulsable variété de ses phrases naturelles et acquises. Son prélude ordinaire est de s'éjever d'abord peu à peu les ailes étendues, de retomber ensuite la tête en bas, au même point d'où il était parti ; et ce n'est qu'après avoir continué quelque temps ee bizarre exercice que commence l'accord de ses mouvements divers, ou

si l'on veut de sa danse, avec les différents caractères de son ehant. Exécute-t-il avec sa voix des roulements vifs et légers, son vol décrit en même temps dans l'air une multitude de cercles qui se croisent; on le voit suivre en serpentant les tours et retours d'une ligne tortueuse sur laquelle il monte, descend et remonte sans eesse. Son gosler forme-t-il une cadence brillante et blen battue, il l'accompagne d'un battement d'ailes également vlf et précipité. Se livre-t-il à la volubilité des arpéges et des batteries, Il les exécute une seconde fois par les bonds multipliés d'un vol inégal et sautillant. Donne-t-il essor à sa voix dans ces tenues si expressives où les sons, d'abord pleins et éclatants, se dégradent eusuite par quances, et semblent enfin s'éteindre tont à fait et se perdre dans un silence qui a son charme comme la plus belle mélodie, on le voit en même temps planer moelleusement au-dessus de son arbre, ralentir eneore par degrés les ondulations imperceptibles de ses alles, et rester enfin immobile, et comme suspendu au milieu des airs.

Il s'eu faut bien que le plumage de ce rossi gnol d'Amérique réponde à la beauté de son chant; les couleurs en sont très-communes et n'ont ni éclat ni variété. Le dessus du corps est gris brun plus ou moins foncé; le dessus des ailes et de la quene est encore plus brun : seulemeut ce brun est egayé, 16 sur les ailes, par une marque blanche, qui les traverse obliquement vers le milieu de leur longueur, et quelquefois par de petites mouchetures blanches qui se trouvent à la partle antérieure; 26 sur la queue par une bordure de même couleur blanche; enfin sur la tête par un cercle encore do même couleur qui lui forme une espèce de couronne, et qui, se prolongeant sur les yeux, lui dessine comme deux soureils assez marqués. Le dessous du corps est blane depuis la gorge jusqu'au bout de la queue. On apercoit dans le sujet représenté par M. Edwards quelques grivelures, les unes sur les côtés du cou, et les autres sur le blane des grandes couvertures des ailes.

Le moqueur approche du mauvis pour la grosseur; il a la queue un peu étagée, les pieds noirâtres, le bec de la même couleur, accompagné de longues horbes, qui naisseut au-de-sus des anglés de son ouverture; enfin, il a les alics plus courtes que nos grives, mais ecpendant moins courtes que le mouveur francais.

Il se trouve à la Caroline, à la Jamaique, à la Nouvelle-Espagne, etc. En général il se plait dans les pays chauds et subsiste dans les tempérés : à la Jamaique il est fort commun dans les savanes des contrées où il y a beaucoup de bois. Il se perche sur les plus hantes branches, et c'est de là qu'il fait entendre sa voix. Il niche souvent sur les ébéniers. Ses œufs sont tachetés de brun. Il vit de cerises , de baies d'au bépine et de cornouilier et même d'insectes ; sa chair passe ponr un fort bon manger. Il n'est pas facile de l'élever en cage : cependant on en vieut à bout lorsqu'on sait s'y prendre, et l'on jouit une partie de l'année de l'agrément de son ramage; mais il fant pour cela se conformer à ses gouts, à son instinct, à ses besoins : il faut à force de bons traitements lui faire onblier son esclavage ou plutôt la liberté. Au demeurant, c'est un olseau assez familler qui semble aimer l'bomme, s'approche des habitations et vient se percher jusque sur les cheminées.

Celui qu'a ouvert M. Sloane avait le ventricule peu musculenx, le foie blanchâtre et les intestins roulés et repliés en un grand nombre de circonvolutions,

#### LE MERLE.

(LE MERLE NOTR.)

Ordre des passereaux, familie des dentirostres, genre merle. (Cuvier.)

Le mide dultied dans ectite oppiece est convepiles noir qui en corbeau; il est d'un noir plus décidé, plus pur, moins alteré par des reliteix scorpt le bes, le hour des yeax, le atoin et la cest noir parford et dans tous les aspects, aussi est noir parford et dans tous les aspects, aussi les Augliss l'appelle-lis l'indexen noir par excellence. La femelle au contraîre n'a point de la Augliss l'appelle-lis l'indexen noir par excellence. La femelle au contraîre n'a point de grêt, son beu ou ganti que nermenut; elle ne fort; son beu ou ganti que nermenut; elle ne fort; son beu ou ganti que nermenut; elle cella a domei list de la proudre pour un uloissi d'une autre eppece.

Les mertes ne s'éloignent pas seulement du genre des grives par la couleur du plumage et par la différente livrée du mâle et de la femelle, mais encore par leur cri que tout le monde counaît, et par quelques-unes de leurs habitudes. Ils ne voyagent ni ne vont en troupes

commo les grives, et néminouise, quotique plus assurges entre aux, lis le sout moinas à l'égand de l'hommes, cur nous les apprivations plus aif-seniet qui les grives, et lis nes et clement par service de l'aux des l'aux des l'aux des l'aux des l'aux des les services de la lair des l'aux des l'au

Lorsqu'ils sont renfermés avec d'autres oiseaux plus faibles, leur inquiétude naturelle se change en pétulance; ils ponarvierat, ils tourmentent continuellementleurs compagnons d'esclavage, et par cette raison on ne doit pas les admettre dans ies volières où l'on veut rassembler et conserver plusieurs espèces de petits oiseaux.

On peut, si l'on veut, ce déver à part à cause de leur chant, non sa de leur chant naturel qui n'est guère supportable qu'en pleine cumpagne, mais à cause de la facilité qu'ils out de le perfectionner, de retieni le asirs qu'ou leur apprend, d'imiter différents bruits, différents sons d'instruments, et même de contrefaire la voix humaine.

Comme les merles entrent de bonne heure en amour, et presque aussitôt que les grives, ils commencent aussi a chanter de bonne beure ; et comme ils ne le font pas pour une seule ponte, ils continuent de chanter blen avant dans la belle saison : ils chantent donc lorsque la plupart des autres chantres des bois se taisent et éprouvent la maladie périodique de la mue, ce qui a pu faire croire à plusieurs que le merle n'était point sujet à cette maladie; mais cela n'est ni vrai, ni même vraisemblable : pour pen qu'on fréquente les bois on voit ces oiseaux en niue sur la iin de l'été, on en trouve même quelquefois qui ont la tête entièrement chauve : aussi Oliva et les auteurs de la Zoologie britannique disent-ils que le merle se tait comme les autres oiseaux dans le temps de la mue; et les zoologues ajoutent qu'il recommence quelquefois à chanter au commencement de l'hiver; mais le plus souvent dans cette saisou il n'a qu'un cri enroué et désagréable.

Les anciens prétendaient que pendant cette

même siston son plumage changeait de couleur ci prenait du roux; et Olina, l'un des modernes qui a le mieux connu les oiseaux dont il a parie, dit que cela arrive en antomne, soit que ce changement de couleur soit un effet de la mue, soit que les femelles et les jeunes meries, qui sont en effet plus roux que noirs, soient en plus grand uombre, et se montrent alors plus freumenment auc les máles adultes.

Ces oiseaux font leur première ponte sur la fin de l'hiver ; elle est de cinq ou six œufs d'un vert bleuâtre avec des taches couleur de rouille. fréquentes et peu distinctes. Il est rare que cette première ponte réussisse, à cause de l'intempérie de la saison ; mais la seconde va mieux , et n'est que de quatre ou cinq œufs. Le nid des merles est construit à peu près comme celul des grives, excepté qu'il est matelassé en dedans : ils le font ordinairement dans les buissons, on sar des arbres de hauteur médiocre ; il semble même qu'ils soient portés naturellement à le placer près de terre, et que ce n'est que par l'expérience des inconvénients qu'ils apprennent à le mettre plus baut. On m'en a apporté un, une seule fois, qui avait été pris dans le trone d'un pommier creux.

De la mousse, qui ne manque jamais sur le trone des arbres, da limon, qu'ils trouvent an pied ou dans les environs, sont les matériaux touts la funt le corp du nis di ceb briar d'herbe et de petites racines sont la matière d'un tissu plus mollet dout lis font le corp du nis di ceb briar d'herbe et de petites racines sont la matière d'un tissu leur faut que hill jour sour finit l'ouvrage. Le nist acteur se une telle assidanté qu'il ne uter faut que hill jour sour finit l'ouvrage. Le nist acteur se souts e élue sour seule, et le mâte ne preud part à cette opération qu'en et le mâte ne preud part à cette opération qu'en pourvoyant à la subsistance de la coursuse v'.

4 M. Salernr entre sur lout cela dans des détails qui lui ont été fournis par un curieux observateur, mais dont quelquesuns lui soni suspects à lui-même, et qui, pour la plupart, me paraissent sans vraisemblance. Snivant ce evrieus observateor, un mile et sa femelle ayaut été reufermés au temps de la poute dans une grande voltère, commencèrent par poser de la mousse pour base du uid, ensuite ils répandirent sur cette mousse de la ponssière dont ils avaient rempli lour gosier, et piétigant dans l'eau pour se moniller les pieds, ils détrempèrent cette poussière et continuèrent ainsi couche par conche... Les petits éclos, ils les mourrissairnt de vers de terre compés par morceaux, et se nouvrissaient rux-mêmes eu partie de la fiente que rendaient leurs petits après avoir reçu la béquée... Enfiu, de quatre couvées qu'ils firmi de suite dans cette voltère, ils mangérent les deux dernières; ce qui explique, dit-on, pourquoi les merles, qui sont si féconds, sont ocaninoins si peu multipliés en comparaison des grives el des alourites. Voyes I Hist. Nat. des Oneanx de M. Salerne,

L'auteur du Traité du Rossignol assure avoir vu un jeune merle de l'année, mais déjà fort, se charger voloniters de nourrir des petits de son espèce nouvellement dénichés; mais cet auteur ne dit point de quel sexe était ce jeune merle.

Tal observé que les petits éprouvaient plus Tal observé que les petits éprouvaient plus d'une mue dans la première année, et qu'é chanorf, et le bec plus janne, à commencer par la bouch à legar des fémicles, et les conservent, bouch à legar des fémicles, et les conservents pour les des conservents de première gar, comme etle a conservents de l'acquard et attributs; elles out expendant le dangent des sattributs elles out expendant le dangent des les unes et les autres un mouvement assez fréquent unes et les autres un mouvement assez fréquent une et les autres un mouvement assez fréquent de la queue de haut en bas, qu'ils accompagnent d'un léger trémoussement d'ailes, et d'un petit en bret et coupé.

Ces oiseaux ne changent point de contrée pendant l'hiver ' mais ils choisissent dans la contrée qu'ils babitent l'asile qui leur convient le mieux pendant cette saison rigonreuse : ce sont ordinairement les bois les plus épais , surtout ceux où il y a des fontaines chaudes et qui sont penplés d'arbres toujours verts , tels que piceas, sapins, lauriers, myrtes, cyprès, genévriers, snr lesquels lis trouvent plus de ressources , soit pour se mettre à l'abri des frimas, soit pour vivre; aussi viennent-ils quelquefois les chercher jusque dans nos jardins, et l'on ponrrait soupconner que les pays où on ne voit point de merles en hiver sont ceux où il ne se trouve point de ces sortes d'arbres, ni de fontaines chaudes.

Les merles sauvages se nourrissent ontre cela

page 176. Mais avant de tirer des conséquences de pareils faits, il faut altendre que de mouvelles observations les aiem confinnés ; et, insuel-uis confirmés en effet, il faudrait encore distinguer soumenement les faits générant qui appartienment à l'aistoire de l'espèce, des acilons particulières et propres à quelques individus.

- Bien des genn préfendent qu'ils quittent la Corre even à les d'extères, et qu'il nu y revinencei que en la lis d'extères, resident par les d'extères, le commande M. Artifer, professeure repris de philosophia à Basalt, et l'active, professeure repris de philosophia à Danatt, et l'active, professeure les professeures de professeures de la competitue de la competitue de production de production de la competitue de la competitue de la competitue (et l'active de l'active et l'active de l'active et l'active de l'activ

de toute sorte de baies, de fruits et d'insectes, il et comme il in 'est point de pays ai dépourre qui et comme il in 'est point de pays ai dépourre qui en présente quelqu'une de ces nouvritures, et encil est un oiseau qui a seconomo de à tous les climats, il n'est non plus aguire de pays où ce cioiseau ne se trouve, nu nord et au midil, dans le vieux et dans le non-veux continent, a mais plus ou moins différent de lain-même, selon qu'il a recu plus ou moins fortement l'emperite du climato ni à l'est fisé.

Ceux que l'on tient en cage mangent aussi de ia viande cuite ou hachée, du pain, etc.; mais on prétend que les pepins de pommes de grenade sont un poison ponr eux comme pour les grives. Quol qu'il en soit, ils aiment beancoup à se baigner, et il ne faut pas leur épargner l'ean dans les vollères. Leur chair est un fort bon manger, et ne le cède point à celle de la draine ou de la litorne ; il paraît même qu'elle est préférée à celle de la grive et du mauvis dans les pays on ils se nourissent d'olives, qui la rendent sucenlente, et de baies de myrte, qui la parfument. Les oiseaux de proje en sont anssi avides que les hommes, et jeur font une guerre presque aussi destructive ; sans cela ils se muitiplieraient à l'excès. Olina fixe la durée de leur vie à sept on buit ans.

J'ad disséqué une famelle qui avait été prise sur ses œuds ves le 16 de mai, et qui pessit deux onces deux gros. Elle avait la grappe de l'ovaire garné d'un grand nombre d'eusé de grosseurs Inégales : les plus gros avaient près de deux lignes de dismère et étaient d'euc couleur orangée; les plus petits étaient d'une couleur prise claire, d'une substance moins opque, et n'avaient guère qu'un tiers de ligne de dans prise daire, d'une couleur en compart de l'entre de l'en

#### VARIÉTÉS DU MERLE.

LES MERICS BLANCS ET TACHETÉS DE BLANC. Quoique le merle ordinaire soit l'oiseau noir per excellence, et plus noir que le corbeau, cependant on ne peut nier que son plumage ne prenne quelquefois du blanc, et que même il ne change en entier du noir au blanc, comme il

arrive dans l'espèce du corbeau, et dans celles des corneilles, des choucas et de presque tous les autres oiseaux, tantôt par l'influence du climat, tantôt par d'autres canses plus particulières et moins connues. En effet, la couleur bianche semble être dans la plupart des animaux, comme dans les fleurs d'un grand nombre de plantes, la couleur dans laquelle dégénèrent toutes les autres, y compris le noir, et cela brusquement et sans passer par les nuances intermédiaires. Rien cependant de si opposé en apparence que le noir et le blanc ; celui-lá résuite de la privation ou de l'absorption totale des rayons colorés, et le blanc, au contraire, de feur rénnion la plus complète : mais en physique on trouve à chaque pas que les extrêmes se rapprochent, et que les choses qui dans l'ordre de nos Idées, et même de nos sensations, paraissent les plus contraires, ont dans l'ordre de la nature des analogies secrètes qui se déclarent souvent nar des effets inattendus.

Entre tons les merles blancs ou tachéés de blanc qui out été décrits, les essiq ui me garaissent devoir se rapporter à l'espèce du merle confianter sont, , "le merle blanc, qui avait été envoyé de Rome à Aldrovande, et 2º edui à tête hanche du même auture, l'esqués ayant tous deux le bec et les pieds jaunes, comme le merle ordinaire, sont cemés appartenit à cette espèce. Il n'en est pas de même de quelques autres en plus grand nombre et plus généralement connus, dont je feral mentiou dans l'article suivant.

## LE MERLE A PLASTRON BLANC.

( LE MEBLE A PLASTRON. )

J'alchangé la déaomination de merle à collier que plusiteurs avaient jugé à propos d'appliquer à cet oiseau, et je lui ai substitué celle de merle à plastron blanc, comme ayant plus de justesse, et même comme étant nécessaire pour distinguer cette race de celle du véritable merle à collier dont je parterai plus bas.

Dans l'espèce dont il s'agit ici, le mâle a ce crict an-dessus de la poltrine une sorte de plastron blanc très-remarquable : je dis le mâle, car le plastron de la femelle est d'un blanc plus terne, plus mêlé de roux; et comme d'ailleurs le plumage de cette femelle est d'un brun roux, sou plastrou tranche beaucoup moins sur ce fond presque de même couleur, et cesse quiequécifs tout à fait d'être paperart : c'est sans doute ce qui a donné lieu à quielques nomenciaterars de laire de cette femêlie une espèce particulière sous le nom de merle de montagne, espée purement nominale, qui a les mêmes se meurs que le merle à plastron blane, et qui en diffère moins, soit en grosseur, soit en couleur, que les femeires ne different de leurs mález dans la vilgard rés espèces.

Ce merle a beaucoup de rapports avec le merle ordinaire; il a comme lui le fond du plumage noir, les coins et i'intérieur du bec jaune, et a peu pres la même taille , le même port : mais il s'en distingue par son plastron, par le blane dont son plumage est émaillé, principalement sur la poitrine , le ventre et les ailes; par son bee plus court et moins jaune; par la forme des pennes moyennes des ailes qui sout carrées par le bout avec une petite pointe saillante au milieu , formée par l'extrémité de la côte : eufin . il en differe par son eri ainsi que par ses habitudes et par ses mœurs. C'est un véritable oiseau de passage, mais qui parcourt chaque année la circonference d'un cerele dont tous les points ne sont pas encore bien connus. Ou sait seulement qu'en général il suit les chaînes des montagnes, sons néanmoins tenir de route blen certaine. On n'en voit guère paraître aux environs de Montbard que dans les premiers jours d'octobre ; ils arrivent alors par petits pelotons de douze ou quinze, et iamais en grand nombre : li semble que ce soit quelques familles égarées qui ont quitté le gros de la troupe. lis restent rarement plus de deux ou trois semaines , et la moindre geiée suffit alors pour les faire disparaître : cependant je ne dois point dissimuler que M. Klein nous apprend qu'on lui a apporté de ces oiseaux vivants pendant l'biver. Ils repassent vers le mois d'avril ou de mai , du moins en Bourgogne, en Brie, et même dans la Sílésie et la Frise, selon Gessner,

Il est trie-care que ces merles habitent les plaines dans la partie tempérée de l'Europe : néammoins M. Salerne assure qu'en a trouvé de leurs nides en Sologne et dans la forté d'Or-léans; que ces nidé étalent faits comme cenz du merle ordinaire; qu'ils conteniareit eniq uut de même grosseur, de même couleur, et (ce qui l'adolgne des habitosts du merle jeu ces oi-seans nicheat contreterre, su pied des buissons, d'où leur vient apparemment le nou de mertes i

terriers ou buissonniers. Ce qui paralt sûr , c'est qu'ils sont très-commnus en certains temps de l'année sur les hautes montages de la Suède, de l'Écosse, de l'Auvergne, de la Savoie, de la Spisse, de la Grèce, etc. Il y a même apparence qu'ils sont répandus en Asie, en Afrique et jusqu'aux Açores; car e'està cette espèce voyageuse, sociale, avant du blanc daus son plumage, et se tenant sur les montagnes, que s'applique naturellement ceque dit Tavernier des voiées de merles qui passent de temps en temps sur les frontières de la Médie et de l'Arméuie, et délivrent le pays des sautereiles; comme anssi ce que dit M. Adanson de ces merles noirs tachetés de blane qu'il a vus sur les sommets des montngnes de l'île Faval, se tenant par compagnies sur les arbousiers dont ils mangeaient le fruit en iasant continuellement.

Ceux qui voyagent en Europe se nourrissent aussi de bales. M. Willughby a trouvé dans leur estomee des débris d'insectes et des baies sembables à celles du groseiller, mais ils aiment de préférence celles de literre, et les raisias. C'est dans le temps de la vendauge qu'lls sont ordinairement le plus gras et que leur chair devient à la fois savoureuse et succeluste.

Quelques chasseurs prétendent que ces merles attirent les grives, et que lorsqu'on peut en avoir de vivants, on fait de très-bonnes chasses de grives au lacet, on a aussi remarqué qu'ils se laissent plus aissement approcher que nos merles communs, quoiqu'ils soient plus difficiles à prendre dans les pièges.

J'ai trouvé, en les disséquant, la vésicule du fiel oblogue, foir petile, et par conséqueut fort différente de ce que dit Williaghly; mais l'on salt combine la forme et la situation des parties molles sont sujettes à varier dans l'intérier des animant : le vestrieule et atimasculeux; su membrane interne ridée à l'ordinaire et assa sabéreure; dans cette membrane je vis des édéris de graitar de genàlvre et freu avient de l'acceptant de l'a

#### VARIÉTÉS

## DU MERLE A PLASTRON BLANC. I. LES MEBLES BLANCS OU TACHETÉS DE BLANC.

l'ai dit que la plupart de ces variétés devalent se rapporter à l'espèce du plastron blanc : et en effet, Aristote, qui connaissait les merles blancs, en fait une espèce distincte du merle ordinaire, quoique ayant la même grosseur et le même eri; mais il savait bien qu'ils n'avaieut pas les mêmes habitudes, et qu'ils se plaisaient dans les pays montueux. Belon ne reconnaît non plus d'antres différences entre les deux espèces que celle du plumage, et celle de l'instinct qui attache lemerle bianc aux montagnes. On le trouve en effet, non-seulement sur celles d'Arcadie, de Savoie et d'Auvergne, mais encore sur celles de Silésie, sur les Alpes, l'Apennin, etc. Or cette disparité d'instinct par laquelle le merle blanc s'éloigne de la nature du merle ordinaire, est un trait de conformité par lequel il se rapproche de celle du merle à plastron blanc. D'ailleurs il est oisean de passage comme lui, et passe dans le même temps. Enfin n'est-il pas évident que la nature du merle à plastron blanc a plus de tendance au blanc, et n'est-il pas naturel de croire que la couleur blanche qui existe dans son plumage peut s'étendre avec plus de facilité sur les plumes voisines, que le plumage du merle ordinaire ne peut changer en entier du noir an blane? Ces raisons m'ont paru suffisantes pour m'autoriser à regarder la plupart des merles bianes, qu tachetés de blauc, comme des variétés dans l'espèce du merle à plastron blanc. Le merle blanc que j'ai observé avait les pennes des ailes et de la queue plus blanches que tout le reste, et le dessus du corps, excepté le sommet de la tête, d'un gris plus clair que le dessous du corps. Le bec était brun avec un peu de jaune sur les bords : il y avait anssi du faune sons la gorge et sur la poitrine, et les pleds etnient d'un gris brun foncé. On l'avait pris aux environs de Montbard dans les premiers jours de novembre, avant qu'il eût encore gelé, c'est-à-dire au temps juste du passage des merles à plastron blanc, puisque peu de jours auparavant on m'en avait apporté denx de cette dernière espèce.

Parmi les merles tachetés de blanc, cette dernière couleur se combine diversement avec

le noir : quelquefois elle se rénand exclusivemeut sur les pennes de la quene et des ailes, que cenendant l'on dit étre moins sulettes aux variations de couleur, tandis que toutes les autres plumes que l'on regarde comme étant d'une couleur moins fixe, conservent leur noir dans toute sa pureté : d'autres fois elle forme un véritable collier qui tourne tout autour du cou de l'oiscau, et qui est moins large que le plastron blanc du merle précédent. Cette variété n'a point échappé à Belon, qui dit avoir vu en Grèce, en Savoic et dans la vallée de Manrlenne une grande quantité de merles au collier, ains! nommés parce qu'ils ont une ligne bianche qui leur tonrne tout le cou. M. Lottinger, qui a eu occasion d'étudier ces oiseaux dans les montagues de la Lorraine où its font quelquefois leur ponte, m'assure qu'ils y nichent de très-bonne benre, qu'ils construisent et posent leur nid à peu près comme la grive, que l'éducation de leurs petits se trouve achevée dès la fin de juin, qu'ils font un voyage tous les ans, mais que leur départ n'est rien moins qu'à jour nommé : Il commence sur la fin de juillet et dure tout le mois d'août, pendant legnei temps on ne voit pas un seui de ces oiseaux dans la plaine, quel qu'en soit le nombre, ce qui prouve blen qu'ils suivent la montagne. On ignore le lleu où ils se retirent. M. Lottinger ajoute que cet oiseau, qui était autrefois fort commun dans les Vosces, v est devenu assez rare.

II. La GARD MERLER IN MONTAGN. Il est Lacké de blaine, mais à ra joat de plastron, et il est plus grou que la d'inice. Il passe en Lorante tout à la lin de l'automes, et il est alors singuillèrement chargé de graisse. Les oiseleurs vie prennent que trè-racement. Il fait la guerre nux limagons, et sait ensues adroitement leur coulles uru n'echer, pour se nouvrir de leur chair. A défaut de limagous, il se enhat sur la graite de lierre, ett o dessu est un fort bon gibier, mais il dégrètere des merles quant à la voix, qu'il a fort à pare fort trista que la fort, qu'il a fort apres de lierre, taigre et fort trista que la fort, qu'il a fort apres de lierre, taigre et fort trista que la fort, qu'il a fort apres de fort pare de l'entre de lierre, quant à la voix, qu'il a fort apres fort trista que la fort de l'acceptant de l'entre d

## LE MERLE COULEUR DE ROSE.

(LE MARTIN BOSELIN.)

Tons les ornithologistes qui ont fait mention de ce merle n'en ont parlé que comme d'un oisean rare, étranger, peu connn, que l'on ne voyalt qu'à son passage, et dont on ignorait la véritable patrie, M. Lianæus est le senl qui nous apprenne qu'il habite la Laponie et la Suisse, mais il ne nous dit rien de ee qu'il v fait, de ses amours, de son nid, de sa ponte, de sa nourriture, de ses voyages, etc. Aldrovande, qui a parlé le premier des meries couleur de rose, dit seulement qu'ils paraissent quelquefois dans les campagnes des environs de Bologne où ils sont connus des oiseleurs sous le nom d'étourneau de mer ; qu'ils se posent sur les tas de fumier, qu'ils prennent beaucoup de graisse, et que leur chair est un bon manger. Ou ea a vu deux en Angleterre que M. Edwards suppose y avoir été portés par queique coup de veut. Nons en avons observé plusieurs en Bourgogne, lesquels avaient été pris dans le temps du passage; et il est probable qu'ils pousseat leurs exeursions jusqu'en Espagne, s'il est yrai, comme le dit M. Kieln, qu'ils aient un nom dans la langue espagnole.

Le pinmage du mâle est distingué; il a la tête, le cou, les pennes des alles et de la queue noirea avec des redites brillants qui jouent entre le vert et le pourpe; la politine, le ventre, le dos, le croupion et les petites couvertures des ceutes de la compliance et le compliance et l'autre plus floscée, avec quelques taches noires répandues çà et la sur cette espéce de scoppulair qui discarda par-dessona jusqu'au la queue, et par-dessona jusqu'au aba-ventre exclusivement : outre cela, latére a pour ornement une capéce de buppe qui se jette faire un be d'eff fortoure l'oiseux la retève.

Le bas-ventre, les couvertures inférieures de la quene et les jambes sont d'une couleur rembrunie; ie turse et les doigts d'un orangé terne; le bec mi-parti de noir et de couleur de chair : mais la distribution de ces eouleurs semble n'étre point fixe en cette partie, car dans les individus que nons avoas observés et dans ceux d'Aldrovande, la base du bec était noirâtre et tont le reste couleur de chair; au lieu que dans des individus observés par M. Edwards, c'était la pointe du bec qui était noire, et ce noir se changeait par nuances ea un orangé terne qui était la couleur de la base du bec et celle des pieds. Le dessous de la queue parait comme marbré, effet produit par la couleur de ses couvertures inférieares qui sout noirêtres et terminées de blanc.

La femelle a la tête noire comme le mâle,

mais non pas le cou , ni les pennes de la quene et des ailes, qui sont d'une teinte moias foacée; les couleurs du scapulaire soat aussi moins vives.

Get oiseau est plus petit que notre merle oindiante; il a le bee, les alles, les pelos et les doigts plus longs à proportion: il a beaucoup plus de rapports de grandeur, de conformation et même d'instituct avec le merle à plastrou blanc; cari elte vox opgene comme ilu. Cependant il fint avouer que l'un des merles couleur de rose qui a éte tie en Augstetrre, albait de compagale avec des merles à bes jaune. Se longueur prise de la polate du bes jauval most de la que de la compagne de la compagne de la contre de la compagne de la compagn

#### LE MERLE DE ROCHE.

Le nom qu'on a donné à cet oiseau judique assez les licux où il faut le chercher : il habite les rochers et les montagnes : on le trouve sur ceiles du Bugey et dans les endroits les plus sauvages. Il se pose ordinairement sur les grosses plerres et toujours à découvert : il est très-rare qu'il se laisse approcher à la portée du fusii. Des gu'on s'avauce un peu trop, il part et va se poser à une juste distance, sur une autre pierre située de manière qu'il puisse dominer ce qui l'euvironne. Il semble qu'il n'est sauvage que par défiance, et qu'il connaît tous les dangers du voisinage de l'homme. Ce voisinage a cependant moins de dangers pour lui que pour blea d'autres oiseaux : il ne risque guère que sa liberté : car comme il chante biea naturellement, et qu'il est susceptible d'appreadre à chanter eacore mieux, on le recherche bien molas pour ie manger, quoiqu'il soit un fort bon morceau, que pour jouir de son chant, qui est doux, varié et fort approchant de celul de la fauvette : d'alileurs il a bientôt fait de s'approprier le ramage des autres oiseaux et même ceiui de notre musique. Il commence tous les jours à se faire entendre un neu avant l'aurore qu'il annonce par quelques sons éclatants, et il fait de même au coueber du soleil. Lorsqu'on s'approche de sa cage au milieu de la nuit avec une lumière, Il se met aussitot à chaater, et pendant la journée, lorsqu'il ne chante point il semble s'exercer à demi-voix et préparer de nouveaux airs.

Par une suite de leur caractère défiaut, ces
oiseanx cachent ienr nid nvec grand soin, et i

oiseanx eachent leur nid niver grand soin, et l'établissent dans des trous de rocher, près du plusond des eavernes les plus inaccessibles; ce n'est qu'avec beautoup de risque et de peine qu'on peut grimper jusqu'à leur couvèc, et ils la défendent avec courage contre les ravisseurs en téhand de leur crever les yeux.

Chaque poute est de trois ou quatre outs. Lorque leurs peits sont éclos, li les nourrissent de vers et d'insects, c'est-à-dire de nilments dont lis vivent cus mêmes cependant ture, et lorqu'ou les diver en cape, do leur donne neve succès la même pêtre qu'un x rosignois. Mais pour pouvoir les clever il faut les peradre dans le silé; car des qu'ils ont fait usaçe de leurs ailes et qu'ils out pris possession de l'air, ilsa es a laissent attraper à aucune sorte de pières; et quand on viendrait à bont de l'air. Ilsa es l'air l'aire pas à leur liberto, perte, ilsa es sur-l'aviente ass à leur liberto perte.

Les merles de roche se tronvent en queiques endroits de l'Allemagne, dans les Alpes, les montagnes du Tyrol, du Bugey, etc. On m'a npporté une femelle de cette espece, prise le 12 mai sur ses œufs; elle nynit établi son nid sur un rocher dans les cuvirons de Montbard, on ces olseaux sont fort rares et tout à fait inconnus : ses couleurs avaient moius d'éclat que celles du máic. Celul-ci est un peu moins gros que le mâle ordinaire, et proportionné tout différemment : ses ailes sont très-longues , et telles qu'il convient à un oiseau qui niche au plafond des cavernes ; elles forment , étant déployées , uae envergure de treize à quatorze pouces, et elles s'étendent, étant repliées, presque jusqu'au bout de la queue, qui n'a pas trois pouces de long : le bec a environ un pouce.

A l'égard du plumage, la têté et le cou sout comme recouvers d'un couptebleon cendré , varié de petités teches rousses; le dos est rembusi pres du cou, et d'une coudeur plus ciaire pres de la queue. Les dix pennes latérales de celles-cisont tousses, et les deux laterales des recelles-cisont tousses, et les deux lateradiblaires bruues. Les pennes des ailes et l'eurs couvertures sont d'une couleur obseure et bourées d'une conleur plus ciaire : enfin la poltriane et tout de dessous du corpes sont ormagés, varies par de petites monochetures, les unes blanches et le sautes bruues : le bec et les piedes sont tonistres.

#### LE MERLE BLEU.

On retrouve dans ce merle ie même fond de couleur que dans le merie de roche, c'est-àdire le cendré bleu ( mais sans aucun mélange d'orangé), la même taille, à peu près les mêmes proportions, le goût des mêmes nourritures, le même rumage, la même habitude de se tenir sur les sommets des montagnes et de poser son nid sur les rochers les plus escarpés : en sorte qu'on scrait tenté de le regarder comme une race appartenant à la même espèce que le merie de roche; aussi plusieurs ornithologistes les ont pris l'un pour l'autre. Les couleurs de son plumage varient un peu dans les descriptions et sont probablement sujettes à des variations réelles d'un individu à l'autre, selon i age, lesexe, ic climat, etc. Le mâle que M. Edwards a représenté n'était pas d'un bieu uniforme partout; ia teinte de la partie supérieure du corps était plus foncée que la teinte de la partie inférieure : il avait les pennes de la queue noirâtres, celles des alles brunes, ainsi que icurs grandes couvertures, et celles-ci terminées de blanc, les veux entourés d'un cercle inune, le dedans de ia bouche orangé, le bec et les pieds d'un brun presque noir. Il parait qu'il y a plus d'uniformité dans je piumage de la femelle.

Belou, qui a vu de ces oiseaux à Raguse, en Daimatle, nous dit qu'il y en a aussi dans les iles de Négrepont, de Candie, de Zante, de Corfou, etc., et qu'on les recherche beaucoup à cause de leur chant : mais il ajoute qu'il ne s'en trouve point natureilement en Frauce, ni en Italie. Cependaut le bras de mer qui sépare la Dalmatie de l'Italie n'est point une barrière insurmontable, surtout pour ces oiseaux qui, suivant Belou iui-même, volent beaucoup mieux que le merle ordinaire, et qui, au pis aller, pourralent faire le tour et pénétrer en Italie en passant par l'état de Venise. D'ailleurs c'est un fait que ces merles se trouveut en Italie; celui que M. Brisson a décrit, et celul que nous avons fait représenter, ont été tous deux envoyés de ce pays. M. Edwards avait appris par la voix unbiique qu'ils y nichaient sur les rochers inaccessibles ou dans les vicilles tours abandonnées; et de plus il en a vu quelques-uns qui avalent été tués nux environs de Gibraltar : d'où il conclut, avec assez de fondement, qu'ils sont répandus dans

tout le midi de l'Europe. Mais cela doit s'entendre seulement des montagnes; car il est rare qu'on rencontre de ces oiseanz dans la plaine. L'eur ponte est ordinairement de quatre on cinq œuß, et leur chair, surtout celle des jeunes, nosse nour un fort bon manere.

\_

#### LE MERLE SOLITAIRE'.

## ( LE MEBLE BLEU.)

Volcl encore nn merle habitant des montagnes, et renommé pour sa belle voix. On sait que le roi François Ier prenaît un singuiler plaisir à l'entendre, et qu'aujourd'hui même un mile apprivoisé de cette espèce se vend fort cher à Genève et à Milan, et beaucoup plus cher eneore à Smyrne et à Constantinopie. Le ramage naturel du merie solitaire est en effet très-doux. très-flûté, mais un peu triste, comme doit être le chant de tont oiseau vivant en solitude. Celul-ci se tient toniours seul, execpté dans la salson de l'amour. A cette époque, non-seulement le måle et la femeile se recherchent, mais sonvent ils quittent de compagnie les sommets agrestes et déserts où jusque-là lls avaient fort bien véen séparément, pour venir dans les lieux habités et se rapprocher de l'homme. lis sentent le besoin de la société dans le momentoù la plupart desanimaux qui out coutume d'y vivre se passeraient de tout l'univers : on dirait qu'ils veulent avoir des témoins de leur bonbeur, afin d'en jouir de toutes les manières possibles. À la vérité, ils savent se garantir des inconvénients de la fouie, et se faire une soiltude au mliieu de la société, en s'élevant à une hanteur où les Importunités ne peuvent atteindre que difficilement. Ils ont contume de poser leur nid. fait de brins d'herbe et de plumes, tout au hant d'nnc cheminée isolée, ou sur le comble d'un vienx château, on sur la cime d'un grand arbre, et presque toujours à portée d'un ciocher ou d'une tour élevée : e'est sur le cog de ce elocher, ou snr la girouette de eette tour que le mâie se tient des heures et des journées entières, sans cesse occupé de sa compagne tandis qu'elle conve, et s'efforçant de charmer les ennuis de sa situation par un chant continuel. Ce chant, tont pathétique qu'il est, ne suffit pas à l'expression du scatiment dont il est piein; un oiseau solitaire sent plus, et plus profondément qu'un autre; on voit quelquefois celui-ci s'élever en chantant, battre des ailes, étaler les plumes de sa queue, relever celles de sa tête et décrire en piaffiant plusiens erreles dont sa femelle chérie est le centre unique.

Si quelque bruit extraordinaire, ou la présence de quelque objet nouvena, donne de l'inquiétude à la couveuse, elle serfolgie dans son fort, e'est-à-dire sur le elocher ou sur la tour habitée par son mâle, et hientôt elle revient à sa couvée qu'elle ne renoue famás.

Dig que les petits sont éclos. Le mête case de chanter, mais îl ne case pas d'ainer: au contraire, il ne se tait que pour donner à ceite qu'il aime une nouvelle preuve de son amour et partager avec étie le soin de porter la hec-qu'el aireur petits; cur dans les ainmaux l'ardeur de. l'amour ai annouce ges seelement une plus grande fidélië au veru de la nature pour la génération des êtres, mais encore un zeleples wif et plus sorten, mais encore un zeleples wif et plus sorten, por leur conserva-

Ces oiseaux poodent ordinatrement cinq on six cuts. In sourcinsent lears petits o'finectes, et ils e'en nourrissent eux-mêmes, ainsi que de raisins et d'antres fruits. On le se voit arriver au mois d'avril dans lespays oo ils ont contome de spaser l'été; jis e'en vont al fin d'avoit, et revieunent constamment chaque année au même medrat où lis ont en premeir lien fair leur domicife. Il est rare qu'on en voie denx paires étabites dans le même enton.

Les jeunes, pris dans le nid, sont capables d'instruction : la soupiesse de leur gosieuse prête à tout, soit aux airs, soit aux paroies; car lis apprennent aussi à parier, et lis se mettent à chanter au milieu de la nuit, sitôt qu'ils voient la lumière d'une chandelle. Ils peuvent vivre en cage jusqu'à buit ou dix ans lorsqu'ils sont blen gouvernés. Ou en trouve sur les montagnes de France et d'Italie, dans presque toutes les lies de l'Archipel, surtout dans celles de Zira et de Nia, où l'on dit qu'ils nichent parmi des tas de plerres, et dans l'île de Corse, où ils ne sont point regardés comme oiseaux de passage. Cependant en Bourgogne II est inoui que ceux que nous voyons arriver an printemps et nicher sur les cheminées ou sur le comble des églises, y passent l'hiver. Mais il est possible de concilier

<sup>4</sup> Cet oisean pe diffère pas spécifiquement du précédent Dame, 4818.

tout cela : le merle solitaire peut très-bleu ue point quitter l'île de Corse, et néanmoins passer d'un canton à l'autre et changer de domicile suivant les saisons, à peu près comme il fait en France.

Les habitudes singulières de cet oisean et la beauté de sa voix ont inspiré au peuple une sorte de vénération pour lui. Je connais des pays où ll passe pour un oiseau de bon augure. où l'on souffrirait impatiemment qu'il fût tronbié dans sa ponte, et où sa mort serait presque regardée comme un malheur public,

Le merle solitaire est un peu moins gros que le merle ordinaire; mais il a le bec plus fort et pins crocbu par le bout', et les pieds pius courts à proportion. Son plumage est d'un brun plus ou moins foncé et moucheté de blanc partout, excepté sur le eroupion et sur les pennes des ailes et de la gueue; outre cela le cou, la gorge, la poitrine et les couvertures des ailes ont dans le mâle une teinte de bieu et des reflets pourpres qui manquent absolument dans le plumage de la femelle : celle-ci est d'un brun plus uniforme, et ses mouchetures sont jaunatres. L'un et l'autre out l'iris d'un janne orangé, l'onverture des narines assez grande, les bords du bec échancrés près de la pointe comme dans presque tous les merles et toutes les grives : l'intérieur de la bouche jaune; la jangue divisée par le bont en trois filets, dont ceiul du milieu est le pins long ; douze pennes à la queue, dix-neuf à chaque aile, dont la première est très-courte; enfin la première phalange du doigt extérieur unie à celie du doigt du milieu. La longueur totale de ees oiseaux est de bnit à neuf pouces, leur voi de douze à treize, leur queue de trois, leur pied de treize lignes et leur bec de quinze; les ailes repliées s'éteudent au delà du millen de la queue.

## OISEAUX ÉTRANGERS OUI ONT RAPPORT AU MERLE SOLITAIRE.

LE MERLE SOLITAIRE DE MANILLE 2. Cette espèce paraît faire la unauce entre notre merle solitaire et notre merle de roche : elle a

4 Cela seul aurait dû le faire exclore du genre des merles dans loute distribution méthodique où l'on a établi pour l'ou des caractères de ce grare, le bout de la mandibule supérieure presque droit

3 Cuvier pense que cet oisean est probablement le même que le Turdus violaceus de Souneral, espèce voisine de notre merle solitaire. les couleurs de celui-ci et distribuées en partie dans le même ordre ; mais elle n'a pas les alles si longues, quolqu'elles s'étendent dans jeur repos jusqu'aux deux tiers de la queue; son plumage est d'un bleu d'ardoise, uniforme sur la tête, la face postérieure du cou et le dos, presque entièrement bleu sur le croupion : moucheté de jaune sur la gorge, la face antérieure du cou et le haut de la poitrine ; plus foncé sur les couvertures des ailes avec des mouchetures semblables, mais beaucono plus ciair-semées, et queiques taches blanches encore moins nombreuses: le reste du dessous dn corps est orangé, moucheté de bleu et blane ; les grandes pennes des ailes et de la queue sont noirâtres, et les dernières bordées de roux ; enfin le bec est brun et les pieds presque noirs.

Ce soiltaire approche de la grosseur de notre merle de roche. Sa longueur totale est d'environ huit pouces, son vol de douze on treize, sa queue de trois, et son bee d'un seui pouce.

La femelle u'a point de bleu ni d'orangé dans son pinmage, mais deux ou trois nuances de brun qui forment entre elles des mouchetures assez régulières sur la tête, le dos et tont le dessous du corps. Ces deux oiseaux faisaient partie de l'envoi de M. Sonnerat,

## LE MERLE SOLITAIRE DES PHILIPPINES.

On retrouve dans cet oiseau la figure, le port et le bec des solitaires, et quelque chose du plumage de celui de Manille 1; mais il est un peu plus petit. Chaque niume du dessous du corps est d'un ronx pins ou moins clair bordé de bruu ; celles du dessus du corps sout brunes et ont un double bord, le plus intérieur noirâtre et le plus extérieur blanc sale ; les petites couvertures des ailes ont nne teinte de cendré, et celles du croupion et de la queue sont absolument cendrées ; la tête est d'un olive tirant au jaune, le tour des yeux bianchâtres, les pennes de la queue et des ailes brunes bordées de gris, le bec et les pieds bruns.

La longueur totale de ce solitaire est d'environ sept pouces et demi : Il a plus de douze pouces de vol, et ses ailes repliées vont insqu'aux trois quarts de la queue, qui est com-

<sup>4</sup> M. Vicillot le considère mé e n'étant qu'une va riété d'âge du merte solitaire de Manille.

posée de douze pennes, et n'a que deux pouces

Cet oisean, qui a été envoyé par M. Polvre, a tant de rapports avec le solitaire de Manille, que je serais peu surpris qu'il fuit reconsu dans la suite pour n'être qu'une simple variété d'âge dans cette espèce, d'autant qu'il viend ess mêmes contrées, qu'il est pius petitet que ses couleurs sont, pour ainsi dire, moyennes entre celles du male et celles de la femelle.

## OISEAUX ÉTRANGERS

QUI ONT RAPPORT AUX MERLES D'EUROPE.

## LE JAUNOIR

## DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

Ce merle d'Afrique a l'uniforme de nos merles d'Europe, du noir et du jaune, et de lin son nom de igunoir: mais le noir de son piumage est plus brillant, et il a des reflets qui lui donnent à certaius jours un œil verdâtre : on ne voit du janne ou plutôt du roux que sur les grandes pennes des ailes, dont les trois premières sont terminées de brun et les suivantes de ce noir briffant dont j'ai parlé. Ce même noir brillant et à reflets se retrouve sur les deux peunes intermédiaires de la queue et sur ce qui paratt an-debors des pennes movennes des ailes; tout ce qui est caché de ces pennes moyennes et toutes les pennes latérales de la queue en entier sont d'un noir pur : le bec est de ce même poir, mais lea pieds sont bruns.

Le jaunoir est un peu plus gros que notre merle ordinaire. Salongueur est de ouze pouces, son vol de quinze et demi, sa queue de quatre, son bee, qui est gros et fort, de quinze lignes, et son pied de quatorze; ses ailes, dans leur repos, ne vont qu'à la moltié de la queue.

## LE MERLE HUPPÉ DE LA CHINE!

Quolque cet oiseau solt un peu plus gros que le merle, il a lebec et les pieds plus courts et la queue heancoup plus courte; presque tout son plumage est noirstre avec nne teinte obscure de

bleu, mais sans aucun reflet; on voit au milieu des alies une tache blanche appartenant aux grandes pennes de ces mêmes ailes, et un peu de blanc à l'extrémité des pennes latérales de la queue : le bec et les pieds sont faunes et l'iris d'un bel orangé. Ce merie a sur le front une petite touffe de plumes longuettes qu'il hérisse quand Il veut : mais maleré cette marque distinctive, et la différence remarquée dans ses proportions, je ne sais si l'on ne pourrait pas le regarder comme une variété de climat dans l'espèce de notre merie à bec jaune ; il a comme lui une grande facilité pour apprendre à siffler des airs et articuier des paroies. On le transporte difficilement en vie de la Chine en Europe, Sa longueur est de huit pouces et demi; ses ailes, dans leur repos, s'étendent à la moitié de la queue, qui n'n que deux ponces et demi de long, et qui est composée de douze pennes à peu prea égales.

## LE PODOBÉ DU SÉNÉGAL.

Nous sommes redevable à M. Adamon de cettle aspèce étrangère et nouvelle qui a le hec brun, les alieset les pieds de couleur rousse, les alles de courtes, la queue loogue, étagée, marquée de blance l'extremité de ses pennes latérales et de ses couvertures inférieures. Dans tout le reste le podobé est noir comme nos meries, et leur ressemble pour la grosseur, comme pour la forme du bec, qui cepeudant i est point jaune.

## LE MERLE DE LA CHINE 1.

Ce mierie est plus grand que le nôtre; il a les pieds beaucoup plus forțus, in queue plus longue et d'une autre forme, puis qui ele est étagle. L'accident le plus remarquable de son plumage, c'est comme une paire de luuettes qui prarait ponée sur la base de son bee, et qui s'estend de part et d'autre sur ses yeux; les côtés de ces untetes sont de figure à peu près coule et. de couleur noire, en sorte qu'ills tranchent sur le plumage gris de la tête et de son. Cette même couleur grise, mêtée d'une teintes verdêtre, Pegre sur tout le dessan du corps, compris les alles et les pennes intermédialres de la queue; les pennes lateriles sont beaucoup plus rembrusires;

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cet oiseau est du genre martin. (Cuvier.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cuvier regarde cet oiseau comme se rapportant au genre des pies-grieches.

une partie de la poitrine et le ventre sont d'un blanc sale un pen jaune, jusqu'aux couvertures inférièmes de la queue, qui sont rousses. Les ailes, dans leur repos, ne s'étendent pas fort au delà de l'origine de la queue.

### LE VERT-DORÉ

## OU MERLE A LONGUE QUEUR DU SÉNÉGAL.

La gnene de ce merle est en effet très-longue, puisque la longueur de l'oiseau entier, qui est d'environ sept pouces, mesurée de la pointe du bec à l'extrémité du corps , ne fait pas les deux tiers de la longueur de cette queue. L'étendue de son vol ne répond pas à beaucoup près à cette dimension excessive; elle est même bien moindre à proportion, puisqu'elle surpasse à peine celle du merle qui est un oiseau plus petit. Le vert-doré a nussi lebec plus court proportionnellement, muis il u les pieds plus longs. La couleur générale de cet oiseau est ce beau vert éclatant que l'on voit briller sur le plumage des canards, et elle ne varie que par différentes teintes, par différents reflets qu'elle prend en différents endroits ; sur la tête , c'est nne teinte noiratre à travers laquelle perce la couleur d'or; sur le croupion et les deux longues pennes intermédiaires de la queue, ce sont des reflets nourpres : sur le ventre et les jambes , c'est un vert changeant en nne couleur de cuivre de rosette : dans presque tout le reste , c'est un beau vert doré, comme l'indique le nom que j'al donné à cet oiseau, en attendant que l'on sache celni sous lequel il est connu dans son pays.

Il yn an Cabinet du Rol un olseau tout à fait ressemblant à celul-et, excepté qu'il u'n pas in queue si longue à beaucoup pres. Il est probable que c'est un vert-dore qui luura été pris au temps de la mue, temps on cet oiseau peut perdre sa longue queue, comme la venve perd la sienne.

#### LE FER-A-CHEVAL

## OU MERLE A COLLIES D'AMÉSIQUE".

Une marque noire en forme de fer à cheval qui descend sur la poitrine de cet oiseau, et une bande de même couleur sortant de chaque côté de dessous son œil pour se jeter en arrière, sont

Cel oiseau est placé par Cuvier dans le geure étourpeau.

tout ce qu'il y n de noir dans son plumage; et la première de ces taches, par sa forme déterminée, m'a paru ce qu'll y avait de plus propre à caractériser cette espèce, c'est-à-dire à lu distinguer des autres merles à collier. Ce fer à cheval se dessine sur un fond jaune, qui est la couleur de la gorge et de tout le dessous du corps. et qui reparait eneore entre le bec et les venx : le brun règue sur la tête et derrière le cou, et le gris clair sur les côtés : outre celu le sommet de in tête est murqué d'une raie blanchâtre ; tout le dessus du corps est gris de perdrix ; les pennes des ailes et de lu queue sont brunes avec quelques taches roussatres; les pieds sont bruns et fort longs, et le bec, qui est presque noir, a in forme de celui de nos meries. Cet oiseau a encore celu de commun avec eux, qu'ii chante très-bien au printemps, quoique son chant nit peu d'étendue. Il ne se nourrit presque que de menues gmines qu'il trouve sur la terre, en quol il ressemble nux alouettes; mais il est beaucoup plus gros, plus gros même que notre merle, et il n'n point l'ongle postérieur allongé comme les alouettes. Il se perche sur la cime des arbrisseaux, et l'on a remarqué qu'il avalt dans la quene un mouvement fort brusque de basen haut. Avrai dire, ce n'est ni une alouette, ni un merle ; mais de tous les oiseaux d'Europe, celuinvec qui ii semble avoir le plus de rapports, c'est notre merle ordinaire. Il se trouve nonseulement dans la Virginie et dans la Caroline, mais dans presque tout le continent de l'Amé-

Le sujet qu'a observé Catesby pesait trois onces et un quart; il avait dix pouces de la pointe du bec au hout des ongles, le bee long de quinze lignes et les pieds de dix-huit; ses niles dans leur repos s'étendaleut à la moltié de la queue.

## LE MERLE VERT D'ANGOLA.

Le dessus du corps, de la tête, du cou , de la que et de ailles est dans cet diseau d'un vert olivâtre; mais on apreçoit sur les alles des taches rembrunies , et le croupion est bleu: on out aussi sur le don, comme devant le cou, quelque méange de bleu uvec le vert; le bleu se retrouve pur sur la partie supérieure de lu gonge; le violet règne sur la partie supérieure de lu gonge; le violet règne sur la partie supérieur de lu les iambes et le s'junes qui recouverul tordile; enfin les convertures inférieures de laqueue sont d'un jaune olivâtre , le bec et les pieds d'un noir décidé.

Cet oiseau est de la même grosseur que celui auquel M. Brisson a donné le même nom, et lui ressemble aussi par les proportions du corps, mais le plumage de ce dernier est différent; c'est partout un beau vert canard, avec une tache de violet d'acier poll, sur la partie antérieure de l'aile.

La grosseur de cre olseaux est à peu près celle de notre merle; leur longueur d'environ nenf pouces, leur voi de douze pouces etun quart, et leur bec de onze à douze lignes; leurs ailes dans leur repos vont à la moitfé de la queue, qui est composée de douze pennes écales.

Il est probable que ces deux olseaux appartiennent à la même espèce: mais l'ignore que est celui des deux qui représente la tige primitive, et quei est celui qui doit n'être regardé que comme une branche collatérale, ou si l'on veut comme une simple variété.

## LE MERLE VIOLET

DU ROYAUME DE JUIDA.

Le plumage de cet oiseau est peintdes mêmes coaleurs que celui du précédent; c'estroijours du violet, du vert et du bleu, mais distribués différenment: le violet pur règne sur la tête, le cou et but le dessous du corps; le blea sur la queue et ses coavertures supérieures; le vert enfin sur les alies; mais celle-cl out une bande bleue près de leur bod inférieur.

Ce merie est encore de la même taillé que no tre meire vert d'Augois, li purativor le même port, et comme il vient aussi des mêmes ciimats, je serais fort tende de le rapporter à la même espèce s'il n'avaitle selles plus longue greur des ailes dantes allures et d'autres lapered est le dantes la leure et d'autres lapered per le comme le plus ou moins de lorguer des ailes dans tes obseux describés depend primeir, con le pent guirre établit la decessa une différence spécifique, et il est sege de restre dans le doute en attrodant des observations plus décârises.

## LE PLASTRON NOIR DE CEYLAN.

Je donne un nom particuller à cet diseau; parce que ceux, qu'in tout une son la parce que ceux, qu'in tout une son la parce que ceux, qu'in con en a fait un mente et M. Débands une pie, ou une pieçritche l'; pour moi j'en fais un piaztro noir en attendant que ses moures et ses habitudes mieux conners me mettent en état de importaries avé tritables analogues curupéens. Il est pius petit que le merie et il a le bec pius ori à proportion; as longueur totales et d'environs sepi pouccest derail, son void écoure, sa queue de crous et del no, son be de doune à tries lignes, on conservation de la contra de la contra de vont au deit du milieu de la queue, qui est un vont au deit du milieu de la queue, qui est un

Le plastron noir, par lequel cet oiseau est ca-

ractérisé, fait d'autant plus d'effet qu'il est contigu par en haut et par en bas à une couleur plus claire: car la gorge et tout le dessous du corps sont d'un jaune assez vif. Desdeux extrémités du bord supérieur de ce plastron partent comme deux cordons de même couleur qui d'abord s'élevant de chaque côté vers la tête, servent de cadre à la belle pinque jaune orangée de la gorge, et qui se courbant ensuite pour passer an-dessous des yeux, vont se terminer et en quelque manière s'implanter à la base du bec. Deux sourcils jaunes qui prennent naissance tout proche des narines, embrassent l'œil pardessus, et se trouvant en opposition avec les espèces de cordons noirs qui l'embrassent par-dessous, donnent encore du caractère à la physionomie. Toute la partie supérieure de cet oiseau est ollvåtre, mais cette couleur semble ternie par un mélange de cendré sur le sommet de la tête, et elle est au contraire plus éclatante sur le croupion et sur le bord extérieur des pennes de l'aile: les plus grandes de ces pennes sont terminées de brun ; les deux intermédiaires de la queue sont d'un vert olive, comme tont le dessus du corps, et les dix latérales sont noires, terminées de jaune.

La femelle n'a ni la plaque notre de la poltrice, al les cordons de même couleur qui semblent lui servir d'attaches; elle a la gorge grise, la poltrine et le ventre d'un jaune verdâtre, et tout le dessus du corps de la même couleur, mais plus foncée. Es grégral cette femelle ne mais plus foncée. Es grégral cette femelle ne

Cavier le considère comme une des espèces de pies-gréches qui se rapprochent des meries.

differe pas benueoup de l'oiseau représenté dans 1 les planches entuminées, nº 358, de l'édition in-4', sous le nom de merle à ventre orangé du Sénégal

M. Brissou a donné le plastrou uoir dont il s'agit dans cet article, comme venaut du cap do Boune-Espérance, et il en venalt certainement, puisqu'il en avait été rapporté par M. l'abbé de la Calile; mals, s'il en faut croire M. Edwards. il venait encore de plus loin, et son véritable climat est l'île de Ceylau. M. Edwards a été à portée de prendre des informations exactes à ce suiet de M. Jeau Gédéou Loteu, ani avait été gouverneur de Cevlau et qui à sou retour des Indes fit présent à la Société royale de plusieurs oiseaux de ce pays, parmi lesquels était un plastron uoir. M. Edwards afoute une réflexion très-juste, que l'ai délà prévenue dans les volumes précédents et qu'il ue sera pas inutile de répéter ici, c'est que le cap de Bonne-Espérauce étant un point de partage où les vaisseaux abordent de toutes parts, on doit y trouver des marchandises, par consequent des oiseaux de tous les pays, et que tres-souvent on se trompe en

## côte en sont originaires. Cela explique assez blen pourquoi il y a dans les cabinets un si grand nombre d'oiseaux et d'autres animaux soi-di-L'ORANVERT QU MERLE A VENTRE GRANGE DU SÉNÉGAL.

supposant que tous ceux qui viennent de cette

# sant du cap de Bonne-Espérance.

J'ai appliqué a cette nouvelle espèce le nom d'oranvert, parce qu'il rappelle l'idée des deux priucipales couteurs de l'oiseau : un beau vert foncé eurichi par des reflets qui se joucut eutre différentes unances de janne, règne sur tout le dessus du corps, compris la queue, les ailes, la tête et même la gorge; mais Il est moins foncé sur la queue que partout allleurs ; le reste du dessous du corps, depuis la gorge, est d'uu orangé brillant : outre cela on apercolt sur les alles repliées un trait blanc qui appartieut au bord extérieur de queigues-unes des grandes peuues. Le bec est bruu ainsi que les pieds. Cetoiseau est plus petitque le merle; sa longueurest d'environ huit pouces,, son vol de onze un tiers, sa queue de deux et demi, et sou bec de onzendouze ligues.

#### VARIETE DE L'ORANVERT.

L'ORANBLEU. J'ai dit que l'oranvert avait beau-

coup de rapports avec la femelle du plastron noir; mais il u'eu a pas moins avec le merle du cap de Bonne-Espérance, que s'appelle oranbleu, parcequ'il a tout le dessous du corps orangé depuis la corre jusqu'au bas-ventre inclusivement, et que le bleu domine sur la partie supérieure depuis la base du bec jnsqu'an bout de la queue. Ce bleu est de denx teintes, et la plus foucée borde chaque plume, d'où résulte une variété douce, régulière et de bon effet. Le bec et les pieds sont poirs ainsi que les penues des alles : mais plusieurs des movennes sout bordées de gris blanc. Euflu les pennes de la queue sout de toutes les plames du corps celles dout la couleur paraît le plus uniforme,

### LE MERLE BRUN

#### DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

C'est une espèce uouvelle dont uous sommes redevables à M. Sonnerat ; elle est à peu près de la grosseur du merie; sa lougueur totale est de dix pouces, et ses ailes s'étendent un peu au dein du milieu de la queue. Presque tout sou plumage est d'un brun changeaut, et jette des reflets d'un vert sombre ; le ventre et le crounion sout blancs.

## LE RANIABBOTI DII BENGALE

Le piumage bruu partout, mais plus foucé sur la partie supérieure du corps, plus clair sur la partie inférieure, comme aussi sur le bord des convertures et des pennes des ailes, le bec et les pieds jaunes, la queue étagée, longue d'euvirou trois ponces, et dépassant les ailes repliées d'envirou la moitié de sa longueur ; voilà les principaux traits oul caractériseut cet olseau étrapger, dont la grosseur surpasse un peu celle de la grive.

M. Linuœus nous apprend, d'après les uaturalistes spédois qui ont vovagé eu Asic, que ce même oiseau se retrouve à la Chine : mais il parait v avoir subi l'iufluence du climat; car les baniahbous de ce pays sont gris par-dessus, de conicur de rouille par-dessous, et ils out un trait blanc de chaque côté de la tête. La dénomination d'oiseanx chanteurs que leur applique M. Liuugus, sans doute sur de bous mémoires, suppose que ces meries étrangers out le ramage agréable.

#### L'OUROVANG

## OU MESLE CENDRÉ DE MADAGASCAR.

La dissumination de merie cendré donne es général que idée for tient de les outer qui rèpre dans le plumage de cet oisean; mais il ne faut pas ceivire que ette couleur soit partout du même ton : elle est très-fancée et presque noirfatre, vec une légère teinde ever star les plumes longues et étroites qui couvrent la tête; elle est noins foncée, mais sans mélange d'aucune autre ténte, sur les pennes de la queue et des alles et sur les grandes covertures de ceite-ej; elle a un cell olive sur la partie supérieure du copre pe pêtics couvrieure de sailes, le con, la gonge, est petites couvrieure de sailes, le con, la gonge, est petites couvrieure de sailes, le con, la gonge, est petites ouverieure de sailes, le con, la gonge, est petites ouverieure de sailes, le con, la gonge, est petites de la l'enderoit de la les vetter une leieure teintée de la l'enderoit de la les vettere une leieure teintée de la l'enderoit de la les vettere une

Ce merte est à peu près de la grosseur de notre mauvis; mais III a la queue un peu plus lonque, les ailles un peu plus courtes et les pieds beancoup plus courts. II a le bec-jaune comme uos merles, marqué vers le bout d'une raie brune, et accompagné de quelques barbes antour de sa base; la queue composée de douze prunes égales et les pieds d'un brun clair.

## LE MERLE DES COLOMBIERS.

On l'appelle aux Philippines l'étourneau des eolombiers, parce qu'il est familier par instinct, qu'il semble rechercher l'homme, ou plutôt ses propres commodités dans les habitations de l'homme, et qu'il vient nicher jusque dans les colombiers; mais il a plus de rapports avec notre merle ordinaire qu'avec notre étourneau, soit par la forme du bec et des pleds, soit par les proportions des ailes, qui ne vont qu'à la moitié da la queue, etc. Sa grosseur est à peu près celle du mauvis, et la couleur de son plumage est unle ; mais il s'en faut bien qu'elle soit uniforme et monotone : c'est un vert changeant qui présente sans cesse des nuances différentes et qui se multiplic par les reflets. Cette espece est nouvelle, et nous en sommes redevables à M. Sonnerat. On trouve aussi dans sa collection des individus venant du cap de Bonue-Espérance, lesquels appartiennent visiblement à la même espèce, mais qui en différent en ce qu'ils ont le cronpion blanc tant dessus que dessous, et qu'ils sont plus petits. Est-ce une variété de climat, ou sculement une variété d'âge?

#### LE MERLE OLIVE

#### UU CAP UE BONNE-ESPÉRANCE.

Le dessus du corps de cet oiseau, compris tout et qui paratit des pennes de la queue et des alles fonspu'elles sons en repos, est d'un brun alles fonspu'elles sons en repos, est d'un brun cheté de brun detdé; le oun et la polities «mé chet de brun detdé; le oun et la polities «mé de la même colleur que la gorqe, mais saus mouchetures; tout le reste du dessous du corps est d'un beau duvre, enfine le bee est brun ainsi que les pleds, et le côté intérieur des pennes des altes et des pennes siteraies de la queue.

autes et des pennes interates de la queue.

Ce merle est de la grossen du mauvis; il a
près de treize pouees de vol, et huit un quart de
longueur totale; le bee a dix lignes, le pied quatorze; la queue, qui est composée de douz e penues égales, a trois pouces, et les alles repliées ne vont qu'à la moitié de sa loueueur.

## LE MERLE A GORGE NOIRE DE SAINT-BOMINGUE \*.

L'espèce de pièce noire qui recouvre la gorge de cet olscau, s'étend d'une part jusque sous l'œil et même sur le petit espace qui est entre l'œil et le bec, et de f'autre elle descend sur le cou et jusque sur la poitrine ; de plus elle est bordée d'une large bande d'un roux plus on moins rembruni, qui se prolonge sur les veux et sur la partie antérieure du sommet de la tête : le reste de la tête, la face postérieure du cou, le dos et les petites couvertures des ailes sont d'un gris brun varié légèrement de quelques teintes plus brunes : les grandes couvertures des ailes sont, ainsi que les pennes, d'un brun noirâtre. bordé de gris clair, et séparées des petites couvertures par une ligne janne olivatre, appartenante à ces petites couvertures. Ce même jaune olivatre regne sur le croupion et tout le dessous du corps ; mais sous le corps il est varié par queiques taches noires assez grandes et clair-semées dans tout l'espace compris eutre la pièce poire de la gorge et les jambes. La queue est du même gris que ie dessus du corps, mais dans son milieu sculement, les pennes latérales étant bordées extérieurement de noirâtre ; le bec et les pieds sont noirs.

<sup>4</sup> C'est, selon Wilson, le mâle du carouge à gorge noire, lorsqu'il a attein! l'âge de deux aus. Cet oiseau, qui n'avait pas encore été décrit, est à pen près de la grosseur du manvis; sa longueur totale est d'environ sept pouces et demi, le hec d'un pouce, la queue de trois, et les alles, qui sont fort courtes, ne vont guère qu'au quart de la longueur de la queue.

#### LE MERLE DU CANADA 1.

Celni de tous nos merles dont semble approeher le plus l'oiseau dont il s'agit iei, e'est le merle de montagne, qui n'est qu'nne variété du piastron blane. Le merle du Canada est moins gros, mais ses ailes sont proportionnées de même, relativement à la queue, ne s'étendant pas dans leur repos au-delà du milieu de sa longneur ; et les coulcurs du plumage, qui ne sont pas fort différentes, sont à pen près distribuées de la même manière : e'est toniours un fond rembruni, varié d'une couleur plus claire partout, excepté sur les pennes de la quene et des ailes. qui sont d'un brun noiratre et pniforme. Les couvertures des ailes ont des reflets d'un vert foncé, mais brillant : toutes les autres plumes sont noirâtres et terminées de roux, ce qui les détachant les unes des autres produit nne variété régulière, et fait que l'on peut compter le nombre des plumes par le nombre des marques rousses.

#### LE MERLE OLIVE DES INDES

Tonte la partie supéricure de cet obseau, compris les penuse de la queue, et ce qui parait des pennes de l'alle, est d'un vert d'olive foncé; toute la partie inférieure est du mêne fond de couleur, mais d'une teinte plus daire, et tirant sur le jaune : les barbes inférieures des pennes de l'alle sont brunes, bordes en partie de jaunatire; le bec et les pelos sont preque noirs. Cet d'autre, l'abec et le pelos sont preque noirs. Cet queur toule est de hait ponces, son vol de douze et d'emi, an queune de trois et denni, son bec de treixe lignes, son pled de neuf, et ses alles, dans leur repos, vont à la motifé de la queue.

#### LE MERLE CENDRÉ DES INDES.

La couleur cendrée du dessus du corps est plus foncée que celle du dessous : les grandes couvertures et les pennes des ailes sont bordées

 Selon M. Vicillot, c'est le carouge noir dans son plumage d'automne. degris blance en dehors, mais les pennes moyres mes ont ce bord plus large, et de plus elles ont un autre bord de même couleur en dedam, de-puis leur ontige jusqu'aux deux tierr de leur puis leur origine, jusqu'aux deux tierr de leur longueur. Des douze pennes de la queue, les deux du milleu centr que les dessas da corps; les deux su'uvantes sontre nparte le de la même couleur, mais leur c'et fairfeur est noir; les huit autres sont entiérement poires comme le hec, les pieds et les ongles; le bee est accompagné de quelques harbes noirritres president de la même college; le bee est accompagné de quelques harbes noirritres presides est accompagné de guelques harbes noirritres presides est accompagné de guelques harbes noirritres presides est accompagné de guelques harbes noirritres presides alles que les que les des des noirvetture.

Cet oiseau est plus petit que le mauvis; il a sept pouces trois quarts de longueur totale, donze pouces deux tiers de vol, la queue de trois pouees, le bec de onze lignes et le pied de dlx.

## LE MERLE BRUN DU SÉNÉGAL.

lième de plus uniforme et de plus commun que plumage de cet descrire : du gris brem sur la partie plus facile de décrire : du gris brem sur la partie supérieure et sur l'amérieure, du blasse aule aux la partie inferieure, du brum sur les pennes des des expos. Il n'égit que les est est présent présent plus de la partie le la cette de la partie de caryon. Il n'égit pas le manvir en grosseure, mais il na la queue pies soloque et le best exerq. nais il n'égit pas le manvir en grosseure, mais il na la queue pies soloque et le best partie court. Sa longueur totale, su'huan M. Brisber court. Sa longueur totale, su'huan M. Brisle et nope de la court. Se su queue de trués et demi, son bec de nord l'igne et coppiel de cours, joutez à écha peu le sailes, dans l'eur rysos, au ront qu'u. la moité de la dans l'eur rysos, au ront qu'u. la moité de la queue qu'est composé de doutez peumes égales,

#### LE TANAOMBÉ

#### OU MEBLE DE MADAGASCAR.

Je conserve à et oiseau le nom qu'il a dans sa peurs ous appeurs ous appeurs et als serait à souhaitre que les voyageurs nous appeursasent ainsi les vrais noms des oiseaux étrangers; es erait le seul moyen de nous mettre en état d'employer aves succès coutes les observations faites sar chaque-respèce, et de les appliquer sans erreur à leur véritable objet.

Le tanaombé est un peu moins gros que le mauvis. Son plumage en général est très-rombruni sur la tête, le cou et tout le dessus du corps; mais les couvertures de la queue et des alles ont une teinte de vert : la queue est vertdoré, bordée de blanc aiusi que les alles, qui ont outre cela du violet changeant en vert à , cou sont longues et étroites. C'est une espèce l'extrémité des grandes pennes ; une conjeur d'acier poli sur les pennes movennes et les grandes convertures, et une marque obiongue d'un heau iaune doré sur ces mêmes pennes movennes: la poitrine est d'un brun ronx, le reste du dessous du corps, bianc ; le bec et les pieds sont noirs et le tarse est fort court. La queuc est un peu fourehue : les ailes, dans leur repos, ne vont qu'à la moltié de sa longueur; péanmoins ce merle a le voi plus étendu à proportion que le mauvis. Il est à remarquer que dans un individu que f'ai eu occasion de voir, le bec était pius crocbu vers la poitrine qu'il ne paralt dans la figure columinée, et qu'à cet égard je tanaombé semble se rapprocher du merie solltaire.

#### LE MERLE DE MINDANAO\*.

La conleur d'acier poli qui se tronve sur une partie des ailes du tanaombé est répandue, dans le merie de cet article, sur la têtc, la gorge, le cou, la poitrine et tout le dessus du corps jusqn'an bout de la quene ; les ailes ont une bande blanche près du bord extérienr, et le reste du dessous du corps est bianc.

La longueur totale de l'oiseau n'est que de sept pouces, et ses ailes ne vont pas jusqu'à la moitié de la queue, qui est un pen étagée. C'est une espèce nonvelle apportée par M. Sonnerat.

M. Daubenton le feune a observé un autre individu de la même espèce qui avait les extrémités des longues pennes des ailes et de la queue d'un vert foncé et changeant, et plusieurs taches de violet changeant sur le corps, mais priucipalement derrière la tête. C'est peut-être une femeile ou même un jeune mâle.

## LE MERLE VERT, DE L'ILE DE PRANCE.

Le plumage de cet oiseau est de la plus grande uniformité : c'est partout à l'extérieur un vert bienâtre rembruni; mais son bec et ses pieds sont cendrés. Il est au-dessous du mauvis pour la grosseur : sa longueur totale est d'environ sept pouces, son voi dedix et demi, son bec dedix jignes, et ses ailes, dans leur repos, vont au tiers de sa queue, qui n'a que deux pouces et pemi. Les piumes qui reconvrent la tête et le nouvelle.

### LE CASQUE NOIR,

#### OU MEELE A TÊTE NOIRE DU CAP DE BONNE-ES-DÉBANCE

Onoique au premier conp d'oril le Casque Noir ressemble par le plumage à l'espèce suivante. qui est le brunet, et surtout au merie à cul jaune du Sénégal, que je regarde comme une variété de cette même espèce, eependant, si l'on veut prendre la peine de comparer ces oiseaux en détail, on trouvera des différences assez marquées dans les conleurs, et de plus considérables encore dans les proportions des membres. Le Casque Noir est moins gros que le mauvis : sa longueur totale est de neuf pouces, son voi de neuf et demi, sa queue de trois et demi, son bec de treize ligues, et son pled de quatorze : d'où ii suit qu'il a le vol moins étendu . et au contraire le bec, la queue et les pieds proportionnellement plus longs que le brunet. Il a anssi la quene autrement faite, et composée de douze pennes étagées : chaque aile en n dix-neuf, dont les plus longues sont la cinquième et la sixième.

A l'égard du plamage, il lui ressemble par la couleur brune de la partie supérieure du corps, mais il en diffère par la couleur du casque, qui est un noir briliant, par la couleur rousse du croupion et des cou vertures supérieures de la queue, par la couleur roussitre de la gorge et de tout le dessous du corps jusques et compris les couvertures inférieures de la gueue, par la petite ravure brune des flancs, par la petite tache blanche qui parait sur les ailes et qui appartient aux grandes pennes, par la couleur noirâtre des pennes de la queue, et enfin par la marque bianche qui termine les latérales, et qui est d'autant plus grande que la penne est plus extérieure.

#### LE BRUNET

#### DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

La couleur dominante du niumage de cet olseau est le brun foncé : elle règne sur la tête, le cou, et tout le dessus du corps, la queue et les ailes: elle s'écloircit un peu sur la poitrine et les côtés; elle prend uu œil jaunâtre sur le ventre et les iambes, et elle disparait enfin sur

<sup>4</sup> C'est une vraie pie-grièche pour Cavier.

les couvertures inférieures de la queue pour faire place à un beau jaunc. Cetto tache jaune fait d'autant plus d'effet qu'elle tranche avec la couleur des pennes de la queue , lesquelles sont d'un brun encore plus foncé par-dessous que par-dessus. Le bec et les pieds sont tout à fait noirs.

Ce merie n'est pas plus gros qu'une alouette : il a dix pouces et demi de voi; ses ailes ne vont guère qu'au tiers de la queue, qui a près do trois pouces de long et qui est composée de douze pennes égales.

## VARIÉTÉ DU BRUNET DU CAP.

L'oiscan connu sous le nom de merle à cul jaune du Sénégal 1 a beauconp de rapport avec le brunet; seulement il est un peu plus gros et il a la tête et la gorge noires : dans tont le reste ce sont les mêmes couleurs, et à pen près les mêmes proportions; ce qui m'avait fait eroire d'abord que c'était une simple variété d'âge ou de sexe : mais avant eu dans la suite occasion de remarquer que parmi un grand nombre d'oiseaux envoyés par M. Sonnerat, il s'en était trouvé plusieurs étiquetés merles du cap, lesquels étaient parfaitement semblables au sujet décrit par M. Brissou, et pas un seul îndividu à tête et gorge noires, il me paraît plus vraisemblable que l'oisean du nº 317 représente une variété de climat. Le bec de cet olscau est plus large à sa base et plus courbe que celui du merle ordinaire.

## LE MERLE BRUN DE LA JAMAIOUE.

Le brun foncé règne en effet sur la tête, le dessus du corps, les alles et la queue de cet oiscau ; un brun pius clair sur le devant de la poitrinc et du cou, un biane sale sur le ventre et lo reste du dessous du corps. Ce qu'il y a de plus remarquable dans ee merle, c'est sa gorge blanebe, son bec et ses pieds orangés, Il a les onvertures des narines fort grandes. Sa longueur totalo est d'environ six pouces quatre lignes, son vol de neuf ponces quelques lignes, sa queuc de deux pouces buit ou neuf lignes, son pied de deux pouces et demi, son bec de onze lignes. le tout reduction faite de la mesure anglaise à la nôtre. On pent juger par ees dimensions qu'il

4 Le dessus du corps est moius jaunûtre et plus brun dans un individu que j'ai observé, qu'il ne le parait dans la planche 317 de l'édition in-40.

est moins gros que notre mauvis. Il setient ordinairement dans les bois en montague et passe pour un bou gibier. Tont ce que M. Stoane nous apprend de l'intérieur de cet oisean, e'est que sa graisse est d'un jaune orangé.

### LE MERLE A CRAVATE DE CAVENNE.

La cravate de ce merie est fort ample et d'un beau noir bordé de blane ; elle s'étend depuis la base du bec inférieur, et même depuis l'espace compris entre le bec supérieur et l'œil, jusque sur la partie movenne do la poitrine, ou la bordure blanche, qui s'élargit en cet endroit, est rayée transversalement de noir; elle couvre les côtés de la tête fusqu'aux yeux, et elle embrasse les trois quarts de la circonférence du cou. Les petites et les grandes couvertures des ailes sont du même noir que la cravate ; mais les petites sont terminées de blanc, ce qui produit des monchetures de cette couleur, et jes deux rangs des grandes couvertures sont terminés par une bordure fauve. Le reste du plumage est cannelle; mais le bec et les pieds sont noirs.

Ce merle est plus petit que notre manvis, et ii a la pointe du bec crochue comme les solitaires 4. Sa iongueur totale est d'environ sent pouces, sa queue de deux et demi, son bec de onze lignes et ses ailes, qui sont courtes, dépassent fort peu l'origine de la queue.

### LE MERLE HUPÉ,

DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

La huppe de cet diseau n'est point une happe permanente; mais ce sont des plumes longues et étroites qui , dans les moments de parfaite tranquillité, se couchent naturellement sur le sommet de la tête, et que l'oiseau hérisse quand ii veut. La couleur de cette huppe, du reste de la tête et de la gorge, est un beau noir avec des reflets violets; le devant du cou et de la poitripe ont les mêmes reflets sur un fond brun. Cette dernière coulcur brunc domine sur tout le dessus du corps et s'étend sur le cou, sur les convertures des ailes, sur uno partic des pennes de la queue, et même sous le corps, ou elle forme uue espece de large ecinture qui passe au-dessus du ventre; mais dans tous ces endroits elle est égayée par une couleur blanchatre qui borde et dessine le contour de chaque

\* Cavier pense que cet obseau doit être rapporté au genre des pies-grièches.

plume à peu près comme dans le merle à plastrou blanc. Cedu de cet artice la les couvertures inférieures de la queue rouges, les supérieures blanches, le bas-veutre de exte d'eraiter conieur, cufin le bot et les pieds noirs. Les angie de l'ouverture du be sont accompagnés de longues barbes noires dirigées en avant. Ce merle n'est goire pois grou que l'aboutet huppés. Il o nuce à douze pouces de voi; ses siles, la metre situation de revers, leurs pounes les paus longues sout la quatrième et la cinquième, paus longues sout la quatrième et la cinquième, le la orrandre que la plus corte de toutes.

#### I.E MERLE D'AMBOINE.

Je laisse cet oisean parmi les merles, où M. Brisson l'a placé, sans être bieu sûr qu'il appartienne à ce genre plutôt qu'à un autre. Seba, qui le premier uons l'a fait connaltre, nous dit qu'on le met au rang des rossiguols, à cause de la beauté de son chant : non-seulement il chante ses amours au printemps, mais il relève alors sa longue et belle quene, et la ramène sur son dos d'nne manière remarquable. Il a tout le dessus du corps d'un bran rougeatre, compris la queue et les alles, excepté que cellesci sont marquées d'une tache jaune; tout le dessous du corps est de cette dernière conleur, mais le dessous des pennes de la queue est doré. Ces pennes sont au nombre de douze, et régu-Hèrement étagées.

## LE MERLE DE L'ILE BOURBON.

La grosseur de ee petit oiseau est à peu près celle de l'alouette bupée : Il a sept pouces trois quarts de longueur totale, onze pouces un tiers de voi; son bec a dix à onze lignes, son pled autant, ct ses alles d'uns leur repos ne vonx pas Jusqu'à la moitié de la queue, qui a trois pouces et demi, c'alt i par conséquent elle seule presque la moitié de la longueur totale de l'oiseau.

Le sommet de la tête est recouvert d'une espèce de calotte noire; tout le reste du dessus du corps, les petites couvertures des alles, le cou en entier et la pottrine sont d'un cendre ôtivtre; le reste du dessous du corps est d'un olivâtre tirant au jaune, à l'exception du milieu du ventre, qui est blanchêtre. Les grandes couvertures des ailes sont brunes avec quelque mélange de roux, les premse des ailes mipar.

tie de ces deux mémes couleurs, de maniter que le brun est en dedans et par dessons, et le roux en dehors. Il faut cependant excepter les trois peaues du milien qui sout entièrement brunes : celle sole la queue sont brunes aussi, et et traverses vers leur extrémité par deux bandes de deux brunes différents et fort peu apparentes, étant sur uu foud bruu. Le bec et les pleds sout jauoutres.

## LE MERLE DOMINICAIN

#### DES PHILIPPINES.

La longeure des alles ext undes attributs les plan remarquables de exte nouvelle spans plan remarquables de exte nouvelle spans plan remarquables de exte nouvelle spans plan span spans plan spans plan spans plan spans plan spans plan spans pl

Cet oiseau n'a guère que six pouces de longueur. C'est nne nouvelle espèce dont ou est redevable à M. Sonnerat.

## LE MEBLE VERT DE LA CAROLINE.

Casteby, qui a observé cet oiseau daus son pays natai, nons apprend qui l'are taguère plus grou qu'une alouette, qu'il en a à pen près la figure, qu'il est fort savurage, qu'il se ceche très-bien, qu'il fréquente les bords des grandes riviers, a deux outrès cetts milleu de la mer, qu'il voile les pleis éterates en arriver (comme courts), et qu'il i un transqué étatant. Il y a apparence qu'il se nourrit de la graine de solosums à fluce colour de pourpre.

Ce merie a tout le dessus du corps d'un vert obscur, l'œil presque entouré de blane, la mâchole inférieure bordes finement de la même couleur, la queue brune, le dessous du corps jaune, except le bas-ventre, qui est blanchêtre, le bec et les pieds noirs. Les pennes des alles ne dépassent pas de beaucoup l'origine de la queue.

La longueur totale de l'oiseau est d'environ sept ponces un quart, sa queue de trois, son pied de douze lignes, son bec de dix.

## LE TERAT-BOULAN

OU LE MERLE DES INDES!

Ce qui caractérise cette espèce, c'est un bec, un pied et des doigts plus courts à proportion que dans les autres meries, et une queue étagée, mais autrement que de coutame ; les six pennes du milieu sont d'égale longueur, et ce sont proprement les trois pennes latérales de chaque côté qui sont étagées. Ce merie a le dessus du corps, du cou, de la tête et de la queue noir, le cronpion cendré, et les trois pennes latérales de chaque côté terminées de bianc. Cette même couleur blanche règne snr tout le dessus du corps et de la queue, sur le devant du con, sur la gorge, et s'étend de part et d'autre jusqu'au-dessus des veux : mais il v a de chaque côté un petit trait poir qui part de la base du bec, semble passer par-dessous l'œil, et reparait au delà. Les grandes pennes de l'aile sont noirâtres, bordées de bianc du côté intérieur insqu'à la moitié de leur jongueur : les pennes moyennes, ainsi que leurs grandes couvertures, sont aussi bordées de blanc, mais sur le côté extérienr dans tonte sa longueur.

Cet oiseau est un peu plus gros que l'alouette ; il a dis pouces et demi de vol, et se altes étant dans leur repos s'étendent un peu an delà du milleu de la queue: sa longneur, mesurée de la pointe du bee jusqu'an bout de la queue, est de six ponces et demi, et jusqu'au bout des ongles, de cinq et demi; la queue en a deux et demi, je bee buit lignes et demie, le pied neuf, et le doigt du millius sept du mille, s'et

### LE SAUI-JALA.

## OU LE MERLE DORÉ DE MADAGASCAR.

Cette espèce, qui appartientà l'ancien continent, a s'écart pas absolument de l'uniforme de nos meries; elle a le bec, tes pieds et le sogies noristres, non sorte de collier d'un beau velours noir qui passe sons la gorge, et n s'étend q'un pea un déi ade yeur, is pennes de la queue et des alles, et les piumes du reste du corps toujours noires, mals bordées de citron, comme elles sont bordées de crist dans le merée à plastron blanc, e aostre que le contonr

\* Covier place cet oiseau dans les pics-gritches à loc

- de chaque pinme se dessine agréablement sur les piumes voisines, qu'elle recouvre.
- Cet oiseau est à peu près de la grosseur de l'Allouette; il a neuf pouces ét demi de vol et la queue plus courte que nos merles, relativement à la longueur totale de l'Oiseau, qui est de cinq pouces trois quarts, et relativement à la longueur de ses alles, qui s'étendent presque aux deux tiers de la queue lorsqu'elles sont dans leur repos. Le bec a dix lignes, la queue seize, le pied onze et de doigt du millen dix.

#### LE MERLE DE SURINAM.

Nous retronyons dans ce merle d'Amérique le même fond de couleur qui règne dans le plumage de notre merie ordinaire : il est presque partout d'un noir brillant, mais ce noir est égavé par d'autres couleurs : sur le sommet de la tête, par une plaque d'un fauve jannâtre; sur la poitrine, par deux marques de cette même couleur, mais d'une teinte pius ciaire ; sur le croppion, par une tache de cette même teinte : sur les ailes, par une tigne blanche qui les borde depuis leur origine jusqu'au pli du poignet on de la troisième articulation; et enfin sous les aites, par le blanc qui regne sur tontes leurs convertures inférieures; en sorte qu'en voiant, cet oiseau moutre autant de bianc que de noir : afoutez à cela que les pieds sont bruns, que le bec n'est que noirâtre, ainsi que les pennes de l'aite, et que toutes ces pennes. excepté les deux premières et la dernière, sont d'nn fauve jaunêtre à jeur origine, mais du côté intérieur seniement

Le merie de Surinam n'est pas plus gros qu'une aiouette; sa longueur totale est des x pouces et demi, son voi de neuf et demi, sa queue de trois à peu près, sou bec de hult lignes, et son pied de sept à hult; enfin se sailes, dans l'eur repos, vont au delà du milleu de la queue.

#### LE PALMISTE.

L'habitude qu'a cet oisean de se tenir et de nicher sur les paimiers, où sans doute il trouve la nonrriture qui lui convient, iui a fait donner le nom de palmiste. Sa grosseur égale ceile de l'alonette; sa longueur est de six pouces et demi, son vol de dix et un tiers, sa queue de denx et demi, et son bee de dix ligues.

Ce qui se fait remarquer d'abord dans son plnnage, c'est une espèce de large calotte noire qui lui descend de part et d'autre plus bas que les oreilles, et qui de chaque colé la trois marques blanches. Pune près du front, une autre an-dessus de l'acil, et la troisiem an-dessus de l'acil, et la troisiem an-dessus de l'acil, et la troisiem an-dessous : le cou est cendré par-derrière dans tout c et qui mêt par par chevant, ainsi que la gorge : la potrime extendrée, et le reste du déssous du corps, compris les petites couverturar des laise ci les doute pennes de la converturar des laise ci les doute pennes de la peut de la converturar des laise ci les doute peunes de la peut près de la indrine couleur, et le reste est hum que sep nune, de la frait de la queue : le texte est hum çes pennes, dans leur repos, a'étendent un peu su délà de la queue : le bec et les piels sont cendrés.

L'oisen dont M. Brisson fait une autre cepte de planties ne diffre absolument du précédent que parce que se calotte, an lieu d'être pout ce neuler, a une bande de cardé sur le sommet de la tête, et qu'il a un peu mois de bance sous le corps; mais comme à cela près il a exactement les mémes couleurs, que dans tout le rette Il lui ressemble si parfoliement, que la description de l'un peut convenir à l'autre sans y je ne puis m'empécher de regarder ces deux handivian comme appartenant à la même espère, et je suis traté de regarder le promier comme le milé, et le second comme la fonelle

#### LE MERLE VIOLET

### A VENTRE BLANC DE JUIDA.

La dicomination de ce merie est une decription presque compiète de son plumage; il futt ajouter seuiement qu'il a les grandes perme des ailsus niettres, le bec de même couiteur et les picols ceadrés. A l'égard de ses dimensions, il est un peu moing gros qu'une aloutet; sa longuerr est d'environ six pouces et demi, son voi de dix etdens, sa queuce de seize lignes, son bre de huit, son picid de neuf; les ailes, dans ieur repos, vant nat trois quarts de la queue.

#### LE MERLE BOUX DE CAYENNE.

Il a la partie autérieure et ies côtés de la tête, la gorge, tout le devant du cou et le ventre, roux; le sommet de la tête et tout le dessus du corps, compris les convertures supérieures de la queue et les pennes des ailes, bruus; le socuvertures supérieures des ailes, noires, bordées d'un jaune vif, qui tranche avec la couleur du fond, et termine chaque rang de ces couvertures.

res par une ligne ondoyante : les couvertures inférieures de la queue sont blanches; ia queue, le bec et les pieds, cendrés.

Cet oiseau est pins petit que l'aiouette; il n'a que six pouces et demi de longueur totale. Je n'ai pu mesurer son voi, mais in edoit pas être fortétendu, car les ailes,dans leur repos,ne vont pas au delà des couvertures de la queuc. Le bee et le pied ont cheaun onze ou douze l'inces.

#### LE PETIT MERLE BRUN

#### A GORGE ROUSSE DE CAYENNE.

Avoir nommé ce petit oisens, e'est presque pravoir deciri. J'ounte, pour tout commentaire, que la confeur rousse de la gorge s'étend sur le out et sur la potificie, que le bec est d'un cendré noir, et les pieds d'un jaune verditre. Os merérest à pur paise de la grosseur de chardonencire stoire, et le sail est registe vont au cinq ponces, le bec de sept à huit lignes, le pied de huit on ment, et les ailles registes vont au moins à la motité de la longueur de la queue, la quelle n'est en tout que de diz-buit lignes.

## LE MERLE OLIVE DE SAINT-DOMINGUE.

Ce petit oiseau a le dessus du corps olivâtre, et le dessous d'un gris mété confusément de cette même couleur d'oite; les barbes intérieures des pennes de la queue, des pennes des alies et des grandes convertures de ceties-el, sont brus, bordées de biane ou do blanchâtre; le bece

et ies pieds sont gris brun.

Cet oiscau n'est guère plus gros qu'une fauvette; sa longuent totale est de six pouces, son
voi de hult trois quarts, sa queue de deux, son
bec de neuf lignes, son pied de méme longueur; ses alles, dans leur repos, vont pius loin que la
moltié de la queue, et celle-ci est composée de
douze nennes écales.

On doit regarder le merle olive de Cayenne comme une variété de celui-ci dont il ne diffère qu'en ce que le dessus du corps est d'un vert pins brun, et le dessous d'un gris plus clair; les pieds sont aussi plus noirâtres.

Note. An moment on l'on fluit d'imprimer cet article des meries, un libutre Aughsis (M. le chevaliter Brace), a la bonté de me communiquer les figures pelistre d'après nature de plusicurs oiseaux d'Afrique, parmi lesquels sont quatter concréles espéces de acrète. Je ne perde pas no indiant pour donner au public la déscriplon de ces spèces novallés, et f. j' joins ce que M. le cheralier Bruce a bien voulu m'apprendre de leurs habitudes, en atleudant que des affaires plus importantes permettent à ce cél-thre vougear de publier le corps immense de ses belles observations sur toutes les parties des sciences et des arts.

## LE MERLE OLIVATRE DE BARBARIE.

M. ie chevalier Bruce a vu en Barbarie un merie plus gros que la draine, qui avait tout le dessus du corps d'un jaune olivâtre, les petites convertures des ailes de la même couleur, avec une teinte de brun, les grandes couvertures et ies pennes noires, les pennes de la queue noirátres, terminées de jaune, et toutes de longueur égale; ie dessous du corps d'un blane sale, le bec brun rougeútre, les pieds courts et plombés. Les ailes dans leur état de repos n'aliaient qu'à la moitié de la quene. Ce merle a beaucoup de rapport avec la grive bassette de Barbarie dont il a été question ci-dessus, mais il n'a point, comme elle, de grivelures sur la poitrine : et d'ailleurs on peut s'assurer, en comparant les descriptions, qu'il en diffère assez pour que l'on doive regarder ces deux oiseanx comme appartenant à deux espèces distinctes.

## LE MOLOXITA

## OU LA BELIGIEUSE D'ABYSSINIE,

Non-sculement cet oiseau a la figure et la grosseur du merle, mals il est, comme lui, un habitant des bois, et vit de baies et de fruits. Son instinct, ou peut-être son expérience, le porte à se tenir sur les arbres qui sont au bord des prévipices; en sorte qu'il est difficile à tirer, et son vent plus difficile encore à trouver lorsqu'on l'a tué. Il est remarquable par un grand coqueluchon noir qui embrasse la tête et la gorge, et qui descend sur la poitrine en forme de pièce pointue. C'est sans doute à cause de ce coqueiuchon qu'on lui a donné le nom de religieuse. Il a tout le dessus du corps d'nn janne plus ou moins brun, les couvertures des ailes et les pennes de la quene brunes bordées de jaune, les pennes des ailes d'un noirâtre plus ou moins foncé. bordé de gris elair ou de blane, tout le dessous du corps et les jambes d'un jaune clair, les pleds cendrés et le bec rougeatre.

## LE MERLE NOIR ET BLANC D'ADYSSINE.

Le noir règne sur toute la partie supérieure, depuis et compris le bec, jusqu'au bout de la queue, à l'exception néammoise des ailes au trèquelles on aperçoit une fande transvarale bianche qui tranche sur ce fond noir : le biane rique sur la partie differieure et les pléss sout noiritères. Cet oiseau est à peu près de la grosseur du mauvis, mais d'une forme une pui plus ardo mauvis que d'une forme une pui plus arte l'estaile sur la different de la carrec par le bost, et l'estaile sur la carrection de la carrection de la cette de la carrection de la carrect

conveyer to the qui mirrar is celaint du concess, escrib souvent difficile de le-de-mergios, outside escrib souvent difficile de le-de-mergios, outside escrib souvent difficile de le-de-mergios escrib decelé par son chant : ce qui pout faire doutre qu'en se cachant aix opiemesment dans les frail-lages il ait interution de se dévolver au chasseur ; cur avec une parcille intention il se garderait bien d'élever la voix: l'instituct, qui est toujours cur avec une parcille intention il se garderait bien d'élever la voix: l'instituct, qui est toujours conséquent, jui det apparie que souvent ce n'est conséquent, jui det apparie que souvent ce n'est pour la conséquent de la conséquent de l'autre de la paper que souvent ce n'est pour le conséquent de l'autre de la paper de la course de voix de l'autre de la conséquent de la conséquent de la conséquent de la conséquent de l'autre de la conséquent de l'autre de la conséquent de la con

Cet oiseau vit de fruits et de baies, comme nos merles et nos grives!

## LE MERLE BRUN D'ABYSSINIE.

Les nociens out parié d'un olivier d'Éthiopie qui ne profe jamisaide fruit : les merrie de cet a tièle se nouvril en la fine de cette espece d'oblière; et s'il s'en i maint le, on journel de cette espece d'oblière; et s'il s'en i maint le, on journel diere qui le sti put se di le sière aussi le s'il s'en i maint d'ense d'autreir mais il s'ense aussi les raissis, et dans la saison il en masse l'en s'aissis, et dans la saison il en marcie en de par paris de la groupe d'un paris à la tout le dessus de la tête et de marcie ai la tout le dessus de la tête et de l'autreir de la couverture de aille, de nobre contient; les couvertures de aille, de nobre contient; les couvertures de aille, de nobre contient; les convertures de aille, de nobre contient; les convertures de aille, de nobre contient; les convertures de nobre d'un brun poncé d'un brun poncé d'un brun poncé d'un brun poncé d'un brun collet, tout le dessous du corpa d'un jaune faux, et les sioda noire.

## LE GRISIN DE CAYENNE.

Ordre des passereaux, genre merle. (Cuvier.) Le sommet de la tête est noieitre la co

Le sommet de la tête est noiraire, la gorge noire, et ce noir s'étend depuis les yeux jusqu'au bas de la poitrine : les yeux sont surmoutés par des espèces de sourcils blancs, qui tranchent avec ces couleurs rembrunies et qui semblent tenir

 Du genre Batara. Vieillot. Cet oiseau a été considére à lort par Montbeillard comme une variété du fourmiller bupaé I'nn à l'autre par une ligne blanche, laqualle borde la bose du be supériner : louit de essus du corpte est d'un gris scendré; in queue est plas foncée et terminée de blanc; ses couvertures in-férieures sont de cette dernière couleur, ainsi que leas-ventre: les couvertures des siles sont noristres, et leur contour est coactenne di essué par une bodure blanche; les penues des alles sont moriées extérieurement de pis clair et tre-minées de blanchier; ple boet suit ret es précès de l'autre d'un principal de l'autre d'un principal de l'autre le précès de l'autre d'un principal de l'autre l'autre de l'autre l'autre d'un principal de l'autre l'autre d'un principal de l'autre d'un principal de l'autre d'un principal de l'autre de l'autre d'un principal de l'autre de l'autre d'un principal de l'au

Cet oisean n'est pas plus gros qu'nne fanvette; sa longueur est d'environ quatre ponces et demi, son bec de sept lignes, ses pieds de même, et ses alles, dans leur repos, vont à la moitié de la quene, qui est na peu étagée.

La femelle du grisin a le dessus du corps plus cendré que le mâle; ce qui est noir dans cetul-el n'est en elle que noirâtre, et par cette raison le bord des couvertures des alles tranche moins avec le fond.

## LE VERDIN

DE LA COCHINCHINE.

Ordre des passereaux, geure merle. (Cuvier.)

Le nom de cet oiseau Indique assez la conleur principale et dominante de son piumage, qui est le vert; ce vert est mélé d'une teinte de blen pins ou moins forte sur la queue, sur le bord extérieur des grandes pennes des ailes et sur les petites couvertures qui avoisinent le dos, la gorge est d'un noir de velours, à l'exception de deux petites taches bieues qui sc trouvent de part et d'antre à la base du bec inférieur : le noir de la gorge s'étend derrière les coins de la bouche et remonte sur le bec supérieur, où il occupe l'espace qui est entre sa base et l'œil, et par eu bas il est environné d'nnc espèce de bansse-col jaune qui tombe sur la poitrine; le ventre est vert, le bec noir et les pieds noirâtres. Cet oiseau est à peu près de la grosseur du chardonneret. Je n'ai pu mesurer sa longueur totale, parce que les pennes de la queue n'avalent pas pris tout leur accroissement jorsque l'oisean a été tué, et gn'on les voit encore engagées dans le tnyau : anssi ne dépassent-elles point l'extrémité des ailes

Le bec a environ dix lignes, et paralt formé sur le modèle de celui des merles; ses bords sont échancrés près de la pointe. Ce petit merle vient

certainement de la Cochinchine, car il s'est trouvé dans la même caisse que l'animai portemuse envoyé en droiture de ce pays.

### L'AZURIN.

Ordre des passereaux , genre fourmilier. (Cuvier.)

Cet obsean n'est certainement pas un merie; il m'en a ni le port, ni la physionomie; ni les proportions; ceprendant, comme il en a quelque choose dans la forme du bec, des pides, etc., on lui a donné le nom de merie de la Guisnae, en attendant que des voyageurs selés pour le progress de l'Distoire naturelle nous instruisent de son vrai nom, et autorut de ses mecus. A sur con vrai nom, et autorut de ses mecus. A sur l'extérieur, je le placerais entre les geals et les meries.

Trois larges bandes d'nn bean noir veloute, séparées par deux bandes pins étroites d'un jaune orangé, occupent en entier le dessus et les côtés de la tête et du cou ; la gorge est d'un janne pur, la poitrine est décorée d'une grande plaque blene : tont le reste du dessous du corps , compris les couvertures inférieures de la gueue, est ravé transversalement de ces deux dernières couleurs, et le bleu règne seul sur les pennes de la quene, qui sont étagées. Le dessus dn corps, depnis la naissance du cou et les couvertures des ailes les plus voisines, sont d'un brun rongeatre ; les convertures les plus éloignées sont noires, ainsi que les pennes des ailes; mais quelques-unes des premières ont de plus une tache bianche, d'où résuite une bande de cette couleur dentelée profondément, et qui court presque parallèlement au bord de l'aile repilée. Le bee et les pieds sont bruns.

Cet oisemu est un pen plus gros qu'un merie; sa longueur totale est de huit pouces et demi, sa queue de deux et demi, son bec de douze lignes, et ses pieds de dix-buit. Les ailes, dans leur repos, vont presque à la moitié de la queue.

## LES BRÉVES '.

Ordre des passereaux, geure fourmillier. (Cuvier.)
Je n'ai pu m'empècher de séparer ces oiseaux
d'avec les meries, voyant les différences de con-

formation extérienre par lesquelles la nature ( Cavier conserve ce uota aux espèces de fourmiliers de l'ancien continent. elle-même les a distingués: en effet, les brèves ont la quene beaucoup plus courte que nos merles, le bee plus fort et les pleds pius longs, sans parler des autres différences que celles-là supposent dans le port, dans les habitudes, peutètre même dans les meurs.

Nous ne connaissons que quatre olscaux de cette espèce : je dis de cetteespèce, à la lettre et dans la rigueur du terme ; ear ils se ressemblent tellement entre eux et pour la forme totale, et pour les principales couleurs, et pour leur distribution, qu'on ne peut gnère les regarder que comme représentant les variétés d'une seule et même espèce. Tous quatre ont le cou, la tête et la queue poirs, en tont ou en partie : tous quatre ont le dessus du corps d'un vert plus ou moins foncé; tous quatre out les couvertures supérleures des ailes et de la queue peintes d'une belle conleur d'aigue-marine, et une tache blanche ou bianchâtre sur les grandes pennes de l'aile; enfin presque tous, excepté notre brève des Philippines, ont du jappe sur la partie inférieure du corps.

I. Cette beive des Philippines (Mynduren; la titlet et cour recoverts Thomashyura. Illigue; la titlet et le cour recoverts Thomashyura. Illigue; la titlet et le cour recoverts d'une sorte de coqueilachon totalement noir, la dique de de même conieur; le dessus di corps, a conieur si dessus di corps, a conieur si dessus di corps, la comparia tes couvertures et les petites pennes des comparia tes couvertures et les petites pennes des lailet les plus probleche dios «, d'un vert flouc; la la lei les plus probleche dios «, d'un vert flouc; la le les ba-verture et de cen verture de la quoes, cou-leur de nose; les grandes pennes des alles, noires de la leur extremité, et a teru ex

La longueur totale de l'oisenn n'est que de sixponces un quart, à cusue de sa courte queue; mais il a plus de huit pouces étant mesuré de la pointe du bec au bout des pleds, et il est à trèspointe du bec au bout des pleds, et il est à trèsqui forment, étant d'eployées, une covergure de douze pouces, éténdent, dans leur repos, an délà de la quene, qui n'a que douze lignes; les pieds en out dischait.

II. La brève que M. Edwards a représentée sons le nom de pie à courte queue des Indes corientales (Mytothera brachyura. Illig.) de pas la tête entièrement noire; elle a seulement trois bandes de cette couleur parant de la base du bec, l'une passant sur le sommet de la tête et derrière le cou, et chacume des deux autres passant sous l'aillet decendants ur les côtes du cou.

Ces deux dernières bandes sont égamées de ceits du millen par une antre honde mi-partis, suivant so longueur, de jaune et de blanc, le jaune avois sant cette même bande du milleur, et le blanc avoisitant la bande noire latérale. De plus, cet soisan a le dessousé de la queue et le bas-ventre couleur de rose, comme le précédent, mais tout, le resté du dessous du ceeps jaune, la gonge blanche et la queue bordée de vert par lo bout. Il venatit de l'ilé de Ceylan.

III. Notre brève de Bengale (Corrus Interprise, Liona, Nygobran brachpynn. Liona, Nygobran brachpynn. Liona, Nygobran brachpynn. Liona, Nygobran brachpynn. Liona, Liona de archivelyne de de commende and the com

IV. Notre brève de Madagascar (Muiothera velata. Temm. Myiothera brachyura, Var. Illig.) a encore le plumage de la tête différent de tout ce qu'on vient de voir : le sommet est d'un brun noirâtre qui prend un peu de jauno par-derrière et sur les côtés; le tout est encadré par un demi-collier noir qui embrasse le con parderrière, à sa naissance, et par deux haudes de même couleur qui, s'élevant des extrémités do ce demi-collier, passent au-dessous des yeux et vont se terminer à la base du bec tant supérienr qu'inférienr; la queue est bordée par le bout d'un vert d'algue-marine. Les ailes sont comme dans notre première brève; la gorgeest méiée de blanc et de jaune, et le dessous du corps est d'un jaune brun.

#### LE MAINATE

## DES INDES ORIENTALES.

Ordre des passereaux, genre mainate. (Cuvier.)

Il suffit de jeter un coup d'œil de comparnison sur cet oiseau étranger pour sentir qu'on doit le séparer du genre des meries , des grives , des étourneaux et des choecas, avec lesquels il a éte trop légérement associé, pour le rapprocher du goulin des Philippines et surtout du martin, lesquels sout du mêmo pays, ont le bee de même et des parties unes à la tête comme lui. Cet oiseaux n'est guère plus gros qu'un merle ordinaire; son ¡ plumage est noir partout, mais d'un noir plus lustré sur la partie supérieure du corps, sur la gorge, les ailes, la queue, et dout les reflets joueut entre le vert et le violet. Ce que cet oiseau a de plus remarquable, c'est une double crète jaune, irrégulièrement découpée, qui prend naissance de chaque côté de la tête, derrière l'œil : ces deux crêtes tombent en arrière en se rapprochant l'une de l'nutre, et ue sont séparées sur l'occiput que par une bande de plumes longues et étroites qui part de la base du bee; les nutres plumes du sommet de la tête sont comme une espèce de velours noir. Le bec, qui a dix-huit lignes de long, est jaune, mais il prend une teinte rougeatre près de la base; enfin les pieds sont d'un jaune orangé. Cet oiseau a la queue plus courte et les alles plus longues que notre merle; celles-el qui, étant replices, s'étendent à un demi-pouce près de l'extrémité de la queue, forment, étant déployées, une envergure de dixhuit à vingt ponces. La queue est composée de douze pennes; et parmi celles de l'aile, c'est la première qui est la plus courte, et la troisième qui est in plus longue.

Tel était le mainate que nous avons fait représenter dans nos planches cultimitées; mais il ne faut pas dissimuler que cette capéce est fort variable, non-seulement dans ses couleurs, mais dans sa taille, et dans la forme même decetté double créte qui le naractéries, et qu'on peut compter presque autant de variétés qu'il y a en de descriptions. A rant d'eutre dans le détail de ces variétés, je dois gouter que le mainate à beancoup de tatel pour siffers, pour danter et pour parter, et qu'il a même la pronocnitation plas l'année de perroquet, nommé l'oiseau parleur par excellence, et qu'il se platit à exercer son lateit, quayd à l'importunité.

#### VARIÉTÉS DU MAINATE.

I. Le mainate de M. Brisson differe du nôtre, ence qu'lla, sur le milieu des premières prennse de l'uile, une tache blanche qui ne paraît pas dans notre figure enlaminée, soit qu'elle n'existité point en effet dans le sujet qui a servi de modèle, soit qu'étant cachée sous les antres pennes, elle ait échappés au dessinateur. On peut remarquer que la côte de ces premières

pennes est noire, même à l'endroit de la tache blanche qui les traverse.

unilierie qui est travesse.

Il. Le mainta de Boutius avait le plumage
bleu de plusieurs teintes, et par consequent un
pour different du plumage du notive, qui est
un de la plumage du notive, qui est
Une autre difference rès-emarquable, etcs
que ce fond bleu était semé de monchetures
sembishée à celtes de l'étournens, quant à lorn
frome et à leur distribution, mais non quant à la
nouleur; car Boutius ajoute qu'elles sont d'un
gris cendré.

IH. Le petit mainate de M Edwards avait us leasiles la teste halmach de cedu id M. Brisson; mais ce qui le différencie d'une manière son; mais ce qui le différencie d'une manière sour campage, écst que ses deux crétes, s'unissant derrière l'occiput, lui formaient une demisouronne, qui embassait le derrière de la tête d'un ceil à l'autre. M. Edwards en n disséqué ou qui se trouvs femelle : Il listes en décider si, malgrè la disproportion de la taille, on doit le regarder comme la femelle du suite.

IV. Le grand mainate de M. Edwards a lu même conformation de erête que son peit mainate, dont ill ne diffère que par la taille, et par de très-légères avariées de couleurs. Il set à pen près de la grosseur du geat, par conseiquent colombie du précédent, et le jame de la bes et des colombie du précédent, et le jame de la bes et des colombie du précédent, et le jame de la best de Do ne dit pas que la crête de tous ces maintes dont sujette à changer de couleur, pacion les difrentes assons de l'année et selon les différents movements dout les sont agifies.

## LE GOULIN.

Ordre des passereaux, geure philédon. (Cuvier.) Il v a au Cabinet du Rol deux Individus de cette espèce : tous deux ont le dessus du corps d'un gris clair argenté, la queue et les ailes plus rembrunies, les yeux environnés d'une peau absolument nue, formant un ovale irrégulier couché sur son côté, et dont l'œil occupe le foyer intérieur; enfin sur le sommet de la tête une ligne de plumes noirâtres, qui court entre ces deux pièces de peau nue : mais l'un de ces oiseaux est beaucoup plus grand que l'autre. Le plus grand est à peu près de la grosseur de notre merle : Il n le dessus du corps brun, varié de anelques taches blanches, in peau nue qui environne les venx couleur de chair; le bec, les pieds et les ongles noirs. Le plus petit a le dessous du corps d'un brun jaundire, les parites chauve de la tile jaunes sind quoles jards, les ongles et la motif antirieure du bec. M. Polver nous apprend que cette pean nue, tantot jaune, també couleur de chair, qui environne les yeux, se peind d'un rouge dévide lorsque le les yeux, se peind d'un rouge dévide lorsque l'otseus est en colere; c equi doit encore avoir lies, sedas toute apperence, lorsqu'un printemps il est animé d'un sentiment aussi vil et plan doux, le conserve à cet oles also mon de posfras sons réquel il que comment au Pulippians par l'apperence de l'apperence de l'apperence de la tele, mais succere par la forme et la grosseur du bre.

M. Sonnerat à rapporté des Philippines un olsean chauve qui a heancoup de rapport avec celui représenté dans nos planches enluminées, mais qui en diffère par sa grandeur et par son plumage. Il a près d'un pied de longueur totale. Les deux pièces de peau nue qui environnent ses yeux sont couleur de chair, et séparées sur le sommet de la tête par une ligne de plumes noires, qui court entre deux. Toutes les autres plumes qui entourent cette peau nue sont pareillement d'un beau noir, ainsi que le dessous du corps, les ailes et la queue : le dessus du corns est gris, mais cette couleur est plus claire sur le eroupion et le cou, plus foncée sur le dos et les flancs. Le bec est noirâtre ; les ailes sont très-courtes et excèdent à peine l'origine de la queue. Si les deux merles ebauves qui sont au Cahinet du Rol appartiennent à la même espèce, il faut regarder le plus grand comme un jeune individu qui n'avait pas encore pris son entier accroissement ni ses véritables couleurs, et le plus petit comme un individu encore plus jenne.

Ces oiseaux nichent ordinairement dans des trous d'arbres, surtout de l'arbre qui porte des eccos; ils vivent de fruits et sont très-voraces, ce qui a donné lleu à l'Opinion vulgaire qu'ils n'ont qu'un seul intestin, lequel s'étend en d'roite ligne de l'orifice de l'estornac jusqu'à l'anus, et par où la nourriture ne fait que passer.

#### LE MARTIN.

Ordre des passereaux, genre martin. (Cuvier.)

Cet oiseau est un destructeur d'insectes, et d'autant plus grand destructeur qu'il est d'un appétit très-glonton : il donne la chasse aux mouches, aux papillons, aux scarabées : il va. comme nos corueilles et nos pies , chercher dans le poil des chevaux, des bœufs et des cochons. ia vermine qui les tourmente queiquefois jusqu'à leur causer la maigreur et la mort. Ces animanx, qui se trouvent soulagés, souffrent volontiers leurs libérateurs sur leur dos, et souvent au nombre de dix ou douze à la fois; mais Il ne faut pas qu'ils alent le cuir entamé par uelque plaie; car les martins, qui s'accommodent de tout, becqueteraient la chair vive et leur feralent beauconp plus de mal que toute la vermine dont ils les déharrassent. Ce sont. à vrai dire, des oiscaux carnassiers, mais qui, sachant mesurer leurs forces, ne veulent qu'une proie facile, et n'attaquent de front que des animaux petits et faibles. On a vu un de ces olscaux, qui était encore jeune, saisir un rat long de plus de deux pouces , non compris la queue, ie battre sans relâche contre le plancher de sa cage, lui hriser les os, et réduire tous ses memhres à l'état de souplesse et de flexibilité qui convenait à ses vues, puis le prendre par la tête et l'avaler presque en un instaut : Il en fut quitte pour une espèce d'indigestion qui ne dura qu'un quart d'heure, pendant lequel il eut les ailes trainantes et l'air souffrant : mais ce mauvais quart d'heure passé, il courait par la maison avec sa gaicté ordinaire; et environ une heure après ayant trouvé un antre rat, il l'avala comme le premier et avec aussi peu d'incouvénient.

Les sauterelles sont encore une des proies havorites du martin; il en dériuit hemocup, et par lail est devenu un oleeau précleux pour les pays affligés de celleu, et il a mérité que son histoire se list à celle de l'homme. Il se trouve dans l'Inde elle Brillipifiens, et probablement dans les contrées intermédiaires; mais il a été longtempé dranger à l'ilie de Bouchon. Il n'y a guère plus de vingt ans que M. Destorgesbancher, gouverneur, guérant, et M. Pouvre, inrelles 1, songérent à fluir se étressement la purre relles 1, songérent à fluir seiriensement la purre relles 1, songérent à fluir seiriensement la purre des lancette; et les pour cels lis trerent des lades quedques pairs de martins, dans l'interlue quedques pairs de martins, dans l'intertud et se misuffier, et de les opposer comme

Ces santrelles avalent été apportées de Madagascar, et volct constoent : on avait fait venir de cette lie des plants dans de la terre, et il a 'était trouvé maificureusement dans cette terre des cruis de austrerilles.

auxillaires à leurs redoutables ennemis. Ce plan ent d'abord nu commencement de succès; et l'on s'en promettait les plus grands nvantages , lorsque les colons, ayant vu ces oisennx fouiller nvec nvidité dans des terres nouvellement ensemencées, s'imaginèrent qu'ils en voulaient au grain : ils prirent aussitot l'alarme, la répandirent dans toute l'ile et dénoncèrent le martin comme un animal puisible : on lni fit son procès dans les formes ; ses défenseurs soutinrent que, s'il fouillait la terre fraichement remuée, c'était pour y chercher, non le grain, mais les insectes ennemis du grain, en quoi il se rendait le bienfaiteur des colons ; maigré tout cela il fut proscrit par le conseil, et deux heures après l'arrêt qui les condamnait il n'en restait pas une seule paire dans l'Ile. Cette prompte exécution ut suivie d'nn prompt repentir; les sauterelles, s'étant multipliées sans obstacle, causèrent de nouveaux dégâts, et ic peuplo, qui ne voit jamais que le présent, se mit à regretter les mnrtins comme la seule digue qu'on pût opposer nu fléau des sautereiles. M. de Morave, se prêtant aux idées du peuple, fit venir ou apporta quatre de ces oiseaux, huit ans après leur proscription : ceux-ci furent reçus nvec des transports de joie; on fit une affaire d'état de jeur conservation et de lenr multiplication ; on les mit sous la protection des lois et même sous une sauve-garde encore plus sacrée; les médecins de leur côté décidèrent que leur chair était une nourriture maisaine. Tunt de movens si puissants , si hien combinés, ne furent pas sans effet : les martins, depuis cette époque, se sont prodigiensement multipliés et ont entièrement détruit les sauterelles : mais de cette destruction même il est résulté un nouvel inconvénient ; car ce fonds de subsistance ieur ayant manqué tout d'un coup, et le nombre des oisenux augmentant toujours ils ont été contraints de se jeter sur les fruits, principalement sur les mûres, les raisins et les dattes ; ils en sont venns même à déplanter les blés, le riz, le mais, les fèves, et à pénétrer jusque dans les colombiers pour y tuer les jeunes pigeons et en faire leur proje; de sorte qu'après avoir délivré ces colonies des ravages des sauterelles, lis sont devenus euxmêmes un fléau plus redoutable et plus difficile à extirper, si ce n'est peut-être par la muitiplication d'oiseaux de prole plus forts : mais ce remèdeaurait à coup sur d'autres incouvénients. Le grand secret serait d'entretenir en tout temps

un nombre suffisant de martins pour sérvir au besoin contre les insectes nuisibles, et de se rendre matire, jusqu'au ne crâtin point, de leur multiplication. Peut-être aussi qu'en étudiant l'histoire des sauterelles, leurs mours, leurs habitudes, etc., on tronverait le moyen de s'en défaire sans a voir recours à ces naxillaires de tron grande défaire.

trop grande dépense. Ces oiseaux ne sont pas fort peureux, et les conps de fusil les écartent à peine. Ils adoptent ordinairement certains arbres, ou même certaines allées d'arbres, souvent fort voisines des habitations, pour y passer la nuit, et ils tombent je soir par nuées si prodigieuses , que les branches en sont entièrement couvertes, et qu'on n'en voit plus les feuilles. Lorsqu'ils sout ainsi rassemblés, ils commencent par habiller tous à la fois, et d'une manière très-incommode pour les voisins. Ils ont cependant un ramage naturel fort agréable, très-varié et très-étendu. Le matin ils se dispersent dans les campagnes. tantôt par petits pelotons, tantôt par paires, suivant la saison.

Ils font deux pontes consécutives chaque anuée : la première, vers le milieu du printemps : et ces pontes réussissent ordinalrement fort hien, pourvu que la saison ne soit pas pluvieuse. Leurs nids sont de construction grossière, et ils ue prenuent aucune précaution pour empêcher la pluie d'y pénétrer ; ils les attachent dans les alsselles des feuilles du palmierlatanier ou d'autres arbres : il les font quelquefois dans les greniers, c'est-à-dire toutes les fois qu'ils le peuvent. Les femelles pondent ordinairement quatre œufs à chaque couvée, et les couvent pendant le temps ordinaire. Ces oiseaux sont fort attachés à jeurs petits : si l'on entreprend de les jeur enjever, ils voitigent cà et là en faisant entendre une espèce de croassement qui est chez eux le cri de in coière, puis fondent sur le ravisseur à coups de hec; et si leurs efforts sont iuutiles, ils ne se rebutent point pour cela, mais ils sulvent de l'œil ieur géniture, et si on la place sur une fenêtre ou dans queique lien ouvert, qui donne uu libre necès anx père et mère, ils se chargent l'un et l'autre de lui apporter à manger, sans que ln vue de l'homme ni aucnne inquiétude pour euxmêmes, ou, si l'ou veut, aucun intérêt personnel , puisse les détourner de cette intéressante fonction.

Les jeunes martins s'apprivoisent fort vite; ils

apprenaent facilement à parler : teaus dans uae basse-cour, ils contrefoat d'eux-mêmes les cris de tous les animaux domestiques, poules, coqs, oies, petits chiens, moutons, etc., et ils accompagnent leur babil de certains accents et de certains gestes qui sont rempis de gentillesses.

Ces oiseaux sont un peu pius gros que les merles: ils ont le bec et les pieds jaunes comme eux, mais plus loags et la queue plus courte, la tête et le cou noirâtres ; derrière l'œil une peau nue et roageatre, de forme triangulaire, le bas de la poitriue et tout le dessus da corps, compris les couvertures des ailes et de la queue. d'un brun marron, je veutre blaze, les douze pennes de la queue et les pennes moyennes des ailes bruaes, les graades poirâtres depuis jeur extrémité jasqu'aa miliea de leur loagueur ; et de là, blanches jusqu'à leur origine, ee qui produit une tache obionque de cette couleur près du bord de chaque alle lorsqu'elle est pliée : les ailes ainsi pliées s'étendent aax deux tiers de la queue.

On a peine à distinguer la femeile du mâle par aucun attribut extérieur.

-

## LE JASEUR.

## (LE GRAND JASSUR.) Ordre des passereaux, genre cotinga. (Cuvier.)

L'attribut caractéristique qui distingue cet oiseau de tout autre, ce sont de petits appendices rouges qui terminent plusieurs des pennes movennes de ses ailes. Ces appendices ne sont autre chose qu'un prolongement de la côte au delà des harbes , lequel protongement s'apiatit en s'élargissant en forme de petite palette, et prend une couleur rouge. On compte quelquefois jusqu'à bait pennes de chaque côté, lesqueiles ont de ces appendices. Quelques-uns ont dit que les mâles en avaient sept et les femclies cing; d'autres que les femeiles n'en avaient point du tout. Pour moi, j'ai observé des ludividus qui en avaient sent à l'une des ailes et cinq à l'autre, quelques-uns qui n'en avaient que trois, et d'autres qui n'ea avaieut pas uae seule et qui a vaient encore d'autres différences de plumage ; enfin t'ai remarqué que ces appendices se partagent quelquefois longitudinalement en deux branches à peu près égales, au lieu de former de petites palettes d'une seule pièce comme à l'ordinaire.

C'est avec grande raisou que M. Linnæus a séparé cet oiseau des grives et des merles, ayant très-bien remarqué qu'ia dépendamment des petits appendices rouges qui le distinguent, il était modelé sar des proportions différentes, qu'il avait le bec plus court, plus erochu, armé d'une double dent ou échancrure qui se trouve près de sa pointe dans la pièce laférieure comme dans la supérieare, etc. '. Mais il est difficile de comprendre commeat il a pa l'associer avec les pies-grièches, en avouant qu'il se nourrit de baies, et qu'il n'est point oiseau carnassier. A la vérité il a pinsieurs traits de conformité avec les pies-grièches et les écorcheurs, soit dans la distribution des couleurs, principalement de eelles de la tête, soit dans la forme du bec, etc.; mais la différence de l'instinct, qui est la plus réelle, u'en est que mieux prouvée, puisque avec tant de rapports extérieurs et de movens semblables, le jaseur se uourrit et se conduit si différemment.

Ce n'est pas chose aisée de déterminer le climat propre de cet oiseau : on se tromperait fort si, d'après les uoms de geni de Bobême, de faseur de Bohême, d'oiseau de Bohême que Gessner, M. Brisson et plusieurs autres jui ont donués, on se persuadait que la Bohême fût son pays natal, ou même son principal domicile : Il ne fait qu'y passer, comme dans beaacoup d'autres contrées. En Autriche on eroit que c'est un oiseau de Bohême et de Styrie, parce qu'on le voit en effet venir de ces côtés-ià; mais en Bohême on serait tout aussi foadé à le regarder comme un oiseau de la Saxe, et ea Saxe comme un oiseau du Danemarck ou des autres pays que baigne la mer Baltique. Les commercauts angiais assurèrent au docteur Lister, ii y a près de cent ans, que les jaseurs étalent fort communs dans la Prusse. Rzaczynski nous appread qu'ils passent dans la grande et petite Pologne et dans la Lithuanie. On a mandé de Dresde à M. de Résumpr qu'lls nichaient dans les environs de Pétersbourg, M. Lianæus a avancé, apparemment sur de bons Mémoires, qu'ils passent l'été et par conséquent font leur ponte dans les pays qui sout au delà de la Saéde; mais ses

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le docteur Lister prétend rooir observé, dam un de cescioseaux, que les boots du bec ampérieur n'étairn point évant crés près de la pointe, ce qui ne pourrait être regardé que comme une singularité induviduelle très-rare; mais cette observation, vraie on fasse, a corrègé le docteur Lister d'une cerreur ou il cai tombé d'abord en associant, comme a fait M. Linnzeus, lessour une pies-méches.

correspondants ne Ini ont appris aucun détail 1 sur cette ponte et ses circonstances. Enfin M. de Strahlemberg a dit à Frischqu'il en avait trouvé en Tartarie dans des trous de rochers; c'est sans doute dans ces trous qu'ils font leurs nids. Au reste, quel que soit le domicile de choix des jaseurs, je veux dire celul où, rencontrant unc temperature convenable, une nourriture abondante et facile, et toutes les commodités relatives à leur facon de vivre, ils jouissent de l'existence et se sentent pressés de la transmettre à une nouvelle génération: toujours est-il vrai qu'ils ne sont rien moins que sédentaires, et qu'ils font des excursions dans toute l'Europe. Ils se montrent quelquefois au nord de l'Angleterre, en France, en Italie, et sans doute en Espagne : mais sur ce dernier article nous en sommes réduits aux simples conjectures; car Il faut avoner que l'bistolre naturelle de ce beau royaume, si riche, si volsin de nons, habité par une nation si renommée à tant d'autres égards, ne nons est guère plus connue que celle de la Californie et du Japon.

Les migrations des jaseurs sont assez régulières dans chaque pays quant à la saison; mais s'ils voyagent tous les ans, comme Aldrovande l'avait oui dire, il s'en faut blen qu'ils tlennent constamment la même route. Le jeune prince Adam d'Aversperg, chambellan de leurs Mnjestés Impériales, l'un des selgneurs de Bohéme qui a les plus belles chasses et qui cu fait le plus uoble usage, pulsqu'il les fait contribner anx progrès del'histoire naturelle, nous apprend dans un Mémoire adressé à M. de Buffon, que cet oiseau passe tous les trois ou quatre ans des montagnes de Bohême et de Styrie dans l'Autriche au commencement de l'automne, qu'il s'en retourne sur la fin de cette saison, et que même en Bohême on n'en voit pas un seul pendant l'hiver : cepeudant on dit qu'en Silésie e'est en hiver qu'il se trouve de ces oiseanx sur les montagnes. Ceux qui se sont égarés en France et en Angleterre, y ont paru dans le fort de l'hiver, et toujours en petit nombre ', ce qui donnerait lieu de croire que ce n'était en effet que des égarés qui avaient été séparés du gros de

<sup>4</sup> Les deux jaucues dont parie le docteur Lister furcul toés pet de l'ords nur la lin de jauvier ; les quatre dont parie Salerne pet de l'ords sur la lind de jauvier ; les quatre dont parie Salerne de l'Aliver. On avait dit à Cessuer que cel oissan ne paraissait que ravenencet et presque toujours ne temps d'ilter. Page 520. Mais, dans le langage ordinaire, le mod hirer poul bleis signifor à fin de l'Intounes, qui ets souvenil la saison des frimas. In troupe par quelque accident, et qui étalent ou trop fatigués pour rejoindre leurs camarades. ou trop jennes ponr retrouver leur chemin. On pourrait encore inférer de ces falts que la France et l'Angleterre, de même que la Spisse, ne sont jamais sur la route que spivent les colonnes principales : mais on n'en peut pas dire autant de l'Italie; car on a vu plusieurs fois ces oiseaux y arriver en tres-grand nombre, notamment en l'année t571 au mois de décembre : il n'était pas rare d'y en voir des volées de cent et plus, et op en prenalt souvent jusqu'à quarante à la fois. La même chose avait eu lieu au mois de février t 530 t, dans le temps que Charles-Ouint se faisait couronner à Bologne; car dans les pays où ces oiseaux ne se montrent que de loin en loin, leurs apparitions font époque dans l'histoire politique, et d'autant plus que, lorsqu'elles sont très-uombreuses, elles passent, on ne sait trop pourquol, dans l'esprit des peuples, ponr annoncer la peste, la guerre ou d'autres malheurs : cependant il faut excepter de ces malheurs au moins les tremblements de terre; car dans l'apparition de 1551, on remarqua que les jasenrs qui se répandirent dans le Modénois, le Plaisantin et dans presque toutes les parties de l'Italie, évitèrent constamment d'entrer dans le Ferrarois, comme s'ils eussent pressenti le tremblement de terre qui s'y fit peu de temps après, et qui mit en fuite les oiseaux même du pays. On ne sait pas précisément quelle est la cause qui les détermine à quitter aiusi leur résidence ordinaire pour voyager au loin; ce ne sont pas les grands froids, puisqu'ils se mettent en marche des le commencement de l'automne, comme nous l'avons vu, et que d'ailleurs ils ne voyagent que tous les trois ou quatre nns, ou même que tous les six ou sept ans, et quelquefois en si grand nombre que le solell en est obscurci ; serait-ce une excessive multiplication qui produirait ces émigrations prodigieuses, ces sortes de débordements, comme il arrive dans l'espèce des sauterelles, dans celle de ces rats du nord appelés lemings, et comme il est arrivé même à l'espèce humaine, dans les temps où elle était moins civilisée, par conségnent plus forte, plus indépendante de l'équilibre qui s'établit à la lon-

<sup>6</sup> Comme l'Italie est un pays pins éhand que l'Aliemagne, lle peuveni s'y trouver encore plus tard, et je ne doute pas que, dans des pays plus seybentirionaux, lle ne revitassent une grande partie de l'Aliver dans les anmées où cette saison ne seralt sax ricoureue. gue entre toutes les puissances de la nature? ou biblie les jascurs seriant-lis chassés de temps en temps de leurs demeures par des disettes locales qui ses forcet d'airer cherche atlieras une nourriture qu'ils no trouveut point chez cut? On prétend que lonsqu'ils s'en ettourneut lis vont fort loin dans les pays sepfentrionaux, et cel ast confirme par lo témologne de M. lo combe de Strahlemberg, qui, comme nous l'avoss fley la la value que que la contra vons fley la value, en a vud ans la Tartarie.

La nourriture qui plait le plus à cet oiseau, lorsqu'il se trouve dans un pays de vignes , ce sont les raisins, d'ou Aldroyande a pris oceasion de lui donner le nom d'ampelis, qu'on peut rendre en français par celui de vinette. Après les raisins Il préfère, dit-on, les baies de troène, ensuite celles du rosier sauvage, de genièvre, de lanrier, les pignons, les amandes, les pommes, les sorbes, les groseilles sauvages, les figues, et en géuéral tous les fruits fondants et qui abondent en suc. Celui qu'Aldrovande a nourri pendant près de trois mois , ne mangeait des baies de lierre et de la chair crue qu'à toute extrémité, et il n'a jamals touché aux grains : il buyait souvent et à buit ou dix reprises à chaque fois. On donnaît à ceiui qu'on a táché d'élever dans la ménagerie de Vienue de la mie de pain blanc, des carottes bachées, du chènevis concassé, et des grains de genièvre pour lesquels il montrait un appétit de préférence; mais malgré tons les soins qu'on a pris pour le couserver, il n'a vécu que cinq ou six jours. Ce n'est pas que le jaseur soit difficile à apprivoiser et qu'il ne se faconne en peu de temps à l'esciavage; mais un oiscau accoutumé à la liberté, et par conséquent à pourvoir lui-même à tous ses besoins, trouvera tonjours mieux ee qui iui convient en pleine campagne que dans la vo-Bère la mieux administrée. M. de Réaumur a observé que les jascurs aimeut la propreté, et que ceux qu'on tient dans les volières font constamment leurs ordures dans le même endroit,

Ces oisemax sout d'un caractère tout à fuit soclai, il sa vont ordinairement par gandes troupes, et quelquefois ils forment des voiées innombrables : mois outre eç goût général qu'ils out pour la sociéée, ils paraissent capables entre eux d'un attachemut de ciois e, d'un sentiment particulier de bienveillance, indépendant même de l'attanti répricoque des sexes; car nonseulement le mâle et la femelle se caressent mutuellement et se donnent tour à lour hamager,

mais ou a observé les mêmes marques de bonne intelligence et d'amitié de mâle à mâle, comme de femelle à femelle. Cette disposition à almer, qui est une qualité si agréable pour les autres, est souvent sujette à de grands inconvénients pour celui qui en est doué ; elle suppose toujours en lui pius de donceur que d'activité, plus de confiance que de discernement, pius de simplicité que de prudence, pius de sensibilité que d'énergie, et le précipite dans les piéges que des êtres moins aimants, et plus dominés par i'lntérêt personnel multiplient sous ses pas : aussi ces oiseaux passent-lis pour être des plus stupides, et ils sont de ceux que l'on prend en plus grand nombre. On les prend ordinairement avec les grives qui passent en même temps, et leur chair est à peu près de même goût 1; ce qui est assez naturel, vu qu'ils vivent à peu près des mêmes choses. J'ajoute qu'on en tuc beaucoup à ia fois parce qu'ils se poscut fort près les uns des autres.

Iis ont coutume de faire entendre leur cri lorsqu'iis partent; ce cri est zi, zi, ri: selon Frisch et tous ceux qui les ont vus vivants, c'est plutôt un gazouillement qu'un chant, et le nom de jaseur qui leur a été donné judique assez que dans les lieux où on les a nommés ainsi. on ne leur connaissalt ni le talent de chanter ni ceiul de parler qu'ont les merles ; car jaser n'est ni chanter ni parier. M. de Réaumur va même jusqu'à leur disputer le titre de jaseurs. Néanmoins le prince d'Aversperg dit que leur chant est très-agréable. Cela se peut concilier : il est très-possible que le jaseur ait un chant agréable dans les pays où li perpétue son espèce; que partout ailleurs il ne fasse que gazoullier et que jaser lors même qu'il est en liberté; enfin, que dans des cages étroites il ne dise rien du tout.

Son plumage est agráble dans l'état de repos: mais pour en avoir une idée complète, ,ll faut le voir lorsque l'oiseau dépiole ses ailes, épanouit sa queue et relève sa happe, en un mot, lorsqu'il étate toutes se beautés; c'estèdire qu'il faut le voir voier, mais le voir d'un pen prés. Ses yeux, qui sond d'un beau rouce,

<sup>4</sup> Genner nous dit que c'est un gibier délitat qu'on sert un les meilleures tables, et dont le foie surtont est fort estimé. Le prince d'aversperg assure que la clair du paeur est d'un goût préférable à celle de la grive et du merle; et d'autre colé, Seivencekleil avance que c'est un manger mediocre et peu sain; et tout cela dépend beaucoup de la qualité des choes dout l'obtessé des l'origens des mangers.

britlentd'un éclat singulier au milieu de la bande noire sur iaquelle ils sont placés; ce noir s'étend sous la gorge et tout autour du bec : la couleur vineuse plus ou moins foncée de la tête, du cou, du dos et de la poitrine, et la couleur cendrée du croupion, sont entourées d'nn cadre émaillé de blanc, de jaune et de rouge, formé par les différentes taches des ailes et de la queue; celie-ci est cendrée à son origine, noirâtre dans sa partie moyenne et jaune à son extrémité : ies pennes des ailes sont poirêtres, les troisième et quatrième marquées de blanc vers la pointe, les cinq suivantes marquées de jauue, toutes les moyennes de blane, et la plupart de celies-ci terminées par ees larmes plates de couleur rouge dont i'ai parle an commencement de cet artiele. Le bec et ies pieds sont noirs et plus conrts à proportion que dans le merle. La longuenr totale de l'oiseau est, selon M. Brisson, de sept pouces et quart, sa queuc de deux et quart, son bec de neuf lignes, ainsi que son pied, et son vol de treize pouces. Pour moi, j'en ai observé un qui avait toutes les dimensions plus fortes ; peutêtre que cette différence de grandeur n'indique qu'une variété d'âge ou de sexe, ou peut-être une simple variété individuelle.

J'ignore quelle est la livrée des jennes, mais Aldrovande nous apprend que le bord de la quene est d'un janne moins vif dans les femeles, et qu'elles not sur les pennes moyennes des ailes des marques blanebitres et non pas juntous une comme ciles sont dans les mites. Il ajouto une chose difficie à croire, quolqu'il l'atteste d'apprent sa propre donnes et de douze penprent per le mais la queue est composée de douze pendrant les mais les queues est composée de douze pendrant les mais les des les des pens de la description de la compete de douze pendrant sie midies. Il est plus siés, pien naturel de croire que le midie ou les midies observés pen Adrovande avaista tordu deux de ces pennes.

## VARIÉTÉ DU JASEUR.

On a dà remarquer en, comparant les dimensions relatives du jaseur, qu'il avait beaucoup plus de vol à proportion que notre merle et nos grives. De plus, Aldrovande a observé qu'il avait le ternam conformé de la manière la plus avantageuse pour fendre l'air et seconder l'action des alles: o une doit donne pos êtres surpis s'il entreprend quelqueibis de si longs voyages dans notre Europe; et comme d'ailleurs il passe.

l'été dans les pays septentrionaux , on doit natnreliement s'attendre à le retrouver en Amérique : aussi l'y a-t-on trouvé en effet. Il en était venu plusieurs du Canada à M. de Réaumur, où on lui a donné le nom de récollet, à cause de quelque similitude observée entre sa huppe et le froc d'un moine. Du Canada il a pu facilement se répandre et il s'est répandn du côté du sud. Catesby i'a décrit parmi les oiseaux de la Caroline; Fernandez l'a vu dans le Mexique aux environs de Tezeuco, et i'en ai observé un qui avait été envoyé de Cavenne. Cet oiseau ne pèse qu'une once, selon Catesby : il a une huppe pyramidale, lorsqu'elle est relevée, le bec noir et à large onverture, les yeux placés sur une bande de même couleur séparée du fond par deux traits bianes, l'extrémité de la guene bordée d'nn jaune éclatant, le dessus de la tête . la gorge, le cou et le dos d'une couleur de noisette vineuse plus ou moins foncée, les couvertures et les pennes des ailes , le bas du dos , le croupion et une grande partie de la queue de différentes teintes de cendré, la poltrine blanchêtre ainsi que les couvertures inférieures de inqueue ; le ventre et les flancs d'un jaune pâle. Il parait, d'après cette description et d'après les mesures prises, que ce jaseur américain est un peu plus petit que celui d'Europe, qu'ii a les ailes moins émailiées et d'une coulenr un peu plus rembrunie; enfin, que ces mêmes ailes ne s'étendent pas aussi loin par rapport à la queue : mais c'est évidemment le même olseau que notre faseur. et il a comme lui sept ou huit des pennes movennes de l'aite terminées par ces petits appendices rouges qui caractérisent cette espèce. M. Brooke, chirurgien dans le Maryland, a assuré à M. Edwards que les semeiles étaient privées de ces appendices, et qu'elles n'avaient pas les couleurs du plumage aussi brillantes que ica máles. Le jaseur de Cavenne que f'ai observé n'avait pas en effet ces mêmes appendices, et j'ai aussi remarqué quelques iégères différences dans son plumage, dont les couleurs étaient un peu moins vives, comme e'est l'ordinaire dans les femelles.

#### LE GROS-BEC.

Famille des conirostres, genre moineau. (Cuvier.)

Le gros-bec est un oisean qui appartient à
notre elimat tempéré, depuis l'Espagne et l'Ita-

lie jusqu'en Suède. L'espèce, quoique assez sé- f dentaire, n'est pas nombreuse. On voit toute l'année cet oiseau dans quelques-unes de nos provinces de France où Il ne disparalt que pour très-peu de temps pendant les bivers les plus rudes '. L'été il babite ordinairement les bois, quelquefois les vergers, et vient autour des bameaux et des fermes en blver. C'est un animal silencleux dont on entend très-rarement in voix, et qui n'a ni chant ni même aucun ramage décidé. Il semble qu'il n'ait pas l'organe de l'ouie aussi parfait que les autres oiseaux, et qu'il n'ait guère plus d'oreille que de voix ; ear il ne vient point à l'appean, et quoique habitant des bois, on n'en prend pas à la pipée. Gessner, et la plupart des naturalistes après lui, ont dit que la chair de cet oiseau est bonne à manger : j'en ai vouln goûter, et je ne l'al trouvée ni savoureuse ni succulente.

J'ai remarqué qu'en Bourgogne il y a moins de ces oiseaux en hiver qu'en été, et qu'il en arrive un assez grand nombre vers le 10 d'avril : ils volent parpetites tronpes et vonten arrivant se percher dans les taillis. Ils nichent sur les arbres et établissent ordinalrement leur uid à dix ou douze pieds de hauteur, à l'insertion des grosses branches contre le trone ; ils le composent comme les tonrterelles avec des bûchettes de bois see et quelques petites racines ponr les entrelacer. Ils pondent communément eing œufs bleuatres tachetés de brnn. On peut croire qu'ils ne produisent qu'une fois l'année, puisque l'espèce en est si peu nombreuse. Ils nourrissent leurs petits d'insectes, de chrysalides, etc., et lorsqu'on veut les dénleber, lls les défendent courageusement et mordent blen serré. Leur bee épais et fort leur sert à briser les poyaux et autres corps durs; et quolqu'ils soient granivores, ils maugent anssi beancoup d'insectes. J'en ai nonrri long-temps dans des vollères : ils refusent la viande, mais mangent de tout le reste assez volontiers. Il faut les tenir dans une cage particulière; car, sans paraître hargneux et sans mot dire, ils tuent les oiseaux ( plus faibles qu'eux ) avec lesquels ils se trouvent enfermés; lis les attaquent, non en les frappant de la pointe du bec, mais en pinçant la peau et emportant in piece. En liberté ils vivent de toutes sortes de grains, de noyaux, ou plotôt d'amandes de fruits; les loriofast mangent la chair des ercises, et les grosbees cassent les noyaux et en mangent l'amande. Ils vivent nussi de graines de sapin, de plu, de bêtre, etc.

Oct oiseus solitaire et sauvage, silencieux, ut d'orillei, et noins fécond quel sulparat des antres oiseaux, a toutes ses qualités plus concertrées en lui-nême et n'est sujetaueune des variétés qui, presque toutes, proviennent de la suranhoudance de la nature. Le mâde et la ré-melle sout de la même grosseur et se ressem-ente de la commentation de la nature variété de l'espèce mais l'avait de la répet de la commentation de la répet de la commentation de la répet de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la latine, faire l'évant de la fond faire de la fond de la commentation de la latine faire l'évant de la fond faire de la fond de la fond faire de la fond de l

## LE BEC-CROISÉ.

(LE BEC CROISÉ COMMUN OU DES PINS.)

Ordre des passereaux, familie des conirostres, genre bec-croisé. (Cuvier.)

L'espèce du bec-croisé est très-voisine de eelle du gros-bee; ce sont des oiseaux de même grandeur, de même figure, avant tous deux le même naturel, les mêmes appétits ', et ne différant l'un de l'autre que par une espèce de difformité qui se trouve dans le bec : et cette difformité du bec-croisé, qui seule distingue cet olseau du gros-bec, le sépare aussi de tous les autres oiseaux, ear il est l'unique qui ait ce caractère ou plutôt ce défant : et la preuve que c'est plutôt un défaut, une erreur de nature, qu'un de ses traits constants, c'est que le type eu est variable, tandis qu'en tout il est fixe, et que toutes ses productions suivent une loi déterminée dans leur développement et une règle invariable dans leur position, au lieu que le bec de cet olseau se trouve eroisé tantôt à gauche et tautôt à droite dans différents individus. Et comme nous ne devous supposer à la nature que des vues fixes

Notes, On surall peine à concilier cette observation, dont je crots éte this, revce que disseil les surdurs de la Zoolegie britanalques, qu'on le voil rarement en Angelerre, et e, qu'il n'y partil samais der n'hiere; a moins de rospore, comme il y a peu de bois en Angelerre, il y a sansi très-peu, comme il y a peu de bois en Angelerre, il y a sansi très-peu, comme il ni a 'percochen' des lieux labilés que pendant l'autre, les observations in'e autrori un que caus cette assion.

Nota. L'espèce du bec-eroisé a paru à M. Frisch al voluine de celle du gros-bec, qu'il dit expressément qu'on pourrait le apparier ensemble pour en liter des muleis, mais que, contene tous deux ne chantest pas ou chantent mal, ils ne saéritent pas qu'on preme cettle prime. Frisch, tome 1, pd. 2, art. 6.

ef des projets certains, invariables dans ieur exécution, f'aime mienx attribuer cette différence de position l'usage que cet oiseau fait de son bec, qui serait toujours croisé du même côté si de certains individus ne se donnaicat pas l'habitude de prendre leur nourriture à gauche au lieu de la prendre à droite; comme dans l'espèce bumatae on voit des personnes se servir de la main ganche de préférence à la droite. L'ambiguité de position dans le bec de cet oiseau est encore accompagnée d'un autre défaut qui ne peut que lui étretrés-incommode; c'est un excès d'accroissement dans chaque mandibule du bec : jes deux pointes ne pouvant se rencontrer, l'oiseau ne pent ni becqueter, ni prendre de petits grains, ni saisir sa nourriture autrement que de côté : et c'est par cette raison que s'il a commencé à la prendre à droite, le bec se trouve croisé à gauche, et vice versd.

Mais comme il n'existe rien qui n'ait des rapports et ne puisse par conséquent avoir quelque usage, et que tout être seatant tire parti même de ses défauts, ce bec difforme, crochu en haut et en bas, courbé par ses extrémités en deux sens opposés, parait fait exprès pour détacher et enlever les écailles des pommes de pin et tirer la graine qui se tronve placée sous chaque écaille ; c'est de ces graines que cet oiseau fait sa principale nourriture : il place le crochet inférieur de son bec au-dessous de l'écaille pour la soulever, et il la sépare avec le crochet supérieur; on Ini verra exécuter cette manœuvre en suspendant dans sa cage une pomme de pin mùre. Ce bec crochu est encore utile à l'oiseau pour grimper; on le voit s'en serviravec adresse lorsqu'il est en cage, pour monter jusqu'au haut des juchoirs : il monte aussi tout autonr de la cage à peu près comme le perroquet; ce qui, joint à la beauté de ses couleurs, l'a fait appeler, par quelques-uns, ie perroquet d'Allemagne.

In bec-ensisé n'habite que les climats froids on les montagnes dans les pays tempérés. On le trous ve na Surdé, en Pologne, en Allemagne, en Surdé, en Pologne, en Allemagne, en Allemagnes troupes des dendres des agricoles tempes des autorites apart l'antique de l'action de l'action

connect; on est covrent plusieurs années sans en voir. Le casses onic et quelques autres discuss sont aujets à ces mêmes migrations irrégulieres et qui l'arriveir qu'une fois en viage to ureate ans. La semie cause qu'on pusice s'imaginer, c'est quelque intempére dans le clima qu'hablient ces oiseaux, qui dans decertainesannées, aurait dératti ou fait avorte les fraits e les graines dont ils se nourrisseut ; ou bien quelque orange aubit qui les aura tou chasses de même côte; car ils arrivent et as igrand tounbre, et en même cotte; car ils arrivent et as igrand tounbre, et en même cotte; car ils arrivent et as grand tounbre, et en même cotte; car ils arrivent et as grand tounbre, et en même cotte; car ils arrivent et as grand tounte qu'on tes pread, pour ainst dire, à la main
sous avuits futuer.

li est à présumer que l'espèce du bec-croisé qui habite les climats froids de préférence, se trouve dans le nord du nouveau continent, commedans celui de l'anciea; cependant aucun voyageur en Amérique n'en fait mention : mais ce qui me porte à croire qu'on doit l'y tronver, c'est qu'indépendamment de la présomption générale toujours avérée, coafirmée par le fait, que tous les animaux qui ne craignent pas le froid ont passe d'un continent à l'autre et soat communs à tous deux, le bec-croisé se trouve en Groealand, d'où il a été apporté à M. Edwards par des pécheurs de baleines, et ce naturaliste, plus versé que personne dans la connaissance des oiseaux, remarque avec raison que les oiseaux, tant aquatiques que terrestres, qui fréquentent les hautes latitudes du Nord, se répandent indifféremment dans les parties moins septentrionales de l'Amérique et de l'Europe.

Le bec-croisé est l'nn des oiseanx dont les couleurs sont les plus sujettes à varier : à peine trouve-t-on dans un graad nombre deux individus semblables; car non-seulement les couleurs varient par jes teintes, mais encore par jeur positiou et dans le même individu, ponr ainsi dire, dans toutes les saisons et dans tous les âges. M. Edwards, qui a vu un très-graad nombre de ces oiseaux, et qui a cherché les extrêmes de ces variations, peint ic mâie d'un rouge couicur de rose, et la femelle d'un vert jaunâtre ; mais dans l'un et daus l'autre, le bec, les veux, les jambes et les pieds sont absolument de la même forme et des mêmes couleurs. Gessner dit avoir nourri uu de ces oiseaux qui était poirêtre au mois de septembre, et qui prit du rouge des le mois d'oetobre : il ajoute que les parties ou le rouge com-

mence à paraître sont le dessous du cou, la poitrine et le ventre, qu'ensuite le rouge devient jaune, que c'est surtout pendant l'hiver que les couleurs changent, et qu'on prétend qu'en differents temps, elles tirent sur le rouge, sur le jaune, sur le vert et sur le gris condré. Il ne faut done pas faire nne espèce on une variété particuliere, comme l'ont fait nos nomenclateurs modernes, d'un bec-croisé verdêtre tronvé dans les Pyrénées, puisqu'il se trouve également ailleurs, on que dans certaines saisons il y en a partont de cette couleur. Seion Frisch, qui connaissait parfaitement ces oiseanx qui sont communs en Ailemagne, la conlenr du mâle aduite est rougeatre et d'un vert mêlé de rouge : mais lis perdent ce ronge comme les linottes lorsqu'on les tient en cage et ne conservent que le vert qui est la couleur la pins fixe, tant dans les jeunes que dans ies vieux ; e'est par cette raison qu'on l'appeile en quelques endroits de l'Allemagne krinis ou grunitz, comme qui dirait oisean verdâtre. Ainsi les deux extrêmes de couleur n'ont pas été bien saisis par M. Edwards; ii n'est pas à présumer, comme ses figures coloriées l'indiquent, que le mâle soit rouge et la femelle verte, et tont porte à croire que dans la même saison et au même âge la femelie ne diffère du mâie qu'en

ce qu'elle a l'es couleurs plus faibles. Cat oiseau, qui la tand de rapportan gros-bee, Jui ressemble encore par son pen de génie : il est plus bête que les autres oiseaus; son l'approche aisément, on le tire sans qu'il fuie, on le prend qu'etqefiché à la main; et commeil et stanssi pen agile que peu défaint, il est la victime de tous son les qu'etqe de la comme de l'est est de l'est so viols, qui est fort peu de chose, ness fait entendre qu'en lui-le. Il et mote prendirene dans la capitirité; il vit longtemps encage; on in nourtent son rouge. Au reste on prérend qu'en et se chair est sasset, bonne à manere.

Cas obsegux ne se plaisent que dons les fortes bortes de plas et les supirs; ils semblent camindra le bean jour et lis n'obéssent point à la donce foituence des sisions; en vier spas au printimps, mais au fort de l'hiver que commençant leurs mais au fort de l'hiver que commençant leurs amours; ils font leurs nidst des insois de janvier, et leurs petits sont dég grands lorsque le ausurtes oiseaux ne commencent qu'it pondra. Ils établissent le nid sous les grosses branches des plus, et ly vathenta treve la réside de ces arbres; ils l'enduisent de cette matière, en sorie que l'humbliéd de la neige ou des pluites ne peut que l'humbliéd de la neige ou des pluites ne peut guiere y pénétere. Les jeunes ont, comme l'esatere diseaux, e hete, ou plutôt is coto de l'ouverture du bei jaunes, et ils le tiennent toojours ouvert tant qu'ils sont dans l'age de reveroir la becquier. On ne dit pas combien ils fout d'outigs, l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de qu'ils en pondent quatre on cins, et qu'ils en produisent qu'une seule fois dans le famée.

## OISEAUX ÉTRANGERS

QUI ONT RAFFORT

AU GROS-BEC.

## LE GROS-BEC DE COROMANDEL.

Genre gros-bee, (Cuvier.)

L'oiseau des Indes orientales, connu sous le nom de gros-bec de Coromandel, et anquel nous conservons cette dénomination, parce qu'il nous paraît être de la même espèce que le grosbec d'Europe, avant la même forme, la même grosseur, le même bec, la même longueur de queue et n'en différant que par les couleurs, qui même sont en général distribuées dans le même ordre, en sorte que eette dissérence de couleur peut être attribuée à l'influence du climat ; et comme elle est la senie qu'il y ait entre cet oiseau de Coromandel et le gros-bec d'Europe, on peut avec grande vraisemblance ne le regarder que comme une seule et même espèce, dans laquelle se tronve cette belle variété dont aueun naturaliste n'a fait mention.

#### LE GROS-BEC BLEU D'AMÉRIQUE,

Genre moineau, sous-genre piatilus. (Cavier,)

L'oiseau d'Amérique représenté dans les planches entimitées, pri 14 de l'éclium net-gousti dénomination de grou-bre bleu d'Amérique, et auquel nous ne domnerous pas un nom partieuller, parce que nous ne sommes pas sórs que ce soit une espéce particulière et différente de celle d'Enrope; car ecé loiseau d'Amérique est de la même grosseure et de la même taille que notre gros-hee: l'in en différe que rea lesqueier du becqu'il a plus rouge, et du plumage qu'il a plus bleu ; et s'il n'avait pas la queue plus longue; onne pourrait pas douter qu'il ne fit une simple variété produite par la différence du climat. Au-cun naturaites n'e fait mention de cette variété ou espèce nou velle, qu'il ne faut pas confondre avec l'oiseau de la Caroline, auquei Catesby a donné le même nom de gros-bee bleu.

### LE DUR-BEC.

(LE BOUVREUIL DUR-REC.)

Genre dur-bec. (Curier.)

L'oiseau du Canada représenté dans les pianches enluminées, nº 136, fig. 1, de l'édition iu-40, sous la dénomination de gros-bec de Canada, et auquel nous avons donné le nom de dur bee, parce qu'ii paraît avoir le bec plus dur, pius court et plus fort à proportion que les autres gros-bees. Il lul faliait nécessairement uu nom particulier, parce que l'espèce est certainement différente, non-sculement de ceile du gros-bee d'Europe, mais encore de toutes celles des gros-bees d'Amérique ou des autres climats. C'est un bel oiseau rouge de la grosseur de notre gros-bec avec nne pius iongue queue,et qu'il sera toujours aisé de distinguer de tous les autres olseaux par la seuje inspection de sa figure coloriée. La femeile a seulement un peu de rougeatre sur in tête et le croupion, et une légère teinte couleur de rose sur la partie inférieure du corps. Salerne dit qu'au Canada on appelle cet oiseau bouvreuil. Ce nom n'a pas été mal appliqué; car il a peutetre plus d'affinité avec les bouvreuils qu'avec les gros-bees. Les babitants de cette partie de l'Amérique pourraient nous en instruire par une observation bien simple, c'est de remarquer si cet oiseau siffle comme le bouvreuil presque continueliement, ou s'il est presque muet comme le gros-bec.

## LE CARDINAL HUPPÉ.

Genre moineau. (Cuvier.)

L'oiseau des climats tempérés de l'Amérique représenté dans les planches enluminées, nº 37 de l'citition in-«», sous in dénomination de groe-bee de Virginie, appeté aussi cardinal huppé, et auquel nous conserverons ce dernier nom, parce qu'il exprime en mémetemps deux caractères, savoir, la couleur et la huppe. Cette espèce approche

assez de la précédente, c'est-à-dire de celle du dur-bec ; il est de la même grosseur et en grande partie de la même couleur : ii a lebecaussi fort, la queue de la même longueur, et il est à peu près du même climat. On pourrait donc , s'ii n'avait pas une buppe , le regarder comme une variété dans cette belie espèce. Le mâie a ies couleurs beaucoup plus vives que la femelle, dont le plumage n'est pas rouge, mais seulement d'un brun rougeatre; son bec est aussi d'un rouge bien plus pale, mais tous deux ont la huppe. ils peuvent la remuer à volonté et la remuent très-souvent. Je plageraisvolontiers cet oiseau avecies bouvreuils ou avec les pinsons, pintôt qu'avec les gros-becs, parco qu'il chante très-bien, au lieu que les gros-becs ne chantent pas. M. Saierne dit que le ramage du cardinal huppé est délicleux, que son chant ressemble à celui du rossignoi , qu'on lui apprend aussi à siffler, comme aux serins de Canarie, et il ajonte que cet oiseau, qu'il a observé vivant, est hardi, fort et vigonreux, qu'on le ponrrissait de graines et surtout de miliet, et qu'il s'apprivoise aisément.

Les quatro diseaux étrangers que nous venois d'indiagire sont tous de la même grosseur à peu prês que le gros-bec d'Europe: mais il y a phisseur autre applices moyennes et plan petites, que nous allons dounce par ordre de grandeur entre elles, a per youvent être miser, comparées qu'avec les gros-becs, et sont plutôt du grone de coroleaux que d'aucun autre gener auquel on voudrait les rapporter. On leur a même dound les nons de manges gros-becs, petit para-bers, parceque o effet lour leve est proportionament cellul des gros-becs d'Europe.

#### LE ROSE-GORGE.

Geore momenu. (Cuvier.)

La premiere de ces espèces de înoyemne grandeur, est celle qui est représentée dans les planches na luminées, pe 153, fgs. 2, de l'édition în-4, soussit dénomination de grosé-ére de Loussienes, anquel nous domnoss le nom de rosé-grope, parce qu'il est tris-eramquable parce caractères, ayant la gorge d'un bean rouge rose, et parce qu'il differensact de toutes les autres espèces du même genre pour qu'il doive être distingué par un nom particialter. M. Essons a taidque le premier cet. oiseau, et en a donné une assez boune figure; mais il ne dit rien de ses habitudes naturelles. Nos habitants de la Louislane pourraient nons en instruire.

# LE GRIVELIN.

#### Genre moineau. (Cuvier.)

La seconde espèce de cesamoyens gros-bece sat l'oisean coma sous la démonitation de grosbece du Bréail, auquel nous avons donné i enomtre de griselin, parte qu'il à tout le dessous du 
corpatabeté comme le sont les grives. C'est un 
oiseau trei-joil et qui, ne ressemblant à ucum 
autre, mérite un nom particulier. Il parnit avoir 
beaucoup de rapport avec l'oiseau indiqué par 
beaucoup de rapport avec l'oiseau indiqué par 
de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant 
par 
d'un donné et anteure ne coviné pas parfaitement à notre griveiin, nous ne pouvous pas 
prononces me l'électité de ces deux especes.

An reste ces espèces de moyenne grandeur et les plus petites eucore desquelles noas allons flaire mention approchent beaucoup plus du moinean que du gros-hec, tant par la grandeur que par la forme du corpe; mais nous avons cru devoir les laisser avec les gros-becs, parce que ieur bee est comme céul de ces oiseaxe, beaucoup plus large à la base que n'est ceiul des moineaxe.

### LE ROUGE-NOIR.

La troisième espèce de ces gros-bees de moyenne grandeur est l'oisseu représenté dans lesplanches enluminées de l'éditionin-4°, sous le lesplanches enluminées de l'éditionin-4°, sous le nom de gros-bee de Caygeme, et auguet nons donnons le nom de rouge-noir, parcequ'il a tout le corps rouge et la poitrice et le veutre noirs. Cet diseau, qui nous est veun de Cayenne, ni consument de l'autre de ses babitudes naturelles non babitants de la Guillen pourront nous en instruire.

# LE FLAVERT.

#### Genre moincau. (Cuvier.)

La quatrième espèce de ces moyens gros-becs étrangers est l'oiseau représenté dans ies planches enluminées, sons la dénomination de grosbec de Cayenne anquel nous avons donné le nom de flavert, parce qu'il est jaune et vert : il

differe done du précédent presque autant qu'il est possible par ies couleurs; ependant, comme il est de la même grosseur, de la même forme tant de corps que de hee, et qu'il est aussi du même cimant, on doit ie regarder comme étant d'une espèce très-voisine du rougesoûr, si même en 'est gau une simple variété d'âge ou de sexe dans cette même espèce. M. Brisson a le premier indiqué et déseau.

### LA QUEUE EN ÉVENTAIL.

#### Geure gros-bcc. (Cuvier.)

La einquième espèce de ces gros-hecs étrangers, de moyenne grosseur, est i'oiscau représenté dans les pianebes enluminées, sous cette dénomination de queue en éventail de Virginie : il nous est venu de cette partie de l'Amérique et n'a été indiqué par aucun auteur avant nous. La figure supérieure dans notre planche représente probablement ie måle, et la figure inférieure représente la femeile, parce qu'elle a les coulenrs moins fortes. Nous avons vu ces deux oiseaux vivants, mais n'ayant pu les conserver, nous ne sommes pas surs que ee soit en esset le mâle et la femelle, et ce pourrait être nne variété de l'âge. Au reste ces oiseaux sont si remarquables par la forme de ieur queue épanouie borizontalement, que ce caractère seul snffit pour ne les pas confondre avec les autres du même genre.

## LE PADDA

OU L'OISEAU DE RIZ.

### Genre moineau. (Cuvier.)

La sixième espèce de ces moyens gros-hees étrangers est l'oiseau de la Chine, décrit et dessiné par M. Edwards, et qu'il nous indique sous ce nom de padda ou oiseau de riz, parce que i'on appelle en chinois padda ie riz qui est encore en gousse, et que c'est de ces gousses de riz qu'il se nourrit. Cet auteur a donné ia iigure de denx de ces oiseaux, et il suppose avec toute apparence de raison, que celie de sa planche 4t représente le mûle, et celle de la planche 42 la femelie. Nous avons eu un mâie de cette espèce. C'est un très-bel oiseau ; car, indénendamment de l'agrément des conleurs, son plumage est si parfaitement arrangé, qu'uue plume ne passe pas l'autre et qu'elles paraissent duvetées, ou piutôt couvertes partout d'une espèce

de fleur comme on voit sur les prunes ; ce qui leur donne un reflet très-agréable. M. Edwards aloute peu de chose à la descriptiou de cet oiseau, quoiqu'ii l'ai vu vivaut : il dit seulement qu'il détruit beaucoup les piantations de riz ; que les voyageurs qui font le commerce des Indes orientajes l'appelient moineau de Java ou moineau indien: que cela paraitrait indiquer qu'il se trouve aussi bien dans les Indes qu'à la Chine, mais qu'il croit plutôt que, dans le commerce qui se fait par les Européens entre la Chinc et Java, on a apporté souvent ces beaux oiseaux, et que c'est de là qu'ou les a nommés moineaux de Java, moineaux indiens; et enfiu que ce qui pronve qu'ils sout naturels aux pays de la Chine, e'est qu'ou en trouve la figure snr les papiers points et sur les étoffes chinoises.

Les supèces dont nous allons parier sont enconsequent different si fort de notre gros-bec, par la grosseur, qu'on aurait tort de les rapporter à la grosseur, qu'on aurait tort de les rapporter à et même l'ordre et la position des coulears, n'indiquient pasque ces siessus, sans être précisément des gros-becs, appartiennent réanmoins plus de gener qu'à avour moins plus de gener qu'à avour mois plus de gener qu'à avour met de l'apparent de l'appar

### LE TOUCNAM-COURVI.

### Genre moineau. (Cuvier.)

La première de ces petties espèces de grou-bec trangens est l'octuma-nourri des Philippines, dont M. Brisson a douné la description avec la figure du malle, sous le vom de gro-bec des Philippines, et dont nous avons fait représentre i malé dans nos planches caluminées, sous octte même dénomination, mais auquel nous conservous iel e toun qu'i porte dans son pays, parce qu'il est d'une espèce différente de toutre les autres. La femile est de la même grosseur que le malér, mais de la present de la principa que le malér, mais de la prince datoi que le dessus du cou, tadas que le malér la pause, cic. M. Brison donne aussi la description et la figure du nid de ces oiseaux.

#### L'ORCHEF.

Le second de ces petits gros-becs étraugers est l'oiseau des Indes orientales, représenté dans les planches enluminées sons la dénomination de gros-bec des Indes, et auquel vous donnons

ici le nom d'orchef, parce qu'il a le dessus de la tête d'un beau jaune, et qu'étant d'uné espèce différente de toutes les autres, il lui faut un nom particulier. Cette espèce est nouvelle et n'a été présentée par aucun auteur avant nous.

#### LE GROS-BEC NONNETTE.

La troisime de ces petites espèces est l'oiseau représenté dans les planches columbitées, sons la dénomination de gran-lec, appeté la monnetie, et anquel nous avons douné en om parce qu'il a nue sorte de héguis noir sur la têto. C'est concerve une espèce touvelle, mais sur laquelle les concerve une espèce touvelle, mais sur laquelle les mois ne pouvous rieu dire de plus, n'ayant pas mois ne pouvous rieu dire de plus, n'ayant pas de même conanissance des pays do no la trouve. Cet diseau nois se têt vendu par un marchand oiseleur qui vi pu ous se in former.

### LE GRISALBIN.

La quatrième espèce de ces petits gros-becs étrangers, naus nouvelle et auss peu connue que les deux précédeutes, est l'oiseur représenté dans les planches entuminées sous la dénomination de gros-bec de Virginie, auquel nous donnons téle nom de grisablin, parce qu'il a le cou blanc, aussi blen qu'une partie de la tête, et tout le rerête du corps gris; et comme l'espèce diffère de toute les autres, et lie dott avoir un non particuleir.

#### LE QUADRICOLOR.

### Genre moineau. (Cuvier.)

Le cinquième de ces petits gros-becs etrangers est l'oiseau donné par Athin, sous le nom de moineau de la Chine, et ensuite par M. Brisson, sous celui de aros-becde Java, représenté dans nos planches enluminées sous cette même dénomination, gros-bec de Java, et auquel nous donnous ici le nom de quadricolor, qui suffira pour le distinguer de tous les autres, et qui lui convient très-bien, parce que c'est un beloiseau, peint de quatre couleurs vives également éclatantes; ayant la tête et le cou bleus, le dos, les aijes et le bout de la queue verts, unc large bande ronge en forme de sangle sous le ventre et sur le milieu de la queue, et enfiu, le reste de la poitrine et du ventre d'un brun clair ou couleur de noisette. Nous ne savons rien de ses habitudes naturelles.

# LE JACOBIN ET LE DOMINO.

# Genre moineau. (Cuvier.)

La sixième espèce de ees petits gros-becs étrangers est l'oiseau connu des curieux sous le nom de jacobin, et auquel nous conserverons ce nom distinctif et assez blen appliqué; nous eroyons que celul qu'on nous a donné sous le nom de aros-bec des Moluques est de la même espèce, et probablement la femeile du premier. Nous avons vu ces oiseaux vivants, et on les nourrit comme les serins. M. Edwards en a donné la description et la figure sous le nom do gowri, planche XL; et par la signification de ce mot , Il présume que l'oiseau est des Indes et non pas de la Chine. Nous eussions adopté ce nom gowri, qu'il porte dans son pays natal, si celul de jacobin n'eût pas dejà prévalu par l'usage. Il existe encore deux autres oiscaux que les curieux appelient dominos, et que l'on distingue des jacobins : ils en différent en effet en ce qu'ils sont plus petits, mais on doit les considérer comme variétés dans la même espèce. Les mâles sont probablement eeux qui ont le ventre tacheté, et les femelles l'ont d'un gris bianc uniforme. On peut voir la description de ces oiseaux dans l'ouvrage de M. Brisson, depuis la page 239 jusqu'à la page 244; mais il n'y a pas un mot de leurs habitudes naturelles.

#### LE BAGLAFECHT (.

### Genre moineau. (Cavier.)

C'est un oisean d'Abysainle, qui a beaucoup de rapport avec le toucame-court; seudenent il cu differe par quelques suances, ou par quelque distribution de coulteurs. La teche noire qui 
est des deux côtes de la tête s'éleve dans le bagalfacht juny an decsus des pues : la marbrure 
jaune et brauce de la partie supérieure du corps 
ar moiss marquels, et les grandes couvertures 
des alles, sinsi que les peuzes de ces mêmes 
des alles, sinsi que les peuzes de ces mêmes 
detaute port de jaune. Cet siosean l'iris jaundtre, et ses alles, dans leur état de repos, voet à 
peu près au milleu de la queue.

Le baglasecht se rapproche encore du touenam-courvi par les précautions industrieuses qu'il prend pour garantir ses œuss de la pluie et de tout autre danger; mais il donne à son nid

4 Cet oireau ne différe pas du toucnam-courvi.

une forme différente : Il le roule en spirale à peu pris comme un nutile; Il le suspeud comme le fouream-curri à l'extrémité d'une petite branche, presque toiques au -dessus d'une eau dormante, et son ouverture est constamment tourier du côté de l'est, éestàdire du côté opposé à la pluic. De cette maniere te udéstonne-selventent fortifié avec intuitificance contre l'humidité, mais il est encore dérenda contre l'humidité, mais il est encore dérenda cortre les différentes esspées d'animaux qui cherchent les œusé du baglafecht pour s'eu nouvrie.

# LE GROS-BEC D'ABYSSINIE.

### Genre moineau. (Cuvier.)

Je rapporte encore aux gros-bees cet oiseau d'Abyssinie qui leur ressemble par le trait caractéristique, je veux dire par la grosseur de son bec, comme aussi par la grosseur totale de son corps. Il a l'iris rouge, le bec noir, ainsi que le dessus et les côtés de la tête, la gorge et la poitrine; le reste du dessous du corps, les jambes et la partie supérieure du corps d'un jaune clair, mais qui prend une teinte de brun à l'endroit où il s'approche du noir de la partie antérieure, comme si dans ces endroits ces deux couleurs se fondaient en une seule; les plumes scapulaires sont poirâtres , les couvertures des alles brunes bordées de gris, les pennes des ailes et de la queue brunes bordées de jaune et les pieds d'un gris rougestre.

Ce que l'histoire du gros-bec d'Abyssinie offre de pius singulier, c'est la construction de son nid et l'espèce de prévoyance qu'elle suppose dans cet oiseau et qui lui est commune avec le toucnam-courvi et le baglafecht. La forme de cc nid est à peu près pyramidale, et l'olseau a l'attention de le suspendre toujours au-dessus de l'eau à l'extrémité d'une petite branche : l'ouverture est sur l'une des faces de la pyramide . ordinairement tournée à l'est. La cavité de cette pyramide est séparée en deux par une cloison. ce qui forme, pour ainsi dire, deux chambres : la première, où est l'entrée du nid, est une espèce de vestibule où l'oiseau s'introduit d'abord; ensuite il grimpe le long de la cloison intermédialre, puis il redescend jusqu'au fond de la seconde chambre où sont les œufs. Par l'artifice assez compliqué de cette construction, les œufs sont à couvert de la pluie, de guelque côté que souffle le vent, et il faut remarquer qu'en Abys state la axiaon des pulses dure six mois; car cetx une observation gerérale que les inconvénients exaltent l'industrie, à moins qu'étant excessifs lis ne la rendent insuité et ne l'étouffent entièrement. Lei ily avait à se garnantir non-essaiennent de la pulse, mais des siogre, des écureuils, des serpents, etc. L'indensu précustrons per une les savoir certaris de sa genéroutrons per une se savoir certaris de sa genéroutrons per une se savoir certaris de sa genéroutrons per une se savoir certaris de sa genéroutrons nous en avens die Al. le chevalité Pruce.

### LE GUIFSO BALITO'.

Il n'est point d'espèce européenne avec laquelle cet oiseau étranger ait plus de rapport que ecile de nos gros-bees : comme eux, il fuit les lieux habités et vit retiré dans les bois solitaires; comme eux, ii est assez pen sensible aux piaisirs de l'amour, puisqu'il ne connaît pas ie plaisir de chanter; comme eux enfln il ne se fait guère entendre que par les coups de bec réitérés dont il perce les noyaux pour en tirer l'amande: mais il differe des gros-bees par deux traits assez marqués; premièrement son bee est dentelé sur les bords; en second lieu, ses pieds n'ont que trois doigts, deux en avant et un en arrière, disposition remarquable et qui n'a lien que daus un petit nombre d'espèces. Ces deux traits de dissemblance m'ont paru assez décisifs ponr que je dusse distinguer cet oiseau par un nom particulier, et je lui ai conservé celui sous lequel ii est connu dans son pays natal.

La tie, lagorge, et le de-suiducou, sont d'un boan rouge qui se prolonge en un bande assez ériolte sons le corps jusqu'aux couvertures infreieures de la quese: il a tout le reste du dessons du corps, ja partie superieure du cou, je dont et la queue unes, je convertures supérieures des alies bruzes bordotes de verditre et les pieds d'un rouge tré-sobleur. Les ailes dans leur situation de repos ne vont qu'au milleu de la longueur de la quese.

### LE GROS-BEC TACHETÉ

DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

L'oisean que nous avons fait représenter sous ce nom, quoique différent de nos gros-becs d'Eu-

 Le nom enlier de cet oiseau, tel qu'il se trouve sur les figures de M. le chevaller Bruce, est yuifso balsto d'immotem ferch.

rope par les couleurs et la distribution des taches, nousparit visimmoliens sues voisi du cette ches, nousparit visimmoliens sues voisi du cette espece pour qu'on puisse le regarder comme un arricle produite par le climat, et par cette raivoir pour le comme de la comme de la comme de la comme de Difficiers M. Sonaret nous a savair t'es-positivement que cet oiseau est le même que cetul du de l'Intricle l'e, et li observe que ce qui fait paraftre ces oiseaux différents les usus des autres, c'est

### LE GRIVELIN A CRAVATE.

Le gros-becd Angola, qui nousest veu de cette province de l'Afrique, nous pural tapprocher de l'expèce du grivelin; et comme il a tout le con et le dessous de la gorge revêtus et envinonnés, d'une espèce de evavate blonde qui même s'étend jusqu'au-dessous du bes, nous avous propovier lui domer le nom de grivelin à cravate. Nous ne connaissous rien de ses habitudes naturelles.

# LE MOINEAU.

{LE GROS-BEC MOINEAU. }.
Ordre des passereaux , famille des conircotres , genre
moiocau. (Curier.)

Autant l'espèce du moineau est abondante en individus, autant le genre de ces oiseaux paraît d'abord nombreux en espèces. Un de nos nomeuelateurs en compte jusqu'à soixante-septespèces différentes et neuf variétés, ce qui fait en tout soixante et seize oiseaux, dont il compose ou plutôt charge bien gratuitement ce genre, dans lequel on est étonné de trouver les linottes , les pinsons, les serins, les verdiers, les bengalis, les sénégalis, les mayas, les eardinaux, les veuves, et quantité d'autres oiseaux étrangers qu'on ue doit point appeler moiucaux, et qui demandent chacun un nom particulier. Pour nous reconnaître au milieu de cette troupe confuse, nous écarterous d'abord de notre moineau, qui nous est bien connu, tous les oiseaux que nous venons de nommer et qui nous sont de même assez counus pour assurer qu'ils ne sont pas des moineaux, Suivant done ici notre plan général, nous ferons une espèce principale de chacun de ces oiseaux de notre elimat, à iaquelle nous rapporterous les espèces étraugères qui nous paraitront en différer moins que de toutes les autres espèces : ainsi nous ferons un article pour le moineau, un antre pour la liuotte, un troisieme pour le pinson, un quatrieme pour le serin, un einquième pour le verdier, etc.

Nous séparerons encore du moincau, proprement dit, deux autres oiseaux qui en sont encore plus voisins qu'aucun des précédents, qui sont également de notre climat, et dont l'un porte le nom de moineau de campagne, et l'autre, de moineau de bois. Nous leur donnerons. ou plutôt nous leur conserverons les uoms de friquet et de soulcie, qui sont leurs ancleus et vrais noms, parce qu'en effet ec ne sont pas de francs moineaux et qu'ils en différent par la forme et par les mœurs. Nous ferons done encore un artiele particulier pour chacun de ces deux oiseaux. C'est là le seul moven d'éviter la confusion des idées ; car toutes les fois que dans une méthode l'on nous présente, comme ici, soixante ou quatre-vingts espèces sous le même genre et sons une dénomination commune, il n'en faut pas da vantage pour juger non-seulement de la très-grande imperfection de cette méthode, mais encore de son mauvais effet, puisqu'elle confoud les choses an lien de les déméler et que bien loin de porter la lumiere sur les objets, elle rassemble à l'entour des mages et des ténèbres.

Notre molecus est assez conun de tout le monde pour d'avoir pas besois de description. Le changement de couleur, selon l'age, dans le voir description. Le changement de couleur, selon l'age, dans le voir de l'ouverture du bee, est gaéral et constait : mais il y a dans per cette même sapece des variétés partieulières et cette même sapece des variétés partieulières et cette même sapece des variétés partieulières et de benu et de neux blancs, d'autres yariés de benu et de blanc, d'autres presque tout noirs, et d'autres pesque tout noirs, et d'autres que qu'elles sont un pen plus petites et que leurs couleurs sont plus failées.

Indépendamment de ces premières variétés, dont les unes son génériles et les autres particulières, et qui se trouvent toutes dans nos elmats, il y en a d'autres dans des climats plus choignés, qui sembient prouver que l'espèce est répondue du norda a mid dans notre continent, depuis la Suéde jusqu'en Egypte, au Sénégia, etc. Nous ferons mentión de es variétés à l'article des oiseaux étrangers qui out rapport à notre moineaux.

Mais dans quelque contrée qu'il habite, on ne le trouve jamais dans les lieux déserts ni même dans ceux qui sont éloignés du séjour de l'homme; les moineaux sont, comme les rats, attachés à nos habitations; ils ne se plaisent ni dans les bois ni dans les vastes eampagnes : on a même remarqué qu'il y en a plus dans les villes que dans les villages, et qu'on n'en voit point dans les hameaux et dans les fermes qui sont au milieu des forêts; ils sulvent la société pour vivre à ses dépens ; comme ils sont paresseux et courmands, e'est sur des provisions toutes faites. e'est-à-dire sur le bien d'autrui qu'ils preunent leur subsistance; nos granges et nos greniers. nos basses-cours, nos colombiers, tons les lieux. en nn mot, où nous rassemblons ou distribuons des grains, sont les lieux qu'ils fréquentent de préference: et comme lls sont aussi voraces que nombreux, ils ne laissent pas de faire plus de tort que leur espèce ne vant; car leur plume ne sert à rien, leur ebair n'est pas bonne à manger, leur voix blesse l'oreille, leur familiarité est incommode, leur pétulance grossière est à charge; ee sont de ees gens que l'on trouve partout et dont on n'a que faire, si propres à donner de l'hymeur, que dans certains endroits on les a frappés de proscription en mettant à prix lenr vie.

Et ee qui les rendra éternellement incommodes , c'est non-seulement leur très-nombreuse multiplication, mals encore leur défiance, leur finesse, leurs ruses et leur opiniátreté à ne pas désemparer les lieux qui leur conviennent; ils sont fins, peu eraintifs, difficiles à tromper. Ils reconnaissent aisément les pléges qu'on leur tend; ils impatientent ceux qui venient se donner la peine de les prendre; il faut pour cela tendre un filet d'avance et attendre plusieurs heures, souvent en vain; et il n'v a guère que dans les saisons de disette et dans les temps de neige où cette chasse puisse avoir du succès; ce qui néanmoins ne peut faire une diminution sensible sur une espèce qui se multiplie trois fois par an. Leur nid est composé de foin au-debors · et de plumes en-dedans. Si vous le détruisez, en vingt-quatre heures iis en font un autre; si vous jetez leurs œufs, qui sont communément au nombre de einq ou six et souvent davantage, huit on dix jours apres ils en pondent de nouveaux; si yous les tirez sur les arbres ou sur les tolts, ils ne s'en recelent que mienx dans vos greniers. Il faut à peu pres vingt livres de blé par an pour nonrrir une comple de molneaux; des personnes oul en avaient gardé dans des cages m'en ont assuré. Que l'on juge par lenr nombre de la déprédation que ces oiseaux font de nos grains; car

quoi qu'ils nourrissent leurs petits d'insectes dans le premier âge, et qu'ils en mangent eux-mêmes en assez grande quantité, leur principale nourriture est notre meilleur grain. Ils suivent le laboureur dans le temps des semailles, les moissonneurs pendant celui de la récolte, les batteurs dans les granges, la fermière lorsqu'elle iette le grain à ses volailles; ils le cherchent dans les colombiers et jusque dans le jabot des jeunes pigeons qu'ils percent ponr l'en tirer : ils mangent aussi les mouebes à miel et détruisent ainsi de préférence les seuls insectes qui nons soient utiles; enfin, ils sont si malfaisants, stincommodes, qu'il seraità désirer qu'on trouvât quelque moyen de les détruire. On m'avait assuré qu'en faisant fumer do soufre sous les arbres où ils se rassemblent en certaines saisons et s'endorment le soir, cette fumée les suffoguerait et les ferait tomber; i'en al fait l'épreuve sans succès, et cependant le l'avais faite avec précaution et même avec intérêt, parce que l'on ne pouvait leur faire quitter le voisinage de mes vollères, et que je m'étais apercu que non-seulement ils troublaient le chant de mes oiseaux par leur vilaine voix, mais que même à force de répéter leur désagréable fui tui. ils altéraient le chant des serins, des tarins, des linottes, etc. Je fis done mettre sur un mur couvert par de grands marronniers d'Inde dans fesquels les moineaux s'assemblaient le soir en trèsgrand nombre; je fis mettre, dis-je, plusleurs terrines remplies de soufre mélé d'nn peu de charboo et de résine : ces matières, en s'enflammant, produisirent une épaisse fumée qui ne fit d'autre effet que d'éveiller les moineaux; à mesure que la fumée les gagnait, ils s'élevaient au haut des arbres, et enfin ils en désemparèrent pour gagner les toits voisins, mais aueun ne tomba : je remarquaj seulement qu'il se passa trois jours sans qu'ils se rassemblassent en nombre sur ces arbres enfumés; mais ensuite ils reprirent leur première babitude,

Comme cos doseaux sont robustes, on les élève Comme cos doseaux sont robustes, on les élève Endelment dans des cages: Ils vivent plusieurs amées, surtous ; lis y sont saus fermelles; car on prétend que l'usage immodére qu'ils en font abrège beauçoup leur vie. Lorsquis sont pris piemes, ils ont assez de docilité pour obbir à la barige beauçoup leur vie. Lorsquis chose du chant des oiseaux anpres desquels on les met. Naturellement famillers, als le devenment encore davantage dans la captivité : cepéndant ce nature familler au les porte pas à vive casemble

dans l'état de liberté. Ils sont assez solitaires et c'est peut-être là l'origine de leur nom. Comme ils ne quittent jamais notre climat et qu'ils sont toujours autour de nos maisoos, il estaisé de les observer et de reconnaître qu'ils vont ordinairement seuis ou par coupie. Il y a ecpendant deux temps daos l'année où ils se rassemblent, non pas pour voler en troupes, mais pour se réunir et piailler tous ensemble, l'automne sur les saules le long des rivières, et le printemps sur les épicéas et autres arbres verts : e'est le soir qu'ils s'assemblent, et dans la bonne saison ils passent la nuit sur les arbres; mais en hiver ils sont souvent seuls on avec leurs femelles dans un trou de muraille ou sous les tuiles de nos toits, et ce n'est que quand le froid est très-violent qu'on en trouve quelquefois cinq on six dans le même gite où probablement ils ne se mettent ensemble que pour se tenir chauds.

Les mâles se battent à outrance pour avoir des femelles, et le combat est si violent, qu'ils tombent souvent à terre. Il v a peu d'oiseaux si ardents, si puissants en amour. On en a vu se jolndre jusqu'à vingt fois de suite, toujours avec le même empressement, les mêmes trépidations, les mêmes expressions de plaisir, et ce qu'il v a de siogulier, c'est que la femelle parait s'impatienter la premiere d'un jeu qui doit moins la fatigner que je måle, mais qui peut lui plaire aussi beaucoup moins, parce qu'il n'y a nul préliminaire, nulles caresses, nul assortissement à la chose; beaucoup de pétulanee sans tendresse, toujours des mouvements précipités qui n'indiquent que le besoin pour soi-même. Comparez les amours du pigeon à celles du moineau, vous y verrez presque toujours les nuances dn physique au moral.

Gen olseus; nichent ordinetement sous ise unities, dans les chiencus, dans les lorsos de muraille, ou dans les pois qu'on leur offre, et couvent ansai dans les pois et sur les lubiettes des fenétres, dont les vitrages sout défendus par des persisennes à elater-vole; némmolais il y en a quelque-suns qui font leur nid sur les arbres : l'on m's rapporté de ces albers el vole; notable de moi-neux, pris sur de grands noyers et sur des construites et le construites et vole de ces arbres et les construites et vole de ces arbres et les construites et vole de l'aptime et de la pinne ne dednas : mals et qu'il y a de singuille, c'est qu'ils y ajoutent une espèce de coulte par clesses, un deuvre le nid, en sorte coulte par clesses, un deuvre le nid, en sorte

que l'eau de la pluie ne pent y pénétrer, et ils. laissent une ouverture pour entrer au-dessons de cette calotte; tandis que, quand ils établissent leur nid dans des trous on dans des lieux couverts, ils se dispensent avec raison de faire cette calotte, qui devient inntile pnisqu'il est à couvert. L'instinct se manifeste donc ici per un sentiment presque raisonné et qui suppose nu moins in comparaison de deux petites idées. Il se tronve aussi des moineaux pins paresseux. mais en même temps plus hardis que les autres. qui ne se donnent pas in peine de construire un nid et qui chassent du leur les hirondelles à cul blanc; quelquefois ils battent les pigeons, les font sortir de teur boulin et s'y établissent à leur piace. Il y n , comme l'on voit , dans ce petit peuple, diversité de mœurs et par conséquent un instinct plus varié, plus perfectionné que dans la pinpart des autres oiseaux, et cela vient sans doute de ce qu'ils fréquentent la société; ils sont à demi domestiques, sans être assujettis ni moins indépendants ; ils en tirent tout ce qui leur convient sans y rien mettre du leur, et ils y acquièrent cette finesse, cette circonspection, cette perfection d'instinct qui se marque par la variété de leurs habitudes relatives aux situations, aux temps et aux autres circonstances.

# OISEAUX ÉTRANGERS

QUI ONT RAPPORT AU MOINEAU.

# LE MOINEAU DU SÉNÉGAL.

Le moineau du Sénégal, et anquel nous ne donnerons pas d'autre nom, parce qu'il nous paraît être de la même espèce que notre moineau d'Europe, dont il ne differe que par la couleur du bec, le sommet de la tête et les parties inferieures du corps, qu'il a rougeatres; tandis que, dans le moineau d'Enrope, le bec est brun, le sommet de la tête et les parties inférienres du corps sont grises. Mais comme la grandeur, la forme, la position du corps, du bec, de la queue, des pieds, tout le reste en un mot nous n paru semblable, nous ne pouvons guère douter de l'identité de l'espèce de cet oiseau du Sénégal avec notre moineau d'Eu- peut rapporter à l'espèce du père noir, il y en

rope, et nous regardons la différence de couteur comme une variété produite par l'infinence du climat.

### LE MOINEAU A BEC ROUGE DII SÉNÉGAL.

Le moineau à bec rouge du Sénégal, et auquel nons ne donnerons pas d'antre nom, parce qu'il ne nous paraît être qu'une variété pentêtre d'áge ou de sexe du précédent, d'antant qu'il est du même climat. Ainsi ces deux oiseanx d'Afrique doivent être regardés comme de simples variétés dans l'espèce du moineau d'Europe.

# LE PÈRE NOIR

Voici maintenant des oiseaux étrangers dont l'espèce, quoique voisine de celle de notre moinean, nous parait néanmoins en différer assez pour leur donner des noms particuliers. Par exemple, l'oiseau d'Amérique auquel les habitants de nos iles ont donné le nom de père noir. que nous ini conservons, n'est pas précisément un moineau. Il parait qu'on trouve cet oiseau non-seulement dans nos lles, mnis aussi dans ia terre ferme du continent méridional de l'Amérique, comme nn Mexique; car il a été indiqué par Fernandez, sons le nom méxicain yohual tototl, et donné par Hans Stoane commè olseau de la Jamaique. Nous présumons aussi que les trois oiseaux représentés dans nos pianches enlaminées, nº 224, édition in-4º, ponrraient bien n'être que des variétés de ceiui-ci ; la seule chose qui s'oppose à cette présomption, c'est qu'ils se trouvent dans des climats trèséloignés les uns des antres. Ils ont été nommés au bas de nos planches, I. Moinean de Macao (Fringilla melanyctera, Linn., Gmel.); II. Moineau de Java (Fringilla melanoleuca, Linn., Gmel.); III. Moineau de Cayenne (Tanagra Jacarina, Linn., Emberiza, Jacarina, Vieili.); néanmoins ils ne nous paraissent faire que le même oiseau et n'être que des variétés de l'espèce du père noir; car quoique ces noms de climats aient été donnés par les voyageurs qui ont apporté ces oiseaux en France, je ne sais s'ils méritent toute confiance. D'aillenrs, il se pourrait nassi que cette espèce d'oiseau noir se trouvât également dans les climats chauds des deux continents.

Indépendamment de ces trois oiseaux, qu'on

a encore d'antres qui ne nous paraissent être ususi que des varietés de cette même espèce. L'oiseau que nous avons fait représenter dans nos pianches u'ès , delli, net, "a, be,", le mâle", et fig. 2, la femelle", sous le nom de moineau du Brésif, resembles al fort un pre noir, qu'ou ne peut guere douter qu'il le soit de sou espèce. La la virité ette resemblance prespete parfulie ne se touve use dans différents qui mais cein même nous appeal combien pre l'on doit compter sur la différence des couleurs pour constituer celle des spèces.

Enfin il y a eucore uue espèce voisine de notre moineau, et qu'on ne pourrait se dispenser de rapporter immédiatement à celle du père noir, s'il n'y avait pas une grande différence daus la lougueur de la queue; c'est i'oiseau représenté dans nos pianches enluminées, nº 183, fig. 1, de l'édition in-40, sous la dénomination de moineau du royaume de Juda. Nous l'appelierons père noir à longue queue, parce qu'il nons parait être de la même espèce que le pere noir, et u'en différer que par sa queue, qui est pius jongue et composée de piumes de grandeur inégaie. Si les uoms des elimats uous ont été fidèlement transmis, on voit que l'espèce du père uoir se trouve aux iles Antilles, à la Jamaique, au Mexique, à Cavenne, au Brésil, au royaume de Juda, ensnite en Abyssinie, à Java et jusqu'à Macao, c'est-à-dire dans toutes les contrées méridionales de l'ancien et du nouveau coutinent,

### LE DATTIER

#### OU MOINEAU DE DATTE.

M. Shaw a parié de cet oiseau dans ses Voyages, sous le nom de moineau de Capsa, et M. le chevalier Bruce m'en a fait voir le portrait en miniature d'après lequel j'ai fait ia description suivante.

Le moineau de datté a le bec court, épais à sa base et accompagné de quelques moustaches près des angles de son ouverture; la piece supérieure uoire, l'inférieure jaunaître ainsi que les pieds, ies ougles noirs, la partie antérieure de la tête et la gorge blanches; le reste de la tête,

le con, le dessus du corps et même le dessous, d'un pris plus ou moins rougedire; mais la teinte est plus forte sur la poitrine et les petites couvertures supérieures des ailes : les pennes des ailes et de la queue sont noires; la queue est un tant soit per fourchue, assez iongue, et dépasse l'extrémité des ailes repilées des deux tiers de sa longueur.

Cet ofscas voice ne troupes; il est familler et vient etherche in grains jusqu'uns portes des granges. Il est aussi comman dans in partie des granges. Il est aussi comman dans in partie des granges. Il est aussi comman de Tamis, que les moineaux le sout en France; mais le chante beaucom mieux, s'il est vrail, comme l'avance M. Shaw, que son ramage soit préfenable à celui des serims et des rossignols. C'est arbaic à celui des serims et des rossignols. C'est dommage qu'il soit trop délicat pour être fransa-rable à celui des serims et des rossignols. C'est sompté loin de son pays natai; d'a moins toutes ies tenatives qu'on a faites jusqu'il pour nous l'ammer rivant out été infravetures un ct été infravetures un cel de finit protesser.

# LE FRIQUET.

(LE GROS-BEC FRIQUET.)

Ordre des passereoux, famille des conirostres, genre moineau. (Cuvier.)

Cet oiseau est certainement d'une espèce différente de ceile du moineau, et par conséquent ne doit pas en porter je nom. Quojque habitants du même climat et des mêmes terres, ils ne se mélent point ensemble et ia plupart de leurs habitudes naturelles sont toutes différentes, Le moineau ne quitte pas nos maisons, se pose sur nos murailles et sur nos toits, y niche et s'y nourrit. Le friquet ne s'en approche guère, se tient à la campagne, fréquente les bords des ehemins, se pose sur les arbustes et les plantes basses, et établit sou nid dans des crevasses. dans des trous à peu de distance de terre. On prétend qu'il niche aussi dans les bois et dans les creux d'arbres; cepcudant je n'en ai jamais vu dans les bois qu'en passant : ce sont les campagnes ouvertes et les plaines qu'ils habitent de préférence. Le moineau a le vol pesant et toujours assez court; li ne peut aussi marcher qu'en sautillant assez lentement et de mauvaise grâce, au lieu que le friquet se tourne plus lestement et marche mieux. L'espèce en est beaucoup moins nombreuse que celle du moineau, et il y a toute apparence que ieur ponte, qui n'est que de quatre on cinq œufs, ne se répète

<sup>4</sup> C'est le Fringilla nitenz, Linn., eiseau d'Afrique, et non du Brésit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cette femelle n'est pas celle du Fringilla nitens, mais celle du Fringilla serena, du moins selon H. Kuhl.

pas et se borne à une seule couvée : car les friquets se rassemblent en grande troupe dès la fin de l'été et demeurent ensemble pendant tout l'hiver. Il est aisé , dans cette saison d'en prendre un grand nombre sur les buissons où ils gitent.

Cet oiseau, lorsqu'il est posé, ne cesse de se remuer, de se tourner, de frétiller, de hausser et baisser sa queue; et e'est de tous ces mouvements, qu'ils fait d'assez bonne grâce, que lui est venu le nom de friquet. Quoique moins hardi que le moinean, il ne fuit point l'bomme; souvent même il accompagne les voyageurs et les suit sans crainte. Il vole en tournant et toujours assez has; car on ne le voit point se percher sur de grands arbres, et ceux qui lui ont donné le nom de moineau de noyer ont confondu le friquet avec la soulcie, qui se tient en effet sur les arbres élevés et particullèrement sur les povers.

Cette espèce est sujette à varier ; plusieurs naturalistes ont donné le mojueau de montagne, le moinean à collier et le moineau fou des Italiens, comme des espèces différentes de celle du friquet : cependant le moineau fou et le friquet sont absolument le même oiseau, et les deux autres espèces n'eu sont que de très-légères variétés. Après avoir comparé les descriptions, les figures et les oiseaux en nature, il nous a paru que tous quatre n'étaient dans le fond que le même oiseau, et que ces quatre espèces nominales doivent se réduire à une seule espèce réelle, qui est celle du friquet.

La preuve que le passera mattugia ou moineau fou des Italiens est le friquet même, ou tont au plus une simple variété de cette espèce. dont il ne differe que par la distribution des couleurs, c'est que Olina, qui en donne la description et la figure, dit positivement qu'on l'a nommé passera mattugia, moineau fou, parce qu'il ne peut rester un seul moment sans remuer, et c'est à ce même mouvement continuel qu'on doit , comme je l'ai dit , attribuer l'origine de son nom français. Ne serait-il pas plus que singulier que cet oiseau, si peu rare en France, ne se tronvât point en Italie, comme l'ont écrit nos nomenciateurs modernes qui n'ont pas reconnu que le moineau fou d'Italie était notre friquet? Il paralt au contraire qu'il y a plus de variétés de cette espèce en Italie qu'en France; elle s'est donc répandue des pays tempérés dans les pays plus chauds et non pas dans les climats | d'autres dans des climats éloignés.

froids, car on ne la trouve point en Snède. Mals je suls surpris que M. Salerne dise que cet olseau ne se volt ni en Allemagne, ni en Angleterre, puisque les naturalistes allemands et anglais en ont donné des descriptions et la figure. M. Frisch prétend même que le friquet et le serein de Canarie peuvent s'unir et produire ensemble une race bâtarde et qu'on en a fait

l'épreuve en Allemagne. Au reste, le friquet, quoique plus remuant, est cependant moins pétulant, moins familier, moins gonrmand que le moiaeau; c'est un oiseau plus innocent et qui ne fait pas grand tort aux grains : il préfère les fruits , les graines sauvages, telles que celles des chardons, sur lesquels il se pose volontiers, et mange aussi des insectes. Il fuit le séjour et la rencoatre du moineau gul est plus fort et plus méchaut que lui. On peut l'élever en cage et l'y nonrrir comme le chardonneret; Il y vit einq ou six ans : son chant est assez peu de chose, mais tout différent de la voix desagréable du moineau. On a observé que quoiqu'il soit plus doux que le molneau, il n'est cependant pas aussi docile, et cela vient de son naturel qui l'éloigne de l'homme, et qui pour être un peu plus sauvage n'en est peut-être que meilleur.

# OISEAUX ÉTRANGERS

QUE ONT RAPPORT

### AU FRIOUET.

L'oiseau qu'on appelle le passereau sauvage en Provence nous paraît être une simple variété du frignet. Son chant (dit M. Guys) ne finit point comme il commence et n'est pas le même que celul du moineau. Il ajoute que cet ojseau, très-farouche, caehe sa tête entre des pierres, laissant le reste du corps à déconvert et croit se mettre à l'abri des attaques par cette précaution Il se nourrit de graines à la campagne, et il v a des années où il est très-rare en Provence.

Mais outre cet oiseau et les autres variétés de cette espèce, qui se trouvent dans nos climats et que nous avons indiquées d'après les nomenclateurs, sous les noms de moineau de montagne, moineau à collier et moineau fou, il s'en trouve

# LE PASSE-VERT.

Genre tangara. (Cuvier.)

Le premier de ces oiseaux étrangers qu'ou pour rapporter au friquet comme variéé, ou du moins comme espèce très-voisine de la sienne, acteult qui est connu sous le nond en môneau à âtte rouge de Cayenne, et auquet nous donnous iel le soun de passe-err, comme qui dimit passerous verr, porce qu'il a tout le dessos du autant qu'il es possible du fréque par les couleurs, c'est néanmoins, de tous les oiseaux de notre climat, et qui dout la paperbe le plus.

### LE PASSE-BLEIL

Il en est de même du moineur bleut de Cuyene, auguel nous domones le le nom de passeneur de passe-reau bleu, parce qu'il est presque entièrement bleu, trajeu de une sei la proprede plus de l'espéce du friquet que d'aucune espéce de protections. Au rest, el passe-ret et le passebleu étant tous deux du même climat de Cayenue, on ne peut gueré déclier a ce sont deux de sepèce sistinctes et ségarées ou s'ils sont d'une seule et même sepèce.

### LES FOUDIS.

Une autre espèce qu'on peut rapporter à celle du friquet, c'est celle de l'oiseau appét à Madagascar foudi lehémené, auquel je conserve lei partie de ce nom. M. Brisson l'a indiqué le premier sous la dénomination de cardinal de Madagascar. Il est aussi connu sous le nom de mioineau de Madagascar.

Il y a deux autres oiseaux, l'un, le cardinal du cap de Boune-Espérance, et l'untre le moi-du que de Boune-Espérance, et l'untre le moi-du cap de Boune-Espérance, qui me pa-raissent être, le premier le male, et le secondule, d'une variété dans l'espèce du fondi, la femule, d'une variété dans l'espèce du fondi, et le secondule de la femule, d'une variété dans l'espèce du fondi, so des la comme de la compa foir; et par ce caractère, pous les appellerons douds à carder nort, pour les les appellerons douds à carder nort, pour les comme lis se resembleau par tout le reste, en ous excyons qu'étant du même climat, lis sont de la même espèce.

### LE FRIQUET HUPPÉ.

Une antre espèce étrangère qui nous paraît encore voisiue de celle du friquet par la grandeur

et par la forme , quoiqu'elle en differe beaucoup par les conleurs, c'est l'obseu représenté dans les planches elutionités, s' 1813, pl., et pfe, 2 de l'étilion le-s', sous les dénominations da moineau de Cayenne et de moineau de la Caroline, qui se ressemblent assez pour nons porte à evine qu'étant de pays tempérés et bauds da même continent, l'un fje, 1, est le mâle, et l'untre fg. 2, la femile. Nous lid donnons le nom de friquet huppet, pour le distinguer de loss les autres obseaux du même genre '.

# LE BEAU MARQUET.

Eufin nous croyous que l'on peut rapportre a l'expèce du frique, plutôt qu'à aucune autre, le bel oiseau comus sous le nom de motiseus de la cié de Afrique, parce qu'il né éte avoyé de ces contrées, et nous l'appellerous bons marquet, parce qu'étant d'une espèce diffrente de celle du friquet et de toutes les autres que nous veces d'aibignet, il mérite un nom particulier, et celui de beau marquet désigne qu'il est bean comp d'aibignet afigne coloriée, saiffront pour le fisire recomaître et dissinguer de tous les autreso siseaux.

# LA SOULCIE.

(LE OROS-BEC SOULCIE.)

Ordre des passereaux, famille des conirostres, geure moineau. (Cuvier.)

On a convent conforduc eci oisem, sinal que le friques, aves moisem seprendant il est d'une autre espèce, et il diffère de l'une et de l'une extre espèce, et il diffère de l'une et de plus fort, pluté trouge que noir, et qu'il n'a, pour ainsi dire, acome habitude naturelle qui lai soit commune avec le moineau. Celui-ci demeure dans les bois, et c'est ce qui lui n fait donner, meure dans les bois, et c'est ce qui lui n fait donner, par la pispare des naturalistes, le nom de moi-centre de l'est de l'est de de l'est de l'est de l'est ce qui lui n fait donner, con la present de naturalistes, le nome de moi-centre de l'est de l'es

Les deux figures citées ici appartiennent à deux oiseaux différents. La première est celle du Pringilla cristata, Linn., et la deuxième, celle du Pringilla carolinensis, Lina. soulcies se réunissent donc six semaines plus tôt que les friquets ; leurs troupes sont aussi plus nombreuses, et ils vivent constamment ensemble jusqu'au retour de la saison des amours. où chacun se sépare pour snivre sa femelle. Ouoique ces oiseanx restent également et constamment dans notre climat pendant toute l'année, il parait néanmoins qu'ils eraignent le froid des pays plus septentrionanx ; car Linnaus n'en parie pas dans son Enumération des Oiseaux de Suède. Ils ne sont que de passage en Aliemagne; ils ne s'y réunissent pas en troupes et y arrivent. un à un. Enfin , ce qui parait confirmer ce que nous venons de présumer, c'est qu'on trouve assez souvent de ces olseaux morts de froid dans des creux d'arbres lorsque l'hiver est rigoureux. Ils vivent non-seulement de grains et graines de toute espèce, mais encore de mouches et d'autres insectes ; ils aiment la société de leurs semblables et les appelient des qu'ils trouvent abondance de nourriture, et comme ils sont presque toujours en grandes bandes, ils ne jaissent pas de faire beaucoup de tort dans jes terres nouvellement ensemencées. On a de la peine à les chasser ou à les détruire ; car ils participent de l'instinct et de la déflance du moineau domestique : ils reconnaissent les piéges , les gluaux , les trébuchets, mais on les prend en grand nombre avec des fliets.

# OISEAUX ÉTRANGERS

A LA SOULCIE.

# LE SOULCIET.

La première espèce étrangère qui nous paratt voitus de celle de la soulcie, a up oint de n'en être qu'une variété, s'il est possible que cet olean ait passé d'un continent à l'antre, c'est ceiul qui est connusous ie nom de moineau du cenada, et que nous svons appelé le soulciet, parce qu'il est un peu plus petit que la soulcie, comme tous ies autres animans du nonvean continent qui sont, dans în même espèce, moins grands que ceux de l'ancien.

### LE PAROARE.

Un autre bet oiseau des contrées méridionales de l'Amérique, qui nous parait voisin de la tion, plus de mémoire; et comme la différence

soukle, c'est celujque Marcgave a indique fome le nom heasilin die gouera puravar, et comme guacu n'est qu'un adjectif, qui veut dire grand, et ije un nom genérique, nous avons adopté celui de paroure, comme denomination apelfune, d'antatat qu'il flut conserve, leplus qu'il est possible, à chaque espèce d'aninani le nom de son pays, et c'est par cette rision que nons préférons lei le nom de paroure, que cet oiseau préférons lei le nom de paroure, que cet oiseau protect au fresul, dans son pays natal, à cetui de paire qu'il de l'est de l'est par paire qu'il differe du mile en ce que le devant de sa bête n'est pas rouge, mais d'un jume orangé sente de points rougelères,

Nous appellerons aussi paroner huppé un olseau des mênes continents qui ne nous paratitére qu'une variété du paroner et qui en differe par une huppe ou aigrette qu'il porte sur la tête. Ce bel oiseau est représenté dans nos planches enluminées; nº 103 de l'édition in-4°, sous la dénomination de cardinal dominiquain huppé de la Louisiane, parce qu'ils nous a été envoyé de cette contrée de l'Amérique sous e nom.

### LE CROISSANT.

La troisième espèce étrangère qu'on dolt rapporte à celle de la soulie cet le moinneu d'a cap de Bonne-Expérance, non qui lui a été donne par M. Brisson, et que nous applièrons iei le croissant, parce qu'étant d'une espèce et d'un cimitat différents des autres, il in flus tu nom particulier tiré de quelques-uns deses attributs, (c), cet oissen qu', per la distribution de controissant blanc pas de notre souties, porte une rabassant blanc pas de notre souties, porte que dessous le con. Ce caractère unique nous a paru suffisant pour le dénommer et le faire reconnaître.

# LE SERIN DES CANARIES.

Ordre des passereaux , famille des conirostres , genre moineau. (Cuvier.)

Si le rossignol est le chantre des bols, le serin est le musicien de la chambre: le premier tient tont de la nature, le second participe à nos arts. Avec moins de force d'organe, moins d'étendue dans la voix, moins de variété dans les sous, le serin a plus d'oreille, plus de facilité d'imitation, plus de mémoire; et comme la différence du caractère (surtout dans les animaux) tlent de très-près à celle qui se trouve entre leurs sens, le serin, dont l'ouie est plus attentive, plus susceptible de recevoir et de conserver les impressions étrangères, devient aussi plus social, plus doux, plus familier : Il est capable de connaissance et même d'attachement; ses caresses sont aimables, ses petits dépits innocents et sa colère ne blesse ni n'offense. Ses habitudes naturelles le rapprochent encore de nous : il se nonrrit de graines comme nos autres oiseaux domestiques; on l'élève plus aisément que le rossignol, qui ne vit que de chair ou d'insectes, et qu'on ne pent nourrir que de mets préparés. Son éducation, plus facile, est aussi plus heurense : on l'élève avec plaisir, paree qu'on l'instruit avec succès : il quitte la mélodie de son chant naturel pour se prêter à l'harmonie de nos voix et de nos instruments; il applaudit, il accompagne et nous rend au-delà de ce qu'on peut lui donner. Le rossignol, plus fier de son taient, semble vouloir le conserver dans toute sa pureté ; an moius parait-il faire assez peu de 'eas des nôtres : ee n'est qu'avec peine qu'on lui apprend à répéter quelques-unes de nos chansons. Le serin peut parler et siffler ; le rossignol méprise la parole autant que le siffict et revient sans cesse à son brillant ramage. Son gosier, toujours nouveau, est un chef-d'œuvre de la nature auguel l'art bumain ne peut rien changer, rien ajouter ; celui du serin est un modele de grâces d'une trempe moins ferme que nous pouvous modifier. L'un a donc blen plus de part que l'autre aux agréments de la société : le serin chante en tout temps, il nous récrée dans les jours les plus sombres. Il contribue même à notre bonheur; car Il fait l'amusement de toutes les jennes personnes, les délices des recluses ; il charme an moins les conuis du cloitre, porte de la gaieté dans ics âmes inuoceutes et captives: et ses petifes amours, qu'on peut considérer de près en le faisant nicher, ont rappelé mille et mille fois à la teudresse des cœurs sacrifiés : c'est faire autaut de bien que nos vautours savent faire de mal.

C'est dans le climat heureux des Hespérides que et diseau bearmant semble avoir pris upissance ou du moins avoir acquis toutes ses perfections: car nous connaissons en Italie une espèce de serin plus petite que ceclie des Canaries, et en Proveuce une autre espèce presque aussi grande : toutes deux plus agrestes et qu'on peut regarder comme les tiges suwages d'une race évilière. Ces tos obseaux pervents meller ensemble dans l'état de caplivité, mais dans l'état de en autre ils parrissent se propager mas mélange chaeue dans son climat: ils forment donn toits variétes constantes qu'il serait bon de désiguer cheune par un uom différent afin de no ten par confident. Le plus grands i pépalat c'init en par confident. Le plus grands i pépalat c'init cents ans); can Provence on le nomme encore aujord'hul cin ou egini, et lon appelle serainron celul d'Italie. Le cunar , le venturon et le cuis sont les nomes proper que nous adopterons pour désigner ces trois variétés, et le seriu sera le nom de l'espèce générique.

Le venturon on seria d'Italie se trouve nonscellement dans toute l'Italie, mais en Gréce, en Turquis, en Autriche, en Provence, en Languede, en Gattogne, et probablement dans tousies climats de cette température. Neanmoins il y a des années où il est fort reer dans nos provinces méridionales et particulièrement. A Marseille, Son clant est agréble et varié: la femelle est inférieure au maile et par le chant et par le plumage. La forme, la couleur, la vivi compression de la companie de la companie de la la companie de la companie de la companie de la que le venturon ne le corps scandiement plus petit, et que son chant n'est ni si beau ni si clair.

Le ciui ou scrin vert de Provence, plus grand que le venturon, a aussi la voix bien plus grande; ll est remarquable par ses belles coulenrs, par la force de son chant et par la variété des sons qu'il fait entendre. La femelle, un peu plus grosse que le mâle et moins chargée de plumes jaunes, ne chante pas comme lui et ne répond, pour ainsi dire, que par monosyllabes. Il se nonrrit des plus petites graines qu'il trouve à la campagne; il vit longtemps en cage, et semble se plaire à côté du chardonneret; il parait l'écouter et en empranter des accents qu'il emploie agréablement pour varier son 'ramage. Il se trouve non-seulement en Proveuce, mais encore en Dauphiné, dans le Lyounais, en Bugey, à Genève, en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Espagne. C'est le même oiseau qu'ou connaît en Bourgogne sous le nom de serin. Il fait son nid sur les osiers plantés le long des rivières, et ce nid est composé de crin et de poil à l'Intérieur, et de mousse au dehors. Cet oiseau gul est assez commun aux environs de Marsellle et dans nos

provinces méridionales jusqu'en Bourgogne, est rare dans nos provinces septentrionales. M. Lottinger dit qu'il n'est que de passage en Lorraine.

La couleur dominante du venturon, comme du cini, est d'un vert iaune sur le dessus du corps et d'un jaune vert sur le ventre: mais ie cini, pius grand que le venturon, en diffère encore par nne conleur brune qui se trouve par taches longitudinales sur les côtés du corps et par ondes au-dessus '; au lieu que dans notre climat la couleur ordinaire du canari est uniforme, d'un jaune citron sur tont le corps et même sur le ventre. Ce n'est cependant qu'à leur extrémîté que les pinmes sont teintes de cette belle couleur; elles sont blanches dans tout le reste de teur étendue. La femelle est d'un jaune plus pâle que le mâle. Mais cette conleur citron tirant pins ou moins sur le blane, que le canari prend dans notre climat, n'est pas la couleur

4 Yolci une bomne description du cini, qui m's été envoyée par M. Höbert. « Oct obsess est on peu plus petit qu'un seria « de Canarie. august il rememble bessecoup. Il s précisée « ment le même plumage qu'une sorte de seria, qu'on applicée « seria qu'a, et qu'e sit peut-être le seria naturel et ans altération ; les variétés sou qu'en à la domestieité.

Le derrait de la tête. Le tour des yeun, le desson de la lête, mas orisé cessellent, la poirsire de l'entent, jueq durait a patrie, sout de coultere piouguité a rece mas toites de vert. Le colités de la title, le baui des silles, vous outrés de vert, de jouquité et de noir. Le disse le rende des ailles out de vert, de la pris et le soute. Le claise et le rende des ailles out de vert, de de pris et le soute. Le claise et le rende des ailles out de vert, de de pris et le soute. Le claise et le rende des ailles out de dec. Les taches dont le plannique de est soute foundes me de dec. Les taches dont le plannique de est soute foundes me en cese dans les autres par petites oudes. Celles de la Meicant beucoup les faires et comme possibilitées. Il y a cest sout beucoup les faires et comme possibilitées. Il y a cest sout beucoup les faires et comme possibilitées. Il y a cest sout beucoup les faires et comme possibilitées. Il y a cest sout beucoup les faires et comme possibilitées. Il y a cest sout beucoup les faires et comme possibilitées. Il y a cest sout beucoup les faires et comme possibilitées. Il y a cest sout beucoup les faires et comme possibilitées. Il y a cest sout beucoup les faires et comme possibilitées. Il y a cest sout beucoup les faires et de la faire de la cest de sout de la cest de la faire de la faire de sout de la cest de la faire de la faire de sout de la faire de sout de la faire de sout de la faire de la faire de sout de la faire de la faire de sout de la faire de sout de la faire de

deux côtés de la poitrine et sous le ventre, le long des alles,
 des taches ou des traits noirs.
 La queue est fourchue, composée de douze plumes ; les

plus courte que celle du serin de Canarie,
 En général, cet oiseau est par-dessons jonquille, sur le
 dos varié de différentes couleurs sou le vert domine, sans

qu'on prime dire laquelle seri de fond ana autra. Il n'a
 pas sur le dos une seule plume qui ne soit variée de plu sieurs conleurs.
 Le bee esi amez semblable à celui d'un cauari, un peu

e pina court, un peu plus petil. La pièce aupérieure est horizontale avec le sommet de la tête, fort peu concare, pina large a sa base, érhancrée peté de sanissance. La pièce e inferieure est plus concave, posée diagonalement sous la appérieure dans laquelle della embolica.

anperseure cann sequence cue a consone.
 accession à ravait que deux pouces septi lignes depuis le sociement de la tête jusqu'à la mainsance de la queue, qui avait un e pouce dix lignes; les ailes tombeut au tiers de la queue; e les pattes sont très-mennes; le tarse avait aix lignes de long,
 et les doigts à peu près autant. Les cogles ne soni pas
 et les doigts à peu près autant. Les cogles ne soni pas

et les doigts à peu près autant. Les ongles ne soni par
 exactement crochus.

qu'il porte dans son pays natal, et elle varie suivant les différentes températures. s J'ai ree marqué, dit un de nos plus habites naturalise tes, que leserin des Canaries qui devlent tont e blanc en France est à Tenériffe d'un gris pres-

que ansaí foncé que la linotte ; exchangement de de coulenr provient vraisemblablement de la froideur de notre climat. La coulenr peut varier aussi par la diversité des allments, par la capitivité et surfout par les assortiments des différentes races. Des le commencement de co siéce les osieturs comptientélogi, dans la seule siéce les osieturs comptientélogi, dans la seule espèce des canaris, vingt-nenf variétés toutes assez reconnaissables pour être bien indiquées;

La tige primitive de ces vingt-neuf variétés, c'est-à-dire celle da pays natal on du climat des Canaries est le serin gris comanum. Tous ceux qui sont d'autres conleurs uniformes les tiennent de la différence des climats; ceux qui ont les yeux rouges tendent pius on moins à la conieur absolument blanche, et les panachés sont des variétés plutôt factices que autrrelles.

Indépendamment de ces différences spil paraissen être les premières variétés de l'espec passe du serin des Cannéis transporté dans différents climats; indépendamment de quetques roces nonveilles qui ont paru depais, il y a d'autres variétés encore plans paparente qui provinenent du métange du canari avec le venturon et avec le ciul; car non-seulment ces trois oiseaux le ciul; car non-seulment ces trois oiseaux petits qui en résultret, et que monte de poèmets services, sont des métis format de poèmets se propagent. Il en est de même du ménace se propagent. Il en est de même du mélange des canaris avec les tarins, les chardon-

<sup>a</sup> Nous les silons toutes désigner en commençani par les plus communes, et finissant par les plus rares.

| 4  | La seria grie commun.                                 | 110 | Le serie imbelle communi                                           |
|----|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 2  | pattra blapriera, est divers et est                   | 147 | Le seria sastelle our year ren-<br>ges.<br>Le seria sastelle desi. |
|    | race de penechés.                                     | ۱۱۶ | Le serit mebelle eug durets.                                       |
|    | Le scritt bleed commun.                               |     |                                                                    |
|    |                                                       |     |                                                                    |
|    |                                                       |     | Leserin penache san yest ross                                      |
|    | Le serun blood dux durets, rece<br>de pengelés.       | l.  | ges.                                                               |
|    | Le serno biccoel à quene blanche,<br>rorz de penacies | P   | Le serie panerbé de blood sez                                      |
|    |                                                       |     |                                                                    |
|    | de netechie                                           | 26  | Le serin per erhé de noir jon-                                     |
|    |                                                       | 122 | Le serin pezarbé de noir jou-                                      |
|    |                                                       |     |                                                                    |
|    |                                                       |     |                                                                    |
| 44 | Leserin agene à que ce blanche,                       |     | Strongille I ami out to now your                                   |

Voyez le Traité des Serins des Canaries, par M. Hervieux, seconde édition. Peris, 1715, pages 10 et solvantes.

45 Le egrin egate dus durets, race

nerets, les linottes, les bruauts, les pinsons: on 1 prétend même qu'ils peuvent produire nvec le moinenu. Ces espèces d'oiseaux, quoique tresdifférentes et en appareuce assez éloiguées de celle des canaris, ne laisseut pas de s'unir et de produire ensemble lorsqu'on prend les précautions et les soins uécessaires pour les apparier. La première uttention est de séparer les canaris de tous eenx de jeur espèce; et la seconde, d'employer à ces essais la femelle plutôt que le mâle. On s'est assuré que la serine de Cauarle produit avec tous les oiseaux que nous venons de nommer ; mais il n'est pas également certain que le mále canari puisse produire avec les femelles de tous ees mêmes oiseaux. Le tarin et le chardonneret sont les seuls sur lesquels il me paraît que la production de la femelle avec le måle cauari soit bien constatée. Voici ce que m'a écrit à ce sujet un de mes amis, homme aussi expérimenté que véridique :

« Il v n trente ans que l'élève un grand nom-« bre de ces petits oiseaux , et je me suis parti-« culièrement attaché à leur éducation : ainsi. « c'est d'après plusieurs expériences et observae tions que je pnis assurer les faits sulvants. Lors-« qu'on yeut apparler des caparis avec des chare donnerets, il faut prendre dans le nid desieu-« nes chardonnerets de dix à douze jours, et les « mettre dans des nids de canaris du même áce. « les nourrir ensemble et les laisser dans la même « volière, en accoutument le chardonueret à la « même nourriture du canari. On met pour l'or- dinaire des chardonnerets mâles avec des canae ris femelles; lls s'accouplent beaucoupplus fa-« cilement et réussissent aussi beaucoup micux « que quand on donne aux serins mâles des e chardonnerets femeiles. Il faut cependant re-« marquer que la première progéniture est plus « tardive; paree que le chardonneret n'entre pas « si tôt en pariage que le canari. Au contraire a l'orsqu'ou unit la femelle chardonneretavec le « mâle canari, le pariage se fait plus tôt. Pour « qu'il réussisse , il ne faut jamais lécher le ca-« nari mále dans des vollères où il y a des cana-« ris femelles , parce qu'il préférerait alors ces e dernières à celles du chardonneret.

« A l'égard de l'union du canari mâle avec in é femelle tarin , je puis assurer qu'elle réussit « très-bien : J'ai depuis neur ans dans ma volière une femelle tarin qui n'a pas manqué de é faire trols pontes tous les ans, qu'ont assez « blen réussi les einq premières années; mais e elle n'a fait que deux pontes par un dans les quatre deraires. Jui d'autres dassous de cette inéme espèce du tario, qui ont produit avec les canaris, ans novie récé éveix ni placés se-pariment. Ou tâche pour cela simplement le vairin maite of melle dans une chambre avec un bon nombre de cunaris : on les vaires maite ou entre dans le nefme dans une caracte con la compartie de la

» I'al encore mis ensemble des linottes avec est cui nel l'action de des cauners ; mais l'indut que cest une ll-i es notte maie avec un canar femelle; autrement en la narive très-mement qu'ils révoissent, la linotte même ne faisant pas son nidet pondant est linotte même ne faisant pas son nidet pondant es reliement quales evois dans le paute; les. 2 quels pour l'ordinaire sont clairs. Pen ai vu et l'expérience parcue qu'il fait louver esa cutal est partie des parties des parties des parties des parties de l'expérience parcue qu'il fait la touver esa cutal est parties des parties des parties des parties de l'expérience parcue qu'il fait la touver esa cutal est parties des parties des parties de l'expérience parcue qu'il fait la touver esa cutal est parties de l'expérience parcue qu'il fait la touver esa cutal est parties de l'expérience parcue qu'il fait la couver esa cutal est parties de l'expérience parcue qu'il fait louver esa cutal est parties de l'expérience parcue qu'il fait louver esa cutal est parties de l'expérience parties de l'expéri

« Les pinsons et les brunnis sont très-difficiles à unir avce les canaris : j'ai laissé trois ana « une femelle brunnt avec un mâle canari; elle « n'a pondu que des œufs clairs. Il en est de « même de la femelle pinson; mais le pinson et » le brunnt mâles avec la femelle canari ont produit unelunes curls freonde.

Il résulte de ces faits et de quelques autres que l'ai recuellis , qu'il n'y a dans tous ces oiscoux que le tarin dont le mâle et la femelle produisent également avec le mâle ou la femelle du serin des Canaries: cette femelle produit aussi assez facilement avec le chardonneret, un peu moins aisémeut avec le mâle linotte ; enfin elle peut produire, quolque plus difficilement, avec les males piusous, bruants et moineaux, tandis que le serin mâle ne pent féconder aucune de ces dernières femelles. La nature est donc plus ambigué et moins coustante, et le type de l'espèce moins ferme dans la femelle que dans le mâle : celui-ci eu est le vrai modèle ; la trempe en est beaucoup plus forte que celle de la femelle, qui se prête à des modifications diverses et même subit des altérations par le mélange des espèces étrangères Dans le petit nombre d'expériences que j'ai pu faire sur le mélange de quelques espèces voisines d'animaux quadrupedes, j'ai vu que la brebis

prodnitaisément avec le boac, et que le bélier ne 1 cée. Les isabelles sont plus semblables; leur couprodnit point avec la chèvre. On m'a assuré qu'il y avait exemple de la production da cerfavec la vache, tandis que le tanreau ne s'est jamais joint à la biche; la jumeat produit plus aisément avec l'âne que le cheval avec l'ânesse. Et en général les races ticanent toujours plus du mâle que de la femelle. Ces faits s'accordeat avec cenx que nous venons de rapporter au suiet du mélange des oiseanx. Oa voit que la femelle canari peut prodaire avec le veaturon, le ciai, le tarin, le chardonneret, la linotte, le pinson, le bruant et le moincan, taadis que le mâle canari ne produit aisément qu'avec la femelle du taria, difficliemeat a vec celle du chardoancret et point avec les autres. On peut doac en conclure que la femelle apportient molas rigourensement à soa espèce que le mâle, et qu'en général c'est par les femelles que se tienneat de plus près les espèces voisiaes. Il est bien évident que la seriae approche beaucoup plus que le serin de l'espèce du bruant, de la linotte, dn pinson et dn moineau. puisqu'elle s'unit et prodait avec tous, taadis que son mále ne vent s'unir ni produire avec aucune femelle de ces mêmes espèces. Je dis ne veut, car lel la volonté peut faire beaucoup pins qu'oa ne pease, et peut-être n'est-ce que faute d'une volonté ferme que les femelles se laissent subjuguer et souffrent des recherches étrangères et des unions disparates. Quoi qu'il en soit, on peut, en examinant les résultats du mélange de ces différents oiseanx, tirer des inductions qui s'accordent avec tout ce que j'ai dit au sujet de la génération des animaux et de leur développement. Comme cet objet est important, j'ai cru de voir doaner lei les principanx résultats da mélange des canaris, soit eatre eux, soit avec les espèces que nous venons de citer.

La première variété qui paraît constituer deux races distinctes dans l'espèce du canari est composée des canaris panachés et de ceux qui ne le sont pas. Les biaacs ne sont jamais paaachés non plus que les jaunes citron; seulement lorsque ces derniers ont quatre ou cinq ans, l'extrémité des alles et la quene devienaeat blanches. Les gris ne soat pas d'nae seule couleur grise ; il y a sar le même oiseau des plumes pins ou moias grises et dans un nombre de ces oiseaux gris il s'en trouve d'un gris plus ciair, plus foncé, pias brun et plus noir. Les agates sont de coaleur aniforme; seulemeat il y en a dont la conleur agate est plus claire ou plus fon-

leur ventre-de-biche est constante et toujours uniforme, soit sur le même oisean, soit dans plusleurs individus. Dans les panaches, les jaunes jonquille soat panachés de noirâtre; ils ont ordinairement du noir sur la tête. Il v a des canaris panachés dans toutes les couleurs simples que nous avons indiquées; mais ce sont les jaunes jonquille qui sont le plus panachés de noire

Lorsqu'on apparie des canaris de coulear uniforme, les petits qui en proviennent sont de la même conleur. Un mâle gris et une femelle grise ae produiront ordinairement que des oiseaux gris : il en est de même des isabelles, des bloads, des blancs, des jaunes, des agates : tons produisent leurs semblables en conleur. Mais si l'on méle ces différentes couleurs en donnant, par exemple, nne femelle blonde à un mâte gris ou une femelle grise à ua mâle blond, et ainsi dans toutes les autres combinaisons, ou aura des oiseaax qui seront plus beaux que ceux des races de même conteur ; et comme ce nombre de combinaisons de races que l'on peut croiser est presque inépuisable, on peut encore tous les jours amener à la lumière des anances et des variétés qui n'ont pas encore paru. Les mélanges que l'on peut faire des canaris panachés avec cenx de conlear uniforme augmentent eacore de plusieurs milliers de combinaisons les résultats que l'on doit en attendre ; et les variétés de l'espèce peuvent être multipliées, pour ainsi dire, à l'iafini. Il arrive même assez souvent que sans empiover des oiseaux panachés, on a de très-beaux petits oiseaux blen panachés qui ne doivent lenr beanté qu'au mélange des couleurs différentes de leurs pères et mères, on à lenrs ascendants, doat quelques-nas da côté paternel on maternel étaient panachés.

A l'égard du mélange des autres espèces avec celle du canari, voici les observations que j'ai pu recueillir. De tons les serins, le ciui ou serin vert est ceiul qui a la voix la plas forte et qui paraît être le plus vigoureux, le plus ardent pour la propagation : il peut suffire à trois femelles caparis; il leur porte à manger sur leurs nids ainsi qu'à leurs petits. Le tarin et le chardonneret ne sont al si vigoureux ni si vigitaats. et une seule femélie canari suffit à leurs besoins.

Les oiseaux qui proviennent des mélanges du cird, du tarin, et du chardonneret avec une serine, sont ordinairement plus forts que les eanaris : ils chantent plus longtemps et leur voix très-sonore est plus forte; mais ils apprennent plus difficilement : la plupart ne siffient janusis qu'imparfaitement, et il est rare d'en trouver qui puissent répéter un seul air saus y mauquer.

Lorsqu'on vent se procurer des olsenax par le incliange din Abardouseret a veci la serino de Canarie, il finit que le chardouneret nit deux anna et la serine un an, parceq vicil est aplus précoce, et pour l'ordinaire lis reussissent mieux quand on a pris a précaution de les élever ensemblé; réasumoins cela n'est pas absolument conscisie, et l'insurer du l'iruit des Serins se relicable, et l'anna de la complét a vec un médie de son espèce, que ce da l'empécherit de recevoir les miles d'une autre espèce. Voici un fait tout esponé.

« Il m'est arrivé (dit le père Bougot) de mettre a ensemble douze caparis, quatre males et buit « femeiles ; du mouron de manyaise qualité fit « mourir trois de ces mâles et toutes les femelles « perdirent leur première pente. Je m'avisal de « substituer aux trois mâles morts trois char-« donnerets máies pris dans un battant. Je les « lichai dans la volière an commencement de « mai. Snr la fin de juillet j'eus den x nids de petits a mulets qui réussirent on ne peut pas mieux, « et l'année suivante j'ai eu trois pontes de cha-« que chardonneret mâle a vec les femelles canae ris. Les femelles canaris ne produisent ordi-« nairement avec les chardonnerets que depuis « i'age d'un an jusqu'à quatre, tandis qu'avec « jeurs máles naturels elles produisent jusqu'à a huit ou neuf ans d'age ; ii n'y a que la femelle « commune panachée qui produise au delà de « l'âge de quatre ans avec le chardonneret. Au « reste il ne faut famais jächer le chardonneret. « dans une volière parce qu'il détruit les nids « et casse les œufs des autres oiscaux, » On voit que les serines, quoique accoutumées aux mâles de feur espèce, ne laissent pas de se préter à la recherche des chardonnerets, et ne s'en unissent pas moins avec eux. Leur union est même aussi féconde qu'avec leurs mâles naturels, puisqu'elles fout trois pontes dans un an avec le chardonneret. Ii n'en est pas de même de l'union du mále linotte avec la serine; il n'y a pour i'ordinaire qu'une seule ponte et très-rament deux dans l'année.

Ces oiseaux bâtards qui proviennent du mélange des canaris avec les tarins, les chardonnerets, etc., ne sont pas des malets stériles, mais des métis fécunds qui peuvent s'unir et produire non-seulement avec leurs races maternelle ou paternelle, mais même reproduire entre eux des indidus féconds, dont les variétés peuvent aussi se méier et se perpétuer. Mais il faut convenir que le produit de la génération dans ces métis n'est pas aussi certain ni aussi nombreux a beaucoup près que dans les espèces pures : ces métis ne font ordinairement qu'une ponte par an et raremeut deux : souvent les œnfs sout clairs, et la production récije dépend de pinsieurs petites circonstances qu'il n'est pas possible de reconnaître et moins encore d'indiquer précisément. On prétend que parmi ces métis il se tronve toujours beancoup plus de mâles que de femelles. « Une femelle « de canari et un chardonneret (dit le P Rone got) m'ont, dans la même année, produit en · trois pontes dix-nenfœufs, qui tous ont réussi. a Dans ces dix-neuf petits muiets il n'y avait a que trois femelies sur seize máles. a li serait bon de constater ce fait par des observations réitérées. Dans les espèces pures de plusieurs oiseaux, comme dans celle de la perdrix, on a remarqué qu'il y a aussi plus de mâles que de femelles. La même observation a été faite sur l'espèce humaine, il nait environ dix-sept garcons sur seize filles dans nos climats. On ignore quelle est la proportion du nombre des máies et de celui des femeiles dans l'espèce de la perdrix. on sait seulement que jes mâies sont en nins grand nombre, parce qu'il v a toujours des bourdons vacants dans le temps du pariage : mais il n'est pas à présumer que dans aucune espèce pure le nombre des máles excède celuides femelles autant que seize excède trois, c'est-àdire autant que dans l'espèce mélée de la serine et du chardonneret. J'ai oni dire seulement qu'il se trouvait de même plus de femelies que de mâles dans le nombre des mulets qui proviennent de l'âne et de la fument : mais le n'al pu me procurer sur cela des informations assez exactes pour qu'on doive y compter. Il s'agirait donc (et cela serait assez facile) de déterminer par des observations combien il pait de mâies. et combien de femelles dans l'espèce pure du canari, et voir ensuite si le nombre des mâles est encore beauconp plus grand dans les métis qui proviennent des espèces mélées du chardonne-

405

ret et de la serine. La raisou qui me porte à le croire, c'est qu'en général le mâle influe plus que la femelle sur la force et la qualité des races. An reste, ecs oiseaux métis qui sont plus forts et qui ont la voix plus percante, l'haleine plus longue que les canaris de l'espèce pure, vivent aussi plus longtemps. Mais il y a nne observation constante qui porte sur les uns et sur les autres : e'est que plus ils travaillent à la propagation et plus lis abrégent leur vie. Un serin mále élevé seul et sans communication avec one femelle vivra communément treize on quatorze ans; un métis provenant du chardonneret, traité de même, vit dix-huit et même dix-nenf ans. Un métis provenant du tarin, et également privé de femelles, vivra quinze ou seize ans, tandis que le serin mâie, anguel on donne une femelle ou pinsieurs, ne vit guère que dix on onze ans, le métis tarin onze ou douze ans. et le métis chardonneret quatorze ou quinze : encore faut-il avoir l'attention de les séparer tous de leurs femeiles après les poutes, c'est-àdire depuis le mois d'août jusqu'au mois de mars; sans cela leur passion les use, et leur vie se raccourcit encore de deux on trois années.

A ces remarques particulières, qui tontes sont intéressantes, je dois ajouter une observation générale plus importante et qui peut encore donner queiques lumières sur la génération des animanx et sur le développement de leurs différentes parties. L'on a constamment observé en mélant les canaris, soit entre eux soit avec des oiseaux étrangers, que les métis provenus de ces mélanges ressemblent à leur père par la tête, la queue, les jambes, et à leur mère par le reste du corps. On peut faire la même observation sur les mulets quadrupedes ; ceux qui vienuent de l'âue et de la jument ont le corps aussi gros que leur mère, et tiennent du père les oreilles, la queue, la sécheresse des jambes. Il parait done que dans le mélange des deux liqueurs séminales, quelque intime qu'on doive le supposer pour l'accomplissement de la génération, les molécules organiques fournies par la femelle occupent le centre de cette sphère vivante qui s'accroit dans toutes les dimensions, et que les molécules données par le mâle environnent celles de la femelle, de manière que l'enveloppe et les extrémités du corps appurtiennent plus au père qu'à la mère. La peau, le poil et les couleurs, qu'on doit aussi regarder comme faisant partie extérieure du corps tien , servations qu'on a déjà faites et que l'on pour-

nent plus du côté paternel que du côté maternel. Plusieurs métis que j'ai obtenus en donnant un boue à des brebis avaient tous, au lieu de laine. le poil rude de leur père. Dans l'espèce humaine on peut de même remarquer que communément le fils ressemble plus à son père qu'à sa mère par les jambes, les pieds, les mains, l'écriture. la quantité et la couleur des cheveux, la qualité de la pean, la grosseur de la tête; et dans les mulatres qui proviennent d'un blane et d'une négresse, la teinte de noir est plus diminuée que dans ceux qui viennent d'une pègre etd'une blanche. Tout cela semble prouver que dans l'établissement local des molécules organiques fournies par les deux sexes, celles du mâle surmontent et enveloppent celles de la femeile, lesquelles forment le premier point d'appui et pour ainsi dire le noyau de l'être qui s'organise; et que, malgré la pénétration et le mélauge intime de ces molécules, il en reste plus de masculines à la surface et pins de féminines à l'intérieur ; ce qui parait naturel, puisque ce sont les premières qui vout chercher les secondes : d'où il résulte que dans le développement du corps les membres doivent tenir plus du père que de la mère, et le corps doit tenir plus de la mère que dn père.

Et comme en général la beauté des espèces ne se perfectionne et ne peut meme se maintenir qu'en croisant les races, et qu'en même temps la noblesse de la figure, la force et la vigueur du corps dépendent presque en entier de la bonne proportion des membres, ce n'est que par les males qu'on peut ennoblir ou relever les races dans l'homme et dans les animaux : de grandes et belles juments avec de vilains petits ehevaux ne produiront jamais que des poulains mal faits; tandis qu'un beau cheval avec nne jument, quoique laide, produira de très-beaux chevaux et d'autant plus beaux que les races du père et de la mère seront pins éloignées, pins étrangères l'une à l'autre. Il en est de même des moutons : ce n'est qu'avec des béliers étrangers qu'on peut eu relever les races, et jamais une belle brebis avec un petit bélier commun ne produira que des agneaux tout aussi communs. Il me resterait plusieurs choses à dire sur cette matière importante; mais ici ce serait se trop écarter de notre sujet, dont néanmoins l'objet le plus intéressant, le plus ntile pour l'histoire de la nature, serait l'exposition de toutes les obrait faire encore sur ie mélange des animanx. Comme beaucoup de gens s'occupent ou s'amusent de la multiplication des serins et qu'elje se fait en peu de temps, on peut aisément tenter un grand nombre d'expériences sur jeurs mélanges avec des oiseanx différents, ainsi que sur les produits uitérienrs de ces mélanges. Je suis persuadé que par la réunion de tontes ces observations et lenr comparaison avec celles qui ont été faites snr les animaux et sur l'homme, on parviendrait à déterminer peut-être assez précisément l'influence, la puissance effective du máledans la génération relativement à cellede la femelle, et par conséquent désigner les rapports généraux par lesquels on pourrait présumer me tel måle convient og disconvient à telle on telle femelle, etc.

Néanmoins il est vrai que dans les animaux comme dans l'homme, et même dans nos petits oiseaux, la disconvenance du caractère, ou si l'on vent la différence des qualités morales, nuit souvent à la convenance des qualités physiques. Si quelque chose peut prouver que le caractère est une impression bonne ou mauvaise donnée par la nature et dont l'éducation no pent changer les traits, c'est l'exemple de nos serins. « Ils sont presque tous (dit M. Hervieux) dif-« férents les uns des autres par leurs inclinaa tions ; il v a des mâles d'un tempérament a tonjonrs triste, réveurs pour ainsi dire, et » presque toujours bonfils, chantant rarement e et ne chantant que d'un ton ingubre... ani sont « des temps infinis à apprendre et ne savent ja-« mais que très-imparfaitement ce qu'on lenr a « moutré, et le peu qu'ils savent, ils l'oublient « alsément... Ces mêmes serins sont souvent « d'nn naturel si malpropre qu'ils ont tonionrs « les pattes et la queue sales. Ils ne penyent plaire a à leur femelle qu'ils ne réjouissent jamais par « leur chant, même dans le temps que ses petits « viennent d'éclore, et d'ordinaire ces petits ne « valent pas mieux que ieur père... Il v a d'au-« tres serins qui sont si manvais, qu'ils tuent la e femelle qu'on leur donne, et qu'il n'v a d'an-« tre moyen de les dompter qu'en leur en don-« nant deux ; elles se réuniront pour leur dé-« fense commune, et l'ayant d'abord vainen par a la force, elles le vaincront ensuite par l'ae mour. Il y en a d'autres d'nne inclination si e barbare, qu'ils cassent et mangent les œufs « lorsque la femeile jes a pondus; on si ce père « dénaturé les laisse couver, à peine les petits

o sont-ils éclos qu'il ies saisit avec le bec , les a traine dans la cabane et les tue. » D'autres, qui sont sauvages , farouches , indépendants , qui ne veulent être touchés ni caressés, qu'il faut laisser tranquilles et qu'on ne peut gouverner ni traiter comme les autres : pour peu qu'on se mèle de leur ménage, ils refusent de produire; il ne faut ni toucher à feur cabane, ni leur ôter les œufs, et ce n'est qu'en les laissant vivre à leur fantaisie, qu'ils s'uniront et produiront. Il y en a d'autres enfin gul sont très-paressen x : par exemple, les gris ne font presque jamais de nid; il faut que celui qui les soigne fasse leur nid pour eux, etc. Tous ces caractères sont, comme i'on voit, très-distincts entre eux et trèsdifférents de celui de nos serins favoris, toujours gais, toniours chantant, si familiers, si aimables, si bons maris, si bons pères, et en tout d'un caractère si doux, d'un naturel si beureux, qu'ils sont susceptibles de toutes les bonnes impressions et doués des meilleures inclinations : ils récréent sans cesse leur femelle par leur chant : ils la soulagent dans la pénible assiduité de couver ; ils l'invitent à changer de situation, à jeur céder la place et couvent cux-mêmes tous les jours pendant quelques heures; ils nourrissent aussi leurs petits, ct enfin ils apprennent tout ce qu'on veut leur montrer. C'est par ceux-ci senls qu'on doit juger l'espèce, et je n'ai fait mention des autres que pour démontrer que le caractère, même dans les animaux, vient de la nature et n'appartient pas a l'éducation.

Au reste le mauvais uaturel apparent qui leur fait casser les œufs et tuer leurs petits vient souvent de leur tempérament et de leur trop grande pétulance en amour ; c'est pour jouir de leur femelle plus pleinement et plus souvent qu'ils la chassent du nid et lni ravissent les plus chers objets de son affection. Aussi la meilleure manière de faire nicher ces oiscaux n'est pas de ies séparer et de les mettre en cabane; il vaut beancoup mienx leur donner une chambre bien exposée au soleil, et au levant d'hiver; ils s'y plaisent davantage et v multiplient mieux; car s'ils sont en cage ou en cabane avec une scule femelle, ils lui casseront ses œufs pour en jouir de nouvean : dans la chambre au contraire, où il dolt y avoir plus de femelles que de mâles, ils en chercheront upeautre et laisseront la première conver tranquillement. D'ailleurs les mâles par ialonsie ne laissent pas de se donner entre eux de fortes distractions; et lorsqu'ils en voient un

trop ardent tourmenter sa femelle et vouloir t easser les œufs, ils le battent assez pour amortir ses désirs.

On leur donnera, pour faire les uids, de la charpie de linge fin, de la bourre de vache ou de eerf qui n'ait pas été employée à d'autres usages, de la mousse et du petit folu sec et trèsmenu. Les chardonnerets et les tarins qu'on met avec les serines, lorsqu'on veut ae procurer des métis, emploient le petit foiu et la mousse de préférence; mais les serins se servent plutôt de la bourre et de la charpie. Il faut qu'elle solt blen hachée, craiute qu'ils n'enlèvent les œufs avec cette espèce de filasse qui s'embarrasserait dans leurs pieds.

Pour les nourrir on établit dans la chambre uue trémie percée tout à l'eutour, de manière qu'ils puisseut y passer la tête. On mettra dans cette tremie une portion du mélauge auivaut : trois pintes de navette, deux d'avoine, deux de miliet, et enfin une pinte de chènevis, et tous les douze et treize jours on regarnira la trémie, prenant garde que toutes ces graines soient bien nettes et bien vannées. Voilà leur nourriture tant qu'ils n'ont que des œufs : mais la veille que les petits doivent éclore on leur donnera un échaudé sec et pétri sans sel, qu'on leur laissera jusqu'à ce qu'il soit mangé, après quol ou leur donnera des œufs cuits durs ; un seul œuf dur s'il u'y a que deux máles et quatre femelles . deux œufs s'il y a quatre mâles et hult femelles ; et ainsi à proportion du nombre : ou ne leur donnera ui salade ui verdure pendant qu'ils nourrissent; cela affaiblirait beaucouples petits, Mais pour varier un peu leurs aliments et les réjouir par un nouveau mets, vous leur donuerez tous les trois jours sur une assiette, au lieu de l'échaudé, un morceau de paiu blanc trempé dans l'eau et pressé dans la maiu; ce pain, qu'on ue leur donnera qu'uu acul jour sur trois. étant pour ces oiseaux une nourriture moins aubstantieile que l'échaudé, les empéchera de devenir trop gras peudant leur ponte. On fera bieu aussi de leur fournir dans le même temps quelques graines d'aiplste, et seulement tous lea deux jours, crainte de les trop échauffer : le biscuit sucré produit ordinairement eet effet, qui est suivi d'un autre encore plus préjudiciable : c'est qu'étaut uourris de biscuit ils font souvent des œufs clairs ou des petita faibles et trop dellcats. Lorsqu'ils aurout des petits on leur fera tous les jours bouillir de la navette afin d'en ôter

l'acreté. « Uue longue expérience (dit le père « Bougot) m'a appris que cette nourriture est e ceije qui leur couvient le mieux, quoi qu'en e disent tous les auteurs qui ont écrit sur les

« cauaris, » Après leur ponte il faut leur donuer du plan-

taiu et de la graine de laitue pour les purger ; mais il faut en même temps ôter tous les jeunes oiseaux, qui s'affaibliraieut beaucoup par cette nourriture, qu'ou ue doit fournir que nendant deux jours aux pères et mères. Quand vous voudrez élever des scrins à la brochette, il ue faudra pas, comme le conseilleut la plupart des oiscieurs, les laisser à leur mère jusqu'au onzième ou douzième jour ; il vaut mieux lui ôter ses petits dès ie huitième jour : on les enièvera avec le nid et on ne iui laissera que le panier, Ou préparera d'avauce la nourriture de ces petits ; c'est une pâtée composée de navette bouillie, d'un faune d'œuf et de mie d'échaude . mêlée et pétrie avec un peu d'eau, dont ou leur donnera des becquées toutes les deux heures. Il ne faut pas que cette pâtée soit trop liquide, et l'ou doit, crainte qu'elle ne s'aigrisse, la reuouveler chaque jour jusqu'à ce que les petits mangent seuls.

Daus ces oiseaux captifs la productiou n'est pas aussi constante, mais parait néaumoins plus nombreuse qu'elle ne ic serait probabiement dans leur état de liberté ; car ii y a quelques femellea qui font quatre et même cinq pontes par an. chacune de quatre, einq, six et quelquefois sept œufs : communement elles font trois pontes, et la mue les empéche d'en faire davantage. Il y a uéaumoius des femelles qui couvent pendant ia mue, pourvu que leur poute soit commeucée avant ce temps. Les oiseaux de la même nichée ne mueut pas tous en même temps. Les pius faibles sout lea premiers qui subissent ce changement d'état ; les plus forts ne muent souvent que plus d'un mois après. La mue des serius ionquille est plus longue et ordinairement plus funeste que eelle des autres. Ces femelles jouquille ne font que trois pontes de trois œufs chacune. Les blouds máies et femelies sont trop délicats et ieur nichée réussit rarement; les isabelles out quelque répugnance a s'apparier ensemble : le máie prend raremeut, dans nue graude voliere. une femelle isabelle, et ce n'est qu'eu les meitaos tous deux en cage qu'ils se déterminent à s'unir. Les blancs, en général, sont bons à tout; ils couveut, uichent et produiseut aussi bien et mieux

qu'aucun des autres, et les blancs panachés sont

aussi les plus forts de tons. Malgré ces différences dans le naturel, le tempérament et dans le nombre de la production de ces oiseaux, le temps de l'incubation est le même; tous couvent également treize jours, et lorsqu'il y a nn jour de plus ou de moins, cela paraît venir de quelque circonstance particulière. Le froid retarde l'éclosion des petits et je chaud l'accélère : anssi arrive-t-il souvent que la première couvée qui se trouve au mois d'avril dure treize jours et demi ou quatorze jours au lieu de treize, si l'air est alors plus froid que tempéré; et an contraire dans la troisieme couvée qui se fait pendant les grandes chaleurs du mois de juisset ou d'août, il arrive quelquefois que les petits sortent de l'œuf au bout de donze jours et demi et même de donze jours. On fera bien de séparer les mauvais œufs des bons ; mais, ponr les reconnaître d'nne manière sûre, Il faut attendre qu'ils aient été couvés pendant buit on neuf jours; on prend doucement chaque cenf par les deux bouts, crainte de les casser; on ies mire au grand jour ou à la lumière d'une chandelie, et l'on rejette tous ceux gul sout clairs; its ne feraient que fatiguer la femelie si on les ini laissait. En triant ninsi les œufs clairs, on peut assez souvent de trois couvées n'en faire que deux ; la troisième femeile se trouvera libre et travaillera hientôt à une seconde nichée. Une pratique fort recommandée par les oiseleurs, e'est d'enlever les œufs à la femelle à mesure qu'elle les pond et de leur substituer des œufs d'ivoire, asin que tous les œufs puissent éclore en même temps; on attend ic dernier œuf avant de rendre les autres à la femelie et de lui ôter ceux d'ivoire. D'ordinaire le moment de la ponte est à six on sent heures du matin : on prétend que quand cile retarde seulement d'une beure, e'est que la femelle est maiade : la ponte se fait ainsi successivement. Il est donc alsé de se saisir des œufs à mesure qu'ils son produits. Néanmolns cette pratique, qui est plutôt relative à la commodité de l'homme qu'à cetle de l'oiseau, est contraire au procédé de la nature; elle fait subir à la mère une plus grande déperdition de chaleur et la surcharge tout à la fois de cinq ou six petits qui, venant tons ensemble, l'inquiètent plus qu'ils ne la réjonissent, tandis qu'en les voyant éclore successivement les uns après les autres, ses pialsirs se multiplient et sontiennent ses forces et son courage:aussi desoiseleurstrés-intelligentsm'ont assuré qu'en g'ôtant pas les œufs à la femelle et les laissant éciore successivement, ils avaient toujours mieux réussi que par cette substitution des œufs d'ivoire.

Au reste, pous devons dire qu'en général les pratiques trop recherchées et les soins scrupnleux que nos écrivains conscillent de donner à l'éducation de ces oiseaux sont pius nuisibles qu'utiles ; il faut autant qu'il est possible se rapprocher en tout de la nature. Dans leur pays natal, les serins se tiennent sur les bords des petits ruisseaux ou des ravines humides; iine faut done jamais les laisser manquer d'eau, tant pour boire que pour se baigner. Comme ils sout originaires d'un climat très-doux, il faut les mettre à l'abri de la rigueur de l'hiver : il parait même qu'étant déià assez anciennement naturalisés en France, ils se sont habitués an froid de notre pays; car on peut les conserver en les logeant dans une chambre sans feu, dont il n'est pas même nécessaire que la fenêtre soit vitrée: une grille maillée pour les empêcher de fuir suffira : je connais plusieurs oisejeurs qui m'ont assuré qu'en les traitant ainsi on en perd moins que guand on les tient dans des chambres échauffées par le feu. Il en est de même de la nourriture; on pourrait la rendre plus simple, et peut-être ils ne s'en porteraient que mieux. Une attention qui parait plus nécessaire qu'aueune autre, c'est de ne jamais presser letemps de la première nichée : on a contume de permettre à ces oiseaux de s'unir vers le 20 ou 25 de mars, et l'on ferait mieux d'attendre le 12 ou le 15 d'avril ; car lorsqu'on les met ensemble dans un temps eucore froid, ils se dégoûtent souvent l'un de l'autre, et si par hasard les femeiles font des œufs, eiles ies abandonnent, à moins que la saison ne devienne plus chaude : on perd donc une nichée tout entière en voulant avancer le temps de la premiere.

Les jounes sevines sout differents des vieux, tant par les covieures du phannege, que par quelques antre carrentieres. « Un joune sevin de l'anenée, observée le 3 septembre 1772, avait la enée, observée le 3 septembre 1772, avait la viet, observée le 3 septembre 1772, avait la les l'alte gauche et les six premières pennes de l'alte que de l'antre l'alternité pennes pennes pien, les couvertures des alles, la queux, qui prédait pas convertures des alles, la queux, qui c'étaux de l'aux avait la l'exclusiferer restrant de l'euux oissus avait le loca latificairer restrant de l'euux oissus avait le loca latificaire restrant de l'euux oissus avait l'euux de « dans le bec supérienr qui était assez gros et un e peu crochu. > A mesure que l'oiseau avauce en âge, la disposition et les uuances de couleur changent; on distingue les vieux des jeunes par la force, la coujeur et le chant : les vieux ont constamment les couleurs plus foncées et plus vives que les jeunes ; jeurs pattes sont plus rudes et tirant sur le noir, s'ils sont de la race grise; ils ont aussi les ongles plus gros et plus longs que les jeunes. La femelie ressemble quelquefois si fort au máic qu'il n'est pas aisé de les distinguer an premier coup d'œil : cependant ie male atoujours les coujeurs pius fortes que la femelle, la tête un peu plus grosse et plus iongue, les tempes d'un jaune plus orangé, et sous le bec une espèce de flamme jaune qui descend plus bas que sous le bec de la femelie; il a aussi les jambes plus jongues; enflu ii commence à gazouiller presque aussitôt qu'il mange seul. Il est vrai qu'il y a des femelles qui, dans ce premier âge, gazouilient aussi fort que les mâles. Mais en rassembiant ces différents indices on pourra distinguer même avant la première mue les serins máles et les femelles. Après ce temps, il n'v a plus d'incertitude à cet égard, car les mâles commencent des lors à déclarer leur sexe par le chant.

Toute expression subite de la voix est dans les animaux un indice vif de passion; et comme l'amour est de toutes les émotions intérieures celle qui les remue le pius souvent et qui les transporte le plus puissamment, ils ne manquent guère de manifester leur ardeur. Les oiseanx, par jeur chant, le tanreau, par son mugissement, ie cheval, par ie hennissement, l'ours, par son gros murmure, etc., annoncent tous un seul et même désir. L'ardeur de ce désir n'est pas à beaucoup près aussi grande, aussi vive dans la femelle que dans le mâle, anssi ne l'exprime-t-elle que rarement par la voix : celle de la serine n'est tout au pins qu'un petit ton de tendre satisfaction, un signe de consentement qui n'échappe qu'après avoir écouté longtemps, et après s'être jaissé pénétrer de la prière ardente du mâle, qui s'efforce d'exciter ses désirs en lui transmettant les siens. Néanmoins cette femelie a, comme toutes les autres, grand besoin de l'usage de l'amour des qu'elle est une fois excitée; car elle tombe malade et meurt, lorsqu'étant séparés, celui qui a fait nattre sa passion ne peut la satisfaire.

Il est rare que les serins élevés en chambre tombent malades avant la ponte ; il v a seule-

ment queiques mâles qui s'excèdent et meurent d'épuisement. Si la femelle devicut malade pendant la couvée, il faut jui ôter ses ænfa et les donner à une autre; car quand même cile se rétablirait promptement, eile ne les couverait pius. Le premier symptôme de la maiadie, surtout dans le mále, est la tristesse; des qu'on ne lui voit pas sa gaieté ordinaire, il faut le mettre seul dans une cage, et le placer au soleil dans la chambreoù réside sa femelle. S'il devient bouffi, on regardera s'il n'a pas un bouton au-dessus de la queue : lorsque ce bouton est mûr et blanc, i'oiseau le perce souvent lui-même avec le bee; mais si ia suppuration tarde trop, on pourra ouvrir le bouton avec une grosse aiguille, et ensuite étuver la plaie avec de la saiive sans y méler de sei. ce qui la rendrait trop cuisante sur la plaie. Le lendemain on iachera l'oiseau malade, et l'on reconnaîtra par son maintien et son empressement anprès de sa femelle s'il est guéri ou non. Dans ce dernier cas, il faut le reprendre, jui souffler avec un petit tuyau de plume du vin blanc sous les ailes, le remettre au soleii, et reconnaître en le lachant le tendemain l'état de sa santé : si la tristesse et le dégoût continuent après ces petits remèdes, on ne peut guère espérer de le sauver: il faudra des iors le remettre en cage séparée et donner à sa femelie un autre mâle ressemblant à celui qu'elle perd, ou si cela ne se peut, on tâchera de lui donner un mâle de la même espèce qu'elle : il y a ordinairement pius de sympathie entre ceux qui se ressemblent qu'avec les autres. à l'exception des serins isabelles, qui donnent la préférence à des femelles d'autre coujeur. Mais il faut que ce nouveau máie qu'on yeut substituer au premier ne soit point novice en amour. et que par conséquent il ait délà niché. Si la femeile tombe malade, on lul fera le même traitement qu'au male,

La cause in plus ordinaire des maladies est la trop abondante ou la trop home ourriture : iorsqu'on fait nicher ces oiseaux en cage ou en cohane, souvent lis mangoet trop ou prennent de préférence les ailments succuients destinés aux pettis et la pitquar tombent malades de répéténo ou d'inflammation. En les tenant en couvenient, parroqu'étant en nombre, ils vencouvenient, parroqu'étant en nombre, ils venque des propriets de production de la concuient de la consensation de la conposition de la consensation de la contre de la consensation de la contre de la contraction de la contre de la consensation de la contre de la contraction de la conlaction distractions et de la tempérance par nécessité : e'est principalement pour cette raison qu'ils ne sout presque jamnis majades en chambre pendant le temps de la nichée; ce n'est qu'après ceini de la couvée que les infirmités et les maux se déclarent. La plupart ont d'abord le bouton dont nous venons de parier. Ensuite tous sont sulets à la mue : les uns soutiennent assez bien ec changement d'état et ne jaissent pas de chanter un peu chaque jour, mais la piupart perdent ja voix, et queigues-uns dépérissent et meurent. Dès que les femelles ont atteint l'âge de six ou sept ans, il en périt beaucoup dans la mue ; les mâles supportent plus alsément eette espèce de maiadie, et subsistent trois ou quatre années de plus. Cependant, comme la muc est un effet dans l'ordre de la nature plutôt qu'une maiadie accidentelle, ces oisenux n'auraient pas besoin de remêdes, ou le trouveraient eux-mêmes s'ils étatent élevés par leurs pères et mères dans l'étnt de nature et de liberté; mais étant contraints, nourris par nous, et devenus pius délicats, la mue qui, pour les ofseaux libres n'est qu'une indispositiou, uu état de santé moins parfait, devient pour ees captifs une maiadle grave et très-souvent funeste, à jaquelle même ii y n peu de remèdes. Au reste la mue est d'autant moins dangerense qu'elle arrive plus tôt, e'est-à-dire en meilleure saison. Les jeunes serins muent dés la première année : six semaines après qu'ils sont nés, ils deviennent tristes, paraissent bouffis, et mettent la tête dans leurs plumes; leur duvet tombedans cette première mue, et à la seconde, c'est-à-dire l'année suivante, les grosses pinmes, même celle des alles et de la queue, tombent aussi. Les jeunes oiscaux des dernières couvées, qui ne sont nés qu'en septembre ou plus tard, souffrent done benucoun pius de la mue que ceux qui sont nés un printemps ; le froid est très-contraire à cet état, et iis périraient tous si on n'avait soin de les tenir nlors dans un lieu tempéré et même sensiblement chaud. Tant que dure la mue, c'est-à-dire pendant six semaines on deux mois, in nature travaille à produire des plumes nonvelles; et les molécules organiques, qui étaient précédemment employées à faire le fond de la fiqueur séminale, se trouvent absorbées pour cette autre production : c'est par cette raison que, dans ce même temps de mne, les oiseaux ne se eberchent ni ne s'accoupient et qu'ils cessent de produire; car ils manquent alors de ce surplus de

vie dont tout être a besoin pour pouvoir la com muniquer à d'autres.

La muladie la plus funeste et la plus ordinaire, surtout aux jeunes serins, est celle qu'on appelle l'avalure ; il semble, en effet, que leurs boyaux soient alors avalés et descendus jusqu'à l'extrémité de leur corps. On voit les intestins à travers la peau du ventre, dans un état d'inflammation, de rougeur et de distension : les plumes de cette partie cessent de croitre et tombent, l'oiseau maigrit, ne mange plus, et cependant se tient toujours dans la mangeoire ; enfin il menrt en peu de jours : la cause dn mai est in trop grande quantité ou la qualité trop succuiente de in pourriture qu'on ieur a donnée. Tous les remèdes sont inutiles : il n'y n que par in diète qu'on peut sauver quelques-uns de ees malades dans un très-grand nombre. On met l'oiseau dans nne enge séparée, on ne lui donne que de l'ean et de la graine de laitue; ces aliments rufraichissants et purgatifs tempèrent f'ardeur qui le consume et opèrent quelquefois des évacuations qui iui sanvent fa vie. An reste, cette maiadic nevient pas de in nature, mais de l'art que nous mettons à élever ces oiseaux ; car il est très-rare que ceux qu'on faisse nourrir par ieurs pères et mères en soient atteints. On doit done avoir la plus grande attention à ne fenr donner que très-peu de chose en fes éfevant à la brochette; de la navette bouilfie, un pen de mouron et point du tout de sucre ni de biscuit, et en tout plutôt moins que trop de nourriture.

Lorsque le serin fuit un petit eri fréquent, qui paratt sort il a fond de la pottrae, on dit qu'il est asthmatique : il est encore sujet à une mue; on guérit cet espèce d'authmen la idonmant e la graine de plantin et du bisent dur trempé dans du vin biane, et on fait esser l'extitude de la comme de la graine d'authmen de bonnes nouvritures, comme du jaune d'auth habél avec de la mide de pain, to pur loisson de la tissone de régilese, c'est-è-dire de l'enn où i fon fera tremmer et bouillé de cette racine.

trenger et poume ue cette raeme.
Les serins outqueiquefois um espèce de chancre qui leur vient dans le bec: cette maladie provient des mêmes couses que celles de l'avulare;
les nourritures trop abondantes ou trop substantielles que nous leur fournissons produisent
queiquefois une inflammation qui se porte à la
gorge et au palois, au Heu de tomber sur les intestins; aussi gueirit-on cette espece de chaunce,

chissants. On leur donne de la graine de laitue, et on met dans leur ean quelques semences de melon concassées. Les mites et la gule dont ces petits oiseaux

sont souvent infectés ne leur viennent ordinairement que de la maipropreté dans laquelle on les tient : il faut avoir soin de les bien nettoyer, de leur donner de l'eau pour se baigner, de ne jamais les mettre dans des eages ou des cabanes de vieux ou de mauvais bois, de ne les couvrir qu'nvec des étoffes neuves et propres, où les teignes n'aient point travaillé; il faut bien vanner, bien laver les graines et les herbes qu'on leur fournit. On leur doit ees petits soins si l'on veut qu'ils soient propres et sains : Ils le seraient s'ils avaient leur liberté; mais captifs et souvent mai soignés, ils sont comme tous les prisonniers, sujets aux maux de la misère. De tous ceux que nous venous d'exposer, aucun ne parait donc leur être naturel, à l'exception de la mue. Il y a même plusieurs de ces oiseaux qui, dans ce maihenreux état de captivité, ne sont jamais malades, et dans lesquels l'habitude semble nvoir formé nne seconde nature. En général , leur tempérament ue pècbe que par trop de chaleur ; ils ont tonjours besoin d'eau : dans leur état de liberté, on les trouve près des ruisseaux ou dans des ravines humides. Le bain leur est très-nécessaire, même en toute saison; car si i'on met dans leur cabane ou dans leur volière un plat chargé de neige, ils se coucheront dedans et s'y tonrneront plusieurs fois avec une expression de plaisir, et celu dans le temps même des plus grands froids; ce fait prouve assez qu'il est plus nuisible qu'utile de les tenir dans des endroits bien chauds.

Mais il v a encore une maladie à laquelle les serins, comme plusieurs autres oiseaux, paraissent être sujets, surtout dans l'état de captivité; c'est l'épilepsie : les serins jaunes en particulier tombent plus souvent que les antres de ce mal cadue, qui les saisit tout à coup et dans le temps même qu'ils chantent le plus fort. On prétend qu'il ne faut pas les toucber ni les prendre dans le moment qu'ils viennent de tomber; qu'on doit regarder seulement s'ils ont jeté une goutte de sang par le bec; que dans ce cas on peut les prendre, qu'ils reviennent d'enx-mêmes, et reprennent en peu de temps leurs sens et la vie : qu'il faut douc attendre de la nature cet effort salntaire qui leur fait jeter une goutte de sang ;

comme l'avalure, par la diète et par des rafral- | qu'enfiu si on les prenaît auparavant, le mouvement qu'on leur communiquerait leur ferait jeter trop tôt cette gontte de sang, et lenr causerait la mort. Il serait bon de constater cette observation, dont quelques faits me paraissent douteux : ce qu'il y n de certain, c'est que, quand ils ne périsseut pas du premier aceldent, c'est-à-dire, dans le premier accès de cette espece d'épilepsie, ils ne laissent pas de vivre longtemps et quelquefois autant que ceux qui ne sont pas atteints de cette maindie : le crois néanmoins qu'on pourrait les guérir tons en leur faisant une petite blessure nux pattes . car c'est ainsi que l'on guérit les perroquets de l'épilepsie.

Que de maux à la suite de l'esclavage | Ces oiseaux en liberté seraient-ils asthmutiques, galeux, épileptiques, auraient-ils des inflammations, des abces, des chancres? et la plus triste des maladies, celle qui a pour cause l'imour non satisfait, n'est-elle pas commune à tous les êtres captifs? les femelles surtout, plus profondément tendres, plus délicatement susceptibles, y sont plus sujettes que les máles. On nremarqué qu'assez souvent in serine tombe malade nu commencement du printemps, nvnnt qu'on l'ait appariée; elle se dessèche, languit et meurt en peu de jours. Les émotions vaines et les désirs vides sont la cause de la langueur qui la saisit subitement, lorsqu'elle enteud plusieurs mâles chanter à ses côtés, et qu'elle ne peut s'approcher d'aucun, Le mâle, quoique premier moteur du désir, quoique plus ardent en apparence, résiste mieux que la femelle au mal du célibat; il meurt rarement de privation, mais fréquemment d'excès.

Au reste, le physique du tempérameut dans la seriue est le même que dans les femelles des antres oiseaux ; elle peut, comme les noules, produire des œufs sans communication nyec le mâle. L'œuf en lui-même, comme nous l'nvons dit, n'est qu'une matrice que l'oiseau femelle jette au dehors; cette matrice demeure inféconde si elle u'a pas auparavant été impréguée de la semence du mâle, et la chaleur de l'incubation corrompt l'œuf au lieu de le vivifier. On n de plus observé, dans les femelles privées de mâles, qu'elles ne font que rarement des œufs, si elles sont absolument séquestrées, c'est-à-dire, si elles ne peuvent les voirni les enteudre; qu'elles en font plus souvent eten plus grand nombre lorsqu'elles sont à portée d'être excitées par l'oreille ou la vue , c'est-à-dire par la présence du mâle ou par son

chant : tant les objets, même de loin, émeuvent les puissances dans tous les êtres sensibles! tant le feu de l'amour a de routes pour se

communiquer 1

Nous ne pouvons mieux terminer cette bistoire des serins que par l'extrait d'une lettre de M. Daines Barrington, vice-président de la Société royale, sur le chant des oiseaux, à M. Matv.

« La pinpart de ceux qui ont des serins des · Canaries ne savent pas que ces oisean x chan-« tent2, ou comme la farlouse, ou comme le rossignol : eependant rien n'est plus marque que e ce trait du chant du rossignoi que les Angiais a appellent jug, et que la plupart des serins du a Turol expriment dans jeur chant, aussi bien « que quelques autres pbrases de la chanson du

· rossignol. « Je fais mention de la sapériorité des habis tants de Londres dans ce genre de connais-· sances, parce que je suis convaineu que si l'on e en consulte d'autres sur le chant des oiseaux. « leur réponse ne pourra que jeter dans l'er-

4 Nous ajouterons ici deux petits fells dont nous avons été témoins. Une femelle chantait si bieu qu'on la prit pour un male, et on l'avait appariée avec une autre femelle : mieux reconnue, on lui donna un male, qui lui apprit les véritables fonctions de son sexe; elle poudit et ne chanta plus. L'autre fait est celui d'une femelle actuellement vivante, qui chante ou plutôt qui sifile un air, quoiqu'elle ait pondu deux œufs dans sa cage, qui se sont trouvés clairs, comme tous les mufs one les oiseaux femelles produisent sans la communication do mále.

<sup>3</sup> J'ai vu deux de ces oiseaux des lles Canaries qui ne chantalent point du tout, et j'ai su que dernièrement un vaisseau apporta une grande quantité de ces oiseaux qui ne chantaient pes davantage ; la phipart de ceux qui vienuent du Tyrol ont été instruits par leurs pères et mères, et ceux-ci, par leurs pères et mères, et ainsi de suite jusqu'à celui qui est le tronc de cette race, et qui avait été instruit par un rossignol. Ceux d'Angleterre chentent, pour l'ordinaire, comme la far-

Le trafic de ces oiseaux fait un petit article de commerce ; le seul Tyrol nous en fournit 1600 par an; et quoique les marchands qui uous les fournissent les apportent sur leur dos l'espace de plus de 330 lieues, ils ne les vendent que 8 schelings le pièce. La principale vitte où l'on ciève des scrips est celle d'Inspruck. en p compernant ses environs : c'est de là que le commerce les répand à Constautinople et dans toute l'Europe.

Je tiens d'un négociant du Tyrol que la ville de Continople était, de toutes les villes, celle qui tirait le plus de serins des Canaries. Trans. philos., vol. 65, part. 11, 40 janvier 1775.

OISEAUX ÉTRANGERS OUI ONT RAPPORT AUX SERINS.

### LE SERIN DE MOZAMBIOUE.

Les oiseaux étrangers qu'on pourrait rapporter à l'espèce du serin sont en assez petit nombre; nous n'en connaissons que trois espèces. La première est celle qui nous a été envoyée des côtes orientales de l'Afrique, sous le nom de serin de Mozambique, qui nous parait faire la nuance entre les serins et les tarins ; nous l'avons fait représenter dans nos planches enluminées. Le ianne est la couleur dominante de la partie inférieure du corps de l'oiseau, et le brun celie de la partie supérieure, excepté que le croupion et les couvertures de la queue sont jaunes: ces convertures, ainsi que celles des ailes et leurs pennes, sont bordées de bianc ou de bianchâtre. Le même janne et le même brun se trouvent sur la tête, distribués par bandes alternatives; celle qui conrt sur le sommet de la tête est brune, ensuite deux jaunes qui surmontent les veux, puis deux brunes qui prennent naissance derrière les yeux, puis deux jaunes, et enfin deux brunes qui partent des coins du bec. Ce serin est un peu pins petit que ceiui des Canaries : la longueur de la pointe du bec à l'extrémité de la quepe (que j'appelle constamment longueur totale: est d'environ quatre pouces et demie; ceile de la queue n'est que d'environ un pouce. La femelle est très-peu différente du maie, soit par la grandeur, soit pour les couleurs. Cet oiseau est peutêtre le même que celui de Madagascar, indiqué par Flacconrt sous le nom de mangoiche, qu'il dit être nne espèce de serin.

Il se pourrait que ce serin, qui par les coulenrs a beancoup de rapports avec nos serins panachés, fût la tige primitive de cette race d'oiseaux panachés, et que l'espèce entière n'appartint qu'à l'ancien continent, et aux lies Canarles, qu'on doit regarder comme parties adjacentes à ce continent; car eciui dont parle M. Brisson, sous le nom de serin de la Jamaique, et duquel Signne et Ray ont donné une courte description, me parait un oisean d'une espèce différente et même assez éloignée de celle de nos serins, lesquels sont tout à fait étrangers à l'Amérique. Les historiens et les voyageurs nous apprennent qu'il n'y en avait point au Pérou; que le premler serin v fut porté dans l'année 1556, et que

la multiplication de ces oiseaux dans l'Amérique, et notamment dans les fies Antilles, est bien postérieure à cette époque. Le père Dutertre rapporte que M. du Parquet acheta, en i'année 1657, d'un marchand qui avait abordé dans ces iles, un grand nombre de serins des Canaries, auxqueis ii donna la liberté; que, depnis ce temps, ou les entendait ramager autour de sou habitation, en sorte qu'il y a apparence qu'ils se sont multipliés dans cette contrée. Si l'on trouve de vrais serins à la Jamaique, ils pourraient bien venir originairement de ces serins transportés et naturalisés aux Antilies des l'année 1657. Néanmoins l'oiseau décrit par MM. Sloane, Ray et Brisson, sous ie nom de serin de la Jamaique, nous paraît être trop différent du serin des Canaries, pour qu'ou puisse le regarder comme provenant de ces serins transportés aux Antilles.

Tandis qu'on fiaissait l'impression de cet article, il nous et sarrie plasieurs serius du cap de Bonne-Espérance, parmi lesquesis j'ui cru xrconnaître trois midie, une fennelle et un jeune oiseau de l'innée. Ce sont tous des serins panachés, mais dont le plannage est émaili de couleurs plus distinctes et plus vives dans les milles que dans les foncies. Ces milles approchem Deuxoup de la fennelle de noirs seria vert de Prevence: lie ne different en ce qu'ils sont un peu plus grands, qu'ils out le bec plus grox à proportion, jeurs ailes sont assir leux panachées; les peaces de la quene sont border auch gene décâde; et las outs plus de jeune arri le

Dans le joune serin, les couleurs étaient encore plus faibles et moins tranchées que dans la femelle

Mais, quoi qu'il en soit de ces petites différences, il ne paris prevuéde plas ne plus que les serias panachés du Cap, de Nozambique, de l'es serias panachés du Cap, de Nozambique, de l'es serias panachés du Cap, de Nozambique, de commune, et qu'ils appartiennent à une seule et même espere, spienté s'est répandue et fixée dans tons les climats de l'auchen coutient dont et a par accommoder, depuis la Provence et l'Italie lasqu'au cua pde Boune-Espérance, et sou l'italie lasqu'au cua pde Boune-Espérance, et sou pris l'un de vert en Trovence, plus de gris en Italie, plus de brun ou pisa de panaché en Artique, et termite présente sur son plannage différenment varié l'Italiespec de différentate climats.

### LE WORABÉE.

Pamille des conirostres, genre moineau. (Covier.)

La seconde espèce, qui nous parait avoir plus de rapports avec les serins qu'avec sucus autre genre, est un petit oiseau d'Abyssinie dont nous avons vu la figure bieu dessinée et coloriée dans les portefœilles de M. le chevalier Bruce, sous le nom de worabée d'Abyssinie.

On trouve dans ce petit résean, non-section ment les cooleurs de cettaines variétés appartiment les colleurs de cettaines variétés appartimant à l'espèce des serins, le jaume et le noir,
mais la même grandeur, à peu pris în même
forme totale, seutement nu peu plus arroadie,
le même bee et un appêtit de préférence pour
une graine buileuse comme le serin eu a pour le
mil et le pains. Nais le vormbée a un goût excituif pour la plante qui porte la graine dont je
viens de parier, etqui s'appelle unit en alyssin;
il ne s'élogne jamais hemooup de cette plante
et ne la peri que rarmennt de vue.

Le wombée à les côtés de la tête jusqu'un dessu des yeux, la gonge, le devant du cou, la poitrinest le hautdu ventre jusqu'una jambes, noirs; le dessus de la tête de tout le copes et le basle dessus de la tête de tout le copes et le basle le le compartie de la co

### L'OUTRE-MER 1.

Famille des conirostres, geure moinesu. (Cuvier.)

La trolsème espèce de ces oiseaux étrangers qui ont rapportus seria ne nose et coutuse de même que par les dessins de M. Bruce. J'appalle outre-mer cet oiseau d'Alyssinie, parce que son piumage est d'un beau blet foncé. Dans la première année, cette belie couleur n'atiste pas, et le plamage est gris comme celui de l'aclonette, et cette couleur grise est ceité de la femelle dans tous les fages mais les mêterperment de l'accomme de la de l'accomme de la des l'accomme de la de l'accomme de la des l'accomme de la des l'accomme de la des l'accomme de la de l'accomme de la de l'accomme de la des l'accomme de la des l'accomme de l'accomme de la della de l'accomme de l'accomme de la des l'accomme de la della de l'accomme de l'a

Cet oiseau est le moineau comba-sou d'Afrique (môle).

cette belle couleur bleue dès la seconde anaée, avant l'équinoxe du printemps.

Ces osseanx ont le bee blauc et les pieds rouges. Ils sont communs en Abyssinic, et ne passent point d'une contrée à l'autre. Leur grosseur est à peu près celle des canaris; mais ilsont la tête plus roude; leurs ailles vout une peu au del de la moltié de la queue. Leur ramage est fort agréable, et ee deruier rapport semble les rapprocher eacore du gearer de nos serias.

### L'HABESCH DE SYRIE.

Famille des conirestres, genre moineau. (Cuvier.)

M. le chevaller Bruce regarde eet oisean comme une espèce de linotte, et je dois set égard à un si bon observateur de ne point m'écarter de son opinion; mais M. Bruce ayant représenté ce toisean avec un bec épais et court fort semblable à celui des serins, j'ai eru devoir le placer entre les serins et les linottes.

Ila ie dessus de la tête d'un beau rouge vif, les joues, la gorge et dessus du cou d'un bron noristre mété; le reste du cou, la potitrie, le dessus du corps et les petites couvertures des alles variés de brus, de Janne et de noirfatre; les grandés couvertures des ailes d'un cendré foncé, bordées d'une couleur plus elsire; le sepenses de la queue et les grandés pomes des ailes du même cendré, bordées catérieurement d'un orange vif, le varier et le déseass de la d'un orange vif, le varier et le déseass de la parente de januatire et de noiritre; le Dec et les pleids de couleur plombée. Les alles vont presque jusqu'un milleu de la longueur de la quece qu'est fourchue.

L'habesch est plus gros que notre linotte; il a anssi le corps plus plein, et il chante joliment. C'est un oiseaude passage, mais M. Bruce ignore sa marche, et il assure que dans le conrs de ses voyages il ne l'a point vu ailleurs qu'à Tripoli eu Syrie.

# LA LINOTTE.

(LE GROS-BEC LINOTTE.)

Genre moineau, sous-genre lisotte. (Cuvier.)

C'est la nature elle-même qui semble avoir marqué la place de ces oiscaux immédiatement

après les serias, puisque c'est en vertu des raports ciabilis par elle entre ess deux espèces que leur mélange réussit mieux que celui de l'una des deux avec toute autre espèce voisine; et, ce qui anoncer carore une plus grande analogie, les individus qui résultent de ce mélange sont lorsqu'on a eu sonide former la première union entre le liuot mile et la femelle canari.

Il est pen d'oiseaux aussi communs que la linotte; mais il en est peut-être encore moins qui réunissent autant de qualités : ramage agréable, coulcurs distinguées, naturel docile et susceptible d'attachement, tout lui a été donné, tout ce qui peut attirer l'attention de l'homme et contribuer à ses plaisirs ; il était difficile avec cela que eet oiseau conservât sa liberté : mais ll était eacore plus difficile qu'au sein de la servitude où nous l'avons rédult il conservât ses avantages naturels dans tonte leur pareté. En effet, la belle couleur rouge dont la nature a décoré sa tête et sa poitrine, et qui, dans l'état de liberté. brille d'un éclat durable, s'efface par degrés et s'éteint bientôt dans nos cages et nos volières. Il en reste à peine quelques vestiges obscurs après la première mue,

A l'égard de son ebant, nous le dénaturons . nous substituons anx modulations libres et variées que lul inspirent le printemps et l'amour, les phrases contraintes d'un chant apprêté qu'il ne répète qu'imparfaitement, et où l'on ne retrouve ni les agréments de l'art, ni le charme de la nature. On est parvenu aussi à lui apprendre à parier différentes langues, c'est-à-dire à siffler aneloues mots Italieas, francais, angiais, etc., quelquefois même à les prononcer assez franchemeut. Plusieurs curieux ont fait exprès le voyage de Londres à Kensington pour avoir la satisfaction d'entendre la linotte d'un apothicaire qui articulait ces mots pretty boy; c'était tout son ramage, et même tout son cri, parce qu'avant été enlevée du nid denx ou trois jours après qu'elle était éclose, elle n'avait pas eu le temps d'écouter, de retenir le chant de ses père et mère, et que, dans le moment où elle commencait à donaer de l'attention aux sons, les sons articulés de pretty boy furent apparemment les senis qui frappèrent son oreille, les seuls qu'elle apprit à imiter. Ce fait, joint à plusieurs autres ,

4 Un chardonneret qui avait été enleré du néd deux ou trois jours agrès être éclos, ayant été mis près d'une fenêtre donprouve assez bien, ce me semble, l'opinion de M. Daines Barrington, que les oiseaux n'ont point de chant lané, et que le ramage propre aux diverses espèces d'oiseaux, et ses varietés, ont eu à pen près la même origine que les langnes des différents peuples, et leurs dialectes divers. M. Barrington avertit que, dans les expériences de ce genre, il s'est servi par préférence du jeune linot mâle, âgé d'environ trois semaines et commencant à avoir des alies , nonseulement à cause de sa grande docilité, et de son talent pour l'imitation, mais encore à cause de la facilité de distinguer, dans cette espèce, le ieune mâie de la ieune femeile, le mâie avant le côté extérieur de queiques-unes des pennes de l'aile biane jsqu'à la côte, ct la femelle l'ayant seulement bordée de cette couleur.

Il r'esuite dos expérieuces de ce savant, que les jeunes linoté clevés par différentes espèces d'alouettes, et même par une linotte d'Afrique appeléc enzopdine, dont uous parteons bientot, avaient pris non le chant de leur père, mais cetud le leur institutrie: seulemen dequeue-mus d'eux avaient conservé es qu'il nomme le petit et d'appel propre à leur espece, et commun au male et à la femelle, qu'ils avaient pu entendre de leurs prèses et mèmes avant d'en être séparés.

Il est plus que donteux que notre linotte ordinaire, nomine par quelque-uns linotte grise, soit une espece différente de celle qui est connue sous le nom de linotte de vigues, ou de limotte rouge: car s' les taches rouges, qui distinguent les mâtes de extre dernière linotte, ne sout rien moits qu'ne caractère constant, puisqu'elles s'effacent dans la cage, comme nous l'avons vu plus haut. 2º Elles ne sont pas même un

nant sur un jardin où fréquentaient des rolletets, chantali exactement la chamon du roitétet, et pas une seule note do celle du chardonneret. caractère exciusif, pulsqu'on en reconnaît des vestiges dans l'oiseau décrit comme le mâie de la linotte grise, lequel mâle a les plumes de la poitrine d'un rouge-obscur daus ieur partie moyenne. 3º La muc ternit et fait presque disparaître pour un temps ec rouge, qui ne reprend son éciat qu'à la beile saison, mais qui, des la flu du mois de septembre, colore la partie moyenne des piumes de la poitrine, comme dans l'individu que M. Brissou donne pour le maje de la linotte ordinaire, 4º Gessner à Turin, Olina à Rome, M. Linnæus à Stockholm, Beion en France, et plusieurs autres, n'ont connu dans ieurs pays respectifs que des linottes rouges, 50 Des oiseleurs expérimentés de notre pays, qui out suivi les petites chasses des oiseaux pendant pius de trente ans , n'ont jamais pris un seul linot máie qui n'eût cette livrée ronge au degré que comportait la saison; et il est à remarquer que, dans ce même pays, on voit beaucoup de linottes grises en eage. 6º Ceux même qui admettent l'existence des linottes grises convlennent que l'on ue prend presque jamals de ces linottes, surtout en été; ce qu'ils attribuent à leur naturei defiant. 7º Aiontez que les linottes rouges et griscs se ressemblent singulièrement quant au reste du plumage, à la taille, aux proportions et à la forme des parties, au ramage, anx habitudes, et il sera facile de conciure que, s'il existe des linottes griscs, ce sout 1º toutes les femeiles ; 2º tons jes jeunes májes de l'année a vant le mois d'octobre , qui est le temps où ils commeucent à marquer; 3º celles qui, avant été élevées à la brochette, n'ont pu prendre de rouge daus l'état de captivité; 4º celles qui, l'avant pris dans l'état de nature, l'ont perdu dans la cage; 5º enfin, celles en qui cette belle couleur est presque effacée par la mne, ou les maladies, ou par queique cause que ee soit.

D'après cela, on sera peu surpris que je rapporte ces deux linottes à que scule et même espèce, et que je regarde la grise comme une variété aecidenteile, que les hommes ont créée en partie, et qui a cusuite été mécounue par ses auteurs.

La linotte fait souvent son nid dans les vignes, e'est de là que lui est venu le non de finotte de vignes; quelquefois elle le pose à terre; mais plus fréquemment elle l'attache entre deux percheso u'au cep même : elle le fait aussi sur les genévriers, les groscillers, les noisetiers dans les jeunes taillis, etc. On m'a apporté un granq

Un moineau enteré du mid lors que ses aites conomençaient à être formées, ayant été mis avec un liuo), et ayant cu dans de même tempo occasion d'enteudre un chardonneret, il se fii nu c'asant qui était un melange de celui de la Buotte et du chardonneret.

Un gerge-rouge syant été mis sous la leçon d'un rossignol excelleul chanteur, mais qui cessa de chanter en moins de quatre jours, cui les trois quarts du chant du rossignol, et le rosse de syn ramage ne ressemblail à rien.

Enfin M. Barrington sjoute que les serims du Tyrol, à les joures par lors resuses, descrédent d'un pière commun, qui avail apprit à chaister d'un rouignoil, comme le persider pries des series d'aquelle-terre paralt aveir apprits à chaister d'une des series d'aquelle-terre paralt aveir apprits a chaister d'une élète on jeune l'inot àvec un pinione on un rouignoil, dit tierser, il apprendie à chaister comme eux, et surstam crite parté du chant du plinson, comme sous le nom de boste-selle. Reliterra, page 300.

nombre de ces nids dans le mois de mai, quelques-uns dans le mois de juillet, et un seul dans le mois de septembre : ils sont tous composés de petites racines, de petites feuilles et de mousse an-dehors, d'un peu de plumes, de crins et de beaucono de laine an-dedans. Je n'y ai famais tronvé plus de six œufs : celui du 4 septembre n'en avait que trois. Ils sont d'un hlanc sale, tachetés de rouge brun au gros bout. Les linottes ne font ordinairement que deux pontes , à moins qu'on ne leur eniève leurs œufs, ou qu'on ne les oblige de les renoncer; dans ce cas, elles font jusqu'à quatre pontes : la mère, pour nourrir ses petits, leur dégorge dans le bec les aliments qu'elle lenr a préparés en les avaiant et les digerant à demi dans son jabot.

Lorsque les couvées sont finies et la famille élevée, les linottes vont par troupes nombrenses; ces troupes commencent à se former dès la fin d'août, temps auquel le chénevis parvient à sa matnrité: on en a pris, à cette époque, jusqu'à soixante d'un seul coup de filet, et parmi ces solvante il v avait quarante males. Elles continnent de vivre ainsi en société pendant tout l'hiver : eiles volent très-serrées , s'abattent et se lèvent tontes ensemble, se posent sur les mêmes arbres, et vers le commencement du printemps, on les entend chanter toutes à la fois : leur asile ponr la nuit, ce sont des chênes, des charmes dont les feuilles, quolque sèches, ne sont point encore tombées. On les a vues sur des tilleuls. des peupliers dont elles piquaient les boutons. Elles vivent encore de toutes sortes de petites graines, notamment de celle de chardon, etc.; aussi les tronve-t-on indifféremment dans les champs cultivés. Elles marchent en santillant ; mais leur vol est sulvi, et ne va point par éjans répétés comme celul du moineau.

Le chant de la limotte s'annonce par un espece de prélude. Le Italie, op préfère les linottes de l'Abruzza pilérieure et de la Marche d'Ancoine pour leur apprendre à chanter. On croit commitément en France que le ramage de la linotte roige est meilleur que cetul de la linotte roige est meilleur que cetul de la linotte roige est meilleur que cetul de la linotte priès ceta est dans l'ordre, car l'oiseux qui a formé son chant a usén de la litherté, et d'après les impressions pictérieures du sessiment, pressité que l'oiseux qui chante aux objet, et seviement pour se désenouver, ou gar la néces-cité d'exercer se sorganes.

Les femelles ne chantent ni n'apprennent à

chanter; les mâles adultes pris an fliet on autrement ne profiteraient point non plus des lecons qu'on pourrait ienr donner : les jeunes mâles pris au nid sont les seuls qui soient susceptibles d'éducation. On les nourrit avec du gruan d'avoine et de la navette broyée dans du lait ou de l'eau sucrée; on les siffle le soir à la lueur de la chandelle, avant attention de hien articuler les mots qu'on veut leur faire dire. Quelquefois, ponr les mettre en train, on les prend sur le doigt; on lenr présente un miroir, où ils se voient et où ils croient voir un autre oiseau de leur espèce : hientot ils croient l'entendre, et cette illusion produit un sorte d'émulation, des chants plus animés et des progrès réels. On a cru remarquer qu'ils chantaient plus dans nne petite cage que dans une grande.

Le nom seul de ces oiseaux Indique assez la nourriture qui leur convient; on ne les a nommés linottes (linaria) que parce qu'ils aiment la graine du lin, ou celle de la linaire : on y ajonte le panis, la navette, le chènevis, le millet, l'alpiste, les graines de raves, de choux, de pavots, de piantain, de poirée, et quelquefois celie du melon broyée : de temps en temps du massepain. de l'épine-vinette, du mouron, anelques épis de hié, de l'avoine concassée, même un peu de sel ; tout cela varié avec jutelligence. Ils cassent les petites graines dans leur bec, et rejettent les enveloppes. Il leur faut très-peu de chénevis, perce qu'li les engraisse trop , et que cette graisse excessive les fait mourir, ou tout au moins les empéche de chanter. En les nourrissant et les élevant ainsi soi-même, non-seulement on leur apprendra les airs que l'on voudra, avec nne serinette, un flageolet, etc., mais on les apprivoisera. Olina conseille de les garantir du froid, et même Il vent qu'on les traite dans leurs maladies ; que l'on mette, par exemple, dans lenr cage un petit piatras, afin de prévenir la constination à laquelle ils sont suiets ; il ordonne l'oxymel, la chicorée et d'autres remèdes contre l'asthme, l'étisie et certaines convulsions ou hattements de bec que l'on prend quelquefois, et que j'ai pris moi-même pour nne caresse : on dirait que ce petit animal, pressé par le sentiment, fait tous ses efforts pour l'exprimer; on dirait qu'll parle en effet, et cette expression mnette, linei'adresse pas indistinctement à tout le monde. Quiconque aura hien observé tout cela sera tenté de croire que c'est Olina qui s'est trompé, en prenant une simple caresse conr un symptôme de maladie.

Quoi qu'il en soit, il fant surtout beancoup d'attention sur le choix et la qualité des graines que l'on donne à ces oiseanx ; beaucoup de propreté dans ia nourriture, le breuvage, la volière, Avec tous ces soins, on peut les faire vivre en captivité elnq on six années, suivant Olina, et beauconp pins, seiond'autres. Ils reconnaissent les personnes qui les soignent ; ils s'vattachent, viennent se poser sur elles par préférence et les regardent avec l'air de l'affection. On peut, si l'on veutabuer de leur docilité, les accoutumer à l'exercice de la galère ; ils en prennent les habitudes anssi facilement que le tarin et le chardonneret. Ils entrent en mue aux environs de la canlenle et quelquefois beaucoup plus tard. On a vu une linotte et nn tarin qui n'ont commencé à mner qu'an mois d'octobre ; ils avaient chanté jusque la , et leur chant était plus animé que celui d'aucun autre oiseau de la même volière. Leur mue. quoique retardée, se passa fort vite, et trèsheureusement.

La linotte est un olseau pulvénteur, et on fera bien de gazuir le fond de a cage d'une couche de pelit sable qu'on renonveliera de temps en temps. Il lui faut aussi une petite balpionire; car elle aime égaiement à se poudrer et à se balguer. Sa longueur totale est de cinq pouces queques lignes; yoi près de neit pouces, bec, cinq lignes; quene, deux ponces, un peu fourchue, dépassant tes ailes d'un pouce."

Dans le máie le sommet de la tête et la poitrine sont rouges; la gorge et le dessous du corps d'un biane roussitre; le dessuu couleur de marron; presque tontes les pennes de la queue et des ailes noires, bordes de bianc, d'où résulte sur tes ailes ropilées une raie bianehe parailéie aux pennes. Communément la femelle n'a point de rouge comme on l'a dit ci-dessus, et elle a le plamage du doss plus varié que le mále.

# VARIÉTÉS DE LA LINOTTE.

t. La Linotte Blanceit. J'ai vu cette variété chez le sienr Desmoulins, peintre. Le blanc dominait en effet dans son plumage; mais les pennes des ailes et de la queue étaient noires, bordées de blanc comme dans notre linotte ordinaire, et de plus on voyait quelques vestiges du gris de linotte sur les convertures supérieures des ailes.

2. LA LINOTTE AUX PIEUS NOIRS. Elle a le bec | très problématique.

verdâtre et la quene très-fourchue; du resto l'est la même taille, mêmes proportions, mêmes conleurs que dans notre linotte ordinaire. Cet coiseau se trouve et Lorraine, et nons en deyons la connaissance à M. le docteur Lottinger de Sarrebourg.

# LE GYNTEL DE STRASBOURG!

(LE OROS-BEC LINOTTE 2.)

Genre moineau, sous-genre linotte. (Cuvier.) On sait fort peu de chose de cet oiseau; mais

le peu qu'on en sait ne présente guère que des traits de ressemblance avec notre iinotte, il est de même taille ; il se nourrit des mêmes greines; il vole comme elle en troupes nombreuses; il pond des œufs de la même couleur ; il a la queue fourchue, le dessas du gorps rembruni, la poitrine rousse, mouchetée de brun, et le ventre blanc. A la vérité, il ne pond que trois ou quatre œufs, selon Gessner, et il a les pieds rouges : mais Gessner était-il assez Instruit de la ponte de ces oiseanx? Et, quant aux pleds rouges, nous avons vu, nous verrons encore que cette conleur n'est rien moins qu'étrangère aux linottes, surtout aux linottes sauvages. L'analogie perce à travers ces différences mêmes, et ie suis tenté de croire que lorsque le gyntel sera mieux connu , il pourrait bien se rapporter, comme variété de climat, de local, etc., à l'espèce de notre linotte.

# LA LINOTTE DE MONTAGNE.

(LE GEOS-BEC A CORCE ROUGE OF DE MONTAGNE, )

Genre moineau, sons-genre linotte. (Cuvier.)

Elle se trouve en effet dans la partle montagneuse de la province de Derby en Angleterre. Elle est plus grosse que la nôtre; elle a le beo plus fin à propoction; et le rouge que notre linotte mâle a sur la tête et la poitrine, le mâle de celle-el le porte sur le croupion. Du reste, c'est à peu près le même plumage: la poitrine c'est à peu près le même plumage: la poitrine

<sup>4</sup> C'est le nom que Gesner a donné à cet oiseau, Ornithulogia, pag. 796. Et d'après lui, Aldrovande, Ornithol., pag. 285. Passer superre fucusa, inferne vafon, maculis fucule varios, imo ventre albicante, rectricibus foscis, pedibus rubienndis. Lieutria argentioratensis. Linotte de Strasbourg. Brissos, tome III, page 446.

<sup>1</sup> L'exitence de cet oiseau, comme espèce distincte, est très-problématique. eèla gorge sont variées de noir et de blane, la tièté de noir et de comfr, et le dos de noire de roussaltre. Les ailes out une mie bianche transversaletrès-appennet, attibula qu'elles trouves sur un find noir : elle est formée par les grandes sur un find noir : elle est formée par les grandes couvertures, qui sont terminées de blane. La la queue est longue de deux ponceş et deml, composée de douze pennes brunes ; mais dont les latérales out une bordare blanche d'autant pluis large que la penne est pluis extrémes out une bordare blanche d'autant pluis large que la penne est pluis extrémes est pluis extrémes est plus extremes est plus est plus

Il est probable que la linotte de montagne a la queue fourchue et le ramage agréable, quoique Willughby ne le dise pas expressément; 
mais il a rangée et oiseau a vec les linottes; et il 
compte es deux caractères parni eux qui sont 
propres aux linottes. Si l'on admet eette conséqueuce, la linotte de montage pourralt blen 
auss à rêtre qu'une variété de climat ou de 
local.

#### \_\_

# LE CABARET. (LE GROS-BEC SIZERIN. — LE SIZERIN OU PETITE

LINOTTE.)
Genre moinenn, sous-genre linotte. (Cuvier.)

Lorsqu'il s'agit d'oiseaux en qui les couleurs sont aussi variables quedans ceux-ci, on s'exposerait à une infinité de méprises si l'on voulait prendre ces mêmes coulcurs pour les marques distinctives des espèces. Nous avons vu que notre ilnotte ordinaire, dans l'état de liberté, avait du rouge sur la tête et sur la poitrine ; que la linotte captive n'en avait que sur la polirine, encore était-il eaché ; que la linotte de Strasbourg l'avait aux nieds; que celle de montagne l'avait sur le croupion. M. Brisson dit que celle qu'il nomme petite linoite de vigne en a sur la tête et sur la poitrine, et Gessner ajoute sur le erounion. Willnehby falt mention d'une petite linotte qui n'avait de rouge que sur la tête, et resembiait en ceia à deux autres décrites par Aidrovande, mais qui en différaient à d'antres égards. Euiln le cabaret de M. Brisson avait du rouge sur la tête et le croppion, et celui de M. Frisch n'en avait point sur la tête. Il est visible qu'une grande partie de ces variétes vienuent du temps et des eirconstances on ces oisenux ont été vus : si c'est nu milieu du priutemps, ils avaient leurs plus belles couleurs; si c'est pendant la mue, ils n'avalent pins de ronge; si c'est d'abord apres , ils n'en avaient pas encore; si e'est apres avoir eté tenus plus ou moins de temps en cage, ils en avaient perdus plus ou moins; et si les plumes des différentes parties tombeut en des temps différents, c'est encore une source abondante de variétés. Dans cette Incertitude, on est force d'avoir recours, pour déterminer les espèces, à des propriétes plus constantes , à la forme du corps , aux mœurs , aux habitudes. Faisant l'application de cette méthode, je trouve qu'il n'y a que deux espèces d'oiseaux à qui l'on sit donné le nom de petite linotte : l'un, qui ne chaute point, qui ne parait one tous les six ou seet ans , arrive par troppes très-nombreuses , ressemble au tarin , etc. ; c'est la petite linotte de vigne, de M. Brisson; l'autre est le cabaret de cet article.

M. Daubenton le fenne a eu pendant deux ou trois ans un de ces ofseaux dui avait été pris su filet. If était d'abord très-sauvage, mais il s'apprivoisa peu à peu, et devint tout à fait familler. Le chenevis était la graine dont # paraissait le plus friand. Il avait la veix douce et mélodicuse, presque semblable à celle de la fauvette appelée traine-buisson. Il perdit tont son ronge dès la première année, et il ne le reprit point ; ses autres conleurs n'éprouvérent aucune altération. On a remarqué que lorsqu'il était en mue on malade, son bee devenalt aussitôt pale et jaunaire, puis reprenait pur nuances sa confeur brune à mesure que l'olseau se portait mieux. La femelle n'est pas entièrement dépours de de belies couleurs; elle a du rouge sur la sete, mais elien'en a point sur le croupion. Onoique plus petrte que la femeile de la linotte ordinaire, elle a la volx pius forte et plus variée. Cet oiscau est assez rare soit en Allemagne, soit en France : il a le vol rapide, et ne va point par grandes troupes; son bee est un peu plus fin à proportion que celui de la linotte.

Mesures: la longueur totale du cabaret est de quatre pouces et demi; son vol a près de huit pouces; son bee, un peu plus de quatre lignes; sa queue, deux pouces; elle est fourchue, et nodépasse les ailes que de huit lignes.

Couleurs: le dessus de là tête et le evonplon rouges; une bande roussêtre sur les yeax; le dessus du corps varié de noir et de roux; le dessous du corps roux, tacheté de noirière sous la gorge; le vertre blanc, les picols bruns quéquédis noirs. Les ongies sout fort ailongés, et celui du doigt posterieur.est plus long que ce doigt.

# OISEAUX ÉTRANGERS

A LA LINOTTE.

### LA VENGOLINE.

Toute eque l'ou sait de l'histoire de cet oiseau c'est aquil se trouved uns le royaume d'Angola, qu'il est très-familler, qu'il est compté parmi les cioseaux de ce pays qui ont le ramage le plus agréable, et que son chant n'est pas le même que celui de notre lintet. Le cou , il dessus de la tête et du corps sont variés de deux bruas; et croupion a une bêtie pluque de, james, qui s'étend janqu'aux penares de la queux de proues sont brunes, bortées et terminées de grêt estés, sinda que les penares des niles et terminées de grêt estés, sinda que les penares des niles et terminées de services de la croup de la crossitation de la crée cont d'un proc ciuir; il y a un brait brun sur les yeux : le dessous du corps et les cétes sont tachétés de fur uns aur les yeux : le dessous du corps et les cétes sont tachétés de fur uns aux no de la des calif.

M. Edwards gul nous a fait connaître la vengoline, et qui en a donné la figure au bas de la planche 129, incline à croire que c'est la femelle d'un autre oiseau réprésenté au haut de la même planche : cet autre oiseau est appelé négral ou tobaque, et son chant approche fort de celui de la vengoline. Pour moi, j'avoue que le chant de celle-ci me falt douter que ce soit une femelle : ie crotrais pins volontiers que ce sont denx máies de la même espèce, mais de climats différents, dans lesquels chacun aura été nommé différemment; ou du moins que ce sont deux mâles du même climat, dont l'un ayant été elevé dans la vollère, aura perdu l'éciat de son plumage, et l'autre n'ayant été pris que dans l'âge adulte, ou n'étant resté que pen de temps en eage, aura mieux conservé ses conleurs. Les couleurs du négral sont en effet plus riches et plus tranchées que celles de la vengoline. La gorge, le front, le trait qui passe sur les veux sont noies; les jones blauches : la poitrine et tout le dessous du corps d'une couleur orangce sans monchetures, et qui devient plus foncée sous le ventre et sons la queue. Ces denx oiseaux sont de la grosseur de notre linotte. M. Edwards pioute qu'ils en ont i'mil et le regard.

### LA LINOTTE GRIS DE FEB.

Nous devons la conmissance de cet oiseau à M. Edwards, qui l'a cu vivant, et qui en donne la figure et la description, sans nous apprendre de quel pays Il lui est venu. Son ramage est trèsagréable ; Il a les allures, la taille, la forme et les proportions de la linotte, à cela près que son bec est un peu plus fort. Ha le dessous du corps d'un cendré fort clair, le croupion un peu moins clair; le dos, le con et le dessus de la tête gris de fer ; les pennes de la queue et des ailes noiratres, bordées de cendré elair, excepté toutefois les plus longues pennes des ailes, qui sout entièrement noires vers leur extrémité, et blanches vers leur origine, ce qui forme à l'aile un bord blane daus sa partie moyeune. Le bec inférieur a sa base entourée aussi de blanc, et cette couleur s'éteud jusque sous les veux.

# LA LINOTTE A TÊTE JAUNE.

M. Edwards savail blen que cet olssea d'esti nommé par quelque-un sonience d'al M'exique; et s'il l'ui a donué le nou de linotte, c'est en cenmissance de cause, et parce qu'il lui a paru avoir plus de rapport avec les linottes, qu'avec les moinents. Il est vini qu'il in lirouve aussi de moinents. Il est vini qu'il in lirouve aussi ceruit fondé à le pleuver les d'est peut ceruit fondé à le pleuver les linottes d'un les serias et les ilinottes. Moints Phischer d'un obseau est conune, plus il est difficile de lui marquer sa vériable place.

Céduiel a le bec couleur de chair pôle; les pleis de même couleur, mais plus obsenbre; la partie auterieure de la tête et de la gouge, plas ents, et, sur ce fond jusue, une honde brunc de chaque coit de la tête, partant de l'etil et desau de compa brun, muis plus foncé sur les penues de la queue que partout alleurs, et sauc de faches plus ediares sur le cou et aur le dos; la partie inférieure du corps, jumuire, a, sec des taches brunes, longitudimies et cluir-semées sur le veutre et la pottrine.

Cet oisean a été apporté du Mexique. M. Brisson dit qu'il est à peu pris de la grosseur du piusou d'Ardenne; mais à juger par la figure de grandeur naturelle qu'en donne M. Edwards il doit être plus gros.

# LA LINOTTE BRUNE.

Comme cet oisenn n'est comm que par M, Ed-

wards qui l'a dessiné vivant, j'ai cru devolt lui conserve le nomque cet habile boservateur in a donné. Presque toutes ses plumes sont noiritres, hordées d'une couleur plus claire, laquelle tient du roussière sur la partie supérieure du corps. La couleur générale qui résulte de cendlange est rembrunle, quotque variée. Il y a une teinte de cendré sur la poltrine et le croupton; le bee est aussiè cendré, et les pleds sont bruns.

li me semble que M. Brisson u'aurait pas dù confondre cet oiseau avec le petit moineau brun de Catesby, dont le plumage est d'un brun uniforme sans aucune marbrure, et par conséquent assez différent : mais la différence de climat est encore plus grande; car la linotte brune de M. Edwards venait probablement du Brésil, peut-être même d'Afrique, et le petit moineau de Catesby se trouve à la Caroline et à la Virginie où il uiche et reste toute l'année, M. Catesby nous apprend qu'il vit d'insectes, et presque toujours seul ; qu'il u'est pas fort commun, qu'il s'approche des lieux habités, et qu'on le voit santillant perpétuellement sur les buissons. Nous ne counaissons point les' mœurs de la linotte brune.

#### LE MINISTRE

Genre moineau, sous-genre linotte. (Cuvier.)

C'est le som que les oiséeurs donneut à un oiseau de la Caroline que d'autres appelient l'évéque, et qu'il us faut pas confondre avec l'éveque du Brieit, qui est un tangra. Je i rapproche isé de la linotte, parce qu'au temps de la une la lucrassemble a'y misperadre, et que la une la lucrassemble a'y misperadre, et que mais cels varie comme pour les verves et pour benouve d'autres oiseaux. On dit même que convent le misister mue deux fois je, en quoi il se rapproche encore des veuves, den bengalie, etc.

Lorsqu'il a son beau plumage, il est d'un bleu céleste, soutenu d'un peu de violet qui lui sert de pied. Le fouet de l'aile est d'un bleu foncé et remèruni dans ie mêle, et d'un brun verdâtre dans la femelle; ce qui switt pour distinguer celle-ci din mêle en mue, dont le plumage, au reste, est assex semblable à celui de la femelle.

Le ministre est de la grosseur du serin , et comme iui vitde miliet , de graine d'alpiste, etc.

Catesby a fait représenter ce même oiscau l'année ou l'individu aurait été tué. Mais, d'un

squa in nom de limothe blane, et nous apprend qu'il se trouve dans les montagnes de la Cravline, à cent cinquante milles de la mer, qu'il se, chantel à peu pres comme la limotte; que les pluschantels à peu pres comme la limotte; que les plusmes de la tête sont d'un bleu plus finnet; celles and du dessous du corps, d'un bleu plus fancé; celles en les pennes de la quese sont du même brun que se les pennes de la que se plus de la comme de la comme de la les pennes de sails es, avec une légier teluite de de la bleu; cafin qu'il a le bee noirêtze et les plecids a

Longueur totale, cinq pouces; bee, cinq lignes; tarse, hult à neuf lignes; doigt du milleu, six lignes et deml; queue, deux pouces; elle dépasse les alles de dix à onze lignes.

# LES BENGALIS

## ET LES SÉNÉGALIS, erc.

Tous les voyageurs, et d'après eux les naturalistes, s'accordent à dire que ces petits oiseaux sont sujets à changer de couleur dans la mue : quelques-uns même ajoutent des détails qu'il serait à souhaiter qui fussent vérifiés ; que ces variations deplumage roulent exclusivement entre cinq couleurs principales : le noir, le blen, le vert, le jaune et le rouge ; que les bengalis n'en prenuent jamais plus d'une à la fois, etc. Cependant les personues qui ont été à portée d'observer ces oiseaux en France, et de les suivre pendant plusieurs années, assurent qu'ils n'ont qu'une seule mue par an et qu'ils ue changent point de couleur. Cette contradiction apparente peut s'expliquer par la différence des climats. Celui de l'Asie et de l'Afrique, où les bengalis et les sénégalis se trouvent naturellement, a beaucoup plus d'énergie que le nôtre, et il est possible qu'il ait une influence plus marquée sur jeur plumage. D'ailleurs les bengalis ne sont pas les seuls oiseaux qui épronvent cette influence ; car , selon Mérolia, les molneaux d'Afrique deviennent rouges dans la saison des pluies, après quoi ils reprennent lenr conleur, et plusieurs autres oiseaux sont sujets à de pareils changements. Quoi qu'Il en solt, il est clair que ces variations de couleur qu'éprouvent les bengafis, an moins dans leur pays natai, rendent équivoque tonte méthode qui tirerait de ces mêmes couleurs les caractères distinctifs des espèces; puisque ces prétendus caractères ue seraient que momentanés, et dépendraient principalement de la saison de

autre côté, ces caractères si variables en Asle et en Afrique , devenant pins constants dans nos climats plus septentrionanx, il est difficile dans l'énnmération des différentes espèces d'éviter toute méprise, et de ne pas tomber dans l'un de ces deux inconvénients, on d'admettre comme espèces distinctes de simples variétés, ou de donner ponr variétés des espèces vraiment différentes. Dans cette incertitude , je ne puis mienx faire que de me préter aux apparences, et de me soumettre anx idées reçues : je formerai donc autant d'articles séparés qu'il se tronvera d'individus notablement differents, soit par le plumage, soit à d'autres égards, mais sans prétendre déterminer le nombre des véritables espè ces. Ce ne pent être que l'ouvrage du temps . le temps amenera les faits , et les faits dissiperont les doutes.

On se tromperait fort si, d'après les noms de sénégalis et de bengalis, on se persuadait que ces oiseaux ne se trouvent qu'au Bengale et au Sénégai : ils sont répandus dans la plus grande partie de l'Asie et de l'Afrique, et même dans plusieurs des lies adjacentes, telies que celles de Madagascar, de Bourbon, de France, de Java, etc. On peut même s'attendre à en voir bientôt arriver d'Amérique, M. Sonnini en ayant laissé échapper dernièrement un assez grand nombre dans l'ile de Cayenne, et les avant revus depnis fort vifs, fort gais, en nu mot, très-disposés à se naturaliser dans cette terre étrangère, et à y perpétuer leur race. Il fant espérer que ces nouweaux colons , dont le plumage est si variable, éprouveront aussi l'influence du climat américain, et qu'il en résultera de nouvelles variétés. pins propres toutefois à orner nos cabinets qu'à enrichir l'histoire naturelle.

Les bengalis sont des oiseanx familiers et destructeurs, en un mot, de vrais moineaux : lis rapprochent des cases, viennent jusqu'au mitieu des villages, et a ejetteut par grandes troupes dans les champs semés de millet ', car ils aiment cette graine de préférence : ils aiment aussi beaucoup à se baigner.

Les syngesem moss dieset que les Negres masquent certains publis cleases, toto enfoires areo leurs plumes, est que ces element resemblent est linottes. Je soupcome que les efectuers plumes, et que ces element resemblent est linottes. Je soupcome que les efectuers plumes que les efectuers de la mue, resemblent ann inotites et alliteres qui anteres de la mue, resemblent anni inotites et alliteres qui anteres de la mue, resemblent anni inotites et alliteres qui anteres parties de la mue, resemblent anni en partie oliteres principales de la mue, resemblent anni en parties de la mue, resemblent anni en partie de la mue, resemblent anni en partie de la mue, resemblent anni en resemblent de la mue, resemblent anni en resemblent parties de la mue, resemblent anni en resemblent parties de la mue, resemblent anni en la mue de la mue, resemblent parties de la mue, resemblent anni en la mue, resemblent parties de la mue, resemblent anni en la mue, resemblent de la mue, resemblent anni en la mue, resemblent de la mue, resemblent anni en la mue, resemblent de la mue, resemblent anni en la mue, resemblent de la mue, resemblent anni en la mue, resemblent de la mue, resemblent anni en la mue, resemblent de la mue, resemblent anni en la mue, resemblent de la mue, resemblent anni en la mue, resemblent de la mue, resemblent anni en la mue, resemblent de la mu

On les prena au Sénégal sous une calebasse qu'on pose à terre, la souievant un peu, et la tenant dans cette situation par le moyen d'un support léger, auquel est attachée nne longue ficelle; quelques grains de millet servent d'appât: les sénégalis acconrent pour manger le millet; l'olseieur, qui est à portée de tout voir sans être vu. tire la ficelle a propos, et prend tout ce qui se tronve sous la calebasse, bengalis, sénégalis, petits molneaux noirs à ventre blanc, etc. Ces oiseaux se transportent assez difficilement, et ne s'accoutument qu'avec pelne à un autre climat; mais une fois acclimatés, ils vivent jusqu'à six ou sept ans, c'est-à-dire autant et plus que certaines espèces du pays : on est même venu à bont de les faire nicher en Hollande; et sans doute on anraît le même succès dans des contrées encorc plus froides, car ces oiseaux ont les mœurs très-douces et très-sociables : lis se caressent souvent, surtout les mâles et les femelles, se perchent très-près les uns des autres, chantent tous à la fois , et mettent de l'ensemble dans cette espèce de chœur. On ajoute que le chant de la femelle n'est pas fort inférieur à ceiui du mále

### LE BENGALI.

Genre moineau, sous-genre linotte. (Cuvier.)

Les mœnrs et les habitudes de toute cette famille d'oiseaux étant à très-peu près les mêmes, je me con tenterai , dans cet article et les suivants, d'ajonter à ce que j'ai dit de tons en général, les descriptions respectives de chacun en particulier. C'est surtont lorsque l'on a à faire connaître des oiseaux tels que cenx-ci, dont le principal mérite consiste dans les couleurs du piumage et ses variations, qu'il faudrait quitter la pinme pour prendre le pinceau, ou du moins qu'il faudrait savoir peindre avec la piume, c'est-a-dire représenter avec des mots, non-seuiement les contours et les formes dn tout ensemble et de chaque partie, mais le jeu des nuances fugitives qui se succèdent on se mêlent, s'éclipsent ou se font valoir mutnellement, et surtout exprimer l'action, le mouvement et

Le bengall a de chaque côté de la tête une espèce de croissant couleur de pourpre, qui accompagne le bas des yenx, et donne du caractère à la physionomie de ce petit oiseau. La gorge est d'un bien elair; cette même couleur domine sur toute in partie inférieure du corps jusqu'an bout de la queue, et même sur ses couvertures supérieures. Tout le dessus du corps, compris les aites, est d'un joil gris.

Dans quelques iudividus, ce même gris, nu peu plus clair, est encore la couleur du ventre et des couvertures inférienres de la queue.

Dans d'autres individus venant d'Abyssinic, ce même gris avait une teinte de rouge à l'eudroit du ventre.

Dans d'antres enfin, li n'v a point de croissaut couleur de pourpre sons les yeux ; et cette variété, connue sous le nom de cordon bleu, est pius commune que celle qui a été décrite la première: on prétend que e'est la femelle: mais par la raison même que le cordon bleu est si commuu, je le regarde non-seulement comme uue variété de sexe, mais encore comme une variété d'âge ou de climat, qui peut avoir quelque rapport pour les couleurs avec la femelle. M. le ehevalier Bruce, qui a vu eet oiseau en Abyssinie, nous a assuré positivement que les deux marques rouges ne se tronvaient point dans ia femelle, et que toutes ses couleurs étaient d'ailieurs beaucoup moins briliautes. It ajoute que le maie a uu joii ramage; mais il n'a point remarqué ceiui de la femelle: l'un et l'autre out le bec et les pleds rongestres.

M. Edwards a dessiné et colorié un cordon bleu venant des côtes d'angola, où les Portugais l'appellent azulinka. Il différait du précédent, en ce que le dessus du corps était d'un bruu cendre, légèrement teint de pourpre, le bec d'une couleur de chair rembruuie, et les pieds bruus. Le plumage de la femelle était d'un ceudré brun, avec une légère teinte de bleu sur la partie iuférieure du corps seulement. Il paralt que c'est une variété de elimat, dans laquelle ni le mâle ui la femelle n'out de marque rouge au-dessous des yeux, et cela explique pourquoi les cordons bleus sout si communs. Au reste, celui-ci est uu oiseau fort vif. M. Edwards remarque que sou bec est semblable à ceiui du chardonneret ; il ne dit rien de son chaut, n'ayant pas eu occasion de l'eutendre.

Le bengali est de la grosseur du sizeriu : sa lougueur totale est de quatre pouees neuf lignes; sou bec de quatre lignes, sa queue de deux pouees ; clie est étagée et composée de douze peunes: le vol est de six à sopt pouces.

### LE BENGALI BRUN.

Genre moinean, sous-genre linotte. (Cuvier.)

Le bruu exten effét in couleur dominante de cei oiseau; mais il set plus foncé sois teratre, et mété à l'endroit de la politrine, de blanchêtre dons quolques individus, et de rougetter dans d'autres. Tous les melles ont quelques-unes des couvertures subjetieures des ails extemides par un poist blanc; ce qui produit une monetieure un poist blanc; ce qui produit une monetieure un poist blanc; ce qui produit une monetieure la ferniție est d'un tumiforme e dessantaches; tous deux oni le bec rougettre et les pieda d'un junue clair.

Ce beugali est à peu près de la taille du roitelet: sa lougueur totale est de trois pouces trois quarts, sou bec de quatre lignes, sou voi d'environ six pouces et demi, et sa queue d'un bon pouce.

# LE BENGALI PIQUETE 1. Genre moinean , sous-genre linette, (Cuvier.)

De tous les besquis que p'ai vus, ccius qui detit le pius nouchet; l'était un trou le dessous du corps, sur les couvertères appérienres de la queue et des alles, et un les penties des ailes les plus proches du dos : les alles élasent brunces et les pences létérales de la queue coirres, per les des des la les ettes de la companyation de régistre de la companyation de la companyation de compris les couvertres de la queue, ét de plus sous les ventre; un rouge moiors somber régistre sous les ventre; un rouge moiors somber régistre corps, et sur les côtés de la partie inférieure du corps, et sur les côtés de la tâtés. Le bes était unsai d'un rouge cobsert, et les péded d'us ligense massi d'un rouge cobsert, et les péded d'us ligense

clair.

La femelle, suivant M. Brisson, n'est jamale piquetée; elle diffère encore du malée, en ce qu'elle a le cou, la poitime et le ventre d'un jamae pâle, et le gouge bianche. Scion d'autres de voir et de revoir ce oiseaux vivants, la familie au tout et de revoir et de revoir ex oiseaux vivants, la familie au tout êt passuoge d'excasions de voir et de revoir ex oiseaux kerts. Este en-melle est toute brune et saus faches. Este en-melle est toute brune et saus faches. Este en ce le qui met famine à d'endarra stans l'histoire untrelle. Willieghby a vu plusteurs de ces oi-caux veaux de fa finde orientales et, et, comme

1 Cette espèce n'est qu'une variété de celle qui précède.

on le peut corire, il a trouve plusieurs differences starte eis hoffsichus : lie étaited d'un brun plus on moins foncé; le suns avaient les allies noires; d'autres avaient la politrine de cette même couleur, d'autres, la politrine el le ventire noirlères, d'autres, les piels binichattres ; tous avaient les ongles forts fongs, mais plus arquée que dans l'alouctel. Il est a croire que quelqueruns de ces oiseaux étaient en mue; car jui eu coression d'aberrer un build viul qu'avit annai la mage ventire moitre indées, et el qu'il doit être dans la mue, quoiqu'il fife pient des couleurs n'étaient pus lieur des couleurs n'étaient pus lieur doupleur l'air pient des couleurs n'étaient pus lieur des méters de couleurs n'étaient pus lieur déemléers.

L'individu qu'a décrit M. Brisson venait de l'Ile de Java. Ceux qu'à observés Charicton venaient des Indes; ils avaient un ramage fort agrésble : on en tenait plusieurs eusemble dans la même cage, parvé qu'ils avaient de la répuganace à vivre en societ da voc d'autres oiseaux.

Le bengail piquetéest d'une grosseur moy eune entre les deux précédents : sa longueur totale est d'environ quatre pouces, son bec de quatre à cinq ligoes, son vol de moins de six pouces, sa queue d'un pouce quatre lignes; elle est étagée et composée de douze pennes.

### LE SÉNEGALI.

Genre moineau, sous-genre linotte, (Covier-l

Deux cealeurs principales dominent dans le plumage de cet leieur. le rouge vineux sur la tête, la porge, tont le dessous du corps jisqu'aux gambes, éxa pie ercupions, le brun verdâtre sur le bas-ventre et sur le dos : mais le l'endroit du dos, l'ai un leigère telatte de rouge. Les aites sont brunes, la queso notratre, les poles gris, le ber ougelaire, a l'exception de poles gris, le ber ougelaire, a l'exception de qui sont bruns et forment des espèces de cadres à la nouleur rouge.

Cet oiseau est un pen moins gros que le bengali piqueté, mais il est d'une forme plus allongée. Sa longuent totale est de quatre pouces et quelques lignes, son bec de quatre lignes, son voi do six pouces et deml, et sa queue de dia-huit lignes; cile est composée de douze pennes.

# VARIETÉS DU SÉNEGALI.

I. Jai vu un de ces oleans, qui avait été mis de dispense dans un avante, et le soul qui ait dét aperu dans cette contré : Il est probable de qu'il y avait les propres qu'il y avait les qu'il y avait les propres qu'il y avait les propres qu'il y avait les précident : les couvertures des altes étaient légérement bordées de rouge, et les était enfirement de cette couveur : les précis sevuement rouge, dres cette les bengalis et les séné galls , la politine et les côtés étalent semés de quelques points blancs.

II. Le DANIN, de M. le chevalier Bruce. Cet science, for commund anna l'Alpaysinie, participe des deux précédents: Il est de même tibile; le couleur rouge qui rêgue sur loute la partie antérieure ne descend pas jusqu'aux jambes, comme dans le sécugal, massi else s'étend sur les couvertures des alles, os l'on aperçoit quelle que points blance, ainsi que sur les cotés de reque points blance, ainsi que sur les cotés de ricure et luférieure bleuisire, et les pleds centre de l'aux participats de la communication de la conferencia de la conferencia de la communication de la communication de la communication de la conferencia de la communication de la conferencia de la conferencia de la communication de la conferencia del conferencia de la communication de la conferencia del conferencia de la conferencia del c

### LE SÉNÉGALI BAYÉ.

Genre moinean, sous-genre gros-bec. (Cuvier.)

Il este offet my et transversalement Josapi au bout de la queue, de brun et de gris ; et la rayure est pius fine, plus elle approche de la tête: la couleur générale, qui résulte de cette rayure, est beaucoup plus claire sur la partie méreure du corps; elle et ansain nancée de couleur de case, et il y a une tache rouge obbanque au le voutre. Les couvertures inférieures aux les voutre. Les couvertures inférieures mois non a aperçoit quédques vestiges aur les peurse des alles, qui sont brunces. Le bre est rouge, et il y a un trait, ou pluidé une hande de cette couleur sur les yeux.

On m'a assuré que la femelle ressemblait parfaitement au mâle : cependant les différences que j'ai observées mol-même dans plusieurs individus, et celles qui ont été observeex par d'antres, me donnent des doutes sur cette parfaite ressemblance des deux exces. J'en ai vu plasieurs qui vensient du Cap, dont les nas avaient le dessus du corps pha ou moins rembrand et le dessons plus ou moins rembrand et le dessons plus ou moins rougeltre; les autreavaired le dessus dela litte sans rayure. Les rayures de celulqui a représenté M. Edwards, p. 160, étiente de deux bruns ; et les ceuvertures du dessons de la queue n'étient point noien, non plus que dans le nigét que nous avons fait dessibre. Enfin, dans l'individu représenté, la rayure du desson de crope est noire aur un foud brun; et non-seulement les convertures inférieures de la queue sont noires commé dans le sujet décrit par M. Brisson, mais encore le bas-ventre.

L'individn observé par M. Brisson venait du Senégal; les deux de M. Edwards venaient des Grandes-Indes, et la piparat de ceux que j'ai vus avaient été envoyés du cap de Bonne-Espérance. Il est difficile que de tant de différences de plumage remarquées entre ces individus, il n'y en ait pas quelques-unes qui dépendent de la différence du sexe.

La longueur moyenne de ces oiseaux est d'environ quatre ponces et demi; le bec de trois à quatre lignes, le voi de six ponces, et la queue de deux pouces; elle est étagée et composée de douze pennes.

### LE SEREVAN.

Genre moincau, sous-genre-linotte. (Cuvier.)

Le brun règue sur la tête, le dos, Jes ailles tie spennes de la queue: le dessous du corps est gris clair, quellquefois faure clair, mais toujours nuncé de rougeltre Je recompoin est rouge ainai que le bec; les pieds sont rongedires : quelquefois la base da bec est bordee de noir, et le croupion semé de points blancs ainai que les couvertures des ailes. Tel était le servean envoyé de l'illé de France par M. Sonnerat, sous le nom de beragie.

Celui que M. Commerson appelle serevan avalt tout le dessous du corps fanve clair; ses pieds étalent jaunâtres : il n'avait ni le bec ni le croupion rouges, et on ne lui voyait pas une seule moucheture : c'était probablement un jeune on une femelle.

D'autres oiseanx fort approchants de ceux-là, envoyés par M. Commerson, sons le nom de Bengalis du Cap, avaient une telute rouge plus

marquée devant le cou et sur la poitrine; en général lis ont la queue nn peu plus longue à proportion.

Tous sont à peu près de la grosseur des bengslis et des sénégalis.

# LE PETIT MOINEAU DU SÉNÉGAL Genre moineau, sous-genre linotte. (Guvier.)

Cet oiseau a le bec ef les pieds ronges, un trait de la même couleur sur les yeux; la gorge et les côtés da cou d'un bianc bleuâtre; tont le reste du dessus du corps d'un blanc mété de couleur de rose, plus ou moins foncé; le cronapion de même; le reste du dessous du corps jon de même; le reste du dessous du corps

bleu; le dessas de la téte d'un bleu moins foncé; les ailes et les plumes scapulaires branes, la queue noirâtre. Ce petit moinean est à peu près de la taille dn

précédent.

# LE MAIA.

Geure moineau, sous-genre gros-bec. (Curier.)

Voici encore de petits oiseaux qui sont de granda destructeurs. Les maiss se routiseat en troupes nombremes, pour fondre sur les champs sends der it; lie ne cussomment beaucoup, et en perdent encore davantage; les pays so l'on cutive cette graines sont ceux qui la frequentent par préférence, et ils auraient, comme on voit, et tires suffissis pour pertiger avec le padda le nom d'aiseaux de ris. Mais je leur couserreuri etui de mais, qui est eur vui none; je vaux dire le sons sous lequel lis sont connus veux dire le sons sous lequel lis sont connus prend que leur chair est de conservation prend que leur chair est.

Lemâle a la tête, la gorge et tout le dessous du corps noirâtres; le dessus, d'un marron pourpré, plus éclatant sur le crouplon que partont ailleurs : il a anssi sur la poitrine une large ceinture de la même couleur, le bee gris et les pieds plombés.

La femelle est fanve dessus, d'nn blanc sale dessons : elle a la gorge d'un marron pourpré, et de chaque côté de la poltrine une tache de la même couleur, répondant à la ceinture dn måle : son bee est blanchåtre, et ses pieds sont

gris.

Fernandez raconte comme une merveille que le maia a le ventricule derrière le con. Mais si cet anteur eût jeté ies yenx sur les petits oiseaux auxquels on donne ja becquée, il aurait vu que cette merveille est très-ordinaire, et qu'à mesure que je jabot se remplit, il se porte vers l'endroit où il trouve moins de résistance, souvent à côté du cou, et quelquefois derrière ; enfin il se serait apercu que le jabot n'est pas le ventricule. La nature est toujours admirable, mais il fant savoir l'admirer

#### LE MAIAN.

Genre moineau, sous-genre gros-bec. (Cuvier.) .

La Chine n'est pas le seul pays où se trouve cet oiseau : celui qu'a gravé M. Edwards venait de Malacca, et, sulvant toute apparence, il n'est point excin des contrées intermédiaires ; mais on pent douter raisonnablement qu'il existe en Amérique, et qu'un si petit oisean ait franchi les vastes mers qui séparent ces deux continents : du moins il est assez différent de celui de tous les oiseaux d'Amérique auquel il a le plus de rapport, je veux dire du maia, pour qu'on doive iui donner un nom différent. En effet, ses proportions ne sont point dn tout les mêmes ; car, quoiqu'il soit un peu plus grand, ses ailes et sa queue sont un pen pins courtes, son bec est tout aussi conrt; d'ailleurs son plumage est différent, et a beaucoup moins d'éclat.

Le maian a tout ie dessus dn corps d'un marron rougeatre, la poltrine et tout le dessous du corps d'un noiratre presque uniforme, cependant un pen moins foncé sous la queue; le bec coulenr de plomb ; une espèce de coqueiuchon gris clair qui convre la tête et tombe jusqu'au bas du cou : les convertures inférieures des ailes sont de la couleur de ce coqueluchon, et les pieds couleur de chair.

Le maian de M. Brisson differe de celui-ci en ce qu'il a la poitrine d'un brun clair, queiquesunes des premières pennes des ailes bordées de bianc, le bec et les pieds gris, etc. Ces différences sont trop sensibles pour n'être regardées que comme de simples variétés de descriptions, surtont si l'on fait attention à l'exactitude scrupnlense des descripteurs.

#### LE PINSON.

(LE GROS-BEC PIRSON.) Genre moineau, sous-genre piason. (Cuvier.)

Cet oiseau a beancoup de force dans le bec : il sait très-bien s'en servir pour se faire eraindre des antres petits oiseanx , comme aussi pour pincer jusqu'au sang les personnes qui le tiennent on qui veulent le prendre; et c'est pour cela que, suivant piusieurs auteurs, il a recu le nom de pinson ; mais comme l'habitude de pincer n'est rien moins que propre à cette espèce, que même elle jui est commune, non-seulement avec beancoup d'autres espèces d'oiseanx, mais avec beaucoup d'animaux de classes toutes différentes, quadrupèdes, mille pèdes, bipèdes, etc., je trouve mieux fondée l'opinion de Frisch, qui tire ce mot pinson de pincio, latinisé du mot ailemand pinck, qui semble avoir été formé d'après le cri de l'oiseau.

Les pinsons ne s'en vont pas tons en automne: il y en a toujours an assez bon nombre qui restent l'hiver avec nous : je dis avec nous, car la plupart s'approchent en effet des lieux habités. et viennent jusque dans nos basses-conrs où ils trouvent une subsistance plus facile; ce sont de petits parasites qui nous recherchent ponr vivre à nos dépens, et qui ne nous dédommagent par rien d'agréable : jamais on ne les entend chanter dans cette saison, à moins qu'il n'y ait de beaux jours; mais ce ne sont que des moments, et des moments fort rares : le reste du temps iis se cachent dans des haies fourrées, sur des chênes qui n'ont pas encore perdu leurs feuilles, sur des arbres toujours verts, quelquefois même dans des trons de rochers, où ils meurent jorsone la saison est trop rude. Ceux qui passent en d'autres climats, se réunissent assez souvent en troppes innombrables ; mais on vont-lis? M. Frisch croit que c'est dans les climats septentrionaux. et il se fonde, 1° sur ce qu'à ieur retour ils ramènent avec eux des pinsons blancs qui ne se trouvent guère que dans ces climats : 2º sur ce qu'ils ne ramenent point de petits, comme ils feraient s'ils eussent passé le temps de leur absence dans un pays chand où ils eussent pu nicher, et où ils n'auraient pas manqué de le faire : tous ceux qui reviennent, mâtes et femelles, sont adultes : 3º sur ce qu'ils ne craignent point le froid, mais sculement la neige, qui en couvrant les campa. gnes les prive d'une partie de leur subsistance.

Il faut done, pour conciller tout cela, qull y ait un pays au Nord où la neige ne couvre point la terre : or on prétend que les déserts de la Tartarie sont ce pays ; il y tombe certainement de la neige, mais les vents l'emportent, dit-on, à mesure qu'elle tombe, et laissent de grands esnaces découverts.

Une singularité très-remarquable dans la migration des pinsons, e'est ce que dit Gessner de eeux de la Suisse, et M. Linnæus de ceux de la Suede, que ce sont les femelles qui voyagent, et que les mâles restent l'hiver dans le pays; mals ees habiles naturalistes n'auraient-ils pas été trompés par ecux qui leur ont attesté ce fait, et ceux-ci par quelque altération périodique dans le plumage des femelles, occasionnée par le froid ou par quelque autre cause? Le changement de couleur me parait plus dans l'ordre de la nature, plus conforme à l'analogie, que ectte séparation à jour nommé des mâles et des femelles, et que la fantaisie de celles-ci de voyager scules et de gultter leur pays natal où elles pourraient trouver à vivre tout aussi bien que leurs mâles,

An reste, on sent bien que l'ordre de ces migrations doit vairer dans les différents climats. Aldrovandensspreque les pinsons font rarement leur ponte aux environs de Bologne, et qu'its s'en vont presque jous sur la fin de l'hiver pour revenir l'automne suivant. Je vois au contraire, par le témoignege de Willinghly, qu'ils passent toute l'année en Angleterre, et qu'il est peu d'oiseaux que l'on y vole aussi fréquemment.

Ils sout genéralement répandus dans toute l'Europe, depuis la mer Baltique et la Suède, où ils sont fort communs et où ils nichent, jusqu'au detroit de Gibraltar, et même jusque sur les côtes d'Afrique.

Le plason est nn oiseau très-vif; on le voit oujours en mouvement; et ceta, Joht à la gaieté de son chant, a donné lieu sans doute la façon de parter proverbale, ged comme phison. Il commence à chanter de fort bonne heure au printeun, et plasteurs jours avant le rossigned; il finit vers le sobitée d'été. Son chapt a paus assen Indressant gour qu'on l'àment que le consideration de la comment de la comment

fort que parce que nos organes sont trop fisibles, on plutót parce que nous ! Pentendons de trop près et dans des appartements trop résonants, où le son direct est crangéré, gêtte par les sons erfétéchis : In nature a fait les pinsons pour être les chantres des bois, allons donc dans les plois pour juger leur chaint, et surjout pour en jenir.

pour jouer teur chanat, et surtous pour en pour. Si l'on met un jeune piason pris au nid, assos la leçon d'un serin, d'un rossignol, etc., il se rendra propre le chant de see maltres : ou en a van plus d'un exemple; male on n'a point yu d'oseaux de cette espece qui eussent appris a siffier des airs de notre musique : ils ne savent pas s'éloigner de la nature jusqu'à ee point.

Les pinsons, outre leur ramage ordinaire, ont encore un certain frémissement d'amour qu'ils font entendre au printemps, et de plus un autre cri peu agréable qui, dit-on, aunonce la plule. On a aussi remarqué que ces oiseaux ne chantaient jamais mienx ni plus longtemps que lorsque par quelque accident ils avaient perdu la vne; et cette remarque n'a pas été plus lôt faite que l'art de les rendre aveugles a éte invente : ce sont de petits esclaves à qui nous crevous les yeux pour qu'ils pulssent mieux servir à nosplaisirs. Mais je me trompe, on ne leur crève point les veux ; on réunit seulement la paupière inférieure à la supérieure par une espèce de cicatrice artificielle, en tonchant légèrement et à plusieurs reprises les bords de ces deux paupières avec un fil de métal rougi au feu, et preuant garde de blesser le globe de l'œil. Il faut les préparer à cette singulière operation, d'abord en les accoutnment à la cage pendant douze ou guinze fours, et ensuite en les tenant enfermés nuit et four avec leur cage, dans un coffre, afin de les accoutumer à prendre leur nourriture dans l'obscurité. Ces pinsons aveugles sont des chanteurs Infatigables, et l'on s'en sert par préférence, comme d'appeaux ou d'appelants, pour attirer dans les pièges les pinsons sauvages : on prend ceux-ei aux gluaux et avec différentes sortes de filets, entre autres celui d'alouettes; mais il faut que les mailles soient plus petites, et proportionnées à la grosseur de l'oiseau.

Le temps de cette chasse est celui où les piasons volent en troupes nombruses, solt en automne à leur départ, solt au printemps à leur retour : Il faut, autort que l'on peut, choisir un temps calme, parce qu'alors ils voient plus bas et qu'ils entendent mieux l'appeau. Ils nes efaconnent point aisément à la ceptivité; les premiers jours il ne mangent point ou presque point, ils frappent continuellement de fenr bec les bâtous de in cage, et fort souvent ils se inissent mourir.

Ces oisenux font un nid bien rond et solidement tissu : li semble qu'ils n'aleut pas moins d'adresse que de force dans le bec. Ils posent ce uid sur les arbres ou les arbustes les plus touffus : ils le font quelquefois jusque dans uojardins, sur les arbres fruitiers; mais lis le cachent avec tant de soin, que souvent on n de la peiuen l'apercevoir, quoiqu'on en soit fort près : ils le construisent de mousse blanche et de petites racines en debors, de laine, de crins, de fils d'araignées et de plumes eu dedans. La femelle pond cinq ou six œufs gris rougeatres semés de taches noirâtres pius fréquentes au gros bout. Le mâle ne la quitte point tandis qu'eile conve. surtout la uuit ; il se tient toujours fort près du nid, et je jour s'il s'éjoigne un peu, c'est pour affer à la provision, fi se pourrait que la fajousie fut pour quelque chose dans cette grande assiduité; car ces oiseaux sont d'nu naturel trèsialoux : s'il se trouve deux maies dans uu même verger au printemps, ils se batteut avec acharnement jusqu'à ce que le plus faible cède la place ou succombe : c'est bieu pis s'ils se trouvent dans une même volière où ii u'v alt qu'une femelie.

Les père et mère nourrissent jeurs petits de chenilles et d'insectes ; ils en mangent eux-mêmes : mais lls vivent plus communément de petites graines, de celles d'épine blanche, de pavot, de bardaue, de rosier, surtout de faiue, de uavette et de chèuevis ; ils se nourrissent aussi de ble, et même d'avoine, dont ils savent fort bieu easser les grains pour en tirer la substance farineuse. Quoiqu'ils soient d'un naturel un peu rétif, on vient à bout de les former an petit exercice de la gaière comme les chardonuerets : lis apprenneut à se servir de leur bec et de leurs pieds, pour faire mouter le sceau dont ils out besoin.

Le pinson est plus souvent posé que perché : il ne marche point en santillant, mais il coule légérement sur la terre, et va saus cesse ramassaut queique chose. Sou vol est luégal; mais lorsqu'on attaque son nid, il plane au-dessus en criant.

Cet oiseau est un peu plus petit que notre moiucau; il est trop connu pour le décrire en détail : on sait qu'il a les côtés de la tête, le de- constantes, et que les auteurs ont jugées di-

vant du cou, la poitrine et les flancs d'une belle couleur vinense; le dessus de la tête et du corps marrou, le croupion olivâtre et une tâche bianche sur l'aile. La femelle a le bec plus effilé et les couleurs moins vives; mais soit dans la femelle, soit dans le mâle, le piumage est fort sujet à varier. J'ai vu une femeile vivante, prise sur ses œufs le 7 mai, qui différait de celle que M. Brisson à décrite; elle avait le dessus de la tête et du dos d'un bruu olivâtre, une espèce de collier gris qui environnait le cou par derrière, le ventre et les convertures inférieures de la queue, blancs, etc. Parmi les mâles ii y en a qui out le dessus de la tête et du cou cendrés, et d'autres d'un brun marron; quelques-uns ont les pennes de la quene ics pius voisines des deux intermédiaires bordées de biane; et d'autres les ont entierement noires : est-ce l'âge qui produit ces petites différences?

Un jeune pinsou pris sous la mère, dont les pennes de la queue étaient déjà longues de six lignes, avait le dessons du corps comme la mère, le dessus d'un brun cendré, le croupion olivâtre : ses alles avaient déià les deux raies bianches : mais les bords du bec supérieur n'étaient point eucore échancres près de la pointe, comme ils le sont dans les mêles adultes; ce qui me ferait croire que cette échanerure, qui se trouve dans beaucoup d'espèces, ue dépend pas immediatement de la première organisatiou. mais que c'est un effet secondaire et mécanique. produit par la pression continuelle de l'extrémité du bec inférieur, qui est un peu plus court, contre les bords du bec supérieur.

Tous ics piusons ont in queue fourchue et composée de douze penues; le fond de leurs plumes est ceudré obscur, et jeur chair u'est pas houne à manger. La durée de leur vie est de sept ou huit ans.

Lougueur totale, six pouces un tiers; bec, six ligues; vol, près de dix pouces; queue, deux pouces deux tiers : elle dépasse les ailes d'environ seize lignes.

#### VARIÉTÉS DU PINSON.

Indépendamment des variations fréquentes de plumage que l'on peut remarquer dans les pinsous d'un même pays, on a observé parmi fes pinsons de différents climats des variétés pius

gnes d'être décrites. Les trois premières ont été observées eu Suède, et les deux autres en Si-

- I. Le pinson a alles et queue notres. Il a en effet les alles entièrement noires; mais la penne extérieure de la queue et ia suivante sont bordées de biane en dehors, depuis le milieu de leur longueur. Cet oiseau se tient sur les arbres, dit M. Linnraus.
- II. LE PINSON BRUN. Il est remarquable par sa conieur brune et par son bee jaunatte: mais cette couleur brune n'est point uniforme; elie est moins foncéssur la partie antérierre, ex participe du cendré et du noirfiers sur la partie postérieure. Cette variété a les ailes noires comme la précédente, les pieds de même couleur et la queue fourchue. Les Suédois lui donnent le nom de riska, dit M. Linnesse.
- III. Le pixoox naux nurpé. Sa huppe est couleir de feu, et c'est le trait caractéristique qui le distingue de la variété précédente. M. Linamus disait en 1746 qu'il se trouvait en Nortinad, c'est-d'iler dans la porté septentriouale de la Suède; mais douze ans après il a cru le recounaitre dans la linotte noire de Kieln, et il a dit en géérait qu'il se trovait en Rirope.
- IV. LE PINSON BLANC. Il est fort rare, selon Schwencfeld, et ne differe que par la conieur de notre pinson ordinaire. Gessuer atteste qu'on avait vu un pinson dont le plumage était entièrement bianc.
- V. Le pinson a collier. Il a le sommet de la tête blane, et un collier de la même couleur : cet oiseau a été pris dans les bois, aux environs de Kotzna.

### LE PINSON D'ARDENNE.

(LE GROS-BEC D'ARDENNE. )

Genre moineau, sous-genre pinson. (Cuvier.)

Il pourraitse faire que ee pinson qui, passe ou généralement pour le pinson de montagne ou l'orospiza d'Aristote, ne fût que son spiza ou son pinson proprement dit; et que notre pinson ordinaire, qui passe généralement pour son spiza, fût son véritable orospiza ou pinson de moutagne: voici mes raisons.

Les anciens ne faisaient point de descriptions compiètes; mais ils disaient un mot, soit des qualités extérieures, soit des habitudes, et ce

- mot indiquait ordinairement ce qu'il y avait de plus remarquable dans l'animal. L'orospiza, dit Aristote, est semblable an spiza : il est un pen moins gros; il a le cou bien; enfin il se tient dans les montagnes. 'Or toutes ces propriétés appartiennent à notre pisson ordinaire, etquelques-unes d'elles ini appartiennent exclusivement.
- 1º II a beaucop de ressemblance avec le pinson d'Ardenne par la supposition même; et pour s'en convalicre, ii ne faut que les comparer l'un à l'antre : d'ailleurs il n'est pas un seul méthodiste qui n'ait rapporté ces deux espèces an même genre.
- 2º Notre pinson ordinaire est an peu plus petit que le pinson d'Ardenne, suivant le témoignage des naturalistes, et suivant ee que j'ai observé moi-même.
- 3º Notre pinson ordinaire a le dessus de la tête et du con d'un cendré bleuâtre, au lien que dans le pinson d'Ardenne ces mêmes parties sont variées de noir lustré et de gris faunâtre.
- 4" Nons a rons remarqué cl-dessus, d'après Olina, qu'en Italie notre piason ordinaire as retire l'été dans les montagnes pour y nicher; et comme le climat de la Grèce est fort peu différent de celul de l'Italie, on peut supposer par analogie, à défaut d'observation, qu'en Grèce notre piason ordinaire niche aussi sur les montagnes.
- 45 Enfin le apize d'Aristote semble chercher, suivant cephilosophe, les pays chouds pendant l'été, et les pays froids pendant l'hiver, or cela convient heacoupmieux aux pissons d'Ardenne qu'aux pinsons ordanters, puisqu'une grande partie de ceux-ci ne voyagent point, et que ceux-ia non-seulement sont voyageurs, mais qui sout ocutume d'arriver au hor de l'hiver, dans les différents pays qu'its parcourent : éce une nous auvans par expérience, et ce qui d'arriver au horis de l'arriver au horis d'arriver aux l'est d'hiver, pinson de neige, que l'on a donnés te d'hiver, pinson de neige, que l'on a donnés te d'hiver, pinson de neige, que l'on a donnés te

De tout cela, il résulte, ce me semble, que très-probahlement ce dernier est le spiza d'Aristote, et notre pinson ordinaire son orospiza.

Les pinsons d'Ardenne ne nichent point dans nos pays; ils y passent d'années à autres en trèsgrandes troupes. Le temps de leur passage est l'automne et l'hiver : souvent ils s'en retournent au bout de huit ou dix jours; quelquefois ils restent jusqu'au printemes. Pendant leur sétour ils

vont avec les pinsons ordinaires , et se retirent comme eux dans les feuillages. Il en parut des volées très-nombreuses en Bourgorgne, dans l'híver de 1774, et des voiées encore plus nombrenses dans le pays de Virtemberg, sur la fin de décembre 1775 ; eeux-cl allaient se giter tons les soirs dans un vailon sur les bords du Rhin, et dès l'aube du jour lis prenaient lenr vol : la terre était toute couverte de leur fiente. La même ebose avait été observée dans les années 1735 et 1757. On ne vit peut-être jamais un aussi grand nombre de ces oiscaux en Lorraine, que dans l'hiver de 1765; chaque nuit on en tuait plus de six cents douzaines, dit M. Lottinger, dans les forêts de sapins qui sont à quatre on cinq lieues de Sarrebourg. On ne prenait pas la peine de les tirer, on les assommait à coups de gaules; et, quoique ce massacre cut duré tout l'hiver, on ue s'apercevait presque pas à la fin que la troupe eût été entamée. M. Willughby nous apprend qu'on en voit beaucoup aux environs de Venise, sans donte au temps du passage: mais nulle part ils ne reviennent aussi régulièrement que dans les forêts de Welssembourg, où abonde le hêtre, et par conséquent la faine, dont ils sont très-friands. Ils en mangent le jour et la nuit ; ils vivent aussi de toutes sortes de petites graines. Je me persuade que ces oiseaux restent dans lenr pays natai tant qu'ils y tronvent la nonrriture qui leur convient, et que e'est la disette qui les oblige à voyager : du moins il est certain que l'abondance des graines qu'ils aiment de préférence ne suffit pas toujonrs ponr les attirer dans un pays, même dans un pays qu'ils connaissent ; car en 1774, quolqu'il y eût abondance de faiue en Lorraine', ces pinsons n'y parurent pas et prirent une autre ronte : l'aunée snivante, an contraire, on en vit quelques troupes, quoique la faine eut manqué. Lorsqu'ils arrivent ebez nons ils ue sout point du tout sauvages, et se laisseut approcher de fort près. lis voient serrés, se posent et partent de même; ceia est au point que l'on en peut tuer douze ou quinze d'un seul coup de fusil.

En pâturant dans un champ ils font à peu près la même mauœnvre que les pigeons; de temps en temps on en voit quelques-uns se porter en avant, lesquels sont blentôt snivis de toute la bande.

Ce sont, comme l'on voit, des oiseaux connus et répandus dans toutes les parties de l'Europe,

du moins par leurs voyages; mais ils ue se bornent polut à l'Europe. M. Edwards en a vu qui vensient de la baie d'Hudson, sous le nom d'oizeaux de neige; et les gens qui fréquentent cette contrée lui ont assuré qu'ils étaient les premiers à y reparaître chaque année au retour du printemps, a vant même que les ueiges fussent fondues.

La chair des pinsons d'Ardenne, quoiqu'nn pen amère, est fort boune à manger, et certainement meilleure que eelle du pinson ordinaire. Leur plumage est aussi plus varié, plusagréable, pius velonté; mais li s'en fant beaucoup qu'ils chantent aussi bieu : on a comparé leur voix à eelle de la chouette et à celle du chat. Iis ont deux cris : l'un est une espèce de piaulement ; l'autre qu'ils font eutendre étant posés à terre, approche de celui du traquet; mais Il n'est ni aussi fort ui aussi prononcé. Quoique ués avec si peu de taleuts natureis, ces oiseaux sont néanmoins susceptibles de taients acquis : lorsqu'on les tient à portée d'un autre oiseau dont le ramage est plus agréable, le ieur s'adoucit, se perfectionne, et devient semblable à celui qu'lis ont entendu. An reste, pour avoir nne idée juste de leur voix, il faudrait les avoir ouis au temps de la ponte; car e'est alors, e'est en chantant l'hymne de l'amour, que les oiseaux font entendre leur véritable ramage,

Un chasseur qui avalt voyage m'a assuré que co sieuxu. Infabient dans le Luxembourg; qu'ils possient leurs nides sur les saplus les plus prancheus, asset baut; qu'ils commequiant à y travailler sur la fin d'avril; qu'ils y employaient la lougue mouses des suplus au deduns; que la fe-melle possidi quatter ou cinq una feat la linie et des plumes au deduns; que la fe-melle possidi quette ou cinq una feat de des commentes de la fin de de des commentes de la fin de de des commentes de la fin de de la fin de melle possidi que de la fin de melle possible que la fin de melle possidi que de la fin de melle possidi que de la fin de melle possidi que de la fin de melle possible que la fi

Le piason d'Ardeme est, anivant Belén, au oiseau couraguur et qui se définal ave son hepiaspira dernier soupir. Tous convienneut qu'il est d'un naturel pais doux que note piason ordinaire, et qu'il donne plus facilement dans les pièges. On en the beaucoup à certaine c'hausse que l'ompretique dans le pays de Weissembourn, et qui méritard d'étre connues. On se msemble pour esta dans la petite ville de Bergazherra, et le jour étant pris on envole, la velle, dei observateurs à la déconverte, pour remarquer lesirbres sur lesquels il ont coutume de se poser-le pour esta près il ont coutume de se poser-le pressure de la lort coutume de se poser-le pressure que la lort coutume de se poser-le pressure de pour le manuel de la consenie de la pressure de la control de la consenie de la pressure de la control de la control de la pressure de la pressure de la control de la pressure de la pressure de la control de la pressure d soir; e'est communiement sur de petits plenses in d'autre a prése toujours verts. Cise observateurs, deretour, servent de guides la troupe; été part le soir avec és fambeux et de Santheux et de Santheux et et de faire tous servent à ébuir les oiseaux et de faire tous servent à ébuir les oiseaux veut à crus-ci pour ture les pinsons avec de peveut à crus-ci pour ture les pinsons avec de perent de la comment de la comment de la comment de la comment près, afin de ne les point manquer; car s'il y en avait un seu qui une étit que blessé, ses cris donneraient halarme aux outres, aux et biente lits évenouément une su très, aux ette le biente lits évenouément une su très,

La nourriture principale de ceux que l'on veut avoir en cage, c'est le pannis, le chènevis, la faine, etc. Olina dit qu'ils vivent quatre ou cinq

Leur plantage est sujet à varier dans les differents individue; queques máse son la gorge notre, et d'autres ont la tête chasoulment blanche et se couleurs plant faibles. Friebr namque que les jounes mâles, plorapulla arrivent, pes sou pas a londs et d'un pas les convertures inferieures a londs et d'un pas les convertures inferieures en manuel en la comme concer d'autre différences dans les deux names encere d'autre différences dans les deux sexes, et de la toutes celles que l'on remarque dans les descriptions.

Le pinson que J'ai observé pesait un once : il avalt le front noir; le dessus de la tête et du cou et le baut du dos, variés de gris jaunatre et de poir lustré : la gorge, le devant du cou, la poitrine et le croupion d'un roux clair ; les petites couvertures de la base de l'aile d'un jauue orangé : les autres formaient deux raies transversales d'un blanc jaunâtre, séparées par une baude poire pius large. Toutes les pennes de l'aile, excepté les trois premières, avaient sur leur bord extérieur, à l'endroit où finissaient les grandes convertures, une tache blanche d'envirou cluq lignes de long; la suite de ces taches formait une troisième raie blanche, qui était parallèle aux deux autres dans l'aile étendue, mais qui, dans l'aile replice, ne paraissait que sous la forme d'une tache oblongue presque parallèle à la côte des pennes; enfin, ces mêmes pennes étalent d'un tres-beau noir, bordées de blanc : les petites couvertures inférieures des ailes les plus proches do corps se faisnient remarquer par leur belle couleur jaune. Les pennes de la queue étaient noires bordées de blanc ou de blanchâtre; da queue fourchue; les flancs mouchetés de noir; les pieds d'un brun-olivatre; les ongles peu arqués, le postérieur le plus fort de tous; les bords du hee supérieur échaucres près de la pointe; les bords du bec inférieur reutrants et reçus dans le supérieur, et la langue divisée par le bout en plusieurs filets très-déliés.

Le tube intestinal avait quatorze pouces de longueur; le gesier était musculeux, doublé d'une membrane cartilagieures sans adhérence, précédé d'une dilatation de l'œsophage, et encore d'un jabot qui avait cinq à six lignes de diamétre; le tout rempit de petites graines sens un seul petit cailloux. Je n'al vu al cœcum al véscule du file.

La femelle n'a point la tache orangée de la base de l'aile, ni la belle couleur jaune de ses couvertures inférieures; sa gorge est d'un roux plus elair, et elle a quelque chose de ceadré sur le sommet de la tête et derrière le cou.

Longueur totale, six pouces un quart; bec, six lignes et demie; vol, près de dix pouces; queue, deux pouces un tiers: elle dépasse les aites d'envirou quaze lignes.

## LE GRAND-MONTAIN.

(LE BRUANT-MONTAIN.)

Ordre des passervanz , famille des controit bruznt. (Cavier.)

Ce plisson est le plus grand de ceux qui habitent l'Europe, k'incidi qu'il 'igeld' Palouette en grosseur. Il se trouve dans la Lapoute, aux custrons de Tormeo. Il a la tele uoirfatte, variec de blance rousstire, ornée de chaque coté d'une raie blanche, qui part de l'enit et descend le long du cou; je cou, la gorge et la poirtire du run; les alles sus du corps rousstire varie de brun; les alles sus de corps rousstire varie de brun; les alles corres bordes de plus blanche; et conchure, composé de douze penues presque noichure, composé de douze penues presque noires, bordées de juminére; le ber couleur de corne, plus foncée vers la pointe; les pieds noirs.

Lougueur totale, six pouces et demi; bee, sept lignes, comme le pied et le doigt du milien; vol, onze pouces et denil; queue, deux pouces et denil. elle dépasse les ailes de dix lignes.

#### LE PINSON DE NEIGE

OU LA NIVEROLLE.

Geore moineau, suas-genre pioson, (Cuvier.)

Cette démonination est fondée apparemment sur la coulers blanché de la gorge, é la positione et de toule la particule de l'oscience, comme anus sur ce qu'il habite les pays rémédie, et qu'il ne paust guère dans les pays tempéries qu'ne paust guère dans les pays tempéries qu'ne l'internatione de la treu est couveré de neige. Il a les alles et la queue noire et blanches; al tete et le dessus du ceu ecnodre, en quoi il se rapproche de notre pisson; ie dessus du cerps gris beun varié d'une couler pius claire; les couvertures supérieures de la queue tout à fait univers, attail que le be et les nières.

Longueur totale, sept pouces; bec, sept lignes; picds, neuf ligues et demie; vol, douze pouces; queue, deux pouces sept lignes: elle dépasse les alles de huit à neuf lignes.

#### LE BRUNOR

Genre moinean, sous-genre pinsou. (Curier.)

Ce rióm renferme une description en racconeci; car l'Oisen à qui on l'a donne ét qui est le plus petit de tous les pinsons comms, a la gorge, la politrine et tout le dessous da corps d'un orangé rougestre: il a de plus la tête et tout le dessus da corps d'un brum foncé; mais les piumes et même les peunes sont bordées d'une nuance plus claire, ce qui produit une couleur métée; qu'infi la le bee bânce et les pleds bruns.

M. Edwards, à qui nous devons la connaîssance de cet oisenu, n'a pa découvrir de quel pays il venifit. M. Linneus dit qu'il se trouve aux Indes.

Longueur totale, trois pouces et un quart; hec, trois lignes et demie; pieds, quatre lignes et demie; queue, un pouce; elle dépasse les niles de six lignes

#### LE BRUNET.

Genre moineau, sous-genre pinson, (Cuvier.)

La couleur dominante de cet oiseau est le brun; mais elle est moins foncée sous le corps. Catesby nous dit que son pinson brun, qui est notre brunet, se trouve en Virginie; qu'il va

avec les chouens et les oiseaux dont nous avons parlé, sous le nom de commandeurs, et que d'autres appellent étourneaux à ailes rouges, Il ajoute qu'il se plait dans les parcs où l'on renferme les bestiaux, et que l'on n'en voit point en été.

Longueur totale, six pouces trols quarts; bec, sept lignes; queue, deux pouces et demi, elle dépasse les ailes d'environ quinze lignes; picds, onze lignes; doigt du milieu, idem.

#### LE BONANA.

Genre moineau, sous-genre pinson. (Cavier.)
Le bonana est un arbre d'Amérique, sur le-

quel se perche volontiers l'oiseau dont il s'agitlei, et c'est de là qu'il a pris son nom. Il a les plumes du dessus du corps soyeuses et d'un bleu obscur; le dessous d'un bleu plus ellair; le ventre varié de jame; les alles et la queue d'un bleu obscur tirant sur le vert; les pieds uoirs, la tête grosse à proportion du corps; et le bec court, épais et arroadi.

Cet oiscau se trouve à la Jamaique.

Longueur totale, quatre pouces et demi; bec, quatre lignes; vol, huit pouces et quelques hgnes; queue, cuviron seize ligues; elle depasse les alles de cinq à six lignes.

#### LE PINSON

#### A TÊTE NOIRE ET BLANCHE!. Genre moineau, sous-genre pisson. (Cuvier.)

Latte de cet obsen et andre, altai quie le dos les plums seignibilires; mais et le ce de beque cet de un rile; henchen plum in plum de le plums seignibilires; mais et le cet de que cet de deux relix in met de sessons de l'unit plum de cessons de la que cesson et les courvertures sons de cessons de l'unit plum de cessons de la que cesson de l'unit plum de cessons de la que cesson de l'unit plum d

Cet oiscan est très-commun a Bahann et dans plusieurs autres contrées de l'Amérique u Vicilot le place dans le genre Tangara, sons le pom

e T. multicolore.

méridionale : ii est à peu près de la grosseur de notre pinson ordinaire : son poids est de six gros.

Longueur totale, six pouces et un quart; bec, sept ligues; queue, deux pouces et un tiers; elie dépasse les alles d'environ quiuze ligues.

# LE PINSON NOIR

#### AUX YEUX ROUGES.

Genre moinean, sous-genre pinson. (Cuvier.)

Le noir règne sur la partie supérieure du corps (sur le haut de la poltrios suivant Ca-teshy), et sur les peunes de la queue soit bordées de blane; le milleu du ventre est de cetté deraiter couleur; le reste du dessous du corps est d'un rouge obscrn, le be en oir, les yeux rouges et les pieds bruus. La femelle est toute brune avec une trênte de ronge sur la portirioe.

Cet oiseau se trouve à la Caroliue; il va par paires et se tient dans les bois les pius épais : il est de la grosseur d'une alonette huppée.

Longueur totale, huit pouces; bec, huit lignes; pieds, seize lignes; queue, trois ponces; elle dépasse les alles d'environ vingt-sept lignes; d'où on peut couclure qu'il n'a pas le vol fort étendu.

#### LE PINSON NOIR ET JAUNE.

Geore moineau, sous-genre pinson. (Cuvier.)

La couleur géuérale de est oiseau est un noir velouté, sur lequel parail avec a vantage la belle couleur fauue qui riçue: sur la base de l'aile, le crouplon et les couvertures supérieures de la queue, et qui borde les graudes pennes des ailes; les petites pennes et les graudes couvertures sont bordes de gris; le bec et les pieds sout de cette dervière couleur.

Cet oiseau a été envoyé du eap de Bonne-Espérance; il est de la grosseur de notre pinson ordinaire.

Longueur totale, six pouces et plus; bec, hult lignes; pieds, douze lignes; dolgt du milien, dix lignes; le dolgt postérieur à peu près aussi long; vol, dix pouces et nn quart; queue, deux pouces deux lignes; elle dépasse les ailes de douze lignes.

#### LE PINSON A LONG BEC '.

Genre moineau, sous-genre pinson. (Covier.)

Cet olseau a la tête et la gorge noires; i oldessus du corps avrié de brus e té pause; ie dessus d'en paus en de pause; ie dessous d'an jaune orangé; un collier couleur de marron; les pennes de la queue civièrres en debors; les grandes pennes de l'alle de même couleur, terminées de brus; les moyennes brunes, bordées de jaundirs; le bec et les piecà gris bruns. Il a été envoyé du Serigal, Sa grosseur est à peu près celle de notre plason ordinaire.

Longueur totale, six pouces un quart; bec, neuf lignes; pieds, onze lignes; doigt du milieu, dix lignes; vol, dix ponces nn quart; queue, deux ponces un quart, dépasse les ailes d'envirou un pouce. On voit que c'est de tous les plusons connus celui qui a le plus long bec.

# L'OLIVETTE.

Genre moineau, sous-genre pluson. (Cuvier.)

J'appelle atout ma pinson venn de la Chine qui a la base du boe, les joues, le gorge, le devaut du cou et les couvertures supérieures de la queue d'un vert d'olive; le desaus de la tôte et du corps d'un bran olivière, avec une l'égre vertures des alles et les plas proches du corps; la queue noire, bordée de jaune, terminée de hinactire; la pottire et le ventre roux mété de janne; les couvertures dans l'étites et le ventre roux mété de janne; les couvertures inférieures de la queue et de alles d'un best jaune; le bee et les plois jaunstires. Il est à peu pris de la grosseur de la celle d'un best jaune; le bee et les plois jaunstires. Il est à peu pris de la grosseur de la comme c'est l'ordinaire.

Longueur totale, cinq ponces; bec, six lignes; pleds, six lignes et demie; doigt du milieu, sept lignes; vol, huit pouces un tiers queue, vingt-une lignes; elle est fourchue et ne dépasse les ailes que de cinq ou six lignes.

## LE PINSON JAUNE ET ROUGE.

Genre moineau, soos-genre pinson. (Covier.)

Le jaune règne sur la gorge, le cou, la tête et tout le dessus du corps; le rouge, sur toutes les extrémités, savoir : le bec, les pieds, les aifes et

\* Cette espèce a été réunie au gros-bec de Coromandel.

la queue. Ces deux couleurs se fondaut eusemble forment une belle couleur orangée sur la politrine et sur toute la partie inférieure du corps; outre cela il y a de chaque còté de la tête une marque bleue immédiatemeut au-dessons de l'eil.

Seba dit que cet oiseau avait été envoyé de l'île Saint-Eustache, et il l'appelle pinson d'Afrique. Apparement que cet auteur connaissait une ile Saint-Eustache eu Afrique, bleu diférente de celle de même nom qui est l'uue des petites Autilles. La grosseur du pinson jaune et rouge est à peu près celle de notre piuson ordinaire.

Longueur totale, cinq pouces et demi; hec, six lignes; pieds, six lignes et demie; doigt du milieu, sept lignes; queue, \*ingt-une lignes: elle dépasse les ailes d'environ dix lignes.

#### LA TOUITE '.

Geure mosmeau , sous-genre pinson. (Cavier.)

J'holopte le nom que Seba a domné a cet oiseau, parce que c'ext un nom propre qui lui a été imposé dans le pays, « qui a rapport à sou c'i s orn doit seutir combien de tels nomas que se composées d'un som générique et d'un que s, composées d'un som générique et d'un que s, composées d'un som générique et d'un que le on a deigne f'oisem dont il 'aget tel, il que le con a deigne f'oisem dont il 'aget tel, il cett très-probable que dans la Nouvelle-Epagne il y a plus d'un oisem à qui le som de pas deux à qui l'es habitunts de ce pays se soieut necordés à donner le nom de foulce.

Ce bel oisenu n la tête d'un rouge ciair, mêlé de pourpre; la poitrine de deux jaunes; le bec joune; les pieds rouges; tout le reste varié de rouge de blanc, de jaune et de bleu; enfin les ailes et la queue bordées de blanc. Il est à peu près de la grosseur de notre pinsou ordinaire.

Lougueur totale, cinq pouces deux tiers; bec, six lignes et demie; pieds, buit lignes; dolgt du milleu, sept ligues et demie; queue, deux pouces; elle dépasse les ailes d'envirou onze lignes.

'Cel olsesu est le même que le pinson noir aux yeux rouges.

#### LE PINSON FRISÉ.

Genre moinean, sous-genre pinson. (Cuvier.)

Le nom de cet oiseau vient de ce qu'il a plusleurs plumes frisées uaturellement, tant sous le ventre que sur le dos : Il a en outre le bee blane, la tête et le cou uoirs, comme si on lui ett mis uu coqueluehon de cette couleur; le dessus du corps, compris les penues de la queue et des ailes, d'un bruu oli vârre; le dessous du corps jauue; les pieds d'un bruu floss d'un bruu floss d'un bruu floss d'un bruu floss.

Comme cet oiseau vensit du Portugal, on a jugé qu'il avait été euvoyé des principales possessions des Portugais, c'est-à-dire du royaume d'Angola ou du Brésil.

Sa grosseur est à peu près celle de notre pinson ordinaire.

Longueur totale, ciuq pouces et demi; bec, cinq à six lignes: la queue est composée de douze penues égales, et dépasse les ailes de douze à treize lignes.

# LE PINSON A DOUBLE COLLIER.

Genre moineau, sous-geure pinson. (Cuvier.)

Cet oiseau ne affet deux colliers, ou pluide deux demi-colliers, Fuu par devrant et l'autre par derrière : le premier, uoir, ext le plus bas des deux, l'autre blanc. Il ad e plus la polriule et tout le dessous du corps d'un blanc teinté de concessére; la gorge, le lour du bac et des yeux, d'un blanc pur; la tétenoire; tout le dessus du corps d'une carbe brau qui s'eclairet sur les couvertures supérieures de la queue; les grandes peanes des alles noires; les moyeunes et les autres de la concession de plus de la queue; les grandes peanes des alles noires; les moyeunes et les autres des plus des plus des plus des plus de la grande de la concession de la grande de l

Longueur totale, euviron cinq pouces; bec, six lignes; queue, vingt lignes: elle est composée de douze pennes égales, et dépasse les alles d'envirou dix lignes.

#### LE NOIR-SOUCI.

Geore moineau, sous-genre pinson. (Cavier.)
C'est lei une espèce nouvelle à qui j'ai cru devoir donuer un nouveau nom : ce uom est formé des couleurs principales qui regnent dans le plumage de l'oiseau : il a la gorge, le devant dn con et la poltrine souci ; le dessus du corps noirâtre: les penues des ailes et de la queue de même, bordées extérienrement de bieu ; la tête et le dessus du coa du même bieu : le ventre et les couvertures inférieures de la queue d'un jaune soufre; le bec noirâtre, court, fort et convexe; le bec inférieur d'une couleur plus ciaire : les narines rondes, situées dans la bose du bec et percées à ionr ; la langue demi-cartilagineuse et fourchue; les pieds d'un brnn rougeatre, le doigt du milien uni à l'extérieur par une membrane jusqu'à la première articulation; le doigt postérieur le plus gros de tous les doigts, et son ongie ie pins fort de tous les ongles, lesquels, en général, sont aigus, arqués et creusés en gouttière.

Co. oiseaux vont par couples: le mâle et à la fremelle parsissant avoir l'un pur l'huitre un attachement et une fidelité réciproques; ils se tiennet dans les trerse cultivées et les jardius, et vivent d'herbes et de graines. M. Commerson, qui le premier a fuit connaître cet oisean, et qui l'a observé à Buéros-Ayres, dans le mois de septembre, marque as place entre les pinsons et les gros-bes. Il dit que sa grosseur est égale à celle du moinera.

Longueur totale, sept pouces; bee, sept lignes; vol, onze pouces et deml; queue, trentetrols lignes; elle est composée de donze peanes égales: les ailes ont dix-sept pennes; la deuxième et la troisième sont les plus longues de toutes.

#### LES VEUVES.

Toutes les espèces de veuves se trouvent es Arique; mais elles n'appartiement pas exclusivement à ce climnt, puisqu'on en av ue a Asie el junqu'aux lies Philippines : toutes out le bee des grantovers, de forme coulque, plus ou moins raccourci, mais toujours assez fort pour ensser les graines dont elles se nouvrissent : toutes sout pour les mentantes de la prince de la prince de la prince qui, dans la phyport des espèces, accompagnent la véritable queue da male, et prennent missance plus haut ou plus bas que le rang des peunes dont ette queue est composée; toutes confi, ou prersque toutes, sont

snjettes å deux mnes par an, dont l'intervalle, qui répond à la saison des piules, est de six à buit mois pendant l'esquels les malles sont privés, non-seudentent de la loque quene dont je viens de parler, mais encore de leura belles contentes de l'eli poi l'armage. Ce n'est qu'an retour d'a printempa qu'ils commencent à reconverte les beaux soiss de leur vois, i reprendre verte les beaux soiss de leur vois, i reprendre mois, tous les attinués, toutes les marques de l'entre des de l'entre de marques de l'entre d'entré de matée.

Les femelles, qui subissent les mêmes mues, non-seulement perdent moins, parce qu'elles out moins à perdre, mais elles n'éprouvent pas même de ebangement notable dans les conleurs de leur plumage.

Quant à la première mne des jeunes méles, on sent blen qu'elle ne peut avoir de temps fixe, et qu'elle est avancée ou retardée suivant l'époque de leur naissance: ceux qui sont venus des premières pontes commencent à prendre leur longue quene dés le mois de mal; ecux au contraire qui sont venus des démières pontes ne la prennent qu'eu septembre et même en octobre.

Les voyageurs disent que les veuves font leur nid avec du coton; que ce uid a denx étages; que le mâle habite l'étage supérieur, et que la femelle couve au rez-de-chaussée. Il serait possible de vérifier ces petits faits en Europeet même en France, où par des soins blen entendus on pourrait faire pondre et oouver les veuves uves uves, comme on 18 fait en Hollande.

Ce sont des oiseaux très-vifs, très-remunts, qui lèvent et baissent sans cesse leur longue queue: ils aiment beaucoup à se baiguer, ne sont point sujets anx maladies, et vivent jusqu'à donze ou quinze ans. On the sourrit avec un mélange d'alpiste et de millet, et on leur donne pour rafraichissemeut des feuilles de chicorée.

Au reate, il set sasza singulier que ce nom de verves, sous lequel lis sont généralment conuns aujourd'hui, et qui parait al blen leur conunir, soit à cause du noir qui domine dans leur plumage, soit à cusse de leur quese trainante, nel cura ité chennomis domné que par pure méprie: les l'origais les applicacións par pure méprie: les l'origais les applicacións parce qu'ils sont inte-communes une cretic côte d'Afrique. La ressemblance decemot avec etal qui signifie evene en langue portugales, aura pu tromper des étrangers; quelques-uns auront pris l'un pour l'autre, et cette erreur se sera accréditée d'autant plus aisément, que le nom de ven ves paraissait à plusieurs égards fait pour ces oiseanx.

On trouvern ich bult esphees de veuves, nover les eine gesebees dijek connues, et qui ont det deferties par M. Drisons; deux esphees novelles treis-diffusques et remanquibles par la belle plaque rouge qu'elles ou l'Inne sur l'alle plaque rouge qu'elles ou l'Inne sur l'alle et l'anzer sur la politica. Enfin, jujouite à ces appelé licotes à longue geure, et qui, ne follè ecq que par cette longue queue, me pamit avoir plus de rapport avez les veuves qu'avec les linottes.

# LA VEUVE AU COLLIER D'OR. Genre moineau, sous-genre veuve. (Cuvier.)

Le cou de cette veuve est ecint par derrière d'un demi-collier fort jarge, d'un beau jaune doré : elle a la poltrine oraugée ; le ventre et les cuisses blanches; le bas-ventre et les couvertures du dessous de la queue noirâtres ; la tête, la gorge, le devant du con, le dos, les ailes et la queue noires. Cette queue est comme celle des autres oiseaux; elle est composée de douze pennes à peu pres égales, et recouverte par quatre longues plumes qui naissent aussi du croupion, mais no peu plus haut : les deux plus longues ont environ treize pouces; elles sout noires, de même que les penues de la queue, et paraissent ondées et comme moirées; elles sont aussi un peu arquées, comme celles du coq; leur largeur, qui est de neuf lignes près du croupion, se réduit à trois lignes vers leur extrémité : les deux plus courtes sont renfermées entre les deux plus longues, et n'ont que la moitié de leur longueur; mais elles sont une fois aussi larges, et se terminent par un filet délié, par une espèce de brin de sole qui a plus d'un pouce de long.

Ces quatre plumes out leur plan dans une situntion verticule, et out dirigières en ca-bas; elles tombent tous ies ans à la première me, c'est-de-lire ver, le commencement de novembre, et à cette même époque le plumage de l'oisean change entièrement, et devieut semblable à celui du piano d'Ardenuer dans ce nouvel dat la veuve a la tête varie de blance de noir; la poltrine, le dos, les convertures supérieures des alles, a "un orangé trane mouchaté de noiritre; les pennes de la queue et des alles, a "un brun très-fonce; le ventre et tout le restedu dessons du corps, blane; c'est it son babit d'hiver; cilé le conserve jusqu'an commencement de la belle assion, trempo di clié grouve une seconde mue tout aussi considérable que la première, unai plus heureure dans ser effets, puisqu'elle lui rend ses belles couleurs, ses longues plannes lui rend ses belles couleurs, ses longues plannes momenten de puillet, elle refait a queue en calier. La couleur des yeux, du bec et des pieds, un varie polat; les yeux sont toujours marron; le bec de couleur plombée, et les pieds couleur de chair.

Les jeunes femelles sont à peu près de la couleur des mâles en mue; mais au bout de trois aus elles deviennent d'un brun presque noir, et leur couleur ne change plus dans aucun temps,

Ces oiseaux sont communs dans le royaume d'Angola, sur la côte occidentale de l'Afrique; on en a vu ausst qui vensient de Mozanbique, petite ile située près de la côte orientale de comenc continent, et qui différaient très-peu des premiers. L'individu qu'a dessiné M. Edward à vieu quatre anns à Loders anns à Loders.

Longueur totale, quinze pouces; longueur piles, quatre pouces et démi; bec, quatre lignes et demie; voi, neuf pouces; fansse queuc, treize pouces; queue véritable, vingt-une lignes: celleci dénasse les ailes d'enyron un pouce.

### LA VEUVE A QUATRE BRINS.

Genre moiucau, sous-genre veuve. (Cuvier.)

Il en set de ectoiseun, quant aux deux muse et à leurs efficis, comme du précéduit : il a le bec et les pieds rouges; ja tête et tout le dessus du corps noise; ja porge, le devant du cou, la politine et toute la partie inférieure auvore : mais cette couleur est plus vive sur le cou que sur la politine, et à s'évendant derrière le cou, sur la politine, et à s'évendant derrière le cou, sur la politine, et à s'évendant derrière le cou, puis de forme un demo-colleir plus ou mois harge, selon que la calotte noire de la tête descrad plus ou mois har. Toutes les pensende la queue sont noiritres; mais les quatre du milleu sout quite ou ciri glois plus longues que les latérales, et tes deux du milleu sout les plus longues de toutes. Dans la more le malé evient sembles de toutes. Dans la more le malé evient sembles.

ble à la linotte, si ce n'est qu'il est d'un gris plus vif. La femelle est bruue et u'a point de lougues plumes à la queue.

Cette veuve est un peu plus petite que le seriu. Ou a vu plus d'uu iudividu de cette espèce vivant à Paris; tous avaieut été apportés des côtes d'Afrique.

Meures prises sur plasieurs individus: lougueur totale, douze à treize pouces; de la pointe du bec Jusqu'au bout des ongles, quatre à cinq pouces; bec, quatre à cinq lignes; vol, huit à neuf pouces; les deux peuue siternédiaires de la queue, de ueuf à ouze pouces; les deux suivautes, huit à dix pouces; les latérales, de viagt à vingt-trois lignes.

#### LA VEUVE DOMINICAINE.

Genre moineau, sous-genre veuve. (Cuvier.)

Si la lougueur de la queue est le caractère duitentié des verses, celle-ci est noiss veuve qu'une autre; car les plus longues plumes de sa queue voint gaire plus de quatre pouces. Out lui a donné le nom de dontinicaine, à cause de sou plumege noir et blance : cile a tout le dessus du corps varié de ces deux couleurs; le croupiou et les couvertures supérieures de la queue, mêtes de blance saile et de udriffer; le dessus de line de la blance mostiere entouré de une; n'est de blance saile et de udriffer et les dessus de la cour d'une blance qui vétend encore en arrière, et v a forme un demi-collier sur la face podéréuer du con. Le voutre u'a point de teiste de roux. Le bec est rouge et les piedes sout girs.

Cette espèce subit une double mue chaque anuée, comuel ('espèce précédente; dans l'intervalle des deux mues, le mâie n'a point sa lougue queue, et son blanc est plus saie. La Rmelle n'a jamais à la queue ces longues plumes qu'a le mâie, et la couleur de sou plumage, en tout temps, est un brun presque uniforme.

Longueur jusqu'au boût de În quene, six pouces un quart; jusqu'au boût des ongies, quatre pouces; bec, quatre lignes et demie; pieds, sept lignes; doigt du milleu, sept lignes et demie; voi, sept pouces et demi : les pennes du milieu de la queue excédent d'euviron deux pouces un quart les latérales qui sont étagées, et elles dépassent les alles de trois pouces un quart.

#### LA GRANDE VEUVE'.

nre moineau, sous-genre veuve. (Cuvier.)

Le deuil de cette veuve est uu peu fignyé par la belle couleur rouge des onbe e, peu une teinte de vert bleaûtre répandue sur tout ce qui est de vert bleaûtre répandue sur tout ce qui est ouir, c'est-deire sur tout la surice aupérieure; par deux bandes trausversailes, l'uue blanche et l'autre jausdure, dout ses alies soot ornées; enfin par la couleur blanchêtre de la partie inférieure du corps et des peunes latérales de la queue. Les quatre longues plames qui prement missence au-dessus de la queu vérilable sout noires, sainsi que les pennes des alles: de l'entre de l'ent

### LA VEUVE A ÉPAULETTES. Geure moineau, sons-genre reuve. (Curier.)

La couleur dominante dans le plumage de cet oiseau est uu uoir velouté; il u'y a d'exception que dans les alles : leurs petites couvertures sont d'uu beau rouge, et les moyeunes d'un blaue pur, ce qui forme à l'oiseau des espèces d'épaulettes; les graudes, alusi que les pennes des ailes, sout noires, bordées d'une couleur plus claire.

Cette veuve se trouve au cep de Bonne-Espérance. Elle a une double queue comme toute les autres : l'inférieure est composée de douze pennes à peu prés égales, la supérieure en aix qui sont de différentes lougueurs : les plus longues out treize pouces; toutes out leur plan perpendiculaire à l'horizou.

Longueur totale; dix-ueuf à viugt-un pouces; bec, huit à ucuf lignes; pieds, treize llgnes; queuc, treize pouces.

#### LA VEUVE MOUCHETÉE.

Genre moineau, sous-genre veuve. (Curier.)

Toute la partie supérieure est eu effet mouchetée de uoir sur un foud orangé; les peunes

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> M. Cuvier pense que cette espèce ne diffère pas de celle de la veuve mouchetée.

de l'aile et ses grandes couvertures sont noires, ; ronge, et les ailes couleur de chair méiée do bordées d'orangé ; la poitrine est d'un orangé jaune : elle a en ontre deux pennes triples de la plus clair sans mouchetures : les petites couvertures de l'aile sont blanches et y forment une large hande transversale de cette conleur, qui est la couleur dominante sur toute la partie inférieure du corps ; le bec est d'un rouge vif. et les pieds sont couleur de chair.

Les quatre longnes plumes qu'a cet oisean sont d'un noir foncé : elles ne font point partie de la vraje queue, comme on pourrait le croire, mais elles forment une espèce de fansse queue qui passe sur la première. Ces longues plumes tombent à la mue, et reviennent fort vite, ce qui est dans l'ordre commun pour le grand nombre des oiseaux, mais ce qui est une singularité chez les veuves. Lorsque ces plumes ont toute lenr longueur, les deux dn millen dépassent la quene inférieure de cinq ponces et demi; les deux autres ont un pouce de moins. Les pennes de la quene inférieure, qui est la véritable, sont d'un brun obscur : les latérales sont bordées en dehors d'une couleur plus claire, et marquées sur lenr côté intérieur d'une tache blanche.

Cette venve est de la grossenr de la dominicalne; elle a le bec d'nn rouge vif, plus court que celui du moineau, et les pieds de couleur de chair.

### LA VEUVE EN FEU.

Geure moineau, sous-genre veuve. (Curier.) Tout est noir dans cet olsean, et d'un beau noir velouté, à l'exception de la seule plame rouge qu'il a sur la poltrine, et qui paraît comme un charbon ardent. Il a quatre longues plumes tontes égales entre elles, qui prennent paissance au-dessous de la vrale gneue, et la dépassent de plus du double de sa longueur. Elles vont toujours diminuant de largeur, en sorte qu'elles se terminent presque en pointe. Cette veuve se trouve au cap de Bonne-Espérance et à l'île Panay, l'nne des Philippines. Elle est de la grosseur de la veuve an collier d'or. Sa longneur totale est de douze pouces.

#### LA VEUVE ÉTEINTE.

Genre moineau, sons-genre veuve. (Cuvier.)

Le brun cendré règne sur le plumage de cette veuve, à cela près qu'elle a la base du bec toutes.

longueur du corps , lesquelles prennent naissance du crouplon, et sont terminées de rouge

#### LE GRENADIN.

Geure moineau, sous-genre linoite. (Cuvier.)

Les Portugais trouvant apparemment quelque rapport entre le plumage du grenadin et l'uniforme de quelques-uns de leurs régiments, ont nommé cet oiseau capitaine de l'Orénoque. Il a le bec et le tour des veux d'un rouge vif. les yeux noirs; sur les côtés de la tête une grande plaque de pourpre presque ronde, dont le centre est sur le bord postérieur de l'œil, et aul est luterrompue entre l'œil et le bec par une tache brune : l'œii , la gorge et la queue sont noirs : les pennes des alles gris brun, bordées de gris clair ; la partie postérieure du corps, tant dessus que dessous, d'un violet bleu : tout le reste du plumage est mordoré, mais sur le dos il est varié de brun verdâtre, et cette même conleur mordorée borde extérieurement les convertures des ailes. Les pieds sont d'une couleur de chair obscure. Dans quelques individus, la base du bec supérieur est entonrée d'une zonc pourpre.

Cet oisean se trouve au Brésil; il a les mouvements vifs et le chant agréable; il a de plus le bec allongé de notre chardonneret, mais il en differe par sa longue queue étagée.

La femelle du grenadin est de même taille que son mâle : elle a le bec rouge, un peu de pourpre sous les yeux, la gorge et le dessous du corps d'un fauve pûle ; le sommet de la tête d'un fauve plus foncé; le dos gris brun; les ailes brunes: la queue polrâtre; les couvertures supérieures blenes, comme dans le mêle; les convertures inférieures et le bas-ventre blanchâtres. Longueur totale, einq ponces nu quart; bec,

cinq lignes; queue, deux pouces et demi, composée de douze pennes étagées : les plus longues dépasseut les plus courtes de dix-sert lignes , et l'extrémité des ailes de deux pouces : tarse, sept ligues ; l'ongle postérieur est le plus fort de tous. Dans les ailes, les quatrième et cinquième pennes sont les plus longues de

#### LE VERDIER.

LE GROS-BEC VERNIER.

Genre moineau, sous-genre gros-bee. (Curier.)

Il ne fant pas confondre cet oiseau avec le

bruant, quolqu'il en porte le nom dans plusieurs provinces : sans parler des autres différences, il n'a pas de tubercule osseux dans le palais, comme en a le bruant véritable. Le verdier passe l'hiver dans les bols; il se

Le verdier passe l'hiver dans les Dois ; il se met à l'abri des intempéries de la mauvaise saison sur les arbres toujours verts, et même sur les charmes et les chênes touffus, qui conservent encore leurs feuilles quolque desséchées.

Au printenps II fait son nid sur ces mêmes arbres, et quelqueiós dans les buisons. Ce tild est plus grand et presque aussi bien fait que ciuliu pinson: I lest composé de herbs seche et de monse en dehors, de erin, de laine et de buises en delans. Quelquefais II l'etablit dans les gerçures des branches, lesquelles gerçures II sait agrandir aves on he e; II sait aussi pratiquer tout autour un petit magasin pour les provisions.

La femelle pond eing ou six œufs taelietés au gros hout de rouge brun sur nn fond blanc verdatre; elle couve avec beancoup d'assiduité, et elle se tient sur les œufs , quoiqu'on en approche d'assez près, en sorte qu'on la prend souveut avec les petits; dans tout autre cas elle est très-défiante. Le mâle paraît prendre beaucoup d'intérêt à tout ce qui regarde la famille future : Il se tient sur les œufs alternativement avec la femelle, et souvent on le voit se jouer autour de l'arbre où est le nid, décrire en voltigeant plusieurs cercles dont ce nid est le centre, s'elever par petits bonds, puis retomher comme sur lui-même, en battant des alles avec des mouvements et un ramage fort gais. Lorsqu'il arrive ou qu'il s'en retourne, c'est-àdire au temps de ses deux passages, il fait entendre un cri fort singuller, composé de deux sons, et qui a pu lui faire donner en allemand plusieurs noms, dont la racine commune signifie une sonnette : on prétend au reste que le chant de cet oiseau se perfectionne dans les métis qui résultent de son union avec le serin.

Les verdiers sont doux et faciles à apprivoiser: ils apprement à prononcer quelques mots, et aucun autre oiseau ne se façonne plus aisément à la manœuvre de la galère; ils s'ac-

continuent à manger sur le doigt, à revenir à la volta de leur maître, etc. Ils se méleunt on arvolta de leur maître, etc. Ils se méleunt on arune partie de leur maître, etc. Ils se méleunt on arune partie de leur de

Le seul nom de verdier indique assez que le vert est le nouleur dominanté du jampage; maissi ce l' cut poist un trup des control poist un trup de control poist de la control poiste d

La femelle a plus de brun : son ventra est presque entièrement blanc, et les couvertures inférieures de la queue sont mèlées de blane, de brun et de janne.

Le bec est couleur de châir, de forme conique, fait comme celui du gros-bec, mais plus petit : ses bords supérieurs sont légèrement céhancrés près de la pointe, et reçoivent les bords du bec inférieur qui sont un peu rentrants. L'oiseau pèse un peu plus d'une once, et sa grosseur est à peu près celle de notre moineau-franc.

Longueur totale, cinq pouces et demi; bee, six lignes et demle; vol, neuf pouces; queue, vingit-trols lignes, un pera fourchue; elle dépasse les alles de dix à onne lignes; pieds, sept lignes et demie; doigt du milleu, neuf lignes. Ces oi seanx ont une vésicule du fiel, un gésier musculeux, doublé d'une membrane sans adbèrrence, et un jabot assez considérable.

Queiques-uns prétendent qu'il y a des verdiers de trois grandeurs différentes; mais cela n'est point constaté par des observations assez exactes, et il est vraisemblable que ces differences de taille ne sont qu'excléntelles et dependent de l'áge, de la nourriture, du climat, ou d'autres circonstances du même genre.

\_

### LE PAPE.

Genre moineau. (Cuvier.)

Cet oiseau doit son nom aux couleurs de son plumage, et surtont à une espèce de camail d'un bleu violet qui prend à la base du bec, s'étend jusqu'an-dessous des yeax, convre les parties supérieures et latérales de la tête et du cou, et dans quelques individus revient sous la gorge : il a le devaut du cou, tout le dessous du corps , et même les couvertures supérleures de la queue et le croupion d'un beau rouge presque fen ; le dos varié de vert tendre et d'olivâtre obscur; les grandes pennes des ailes et de la queue d'un brun rougeatre ; les grandes couvertures des ailes vertes ; les petites d'nu bieu violet comme le camail. Mais il faut plusieurs années a la pature pour former un si beau plumage; il n'est parfait qu'à la troisième. Les jeunes papes sont tous bruns la premiere année; dans la seconde ils ont la tête d'un bleu vif, le reste du corps d'un bleu verdêtre, et les pennes des alles et de la queue brunes, bordées de bien verdátre.

Mais c'est surtout par la femelle que cette espece tient a celle du verdler : elle a le dessus du corps d'un vert terne, et tout le dessous d'un vert jauulètre; les grandes peanes des ailes brunes, bordees fluement de vert; les moyennes ainsi que les peanes de la queue mi-parties daus lear longueur de brun et de vert.

Ces oiseaux nicheată în Caroline sur lea comgres et ûy reader point l'hiver. 1) son c'exi de commun avec les veuvea qu'ils muent d'eux fois l'amnée et que leurs mones navaencu or trândent salvant les circonstanes ; quelquefois în prannent leur habit d'hiver vers la în d'aost ou le commencement de september; dans cet état, le desasou du corps d'esteligianatre, de conge qu'il desasou du corps d'esteligianatre, de conge qu'il le millet, l'alpiste, în chicorie. Misi în zont plus délicitis : evendant une fois accimantés, lis vivent jesqu'à huit eu dix aps : on les trouve à la Louisinne.

Les Hollandais, à forcede soifs et de patience, sont venus à bout de faire nicher les papes dans leur pays, comme ils y font nicher les bengalis et les veuves; et l'on pourrait espérer, en insftant l'industrie bollandaise, de les faire nicher dans presque toutes les contrées de l'Barope. Ils sont un peu plus petits que notre moineanfranc. Longueur totale, einq pouces un tiers; vol, sept ponces deux tiers; bec, six lignes; pieds, huit lignes; doigt du milieu, sept lignes; queue, deux pouces: elle dépasse les alles de treize à quatorze lignes.

# VARIÉTÉ DU PAPE,

Les oiscleurs connaissent dans cette espèce ner variété distinguée par la conleur du dessous du corps qui est jaundirs; il y a seniement une petite tache rouge sur la politrine, laquelle s'erfface dans la mue; aiors tout le dessous du corps est blanchistre, et le mêlle ressemble fort à as femelle. C'est probablement une variété de climat.

# LE TOUPET BLEU.

# Geare moigeau, sous-geare gros-bec. (Carier.)

En comparant cet oiseau avec le pape et ses variétés, on reconnaît entre eux des rapports si frappants que s'ils n'eussent pas été envoyés. comme on l'assure, ceux-el de la Louisiane et l'autre de l'ile de Java , on ne ponrrait s'empêcher de regarder celui dont II s'agit dans cet article comme appartenant à la même espèce : on est même tenté de l'y rapporter, malgré cette différence prétendue du climat, vu la grande incertitude de la plupart des notes par lesquelles on a coutume d'indiquer le pays natal des oiseaux. Il a la partie antérieure de la tête et la gorge d'un assez beau bleu; le devant du con d'uu bleu plus faible; le milleu du ventre rouge; ia poitrine, les flancs, le bas-ventre, les jambes, les couvertures inférieures de la queue et des ailes d'un beau roux; le dessons de la tête et du cou, la partie antérieure du dos et les convertures supérieures des ailes verts; le bas du dos et le croupion d'un roux éclatant; les couvertures supérieures de la queue rouges ; les pennes de l'aile brunes bordées de vert, celles de la queue de même, excepté les intermédiaires qui sont bordées de rouge; le bec couleur de plomb; les pieds gris : il est un pen plus petit que le

Longueur totale, quatre ponces; bec, six lignes; pied, six lignes et demie; doigt du milien, sept lignes; vol, près de sept pouces; queue, treize lignes, composéed edonze pennes: elle dépasse les niles de six à sept lignes

#### LE PAREMENT BLEU.

Genre moinean, sons-genre gros-bec. (Cavier.)

On ne peut parter de cet diseau ni le classer que sur la foi d'Aldrovande, et cet écrivain n'ea a porté lui-même que d'après un portait en co-leur, porté en Italie par des voyageurs japonnais qui en firent présent à M. le marquis Fachinetto. Tels sout les documents sur lesquels se fonde ce que j'ai dair ed uparement bleu. On verra facilement, en lisant la description, pour-quoi le lui at dousé ce nom.

Il a toute la partie supérieure verte, toute l'inférieure blanché, les premes de la quenc et des ailes blues, à côtes blanches, le ber d'un tevaditre, et le quiète noire. Quoique ect oitesus soitun pen plus petit que notre verdier, et qu'il et distince valence, qu'il attent le la contre verdier, et qu'il qu'il attent de la contre de la contre verdier, et qu'il pu'il acquire de l'argoriter à cepter. C'est était convainen, qu'il attent le la-limen n'armit, pu's étun propriet à cepter. C'est equ'il fait M. Brison, au defaut d'Arisotte; et nous a vous succuer raison de ne point suivre l'avis de ce nathrailiste.

#### LE VERT-BRUNET.

Genre moineau, sous-genre gros-bec. (Cuvier.)

Il a le becet les pleds bruns; le dessus de la tète et du cou, le dos, la queue et les alles d'un vert hrun très-foncé; le croupion, la gorge et tonte la partie inférieure jaunes; les otés de la tête variés des deux couleurs, de .telle sorte que le jaune descend un peu sur les côtés du

COU.

Le verdier des Indes de M. Edwards pourruit être regardé comme une varieté drag cette.

geologies qui la aussi tout le dissuage project, cur il a aussi tout le dissuage progent par le comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation que les soltée de la tête en dateux handes de cette même couleur, dont l'une passe sur les une couleur, d'autre, qu'est plats Goucles plats courte, passe au dessous de la première, et en ceque les grandes peuns des alles son hordées de les grandes peuns des alles son hordées de les grandes peuns des alles son hordées de les serin de Canarie, et le surpasse, dit M. Edwards, par la besudé de son mange.

Longueur totale, quatre pouces et demi; bec, quatre lignes et demie; tarse, six lignes et de-

mie; doigt du milieu, sept lignes; queue, dixneuf lignes, un peu fourchue: elle dépasse les ailes de neuf à dix lignes.

#### LE VERDINÈRE

Genre moineau, sous-genre gros-bec. (Cavier.)

Everpté la tête, le cou et la poirtine, qui sont noirs, tout le reste du plumage est vert; on dirait que c'est un verdier qui a mis un capuchon noir. Get oisean est très-commun dans les bols des iles de Bahama; il chante perché sur la cime des arbustes, et répète toujours le même air comme notre pinson. Sa grosseur est égale à celle du canari.

Longueur totale, quatre pouces; bec, quatre lignes et demie; queue, dix-neuf lignes; elle dépasse les ailes de neuf à dix lignes.

#### LE VERDERIN.

Geure moineau, sous-geure gros-bec. (Cuvier.)

Note appelone shail ev evtiller, parce qu'il a moint a devet que les pécidents I à aussi le horphus court; le tour de syent d'un blanc verlet dutre jours à plumes du dessus du corps, compris les pennes moyenes des alles, leurs couperins et pennes de la que d'un vert hrun, bordés d'une couleur plus claire; les grandes pennes de alles noires; la gorçe et tout le dessous du corps jusqu'aux jumbes d'un roux couvertires inférientes de la queve d'un bianc assez pur. Cet oiseau se trouve à Saint-Domiague.

#### LE VERDIER SANS VERT.

Genre moinean, sons-genre gros-bee. (Cuvier.)

Il n'y surrit sans douts jamais eu de verdier, n'in y'et pas eu d'oiseau ja lumage vert, mais le premier verdier ayant été noumé ainsi à neaux éta souleurs, il s'est trouvé d'autres oiseaux, 'qui, jui ressemblant à tous égards, exérapé par les couleurs du plumage, out du recervir is même dénomination de verdier : et et l'oiseau dont is 'agil lei. Cett un verdier presque sans aucun vert, mais qui dans tout le recte a plus de maport aves notre verdier qu'i. dessous du corps de la même couleur; la poitrine variée de brun ; le dessus de la tête et du corps mélé de gris et de brun verdâtre; une teinte de roux au bas du dos et sur les convertures supérieures de la queue ; les couvertures supérieures des ailes d'un roux décidé ; les pennes moyennes bordées extérieurement de cette couleur; les grandes pennes et les grandes couvertures bordées de bianc roussâtre, ainsi que les pennes latérales de la queue; enfin la plus extérieure de ces dernières est terminée par une tache de ce même blanc, et elle est plus courte que les antres. Parmi les pennes de l'aile, la seconde et la troisième sont les plus longues de tontes.

Cet oiseau a été apporté du cap de Bonne-Espérance par M. Sonnerat.

Longueur totale, six pouces un tiers; bec, six lignes; tarse, sept lignes; queue, environ deux pouces et demi : elle depasse les aifes de seize lignes.

# LE CHARDONNERET.

(LE GROS-BEC CHARDONNERET.)

Ordre des passereanx, famille des conjrostres, genre moineau, sous-genre chardonneret. (Cuvier.)

Beauté du plumage, douceur de la voix, finesse de l'instinct , adresse singulière , docilité à l'épreuve; ce charmant petit olseau réunit tout, et ii ne ini manque que d'être rare et do venir d'un pays éloigné, pour être estimé ce qu'il vaut.

Le rouge cramoisi, le noir velouté, le blanc, le jauno doré, sont les principales couleurs qu'on voit briller sur sont plumage, et le mélange bien entendu de teintes plus douces ou pius sombres lenr doune encore plus d'éclat; tous les yenx en ont été frappés également, et plusieurs des noms qu'il porte en differentes langues sont relatifs h ces belles coulcurs. Les noms de chrysomètres , d'aurivittis , de gold-finch , n'ont-ils pas en effet un rapport évident à la plaque fanne dont ses alles sont décorées ; celui de rothvogel, au rouge de sa tête et de sa gorge; ceux d'asteres, d'astrolinus, à l'éclat de ses diverses couleurs : et ceux de poikilis, de varia, à l'effet qui résuite de leur variété? Lorsune ses alles sont dans leur état de repos, chacune présente une suite de points blancs, d'autant plus

vec tout autre oiseau. Il a la gorge blanche, le | apparents qu'ils se trouvent sur un fond noir, Ce sont autant de petites taches bianches qui terminent toutes les pennes de l'aile, excepté les deux on trois premières. Les pennes de la gueue sont d'un noir encore plus foncé; les six iutermédiaires sont terminées de blanc, et les deux dernières ont de chaque côté, sur leurs barbes intérieures, une tache blanche ovaie très-remarquable. Au reste, tous ees points blanes ne sont pas toujours en même nombre, ni distribués de la même manière ', et il faut avouer qu'en général le plumage des chardonnerets est fort variable.

> La femelle a moins de rouge que le mâle, et n'a point du tout de noir. Les jeuues ne prennent leur beau rouge que la seconde année; dans ies premiers temps ieurs couleurs sont ternes, indécises, et c'est pour ceia qu'on les appelle grisels: cependaut le jaune des ailes parait de très-bonue heure, ainsi que les taches blanches des peunes de la queue; mais ces taches sont d'un blanc moins pur.

> Les mâles out un ramage très-agréable et très-connu : ils commencent à le faire entendre vers les premiers jours du mois de mars, et ils continuent pendant la belle saison; ils le couservent même l'hiver dans les poèles où ils trouvent la température du printemps. Aldrovande leur doune le second rang parmi les oiseaux chanteurs, et M. Daines Barrington ue leur accorde que le sixième. Ils par issent avoir plus de disposition à prendre le chant du roitelet, que celui de tout autre oiseau : on en voit deux exemples, celui d'un foli métis sorti d'un chardonneret et d'une serine, observé à Paris par M. Salerne, et celui d'un chardonneret qui avait été pris dans le nid deux ou trois jonrs après

> Les chardonnereta qui ont les six pennes intermédiaires de la queue terminées de blanc s'appellent aisaina; ceux qui en ont but soul appelés huitains; coux qui en out quatre sont appelés quatrains; enlin, quelques-uns n'en ont une deux; et on n'a pas manqué d'allribuer au nombre de ces pet les taches la différence qu'on a remarquée dans le chant de chause individu. On prétend que ce sont les sicalus qui chantent le mieux, mais c'est sans aucun fondement, prisque sonvent l'oisean qui était sizain pendant l'été devient quatrain apres la nace, quoi qu'il cicante tonjours de même. Kramer dit dans son Elenches vegetal, el anomal. Austriz inferioris, pag. 566, que les pennes de la queue et des ailes ne sont terminées de blanc que pendant l'autome é, et qu'elles soul entierement noires au printemps. Cela est dil trop généralement. J'al sons les yeux, moonrd hus 6 avril, deux miles chardonnerets qui ont tenles les pennes des ailes executé les deux premières) et les six int-rinédiaires de la queue terminéca de blanc, et qui out aussi les taches blanches evales sur le côlé inférieur des deux pennes latérales de la queue,

qu'il était céoa, et qui a été-entendu par M. Deines Barrington. Ce deraire observatur suppose, à la vérité, que est oiseau avait su occasion d'actendre chanter un roiseite, et que ces sons avaiset été, sans doute, les premiers qui uessont fragué son croilei, dans le trapa ou il commençait é fer sensible au chant et capable d'unitation; mais il fraudrait done faire la même supposition pour l'oiseau de M Saltere, ou convenir qu'il y a une singulière analogie, queut aux organes de la voix, catre le roiteie et et chardonners.

On croit généralement en Angleterre, que les chardomerets de la province de Kent chantent plus agréablement que cenx de toutes les autres provinces.

Ces oiseaux sont, avec les pinsons, ceux qui savent le mieux construire leur nid, en rendre le tissu plus solide, lui donner une forme plus arrondie, je dirais volontiers plus élégante : les matériaux qu'ils y emploient sont pour le dehors la mousse fine, jes lichens, l'hépatique, les jones, les petites racines, la bourre de chardons, tout ceia entreiacé avec beaucoup d'art; et pour l'intérieur, l'herbe sèche, le crin, la laine et le duvet. Ils le posent sur les arbres, et par préférence sur les pruniers et les novers; ils choisissent d'ordinaire les branches faibles et qui ont beaucoup de mouvement : quelquefois ils nichent dons les taillis; d'autres fois, dans des buissous épineux ; et l'on prétend que les iennes chardonnerets qui proviennent de ces dernières nichees ont le plumage un peu plus rembrani. mais qu'ils sont plus gais et chantent mieux que les autres. Olina dit la même chose de ceux qui sont nés dans le mois d'août. Si ces remarques sont fondées, il faudrait élever par préférence les feunes chardonnerets éclos dans le mois d'août, et trouvés dans des pids établis sur des buissons épineux. La femelle commence à pondre vers le milieu du printemps ; cette première ponte est de cinq œufs, tachetés de brun rougestre vers le gros bout. Lorsqu'ils ne viennent pas a bien, elle fait une seconde ponte, et même une troisième lorsque la seconde ne réussit pas; mais le nombre des œufs va toujonrs en diminuant à chaque ponte. Je n'ai jamais vu pius de quatre œufs dans les nids qu'on m'a apportés au mois de juillet, ni plus de deux dans les

nids du mois de septembre. Ces oiseaux ont beanconp d'attachement pour leurs petits: lls les nourrissent avec des chenilles et d'autres Insectes, et si on les prend tons à la folie téque les renferme dans in némer enge, ils incontinueron d'en avoir soin. Il est viril que de continueron d'en avoir soin. Il est viril que de quitre jeunes chardonneres que pli fait ainsi. Au nouverir en enge par leurs père et mêre, prisonniers, anem n'a vive pins d'un moi. J'a lattribue cés à la nourriture, qui ne pouvait être usus di bien choisie qu'elle l'est dans l'éta d'a liberté, et bien choisie qu'elle l'est dans l'éta d'a liberté, et più choisie qu'elle l'est dans l'éta d'interdit prison non à un prétendu dérespoir héroigne qui ports, utils orisqu'ils ont pertul l'espérance de les remtits lorsqu'ils ont pertul l'espérance de les remdre à la liberté pour laquet le lis éclaient nés.

In fast qu'une existe femilies authorised de douvert ; et pur que leur union au friconia, couvert ; et pur que leur union au friconia, le st à propos qu'ils soient tous dera libres. Ge qu'il y a de singuire, c'est que ce male ce détermine beaucoup pius difficilment à rapparter definéement dans une voilier avez se femelle propre qu'avec une femelle étrangère; par exemple, avec une serime de Canarie, ou toute autre femelle, qui étant originaire d'un climat pius femelle, qui étant originaire d'un climat pius chaud, aum pius de ressources pour l'exciter.

On a vn quelquefois in femeile chardonneret nicher avec le mâie canari; mais ceia est rare, et l'on voit an contraire fort souvent la femelle canari, privée de tout autre mâle\*, se joindre avec le mâle chardonneret. C'est cette femelle canari qui entre en amont la première, et qui n'oublie rien pour échauffer son mâle du feu dont elle brûle : ce n'est qu'à force d'invitations et d'agaceries, ou piutôt c'est par l'infinence de la belle saison, plus forte ici que toutes les agaceries, que ce maie froid devient capable de s'unir à l'étrangère, et de consommer cette espèce d'adultere physique; encore faut-il qu'il n'y att dans la volicre auenne femeile de son espèce. Les préliminaires durent ordinairement six semaines, pendant lesquelles la serine a tout le temps de faire une ponte entière d'œufs clairs, dont elle n'a pu obtenir la fécondation, quoiqu'elle n'ait cessé de la solliciter; car ce qu'on peut appeler le iibertinage dans les animaux est presque touiours subordonné au grand but de la nature, qui est la reproduction des êtres. Le R. P. Bongot, qui a été déjà cité avec éloge, a sulvi avec attention le petit manége d'une serine panachée. en pareille circonstance; il l'a vue s'approcher

Celte circonstance est essentielle, car le R. P. Bougot m'assure que les femelles de casaris qui acront un maile de leur espéce pour quatre et mêmes pour sit ne se d'onneced point au mête chardonneret, à moins que le leur ne puisse pas suffire à bostes, et que dans ce seul cas les surnounéraires accepteront le mile étranere, et ois front public éts strances. souvest du mâle chavionneret, s'accroupircomne la ponie, mais ave plus d'expression, appiere e mâle, qui d'abord ne parali point l'écuette, qui commence ensuite à prender incuette, qui commence ensuite à prender inprovent de la commence del la commence de la commence del commence de la commence de la commence de

Quoique les couvées réassissent quelquebles entre une serine et un chardonnert sauvage pris au batant, némmoins on conseille d'élever ensemble ceur dont ou veut treve de la race, entre de la race, and entre de la race, and entre de la race, anche de la race, anche de la race, anche de la race, de la race del race de la race

Ces métis ne sont point Inéconds; et lorsque l'on vient à boutde les apparier avec une serine, la seconde génération qui provient de ce mélange se rapproche sensiblement de l'espèce du chardonnert : tant l'empreinte masculine a de prépondérance dans l'œuvre de la génération.

Le chardonneret a le vol bas, mais suivi et filé comme celul de la linotte, et non pas bondissant et santillant comme celui du moineau. C'est nn oiseau aetif et jaborieux ; s'll n'a pas quelques têtes de pavots, de chanvre on de chardons à éplucher ponr le tenir en action , il portera et rapportera sans cesse tout ce qu'il trouvera dans sa cage. Il ne faut qu'nn mâle vacant de cette espèce dans une vollère de canaris pour faire manquer toutes les pontes; il inquiétera les couveuses , se hattra avec les males , défera les nids, cassera les œuts. On ne croirait pas qu'avec tant de vivacité et de pétulance , les chardonnerets fussent si doux et même si dociles. Ils vivent en paix les uns avec les autres ; lis se recherchent, se donnent des marques d'amitié en toute saison, et n'ont guère de querelles

que pour la nourriture. Ils sont moins pacifiques à l'égard des autres espèces : ils battent les serins et les linottes, mais ils sont battus à leur tour par les mésanges, Ils ont le singuiller institue de voulot toujours seconder au plus haut de la volkiere, et l'on sent bien que c'est une occasion de rixe lorsque d'autres oiseaux ne veulent point leur céder la place.

A l'égard de la docilité du chardonneret, elle est connne; on lui apprend, sans beaucoup de peine, à exécuter divers mouvements avec précision , à faire le mort , à mettre le feu à un pétard, à tirer de petits seaux qui contiennent son hoire et son manger : mais pour lui apprendre ce dernier exercice, il faut savoir l'habitter. Son habilicment consiste dans une petite bande de culr doux de deux lignes de large, percée de quatre trous, par lesquels ont fait passer les alles et les pleds, et dont les deux bouts, se rejoignant sous le ventre, sont maintenus par un annean auguel s'attache la chaine du petit galérien. Dans la solitude où ll se trouve, il prend plalsir à se regarder dans le miroir de sa galère. croyant voir un autre olseau de son espèce; et ce besoin de société paraît chez lui aller de front avec ceux de première nécessité : on le voit sonvent prendre son chénevis grain à grain et l'aller manger au miroir, croyant sans doute le manger en compagnie.

Pour réussir dans l'éducation des chardonnerets, il faut les séparer et les élever seul à senl, ou tout au plus avec la femelle qu'on destine à chaenn.

Madame Danbenton la jeune avant élevé une nichée entière, les jeunes chardonnerets n'ont été famillers que insqu'à un certain âge, et ils sont devenus avec le temps presque aussi sauvages que ceux qui ont été élevés en pleiue campagne par les père et mère. Cela est dans la nature; la société de l'homme ne peut être, n'est en effet que leur pis-aller, et ils doivent y renoncer des qu'ils trouvent une autre société qui leur convient davantage. Mais ce n'est point là le seul inconvénient de l'édneation commune : ces oiseaux, accoutumés à vivre ensemble, prennent nn attachement réciproque les uns pour les autres, et lorsqu'on les sépare pour les apparier avec une femeile canari, ils font mai les fonctions qu'on exige d'eux, ayant le regret dans le . cœur, et ils finissent ordinairement par mourir de ehagrin.

L'antonne, les chardonnerels commencent à

se rassembler; on en prend beaucoup en cette : saison parmi les oiseaux de passage qui fourragent aiors les jardins : leur vivacité naturelle les précipite dans tous les pièges; mais, pour faire de honnes chasses, il faut avoir un máie qui soit bien en train de chanter. Au reste, ils ne se prennent point à la pipée, et lls savent échapper à l'oiseau de proie en se réfugiant dans les bnissons. L'hlver iis vont par troupes fort nombreuses, au point que l'on peut en tuer sept ou hnit d'un seul coup de fusil : ils s'approchent des grands chemins, à portée des lieux où croissent les chardons, la chicorée sauvage ; lls savent fort bien eu épiucher la graine, ainsi que les nids de chenilles, co faisant tomber la neige. En Provence, ils se réunissent en grand nombre sur les amandiers. Lorsque le froid est rigoureux ils se cachent dans les buissons fourrés, et toujours à portée de la nourriture qui leur convient. On donne communément du chenevis à eeux que l'on tient en cage 1. Ils vivent fort longtemps : Gessner en a vu un à Mayence âgé de vingt-trois ans ; on était obligé toutes les semaines de lui rogner les ongles et le bec, pour qu'il pût boire, manger et se tenir snr son bûton. Sa nourriture ordinaire était la graine de pavots. Toutes ses plumes étaient devennes blanches : Il ne voiait plus , et il restait dans toutes les situations qu'on voulait lui donner. On en a vu dans le pays que l'habite vivre seize à dixhalt ans.

Ils sont sujets à l'épliepsie, comme je l'ai dit plus haut<sup>2</sup>, à la gras-fondure, et souvent la mue est pour eux une maladie mortelle.

Ils out la langue divisée por le bout en petits filets; le bec allongé, les bords de l'inférieur rentranis et reçus dans le supérieur; les inar-les couvertes de petites piumes noires; le dogit extérieur uni an dogit da milieu jusqu'à la pre-mière articulation; le tube intestitual long d'un pied; de légers vestiges de cœcum; une vésicule du fiel; le géster museuleur deud nifel; le géster museuleur.

<sup>6</sup> Quoips' II soli vral, en général, que les granivores vivent de gran. In "èct pas moins vral qu'ils vivent assui de chesilier, de ptilis sezaraises et antres inocetes, et nômes que c'est cette dernière nouveillant qu'ils dounent à leurs petits. Ils mangrot assui avec grande avisité de petits fistes de veus cett; unais eeus qu'on élève petiterent, au bout d'un crétais temp, il a graine de chémos n'el de savettle t unite autre nouveritne. Longueur totale de l'oiseau, cinq pouces quelques lignes; bec, six lignes; vol, bnit à neuf pouces; queue, deux pouces; elle est composée de douze pennes, un peu fourchue, et elle dépasse les alies d'environ dix à onze lignes.

#### VARIÉTÉS DE CHARDONNERET

Quolque cet oiseau ne perde pas son ronge dans la cage anssi promptement que la linotte, cepeudant son plumage y éprouve des altérations considérables et fréquentes, comme ii arrive à tous les oiseaux qui vivent en domesticlté. J'ai déja parlé des variétés d'age et de sexe, comme aussi des différences multipliées qui se trouvent entre les individus, quant au nombre et à la distribution des petites taches bianches de la queue et des alles, et quant à la teinte plus ou moios bruue du plumage; je ne ferai mention ici que des variétés principales que j'ai observées on qui ont été observées par d'autres 4, et qui me paraissent n'être pour la plupart que des variétés individuelles et purement aecidentelles.

1. Le CHARDONNERT A POTTRINE TAINE. II n'est pas rare de voir des chardonnerets qui ont les cotes de la poitrine jaunes, et qui ont le tour du bec et les pennes des aires d'un noir moins fonce. On croit s'être aperqu qui lis chantiaent mieux que les autres. Ce qu'il y a de certain, c'est que la femelle a les côtés de la poitrine jaunes comme le mête.

II. LE CIAIDONNEET A SOURCIAS ET PRONT BLANCS. Toutee qui est ordinairement rouge autour du bre et des yeux dans les oiseaux de cette espece était bianc dans celul-ci. Aldrovande, qui l'a observé, ne parle d'aucune antre différence. J'ai vu un chardonneret qui avait en blanc tout ee qui est en noir sur la tête des chardonnerets ordinaires.

III.LE CHARDONNERET A TÊTE RAYÉE DE ROUGE ET DE JAUNE. Îl aété trouvé en Amérique : mais probablement îl y avait êté porté. J'ai remarqné dans pinsieurs chardonnerets que le rouge de la

An or mettral pas an monitor de cen varietés le chardonservet à Més bruve dont partic Rossens, sur lis fai du mondiffer, comme d'unes pace distillates de la rave ordinaire, ni devavariétés rapportes par II. Salzerra, d'après les ciodestra orleanist. Pilles que le vert-jert, qui a diu vert au gran de l'alie, le chardonnier, qui a la barben soire. Le corps pilla partici, le chardonnier, qui a la barben soire. Le corps pilla partici, le plannaire pilla griaders, et qui et plan pelen chant. Je no plannaire pilla griaders, et qui et plan pelen chant. Je no planta peles deva Aldervande fail in merition.

<sup>3</sup> On pretend qu'elle es occasionnée par un ver mince et long qui se glisse entre curr et chair dans sa enise, et qui sort queripuérois de ini-anême en pervant la pean, mais que l'oisessi arrache avec son bee lorqui il peut le assir. Jo ne doute pas de l'existence de ces vers dont parle Frisch, mais je doute beaveope qu'il soient une caux d'initions.

tête et de la gorge était varié de quel ques nuances de jaune, et aussi de la couleur noirâtre du fond desplumes, laquelle perçaiten quelques endroits à travers les belles couleurs de la superficie.

IV. LE CHARDONNERET A CAPUCHON NOIR. A la vérité, le rouge propre aux chardonnerets se retrouve ici, mais par petites taches semées sur le front. Cet oisean a encore les alies et la queue du chardonneret : mais le dos et la poltrine sont d'un brun jaunâtre ; le ventre et les cuisses d'un blanc assez pur ; l'iris jauuatre ; le bec et les pieds couleur de chair,

Albin avait appris d'une persoune digne de foi que cet individu était né d'une femelle chardonneret fécondée par une alouette mâle. Mais un seul témoignage ne suffit pas pour constater un pareil fait. Albin ajoute, en confirmation, que son métis avait quelque chose de l'alouette dans son ramage et dans ses manières,

V. LECHARDONNERET BLANCHATRE, Excepté le dessus de la tête et la gorge qui étaient d'un beau rouge comme dans le chardonneret ordinaire, la queue qui était d'un cendré brun, et ies ailes qui étaient de la même couleur avec une bande d'un jaune terne, cet oiseau avait en effet le plumage blanchêtre

VI. LE CHARDONNERET BLANC, Celui d'Aldrovande avait sur la tête le même rouge qu'ont les chardonnerets ordinaires, et de plus quelques pennes de l'aile bordées de laune : tout le reste était blanc.

Celui de M. i'abbé Aubry a une teinte jaune sur les couvertures supérieures des alies , quelques pennes moyennes noires depuis la moitié de leur longueur, terminées de blanc : les pieds et les ongles blane ; ie bec de la même couleur, mais noirâtre vers le bout.

J'en ai vu un chez M. le baron de Goula, qui avait la gorge et le front d'un rouge faible, ic reste de la tête noirâtre ; tout le dessous du corps blanc, légèrement teinté de gris cendré, mais plus pur immédiatement au-dessous du rouge de is gorge, et qui remontait jusqu'à la calotte noiratre ; le jaune de l'aile du chardonneret ; les couvertures supérieures olivâtres; le reste des ailes blane, un peu plus cendré sur les pennes moyennes ies plus proches du corps; ia queue à peu près du même bianc; le bec d'nn blanc rosé, et fort allongé ; les pieds couleur de chair. Cette dernière variété est d'autant plus intéressante qu'elle appartient à la nature : l'oiseau avait été pris aduite dans les champs,

Gessner avait entendu dire qu'on en trouvait de tout blanes dans le pays des Grisous, et tel est celui que nous avons fait représenter dans nos planches enluminées.

VII. LE CHARDONNERET NOIR. On en a vu plusieurs de cette couleur. Celui d'Aspernacs dont parle André Schenberg Anderson était devenu entièrement noir, après avoir été longtemps en cage.

La même ultération de couleur a eu ijeu dans les mêmes circonstances sur un chardouneret que l'on nourrissait en cage dans la ville que j'hahite; il était noir sans exception,

Celui de M. Brisson avait quatre pennes de l'aile, depuis la quatrième à la septième inclusi-

vement, bordées d'une belle couleur soufre au dehors et de blanc à l'intérieur, ainsi que les moyennes, une de ces dernières terminée de blane; enfin le bec, les pieds et les ongles blanchâtres. Mais ia description la pius exacte ne représente qu'un moment de l'individu, et son histoire la plus complète, qu'un moment de l'espèce ; c'est à l'histoire générale à représenter, autant qu'ii est possible, la suite et l'enchainement des différents états par où passent et jes individus et les espèces.

li y a actuellement à Beaune deux chardonnerets noirs, sur lesquels je me suis procuré quelques éclaireissements : ce sont deux máies; l'un a quatre ans , l'autre est plus âgé ; ils ont l'un et l'autre essuyé trois mues, et ont recouvré trois fois leurs couleurs, qui étaient trèsbelles; c'est à la quatrième muc qu'ils sont devenus d'un beau noir lustré sans mélange. He conservent cette nouveile couleur depuis huit mois : mais Il parait qu'elle n'est pas plus fixe que la première ; car on commence à apercevoir (25 mars) du gris sur le ventre de l'un de ces oiseaux, du rouge sur sa tête, du roux sur son dos, du jaune sur les pennes de ses alles, du binne à leurs extrémités et sur le bec. Il servit curleux de rechercher l'influence que peuvent avoir dans ces changements de couleurs ia nourriture, l'air, ia température, etc. On sait que le chardouneret électrisé par M. Klein avait entièrement perdu , six mois après , nonseulement le rouge de sa tête, mais la helle plaque citrine de ses ailes.

VIII. LE CHARDONNERET NOIR A TÊTE ORAN-GÉR. Aldrovande trouvait cet olseau si différent du chardonneret ordinaire, qu'il ie regardait, non comme étant de la même espèce, mais seulement du même geure. Il était plus gros que le chardonneret et aussi gros que le pinson; se syeux étaient plus grands à proportion; il avait le dessus du corps noierter, la tête du même de conder, s'expét que sa partie indérieur même des peuts de la condernation de peuts des altes d'un noir verditer; pour de stréferar des pietes d'un pour verditer; pour une bande de peuts des alles noire un peut et trous comme d'un peut étance contre de l'autre qu'ent de l'autre qu'en de la condition de l'autre de l'autre qu'ent de l'autre qu'ent de l'autre qu'ent de l'autre qu'en de l'autre de l'autre qu'ent de l'autre qu'ent de l'autre qu'en de l'autre de l'autre qu'en de l'autre de l'autre qu'en de l'autre de l'autre de l'autre qu'en de l'autre de l'a

Ce n'est point ici une altération de couleur produite par l'état de captivité : l'oiscau avait été pris dans les environs de Ferrare et envoyé à Aldrovande.

X1. LE CHARDONNERET MÉTIS. On a vu beaucopp de ces métis : il serait iufini et encore plus inutile d'en donner les toutes les descriptions. Ce qu'ou peut dire en général, e'est qu'ils ressemblent plus au père par les extrémités, et à la mère par le reste du corps, comme cela a lieu dans les mulets des quadrupedes. Ce n'est pas que je regarde absolument ces métis comme de vrais mulets : les mulets viennent de deux espèces différentes, quoique voisines, et sont presque toujours stériles; au lieu que les métis résultant de l'accouplement de deux espèces granivores, tels que les serius, chardonnerets, verdiers, tarins, bruants, linottes, sont féconds et se reproduisent assez faeilement, comme on le volt tous les jours. Il pourrait donc se faire que ce qu'on appelle différentes espèces parmi les granivores ne fussent en effet que des races diverses, appartenant a la même espèce, et que leurs mélanges ne fussent réellement que des croisements de races, dont le produit est perfectionné, comme il arrive ordinairement. On remarque en effet que les métis sont plus grands. plus forts, qu'ils out la voix plus sonore, etc. : mais ee ne sout lei que des vues ; pour conclure quelque chose, il faudrait que des amateurs s'occupassent de ces expériences, et les suivissent jusqu'où elles peuvent ailer. Ce que i'on peut prodire, c'est que plus on s'occupera des oiseaux, de leur multiplication, du mélauge, ou plutôt du croisement des races diverses, plus ou multipliera les prétendues espèces. On commence déjà à trouver dans les campagnes des oiseaux qui ne ressemblent à aucune des es-

pèces connues. J'en donnerai un exemple à l'artiele du tarin.

Le métis d'Albin provenait d'un mâte chardonneret étevé à la brochette, et d'une femelle eanari: Il avait la tête, le dos et les alits du chardonneret, mais d'une teinte plus faible; le dessous du corps et les pennes de la quene jaunes, cellès-el terminées de blanc. J'en al vu qui avaient la tête et la gorge orangées; il semblatt que le rouge du mâte se fût mété, fondu avec le jaune de la femelle.

# LE CHARDONNERET A QUATRE RAIES.

Co qu'il y a de plus remarquable dans et oiseu, es soit se aulie dout la base et rousse, et qui on dutre cela quatre nies transversales de diverses couleurs, dans est order : noil, roux, noir, blanc; la tête et tout le dessus du corps, jusqu'an bout de la queue, est dron endré doiseur; les pennes des siles sont norlatres; la pottime rousse; la gogre blandez, il e ventre pottime rousse; la gogre blandez, il e ventre trouve dans les contres qui sont à l'onet di agolté de Bothie, aux caviros de Lulhes.

# OJSEAUX ÉTRANGERS

AU CHARDONNERET.

# LE CHARDONNERET VERT

M. Edwards qui, le premier, a observe et de-

crit cet olscau, donne la figure du mâle dessinée d'après le vivant, et celle de la femelle dessinée d'après le mort. De plus il nous apprend, dau une addition qu'il a mise à la tête de son premier volume, que c'est un oiseau du Brésil.

mer volume, que est un oscul un presi-Ce mila e la bee, la gorge et la pertie antirieure de la tête d'un rouge plus ou moins vif. excepté un petit respoce entre le bee et l'esti qui est bleudire; le derrière de la tête, du cou et le obs, d'un vert, jaundire; le souvertures supérieures des ailes et les peunes moyennes verrieures des ailes et les peunes moyennes verdires, bondes de rouge; les grandes peunes presque noires; la queue et sas couvertures supéfeurers d'un rouge vif. les couvertures suférieurea d'un gris cendré; tout le dessous du corps rayé transversalement de brun, sur un fond qui est vert d'olive à la politrine, et qui va toujours s'éclaircissant, jusqu'à devenir tout à fait bland sous le ventre. Cet oisean est de la grosseur de nos chardonnerets; il a le bee fait de même et les pieds gris.

La famelle differe du mále en ce qu'elle a le bec d'un jaune clair; le dessus de la tête et du cou cendré; la base des ailes et le crouplon d'un vert jaundère, comme le dos , sans aucun telrate de rauge; les pennes de la queue brunes, bordées en dehors d'un rouge vineux; les couvertures inférieures blanches, et les pleds coulenr de chair.

#### LE CHARDONNERET JAUNE.

Tous ceux qui ont parlé de cet oiseau se sont accordes à lui donner le nom de chardonneret d'Amérique : mais pour que cette dénomination fût bonne, il faudrait que l'oiseau, à qui on l'a appliquée, fût le seul chardonneret qui existat dans tout le continent du Nouvean-Monde ; et non-seulement cria est difficije à supposer, mais cela est démenti par le fait même, puisque le chardonneret de l'article précédent est aussi d'Amérique. J'ai donc cru devoir changer cette dénomination trop vague en une autre qui annoncât ce qu'il y a de plus remarquable dans le plumage de l'oiseau. Le chardonneret jaune a le bec à très-peu près de même forme et de même couleur que notre chardonneret; je front noir, ce qui est propre au maje; le reste de la tête, le cou , le dos et la poitrine, d'un jaune éclatant ; les cuisses, le bas-ventre, les couvertures supérieures et inférieures de la queue d'un blanc jaunâtre; les petites couvertures des ailes jaunes à l'extérieur, blanchêtres à l'Intérieur, et terminées de blane ; les grandes couvertures noires et terminées d'un blane légèrement nuaucé de brun, ce qui forme deux raies transversales bien marquées sur les alles, qui sont noires; les pennes moyennes terminées de blaue; celles qui a voisinent le dos et leurs couvertures bordées de jaune; les pennes de la quene, au nombre de douze, égales entre elles, noires dessus, cendrées dessous; les iatérales blanches à l'intérieur vers le bout ; le bec et les pieds equieur de chair.

La femelle differe du mêle en ce qu'elle n'a pas le front noir, mais d'un vert olive, ainsi que tout le dessus du corps, et en ce que le jaune du croupion et du dessous du corps est moins brillant, le noir des alles moins foncé, et au contraire les raics transversales moins claires; enfin en ce qu'elle a le ventre tout blane, ainsi que les couvertures inférieures de la queue.

Le jeune mâle ne distère de la semelle que par son front noir.

par son front note.

La femelle observée par M. Edwards était

La femelle observée par M. Edwards était

La femelle observée par despressant elle position

mois d'août en conservée par des l'entre des mois d'août en l'entre plus

d'attention, c'est que M. Edwards ajoute que

d'attention, c'est que M. Edwards ajoute que

no, savoir : aux mois de mars et de septembre.

no, savoir : aux mois de mars et de septembre.

nais às tête, jet ailes et la queue conservaient

nais às tête, jet ailes et la queue conservaient

nais às tête, jet ailes et la queue conservaient

nais às l'est plus que cutto observation sur

luit, mais il est plus que cutto observation sur

auxili mué deux fois comme sa femelle, et

comme les hengalls, les veures, je minister et

paucuog d'autres espèces des pays chands.

L'Individu observé par M. Brisson avuit le veutre, les filmes, jes couvertures inférieures de la queue et des ailes du même jaune que le reste du corps; les couvertures supérieures de la queue d'un gris blanc; le bec, les piedes et les queue d'un gris blanc; le bec, les piedes et les queue d'un gris blanc; le bec, les piedes d'un gris blanc; le bec, les piedes d'un gris blanc; le bec, les piedes d'es que de d'abbrent de des différents dats où l'olseun a de décè observé. M. Bérdards l'a dessiré vivant; il paraît aussi qu'il était plus grand que celui de M. Brisson.

Catesby nous apprend qu'il est fort rare à la Caroline, moins à la Virginie, et très-commun à la Nouvelle-Yorek; cetui qui est représenté dans nos planches enluminées venait du Canada, où le P. Charlevoix a vu plus d'un individu de la même espèce.

Longueur totale, quatre pouces un tiers; bec, elnq à six lignes; tarse, de même; vol, sept pouces un quart; queue, dix-huit lignes, composée de douze pennes égales: elle dépasse les alles de six lignes.

# LE SIZERIN.

(LE GROS-BEC SIZERIN.)

Ordre des passereaux , famille des conirostres , genre moineau , sous-genre chardouneret. (Cuvier.)

M. Brisson appelle cet oiseau petite iinotte de vignes. Je ne lui conserve point ie nom de linotte, parce qu'il me semble avoir plus de rapport nvec ie tarin, ct que d'ailleurs son ramage est fort inférieur à ceiul de la linotte. Gessner dit qu'on jui donne le nom de lehet-scherle, d'après leunes branches de chène, etc. Ils se mélent son eri qui est fort algu; il ajoute qu'il ne parait guère que tous jes cinq ou tous les sept ans '. comme les jaseurs de Bohême, et qu'il arrive en très-grandes troupes. On voit, par le témoignage des voyageurs, qu'il pousse queiquefois ses excursions jusqu'au Groenland 2. M. Frisch nous apprend qu'en Allemagne ii passe en octobre et en novembre, et qu'il repasse en février.

J'ni dit qu'il tenait plus du tarin que de in iinotte : c'était l'avis de Gessner, et c'est celui de M. ie docteur Lottinger, qui connaît bien ces petits oiseaux. M. Frisch vn pins loin; car, seion iui, le tarin pent servir d'appenu pour attirer les sizerins dans les pièges nu temps du passage, et ees deux espèces se mélent et produisent ensemble. Aldrovande a trouvé au sizeria beaucoup de ressemblance avec le chardonneret, et l'on sait qn'un chardonneret approche fort d'un tariu qui aurait du rouge sur la tête. Un oiscieur, qui a benucoup de pratique et peu de iecture, m'a assuré, en voyant la figure enluminée du sizerin, qu'il avait pris plusieurs fois des oiseaux sembinbles à ceiui-ià péie-méie nvec des tarins nnxquels ils ressemblaient fort, mais surtout les femelles aux femeiles ; seulement elles ont le pinmage plus rembruni et in queue plus courte. Enfin, M. Linnæus remarque que ces oiseanx se plaisent dans les licux plantés d'aunes, et Schwenckfeld met la graiue d'aune parmi celles cont ils sont friands; or, on sait que les tarins aiment beaucoup ia graine de cet nrbre, ce qui est un nouveau trait de conformité entre ces deux espèces : d'ailieurs les sizerins ne mangent

troupes nombremes de sizerios annonçaient la peste; d'antres, que ce n'était autre chose que des rats qui se métamorphosaient en oiseaux avant l'hiver, et qui reprenaient ieur forme de rata au sciutemos i on explicuait ainsi pouranoi il p'en paralt jamais l'été. Voyez Schwenckfeld. a Il vient l'eté an Groéniand un autre oiseau qui approche « de la linotte, quoiqu'il soit plus petit : on le distingur à la a tête, qui est en partie d'un rouge de sang i on peut l'appris voiser et le nourrir de grunn pendant l'hiver... li en vient a quetquefois des vols entiers à bord des valuesux comme un « nuage poussé par les vents, à quatre-ringts et cent lieues « de la terre. ti a un chant très-agréable. » Continuation de l'Itistoire des Yoyages, tome 1, page 42. Scrait-ce les mêmes obseaux que l'on nourrit à la Chine dans des cages pour les faire combattre? . Ces oiseaux ressemblent, dit-on, aux lia nottes, et comme ils sont grands voyageurs, il scruit moins s surprenant de les tronver dans un pays si ciolené. » Nava

rette, page 40.

\* Tout ce qui n'est point ordinaire produit des errrurs en-

core plus extraordinalises. Les uns out dit que l'apparition des

point de navette comme la linotte, mais bien du chènevis, de la graine d'ortie grièche, de chardons, de lin, de pavots, les bontons des volontiers nux autres oiseaux. L'hiver est la saison où ils sont ie plus familiers; on les approche alors de très près sans les effaroucher; en général ils sont pen défiants et se prennent facilement aux gluaux.

Le sizerin fréquente les bois ; il se tient sonvent sur les chênes, y grimpe comme les mésanges, et s'accroche comme elles à l'extrémité des petites branches : c'est de là que lui est venu probabiement le nom de linaria truncalis. et peut-être celui de petit chêne.

Les sizerins prennent beancoup de graisse et sont un fort bon manger. Schwenckfeld dit qu'ils ont un jabot comme les poules , indépendamment de la petite poche formée par la dilatation de l'æsophage avant son insertion dans le gésier ; ce gésier est musculeux comme dans tous ies granivores, et l'on y trouve beanconp de petits cailloux.

Le mâie a la poitrine et le sommet de la tête ronges, deux raies bianches transversaies sur les ailes; ie reste de la tête et tout ie dessus du corps méié de brun et de roux clair ; la gorge brune; le ventre et les couvertures inférieures de in queue et des ailes d'un blanc ronssâtre : lenrs pennes brunes, bordées tout mtour d'nne couleur plus ciaire; le bee jounâtre, mais brun vers in pointe; ies pieds bruns. Les individus observés par Schwenckfeid avaient le dos cen-

La femelie n'a du rouge que sur la tête, encore est-ii moins vif. M. Linnæus ie lui refuse tout à fait ; mais peut-être que la femelle qu'il a examinée avait été loogtemps en cage.

Klein raconte qu'ayant électrise au printemps un de ces oiseaux nvec un chardonneret, sans ieur causer d'incommodité apparente, ils moururent tous deux au mois d'octobre suivant, et tous deux la même nuit : mais ce qui est a observer, c'est que tous deux avaient entièrement perdu leur rouge.

Longneur totale, cinq pouces et plus; vol, huit pouces et demi; bec, cinq à six lignes : queue, deux pouces un quart; elie est un peu fourchne, composée de douze pennes, et elle dépasse les ailes de plus d'un ponce.

# LE TABIN

(LE GEOS-BEC TABIN.)

Ordre des passercanx , famille des conirostres , genre moincau, sous-genre chardonneret. (Cuvier.)

De tous les granivores, le chardonneret est celui qui passe pour avoir le plus de rapport au tarin : tous deux ont le bec allongé, un peu grêle vers la pointe ; tous deux ont les mœurs douces, le naturel docile et les monvements vifs, Quelques naturalistes frappés de ces traits de ressembiance, et de la grande analogie de nature qui se trouve entre ces oiseaux, puisqu'ils s'apparient et produisent ensemble des métis féconds, les ont regardes comme deux espèces voisines appartenantes au même genre; on pourrait même, sous ce dernier polut de vue, les rapporter avec tous nos granivores, comme autant de variétés ou, si l'ou veut, de races constantes, à une seule et même espèce, puisque tous se méleut et produisent ensemble des individus féconds. Mais cette analogie fondamentaje entre ces races diverses doit nons rendre plus attentifs à remarquer leurs différences, afin de pouvoir reconnaître l'étendue des limites dans jesquelles la nature semble se jouer, et qu'il faut avoir mesurées, ou du moins estimées par approximation avant d'oser déterminer l'identité des espèces,

Le tario est plus petit que le chardonneret; il a le bec un peu plus court à proportion, et son plumage est tout différent : il n'a point de rouge sur la tête, mais du noir; la gorge brune; le devant du cou. la poitrine et les pennes latérales de la queue jaunes ; le ventre blanc jaunâtre ; ie dessus du corps d'un vert d'olive mouchete de noir, qui prend une teinte de faune sur le croupion, et plus encore sur les couvertures supérieures de la queue,

A l'égard des qualités plus intérieures et qui dépendent immédiatement de l'organisation ou de l'instinct, les différences sont encore plus grandes. Le tarin a un chant qui iul est particulier, et qui ne vaut pas celui du chardonneret; ii recherche beaucoup la graine de l'aune, à laquelle le chardonneret ne touche point, et il no ini dispute guere celle de chardon ; il grimpe le long des branches et se suspend à jeur extrémité comme la mésange; en sorte qu'on pourrait le regarder comme une espèce movenne entre la mésange et le chardonneret. De plus, il est oiseau de passage, et dans ses migrations il a le vol fort élevé : on l'entend plutôt qu'on no l'aperçoit; au lieu que le chardonneret reste toute l'année dans nos pays et ne voie iamais bien baut. Enfin I'on ne voit pas ces deux races faire volontnirement société entre elles.

Le tarin apprend à faire ailer la gaière comme le chardonneret; il n'a pas moins de docilité que lui, et quoique moins agissant, il est plus vif à certains égards, et vif par gaieté : toujours éveillé le premier dans la voilère, il est aussi le premier à gazouiller et à mettre les autres en train; mais comme il ne cherche point à nuire, il est sans défiance et donne dans tous les piéges, gluaux, trébuchets, filets, etc. On l'apprivoise plus facilement qu'aucun autre oiseau pris dans l'âge adulte; il ne fant pour cela que lui-présenter habituellement dans la main une nourriture mieux choisie que celle qu'il a à sa disposition, et bientôt il sera anssi apprivoisé que le serin le pins familler. On peut même l'accontumer à venir se poser sur la main au bruit d'une sonnette : il ne s'agit que de la faire sonner dans les commencements, chaque fois qu'on lui donne à manger; car la mécanique subtile de l'association des perceptions a aussi lieu chez les animaux. Quoique le tarin semble choisir avec soin sa nourriture, il ne laisse pas de manger beaucoup, et les perceptions qui tiennent de la gourmandise paraissent avoir une grande influence sur lui; cependant ce n'est point là sa passion dominante, ou du moins elle est subordonnee à une passion plus noble : il se fait toujours un ami dans la volière parmi ceux de son espèce. et à leur défaut parmi d'autres espèces; il se charge de nonrrir cet ami comme son enfant et de lui donner la becquée. Il est assez singulier que, sentant si vivement le besoin de consommer, il sente encore plus vivement le besoin de donner. Au reste, ii boit autant qu'il mange, ou du moins il boit tres sonvent, mais il se baigne peu : on a observé qu'il entre rarement dans l'eau, mais qu'il se met sur le bord de la bnignoire, et qu'il y plonge seulement le bec et la politrine sans faire beaucoup de mouvements. excepté pent-être dans les grandes chaleurs,

On prétend qu'il niche dans les îles du Rbin, en Franche-Comté, en Suisse, en Grèce, en Hongrie, et par préférence dans les forêts en montague. Son nid est fort difficile à trouver, et si difficile à trouver, que c'est une opinion reque parmi le pruple, que ces petits oiseaux 5%- went le readre invisible par le moyen d'une exttinci pierre; aussi personne ne nous atomé de détails sur la ponte des tarins. M. Frisch dit qu'ils font, op pubtit qu'ils echetne teur nid dans des trous; M. Cramer croît qu'ils le cachett dans les feuilles, et que c'ext la raison pourquoi on n'en trouve point; mais on sent bien que cels iret pas applichale à la piupart de nos provinces; autrement il faudrait que les tarins cux-mêmes dementasseus nussi cuchés tout l'été dans les mêmes trous, puisqu'on n'y eu voit lamiss dans cette solsou.

Si l'on voulait prendre une idée de leurs procédés dans les diverses opérations qui ont rapport à la multiplication de l'espèce, il n'y aurait qu'à les faire nicher dans une chambre; ceia est possible, quoiqu'on l'ait teuté plusieurs fois sans succès: mais il est plus ordinaire et plus aisé de croiser cette race avec celle des serius; il v a une sympathie marquée entre ces deux races, au point que si on láche un tarin dans un endroit où il v ait des canaris en volière, if fra droit à eux, s'en approchera autant qu'il sera possible, et que ceux-ci le rechercheront aussi avec empressement; et si on láche dans la même chambre po máic et uuc femelle tarin avec bon nombre de canaris, ces derniers, comme on l'a dein remarqué, s'apnarierout indifferemment entre eux et avec les tarins, surtout avec la femelle, car le mâle reste queiquefois vaeant.

Longay un tarin s'est apparie avec une femelle canari, il partige tous ses travaux avec beaucoup de zele, il l'aide ussidiment à portre les materiaux du nid et à les employer, et ne cesse de lui deçonger in nourriture tandis qu'elle contre mais magire foute-ette bound intelligence, il faut avouer que la plopart des certis resteut listes. Ca n'est posti assez de l'unito de securis contra second dans les tempéraments, et à cet égant le tarine afort au desous de la femelle canari. Le peu de métis qui provienuent de leur union tennent du père et de la mès union tennent du père et de la mès union tennent du père et de la mès.

En Allemagne, le passege des tarilis commence en octobre on même plus tit : ils mangeauliors les graines du houblon au grand préjudice des propriétaires; on reconsait les endroits ed; des sex grattes à la quantité de feuilles de a les retre est ponchée. Ils disparsisseut tout de fint au mois de décembre, et reviennent au mois de les pract cleir nous lis arrivent au transp de la vendange, et repassent lorsque les arbres sont en fleurs; ils aiment surtout la fleur du pommier.

En Provence ils quittent les bois et descendent des montagnes sur la fin de l'autonne; on en trouve alors des voiées de deux cents et plus , qui se posent tous sur le même arbre, ou ne s'elodgenet que très-peu. Le passage dure quinze ou vingt jours, après quoi on n'en voit presque plus.

Le tarin de Provence différe du nôtre en ce qu'il est un peu pius grand, et d'un pius beau faunc : c'est une petite variété de ciimat.

Ces oiseaux ne sont point rares en Angleterre, comme le eroyait Turner; on en voit au temps au passage comme ailleurs: mais il en passe quelquefois un très-grand nombre, et d'autres fois très-peu. Les grands passages ont lieu tous les trois ou matre ans an en voit alors des

quequerous ou uterganda monuner, e ta atures fois très-peu. Les grands passages ont lieu tous les trois ou quatre ans : on en voit alors des nuées, que quedques-uns ont eru apportées par le vent. Le ramage du tarin n'est point désagréable, quoique fort inférieur a celui du chardonneret.

quoique fort inférieur a celui du chardonneret, qu'll s'approprie, dit-on, assez facilement; il la s'approprierait de même celul du serin, de la linotte, de la fauvette, etc., s'il était à portée de les entendre des le premier âge. Suivant Olina, cet oisseau vit jusqu'à dix ans;

Suivant Olina, eet oseau virjusque a în x ans; la femelle du R. P. Bouger, dour jai parle cidessus, est parvenue à cet dge; mais il faut toujours se souvenir que les femelles d'oiseaux vivent plus que leurs mâles. Au reste, les tarins sont peu sujets aux maladies, si cen est à la gras-fondure, lorsqu'on ne les nourrit que de chinevis.

Le mile tarin a le sommet de la tête noir, le reste du dessus du corps oliviter, un peu varié de noirâtre; le croupiou teinté de jauue; les pelites ouvertures aspérieures de la queue tout à fait jauues; les grandes, olisiters, cermines de cendré; quelquefois la gorge brune, et même noire; 'i se jouse, le d'eaut du cou, la poirtine et les couvertures inférieures de la queue, d'un beau jaune étron, le veutre blane jaunstre; les

Total ten males statistes n'en jan la garge notire no brune; final sire maj fravent de niene jame que la papitane, et qui a viene d'altres totere le manques datactives de male. La ren conzalon de sucrette tarden messe e lottere par depris dans un individa pera mitiet; che ciast di abord de la promeze dan un individa pera mitiet; che ciast di abord de la promeze de un peti loje; el le voi et entema un combinente jame ja via littene de longueser el quater lignes sic largeor dans l'esque de dis-linit insois, et encor a pérente la ravell el escuello considerer de couler et de « étendre. Le tartin m'a para plus grou que le salmes, et a positrue d'un jam benes jusses. flancs anssi, mais monchetés de noir; deux rales transversales olivátres ou jaunes sur les alles, dont les pennes son nioritares, bordées etdrleurement de vert d'olive; les pennes de la queue jaunes, excepté les deux intermédiaires qui sont noiritares, bordées de vert d'olive; toutes ont la côte noire; le bec a la pointe brune, le reste est blanc et les pieds sont gris.

La femelle n'a pas le dessus de la tête noir comme le mâle, mais un peu varié de gris; et elle n'a la gorge ni jaune, ni brnne, ni noire, mais blanche.

Longueur totale, quatre pouces trois quarts; bec, cinq lignes; vol, sept pouces deux tiers; queue, vingt-une lignes, nn peu fourchue: elle dépasse les ailes de sept à huit lignes.

#### VARIÈTÈS DANS L'ESPÈCE DU TARIN.

I. On m'apporta l'année passée, au mois de septembre, un oiseau pris au trébuchet, lequel ne pouvait être qu'un métis de tarin et de chnari, car il avait le bec de celui-ci, et à peu près les couleurs du premier : il s'était sans doute échappe de quelque voiiere. Je n'ai point eu occasiou de l'entendre chanter ni d'en tirer de la race, parce qu'il est mort au mois de mars suivant; mais M. Guvs m'assure en général que le ramage de ces métis est très-varié et tres-agréable. Le dessus du corps était mélé de gris, de brun et d'un peu de taunc olivâtre : cette dernière couleur dominait derrière le cou, et était presque pure sur le croupion, le devant du cou et la poitrine jusqu'aux jambes; enfin elle bordait toutes les pennes de la queue et des ailes, dont le fond était noirâtre, et presque toutes les couvertures supérieures des pennes des ailes.

Longueur totale, quatre pouces un quart; bee, trois lignes et demie; vol, sept pouces et demi; queue, vingt-deux lignes, un peu fourtene, depassant its nine de neuf ligne; i ongle posterieur etalt le plus long de tom...; l'accolone et le plus long de tom...; l'accolone et le plus long de tom...; l'accosione et le plus pouce de la plus pouces de sier, qui etait musculeux et double d'usu emerprane cartilagiqueue sans andherence; tube intettinal, sept pouces un quart; une petite vésieule de file; joint de execum.

II. LE TABIN DE LA NOUVELLE-YORCK, II SUSSIT

de comparer cet oiseau avec le tarin d'Europe. pour voir que ce n'est qu'uue variété de climat : il est un peu plus gros, et a le bec un peu plus court que le nôtre; il a la calotte noire; le jaune de la gorge et de la poitripe remonte derrière le cou, et forme une espèce de collier; cette même couleur borde la plupart des plumes du haut du dos, et reparaît encore au bas du dos et sur le croupion; les couvertures supérieures de la queue sont bianches; les peunes de la queue et des ailes sont d'uu beau noir, bordées et terminées de blane ; tout le dessous du corps est d'un blanc sale. Comme les tarins sont des oiscaux voyageurs, et qu'ils ont le vol trèscievo, il peut se faire qu'ils aient franchi les mers qui séparent les deux continents du côté du Nord : il est possible aussi qu'on ait porté dans l'Amérique septentrionale des tarius d'Europe, et qu'en s'y perpétuaut ils aieut éprouvé quelques changements dans feur plumage.

succitudes transpectured to the control of the cont

La femeile a le sommet de la tête d'un gris bran, et les joues citron, ajusi que la gorge.

C'est un oiseau qui chante tres-bien, et qui surpasse à cet égard tous les oiseaux de l'Amèque méridionale. On le trouve aux euvirons de Buenos-Ayres et du détroit de Magellan, dans les bois qui lui offreat un abri contre le froid et les parads vents. Cellui qu'a vu M. Commerson s'etait liasés prendre par le piel entre les deux valves d'une moule. Il avait le bec et les piels cendrés; la pupille

bleuatre; le doigt du milien uni par sa première phalange au doigt extérieur; le doigt postérieur le plus gros, et son ongle le plus long de tous : enfin Il pesait nue once. Longueur totale, quatre pouces et demi : bec.

cinq lignes; vol, huit pouces; queue, vingtdeux lignes, peu fourchue, composée de douze pennes; elle dépasse les ailes d'environ uu pouce: ces ailes n'ont que seize pennes.

IV. LE TARIN NOIR. Comme il y a des char-

donnerets noirs a tête orangée, il y a aussi des tarius noirs à tête jaune. Schweuckfel en a vu un de cette couleur dans la vollère d'un gentilbomme de Silésie : tout son plumage était noir, à l'exception du sommet de la tête, qui était jaunattre.

# OISEAUX ÉTRANGERS OCT DATE OCT DAT

LE CATOTOL.

On appelle ainsi au Mexique un petit oiseau de la taille de notre tarin, leque in toute in partie supérieure variée de noiraître et de fauve; toute la partie inférieure blanchâtre, et les pietés cendrés : il se tient dans les plaines, vit de la graine de l'arbre que les Mexicains appellent houshitis, et chants fort agréablement.

#### L'ACATECHILI.

Le peu que l'on sait de cet oisean ne permet pas de le séparer du tain : il est à pen près de in même grosseur ; il chante comme lui ; il vit des mêmes nontritures ; il a in ête et tout le dessus du corps d'un brun verdâtre, la gorge et tout le dessous du corps d'un blanc nuancé de jaune. Fernandez lui donne ie nom d'oiseau se frottant contre les rossaux : cela titandrait-il a quelques-unes de ses habitudes?

#### LES TANGARAS.

On trouve dans les climats chauds de l'Amérique un genre très-nombreux d'oiseaux, dont queiques-uns s'appellent au Brésil tangaras; et ies nomenciateurs ont ndopté ce nom pour toutes les espèces qui composent ce genre. Ces ofseaux ont été pris par la piupart des voyageurs pour des espèces de moineaux. Ils ne différent en effet de nos moineaux d'Europe que par les couleurs et par un petit caractère de conformation : e'est d'avoir in mandibule supérieure du bec échanerée des deux côtés vers son extrémité : mais ils ressemblent aux moineaux par tous les autres caractères, et même ils en ont à tres-peu près les habitudes naturelles; comme eux ils n'ont qu'un vol court et peu élevé, la voix désagréable dans in plupart des espèces.

On doit anssi les mettre au rang des oiseaux granivores, parce qu'ils ne se nourrissent que de très-petits fruits. Ils sont d'aisleurs presque aussi familiers que les moineaux, car la piupart viennent nuprès des babitations; ils ont aussi les mœurs sociables entre eux. Ils habitent les terres sèches, les lieux découverts, et jamais les marais. Ils ne pondent que deux œufs et rarement trois : ies moineaux de Cayenne n'en pondent pas davantage, tandis que cenx d'Europe en pondent einq ou six, et cette différence est presque générale entre les oiseaux des climats chauds et ceux des climats tempérés. Le petit nombre dans le produit de chaque ponte est compensé par des pontes plus fréquentes; comme ils sont en amour dans toutes les saisons, parce que la température est toujours à très-peu près ia même, ile ne font à chaque ponte qu'un moindre nombre d'œufs que les oiseanx de nos climats, qui n'ont qu'une ou deux saisons d'amonr.

Le genre entier des tangams dont nous connaissons déjà plus de trente espèces, sans y comprendre les variétés, paraît appartenir exclusivement an nonvenu continent; car toutes ces espèces nous sont venues de la Guiane et des autres contrées de l'Amérique, et pas une seule ne nous est arrivée de l'Afrique ou des Indes. Cette muititude d'espèces n'a néanmoins rien de surprenant : car nons avons observé ou'en général se nombre des espèces et des individus dans les oiseaux est peut-être dix fois pins grand dans ies climats chands que dans ies autres climats, parce que la chaleur y est plus forte, les forêts plus fréquentes, les terrains moins peuplés, les nourritures plus abondantes, et que les frimas, les neiges et les glaces, qui sont inconnus dans ees pays chauds, n'en font périr aucun; au fieu qu'un seul biver rigoureux réduit presque à rien la plupart des espèces de nos oiscaux. Une nutre cause qui doit encore produire cette différence, e'est que les oiseaux des pays chauds, trouvant feur subsistance en toutes saisons, ne sont point voyageurs : il n'y en a même que très-peu d'erratiques ; il ne ieur arrive jamais de changer de pays, à moins que ies petits fruits dont ils se nourrissent ne viennent à leur manquer; ils vont alors en chercher d'autres à une assez petite distance : i'on doit donc cesser d'être étonné de cette nombreuse mustitude d'oiseaux qui se trouvent dans les climats chauds de l'Amérique.

Nons alions diviser nos trente espèces de tangaras en trois ordres pour éviter la confusion; et nous n'emploierons que la différence la plus simple, qui est celle de la grandeur.

## LE GRAND TANGARA.

Ordre des passeresux, famille des dentirostres, genre tangara, sous-genre gros-bec. (Cuvier.)

Le grand fangarra, contus sous le nom de tamgure da sois de Cayarma, décommination que nous avious alors adoptée, parce qu'un noma suit assuré qu'il ne sortait plannis des grands avait assuré qu'il ne sortait plannis des grands de Manocovart tous a Informés que ce Inngara, con excellente habilitat les grandes fortés de la Guiane, mais que souvent assasé on le voyait dans les androits découverts, et qu'ils a et mait sur les boissons. Le mile et la femélie, qui se resembléent beauconé, p'acromp gener o vidialgrut sunsi quelquéries de petite froite de margrut sunsi quelquéries de petite inocites qu'ils reuvent sur les plantes.

Nous n'en donnous point ici în description, parce que l'on a prisenté cet oiseau de grandeur naturelle, et fort exactement pour în distribution des couleurs. Au reste, ce grand tangara est une espèce nouvelle et qui n'a été indiquée par aucun naturaliste.

#### LA HOUPPETTE.

Genre tangara, sous-genre loriot. (Cuvier.)

Cet oisean n'est pas tout à fait si grand que le précédent, quoique dans ce genre il soit un peu plus gros, nous l'avous appelé houppette, parce qn'il diffère de tous les autres tangaras par nue petite huppe qu'il porte sur la tête, ou pintôt qu'il relève lorsouil est actife.

On l'a décrit d'abord sous le nom de tanyara huppé de la Guianne, et encore sous le nom'ée tanyara huppé de Cayenne, parce qu'on ne s'est point aperçu que e'était la même espèce d'oiseau, dont l'un n'est qu'un variété de l'autre.

Cet oiseau est fort commun dans les terres de la Guiane, où il vit de petits fruits; il a un eri aigu comme celni du pinson, sans cependant en avoir le chant. Il ne se tient ni dans les grands bois, ni dans les palétuviers, et on ne le trouve que dans les endroits découverts ou défrichés.

#### LE TANGAVIO S

Cet oisean, mesuré depuis l'extrémité du bec jusqu'à celle de la queue, a huit pouces de longuenr; son bec est noirstre et long de huit neuf lignes; sa queue, quin'est point étagée, a trois pouces de longueur, et dépasse les ailes de dix-huit lignes; le tarse a environ un pouce de long; il est noirdtre ainsi que les doigts: les ongles sont gross et forts.

La femelle a la tête d'un noir Inisant comme de l'acier poli; tout le reste de son plumage est d'un bran uniforme. L'on voit cependant sur le dessus du corps et sur le croupion quelques teintes d'un noir Inisant.

Le tangavio se trouve à Buenos-Ayres, et probablement dans les antres terres du Paraguay; mais nous ne savons rien de ses habitudes naturelles.

#### LE SCARLATTE.

Genre tangara, sous-genre rhamphocèle. (Cuvier.)

Cet oiseau est commu sous le nom de langara.

du Mexique, appelé le cardinal; et comme le nom de tangara et un nom geincique, et que le surnom de cardinal a été appliqué à des ofseaux d'un autre genre, nous avons adopté le nom scarlatte que lui ont donné les Anglais, parce que son plumage estd'un rouge d'ezarlate. C'est le même oiseau que le cardinal de M. Brisson, et le même que le moineus scarlet d'Edwards. On doit sussi lui rapporter :

Cavier dil que la pi. 740 de l'édition in-4º de tution, donnée pour celle d'un tangara, représenta récilement le petit troupiale noir, orioins mismor, espéce à laquelle on a attribue mai à propon pour femelle l'oiseau pl. enium. n° 602, 661. in-4º, qui est tout différent. 18 Les deux moineaux rouges et noirs d'Aldrovande, qui ne different entre eux qu'en ce que l'un des deux n'avant pas de queue, et qu'Aldrovande a fait dece defiunt un caractère specifique en les nommant l'un moineau rouge sans queue, et l'autre moineau rouge à queue. Cette erreur et ces descriptions ont été coplées par presquetous les ornithologues;

2º Le tijepiranga de Maregrave ; 3º Le chiltotolt de Fernandez;

4º Et enfin, le merle du Brésil, de Belon, qui l'a ainsi nommé, parce que ceux qui apportaient en France quelques-uns de ces oiseaux les appelaient mertes du Brésil. Aldrovanden encore copié Belon; la seule différence essentielle que l'on trouve dans les notices données par ces au-

tor trouve dans ses notices contines par excessions: a mais apres les aroir toutes examinées, nous treurs porteu gener entre économier qui chantre de la contine de la contine de la contine de les autres, qu'ils avaient le plumage teind du rouge plus échaint, que cete couleur se voyai aussi sur les couvertures supérieures de aites, étc.; eç qui nous fait revire avec beanceup de vraisemblance que l'oiseau qui chante est entire, etc., eve qui nous fait revire avec beanceup de vraisemblance que l'oiseau qui chante est mile, et que est a femelle qui in a point de ramage, coumne cela arrive dans presque toutes les supéres d'oiseaux chanteurs.

Il paraît aussi que le môte a les plumes de la tête plus longues, et qu'il les relève un peu en forme de huppe, comme Edwards l'a représenté. C'est ce qui a fait dire à quesques voyageurs, qu'il y avait au Mexique deux espèces de cardinaux, l'un qui a une huppe et qui chante assez. bien, et l'autre plus cetit qui ne chante os.

Cero obseaux appartienment aux climans chauda du Mexique, du Périou et du Brésil; mais lis sont fort rares à la Guitane. Belon dit que de son temps les marchands qui veniende rid Brésil apportaient heuwoup de gese obseaux et en liberate de la profession de la p

On dolt présumer que e'est du scarlate qu'il faut entendre ce que les voyageurs diseut du ramuşe du cardinal; car le cardinal huppé étant du genre des großbecs, doit étre silencieux comme eux. M. Salerne après avoir dit, comme les voyageurs, que le cardinal huppé, c'est-adire celui du genre du gros-bee, avait un trèsdire celui du genre du gros-bee, avait un trèsjoli rmage, ajonte qu'il en a vu un vivant à Orleinas qui ne risti que rarement, et dont la voix u'avalt rien de gracleux; contradiction qui sertouve dans la mêne page de l'ouvage de cet auture. Les voyageurs s'accordent à dire que cet ósena an manage très-agechhe, et qu'il est même susceptible d'instruction. Fernander saure qu'on le trouve particulièrement à Totonocaps au Mexique, et qu'il chante très-agrénblement.

Nous regardons comme des variétés de cette spece, r'le cardinal lacheté, eit gar M. Brisson, qui ne diffère de notre searlate, qu'en ce que quedreps lammes du dos et de la poltrine sont bordèes de vert; ce qui forme des taches de eette couleur qui ont la figure d'un croissant. Aldrovande a fait un merle de cet oisseu, et comme ses jambes ne sont pas aussai allongées que cettes du merde, il l'a appelé merle aux pirids courts.

2º Le eardinal à collier, cité par M. Brisson, qui a la taille et les coulcurs du scarlatte, mais qui a de plus les petites couvertures et les bords des pennes des ailes bleus, et de chaque côté du cou deux grandes taches de la même couleur ; elles sont contigues, et ont la forme d'un croissant. Mais cet auteur décrit le cardinal tacheté ainsi que le cardinal à colifer d'après Aldrovande, qui, selon la remarque de Willughby. n'avait vu que des dessins de ces denx oiseaux. non plus que des autres que nous avons cités de lui dans cet article; ce qui rend ses descriptions tres-imparfaites, et l'existence de ces oiseaux assez douteuse : je n'aurais pas même fait mention de celui-cl., si les nomenclateurs ne l'avaient pas compris dans leurs listes.

3º L'oiseau Mexicain, que Hernandes a indiqué par la phrase suivante : avis mexicana psittaci colore, et que M. Brisson, d'après lui, a décrit comme s'il l'avait vu, sous le nom de cardinal du Mexique, tandis que Hernandes dit sculement: Heec avis statim in rostro (quod aduncum nonnihil et einneritium est totum) inferiore parte ad caudam usque, hoc est in ventre toto minii colore rubet : qui idem color sursum per uropyqium, ad dorsum porrigitur, nisi quod alarum versusprincipium cum virore rubor confunditur, qui ad ipsum ita eotlum protenditur, quod omnino virescit. Caput autem amethystino, aut hyacinthino colore diluitur. Circulus qui pupillam ambit, valde albet orbita; vero'oculi est carulei satupeu fourchue.

rati coloris. Uhi suum sumunt principium 1 que eclles du milieu, ce qui rend la queue un ala, colorest subluteus. Sequitur primus pennarum in alis ordo cum secundo et tertio dicti hyacinthino coloris. In medio tamen harum pennarum circumferentia intercurrit linearis subviridis usque ad finem. Cauda tota est amethystini coloris absque viriditate, dilutioris tamen versus finem. Pedes, qui tres ante et unum retro digitos habent, inter cinercum ac violaceum ambigunt,

Au reste, ces oiseaux volent en troupes : on les prend facilement avec des lacets et autres petits pièges ; ils s'apprivoisent aisément, et de plus ils sout gras et bons à manger.

# LE TANGARA DU CANADA.

Genre tangara, sous-genre cardinal. (Cuvier.)

Cet oiseau differe du scarlatte par la grandeur et par la couleur ; il est plus petit, et son plumage est d'un rouge de feu clair, au lieu que celui du scarlate est d'un rouge vif foncé comme l'écarlatte. Le bec du tangara de Capada est de couleur de plomb dans toute son étendue, et n'a point de caractères particullers, tandis que le bec du scarlatte est en dessus d'un noir foncé, et que la pointe de la maudibule Inférieure est noire, le reste de cette mandibule blanc, et qu'elle est élargie transversalement comme la base de la mandibule inférieure de l'oiseau appelé bec-d'argent. Les bees de ces oiseaux sont assez mal représentés dans les figures des planches enluminées.

Le scarlatte ne se trouve que dans les climats les plus chauds de l'Amérique méridionale, au Mexique, au Perou, au Bresil. Le tangara du Canada se trouve dans plusieurs contrées de l'Amérique septentrionale, aux Illinois, à la Louisiane, à la Floride : alnsi l'on ne peut douter qu'ils ne fassent deux espèces distinctes et séparées.

Cet oiseau a été décrit exactement par M. Brisson. Il a très-bien remarqué que la couleur rouge de son plumage est beaucoup plus claire que celle du scarlatte; les couvertures supérieures des ailes et les deux pennes les plus proches du corps sont noires; toutes les autres pennes des ailes sout brunes et bordées intérieurement de blane jusque vers leur extrémité; la queue est composée de douze pennes noires, terminées par un petit bord d'un blane très-clair; les latérales sont un peu plus longues

13

LE TANGARA DII MISSISSIPI

Genre tangara, sous-genre cardinal, (Cuvier.)

Le Tangara du Mississipi est une espèce nouvelle qui n'a été décrite par aucun naturaliste. Cet olsean a beaucoup de rapport avec le tan. gara du Canada; seulement ce dernier oiseau a, comme le scarlatte, les ailes et la queue noires, tandis que le tangara du Mississipi les a de la même couleur que le reste du corps. Une difference plus essentielle est celle qui se trouve dans le bec ; celul du tangara du Mississipi est plus grand que le bee de tous les autres tangaras, et en même temps beaucoup plus gros. Il y a de plus un caractère particuller qui indique assez evidemment que ce tangara du Mississipl est d'une espèce différente de celle du scarlatte et de celle du tangara de Canada; c'est que les deux mandibules du bec sont convexes et reuflées, ce qui ne se trouve dans aucune autre espèce de tanuara, et ne se voit même que trèsrarement dans tous les oiseaux. Nous devons avertir que ce caractere n'a pas été saisí par nos dessinateurs, et que cet oiseau n'avant pas été dessiné vivant, le bec n'a ni sa forme, ni sa couleur dans la planche enluminée; car dans l'état de nature vivante le bee n'est pas noir. mais d'un bruu tres-clair et tres-lavé, et la convexité des deux mandibules qui n'est pas exprimée dans la planche est néanmoins un caractere très-remarquable. Au reste, cet 'oiseau n'a pas un chant aussi

ton net , si hauf et si perçant, qu'il romprait la tête dans les maisons, et qu'il ne faut l'eutendre qu'en pleine campague ou dans les bois. « C'est e en etc. dit Dupratz , qu'on entend frequem-· meut le ramage du cardinal dans les bois, et « l'hiver seulement sur les bords des rivières o lorsqu'il a bu; dans cette saison il ne sort « poiut de son domicile, où il garde coutinuellee ment la provision qu'il a faite pendant le beau e temps. On y a trouyé en effet du grain de mais « amassé jusqu'à la quantité d'un boisseau de « Paris : ce grain est d'abord artistement cou-

agréable que celui du scarlatte; mais il siffle d'un

· vert de feuilles, puis de petites branches ou bû-· chettes, et il n'y a qu'une seule ouverture par ou l'oiseau puisse entrer dans son magasin.

#### LE CAMAIL OU LA CRAVATE.

Genre tangara, sous-genre gros-bec. (Cavier.)

Cette espèce est nouvelle, et e'est M. Sonnini de Mauoncourt qui nous l'a donnée pour le Cabinet. Nous avons tiré sou uom du caractère le plus apparent, son plumage étant d'une couleur uniforme, cendrée, un peu plus claire sous le ventre, à l'exception du devant et du derrière de la tête, de la gorge et du haut de la poitrine, sur lesquelles partics s'étend une couleur noire en forme de cravate, ce qui lui a fait donner le nom de tangara à cravate noire, dans nos planches enluminées; mais comme cette bande noire lui passe aussi sur le front, nous avons eru devoir préférer le nom de camail, qui représente mieux ce caractère frappant. Les ailes et la queue sont encore d'une couleur cendree, plus foncée que celle du dessus du corps ; les pennes des ailes sont bordées extérieurement d'un cendré moins fonce, et eclles de la queue d'une couleur encore plus claire.

Cet oiseau est le septieme dans l'ordre de grandeur en ce geure; sa longueur toule est de sept pouces. Le bee a neuf lignes; la partie surperieure en est blanche à la base, et noire au bout; l'inférieure est entierement noire. La queue est un pen étagée; elle a trois pouces un quart de long, et dépasse les niles pliées de

deux pouces.

Il a été trouvé à la Gulane dans les lieux découverts : mais il y est fort rare, et u'a été in-

diqué par aucun auteur.

# LE MORDORÉ '.

Cette espèce sal encore nouvelle et à ét àpportee somme la précédente par N. Somial de Manoncourt. Set dimensions sont les mémes que ceiles du précédent; sa longueur st de sept pouces; la tête, les ailes et la queue sont d'un benu noir lustré je reste du corpes et d'une beile couleur mordorée; plus fonées sur le devant du co et la poirine, et c'est de ce caractère très-apparent que nous avous tiré son nom Or la désigné dans les planches enlumièes sous la déponimation de jangura janné à tête noire.

Cuvier rapporte cet oiseau au genre des pses-grisches-

a trois pouces de long, et dépasse les ailes pliées de quinze lignes ; le bec est noir et a neuf lignes de long.

Nous ne savons rien de ses habitudes naturelles; il se trouve à la Guiane, où il est encore plus rare que le précedent.

#### L'ONGLET.

Genre laugara, sous-geure cardinal. (Cuvier.)

Dans cet oiseau, chaque ongle a sur chacune des faces latérales une petite rainure concentrique au contour des bords de cette face, et c'est de ce caractère singuiller que nons avons tiré son nom : il a été apporté par M. Commerson, et comme il ressemble pour tout le reste aux tangarras, il est plus que probable qu'il vient de l'Amérique méridionale.

La tête de cet oiseau est rayée de noir et de bleu; la partie antérieure du dos est notrâtre, et la postereure d'un orangé vif; les couvertures supérieures de la queue sout d'un brun olivâtre; les couvertures supérieures des alles, leurs pennes et celles de la queue, sont noires et bordese extérieurement de bleu; tout le dessous du corps est jaune.

Sa longueur totale est de près de sept pouces; le bec a hult lignes de long, et il est échancre vers la politie comme celul des tangaras, le tarse a neuf lignes ainsi que le doigt du milieu. M. Commerson ne nous a laissé aucune notice sur les habitudes naturelles de cet oiseau.

### LE TANGARA NOIR'. ET LE TANGARA ROUX.

On a cru que ces ciseaux, étalent de daux cepiece differents: unais M. Sonnià de Manoncourt aous apprend qu'llens font qu'une expèce, et que le tangars anoi reit el méls; le fangarous cest la femelle. Comme la femelle est entièrement noir, reasse et que le malle serait entièrement noir, reasse et que le mile serait entièrement noir, sansa une tache blanche qui couvre le haut de chappe alle, ces diseaux noir pas besoin d'une plus ample description. Ils sont communs à la Giaine dans les cardotis découversé; ils man-

Ces oiseaux sont de même espèce. Le soir est le mâle, et le nour la femèlle.

quefois aussi des insectes; leur cri est aigu et ils n'ont point de chant. Ils vont toujours par paires et jamais en troupes.

#### LE TURQUIN.

#### Genre tangara, sous-genre loriot. (Cuvier.)

Nous avons donné à ce tangara le nom de turquis, parce qu'il a toutes les parties inférienres du corps, le dessus de la tête et les cotés du cou d'un bleu turquin; le front, le dessus du corps , les ailes et la queue sont noirs ; il y a quelques taches de cette couleur noire près des jambes, et nne bande assez large au bas de la poitrine.

L'oiseau décrit par M. Brisson, sous le nom de tangara bleu du Brésil, paraît être le même. on blen une légère variété de cette espece, qui se trouve à la Guinne, quoique assez rarement. Nons ne connaissons rien de ses habitudes naturelies.

#### LE BEC-D'ARGENT.

#### Genre tangara, sous-genre rhamphocèle, (Cuvier.)

Nos colons de Cavenne ont donné à cet oiseau le nom de bee-d'argent, que nous avons adopté. parce qu'il exprime un caractère spécifique bien marqué, et qui consiste en ce que les bases de la mandibule inférieure du bec se prolongent jusque sous les veux en s'arrondissant, et forment de chaque côté une plaque épaisse ani. lorsque l'oisean est vivant, parait être de l'argent le plus brillant; cet éclat se ternit anaud l'oisean est mort. On a manqué ce caractère dans la représentation un'on a faite de eet olscau. sous la dénomination de tangara pourpré : apparemment l'on n'a pas eru qu'il fût général dans tous les judividus : Il l'est néanmoins pour tous les mâles. La femelle est mieux à cet égard. parce que dans la nature son bec n'a qu'une légère trace presque insensible de ce renflement si apparent dans le mâle, et par conséquent elle n'a pas comme lui ces plagues de conleur argentée. Dans la planche 267 des Glanures d'Edwards, on voit une très-bonne représentation de cet oiseau, qu'il a donné sous le nom de merte à gorge rouge. Il s'est trompé, comme l'on voit, sur le geure de cet oiseau ; mais il a très-bien saisi le caractère singulier du renflement du bec; seulement la couleur argentée des plagnes est beau-

gent comme les autres de petits fruits et quei- ; coup plus terne , parce qu'ii n'a pas dessiné l'olseau vivant, et que le brillant de ces parties

s'était dissipé. La longueur totale de cet oiseau est de six pouces et demi; celle dn bee est de neuf lignes.

et il est noir sur sa partie superleure ; la tête. la gorge et l'estomae sont pourprés, et le reste dn corps est noir avec quelques teintes de pourpre. L'iris des yeux est brun. La femelle différe du mâle, non-seulement par la couleur du bec. mais encore par celle da plumage; le dessus de son corps est bran avec queiques teintes d'un pourpreobseur, et le dessous rougeatre; la queue et les ailes sont brunes. Un autre caractère distinctif du mâle et qui

n'avait pas encore été saisi, c'est une espèce de demi-collier autour de l'occiput, formé par de longs poils ou soies ponrpres, qui débordent les plumes de près de trois lignes : e'est a M. Sonnini de Mauoncourt que nous devons cette nouvelle observation; nous lui devons aussi la connaissance des habitudes naturelles de cet oiseau et des autres tangaras de la Guiane

Le bec-d'argent est de tous les tangaras celui qui est le plus répandu dans l'île de Cavenne et à la Guiane. Il y a apparence qu'il se trouve dans plusieurs autres elimats chauds de l'Amérique; car Fernandès en parie comme d'un oiseau du Mexique, vers les montagnes de Tepnzcullula. Il se nourrit de petits fruits ; il entame aussi les bananes, les goyaves et autres gros fruits tendres lorsqu'ils sont en maturité, et ne mange point d'insectes. Ces oiseaux fréquentent les lieux découverts, et ne fuient pas le voisinage des habitations; on en volt jusque dans les jardins : cela u'empêche pas qu'ils ne soient assez commnns dans les endroits déserts et même dans les clairières des forêts; car dans les plus épaisses, lorsque les vents ont abattu un certain nombre d'arbres et que le soleil pent éciairer cet abattis et assainir le ferrain, on ne manque guère d'y trouver quelques becs-d'argent qui ne vont cependant pas en troupes, mais toujours par paires.

Leur nid est un cylindre un peu courbé qu'ils attachent entre les branches horizontalement, l'ouverture en bas, de manière que, de quelque cote que vienne la plule, elle ne peut y entrer; ce nid est long de pins de six pouces et a quatre pouces et demi de largeur; il est construit de paille et de feuilles de balisier desséchées, et le fond du nid est bien garni intérieurement de

morceaux pius larges des mêmes feuilles. C'est sur les arbres peu elevés que l'oiseau attache ce nid; la femelle y pond deux œufs elliptiques, blanes et chargés au gros bout de petites taches d'un rouge léger qui se perdent en approchant de l'autre extrémité.

Quelques nomenclateurs out domé à cet oisou le nom de cadinal; mais é est imporprement, parequ'il a été applique, par cet mêmes nomenclateurs, à plusieurs autres appèces. D'autres out eru qu'il y avait une varieté assez apparente dans ecte espèce. Di voi dans le crabint de M. Manduit un oisean dont tout le plumage est d'un rose plué varié de girs; il nous a para que cette difference n'est produite que par la mue, « que ere l'est point un variété par la mue, « que en este plus une varieté la dividue, nous paruit très-constante dans tous ses caractères.

#### L'ESCLAVE'.

Nous conserverons à cet oisean ie nom d'eselave qu'il porte à Saint-Domingue, scion M. Brisson, et nons sommes surpris qu'ayant un nom dul semble tenir a l'état de servitude ou de domesticité, on ne se soit point informé si on le nourrit en cage, et s'il n'est pas d'un naturei donx et familier, que ce nom paraît supposer. Mais ce nom vient peut-être de ce qu'il y a à Saint-Domingue un gobe-mouche huppé qu'on v nomme le tyran; nom qu'on a aussi donné au gobe-mouche à queue fourehue en Canada; et comme ces oiscaux tyrans sont bien supérieurs en grandeur et en force, on aura donné ie nom d'eselave à celui-ci, qui se nonrrit comme eux d'insectes, auxquels lis donnent la chasse. Cet oiseau a quelques caractères communs

ave les grives: Il leur resemble par les couleurs et surdus pur les mouchetures du veutre; les grives out, comme lui et comme les autres tangarss, l'échanceure du bec à la mandibule supérieure. Ainsi le genre des grives et celui du tangars aont assez voislas l'un de l'autre, et l'enclave est peut-être de tons les tangarsa cettal qui ressemble le plas à la grive; réammoins, comme il en differe beuxeoup par la grandeur, et qu'il est considérablement plus petir, on doit le placer comme nous le faisons ici dans le geure des tangarss.

4 Get oiseau appartient an genre gobe-monche.

L'esclave à la tôte, la partie supérieure da con, le dos, le recoupion, les plumes sexplaiares et les couvertures du dessus des alies d'une conte les couvertures du dessus des alies d'une conleur uniforme; lout de dessos de corps sit d'un un blane sale, variéde taches brunes qui acrupent de la leur de le milleu de chaque plume; les penues des alies sont brunes, bordées extériorerment d'oliviètre et intérierement de blane sale; les deux pennes du milleu de la queue sont brunes; le nautres sont de la même couleur avec anne hordure retres sont de la même couleur avec anne hordure collètar les pest fourbes. Les pest fourbes les pests fourbes de la pest fourbes les pests fourbes de la pest fourbes les pests fourbes. Les pests fourbes les pests fourbes. Les pelses sont brune.

# LE BLUET.

Genre tangara, sous-genre tangara proprement dit. (Covier.)

Cet oiseau a été indiqué dans les planches enluminées sous le nom de l'evéque de Cayenne, parce que les nomenclateurs l'avaient ainsi nommé, sans faire attention à l'indécence de la dénomination, et à un inconvénient encore plus grand : c'est qu'il y a deux espèces d'oiseaux auxquels les voyageurs ont aussi donné ce nom. sans trop savoir ponrouoi, si ce n'est qu'ils ont une partie de leur robe bleue : l'un est un bengali, qu'on a aussi appelé le ministre, apparemment par la même raisou; ie second est eciui qu'on a appelé à Saint-Domingue l'organiste, et auquel nous conserverons ce nom, à cause de son chant harmonieux; et enfin le troisième éréque était notre bluet de Cavenne, que les habitants de eette coionie connaissent sous ce dernier nom, plus convenable que celui d'évêque pour un oiseau : il est certainement du genre des tangaras, et d'une grandeur un peu au-dessus de celle des espèces de tangaras qui composent notre second ordre de grandeur en ce genre. Dans la pianche enjuminée, les couleurs en général sont trop fortes : le mâle a tout le dessous du corps d'un gris bieuâtre, et la femelle a le dessus de la tête vert januâtre, et tout le dessous dn corps, le dos, le dessus des pennes de la queue et des ailes, d'un brun olivâtre glacé de violet : la large bande des ailes qui est d'un olivâtre clair tranche beaucoup moins que dans la pianche avec je brun du dos.

Les biuets sont très-communs à Cayenne : ils habitent les bords des forêts, les plantages et les anciens endroits défriehés, où ils se nourrissent de petits fruits. On ne les voit pas en grandes troupes, maistoujours par paires. Ils seréfugient le soir entre les fenilles des palmiers à leur jonction près de la tige: ils y font un brait à pen près comme nos moineanx dans les saules , car ils n'ont point de chant et seulement une voix aigné et pou agréable.

#### LE ROUGE-CAP.

Genre tangara, sous-genre tangara proprement dit. (Guvier.)

Nous appelons cet oiseau rouge-cap, parce que sa tête entlère est couverte d'une belle couleur rouge.

Pour se faire, une lôfe exarte des nuances du plumage de cet soiseu, il faut substiture à la coulent brune qui convre, dans la planche, con lie dessaus du cops, such selle couleur soire; la tache de la gonge est plus étroite, plus allongre et noire avec de pritte taches pourpres, les plets sont noire ainsi que la partiesapérieure din prés sont noire ainsi que la partiesapérieure din son extrimité: los tacé cet let dadas la nature de l'oiseuu vivant, et la planche a été gravée d'apprès un oiseum met.

Cette espèce n'est pas bien commune à la Guiane, et nous ne savons pas si elle se trouve ailleurs.

# LE TANGARA VERT DU BRÈSIL.

Genre tangara. (Cuvier.)

Ce tangara, que nous ac comanissos que d'apre M. Brisson, est plus gross que le moinean franc. Tout le dessus du corps est vert; l'on voit de chaque cété de la tièt un teta bon oir placée entre le bec et l'est, au-dessous de laquelle est le long de la mandibule inférieure; les plus petitescouvertures supérieures des sules sout d'ano concleur d'aigue-mariue fort brillante, les autres sont vertes.

La gorge est d'un beau noir ; la purtie inférieure du con estjaune, et tout le reste duéssus du corps est à un vert jaunâtre; les ailes plées paraissent d'un vert changeant ca bleu; les pennes de la queue sont de la même couleur, à l'exception de deux intermédiaires qui sont vertes.

M. Brisson dit que l'on trouve cet oiseau au Mexique, au Pérou et au Brésil. L'OLIVET.

Genre langara , sous-genre loriot. (Curier.)

Nous lui avons donné ce nom, parce qu'il test partout d'un vert coutent d'olive, plus foncé sur le dessus du corps, et plus clair en dessous : les grandes plumes des ailles sout encore plus foncés en couleur que le dos, car élies sont presques brunes; on y distingue seulement des reflets verdâtres.

Sa longueur est d'environ six pouces, et les alles s'étendent jusqu'à la moitié de la queue.

Ce tangara nons a été apporté de Cayenne par M. Sonnini de Manoncourt.

Les dix-sept espèces précédentes composent ce que nous avons appelé les grands tangaras; nous allons maintenant douner la description des espèces moyennes pour la grandeur, qui ne sont pas si nombreuses.

# LE TANGARA DIABLE-ENRHUMÉ.

Geure taugara , sous-genre taugara proprement dit.
(Curier.)

C'est le nom que les Créoles de Cavenne don-

nent à cet oiseau, dont le plumage est mélangé de bleu, de jaune et de noir, et dont le dessus et les côtés de la tête, la gorge, le cou et le croupion, la partie antérieure du dos, sout noirs sans ancune teinte de bieu. Les petites convertures des ailes sont cependant d'une belle couleur d'aigue-marine, et prennentau sommet de l'aile une teinte violette : le dernier rang de ces netites couvertures est noir terminé de bleu violet. Les pennes des ailes sont noires ; les grandes (la première exceptée) sont bordées extérienrement de vert jusqu'à environ la moitié de leur longueur : les grandes convertures sont noires, bordées extérieurement de bleu violet. Les pennes de la gueue sont noires, bordées légèrement à l'extérieur de blen violet , jusqu'auprès de l'extrémité; la première penne de chaque côté n'a pas cette bordure ; elles sont toutes grises en dessons. Une légère couleur jaux e couvre la poitrine et le ventre, dont les côtés ainsi que les couvertures des jambes sont semés de plumes noires, terminées de bieu violet et de quelques plumes jaunâtres tachetées de noir.

Nous avons cru devoir donner la description exacte des couleurs prises sur l'oiseau vivant, parce qu'elles sont différentes de celles de la planche enluminée de l'édition in-4°, qui n'a été peinte que d'après un oiscau mort; on lul a donné dans cette planche la dénomination de tanqura tacheté de Cayenne.

tangara tachete de Cayenne.

Sa longuenr totale est de cinq pouces etdemi;
le bec a six lignes de long; la queue, un ponce
dix lignes; elle dépasse les ailes pliées d'un

On le trouve à la Guiane, où il n'est pas comman, et nons ne savons rien du tout de ses

habitudes naturelles.

M. Brisson a pensé que cet oisenu était le même que le toushéoid fe Perandès, mais Fernandès di sealement que cet oisean estenion de la grandeur d'un moineur, qu'il a le becourt, le dessos da corps bleu, et le dessous du compaire, de dessos da corps bleu, et le dessous compiète, de décider se le toushibotel est le même oiseau que le diseléer se le toushibotel est le même oiseau que le diseléer se l'actualité du dans les campagnes et sur les montagnes de l'etaceau au Mexique, qu'il a r'a pas un chant agrebble, et qu'ou ue le nourrit pas dans les maisons.

# LE VERDEROUX.

Geare pie-grièche. (Cavier.)

Nons avons appelé cet oisean werderoux, parce qu'il a tout le plumage d'un vert plus ou moins foncé, à l'exception du front, qui est roux des deux côtés de la tête, sur lesquels s'étendent deux bandes de cette couleur, depuis le front jusqu'à la maissance du cou en arrière de la tête: le reste de la tête est gris condré.

Sa longueur est de cinq pouces quatre lignes : eelle du bee est de sept lignes, et celle des pieds de huit lignes; le queue n'est point étagée, et les ailes pliées ne s'étendent pas tout à fait jusqu'à la moitié de sa longueur.

Cette espèce est nouvelle : nous en devons la connaissance à M. Sonnini de Manoucourt, mais il n'a pu nous rien apprendre des habitudes naturelles de cet oisean, qui est fort rare à la Gulane, et qu'il a trouvé dans les grandes forèts de cette contrée.

#### LE PASSE-VERT.

Genre tangara, sous-genre tangara proprement dit-(Cuvier.)

Nona roundéjà dounéer cio lessa sous ceméme une de passe-ser, et on l'a décrit sous la décomination de moinema tête rousse de Cayenne: et extette deconation qui nous a induit en cet cité est cette de foundation qui nous a induit en cet diseasa genre des moineaux, tandés qu'il appartient à celui des tangaras; éves le mille de l'espece : la feméle est le fançara à tête rousse. Ainai le en métais trompé que pour le mille, dont voic i la description plus détaillée pour les coulcarses, quoique la planche les représentant le la différence des coulcars carbe le connaître le la différence des coulcars carbe le melle et la feméle et la feméle et la melle et la melle de la feméle de la melle et la melle de la feméle de la melle et la melle de la feméle de la melle et la melle de la feméle de la melle et la feméle.

La partic supérieure de la tête est rousse; le dessus du cou, », le bas du dos et le croupion, sont d'un jeune pilé doré, heillant comme de la sole reve, et l'ann lequé on aperoti, sebon certains jours, une légère triate de vert; les côtés de la tête sont alors; la partie supérieure du dos, les plumes scapalaires, les peties couvertures supérieures des alles et celles de la queue sont vertes.

Le gorge est d'un gris bler; le reste du dessous du corps brille d'un mélange coufus de jauue pâle doré, de roux et de gris bleu, etchacune de ces conleurs devient la dominante, selon les différents jours auxquels l'oisean est exposé; les peanes des alles et de la queue sout brunes avvee une bordure plus ou moins large d'un vert doré.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle a le dessus du corps vert, et le dessous d'un jaune obscur avec quelques reflets verdâtres.

ones a superguer come bestuder.

of les Crécles leur out donné le non dy onne, 
phinois, que nous enssions adopté si nous n'avoins employé précéderament celui de pazseneré, coyant que ect oiseus était un moineau
no passereus err. Il urbabite que les lieux découverts et à 'approche même den habitations ;
il as couvrit de fraits, et gique les banasses et
il dévante caussi les champs de riz dans le temps
il dévante nauss les champs de riz dans le temps
de le maturité. Le mâle et la fémelle es suivent
ordinairement, mais lin es volent pas per troupes; seulement ou les trouve quéquéosis en

nombre dans ies rizières. Ils n'ont ni chant ni ramage, mais un cri bref et aigu,

# LE PASSE-VERT A TÊTE BLEUE.

L'on trouve dans la collection académique une description d'un lungara qui paraît avoir beucoup de rapport avec le passe-vert. Cet olseau a, selon M. Liuucus, je devant du cou, ia politine et le ventre d'un janae doré; je dos jame verdâtre, et les alies et la queue vertes, asan melange de jaune : mais es tangera differe du passe-vert par sa tête, qu'il a d'un bleu très-vif.

#### LE TRICOLOR.

Genre tangara , sous-genre tangara proprement dit. (Cuvier.)

La pinoche eniuminée v<sup>8</sup> 3a de l'édition ineprésente deux oisseux sous les noms de langura varié à l'ête verte de Cayarne, fgs. 2, 4 de langura varié à l'ête verte de l'apprense, fgs. 2, qui tous paraissent ne faire qu'une variée dans la même espèce, et peut-tre us simple différence de sece, puisque ces deux oiseaux ue différent gaber que par la couleur de la trête, qu'un de l'apprense de l'apprense de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de l'apprense de la commandation de l'apprense de la commandation de l'apprense de l'apprense de l'apprense de la commandation de l'apprense de l'ap

Nouse connaissons rien des habitudes naturelies de ces taagaras, qui tous deux uous sont venus de Cayenue, où evendaut M. Souniul de Manoncourt ue lesa pas vus. Nous avous douné à cette espèce le nom de tricolor, parce que les trois couleurs dominantes du plumage sont le rouge, le vert et le bieu, et toutes trois fort éclatautes.

On voit dans le cabinet de M. Aubri, curé de Saint-Louis, e et ricolor à tête bleue bieu conservé, auquel on a donué le nou de pape de Magellan; mais il n'est pas trop croyable qu'il veiune eu effet des terres voisies de ce détroit, puisque ceux qui sont au Cabinet du Roi sont venus de Cayenne.

4 Cet oiseau est d'espèce différente du précident; c'est la femelle de l'organiste.

## LE GRIS-OLIVE.

Geore tangara. (Curier.)

Nous nommons aiusi eet oiseau, parce qu'il a dessous du conjunte dessous du conjunte d'olive. Ii a été décrit sous le nom de langara olive de la Louisiane; mais il se trouve à la Guiane aussi blen qu'à la Loaisiane. Nous ne savons rieu de ses habitudes naturelles.

#### LE SEPTICOLOR.

Genre tangara, sons-genre tangara proprement dit. (Guvier.)

Nous appeions septicolor cette espèce de tangara, parce que son piumage est varié de sept eouleurs bien distiuctes, dont voici l'énumération: un beau vert sur la tête et sur les petites coavertures du dessus des alies ; du noir velouté sur les parties supérieures du cou et du dos, sur les penues moyennes des alles, et sur la face supérieure des peaucs de la queue ; du couleur de feu très-échtant sur le dos ; du jaune orangé sur le croupion; du bleu violet sur la gorge, la partie inférieure du cou et les grandes convertures supérfeures des ailes ; du gris fouc sur la face inférieure de la queue; et enfiu du beau vert-d'eau ou couleur d'aigue-marine sur tout le dessous du corps depuls la poitrine. Toutes ces couleurs sont évidentes, même brillantes et bien tranchées; elies out été mai mélangées dans les plauches enjuminées qui ont été pein tes d'après des oiseaux assez mai conservés, Le premier que l'on a représeuté sous le nom de tangara était un oiseau séché au four, qui venait du cabinet de M. de Réaumur : les geus qui avaieat soia de ce cabinet lui avaient piouté une queue étrangère, et c'est ce qui a trompé uos peintres. Le second, qui est représenté sous le nom de tangara du Brésil, est un pen moins défectueux; mais tous deux ne sont que le même oiseau assez mai représenté : car dans la nature c'est le plus beau, uon-seulement de tous les tangaras , mais de presque tous les olseaux connus.

Le septicolor jeuue u'a pas sur ledos le rouge vif qu'il pread lorsqu'il est adulte, et la femeile n'a jamais cette couleur; le bas du dos est orangé emme le croupiou, et en général ses couleurs sont moins vives et moins tranchées que celles du male: mais on remarque des variétés dans la distribution des couleurs; car il y a des individus máles qui out ce rouge vif sur le croupion aussi bien que sur le dos, et l'ou a vu d'autres individus, même en assez grand nombre, qui ont le dos et le croupion entierement de couleur d'or.

Le mâte et la femelle sont à peu près de la même graudeur; ils ont cinq pouces de longueur; le bee n'a que six lignes, et les pieds hait lignes; la queue est un peu fourchue, et les ailes pliées s'éteudent jusque vers la moitlé de sa longueur.

Ces oiseaux vont en troupes nombreuses; ils se nourrissent de jeunes fruits à peine noués, que porte un tres-grand arbre de la Guinne, dont on n'a pu nous dire le nom ; ils arrivent anx environs de l'ile de Cayenne, lorsque cet arbre y est en fleurs, et ils disparaissent quelquetemps après, pour suivre vraisemblablement dans l'intérieur des terres la maturité de ces petits fruits; ear c'est tonjours de l'intérieur des terres qu'on les volt venir. C'est ordinairement en septembre qu'ils paraissent dans la partie habitée de la Guiane; leur séjour est d'environ six semaines, et als reviennent en avril et mal, attires per les mêmes fruits qui múrissent alors: lis n'abandonnent pas cette espèce d'arbre, on ne les voit iamais sur d'autres : aussi lorm'un de ces arbres est en fleurs, on est presque assuré d'y trouver un nombre de ces oiseaux.

An reste, ils ne nichent pas pendant leur séjour dans la partie babitée de la Guiane. Marctrave dit qu'au Brésil on en noarrit en cage, et qu'ils mangent de la farine et du pain. Ils n'ont parties de parent leurons est basé et circu

point de ramage; leur eri est bref et aigu. On ne doit pas rapporter à l'espèce du septicolor celle de l'oiseau talao, comme l'a fait M. Brisson; ear la description qu'il a tirée de Seba ne lui convient en aucune façon, « Le « talao, dit Seba, a le plumage joliment mélangé « de vert pâle, de noir, de jaune et de blane ; les « plumes de la tête et de la poltrine sont très-· agréablement ombrées de vert pâle et de noir; « Il a le bec, les pieds et les doigts d'un noir de o poix. o D'ailleurs ce qui pronve démonstrativement que ee n'est pas le même olseau, e'est ce qu'ajoute cet auteur, qu'il est très-rare au Mexique, ce qui suppose qu'il ne va pas par troupes nombreuses, tandls que le septicolor voyage et arrive en très-grand nombre.

#### LE TANGARA BLEU'.

Geore tangara, sous-genre tangara proprement dit. (Cuvier.)

Nons avons indiqué ect obsent sons cette dénomination dans nos planches columbrées, nº 155, fig. 1 de l'cidit, in-tº. Il a en effet la tête, la gorge et le dessons du cou d'une belle couleur blene; le de derrière de la tête, la partie supérieure du cou, le dos, les alles et la queue, noirs; les couvertures supérieures des niles noirs et bordées de bleu; la politine et le reste du dessous du corps d'un beuu blanc.

En comparaut cet oiseau avec celul que Seba a indiqué sous le nom de moineau d'Amérique. ll nous a paru que c'était le même, ou du moins que ce ne ponvait être qu'une variété de sexe ou d'âge dans cette espèce; ear la description de Seba ne présente aucune différence sensible. M. Brisson ayant apparemment trouvé la description de cet auteur trop imparfaite l'a amplifiée; mais comme il n'a pas vu eet oiseau, et qu'il ne cite pas ceux qui peuvent lui avoir donné connaissance des caractères qu'il ajoute, nous n'avons pu établir aucun jugement sur la vérité de cette description, et nous nous croyous bien fondés à regarder ce moinean de Seba comme un tangara qui ressemble beaucoup plus à celui-ci qu'à tout autre

Au reste, ect oiseau de Seba la la vait été envoyé de la Barbade; lenôtre est venu de Cayenne, et nous ne savons rien de ses babitudes naturelles.

## LE TANGARA A GORGE NOIRE.

Genre tangara, sons-genre tangara proprement dit (Cuvier.)

Cette espèce est nouveile: on la trouve à la Guiane, d'où elle a été apportée par M. Sonnini de Manoncourt.

Elle a la tête et tout le dessus du corps d'un vert d'olive; la gogre noire; la poitrine orangée; les octés du cou et tout le dessous du corps d'un beau jaune; les couvertures supérieures des ailes, les pennes des ailes et de la queue brunes et bordées d'olivâtre; la mandibule supé-

Variété de l'ouscus tampern-diable-enrhum/.
 Selou Cavier, cet obeau est un vrai bec-lin, une sorte de figuier à bec un peu gros.

rieure du bec noire; l'inférieure grise, et les pieds noirâtres.

## LA COIFFE NOIRE.

Genre tangara, sous-genre tangara proprement dit.

La longueur fotale de cet o issan est de quatre pouces dix lignes; son bece est noir en neu lignes delong; tout le dessous du corps est biane, sigèrement varie de certafre; le dessus de la tete est d'un noir lustré qui s'étend de chaque cold du con, par une bande noire qui trannée sur le du con, par une donne à l'oiseau l'an d'etre colff de sur, et la donne à l'oiseau l'an d'etre colff de sur, et la companie de l'oiseau l'an pour sont pas par foise et out loutes vingi-teus lignes de longueurs, gilles d'epassent d'un pour les altes pilées. La pilée a neut l'ingres de longu-

Le tijepiranga de Marcgrave, dont M. Brisson n filt son tangura cendré du Brésil, ressemblerait partitement à cet oisseu, si Margrave eté fait mentiou de cette 'couleur noire eu forme de coffre; ce qui nous fait présumer que celui dont nous veions de donner la description est le mâle, et que le tijepiranga de Marygrave est la fmelle.

Au reste, on le trouve dans les terres de la Guiane comme dans celles du Brésil; mais on ne nous a rien appris de ses habitudes naturelles.

#### LES PETITS TANGARAS.

Les tangaras de moyenne grandeur dont nous venons de faire l'énumération ne sont en général pas plus gros qu'une liuotte; ceux dont nous allons donner in description sont encore sensihiement pius petits, et il y en a qui ne sont pas plus gros qu'un rolielet.

#### LE ROUVERDIN.

Genre tangara, sous-genre tangara proprement dit. (Cuvier.)

Ce nom, que nous lui avons donné, indique pour ainsi dire toute la description des couleurs de l'oisean; car il a le corps entièrement vert avec la tête rousse: seulement il a sur la poitrine une iégère couleur bleue avec une tache jaune sur le haut de l'aile. Cette spice de taugars ac trauve dans placus contres de l'Amérique neiglionale, a na Férou, à Soriann, à Coyenu piral mult même april vogage, ac no ne le voit par les parties dans tous les temps de l'amére. Il arrive cardonis dans tes fosts de la Gilante deux ou treis fois par ans, pour manger le petit fruit d'un grand afres ant leque cos desux se perchent en trou-pes, et ensuite ils s'en résourent apparemment des que cette nouviture vient à leur manquer. Comme ils sont assez rares, et qu'ils fuieut constamment tous les lleux découvers et habités, on ne les a pas assez hien observés pour en asseziament tous les lleux découvers antarrelles.

#### LE SYACOUS

Genre tangara , sous-genre tangara proprement dit. (Cuvier.)

L'on peut regarder le langara tacheté des Indes, et le langura de Cayenne, comme deux obseaux de même espece, qui ne nons paraissent différer que par le sexe: mais ils nous sont trop peu contans pour décider absolument sur cette identité; nous présumons seulement que ceiul de ces oiseaux qui a le ventre blanc est la fémelle, et que celui qui l'a vert est le mále.

Cet aiseau est certainement de l'Amérique méridionale.

Nous donnons à cette espèce le nom de syscou, par contraction de son nom brasilieu sayscou, car nous pe doutons pas que cet oiseau, que M. Brisson indique sous le nom de tangara varié du Brésil, ne soit encore le même que celul-ci.

Ces deux giseaux nous sont venus de Cayenne, où ils sont assez rares.

#### L'ORGANISTE.

Genre tangara, sous-genre tangara proprement dit. (Cuvier.)

L'on a donné, à Saint-Domingue, le nom d'organisté à ce petit oiseau, parce qu'il fait entendre successivement tous les tous de l'octave en montant, du grave à l'aigu. Cette espèce de chant, qui suppose dans l'oreille de l'oiseau quelque conformité avec l'organisation de l'oreille humaine, est uon-seulement fort singuilère, mais très-agréable. M. le dervaller l'abar Deshayes. nous n écrit qu'il existe dans la partie du sud, sur les hautes montagnes de Saint-Domlague, un petit oiseau fort rare et fort renommé, que I'ou y appelle musicien, et dont le chant peut se noter : nous présumons que ce musicien de M. Deshayes est le même que notre organiste; cepeudant nous doutons encore que le chant de cet oiseau imite régulièrement et constamment les sons successifs de l'octave de nos sons musicaux, carnous ne l'avons point eu vivaut : il m'a été donné par M. le comte de Noé, qui l'avait rapporté de la partie espagnole de Saint-Domingue, où il m'a dit qu'il était fort rare et tres-difficile à apercevoir et à tirer, parce qu'il est défiant et qu'il sait se caeher; il sait même tourner autour d'une hranche a mesure que le chasseur change de place, pour n'en être pas apereu; en sorte que souvent, quoiqu'il y ait plusieurs de ces oiseaux sur un arbre, on ne peut en découvrir un seul , tant lis sont niteutifs à se mettre à couvert.

Sa longuer est de quatre pouces; son plumage est bieu sur la tête et le cou; noir changeaul en gros bleu sur le dos, Jesaike et laqueue; et jaune orangé sur le front, le croupion et tout le dessous du corps. Cette courte description suffit noue, le faire procupiter.

suffit pour le faire reconnaître. On trouve dans l'ouvrage de M. Le Page Dupratz la description d'un petit oiscau qu'il appelle l'évéque, et que nous croyons être le même que notre organiste. Voici le passage de cet auteur. « L'évêque est un oisean plus petit que le e serin: son plumage est bien tirant sur le vio-« let ; on voit par la l'origine de son nom (l'évéoue). Il se nourrit de plusieurs sortes de petio tes graines, entre autres de widlogouil et de e choupichoul, espèce de millet naturel au o pays. Sou gosier est si doux, ses tons si flexibles, et son ramage si tendre, que lorsqu'une . fois on l'a entendu, on devient beaucoup plus « réservé sur l'éloge du rossignol. Son chaot « dure l'esnace d'un miserere, et dans tout le « temps il ne parait pas reprendre haleine ; il se « repose ensuite deux fois autant pour recom-« mencer nussitôt après. Cette alternative de

s chant et de repos dure deux freues, s Quoique M. Dupratar ne dise pas que son oiseeu fisse les sept tous de l'octave, comme on l'innue de l'organiste, nous nous croyèns néanmoins foudés à le regarder comme le même oiseux; ciri d'abord lis se ressembleut par les couleurs et par la grandeure, sulvant să description;

et en secoul lieu, on ne peut comporce is sien pour le chant qu'have le scraitate, qu'est stout rouge et deux fois plau grand jet si on varie compare à l'arnal, dont le chant est si veut la compare à l'arnal, dont le chant est douc que trouvers la même différence pour les couleurs, cer l'arada est too them. Il a certa douc que l'organiste asquel on doive rapporter est obsen devique de la Louissa, et le destail des inhabits de la naturelle doune de l'arnal des inhabits de la naturelle doune de l'arnal de la habits seven, qui ne se troive à Salat-Donnique que dans la partie espagnole, habite aussi quelques contréss de la Cousidane.

## LE JACARINI.

Genre brunnt. (Cuvier.)

Cet oiseau a été nommé jacurini par les Brasiliens. Maregrave, qui en fait mention, ne nous a rien transmis sur ses hnhitudes naturelles : mais M. Sonnini de Manoncourt, qui l'a observé à la Guiane, où il est très-commun, nons apprend que ees oiseaux fréquentent de préférence les terrains défrichés et jamais les grands bols : lls se tiennent sur les petits arbres et particulièrement sur cenx de café, et lls se font remarquer par une habitude très-singulière, c'est de s'élever à un pied ou nn pied et demi de bauteur verticalement au dessus de la branche sur laquelle lls sont perebes, de se laisser tomber au même endroit, pour sauter de même toujours verticalement plusieurs fois de suite : ils ne paraissent interrompre cette sulte de sauts que pour aller se percher sur un autre arbrisseau, et recommencer à sauter sur ses branches. Chacun de ers sauts est accompagné d'un petit eri de plaisir, et leur queue s'épanouit en même temps : il semble que ce soit pour plaire à leur femelle, ear il n'y n que le mâle qui se donne ce mouvement dont sa compagne est témoin, parce qu'ils vont toujours par paires; elle est au contraire assez tranquille et se contente de santiller comme les autres oiscaux. Leur nid est composé d'herbes sèches de couleur grisc; il est hémisphérique sur deux pouces de diametre : la femelle y dépose deux œufseiliptiques, longs de sept à huit lignes, et d'un blanc verdatre semé de petites taches rouges qui sont en grand nombre, et plus foncees vers le gros bout qui en est presque entièrement couvert.

Le jacarini est aisé a reconnaître par sa cou-

leur noire et luiante comme dei l'aire poli, i de est uniformeur un ton occupe, et il n'y a que les couvertures inférieurse des ails qui soient blanches dans le milet, et a li fernélect et entitremetigrise, et différe si fort damale par la couleur, qu'es pourant la perudre poir un oisea d'une autre suplex: néamonia le mide deveut au comme de l'aire pour le service de la pries et de noir, ou de noir et de gris pu moi de l'aire de noir, ou de noir et de gris pu moi de l'aire noir de qu'est qu'est pour qu'ils s'éviepement du temps de leur mue. Les planches et unimaises les représentent dans leur grandeur naturelle les -

#### LE TEITÉ.

Genre tangara , sous-genre bouvreuil. (Cuvier.)

G'est le nom que porte cet oiseau dans sou pays natal au Bresii, où Margrave est le premier qui l'hit observé. La planche estlumide du 11-18, 29, 3 et li. 11-28, sous les oude dangura du Brésii, représente exactement la grandeure te cootieure du mile. Margrave un a point fait mention de la francie: elle diffre si fort au mile, qu'on pourruit la prendre pour une nutre espèce; car clie a le dessus du corps d'un vert d'ollve, un pes de janne me le front et au-desconsiste de la comme de la plante en le front et auche. Le corps d'un vert outer de la consiste de la consiste de la concollecte de la consiste de la consiste de la concollecte de la consiste de la consiste de la concollecte de la consiste de la consiste de la concollecte de la consiste de la consiste de la concollecte de la consiste de la consiste de la concollecte de la consiste de la consiste de la concollecte de la consiste de la consiste de la concollecte de la con-

Dans le jeunco isseau, les couleurs sont un peu differentes; il a le dessus du corps olivatre, semé de quelques plumes du bleu foncé dont il doit devenir, et sur le front le jaune viest pas eucore d'une couleur décidée. Les plumes ne sont que grises et seulement un peu jaunes à in pointe; et à l'Égrad du dessons du corps, il est d'un aussi beau jaune dans l'oiseau jeune que dans l'adulte.

L'ourwarque les mêmes changements dans le plumage des crisonien, que cars qu'on a observéa daux l'expèce pérédeine. Le util est ansis fort semblable à celui da jucarit; a veulment il est d'un tissa moias serré et composé d'herbes rougetires, au lieque celui di ajucarit; a veulment set simulation de la pluma de l'est d'un tissa moias serré et composé d'herbes de l'est de l'est d'est d'est de l'est d'est de l'est d'est d'est d'est d'est d'est de la planche cultumisée n'i 1 de l'edition il -n'é, sous le nom de tangara de Cayenne, présente une varieté de totés le Croviels de Cayenne lui ont

dooné le nom de patil-louis, aussi bien qu'un premier talés : lous deux sout très-communs à la Guiane, à Suriane, alais qu'un Bréail; lis la Guiane, à Suriane, alais qu'un Bréail; lis vivent comme le jacarrial dans les terres défrichées qui entourent les habitations; il se nomressent de mémondre différentes esposes de petits fruits que portent les arbrisseaux; ils se plettes aussi en grand nombre sur les plantations de rizi, el Fon est obligé de les faire garder pour les es chasser.

On peut les élever en cage où ils se plaiseut, pourvu qu'ou les mette cinq ou six ensemble; ils out le sifflet du bouvreuil, et ou les nourrit des plantes que l'on nomme au Brésil paco et mamao.

#### LE TANGARA NEGRE.

Genre tangara, sons-genre houvreull. (Cuvier.)

Ce petit oiseau est d'nn bleu si foncé qu'il parrait parfaitement noir, et que ce u'est qu'en le regardant de près que l'euil est frappé de quelques reflets bleus : Il a seulement des deux côtés de la politrine uue tache orangée qui est recouverte par l'aile, et qui ne s'aperçoit pas à moins qu'elle ne soit féendue; de sorte que dans son attitude ordinaire l'oiseau paraît eutlérement noir.

Il est de la même grandeur que les précédeuts; il vit dans les mêmes lieux, mais il est beauconp plus rare dans la Gniane.

Volla tous les tangaras grands, moyenes et petits dont Il nous a été possible de constârer les espèces; Il reste sept on built oiseaux donnés par M. Brisson, comme formant des espèces de ce genre: mais comme Il n'a pu les décrire que d'appets des indictions vagues et locomplétes d'auteurs peu exects, l'on ne peut décider qu'ils sont en effet du genre des tangaras on de queique autre genre; nous allons néanmoius en donner l'énumération.

douber l'enumération.

3º L'OISALD EN BRABES OU XILHTOTOTLT de
Fernandez, qui a tout le corps bleu, semé de
quelques plumes fauves; les pennes de la queue
noires terpuinées de blanc; le dessous des affes
cendré, et le dessus varié de bleu, de fauve et
de noir; le beccourt, un peu épais et d'un blanc
roussitre; les pieds gris.

Cet auteur ajoute qu'il est un peu plus grand que notre moineau-franc; qu'il est tres-bon à manger; qu'on le nourrit en cage et que sou ramagan'est pas désagréable. Il ne nous est pas possible, d'après cette courte indication, de décider si cet iosseu est ou non du genre des tangaras: il est vraiqu'il se trouve au Mexique, et qu'il est de la taillé en nos grands tangaras; nuais ceta ne suffit pas pour promoner, comme l'a fait M. Brisson, qu'il appartient en effet à ce genre.

we gentre. 

2º L'oissau un unxueu de Seba, de la grandeur d'un moineux; il a tout le comps blauve da da poupres, à l'exception des alies qui sont variées de rouge et de noir; i la tâte est roude; i es veux et le jabot sont garmis en dessus et en dessous d'un duvet moiritre; les couvertures inférieurs des alles et de la queue sont d'un cendré junnâtre. On met ect oiseau au nombre des oiseaux de chant.

Cette indication est, commer l'on vet, beauve coup tros aque pour que l'on puisse dédider, et comme la fait M. Brisson, que cet obses dédider, et du gener des tangerns, purce qu'il ave rien de commun avre ess, que de se trouver au Mestque, et d'être de grandeur d'en moisens qu'en ear la planche de Seba ainsi que toutes (es autres planches de seba ainsi que toutes (es autres planches de est autiers nota i impurfaites, qu'elles ne donnest assenne idée nette de ce qu'elles représentent.

2º LE GULA, PERRA DO SMÉSIA, da Marcgrave. Il est de la grosseur d'une alouette; con be cest noir, court et un peu épais; tout le dessus du corpa et le ventre sont d'un jaune foncé tacheté de noir; le dessous de la tête et du cou, la gorge et la poitrine sont noirs; tes alies et la queue ont leurs pennes d'un brun noiritre, et quelque-unes sont bordées extérieurement de vert; les nicis sont d'un cendré observe.

Ii nous parait, par cette courte description, que l'on pourrait rapporter cet oisean piutôt au genre du bouvreuil qu'à celui du tangara.

4\* L'OSEAU PAUS PETTI QUE LE CALMONNAME ON LA LIGHT ME PAUS DE L'ALTONNAME DE L'A

Nous remarquerons d'abord que le nom qua- pas un tangara, mais ut tozli que Seba donne à cet oiseau n'est pas de est le même que cetui et langue du Brésil, mais de celle du Mexique; dans cette Histoire natur et eu second lieu, que les montagnes de Totzo- le nom de commandeur.

eano sont an Mexiqua et non pas au Brésil, et il y a toute apparence que c'est par erreur que eet anteur l'a dit oiseau du Brésil.

Ensuite nous observerons que tant par la description que par la figure donnée par Seba, a cet oiseau pourreit se rapporter bien misea au genre des manakins qu'à celui des tangaras; et enfin nous avouerons que nous ne asavons pas pourquoi M. Erisson l'a nommé tanzara.

of La CALATI de Sable, qui est à peu près de la grosseur d'une houper, noire un la la grosseur d'une houper, noire sur la tôte, avec les côtés de la tôte et la polítrica d'un heau bles ceientes; le dos noire varied l'azue; les couvertures supérieures bletes a vec une tache pourpre; les pennes des alles sont variées de vert, de bleu linesé et de noir; le croujonest varié d'un bleu plet et de vert, et croujonest varié d'un bleu plet et de vert, et d'une belle forme; etle est brune sur sa loigement et noises à l'extrémible.

Seba ajoute que cat oiseau, qui iui a été envoyé d'Amboie, est d'une fique très-élégante (la planche qui le représente est fort manvaise); il ajoute qu'il joint à la variété de sou plumage au chant très-agràche. Cette courte indication doit suffire pour axchure le calatti du genre des tangaras, qui ne sa trouvert qu'en Amériqee, et nou pas à Amboine ni dans ancun autre eudroit des Indes orientales.

60 L'OBEAU ANONVES de Hernandes; il a le dessus de la tête liteu; le dessus du corpe varié de vert et de noir, et le dessous jaunes tacheté de blanc; les aries et la queue sont d'un vert foncé avez des taches d'un vert plus chier; les pieds sont bruns, et les doigts et les ongles sont trus-loujes.

Hernandes ajoute dans un corollaire que cet oiscau à le bet noir et bien crochu, et que si la courbure du bec émit plus forte, et les doigts dispacés comme ceux des perroquets, il n'hésiterait pas à le regarder comme un vrai perroquet.

D'après ces indications, nous nous eroyons fondés à rapporter ce oiseau anonyme au genre des pies-griches; et il est étomant que M. Brisson se soit si fort trompé sur les caractères de cet oiseau, et qu'il l'ait rapporté au genre des taugaras.

1º La Cardinal Brun de M. Brisson, qui n'est pas un tangura, mais un troupiale. Cet olseau est le même que cetui dont nous avons parle dans cette Histoire naturelle des oiseaux, soua le nom de commandeur.

## L'OISEAU SILENCIEUX

Genre moincen, (Carier.)

Cet oiseau est d'une espèce que nous ne pouvons rapporter à aucun genre, et que nous ne plaçons après les tangaras que parce qu'il a par sa conformation extérieure quelque rapport avec eux : mals il en différe tout à fait par les habitudes naturelles ; car il ne fréqueute pas comme enx les endroits découverts; il ne va pas en compagnie; on le trouve toujours seul dans le fond des grands bois fort éloignés des endroits habités, et on ne l'a jamais entendu ramager ni même jeter aucun cri; il sautille piutot qu'il ne vole, et ne se repose que rarement sur les branches les pins basses des arbrisseaux, car d'ordinaire il se tlent à terre. Toutes ses habitudes sont, comme l'on volt, bien différentes de celles des tangaras; mais il leur ressemble par la forme du corps et des pieds ; Il a une tégere échaucrure aux deux côtés du bec, qui néanmoins est plus allongé que le bec des tangaras; il est du même climat de l'Amerique, et ce sont ces rapports communs qui nous ont déterminés à placer cet oiseau a la suite de ce genre.

### L'ORTOLAN.

LE BRUANT OBTOLAN.

Geore bruant. (Cayler.)

all est tree-probable que notre ortolan n'est autre chose que la miliaire de Varon, ainal appede parce qu'on engraissait ect oiseux avec du millet il est lout aussi prupale que le ceschemos d'Aristôte et de Pline est entre le mêmo ojesui; care can gue actividement formé du mot avezes, qui signifie aussi du millet; et e qui donne heaucoup de force à ces probabilités fondées sur l'étymologie, e'est que notre ortona n toutes les propriétes qu'a l'aiston attribue à son cenchramos, et toutes celles que Varon attribue à sa miliaire.

1º Le cenchramus est un oiseau de passage, qui, selon Aristote et Pline, accompagne les callles, comme font le râle, la barge et quelques autres oiseaux voyagenrs.

2º Le cenchramos fait entendre son cri pendant la nult; ce qui a donne lieu aux deux mêmes naturalistes de dire qu'il rappelait sans

<sup>6</sup> Du geare arremoa de Viciliat.

ersse ses compagnes de voyage, et les pressait nuit et jonr d'avancer chemin,

3º Enfin des le temps de Varron, l'on engraissait les miliaires ainsi que les cailles et les grives, et lorsqu'elles étaient grasses, on les vendait fort cher aux Hortensius, aux Lneullus, etc.

Or tout cela convient à notre ortolan : car il est olseau de passage, j'en ai pour témoins la foule des naturalistes et des chasseurs : Il chante pendant la nnit, comme l'assurent Kramer, Frisch, Salerne; enfin lorsqu'il est gras, c'est un morceau très-fin et très-recherché. A la vérité, ces olseanx ne sont pas toujours gras lursqu'on les prend; mais il y a une méthode assez sure pour les engraisser. On les met dans une chambre parfaitement obscure, c'est-à-dire dans laquelle le jour extérieur ne puisse pénétrer; on l'éclaire avec des lanternes entretenues sans interruption, afin que les ortolans ne puissent point distinguer le jour de la nuit : ou les laisse conrir dans cette chambre, où l'on a soin de répandre nnequantité suffisante d'a voincet demillet; avec ce régime ils engraissent extraordinairement, et finiralent par mourir de gras-fondure, si l'un

ne précentil cet accident en les tunts à propos. Lorque le moment à cir bien choisi, ce sont de petits pelotons de graisse, et d'une graisse delicaté, appetissante, cuquies; mais elle peche pen con à doudance même; et l'ou ne peut en manger beauvoup. I a nature toujours sage semble avoir mis le déquôt à cotté de l'excès, afin de nous sauver de notre intempérance. Les ortoins prins se cuisent tre-facilement,

Les ortolans gras se culsent très-facilement, soit au bain-marie, soit au bain de sable, de cendres, étc., et l'on peut très-bien les faire culre ainst dans une coque d'œuf naturelle ou artibleille, comme on y faisalt cuire autrefois les beefigues.

On ne peut nier que la délicatese de leur chair ou plutod de leur graisse, n'ait plus conchier ou plutod de leur graisse, n'ait plus contribué à leur célébrité que la heauté de leur mage : cependant lorsqu'ou les tealen cace, lis chantent au printemps, a peu près comme le peut de la comme de leur ce de leur de la comtion de la comme de leur ce de la comdit plus haut, la nuit comme le jour, ce que ne fit plus haut, la nuit comme le jour, ce que ne fit plus le brauch. Dans les pays où li y a beauble pas le brauch. Dans les pays où li y a beaune de la comme de leur de la compensation de la sont bleur commun, et ob, par consequent, la sont bleur commun, et ob, par consequent, la sont bleur commun, et ob, par consequent, la sont bleur commun, et ob, par compensation de la sour les comme de la comme de nière desination est la plus heureuse pour èux et dai qu'ils octual et dai qu'ils cont meux traités et qu'ils vivent davantage; car on a intérêt de ne point abréger leur vie, et de ne point étanfire leur taient en les excédant de nourriture. S'ils restent long-que chons de leur chant, surtout lorsqu'ils sond reupe ne de leur chant, surtout lorsqu'ils sond fort juues; mais je ne sache pas qu'on leur ait jamais appris à prononcer de mots, ni à chânter de sine de musique.

Ces oiseanx arrivent ordinairement avec les hirondelies ou pen après, et ils accompagnent les cailles ou les précèdent de fort peu de temps. Ils viennent de la basse Provence, et remontent jusqu'en Bourgogne, sartout dans les cantons les pius chauds où il y a des vignes : ils ne touchent cependant point aux raisins, mais ils mangent les insectes qui courent sur les pampres et sur les tiges de la vigne. En arrivant ils sont un peu maigres, parce qu'ils sont en amour. Its font leurs nids sur les eeps, et les construisent assez négligemment, à peu pres comme eenx des alouettes : la femelle y dépose quatre on einq emfs grisatres, et fait ordinairement deux pontes par an. Dans d'autres pays. tels que la Lorraine, ils font lenrs nids à terre. et par préférence dans les blés.

La feune famille commence à prendre le chemin des provinces méridionales dès les premiers jours du mois d'août; les vieux ne partent qu'en septembre et même sur la fin. Ils passent dans le Forez, s'arrêtent aux environs de Saint-Chaumont et de Saint-Etienne : ils se jettent dans ics avoines, qu'ils aiment beaucoup; ils y demeurent jusqu'aux premiers froids, s'y engraissent et deviennent pesants au point qu'on les pourrait tuer à coups de bâton. Dès que ic froid se fait sentir, ils continuent leur route pour in Provence: c'est alors qu'ils sont bons à manger, surtout les jeunes : mais il est plus difficile de les conserver que ceux que i'on prend an premier passage. Dans le Béarn, il v a pareillement deux passes d'ortoians et par conséquent deux chasses, l'une au mois de mai, et l'autre au mois d'octobre.

Queiques personnes regardent ces oiseaux comme étant originaires d'Italie, d'où lis se sont répandus en Aliernagne et alileurs; cela u'est pas sans vraisemblance, quoiqu'lis inlehent aujourd'hui en Aliernagne où on les prend peleméie avec les bruants et les pinsons: mais l'Italicest un pays plus aneiennement utilvé; d'ali-

lears il n'est pas rare de voir ces oiseaux, losqu'ils touvent sar leur routen pays qui leur convient, s'y fixer et l'adopter pour leur patie, c'est-d-ille pour s'y perpétere. Il n'y a pas beaucoup d'années qu'ils es sont hinsi naturalisés dans un petit nentue de la corraine, situé entre Dieuxe et Muifer, qu'ils y fout leur ponte; qu'ils y élèvent leurs petits; qu'ils y séjournent, en un mot, jusqu'à l'arrêère-saison, temps of ils nuirten tour revenir au orthermos.

Leurs voyages ne se bornest point à l'Alliemagne; M. Linaus dit qui lish habiteti Seade, et fixe an mois de mars l'époque de leur inigration : mais il ne dunt pas e persandre qu'its se répandent généralement dans tons les gays situés entre la Solde et Ellaje : si la yevianaent constamment dans nos provinces médilonales; a quiquefois lis presente leur note per la Picarquiquefois lis presente leur note per la Picarde de l'antique de l'antique de l'antique de l'anpartic de la Bornogne septentionale que j'habite, dans la Brie, dans la Suisse, etc. On les

Le mále a la gorge jaunêtre, bordée de cendré: le tour des yeux du même jaunêtre: la poitrine, le ventre et les flancs roux avec quelques mouchetures, d'où iul est venu le nom italien de tordino; les convertures inférieures de la queue de la même conleur, mais plus claire; la tête et le cou cendré olivêtre; le dessns dn corps varié de marron brun et de noirâtre ; le croupion et les couvertures supérieures de la queue d'un marron brun uniforme; les pennes de l'aile noirâtres; les grandes bordées extérieurement de gris, les movennes de roux; leurs couvertores supérieures variées de brun et de roux ; les inférieures d'un jaune soufre; les prones de la queue noirâtres, bordées de roux, les deux pius extérieures bordées de blanc ; enfin le bec et les pieds jaunatres.

La femelle a un peu plus de cendré sur la tête et sur le cou, et n'a pas de tache jaune au-dessons de l'œii : en général, le piumage de l'ortojan est sujet à beaucoup de variétés.

Il est moins gros que le moineau-france. Longueurs : six ponces un quart, cien ponnes deux tiers; bee, einq lignes; pied, nenf lignes; dotgt du milieu, huit lignes; vol, neuf pouees; queue, deux pouces et demi, composée de doure pennes : elle dépasse les ailes de dix-huit à vinct lignes.

#### VARIÈTÉS DE L'ORTOLAN.

I. L'ORTOLAN JAUNE. Aldrovande, qui a observé cette variété, nous dit que son plumage était d'un jaune paille, excepté les pennes des alies qui étaient terminées de blane, et dont les plus extérieures étaient bordées de cette même couleur. Autre singularité: cet individu avait le bee et les picds ronges.

II. L'on tolan mine. Aidrovande compare sa blancheur à celle du cygne, et dit que tout son plumage sans exception est de cette blancheur. Le sieur Burel, de Lyon, qui a nourri pendant longtemps des ortolans, m'assure qu'il en a vu plusieurs, lecquies ont blanchi en vieillissant.

III. L'ortolan nonatria. Le sieur Burel a aussi vu des ortolans qui avalent sans doute le tempérament tont autre que ceux dont on vieut de parier, pinisqu'ils ont noirei en vieillissant. L'individu observé par Aldrovande avait la tôte et le cou verts, un peu de blanc aur la tête et sur deux pennes de l'alle; je bec rouge et les pides cendrés: tout le reste étant noirstre.

IV. L'ORTOLAN A QUEUE BLANCHE. Il ne diffère de l'ortolan que par la coulenr de sa queue et en ce que toutes les teintes de son plumage sont plus faibles.

V. J'ai observé un individu qui avait la gorge jaune mêlé de gris, la poitrine grise, et le ventre roux.

#### L'ORTOLAN DE ROSEAUX.

LE BRUANT DE ROSEAU (MÂIC).

Genre bruant. (Cuvier.)

En comparant les divers obseaux de cette hamille, Jait troute des rapports si finganais entre l'ortoina de cet article et les quatre suivants!, que je les esses rapports is tous à une seule et même espece, ai J'avais pu réunir un nombre de fists suffissals pour autoriere etre petite innovation: liest pius que probable que tous ces oiseaux et plusieres autres du même onn, s'acconpléraient ensemble, ai l'on savait s'y prendré; il est probable que ces accouplements senient avoués de la nature, et que les métis qui en résilièreaires du araitent la faculté de se reproduire; mais une conjecture, quelque fondée qu'elle soit, ne suffit pas toujours pour s'écarter de l'ordre établi. D'ailieurs je vois quelques-uns de ces ortolans qui subsistent depuis iongtemps dans le même pays sans se mêler, sans se rapprocher, sans rien perdre des différences qui ies distinguent les uns des autres ; je remarque aussi qu'ils n'ont pas tous absolument les mêmes mœurs ni les mêmes habitudes : je me conformerai donc aux idées, ou, ponr mieux dire, aux conventions reçues en separant ces races diverses, et les regardant en effet comme autant de races distinctes, sortant originairement d'une même tige, et qui pourront s'y réunir un jour : mais en me soumettant ainsi à la pluralité des voix, le protesteral hautement contre la fausse muitiplication des espèces , source trop abondante de confusion et d'erreurs.

Les ortoians de roseaux se plaisent dans les lieux hamides, et nichent dans les jones, comme leur nom l'annonce; cependant ils gagnent quelquefois les hauteurs dans les temps de pluie; au printemps on le voit le long des grands chemins, et sur ja fin d'août ils se jettent dans jes biés. M. Kramer assure que le miliet est la graine qu'ils aiment le mieux. En général, ils cherchent leur nourriture le iong des hajes et dans les champs cuitivés, comme les bruants; ils s'éloignent peu de terre et ne se perchent guère que sur les buissons. Jamais ils ne se rassemblent en troupes nombreuses ; on n'en voit guère que trois ou quatre à la fois. Ils arrivent en Lorraine vers le mois d'avrii, et s'en retournent en automne; mais ils ne s'en retonment pas tous, et ii y en a toujonrs quelques-uns qui restent dans cette province pendant l'hiver. On en trouve en Suède, en Allemagne, en Angleterre, en France, et quelquefois en Italie, etc.

Ce petit oiseau a presque toujours l'œil au guet, comme pour découvir l'enament; el fors-qu'il a apercu quedques chasseurs, illjette in cre qu'il répéte ans cesse, et qui ono acculement les ennuie, nais que'dquefets avertil te glider, et il donne le temps de faire sa retraite. J'èl vu des chasseurs fort impatientés de ce cri qui a du rapport avec cetui du mointeau. L'ortoina de doncs a outre cela un chant fort agrebile au nones notre cela un chant fort agrebile au

mois de mai, c'est-à-dire au temps de la ponte. Cet oiseau est un véritable hoche-queue; car il a dans la queue un mouvement de haut en bas, assez brusque et plus vif que les lavandières.

Le môle a le dessus de la tête noir ; la gorge

<sup>Le gavoué de Provenée, le mitilène, l'ortolan de Lorraine et l'ortolan de la Louisiane.</sup> 

et le devant du cou variés de noir et de gris rous- | gnes, noir partout; tarsc, neuf lignes; queue, satre: un collier blane qui n'embrasse que la partie appérieure du cou; une espèce de soarcil, et une bande an-dessous des yeux de la même couleur : le dessus du corps varié de ronx et de noir; le croupion et les couvertures supérieures de la queue variés de gris et de roussitre ; le dessous du corps d'un blanc teinté de ronx; les flancs un peu tachetés de noirâtre ; les pennes des alles brunes, bordées de différentes nuances de roux; les pennes de la queue de même, excepté les deux plus extérieures de chaque côté, lesquelles sont hardées de blane : le bec brun, et les pleds d'une couleur de chair fort rembrunie.

La femelle n'a point de collier ; sa gorge est moins noire, et sa tête est variée de noir et de ronx-clair; le blane qui se trouve dans son plumage n'est point pur, mais presque tonjours altéré par une teinte de roux.

Longueurs, elnq ponces trois quarts, elnq ponces1; bee, quatre lignes et demie; pied, neof lignes; doigt du milieu, huit lignes; vol, neuf pouces; queue, deux pouces et demi, composée de donze pennes, dépassant les alies d'environ quinze lignes.

#### LA COQUELUCHE<sup>2</sup>.

LE BRUANT DE ROSEAUX (femelle). Genre brant. (Covier.)

Une espèce de coquelnchon d'un beau noir recouvre la tête, la gorge et je con de ect oiseau, puis descend en pointe sur sa poitrine, à peu près comme dans l'ortolan de roseaux ; tout ce noir n'est égavé que par une petite tache blauche, placée de chaque côté fort près de l'ouverture du hec; le reste du dessous du corps est blanchêtre, mais les flancs sont mouchetes de noir. Le eoguelnehon dont j'ai parlé est bordé de blaac par derrière; tout le reste du dessus du corps est varié de roux et de noirâtre. Les pennes de la gueue sont de cette dernière couleur, mais les deux latermédiaires sont bordées de ronssitre; les deux plus extérieures ont une grande tache blanche oblique; les trois autres n'out aucane tache.

Longueur totale, claq pouces, bec, six li-· Nota que lorsqu'il y a deux longueurs exprimées. la preiere s'entend de la pointe du bec au bout de la queue, et l'autre de la pointe du bec au bout des ongles.

· C'est l'ortolan de roseaux dans son plumaze d'été.

deux pouces, un peu fourchue, dépassant les ailes d'envirou treize lignes.

#### LE GAVOUÉ DE PROVENCE.

Genre broant, (Cuvier.)

li est remarquable par une plaque noire qui couvre la région de l'oreille, par une ligne de la même couleur qui ini descend de chaque côte du bec en guise de moustaches, et par la couleur cendrée qui règne sur la partie inférieure du corps ; le dessus de la tête et du corps est varié de roax et de noirâtre ; les pennes de la gneue et des alles soat aussi mi-parties des mêmes conlears, le roux en dehors et apparent, et le noirâtre eu dedans et caché. Il y a un pen de blanchâtre autour des veux et sur les grandes coovertures des ailes. Cet oiseau se nourrit de graines : Il aime à se percher, et dans le mois d'avril son chant est assez agréable. C'est une espèce ou race nouvelle que nous

devons à M. Guys.

Longuenr totale, quatre pouces deux tlers: bec, cinq lignes; queue vingt lignes, un peu fourchue: elle dépasse les ailes de treize lignes.

#### LE MITILÈNE DE PROVENCE.

LE BRUANT MITILÈNE.

Geare broant (Covier.)

Cet oiseau diffère du précèdent en ce que le noir qu'il a sur les côtés de la tête se réduit à trois bandes étroites, séparées par des espaces blanes; et en ce que le croupion et les couvertores supérieures de la queue sont nuancés de plusieurs roux; mais ce qui établit entre ces deux races d'ortolans une disparité bien marquée, c'est que le mitilene ne commence à faire entendre son chant qu'au mois de juin : qu'il est plus rare, plus farouche, et qu'il avertit les antres oiseanx, par ses eris répétés, de l'apparition du milan, de la buse et de l'epervier; en quol son instinct paraît se rapprocher de celu de l'ortolan de roseaux. Les Grees de Metelin ou de l'ancienne Lesbos, l'ont établi d'après la

Cet oiseau, que l'on a supposé être une femelle de l'orto lan de roseaux, appartient à une espèce distincte.

nce de cet instinet, pour être le gar- | seaux qui venait d'être tué sur nne pierre an midien de leur basse-cour ; seulement ils ont soin de le tenir dans une enge un peu forte; car on comprend bien que sans rela il ne troublerait pas impunément les oiseaux de proje dans la possession immémoriale de dévorer les oiseaux

#### L'ORTOLAN DE LORRAINE '.

LE BRUANT-FOU OU DE PRÉ (MÂÎC). — LE BRUANT DE NEIGE (femelle).

Genre brusot. (Cuvier.)

M. Lottinger nous a envoyécet olseau de Lorraine, où il est assez commun : il a la gorge, le devant du cou, la poltrine d'un cendré elair moucheté de uoir; le reste du dessous du corps d'un roux foncé; le dessus de la tête et du corps roux moncheté de noir; l'espace autour des yeux d'une couleur plus claire ; un trait noir sur les yeux; les petites couvertures des ailes d'un cendré clair sans mouchetures; les autres parties de roux et de noir : les premières pennes des ailes noires, bordées de cendré clair, les suivantes de roux; les deux pennes du milieu de la queue rousses, bordées de gris ; les autres miparties de noir et de bianc, mais les plus extérieures ont toujours plus de biane ; le bec d'un

brun roux, et les pieds moins rembruais. Longueur totale, six pouces et demi; bec, cinq lignes et demie; queue, deux pouces quatre lignes : elle dépasse les ailes de guinze lignes.

La femeile a une espèce de collier mélé de roux et de biane, dont ou voit la naissance dans la figure ; tout le reste du dessous du corps est d'un blane roussâtre : le dessus de la tête est varié de noir, de roux et de blane, mais le noir disparaît derrière la tête, et le roux va s'affaiblissant, en sorte qu'il résulte de tout cela un gris roussatre presque uniforme. Cette femelle a des espèces de soureils bianes; les joues d'un roux foncé; le bec d'un jaune orangé à la base, noir à la pointe; les bords du bee inférieur rentrants et reçus dans le supérieur; la langue fourchue et les pieds noirs.

On m'a apporté, le 10 janvier, un de ces ol-

\* M. Temminck rapporte la description du mitte de cette espèce fictive à l'espèce réelle du breant-fou, tandis que la feelle est, selon lui, celle du bruant de ueige. M. Cuvier est do même avis, se moins quant su mile.

lieu dn grand ehemin : Il pesait une once ; il avait dix ponces d'intestins; deux très-petits cucum; un gésier très-gros, long d'environ un pouce, large de sept lignes et demie, rempli de débris de matières végétales et de beaucoup de petits graviers : la membrane cartilagineuse dont il était doublé avait plus d'adhérence on'elle u'en a communément dans les oiseaux.

Longuenr totale, claq pouces dix lignes: bec, einq fignes et demle; vol, douze pouces: queue, deux pouces et demi, un peu fourchne. dépossant les ailes d'environ un pouce; oncte postérieur, quatre lignes et demie, et plus long que le doigt.

### L'ORTOLAN DE LA LOUISIANE.

Genre bruant. (Cuvier.)

On retrouve sur la tête de cet oiseau d'Amérique la bigarrure de blanchêtre et de noir qui est commune à presque tous nos ortolans ; mais au lieu d'avoir la queue un peu sourehue, il l'a au contraire un peu étagée. Le sommet de la tete presente un fer-à-cheval, noir, qui s'ouvre du côté du bec, et dont les branches passeut audessus des yeux pour aller se réunir derrière la tite : il a au-dessous des veux duclaues autres taches irrégulières : le ronx domine sur toute la partie inférieure du corps, plus fonce sur la poitrine , pius elair au-dessus et au-dessous ; ia partie supérieure du corps est variée de roux et de noir, ninsi que les grandes et movennes couvertures et la penne des ailes la plus voisine du corps ; mais toutes les autres pennes et les petites convertures de ces mêmes ailes sont noires. ainsi que le croupion, la quene, et ses couvertures supérieures; le bee a des taches noirâtres sur un fond roux; les pieds sont cendrés.

Longueur totale, einq pouces un quart; bee, cinq lignes; vol, neuf pouces; queue, deux pouces no quart, composée de douze penues un pen étagées : elle dépasse les ailes de quatorze lignes.

## L'ORTOLAN A VENTRE JAUNE

MI CAP DE BONNE-ESPÉBANCE. Genre bruant. (Cavier.)

Nous devens cet ortolan à M. Sonnerat; c'est un des plus beaux de la famille : Il a la tête d'un noir lustre, égavé par cinq raies blanches à peu près parallèles, dont ceile du milieu descend jusqu'au bas du cou. Tout le dessous du corps est janne : mais la teinte la plus foncée se trouve sur la poitrine, d'où elle va se degradant par nuances insensibles au-dessus et au-dessons; en sorte que la naissance de la gorge et les dernières couvertures inférienres de la queue sont presque blanches. Une bande grise transversale sépare le cou dn dos; le dos est d'uu roux brun, varié d'une couleur plus claire; le croupion gris; la queue brune, bordée de blanc des deux côtés, et tant soit peu an bont; les petites couvertures des ailes gris cendré ; ce qui parait des moyennes, blanc; les grandes brunes bordées de roux; les pennes des alles noiratres bordées de blanc. excepté les plus volsines du corps qui sont bordées de ronx ; la troisième et la quatrième sont les plus longues de toutes : à l'égard des pennes de la queue, la plus extérieure et l'intermédiaire de chaque côté sont plus courtes; en sorte qu'en partageant la queue en deux parties égales, quoique la queue en totalité soit un peu fonrchne, chacune de ces deux parties est étagée; la plus grande différence de longueur des pennes est de trois lignes.

La femelle a les couleurs moins vives et moins tranchées.

Longueur totale, six ponces un quart; bec, six lignes; queue, deux ponces trois quarts, composée de donne pennes; elle dépasse les ailes de quinze lignes : tarse, huit à neuf lignes; l'ongle postérieur est le plus fort de tous.

#### L'ORTOLAN

## DU CAP DE BONNE-ESPÉBANCE.

Genre bruant. (Cuvier.)

Si Fottshan à ventre jaune du cap de Bonna-Espérames effices tous is autres ortolaus par la beauté de son plumage, cétu-ci semblé etre venu du améme pay tout exprés pour les faire briller par la comparaison de ses couleurs sounbres, faibles ou equivoques: 14 a ceptudant deux traits noire, l'una sur les yeux, l'autre au-dessous, qui lui doineat une physionomie de famille: mais le dessus de la tête et du cou est varé de gris saile et de noiritre; le dessus du corps de noir et de roux jaunitre; la gorge, la poitrie et tout le dessous da corps sont d'un gris

sale; Il a les petites couvertures superieures des ailes ronsses; les grandes et les pennes, et même les pennes de la queue noirâtres bordées de roussâtre; le bee et les pieds noirâtres.

Longueur totale, einq ponces trois quarts; bee, einq lignes; près de neuf ponces de vol; queue, deux pouces et deml, composée de douze pennes: elle dépasse les ailes de quinze lignes.

### L'ORTOLAN DE NEIGE.

(LE BRUANT DE NEIGE.)

Les montagnes du Spitzberg, les Alpes Lapones, les côtes du détroit d'Hudson et peutêtre des pays encore plus septentrionaux sont le séjour favori de cet ortolan pendant la beile saison, si toutefois il est une belle saison dans des elimats aussi rigoureux. On sait quelle est leur influence sur la couleur du poil des quadrupèdes, comme sur eelle des plumes des oiseaux, et l'on ne doit pas être surpris de ce que l'oiseau dont il s'agit dans eet article est blane pendant l'hiver, comme le dit M. Linnæus, non plus que du grand nombre de varietés que l'on compte dans cette espèce, et dont toute la différence consiste dans plus ou moins de blane, de noir ou de roussâtre. Ou sent que les combinaisons de ces trois couleurs principales doivent varier continuellement, en passant de la livrée d'été à la livrée d'hiver, et que chaque combinaison observée doit dépendre en grande partie de l'époque de l'observation : souvent aussi elle dépendra du degré de froid que ces oiseaux auront éprouvé : car on peut leur conserver toute l'année leur livrée d'été, en les tenant l'hiver dans un poèle ou dans tout autre appartement bien échauffé.

En hiver, le male a la têre, le cou, les convertures de ailse et tout le dessons de corps evertures de ailse et tout le dessons de corps eblancs somme de la neige, avec une teinte légier et et comme transparente de roussières ur la tête et excellement jie dos noir je les pennes des alles et de de la queue mi-parties de noir et de blanc. En été, il se répand sur la tête, le cou, le dessons autre du corps et nimes ur le dos des oudes transverssales de roussière plus ou moins foncé, miss jamais autata que dans la femelle, dont cette couleur est, pour alast dire, la couleur doninante, et sur louvelle elle forme des raises locmante, et sur louvelle elle forme des raises locgitudinales. Quelques Individus out du cendré sur le con, du cendré varié de brun sur le dos; une teinte de pourpre autour des yeux, de rougestre sur la tête, etc. : la conleur du bec est aussi variable, tantôt jaune, tantôt cendrée à la base, et assez constamment noire à la pointe. Dans tous, les narines sont rondes, nn pen relevées et couvertes de petites plumes ; la langue un peu fourchue; les yeux petits et noirs, les pieds noirs ou noirâtres.

Ces oiseaux quittent leurs montagnes lorsque In gelée et les neiges suppriment leur nourriture; elle est la même que celle de la gelinotte hlanche, et consiste dans la graine d'une espèce de bouleau, et quelques autres graines semblables. Lorsqu'on les tient en eage, ils s'accommodent très-hien de l'avoine qu'ils épluchent fort adroitement, despois verts, du chenevis, dumillet, de la graine de euscute, etc.; mais le chènevis les engraisse trop vite et les fait mourir de gras-fondure.

I is repassent an printemps pour regagner leurs sommets glacés. Quolqu'ils ne tiennent pas toujours la même route, on les voit ordinairement en Suede, en Saxe, dans la Basse-Silésie, en Pologne, dans la Russie-Rouge, la Podolle, en Angleterre, dans la province d'York. Ils sont trèsrares dans le midi de l'Allemagne, et presque tout à fait Inconnus en Suisse et en Italie.

Au temps du passage ils se tiennent le long des grands chemins, ramassant les petites graines et tout ce qui peut leur servir de nourriture : e'est nlors qu'on leur tend des piéges. Si on les recherche, ce n'est que pour la singularité de leur plumage et la délicatesse de leur chair, mais non à cause de leur voix : car lamais on ne les a entendus chanter dans la vollère : tout leur ramage connu se réduit à un gazouillement qui ne signifie rien , ou à un cri aigre approchant de ceinl du geai, qu'ils font eutendre lorsqu'on yeut les toucher. Au reste, pour les juger définitivement sur ce point, il faudrait les avoir entendus au temps de l'amour, dans ce temps où la voix des oiseaux prend un nouvel éclat et de nouvelles inflexions; et l'on ignore les détails de leur ponte et même les endroits où lis la font : e'est saus doute dans les contrées où ils passent l'été; mais il n'y a pas beaucoup d'observateurs dans les Alpes Lapones.

Ces oiseaux n'aiment point à se percher ; ils se tiennent à terre, où ils courent et plétinent comme nos alouettes dont lls ont les alinres, la taille, presque les longs éperons, etc., mais dont ils diffèrent par la forme du hee et de la langue, et comme on a vu, par les couleurs, l'habitude des grands voyages, leur séjonr sur les montagnes glaciales, etc.

On a remarqué qu'ils ne dormaient point ou que très-pen la nult, et que dès qu'ils apercevaient de la Inmière îls se mettaient à santiller : c'est peut-être la raison pourquoi ils se plaisent pendant l'été sur le sommet des hautes montagnes du nord, où il n'y a point de nnit dans cette saison, et où ils peuvent ne pas perdre un seul instant de leur perpétuelle insomnie.

Longueur totale, six pouceset demi; bec, cinq ligues , avant au palais un tubercule où grain d'orge qui caractérise cette famille : doigt postéricur, égal à celui du milieu, et il a l'ongle beaucoup plus long et moins crochu; vol, onze pouces un quart; queue, deux pouces deux tiers, un peu fourchue, composée de douze pennes : elle dépasse les ailes de dix lignes,

#### VARIÉTÉS

### DE L'ORTOLAN DE NEIGE.

On juge bien d'après ce que j'al dit du double changement que l'ortolan de nelge éprouve chaque année dans les couleurs de son plumage, et de la différence qui est entre sa livrée d'été et sa livréed hiver; on juge bien, dis-je, qu'il ne sera ici question d'aucune variété qui pourra appartenir, solt aux deux époques principales, soit aux époques intermédiaires, ces variétés n'étant au vrai que les variations produites par l'action du froid et du chaud dans je plumage du même individu, que les nuances successives par lesquelles chaeune des deux livrées se rapproche insensiblement de l'autre.

I. L'ORTOLAN JACOBIN. C'est une variété de climat, qui a le bee, la poltrine et le ventre hlanes, les pleds gris, tout le reste noir. Cetoiseau parait tous les hivers à la Caroline et à la Virginie, et disparalt tous les étés Il est probable qu'il va nicher du côté du nord.

II.L'ORTOLAN DE NEIGE A COLLIES. Il a la tête. la gorge et le cou blancs; deux espèces de colliers au bas du cou : le supérieur de couleur plom. bée. l'inférieur de couleur hieue, tous deux séparés par la couleur du fond, qui forme une espèce de collier blanc Intermédiaire; les plumes des ailes blanches, teintées de jaune verdêtre, et entremélées de quelques plames noires ; les hul.

pennes du milieu de la queue et les deux extérieures blanches, les deux autres noires; tiud le reste du plumage d'un brun rougedire, tachet d'un jaune verditre; le bec rouge borté de cendré; l'iris blanche et les judes ouvoiere de chair. Cet oiseun a ét pris dans la province d'Essex; et ce n'est qu'a presu autrès-long temps et benucoup de tentatives luutiles qu'on est veau à bout de l'attiere dans le prége.

M. Kramer a remarqué que les ortolans, ainsi que les bruants, les pinsons et les bouvreuils avalent les deux pièces du bec mobiles; et c'est par cetteraison, dit-il, que ces olseaux épluchent les graines et ne les avalent pas tout entières.

#### L'AGRIPENNE

OU L'ORTOLAN DE RIZ. Genre linotte. (Cavier.)

Cet oiseau est vovageur, et le motif de ses voyages est connu : on en volt au mois de septembre des troupes nombreuses, ou plutôt on les entend passer pendaut la nuit, venant de l'île de Cuba, où le riz commence à durcir, et se rendant à la Caroline, où cette graine est encore tendre. Ces troupes ne restent à la Caroline que trois semaines, et au bout de ce temps elles continueut leur route du côté du nord , cherchant des graines moins dures ; elles vont ainsi de stations eu stations jusqu'au Canada et peut-être plus loin. Mais ce qui pourrait surprendre, et qui n'est cependant pas sans exemple, c'est que ces volées ne sont composées que de femelles. On s'est assuré, dit-on, par la dissection d'un grand nombre d'individus, qu'il n'arrivait au mois de septembre que des femelles, au lieu qu'au commencement du printemps les femelles et les mâles passent ensemble; et e'est en effet l'époque marquée par la nature pour le rapprochement des deux sexes.

Le plumoge des femelles en tronssitre presquo pur tout le conps ; celul des maires est plus varié. Ils ont la partie antérieure de la tête et du coups, la porte, la politrie, tout le écasous du coups, la partie superieure du doset les jambes noires, avec quelque ménange de roussitre; le derrêtre de la tête et du cou roussitre; la partie inférieure du dos et le croupho d'un cendré olivatre; les grandes couvertures supérieures des ailes de même couleur; profete de blanchtre; les petites couvertures supérieures des lises et les couverteres supérieures des lises et les ouverteres supérieures des lises et les ouverteres supérieures des lises et les ouverteres supérieures des la queue ,

d'un blanc salc; les pennes de l'aite neires, terminées de brun et borties, les grandes de jaune soufre, les moyennes de gris. Les pennes de la queue sout à peu pres comme les grandes pennes de aules; mais elles out une siegulairie, e est que toutes sout terminees en pointe. Enfin le bre est etendré et les priels sout bruns. Ou a remarqué que cet ortolan était plus haut sur jambes que les autres.

Longueur totale, six pouces trois quarts; bec, six ligues et demie; vol, ouse pouces; queue; dury pouces et denal, uu peu fourehue: elle depasse les alles de dix lignes.

# VARIÉTÉ DE L'AGRIPENNE

L'AGRIPENNE OU ORTOLAN DE LA

Je ne puis m'empêcher de rapporter eet oiseau à l'espèce précédente, comme simple variété de elimat; en effet, e'est la même taille, le même port, les mêmes proportions, la même forme jusque dans les pennes de la queuequi sont pointues : il n'v a de différence que dans les couleurs du plumage, L'ortolan de la Louisiane a la corpe et tout le dessous du corps d'un jaune clair, et qui devient encore plus clair sur le bas-ventre . le dessus de la tête et du corps , les petites convertures supérieures desailes d'un brun olivâtre: le croupion et les couvertures supérieures de la queue jaunes, rayés finement de brun ; les pennes de la queue noirâtres, celles du milieu bordées de jaune, les latérales de blanc, les intermédiaires de nuances intermédiaires entre le jaune et le blane ; les grandes couvertures supérieures des ailes noires, bordées de blanc; les pennes de même, excepte les moyennes qui ont plus de blanc.

Les dimensions sout à peu près les mêmes que dans l'ortolan de ris.

## LE BRUANT DE FRANCE.

Ordro des passeresux, tamille des conirostres, genre bruaut. (Cuvier.)

Le tubereule osseux ou grain d'orge que cet oiseau a dans le palais est le titre incontentable

Cet obesse, de genre passerine de M. Vieffiet, est la fe-

par lequel il prouve sa parente avec les ortolans, il a enore avec su puisser autres traits de conformaté, soit dans la forme extérieure du bec et de la queue, soit dans la proportion des autres parties et dans le bon goût de sa chair. M. Salerne remarque que son ert est à peu près le même, et que c'est d'aperis cert, semblable, dit-il, à cetul de l'ortolan, qu'on l'apoelle dané l'Ortolana s'une.

Le bruant fait plusieurs pontes, la dernière en septembre. Il pose son nid à terre, sous une motte, dans un buisson, sur une touffe d'herbe, et dáns tous ces cas il le fait assez négligemment; quelquefois il l'établit sur les basses branches des arbustes ; mais alors il le cofistruit avec nn peu plus de soin. La paille, la mousse et les feuilles sèches sont les matériaux qu'il emploie pour le dehors; les racines et la paille plns meque, le erin et la laine sont ceux dont il se sert pour matelasser le dedans. Sesœufs, le plus souvent an nombre de quatre ou cinq, sont tachetés de brun de différentes nuances, sur un fond blane : mais les taches sont plus fréquentes au gros bout. La femelle couve avec tant d'affection, que souvent elle se laisse prendre à la main, en plein jour. Ces oiscoux nourrissent leurs petits de graines, d'insectes et même de baunetons, avant la précaution d'ôter à ceux-ei les enveloppes de leurs ailes qui seraient trop dures. Ils sont granivores, mais on sait bien que cette qualité ne leur interdit pas les insectes. Le millet et le chènevis sont les graines qu'ils aiment le mieux. On les prend au lacet avec un épi d'avoine ponr tout appát : mais ils ne se prennent pas, dit-on, à la pipée. Ils se tiennent l'été autour des bois, le long des haies et des bulssons ; quelquefois dans les vigues, mais presque jamais dans l'intérieur des forêts. L'hiver une partie change de climat; ceux qui restent se rassembiant entre enx, et se réunissant avec les pinsous, les moineaux, etc., formeut des troupes tres-nombreuses, surtout dans les jours pluvieux; ils s'approchent des fermes, et même des villes et des grands chemins, où ils trouvent leur nourriture sur les buissons, et jusque dans la fiente des chevanx, et dans cette saison ils sont presque aussi familiers que les moineaux. Leur voi est rapide; lis se posent au moment où l'on s'y attend le moins, et presque toufours dans le plus épais du feulliage, rarement sur une branche isolée. Leur eri ordinaire est composé de sept notes, dont les six premières égales et sur le méme ton, et la dernière plus aigué et plus trainée, ii, ii, ii, ii, ii, ii, ii, ii, ii, ii.

Les bruants sont répandus dans toute l'Europe, depuis la Suède Jasqu'à l'Italie inclusivement, et par conséqueut peuv et s'accontume a des températures très-différentes : e'est requi arrive à la piuport des oiseaux qui se familiarisent plus ou moins avec l'homme, et savent

tirer parti de sa société. Le male est remarquable par l'éclat des plumes jaunes qu'il a sur la tête et sur la partie inférienre du corps : mais sur la tête, cette coulenr est variée de brun ; elle est pure sur les côtés de la tête, sons la gorge, sous le ventre et sur les couvertures du dessous des ailes, et elle est mêlée de marron clair spr tout le reste de la partie inférieure. L'ollvâtre règne sur le cou et les petites couvertures supérieures des ailes; le noirâtre méle de gris et de marron elair sur les moyennes et les plus grandes, sur le dos et même sur les quatre premières pennes de l'aile ; les autres sont brunes et bordées, les grandes de launâtre, les moyennes de gris; les pennes de la quene sont brunes aussi et bordees, les deux extérieures de binne, et les dix autres de gris blanc; enfin leurs convertures supérieures sont d'un marron elair, terminées de gris blane. La femelle a moius de jaune que le mâie, et elle est plus tachetée sur le con, la poitrine et le ventre : tous deux ont les bords du bee inférieur rentrants et recus dans le supérieur ; les bords de celui-ci échancres pres de la pointe; la langue divisée en filets déliés par le bont : enfin l'ongle posterieur est le pius long de tous. L'oisenu pèse eing à six gros ; ii a sept ponces et demi de tube intestinal; des vestiges de cœcum; l'œsophage long de deux pouces et demi, se dilatant près du gésier; le gésier musculeux ; la vésicule du fiel très-petite. Dans l'ovaire de toutes les femelles que j'al dissequées il s'est trouvé des œufs de grosseur inégale.

Longuierr totale, aix spouces un tiers; ber., cincil purse, piede, but it aver ill purse, idenți du militar precque aussi long, vol, neur pouces un militar precque aussi long, vol, neur pouces un gant; queue, devas pouces toris quant;, compose seé de deuze pennes, un pen fourchure, pon-securit pur le purse pennes purce que le punes intermedializes sont pins courries que les la farentes, maia aussa parre que les six penues de chaque coé se tourrante naturallement en debors : ciie dépasse (ce alies de vinci-une ilium).

#### VARIÉTÉS DU BRUANT.

On peut blen s'imagliere que le jaunet et les autres coulears propres à cette espèce varient dans différents individus, dans différents de la comment de la

LE ZIZI

OU BECANT DE HAIE.

Genre brunnt, (Cuvier.)

Je donne a cet oiseau le nom de zizi d'après son cri ordinaire, assez sembiable a celui du premier bruant. On le voit tantôt perché, tantôt couraut sur la terre, et par préférence dans les champs nouvellement labourés où il trouve des grains, des betits vers et d'autres insectes : aussi a-t-il presque toujours le bee terreux. Il donne assez facilement dans tous les pieges ; et iorsqu'il est pris aux gluaux, il y reste le plus souvent, ou bien il ne s'en tire qu'en perdant presque toutes ses plumes, et il tombe ne pouvant pius voler. Il s'apprivoise aisément dans la volière, cependant il n'est pas absolument insensible a la perte de sa liberté; et ce qui le prouve, c'est que pendant les deux ou trois premiers mois il ne fait entendre que son cri ordinaire, lequel il répete fréquemment et avec inquiétude lorsqu'il voit quelqu'un s'approcher de sa cage ; il lui faut tout ce temps pour se faire à la captivité, quelque donce qu'elle soit, et pour reprendre son ramage. S'll faisait bien il ne le reprendrait jamais, afin que l'homme cut un motif de moins de le tenir en servitude. Il a à peu près la même taille et les mêmes mœurs que notre premier bruant : en sorte qu'on peut légitimement soupconner que ces deux olseaux, étant mieux connus, pourront se rapporter à la même espèce.

Les zizis ne se trouvent point dans les pays du nord, et il semble au contraire, qu'ils soient plus communs dans les pays méridionanx; mais sont rares dans plusieurs de nos provinces de France. On les voit souvent avec les pinsons, dont ils imitent le chant, et aveclesquels in forment des volves nombreuses, surtout dans les

jours de plaie. Ils se nourrissent des mêmes choses que les granivores, et vivent environ six ans, seion Olina; ce qu'il fant toujours entendre de l'état de domesticité, car il serait assez difficile d'établir un calcal juste sur les probabilités de la vie des oiseaux jouissant de l'air et de la liberté.

Le mâle a le dessus de la tête tacheté de nolratre, sur un fond vert olive, une plaque jaune sur les côtés, coupée en deux parties inégales par un trait noir qui passe sur les yeux; la gorge brune ainsi que le baut de la poitrine; un collicr jaune entre deux ; le reste du dessous du corps d'un jaune qui va s'éclaircissant vers la queue, et tacheté de brun sur les flancs ; le dessus du con et du dos varié de roux et de noirâtre; le croupion d'un roux olivâtre, et les couvertures supérieures de la queue d'un roux plus franc ; les pennes des ailes brunes bordées d'olivâtre. excepté les plus voisines du dos qui sont rousses ; les pennes de la queue brunes aussi , bordees, les deux extérieures de blane, les suivantes de gris olivâtre, et les deux du milien de gris roussâtre; enfin le bec cendré et les pieds bruns.

La femelle a moins de jaune et n'a point la gonge brune, ni la teche de la même couleur sur la polítrine. Au reste, Aldrovande a vertit que les couleurs du plumage sous fort variables dans cette espéce: l'Individu qu'il a fait représenter avait sur la polítrine une teinte de vert obscur; et parrai ceux que j'al observés, il s'en est trouve un qui avait la partie supérieure da cou oilviètre, presque sans aucum mêtange.

Longueur totale, six pouces un quart; bee, environ six lignes; vol, neuf pouces deux tiers; queue, pres de trois pouces, composée de douze penues: elle dépasse les alies d'environ dix-huit lignes; elle est fourchue à peu pres comme dans les bruiants.

## LE BRUANT FOU!

(LE BRUANT FOU OU DE PRÉ.) Genre bruast. (Cavier.)

Les Italiens ont ainsi appelé cet oiseau, parce qu'il donne indiféremment dans tous les pièges, et que cette insonciance de soi-même et de sa

<sup>1</sup> Il fant rapporter ici, comme soule description du mille du bruant-fon, celle du mille del ortolan de Lorraine, qui est ume espéce fictive. Le bruant-fou est une des supéons que Curier cite dans son genre bruant. propre conservation est en effel in plus grande marque de folie, mende and sea aimmax; mais comme uous l'avous remerque, le braunt et le ziuj participent plus ou moin à ectte espece de folie, et l'ou peut la regardercomme une maindie de finnille, que le braunt dont il s'agittel en seulement dans un plus haut degré : je lui al donc conserve le son qu'il porter en l'aisi, avec d'autant plus de raison que ceiul de braunt des prés ma partit et le il point conversir, les condecturs et en partit et le il point conversir, les condecturs et unaniment, qu'ils n'avaient jamais vu dans les prés de ces présendes braunts des prés.

Ainsi que le zizi, le bruant fou ne se trouve point dans les pays septentrionaux, et son nom ne parait point dans les Zoologies iocales de la Suède, du Dauemarck, etc. : il cherche la solltude et se plait sur les montagnes; il est fort commun et très-connu dans celles qui sont autour de Nantua, M. Hébert l'v a vu souvent et d'assez près, soit à terre, soit sur des novers : les gens du pays lui ont assuré que sa chair était uu très-bon manger. Son ehant est fort ordinaire et a rapport à celui de notre bruant. Les oiseleurs prussiens prennent souvent de ces olseaux, et ils ont remarqué que lorsqu'on les met dans une volière où il y a d'autres oiseaux de différentes espèces, ils s'approchent des bruants ordinaires avec que prédilection marquée : ils sembleut les reconnaître pour lenrs parents : ils out en effet le même cri, comme nous venons de le dire, la même taille, la même conformation que les bruants, et ils u'eu différent que par quelques habitudes et par le plumage. Le mále a toute la partie supérieure variée de noirâtre et de gris : mais ce gris est plus franc sur la tête, et il est roussatre partout ailleurs, excepté sur quelques-unes des couvertures moyennes des alles où il devient presque blanc; ce même gris roussitre borde presque toutes les pennes des ailes et de la queue dout le fond est brun, seulement les deux pennes extérieures de la queue sont bordées et terminées de blanc. Le tour des yeux est blanc roussâtre; les côtés de la tête et du cou sout gris; la gorge est de cette dernière couleur pointillée de poirâtre, et bordée de cha-

coureur pointure de uoiratre, et porue de chaque côtée par le bas d'une l[ime presque noire, qui forme une espèce de cadre irréguller a lu plaque grise des côtés de la téte; tout le dessous du corpa est d'un roux plus ou moins clair, mais pointille ou varié de noiratre sur la gorge, la poltrine et les flancs; le beeré les piedes sont gris. Longueur totale, six pouces un quurt; bec, cinq à six lignes; vol, neuf à dix pouces; queue, deux pouces un tiers, un peu fourchue, composée de douze pennes: elle depasse les alles de seize lignes.

#### LE PROYER

(LE BRUANT PROYER.)
Genre bruant. (Cuvier.)

C'est un oiseau de passage et que l'on volt arriver de bonue heure au printemps. Je suis surpris qu'ou ue l'ait pas appeie bruant des pres , car il ue s'eloigne guère des prairies dans la belle saisou : il y établit son nid, ou bien dans les orges, les uvoines, les millières, etc., rarement a plate-terre, mais trois ou quatre pouces au-dessus du sol, dans l'herbe la plus serrée et ussez forte pour porter ee uld. La femelle v pond quatre, cinq et quelquefois six œufs, et tandis qu'elle les couve, le mâle pourvoit à sa nourriture, et, se posant sur la eime d'un arbre, il répète sans cesse son désagréable cri, tri, tri, tri, tiritz, qu'il ne conserve que jusqu'au mois d'août : ce cri est plus vif et plus court que celul du bruant.

un du orunn.

Ou a remarqué que lorsque le proyer s'élevait de terre pour s'aller poser sur une branche, ses picts étaient pedandas, et que ses ailes, au lleu de se monvoir régulierement, paraissaient agitées d'un mouvement de trèpidation propre à la saison de l'amour. Le reste du tenps, por exemple, en automne, il vole tre-sbien et tres-ville, et même il s'élève à une assez grande hau-

teur. La prills quittent leur nid bien a vant de pouvoir s'envoler : ils se plaisent à courir dams l'Intehe, et il semble que les pres et mere ne posent leur nid at terre que pour leur en donner la fiellit et les chiens couchants les remoulteurs font souvenisiorsque l'ou chasse aux cuilte verrets, les pèrest et mere éculiurent de les nourire et de vailler aux ens jouque les qu'ils sorialt en chien de le le leur de l'autre de la valur et de la vailler aux ens jouque les qu'ils sorialt en de la contribuer de la remons de la courire vie, ils contribuer de un remons à la déceler, en voite une nouvelle de l'aux de l'aux de l'aux de viet, ils contribuer de un remons à la déceler, en voitement au-dessar d'un air fautre de voitement au-dessar d'un air fautre d'un air fautre de voitement au-dessar d'un air fautre de voitement au-dessar d'un air fautre de voite de la voite de la voite de la voite de voite de la voite de la voite de la voite de voite de la voite de la voite de la

La famille élevée, ils se jettent par bandes nombreuses dans les plaines, surtout dans les champs d'uvoiue, de féves et autres menues graines, dont la récolte se fait la dérnière. Ils parteut un peu après les hirondelles, et il est trèsrare qu'il eu reste quelques-uns pendant l'hiver, comme avait fait celui qui fut apporté à Gessner, dans cette saison.

Ou a remarqué que le proyer ne voltige pas de branche en branche, mais qu'il se poes sur l'extrémité de le branche la plus haute, la plus Isolée, soit d'unarbre, soit d'un buisson; qu'au moment méme il se met à chante; qu'il s'y tient des heures entières dans la même place à répéter son ennayeux (ri, tri; enfinqu'en preusut sa voiée il fait eraquer son bec.

La femelie chante aussi, lorsque ses soins ne sont olus uécessaires à ses petits; mais elle pe chante que perchée sur une branche, et lorsque le soleil est au méridien ou qu'il en est pen éloigné : elle se tait le reste du jour et fait très-bien, car elle ne chante pas mieux que le mâle : elle est un peu plus petite et son plumage est à peu près le même : tous deux se nourrissent de graines et de petits vers qu'ils tronvent dans les prés et dans les champs. Ces oiseaux sont répandus dans toute l'Europe, ou plutôt ils embrassent toute l'Europe dans leur migration ; mais Olina prétend qu'on en voit une plus grande quantité à Rome et dans les environs que partout ailleurs. Les oiscieurs les gardent en cage pour leur servir d'appeaux ou d'appelants dans leurs petites chasses d'automne; et ces appraux attirent dans le piége, non-seulement des bruants fous, mais eneore plusieurs autres petits oiseaux de différentes espèces. On tient ecs appelants dans des cares basses, et où il n'y a point de bâtons on juchoirs, sans doute parce qu'on s'est aperçu qu'ils n'aimaient pas à se percher, au moins de cette manlère.

Le proyer a ledessus de la tête et du corps variéd e brun et de roux; la gorge et le tour des yenx d'un roux clair, la poirtire et tout le reste du dessous du corps d'un blane jamnitre tacheté de bruns un la poittene et les finaes; les couvertures supérieures des alles, les pênnes de ces mensalles etcelles de la queue brunes, bordées de roux plus ou moins clair; le bes et les pleds gris bruns.

La fequelle a le croupiou d'un gris tirant sur le roux, sans ancune tache; les couvertures supérieurs de la queue de la même couleur bordées de blanchâtre; et en général ses plumes et les pennes de sa queue et de ses ailes sont bordees de couleurs plus claires.

Le bec de ees olscaux est d'une forme remar-

quable : les deux pièces en sont mobiles comme dans les ortolans ; ieurs bords sont rentrants de même que dans le bruant ordinaire, et ils ne se folgnent point par une ligne droite, mais par une ligne anguleuse; chaque bord du bec inférieur forme, vers le tiers de sa longueur, un angle saillant obtus, lequel est recu dans un angle rentraut que forme le bord correspondant du bec supérieur : ce bec supérieur est plus solide et plus plein que dans la plupart des autres ofseaux. La langue est étroite, épaisse et taillée à sa pointe en manière de cure-dent ; les narines sont reconvertes dans lenr partie supérieure par une membrane en forme de croissant, et dans feur partie inférieure par de petites plumes : la première phalange du doigt extérieur est unie à celle du doigt du milieu.

Tube intestinal, treize pouces et deml; geiser museuleux, prec'ed d'une médieure dilutation de l'exophace, contenant de d'ekside de mistaine se vigétales, extre autres des nouvaux métés avec de petites pierres; de liègges vertiges de cercums; point de valeucle de file; grand ave dés testicules, quatre lignes; petit axe, trois lignes; ton longueur totale de Viseau, sept pouces et demi; bec, sept lignes; vol, ouze pouces nu tiers; de queue, pris de trois pouces, un per Barchue, composée de dout petines: elle dépasse les alles de st.-hait lignes.

## OISEAUX ÉTRANGERS

AUX BRUANTS.

## LE GUIRNEGAT. Geore moinens. (Curier.)

Si es firmant a'était point de l'Amérèque mé ridionale, et que son est pe fits point différent de ceiul de notre brunts, je ne l'harrist donné que comme une variét de ceiulest l'el est même en quelque sorte plus brunat que le môtre, car il patud épiane que le nôtre c'ar a communé ment, et june doute pas que con deux traces ne un consissent aves aucests, et qu'il lue révisible de consissent aves aucests, et qu'il lue révisible de consissent aves aucests, et qu'il lue révisible de le lue reineu cassa métuque sur la tôte, le Le luure reineu cassa métuque sur la tôte, le

cou et tout le dessons du corps, et cette même

couleur borne presque toutes les couvertures supérieures et les pennes de la queue et des alles qui sont brunes; sur le dos elle est mélée de brun et de vert : le bec et les yeux sont noirs et les pieds bruns.

Cet oisean se trouve au Brésil, et selon toute apparence il en est originaire, puisqu'il a été nommé par les naturels du pays. Marcgrave fait l'éloge de son ramage, et le compare à celui du

La femelle est fort différente du mâle, pulsque, suivant le même auteur, elle a le plumage et le cri du moineau.

#### LA THÉRESE JAUNE.

Commeje ne commisi que le portrali de e et oseu du Mérajue et son eadavre, je ne puis en dire autre ebose, sinon que par le plumage il approche beucous ple otter braude commun. Il a presque toute la tire, la gorge et les edés du du corps mouchets de bran sur un foud blane sale; je derrière de la tiète et du cose et toute dessus du corps, braus : erte dereniere couleur se prolonge de chaque obte sur le cose en forma de poutet, et étend presque jusque l'acid; les pennes des ailes et de la queue et leurs conternes, au comme, jusque de la brau plus autres, que l'armes, jusque de vine trus plus pennes des ailes et de la queue et leurs conternes, pout braumes, jusque de vine

#### LA FLAVEOLE.

Elle a le front et la gorge jannes, et tout le reste du plumage gris. Sa taille est à peu près celle du tariu. M. Linneus, qui a fait connsitre cette espèce, dit qu'elle se trouve dans les pays chauds, mais il ur dit pas a quel contigent elle appartient.

#### L'OLIVE.

Ce petit braunt, qui se trouve a Saint-Bontiaque, n'est qutre plus gon qu'un roitelet. Il a toute la partie supérieure et même la quaue et les pennes des ailes d'un vert olive; la gorge d'un jaune eranqei; une petite plaque de cette coolere urten le bee et l'all; la demant du oou noiristre, toutile dessous du corpe d'un gris tresciel, tentifé d'alistre; la partie antécteure des ailes bondes du pour brans.

La femeile n'a ni la cravate noire du mâle, ni la gorge jaune orange, ni la petite plaque de la même couleur entre le bec et l'œil. Longueur totale, trois pouces trois quarts; bee, quatre lignes et demie; vol, six pouces, quene, dix-huit lignes, composée de douze pennes; elles dépasse les ailes de sept à huit lignes.

#### L'AMAZONE.

Cet oiseau se trouve à Surinam. On le compare, pour la grosseur, à notre mésange. Il a le dessus de la tête fauve; les couvertures inférleures des ailes bianchâtres; le reste du plumage bruu.

#### L'EMBERISE A CINQ COULEURS.

Nous ne avons de cet oiseau de Buenos-Ayrea que ce que nous en ad ith. A Commerson, lequel na parte que de son plumage et de ses parties extérieures, saus dire un seul mot de ses habitudes naturelles: nous ne le rapportous même aux hrunats que sur la parole de ce naturaliste; car il l'appelle bruant, sans nous apprender s'il na les enraderes distouctiós de l'espèce, entre autres le tubercule osseux du bec supérieur.

Cet oiseau a tout le dessus da corpse d'universe vert branc tirant nu Junue; la tite et le dessus de la queue d'une triate lpus obscure; le dessus de la queue d'une triate lpus obscure; le dessuragué de quelques traits noirs; le bord antérieur des alles d'un jaune vift, les penues des ailes et les plus extérieures de alles penues des ailes et les plus extérieures de elles de la queue, but pour de la publie d'un bleu noistre; l'intris marron; le bec ecudér, convexe se ploitu; les bords de la pièce inférieure rentrants; les cours anniers escouvertes d'une membrane et fort voisines de la base du bec; la lloque terminée par noisses de la base du bec; la lloque terminée par de petits filtes; les pleds de couleur plombée.

Longueur totale, huit pouces; bec huit lignes; vol, dlx pouces; queue, quatre pouces; ongle postérieur, le plus grand de tous.

#### LE MORDORÉ.

Tout le corps de cet oissau est mordoré, saut dessus que dessous, et presque partout de la même teinte; les couvertures des alles, leurs pennes et celles de la queue sont brunes, bordes d'un mordoré plus on moins clair; le bee est brun et les pieds sont jaundures, teintés légerement de mordoré; es sorte que c'est avec raison que nous avons donné a cet oiseau le nom de mordoré. On le trouve dans l'îlle de nom de mordoré.

Bourbon. Sa tailie est à peu près celle du bruant; mais il a la quenc plus courte et les alies plus loagues : celles-là ne dépassent celles-ci que de dix lignes eaviron.

#### LE GONAMBOUCH.

Scho nous apperend que cet oiseu est trèscommu à Surians; qu'il a la taillé de l'alosette, et qu'il cinante comme le rossignol, par conscipente bueccop mieux qu'auteun de nos bruants; cequi est remarquable dans un oiseu d'Amérique. Les habitatus du pays disent qu'il aime beauccop le mass ou blé de Turquie, et qu'ils sperche très-souveits ure cette plante, tout nu haut des a tige.

ii y a une teinte de rouge sur la poitrine, la queue, les convertures et les penaes des alles; ces dernières pennes sont blanches par-dessous. Longueur totale, cing pouces: bcc. cing li-

Longueur totale, cinq pouces; bcc, cinq lignes; queue, dix-huit lignes; elle dépasse les alles de dix.

#### LE BRUANT FAMILIER.

J'adopte le nom de M. Linnæus, parce qu'il ne fut pas multipleir les déconsinations sans nécessités, et que celle-ci peut avoir rapport-au noutre de l'oiseau. Il a luté et et bee noirs; le dessus du corps crediré et tuchet de blanc; le dessus endre sans tuches je croopion et la partie du dos qui est recouverle par les alles, junes; jes couvertures el l'extrémité des peanes de la queue blanches. Cet oiseau se trouve en Auic: Il est à veue rocs de la toillé du tarin.

#### LE CUL-ROUSSET.

Nous devous cette espèce à M. Brisson, qui l'a décrie sur un individ uvenat du Cannda. Cet individu avait le dessus de la tête variée de brus et de marron; le dessus du cou, le dos et les couvertures des alles variés de même ave en mellange de pris; le croupion, de cetté dernière couleur sans taches; les couvertures supérieners et inférieures de la quene c'un blanc sale et roussatre; la gorge et tont le dessous du corps; d'un blanc sale varié de taches marron, plus rares néanmoins sous le ventre; les penues defa queue et des alles brunes, bordéred d'un gris tirant sur le marron; le bec et les pieds gris brun.

Longueurtotale, cinq poucesetdemi; bec, cinq

ilgnes et demie; vol, huit pouces un quart; queue, deux pouces et demi, composée de douzepennes; elle dépasse les ailes d'environ vingt lignes.

#### L'AZUROUX.

C'est canore M. Brisson qui a fait comaitre cetoiesus, lequel stansso infigiante du Canada.

Il a le dessus de la tête d'un roux obscur; la la partie supérience du con el cle dessus de un partie supérience du con el cle dessus du corps partie supérience du con el cle dessus du corps variés de ce même roux obscur et de blêux; le roux est moins loces ur les petites convetures esta des altes ainsi que sur les grandes, qui sont borroux est moins locés ur les petites de cette couleur; les penness des altes et de la queue sont brunes, bordées de des lites et de la queue sont brunes, bordées de gris bleu; le be cet les pleds gris hou.

Longueur totale, quatre pouces un quart; bec, cinq lignes; vol, sept pouces un tiers; queue, un pouce, composée de douze pennes; elle ne dépasse les ailes que de quatre lignes.

#### LE BONJOUR-COMMANDEUR.

Geure moineau. (Cuvier.)

On appelle ainsi dans l'ile de Cavenne une espèce de bruant qui a coutume de chanter au point du jour , et que les colons sont à portée d'entendre, parce qu'il vit autour des maisons, Queiques-uns l'appellent bruant de Caveune : il ressemble si parfaitement à celui du cap de Bonne-Espérance, représenté dans les planches eniuminées, nº 386, fig. 2, de l'édition in-40, que M. de Sonnini le revarde comme le même oiseau sons deux noms différents : d'où il suit néecssairement que l'une de ces deux dénominations est fautive; et comme, suivant M. de Sonnini, ce bruaat est naturel à l'ile de Cavenne, il est pius que probable qu'il ne se trouve au cap de Bonae-Espérance que forsqu'il y est porté par les vaisseaux. Une antre conséquence plus générale que l'on doit tirer de la , e'est que toutes ces dénominations, en partie géographiques, où l'on fait entrer le aom du pays comme marque distiactive , sont équivoques , incertaines, et ne valent pas à beaucoup près celles que l'on tire des caractères propres à l'animai dénommé, 10 parce que cet animal peut se trouver dans plusieurs pays : 2º parce qu'il arrive souvent qu'un animai a'est poiat a borigène du pays d'où on le tire, surtout d'un pays tel que le cap de Bonne-Espérance, où abordent des valsseaux venant de toutes les parties du moade.

Les bonjour-commandeurs ont le cri aigu de

nos moineaux de France; ils sont le plus souvent à terre, comme les bruands, et presque toujours deux à deux.

Le male a sur la tête une calotte noire traversée par une bande grise; les joues cendrées; une raine noire qu'a têtend de la base du bec à la ejlotte dout j'ai parie; au-dessous de cette calotte, par-derrière, un demi-collier roux; le dessus du corps d'un brun verdâtre, varie sur le dos par des teches noires solongues; les convertures des alles bordées de roussattre; tout le dessous du corps endré.

Il est un peu plus petit que notre zizi, n'ayant que cinq pouces de longueur totale : ses alles sout courtes et vont à peine à la moitié de la queue.

#### LE CALFAT.

M. Commerson, qui a decrit ect oiseau de l'ité de France sur les litex, nous apprend qu'il à le dessus de la Éte noir; toute la parte supérie, d'un a de corre, compris les aules et la reque, d'un gorre de cette deruiter coularz, in politria et le veutre d'une couleur rincae; une houde hin-che qui va de l'angle de l'ouverture du bec à l'occipat; le toutes geuns une condendre nouse. Piris, le bec et les plecfa sussi couleur de rose; l'iris, le bec et les plecfa sussi couleur de rose; l'est couvertures difereure de l'aqueco blander de rose; l'est couvertures infériereure de la queue blander de rose; l'est couvertures infériereure de la queue blander de rose; l'est couvertures infériereure de la queue blander.

Le calfat est d'une taille moyenne, entre le moineau et la linotte.

#### LE BOUVREUIL.

(LE BOUVREUIL COMMUN.)
Genre bouvreuit. (Carier.)

La nature a bien traité cet oiseaux; car elle tul udonne un beau plumage et une ble voix. Le plumage à toute la beauté d'abord après la première mue, mais la voix a besoin des securs de l'art pour sequérir sa perfection. Un bourveuil qui na point e du leçons n'a que trois cris, tous fort peu agréables : le premetr , je veux dui re chois par legel il débute ordinairement, est une espèce de coup de siffiét : il n'en fait d'abord entendre qu'un seul, puis doux de suite, puis trois et quutre, etc. Le son de ce siffiét est puis trois et quutre, etc. Le son de ce siffiét est qu'un seul, puis débeau s'anione, il semble arti-culer cette syllabe répétée tul, fui, fui, et se sons ont plus de force. Ensaite il flat entendre

un ramage plus sulvi, mais plus grave, presque enroué et dégénérant en fausset. Enfin dans les intervalles il a un petit cri intérieur, sec et coupé, fort aigu, mais en même temps fort doux, et si doux qu'à peine on l'entend. Il exécute ce son, fort ressemblant à celui d'un ventriloque. sans aucun mouvement apparent du bec ni du gosier, ms is seulementa vec un mouvement sensible dans les muscles de l'abdomen. Tel est le ehant du bouvreuil de la nature, c'est-à-dire du bouvreuil sauvage abandonné à lui-même, et n'ayunt eu d'autre modèle que ses père et mère, aussi sauvages que lui; mais iorsque l'homme daigne se charger de son éducation, lorsqu'il veut bien lui donner des ieçons de goût, lui faire entendre avec méthode des sons plus beaux, plus moelleux, mieux filés, l'oiseau docile, soit male, soit femelle, non-seulement les imite avec justesse, mais quelquefols les perfectionne et surpasse son maltre, sans oublier pour cela son ramage naturel. Il apprend aussi à parler sans beaucoup de peine, et à donner à ses petites phrases un accent pénétrant, une expression intéressante qui ferait presque soupçonner en lul uue âme sensible, et qui peut bien nous tromper dans le discipie, puisqu'elle nous trompe si souvent daus l'instituteur. Au reste le bou- « vreuil est très-capable d'attachement personnel. et même d'un attachemeut très-fort et très-durable. On en a vu d'apprivoisés s'échapper de la volière, vivre eu paix dans les bois pendant l'espace d'une année, et au bout de ce temps reconnaître la voix de la persoune qui les avait élevés, et revenir à elle, pour ne la plus abandonner 1. On eu a vu d'autres qui, avant été forcés de quitter leur premier maître, se sont laissés mourir de regret. Ces olseaux se sonviennent fort blen, et quelquesois trop blen, de ce qui leur a nul : un d'eux avant été jeté par terre, avec sa cage, par des gens de la plus vile populace, n'en parut pas fort incommodé d'abord: mais dans la suite on s'apercut qu'il tombalt en convulsion toutes les fois qu'il voyait des gens mal vétus, et il mourut dans un de ces accès, buit mois après le premier événement,

Les bouvreuils passent la belle saison dans les bois ou sur les montagues; ils y font leur nid sur les buissons, à cinq ou six pieds de haut,

<sup>4</sup> Un de ces oiseaux, qui reviet à sa maîtresse après avoir vécu un au dans les hols, avait toutes les plumes chiffonnées et britilees. La liberté a ses inconvenients, sertoul pour un animal décorde par l'escharge.

et quelquefois plus bas. Le nid est de mousse i en dehors et de matières plus mollettes en dedans : Il a, dit-on, son ouverture du côté le molns exposé au mauvais vent. La femelle v pond de quatre à six œnfs, d'un blanc sale, un neu bleustre, en vironnés près du gros bont d'une zone formée par des taches de deux couleurs . les unes d'un violet éteint, les autres d'un noir bien tranché. Cette femelle degorge la nourriture à ses petits, ainsi que les chardonnerettes, linottes, etc.; et le mâle a aussi grand soin de sa femelle, M. Linnæus dit qu'il tient quelquefols fort longtemps une araignée dans son bee pour la donner à sa compagne. Les petits ne commencent à siffler que lorsqu'ils commencent à manger seuls; et des lors ils ont l'instinct de la bienfaisance, si ce qu'on m'a assnré est vrai, que de quatre jeunes bouvreuils d'une même nichée, tous quatre élevés ensemble, les trois ainés, qui savaient manger seuls, donnaient la becquée au plus jeune qui ne le savait pas encore. Après que l'éducation est finie, les père et mère restent appariés et le sont encore tout l'hiver; car on les voit toujours deux à deux, soit qu'ils voyagent, soit qu'ils restent : mais ceux qui restent dans le même pays quittent les bois au temps des neiges descendent de leurs montagnes. abandonnent les vignes où ils se jettent sur l'arrière-saison et s'approchent des lieux habités, on bien se tiennent sur les haies le long des chemins : eeux qui voyagent partent avec les bécasses, aux environs de la Toussaint, et reviennent dans le mois d'avril. lis se nourrissent en été de toutes sortes de graines, de bales. d'insectes, de prinelles, et l'hiver, de grains de gentèvre, des bourgeons du tremble, de l'aune, du chène, des arbres fruitiers, du marsaule, etc., d'où lenr est venn le nom d'ébourgeonneux. On les entend pendant cette saison siffler, se répondre, et égayer par lenr chant, quoiqn'nn peu triste, le silence encore plus triste qui regne

Ces oiseaux passent auprès de quelques personnes pour être attentifs et réfléchies d'unoins its ont l'air pessant, et à juger par la Beillië qu'ils ont d'appendre, on ne peut nier qu'iis ne soient capables d'attention jusqu'à un certain point; mais aussi à juger par la facilité avec laquelle ils se laissent approcher et se prenneur quelle ils se laissent approcher et se prenneur anna les différents pièges, on ne peut s'empècher d'avouer que leur attention est souvent en défunt. Comme ils out la peut ure-line, evux

alors dans la nature.

qui se prennent anx gluaux perdent en se débattant une partie de leurs plumes et même de leurs pennes, à moins que l'on n'aille les débarrasser promptement. Il faut encore remarquer que les individus dont le plumage sera le plus beau, seront ceux qui anront le moins de disposition pour apprendre à siffier ou à chanter, parce que ce seront les plus vieux et par conséquent les moins dociles. Au reste, quolque vieux, lls s'accoutument facilement à la cage, pourvu que dans les premiers jours de leur captivité on leur donne à manger largement. Ils se privent aussi très-bien, comme je l'ai dit plus haut, mais il y faut du temps, de la patieuce et des soins raisonnés : e'est pourquoi l'on n'y réussit pas toujours. Il est rare que l'on n'en prenne qu'un seul à la fois ; le second se fait bientôt prendre , pour peu qu'il entende son camarade : ils redoutent moins l'esclavage qu'ils ne craignent de se séparer. On a dit, on a écrit, que le serin, qui s'allie

avec tant d'autres espèces, ne s'alliait jamais avec celle du bonvreuil; et on en a donné pour raison que le mâle bouvreuil ouvre le bec lorsqu'il est en amour, et que cela fait peur à la serine : mais e'est une nouvelle preuve du risque que l'on court en avançant légèrement des propositions négatives qu'un seul fait peut réfuter et détruire. M. le marquis de Piolene m'a assuré avoir vu un bouvreuil mâle apparié avec une femelle canari : que de cette union il résulta cinq petits qui étaient éclos vers le commencement d'avril. Ils avaient le bec plus gros que les petits serins du même âge, et lls commençaient à se revêtir d'nn duvet noirâtre ; ce qui donnalt lieu de croire qu'ils tiendraient plus du pere que de la mère : malheureusement ils moururent tous dans un petit voyage qu'on tenta de leur faire faire. Et ce qui donne du poids à cette observation, c'est-que Frisch indique la manière d'apporier le mâle bouvreuil avec la femelle canarl : Il conseille de prendre ce mâle de la plus petite taille parmi eeux de son espèce, et de le tenir longtemps dans la même volière avec la femelle du canari : Il ajonte qu'il se passe souvent une année entlère avant que eette femelle le laisse approcher et lui permette de manger dans son auget; ce qui suppose que cette union est difficile, mais qu'elle n'est pas impossible.

On a remarqué que les bouvreulls avalent dans la queue un mouvement brusque de haut en bas, comme la lavandière, mais moins marqué. Ils vivent cing à six ans. Leur chair est mangeable, suivant queiques-uns; elle n'est point bonne à manger selon d'autres à canse de son amertume : ceia dépend de l'âge, de la saison et de la nourriture. Ils sont de la grosseur de notre moineau et pèsent environ une once. Ils ont le dessus de la tête, le tour du bec et la naissance de la gorge d'un beau noir lustré, qui s'étend plus ou moins, soit en avant, soit en arrière : le devant du con, la poitrine et le hant du ventre d'un beau rouge ; le bas-ventre et les couvertures inférieures de la queue et des alles, blancs; le dessus du cou, le dos et les scapulaires, cendrés; le eroupion bianc; les convertures supérieures et les pennes de la queue d'un bean noir tirant sur le violet, et une tache bianchâtre sur la penne la plus extérieure ; les pennes des ailes d'un cendré noirâtre, d'autant plus foncé qu'elles sont plus voisines du corps ; la dernière de toutes, rouge en dehors; les grandes couvertures des ailes d'un beau noir changeant, terminées de gris clair rougeatre; les moyennes cendrées, les petites d'un cendré noirâtre bordé de rougeâtre; l'iris noisette; le bee noirâtre et les pieds bruns.

"Les cotés de la tête, les cotés et le devant du cou la plôtrie e, un un not cou la plôtrie e, un un not presquie tout ce qui est rouge dans le mille est d'un centre vince van na la femille de quéquébis intème le bié-ventre : elle n'u pas non plus ce bean noir changeant el tustré que le mille a sur la tête et allieurs : mais j'al vu de ces femelles qui avaient la dermère des permos de l'alle horiette qui a vaient point de blame qui avaient point de blame qui répuis qu'elle el la queve. M'i Lusième apoute qu'elle e le hout de la lungue d'autée en pression qu'elle e le hout de la lungue d'autée en pressi les ; cependant je l'a troujours trouvée bien entière comme celle du male, ayant la fémille d'un de la fre de care-dent fort court.

Flusions jeunes bouyeroils, que jús observés arra la niée juin, avaient le front d'un roitse dair, je d'es nit du cou et la politine d'un prium poissafer; je veutre el se couvertures lafétieures de la queue, d'un fauve qui alialt toujeuns je dégradant du coté de la queue; le deseits d'un copps plus on moins rembroni; la ruisllamende d'a luis le charge d'une fort teinte de llamende d'a luis le charge d'une fort teinte de par d'in est bien que d'un hime plus ou moper. Oir set bien que d'un hime plus ou me coupe de celles variées.

Longueur totale, six pouces; bec, cing li-

gnes, épais et crochu. Kramer a remarqué que ses deux pièces sont mobiles, comme dans les pinsons et les bruants. Vol, neuf pouces un quart; queue, deux pouces un tiers, un peu fourchue (mais pas toujonrs dans les femelles), composée de douze pennes; doigt extérieur, uni par sa première pibalange au doigt du milieu ; ongle postérieur plus fort et plus crochu que les autres.

Void les dimensions intérieures d'une femelte que l'al disseigne. The éntestinal, dis-huit ponces ; vestiges de cercum; exophage, deux ponces et demi, l'disté en forme de poule dans sa partie contigué au gésier; cette poche distinctive de l'experience de l'exophage par un rebend saliant; le gésier musculeux, contenant heancoup de perion de l'experience, aimen deux ou trois petites graines jaunes blen entières, quoique cet oiseau fitte pierres, et mem deux ou trois petites graines jaunes blen entières, quoique cet oiseau fitte present de temi dans une cage sans rien manger; grappe de l'ovaire, d'un voiume mêter deux jours de temi dans une cage sans rien manger; grappe de l'ovaire, d'un voiume mêter en sa con detaut devécoppe, trois pouce at plus ; la trachée formati une espèce de noud asseg gros à l'extendit de sa bifurention.

### VARIÉTÉS DU BOUVREUIL.

Roger Sibbold a's écrit qu'une senie ligne sur le bouvreuil, et dans ecte ligne il dit qu'il y en a diverses espèces en Écosse, sans en indiquer d'autre que l'espèce commune. Il est probable que ces espèces dont il parle ne sont autre chose que les variétés dont nous allons bleutôt faire meution.

Frisch nous dit que l'on distingue des bouvreuils de trois grandeurs différentes; M. le marquis de Piolene eu connaît de deux grandeurs; enfind'autres prétendent qu'ils sont pius petits en Nivernais qu'en Picardie. M. Lottinger assure que le bouvreuil de montagne est plus grand que ceiul de la plaine; et cela explique assez natureilement l'origine de ces variétés de grandeur, qui dépendent eu effet, du moins à plusieurs égards, de la différence de l'habitation, mais dont les limites ne sont point assez connnes, et les caractères, c'est-à-dire les mesures relatives aux circonstances locales, ne sont point assez déterminées pour que l'on puisse traiter de chacune dans un article séparé : je me contenterai donc d'indigner ici les seules variétés de plumage,

I. L. BOUVERUE BASE. Schwenchfeld partie van honversell bane quel fon avail pits aux envirous du village de Frischbach en Silésie, et al avail seulement quedques plumes noires sur le dos. Ce fait a été confirme par M. de l'Isle. Il y a dans centon (de Bérésow en Silérie, elli cet habite astronome, des pivolnes ou bouveruis blancs, dont ie dos est un pen noiria-tre, et grisonne vers l'été. Ces obsents ent le contra par de l'arche de l'ar

II. LE BOUVREUIL NOIR. Je comprends sous cette dénomination, non-seulement les bouvreuils entièrement on presque entièrement noirs, mais encore ceux qui commencent sensiblement à le devenir : tel était celui que j'ai vu chez M. le baron Goula: Il avait la gorge noire ainsi que le croupion; les couvertures inférieures de la queue et le bas-ventre, le hant de la poitrine, variés de roux vineux et de noir, et il n'y avait point de tache blanche sur la dernière penue de la gucue. Ceux dont parlent And, Schænberg Anderson et M. Salerne étalent tout noirs, d'un noir de charbon, comme les corbeaux, dit ce dernier. Celui de M. de Réaumur, dont parle M. Brisson, était exactement noir par tout le corps. J'en ai observé un qui était devenu noir et d'un beau noir lustré à la première mue, mais gul avait conservé un peu de rouge de chaque côté du cou, et un peu de gris derrière le cou et sur les petites couvertures supérieures des ailes ; il avait les pleds couleur de chair, et l'intérieur du bec ronge. Celui d'Albin avait quelques plumes rouges sous le ventre; les cinq premières pennes de l'aile bordées de blanc; l'iris blanche et les pieds couleur de chair. Albin remarque que cet oiseau était d'une grande douceur, comme sont tous les bouvreuils. Il arrive souvent que cette couche de noir disparait à la mue, et fait place aux couleurs naturelles; mais quelquefois aussi elle se renonvelle à chaque mue, et se soutient pendant plusicurs années : tel était celni de M. de Réaumur. Cela ferait croire que ce changement de couleur n'est pas l'effet d'une maladie.

III. LE CRAND BOUVREUIL NOIR D'AFRIQUE. Quoique cet oiseau soit d'un pays fort éloigné, et qu'il surpasse en grosseur notre bouvreuil d'Europe, je ne puis m'empécher de le regarder comme analogue à la variété que j'al décrite sous Is nom de bouvreuil noir, et de soupcomer que les grandes chalents de l'Afrique nordissent le le grandes chalents de l'Afrique nordissent le plumage de cas olseaux, comme les grands froids de la Sibérie le blanchissent. Ce bouvreuil est tont noir, à l'exception d'une trè-petite tache blanche sur les grandes convertures de l'alle. Il faut encore excepter lebre, qui est gris, et les applicits, qui sont cendrés. On l'a vu vivant à Paris, où Il avait été apporté des côtes d'Afri-oux.

Longueur totale, sept ponces un quart; bec, six lignes; vol, onze pouces un quart; queue, deux pouces et demi, composée de douze pennes: elle dépasse les alles de dix-huit lignes.

## OISEAUX ÉTRANGERS

AU BOUVREUIL.

#### LE BOUVERET.

Je réunis sons ce nom deux oiseaux annoncés, comme étant l'un de l'ille de Bourbon, et l'autre du cap de Boune-Espérance. Ils se ressemblent trop en effét pour qu'on puisse ne pas les rapporter à la même espéce. D'ailleurs on sait combien il y a de commanication entre le cap de Boune-Espérance et l'ille de Bourbon.

Le noir et l'orangé vif sont les couleurs dominantes de c'ebt de ces oiseaux que je regarde comme le mâle: l'orangé règne sur la gorge, le cou, et sur tout le corps sans exception; le noir règne sur la tête, la queue et les alles; mais les peanes sont bordées d'orangé, et quelques-unes terminées de blance.

La femelle a toute la tête, la gorge et le devant du cou recouverts d'une espèce de capachon noir; le dessous du corps blanc; le dessus d'un orangé moias vif qu'il n'est daus le mâle, et et dont la téate se répand en s'affabilisant encore sur les pennes de la queue; les pennes des ailes sont finement bordèse de gris clair presque blanc; l'un et l'autre ont le bec bran et les pieds

Longueur totale, environ quatre ponces et deml; bec, un peu moins de quatre ligues; vol, près de sept pouces; queue, vingt lignes, com-

4 M. Viciliot place cet obsau dans le genre bouvreuit, pyr-

posée de douze pennes ; eile dépasse les ailes d'euviron quinze lignes.

#### LE BOUVREUIL A BEC BLANC'.

C'extet le seuvisone de la Guiane que M. de Sonniai reconnisse pour un véritable bouvreuil. Son bec est de couleur de cord est l'oisean desséché; mais ou assure qu'il est baine dans le vivant : la gorge, le devant du once tet la quone, sont noirs; il y a sur les alles une petite tache blache qui souvent est cechée sous les grandes couvertures; la poitrine et le vestre sont d'un marron foncé.

Cet oiseau est de la grossenr de notre bouvreuil; il a de longueur totale quatre ponces deux tiers, et sa queue dépasse ses ailes de presque toute sa longueur.

#### LE BOUVERON.

## Genre bouvreuit, (Curier.)

J'appeile ainsi cet oiseau, parce qu'il me parait faire ia nuanee entre les bouvreuils d'Europe et les becs-ronds d'Amérique, dont je parierai bientôt. Sa tailie ne surpasse pas celle du cabaret : un beau noir changeant en vert règne sur ies piumes de la tête, de la gorge et de toute la partie supérieure du corps, comprisies pennes et ies couvertures de la queue et des ailes, ou pour parler plus juste, sur ce qui parait de ces piumes; car je côté intérieur et caché on n'est pas noir, ou du moins n'est pas de ce beau noir changrant : ii faut encore excepter une très-petite tache blanche sur chaque aile, et trois taches de même couleur, mais pius grandes, l'une sur le sommet de la tête, et les deux autres au-dessons des yeux. Toute la partie inférieure du corps est bianche : jes plumes du ventre et jes couvertures inférieures de la queue sont frisées dans queiques individus : car on ne peut s'empécherde regarder le bouvreuii à plumes frisées du Brésii comme appartenant à l'espèce du bouveron. pulsque ces deux oiseaux ne différent entre enx que par la frisure des piumes, différence trop superficielle et trop iégère pour former un caractère spécifique, et d'autant moins que cette frisure u'est nullement permanente, et qu'eile

<sup>4</sup> M. Vieiliot pense qu'on a pu confondre cet oiseau avec son gros bec noir à ventre blane ou toxie athi estris, et qu'il est probable qu'on doit lui résuir le toxie angolessis de Latham et de Gasétie, qui u en differe que par la teille. tombe en certaines circonstances. Il est probable que les individus frisés sont les mâies, puisqu'en général parmi les animaux la nature sembie avoir choisi les mâles pour leur accorder exclusivement le don de la heauté, et tout le luxe des ornements qui peuvent ja faire valoir. Mais. dira-t-on, comment supposer que le mâle se trouve au Brésii et la femelie en Afrique? Je réponds, 1º que rien n'est moins confiu que ie pays natal des oiseaux qui viennent de loin et passent par piusieurs mains. Je réponds, en second jieu. que si l'on a pu transporter à Paris eeux dont nous parions, et les transporter vivauts, ou a pu les transporter de même de l'Amérique méridionale en Afrique. Oulconque aura leté un regard de comparaisou sur ces oiseaux admettra sans hésiter l'une de ces deux suppositions, plutôt que de les rapporter à deux capeces différentes.

Longueur totale, quatre pouces untiers; bec, quatre lignes; vol, sept pouces et demi; queue, vingt-une lignes, composée de douže pênnrs; elle décasse les ailes d'environ un pouce.

## LE BEC-ROND A VENTRE ROUX. Genre moineau, sous-genre bouvreuil. (Cuvier.)

L'Amérique a ses bouvreuils, et j'en af fait connitre une espèce d'après M. de Sounini: elle a sussi ses bese-ronds, qui out, à la vérité, du rapport avec les bouvreuils, mais qui en different assez pour qu'on doive les désigner par une autre dénomination. Leur bec est beaucoup moins crochu et plus arrondi, d'où le norn de bee-rond leur a été donné.

Celui doni il s'agit dans ect article demoure paprié tonic l'anuela avec so fremile. Ils sont très-vife t peu faronche; ils vivent autour des leiux habités, dann les terrains qui deilent auparavant en culture, et qui ont été abandonnés depuis peu. Ils se nouriresant de fraitis et de graines, et font entendre, en asutiliant, sur et asse sembable à eaul de moineau, mais partire un petit aud roud de deux pouves de diamètre habiteur, et le poseut sur les mémes arbustes où ils trouvent leur nourriture; la femelle y pond frois ou quatre couls.

Cet oiseau a le dessas de la tête, du cou et du dos d'un gris brun; les couvertures des ailes, leurs pennes et celles de la queue de la même coujeur, à peu près, bordées de blanc ou de marron clair: la gorge, le devant du cou, le dessous du corps, les couvertures inférieures de la queue et le croupion, d'un marron foucé; le bec et les pieds bruns.

Dans quelques ludividus, la gorge est du même gris bruu que le dessus de la tête.

### "LE BEC-ROND,

### ou bouvreuil bleu d'amérique.

M. Brisson fialt mention de deux bouvreuils bleus d'Amérique, dout Il fail deux espèces séparées: mais conner ils sout tous deux d'Amérique, tous deux d'Amérique, tous deux de même; prosseur, tous deux du même leux de urilles responsaries deux du même bleu; et qu'ils ne différent que par la couleur des alles, de la queue et du beç. Jai eru dévoie les rapportes a une seule et même espèce, et regarder leurs différences comme produites per l'influence du climat.

Dang l'un et l'autre le bieu foncé est la couleur dominante : eelui de l'Amérique méridionale a une petite tache noire entre le bec et l'œit; les penues de la queue, celles des alles et les graudes couvertures de celles-ci noires, bordées de bleu: le ber poirâtre et les pieds gris.

Celui de l'Amérique septeatrionale a la base du bec entourée d'une souenoire qui va rejolutez les yeux; les peunes de la queue, celles de l'alle et leurs grandes couvertures, d'un brun teinte de vert; leurs moyeunes couvertures rouges, formant une bande transversale de cette couleur; le bec brun et les pieda noirs. Les plumage de la femelle est uniforme, et partout d'un brun foucé mété d'un peu de beu.

A l'igand des mœurs et des habitudes de ces deisents, on ne peut les comparer, parce qu'on ne sait rice de celles du premier. Voici ce que Catesby nous apprend de ceiul de la Garoine. C'est un cisean fort soilisire et fort rare; il rest todojura apparié avec sa famelle, et ne se met point en troupes; on ne le voil jamais l'hiver a la Garoinie, so mais est l'ies-douctone, et ne roule que sur une seule nucle. Je vois dans tout rebenouvel.

#### LE BOUVREUIL

#### OU BEC-ROND NOIR ET BLANC.

Il faudrait avoir vu cet olseau, ou du moins sa dépoulile, pour savoir s'il est bouvreuil ou bec-rond : il a un peu de blaue sur le bord an-

térieur et sur la base des deux premières penues de l'aile; tout le reste du plumage est absolument uoir, même le bec et les pieds; le bec supérieur a uae échancrure considérable de changue côté.

Cet olseau est du Mexique; sa grosseur est à peu près ceile du serin. Longueur totale, cinq pouces uu quart; bec, cinq ligares; queue, deux pouces; elle dépasse les ailes d'un pouce.

#### LE BOUVREUIL

#### OU BEC-BOND VIOLET DE LA CAROLINE.

Tout est violet dans cet oissau, et d'un violet dons obseur, except le ventre qui est blane, les couvertures supérieures des alles, où le violet est un peu mélé de brun, et les pennes de la queue et des ailes, qui sont mi-parties de violet et de brun, les premières sulvant leur largeur, et les deruières suivant leur largeur, et les deruières suivant leur longeuer.

La femelle est bruue par tout le corps, et elle a la poltrine tachetée comme notre manvis. Ces oiseaux paraissent au mois de novembre,

et se retireut avaat i'hiver par petites volées. Ils vivent de genièvre, et détruisent, comme nos bouvreuiis, les bourgeons des arbres fruitiers. Leur grosscur est à peu près eelle du pinsou,

Longueur totale, cinq pouces deux tiers; bec, cinq ligurs; queue, deux pouces, un peu fourchue, composée de douze pennes; elle dépasse les alies de sept à buit lignes.

## LE BOUVREUIL OU BEC-ROND VIOLET A GORGE ET SOURCILS ROUGES.

Cet diseau est encore plus violet que le précédeut, car les pennes de la queuc et des niles sont aussi de cette eouleur: mais ce qui relève son plumage et donne du caractère et du jeu à sa physionomie, ç'est sa gorge rouge, ce soat de beaux sourcils rouges que la nature s'est plu à dessiner sur ce fond violet. La couleur rouge reparail eacore sur les couvertures inférieures de la queue; le bee et les pieds sout gris.

La femelle a les mêmes marques rouges que le mâle, mais le fond de sou plumage est bruu, et uon pas violet!

Ces oiseaux se trouvent dans les iles de Babama; ils sont à peu près de la grosseur de notre moineau-frauc.

<sup>4</sup> M. Viciliot pense que l'oistau ici indiqué comme femelle est un jeune mile dans le temps de la mue,

Longueur totale, eluq pouces deux tiers ; bec, einq à six lignes ; queue, deux pouces et demi ; elle dépasse les alies de trelze à quatorze lignes.

#### LA HUPPE NOIRE.

Le plumage de ect oferau est peint des plus riches coolium; a le bête noire, servicies coolium; a le bête noire, servicies coolium; le bete blauc; tout le dessus du crops d'un rouge brillant; le dessous d'un beau bleu, une marque uoire devant le cou-Voit de quel justifiér e que ulé léseba de cet ofissus, qui ne le cède en heauté à aucun loiseau haute, noire de lu, ce me semble, qu'il a quelque ramage. Il se trouve eu Amérique.

Amerique.

M. Brisson le juge beaucoup plus gros que notre bouvreuil. Voici comment il détermine ses dimensions principales, autant qu'on peut le faire d'après une figure dout l'exnetitude u'est pas trop blen garantie.

Longueur totale, six pouces; bce, six lignes; queue, dix-buit lignes et plus : elle dépasse les ailes d'envirou six lignes.

#### L'HAMBOUVREUX.

Genre moineau, sous-genre moineau proprement dit. (Cuvier.)

Quoique en prétendu houvreuil habite notre Europe, le ue le place expendate qu'après ceux. d'Afrique et d'Amérique, parce que ce n'est pout l'enfre pécipinhque que le suis, et que son habitude de grimper, soit en moutant, soit en descendant, le long des branches des arbres, en descendant, le long des branches des arbres, volants et d'autres insectes, et se queue réugér, volants et d'autres insectes, et se queue réugér, emblent l'évolger plus de nos bouvreuils qu'une déstance de deux mille lieuxe extre le peys, mais des unes étée autres.

Oct obseau a le dessus de la tête et du cou d'un brun rouseigner, teatiet de pourper; la gorge brune; un large collier de méme couleur sur un droit blanc la postrine d'un brun; pas postrine d'un brun; pas postrine d'un brun; pas postrine d'un brun; pas semé de taches noires un pen longuettes, le ventre et les couverteres inferieures de la queue binnes; le dos, les scapulaires et tout le dessus du corpse comme la poirties; d'ext. Luches binnebes sur chaque alie; les penues des niles d'un brun sombre dessus, mais blanches dessous; j'irris jauue et le bec noir.

L'hambouvreux est un peu plus graud que notre moineau-franc : li se trouve aux environs de la ville de Hambouré.

Longueur totale, einq pouces trois quarts; bee, six lignes; queue, vingt-uue lignes, un peu étagée : elle dépasse les alles de presquo toute sa longueur.

#### LE COLIOU.

Genre colion, Cuvleral

Il nous paralt que le geure de cet oiseau dolt être placé entre cejui des veuves et cejui des bouvreuils: il tient au premier par les deux longues plumes qu'il porte comme les veuves au milieu de la queue; et il s'approche du second par la forme du bec, qui serait précisément la même que celle du bouvreuil, s'il était convexe eu dessous comme en dessus ; mais ll est aplati dans la partie inférieure, et du reste tout semblable à celui du bouvreuil, étant également un peu crochu et proportiounellement de la même longueur. D'autre côté, nous devons observer que la queue du collou differe de celle des veuves en ce qu'elle est composée des piumes étagees, dont les deux dernières ou celles qui recouvrent et excèdeut les autres ne les surpassent que de trois ou quatre pouces, au lieu que les veuves ont une queue proprement dite, et des appendices à cette queue. J'entends par la queue proprement dite un amas de plumes attachées au crouplon et d'égale longueur. Mais outre cette queue qu'ont toutes les veuves, les unes, comme la veuve commune et la veuve dominicaine, ont deux plumes; les autres en ont quatre, comme la veuve à quatre brins ; et les autres enfin ont six ou huit plumes, comme les veuves du cap de Bonne-Espérance. Toutes ces plumes excèdeut celles de la queue proprement dite; et cet excédant, dans certaines espèces, n'est que de la longueur de la queue proprement dite, et dans les autres cet excédant est du double et du triple de cette longueur. Les colious n'ont point cette queue proprement dite, car leur queue n'est composée que de plumes étagées. On doit encore observer que dans les veuves les plumes qui excèdent les autres plumes ont des barbes assez longues et égales des deux côtés ; que ces barbes vont insensiblement en diminuant de longueur de la base à la pointe de la plume, excepté dons la veuve dominicaine et la veuve a quatre brins ;

dans la première, les plumes excédantes n'ont que des barhes fort courtes, qui vont en dimiunaut seusihlemeut de la hase à la pointe de la plume; dons la veuve à quatre brins, au contraire, les quatre plumes excédantes n'ont dans leur longueur que des barbes tres-courtes qui s'allongent et forment un épanouissemeut au bout des plumes ; et dans les collons les plumes de la queue, soit celles qui exeèdent, soit celles qui sont excédées, ont également des harbes qui vont eu diminuant de la base à la pointe des plumes. Aiusi le rapport réel entre la queue des veuves et celle des colious n'est que dans la Jougueur, et celle de toutes les veuves dont la queue ressemble le plus à la queue des colious est la veuve dominicaine,

M. Mauduit a fait à cette occasion deux remarques intéressantes. La première est qué les longues queues et les autres appendices ou ornements que portent certains oiseaux, ne sont pas des parties surabondantes et particulières à ces oiseaux dont les autres soient dépourvus ; ce ne sont au contraire que les mêmes parties communes à tous les autres olseaux, mais seulement beaucoup plus étendues; de sorte qu'en général les longues queues ne consistent que dans le prolongement de toutes les plumes ou seulement de quelques plumes de la queue. De même les huppes ne sout que l'allongement des plumes de la tête. Il en est encore de même des plumes longues et étroîtes qui forment des moustaches à l'olseau de paradis ; elles ne paraissent être qu'une extension des plumes fines, étroites et ohiongues, qui, dans tous les olseaux, servent à couvrir le méat auditif externe. Les plumes longues et flottantes qui parteut de dessous les uiles de l'oiseau de paradis commun, et celles qui représenteut comme des doubles ailes dans le roi des oiseaux de paradis, sont les mêmes plumes qui partent des aisselles dans tous les autres oiseaux. Lorsque ces plumes sout couchées, elles sont dirigées vers la queue; et lorsqu'elles sout relevées, elles sont transversales à l'axe du corps de l'oisean. Ces piumes différent dans tous les oiseaux des autres piumes en ce qu'elles ont les barbes égales des deux côtés du tuyau; elles représentent, quand elles sout relevées, de véritables rames, et l'on peut croire qu'eiles servent non-seulement à soutenir jes oiseaux, mais à preudre la direction du veut lorsqu'ils volent. Ainsi tous les ornemeuts du plumage des oiseaux ne sont que des prolongements

ou des excroissances des mêmes plumes plus petites dans le commun des oiseaux.

La seconde remarque de M. Mauduit est que ces ornements des plumes prolongées sout assez rares dans les climats froids et tempérés de l'nn et l'autre continent, tandis qu'ils sont assez communs dans les oiseaux des climats les plus chauds, surtout dans l'aucien continent. Il n'y a guere d'olseaux a lougue queue en Europe que les faisans, les cogs, qui sout en même temps souveut huppés, et qui out de longues plumes flottantes sur les côtes, les pies et la mésauge à longue queue; et de même nous ne connaissous guère en Europe d'autres oiseaux huppés que le grand, le moyen et le petit due, la huppe, le cochevis et la mésange huppée. Quelques olseaux d'eau, tels que les canards et les hérons, ont souvent de lougues queues ou des oruements composés de plumes, des aigrettes, et des plumes flottantes sur le cronpiou. Ce sout là tous les oiseaux des zoues froldes et tempérées auxquels on voie des oruements de plumes : dans la zone torride au contraire, et surtout dans l'ancien coutineut, le plus grand nombre des oiseaux ont de ces ornements; on peut citer, avec les coiious, tous les oiseaux de paradis, toutes les veuves, les kakatoès, les pigcons couronnés, les huppes, les paous gul sout originalres des climats chauds de l'Asie, etc. Les collous appartiennent à l'ancien conti-

Les collous appartennent a l'ancien continent, et se trouvent dans les contrées les plus chaudes de l'Asie et de l'Afrique, mais jamals on n'en a trouvé en Amérique, uou plus qu'en Europe.

Nous en connaissons assez imparfaitement trois espèces ou variétés, dout nous ne pouvons donner ici que les descriptions, car nous ne savons rien de leurs habitudes naturelles.

18 LR COLOU UN CAP DE MONNA-SPÉRANCE QUE DOUBLE DE LE COLOU UN CAP DE MONNA-SPÉRANCE AU CADA UN CAP DE CAP

de longueur par degré, et la plus extérieure de chaque côté n'a Just que dix ligace de long; ies pieds sont gris et les ongles noirdires; le bee est gris à sa base et noiraire à son extérniac. Ce cellou a dix pouces trois lignes, y compris les longues plumes de la queue; ainsi le corps de l'oiseau à r'actélement que trois pouces et demi de grandeur. Il se trouve nu esp de Bonne-Eapérance.

26 LE COLIOU HUPPÉ DU SÉNÉGAL ressemble beancoup au précédent, et l'on pourrait le regarder comme une varieté de cette espèce, quoiqu'il en differe par la grandenr; car il a deux pouces de longuenr de plns que le coliou du Cap: il a de plus une espèce de huppe formée par des piumes pius longues sur le sommet de la tête, et cette huppe est du même tou de conlenr que le reste du corps. On voit une bande bien marquée d'un beau bleu céleste derrière la tête; à la naissance du cou ce bieu est beancoup plus vif et plus marqué qu'il n'est représenté dans la planche. La queue de ce coliou se rétrécit de la base à la pointe. Le bee n'est pas entierement noir; la mandibule supérieure est blanche depuis la base jusqu'aux deux tiers de sa longueur ; le bout de cette mandibule est noir. Ces différences, quoique assez grandes, ne le sont cependant pas assez pour prononcer si ce colion buppé du Sénégal est une espèce différente on une simple varieté de celui du cap de Bonne-Espérance.

3° Une troisième espèce ou variété encore un peu plus graude que la précédente est le COLOU AAYÉ, que nous avons vu dans le cabinet de M. Mauduit. Il a treize ponces de longueur, y compris les longues plumes de la queue, lexquelles ont elles seules huit pouces et demi, et dépassent les ailes de sexp pouces et demi, et be ca neuf lignes; il est noir en dessus et blanchtre en dessous.

On l'appelle coliou rapé parce que tout le dessous des no corps est rayé, d'hond sous in dessous de son corps est rayé, d'hond sous in gorge, de handes brunes sur un fond gris rous saltre, et sous le ventre, de bandes également brunes sur un fond roux; le dessou du corps viex point rayé; l'est el dur gris reme l'égré-ment varié de couleur de lities qui devient pius rougestres sur le crouplon et la queue, laquelle ext verte et tout à fait semblable à celle des autres collons.

M. Mauduit, auquel nous devons la connaissance de cet olseau, croit qu'il est natif des

contrées voisines du Cap de Bonne-Espérance, parce qu'il lul a été apporté du Cap avec plusieurs autres olseaux que nous connaissons et que nous savons appartenir à cette partie de l'Afrique.

4º LE COLIOU DE L'ILE PANAY. Nous tirons du voyage de M. Sonnerat la notice que nous allons donner de cet olseau.

« Il est, dit ce voyageur, de la taille du grosa beed Europe; la tête, le con, le dos, les ailes e et la queue sont d'un gris cendre, avec une « teinte fanne : la poitrine est de la même cou-« leur, traversée de raies noires ; le bas du ventre et le dessus de la queue sont roussitres; o les alles s'étendent un peu au delà de l'origine · de la queue, qui est extrémement longue, com-« posée de douze plumes d'inégale longueur : · lca denx premières sont très-courtes; les deux · snivantes de chaque côté sont plus longues, e et ainsi de paires en paires jusqu'aux deux « dernières plumes qui excèdent toutes les au-« tres ; la quatrième et la cinquième paires dif-« fèrent peu de longueur entre elles. Le bec est « noir ; les pieds sont de couleur de chair pôle. · Les plames qui couvrent la tête sont étroites « et assez longues; elles forment une huppe « que l'oiseau balsse on élève à volonté, »

#### LES MANAKINS.

Ces oiseaux sont petits et fort jolis; les plus grands ne sont pas si gros qu'un moincau, et les antres sont aussi petits que le roitelet. Leurs caractères communs et genéraux sout d'avoir le bec court, droit, comprimé par les côtés vers le bout; la mandibule supérieure convexe en dessus et légérement échnucrée sur les bords , un peu plus longue que in mandibule inférieure qui est plane et droite sur sa longueur. Tous ces ojseanx ont aussi la gneue courte et coupée carrément, et la même disposition dans les doigts que les coqs-de-roche, les todiers et les calaos, e est-à-dire le doigt du milieu réuni étroitement au doigt extérieur par une membrane jusqu'à la troisième articulation, et le doigt Intérieur jusqu'à la première articulation seulement ; et autant ils ressemblent au coq-de-roche par cette disposition des doigts, autant ils different des cotingas par cette même disposition : néanmoins quelques auteurs ont mêlé les manakins avec les cotingas; d'autres les ont réunis aux moi-

neaux, aux mésanges, aux finottes, aux tangaras, an roitelet; enfin les nomenclateurs ont encore eu plus de tort de les appeler pipra, ou de les réunir dans la même sectiou avec le coqde-roche auquel ils ne ressemblent récilement que par cette disposition des doigts et par la queue coupée carrément; ear ils en différent constamment, non-seulement par la grandeur, pnisqu'un eog-de-roche est aussi gros par rapport à un mauakin, qu'une de nos poules l'est en comparaison d'un moineau, mais eneore par plusieurs caractères évidents. Les manakins no ressemblent en aucune facon au coq-de-roche par la conformation du corps : ils ont le bec à proportion beaucoup plus court; ils n'ont communément point de huppe, et dans les espèces qui sont happées, ce n'est point une huppe doubie comme dans ie coq-de-roche, mais uue huppe de plumes simples un peu plus longues que les autres plumes de la tête. On doit donc séparer ies manakins, non-sculement des cotingas, mais encore des coqs-de-roche, et en faire un genre partieuiler, dont les espèces ne laissent pas d'étre assez nombreuses.

Les hahitudes naturelies qui leur sont communes à tous n'étalent pas conques, et ne sont pas encore aujourd'hui autant observées qu'il serait nécessaire pour en donner un détail exact. Nous ne rapporterons iel que ee que nous en a dit M.de Manoncourt, qui a vu un grand nombre de ces oiseaux dans ienr état de nature. Ils habitent les grands bois des climats chauds de l'Amérique, et n'en sortent jamais pour aller dans les lieux découverts, ni dans les campagnes voisines des habitations. Leur voi, quoique assez rapide, est toujours court et peut élevé : ils ne se perchent pas au faite des arbres, mais sur les branches à une moyenne hauteur; ils se nonrrissent de petits fruits sauvages, et ils ne laissent pas de manger aussi des insectes. On les trouve ordinairement en petites troupes de huit on dix de la même espèce, et quelquefois ces petites tronpes se confondent avec d'autres troupes d'espèces différentes de leur même genre, et même avec des compagnies d'autres petits oiseaux de genre différent, tels que les pitpits, etc. C'est ordinairement je matin qu'ou jes tronve ainsi réunis en nombre, ce qui semble les rendre joyeux; car iis font alors entendre un petit gazouillement fin et agréable. La fraiebeur du matin leur donne cette expression do plaisir; car ils sont en silence pendant ie jour, et cherchent à

eviter la grande chaleur en se séparatu de la compagnie, et se rétirant seuls dans les endroits les plus ombragée et les plus fourrés des forêts. Quoique cette habitutés evit commune à plusieurs espèces d'oiseaux, même dans nos forêts de France, oi dis est évniussent pour gazouiller le matin et le soir, les manakisse se er ressembleur jamais le soir et de demeurent ensemble que depuils le levre du soliei jusqu'à neuf ou din heures puis le levre du soliei jusqu'à neuf ou din heures du sour le soir, les manakis se es en goul lis se séparent pour tout la quantit, a prêse goul lis se séparent pour tout la sua such a soir de la commune de la c

Le nom manakin a été donné à ces oiseaux par les Holiandis de Surinam. Nous en cononsissons six espèces bien distinctes : mais nons ne pourrons désigner que la première par le nom qu'elle porte dans son pays natal. Nous indiquerons les autres par des dénominations relatives à leurs caractères les plus apparents.

## LE TIJÉ

#### OU GRAND MANAKIN.

Ordre des passereaux, famille des dentirostres, genr manskin. (Covier.)

Cette espèce a été hien indiquée par Marçare, cur elle est mellé ta plus graued des toutes. La longueur de l'oiseau cet de quatre poucea dedmi, et il est à peu pris de la grosseur d'un moiseau; le dessans de la tête est couvert de plumes d'un bear orouç, qui sont plus longues que les autres et que l'oiseau releve à volonté; le don et les petites couvertures supérieures des ceu qui tul donne shor l'air à avoir une huppe; le don et les petites couvertures supérieures des et alors valouté; les je, le reste de plumange et alors valouté; les je, le reste de plumange et alors valouté; peu aut d'une but ont et las préss sont rouses.

M. l'abbé Aubry, curv de Saine-Louis, a daus con cahinet, nous non de fujé-quira de Cuba, a con cahinet, nous no mo de fujé-quira de Cuba, a un oiseau qui est une variété peul-être de sexa un dispa de neult-ej, cur il n'en differe que par la couteur des graudes plumes du dessus de la la couteur des graudes plumes du dessus de la la couteur des graudes plumes du dessus de la que que l'especé de difé ou grand monadar so trouve dans t'et de de Cuba, et peu-être dans un sus lième que d'especé de difé ou grand aussi bies que d'autres climats de l'Amérique, nuas bies que

dans celul du Brésil: néanmoins il est fort rare à Cayenne, et comme ce n'est point un oiseau de long vol, li n'est guère probable qu'il ait traversé la mer pour arriver à l'île de Cuba.

Le manakin vert à huppe rouge, représenté dans nos pianches eluminetes, est le tijé jeune. On a vu plusieurs manakins verts déjàmélés de plumes bleues et il flut du seberre qu'ils ne sont jamais, dans i étatt de nature, d'un vert décidé comme II. l'est dans is planche eniuminée: leur vert est plus sombre. Il flut que lest tjés geunes et adultes solent ausez communs dans les eliminés chauds de l'anérique, puisqu'in je se manifes climats chauds de l'anérique, puisqu'in je se moites ellemant de ce le nutres diseaux de ce moites climats.

#### LE CASSE-NOISETTE.

#### Genre manakin. (Cavier.)

Nous donnons le nom de casse-noisette à cet oisean, parce que son cri représente exactement le bruit du petit ontil avec lequel nous cassons des noisettes. Il n'a nul autre chant ni ramage. On le trouve assez communément à la Guiane, surtout dansles lisières des grands bois; car il ne fréquente pas plus que les autres manakins les savanes et les lieux déconverts. Les casse-noisettes vivent en petites troupes comme les autres manakins, mais sans se méler avec enx ; ils se tiennent plus ordinairement à terre, se posent rarement sur les branches et toujours sur les plus basses. Il semble aussi qu'ils mangent plus d'insectes ane de fruits. On les trouve souvent à la suite des colonnes de fourmis, qui les piquent au pled et les font sauter et faire leur cri de casse-noisette, qu'ils répètent très-souvent. Ils sont fort vifs et très-agiles : on ne les voit presque jamais en repos, quoiqu'ils ne fassent que sautiller sans pouvoir voler au loin.

Le plumege de cet oisean ex noir sur la tite, et dou, es aine et a luqueue, et hiomes ur tout le reste du corps; le bec est noir et leu pieds sont insuens. La placte en luminie n' 30.4, g/s. 1 de l'édition in-40, présente une variéé de cette-prèx, sons le omn de manaît du Hradit mais c'est certainement uu casse-noisette, cur il a le même cri, et nous présimons que ce n'est qu'une différence de sex e ou d'âge, il ne differe en effet du premier que par la couleur des petites couvertures supérieures dessilles, qui sont bianches, au lite qu'éles sont notres dans l'autre.

#### LE MANAKIN ROUGE. Genre manakin. (Cuvier.)

Le male, dana cette espèce, est d'un beau rouge vil suit a lich, le rou, le dessan du dos et la politicus; orange si sur les fice, le rou, le dessan du dos et la politicus; orangé sur les front, les eclide deis la politicus; orangé sur les front, les eclide deis la politicus; ones une ventre avec quel-ques plumes rouges et orangées sur cette nefina partic; pole aussi sur l'erste de d'essan du corps, les affies et la queue : toutes les pennes des ailes, escapé la première, out, sur la face intérieure et vers le milleu de leur longueur, une tache blanche qui forme une bunde de cette mémor couleur, lorsque l'alle est d'éployée ; le baut des ailes est d'un jour ter-soncé, et leur couver-tures la férieures sont jaunatres : le bec et les plotés sont oistitus de leur poles sont oistitus.

La femelle a le dessus du corps olivâtre avec un vestige d'une couronne rouge sur la téte; et le dessous de son corps est d'un jaune olivâtre : eile est aureste de la même figure et de la même grandeur que le mâle.

L'oiseau jeune a tout le corps olivâtre avec des taches rouges sur le front, la tête, la gorge, la poitrine et le ventre.

. Cette espèce est, à la Guiane, la plus commune de toutes celles des manakins.

#### LE MANAKIN ORANGE.

#### Geure manakiu. (Cuvier.)

Edwads est le premier autent qui dit donné la figure de cei oiseau mais il a cru mal à propos qu'il était la femeile du précédent. Nous venous de décrirecette femelle du manakin rouge; et il est très-evrain que celui-ci est d'une antre espèce, cen il est extrémement rare à la Gulane, tundis que le manakin rouge y est très-commun. Linneus est tombé dans la même erreur, parce qu'il in 8 lait que copler Edwards.

Ce manakin a la tête, je cou, la gorge, la poltrine et le verifer d'une belle coulour orangée; tout le resta de son plumage est noir : serulement on remarque sur les ailles les mêmes taches blanches que porte le manakin rouge; il a anasis comme luit les picts noiettare : mais son bec est blanc ; en sorte que, majorç ses rapports de product de la lin form d'un corps, on ne peut pas le regarder comme une simple variété d'age put de sez de las respecte du manukin rouge.

## I. LE MANAKIN A TÉTE D'OR.

#### II. LE MANAKIN A TÊTE ROUGE. LE MANAKIN A TÈTE BLANCHE.

Genre manakin'. (Cnvier.)

Nous présumons que ces trois oiseaux ne sont que trois variétés de cette cinquième espèce ; car ils sont tous trois exactement de la même grandeur, n'avant que trois pouces hult lignes de longuenr, tandis que toutes les espèces précédentes, que nous avons données par ordre de grandeur, ont quatre pouces et demi, quatre pouces trois quarts, etc. D'ailleurs tous trois sont de la même forme de corps, et se ressemblent même par les couleurs, à l'exception de celles de la tête, qui dans le premier est d'un beau jaune, dans le second est d'un ronge vif, et dans le troisième d'un beau bieu. On ne tronve aucune autre différence sensible dans tont le reste de leur piumage, qui est en tout et partout d'un beau noir infsant. Tout troisont aussi les plumes qui couvrent les jambes d'un jaune pâie avec nne tache oblonque d'un rouge vif sur la face extérieure de ces pinmes. Sculement le premier de ces manakins a le hec bianchêtre et les pieds noirs ; le second, le bec noir et les pieds cendrés ; et le troisième, le bee gris brun et les pieds rougeatres : mais ces légères différences ne nous ont pas paru des enractères assez tranchés pour faire trois espèces distinctes, et ii se pourrait même que de ces trois oiseaux i'un fût ia femelle d'un autre. Cependant M. Mauduit, auguel j'ai communiqué cet article, m'a assuré qu'il n'avait jamais vu an manakin à tête blanche les plumes rouges qui recouvrent le genou dans le manakin à tête d'or. Si cette différence était constante, on pourrait croire que ces deux manakins forment deux espèces différentes ; mais M. de Manoncourt nous a assuré qu'il avait vu des manakins à tête bianche avec ces plumes rouges aux genoux, et il y a quelque apparence que les Individus observés par M. Mauduit, étaient défectueux,

Ces manakins se trouvent dans les mêmes endroits, et sont assez communs à la Guiane, 11 paralt même que l'espèce en est répandue dans nsieurs autres elimats chauds, comme au Brésii et au Mexique. Néanmoins l'on ne nons a rien appris de particulier sur leurs habitudes naturelles. Nous ponyons senlement assurer qu'ils settiennent, comme tous les antres manakins, constamment dans les bois, et qu'ils ont le gazonillement qui leur est commun à tous , à l'exception de ceini que nous avons appelé le casse-poisette , legnei n'a d'autre voix ou plutôt d'autre cri que celul d'une noisette qu'on casse en la serrant.

#### LE MANAKIN A GORGE BLANCHE. VARIÉTÉ.

Genre manakin. (Covier.)

Une troisième variété dans cette même espèce est ic manakin à gorge blanche, qui ne differe des précédents que par la couleur de la tête, laquelle est d'un noir luisant, comme tout le reste du plumage, à l'exception d'une sorte de cravate bianche qui prend depuis la gorge et finit en pointe sur la poitrine. Il est exactement de la même grandeur que les trois précédents, n'avant comme eux que trois pouces huit lignes de iongueur. Nous ignorons de quel climat il est, ne l'avant vu que dans des cabinets particuliers où il était indiqué par ce nom, mais sans aucune autre notice. M. de Manoncourt ne l'a pas rencontré à la Guiane : cenendant il y a toute apparence qu'il est, comme les trois autres, originaire des climats chauds de l'Amérique.

## LE MANAKIN VARIÉ.

Genre masakin. (Cavier.)

Nous donnons la dénomination de manakin varié à cet oiseau, parce que son plumage est en effet varié de plaques de différentes couleurs, toutes très-belles et très-tranchées. Il a le front d'nn beau biane mat; le sommet de la tête d'une belle couleur d'aigue-marine; le croupion d'un bieu éclatant ; le ventre d'une couleur brilinute orangée, et tout le reste du plumage d'un beau noir velouté : le bee et les pieds sont poirs. C'est le plus joil et le plus petit de tous les mannkins, p'ayant que trois pouces et demi de longueur, et n'étant pas plus gros qu'un roitelet, It

<sup>\*</sup> Ce chapitre ne enargressé que doux espèces distinctes : te le manakin à lête d'or, dont le manakin a lête rouge n'est qu'une variété ; 2º le manakin à tête blanche. Cavier les cite toutes les deux comme exemples de la division des manakins proprement dits.

se tronve à la Guiane, d'où il nous a été envoyé ; mais Il y est très-rarc, et nous ne savons rien de ses habitudes naturelles.

Indépendamment des six espèces et de leurs variétés, que nous venons de décrire, les nomenclateurs modernes ont appelé manakins, quatre oiseaux indiqués par Seba, dont nous ne faisons ici mention que pour faire remarquer les méprises où l'on pourrait tomber en suivant cette nomenclature.

Le premier de ces oiseaux a été indiqué par Seba, dans les termes suivants :

Oiseau nommé par les Brasiliens, MAIZI DE MIACATOTOTL'.

· Son corps est orné de plumes noirâtres, et · ses ailes de plumes d'un bleu turquin ; sa tête, e qui est d'un rouge de sang, porte un collier « d'un jaune doré autour du cou et du jabot ; le · bec et les pieds sont d'un jaune pâle, · M. Brisson, sans avoir vu cet oiscau, ne laisse pas d'ajouter à cette indication des dimensions et des détails de couleurs qui ne sont point rapportés par Seba ni par aucun autre auteur. On doitaussi etre étonné de ce que Seba a donné le surnom de migeatotott à ect oiseau, qu'il dit venir du Brésil, car ee nom n'est pas de la langue du Brésil, mais de celle du Mexique, dans laquelle il signifie oiseau de mais. La preuve évidente que ce nom a été mal appliqué par Seba, c'est que Fernandès a indiqué, sous ce même nom, un oiseau du Mexique fort différent de celui-ci. et qu'il décrit dans les termes suivants :

BE MIACATOTOTL, SEU AVE GERMINIS MAIZI.

Avicula est satis parva, ita nuncupata quod germinibus maizi insidere soleat : ventre pallente ac reliquo corpore nigro, plumis tamen candentibus intersertis alæ caudaque inferne cinerea sunt. Frigidis degit locis, ac bono constat alimento.

Il est aisé de voir, en comparant ce que dit ici Fernandès avec ce qu'à dit Scha, que ce sont deux oiseaux différents, mal à propos indiqués sous ce même nom ; mais comme la description de Fernandès est à peu près anssi imparfalte que celle de Seba, et que la figure que ce dernier a donnée est encore plus imparfaite que sa des-

Cet olsean a été considéré par Latham et par Gmelis nue formant une espèce distincte, a laquelle ils ont donné le nom de pipra torquata.

cription, il n'est pas possible de rapporter cet oiseau, qui se repose sur les mais, au genre du manakin plutôt qu'à tont autre genre,

Il en sera de même d'un autre oiseau donné par Seba sons le nom de

RUBETRA OU OISEAU D'AMÉRIQUE HUPPÉ. e Il n'est pas un des moindres oiseaux de chant, dit cet auteur. Il a la crête jaune, le · bec janne aussi, excepté dessous qu'il est e brun ; son plumage est, antour do cou et sor a le corps , d'un roux jaune ; la guene et les e grosses plumes des ailes sont d'un blen éclaa tant, tandis que les petites plumes sont d'un a jaune pâle. a M. Brisson, d'après cette description de Seba, a cru pouvoir prononcer que cet oiseau était un manakin. Cependant, s'il eut consulté la figure donnée par cet auteur, quelque imparfaite qu'elle soit, il aurait reconnu que la queue est très-longue, et le bec mince, courbé et allongé, caractères très-différents de ceux des manakins. Il me parait done évident que cet oiseau est encore plus éloigné que le précédent du genre des manakins.

Un troisième oiseau que nos nomenclateurs ont appelé manakin, est ceiui que Seba Indique sous le nom de

PICICITLI OU OISEAU DU BRÉSIL TRÉS-PETIT ET HUPPÉ.

« Il a, dit eet auteur, le corps et les ailes d'un pourpre qui est par-ci par-là plus ou moins haut; la crête est d'un jaune des plus e beaux et forme comme un petit faisceau de · plumes; son bec pointu et sa queue sont roue ges. En un mot, ce petit oiseau est tout à fait · joli de quelque côté qu'on le voie. ·

M. Brisson, d'après une description aussi mal falte, a néanmoins jugé que cet oisean devait être un manakin', quoique Seba dise qu'il a le bec pointu; et il y ajoute des dimensions et d'autres détails, sans dire d'où il les a tirés ; car la figure donnée por Seba ne présente rien. d'exact. D'ailleurs cet auteur s'est encore trompé en disant que cet oiseau est du Brésil ; car son nom picicitti est mexicain, et Fernandès a Indiqué par ce même nom un autre oiseau qui est vraiment du Mexique, et duquel il fait mentiou dans les termes suivants :

Cet oiseau a reçu de Latham le nom de purple manakis el de Genelia celai de pipra cristata

Tetrooquensis etiam avis Picicitli, parvula lotaque cinereo corpore, si caput excipius et collum que adra sunt, sud candente macula oculos (qui magni sunt) ambiente, cuipta ceumen in pectus suque procedit; opparent pout imbres, educateque domi brevi morimatur: carrett cantus, bonum prostant alimentum, sed nesciunt Indi referre ubi producant sobolem.

En comparant ces deux descriptions, il est alsé de voir que l'oiseau donné par Seba a d'antres rapports que le nom avec celul de Fernandès, et que c'est fort mal à propos que ce premier auteur a été-chercher ce nom pour l'appliquer à un oiseau du Brésil, fort différent du vrai priestillé au Mexique.

Il en est encore de même d'un quatrième oisean indiqué par Seba sous le nom de

COQUANTOTOTL OU PETIT OISEAU HUPPÉ DE LA FIGURE DU MOINEAU.

« Il a. dit cet antenr, le bec jaune, court, rea courbé, et se jetant en arrière. On observe au a dessus des veux une tache jaune ; son estomac a et son ventre tirent sur un jaune blafard ; ses « afles sont de la même couleur et mélangées de « quelques plumes grêles incarnat, tandis que a les maltresses plumes sont cendrées gris ; le a reste du corps est gris : il porte sur le der-« rière de la tête une petite crête. » Sur cette indication, M. Brisson a encore jugé que cet olseau était un manakin 1. Cependant la scule forme du bec suffit pour démontrer le contraire; et d'ailleurs , pulsqu'il est de la figure du moinean, il n'est pas de celle des manakins. Il paralt donc bien certain que cet oiseau, dont le nom est encore de la langue du Mexique, est très-éloigné du genre des monakins. Nous invitons les voyagenrs curieux des productions de la nature, à nous donner quelques renseignements sur ces quatre especes d'oiseaux, que nous ne pouvons , jusqu'à présent , rapporter à aucnn genre connu, mais qu'en même temps nons nous croyons fondés à exclure de celul des manakins.

ESPÈCES VOISINES DU MANAGIN

#### LE PLUMET BLANC.

Ordre des passereaux, famille des dentirostres, genre pie-grièche. | Cavier.)

Cette espèce est nouvelle et se trouve à la Guiane, où néanmoins elle est assez rare. M. de Manoncourt nous a rapporté l'individu qui est au Cabinet, et dont la planche enluminée représente très-blen la forme et les couleurs. Cet oiseau est remarquable par sa très-longue huppe blanche. composée de plumes d'un pouce de longuenr, et qu'il relève à volonté. Il diffère des manakins d'abord par la grandeur, avant six pouces de longueur, tandis que les plus grands manakins n'ont que quatre pouces et demi : il en diffère encore par la forme et la grandeur de la queue, qui est longue et étagée, au lien que celle des manakins est courte et coupée carrément; son bec est aussi beaucoup plus long à proportion et plus crochn que ceini des manakins, et il n'y a guère que par la disposition des doigts qu'il leur ressemble; si même il n'avait pas cette disposition dans les doigts il serait du genre des fourmillers : nous pouvons done le regarder comme formant la nuance entre l'un et l'autre de ces genres, et nous n'avons rien à dire au snjet de ses habitudes naturelles.

#### L'OISEAU CENDRÉ.

DE LA OUIANE .

Cette espèce est nouvelle, et la planche endimideraprésente l'obsen nauez cauchement, pour que nous puissions nous dispenser d'en faire la decription. Nous observerons sellement qu'on ne doit pas le regarder comme un vari manakir, i cer il en différe para queue, quel est benavoup plus longue et ciugée: il en differe caron long. Mais non lec, qui est considerablement plus long. Mais mation det doight et par la figure du bee; on doit le mettre si a suite de ce geren.

Cetoiseau cendré se trouve a la Gulane, où il est assez rare, et il a été apporté pour le Cabinet du Roi par M. de Manonconrt.

Cet oiseau n'est eucore rapporté positivement à aucus

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Celui-ci est le grey-mountin de Latham, pipra grisca de Gmein.

## LE MANIKOR.

Gener gobe-mouth. (Cairier.)

Nous avons domn de ect oissus le nom de Mankor, par contraction de Mankin ormayl, recryount d'haoft que véait une espèce de mankin; mais sous avons reconoudepuis que nous nous citons trompies : c'est une espèce uouvelle qui a ciè apportée de la Nouvelle-Guinée au Cairier, au commandant de la gueur, de la commandant de la gueur, de la contra de la gueur de la contra de la gueur de la contra que les pennes altérales, et par le deux pennes du milleu de la gueur, qui sont plus courtes que les pennes altérales, et par le désut de l'échanceure qui se trouve dans la mandallules supérferure du be de tous sis

manakins; en sorte qu'ou doit l'exclure de ce

genre, d'autant qu'il n'est pas vraisembiable

que les manakins, qui tous sont d'Amérique,

se trouvent à la Nouvelle-Guinée. Le manikor a tout le dessus du corps noir avec des reflets verdaîtres ; le dessous du corps d'un blanc sale : il porte sur la poltrine une tache orangée de figure oblonque, qui s'étend jusqu'auprès du ventre; son bec et ses pieds sont noirs : mais M. Sonnerat ne nous a rien appris sur ses habitudes naturelles.

## LE COQ DE ROCHE.

Ordre des passeresux, famille des dentirostres, genre mension, (Cuvier.)

Cet oisean, quoique d'nne couleur uniforme, est l'un des pins beaux de l'Amérique méridionaie, parce que cette couieur est très-belle, et que son piumage est parfaitement étagé. Il se nourrit de fruits, peut-être faute de grains ; car il serait du genre des gailinacés s'il u'en différait pas par la forme des doigts, qui sont joints par nno membrane, le premier et le second jusqu'à la troisième articulation, et le second an troisième jusqu'à la première seulement. Il a le bec comprimé par les côtés vers l'extrémité, la queue trèscourte, et coupée carrément, ainsi que queiques plumes des couvertures des ailes; queiques-nnes des plumes ont une espèce de frange de chaque côté, et la première grande piume de chaque aile est échancrée du tiers de sa longuenr de la pointe à la base. Mais ce qui le distingue et le caractérise plus particulièrement, c'est la belle huppe qu'il porte sur la tête : eile est longitudinale en forme de demi-cercle. Dans les descriptions détailiées que MM. Brisson et Vosmaër ont données de cet oisean, là huppe n'est pas bien indi-

quée; car cette huppe n'est pas simple, mais double, étant formée de deux plans inclinés qui se reloignent au sommet. Du reste, leurs descriptions sont assez fidèles ; seulement ils n'out donné que ceile du mâle. Nous nous dispenserons d'en faire nne nouvelle lei, parce que cet oiseau est très-différent de tous les autres et fort aisé à reconnaître. Les figures de nos pianches eniuminées représentent le maie et la femeile; un coup d'œil sur la planche suffira pour faire remarquer qu'elle differe du mâie, en ce que le plumage de ceiui-ci est d'une belle couleur ronge, au iien que ceiul de la femeile est entièrement brun; on aperçoit seniement queiques teintes de ronx sur le croupion, la queue et les pennes des ailes. Sa huppe, double comme celle du maie, est moins foncaie, moins élevée, moins arrondie, et plus avaucée sur le bec que ceile du maie. Tous deux sont ordinairement pius gros et plus grands qu'un pigeon ramier : mais ii y a apparence que les dimensions varient dans les differents individus, puisque M. Brisson donne a cet oiseau la grosseur d'un gros pigeon romain, et que M. Vosmaër assure qu'ii est un peu plus petit que le pigeon commun ; différence qui peut aussi venir de la manière de les empailler : mais, dans l'état de nature, la femeile, quoiqu'un peu plus petite que le mâle, est certainement bien plus grosse qu'un pigeon commun. Le mâle ne prend qu'avec l'âge sa belle cou-

leur rouge; dans la première année il n'est que brun comme la femelle : mais à mesure qu'il graudit, son plumage prend des pointes et des taches de couleur rousse qui deviennent tout à fait rouges lorsqu'il est adulte et peut-fère même âgé; car il est assez rare d'en trouver qui solent peints partout et uniformément d'un bean rouge.

Quoque cel oiseau ail do frapper les yeux do tous seux qui l'ord recontrés, neux voyageur n'à filt mention de ses lashitudes natureiles. Me de Manoscourtes liet permie qui il attoberet c. de l'année de l'a cavernes, où l'on ne peut entrer qu'avec des | flambeaux. Néanmoins, comme on en trouve anssi pendant le jour en assez grand nombre anx environs de ces mêmes cavernes, on doit présumergu'lls ont les veux comme les chats, qui voient très-bien pendant le jonr et très-bien aussi pendant in nuit. Le male et la femelle sont également vifs et très-farouches; on ne peut les tirer qu'en se cachant derrière quelque rocher, où il faut les attendre souvent pendant plusieurs heures nyant qu'ils se présentent à la portée du coup, parce que dès qu'ils vous aperçoivent ils fuient assez loin, par un vol rapide mais court et peu élevé. Ils se nourrissent de petits fruits sauvages, et ils ont l'habitude de gratter la terre, de battre des ailes et de se secouer comme les poules : mais ils n'ont ni le chant du coq ni la voix de la poule : leur cri pourrait s'exprimer par la syllabe ké, prononcée d'un ton aigu et trainant. C'est dans un trou de rocher qu'ils construisent grossièrement leur nid avec de petits morceaux de bois sec : ils ne pondent communément que deux œufs sphériques et blancs, de la grosseur de l'œuf des plus gros pigeons.

Les mâles sortent plus sonvent des envernes que les femelles, qui ne se montrent que rarement, et qui probablement sortent pendant la nuit. On peut les apprivoiser aisément, et M. de Manoncourt en n vu un dans le poste hollandais du fleuve Maroni, qu'on laissait en liberté vivre et courir avec les poules.

On les trouve en assez grande quantité dans la montagne Luca, près d'Ovapock, et dans la montagne Courouaye, près de la rivière d'Aprouack. Ce sont les seuls endroits de cette partie de l'Amérique où l'on puisse espérer de se procurer quelques-uns de ces oiseaux. On les recherche à cause de leur beau plumage, et ils sont fort rares et très-chers, parce que les sauvages et les nègres, soit par superstition ou par timidité, ne veulent point entrer dans les cavernes obscures qui leur servent de retraites,

## LE COO DE ROCHE DU PÉROU '.

Genre manakin. (Cuvier.)

Il y a une autre espèce ou plutôt une variété du coq de roche, dans les provinces du Pérou, qui diffère de celui-ci, en ec qu'il a la queue beaucoup plus longue, et que les plumes ne sont

4 Variété de l'espèce qui précède.

pas conpées carrément : celles des ailes ne sont pas frangées comme dans le précédent. Au lleu d'être d'un rouge uniforme partout, il a les ailes et la queue noires, et le cronpion d'nne couleur cendrée. La huppe est aussi différente, moins élevée et composée de plumes séparées. Mais pour tout le reste des caractères, cet oisean du Pérou ressemble si fort au cou de roche de la Guiane, qu'on ne doit le regarder que comme une variété de cette même espèce,

On pourrait croire que ces oiseaux sont les représentants de nos cogs et de nos ponles dans le nouvean continent : mais j'ai été informé qu'il existe dans l'intérieur des terres de la Guiane et au Mexique, des poules sauvages qui ressemhlent beancoup plus que les cogs de roche à nos poules; on pent même les regarder comme trèsapprochantes du genre de nos poules et de nos cogs d'Europe : elles sont, à la vérité, bien plus petites, n'étant guère que de la grosseur d'un pigeon commun; elles sont ordinairement brunes et rousses; elles ont la même figure de corps, la même petite erête charnue sur la tête, et la même démarche que nos poules; elles ont aussi. la queue semblable, et la portent de même : le cri des mâles est aussi le même que celui de nos cogs; sculement il est plus faible. Les sauvages de l'intérieur des terres connnissent parfaitement ces oiseaux : cependant lls ne les ont pas rédults en domesticité, et cela n'est pas étonnant, parce qu'ils n'ont rendu domestique aucun des animaux, qui néanmoins auraient pu leur être très-utiles, surtout les hoccos, les maralls, les agamis parmi les oiseaux ; les tapirs, les pécaris et les pacas parmi les quadrupèdes. Les anciens Mexicains, qui , comme l'on sait , étalent civilisés, avaient au contraire réduit en domesticité quelques animaux, et particulièrement ces petites poules hrunes. Gemelli Carreri rapporte qu'ils les appelaient Chiacchialacea; et il njoute qu'elles ressemblent en tout à nos poules domestiques, à l'exception qu'elles ont

# les plumes brunâtres et qu'elles sont un pen LES COTINGAS.

plus petites.

ll est peu d'oiseanx d'un aussi beau plumage que les cotingas : tous ceux qui ont eu occasion de les voir, naturalistes ou voyageurs, en ont été comme ébiouls, et n'en parlent qu'avec admiration. Il semble que la nature ait pris plaisir à ne rassembler sur sa palette que des couleurs choisies, pour les répandre avec autant de goût que de profusion sur l'habit de fête qu'elle leur avait destiné. On v voit briller toutes les nnances de bleu, de violet, de rouge, d'orangé, de ponrpre, de blanc pur, de noir velouté, tantôt assorties et rapprochées par les gradations les plus suaves . tantôt opposées et contrastées avec une entente admirable, mais presque toujours multipliées par des reflets sans nombre qui donnent du mouvement, du ieu, de l'intérêt, en un mot, tout le charme de la peinture la plus expressive à des tableaux muets, immobiles en apparence, et qui n'en sont que plus étonnants, puisque leur mérite est de plaire par leur beauté propre, sans rien imiter, et d'être eux-mêmes inimitables,

Toutes les especes, ou at l'on veut toutes les rences qui composent la brillanté milli des cotingas, appartiement au nouveau continent, et c'est aans fondement que quéulque-uns out cru qu'il y en avait dans le Sénégal. Il paraît qu'ils se plaisent dans les Engas chaudigs on ne les trouve goire au dels du Brésil du coté du sud, al au dels du Mexique du cété du mord; et par conséquent illeur serait difficile de traverser les vastes mera qui déporent le deux continents à vastes mera qui déporent le deux continents à

ces hautenrs. Tont ce qu'on sait de leurs habitudes, c'est qu'ils ne font point de voyages de long cours , mals senlement des tournées périodiques qui se renferment dans un cercle assez étroit. Ils reparaissent deux fois l'année aux environs des habitations : et quoiqu'ils arrivent tous à pen près dans le même temps, on ne les volt jamais en troppes. Ils se tiennent le plus souvent au bord des eriques, dans les lieux marécageux; ce gul leur a fait donner par quelques-uns le nom de poule d'eau. Ils trouvent en abondance sur les palétuviers qui croissent dans ces sortes d'endroits, les insectes dont lls se nonrrissent, et sprtout ceux qu'on nomme karius, en Amérique, et qui sont des poux de bois suivant les uns, et des espèces de fourmis suivant les autres. Les créoles ont, dit-on, plus d'un motif de leur faire la guerre : la beauté de leur plnmage qui ebarme ics yeux, et selon quelquesuns. la bonté de leur chair qui flatte le goût. Mais il est difficile de conciller tous les avantages, et l'une des intentions fait souvent tort à l'autre: car en dépouillant un oiseau pour manger sa chair, il est rare qu'on le dépouille comme

Il faut pour avoir son plumage blen conservé. Cela explique asseznaturellennent pourquoi tous les jours il nous arrive d'Amérique tant de cotingas imparfaits. On ajoute que ces oiseaux se jettent aussi sur les rizières et y causent un degat considérable. Si cela est vraj les croéoles ont une raison de plus pour leur donner la chasse.

La grandeur des différentes espèces variedepuls celle du petit pigeon à celle du manvis , et même au-dessons. Toutes ces espèces out le bee large à la base; les bords du bee supérieur et très-souvent ceux du hee inférieur, échancrés vers la polnet; et la première phalange du doigt extérieur unié a celle du doigt du milleu ; enlla , la plupart ont la queue un peu fourchue ou rentrante et composée de douve pennes.

## LE CORDON BLEU.

Ordre des passereaux, famille des dentirostres, genre golse-mouches, sous-genre colin, n. (Cuvier.)

Un bleu éclatant règne sur le dessus dn corps, de la tête et du cou, sur le croupion, les couvertures supérieures de la quene et les petites convertures des ailes : cette même confeur reparaît encore sur les couvertures inférieures de la queue, le bas-ventre et les lambes. Un beau pourpre violet règne sur la gorge, le cou, la poitrine et une partie du ventre jusqu'aux jambes ; sur ce fond on volt se dessiner à l'endroit de la poltrine une ceinture du même bleu que celni du dos, et qui a valu à cette espece le nom de cordon bleu. Au-dessous de cette première ceinture, quelques individus en ont une autre d'un beau rouge, outre plusieurs taches de feu répandues sur le con et sur le ventre : ces taches ne sont pas disposées tout à fait aussi régulièrement que dans notre planche, mais elles sont jetées avec cette liberté qui semble plaire par-dessus tout à la nature, et que l'art imite si difficilement.

Toutes les pennes de la queue et des ailes sont uoires, mais celles de la queue et les moyennes des ailes ont le côté extérienr bordé de bieu.

L'individu que j'ai observé venait du Brésil as longueur totale était de bait pouces; bec, dix lignes; vol, trelze pouces; queue, deux poces deux tiers, composée de douze pennes : elle dépassait ies ailes de dix-huit lignes. L'individu

décrit par M. Brisson avait toutes ces dimensions un peu plus fortes, et ll était de la grosseur d'une grive.

La femelle a'u ni l'une ni l'autre celature, ni les marques de feu sur le ventre et la poltrine; pour le rest elle ressemble au mâle; l'un et l'autre ont le bec et les pleds noirs, et dans tous deux le foud des plumes bleuse est noirlet; celui des plumes couleur de pourpre est blane, et le tarse est garni par derrière d'une sorte de duvet.

### LE QUEREIVA.

# Sous-genre colinga. (Cuvier.)

Si l'on voulait avoir égard à la couleur dont eliaque plume est teinte dans toute son étendue, il est certain que la couleur dominante du quereiva serait le noir : car la plus graude partie de chaque plume, à compter depuis son origiue, est noire; mais comme en fait de plumage Il s'agit de ce qui se voit et non de ce qui est caché, et qu'en cette occasion l'apparent est le réel, on peut et on doit dire que la conleur dominante de cet oiseau est un bleu d'aiguemarine, parce que eette couleur, qui termine les plumes de presque tout le corps, est celle qui parait le plus lorsque ees plumes sont couchées les unes sur les autres. A la vérité , le noir perce en auclanes endroits sur la partie supérieure du corps; mais il n'y forme que de petites mouchetures', et il ne perce poiut du tout à travers le blen qui règne sous le corps : on volt seulement dans quelques individus, près du croupion et des jambes, quelques petites plumes qui sont en partie noires, et en partie d'un rouge pourpré.

La gorge et nne partie du cou sont recouvertes par une capéce de plaque d'un pourper violet très-échatnat; cette plaque est sujette à varier degrandeur, et à s'étendre plus ou moins dans les différents individue. Les couvertures des ailes, leurs pennes et celles de la queue sont presquetoutes soires, bordess ou terminées d'un bleu d'aigue-marine; le bec et les pieds sont noirs.

Cet oisean se trouve à Cayeune; il est de la grosseur du mauvis, et modelé sur les mêmes proportions que le précédent, excepté que ses ailes, dans leur repos, ne vont qu'a la moitié de la queuequ'il a un peu plus longue.

#### LA TERSINE!

M. Linnœus est le premier et même le seul, jusqu'à présent, qui ait décrit eet oiseau. Il a ja tête . le haut du dos , les pennes des ailes et de la quene, noirs; la gorge, la poitrine, le bas du dos, le bord extérieur des pennes des ailes, d'un bleu clair; une bande transversale de cette dernière couleur sur les convertures supérieures de ces mêmes pennes; le ventre blanc jaunêtre, et les flancs d'une teinte plus foncée, M. Linnrens ne dit point de quel pays est cet oisean; mais il est plus que probable qu'il est d'Amérique ainsi que les antres cotingas : je serais même fort tenté de le regarder comme une variété du quereiva, attendu que le bleu et le noir sont les couleurs dominantes de la partie supérieure du corps, et que celles de la partie inférieure sont des coulenrs affaiblies, comme elies ont coutume de l'être dans les femelles, les jeunes, etc. Mais ponr décider cette question, il faudrait avoir vu l'olseau.

## LE COTINGA

A PLUMES SOVEUSES.

Sous-genre cotinga. (Cuvier.)

Presque toutes les plumes dn dessus et dn dessous du corps, et même les eouvertures des alles et de la queue sont effilées, décomposées dans ect oiseau, et ressemblent plus à des poils soyeux qu'à de véritables plumes; ce qui doit le distinguer de toutes les autres espèces de cotingas. La couleur générale du plumage est nn bleu éclatant changeant en un bean bleu d'aigue-marine, comme dans l'espèce précédente : Il faut seulement excepter la garge qui est d'un vert foncé, et les pennes de la queue et des ailes dont la couleur est noirâtre ; encore la plupart sont-elles hordées extérieurement de bleu. Les plames de la tête et du dessous du cou sont longues et étroites, et le fond en est brun : le fond des plumes du dessus et du dessous du corps, de la poltrine, etc., est de deux eouleurs; il est d'abord blane à l'origine de ces plumes, pals d'un violet pourpré; cette der-

<sup>1</sup> M. Cavier, d'ajurès M. Temudock, considère la Itraine comme une simple variété de l'espèce pérédente, qu'il lu-sue parail les collègus properenned dits. M. Vicinida partice et pou cette opinion, qu'il fait un genre particulier de cet ois-ou, cu l'issant le quereiva dans le grace collega, (Note de M. Desmarret). nière couleur perce en quelques endroits à travers le blen des plames supérienres. Le bec est brun, et les pieds sont noirs.

Longuent totale, sept pouces nn tiers; bec, nenf a dix lignes; tarse de même; vol, treize pouces un tiers; queue, trois pouces environ, composée de donze pennes: elle dépasse les ailes d'un ponce.

#### LE PACAPAG.

# OU POMPADOUR.

Sous-genre cotinga. (Cuvior.)

Tout le plumage de ce bel oiseau est d'un pourpe célatait et lustré, à l'exception des pennes des alles qui sont blanches, terminées de brun, etde covervierus inféréures des alles qui sont totalement blanches : ajoutez encore que le dessous de la queue est d'un pourpre plas clair; que le fond des plumes est blanc ur tout le corps; les pirds notifrers; le bec gris brun; et que de chaque coté de sa hoss ort un petit troit blanchitre qui, passans tandessous des yeux, forme et dessine le contour de la physionomie.

Cet oisean a les grandes couvertures des ailes singuiférement conformées; elles sont longues, étroltes, raides, pointues et faisant la conttière : leurs barbes sont détachées les nnes des autres; ieur côte est blanche et n'a point de harbes à son extrémité; ce qui a quelque rapport avec ces appendices qui terminent les pennes movennes de l'aile du jasenr, et ne sont autre chose an'un prolongement du bout de la eôte au delà des barbes. Ce trait de conformité n'est pas le seni qui solt entre ces deux espèces; elles se ressemblent encore par la forme dn bec, par la taille, par les dimensions relatives de la queuc, des pieds, etc.; mais il faut avoner qu'elles différent notablement par l'instinct, paisque celle du jaseur se plait sur les montagnes, et tontes les espèces de cotingas dans les lienx bas et aquatiques.

Longueur totale, sept pouces et demi; bec, dlx à onze lignes; tarse, neuf à dix lignes; vol, quatorze pouces et plns; queue, deux pouces et demi, composée de douze pennes: elle dépasse les alles de sept à bnit lignes.

Le pompadonr est un oisean voyageur; il parait dans la Guiane anx environs des lieux ha-

bltés, vers les mois de mars et de septembre, temps de la maturité des fruits qui lui servent de nourritare : il se tient sur les grands arbres an bord des rivières. Il niche sur les plus hautes branches, et jamais ne s'eufonce dans le es grands bois. L'individu qui a servi de sujet à cette describtion veusit de Cavenne.

## VARIÉTÉS DU PACAPAC.

I. LE PACAPAC ORIS POURPRE, Il est nu peu plus petit que le précédent, mais ses proportions sont exactement les mêmes : il a les mêmes singularités dans la conformation des grandes convertures des ailes, et il est du même pays. Tant de choses communes ne permettent pas de douter que ces deux olseaux, quoique de plumage différent, n'appartiennent à la même espèce; et comme celul-cl est un peu plus petit, je serais porté à le regarder comme une variété d'âge, c'est-à-dire comme un jeune oisean qui n'a pas encore pris son entier accroissement, ni ses couleurs décidées. Tout ce qui est pourpre dans le précédent est varié dans celui-ci de pourpre et de cendré ; le dessous de la queue est couleur de rose; les pennes de la gneue sont brunes; ce qui parait de celles des ailes est brun aussi ; lenr côté intérieur et caché est blanc depuis l'origine de chaque penne insqu'aux deux tiers de sa longuenr ; et de plus, les movennes ont le bord exterieur blane.

II. Nous avons vu, M. Daubenton le jeune etmol, chez M. Maudnit, un continga gris qui nous a paru appartenir à l'espèce du pecapac, et n'être qu'un oiseau encore plus jenne que le precécleta, mais qu'in le dut pas confondre avec un autre oiseau auquel on a aussi donné le nom de cotinga gris, et dont je parlensi plus bas sous le nom de guirarou.

Il est probable que ce ne sont pas là les seules variétés qui existent dans cette espèce, et qu'on en découvrira d'autres parmi les femelles de différents âges.

#### L'OUETTE.

OU COTINGA ROUGE DE CATERNE. Sous-genre colinga. (Cuvier.)

Le rouge domine en effet dans le plumage de cet oiseau; mais ce rouge se diversifie par les différentes teintes qu'il prend en différents endroits : la teinte la pius vive, et qui est d'un rouge écarlate, est répandue sur la partie supérieure de la tête, et forme une espèce de couronne ou de culotte dont les plumes sont assez longues, et peuveut se relever en manière de huppe, suivant la conjecture de M. Edwards. Cette même couleur écarlate règne sous le ventre, sur les jambes, sur la partie inférieure du dos, et presque jusqu'au bout des pennes de la queue, lesquelles sont terminées de noir; les côtés de la tête, le con, le dos et les alles ont des teintes plus ou moins rembrunles, qui changent le rouge eu un beau mordoré velouté : mais la plus sombre de toutes ces teintes est celle d'une espèce de bordure qui environne la calotte écarlate; cette teinte s'éclaircit un tant soit peu derrière le cou et sur le dos, et encore plus sur la gorge et la poitrine. Les couvertures des ailes sont bordées de brun, et les grandes pennes vont toujours s'obscurclesant de plus en plus de la base à la pointe, où elles sont presque nolres; le bee est d'un rouge terne; les pieds d'un jaune sale, et l'on v remarque une singularité, e'est que le tarse est garni par derrière d'une sorte de du vet jusqu'à l'origine des doigts.

L'ouette voyage on plutôt circule comme le pacapae; mais elle est plus commune dans l'intérieur de la Guiane.

Longueur totale, sept pouces environ; bec, neuf lignes; pleds, sept lignes; queue, deux pouces et demi ; elle dépasse les alles d'environ vingt lignes; d'où il suit que ce cotinga a moins d'envergure que les précédents.

## LE GUIRA PANGA.

OU COTINGA BLANC. Sons-genre cotingua, division des procaias. (Cuvier.)

Laët est le seul qui ait parlé de cet olseau, et tout ce qu'il nous en apprend se réduit à

ceci : qu'il a le plumage blanc et la voix trèsforte. Depuis ce temps l'espèce s'en était en quelquesorte perdue, même à Cayenne; et c'est par les soins de M. de Manoncourt qu'elle vient de se retrouver

Le mâle et la femelle étaient tons deux perchés sur des arbres à portée d'un marécage lorsqu'ils furent tués; ils furent découverts par leur gri, et ce cri était très-fort, comme le dit Laët.

Ceux qui les avalent tués l'exprimèrent par ces deux syllabes, in, an, prononcées d'une voix fort trainante.

Ce qu'il y a de plus remarquable dans ces oiseaux, c'est une espèce de caroncule qu'ils ont sur le bec, comme les diudons, mais qui a une organisation, et par conséquent un jeu tont différent : elle est flasque et tombante dans son état de repos et lorsque l'animal est tranquille : mais au contraire, lorsqu'il est animé de quelque passiou, elle se gonfle, se relève, s'allonge, et dans cet état de tension et d'effort elle a deux pouces et plus de longueur, sur trois ou quatre lignes de circonférence à sa base : cet effet est prodult par l'air que l'oiseau sait faire passer par l'ouverture du palais dans la cavité de la caroncule, et qu'il sait y retenir.

Cette caroncule diffère encore de celle du dindon, en ce qu'elle est couverte de petites plumes blanches. Au reste, elle n'appartient point exclusi vement au mále; la femelle en est aussi pourvue, mals elle a le plumage tout à fait différent. Dans le mâle le bec et les pleds sont poirs ; tout le reste est d'un biane pur et sans mélange, si vous en exceptez quelques teintes de jaune que l'on voit sur le croupion et sur quelques pennes de la queue et des alles. Le plumage de la femelle n'est pas à beaucoup près aussi uniforme; elle a le dessus de la tête et du corps, les couvertures supérieures des ailes, et la plus grande partic des pennes des alles et de la queue de couleur olivâtre, mélée de gris; les pennes latérales de la queue grises, bordées de jaune : les joues et le front blancs; les plumes de la gorge grises. bordées d'olivâtre; celles de la poitrine et de la partle antérieure du ventre grises, bordées d'olivâtre, terminées de jaune; le bas-ventre et les convertures du dessous de la queue d'un jaune citron; les couvertures inférieures des ailes blanches, bordées du même jaune.

Le mâle et la semelle sont à peu près de même grosseur : voici leurs dimensions principales : Longueur totale, douze pouces; longueur du bee, dix-huit lignes; sa largeur à la base, sept lignes; longueur de la queue, trois pouces neuf lignes : elle est composee de douze pennes éenles, et dépasse les ailes repliées de vingt et une lignes.

### L'AVERANO.

#### Sous-genre colinga. (Cuvier.)

Sa tite est d'un brun foncé; les pennes de ses ailes sont onitres; leurs petites ouvertures noires; les grandes couvertures noires; les grandes couvertures noires; les grandes couvertures noires; les grandes couvertures noires; les grandes de verbrun; tout le reste du plumage cendré, mété de noiritre, principaisement sur le dos, et de verditre sur le croupion et sur le queue. Cet oiseau à le bee large à su base commetes cottigns; la langue courte; l'en autres découverte; l'iris de s'ecture de l'entre de la contraire de la comme de la contraire de la comme de la comme de la contraire de la comme de l

L'averancest presque aussigros qu'un pigeon; la longueur de son bec, qui est d'un pouce, est aussi la mesure de sa plus grande largeur; ses pieds out douze à treize lignes; sa queue a trois pouces, et dépasse les alles repliées de presque toute sa longueur.

La femélie est un peu plus petitie que le mále, et n' a point d'apprendices charnus sous le cou : elle ressembleà la illorne par sa forme et par sa grosseur. Son plumage est un mélange de noi-ratre, de brun et de vert clair ; mais ces couleurs sont distribuées de façou que le brun domilue sur le dos, et le vert clair sur la gorge, la politine et le dessous du coros.

Ces oiseanx prennent beaucoup de chair, et nne chair succulente. Le mâle a la voix trèsforte, et la modifie de deux manières différentes: tantôt c'est un bruit sembiable à celui qu'on ferait en frappaut sur un coin de fer avec un instrument transhant (kock, kick); tantôt c'est un son pareil à celui d'une cloche félée (kur, kur, kur. ) Au reste, dans toute l'année il ne se fult entendre que pendant environ six semaines du grand été, c'est-à-dire en décembre et janvier, d'où lui vient son nom portugais ave de perano, olsean d'été. On a observé que sa poltrine est marquée extérieurement d'un sillon qui en parcourt tonte la longueur, et que de plus il a la trachée-artère fort ample ; ce qui peut avoir quelque influence sur la force de sa voix.

#### LE GUIRAROU .

Si la beauté du plumage était un attribut caractéristique de la famille des cotingas. l'oiseau dont il s'agit ici et celui de l'article précedent ne ponrraient passer tout au plus que pour des cotingas dégénérés. Le guirarou n'a rien de remarquable ni dans ses couleurs ni dans leurs distributions, si ce n'est peut-être une bande noire qui passe par ses yeux, dont l'iris est couleur de saphir, et qui donne un peu de physionomie à cet oiseau. Au reste, uu gris clair uniforme règne sur la tête, le cou, la poitrine et tout le dessous du corps ; les jambes et le dessus du corps sont cendrés ; les pennes et les couvertures de l'aile noiratres ; les pennes de la queue noires. terminées de blanc, et ses couvertures supérieures blanches; enfin, le bec et les pieds sont noirs.

La forme un peu aplatie et le peu de longueur du bec du guirarou. la force de sa voix assez semblable à celle du merie, mais plus aigué, et son séjour de préférence sur le bord des eaux, sont les rapports les plus marqués que cet oiseau ait avec les cotingas : il est aussi de la même taille à peu près, et il habite les mêmes elimats. Mais tout cela n'a pas empêché Willughby de le rapporter à la famille des motteux, ni d'autres ornithologistes fort babiles d'en faire un gobemouche. Pour moi, je n'en fals ni un motteux, ni un gobe-mouche, ni même un cotinga; mais je lui conserve le nom qu'il porte dans son pays natal, en attendant que des observations plus détaillées, faites sur un plus grand nombre d'individus, et d'individus vivants, me metteut en état de lui fixer sa véritable place. Les guirarous soutassez communs dans l'intérleur de la Guiane, mais non pas à Cayenne. Ils voyagent peu : on en trouve ordinairement plusieurs dans le même canton. Ils se perchent sur les branches les plus basses de certains grands arbres, où ils trouvent des graines et des insectes qui leur servent de nourriture. De temps en temps ils erient tous à la fois, mettant un intervalle entre chaque cri : ce cri, peu agréable en lui-même , est un renseignement précieux pour les voyageurs égarés, perdus dans les immenses forêts de la Guiane : Ils sont surs de trouver une rivière eu allant è la voix des guirarous.

\* La place que cet oiseau doit occuper est encure indéter-

L'Individu observé par M. de Manonconrt avait neuf pouces et demi de longneur totale; son bec, douze ligues de long, sept de large, cinq d'épaisseur à la base : il était entouré de barbes; la queue était carrée : elle avait quatre pouces de long, et dépassait les ailes de deux pouces et demi ; le tarse avait un pouce comme le bre.

# VARIÉTÉ DU GUIRAROU.

Sous-genre cotinga. (Cuvier.)

Je n'e consuis qu'une seule; g'est l'Oiseau cous sous le nome corinna pris; et nous soupeanones, M. Daubenton et moi, que c'est un variféé d'êge, parce qu'il est plus petit, n'ayant que sept ponces et demi de longueur to-hale, et que sa quences tu nue pul pour courte, ne dépassant les ailes que de la molité de sa longueur. D'ailleurs, je remençue que pour courte, ne dépassant les ailes que de la molité de sa longueur. D'ailleurs, je remençue que jour n'elément, je remençue que jour d'épassant les ailes que de la molité de sa longueur. D'ailleurs, je remençue que jour n'elément pour de la mais n'els sous mois sour sur jeu sur ju la queue bontée de blanc, nis es couvertures supérieurs bunches; jes pennes des ailes sont bordées de blanc, mais c'ile sout moiss noiréstres, et celles de la queme moistant noires que dans le guirarou.

#### LES FOURMILIERS.

Dans les terres basses, bumides et mal peuplées du continent de l'Amérique méridionale. les reptiles et les insectes semblent dominer, par le nombre, sur tontes les autres espèces vivantes. Il y a dans la Gniane et au Brésil des fourmis en si grand nombre, que ponr en avoir une idée, il fant se figurer des aires de quelques toises de largeur sur plusieurs pieds de hauteur : et ces monceaux immenses accumulés par les fourmis sont anssi remplis, aussi peuplés que nos petites fourmilières, dont les plus grandes n'ont que deux ou trois pieds de diamètre; en sorte qu'une seule de ces fourmilières d'Amérique peut équivaloir à deux ou trois ceuts de nos fourmilières d'Europe; et non-seulement ces magasins, ces nids formés par ces insectes en Amérique, excèdent prodigieusement ceux d'Europe par la grandeur, mais ils les excèdent encore de beauconp par le nombre. Il y a cent fois plus de fourmilières dans les terres désertes de la Guiane que dans aucune contrée de

notre continent; et comme il est dans l'ordre de la nature que les unes de ses productions servent à la subsistance des autres, on trouve dans ce même ciliant des quadrigulées et des olseux qui sembient être faits expres pour se ceux de la manoier, de la tennade, et des sutres four-millers quadriqui-des; nous allons donne le le celledes oiseaux durmillers qui ne nous fainest pas connous avant que M. de Manoncourt les côt apportes pour le Cabine de Boit.

Les fourmiliers sont des oiseaux de la Guiane qui ne ressemblent à aucun de eeux d'Europe, mais qui pour la figure du corps, du bec, des pattes et de la queue, ont beaucoup de ressemblance avec ceux que nous avons appelés brèves, et que les nomenclateurs avaient mal à propos confondus avec les merles; mais comme les brèves se trouvent aux Philippines, aux Moluques, à l'île de Ceylan, au Bengale et à Madagascar, il est plus que probable qu'ils ne sont pas de la même famille que les fourmillers d'Amérique. Ces derniers me paraissent former un nouveau genre qui est entièrement dù aux recherches de M. de Mauonconrt, que j'ai déjà cité plusieurs fois, parce qu'il a fait une étude approfondie sur les oiseaux étrangers, dont 11 a donné au Cabinet du Rol plus de cent soixante espèces. Il a bien voulu me communiquer aussi toutes les observations qu'il a faites dans ses voyages au Sénégal et en Amérique : c'est de ces mêmes observations que j'ai tiré l'histoire et la description de plusieurs oiseaux, et en particulier celle des fourmiliers.

Dans la Guinne française, sinst que dans tous les pays ou l'on circt pas instruir en bistoire naturelle, il sufit d'appercevoir dans un animal un caractère ou une habitates qui ait de la conformité à rec'les curscieres et les habitates d'un forme de la conformité à rec'les curscieres et les habitates d'un comme de la comme de la

Mais ces oiseanx ne sont ni des perdrix ni des merles, ni même des brèves : ils ont seulement comme ees derniers, pour principaux caraetères extérieurs, les jambes longues, la queue et les ailes courtes , l'ongie du doigt postérieur plus arqué et plus long que les antérieurs, le bec droit et allongé, la mandibule supérieure échanerée à son extrémité qui se courbe à sa ionetion avec la mandibule inférieure qu'elle déborde d'envirou une ligne; mais ils ont de plus ou de moins que les brèves (car nous ne connaissons pas la forme de la langue de ces oiseanx), la langue courte et-garnie de petits fiicts cartilagineux et charnus vers sa pointe : les coulenrs sont aussi très-différentes, comme on le verra par leurs descriptions particulières, et il y a toute apparence que les fourmiliers diffèrent encore des brèves par leurs habitudes naturelles, puisqu'ils sont de climats très-éloignés, et dont les productions étant différentes , les nourritures ne peuvent guère être les mêmes. Lorsque nous avons parlé des brèves, nous n'avons rien pu dire de leurs habitudes naturelies, parce qu'aucun voyageur n'eu a fait mention : ainsi nous ne pouvons pas leur comparer à cet égard les fourmiliers d'Amérique.

En guiral les fourmillers se tiennent entroupes et su nourissent de petits insectes, et principalement de Gournis, lesquelles pour la plupart cipalement de Gournis, lesquelles pour la plupart sont assez semblables à celles d'Europe. On rencontre presque toujours ces oiseaux à terre, c'est-à-dire su les grandes fournilleres, qui communément, dans l'Intérieur de la Guilne, ont plus de vinige l'epic de d'elimètre. Ces inascetes, par leur multitude presque infinie, son tris-quisibles aux progres de la culture, et même à la conservation des denrées dans cette partie de l'Amérique méridonale.

L'on distingue plusieurs espèces dans ces oiseanx mangeurs de fourmis; et quoique différentes entre elles, on les trouve assez souvent réunies dans le même lieu : on voit ensemble ceux des grandes et cenx des petites espèces, et anssi ceux qui ont la queue un peu iongue et ceux qui l'ont très-courte. Au reste, il est rare, si l'on en excepte les espèces principales qui se rédulsent à un petit nombre ; il est rare, dis-ie, de trouver dans ancuns des autres deux individns qui se ressemblent parfaitement, et l'on peut présumer que ces variétés si multipliées proviennent de la facilité que les petites espèces ont de se mêler et de produire ensemble ; de sorte qu'on ne doit les regarder pour la plupart que comme de simples variétés, et uon pas comme des espèces distinctes et séparées. Tous ces oiseaux ont les ailes et la gueue fort.

courtes, ce qui les rend peu propres pour le voi; elles ne leurs ervent que pour courir et sauter légerement sur quelques hranches peu cieves. On ne les voit jamais voir en plein air : ce n'est pas faute d'agilité, cer ils sont irtes-viif et presque toujours en mouvement; mois c'est faute des organes ou plutoi des intruments incesseistre à l'execution du voi pour pouvoir les soutenir et les diriger dans un voi élect ét contier.

La voix des fourmiliers est aussi très-singulière; ils font entendre un cri qui varie dans les différentes espèces, mais qui dans plusieurs a quelque chose de fort extraordinaire, comme on le verra dans la description de chaque espèce porticulière.

Les environs des lieux habités ne leur conviennent pas; les inscetes dont ils font jeur principale nourriture, détruits ou éloignes par les soins de l'homme, s'y trouvent avec moins d'abondance : aussi ces oiseaux se tiennent-ils dans les bois épais et éloignés, et jamais dans les savanes ni dans les autres lieux découverts, et eneore moins dans ceux qui sont voisius des habitations. Ils construisent, avec des herbes sèches assez grossièrement entrejacées, des pids hémisphériques, de deux, trois et quatre pouces de diamètre selon leur propre grandeur; ils attachent ces nids ou les suspendent par les deux côtés, sur des arbrisseaux à deux ou trois pieds au-dessus de terre : les femelles y deposeut trois à quatre œuss presque ronds.

La chair de la plupart de ces oiseaux n'est pas bonne à manger : elle a un goût huileux et désagréable, et le mélange digéré des fourmis et des antres insectes qu'ils avaient exhale une odeur infecte iorsqu'on ies ouvre.

## LE BOI DES FOURMILIERS.

Ordre des passereaux, familie des dentirostres, genre fourmiller, (Cuvier.)

Cclui-ci est le plus grand et le plus rare de tous les ofseuxs de ce genre : on ne le voit Ja-mais en troupes et très-rarement par paires, et comme II est presque tonjours seul parmi les autres qui sont en nombre, et qui lest plus grand qu'eux, on lui a donné le nom de roi dez fourmillers. Nous avons d'autant plus de raison d'en faire une espèce particulière et différente de toutes les autres, que extre a inflesation avec de toutes les autres, que extre a inflesation avec

iaquelle il semble fuir tous les autres olseaux I et même ceux de son espèce, est assez extraordinaire. Et si un observateur aussi exact que M. de Manoncourt ne nous avuit pas fait connaître les mœurs de cet oiseau, il ne serait guère possible de le reconnaître à la simple inspection pour un fourmilier : car ii a ie bec d'une grosseur et d'une forme différentes de ceiles du bec de tous les autres fourmiliers ; mais comme il a plusieurs habitudes communes avec ees mêmes oiscaux, nous sommes fondés à présumer qu'il est du même genre. Ce roi des fourmiliers se tient presque toujours à terre, et ii est beaucoup moins vif que les autres, qui l'environnent en sautiliant; il fréquente les mêmes lieux et se nonrrit de même d'insectes et surtout de fourmis : sa femelie est, comme dans toutes ies autres espèces de ce genre, plus grosse que le máie.

Cet oiseau, mesuré du bout du bec à l'extrémité de la queue, a sept pouese et demi de longueur. Son bec est brun, un peu crochu, long de quatorze lignes, et épais de cinq lignes à sa base, qui est garnie de petites moustaches; les alites pliées uboutissent à l'extrémité de la queue qui n'a que quatorze lignes de longueur; les pieds sont bruns et longs de deux pouces.

Le dessous du corps est varié de roux brun, de noirâtre et de blaue, et e'est la première de res couleurs qui domine jusqu'un ventre, où cile devient moins foncée, et où le blanchâtre est la couleur dominante : deux bandes blanches descendent des coins du bec et accompagnent la piaque de coujeur sombre de ja gorge et du cou; l'on remarque sur la poitrine une tache bianche a peu près triangulaire : le roux brun est la couleur du dessus du corps ; il est nuaucé de noirâtre et de bianc, excepté le croupion et la queue où il est sans mélauge. Au reste, les dimensions en grandeur et les teintes des couleurs sont sujettes à varier dans les différents individus; car il v en a de plus ou moius eoiorés, comme aussi de moins grands et de plus grands, quoique adultes, et nous eu avons présenté lei le terme moven.

# L'AZURIN.

Gence fourmitter, (Carier.)

Nous avons donué à la suite des merles la description de cet oiseau, à laquelle nous n'avons rien à gjouter. Nous avons déjà observé qu'il n'était certainement pas uu merie; par sa forme extérieure il doit se rapporter au genre des fourmiliers: nous ne connaissons expendant pas ses habitudes naturelles. Il est assez rare à la Guiane, d'où néanmoins il a été envoyé à M. Mauduit '.

#### LE GRAND REFROL

Geure fourmilier. (Cuvier.)

Ge n'est que par comparation avec un autreur de plus petit, que nous donous à cet oiseau l'é-toiseau l'épithète de grand; car sa longueur totale n'este que de six ponces et dem. Sa queue, longueur de setze lignes, dépase de six lignes les aiseaux pliés; le bec, long de ouz lignes, et boir en dessous, large às absa de dessus et blane en dessous, large às as base de dessis et blane en dessous, large às as base de l'este lignes, d'emer; les pieds ont dix-buit ilgnes de longueur, et sont, aiusi que les doigts, d'une couleur plombée claire.

La pianehe eniuminée, nº 706 de l'édition in-4º, représente les couleurs du piumage, mais les teintes en varient presque dans chaque individu : les dimensions varieut de même, et nous venons d'en présenter le terme moven.

Dans cette espece les femelles sont beaucoup plus grosses que les mâles, et plus à proportion que dans la première espèce; e'est un rapport que tous les fourmiliers ont avec les oiseaux de proje, dont les femelles sont plus grosses que

les máles. Ce qui distingue plus particulièrement cet oiseau, auguei nous avons donné le nom de béfroi, e'est je son singulier qu'il fait entendre le matin et le soir; il est sembiable à celui d'une eloche qui sonne l'alarme. Sa voix est si forte, qu'on peut l'entendre à une grande distance, et f'on a peine à s'imaginer qu'elle soit produite par un oiscan de si petite taille. Ces sons aussi précipités que ceux d'une cloche sur laquelle on frappe rapidement, se font entendre pendant une heure environ : ii semble que ee soit une espèce de rappei comme celui des perdrix, quoique ce bruit singuijer se fasse entendre en toutes saisons et tous les jours, les matius au lever du soleii, et les soirs avant son coucher; mais on doit observer que, comme la saison des amours n'est pas fixée dans ces climats, les per-L'azurin n'est point de Cavenne, mais des Indes orien-

tales.

drix, ainsi que nos fourmillers, se rappellent dans tons les temps de l'année.

Au reste, le rol des fourmiliers et le béfroi sont les seuls oiseaux de ce genre dont la chair ne soit pas mauvaise à manger.

# LE PETIT BÉFROI.

Geare fourmiller. (Cuvier.)

Il y a dans cette espèce une différence sensible pour la grandeur, et e'est par cette raisou que nous l'appellerons le petit béfroi.

Sa longueur est de cinq pouces et demi; le dessus du corps est d'une couleur ollvaltre, qui devient moins soncée sur le eroupion; la queue, dont les pennes sont brunes, ainsi que celles des alles, dépasse celles-ci de dix lignes; le dessons de la gorge est blane; casuite les plumes devienneur grises et tachétés de bran ronssittre jusqu'au ventre, qui est de cette dernière couleur.

Par cette description, il est facile d'apercevoir les rapports frappants des couleurs de cet oiseau avec celles du grand béfroi, et du reste la conformatiou est la même.

# LE PALIKOUR

#### OU POURMILIER PROPREMENT DIT.

Genre fourmiller. (Curier.)

Il a près de six pouees de longueur ; le corps tous gros et le bee plus allougé que le petit béfroi; les yenx, dont l'iris est rongedtre, sont entourés d'une peau d'un bleu céleste; les pieds et la partie inférieure du bee sont de la même couleur.

La gorge, le devant du cou et le haut de la poitrine, soat converts d'une plaque noire en forme d'ane cravate, avec une bordure noire et blanche, qui s'étend derrière le cou et y forme uu demi-collier; le reste du dessous du corps est cendré.

Les oiscanx de cetté espèce sont très-vifs : mais ils ne volent pas plus que les autres en pieln air; ils grimpeut sur les arbrisseaux à la manière des ples et en étendant les plumes de leur queue.

Ils fout entendre une espèce de fredomement coupé par un petit cri bref et aigu,

Les cenfs sont bruns, gros à peu près comme des œufs de moineau ; le gros bout est semé de taches d'une conleur brune foncée : le nid est pins épois et mieux tissu que celui des autres fourmillers, et a de plus une couche de mousoe qui le revêt à l'extérieur.

Nous avons mis à la suite des merles plusieurs fourmiliers; mais maintenant que M. de Manonconrt nous a fait connaître pielnement ce nouveau genre, il faut rannorter à l'esnèce du palicour ou fourmilier proprement dit, le merle à cravate de Cauenne, le merte roux de Cauenne, et le petit merle brun à garge rousse de Cayenne. On pent les regarder comme des variétés de cette quatrième espèce de fonrmilier. An reste, la description en est bonne et u'exige aueun ehangement : nous observerons seulement que les dimensions du merle à cravate et du merle roux ont été prises sur de grands individns; ce qui pourrait les faire juger plus grands que le grand béfrol dont nous n'avons donné que la grandeur movenne, et qui est réellement plus gros que ceux-cl.

# LE COLMA.

Genre fourmilier. (Carier.)

Le columa peut encore être regardé comme une variée do comme une espéce trèv-visiane du pails.tour ou fourmilier proprement dit : bant son plumage est bern aux le corps, gris breu en dessous et cendré sur le ventre ; il a seufement au bas de la tête, derrière le con, une reperience de proprement de la comme de la priqueire de gris brun. Crest de ce dernier enrectère que nous uit avons domne le nom de colona. Quelques individas n'est pas ce demicolite roux.

#### LE TÉTÉMA!

Le tétéma est un oiseau de Cayeune qui nous paraît avoir beaucoup de rapport avec le colma, non-seulement par sa grandeur, qui estia même, et sa forme, qui est assez aembiable, mais encore par la disposition des couleurs, qui sont à peu près les mêmes sur presque tout le dessus du corpe. La plus grande difference dans les

 M. Covier ne pazalt pas distinguer spécifiquement cet oiseau du précélent. couleurs deces oisseaus, se trouve sur la gorze, la polítine el te vente, qui sond ti un brun noiraire; su lieuque dans le colnas, le commencement du cou et la gorge sond ti un bane varié de petites taches brunes, et la politine et le venres sond d'un gir scedire; e qui pournit faire préssuare que ces différences ne vénneat que trêm comme le male et le colma comme la fixtima comme le male et le colma comme la fixmelle; parce que celui-cia a généralement les couleurs pius cidire.

### LE FOURMILIER HUPPÉ.

Genre pie-grièche. (Cuvier.)

La longueur moyenne de cette espèce de fourmiller est de près de six pouces: le dessus de la tête est orné de longues piumes noires que l'oiseau redresse à sa volonté en forme de huppe; il a l'iris des yeux noir, le dessous de la gorge couvert de piumes noires et blanches, la politine et le dessous du cou noirs : tout le reste du corne set aris cendré.

La queue a deux pouces quatre lignes de long, elle est composée de douze plumes étagées, bordes et terminiers de blanc: elle passe d'un pouce les ailes pilées, dont les couvertures supérieures noires sout terminées de blanc. Ces mêmes convertures supérieures des ailes sout dans quelques individus de la couleur générale du corps. écst-duler gris central.

La femelle a aussi une huppe ou plutôt les mêmes longues plumes sur la tête; mais elles sont rousses, et son plumage ne diffère de celui du mâle que par une légère teinte de roussâtre sur le gris.

Ces fourmiliers ont le cri semblable à celui d'un petit poulet; ils pondent trois œufs et plusieurs fois l'année.

Nous avons donné, sous le nom de Grisia de Cayenne, une variété de ce fourmiller huppé : nous n'avons rien à ajouter à sa description.

### LE FOURMILIER

A OREILLES BLANCHES.

Geore gobe-mouche, son-genre moucherolle, (Cavier.)

Il est long de quatre pouces neuf lignes ; le dessus de la tête est brun, et les bas côtés du devant de la tête et la gorge sont noirs : depuis l'angle postérieur de l'œil jusqu'au bas de la tête descend une petite bande d'un beau blanc Inisant, dont les plumes sont plus larges et pins longues que celles de la tête.

Le reste du plumage n'a rien de remarquable : la couleur du dessus du corps est na mélange peu agréable d'olive et de roussâtre. La partie supérieure du dessous du corps est rousse, et le reste gris.

La queue est longue de quinze ligues ; les alles pliées aboutissent à son extrémité; les pliées sont bruns. Au reste, les habitudes naturelles de eet oiseau sont les mêmes que ceiles des précédents.

### LE CARILLONNEUR.

Genre merle, (Cuvier.)

La ionqueur totale de cet oisean est de quatre pouces et demi, et sa queue dépasse les ailes pliées de neuf lignes. Nous renvoyous pour les couleurs à la planche enluminée, qui les re présente assez fidèlement.

Outre les habitudes communes à tous les fourmiffers, le carillonneur en a qui lui sont particulières : car quolqu'il se pourrisse de fourmis et qu'il habite comme les autres fourmillers les terrains où ces insectes sout le plus abondants, cependant il ne se mèle pas avec les autres especes, et il fait bande à part. On trouve ordinairement ces oiseaux en petites compagnies de quatre eu six. Le eri qu'ils font entendre en sautiliant est très singulier; ils forment parfaitement entre eux un carillon pareil à celui de trois cloches d'nn ton différent : leur voix est trèsforte, si on la compare à leur petite taille. Il semble qu'ils chantent en partie, quoiqu'il y ait à présumer que chacun d'eux fait successivement les trois tons : cependant on n'en est pas assuré, parce que jusqu'à ce jour l'on n'a pas pris soin d'élever ces oiseanx en domesticité, Leur volx n'est pas, à beaucoup près, aussi forte que celle du béfroi, qui ressemble vraiment au son d'nne assez grosse cloche; on n'entend distinctement que de cinquaute pas la voix de ces carillonneurs, au lieu que l'on entend celic du béfroi de plus d'une demi-lieu. Ces oiscaux continuent leur singnlier earillon pendant des heures entières sans la moindre interruption.

Au reste, cette espèce est assez rare, et ne se trouve que dans les forêts tranquilles de l'intérient de la Guiane.

## LE BAMBLA.

Genre fourmilier. (Cavier.)

Nous l'avons ainsi uommé parce qu'il a une bande blanche transversaie sur chaque aile. La planche suluminée donne une ldée exacte de la talle et des couleurs de ce petit oiseau qui est trè-rare, et dont les habitudes naturelles ne uous sont pas connues; mais par as ressemblance avec les autres fournillers; il nous parait être du même geare, en faisant uéanmoins une espèce particulière.

Outre ces buit espèces de fourmillers, nous en avons encore vu trois autres espèces; mais nous ne connaisons que la figure de ces oiseaux, qui, tous trois, nous sont vens de Cayenne sans la moindre notice sur leurs habitudes naturelles.

#### L'ARADA.

Geure fourmiller. (Cuvier.)

On a représenté cet oisenu sous la dénomination de musicien de Cayenne, nom que lui avait d'abord donné M. de Mauoncourt; mais comme ce même uom de musicien a été imposé a d'autres oiseaux de genres différents , je conserve à celui-ci le nom d'arada qu'il porte daus son pays natal.

Ce n'est pas précisément un fourmiller ; mais nous avous ern devoir le placer à la suite de ces oiseaux, parce qu'il a tous les caractères extérieurs communs avec eux. Il en diffère péanmoins par les habitudes naturelles, car il est solitaire. Il se perche sur les arbres, et ne deseend à terre que pour y prendre les fourmis et autres insectes dont il fait aussi sa nonrriture Il en diffère encore par un grand earactère : tous les fourmiliers ne forment que des cris ou des sons sans modulation , au lieu que l'arada a le ramage le plus brillant : il répète souvent les sept notes de l'octave par lesquelles il prélude ; il siffle ensuite différents airs modulés sur un grand nombre de tons et d'accents différents, toujonrs mélodieux, plus graves que ceux du rossignol et plus ressemblants aux sons d'une flute douce : l'on peut même assurer que le ehant de l'arada est en quelque façon supérieur à celui dn rossignol; il est plus touchant, plus teudre et plus flúté. D'ailleurs l'arada chante

presque dans toutes les saisons, et il a de plus que son chant une espèce de siffiet par lequel il imite parfilment etuli d'un homane qui en appeile un autre. Les voyageurs y sont souvent trompés : al l'ons ult le siffiet de cet oiseau, e'est un sûr moyen de s'égarer; car à mesure qu'on s'approche, il s'élogine peu à peu en siffiant de temps en temps.

L'arnda fuit les cavirons des lieux habités; il vis seul dans l'épisseur des bais folignes der babitations, et l'on est agrébilement surpris de rencoirre dans ces vastes forés un oisean dont le chant médodieux semble diminuer la soul l'initiale de ces déserts: mads on ne le rencoirre pas aussi souvent qu'on le désirrent; l'esprée u'or parair pas sombreuse, et l'on fait sonvent beaucoup de chemin sans en entendre un seul.

Je dois avouer à l'ocrasion de cet oiseau dont le chant est si agréable, que je n'étais pas informé de ce fait lorsque j'al dit dans mon Discours sur la nature des oiseaux, qu'en général dans le Nouveau-Monde, et surtout dans les terres désertes de ce continent, presque tous les oiseaux n'avaient que des cris désagréables : celul-ci, comme l'on voit, fait une grande exception à cette espèce de règle, qui néanmoins est très-vraie pour le plus grand nombre. D'ailleurs on doit considérer que , proportion gardée, Il y a peut-être dix fois plus d'oiseaux dans ces climats chauds que dans les nôtres, et qu'il n'est pas surprenant que dans un aussi grand nombre il s'en trouve quelques-uns dont le chant est agréable : sur près de trois cents espèces que nos observateurs connaissent en Amérique, on u'en peut guère citer que cinq on six ; savoir, l'arada, le tangara-cardinal on scariate, celui que l'on appelle l'organiste de Saint-Domingue, le cassique fanue . le merle des savanes de la Guiane et le roltelet de Cavenne, presque tous les autres n'avant au lieu de chant qu'un eri désagréable. En France au contraire, sur cent ou cent vingt espèces d'oiscaux, nous ponrrions compter aisément vingt ou vingt-cinq espèces chantantes avec agrément pour notre orellle.

Les couleurs du plumage de l'arada ne répondeur pas à la beanté de son chant; elles sont terues et sombres. Car il faut observer que dans notre planche les couleurs sont trop vives et trop tranchées: elles sont plus sombres et plus vagues dans l'oiseau même.

Au reste , la longueur totale de l'arada n'est

que de quatre pouces, et la queue, rayée transversalement de roux brun et de noirâtre, dépasse les alles de sept lignes.

On peut rapporter à l'arada nn oiseau que M. Mauduit nous a fait voir et qui ne peut être d'aucun autre genre que de criui des fourmitiers : néanmoins il différe de toutes les espèces de fourmiliers, et se rapproche davantage de ceite de l'arada , dont li se ponrrait même qu'il ne fut qu'nne variété; car il ressemble à l'arada par la longueur et ia forme du bec, par ceile de la queue, par la iongueurdes pieds, et par queiques plumes blanches mélées dans les plumes brunes sur les côtés du cou ; il a aussi ia même grandeur à très-peu près et la même forme de corps : mals il en differe en ce qu'il a l'extrémité du bee plus crochue, ia gorge blanche avec un demi-coilier noir au-dessns, et que son plumage est d'une couleur nniforme et non rayée de lignes brunes, comme celui de l'arada, dont la gorge et ic dessous du cou sont ronges. Ces différences sont assez grandes pour qu'on puisse regarder cet oiseau de M. Mauduit comme une race très-distincte dans celle de l'arada, on peutêtre comme une espèce voisine ; car il se trouve de même à Cayenne : mais comme nous ne conunissons rien de ses habitudes naturelles , et que nons ne sommes pas informés s'ii a ie chant de l'arada, nous ne pouvous décider, quant à présent, de l'identité ou de la diversité de l'espèce de ces deux oiscaux.

## LES FOURMILIERS ROSSIGNOLS.

Cesolemas, par leur conformation extéricure, forment un ingene moyen entre les burmillers, et les rossignois; ils out le bre et les pieds des fourmillers, et les rossignois. Ils vivent en troupes de la compression des rossignois. Ils vivent en troupes sans les grands bois de la foitane, courant à terre et sautents sur les brauches peu dècrées, sans voier expleian en; ils as nourisrende fournis et d'autres petits inaccès. Ils origines de la compression de la

Nous u'eu connaissons que de deux espèces.

#### LE CORAYA.

Nous l'avons alsai nommé parce qu'il a la que en ryét transveraiement de notitre. La longueur de cet oiseau est de ciup pouses et demi, neuer depairs l'extémité du bez jusqu'a ceile de la queue; la gorge et le devant du con sont blancs, la poirtine est moiss blanche, et prend une trinte de cendré; il y a nn peu de roussière sous le veutre et sur les gambes; la tête est inoire, et le dessus du corpa d'un roussière sous le curpe d'un roussière sous le curpe d'un roussière sous le curpe d'un pour noine; l'ongle postérieur est, comme dans les moins; l'ongle postérieur est, comme dans les notraillers, le plus sone et le plus ford te tous.

#### L'ALAPI.

Cette seconde espèce de fourmiller-rossignol et un per pius grande que la première. Cet oisens a pres de six pouces de longueur; la organ de la la presse de six pouces de longueur; la crest du dessous du corps est cendré; une couteur brus oil viètre couvre le dessous du corps est cendré; une cat du doss je reste du dessous de lattér, du con et du dos je reste du dessous du corps est un un carber pius foncé que ceital du veatre; l'on remarque une tache blanche sur le milieu passe d'un poncet demi les ailes, dont les prèmes out bruncs en dessus et noiriers en dessous, et les couvertires supériernes sout d'un brun trè-fonce ; piqueté de blanc, ce qui a fait donne à cet oisens le mon d'adapt.

La femeile n'a pass ia tache blanche sur le doct sur le doct du corps roussière avec des plumes grises cendrées sur les côtés du bas-ventre et sur celles qui forment les convertures inférieures de la queue; les points des couvertures des ailles soot aussi roussêtres, et la couleur du dessus du corps est moins foucée que dans le mâle.

Àu reste, ces teintes de couleurs et les couleurs ciles-mêmes sont sujettes à variet dans les différeuts individus de cette espèce, comme nous l'avons observé dans celle des fourmitiers.

#### L'AGAMI

Ordre des echassiers, familie des cultrirostres, genre grue. (Cavier. j

Nous reudons à cet oiseau le nom d'agami,

qu'il a toujours porté dans son pays natal, afin d'viter les diqu'oques dans lesquelles l'on ne tombe que trop souvent par la confusion des mons ¿guos-mentes avous déjs parté de cet of-seus sous le nom de carnacars, sans savoir que ce fit l'agansi i mais tout ce que nous sous dit d'agrès le père Dutertre doit néammoins se mp-porter à cet oiseau, qui n'est point un faisan, comme le dit cet auteur, et qui est ensore plus seliginé du carnacrum de Valergrave, lequel est un oiseau de proie, et dont le père Dutertre avait mai à propose empranté le nom.

L'agam'n ivst donc nil e cameran ni un falsany, mais en a'est pas no pius une poile savusque, comme l'â écrit flarrere, ai une grue, comme il se dirette flarrere, ai une grue, comme il set dénomné dans l'ouvarge de Nr. Pallas, ui même un grand obsenu d'euu de la familité des vanaeuxa, comme à. Adanson partal'l tissiuuer, en disant qu'il est de cette familite a causse de sistem par pals alsa que les tots absorbiers, et qu'il forme un geure lutermédiaire entre le ja-caus et le kamièr qu'il forme un geure lutermédiaire entre le ja-caus et le kamière.

Il est vrai que l'agami a quelque rapport avec les oiseaux d'eau, par ce caractère très-bien saisi par M. Adanson, et encore par la couleur verdâtre de ses pieds ; mais il cu diffère par tout le reste de sa nature , puisqu'il habite les montagnes sèches et les forêts sur les hauteurs, et qu'on ne le voit jamais ni dans les marceages nl sur le bord des eaux. Nous n'avious pas besoin de ce nouvel exemple pour démontrer l'insuffisance de toutes les méthodes, qui ue portaut jamais que sur quelques caractères particuliers, se tronvent très-souvent en défout lorsqu'on vient à les appliquer; car tout méthodiste rangera, comme M. Adanson, l'agaml dans la classe des olseanx d'eau, et se trompera autant qu'il est possible de se tromper, puisqu'il ne fréquente pas les eaux, et qu'il vit dans les bois comme les perdrix et les faisans.

Cependant en nest point un faison al na hocco; cer il diffère de ce genze, non-seigment par les appieds et les jambes, mais encore par les adopts et les ongies, qui sont beaucoup plus courts: 11 diffère encore plus de la poule, et l'on ne dotte pas non plus le phecer avec le graves, parce qu'il ni che ke, je cou et les jambes beaucoup plus courts que la grue, qu'ou doit mettre avec les oiseaux d'eux, au lieu que l'agami doit être rangé dans les galliancés.

L'agami a vingt-deux pouces de longueur; le

bee, qui ressemble parfaitement à celui des gainlinnecé, a vinça fexis lignes i la queue est très courte, n'àyant que trois pouces un quart, de plus, elle est couverte et un peu dépassée par les couvertures supérieures, ételle n'excéde pas les ailes forsqu'elles sont plées; ju pieds ont tour de petites écalités, vomme dans les autres qualifiances; etce écalités «éconden la junqu'a deux pouces au-dessus des genoullières, où il n'y n poutes par le des la comme dans les autres.

La tête en entier, alnsl que la gorge et la moitié supérieure du cou, en dessus et en dessous, sont également couvertes d'un duvet court , bien serré et très-doux au toucher ; la partie antérieure du bas du cou, aiusi que la poitrine, sont couvertes d'une belle plaque de près de quatre pouces d'étendue, dont les conleurs éclatantes varient entre le vert, le vert dore, le bleu et le violet; la partie supérieure dn dos et celle du con qui v est contigué sont noires; après quoi le plumage se change sur le bas du dos en une couleur de roux brûlé : mais tout le dessous du corps est noir ainsi que les ailes et la queue; seulement les grandes plumes qui s'étendent sur le crouplon et sur la queue sont d'un cendré clair; les pieds sont verdàtres. La planche enluminée présente nne image assez fidèle de la forme et des couleurs de cet oisean.

Non-seulement les nomenclateurs avaient pris l'agami pour un faisan, une poule ou une grue, mais ils l'avaient encore confondu avec le macucagua de Marcgrave, qui est le grand tinamou, et dont nons parlerons dans l'article suivant, sous le nom de magoua. M. Adanson est le premier qui alt remarué cette d'ernière errent.

MM). Pallas et Vosmaér ont tras-bien observé la facilité fisquiffee qu'à et oisseu de faire entendre un son sourd et profond qu'on croyaj. sortir de l'aussi jis ont reconsu que c'était une erreur. Nous observerons seulement qu'il y a beacoup d'oisseux qui, comme l'agant, out la trache-artère d'abord osseuse et causite canvier, est par l'agant qu'il y an annuel beacoup d'oisseus et l'abord osseuse et l'entendre d'abord osseuse et l'entendre d'abord cittéligneuse, et ensuite consecue à l'entendre d'abord cittéligneuse, et ensuite cosseus à l'entrée de la poitrine, et ce sont ordinairment eux et qu'il qu'il

Mais à l'égard de la formation du son singulier que rend cet oiseau, elle peut en effet pro-

venir de la plus grande étendue de son ponmon, et des eloisons membraneuses qui le traversent : cependant on doit observer que c'est par un faux préjugé qu'on est porté à croire que tons les sons qu'un animal fait entendre passent par la gorge on par l'extrémité opposée ; car, quoique le son en général alt besoin de l'air pour vébicule, cependant on entend tous les jours dans le groniliement des intestins des sons qui ne passent ni par la bouebe ni par l'anus, et qui sont cependant très-sensibles à l'oreijie. Il n'est done pas nécessaire même de supposer que l'agami ouvre nn pen le bec, comme le dit M. Vosmaër, pour que ce son se fasse entendre; il suffit an'il soit produit dans l'intérieur du corps de l'animai pour être entendu au debors , parce que le son perce à travers les membranes et les chairs, et qu'étant une fois excité au dedans, il est nécessaire qu'il se fasse entendre pius ou moins au debors. D'ailleurs ce son sourd que l'agami fait entendre ne iui est pas particulier; le hocco rend souvent un son de même nature. et qui même est plus articulé que celui de l'agami; il prononce son nom et le fait entendre par syllabes, co, hocco, co, co, co, d'un ton grave, profond, et bien plus fort que celui de l'agami. Il n'ouvre pas le bec, en sorte qu'on peut les comparer parfaitement à cet égard. Et, comme dans leur conformation intérieure il n'y a rien d'assez sensiblement différent de celle des autres oiseaux, nous eroyons qu'on ne doit regarder ce son que comme une habitude naturelle, commune à un grand nombre d'oiseaux, mais sculement plus sensible dans l'agami et le hocco. Le son grave que font entendre les coqsd'inde avant leur cri , le roucoulement des pigeons, qui s'exécute sans qu'ils ouvrent le bee, sont des sons de même nature; seulement ils se produisent dans une partie plus voisiue de la gorge : i'on voit celle du pigeon s'ensler et se distendre, au fieu que le son du hocco, et surtout celui de l'agami, sont produits dans une partie plus basse, si éloignée de la gorge qu'on est tenté de rapporter leur issue à l'ouverture opposée, par le préjugé dont je vieus de parier ; tandis que ce son intérienr, sembiable anx autres sons qui se forment au dedans du corps des animaux, et surtout dans le grouillement des intestins, n'ont point d'autre issue que la perméabilité des chairs et de la peau qui laisse passer le son au dehors du corps. Ces sons doivent moins étonner dans les oiseanx que dans les ani-

maux quadrupèdes ; car les oiseaux ont plus de facilité de produire ces sons sonrds, parce qu'ils ont des poumons et des réservoirs d'air bien pius grands à proportion que ies antres ani. manx : et comme le corps entier des oiseanx est pius perméable à l'air, ces sons peuvent aussi sortir et se faire entendre d'une manière plus sensible; en sorte que cette faculté, an lieu

d'être particulière à l'agami, doit être regardée comme une propriété générale que les oiseaux exercent plus ou moins, et qui n'a frappé, dans l'agami et le bocco, que par la profondeur du lieu où se produit ce son , au lieu qu'on n'y a point fait attention dans les coqs-d'Inde, les pigeons, et dans d'antres où il se produit plus à l'extérieur, c'est-à-dire, dans la poltrine ou dans ie voisinage de la gorge. A l'égard des babitudes de l'agami, dans l'état de domesticité, voici ce qu'en dit M. Vosmoër : . Quand ces oiseaux sont entretenus avec pro-· preté, ils se tiennent aussi fort nets, et font a souvent passer par leur bec les plumes du « corps et des aijes : jorsqu'ils joutent quelque-· fois entre eux, cela se fait tout en sautant, et a avec d'assez forts mouvements et battements d'ailes. La différence du climat et des aliments amortit certainement (ci (en Hollande) leur · ardeur naturelle pour la propagation , dont ils o ne donnent que de tres-faibles marques. Leur o nourriture ordinaire est du grain, tel que le « bié-sarrazin, etc.; mais ils mangent aussi fort · voiontlers de petits poissons, de la viande et o du pain. Leur goût pour le poisson, et leurs jambes passablement jongues, font assez voir e qu'en ceci ils tiennent encore de la nature « des hérons et des grues , qu'ils sont amis des e eaux , et qu'ils appartiennent à la classe des · oiseaux aquatiques. · Nous devons remarquer ici que ce goût pour le poisson n'est pas une preuve, puisque les poules en sont aussi friandes que de toute autre nourriture. « Ce que Pisto-· rius nous raconte, continue M. Vosmaer, de « la reconnaissance de cet oiseau, peut faire o honte à bieu des geus. Cet oiseau, dit-il, est · reconuaissant quand on i'a apprivoisé, et dis- tingue son maitre ou bienfaiteur par-dessus · tout autre ; je l'ai expérimenté moi-même, en ayant élevé un tout jeune. Lorsque, le matin, · j'ouvrais sa cage, cette caressante bête me « sautait antour du corps , les deux ailes étena dues, trompetant (c'est ainsi que plusieurs · croient devoir exprimer ce son ) du bec et du

- « derrière . comme si, de cette manière, il vou-« lût me souhaiter le bonjour, ii ne me faisalt
- e pas un accueil moins affectueux quand j'és tais sorti, et que le revenais au logis : à · peine m'apercevait-il de loin, qu'il courait à
- · moi, bien que je fusse même dans un bateau,
- et en mettant pied a terre il me félicitait de « mon arrivée par les mêmes compliments : ce
- · qu'il ne faisait qu'à moi seul en partleulier,
- « et jamais à d'autres. » Nous pouvons ajouter à ces observations

beaucoup d'autres faits qui nous ont été communiqués par M. de Manoucourt.

Dans l'état de nature, l'agami habite les grandes forêts des climats chauds de l'Amérique, et ne s'approche pas des endroits découverts, et encore moins des lleux habités. Il se tient en troupes assez nombreuses et ne fréquente pas de préférence les marais ni le bord des eaux; car il se trouve souvent sur les montagnes et autres terres élevées. Il marche et court plutôt qu'il ue vole, et sa course est aussi rapide que son vol est pesant ; car il ne s'élève jamais que de quelques pieds, pour se reposer à une petite distance sur terre ou sur queiques branches peu élevées. Il se nourrit de fruits sauvages comme les boccos, les maralls et autres oiseaux gallinaces. Lorsqu'on le surprend, il fuit et court plus souvent qu'il ne vole, et il jette en même temps un eri aiyu semblable a celui du dindon.

Cesoiseaux grattent la terre au pied des grands arbres pour y creuser la place du depôt de leurs œufs; car ils ne ramassent rien pour le garnir et ne font point de nid. Ils pondeut des œufs en grand nombre, de dix jusqu'à seize, et ce nombre est proportionné, comme dans tous les oiseaux, à l'âge de la femelle. Ces œufs sont presque sphériques, plus gros que eeux de nos poules, et peints d'une couleur de vert clair. Les jeunes agamis conservent leur duvet ou plutôt leurs premières plumes effilées, blen plus longtemps que nos poussins ou nos perdreaux. On en trouve qui les ont longnes de près de deux pouces; en sorte qu'on les prendrait pour des animaux couverts de poil ou de sole jusqu'à cet age, et ce duvet ou ces soles sont très-serrées, très-fournies et très-douces au toucher; les vrales plumes ne viennent que quand ils ont pris plus du quart de leur accroissement.

Non-seulement les agamis s'apprivoisent trèsaisément, mais ils s'attachent même à celui qui les soigne avec autant d'empressement et de fi-

délité que le chien : tis en donnent les marques les moins équivoques; car si l'on garde nn agami dans la maison, il vient au-devant de son maltre . lui fait des caresses , le suit ou le précède. et lui témoigne la joie qu'il a de l'accompagner ou de le revoir : mais aussi lorsqu'il prend quelqu'un en guignon, il le chasse à coups de bee dans les jambes, et le reconduit quelquefois fort loin, toujours avec les mêmes démonstrations d'humeur ou de colère , qui souvent ne provient pas de mauvais traitements ou d'offenses, et qu'on ne peut guère attribner qu'au caprice de l'oiseau déterminé pent-être par la figure déplaisante, ou par l'odeur désagréable de certaines personnes, il ne manque pas aussi d'obéir à la voix de son maître ; il vient même auprès de tous ceux qu'il ne hait pas des qu'il est appelé. Il aime à recevoir des caresses, et présente surtout la tête et le cou pour les faire gratter; et lorsqu'il est une fois accoutumé à ces complaisances, il en devieut importun, et semble exiger qu'on les renouvelle à chaque instaut. Il arrive aussi, sans être appelé, toutes les fois qu'on est à table, et il commence par chasser les chats et les chiens, et se rendre le maître de la chambre avant de demander à manger ; car il est si confiant et si courageux , qu'il ue fuit jamais, et les chiens de taille ordinaire sont obligés de céder, souvent après un combat long, ct dans lequel il sait éviter la dent du chien eu s'élevant en l'air, et retombant ensuite sur son ennemi, auquel il cherche à crever les yeux et qu'il meurtrit à coups de bee et d'ongles ; et lorsqu'une fois il s'est rendu vainqueur, il poursuit son enneml avec uu acharnement singuijer, et finirait par le faire périr si on pe les séparait, Enfin il prend dans le commerce de l'homme presque nutant d'instinct relatif que le chien, et l'on nous a même assuré qu'on pouvait apprendre à l'agami à garder et conduire un troupeau de moutons. Il paralt encore qu'il est jaloux contre tous ecux qui peuvent partager les caresses de sou maitre ; car souvent lorsqu'il vient autour de la table , il donne de violents coups de bec contre les jambes nues des nègres ou des autres domestiques quand ils approchent de la personne de son maitre.

La chair de ces oiseaux, surtout celle des jeunes, n'est pas de mauvais goût, mais eile est seche et ordinairement dure, On découpe dans leurs dépouilles la partie brillante de leur plumage; c'est cette plaque de couleur chaugeante et vive que l'on a soin de préparer pour faire des parures.

M. de La llorde nous a aussi communiqué les notices sulvantes au suiet de ces oiscaux, « Les e agamis sauvages , dit-il , sont écartés dans « l'intérieur des terres, de manière qu'il n'y en a plus aux environs de Cavenne..., et ils sont e très-communs dans les terres éloignées ou in-· habitées.... On les trouve toujours dans les e grands bois, en nombreuses troupes de dix à « douze, jusqu'à quarante.... Ils se lèvent de « terre pour voler à des arbres peu élevés , sur « lesquels ils restent tranquilles ; les chasseurs e en tuent quelquefois plusieurs sans que les a autres fulent ... Il y a des hommes qui imitent · leur bourdonnement ou son sourd si parfaite-« ment , qu'ils les font venir à leurs pieds... « Quand les chasseurs ont trouvé une compa-« gnie d'agamis, ils ne quittent pas prise qu'lls n'en aient tué plusieurs. Ces oiseaux ne volent · presque pas, et leur chair n'est pas bien bonne ; e elle est noire, toujonrs dure, mais celle des e jeunes est moins mauvaise.... Il n'v a pas e d'oisean qui s'apprivoise plus aisément que e celui-ci : il y en a toujours plusieurs dans les « rues de Cavenne.... ils vont aussi hors de la · ville, et reviennent exactement se retirer chez « leur maître. On les approche et on les manie « tant qu'on veut ; ils ne craignent ni les chiens a ni les oiseanx de proie, dans les basses-cours : « lis se rendent maitres des poules et ils s'en « font craindre. Ils se nourrissent comme les · poules , les marails , les paraguas ; cependant e les agamis très-jeunes préférent les petits vers et la viande à toute autre nourriture.

« Presque tous ces oiseaux prenneut à tic de a suivre quelqu'un dans les rues ou hors de la « ville, des personnes même qu'ils n'auront a jamais vues ; vous avez beau vous cacher, entrer dans les maisons, ils vons attendent, · reviennent tonionrs à vous, quelquefois pena dant plus de trois heures. Je me suis mis à « conrir quelquefois, ajonte M. de La Borde; ils a couraient plus que moi et me gagnaient toua jours le devant : gnand je m'arrétais, ils s'ar-· rétaient aussi fort près de mol. J'en connais e un qui ne manque pas de suivre tous les e étrangers qui entrent dans la maison de son a maitre, et de les snivre dans le jardin, où il e fait dans les allées autant de tours de promea nade qu'eux, jusqu'à ce qu'ils se retirent. » Comme les habitudes naturelles de cet oiseau étaient très-peu counnes, i'al cru devoir rapporter mot à mot les différentes notices que l'on m'en a données. Il en résulte que de tons les oiseaux l'agami est celul qui a le plus d'instinct et le moins d'éloignement pour la société de l'homme. Il parait à cet égard être aussi supérieur aux autres olseaux que le chien l'est aux autres animanx. Il a même l'avantage d'ètre le seul qui ait cet instinct social, cette connaissance, cet attachement bien décidé pour son maître ; au lieu que dans les animaux quadrupèdes, le chien, anoique le premier, n'est pas le seul qui soit susceptible de ces sentiments relatifs. Et puisque l'on connaît ces qualités dans l'agami, ue devrait-on pas tacher de multiplier l'espèce? Des que ces oiseanx aiment la domesticité, pourquoi ne les pas élever, s'en servir et chercher à perfectionner encore leur Instinct et leurs facultés? Rien ne démontre mieux la distance immense qui se trouve entre l'homme sauvage et l'homme policé que les conquêtes de celui-ci sur les animaux : il s'est aidé du chien . s'est servi du cheval, de l'ane, du bœuf, du chameau, de l'éléphant, du renne, etc. Il a réuni autour de ini les poules, les oies, les dindons, les canards et logé les pigeons : le sauvage a tout négligé ou plutôt n'a rien entrepris. même pour sou utilité ni pour ses besoins : tant il est vrai que le sentiment du bien-être, et même l'instinct de la conservation de soi-même, tient plus à la société qu'à la nature , pins aux idées morales qu'aux sensations physiques!

#### LES TINAMOUS.

Ces oiseaux qui sont propres et particuliers aux climats chauds de l'Amérique, doivent être regardés comme faisant partie des oiseaux gallinacés; car ils ticuneut de l'outarde et de la perdrix, quoiqu'ils en d'fférent par plusieurs caractères : mals on se tromperait si l'on prenaît pour caractères constants certaines liabitudes naturelles qui ne dépendent souvent que du climat ou d'autres circonstances : par exemple, la plupart des oiseaux qui ne se perchent point en Europe et gul demeurent toujonrs à terre, comme les perdrix, se perchent eu Amérique; et même les oiseaux d'eau à pieds palmés, que nous n'avons jamais vus dans nos elimats se percher snr les arbres, s'y posent communément; Ils vont sur l'eau pendant le jour, et retournent

la nuit sur les arbres au lieu de se tenir à terre. Il parait que ce qui détermine cette habitude qu'on aurait d'abord jugée contraire à leur nature, c'est in nécessité on ils se trouvent d'éviter, non-seulement les jaguars et autres animaux de proie, mals encore les serpents et les nombreux insectes dont la terre fourmille dans ces climats chauds, et qui ne leur laisseraient ni tranquillité ui repost les fourmis seules arrivant toniours en colonnes pressées et eu nombre immense, feraient bientôt autant de squelettes des jeunes oiseanx qu'elles pourrajent envelopper pendant leur sommell, et l'on a reconnu que les serpents avalent sonvent des cailles, qui sont les seuls oiseaux qui se tiennent à terre dans ces contrees. Ceci semble d'abord faire une exception à ce que nous venons de dire; tous les oiseaux ne se perchent donc pas, pifisque les cailles restent à terre dans ce climat comme dans ceux de l'Europe. Mais il v'a toute apparence que ces cailles, qui sont les seuls oiseaux. qui se tiennent a terre en Amérique, n'en sont pas originaires : fl est de fait que l'on v en a porté d'Enrope en assez grand nombre, et il est probable qu'elles n'ont pas en encore le temps de conformer leurs habitudes aux nécessités et aux convenances de leur nouveau domicile, ét qu'elles prehdront peut-être, à la longne et à force d'être incommodées, le parti de se percher comme le font tous les autres oiseaux.

Nous aurious dû placer le genre des tinamous après celui de l'outarde : mais ces oiseaux du nouveau continent ne nous etaient pas alors assez connus, et c'est à M. de Manoncourt que nous devons la pius grande partie des faits qui ont rapport à leur histoire, ainsi que les deseriptions exactes qu'il nous a mis en état de faire, d'après les individns qu'il nous a donnés pour le Cabinet du Roi.

Les Espagnols de l'Amérique, et les Français de Cayenne, out également donné aux tinamous le nom de perdrix; et ce nom, quoique très-impropre, a été adopté par queiques nomenclateurs : mais le tinamou differe de la perdrix en ce qu'il n le bec grêle, allengé et mousse à son extrémité, noir par-dessus et blanchâtre en dessous, avec les narines oblongues et posées vers le milieu de la lougueur du bec; il a aussi le doigt postérieur très-court et qui ne pose point à terre ; les ongles sont fort courts, assez larges et creusés en gouttière par-dessous : les pieds different encore de ceux de la perdrix; cor ils | mous se nourrissent d'autres fruits, comme de

sont charges par derrière comme ceux des pouies, et sur toute leur longueur, d'écailles qui ont la forme de petites coquilles, mals dout la par tie supérieure se relève et forme autant d'inégalites, ce qui n'est pas si sensible sur le pied des poules. Tous les tinamons ont aussi la gorge et le jabot assez dégarnis de plumes, qui sont très-écartées et clair-semées sur ces parties ; les pennes de la queue sont si courtes, que dans quelques individus elles sont entièrement cachées par les couvertures supérieures. Ainsi ees oiseaux ont été très-mal à propos appelés perdrix, puisqu'ils en different par tant de caraetères essentiels.

Mais ils diffèrent aussi de l'outarde par quelques-uns de leurs principaux caractères, et porticulièrement par ce quatrième doigt qu'ils ont en arrière et qui manque à l'outarde; en sorte que nous avous cru devoir en faire uu genre particulier, sous le nom qu'ils portent dans leur pays natal.

Les habitudes communes à toutes les espèces de tinamous sont, comme nous l'avons dit, de se percher sur les arbres pour y passer la nuit, et de s'y tenir anssi quelquefois pendant le jour, mais de ne jamais se placer au faite des grands arbres, et de ne se poser que sur les branches les moins élevées. Il semble donc que ces oisenux, ainsi que beaucoup d'autres, ne se percheut que malgré eux, et parce qu'ils y sont contraints par la nécessité : on en a un exemple évident par les perdrix de cette contrée, qui ue différent pas beaucoup de celles de l'Europe, et qui ne quittent la terre que le plus tard qu'elles peuveut chaque jour; elles ne se perchent même que sur les branches les plus basses, à deux ou trois pieds de hauteur de terre. Ces perdrix de la Guianc ne nous étaient pas bien connues lorsque uous avous écrit l'histoire de ce genre d'oiscaux; mais nous en donnerons la description à la suite de cet artiele.

En général, les tinamous sont tous bons à manger; leur chair est blanche, ferme, cassaute et succulente, surtout celie des ailes, dont le goût a beaucoup de rapport à celui de la perdrix rouge. Les cuisses et le croupion ont d'ordinaire une amertume qui les rend désagréables; cette amertume vient des fruits de balisier dont ces oiseaux se nourrissent, et l'on trouve la même amertume dans les pigeons ramiers qui mangent de ces fruits : mais lorsque les tina-

cerises sauvages, etc., alors toute leur chair est bonne, sans ecpendant avoir de fumet. Au reste, on doit observer que comme l'ou ne peut garder aueun gibier plus de vingt-quatre heures. à la Guiane, sans qu'il soit corrompu par la grande chaleur et l'humidité du elimat, il n'est pas possible que les viandes prennent le degré de maturité nécessaire à l'excellence du goût, et e'est par eette ralson qu'aucun gibier de ce elimat ue peut acquerir de fumet. Ces oiseaux, comme tous eeux qui ont un iabot, avalent souvent les fruits sans les broyer ni même sans les casser; ils aiment de préférence, non-seulement les cerises sauvages , mais encore les fruits du palmier Coman, et même eeux de l'arbre de café, lorsqu'ils se trouvent à portée d'en manger. Ce n'est pas sur les arbres même qu'ils eneillent ees fruits; ils se contentent de les ramasser à terre ; ils les eherehent. Ils grattent anssi la terre et la erensent pour y faire leur nid quì n'est composé, pour l'ordinaire, que d'une couche d'herbes séches, lis font communément deux pontes par an, et toutes deux très-nombreuses; ce qui prouve encore que ces oiseaux; ainsi que l'agami, sont de la classe des gallinaeés, lesquels pondent tous en beaucoup plus grand nombre que les autres oiseaux. Leur vol est aussi comme celui des gallinacés, pesant et assez court; mais ils courent à terre avec une grande vitesse. Ils vont en petites troupes, et il est assez rare de les trouver senis ou par paires; ils se rappellent en tout temps, matin et solr, et quelquefois aussi pendant le jour : ce rappel est un sifflement lent , trembiant et plaintif que les chasseurs imitent pour les attirer à leur portée; ear c'est l'un des meilleurs gibiers et le plus commun qui soit dans ce pays.

Au reste, nous observerons, comme unesso chose assex singulière, que dans e cett des fourmillers, la femel est neimonia pius grosse que le nifale; est qui mapareirent guere, dans nos climats e e qui l'appartient guere, dans nos climats qu'à la classe de siesux de proie : mais du der trette les femelles truamous sont presque entiè-rement semballes sux méties par la forme du corps alois que par l'ordre et la distribution des couleurs.

LE MAGOUA.

Ordre des gallimees, genre titenaue. (Cavier.)

Nous donnons au plus grand des tinamous le nom de Mayoua, par contraction de Macoucagoua, nomqu'il porte au Brésil. Cet oisean est au moins de la grandeur d'un faisan; son corps est si charnu, qu'il a, selon Marcgrave, le doubie de la chair d'une bonne poule. Il a la gorgo et le bas du ventre blanes; le dessus de la tête d'un roux fonce; le reste du corps d'un gris brun varié de blanc sur le haut du ventre, les côtés et les couvertures des jambes; un peu de verdatre sur le con, la poitrine, le haut du dos et les couvertures supérieures des ailes et de la queue, sur lesquelles on remarque quelques taehes transversales noiratres, qui sont moins nombreuses aux couvertures de la queue; le gris brun est plus fonce sur le reste du corps, et il est varié de taches transversales noires qu' deviennent moins nombrenses vers le eroupiou; l'on voit aussi quelques petites taches noires sur les pennes tatérales de la queue : les pennes moyennes des ailes sont variées de ronx et de gris brun, et terminées par un bord roussâtre; les grandes pennes sont cendrées, sans taches et sans bordures ; les pieds sont noirâtres , et les yeux noirs, derrière lesquels, à une petite distance, l'on voit les greilles comme dans les poules. Pison a observé que toutes les parties intérieures de cet oiseau ctaient semblables à celles de la pouie. La grandeur n'est pas la même dans tous les

La grandeur n'est pas la meure dans tous les iddividus de cette espece. Voici à peu pres le terme moyen de leurs dimensions. La longueur totale est de quinze pouces; te bec de vingt lignes; la queue de trois pouces et demi; et les pieds de deux pouces trois quarts; la queue dépasse les ailes pilées d'un pouce deux lienes.

Le stiffement par lequel ées obseaux se rappellent est un son grave qui se fuit entendre de loin et régulièrement à six heures du soir, c'est-à-dire an momeit même du coucher du soleil dans ce climat; de sorte que quaud le cie est couvert et qu'on entend le magonia, on est aussi sar de l'heur que si l'on consultait une pendule. If ne siffle jemnis la nuit, à moins que quelque chose ne l'effreie.

La femelle pond de douze à seize œufs presque ronds , un peu ulus gros que des œufs de poule, d'un beau bieu verdatre, et tres manger

## LE TINAMOU CENDRÉ.

Sous-genre tinamou, (Cuvier.)

Nuss a vonsadopté ette décomination, parce qu'ale fait; pour lais dire, la description de l'Alexan, qui a rétait éconn't aucur maturalité. Et que nous devois à M. de Manoncuri. C'est de tous les timmous le moins commèn à la comme de les timmous le moins commèn a la comme de les timmous les comme de la comme de la compartie de la comme del la comme de la comme del comme del comme de la co

lignes; sa queue de deux pouces et demi, et ses pieds d'autaut.

# LE TINAMOU VARIE,

Cette espèce, dul est la troisieme dans l'ordre de grandeur, differe des deux premières par la variété du plumage. C'est par cette raison que nous lui avons donné le nom de tinamou varié : les créoles de Cavenne' l'appellent perdrixapin tade, quolqua cette denomination ne lui con vienne point : ear! Il ne ressemble, en vien à la pintade, et son piurage n'est pus piqueté, mais ravé. Ita la gorge et le milieu du ventre blancs te cou, la poitrine et le hout du ventre vous tes cotes et les fambes ravés obliquement de blene; de brun et de roux ; le dessus de la tête et du hant du cou noirs : tout le dessus du corpo. les epuyertures supérieures de la quene et des alles, et les pegnes movenges des niles ravées transversalement de noir et de brun divâtire. plus fonce sur le dos ; et plus clair sur le cronpion et les côtes ; les grandes pennes des alles sont brunes uniformement, sans aucune tache les pieds sont poirâtres. Sa longueur totale est de onze poueès, son

bee de quinze lignes ; sa queue de deux pouces ; elle dépasse les alles pilées de six lignes. Il est assej computu dans les terres de la finance quioqui en mioder combre quelle magonia, qui de fou, est celaj que l'ou trouve le plus frequerment adans le lois ; caracunue des trois supera que nous vennos de decrire netréquier les teles décopuerte, finance el cel a faméle pond dis ou flouse eufs, un peu moias res que eux de la poulg fisiane, et qui sont tres-remarquablés jag la hejte couir de llias dont ils sont peints partout et assez uniformément.

# LE SOUL.

C'est le nom que cet oiscale porte a la Guiane, et qui lura éte donné pardes naturels du pays. Il cat le plus petit desonisents, de ce genre, n'ayant que huita neuf ponces de longueur, et n'étant pos plus gros qu'une perdrix. Sa chan est aussi bonne à mabger que celles des autres especes, mais il ne pond que cinq ou six œufs. et quelquefois trois du quatre, du peu plus gros quo des œus de pigean ; ils sont presque spheriques, et blancs cogune ceux des poules. Les souis ne fent pus comme les mayouas leur uid en creusant la terre ; als le construisent sur les branches les plus basses des arbrisscaux, avec des feuilles étroites et longues ; ce-uid de figure . hémispherique est d'enviroir six pouces de diametre et chia pouces de hanteur. C'est la senle des quitte espuces de tinamous qui ne reste pas constamment dans les bais : car ceux-ci framen-

tent souvent les balliers : c'est-à-dire, les lieux

andennement défriebes, et qui ne sont couverts que de petites broussailles e ils 's approchent

meme des habitations

As you to a goige varieties to blanc et der coux; to the descouse decrease the suppose of the convertures designable of that 'out, of the 'the desays de Interest to hant' the Got moist; be had come, le dos et tout a desays de copy, d'ou brus varie de noblate peu apparent; les couvertures superissurs et his poutes moyrames des alles sant happins, bondies de noux; les grandes peunes des alles sont brances mas accune tache al los sont brances mas accune tache al los sont brances mas accune tache al los que des alles sont brances mas accune tache al los consecutives.

# LE TOCRO

# OU PERDRIX DE LA GUIANE. Genre tétras, sous-geure colip. (Cavier )

Le toero est un peus plus gros que notre perdirs grise, et sou plumage est d'un brup pus fouce; du reste, il jui ressemble en entier, tant pir la ligure et la proportion du corps que par la brievète de la queue, la forme du bec et des pieds. Les naturels de la Guiane l'appellent forro, mot qui expririte nasce bien son erf.

Ces perdrix du nouveau continent ont à peu près les mêmes habitudes naturelles que nos perdrix d'Europe'; seulement elles ont conserve l'habitude de se tenir dans les bois, parce qu'il n'y avait point de lieux découverts avant les défrichements. Elies se percheut sur les plus basses branches des arbrisseanx, et seulement pour y passer la nuit ; ce qu'elles ne font que pour éviter l'hamidité de la terre et peut-être les insectes dont eile fourmille. Eiles produlsent ordinairement douze on quinze œufs qui sont tout bianes. La clubir des jeulles est excellcute, cependant sins fumet. On mange aussi les vivilles perdrix, dont la chair est même plus delicate que celle des notres : mais comme on ne peut pas les marder plus de vingt-quatre heures avant de les faire cuire, ce gibier ne peut acquérir le bod golit qu'il prendralt s'il était possible de le conserver plus longtemps.

Comme pospedirit grises ne se melent point nveenos pentrit rosces, il va toute apparence que ces perduit irmes de l'Amerique ne produtraient ni arre l'une ni avec l'autre, et que pur consequent elles forment une espèce partienlière dans le genire des perduit.

# LES GOBE MOUCHES,

# MOUCHEROLLES ET TYRANS.

As dessons du de nier ordre de la grande classe des oiseaux carriassers, la nature artabil un peilt gener d'oiseaux rissauers plus innoceata et plus utiles, et qu'elle a rendu trèsnombreux. Ce sont tous eça oiseaux qui ne vivent pas de chair , mais qui sir potrrissent de mouches, de moucherons et d'autres lasce cres volants, auss tomber ni aux fruits a in aix grafices. On les a nommés gobe-mouches, moncherolles et tyrnas; e'est un des genres d'oiseaux les plus nombreux en especes. Les unes sont plus petites que le rossignol, et les plus grandes approchent de la pie-grèche ou l'égalent; d'autres espèces moyennes remplissent tous les degrés intermediaires de ces deux termes de grandeur,

Cependant des rapports de reasemblance et des formes communes, careterirents toutes ces espèces; un her comprime, harge a sa base et presque trainquième; envirgende de poils sou de soites herisacies, reurbant sa pointe can air petit o plus fortenant orquirè dani boutes les grandes; une queue assers longue, y et dont l'alle pitée un recouvre pas la moité, sou det searnéeres que portent loss les gobe-mosches, monoherolises et yrane. Il sou dansai le bec echanner vers in politet ; urantetiré qu'ils paraguel avec le gener dessur;

Lete naturel paratt en genéral, sumage et aobilitate, e them vois n'a rien de pain de mislodieus, Trauvant à virre dans les airs, lis quitteit pue le somiet des grands s'arbes. On les voit rarement à terre; ils semble que l'habitude et le besoin de sperre; les branches s'ar liesqueltes lis se trimeret constamment, ferral tarquadi et chutg contrare, qui, dans la pupurt des esperes de ce gerre, est presque ausal long que le grand doigt unterieur.

Les terres du midi où jamais les Insectes ne cessent d'éclore et de voier, sont la véritable patrie de ces oiscaux : aussi contre deux especes de gube-mouches que nous trouvons en Europe, en comptons-nous plus de huit dans l'Afrique et les régions chaudes de l'Asie, et pres de trente en Amerique, ou se trouvent aussi les plus grandes especes ; comme si la nature, en multipilant et agrandissant les insectes dans ce nouveau continent, avait vouln y multiplier et fortifler les oiseaux qui devalent s'en nourrir. Mais l'ordre de grandeur étant le seul sulvant lequel on puisse bien distribuer un aussi grand nombre d'especes, que les ressemblances dans tout le reste réunissent , nous ferons trois classes de ces oiscaux muscivores. Lapremière de ceux qui sont au-dessous de la grandeur du rossignel, et ce sout les gobe-monches propremenr dits; la seconde, sous le nom, de mou cherolles, de ecua qui egalent ou surpassent de

peu la baile de ce même oiseau; dans la troisième, qui est ceile des lyrahs, ils sont tous ou à peu près, si même ils ne l'excédent, de la grandeur de l'écorcheur ou pie-grieche rousse, du geure de laquelle ils se rapprobent par l'instinct, les facultés et la figure: ils terminent ainsi ce geure nombreux d'oiseaux chasseurs aux monches, en le rejoignant à la dernière sepèce des oiseaux carnassiers.

## LE GOBE-MOUCE

(LE OOBE-MOUCHE GRIS.)

Ordre des passereaux, famille des dentirostres, genre gobe-mouche. (Guvier.)

Nous conserverons le nom générique de gobe-mouche à celui d'Europe, comme étant généralement connu sous ce seul et même nom. D'ailleurs ce gobe-mouche nous servira de terme de comparaison pour toutes les autres espèces. Celui-ci a cinq ponces huit lignes de longueur ; huit pouces et demi de vol : l'aile plice s'étend jusqu'au milieu de la queue, qui a deux ponces de longueur; le bec est aplatt, large à sa hase, long de buit lignes, environné de poils ; tout le plumage n'est que de trois conieurs, le gris, le bianc et le ceudré noirâtre; la gorge est bianche; la poitrine et le cou, sur les côtés, sont tachetés d'un brun faible et mal termine; le reste du dessous du corps est blanchâtre ; le dessus de la tête paraît varié de gris et de brun ; toute la partie supérieure du corps, la queue et l'aile sont brunes; ics pennes et leurs couvertures sont légèrement frangées de blanchâtre.

Les gobe-monches arrivent en avril, et partent en septembré, lis se tiennent communément dans les forêts, ou (is cherchent la solitude et les lieux converts et fourrés; on en rencontre aussi quelquefois dans les vergers épais, lls ont l'air triste, le naturel sauvage , peu animé et même assez stupide. Ils placent leur nid tout à découvert, soit sur les arbres, soit sur les buissons : aucun olseau faible ne se caebe anssi mal, ancon n'a l'iustinct si peu décidé. Ils travaillent leurs nids différemment; les uns le font entièrement de mousse, et les antres y mélent de la laine. Ils empioient heauconp de temps et de peines pour faire un mauvais ouvrage, et l'ou voit queiquefois ce nid entrelacé de si grosses racines, qu'on n'imaginerait pas qu'un ouvrier aussi petit, put employer de tels matériaux. Il pond trois ou quatre œufs et quelquefois einq, couverts de taches rousses.

Ces oiscaux prennent le plus souvent leur nonrriture en volant, et ne se posent que raremeut et par instants à terre, sur laquelle ils ne courent pas. Le mâle ne diffère de la femelle qu'en ce qu'il a le front pius varie de brun, et ie ventre moins bianc. Ifsarrivent en France au printemps, mais les froids qui surviennent quelquefois vers le milien de cette saison jeur sont funestes, M. Lottinger remarque qu'ils périrent presque tous dans les neiges qui tombérent en Lorraine, en avril t767 et 1772, et qu'on les prenalt à la main. Tont degré de froid qui abat les insectes volants dont cet oiseau fait son unique nourriture, devient mortei pour ini : aussi abandonne-t-il nos contrees avant les premiers froids de l'automne, et on n'en voit plus des la fin de septembre. Aldroyande dit qu'il ne quitte point le pays; mais cela doit s'entendre de l'Italie ou des pays encore plus chauds.

# LE GOBE-MOUCHE NOIR A COLLIER. OU GOBE-MOUCHE DE LORRAINE.

Le gobé-mourhe noir à coffier est in seconde des deux espèces de gobé-mourhes l'Europe. On la nommé aussi gobé-mouche de Larraine; et cette dénomination peut àvec naison s'gouter et cette dénomination peut àvec naison s'gouter de la la première, puisque c'est dans cette province de qu'il a été, pour la première fois, bien vu et bien qu'il a été, pour la première fois, bien vu et bien décett, ét ou il est plus comme et apparemment plus comme, il est au peu mois grand que le précédent, s'illipant guerre que cinq pouces de nongueurs. Il n'a d'autres couleran que du biann et du noir par plaques et tuches bien marquées; a chemmoniss son plumage varie plus siguillère-monimonis son plumage varie plus siguillère-

ment que celui d'aucun autre oiseau. Suivant les différentes saisons, l'oiseau mile paraît portre quatre habits différents : l'an, qui est celui d'autome ou d'hiver, n'est guére on points différent de celui de sa femelle, Jaquelle n'est pas sujette à ce changemented condeur; leur plumage resemble alors a celui du sairier, veiglarenest petit pranou de soit. Dans le vuiglarenest petit pranou des odis. Dans le vuiglarenest petit pranou des odis. Dans le provance on en Italie, le plumage du male est provance on en Italie, le plumage du male est contra sercità celui du berêque; le trossime état provance du se la contra contra contra contra provance de la contra contra contra provance de la contra contra provance de la contra provance prov est celui qu'il prend quelque temps après son arrivée dans notre pays, et qu'on peut appeler son habit de printemps. C'est comme la unance par laquelle"il passe au quatrième, qui est celui d'été, et qu'on peut nommer avec raison, dit M. Lottinger, son habit de noces, puisqu'il ne le prend que lorsqu'il s'apparle, et qu'il le quitte aussitot apres les nichées. L'oiseau est ulors dans toute-sa beauté. Un collier blane de trois lignes de hauteur cuvigonue son con, qui est du plus beau noir, aiusi que fa tête, à l'exception du front et de la face qui sont d'un fres-beau blane; le dos et la queue sont du noir de la tête; le croupion est varié de noir et de blane; un trait blane large d'une ligne borde, sar quelque longueur, la penne la plus extérience de la queue près de son origine; les ailes, composées de dixsept pennes , sont d'un marron fonce ; la traisieme peune et les quatre suivantes sont terminées par un brun beancoup plus clair, ce qui, l'aile étant plice, fait un très-bel effet ; toutes les pennes, excepte les deux premières, ont sur le côté extérieur une tache blanche qui ungmente à mesure qu'elle approche du corps ; çu sorte que le côté extérieur de la dernière penne est entierement de cefte couleur ; la gorge , la poitrine et le ventre sont blancs; le bee et les pieds noirs. Un löstreet une fraleheur singuliere relevent tout or plumage; mais ces beautés disparaissent des le commencement de juillet : les conteurs devienment faibles et bruniskent; le collier s'évanouit le premier, et tout le reste bientot se ternit couse conford. Alors l'oisean måle est tout à fait méconnaissable; il perd son beau plumage dans les premiers jours de juillet. « J'ai eté trouver plusieurs fois, dit M. Lottin-« ger, des olseleurs qui avaient des tendues sur e des fontaines, dans des lieux où nichent ces « oiseaux ; et quoique ce ue fût qu'en juillet, ils « me dirent qu'ils prefiaient fréquemment des « femelles , mais pas un seul mûle. « Tant les máles étaient devenus semblables aux femelles. C'est aussi sous leur livrée qu'ils reviennent avec elles, dans leur retour au printemps : pais M. Lottinger ne nous écrit pas, avec le mênte detail, l'hubit que ce gobe-mouche prend dans son passageaux proviuces meridionales; je veux dire le quatrieme changement, gul dui donne l'apparence de becfigue. Aldrovande parait judiquer le changement de ce gobe-mouché qu'il a bieu désigné ailleurs, lorsque le rappelant de nonveau parmi les beefigues, il dit l'a-

voir surpris l'Iustant même de sa métamorphose et où il u'était ui beofgue ni lette-noire. Il avait deja cependant, ajoute-t-il, le collier blane, la tache blanche au front, du blane dans la queue et sur l'alle, le dessous du corps blane et le reste noir. A ces traits le gobe-mouche à collier, est pleinement reconnaissable.

d'avril, I se tiels dans les óreis, savont dans d'avril, I se tiels dans les óreis, savont dans celle a de haute (a tiels, et l'un de la des états d'arrès, que qu'entos a asec provissos d'a un diatance de terre a succ considérable. Son nid est composé de petits bries d'arrès et d'un peu de 'autre d'arrès de la composé de petits par si de la tres ou il a esta table. Il possibility a six curls, Lorque les pecientes de la composition de la considera de la considera d'arrès et de sortir pour pur forrez, annaer; et par cette solitotta dis décedent curcimens leur niches, que sans cela il ne serait pas faeile de devouvrir.

Ils ne se hourrissent que de monches et autres lusectes volanis; on ne les volt pas hterre; el presque tonjours ils se ticunent fort cleves, voltigeant d'arbre en arbre, keur vols u lest pas un chant, mais un accent plaintif tres-nigur, roulant sur une equasonne aigre, erri, erri. Ils pursisseut sombres et, fristes; nants l'amour de leurs petits leur donne de l'activité et même du courage.

La Lorraine n'est pas la seule province de France on l'on trouve ce gobe-mouche à collier. M. Hebert nous a dit en avoir vu dans la Brie. où néanmoins Il est pen connu, parce qu'il est sauvage et passager. Nous uvons trouvé un de res gobe-mouches, le 10 maf 1773, dans un petit pare pres de Moutbard, eu Bourgogne; Il était dans le meme état de plumage que celui qu'a decrit M. Brissou. Les grandes couvertures des uiles, qu'il représente terminées de blanc, ne l'étaient que sur les plus voisines du corps ; les plus éloignées n'étalent que brunes : les seules convertures du dessons de la quene étaient blanches , celles du dessus d'un brun uoirâtre : le exbunion était d'un gris de perle terne ; et le derriere du cou, dous l'eudroit du collier, moins fonce que la tête et le dos; les pennes moyennes de l'aile étaient, vers le bout, du même brun que les grandes pennes; la langue nous parut effrangée par le bout , large pour la grosseur de Poiseau, mais proportionnée à la largeur de la hase du bec; le tube intestinal était de huit à neuf pouces de longueur; le gésier musculeux. precede d'une dilatation dans l'ersophage; queques vestiges de ecceum; point de vésicule du fiel. Cêt oiseau étalt mâle, et des testicules pazraissaient d'environ une ligne de diametre : Il pesait trois gros.

Dans eet eaptee de tilobe-mourie; it hout of an elles a projuit et sjend ou de land millen de hat mellen de hat millen de hat queue, en qu'il fait une experition-dans e germe, on Tail plien aitent in pas i gillien de ha queue. L'ideen ne fit bent pas electe i le fibre queue. L'ideen ne fit bent pas electe i le fibre queue. L'ideen ne fit bent pas electe i le fibre de la commençant à changre d'habit, pour une femele; 31 conserve de piùs regule coullet de gala de versit en vienne tout le con sant être, comp de noter. L'on dois varie exaña int e manique de cet observat en piùs regular de la conservat en conservat de la conservat de l

Au feste, ee petitoisean trisle et sauvane, mêne pourtant une vê tranquille, sana danger, seus combats, protégée par la solitude, l'Invirivequ'à la fila du grintemps, lorsque les insectes dont it fait sa proie ont pris leura alles, et part dans l'arrière e sison pour retjou ver aux contrèes du Midi sa poture, sa solitude et ses

Il pénètre assez avant dans le Nord puisqu'on le trouve en Suede : mais if parait s'être porté beaucoup plus loin vers le Midi, qui est veritablement son climat natal; car hous ne croyons pas devoir faire deux espèces du globe-mouche du Cap de Bonne-Espérance, décrit sous le nom de gobe-mouche à collier du Cap, et de notre gobe-mouche de Lorraine, la ressemblance étant frappante à une tache rousse près que le premier a sur la politrine; différence , comme l'on voit, tres-légère, vu l'intervalle des climats, et surtout dans un pinmage , qui nous a paru si susceptible de diverses telutes, et sujet à des changements si rapides et si singuliers. Un second gobe-mouche du Cap, qu'on aurait pu aussi nommer à collier (puisque si l'autre en a un qui lui ceint le cou par derrière, celui-ci en porte nir par devant), ne nous paraissant que la femelle, doit se rapporter encore à notre gobemouche a collier, dont on retrouve dans ees denx variétés le même port, la même figure et plus de ressemblances que l'on n'a droit d'en attendre

à cette distance de climat.

## LE GOBE-MOUCHE

HE L'ILE-BE-FRANCE.

Genre gobe-mouche, (Cuvier.)

Nous avois au Cabbiet deux gobe-mouches groyveis de l'Ile-de-Frince, Pun plutto noir que brun, et l'autre simplement brun: (ous deux ont le copra un pen mois gros et lou cur court que nos gobe-mouches d'Europe. Le premier a la tite d'un brun noristre, et les alles d'un brun roussitre; le reste du plumage est un métange de blanchaire et de brun paré la celui de la tiet et des alles, disposé par petites oides ou petites taches, sans braucoup de régularité.

Le record parent in être que la femelée dupre dur. En effet, le parent fifte de se sont trop légères pour en faire deux espèces, surtout l'ay par que deux individus, dont la grandeux français et infraire le fond de couller, aux nunnaces prix out semidigles. Ce demire a ples de blanc, melé derronsaitre sur la polifinie et sur le ventre, per la brus de la let et du corpe est moite prir brun de la tilt et et du corpe est moite prir brun de la tilt et et du corpe est moite prir brun de la tilt et et du corpe est moite prir brun de la tilt et du corpe est moite prir brun de la tilt et de de corpe est moite melé deux pour les espèces des ciences en moite de la frairité a mandé dans toutes les expèces des ciences. Nous ne domnos pas la figure de ces gobe-mouches qui vost rie de creanquable.

#### LE GORE-MOLCHE

## A BANDEAU BLANC DU SÉNÉGAL.

Genre golie-mouche. (Cuvier.)

Nous comprendrous sous cette dénomination Le deva vissues désigues dans nes planches enlumines sous le nom de spôs-mouche à paitiern rousse du Karegal, et gube-mouche à paitrien noire du Senégal, et gube-mouche à paitrien noire du Senégal, et gube-mouche à paitrien noire du Senégal, etc. des deux jois obseux semsemblecul aussi per l'orther et la distribution de semblecul aussi per l'orther et la distribution de partierne de l'aussi de l'aussi de l'aussi de june cel le male, et l'autre la fernelle d'une notine sepée : la ligne blanche qui passe ni r'ail et cetal feux êtte d'une sorte de petit couronnement on de diademe, ne parait dans sueun autre de leur generaussi entire et aussidistincte. Le premier est le plus prette n'a guére que trois pouces mire est le plus prette n'a guére que trois pouces mire est le plus prette n'a guére que trois pouces. et demi de longnenr; une tache rousse lui convre le sommet de la tête qu'entouré le bandeau blane : de l'angle extérieur de l'œil s'étend une piaque noire ovale qui confine au-dessus avec lo bandenu, et s'étend en pointe vers l'angle du bec; la gorge est blanche; une tache d'un roux léger marque la poitrine; le dos est gris clair sur blane; la queue et les ailes sont noirâtres ; dans leurs convertures movennes passe obliquement une ligne blanche, et les petites couvertures sont bordées en écailles du roux de la poitrine; un velonté transparent règne sur tout le joli plumage de cet oisean, et ce lustre est encore plus frais et plus clair sur celul de l'autre, qui, plus simple en coulenr, n'est qu'un mélange de gris leger, de blane et de noir, et n'en est pas moins agréable : le bandeau biane lul passe sur les yeux; un plastron de même couleur prend en pointe sous le bec et se coupe carrément sur la poitrine, qu'une zone noire distingue, tenant au moir du haut du cou, qui se fond dans le gris sur blane du dos; les pennes sont noires, frangées de blane, et la ligne blanche des couvertures s'élargit en festons : les épaules sont noires, mais il s'entrelace dans tout ce noir un petit frangé blanc, et sur le blanc de tout le plumage règnent de petites ombres noires d'une teinte si transparente et si légère, que, sans avoir de brillantes conleurs, ce petit oiseau est plus paré que d'autres ne le paraissent être avec des teintes d'éclat et de riehes nuances.

# LE GOBE-MOUCHE HUPPÉ DU SÉNÉGAL.

Genre gobe-mosebe , sous-genre moucherolle. (Cuvier.

Avec le gobe-mouche happé du Scriegui, étil représenté dans la mème planche de l'edition lu-d', un gobe-mouche happe de l'ile de Bourbon, que mous ne séparerons pas du premier, persuades qu'il n'en est qu'une variété. L'ile de Bourbon, jete au milleu d'un vaue co'an, située antreles tropiques, dont le climat constant rà pas d'obsens inguéras di voyacrera, n'était periphé discussionem des yaborderent. Cent qu'elle mourrit à précest y ou de l'emaporité, soit à d'essein, soit par hasard. Ce n'est done pas dans este lier, d'un fact le pas dans este lier les appeces

l'analogue de l'oiseau de l'île, nous n'hésitons pas d'y rapporter ce dernier. En effet, il v a entre ces deux gobe-mouches des différences qui n'excedent pas celles que l'age on le sexe produisent en diverses especes de leur genre, et plusicurs ressemblances qui, dans tous les genres, font juger les espèces comme trèsvolsines. La figure, la grosseur, les masses de couleur sont les mêmes. Tous deux ont la tête garnie de petites plumes à demi relevées en huppe noice à reflets verts et violets : ce noir. dans celni du Sénégal, descend en plaque carrée sur la gorge et le devant du cou; dans eelni de Bourbon, représenté dans la planche, le noir n'enveloppe que la tête avec l'œil et le dessous du bee : mais dans d'autres individus nous avons vu cette couleur envelopper aussi le haut du cou. Tous deux out le dessous du corps d'nn bean gris d'ardoise elair, et tous deux le dessus d'un rouge-bai, plus vif dans celui de Bourbon. pleis fonce et marron dans celui do Sénégal; et cette couleur, qui s'étend également sur toute l'aile et la queue du dernièr, est coupée par un pen de bianc à l'origine de ceile de l'autre, et cède snr l'aile à une trinte plus foncée dans les couvertures : elles sont aussi frangées de trois tralts plus clairs; le noirâtre des pennes n'a qu'un léger bord ronssâtre au côté extérieur, et blanchatre à l'intérieur des barbes. La plus grande différence est dans la queue : celle du gobe-monche de Bourbon est courte et carrée, n'ayant que deux pouceset demi; la queue de celui du Sénégal a plus de quatré ponces, et elle est étagée depuis les deux pennes du millen, qui sont les plus longues, Jusqu'aux pius extérieures qui sont pins courtes de deux pouces. Cette diffé-

originalres ! et trouvant ici dans le continent

Nota. Nona trouvons encore deux gobe-mouches de l'He de Bourbon que nous pe ferous qu'indiquer, convaineus qu'ils apportiennent à quelque espèce de continest de l'Afric l'un est représenté dans nos planch et tout noir, a un peu de roux peis sous la q la différence de couleur, on pourrait pens out mill m tuo porte, conune variété, aux gué ouches du Cap, que D avons de la rapprochés de Buler gobe-moncha poir à col ers diversités de plumages n'était apparenment pas autres que celles par où nous le soyout passer du-même, et que l'infinence d'un climat plus chaud doit esc étendues et plus rapides dans un naturel, qui se m d'aifleurs si facile à les subir. M. Brisson indique, par la plura suivante, le troisième gobe-mouche de l'ile de Bourbon, auquel il dit que les habitants donnent le nom de tectes : Musricapa superne fusca, oris penzarum rufesgentibus, inferne rufescens (mas); sordide allia (firmina), tectricibus saturate fuscis, oris exterioribus dilutius fuscis. Ornitholog., to

rence pouvant être le produit de l'âge, de la saison on du sexe, ces deux oiseux ne forment à nos yeux qu'une espèce. Si quelque observatiou survient qui eugage à les distinguer, c'est de l'union même et du rapprochement que nous en aurons fuit lei, que resultera l'attentiou à les séparer dans la suite.

### LE GOBE-MOUCHE

A GORGE BEUNE DU SÉNÉGAL. Genre gobe-mouche. (Cuvier.)

Ce gobe-mouche a été apporté du Sénégal par M. Adansou. C'est celui que décrit M. Brisson, sous le nom peu approprié de gobe-mouche à collier du Sénégal, puisque ni la tache brune qui n'est qu'une simple plaque sur la gorge, ni la ligne noire qui la termine ne font l'effet d'un collier. Une tache d'un brun marrou lui prend sous le bec et sous l'œil carrément, couvre la gorge au large, mais ne descend par sur la poitrine, que ligue noire la trauchant uet au bas du cou; cette ligne a peu de largeur, et l'estomae est blane avec le reste du dessous du corps ; le dessus est d'un beau gris bleuâtre: la queue noirâtre: la penne la plus extérieure est blanche du côté extérieur; les graudes couvertures de l'aile sont blanches aussi, les petites sont uolrátres; les pennes sout d'un ceudré foucé, frangé de blanc, et les deux plus près du corps sout blanches dans leur moitié extérieure : le bec. large et aplati, est hérissé de soies aux angles.

## LE PETIT AZUR,

GOBE-MOUCHE BLEU DES PHILIPPINES, Genre gobe-mouche, (Cavier.)

Un beau bleu d'azur couvre le dos, latète et tout le devant du corps de ce joll petit gobemouche, à l'exception d'une tache noire sur le derrière de la tête, et d'une autre tache noire sur la poitrine : le bleu s'éénad en s'affablissant sur la queue; il l'etal les petites barbes des pennes de l'aile, dout le reste est udristre, et on l'aperçoit encore dans le blanc des plumes du ventre.

Cet olseau est un peu moins grand, plus mince et plus haut sur ses jambes que notre gobemouche. Longueur totale, cinq pouces; bec, seot

e, de la à buit ligues, pointéchaneré ni crochu; queue, forment deux pouces, tant soit peu étagée. Le bleu du obserluguer , mais sans sortir de sa teinte.

#### LE BARBICHON

DE CAYENNE.

Genre gobe-munche. (Cavier.)

Tous les gobe-mouches out plus ou maine les gardie poils out de soier; main dans celui-cl, elles soit si longues qu'elles se portent et avant jusqu'un bout du bee, et c'es pour ca-primer ce caractère que le soin de barbichon lui et écone. Ce toiseun a press de ciup pouces de longueur; son bee est fort large à la base, et tre-spaint dans totte au longueur; la maudi-bule supérieure déborde un peu l'inférieure; la maudi-bule supérieure déborde un peu l'inférieure; la maudi-bule supérieure déborde un peu l'inférieure; la maidi-bule supérieure déborde un peu l'inférieure; la desse par les puris des primes parties, et aprête cichées sons les nutres primes; la desses du copp set d'un les puris puris plus qu'en les parties character de la comme de

La fenselle est un peu plusgrande que le mále; utul te d'essus de sou corps est d'un brun noiritre, méé d'une légere teinte de venditre, moins assable que dans le mále; le jaune da que, que des plumes de la couleur gioirrial er couvreul exore en partie; la gonge et le haut du cos sout blauchitres; les plumes du reste du du cos sout blauchitres; les plumes du reste du du cos sout blauchitres; les plumes du reste du du cos sout blauchitres; les plumes du reste du du cos sout blauchitres; les plumes du reste du leur milleu bruu et le reste jaunaltre; le veutre et a dessous de la queue sout cultirerment d'un jaune pâle; le lèce est moissa large que celle et charen côté.

Ge gobe-mousehe n'a pass la vôts, aigre, et il frendle vout soille doucement i frendle vout ordinairement de compagnie. J'instinct borné des gobe-mouseles dans les manfère de piècre leur nid, se mayque singuilèrement dans celui-ce c'est point dans les ramerus touffus qu'il le pose, c'est aux endroits découverts, sur les d'autant plus apparent qu'il est d'un grosseur cessive; il a douze pouces de haut, sur plu de ciun qu'en de diamière, et tout entire de mousse Ce ni est frepre au-dessus; l'un eu-dessus; l'un eu-dessus (pur eu-dessus charte de mousse Ce ni est frepre au-dessus; l'ouverture droite

est dans le flanc, à trois pouces du sommet. C est à M. de Manoncourt que nous devons la connaissance de est oiseau.

# LE GOBE-MOUCHE BRUN

Genre gobe-mouche. (Cavier.)

Ce gobe-monche est petit, ayant à pelne quatre pouces de longueur. Les plumes de la tête et du dos sont d'un brun noirâtre, bordées de brun feuve, le fauve est plus foncé et domine sur les peunes de l'aile, et noir sur celles de in queue, qui sont bordées d'un france blanchêtre: cette dernière couleur est celle de tout le dessons du corps , excepté une teinte fanve sur la poltrine; in queue est carrée, l'aile pilée en convre la moitlé; le bec aigu est garni de petites soles à su racine : ec sont tous les tralts qu'on peut remarquer dans ce petit oiseau. Son espece a néanmoins une variéte : si les différences que nous trenvons dans un second individu ne sont pourtant pas celles du mâle à la femelle ou du jeune à l'adulte. Sur le fond cendré bran de tout le plumage de ce second individu, poraît sous le veutre une teinte jaunâtre, et à la poitrine un bran olive; le cendré noirâtre de la tête et du dos, est un peu teint de vert olive foncé, et l'on voit sur les grandés pennes des niles quelques traits plus clairs sur leurs petites barbes, tandis que les grandes barbes des petites pennes montrent, en se développant, un jnune rosat, léger et pâle.

#### \_

LE GOBE-MOUCHE ROUX A POITRINE ORANGÉE DE CAVENNE.

Genre gobe-monche. (Cuvier.)

Ce gobe-moneche se trouve dans in Guinne, ha rive des bois et le long des savanes. Lorange de la poltrine et le roux du reste du corps sont les concluers qui frappent assez pour le faire recomanitre. Il a quatra pouces neui fignes de longueurs; son be-se fice ripidat et très-large à sa loses; la tête et le haut du consondid un broureditier; je loui des sat d'un prous savahange de la même teinté de vert, la queue est rousse eu enment etinté de vert, la queue est rousse eu entier; le noir des spenues de l'ailse quant etle est pilée ne paraît qu'à la pointe, lour petites barbee étant rousses: su défaut de la niche toraugée de la poitrine, le blane ou le blanebâtre couvre le dessous du corps. Nous n'en avons qu'un individu au Cabinet du roi.

#### LE GOBE-MOUCHE CITRIN

DE LA LOUISIANE, Genre fauvette. (Cuvier.)

On peut comparer à la lavandière jaune ce gobe-mouche pour la grandeur et la couleur. Un beau inune eitron couvre la noltrine et le ventre, et cette couleur est eucore plus vive sur le devant de la tête, la joue et la tempe; le reste de la tête et du cou est encapnehouné d'un beau noir qui remonte jusque sous le bee, et descend en plastron arrondi jusque sous la poltrine : un gris verdâtre recouvre sur le des et les épaules le cendré qui v fait le fond du plumage, et se marque par lignes sur les petites barbes des grandes pennes de l'aile. Par la vivacité et la netteté de ses couleurs, par son noir velouté, blen tranché dans le jaune clair, et par la teinte uniforme de son manteau verdâtre, ce gobemouche est un des plus jolis, et peut disputer de benuté nvec tous les oiseaux de son genre.

# LE GOBE-MOUCHE OLIVE

de la caroline et de la jamaïque.

Genre gobe-mouche. (Cutier.)

Nons aurions voults rapporter à cettle espèce to gobe-nounce brief de Cappuner, mais celui-ci est de beauceup plus petit: alsast nous le donnetrus sepairment, et avec d'antant plus de raison qu'il faut en reconnaître deux espèces ou variétées, l'une décrite par Edwards, et l'autre par Castely. Le premier de es» oiseaux a în grosseur et în proportion des gobe-nounches d'Europe. Le dessus de la tette et du corps est d'un olive herm; le dessous d'un blume sate, méée conflacément de brun olivâtre; în landetette blanche un monter au-d'ecusie des yeux; le dette blanche un monter au-d'ecusie des yeux; le cendré, et elles sons firmagres d'une couleur d'olive sar une assez arande bruverd d'olive sar une assez arande bruverd.

La seconde espèce ou variété, est le gobemouche décrit par Catesby, et qu'il nomme moucherolle aux yeux rouges, en remnequant qu'il a l'iris et les pieds de cette couleur. Ce careatives, joint à la différence des coulons au pur juis somiliers que celles du polivencime de l'avende, indiquent une indice de l'avende pur l'avende de l'avende de l'avende de l'avende tier, et sur les conservers de l'avende l'avende tier, et sur l'avende l'avende l'avende l'avende l'avende l'avende l'avende l'avende l'avende perdant l'inna Sinoin en finit auteun entre unis l'il l'avende le regarde comme un oisse que pissage ai la jamique; il le met an sombre des oisseux chainters, en dissut n'avende qu'il la pas diffire la soite henroup de tous, mais qu'ils augs doffes et doux. Cels serait une mais qu'ils augs doffes et doux. Cels serait une diffiction particilité; cur fous le surtres gobemouches ne fout ratendre que quelques sous aiterse et brefs.

# LE GOBE-MOUCHE HUPPÉ

Genre gobe-mouche, (Cuvier.)

I'ul boul britu, plus fonce sur la queue, couvre tur le desma du corps de ce gole-monche jusque sur la tête, dont les petites plumes, peinque sur la tête, dont les petites plumes, peince de quelque traits de brun roux plus vif, se hérissent à demi pour former une huppe au sommet; sous le bue, un pen de blanc ecde bientott an gris ariotsie élair qui couvre le devant du cou, de la portiure et de Pétestomes ce méme blanc se révouve au ventre. Les peunes méme blanc se révouve au ventre. Les peunes hance; leures convertures, français en noime, rentrent par degrés dans le roux des épaules; la geneue est un peu chagée, recouvre par l'alle au tiers, et longue de deux pouses, l'oiseau contiere na cinq et demi.

# LE GOBE-MOUCHE NOIRATRE

DE LA CAROLINE.

Genre gohe-mouche. (Cuvier.)

Cet oiseau est à peu pres de la grandeur du rossignol. Son plannage, depuis la très à la queue, est d'un brun uniforme et morne: la polfrine et le ventre sont blance, avec une nuance de vert jaundire; les jambes et les pieds anders. La tête du mâter est d'un noir plus foncé que ceite de la femelle; ils nedifièrent que pen la la facchiune, au rapport de Catagby, et en partent à l'approche de l'hiver.

#### LE GILLIT

OF GORE-MOUCHE PIE DE CAYENNE,

Genre gobe-mouche, (Cuvier.)

Cet oiseau, qui se trouve à la Guiane, se nomme gillit en langue garipone, et nous avons eru devoir adopter ce nom comme nous l'avous toujours fait pour les autres oiseaux, et pour les animanx qui ne peuvent jamais être mieux indiqués que par les noms de jeur pays natal. La tête, la gorge, tout le dessous du corps, et jusqu'aux deux pattes de cet oiseau sont d'un blaue nniforme. Le croupion , la queue et les ailes sont noirs, et les petites peunes de celles-ci sont bordées de blane; nne tache noire preud derrière ia tête, tombe sur le cou, et v est interrompue par un chaperon biane qui fait cercie sur le dos. La iongueur de ce gobe-mouche est de quatre pouces et demi. Le plumage de la femelle est partout d'un gris uniforme et léger. On les trouve ordinairement dans les savanes novées. Le gobe-mouche à ventre blanc de Cauenne ne differe presque en rien du giliit, et nous ne les séparerons pas, de peur de multiplier les especes dans un genre dejà si nombreux, et où elles ne sont séparées que par de très-petits in-

Nous rapporterons aussi à ce gobe-mouche à ventre blane, la moncherolle blanche et noire d'Édwards, de Suriam, et dont les couleurs sont les mêmes, excepté du brun aux ailes et du noir au sommet de la tête : différences qui ne sont rien moins que spécifiques.

# LE GOBE-MOUCHE BRUN

DE LA CAROLINE.

Genre gobe-mouche. (Cavier.)

Galusé est le petit preseur de siouches brun de Catelay. Il est de la talliet et de la falliet et de doune par le même nuteur. et noiss aurons vouln le serunir; mais est observateur exact les estates propositions de la falliet de la fallie

jaune; les jambes et tes pieds sont noirs; le bee est aplati, large et un peu crochu à la pointe; il a huit lignes, la queue deux pouces; l'oiseau entier, cinq pouces huit lignes; il ne pese que trois gros. C'est tout e qu'en a dit Catesby, d'après lequel seni on a parlé de ce petit oiseau.

#### LE GOBE-MOUCHE OLIVE

DE CAYENNE.

Genre gobe-mouche. (Cuvier.)

Ce gobe-mouche n'est pas plus grand que le pouisido d'Europe II a sa taille t et se ouleurs, ai ce n'est que le verdâtre domine un peu plus cis un tecnêt et le blanc sale, qui font le fond du plamage de ces deux petits oiseaux : ceutie-l, par son hee palati, appartient à la famille des gobe-mouches; nos pouilles et son-mille des gobe-mouches; nos pouilles et son-les meuux: ils vivent de même de mouches et moucheoux. Ces pour les sairies que dans les jours d'été lis ne cessent de volter, et quand la sective violata, il, seud et le pouilles les cherchest encore en chrysalidas, sous les écores oils les contents de corres oils les contents de corres oils les contents encore en chrysalidas, sous les écores oils les contents encores en chefair.

Longnenr totale, quatre pouces et demi; bee, sept lignes; queuc, vingt lignes, laquelle dépasse l'aile pilée de quinze lignes.

# LE GOBE-MOUCHE TACHETÉ DE CAYENNE.

Genre gobe-mouche, (Cavier.)

e gobe-mouche de Caycame est à pru pries de la grandeur du gobe-mouche oilve, natured an même climat. Le blane sale, mête sur Palie de quelque ombre de rougedre, et de quelques taches de blane jaundire plus distinctes, avec du ceurdé brun sain takte et le ou, et du ceudré noisitre sur les alles, forment, avec conticion, e médiage des taches du plumes blandoisent ; une petite mentousier de plumes blanchetres et hérisées ful prend sous le bec, et chêtres et hérisées ful prend sous le bec, et chêtres de hérisées ful prend sous le bec, et less de filts jaimes, as soulivent en demithepe. Le bec et de la même grandeur que

celul du gobr-mouche olive, la queue de même longueur, mais la couleur les différencie. L'olive parait aussi avoir la taille plus fine, le mourement plus vif que le tacheté, autant du moins qu'on peut en juger par leurs dépouilles.

### LE PETIT NOIR AURORE.

GORE-MOUCHE D'AMÉDIQUE.

Genre gobe-mouche, (Curier.)

Nons caractérisons ainsi, des deux couleurs qui tranchent agréablement dans son plumage. ce petit gobe-mouche que les naturalistes avaient jusqu'à préseut nomnié vaguement qobe-mouche d'Amérique, comme si ce nom ponvait le faire distinguer au milieu de la foule d'oiseanx du même geure qui habitent également ce nouvenu continent. Celui-ci est à pelne aussi grand que le pouillot ; un noir vif lui couvre la tête . la gorge, le dos et les convertures; un beau jaune aurore brille par pinceaux sur le fond gris biane de l'estomac, et se renforce sous le pli de l'aile : cette même couleur perce en traits entre les pennes de l'aile, et couvre les deux tiers de celles de la queue, dont la polute est noire ou noiratre, ainsi que les pennes de l'aile. Ce sont là les couleurs du mâle ; la femelle en diffère en ce que tout ce que le mâle a d'un noir vif, elle l'a d'un noiratre faible, et d'un janne simple tout ce qu'il a d'aurore ou d'orangé. Edwards a donné les figures de la femelle et du mâle, que Catesby représente aussi. sous le nom de rossignol de muraille, mais d'une taille plus grande que celui d'Edwards et que celui de nos plauches enluminées : ce qui fait imaginer une variété dans l'espèce.

#### LE BUBIN.

OU GORE-MOUCHE BOUGE BUPPÉ DE LA RIVIÈRE DES AMAZONES,

Genre gobe-monche. (Cuvier.)

De toute la nombreuse famille des gobe-mouches, celu-el est le plus brillant: nue taille fine et légère assoriti l'éclat de sa robe: suue huppe do petites pinmes effilées d'an beau rouge eramoisi se hérisse et s'étale en rayons sur sa tête; le même rouge reprend sous le bec, couvre la

gorge, la poitrine, le ventre, et va s'étendre aux couvertures de la queue; un cendré brun, coupé de quelques ondes blanchâtres au bord des couvertures et même des pennes, couvre tout le dessus du corps et les ailes. Le bec, très-apiati, a sept lignes de longueur ; la queue, deux pouces: eile dépasse les ailes dedix lignes, et la longueur totale de l'oiseau est de einq pouces et demi. M. Commerson Pavait nommé mésange cardinal; mais ce petit oiseau étant encore moins cardinal one mésange, pous lui avons donné un nom Immédiatement relatif à la vivaeité de sa couleur. Ce serait, sans contredit, un des plus iolis oiseaux que l'ou put renfermer en cage ; mais la nature, dans le genre de nourriture qu'elle ini a prescrite, parait l'avoir éloigné de tonte vie commune avec l'homme, et lui avoir assuré, après le plus grand des biens, le seul qui en répare la perte, la liberté ou la mort.

# LE GOBE-MOUCHE ROUX

nre gobe-mouche, (Cuvier.)

Ce gobe-mouche, long de cinq pouces et demi, est à peu près de la grosseur du rossignol. Il est sur tout le dessus du corps d'un beau roux clair qui a du feu ; cette teinte s'étend jusque sur les petites pennes de l'aile, qui, couvraut les grandes lorsqu'elle est plice, n'y laissent voir qu'un petit triangle noir, formé par leur extrémité : une tache brune couvre le sommet de la tête : tout le devant et le dessous du corps est blanchâtre, avec queiques teintes légèrement ombrées de roux ; la queue, qui est carrée, s'étale; ie bec large, court et robuste, et dont la pointe est recourbée, fait nuance à cet égard eutre les gobe-mouches et les tyrans. Nous ne savons si l'on doit rapporter à cette espèce le gobe-monche roux de Cayenne de M. Brisson. C'est une chose désoinnte que cette contrariété d'objets sous une même dénomination, à quoi rien n'est comparable que la contrariété de denominations sur le même objet , non molus frequente chez les nomenclateurs. Ouoi qu'il en soit, le gobe-mouché roux de Cauenne a, selon M. Brisson, huit pouces de longueur, et le nôtre n'en a que cinq. Voyez eu outre la différence des coulcurs, en comparant sa phrase avec notre description. Au reste, le gobe-monwhere our 2 politime compiler, done towa souldomine cidencia in description, no difference of cellul-in paraseum nutre caractere essential que par la grandeur; jer sans ned no pourrai le regarder comme une variée de sexe, d'automaphus que dans eguer les fernelles sont pubs que dans eguer les fernelles sont pubs que dans eguer les fernelles sont pubs que dans eguer les frendes que les nafles : cue si ette difference dans la grandeur cial just de par l'âge, et que le plus gent di esch de cusdeux d'un partie sur la politime serait motins vive que dans l'adulte.

# LE GOBE-MOUCHE

A VENTRE JAUNE.

Genre gobe-mouche. (Curier.)

Ce beau gobe-mouche habite en Amérique, le

continent et les îles. Celui que représente la pianelle enjuminée venait de Cavenne; un autre a été envoyé de Saint-Domingue au Cabinet, sous le nom de gobe-mouche huppé de Saint-Dominaue, Nous crovons apercevoir entre ces deux individus la différence du mále à la femelie. Celui qui est veuu de Saint-Domingue paraît être le mále ; il a le jaune doré du sommet de la tête beauconp plus vif et plus large que l'autre, où ce jaune plus faible se montre à peine a travers les plumes poirâtres de cette partie de la tête. Du reste, ces deux oiseaux se ressemblent, ils sout un peu moins gros que le rossignol. Leur longueur est de cinq pouces huit lignes; le bec, à peine courbé à la pointe, a huit lignes; ia quene, deux pouces et demi; l'aile plice ne l'atteint pas à moitié. La tache orangée de la tête est bordée de cendré uoirátre; une bande blanche traverse la tempe sur les yeux, au-dessous desquels prend une tache du même ceudré noiratre, qui vient se confondre dans le brun roussâtre du dos : ce brun roussatre couvre les alles et la queue, et s'éclaireit un neu au bord des petites barbes des pennes. Un « beau laune orangé éouvre la poltrine et le ventre : cette couleur éclatante distingue ce gobemouche de tous les autres. Quoique les plumes isunes dorées du sommet de la tête paraissent devoir serelever au gré de l'oiseau, comme nous le remarquons dans nos petits soueis d'Europe, cependant on ne peut pas propremeut nommer, Celui-ci gobe-mouche huppe, puisque ces plumes habituellement couchées ne forment pas une véritable huppe, mais un simple couronnement qui ne se relève et ne parait que par instant.

### LE ROI DES GOBE-MOUCHES.

Genre gobe-mouthe. (Curier.)

On a donné act obsau le nom de roi dez gole-mouches, a cause de la belle couronne qu'il porte sur la tête, et qui est posée transversalement, au lieu que les huppes de tous les autres oiseaux sont posées longitudinalement. La figure, dans la planche cultumière, ne rend pos assez sensible cette position transversile de range de petites plances aerondies, viaties en éventali sur dis lignes de largeur, toutes d'un urouge hai très-life, et duetts bertinnées par un petit est noir, en sorte qu'on la prendrait pour la mislature d'une queue de poon.

Cet oiseau a aussi la forme siugulière, et paraft rassembler les traits des gobe-mouches, des moucherolles et des tyrans : il n'est guère plus gros que le gobe-mouche d'Europe, et porte un bce disproportionné, très-large, très-aplati, loug de dix lignes, hérissé de soits qui s'éteudent jusqu'à sa pointe, qui est crochue ; le reste ne répond point à cette arme : le tarse est court, les dolgts sont faibles ; l'alle u'a pas trois pouces de longueur, la queue, pas plus de deux. On volt sur l'œil un petit sourcil blane; la gorge est jaune; un collier nolrâtre ceint le cou et se reioint à cette teinte anl couvre le dos, et se change sur l'aile en brun fauve foncé; les pennes de la gueue sont bal clair; la même couleur, mais plus lègère, teint le croupion et le ventre, et le blanchâtre de l'estomac est traversé de noirdtre eu petites ondes. Ce roi des gobe-mouches est tres-rare; on n'en a encore vu qu'un seul apporté de Cnyenne, où même il ue paraît que rarement.

## LES GOBE-MOUCHERONS.

fei la nature a proportionne le chosseur à la dre: il les artiquest par leurs pipiure; it s'orginer je is noucherous sont celle de ces petits obseurs, que telle grosse mouche ou serable d'Amérique attaquerait avec avantage. Nous les d'Amérique attaquerait avec avantage. Nous les infecteut de leurs exertements ou de leurs cruit avons na Caliute de Roi « leur description il une s'est-généries que l'on veut ousserver: ainsi

sem courte. Le premier de ces gobe-moncher, or cons est plus petit qu'uscum gobe-moncher, il l'ext plus que le soucit, le plus petit des oisens. Il rea a usuit à peu prei la figure et même les couleurs; un gris d'olive, un peu plus fonce que ceiul du souci et anus flume sur la tête, phir le foud de la couleur de soup itume; qu'equieve montre faibles de verdiere se moutrerts nu les de dos, alveigne ser le verdiere se moutreres nu les de dos, alveigne ser le verdiere se contre faibles de l'extre de l'extre de contre l'extre de l'extre

La seconde espèce est celui que nous avons fait représenter dans nos planches enluminées, sous le nom de petit gobe-mouche tacheté de Cauenne. Il est encore un peu plus petit que le premier; tont le dessous du corps de ce tres-petit oisenn est d'un janne clair, tirant sur la couleur paille. C'est un des plus petits oiseaux de ce genre; il a à peine trois pouces de longueur. La tête et le commencement du cou sont partie jaunes et partie noirs, chaque plume jaune ayant dans son milieu un trait noir qui fait paraître les deux couleurs disposées par taches longues et alternatives; les piumes du dos, des alles et leurs convertures sont d'un cendré noir et bordées de verdatre ; la queue est très-courte, l'aile encore plus. Le bec effile se prolonge; ce qui porte toute la figure de ce petit gobe-monche eu avant, et lui donne un air tout particulier et très-reconnaissable,

Nous ne pouvons mieux terminer l'bistoire de tous ces petits oiseaux chasseurs aux mouches, que par une réflexion sur le blen qu'ils nous procurent; sans eux, sans leur secours, l'homme ferait de valus efforts pour écarter les tourbillous d'insectes volants dont il serait assailli : comme la quautité eu est lanombrable et leur pullulation très-prompte, ils envahiraient notre domaine, ils remplicalent l'air et dévasteraient la terre, si les oiseanx n'etablissaient pas l'équilibre de la nature Vivante, en détruisant ce qu'elle produit de trop La plus grande Incommodité des climats chauds est celle du tourment continuel qu'y cansent les insectes ; l'homme et les animaux ne peuvont s'en défendre : ils les attaquent par leurs piqures ; ils s'opposent aux progrès de la culture des terres, dont lls dévorent toules les productions utiles; ils

les oiseaux bienfaisants qui détruisent ces insectes ne sont pas encore assez nombreux dans les elimats chauds, où néanmoins les especes en sont très-multipliées. Et dans nos pays tempérés, ponrquoi sommes-nous pius tourmentés des monches au commencement de l'automne qu'au milieu de l'été? Pourquoi voit-on, dans les beaux jours d'octobre, l'air rempii de myriades de moucherous? C'est parce que tous les oiseaux insectivores, tels que les hirondelles, les ressignols, fauvettes, golic-mouches, etc., sont partis d'avance, comme s'ils prévoyaient que le premier froid doit détruire le fonds de leur subsistance, en frappant d'une mort universelle tous les êtres sur lesquels ils vivent. Et c'est vraiment une prévoyance; car ces oiseaux trouveraient encore, pendant les quinze ou vingt jours qui suivent ceiui de leur départ, la même quantité de subsistance, la même fourniture d'insectes qu'auparavant : ce petit temps pendant lequel ils abandonnent trop tôt notre climat suffit pour que les insectes nous incommodent. par leur multitude, plus qu'en aucune autre saison; et cette incommodité ne ferait qu'angmenter, car ils se multiplieraient à l'iniini, si le froid n'arrivait pas tout à propos pour en arrêter la puliniatiou, et purger l'air de cette vermine aussi superfine qu'incommode.

## LES MOUCHEROLLES.

Pour mettre de l'ordre et de la clarté dans l'énumeration des sepeces du genre trie-nombreux des gobe-mouches, nous avons eru devoir les diviser en trois ordres relativement à leur grandeur, et nous sommes convenus d'appeter moucheraldes een xqui étant plus grands que les pobe-mouches ordinaires, le sont moins que les tyrans, efformaci entre ce deux Emilles une famille intermédiaire, où s'observent les unances et les passeges de l'une et de' l'autre.

¿On tronve des moucherolles, ainsi que des gobe-mouches, dans les deux continents; mais dans chaenn les espèces sont différentes, et aucuaie ne paraît commune aux deux. L'Ocènn est pour ces oiseaux, comme pour tous les autres autimaux des pays méridioauux, une large barrière de séparation que les seuls oiseanx palmipèdes ont pu franchir, par la faeulté qu'ifs ont des rerposes sur l'eau.

Les climats chauds sont ceux du juxe de ja

nature; elle y pore ses productions, set quelquefolis les charge de developpements attraordinalres. Plusicurs especes d'useaux, tels que les veuves, les guégiers et les moccheolies, ont la queue siaguilérement longue, ou prolongée de pennes exobilantes: ce caracter les distingue des gobe-moucles, disquois lis different encorepar le bec, qui est plus fort et un pur pur courriée ne cochet à la pointe que ceiul des gobemoucles.

#### LE SAVANA.

Genre gobe-mouche, sous-genre tyran. (Cuvier.)

Ce moucherolle approche des tyraus par la grandeur, et il est représenté dans nos planches enluminées sous la dénomination de turan à queue fourchue de Cayenne. Néanmoins son bec, plus faible et moins crochu que celui des tyrans, le réunit à la familie des moucherolles. Ou l'appelle veuve à Cayeune : mais ce nom, avant été donné à un autre genre d'oiseaux, ue doit pas être adopté pour ceiui-ci qui ne ressemble aux veuves que par sa longue queue. Comme il se tient toujours dans les savanes noyées, le nom de savana nous a paru lui conveuir. On le voit, perché sur les arbres, descendre à tont moment sur ics mottes de terre ou ics tonffes d'herbes qui surnagent, hochant sa jongue queue comme les lavandieres. Il est gros comme l'alouette huppée : les pennes de la queue sont noires ; les deux extérieures ont neuf ponces de longueur et s'écartent eu fourche; les denz qui les suivent immediatement n'ont que trois pouces ci demi, et ies autres vont en décroissant jusqu'anx deux du milieu qui n'ont qu'nn pouce. Aiusi eet giseau à qui, en le mesurant de la pointe du beca celle de la queue, on irouve quatorze pouces, n'en a que six du bec aux ongies. Au sommet de in tête est une tache jaune, laquelle cependant manque à plusieurs judividus, qui sont apparemment les femelles. Du reste, une coiffe. noirâtre, courte et carrée lui couvre le derrière de la tête : au delà le piumage est blanc, et ce blanc remonte jusque sous le bec, et descend sur tout le devant et le dessous du corps : le des est d'un gris verdatre, et l'aile brane. On voit ce moucherolle au bord de la rivière de la Piata, et dans les bais de Montevideo, d'où il a eté rapporté par M. Commerson.

14 + 51

# LE MOUCHEROLLE HUPPÉ A TÊTE COULEUR B'ACIER POLI,

A TÊTE COULEUR B'ACIER POLI, Genre gobe-monche, sous-genre moucherolle

(Cuvier.)

Ce moncherolle se trouve au cap de Bonne-Espérance, au Sénégal et à Madagascar ; il est donné trois fois dans l'Orníthologie de M. Brisson, sous trois dénominations différentes: 1º sous le nom de gobe-mouche huppé du cap de Bonne-Espérance; 2º sous le nom de gobemouche blanc du cap de Bonne-Espérance; 3º sous le nom de gobe-mouche huppé du Brésil. Ces trois espèces n'en font qu'une, dans laquelle l'oiseau rouge est le mâle, et le blanc la femeile, qui est un peu pius grande queson mále. comme nous l'avons observé dans l'espèce du barbichon. Cette différence, qui ne se trouve guere que dans la classe des ofseaux de proie, en rapproche le genre subalterne des gobemouches, moucherolies et tyrans, Ce moucherolle mâie a sept pouces de ion-

gueur, et la femelle, buit pouces un quart, cet excès de longueur étant presque tout dans la quene : cependant elle a aussi le corps un peu plus épais, et à peu près de la grosseur de l'alouette commune. Tous deux ont la tête et le haut du cou, à le trancher circulairement à la moitié, enveloppes d'un noir luisant de vert ou de bleuâtre, dont l'éclat est pareil à celui de l'acier bruni. Une belle huppe de même couleur, dégagée et jetée en arrière en plumet, pare leur tête où brille un œil couleur de feu. Au coin du bec, qui est long de dix lignes, un peu arqué vers la pointe, et rougeatre, sont des soies assez longues. Tout le reste du corps de la femelle est blanc, excepté les grandes pennes dont je noir perce à la pointe de l'alle pliée. On voit deux rangs de traits noirs dans les petites pennes et dans les grandes couvertures; et la côte des plumes de la queue est également noire dans tonte sa longueur.

Dans le mále, au-dessous de la colffe noire, la politice set d'un gris bleutte, c'il estomes, ainsi que tout le dessous du corps sont blunes; un manteur nouge plai vif eu rouvre tout le dessus jusqu'au bout de la queue; cette quaue et coupée eu voie et répuliervament dagge : les act coupée eu voie et répuliervament dagge : les autres s'accourressent de deux ne deux li-tes que ou deux li-tes que sont deux li-tes que sont deux ples que deux pennes du militeu étant les plus grandes; les autres s'accourressent de deux ne deux li-tes que sont de tryis en trois, jusqu'à la plus extérieure: et de même dans la femelle deux de la femelle dans la femelle d

Ce beau moucheroile est venn du cap de Bonne-Espérance ; on le tronve aussi au Sénégai et à Madagascar : selou M. Adanson, il babite sur les mangllers qui bordent les eaux, dans les lieux solitaires et peu fréquentés du Niger et de la Gambria. Seba place ce moucherolle au Brésii, en le rangeant parmi les oiseaux de Paradis, et lui donnant le nom brésilien d'acamacu; mais on sait assez que ce collecteurd'histoire naturelle a souvent donné aux choses qu'il décrit des noms empruntes sans discernement; et d'ailleurs nous ne croirions pas qu'un oisean vu et reconnu aux rives du Niger par nn excellent observateur tei que M. Adanson, soit en même temps un oisean du Brésil : néanmoins . c'est uniquement sur la foi de Seba que M. Brisson i'v place, quoique lui-même observe l'erreur où il tombe, et remarque à la flu de ce prétendu gobe-mouche huppé du Bresii, qu'apparemment Scha se trompe en le nommant ainsi, et que cet oiseau nous vient d'Afrique et de Madagascar. Klein le prend pour nne grive huppee, et Mohering pour un choucas. Exemple de la confusion dont la manie des niethodes a rempii l'histoire naturelle; et s'il en failait un pius frappant, nous le trouverions encore sans quitter cet oiseau : c'etait peu de l'avoir fait grive et choucas, M. Linnæus a voulu en faire un corbeau, à cause de sa queue allongée, un corbeau de Paradis; et c'est a son espece bianche que M. Brisson applique la phrase ou cet auteur fait de ce moucheroile un corbeau.

#### LE MOUCHEROLLE

DE VIRGINIE.

Genre merle. (Cuvier.)

Catesby nomme ce moucherolle oisean-chail (the ead-wirt), parce que sa voir ressemble au minalement du chat. On ie voit en été en Virginie, où il vit d'intecets; al in es perche pas sur les grands arbres, et ne fréquente que les arbrisseux et les bissoss. Hest auxai grand, ditectan-teur, et même un peu plus gran qu'une adoutette, estudie en la precedent par la tallie, de celle du petit Tyrna; mais son bec droit et presque sans cro-chet l'évolganée acte famille. Son plumage est de tribunde et de fassus de la bruplas du mois nietre fônce; le Gessus de la trête est moir, et de dessus de la trête est moir, et de dassus de la queue est d'un brun fonce, o notre un men.

sar la queue; le cou, la polirine et le veatre cont. d'un brun just coltr; que teinte de rouge terne paraît aux couvertures du dessous de la queue; cile et actompode de douze plumes, boutes d'égale longueur; les alles pilées n'en couverat que le tiers; elle a rivis pueces de longueur; il e bet e le tiers; elle a rivis pueces de longueur; il e bet e d'un just en de l'un de l'un de l'un de ponces. Ce mouebenvoil enthée n'Urginie; asse outils sont bleus, el il quitte cette contrée à l'approché de l'hiver.

# LE MOUCHEROLLE BRUN

HE LA MARTINIQUE.

Genre gobe-mouche, sous-genre moucherolle. (Cuvier.)

Ce moucheroile n'est pas à longue queue comme les précèdents. Par sa grandeur et sa figure, on pourrait ie regarder comme ie pius gros des gobe-mouches : il differe des tyrans par la forme dn bec, qui n'est pas assez crochu, et qui d'ailleurs est moins fort que ic bec du plus petit des tyrans; il a néanmoins huit lignes de longueur, et l'oisean entier, six pouccs et demi. Un brun foncé de teinte assez égale lui couvre tout le dessus du corps , la tête, les ailes et la queue; le dessous du corps est onduié transversaiement de blane, de gris et de teintes ciaires et faibles d'un brun roux ; quelques piumes plus décidément rougeatres servent de couvertures inférieures à la queue; elle est carrée et le bord des pennes exterieures est frangé de Ilgnes bianches.

#### LE MOUCHEBOLLE

A QUEUE FOURCHUE DU MEXIQUE,

Genre gobe-mouche, sons-genre moncherolle. (Cuvier.)

Ce moncherolle est plus gros que l'aloutet; a so longueur totale est de dix pouves, dans larquelle la queue est pour cinq; aes yeux sont rouges; à beb, ong de lutil tignes, est droit, aphait et assez, fablic. Ses couleurs sont un gris trèsciair qui couvre la tête et le dos, su lequel devrait être jetés, donn is figure eniaminée, une figère tenter cougère; è l'oruge du dessous de l'aile perce encore sur le filme dians le blanc qui l'estre de l'anni de l'estre de l'estre de l'estre de vertures, aux un fond eronér, sont bordecs de lignes blanches en cesillés; le même franço borde le grandes couvretures, qui sont nordrere; jies ont nordrere; jies

٧.

grandes pennes de l'aile sont tout à fit intener et entoures de gir roussite; ¡ les plumes les plus extérieures dans la queue sont les plus dons et et entoures de grande de l'aile roussite d'experient nouix et s'aux et le roussite d'experient nouix et s'aux et l'aile roussite ; les authentes divergent nouix et s'aux et l'aire de grande de grande et le cide millen, qui n'a que deux poueze : toutes sout d'un noir velouix et fampe de grir roussiter; les barbes extérieures des deux plus grandes plames de chaque coèt par noire de deux poueze in de la compart de l'aire de l'a

# LE MOUCHEROLLE

DES PHILIPPINES.

Geare gobe-mouche, sous-genre moucheroile. (Cavier. Ce moucheroile est de la grandeur du rossi-

Ce mouterouse est de la grandeur du rosaiguoi son plumage se gris brun na troute la partie supérieure du corps; jes ailes et la quese cutblamelatires sut toute la partie inférieure depois blamelatires sut toute la partie inférieure depois blamelatires que la la companya de la companya la companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya

# LE MOUCHEROLLE DE VIRGINIE

A HUPPE VERTE.

Genre gobe-mouche, sous-genre tyran. (Cuvier.)

L'on a donné, d'après M. Brisson, le nom de gobe-mouche à cotisenu dann son pianches entuminées. Catesby l'a lindiqué sous la dénomination de prenare de monées, et le na donné
la figure; mais sa longue queue et son long bee
soliquent asses, qu'il doit étre placé permi les
moncheroiles, et non pas avecles gobe-mouches,
l'est d'allieran su neue pius grand que ces denniers, ay ant huit pouces de fongreur, dont la
ette d'allieran su neue pius grand que ces denniers, ay ant huit pouces de fongreur, dont la
et de de conseil pour creche à a pointique, et long
de douze lignes et demie; la tête garnie de petites plumes couchées en demi-buyee; le huit
ties plumes couchées en demi-buyee; le huit

du cuu et tout le dus sont d'un vert sombre; la borbirne et le devant du cus mout d'un gris plombé; le ventre est d'un heau joune; l'alle get brume ainsi que la piupart de ses grandes-pentes, qui sont hondées de rouge bui; celles de la queue de miner. Et ciseaun à pas exone for forme des tyrans; unds il paraît de ja partiel per de leur navel triate et mechant. Il semble, d'al. Clatshy, par les eris desagrèbles de ce presume dans avec interna unter en sont de la comme del la comme de la comme del comme del comme de la comme de la

### LE SCHET

DE MARAGASCAR.

Geure gobe-mourise, sous-genre moucherolle. (Cuvier.)

On nomme selet, à Madagaseur, un bean nou-levelde à longe queue; et on y donne n deux autres les noms de selet-all et de selet-alle exclusionia, qui signifient apparement selet roux et selet rarie, et qui ne désignant que ceux variées du me-même espece. M. Brison en compte trois : mais quedques diversitée de contenue personne forme des especes différentes, quand la forme e, la bille, et tout le reste des proportions sout les mêmes.

L'is selves out la figure allongée de la lavaudirer; ils sont une pu plus grands, ayant six pouters et demi de longueur jusqu'a l'extrémide de la vrale queux, sans parler des deux plumes qui l'agrandiraident extrémement si on les fisicial cutrer dans la messer, le selvet que nous avons sons les yeux ayant ouze pouces à le prendire de l'extrémide libbe à celle de cedeux pennes; publice, pris-spital, pris-large à so lune, grant de soises aux majos et taut soit pue recebu à la pointe. Une belle huppe d'un vert noir, avec le che de la comme de la comme de la comme prième, couvre la tête de ces trois sebets; ils out l'isse d'un ville que et la poupler belle sit out pris de l'extrémi que et la poupler belle sit pris de l'extrémi en et la poupler belle sit pris de l'extrémi en et la poupler belle sit pris de l'extrémi en et la poupler belle sit pris de l'extrémi en et la poupler belle sit pris de l'extrémi et la poupler belle sit pris de l'extrémi et la poupler ble pris de l'extrémi et la poupler de l'extrémi de l'extrémi pris de l'extrémi et la poupler de l'extrémi de l'extrémi et pris de l'extrémi et l'extrémi et l'extrémi et l'extrémi et l'extrémi et pris de l'extrémi et l'extrémi et

Daus le premier, le même noir de la huppe enveloppe le cou, couvre le dos, les grandes pennes de l'affie et de la queue, dont les deux longues plumes ont sept pouces de longueur, et sont blauches ainsi que les petites pennes de l'aile et tout le dessous du corps.

Dans le schet-all, eevert noir de la huppe ne

se trouver que sur les grandes pen, les de l'aile, dont les couvertures sont marquère de larges lignes blanches; tout le reste du plumage est du rrouge las juté deure, qu'été deure, qu'étavads définit bétle concleur canactle réclataire, qui s'étend per le proposition et de la queue et sur les deux lougs brins et es brins sont emibblisés à ceux qui proposition et de l'abpanier, avec la différence que dons le roil-lier ees deux plumes sont les plus extérieures, au lieu que d'ans le moubernoil de Mandagascur, ce sont les deux intérieures qui sont les plus longues.

Le troisième schet ou le schet vouloulou ne diffère presque du précédent que par les deux longues plumes de la gneue, qui sont blanches, le reste de son plumage étant rouge bai, comme ceiui du sehet-aii. Dans le sehet-aii du Cabinet du Roi, ces deux pennes ont six pouces; dans un autre individu que nous avons également mesuré, elles en avaient huit, avec les barbes extérieures bordées de noir aux trois quarts de leur longueur, et le reste blane; dans un troisième ces deux longues pinmes manquaient, soit qu'un accident en eut privé cet individu , soit qu'il n'eût pas encore atteint l'âge où la nature les donne à son espèce, ou qu'il cut été pris dans le temps de la mue, qu'Edwards croit être de six mois de durée pour ces oiseaux,

Au reste, on les trouve à Ceylan et au cep de Boune-Espirance, comme à Madagascar. Root les décrit assez bien. Edwards donne le troisième sehet, sous le nom d'oiseau de paradis pê; quoique alleurs il releve use pareille erreur de Seba. En effet, ees oiseaux different des oiseaux de paradis par aulant de caractères qu'ils en ont qui les unisseut au geure des moucherolles.

# LES TYRANS.

Le nom de Lyran, donné à des oiseaux, doit parlatre plus que l'azore. Saivant Belon, les anaciens appeterent le petit souch huppe, sprans, ruthet : le cette dénomatation a été donnée non-seutennent à la tête huppée ou courone, mais encore un nature qui commence à devenir sangainaire. Triste marque de la mister de l'homme, qui a toujour s'ploit l'Idée de la crusatté à l'embléme du pouvoir l'Ausa estassian d'onc changée e non affligent et abstrade, s'il

ne s'était trouyé trop établi épez les naturalistes ; et ce n'est pas la première fois que nous avons laissé maigré nous le tableau de la nature defiguré par ces dénominations trop disparates, mais trop généralement adoptées.

Nous laisserons done le nom de tyrans à daoissaux du nouvaux coaglient, qui ont, avec les goble-mouches et les moucherolles, le rappost de la même manière de vivre, mais qui en différent, comme étant plus gros, plus forts et plus méchants il sou et les peus grand et plus robaşte; aussi terr naturel plus dur et plus plus méchants il sou et les peus grand et plus robaşte; aussi terr naturel plus dur et plus rapposted des ples-gricches, ausumité les ressensitent exore par la grandeur du corps et la forme du bec.

## LES TITIRIS OU PIPIRIS.

Genre gobe-mouche, sous-genre tyran, (Cuvier.)

La première espèce des tyrans est le titiri ou pipiri : il a la tailie et la force de la pie-griéche grise; huit pouces de longueur, treize ponces de vol; le bee aplati, mais épais, long de treize lignes, hérissé de monstaches, et droit jusqu'à la pointe où se forme un crochet plus fort que ue l'exprime la figure : la langue est aigué et cartilagineuse. Les plumes du sommet de la tête, jaunes à la racine, sont terminées par une moucheture noiratre qui en couvre le reste lorsqu'elles sont couchées ; mais quand dans la coière l'oiseau les releve, sa tête parait alors comme couronnée d'une large huppe du plus beau jaune. Un gris brun clair couvre le dos, et vient se fondre aux côtes du cou avec le gris blanc ardoisé du devant et du dessous du corps ; les pennes brunes de l'aile et de la queue sont bordées d'un filet roussatre.

La femelle, dans cette espece, a aussi aux le tie la tache jaune, mais moiss ferudar; et toutes ses couleurs sont plus faithes ou plus terres que celles du male. Une femelle menurée à Saint-Dominique par M. Le chevalier Dealwyre avait nu pouce de plus en longueur que ie mille, et les autres dimensions plus fortes à propertie, qu'ou plus mairrait que les midudus plus petits, qu'ou flat remorque généralement dans cette espèce, soint jes mailes.

A Cayenne, ee tyran s'nppelle titiri, d'nprès son cri qu'il prononce d'une voix aigué et criarde. On voit ordinairement le mûle et la femelle ensemble dans lexabalità des forêts, jibs orte agrand previoents urt les arbres devés et sont en grand nombre à la fosiane: Ils nicheut dans des creux d'arbre ou sur la bilurcation de quelque branche, sons le ramens le plus feuillu. Lors-qu'on cleerche a enlever leurs petits, fis les qu'on cleerche a enlever leurs petits, fis les turiels devient une fattent, et leur audace naturelle existent production de leur de leur

Cet oiseau, quolque assez petit, ne parait redouter aucun espèce d'animal : « Au lien de · fuir comme les aufres oiseaux, dit M. Des-· hayes, ou de se caeher à l'aspect des malfinis. e des émouchets et des autres tyrans de l'air. e il les attaque avec intrepidité, les provoque, · les harcèle avec tant d'ardeur et d'obstination, qu'il parvient à les écarter. On ne voit aucun e animal approcher impunément de l'arbre oit « il a posé son nid. Il poursnit a grands coups e de bec, et avec un acharnement incroyable, « jusqu'à une certaine distance, tous ceux qu'il e regarde comme ennemis, les chiens surtont, e et les oiseaux de prole 1. » L'homme même ne lui en impose pas ; comme si ce maître des animaux était encore peu connu d'eux dans ces régions où il n'y a pas longtemps qu'il regne 2. Le bec de cet oiseau, en se refermant avce force dans ces instants de colère, fait eutendre uu eraquement prompt et réitéré.

un desqueixan prompte e returer.

un desqueixan prompte e returer.

pipiri, qui exprime noni biete que titri, le cei ou le piasiement qui hai est le pias familier, ho en distingue deux vapietes on deux especes treis-vosines; la première est ceile du grand piri, dont nous vosonos de parter, et qu'en appelle dans le pays, pipiri a tôte noire, ou priri gras-des; l'attre, nommée pipri à tote fourse, ou priri de passage, est pias petite et dissurs, ou priri de passage, est pias petite et dissurs, ou priri de passage, est pias petite et partie, and priri prade de l'autre, ou priri de passage; est pias petite et partie priri frança de holie partout e, nu les qu'il est brun frança de roux dans le grand pipiri. Le ma-

- Les chieras s'enfuient à toutes jumbes en poussant des cris; le maifait obblé sa force et fait devant le pipir), des qu'il paralt » Mémoire de N. le cheratier Reshayes.
   J'en tirai un Jesuc, qui n'était que légerement blessé;
- mon petit negre, qui conrait agrès, fut assailli par une piegrérèse de la noême espece, qui probablement étalt la noeres cet animat se étati, avec le plos grand achteriement, sor la lette de cet uniant, qui ent mille prines à s'en déburrasser.
   Note e-unnumbjené par M. de Manonount ;

turel des petits pipiris est anssi beaucoup plus ¿ doux : ils sont moins sauvages que le grand pipiri, qui toujours se tient seul dans les lieux écartés, et qu'on ne rencontre que par paires; an lien que les petits pipiris paraissent son vent en bandes, et s'approchent des habitations : on les voit réunis en assez grandes troupes pendant le mois d'août, et ils fréquentent alors les cantons qui produisent certaines baies dont les scarabés et les insectes se nonrrissent de préférence. Ces oiseaux sont très-gras dans ee temps, et e'est ceini on communément on leur donne la chasse 1.

Quoiqu'on les ait appelés pipiris de passage, il n'y a pas d'apparence, dit M. Desbayes, qu'ils quittent l'ile de Saint-Domingue, qui est assez vaste ponr qu'ils puissent y voyager. A la vérité, on les voit disparaître dans certaines saisons des cantons où ils se plaisent le plus : ils suivent de proche en proche la maturité des espèces de fruits qui attirent les insectes. Toutes les autres habitudes naturelles sont les mêmes que celles des grands pipiris. Les deux espèces sont tres-nombreuses à Saint-Domingue, et il est peu d'oiseaux qu'on y voie en aussi grand nombre 1.

Ils se nourrissent de chenilles, de scarabés, de papillons, de guépes. On les voit perchés sur la plus haute pointe des arbres, et surtont sur les palmistes : e'est de la qu'ils s'élancent sur leur proic, qu'nne vne percante leur fait discerner dans le vague de l'air; l'oiseau ne l'a pas plutôt saisie qu'il retourne sur son rameau. C'est depuis sept henres du matin jusqu'à dix, et depuis quatre jusqu'à six du soir, qu'il parait le plus occupé de sa chasse : on le voit, avec piaisir, s'élancer, bondir, voleter dans l'air pour saisir sa proie fugitive; et son poste isoié, anssi bien que le besoin de découvrir à l'entonr

4 « Alors ces oiseaux sout très-gras ; anssi cet embompoint « leur cause une guerre cruelle... Il est peu de bonnes tables « Arre les plaines de cet ile sur lesquelles on ne serve des · heochettes de pipiris » Note de M. Deshaves.

de lui, l'exposent en tout temps à l'œil du chas-

Aucun oisean n'est plus matinal que le pipiri, et l'on est assuré, quand on entend sa voix, que le jour commence à poindre : c'est de la cime des plus bauts arbres que ees oiseaux habitent, et où ils se sont retirés ponr passer la nuit, qu'ils la font entendre. Ji n'y a pas de saison bien marquée pour leurs amours. On les voit nieher, dit M. Deshayes, pendant les chaleurs en automne, et même pendant les fraicheurs de Phiver, à Saint-Domingue 2, quoique le printemps soit la saison où lis font plus généralement jeur couvée : elle est de deux ou trois œufs. quelquefois quatre, de couleur blanchâtre taebetée de brun. Barrere fait de eet oiseau un guépier, et lui donne le nom de petil-ric.

### LE TYRAN

DE LA CABOLINE. Genre gobe-mouche, sous-genre tyran, (Cuvier.)

Au caractère et à l'Instinct que Catesby donne à ect oiseau de la Caroline, nous n'hésiterions pas d'en faire une même espèce avec celle du pipiri de Salnt-Domingue : même hardiesse , même eourage et mêmes habitudes naturelies; mais la couronne rouge que celui-ci porte au sommet de la tête l'en distingne, aussi blen que la manière de placer son nid, qu'il fait tout à découvert, sur des arbrisseaux ou des bulssons. et ordinairement sur le sassafras; au contraire, le pipirl cache son nid ou même l'enfouit dans des trous d'arbres. Du reste, le tyran de la Caroline est à peu près de la même grosseur que le grand pipiri : son bee paraît moins erochn. Catesby dit sculement qu'il est large et plat, et qu'il va en diminuant. La trehe rouge du dessus de la tête est fort brillante, et entourée de plumes noires qui la cachent, lorsqu'elles se resserrent. Cet oiseau paralt à la Virginie et à

e il n'y a pas, excepté le coq, le paon et le rossignol, qui chaptent pendant la nuit, d'escan plus matinal ; il chante e dès que l'aube do jour parait. » Note communiquée par

e vers faites slaus la saison convenable. » Note communiquée par M. Deshaves.

<sup>2</sup> s On en voit dans les forêts, dans les terrains abandonn · dans les endroits cultivés ; ils se plaisent partont. Cependant · l'espèce des pipiris à tête joune, qui est la plus multipliée, · paraît rechercher les lieux habités. En hiver, ils se rappro-· chent des maisons, et comme cette saison, par sa tempéra-· ture dans ces climats, est analogue au printemps de France,

<sup>·</sup> il semble que la fruicheur qui règne alors ieur inspire la « galeté. En effet, jamais on ne les voit si babillards ni si en-« joués que pensiant les mois de novembre et de décembre : e lis s'agreent réciproquement, voltagent les uns après les « autres, et préindent en quelque sorte à leurs amours. »

Note communiquée par N. Deskayes,

M. Fresneyes, ancien conseiller au Port-au-Prince. ? c Les pipires à tôte noire pondent très-certainement en « décembre Nom ne pouvous affirmer si chaque femetite fait. « une couvée dans citaque salson, ai si ces pontes de l'hiver, e qui parausent extraordinaires, ne sont point occasionnées par des accidents, et destinées Euréparer la perte des cou-

la Caroline vers le mois d'avril; il y fait ses petits, et se retire au commencement de l'hiver.

Un olseau envoyé au Cabinet du Roi, sous le nom de tyran de la Louisiane, paraît être exactement le méme que le tyran de la Caroline de Catesby : il est plus grand que le tyran de Cayenna, cinquième espèce, et presque égal au grand piripi de Saint-Domingue. Le cendre presque noir domine sur tout le dessus du corps, depuis le sommet de la tête jusqu'au bout de la queue, qui est terminée par une petite bande blanche en festons : de légères ondes bianchâtres s'entremélent dans les petites pennes de l'aile; et à travers les plumes noirâtres du sommet de la tête, percent et brillent quelques petits pinceaux d'un orangé foncé presque ronge; la gorge est d'un blane assez clair, qui se ternit et se mèle de noir sur la poitrine, pour s'éclaireir de nouveau sur l'estomac et jusque sous la queue,

#### LE BENTAVEO

OU LE CUIRIRI.

Genre gobe-mouche, sous-genre tyran. (Cuvier.)

Ce tyran, appelé bentaveo à Buenos-Ayres d'où l'a rapporté M. Commerson, et pilanguaquacu, par les Brasiliens, a été décrit par Maregrave : Il lui donne la taille de l'étourneau (nous observerons qu'elle est plus ramassée et plus épaisse); un bec gros, large, pyramidal, tranchant par les bords, long de plus d'un ponce : une tête épaisse et élargie; le cou accourci, la tête, le haut du cou, tout le dos, les ailes et la queue d'un brun noirâtre, légèrement mélé d'une teinte de vert obsenr ; la gorge blanche. ainsi que la bandelette sur l'œil ; la poitrine et le ventre jannes, et les petites pennes de l'aile frangées de roussatre. Marcgrave ajonte qu'entre ces oiseaux les uns ont une tache orangée an sommet de la tête, les autres une janne. Les Brasiliens nomment ceux-ei cuiriri, du reste tout semblables au pitangua-guacu. Seba applique mal à propos ce nom de cuirlri à une espèce toute différente.

Ainsl le bentaveo de Buenos-Avres, le pitangua et le cuiriri dn Brésil ne font qu'un même oisean, dont les mœurs et les habitudes naturelles sont semblables à celles du grand pipiri de couleurs, la taille épaisse, le gros et large bee du bentaveo sontdes caractères assez apparents pour qu'on puisse le distinguer aisément du pipiri.

#### LE TYRAN

DE CAYENNE.

Genre gobe-mouche, sous-genre tyran, (Cuvier.)

Le tyran de Cavenne est un peu plus grand que la pie-grièche d'Europe nommée l'écorcheur. L'individu que nous avons au Cabinet a tout le dessus du corps d'un gris cendré, se nuançant jusqu'au noir sur l'aile, dont quelques pennes ont nn léger bord blanc ; la quene est de la même teinte noirâtre : elle est un peu étalée et longue de trois pouces : l'oisean entier a sept pouces, et le bec dix iignes; un gris plus clair couvre la gorge, et se telat de verdâtre sur la poltrine; le ventre est jaune paille ou soufre clair; les petites plumes du hant et du devant de la tête relevées à demi, laissent apercevoir entre elles quelques pinceaux jaune citron et jaune aurore : le bec, aplati et garni de ses soies, se courbe en crochet à la pointe. La femelle est d'un brun moins, foncé:

Le petit tyran de Cayenne est un peu plus petit que le précédent, et n'en est qu'une variété. Ceiul que décrit M. Brisson n'est aussi qu'une variété de celui de la page 298 de son ouvrage.

## LE CAUDEC.

Genre gobe-mouche, sous-genre tyran. (Covier.)

C'est le gobe-mouche tacheté de Cayenne des planches enluminées; mais le bec crochu, la force, la taille et le naturel s'accordent ponr exclure cet oisean du nombre des gobe-mouches et en faire un tyran. A Cayenne on le nomme caudec. Il a hult pouces de longueur; le bec, échancré par les bords vers sa pointe crochue, et hérissé de soles, a treize lignes. Le gris noir et le blanc mélé de quelques ligues roussâtres sur les ailes composent et varient son plumage : ie blane domine an-dessous du corps, où il est grivelé de taches noirâtres allongées ; le noirâtre, à son tour, domine sur le dos où le blanc ne forme que quelques bordures; deux lignes blan-Saint-Domingue, ou tiriri de Cavenne; mais les ches passent obliquement l'une sur l'œil, l'autredessous, de jettites plumes asirátres couivent de den la tache jaune da sommet de la altée; les pennes de la queue, noires dans le milieu, sout la ragiente broides de roux; l'ongle posterior est le plus fort de tous. Le enudee vit le long des criques, a perebant sur les branches basseacles arbres, aurtout des polétwiers, et chassant apparenment aux mouches aquatques. Il est moins commun que le tidis, dont il a l'autentification de la communique de la communique de texte toute parties de la competit de la communique de crête tache est ornagée: diference qui jerobablement tient à celle de l'áge.

# LE TYRAN

DE LA LOUISIANE.

Genre gobe-mouche, sous-genre tyran. (Covier.)

Cet oiseau envoyé de la Louisiane au Cabinet du Roi, sous le nom de gobe-mouche, dolt être placé parmi les tyrans ; il est de la grandeur de la pie-grièche rousse; nommée écorcheur. Il a le bec long, aplatic garni de soles et erochu; le plumage gris brnn sur la tête et le dos, ardoisé clair à la gorge, jaunêtre au ventre, et roux clair sur les grandes pennes : quelques traits blanchâtres se marquent sur les grandes convertures; les ailes ne reconvrent que le tiers de la queue, laquelle est de couleur cendrée brune, lavée du petit roux de l'aile. Nous ne connaissons ricu de ses mœurs; mais ses traits sembleut les indiquer suffisamment, et avec la force des pipiris, il en a vraisemblablement les hubitudes.

# OISEAUX

OF OAL STALOME TEX CENTER

DES GOBE-MOUCHES, MOUCHEROLLES ET TYRANS.

## LE KINKI-MANOU DE MADAGASCAB.

Cet oiseau, qui s'éloigne des gobe-mouches par la inille, étant presque aussi grand que la ple-griéche, leur ressemble néanmolus par pluleurs caráctères, et doit être mis au uombre de

ces espèces qui, quoique voisines d'un genre, ne peuveut y être comprises, et restent indécises, pour nous convainere que nos divisions ne font point ligne de separation dans la nature, et qu'elle a un ordre différent de celui de nos abstractions. Le kinkl-manou est gros et épais dans sa longueur, qui est de huit pouces et demi. Il a la tête noirâtre : eette couleur descend en chaperon arrondi sur le haut du cou et sous le hec; le dessus du corps est cendré, et le dessous cendré bleu. Le bec, légèrement cróchu à la pointe, n'a pas la force de celui de la pic-griéche, ni même de celui du petit tyran; quelques soies courtes sortent de l'angle du bec. Les pieds de couleur plombée sont gros et forts. Les habitants de Madagascar lui ont donné le nom de kinki-manou, que nons avons adopte.

# LE PRENEUR DE MOUCHES ROUGE \*. Georg tangara. (Cavier)

Il ne nous paraît pas que l'oiseau donné par Catesby sous le nom de preneur de mouches rouge, et dont M. Brisson a fait sou gobe-mouche rouge de la Caroline, puisse être compris dans le genre des gobe-mouches ni daus celui des moucherolles : car, quoiqu'il en ait la taille, la longue quene, et apparemment la façon de vivre, il a le bee épais, gros et jaunâtre : enractère qui l'éloigne de ces genres, et le renvoie pintôt à celui des bruants. Nénnmoins, comme la nature, qui se joue de nos méthodes, semble avoir mélé ect oiseau de deux genres différents en lui donuant l'appetit et les formes de l'un nveo le bee d'un autre, nous le placerons à la sulte des cobe-mouches, comme une de ces espèces anomales, que des yeux libres de prévention de nomenciature aperçoivent mix confins de presque tous les geures. Volci la description qu'en donne Cateshy, e Il est environ de la e grosseur d'un moiaeau; il a de grands yeux e uoirs ; son bee est épais, grossier et jaunêtre. Tout l'oiscau est d'un heau rouge, excepté les e franges intérleures des plumes de l'aile qui e sont brunes ; mais ces frauges ne paraissent e que quand les ailes sont étendnes. C'est un olseau de passage, qui quitte la Caroline et la «Virginie en hiver. La femelle est brune avec une e nuance de jaune. » Edwards décrit le même oiscan (Glan. pag. 63), et lui reconnaît le beè des grauivores, mals plus allongé. « Je pensé, Cet eiseau e. I le même que le tangaza du Mississipi.

- ajoate-t-il , que Catesby a découvert que ces
   olseaux se nourrissent de mouches , puisqu'il
- « leur a donné le nom latin de muscicapa ru-
- e bra. s

#### LE DRONGO.

Genre gobe monche, sous-genre drongo. (Cavier.)

Onoique les nomenelateurs aient placé ect oiseau à la suite des gobe-mouches, il parait en différer par de si grands enractères, aussi bien que des moucheroiles, que nous avons cru devoir totalement l'en séparer, et lui conserver le nom de Drongo qu'il porte à Madagascar. Ces caractères sont : 1º la grosseur, étant anssi grand que le merle et plus épais ; 2° la huppe sur l'origiae du bec; 3º le bec moins aplati; 4º le tarse et les doigts bien plus robustes. Tout son plumage est d'un noir changeant en vert : immédiatement sur la racine du demi-bce superieur s'élevent droit de longues plumes très-etroites, qui ont jusqu'à un pouce huit lignes de hauteur; elies se courbeut en devaut, et hu font une sorte de buppe fort singulière : les deux plnmes extérieures de la queue dépassent les deux du milicu'd'un pouce sept lignes, les autres étant de grandeur intermédiaire se courbent en dehors, ce qui rend la queue très-fourebne. M. Commerson assure que le drongo a un beau ramage qu'il compare nu chant du rossignol; ce qui marque une grande difference entre cet oisean et les tyrans, qui n'ont tous que des cris aigres, et qui d'ailleurs sont indigenes en Amérique, Ce drongo a premierement eté apporté de Madagascar par M. Poivre; on l'a aussi apporté du cap de Bonne-Espérance et de la Chine. Nous avoas remarqué que la huppe manque à queiques-uns; et nous ne doutons pas que l'oiseau envoyé au Cabinet du Roi, sous ia nom de gobe-mouche à queue fourchue de la Chine, uc soit un individu de cette espece, et c'est pentêtre la femelle; la ressembiance, au defaut de buppe pres, étant entière entre eet oiseau de la Chine et le drongo.

On trouve aussi une espèce de drongo à la côte de Malabar, q'où il nous a été envoyé par M. Sonnerat. Il est un peu plus grand que celui de Madagassaro un de la Chine: il a comme cux le plumage entierement noir; mais il a le bec plus fort et plus épais : il manque de huppe, et le caractère qui le distingue le plus consiste eu

deux longs brins qui partent de la pointe des deux pennes extèreiures de la querie : ers brins sout presque nus , sur six pouces de longueur, et e vers leur extèrnité lis sout garais de barbes comme à leur origine. Nous ne savous rien des babbitudes naturelles de cet oizean du Malaber; pumais la notice sous laquetie il nous est déprit mais la notice sous laquetie il nous est déprit de Madagascar, puisqu'il fui ressemble par tous les canemumes avec le drougo pour de Madagascar, puisqu'il fui ressemble par

# LE PIAUHAU.

Plus grand que tous les tyrans, le piaulinu ne peut pas étrour gobe-mouche; le caractere du bec est le seul qui pamisse le faire teulr à ce genre: mais il est si éloigué de toutes les especes de gobe-mouches, mouchroilles et tyrans, qu'il faut lui laisser lei une place Isolée, comme celle qu'il partit occuper dans la nature.

Le pinuhau a ouze pouces de longueur, et il est plus grand que la grande grive nommer draine. Tout son plumage est d'un noir proload, hors une belle tache d'un pourpre fouce qui couvre la gogge du mâle, et que n'a pas la femelle: l'alie plice s'étend jusqu'au bout de la queue; le bee, loug de seize lignes, large de bott à la base, tres-aplati, forme un triangle presque isoche, avec un petit rochete à la ploite.

Les piaultaux marchent en bandes, et precie dent ordinalrement les touceas, toujours en criant aligement pidanhau. On dit qu'ils se particular de la compara de la consular si anter proint apparriment ils mangent aussi des inascetes volunts, a la capture desguels in nature proint avoir destini le bec de ces obratus. Ils sont inhabitent que les bols, comme les touceaus, et on ne manque guere de les voir dans les licux, on on rencoactie le plaulatu.

M. Brisson demande si le jacapu de Maregrave n'est poitt le même que son grand gobemouche noir de Cayenae, ou que notre plauhau; on peut lui réponder que non. Le jacapu de Maregrave est, à la vérité, un oiseau noir, et qui a une tache pourpre ou plutôt rouge sous la gorge; mais en même temps li a la queue allongée, l'aile accourrie, avec la taille de l'alouette. Ce n'est point in le plauhau.

Ainsi le kinki-manou et le drongo de Mada-

gascar, le preneur de mouches rouge de Virginie et le piauhau de Cayenne, sont des espèces volsines, et déanmoins essealtellement différentes de toutes celles des gobe-mouches, moucherolles et tyrans, mais que nous ne pouvions mieux placer qu'à leur suite.

#### L'ALOUETTE.

#### (L'ALOUETTE DES CHAMPS.)

Ordre des passereaux, famille des conirostres, genre alouette. (Cuvier.)

Cet oiseau, qui est fort répandu aujourd'hui, semble l'avoir été plus anciennement dans nos Gaules qu'en Italie, puisque son nom latin alauda, selon les auteurs latins les plus instruits, est d'origine gauloise. Les Gress en connaissaient de deux espèces :

l'une qui avait une huppe sur la tête, et que par cette raison l'on avait nommée xocusoc, xocusisλòc, galerita, cassita; l'antre qui n'avait point de huppe, et dont il s'agit dans cet article. Willughby est le seul auteur, que je sache, où l'on trouve que cette dernière releve quelquesois les plumes de sa tête, en forme de huppe, et je m'en suis assuré moi-même à l'égard du mâle, en sorte que les noms de galerita et de xoposis peuvent aussi lui convenir. Les Allemands l'appellent lerch, qui se prononce en plusleurs provinces lerich, et paralt visiblement imité de son chant. M. Barrington la met au nombre des aloncttes qui chantent le mieux, et l'on s'est fait une étude de l'élever en volière pour jouir de son ramage en toute saisou, et par elle, du ramage de tont autre olseau qu'elle prend fort vite, pour peu qu'elle ait été à portée de l'entendre quelques temps, et cela même après que son chant propre est fixé; aussi M. Daines Barrington l'appelle-t-il oiseau moqueur, imitateur; mais elle imite avec cette pureté d'organe, cette flexibilité de gosier qui se prête à tous les accents, et qui les embellit. Sil'on veut que son ramage, acquis ou naturel, solt vraiment par, il faut que ses oreilles pe soient frappées que d'une seule espèce de chant, sartout dans le temps de la jeunesse, sans quoi ce ne seralt plus qu'un composé hizarre et mal assorti de tous les ramages qu'elle aurait entendus.

Lorsqu'elle est libre , elle commence à chan-

ter des les premiers jours du printemps, qui sont pour elle le temps de l'amour, et elle continue pendant toute la belle saison : le matin et le soir sout les temps de la journée où elle se fait le plus entendre, et le milieu du jour, celui où on l'entend le moins. Elle est du petit nomhre des oiseaux qui chautent en volant : plus elle s'élève, plus eile force la voix, et souvent elle la force à nn tel point, que, quoiqu'elle se soutienne an haut des airs et à perte de vue, on l'entend encore distinctement, soit que ce chant ne soit qu'un simple accent d'amour ou de gaieté, soit que ces petits oiseaux ne chantent ainsi en volant que par une sorte d'émplation et pour se rappeler entre eux. Un oiseau de proie, qui compte sur sa force et médite le carnage , doit atler seul, et garder dans sa marche un silence farouche, de peur que le moindre cri ne fût pour ses pareils un avertissement de veuir partager sa proie, et pour les oiseaux faibles, un signal de se tenir sur leurs gardes : c'est à ceux-ci à se rassembler, à s'avertir, à s'appuyer les uns les autres, et à se rendre, ou du moins à se croire forts par leur réunion. Au reste, l'alouette chante raremeut à terre, où néanmoins elle se tient tonjours lorsqu'elle ne vole point ; car elle ne se perche jamais sur les arbres, et on doit la compter parmi les oiseaux pulvérateurs : aussi ceux qui la tiennent en cage ont-ils grand soin d'y mettredans un coiu une couche assez épaisse de sabion où elle puisse se poudrer à son aise . et tronver du soulagement contre la vermine qui la tourmente; ilsy ajoutent du gazon frais souvent renouvelé, et ils ont l'attention que la cage soit nn peu spacieuse.

On a dit que ces oiseaux avaient de l'antipation procretaines constellations, par exemple, pour Arcturus, et qu'ils setaisalent forsque cette étoile commençait à se lever en même temps que le soleil; apparemment que c'est dans ce temps qu'ils entreat en mue, et sans doute ils y entervaient toujours quand Arcturus ne se lèverait pas.

Je ne m'arrèteral point à décrire un oiseau aussi counn: je crenarqueral seulement que ses principans attributs 'sont d'avoir le doigt du milleu d'roitement un lavec le plas extérieur de chaque pied, par sa première phalange; l'ongle du doigt postérieur fort long et presque droit; les ongles antérieurs très-courts et pen recourbés: le bec point trop faible quodque en alene; la langue assex large, durect fourchue; less na-

rines rondes et à demi découvertes ; l'estomac charau et assez ample, relativement au volume du corps; le foie partagé en deux lobes fort inégaux, le lobe gauche paraissant avoir été gêné et arrêté dans son accroissement par le volume de l'estomae ; enviroa neuf pouces de tube intestinal; deux tres-petits cœcums communiquant à l'intestin ; une vésieule du fiel ; le fond des plumes noirâtre ; douze pennes à la gueue et dix-buit aux ailes, dont les movennes ont le bout coupé presque carrément et partagé dans son milieu par un angle reutrant, caractere commun à tontes les alouettes. J'ajouterai encore que les máles sont un peu plus bruns que les femelles, qu'ils ont un collier noir, plus de bianc à la queue, et la coatenance plus fière ; qu'ils sont un peu plus gros, quoique eependant le plus pesnat de tous ne pese pas deux onees; enfin, qu'ils ont, comme dans presque toutes les antres especes, le privilège exclusif du chant. Olina semble supposer qu'ils ont l'ongle postérieur plus long, mais je soupcoane avec M. Klein, que cela dépend autant de l'âge que

dn sexe. Lorsqu'aux premiers beaux jours du printemps, ce maie est pressé de s'unir à sa femelle. il s'élève dans l'air en répétant sans cesse son cri d'amour, et embrassant dans son vol un espace plus ou moins étendu, selon que le nombre de femeiles est plus petit on plus grand : lorsqu'il a découvert celle qu'il cherche, il se précipite et s'accomple avec elle. Cette femelle fécoadee fait promptement son nid; elle le place entre deux mottes de terre ; elle le garnit intérieurement d'herbes, de petites racines sèches, et prend beaucoup plus de soin pour le cacher que pour le construire ; aussi trouve-t-on trespeu de nids d'alouette, relativement à la quantité de ces oiseaux. Chaque femelle pond quatre ou eing petits œufs qui ont des taches brunes sur un fond grisatre : elle ne les couve que pendant quinze jours au plus, et elle emploie encore moins de temps à conduire et à élever ses petits. Cette promptitude a souvent trompé ecux qui voulaient enlever des couvées qu'ils avaient découvertes, et Aidroyande tout le premier. Elle dispose aussi à eroire, d'après le témoignage du même Aldrovande et d'Olina, qu'elles peuveut faire insqu'à trois couvées dans nn été, la première, an commencement de mai, la seconde, an mois de juillet, et la derniere, au mois d'août : mais si cela a lieu , e'est surtout dans

len paya chauds, dans Iesquels II flut moins de temps anx und spour cidore, anx petits pour arriver au terme où ils peruvent se passer des soins de la mere, et à la mère elle-même pour recommencer une nouvelle couvée. En gifet, Aldrovande et Olina, qui partent des trois couvées par an, écrivaient et observaient en Italie; Pirisch, qui rend compte de ce qui se passe en Alfenagae, a'un admet que deux, et Schwenckfeld n'en admet qu'une seule pour la Silésie.

Les petits se tiennent un peu séparés les uns des autres: car la mère ne les rassemble pas toujours sous ses alies; mais elte voltige souvent au-dessus da le couvée, la suivant del 'œil, avec une sollieitude vraimeat materaelle, dirigueut tous ses mouvements, pourvoyant à tous ses besoins, veillant à tous ses dangers.

L'instinct qui porte les alouettes femelles à élever et soigner ainsi une couvée, se déclare quelquefois de tres-bonne heure, et même avant celui qui ies dispose à devenir mères, et qui, . dans l'ordre de la nature, devrait, ce semble, précéder. On m'avait apporté, dans le mois de mal, uue jeune alouette qui ne mangeait pas eacore seule; je la fis élever, et elle était à peine sevrée lorsqu'on m'apporta d'un autre endroit une couvée de trois ou quatre petits de la mêmé espèce : elle se prit d'une affection singulière pour ees nouveaux veuus, qui n'étaient pas beaucoup plus jeunes qu'eilc; elle les soigaait nuit et jour, les réchauffait sous ses ailes, leur enfoncait la nourriture dans la gorge avec le bee: rien n'était capable de la détourner de ces intéressantes fonctions ; si on l'arrachait de dessus ses petits, elle revolait à cux des qu'elle était libre, sans jamals songer à preadre sa volée, comme elle l'aurait pu cent fois. Son affection ne faisant que croitre, elle en oublia à la lettre le boire et le manger, elle ne vivait plus que de la becquee qu'on lui donnait en même temps qu'à ses petits adoptifs, et elle mourut enfla cousumée par cette espece de passion materaelle : aueun de ces petits ne lui survécut; ils moururent tous les uns après les antres : taatses solns leur étaient devenus nécessaires ; tant ces mémes soins étaient non-seulement affectionnés, mais bien enteadus.

La nourriture la plus ordianire des jeunes alouettes sont les vers, les chenilles, les œufs de fonrmis et même de sauterelles; ce qui leur a attiré, et à juste titre, beaucoup de considération dans les pays qui sont exposés aux ravages de ces insectes destructeurs: lorsqu'elles sont adultes; elles vivent principalement de graines, d'herbe, en un mot, de matières végetales

Il faut, dit-on, prendre en octobre ou novembre celles que l'on veut consérver pour le chant, préférant les mâles autant qu'il est possible, et leur liant les ailes forsqu'eiles sont trop farouches, de peur qu'en s'éloucant trop vivement elles ne se eassent lo tête contre le plafond de leur eage. On les apprivoise assez facilement; elles deviennent même familières jusqu'à venir monger sur la table et se poser sur la main : mais elles ne penvent se tenir sur le doiet à eause de la conformation de l'ongle postérieur trop long et trop droit pour pouvoir l'embrasser; c'est sans doute par la même raison qu'elles ne se perchent pas sur les arbres. D'après cela on juge bien qu'il ne faut point de bâtons en travers dans lo cage où on les tient.

En Flandre, on nourrit les jeunes avec de la graine de pavot mouilée, et lorsqu'elles mangent seules, avec de la mie de pain oussi humectée : mais des qu'elles commencent à faire entendre leur ramage, il faut lenr donner du cœnr de mouton ou de veau bouilli, haché avec des œufs durs ; on y ajoute le blé, l'épeautre et l'avoine mondés, le millet, la graine de lin, de payots et de chènevis écrasés, tout cela détrempé dans du lait; mais M. Frisch overtit que lorsqu'on ne leur donne que du chénevis éerasé pour toute nourriture, leur plumage est sujet à devenir noir. On prétend oussi que la graine de montarde leur est contraire : à cela près, il paraît qu'ou pent les nourrir avec toute sorte de graine, et même avec tout ce qui se sert sur nos tables, et en faire des oiseaux domestiques, Si l'on en eroit Frisch., elies ont l'instinct particulier de goûter la nourriture avec lo langue avant de manger. Au reste, elles sont susecotibles d'apprendes à chanter et d'orner leur ramage naturel de tous les agréments que notre mélodie artificielle peut y ajouter. On a vu de jeunes mâles qui, o vant été sifflés avec une turlutaine, avaient retenu en fort peu de temps des oirs entiers, et qui les répétaient plus agréablement qu'aueune linotte ou serin n'auroltsu faire, Celles qui restent dans l'état de sauvage habitent pendant l'été les terres les plus élevées et les plus séches ; l'hiver eiles descendent dans la plaine, se réunissent par troupes nombreus va et

deviennent olors très-grasses, parce que dans cette saison, étant presque toujours à terre, elles mangent, pour ainsi dire, continuellement. Au contraire elles sont fort maigres en été, temps où elles sont presque toujours deux à deux, volant sans cesse, chantant beaucoup, mangeant peu et ne se posant guere à terre que pour faire. l'amour. Dans les plus grands froids, et surtout lorsqu'il y a beaucoup de neige, elles se réfugient de toutes parts aux bords des fontaines qui ne gèlent point ; e'est alors qu'on leur trouve de l'herbe dans le gésier ; quelquefois même elles sont réduites à chercher leur nourriture dans le fumier de cheval qui tombe le long des grands chemins; et maigré cela elles sont encore plus . grasses alors que dons oueun temps de l'été.

Leur manière de voire est de s'élever presque perpendiculairement et par reprises, et de se soutenir à une grande houteur, d'où, comme je l'ai dit, elles sevent très-bien se faire entendre; relette descendent o outstraire en flaint pour se poser à terre, excepté l'orsqu'elles sont menocès par l'oisen de proie, ou attrices par une compagne chérie; cur dans ces deux cus elles percipitate tomme une plerre qui tombe.

Il est alsé de croire que de petits oiseaux qui s'élèvent très-haut dans l'air, peuveut quelquefois être emportés par un conp de vent fort loin dans les mers, et même au dela des mers. « Si-· tôt qu'on approche des terres d'Europe, dit le · père Dutertre, on commence à voir des oiseanx · de proie , des alouettes , des chardonnerets , e qui, étant emportés par les vents, perdent la « vue des terres, et sont contraints de venir se a percher sur les máts et les cordnees des na-\* vires. \* C'est par cette raison que le docteur Hans Sloane en a vu à quarante milles en mer dans l'Océan, et le comte Marsigli dans la Méditerrance. On peut même soupconner que celles qu'on a retronvées en Pensylvanie, en Virginie, et dans d'autres régions de l'Amérique, y ont été transportées de la même façon, M. le ehevalier des Mazis m'ossure que les olouettes passent à l'île de Maite dans le mois de novembre, et quolqu'il ne spécifie pas les espèces, il est probable que l'espèce commune est du nombre; car M. Lottinger a observé qu'en Lorraine li y en o un passage considérable, qui finit précisément dans ee même mois de novembre, et qu'alors on n'en volt que très-peu; que les passagères entrainent avec elles celles qui sont nées dans le pays; mois bientôt oprès Il en reparaît autant qu'auparavant; soit que d'autres leur succèdent, soit que celles qui avaient d'abord suivi les voyageuses reviennent sur leurs pas, ce qui est pius vraisemblable. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'elles ne passent pas toutes puisqu'ou en voit presque en toute saison dans notre pays, et que dans la Beauce, la Picardie, et beaucoup d'autres endroits, on en prend eu hiver des quantités considérables : e'est même une opinion générale en ces endrolts . qu'elles ne sont point oiseaux de passage ; que si elles s'absentent quelques jours pendant la plus grande rigueur du froid, et surtout lorsque la neige tient longtemps , c'est le plus souvent parce qu'elles vout sous quelque rocher, dans quelque caverne, à une bonne exposition, et comme j'ai dit, près des fontaines chaudes; souveut même elles disparaissent subitement au printemps, lorson'après des jours doux qui les out fait soriir de feurs retraites , il survient des froids vifs qui les y font rentrer. Cette occultation de l'alouette était connue d'Aristote . et M. Kieln dit qu'il s'en est assuré par sa propre observation.

On trouve cet oiseint dana presque fous les pays habites de deux continents, et jusqu'in cap de Bonne-Esperance, selou kolle; il pour mit nême subsidere dans les terreis fueiltes qui abondemient en bruyeres et en genevriers; car il se plati benoides osus escarbriscaux, qui le mettent d'ribbri, lui et sa couvie, contre le saitentes de l'oisent de proie. Vece cett ficielli de s'accouturer à tous les terrains et à tous les cettines, il pour les sugleire qu'il ne c'et finant, il pour les singulier qu'il ne c'et finant, in même dans l'Andhlousie, s'il en fiuit eroire Astrones.

Averone.

The month countil test differents players down or user conductorment pair provider its allouettes, trist que collects, traineaux, incres, painterent, trist que collects, traineaux, incres, painterent, et qui en a tire sa désomination de l'étaté à d'autout. Pour rébusa le extre chause il faut une matinier fraitée, un beau soieti, ui mi-profroumant user popilique, et une outée s'aboutet est vivantes qui rappetient les autres; cer on une autre de l'autour de l'est pair le composité de l'autour de l'est par cetteralison que le soi d'autour de l'autour de l'a

d'après l'instinet qui leur est commun avec presque tous les autres ofseaux de vollère, de chanter devant une glace avec un redoublement de vivacité et d'émulation; mais parce que les éciales de lumière que iette de toutes parts er miroir en mouvement exclient leur curiosité, on parce qu'elles crolent cette lumière renvoyée par la surface mobile des eaux vives qu'elles recherchent dans cette salson : aussi en prend-on tous les ans des quautités considérables pendant l'hiver aux envirous des fontaines chandes où l'ai dit qu'elles se rassemblaient ; mals aucuire chasse n'en détruit autant à la fois que la chasse aux gluaux qui se pratique dans la Lorraine francalse et allleurs, et dont je donneral lei le détail, parce qu'elle est peu counue On commence par préparer quinze cents on deux mille gluaux : ces gluaux sont des branches de saule blendroites on du moins hien dressees, longues d'environ trois pieds dix ponees; alguisces et meme un pen brulees par l'un des bouts; on les endult de glu par l'autre de la longueur d'un pied : on les plante par rangs parallèles dans un terrain convenable, qui est ordinairement une plaine en jachère, et où l'on s'est assuré qu'il y a suffisamment d'alouettes pour ludemniser des frais qui ne laissent pas d'être considérables ; l'intervalle des rangs doit être tel , que l'on puisse passer entre deux sans toucher aux gluaux ; l'intervalie des gluaux de chaque rang doit être d'un pied, et chaque gluau doit répondre aux intervalles des gluaux des rangs joignauts

L'art consiste à planter ces gluanx hien régulièrement, bien à piomh, et de maulère qu'ils paissent rester en situation tant que l'on n'y touche point; máis qu'ils paissent tomber pour peu gu'une alouette les touche en nassant.

Lorsque bous ees gluux sont plantes, ils forment un earré long qui présente l'un de sei cytés au terrain ou sont les alouettes, c'est le front de la chasse : on plante à chaque bout un drapeua pour servit de point de voe aux chasserurs, et dans certains eas pour leur douner des signaux.

En nombre des chasseurs doit étre proportionné à l'étendue du terrain que l'ou veut embrasses. Sur les quatre ou einq heures du spir, selon que l'on est plus ou moins avancé dans l'autorine, la troube se partège en deux détachements egaux; commandes checum par un ehef liateligent, léqué les lui-inémes airbordonné à na commondair eigérie duis se baces un estre. L'un de ces detachements se rassemble un drapean de la droite, l'autre au drapeau de la gauche, et tous deux, gardant un profond sience, s'étendent chacun de leur côté sur une lingue circulaire pour se rejoiandre lun à l'autre à environ une demi-leuc du front de la chasse, et former un seul cordon qui se resserre toujours davaintage en se rapprochant des gluaux, et pousse toujours éta sionettes en such sur le prosse toujours éta sionettes en such sur le prosse toujours et soinettes en sur le prosse toujours le soinettes en sur le prosse toujours de la comment de la comme

Vers le coucher da soiel ; le milieu du cordio dist se trouver à deux ou trois cetta pas dufront: c'esta ions que l'on doune, c'esta-duire que l'on amère à veu circinospection, que l'on a farrête, que l'on ae met ventre à terre, que l'on a mert en que l'on ae met ventre à terre, que l'on ae met ventre à terre, que l'on a met en et de l'on ae met en que l'on ae met en en que l'on ae met en de l'on ae met en que l'on ae met en l'on ae met en l'on ae met en l'on ae met en l'on a met en l'on a met en l'on a met en l'on a met en l'on ae met en l'on a met en

S'ii y a encore du temps, on forme du côté opposé un second cordon de einquante pas de profondeur, et l'on ramène les nlouettes qui avaient échappé la première fois : cela s'appelle revirer,

Les eurieux inutlles se tiennent anx drapeaux, mais un peu en arrière, afin d'éviter toute confusion.

On prend jusqu'à cent douzzines à'aloucties et plus dans une dece schausse; et l'on regarde comme très mauvaise celle do il 'on n'en prend que vingt-ring douzzines. On y prend aussi quelquelois des compagnies de perdrix et même des chonettes; mais on en est très-faché, parce que ces évinements font aniere les aloucties, il anisal que le passage d'un lièreve qui traverse l'enciente, et tont autre mouvement ou bruit extraordinaire.

Les oiseaux vornecs déruisent aussibeaucomp d'alouettes pendaux l'été; cur elles sont teur proie la plus ordinaire , même des plus petits ; et le concou, qui ne fait point de ndi, tâte quelque-foit de 3 payroprier clui de l'alouette, çt de sub-atture au sout à ceux de la vériable mêre; co-atture au sout à ceux de la vériable mêre; co-atture au sout à ceux de la vériable mêre; co-atture au sout à ceux de la vériable mêre; co-atture au sout à consideration de l'espece paraît toujours fort nombreuse; ce qui prouve au grande focoulifé et ajoute un nou veau degré de vraisemblance à ce qu'on a dit de ses rois jonntes par an. Il est vrai que cet oiseaux vit assez longemps pour un al petit animai : hait à dix ans, sefon Ollas ; doue auss setton d'autres; l'att ans, sefon Ollas ; doue auss setton d'autres;

vingt-deux, suivant le rapport d'une personne digne de foi, et jusqu'à vingt-quatre, si l'on en eroit Rzaczynski.

Les anciens ont prétendu que la chair de l'alouette bouillie, griliée, et même calcinée et réduite en cendres, était une sorte de spécifiquo contre la colique ; il résulte au contraire de quelques observations modernes qu'elle la donne fort souvent, et M. Linnæus eroit qu'elle est contraire nux personnes qui ont la gravelle. Ce qui paraît le mieux avéré, c'est que la chair des alouettes ou mauviettes est une nourriture fort saine et fort agréable lorsqu'elles sont grasses. et que les picotements d'estomae ou d'entrailles qu'on é prouve quelquefois après en avoir mongé viennent de ce qu'on n avalé, par mégarde, quelques fragments de lenrs petits os , lesquels fragments sont très-fius et très-nigus. Cet oiseau pèse pius ou moins, selon qu'il a plus ou moins de graisse, de sept ou hult gros à dix ou douze.

Longueur totale, environ sept pouces; hec, six ou sept lignes; ongle postèrieur droit, six ilgnes; vol, douze à treizz pouces; queue, deux pouces trois quarts, un peu sonrehue, composée de douze pennes: elle dépasse les ailes d'onze lignes.

# VARIÉTÉS DE L'ALOUETTE.

I. L'ALOUETTE BLANCHE, MM. Brisson et Frisch ont eu raison de regarder cette alouette comme une variété de l'espece précédente : e'est en effet une véritable alonette qui, suivant M. Frisch, nous vient du Nord, comme je moinean et l'étourneau blancs, l'hirondelle et la fauvette blanches, etc., lesquels portent tous sur leur plumage l'empreinte de ieur climat natal. M. Klein n'est point de ect avis, et il se foude sur ee qu'à Dantziek, qui est plus au nord que les pays où il paraît quelquefois des alouettes blanches, on n'en n pas vu une seule depuis nn demi-sicelc. S'il m'était permis de prononcer sur cette question, je dirais que l'avis de M. Frisch, qui fait venir toutes les alouettes blanches du Nord, me semble trop exclusif, et que la raison que M. Klein fait valoir contre cet avis n'est rien moins que décisive : en effet, l'observation prouve et prouvera qu'il y a des nlouettes blanches ailleurs que dans le nord; mais il faut convenir aussi que les alouettes blnnches qui se trouvent dans la partie du Nord où est la Norwége, la Suède, le Danemarck, ont plns de facilité à se répandre de là dans la partie occidentale de l'Aliemagne, laquelle n'est séparée de ces pays par aucune mer considérable, qu'à se rendre à l'embouchure de ia Vistule, en traversant la mer Baltique. Quoi qu'ii eu soit, outre les alouettes blauches qui paraissent quelquefois aux environs de Berlin, suivant M. Frisch, ou en a vu plusieurs fois aux environs de Hildesheim dans la Basse-Saxe, La biancheur de jeur plumage est rarement pure : dans l'individu observé par M. Brisson, elle était mélée d'une teinte de jaune; mais le bec, les pieds et les ongles étalent tout à fait biancs. Dans le moment ou i'écrivais eecl, on m'a apporté une ajouette blanche qui avait été tirée sous les muralijes de la petite ville que l'habite : eile avait le sommet de la tête et que jques places sur le corps de la couleur ordinaire; le reste de la partie supérieure, compris la queue et les alles était varié de brun et de bianc, la plupart des plumes et même des peunes étant bordées de cette dernière couleur : le dessous du corps était bianc moucheté de brun, surtout dans la partie antérieure et du côté droit ; le bec inférleur était aussi plus blanc que le supérieur, et les pieds d'uu blanc saie varié de bruu. Cet individu m'a semblé faire la nuance entre l'ajouette

ordinaire et celle qui est tout à fait blanche.

J'ai va depui une autre alouette dont tout le
plumage était parfaitement blanc, exceptésur la
téte, où paraissent quelques vestiges d'uz gris
dialouette à demi-effnée; ou l'avait trouvée dans
les euvirous de Montbard: il u'y a pas d'apparence que ni l'une ni l'autre de ces alouettes viut

des oties septentionales de la mer Baltique.

II. L'ALOUTEX NORE, Je regarde encore, et l'alloure de l'avec d'avec d'avec

Albia, qui a vu et décrit d'après nature cette variété, pous la représente comme étant partout d'un brun sombre et rougetare, tirnnt sur le uoir; partout, dis-je, excepté derrière la tête où il y avait du jaune rembrunl, et sous le veutre où il y avait quelques plumes bordées de blanc : les pieds, les doigts et les ongles étaient d'u jaune sale. Le sujet d'ôprès lequel Albin fait sa description avait été pris au filet, dans un pré aux environs de Highgate, et il parait qu'on u'y en trouve pas souvent de pareils.

M. Mauduit m'a assuré avoir vu uue alouette parfaitement noire, qui avait été prise dans la niaine de Montrouge, près de Paris.

# L'ALOUETTE NOIRE

A DOS FAUVE.

Si cette alouette, qui a été rapportée de Bueuos-Ayres par M. Commerson, n'étalt pas beauconn plus petite, et si elle u'était pas originaire d'un pays très-différent du nôtre, il serait difficile de ne pas la regarder comme une variété dans l'espèce de l'ajouctte, identique avec ja variété précédente, tant la ressemblance du plumage est frappante. Elle a la tête, le bec, les pieds, la gorge, le devant du cou, toute la partie inférieure du corps, et les couvertures supérieures de la queue d'un bruu noirâtre ; les penues des ailes et de la queue d'une teinte un peu moins foncée; la plus extérieure de ces dernières, bordée de roux: lederrière du cou, le dos, les scapulaires, d'un fauve orangé; les petites et moyennes couvertures des ailes noirâtres, bordées du même fauve.

Longoure totale, un peu moins de c'un posce; bec, six a sep liques, ayant les beards de in pièce supérieure un peu chancrés versit pointe; trare, neuf lignes, doist postérieur, deux lignes et demie; sou ongle, quatre lignes, l'égerement recombé; queue; dich-buit lignes, tupe un fourchae, composée dedouze pennes, clie dépose de prês, on reconnalique ses dimensions relatives ne sont pos non plus. Ies mêmes que dans la variée précédant.

### LE CUJELJER.

(L'ALOUETTE LULU.)
Genre alouette. (Covier.)

Je crois cet oiseau assez différent de l'alouette commuse pour en faire une espèce particutiere. En effet, il cu diffère par le volume et par la forme totale, ayaut le corps plus court et plus ramassé, étant beaucoup moins gros, et ne pesant ap plus qu'une once: il en diffère par son

ou en général il y a moins de blane , et par une espèce de couronne blanchêtre plus marquee dans cet oiseau que dans l'alouette ordinaire; il en differe par les peunes de l'aile; dont la premicre et la plus extérieure est plus courte que les autres d'un deml-pouce; Il en diffère par ses babitudes naturelles, puisqu'il se perche sur les arbres, tandis que l'alouette commnne ne sc pose iomais qu'à terre : à la vérité, il se perehe sur les plus grosses branches sur lesquelles il peut se teuir sans être obligé de les embrasser avec ses doigts; ce qui ne serait guère possible, vu la conformation de sou doigt trop long, ou plutôt de son ongle posterieur et trop peu crochu pour saisir la branche; il en differe en ce qu'il se plaît et niche dans les terres incultes qui avoisinent les taillis, ou à l'entrée des jeunes taillis, d'où lui est venu, sans doute, le nom d'alouette de bois, quoiqu'il ne s'enfonce jamais dans les bois, au lleu que l'alouette ordinaire se tient dans les grandes plaines cultivées; il en differe par son chant, qui ressemble beaucoup plus à celui du rossignoi qu'à celul de l'ajouette, et qu'il fait entendre non-seulement le jour, mais encore la puit comme le ressiguol, non-seulement en volant, mais aussi étant perché sur une brauche. M. Hébert a remarque que les fifres des Cent-Suisses de la garde imitent assez exactement le ramage du eujeller; d'ou l'on peut conclure, ce me semble, que cet oiseau est commun dans les montagnes de Suisse, comme il l'est dans celles du Bugev. Il differe de l'alouette par la fécoudité; car quoique les hommes fassent moins la guerre au enjelles, sans doute comme étant une proie trop petite, et quoiqu'il ponde quatre ou cinq œufs comme l'alouette ordinaire, l'espèce est cepeudant moins nombreuse. Il en differe par le temps de la poute, car nous avons vu que l'alouette commune ne faisait pas sa première ponte avaut le mois de mai, au lieu que les petits de eeile-ci sout quelquefois en état de voler des la mi-mars.

Enfin, il en differe par la délicatesse du tempérament, puisque, selon la remarque du même Albin, il n'est pas possible, quelque soin que l'on prenne, d'élever les petits que l'un tire du nid, ce qui neunmoins duit se restreindre au ellmat de l'Angleterre et auires semblables ou plus fruids, pulsque Oilna, qui vivalt dans un pays plus chaud, dit positivement qu'on prend dans le uld les petits de la tottovilla, qui est notre

plumage, dout les couleurs sont plus faibles, et | jelier; que dans les commencements on les eleve de même que les rossignols dont ils ont le chant, et qu'eusuite on les nourrit de panis et de millei.

> Dans tout le reste, le cuielier a beaucoup de rapport avec l'alouette ordinaire; comme elle il s'cleve très-baut en chantaut, et se soutient en 'air; Il vole par troupes pendant les froids ; fait son nid à terre et le cache sous une mutte de gazon; vit de huit à dix ans; se nourrit de scarabees, de cheuilles, de graines; a la langue fourchue, le ventricule musculeux et charnu, point

d'autrejabot qu'une dilatation assez médiocre de

la partie inférieure de l'ossophage, et les cocums

fort petits.

Olina a remarqué que les plumes du sommet de la tête sont d'un bruu moins obscur dans in femelle que dans le mâle, et que celui-ci a l'ongle postérieur plus long : il auralt pu alouter qu'il a la poitrine plus tachetée, et les grandes peunes des ailes bordées d'olivâtre, au lieu qu'elles sont bordées de gris dans la femelle. Il dit encore qu'on prend te cujelier comme l'alouette, ce qui est vrai : et il prétend que cette espèce n'est guere conque que dans la campagne de Rome. ce qui est contredit avec raison par les naturalistes modernes mieux Instruits. En effet, il est plus que probable que le cujelfer n'est point fixé h un seul pays; car on saft qu'il se tronve en Suède selon M. Linngus, et en Italie suivant Olina; et puisqu'li s'accommode de ecs deux elimats qui sont forts différents, on peut croire qu'il est répaudu dans les climats intermediaires, et par consequent dans la plus grande partie de l'Europe. Ces oiseaux sont assez gras en automne, et leur chair est alors un fort bon manger.

Aibiu préteud qu'ou les chasse en trois saisous; savoir peudant l'été, temps où se prenuent les petits branchiers, qui gazouilleut d'ahord, mais pour peu de temps, parce que bienlot après ils entrent en mue.

Le mois de septembre est la seconde salson, et celle où ils voient en troupes, et rôdent d'un pays à l'autre, parcourant les pâturages, et se perchant volontiers sur les arbres à portée des fours à chanx. C'est encore le temps où les jeunes oiseaux changent de plumes et ne peuvent guère être distingués des plus vieux.

La troisième et la mellleure saison commence avec le mois de janvier, et s'étend jusqu'à la fin de février, temps augnel ces oiseaux se séparent deux à deux pour former des sociétes plus intimes. Les jeunes eujeliers pris alors sont ordipairement les meilleurs pour le chaut; ils gazouillent peu de jours après qu'on les a pris, et cela d'une maulère plus distincte que ceux qui ont été pais en toute autre salson.

Longueur totale, six pouces; bec, sept lignes; voi, neuf pouces (dix seion M. Lottinger); queue, deux pouces un quart, un peu fourchue, composte de douze pennes : elle dépasse les ailes d'environ treize lignes.

-

#### LA FARLOUSE

OU L'ALOUETTE DE PRÉS.

(LE PIPIT FARLOUSE, -- LE PIPIT DES ARBRES.)

GEDRE farlouse. (Cuvier.)

Belon et Olina disent que c'est la plus petite de tontes les alouettes, mais e'est parce qu'ils ne connaissaient pas l'alouette pipit, dont nous parierous dans la suite. La farlouse pèse six à sent gros et n'a pas neuf pouces de voi. La couleur dominante da dessus du corps est l'olivâtre varié de uoir dans la partie autérieure, et l'olivâtre pur et sans mélange, dans la partie postéricure; le dessous du corps est d'un blane Jaunâtre, avec des taches noires longitudinales sur la poltrine et les côtés ; le foud des plumes est noir; les pennes des ailes presque noires, bordées d'olivatre, celles de la quene de même, excepté la plus extérieure qui est bordée de blane, et la suivante qui est terminée de cette même couleur.

"Cet oiseau a des espèces de sourells blanes, que M. Linnæus a choisis pour caractériser l'espèce. En général, le mâle a plus de jaune que la femelle à la gorge, à la postrine, aux jambes, et même sous les pieds, suivant Albiu.

La farlouse part rapidementaumoindre bruit, et se se perche sur les arbres, quologe difficilement : elle niéhe à peu près comme le cuglière, meut : elle niéhe à peu près comme le cuglière, poud le même nombre d'eude, se les, imais elle en diffère en ce qu'elle a la première peum eds en diffère en ce qu'elle a la première peum eds en dislès presque qu'elle aux sainvaires, et le chant un peu moins varié, quodque fort agreinhe. Les auteurs de la Zoologie britaumique trouvent à ce chant de la ressemblance avec un ris moqueur. et Albin, avec le ramage du serin de Camair e; cous deux l'accussent d'être trop berf et rop couple; mais Bélon et Ollina s'accordent à dire couple; mais Bélon et Ollina s'accordent à dire

que ce petit oiseau est recherché pour son plaisant chanter, et j'avoue qu'ayant eu occasion de l'entendre, je le trouval en effet tres-flatteur , quoique un peu triste, et approchant de celui du rossignol, quolque moius suivi. Il est à remarquer que l'individuque j'ai oui chanter était uue femelle puisqu'eu la dissequant je fui al trouvé uu ovaire : il y avait dans eet ovaire trois œufs plus gros que les autres, les quels semblalent aunoncer une seconde ponte. Offun dit qu'on nourrit eet oiseau comme le rossignol, mais qu'il est fort difficile à élever ; et comme il ne vit que trois ou quatre ans, cela explique pourquol l'espèce est peu nombreuse, et pourquoi le mâle, lorsqu'il s'élève pour aller à la découverte d'une femelle, embrasse dans sou voi un cercie beaucoup plus étendu que l'alouette ordinaire, et même que le cujelier. Albin prétend que cette alouette est de longue vie, peu suiette aux maladies, et qu'eile pond ordinairement cinq ou six œufs. Si cela était, l'espèce devrait être beaucoup plus nombreuse qu'elle ne l'est en effet.

coup pus sommercusequi eir ne l'est en citet. Sulyant M. Guys, la fariouse se noorrit prineipalement de vermisseaux et d'inserctes qu'elle becherche dans les terres nouvellement inbourées. Willioghby lui a trouvé en effet dans l'estomac des scarabés et de petits vers. 12 y al trouvé moi-même des débris d'iussetes et de plus de petites graiuses de petits cuilloux. Si l'on en croit Albin, elle a l'babitude en maugeant d'agister sa ouvec de ceit det d'autre.

Les fariouses inchent ordinairement dans les près, et même dans les près bas et marcageux; elles posent leur uid à terre, et le cachent trèsbien : tandis que la femelle couve, le mâle se tient prerbè sur un arbre dans le volsinage, et s'élève de temps à autre, en chantant et battant des alles.

La farlouse se trouve en Italie, en France, en

Allemagne, en Angleterre et en Suède. Albin [ nous dit qu'elle parait (saus doute dans le eauton de l'Angleterre qu'il habite) au commencement d'avril, avec le rossignol, et qu'elle s'en va vers le mois de sentembre. Elle part quelquefois dés la fin d'août, suivant M. Lottinger, et semble a voir une longue route à faire. Dans ce cas elle nourraitêtre du nombre de ces alouettes qu'on voit passer à Malte dans le mois de novembre, en supposant qu'elic s'arrête en chemin dans les contrées où elle trouve une température qui lui convient. En automne, c'est-à-dire au temps des vendanges, elles se tient autour des grandes routes, M. Guys remarque qu'elle aime beaucoup la compagnic de ses semblables, et qu'à défant de cette société de prédilection, elle se mèle dans les troupes de pinsons et de linottes qu'elle rencontre sur son passage.

An reste, en comparant ce que les auteurs ont dit de la farlouse, je vois des différences qui me feraient croire que cette espèce est sajette à beaucoup de variétés, ou qu'on l'a confondue quelquefois avec des espèces voisines, telles que le cujelier et l'alouette pipi .

Longueur totale, cônq pouecs et deml; bec, six lignes, bords de la pices supérieure un peu échancrés vers la pointe; vol, environ neuf pouecs; queue, deux pouecs, un peu fonrehne, composée de douze pennes : elle dépasse les alles de huit lignes; l'ongle postérieur est moins long et plus arqué que dans les espèces précédentes.

## VARIÉTÉ DE LA FARLOUSE.

La farlouse blanche ne differe de la précédente que par son plumage, qui est presque universellement d'un blanc jaunâtre, mais plus jame sur les ailes; elle a le bec et les pieds

\* La disposition des taches du plumage est à peu près la même dans ces trois espèces, quoique les conteurs de ces taches soient différentes dans chacune, et les habitudes encore ples différentes, mais moins rependant que les opinions des divers anteurs sur les propriétés de la fariouse et sur les détails de son histoire. Il ne faut que comparer Belon, Aldrovande, Brisson, Olina, Albin, etc.; on verra que les conleure du plumage, par lesquelles M. Brisson caractérise l'espèce, ne sout pas les mêmes que dans Aldrovande ; celul-ci ne parte point du long doigt postérieur, mais il parle d'un certain monvement sie queue, dont jes autres, excepté Albin. ne disent rien. Ce dernier pretend que son tit-lark est vivace el pen sojel aux maladies; Olina et Belon assurent; au contraire, que la farlouse s'élève difficilement, et Olina dit positivement qu'elle vit pen : ajoutez à cela les différentes opipions sur son chant.

bruns: telle était celle qu'Aldrovande a vuc en Italie; et quojque le jésuite Rzaczynski Ital donne place parmi les oiseaux de Pologne, je doute qu'elle se trouve dans ce pays, on du moins qu'il l'y ait vue, d'autant qu'il se sert des paroles mêmes d'Aldrovande sans y rien ajouter.

#### OISEAU ÉTRANGER

QUI A RAPPORT

A LA FARLOUSE.

## . LA FARLOUZANNE.

(PIPIT SPIPOLETTE.)

Je donne ce nom à une alouette de la Louisiane, que j'ai vue chez M. Mauduft et qui m'a paru avoir beaucoup de rapports avec la farlouse : elle a la gorge d'un gris jaunâtre; le cou et la poltrinegrivelés de brun sur ce même fond; le reste du dessous du corps fauve; le dessus de la tête et du corps mélé de brun verdâtre et de noirâtre : mais comme ce sont des couleurs sombres, elles tranchent peu l'une sur l'autre, et il résulte de leur mélange une teinte presque uniforme de brun obscur; les couvertures supérlenres d'un brun verdâtre sans mélange; les pennes de la queue, brunes; la plus extérieure mi-partie de brun noirâtre et de blane , le blane en dehors, et la suivante terminée de blanc ; les pennes et les couvertures supérieures des ailes, d'un brun noiratre, bordé d'un brun plus clair. Longueur totale, près de sept pouces; bec,

sept lignes; tarse, neuf lignes; doigt postérieur nvec l'ongle, un peu moins de huit lignes; cet ongle, un peu plus dequatre lignes, légèrement courbé; queuc, deux pouces et demi : elle dépasse les alles de seize lignes.

....

#### L'ALOUETTE PIPI.

(LE PIPI DE BUISSON.)

Genre alouette. (Cuvier.)

C'est la plus petite de nos alouettes de France; sou nom allemand piep-lerche, et son nom an glals pipil, sont évidemment dérivés de son cri.

et ces sortes de dénominations sout toujours les meilleures, pulsqu'elles représenteut l'objet dénommé autaut qu'il est possible : aussi n'avonsnous pas hésité d'adopter ce nom de pipi. Ou compare le cri de cette alouette, du moins son cri d'hiver, à celui d'une santerelle ; mais il ést uu peu plus fort et plus perçaut. L'oisean le fait entendre soit en volant, soit en se perchant sur ies branches les plus élevées des huissons; car il se perche même sur ses petites branches, quoiqu'ii ait l'ongle de derrière fort long (moins long cependant et plus recourbé que dans l'alouette ordinaire); mais Il salt fort bien se servir de ses ongles antérieurs pour salsir les netites branches et s'v tenir perché; il se tient aussi à terre, et court très-légèrement.

Au printemps, lorsque le mále pipl chante sur sa branche, c'est avec beaucoup d'action : il se redresse alors , il entr'ouve le bec , il épanoult ses ailes, et tout annouce que c'est un chant d'amour : de temps eu temps Il s'élève assez haut; il piaue quelques moments, et retombe presque à la même place, en continuant toujonrs de chauter, et de chanter fort agréablement. Sou ramage est simple, mais II est doux, barmonieux et uettement prouoncé. Ce petit oiseau fait son uid dans des endrolts solltaires, et le cache sous une motte de gazon; aussi ses petits sont-ils souvent la proie des couleuvres : sa ponte est de cinq œufs marqués de brun vers ie gros bout. Il a la tête piutôt longue que ronde; le bec très-délicat et noirâtre; les bords de la pièce supérieure échancrés près de la pointe; les nariues à demi recouvertes par une membrane couvexe de même couleur que ie bec, et cachée eu partie sous de petites plumes omi reviennent en avant : selze pennes à chaque aife; fe dessus du corps d'un brun verdâtre varié, ou plutôt ondé de uoiratre; le dessous d'un blanc jaunâtre, moucheté irrégulièrement snr la poltrine et sur le cou; le fond des plumes cendré foucé; enfin deux raies blanchêtres sur les ailes, dont M. Liuuæus a fait un des caractères de l'espèce.

Les alouettes pipi paraissent en Angletzre vers le milleu de septembre, et on en prend alors une grande quantité dans les environs de Londres; elles fréquentent les bruyères et les plaines, et voltignen piubté qu'elles ne volen; car elles, ne s'élevent jamais beaucoup. Il ga reste ordinairement quelques-unes pendant l'hiver sur les marais des environs de Sarbourg. On peut juger par la forme et la délicatese du bed el falsos tet piq qu'elle a nourir piricipalement d'insectes et de petites graines, et et peut se par sa petitese qu'elle ne vitga soit longéremps. Elle se trouve en Allemagne, en Angleterre et même en Suede, e et que dei Mr. Limesus dans son Système de la Nature, quoiqu'il u'en faisea aucuen mention dans la Forma sacréca, du moins dans in première édition. Cet olsenu est assect hant mondi.

Longueur totale, environ ciaq pouces et demi jee, sit a sept lipres; doit potarieur, quatrie lipres; son ondje, cinq; 10, huit pour cau liers; queue, denx pouces; elle dépasse, les alles d'au pouce; it tale intestinal, sit pomes est demis; cavalage, denx pouces et d'emis, dilabé avant son insertion dans le gésier, qui est atmaculeux; des ribe-pette accurance; jet val point trouvé de vésicule de file. Le gésier coupuit la partie gauche de bas-ventre; il élait recouvert par le foie, et unilement par les intestins.

### LA LOCUSTELLE.

(LR BEC-FIN LOCUSTELLE.)

Genre bec-fin. (Cavier.)

Cette alonette est eucore plus petite que la précédente, et elle est la plus petite de toutes celles de notre Europe. Les auteurs de la Zoologie britannique, à qui seuls nous devons fa connaissance de cette espèce, lui ont donné ie nom d'alouette des saules, parce qu'on la volt tous les ans revenir visiter certaines saussaies du territoire de Whiteford en Flint-shire, où elle passe tout l'été. La locustelle ue différé de l'alouette pipi, ni par son éperon, ni par ses allures, ni par son chant, qui ressemble par conséquent à celui d'une cigale; et c'est par cette raison que je lui ai conservé le nom de locustelle que lul a donué Willnghby. Quant au piumage, elle a ia tête et le dessus du corps d'uu brun jaunâtre, avec des taches obscures; les penues des alles brunes, bordées de jaune sale ; celles de la queue d'un brun foucé; des especes de sourcils blanchâtres; et le dessous du corps d'un blanc teluté de fauue.

' Composée de dix pennes, suivant un bon observateur mais je sonpconne qu'il en avait en deux d'arrachées.

# LA SPIPOLETTE.

#### Genre alouette. (Cavier.)

J'adopte ce nom que l'on donne à Fiorence à l'oisean dont il s'agit ic.l lest une pa plus gros que la farfouse, et se tient dans les friéhes et les hvayères. Il a le dagit postierire fort long, comme l'alocette, mais son corps cat plus effei; et il différe cencoré e cette dermière par le mouvement de sa queue, semblable à cetul de la savadière et de la farfouse. Ces oiseaux se plaisent dans les bruyères, les friches, et surtout dans les éretules d'avoine, peu après la moissos; ils s'y rassemblent en troupes assez nombreuses.

Au printemps, le mâle se perche pour rappeler ou découvrir sa femelle; quelquefois même il s'élève en l'air, en chantant de toutes ses forces, puis revient bien vite se poser à terre, où est toujours le reudez-vous.

Lorsqu'on approche du nid, la mère se trahit bientôt par ses eris; en quoi son instinct paraît différer de celui des autres alouettes qui, lorsqu'elles craignent quelque danger, se taisent et demeurent immobiles.

M. Willughby a vu un nid de spipolette sur un genêt épineux, fort près de terre, composé de monsse en dehors, et en dedans de paille et de crin de cheval.

On est assez curieux d'élever les jonnes mêbe à cause de her ramage, mais cein demande des précustions. Il faut au commencement couvrit leur cage d'ame étaile viele leur leisser que peu de joar, et leur prodiquer les custs de formais. Lorsqu'ils sout accontumes à manger et à boire dans leur prison, on pout diminuer par dergrés la quastité des cestide formais, y par dergrés la quantité des cestide formais, y maléé avec de la fleur de farine et des jaunes d'avage.

On prend les spipolettes au filet trainé, comme no alouettes, et encore avec des gluanx que l'on place aur les arbres où elles ont fixé leur domieile; elles vont de compagnie avec les pinsous; il paraît même qu'elles partent et qu'elles reviennent avec eux.

Les mâles différent peu des femeiles à l'extérieur : mais une manière sûre de les reconnaître, c'est de leur présenter un autre mâle, enfermé

dans une cage; ils se jetteront blemôt dessus comme sur un ennemì, ou platôt comme sur un rival.

Willughby dit que la spipolette differe des autouettes par lo condeur noire de son bee et de ses pieds. Il ajonte que le bee est grêle, droit et pointu, les coins de la bouche bordes de jaune; qu'elle n'a pas, comme le cujeller, les premières peanes de l'alle plus courtes que les suivantes, et que le mále a les ailes un peu plus notres que la femélle.

Cet oisean se trouve en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Saede, etc.

M. Brisson regarde l'alouette des champs de Jessop eomme étant de la même espèce que la slenne, quoiqu'elles different entre elles par l'ongle postérieur qui est fort long dans la dernière, et beaucoup plus court dans l'alouette de Jessop : mais on sait que la longueur de cet ongle est sniette à varier suivant l'âge , le sexe, etc. Il y a nne différence plus marquée entre l'alouette de champ de M. Brisson et celle de M. Linnæus, quoique ces deux naturalistes les regardent comme appartenant à la même espèce: l'individu décrit par M. Linneus avait toutes les pennes de la queue, à l'exception des deux intermédiaires, blanches depuis la base jusqu'au millea de leur longueur; au lieu que celui de M. Brisson n'avait de blanc qu'aux deux penues les plus extérieures, sans parler de beaucoup d'autres différences de détail, qui spflisent avec les précédentes pour constituer une variété.

Les appoiettes vivent de petites graines et dinescrets; iene chair, lorençui die exgrasse, est un tre-bom manger. Elles ont la tête et tout le deasue du carge à dun gris bran leatité d'aivid-tre; les sourcils, la porge et tout le dessous do crops d'un libras junatire, ave des tactés brances et les couvertures des alles, brunes, bordes d'un bran plus clair; les pennes de la queue noisitres, exerple les deux intermédiaires qui est bordée de blanc, et la sulvante qui est terminée de même; efini, le ben noisitres et les pleuis dontées de même; efini, le ben noisitres et les pleuis deméns; efini, efini, etc.

nruns.

Longueur totale, six pouces et demi; bec, six à sept ligaes; vol, oaze pouces et plus; queue, deux pouces et demi, un peu fourebue, composée de douze pennes : elle dépasse les ailes de quinze lignes.

#### LA GIROLE.

#### Genre alouette, (Covier.)

M. Brisson soupçonne, avec une grande apparence de raison, que l'individu observé par Aldrovande était un jeune oisean dont la queue, extrêmement courte et composée de plumes très-étroites, n'était pas entièrement formée, et qui a vait encore la commissure du bec bordée de jaune : mais il y anrait eu , ce me semble , une seconde conséquence à tirer de la ; c'est que c'était nne simple variété d'âge, appartenante à une espèce connue, d'autant plus qu'Aldrovande, le seul auteur qui en ait parlé, n'a jamaia vu que ce seul individu. Il était de la taille de notre alouette commune; il en avait le principal attribut, c'est-à-dire, le long éperon à chaque pied. Le plumage de la tête et de tout le dessus du corps était varié de brun marron . de brun plus clair, de blanchâtre et de roux vif; Aldrovande le compare à celui de la caille ou de la bécasse. Il avait le dessous du corps blanc; le derrière de la tête ceint d'une espèce de couronne blanchâtre; les pennes des ailes brun marron, bordées d'une couleur plus claire; celles de la queue, du moins les quatre paires intermédiaires, de la même couleur; la paire suivante mi-partie de marron et de blanc, et in dernière paire toute blanche; la queue un peu fourchue, longue d'un pouce; le fond des plumes cendré ; le bec rouge à large ouverture ; les coins de la bouche jaunes; les pieds cupleur de chair; les ongles blanchatres; l'ongle postérieur long de six lignes , presque droit et seuicment

un peu reconrbé par le bout. Cet oiseau avait été tué aux environs de Bologne, sur la fin du mois de mai. Je le présente ici seulement comme uu problème à résoudre aux naturalistes qui sont à portée de l'observer, et de le rapporter à sa véritable espèce : car, encore unc fois, je doute beaucoup que i'on en doive faire une espèce distincte et séparée. M. Ray lul trouve beaucoup de rapport avec le eujelier, et ne volt de différence que dans les conleurs des pennes de la queue : cependant II aurait du y voir aussi une différence de grandeur, palsqu'il est aussi gros que l'alouctte ordinaire, et par conséquent plus gros que le cuje-Her; différence à laquelle on doit avoir encore plus d'égards, si l'on suppose a vec M. Brisson que l'oiseau d'Aldrovande était jeune

#### ....

LA CALANDRE.

Genre alouette. (Cuvier.)

Oppien, qui vivait dans le second siècle de l'ère chrétienne, est le premier parmi les ancelens qui ait parlé de cet oiseau, en indiquant in meilleure façon de le prendre, et cette façon est précisément celle que propose Ollus: elle conaiste à tendre le filet à portée des eaux où la

calandre a coutume d'aller boire.

Cet oiseau est plus grand que l'alouette; ii a anssi le bee plus court et plus fort, en sorte qu'il peut casser les graines : de plus , l'espèce est moins nombreuse et moins répandue. À ces différences près , la calandre ressemble tout à fait à notre alouette : même plumage , à peu près même port, même conformation dans l'ensemble et dans les détails, mêmes mœurs et même voix , si ce n'est qu'eile est plus forte, mais elle est aussi agréable ; et cela est si bien reconnu, qu'en Italie on dit communément chanter comme une calandre, pour dire chanter bien. De même que l'alouette ordinaire, elle joint à ce talent naturel celui de contrefaire parfaitement le ramage de plusieurs oiseaux, tels que le chardonneret, la linotte, le serin, etc., et même le plaulement des petits poussins , le cri d'appel de la chatte, en un mot, tous les sons analogues a ses organes, et qui s'y sont imprimés lorsqu'ils étalent encore tendres,

Ponr avoir des calandres qui chantent bleu . il faut, sclon Oliua, prendre les seunes dans le nid, et du moins avant leur première mue . préférant, autant qu'il est possible, celle de la couvée du mois d'août : on les nourrira d'abord avec de la pâtée composée en partie de cœur de monton; on pourra leur donner ensuite des graines a vec de la mie de pain, etc., avant soin qu'elles aient toujours dans leur cage un plâtros pour s'aiguiser le bec, et un petit tas de sabion pour s'v égayer lorsqu'elles sont tourmentées par la vermine. Malgré tontes ces précantions, on n'en tirera pas beaucoup de plaisir la première année : car la calandre est un oisean sauvage, c'est-à-dire ami de la liberté, et qui ne se faconne pas tout de suite à l'esclavage. Il faut même dans les commencements ou lui lier les ailes, ou substituer au piafond de la cage une toile tendue. Mais aussi lorsqu'elle est civilisée,

et qu'elle a pris ie pli de sa condition, elle chante sans cesse; sans cesse elle répète ou son ramage propre ou celui des autres oiseaux; et elle se plait tellement à cet exercice, qu'elle en oublie quelquesois ia nourriture.

On distinguele måle en ce qu'ii est plus gros, et qu'il a plus de noir autour du cou ; la femelle n'a qu'un collier fort étroit; queiques individus, an lieu du collier, ont une grande plaque noire sur le haut de la poltrine; tel était l'individu que nous avons fait représenter. Cette espèce niche à terre comme l'alouette ordinaire, sous une motte de gazon bien fournie d'herbe, et elle pond quatre ou einq œufs. Oliua, qui nous apprend ces détails, ajonte que la calandre ne vit pas plus de quatre ou cinq aus, et par couséquent beaucoup moins que l'alouette ordinaire. Beion conjecture qu'elle va par troupes, comme cette dernière espèce. Il ajoute qu'on ne la verrait point en France, si on ne l'y apportait d'ailleurs : maiscela signifie seulement qu'on n'en voit point au Mans ni dans les provinces voisines : car cette espèce est commune en Provence, où elle se nomme coulassade, à cause de son collier noir, et où l'on a coutume de l'élever à cause de son chant. A l'égard de l'Allemagne, de la Pologne, de la Suède et des autres pays du Nord, il ne paralt pas qu'elle y soit fréquente. On in trouve en Italie, vers jes Pvrénées, en Sardaigne, Enfin M. Russel a dit à M. Edwards qu'elle était commune aux environs d'Alep; et ce dernier nous a donné la figure colorice d'une vraie calandre, qui venait, disait-on, de la Caroline. Elle pouvait y avoir été transportée, elle ou ses père et mère, nonsculement par un coup de vent, mais encore par quelque vaisseau européen; et comme e'est un pays chaud, il est très-probable que l'espece peut y prospérer et s'y naturaliser,

M. Adanson regarde la calandre comme tenant le milieu entre l'alouette et la give : cequi ne doit s'entendre que du plumageet de la forme extérieure; car les habitudes de la grive et de la caisadre sont fort différentes, entre autres dans la construction du nid.

Longuear totale, sept pouces et un quart; bee, neut lignes; vel, treite pouces et demi; queue, deux pouces un tiers, composée de douze pennes, dont les deux paires les plus extérieures sont bordèes de blane, la troislème paire terminée de même, la paire intermédiaire gris brus; tout le reste noidrite; ces pennes dépas-

sent les ailes de quelques lignes; doigt postérieur, dix lignes.

### OISEAUX ÉTRANGERS

OUT OUT BAPPORT

#### A LA CALANDRE.

LA CRAVATE JAUNE OU CALANDRE DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

#### Genre fariouse. (Cuvier.)

Je n'ai point vu l'Individa qui a servi de modèle à la fig. 2 de la planche 504, de l'éd. in-40, mais j'en ai vu plusieurs de la même espèce. En général les mâles out le dessus du corps bruu, varié de gris ; la gorge et le haut du cou d'un bei orangé, et cette espèce de cravate est bordée de noir dans toute sa circonférence : cette même couleur orangée se retrouve encore au-dessus des yeux en forme de sourcils, sur les petites couvertures de l'aile, par petites taches, et sur le bord antérieur de cette même aile dont elle dessine le contour. Ils ont la poitrine variée de brun, de gris et de jaunêtre; le ventre et les flancs d'un rouge orangé; le dessous de la queue grisâtre ; les pennes de la queue plus ou moins brunes, mais les quatre paires les plus exterieures bordées et terminées de blane : les pennes des ailes brunes aussi bordées , les grandes de jaune, et les movennes de gris; enfiu le bec et les pieds d'un gris brun plus ou moins foncé.

Deux femelles que f'al observées avaient la cravate non pas orangée, mais d'un roux clin, la poitrine grivelée de brun sur le même fand, qui devenait plus foncé en s'éloignant del partie autérieure; enfils le dessus du corps plus varié, parce que les plumes étaient bordées d'un gris plus calar.

L'ongueur totale, sept poues et demi; bec, dix lignes; vol, oune poues et demi; doigt postérieur, ongle compris, plus long que celui du milieu; queue, deux ponees et demi, un peu foncribue, composée de douze pennes : elle dépasse les alies de quinze lignes. J'ai vu et mesuré un individa qui avait un pouce de plus de longueur totale, et les autres parties à proportion.

#### LE HAUSSE-COL NOIR

OU L'ALQUETTE DE VIRGINIE

Genre alouette. (Cuvier.)

Je rapproche cette alouette américaine de la cravate jaune à laquelle elle a beaucoup de rapports ; mais elle en differe cependant par le climat, par la grosseur et par quelques détails du plumage. Elle passe quelquefois en Allemagne dans les temps de neige, et e'est par cette raison que M. Frisch l'a appelée alouette d'hiver : mais il ne faut pas la confondre avec le lulu , à qui, selon Gessner, on pourrait donner le même nom, pnisqu'il paraît dans le temps où la terre est converte de neige. M. Frisch nous dit qu'elle est peu connue en Allemagne, et qu'on ne sait ni d'où elle vient ni où elle va.

On en a pris aussi quelquefois aux environs de Dantzick, avec d'autres oiseaux, dans les mois d'avril et de décembre; et l'une d'elles a vécu plusieurs mois en cage, M. Klein présume qu'elles avaient été spportées par un coup de vent, de l'Amérique septentrionale dans la Norwège ou dans les pays qui sont encore plus voisins du pôle, d'où elles avaient pu facilement passer dans des climats plus doux.

Il paraît d'ailleurs que ce sont des oiseaux de passage; car nous apprenons de Catesby qu'elles ne paraissent que l'biver dans la Virginie et la Caroline, venant du nord de l'Amérique par grandes volées, et qu'au commencement du printemps elles retournent sur leurs pas. Pendant leur séjour elles fréquentent les danes, et se nourrissent de l'avoine qui eroit dans les sables.

Cette alouette est de la grosseur de la nôtre . et son chant est à peu près le même : eile a le dessus du corps brun ; le bec noir; les yeux placés sur une bande jaune qui prend à la base du bec ; la gorge et le reste du cou de la même conlenr, et ec jaune est en partie terminé de chaque côté par une bande noire qui, partant des coins de la bouebe, passe sons les yeux et tombe jusqu'à la moitié du cou ; il est terminé an bas du cou par une espèce de collier ou hausse-col noir : la poitrine et tout le dessous du corps sont d'une couleur de paille foncée.

Longueur totale, six pouces et demi; bec, sept lignes; le doigt et l'ongie postérieurs encore plus longs que dans notre alouette ; queue ,

deux pouces et demi, un peu fourchue, composée de douze pennes ; elle dépasse les ailes de dix à onze lignes.

## L'ALOUETTE AUX JOUES BRUNES

DE PENSVLVANIE.

Voici encore une alouette de passage, et qui est commune aux deux continents; car M. Bartran, qui l'a envoyée à M. Edwards, lui a mandé qu'elle commençait à se montrer en Pensylvanie dans le mois de mars, qu'elle prenaît sa route par le Nord, et qu'on n'en voyait plus à la fin de mai ; et d'un autre côté M. Edwards assure l'avoir trouvée dans les environs de Londres.

Cet ôiseau est de la grossenr de la spipojette : il a le bec mince, pointu et de couleur foncée : les yeux bruns, bordés d'une conleur plus elaire. et situés dans une tache brune, de forme ovale, qui descend sur les jones, et qui est eirconscrite par une zoue en partie blanebe, en partie d'un fauve vif. Tout le dessus du corps est d'un brun. obscur, à l'exception des deux pennes extérieures de la queue, qui sont bianebes; le con, la poitrine et tout le dessous du corps sont d'un fauve rougeatre, moncheté de brun : les pieds et les ongles sont d'un brun foncé comme le bec ; l'ougle postérieur est fort long, mais cependant uu penmoins que dans l'alouette commune. Enfin, une singularité de cette espèce, e'est que l'aile étant repliée et dans sou repos, la troisseme penne, en comptant depuis le corps, atteint l'extrémité des plus longues pennes ; ce qui est, selon M. Edwards, le caractère constant des lavandières : et ce n'est pas le seni trait de ressemblance qui se trouve entre ees deux espéces; car nous avons déjà vu à la spipolette et à la farlouse un mouvement de queue semblable à ceful des lavandières, auxquelles ou a donné trop exclusivement, comme on voit, le nom de hoche-queues.

# LA ROUSSELINE.

OU L'ALOUETTE DE MARAIS. (LE PIPIT ROUSSELINE.)

Genre fariouse. (Cuvier.)

Cet alouette, qui se trouve en Alsace, est d'une grosseur moyenne entre l'alouette commuuc etiafarlousc. Jel'appelle rousseline, parce

que la couleur dominante de soupliumage est un roux pies ou moine chir. Elle a el dessus de la téte et du cerps varié decette couleur et debrum; les cotés de la têre roussitres, rayés de trois raies brunes prespue paralleles, dont la plus haute passe sous ferel la gerge d'un roux trèschir; la poltrine d'un roux un peu plus fonce, et semé de petites taches brunes fort érolies; le ventre et les couvertures inférieures de la queue d'un roux chir; les pennes de la queue et dre altes notifitres, bordées du même roux; le bre et les nécles laundires.

Cette alouette fuit entendre son chant des le matin, comme plusieurs autrre septects de ce genre, et son ramage est fort agréable, sebon Rzaczynski. Son nom falouette de marzis indique assez qu'elle se tient près des caux; on la voit souvent sur la grève : quelquefois elle niche sur les bords de si Moselle, dans les cavirons de Metz, où elle paraît fous les ans en octobre, et où fron en prera la lors quelque-unes.

M. Maudult m'a parlé d'une alouette rousse qui avait tes plumes du dessas du corps terminées de blane, ainsi que les peunes latérales de la queue : c'est probablement une variété dans l'espèce de la rousseline.

Longour totale, six pouces un quart; bee, huit lignes; tarse, un pouce; doigt postérieur, quatre lignes; son ongle, trois lignes et demle, uiñ peu courbé; queue, doux pouces un quart: étle dépasse tes alles de dix-huit lignes.

## LA CEINTURE DE PRÈTRE.

OU L'ALOUSTTE DE SIBÉRIS. (L'ALOUSTTE HAUSSE-COL NOIR.)

Gene akuntée, Comiré le nom d'alloutte, C'est celhi-ci qui a le plus beun pindraloutte, C'est celhi-ci qui a le plus beun périon et les cottes de la tête d'un più Jame, reiveir par une pette unben nibune entre l'ui et le bec, laquelle servienit à une autre tache plus grande, suite immediatrenis sous l'ord; la poirtine dé, cortée d'une large cetature moire; le reste de dacsion di corps blancière, les finace un pue pasment de la comme de la comme de la contra dessus de la litér et du corps, vuit de reussatter dessus de la litér et du corps, vuit de reussatter de dessu de la litér et du corps, vuit de reussatter de dessi but les couvertures autorieirers de

la queue jaunâtres, les pennes poirâtres, bordées

de gris, excepté les plus extérieures qui le sont de blanc; les pennes des ailes grises, bordées finement d'une couleur plus noire; les couvertures supérieures du même gris, bordées de rous-

saftre, je bee et teis pieda gris de plomb.

Cet oisean a die envoyé de Sherico oil în 'est
polist commun. Le veyagear Jean Wood parie
de petito sieuxus sembishies à l'aboutte, vos
une quo ess petita oiseaux sont de la mêmo repece que ceul de cet article, pulsaque les suns et
lea autres se plaisent dans les dimats-septentriomaux. Enfig le trove dans le estadiogue des oiseaux de Russie une alanda tangustica autrie;
ce qui semble indiquer une aiouste hoppée da
pays des Tougueses, voikin de la Sibérie. Il finat
pays des Tougueses, voikin de la Sibérie. Il finat
estadio de la communication de la c

Longueur totale, cinq pouces trois quarts; bec, six à sept lignes; doigt supérieur, quatre lignes et demie; son ongte, cinq lignes et demie; quene, deux pouces, composée de douze pennes, dépasse les ailes d'un pouce.

# OISEAUX ÉTRANGERS

QUI ONT REPPORT

LA VARIGLE.

Genre farlouse, (Cuvier.)

C'est M. Commerson qui nons a rapporte cetta glue petite aloute de pasy qu'arroche la trivire de la Pitat. Le nom de variole, que nons lui sons donné, a rapport à l'émait leva-varié et très-agrènile de sou plumage : elle a en effet le dressa de la tête et du cerps notifiere, joliment varié de différentes teintes de roux ; le devant duco úmaillé de même; la gorge et tout le dessous de la corps blanchêtre; les pomes de la queue prime de l'est de la comment de la

narres.

Longueur totale, cinq pouces un quart; bec, huit lignes; tarse, sept ou huit lignes; doigt postericur, trois lignes; son ongle, quatre lignes.

queue, vingt lignes, un peu fourchne, composée de douze penues : elle dépasse les aîles d'un pouce.

#### LA CENDRILLE.

#### Genre alonette. (Cuvier.)

J'ai vu le dessia d'un alouette du cap de Bonne-Répérince ayant la grore et tout le dessons du corps blanc, l'edessus de la tête roux, et cette espèce de calotte bordée de blanc depuis la base du be jusqu'au delà des yeux; de chanoir par en hout; la partie supérieure du con et du corps credite; les convertures supérieures de a files et leurs pennes moyennes grise; les de grandes notres aissi que les pennes de la queue.

Longueur totale, einq ponces; hec, huit lignes; ongle du doigt postérieur droit et pointn, égal à ce doigt; queue, dix-huit à vingt lignes, dépassant les alles de neuf lignes.

Y aurai-si quesque rapport entre la cendrille et cette alouette cendree que l'on soit en grand nombre, seion M. Shaw, anx environs de Bl. sette, qui est l'aucienne Utique l'Otouss deux sond d'Arlique: mais il y a loin des oètes de la d'éditerande au que Bonne-Bepréance; et d'ailleurs l'alouette cendrée de Biserte o'est pas avériable espèce : pent-être faudra-t-il la rapporter à au vériable espèce : pent-être faudra-t-il la rapporte d'ailleurs gratte d'affecque gratte d'ailleurs proporter de la grette d'affecque.

# LE SIRLI. DU CAP DE BONNE-ESPERANCE.

# Geare alouette. (Cuvier.)

Si cet oisean semble s'éloigner du genre des alouettes par la courbure de son bec, il s'en rapproche heaucoup par la longueur de son éperon, c'est-à dire de son ongle postérieur.

Ils toute la parties supérieure variée de brun plus ou moins fonce, de roux plus ou moins clair et de blanc; les couvertures des alles, leurs pennes et celles de la queue brunes, bordées de blanchâtre, quéqueu-nes yant une double bordure, l'une blanchâtre et l'autre roussâtre; toute la partie inférieure du corps blanchâtre, semée de taches noirâtres; le beo noir et les pieds bruns.

Longuenr totale, buit ponces; bee, un pouce; tarse, treize lignes; doigt postérieur, quatre lignes; l'ongie de ce doigt, sept lignes, droit et pointu; queue, environ deux pouces et demi, composée de douze pennes ; elle dépasse les ailes de dix-huit lignes.

#### LE COCHEVIS

#### OU LA GROSSE ALOUETTE HUPPÉE. Georg alouette, (Cuvier.)

Cette alouette a été nommée cochevis, parce qu'on a regardé l'aigrette de plumes dont sa tête est surmontée comme une espèce de crête, et conséquemment comme un trait de ressemblance avec le coq. Cette crête, ou plutôt cette huppe, est composce de quatre plumes de principale grandeur, sulvant Belon, de quatre ou six suivant Olina; et d'un plus grand nombre, selon d'autres, qui le portent insqu'à douze. On ne s'accorde pas plus sur leur situation et le ieu deces plumes que sur leur nombre ; elles sont toujours relevées, selon les uns, et selon d'autres l'oiseau peut les élever ou les abaisser, les étendre ou les resserrer à son gré; solt que cette différence dépende du climat, comme l'insinue Turner, ou de la saison, ou du sexe, ou de quelque autre circonstance. C'est une preuve de plus, ajoutée à mille autres , qu'il est difficile de sc former une idée complète de l'espèce, d'après l'examen, même attentif, d'un petit nombre d'individus.

Le coclevis est un oisean peu faronches, dit feliou, qui se riquit à la vue de l'homme et se met à chanter lorsqu'il le voit approcher. Il se itent dans les champs et les prairies sur les revvers des fausés et sur la crête des silions. On la contifort souvent au bord des caux et sur les grands chemias, où il cherche sa nourriture ver. M. Prichediqu'oid ermocorte sussi à l'entrée des bols, perché sur un arbre : mais cela est erar, et il est carore plus rare qu'il s'enfouce dans les grandes forêts. Il se pose quelquefois sur les tois, je sem surde clotture, etc.

Cette alouette, sans être aussi commune que relacette collamere, est expendant répandue assez généralement dans l'Europe, si ce i cet alous la partie septentironale. On en traver en Haite, suivant Olina; en France, suivant Belone en Allemagne, se ou Nitughby; no Pologne, sedon Raccynski; en Écoses, selon Sibaloi et mais je doute qu'il y en ai ten Sibaloi et mais je doute qu'il y en ai ten Sibaloi et Miller, au qu'il y en ai ten Sibaloi et de l'acceptable par que de l'acceptable par l'acceptable, va que M. Linnaeu n'en a point fait meution dans sa Fausan Saccior.

Le cochevis ne change pas de demeure peudant l'hiver : mais Belon ue devait point pour cela souppourer une fauta dans le texte d'Aristote, car ce texte un dit point que le cochevis quitte le pays; il dit seulement qu'il se cache pendant l'hiver, et e'est un fait qu'on eu voit moins dans ettle saison que pendant l'été.

Le chant des males est fort élevé, et cependaut si agréable et si doux , qu'un malade le souffrirait dans sa chambre : ponr en pouvoir jouir à toute heure, on les tient en cage; ils l'accompagneut ordinairement du trémoussement de leurs ailes. Ils sont les premiers à annoncer chaque anuée le retour du printemps, et chaque jour le lever de l'aurore, surtout quand le ciel est serein; et même alors ils gazouilleut quelquefois peudant la nuit; car c'est le beau temps qui est l'ame de leur chant et de leur gaieté. Au contraire, un temps pluvieux et sombre leur inspire la tristesse et les rend mnets. Ils continuent ordinairement de chauter jusqu'à la fiu de septembre. Au reste, comme ces oiseaux s'accoutument difficilement à la captivité et qu'ils viveut fort peu de temps en cage, il est à propos de jeur donner tous les ans la volce sur la fin de juin, qui est le temps on ils cessent de chanter, sauf à en repreudre d'autres au printemps suivant : ou hien on peut encore conserver sou ramage en perdant l'oiseau; il ne faut pour cela que tenir queique temps auprès d'eux une jeune alouette ordinaire ou un jeune seriu. qui s'approprierout leur chant à force de l'entendre.

Outre la prérogative de mieux chanter, qui distingua le mâle de la femelle, il s'en distingue encore par ua hec plus fort, une tête plus grosse, et parce qu'il a plus de noir sur la poitrine. Sa manière de chercher sa femelle et de la féconder est in même que celle du mâle de l'espece ordinaire, excepté qu'il décrit dans son vol un plus grand ecrele, par la ruison que l'esnèce est moiss nombreuse.

La fenelle fait son aid comme l'alocatte commune, mais le pius souvent dans le volistage des genads chemins; elle pond quatre ou ciuq cuti, qu'elle cours asser négligement; el l'on prétend qu'il se faut en cifet qu'une chaleur foit médicere, jointe à celle du sollel, pour les faire échere : mais les petits out-lis percé leur coque, et commence-tils à l'impérer son secours par leurs cris répétés, c'est alors qu'elle se moutre véribablement leur mère, et qu'elle se

charge de pourvoir à leurs besoins jusqu'à ce qu'ils soient eu état de prendre la volée. M. Frisch dit gu'elle fait deux pontes par

M. Frisch dit qu'elle fait deux pontes par au, et qu'elle établit sou nid par préféreuca sous les genévriers : mais cela doit s'eutendre principalement du pays où l'observation a été faite.

La première éducation des petits rémasti d'amond fort ainément: mais daus la subte élie devient toujours plus difficile, etil est rare, comme le l'ail dit d'après. M. Frisch, q'ont puisse les conserver en cage usa annoée entières, même en leur donnant la noueriture qui lur convient la mieux, c'est-à-dire, les œuf de fournis, le coraude boeff ou de monton haché meuns, le cheixe is cerase; le millet. Il dut avoir grande attention un eur donnant à manger, et en leur land'alipas leur renverser la langue; et qui pourrait tes foire veier.

Il semikerai, d'après e que f'ai importé des musus de l'abocett bupojes, qu'êt les la naturel plus Indépendant, plus éloigné de la domestiche que les autres aloutets, puisque, magér éon incitation prétendase pour l'homme, elle ne consulta jouis d'équivalent à la liberté, et qu'elle ne peut vivre longtemps dans la prison la plus donce et la plus commode; ou d'init même qu'elle ue vit solltaire que pour ae point se souverte aux assaginitéssements inadepartheis de la vis sociales : represabant le secretain qu'elle a une montré l', qu'elle pout même en approndre plusieurs et le régére aux les houviller et sans les mefers avec enféréer aux les houviller et sans les mefers avec

<sup>4</sup> Il n'y a pent-être que le cochevia qui apprenne au boot d'un mois; il répète l'air qu'on hai a montré, même en dormant et la tête sous l'aite main av roix est très-faible. Ædonologie, page 82, édition de 1773. son ramage qu'elle semble oublier parfaite- | je l'al remarque; elle en diffère même dans lo ment '.

L'individu observé par Willughby avait la longue large, un peufourchue, les cœcums trèscourts, et le fiel d'un vert obscur et bleuâtre; ce que ce naturaliste attribue à quelque cause acci-

Aldrovande donne la figure d'un coebevis fort âgé, dont le bec était blane autour de sa base; le dos cendré ; le dessous du corps bianchâtre , et la poitrine aussi, mais pointillée de brun ; les ailes presque toutes blanches, et la quene noire. Il ne faut pas manquer l'occasion de reconnaître les effets de la vieillesse dans les animaux , surtont dans ceux qui nous sout utiles, et auxquels nous ne donnons gnère le temps de vieillir. D'ailleurs cette espèce a bien d'autres ennemis que l'homme : les pins petits oiseaux carnassiers lui donnent la chasse, et Albert en a vu dévorer un par un corbeau; aussi la présence d'un oiseau de proie l'effraie, au point de venir se mettre à la merci de l'oiseleur, qui lui semble moins à craindre, ou de rester immobile dans un sillon, jusqu'à se laisser prendre à la main,

Longueur totale, six pouces trois quarts; bee, hnit à neuf lignes; doigt postérienr avec l'ongle, le plus long de tous, neuf à dix tignes; vol, dix à onze pouces; queue, deux pouces un quart, composée de douze pennes ; elle dépasse les ailes d'environ treize lignes.

LE LULU.

OU LA PETITE ALOUETTE HUPPÉE OU CUJELIER.

Genre alouette. (Cuvier.)

Cette alouette, que je nomme lulu d'après son chant, ne differe pas seulement du cochevis par sa taille qui est beaucoup plus petite; par la couleur de son pinnage qui est moins sombre, par celle de ses pieds qui sont rougeatres; par son chant ou pintôt par son cri désagréable, qu'elle ne fait jamais entendre qu'en volant, seion l'observation d'Aldrovande; enfin par l'babitude qu'elle a de contrefaire ridienlement les autres oiseaux; mais encore par le fond de l'instinct; car on la voit courir par troupes dans les champs, au lieu que le cochevis va seut, comme

\* Le cochevis peut apprendre plusieurs aira parfaitement. ce que le serin ne fait pas... Outre cela, il ne retient rien de son chant naturel... Ce qu'on ne peut ôter au serin. Traité du Serin de Canarie, page 45, édition de 1707.

trait principal de sa ressemblance avec lui; car les plumes qui composent sa huppe sont plus

longues à proportion.

On trouve le lulu en Italie, en Autriche, en Pologne, en Silésie, et même dans les contrées septentrionales de l'Angleterre, telles que la province d'York; mais son nom ne parait pas dans la liste des oiseaux qui babitent la Suède. Il se tient ordinairement dans des endroits fourrés, dans les bruyères et même dans les bois, d'ou lul est venu le nom allemand de Wald-lerche : e'est là qu'il fait son nid, et presque jamais dans les blés.

Lorsque le froid est rude, et surtout lorsque la terreest couverte de nelge, il se réfugie sur les fumiers et s'approche des granges pour y tronver à vivre : il fréquente aussi les grands chemins, et sans doute par la même raison,

Sulvant Longolius, e'est nn oiseau de passage qui reste en Allemagne tont l'hiver, et qui s'en va autour de l'équinoxe.

Gessner fait mention d'une autre alouette huppée, dont il n'avait vu que le portrait, et qui ne différait de la précédente que par quelque variété de plumage, où l'on voyait plus de blanc autour des yeux et dn cou, et sous le ventre ; mais ce pouvait être un effet de la vieillesse, comme nous avons vu un exemple à l'article du cochevis, ou de quelque autre cause particulière ; et il n'y a certainement pas là de quoi établir nne autre espèce, ni même une variété: aussi son nom allemand est-il tout à fait ressemblant à celni que les Anglais donnent au cochevis.

Je dois remarquer que l'éperon ou l'ongle postérieur n'a pas, dans la figure de Gessner, la longueur qu'il a communément dans les alouettes,

LA COQUILLADE.

(L'ALOUETTE COCHEVIS.)

Genre alouette. (Cuvier.)

C'est une espèce nouvelle que M. Gnys nous a envoyée de Provence: je la rapproche du cochevis, parce qu'elle a sur la tête une petite happe couchée en arrière, et que sans doute elle sait relever dans l'occasion : elle est proprement l'olsean du matin : car elle commence à chanter des la pointe du jonr, et semble donner le ton anx autres oiseaux. Le mâle ne quitte point sa

femelle, selon le même M. Guys: et tandis que l'un des deux cherche sa nourriture, c'est-à-diré des insectes tels que chenilles et sauterelles, et même des limaçons, l'autre a l'œil at guet et avertit son camarade des dangers qui mena-

avertit son camarade des dangers qui menaceot.

La coquilhade a la gorge et tout le dessons d'u corps bisnebâtre, avec de petites lachers noiràtres sur le cou et sar la politine; les plumes de la huppe noires, bordées de hanc; le dessus de la tête et du corps, varié de noirâtre et de roux

In huppe noires, bordées de hlanc; le dessus de la tête et du corps, varié de noirâtre et de roux clair; les grandes couvertures des alles termides de blane; les pennes de la queue et des alles brunes, bordées de roux clair, excepté quelques pennes des alles qui sont bordées ou terminées de blanc; le bee brun dessus, blanchâtre dessous; les péteds jannaîtres.

Longueur totale, six pouces trois quarts; bec, oaze lignes, assez fort; tarse, dix lignes; dolgt postérieur, neuf à dix lignes; ongle compris; cet ongle, six lignes; quene, deux pouces, dépassant les ailes de sept à huit ligues.

M. Sounerat a rapporté du cap de Bonne-Es-

pérance une aloutet fort ressemblante à celleci, solt par au grouse et ses proportions, soit par cel, soit par au grouse et ses proportions, soit par son plumage; elle s'en diffère qu'en ce qu'elle su'à point de happe ; que la coaleur du dessons du corps est plus jannière, et que parmile se panes de la quence de da ailer, il n'y on a norum qui soit bondér de blanc: mais ces différences qui soit bondér de blanc: mais ces différences dans cette espèce; c'était pent-être une fencile ou un ieune obsesso de l'hance.

Dans le Voyange au Levant de M. F. Hanselquist, il est fait mention de l'alouette d'Espagne, que ce anturaliste vit dans la Médilerranée, au moment où elle quiltait le rivage; mais in 'en dit ried plus, et je ue trouve dans les auteurs aucune espèce d'alouette qui ait été désignée sous ce nom.

OISEAU ÉTRANGER

AU COCHEVIS.

LA GRISETTE

OU LE COCHEVIS DU SÉNÉGAL.

On doit à M. Brisson presque tout ce que l'on rossiguol se tait : les uns ont d'aussi beaux sons, sait de ce cochevis étranger : il a l'attribut ca-

ractéristique des cochevis, c'est-à-dire une espèce de huppe, composée de plumes plos lonques que celles qui convrent le reste de la tête. La grosseur de l'oiseau està peu près celle de l'alouette commune. Il appartient à l'Afrique et se perche snr les arbres qui se trouvent aux bords du Niger : on le voit aussi dans l'île du Sénégal. Il a le dessus du corps varié de gris et de brnn : les couvertures supérieures de la gneue d'un gris roussatre ; le dessous du corps blanchâtre, avec de petites taches brunes sur le cou, les pennes de l'aile gris brun , bordées de gris ; les deux intermédlaires de la queue grises; les latérales brunes, excepté la plus extérieure qui est d'un blanc ronssatre, et la suivante qui est bordée de cette même couleur; le bec couleur de corne; les pieds et les ongles gris.

J'ai vu une femelle dont la huppe était couchée en arrière comme celle du mille, et variée, ainst que la tête et le dessus du corps, de traits bruns sur un fond roussâtre; le reste du plumage était conforme à la deseription précédente. Cette femelle avait le bee plus long et la queur plus

Longueur totale, six pouces et demit; bec, neur lignes et demic; vol, onze pouces; doigt postérieur, ongle compris, égal au doigt du milieu; quene, deux pouces deux lignes, un peu fourchue, composée de douze pennes : elle dépasse les alles de six à sept lignes.

# LE ROSSIGNOL.

(LE BEC-FIN ROSSIGNOL.)

Ordre des passereaux, familie des dentirostres, geure bec-fin, sous-geure fausette. (Cavier.)

Il n'est point d'homme bien organisé à qui ce nom ne rappélle quelques-mer de ces belles units de printerpas ou le celé dans reserval, 'air calme, toute la nature en aitence, et pour ainsi de l'enterpas ou le celé dans reserval, 'air calme, toute la nature en aitence, et pour ainsi dire, attgritte, il a écout à veu revissement le runnage de ce chaatre des frets. On pourrait letre quelques autres diseaux chanters, dont la voir le dispeta e aversis esparé à celur, le planen, se reserval, le sant, le planen, le monte de la pour le common, le merle sellutar, le moqueur d'Amérique, se font devotre avez plaistri, lensque le rossigno à triit : le sun oudf 'unual heaux sons, le suries on lei tubres aussi que s'esta donre, le sutres on le tubres aussi pur s'esta donre, a

d'autres ont des tours de gosier aussi flattenrs ; mais il n'en est pas un senl que le rossignol n'efface par la rénnion complète de ces talents divers, et par la prodigleuse variété de son ramage; en sorte que la chanson de chacun de ces oiseaux, prise dans toute son étendue, n'est qu'nn conplet de celle du rossignol. Le rossignol charme toujonrs, et ne se répète jamais, du moins iamais servilement ; s'il redit quelque passage, ce passage est animé d'un accent nouveau, embelli par de nouveaux agréments ; il réussit dans tons les geures; il rend toutes les expressions; il saisit tous les caractères, et de plus il sait en augmenter l'effet par les coutrastes. Ce coryphée du printemps se prépare-t-il à chanter l'hymne de la nature, il commence par un préinde timide, par des tons faibles, presque indécis, comme s'il vonlait essaver sou instrument et intéresser ceux qui l'écoutent : mais ensuite, prenant de l'assnrance, il s'anime par degrés, il s'échauffe, et bientôt il déploie dans leur plénitude toutes les ressources de son incomparable organe : conps de gosier éclatants : batteries vives et légères; fusées de chant, où la netteté est égale à la volubilité; murmure intérienr et sonrd qui n'est point appréciable à l'oreille, mais très-propre à augmenter l'éciat des tons appréciables ; ronlades précipitées, brillantes et rapides, articulées avec force et même avec une dureté de bon goût; accents plaintifs, cadences avec mollesse; sous filés sans art, mais enflés avec âme ; sons enchanteurs et pénétrants; vrais soupirs d'amour et de volupté qui semblent sortir du cœur et font palpiter tous les cœurs, qui cansent à tout ce qui est sensible une émotion si donce, nne langueur si touchante. C'est dans ces tons passionnés que l'on reconnait le langage du sentiment qu'un époux heureux adresse à une compagne chérie, et qu'elle seule peut lui inspirer; tandis que dans d'autres phrases plus étounantes peut-être, mais moins expressives, on reconnaît le simple projet de l'amuser et de lui plaire, on bien de disputer devant elle le prix du chant à des rivaux jaloux de sa gloire et de son bouheur.

Ces différentes phrases sont entremétés de silences, de ces disences qui dans iout geare de métodies, concourent si puissammentaru, grands effets : on jouit des beaux sons que l'on vient d'autendre, et qui retentissent encore dans l'oreille; oni en jouit mieux, parce que la jonissance est plus intime, plus recueillé, et ni-

point troublée par des sensations nonvelles, Blentôt on attend, on désire une antre reprise : on espère que ce sera celle qui plait : si l'on est trompé, la beanté du morcean que l'on entend ne permet pas de regretter celui qui n'est que différé, et l'on conserve l'intérêt de l'espérance pour les reprises qui suivront. Au reste, nne des raisons pourquoi le chant du rossignol est plus remarqué et produit plus d'effet, c'est, comme dit très-bien M. Barrington, parce que chantant la nuit, qui est le temps le plus favorable, et chantant seni, sa voix a tout son éclat, et n'est offusquée par aucuue autre voix. Il efface tons les autres oiseaux, suivant le même M. Barrington, par ses sons moellenx et flutés, et par la durée non interrompue de son ramage qu'il soutient quelquefots pendant vingt secondes. Le même observateur a compté daus ce ramage selze reprises différentes, bien terminées par leurs première et dernière notes, et dont l'olsean sait varier avec goût les notes intermédiaires. Enfin ii s'est assuré que la sphère que remplit la voix d'un rossignol n'a pas moins d'un mille de diamètre, surtout lorsque l'air est calme ; ce qui égale au moins la portée de la voix homaine

Il est étonnant qu'un si petit oiseau, qui ne pèse pas une demi-once, ait taut de force dans les organes de la voix : aussi M. Hanter a-t-il observé que les museles da larynx, on si l'on veut du gosère, étaient plus forts à proportion dans cette espèce que dans tonte autre; et même plus forts dans le mále, qui chante, quidans la femelle, qui ue chante point.

Aristote, et Pline d'après lui , disent que le chant du rossignol dure dans toute sa force quinze jours et quinze nuits sans interruption, dans le temps où les arbres se couvreut de verdure; ce qui doit ne s'entendre que des rossignois sauvages, et n'être pas pris à la rigueur, car ces oisean x ne sont pas muets avant ni après l'époquefixée par Aristote : à la vérité lis nechantent.pas alors avec autant d'ardeur ni aussi constamment. Ils commencent d'ordinaire au mois d'avril, et ne finissent tont à fait qu'au mois de juin, vers le solstice; mals la véritable époque où leur chant diminne beauconp, c'est celle où leurs pelits vienuent à éclore, parce qu'ils s'occupent aiors du soin de les nourrir, et que dans l'ordre des instincts la nature a donné la prépondérance à ceux qui tendent à la conservation des espèces. Les rossignols captifs continuent

nu, mais encore plus parfait et mieux formé : de la M. Barrington tire cette consequence, que dans cette espèce, ainsi que dans bien d'autres, le mâle ne chante pas pour amuser sa femelle, nl pour charmer ses ennuis durant l'incubation : conséquence juste et de toute vérité. En effet, la femelle qui couve remplit cette fonction par un instinct, on plutôt par une passion plus forte en elle que la passion même de l'amour : elle y trouve des joulssances intérieures dont nous ne pouvons bien juger, mals qu'elle parait sentir vivement, et qui ne permettent pás de supposer que dans ces moments elle ait besoin de consolation. Or, puisque ce n'est ni par devoir ni par vertn que la femelle couve, ce n'est point non pius par procédé que le mâle chante ; il ne chante pas en effet durant la seconde incubation : c'est l'amour, et surtout le premier période de l'amour, qui inspire aux oiseaux leur ramage. C'est au printemps qu'ils éprouvent et le besoin d'aimer et celui de chanter : ce sont les mâles qui ont le plus de désirs, et ce sont enx qui chantent le plus; ils chantent la plus grande partie de l'année lorsqu'on sait faire régner autour d'eux un printemps perpétuel qui renouvelle incessament leur ardenr, sans leur offrir aucune occasion de l'éteindre. C'est ce qui arrive aux rossignois que l'on tient en cage, et même, comme nous venons de le dire, à ceux que l'on prendadultes : on en a vu qui se sontmis à chanter de toutes leurs forces peu d'heures après avoir été pris. Il s'en faut bien cependant qu'ils soieut insensibles à la perte de leur liberté, snrtout dans les commencements : ils se laisseraient mourir de faim les sept ou buit premiers jours. si on ne leur donnait la becquée ; et ils se casseraient la tête contre le plafond de leur cage, si on ne leur attachait les ailes; mais à la longue la passion de chanter l'emporte, parce qu'elle est entretenue per une passion plus profonde. Le chant des autres oiseaux, le son des instruments, les accents d'une voix douce et sonore, les excitent aussi beaucoup; ils accourent, ils s'approchent, attirés par les beaux sons ; mais les duos semblent les attirer encore plus puissamment : ce qui pronverait qu'ils ne sont pas insensibles aux effets de l'harmonie. Ce ne sont point des auditeurs muets ; ils se mettent à l'unisson, et font tous leurs efforts pour éclipser jeurs rivaux, ponr couvrir toutes les autres voix

de ehanter pendant neuf ou dix mois, et leur

chant est nou-seulement plus longtemps soute-

et même tous les, autres bruits : on prétend qu'on en av tomber morts aux pleids de la personne qui chantait; on en a vu na autre s'argitati, gondait sa gorgeet faisonit entrendre un passonitiement de colores, toutes les fois qu'un activation de la colore del l

Tous les rossignols ne chantent pas également bien; il v en a dont le ramage est si médiocre que les amateurs ne veulent point les garder ; on a même cru s'apercevoir que les rossignols d'un pays ne chantaient pas comme ceux d'un autre. Les curieux en Angleterre préferent, dit-on, ceux de la province de Surry à ceux de Middlesex, comme ils préférent les pinsons de la province d'Essex, et les chardonnerets de celle de Kent. Cette diversité de ramage dans des oiseaux d'une même espèce a été comparée, avec raison, anx différences qui se trouvent dans les dialectes d'une même langne : Il est difficile d'en assigner le vraies causes , parce que la pinpart sont accidentelles. Un rossionol aura entendu, par hasard, d'autres oiseaux chanteurs : les efforts que l'émulation lui aura fait faire auront perfectionné son chant, et il l'anra transmis ainsi perfectionné à ses descendants : car chaque père est le maître à chanter de ses petits ; et l'on sent combien, dans la suite des générations, ce même chant pent-être encore perfectionné ou modifié diversement par d'antres hasards semblables.

Passé le mois de juin, le rossignol ne chante plus, et il ne la i reste qu'un eri rauque, une sorte de croassement, où l'on ne reconnait point du tout la métodieuse Philomele; et il n'est pas surprenant qu'autrefois en Italie on lui donnât un autre nom dans cette circonstance : c'est en effet un autre oiseau, un oiseau absolument dif-

<sup>9</sup> M. Le Moine a mast remarqué que les tiens poursuliraient avec colter un acein purie qui un ait dans la même chaimbre. Inreque celui-ci approchait de leur cape; mais cette jalousse touraus quelquion en émalitaient azo na 1 va den ronsignole au transitairen en consignole un autoritairen en contra de la comparta del la comparta del la comparta de la comparta del la co

ferent, du moins quant à la voix, et même un peu quant aux conleurs du plumage.

Dans l'espèce du rossignol, comme dans toutes les autres, il se trouve quelquefois des femelles qui participent à la constitution du mâle. à ses habitudes et spécialement à celle de chanter. J'ai vu une de ces femelles chantantes qui était privée; son ramage ressemblait à ceini du måle: cependant il n'était ni aussi fort ni aussi varié; elle le conserva jusqu'au printemps; mais alors, subordonnant l'exercice de ce talent, qui lui était étranger, aux véritables fonctions de son sexe, elle se tut pour faire son nid et sa ponte, quoiqu'elle n'ent point de mâle. Il semble que dans les pays chands, tels que la Grèce, il est assez ordinaire de voir de ces femelles chantantes, et dans cette espèce et dans beauconp d'autres ; du moins c'est ce qui résnite d'un passage d'Aristote.

Un musicien, dit M. Frisch, devrait étudier le chant du rossignol et le noter : c'est ce qu'essaya jadis le jésuite Kircher, et ce qu'a tenté nonveilement M. Barrington; mais, de l'aveu de ce dernier, ca été sans aucun succès. Ces airs notés, étant exécutés par le plus habile joneur de flûte, ne ressemblaient point du tout an chant du rossignol, M. Barrington soupconne que la difficulté vient de ce qu'on ne peut apprécier an juste la durée relative, on, si l'on veut, la valeur de chaque note. Cependant, quoiqu'il ne solt point aisé de déterminer la mesure que sult le rossignol,lorsqu'il chante, de saisir ce rhythme si variédans ses mouvements, si nuancé dans ses transitions, si libre dans sa marche, si indépendant de tontes nos règles de convention, et par cela même si convenable au chantre de la nature, ce rhythme, en un mot, fait pour être finemeut senti par un organe délicat, et non pour être marqué à grand bruit par un bâton d'orchestre, il me paraît encore plus difficile d'imiter avec un instrument mort les sons du rossignol, ses accents si pleins d'âme et de vie, ses tours de gosier, son expression, ses soupirs ; il faut pour cela un instrument vivant et d'une perfection rare; je veux dire une voix sonore'. harmonieuse et légère, un timbre pur, moelleux, éclatant, un gosier de la plus grande flexibilité, et tout cela guidé par une oreille juste. soutenu par un tact sûr, et vivifié par une sensibilité exquise ; voilà les instruments avec lesquels on peut rendre le chant du rossignol, J'ai vu denx personnes qui n'en auraient pas noté

un seul passep, et qui cependant l'Imitation dans toute son éculeur et amanier à maintaine. Il usion : échient deux hommes ; ils siffants anturellement qu'on ne pouvait distinguer à la naturellement qu'on ne pouvait distinguer à la conformation de ses levres si c'était bui ou son voisin qu'on entendait; l'autre siffant avec plus d'effort, il était même obligé de president, l'autre infination orient passe nois parfaite. Enfin on voyait, il y a fort peu d'aunées, à Londres, un homme qui par son chant avait attire, bent on homme qui par son chant avait attire, son son point qu'ils venuiette se precher sur loit et se laissiscient jout se la faite leit qui te se laissiscient jout se la faite di cut et se laissiscient jout et se laissiscient jour de la main de la contraint par la contraint par la contraint par la contraint particular de la main de la contraint par la contraint particular de la cont

Comme il n'est pas donné à tout le monde de s'approprier le chant du rossignol par une imitation fidèle, et que tout le monde est curieux d'en jouir, plusieurs ont taché de se l'approprier d'une manière plus simple, je veux dire en se rendant maîtres du rossignoi lui-même, et le réduisant à l'état de domesticité : mais c'est un do mestique d'une humeur difficile, et dont on ne tire le service désiré qu'en ménageant son caractère. L'amour et la gaieté ne se commandent pas, encore moins les chants qu'ils inspirent. Si l'on veut faire chanter le rossignel captif. Il faut le bien traiter dans sa prison; il faut en peindre les mars de la couleur de ses bosquets. l'environner, l'ombrager de feuillages, étendre de la mousse sous ses pieds, le garantir du froid et des visites importunes, lui donner une nourriture abondante et que lui piaise; en un mot, il fant lui faire illusion sur sa captivité et tacher de la rendre aussi douce que la liberté, s'il était possible. A ces conditions le rossignol chantera dans la cage Si c'est un vieux, pris dans le commencement du printemps, il chantera an bout de huit jours et même plus tôt, et il recommencera à chanter tous les ans au mois de mai et sur la fin de décembre. Si ce sont des jeunes de la première ponte, élevés à la brochette, lis commenceront à gazouiller des qu'ils commenceront à manger seuls; lenr voix se haussera, se formera par degrés ; elle sera dans toute sa force sur la fin de décembre, et ils l'exerceront tous les jours de l'année, excepté au temps de la mue; ils chanteront beaucoup mieux que les rossignols sanvages; ils embelliront leur chant naturel de tous les passages qui leur plairont dans le chant des antres oiseaux qu'on leur fera entendre, et de tous ceux que leur inspirera l'envie de les surpasser ; ils apprendront à chan-

ter des airs, si on a la patience et le mauvais goût de les siffler avec la rossignolette; ils apprendront même à chanter alternativement avec un chœur, et à répêter leur couplet à propos ; enfin, ils apprendront à parler quelle langue ou voudra. Les fils de l'empereur Claude en avaient qui parlaient grec et latiu : mais ec qu'ajoute Pline est plus merveilleux; c'est que tous les jours ces oiseaux préparaient de nouvelles phrases et même des phrases assez longues , dont ils régalaient leurs maitres. L'adroite flatterie a pu faire croire cela à de jeunes princes : mais un philosophe tel que Pline ne devait se permettre ni de le croire, ni de chercher à le faire croire, parce que rien n'est plus contagieux que l'erreur appuyée d'un grand nom, Aussi plusieurs écrivains, se prévalaut de l'autorité de Pline, out renchérl sur le merveilleux de sou récit. Gessner, entre autres, rapporte la lettre d'un homme digne de foi (comme ou va le voir) où il est question de deux rossignols, appartenant à un maître d'hôtellerie de Batisboane, lesquels passaient les nuits à converser, en allemand, sur les intérêts politiques de l'Europe, sur ce qui s'était passe, sur ce qui devait arriver bientôt, et qui arriva en effet. A la vérité, pour rendre la chose plus eroyable, l'auteur de la lettre avoue que ces rossignols ne faisaient que répéter ce qu'ils avaient entendu dire à quel jues militaires, ou à quelques députés de la Dièta, qui fréqueutaient la même hôtellerie : mais avec cet adouclssement même, e'est encore une histoire absurde et qui ne mérite pas

d'être réfutés sérleusement. J'ai dit que les vieux prisonnlers avalent deux saisons pour chanter, le mois de mai et celui de décembre : mais lel l'art peut encore faire une seconde violence à la nature, et changer a son eré l'ordre de ces saisons, en tenant les oiseaux dans une chambre renduc obscure par degrés, tant que l'on veut qu'ils gardent le sileuce, et leur redonnant le jour, aussi par degrés, quelque temps avant celui où l'on yeut les entendre chanter ; le retour ménage de la lumière, joint à toutes les autres précautions indiquées ci-dessus , aura sur cux les effets du printemps. Ainsi l'art est parvenu à leur faire chanter et dire ce qu'on veut en quand on veut; et si l'ou a un assezgrand nombre de ces vieux captifs, et qu'on ait la petite industrie de retarder et d'avaucer le temps de la mue, on pourra, en les tirant successivemeut de la chambre obscure, jouir de leur chant

toule l'année sans aucune interruption. Parmi les jeunes qu'on élève, il s'en trouve qui chantent la nuit: mais la plupart commencent à se faire entendre le matin sur les huit à neuf heures dans le temps des courts jours, et toujours plus matin à mesure que les jours eroissent.

On one se douterul pas qu'un chant suasi varié que ceil du resigne det rafferen de la les bornes circites d'une seule octave; c'estvendant ce qui relatide de l'observation de tive d'un bomme de goût, qui joint la justesse de l'orcille aux limites de l'observit ai les ils remayure quelques sons aigus qui allaient de la double cotte, e passaient comme c'edirs, mais cela n'arrive que trie-rarement et drauge l'obsen, par un effort de gouier, fait octavier avoix, comme un filteur fait octavier so title ca proprie de sitte en para le contra l'arrive que treserve sons en serve de serve de l'arrive que trè-rarement et drauge l'obsen, par un effort de gouier, fait octavier avoix, comme un filteur fait octavier so title ca forçant le voix.

Cet oiseau est capable a la longue de s'attacher à la personne qui a soin de lui : lorsqu'unc fois la connaissance est faite, il distingue son pas avant de la voir, il la salue d'avance par un cri de joie; et s'il est en mue, on le voit se fatiguer eu efforts inutiles pour chanter, et suppléer par lagajete de ses mouvements, par l'âme qu'il met dans ses regards, à l'expression que son gosier lui refuse. Lorsqu'il perd sa blenfaitrice, il meurt quelquefois de regret; s'il survit,il lul faut longtemps pour s'accoutumer à un autre '; il s'attache fortement parce qu'il s'attache difficilement, comme font tous les caractères timides et sauvages. Il est aussi très-solitaire: les rossignols voyagent seuls, arrivent seuls aux mois d'avril et de mal, s'en retournent seuls au mois de septembre 2; et lorsque au printemps le mâle et la femelle s'apparient pour nicher, cette union particuliere semble fortifier encore leur aversion pour la sociéte générale; car ils ue souffrent alors aucun de leurs pareils dans le terrain qu'ils se sont approprié : on croit que c'est afin d'avoir une chasse assez étendue pour subsister, eux et leur famille; et ce qui le prouve, c'est que la

\* Un rossignol, dont's avais fait présent, dit M. Le Moine, ne voyant plus sa gouvernante, cosa de mangre, et bientible il fot aux abois ; il ne pouvait jus se tenti sur le bâtion de sa cage; mais syant ête remis à sa gouvernaste. il se rassima, manga, but, se percha, et foi rétable no insti-quatre sheures. > On en a ve, dri-on, qui ayant été liches dans les bois, sont revenus cher leur naîfre.

<sup>3</sup> En Italie, il acrive en mans el avril, el se retire au commencent de novembre; en Angloterre, il arrive en avril et en mai, et rapart des le mois d'aoft; en époques dependent, comme on le juge bien, de la température locale et de celle de la asjacon.

distance des nids est beaucoup moindre dans un pays où le nourriture abonde. Cela prouve aussi que la jalousie n'entre pour rien dans leurs motifs, comme quelque-suns l'out dit; car on sait que la jalousie ne trouve jamais les distances assez grandes, et que l'abondance des vivres ne diminue ni ses ombrages ni ess précaultons.

Charpe couple commence faire son ald vesla fig alveil et aucomencement fem ai: I ble construisent de feuilles, de Joues, de brins d'herbe grossière en dehors, de pleties fibres, de racines, de crin, et d'une especede bourrees dedans; lis le plecent a une boune exposition, de caus; lis le posteil en sur les brunches les des eurs; lis le posteil en sur les brunches les plus basace des arbuises, tels que groscillers, épines blanches; pruniers sauvages, charmilies, etc., ou sor une touffe d'herbe, et méme à terre au pied de ces arbuistes; l'est eq qui fuit que leurs estos ui ueux petis, et quelquefois la mers, sont la proie des chirm de chasse, de creacids, des foutures, des belettes, des con-

leuvres, etc. Dans notre climat, la femelle pond ordinalrement cinq œufs, d'un brun verdâtre uniforme, excepté que le brun domine au gros bout, et le verdâtre au petit bout : la femelle couve seule; elie ne quitte son poste que pour chercher à manger, et elle ne le quitte que sur le soir, et lorsqu'elle est pressée par la faim : pendant son absence le mâle semble avoir l'œil sur le nid. Au bout de dix-huit ou vingt jours d'incubation, les petits commencent à éclore. Le nombre des mâles est communément pius que donble de celul des femelles : aussi lorsqu'au mois d'avril on prend un mâle apparié, il est bieutôt remplacé auprès de la veuve par un autre, et eelui-ci par un troisième; en sorte qu'sprès l'enlevement successif de trois on quatre máles, la couvée n'en va pas moins blen. La mère dégorge la nourriture à ses petits, comme font les femelles des serins; etle est aidée par le père dans cette intéressante fonction; c'est alors que celui-ci cesse de chanter, pour s'occuper sérieusement du soin de la familie : on dit même que durant i'incubation ii chante rarement près du nid, de peur de le faire déconvrir : mais lorsqu'on approche de ce nid, la tendresse paternelle se trahit par des cris que lui arrache le danger de la couvée et qui ne font que l'angmenter. En moins de quinze jours les petits sont converts de plumes, et e'est alors qu'il faut sevrer ceux qu'on veut élever :

iorsqu'ils voient scuis, les père et mère recommencent une autre ponte, et après cette seconde, une troisième; mais, pour que cette dernière réussisse, il faut que les froids ne strviennent pas de bonne beure. Dans les pays chauds, lis font jusqu's quatre pontes, et partout les dernières sont les moins nombranes.

nières sont les moins nombrenses. L'homme, qui ne eroit posseder que lorsqu'il peut user et abnser de ce qu'il possède, a trouvé le moyen de faire nicher les rossignols dans la prison : le pius grand obstacle était l'amour de la liberté, qui est tres-vif dans ces oiseaux; mais on a su contrebalancer ce sentiment naturel par des sentiments aussi naturels et plus forts, le besoin d'aimer et de se reproduire, l'amour de la géniture, etc. On prend un male et nne femelle appariés, et ou fes lâche dans une grande voliere ou plutôt dans un coin de jardin planté d'ifs, de charmilles et autres arbrisseaux, et dont on aura fait une vollere, en l'environnant de filets : c'est la manière la plus douce et la pius sure d'obtenir de ieur race. On peut encore y réussir, mais plus difficilement, en plaçant ce male et cette femelle dans un cabinet peu éclairé, chacun dans une cage séparée; leur donnant tous ies jours à manger aux mêmes heures; laissant queiquefois les cages ouvertes afin qu'ils fassent connaissance avec je cabinet, la leur ouvrant tout à fait au mois d'avril, pour ne la plus fermer, et ieur fournissant alors ies matérianx qu'ils ont coutume d'employer à ieurs uids, tels que feuilles de chène, mousse, chiendent épiuche, bourre de eerf, des crins, de la terre, de l'eau ; mais on aura soin de retirer l'eau quand le femelle convera. On a anssi cherché le moven d'établir des rossignois dans un endroit où ii n'y en a point encore en ; ponr cela on táche de prendre le père, la mère et tonte la couvée avee le nid; on transporte ce nid dans un site qu'on aura choisi le plus semblable à celui d'où on l'aura enlevé; on tient les deux cages qui renferment le père et la mère à portée des petits, jusqu'à-ce qu'ils aient entendu leur cri d'appel : alors on leur ouvre la cage, sans se montrer; le mouvement de la nature les porte droit au lien où ils ont entendu crier leurs petits; iis ieur donnent tont de suite ia becquée; ils continueront de les nourrir tant qu'il sera nécessaire, et l'on prétend que l'année suivante ils reviendront an même endroit. Ils v reviendront, sans doute. a'ils v trouvent une nourriture convenable et les

commodités pour nicher; car sans cela tous les

autres soins seraient à pure perte, et avec cela ils seront à peu près superflus.

Si l'on veut élever soi-même de jeunes rossignols, il fant préférer ceux de la première ponte, ce leur donner tel Instituteur que l'on jugera à propos: mais les meilleurs, à morravis, ce sont d'autres rossignols, surtout ceux qui chantent te mieux.

Au mois d'août, les vieux et les jeunes quittent les bois pour se rapprocher des buissons, des haies vives, des terres nouvellement labourées, où ils trouvent plus de vers et d'insectes; peutêtre aussi ce monvement général a-t-li quelque rapport à leur prochain départ : il n'en reste point en France pendant l'hiver, non pius qu'en Angleterre, en Ailemagne, en Italie, en Grècc, etc.; et comme on assure qu'il n'y en a point en Afrique, on peut juger qu'ils se retirent en Asie. Cela est d'antant pins vraisembiable que l'on en tronve en Perse, à la Chine et même an Japon, où ils sont fort recherchés, puisque ceux qui ont in volx belie s'y vendent, dit-on, vingt cobangs. Ils sont généralement répandus dans toute l'Europe, jusqu'en Suède et en Sibérie, où ils chantent très-agréablement. Mais en Europe comme en Asie, ii y a des contrées qui ne leur conviennent point, et où ils ne s'arrêtent jamais; par exemple, le Bugey jusqu'à la hautenr de Nantua, une partie de la Hollande, l'Écosse, l'Iriande, la partie nord du pays de Galles et même de toute l'Angleterre, excepté la province d'York ; le pays des Dauliens aux environs de Deiphes, le royanme de Siam, etc. Partout lls sont connns pour des oiseaux voyageurs : et cette habitude lunée est si forte en eux. que ceux que l'on tient en cage s'agitent beancoup au printemps et en automne, surtont la nuit, aux époques ordinaires marquées pour leurs migrations : Il faut done que cet instinct qui les porte à voyager, soit indépendant de celui qui les porte à éviter le grand froid et à chercher un pays où ils puissent trouver une nourriture convenable; car dans la cage ils n'éprouvent ni froid ni disette, et cependant ils s'agitent.

Cet olsean appartient à l'ancien continent, et voix et chanter tout has. Au reste, on a débité quoique les missionnières et les vorqueurs por-heavogue d'antes fables sur cet diseau, comme lernt du rossignol du Canada, de cetui de la Louislane, de cetui de Antilles, etc., on sait que dit qu'une vipere, ou selon d'autres, un crace demière et une negèce de moqueur; que cepui, de la Louisiane est le même que cetui de si lescul ascendant de son regard, au point qu'il
Antilles, pnisque, seion le Page Diport, il se; per dinessiblement la voix et dint per tomber.

trouve à la Martinique et à la Guadeloupe : et l'on voit, par ce que dit je père Charlevoix de celul dn Canada, ou que ce n'est point un rossignol. ou que c'est un rossignol dégénéré. Il est possible en effet que cet oiseau, qui fréquente les parties septentrionales de l'Enrope et de l'Asie. ait franchi les mers étroites qul, à cette hauteur. séparent les deux continents, on qu'il ait été porté dans le nouvean par un coup de vent ou par quelque navire, et que trouvant le climat peu favorable, soit à canse des grands froids, soit à canse de l'hnmidité ou du défaut de nourriture, il chante moins bien au nord de l'Amérique qu'en Asie et en Enrope, de même qu'il chante moins bien en Ecosse qu'en Italie; car c'est une règle générale que tout oisean ne chante que pen ou point du tout lorsqu'il souffre dn froid, de in faim, etc.; et l'on sait d'ailleurs que le climat de l'Amérique, et surtout du Canada, n'est rien moins que favorable au chaut des oiseaux; c'est ce qu'aura éprouvé notre rossignol transplanté au Canada; car il est plus que probable qu'if s'y trouve aujourd'hui, l'indication trop peu circonstanciée du père Charlevoix avant été confirmée depnis par le témoignage positif d'nn médecin résidant à Qnébec et de quelques voyageurs.

Comme les rossignols, du moins les mâles, passent toutes les nuits du printemps à chanter. les anciens étalent persnadés qu'ils ne dormaient point dans cette salson; et de cette conséquence peu juste est née cette erreur que lenr chair était nne nourriture antisoporeuse, qu'il suffisait d'en mettre le cœur et les yeux sous l'oreilier d'nne personne pour jui donner une insomnie; enfin ces erreurs gagnant du terrain et passant dans les arts, le rossignoi est devenu l'embieme de la vigliance. Mais les modernes, qui ont observé de plus près ces oiseaux, se sont aperçus que dans la saison du chant, lls dormaient pendant le jour, et que ce sommeil du jone, surtout en hiver, annoncait qu'ils étaient préts à reprendre leur ramage. Non-seulement ils dorment, mais ils révent, et d'un réve de rossignol : car on les entend gazouilier à demivoix et chanter tout bas. Au reste, on a débité heaucoup d'antres fables sur cet oiseau, comme on fait sur tout ce qui a de ja célébrité : on a dit qu'une vipere, ou selon d'autres, un erapand, le fixant lorsqu'il chante, le fascine par le seul ascendant de son regard, au point qu'il

dans la gueule béante du reptile. On a dit que les père et mère ne solgnafent parmi leurs petits que ceux qui montraient du taieut, et qu'ils tuaient les antres, où les laissaient périr d'inanition (il faut supposer qu'ils savent excepter les femelles). On a dit qu'ils ebantaient beaucoup mieux iorsqu'on les écoutait que lorsqu'ils ehantaient pour leur plaisir. Toutes ces erreurs dérivent d'une source commune, de l'habitude où sont les hommes de prêter aux animaux leurs faiblesses, leurs passious et ieurs vices.

Les rossignols qu'on tient en cage ont contume de se baigner après qu'ils ont chanté : M. Hébert a remarqué que e'était la première chose qu'lis faisaient le soir, au momentoù l'on allumait la chandelle. Il a aussi observé un autre effet de la lumière sur ees oiseaux, dont il est bon d'avertir : un mâle qui chantait trèsbien, s'étant échappé de sa cage, s'étança dans le fen où il périt avaut qu'on pût lui donner au-

Ces oiseaux ont une espèce de balaneement du corps qu'ils élèvent et abaissent tonr à tour, et presque parailèlement au plau de position. Les máies que j'ai vus avaient ce balancement singulier: mais une femelle que l'ai gardée deux ans ne l'avait pas : dans tous , la queue a un mouvement propre de hant en bas, fort marqué, et qui sans doute a douné occasion a M. Linnæus de les ranger parmi les hoche-quene ou motocilles

Les rossignols se caehent au plus épais des bnissons : ils se nourrissent d'insectes aquatiques et autres, de petits vers, d'œufs ou plutôt de nymphes de fonrmis ; lis mangent aussi des figues, des baies, etc. : mais comme il serait difficile de fournir habitueilement ees sortes de nourritures à cenx que l'on tient en cage, on a imaginé différentes pâtées dont ils s'aecommodent fort bien. Je donnerai dans les notes ceile dont se sert un amateur de ma counaissance ',

4 M. Le Moine donne des pâtées différentes, selon les différents âges. Celle du premier âge est composée de cœur de mouton, mie de pain, chênevis et persil, partaitement pilés et mélés; li en faut tous les jours de la nouvelle. La seconde consiste en parties égales d'omelette hachée et demie de pain, avec une pincée de persil haché. La troi-ième est plus composée et demande plus de façon : prenez deux livres de bæsif majere, une demi-livre de pois-chiches, autant de millet janne on écorcé, de semence de pavot blanc et d'amandes donces, une livre de miri blanc, deux onces de fleur de farine, doute jaunes d'urufs frais, deus ou trois onces de heurre rais et un gros et demi de safran en pondre, le tout séché, chauffé langtemps en ressaant toujours, et réduit en une

parce qu'elle est éprouvée, et que j'ai vu un rossignol qui, avec cette scule nourriture, a vécu jusqu'à sa dix-septième année : ce vieiliard avait commencé à grisonner dès l'âge de sent ans ; à quinze, il avait des pennes entièrement blanches aux ailes et à la queue; ses jambes, ou plutôt ses tarses, avaient beaucoup grossl, par l'accroissement extraordinaire qu'avaient pris les lames dont ces parties sont recouvertes dans les oiseaux ; enfin ii avait des espèces de nodus aux doigts comme les gontteux, et on était obligé de temps en temps de lui rogner la pointe du bec supérieur : mais il n'avait que cela des incommodités de la vieillesse; il était toujours gai, toujours ebantant, comme dans son plus bel âge, tonjours caressant la main qui le nourrissait. Ii faut remarquer que ce rossignol n'avait jamais été apparié; l'amour semble abréger les jours, mais il les remplit; il remplit de pius le vœu de la nature ; sans lui les sentiments si'doux de la paternité seraient inconnus ; enfin, il étend l'existence dans l'avenir, et procure au moyen des générations qui se snecèdent une sorte d'immortalité : grands et précleux dédommagements de quelques jours de tristesse et d'infirmités qu'il retranche peut-être à la vicillesse!

On a reconnu que les drogues échauffantes et les parfums excitaient les rossignols à chanter; que les vers de farine et ceux dn famier leur convenaient lorsqu'ils étaient trop gras, et les figues lorsqu'ils étalent trop maigres : enfin . que les araignées étaient pour eux un purgatif. On conseille de leur faire prendre tous les ans ce purgatif au mois d'avril : une demi-donzaine d'araignées sont la dose; on recommande aussi de ne leur rien donner de salé.

Lorsqu'ils ont avalé quelque chose d'indigeste, ils le rejettent sous la forme de piiules ou de petites pelotes, comme font les oiseaux de proie; et ce sont en effet des oiseaux de proie très-petits, mais très-féroces, puisqu'ils ne vivent que d'êtres vivants. Il est vrai que Belon admire la providence qu'ils ont de n'avaler aucun petit verm qu'ils ne l'aient premièrement

que pofist.

poussière très-fine, passée au tamis de sole. Cette poudre se conserve et sert pendant nn an. 1 Les angles des rossegnols que l'on tient en care croissent aussi beaucoup dans les commencements, et an point qu'ils leur deviennent embarrassants par leur excessive longs j'en ai vu qui formalent un demi-cercle de cinq lignes de diamêtre ; mais dans la grande vieillesse il ne leur en reste pres-

fait mourir; mais c'est apparemment pour éviter la sensation désagréable que leur causerait une proie vivante, et qui pourrait continuer de vivre dans leur estomac à leurs décens.

Tous les piéges sont bons ponr les rossignols ; ils sont peu défiants, quolque assez timides, Si on jes jáche dans un endroit où il v a d'autres oiseaux en cage, lis vont droit à eux, et c'est un moven, entre beaucoup d'autres, ponr les attirer. Le chant de leurs camarades, le son des instruments de musique, celul d'une belle voix, comme on l'a vu plus haut, et même des cris désagréables, tels que ceux d'un chat attaché au pied d'un arbre, et que l'on tourmeute expres, tout cela les fait venir également. Ils sont curieux et même badauds; ils admirent tout et sont dupes de tout. On les prend à la pipée, aux gluaux, avec le tréhuchet des mésanges, dans des reginglettes tendues sur de la terre nonvellement remuée, où l'on a répandu des nymphes de fourmis, des vers de farine, ou bien ce qui y ressemble, comme de petits moreeaux de blancs d'œufs durcis, etc. Il faut avoir l'attention de faire ces regingiettes et autres piéges de même genre avec du taffetas et non avec du filet, où leurs piumes s'embarrasseraient, et où lls en pourraient perdre queiques-nnes, ce qui retarderait ieur ebant : il fant au contraire, pour l'avancer au temps de la mne, leur arracher les pennes de la queue, afin que les nouvelles soient pius tôt revenues; car tant que la nature travaille à reproduire ces plumes, elle jeur interdit le chaut.

Ces oiseaux sont fort bons à manger lorsqu'ils sont gras, et le disputeut aux ortolans : on les engraisse en Gascogne pour la table; cela rappelle la fantaisied Heliogabale, qui mangent des langues de rossignols, de ponos, etc., et le plat fameux du comedien Ésope, composé d'une centaine d'oiseaux tous recommandables par leur talent, de chanter ou par celui de parier.

Commo II est fort essentiel de ne pas perdre sos temps à éter des femelles, on a Indiqué biancomp de marques distinctives pour reconsistances mais est soit est de plus força, plus large al bête plus roude, te bee plus long, plus large an base, autout chant vip ard-essons; le plumage plus haut en couleur, le vester mone, qu'ils hapels plus l'est plus long, plus large qu'ils hapels plus l'est plus total gazoniller, et leur gazonillement est plus sonteur; ils ont l'auss plus goulfe dessis is saison tenu; ils ont l'auss plus goulfe dessis is saison de l'amour, et ils se tiennent longtemps en la même place, portés sur un senl pied; au lieu que la femelle conrt cà et là dans la cage. D'autres ajoutent que le mâje a à chaque aile deux ou trois pennes dont le côté extérienr et apparent est noir, et que ses jambes, lorsqu'on regarde la lumière au travers, paraissent rougeatres, tandis que celles de la femelie paraissent blanchâtres. Au reste, cette femelle a dans la queue le même monvement que le mâle, et lorsqu'elle est en joie elle sautille comme lui, au lieu de marcher. Ajoutez à cela les différences latérienres qui sont plus décisives. Les mâles que j'ai disséqués au printemps avaient deux testicules fort gros, de forme ovoide : le plus gros des deux (car ils n'étalent pas égaux) avait trois iignes et demie de long, sur deux de large. L'ovaire des femeiles que j'ai observées dans le même temps contenait des œufs de différentes grosseurs, depuis un quart de ligne jusqu'à une ligne de diamètre.

union te diminere.

Il e'en final bien que le plumage de cet cisens du reconstruire de son ramage ; il a tout le d'exessa du reconstruire de la construire dans les nulles; tout d'un gris plus foncé; les couvertures la fiériences de la queue et des alies d'un blanc roussitre, plus roussitre dans les nulles; les pennes des alies d'un gris plus plus rous; le bee pennes des alies d'un plus roux; le bee pennes des alies d'un plus roux; le bee pennes des alies d'un plus roux; le bee pennes des assis, mais avec une teinte de couleur de chair ; le fond des plumes cendré foncé.

On précend que les rossignols qui sont nie dans ies contres méridionales out le pinmage plus obacur, et que ceux des contrées septemicales out pins plus plus charges que les contraises de pins plus blanc. Les legentes milées sont aussi, dit-on, plus blanchitures que les jeunes milées varies varies avant la mue, c'est-é-dire avant la fin de juillet; et die est si semblade a celle la fin de juillet; et die est si semblade a celle dis plus et différent; la prior s'ils où vavient pas un eri différent; la poine s'ils où vavient pas un eri différent; la massi cre deux septes sous-telles annies."

Longueur totale, six pouces un quart; bec, huit ligues, jaune en dedans, ayant une grande ouverture, les bords de la pièce supérieure

<sup>4</sup> Le petit rossignoi mâle dil nisera, elsera, snivant Olina serol, croi, selon d'autres i charan à sa manière d'entendre et de rendre ces som indéterminés, et d'ailleurs fort variables.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> On dit même qu'elles contractent des alliances entre

échaucrés près de la pointe; tarse, un pouce; doigt extérieur, un à a celui du milleu par sa base; ongles déliés, le postérieur le plus fort de tous; vol, neuf pouces; queue, treute lignes, composée de douze pennes : elle dépasse les ailes de seize limes.

Tube intestinal, du ventrieule à l'anux, septie de dux pouces, quatre lignes; escophage, près de deux pouces, actilistes et un te espèce de poche gione dultiens avant sois insertion dans le génér; ce-ce la lai-di musculeux, il occupit la partie ganche da has-ventre, d'edit point recouvert par les intestinas, mais seniement par un lobe du foie; de dans treis-petits cecumes; une vésicie du fit et; le bont de la langue garai de filets et comment comment de la langue garai de filets et comment compané, equi un 'exiti pas lagure d'es anciens', et peut avoir douné lieu à la fabrie de Pétiomèle qui est la langue coupée.

## VARIÉTÉS DII ROSSIGNOL

I. LE GRAND ROSSIGNOL DU REC-FIN PHILO-MÉLE. Il est certain qu'il v a variété de grandeur dans cette espèce : mais il v a beaucoup d'incertitudes et de contrariétés dans les opinions des naturalistes sur les endroits où se trouvent les grands rossignois; c'est dans les plaines et au bord des eaux, seion Schwenckfeld, qui assigne aux petits les coteaux agréables : c'est dans les forèts, scion Aldrovande : sclon d'autres, au contraire, ceux qui habitent les forets seebes, et n'ont que la pluie et les gouttes de rosée pour se désalterer, sont les plus petits, ce qui est très-vraisemblable. En Aniou il est une race de rossignois beaucoup pius gros que les autres, laquelle se tient et niche dans les charmilles; les petits se plaisent sur les bords des ruisseaux et des étangs. M. Frisch parle aussi d'une race un peu plus grande que la commune, laquelle chante plus la nuit, et même d'une manière un peu différente. Enfin, l'auteur du Traité du Rossignol admet trois races de rossignois; ii place les plus grands, les plus robustes, les mieux chantants dans les buissons à portée des eaux; les moyens dans

<sup>6</sup> Proprison Instellate et alrécapille ut somme lingua acuimie carenta. Arristete. Hist, animala, lib. 1X, cap. 17. Au reste, il lost remarquer que, sulvant les Grect, qui, soul let es adeirers originants, ce ful Propor qui det métapacephone en unaispont, et Prisionete, a serve, en informelle ce sont les écrivants taties qui ou changé ou brouille les noims, et leur erreur a passé en force de los.

les plaines; et les plus petits de tous sur les montagnes. Il résulte de tout cela qu'il existe une race, ou si l'on veut, des races de grands rossignois, mais qui ne sont point attrichées à une demeure blen fixe. Le grand rossignoi est le plus commau en Silésie; il a le plumagecendré avec un métange de roux, et il passe pour chanter mieux oue le cetit.

II. LE BOSSIGNOL BLANC, Cette variété était fort rare à Rome : Pline rapporte qu'on en fit présent à Agrippine, femme de l'empereur Claude, et que l'individu qui jui fut offert coûta six mille sesterces, que Budé évalue à quinze mille écus de notre monnaie, sur le pied où elle était de son temps, et qui s'évaluerait aujourd'bui à une somme numéraire presque double : cependant Aldrovande prétend qu'il y a erreur dans les chiffres, et que la somme doit être encore plus grande. Cet auteur a vu un rossignol blanc: mais il n'entre dans aucun détail. M. le marquis d'Argence en a actuellement un de cette conjeur qui est de la plus grande tallle, quoique ieune, et dont le chant est délà formé, mais moins fort que celul des vieux : e 11 a, dit M. le e marquis d'Argence, la tête et le cou du plus e beau blanc, les ailes et la queue de même; \* sur le milieu du dos ses plumes sont d'un brun e fort clair et mélées de petites plumes bian-« ches .... celles qui sont sons le ventre sont d'un e gris blanc. Ce nonvean venu paraît causer « une falousie étonnante à na vienx rossignoi « que j'ai depuis quelque temps: »

OISEAU ÉTRANGER

AU ROSSIGNOL.

#### LE FOUDI-JALA.

Ce rossignol, qui se trouve à Machapaseri, cai de la tallie du notre, est ul ressensible à beutcoup a'egands : seutement il a les jambes et les alles plus courtes, et il en différe annai par les couleurs du plamage; il a la téte rousse aves use tache brune de chaque côté; la gorge blusche; la politrine d'un roux clair; le ventre d'un pour tenta de mour et d'olive; tout le dessus du corps, gampris et qui porati des pennes de la nouce et de siles. d'un brun mistère; le la nouce et de siles, d'un brun mistère; le bec et les pieds d'un hruu foncé. M. Brisson, à qui l'on doit la connaissance de cette espèce, ne dit point si elle chante, à moins qu'il n'ait eru l'avoir dit assez en lui donnant le nom de rossional.

Longueurtotale, six pouces cinq lignes; bec, neuf lignes; tarse, neuf lignes et demie; vol, huit pouces et demi; queue, deux pouces et demi, composée de douze pennes, un pen étagée: elle décasse les ailes d'environ vingt lignes.

-

# LA FAUVETTE. Première espèce.

(LE REC-FIN ORPHÉE.)

Ordre des passereaux, familie des dentirostres, genre ber-fin, sous-genre fauvette, (Gavier.)

" Le triste hiver, saison de mort, est le temps du sommeil, on piutôt de la torpeur de la nature : les insectes sans vie, les reptiles sans mouvement, les végétaux sans verdure et sans accroissement, tous les habitants de l'air détruits ou relégués, ceux des eanx renfermés dans des prisons de giace, et la plupart des animaux terrestres confinés dans les cavernes, les antres et les terriers : tout nous présente les images de la langueur et de la dépopulation. Mais le retour des oiseaux an printemps est le premier signal et la douce annonce du réveil de la nature vivante; et les feuillages renaissants, et les bocages revêtus de leur nouvelle parure, sembieraient moins frais et moins touchants sans les nouvenux hôtes qui viennent les animer et v chanter l'amour.

De ces hôtes des bois, les fauvettes sont les plus nombreuses, comme les plus aimables : vives, agiles, légères et sans cesse remnées, tous leurs mouvements ont l'air du sentiment; tous teurs accents, le ton de la joie; et tons leurs jeux, l'intérêt de l'amour. Ces jolis oiseanx arrivent au moment où les arbres développent leurs feuilles et commencent à laisser épanouir leurs fleurs; ils se dispersent dans toute l'étendue de nos campagnes : les uns viennent habiter nos iardins, d'autres préfèrent les avenues ct les bosquets; plusieurs espèces s'enfoncent dans les grands bois, et quelques-unes se cachent au milieu des roseaux. Ainsi les fauvettes remplissent tons les lieux de la terre, et les animent par les mouvements et les acceuts de leur tendre gajeté.

A ce mérite des graces naturelles, nous voudrions réunir celui de la beanté; mais en leur donnant tant de qualités almables, la nature semble avoir oublié de parer-leur plumage. Il est obseur et terne: excepté deux on trois especes qui sont légèrement tachétés, toutes les autres n'ont que des teintes plus ou moins som-

hres, de blanchâtre, de gris et de roussâtre. La première espèce, ou la fauvette proprement dite, est de la grosseur du rossignol. Tout le manteau, qui dans le rossignol est roux brun. est gris hrun dans cette fauvette, qui de plus est legèrement teinte de gris roussitre à la france des convertures des ailes, et le long des barbes de ieurs petites pennes; les grandes sont d'un cendré noirâtre, ainsi que les pennes de la queue, dont les deux plus extérieures sont blanches du côté extérieur, et des deux côtés à la pointe : sur l'œil, depuis le bec, s'étend une petite ligne blanche en forme de sourcil, et l'on voit une tache noirâtre sous l'œii et un peu en arrière : cette tache confine au blanc de la gorge. qui se teint de roussâtre sur les côtés, et pius fortement sous ie ventre.

Cette fluvette est la plus grande de toutes, excepté celle des Alpes, dont uons parierons dans la suite. Sa longueur totale est de six pouces; son vol de huit ponces dix lignes; son bec, de la pointe aux angles, a huit lignes et denie, sa queue, deux ponces six lignes; son pied, dix lignes.

Elle habite avec d'autres espèces de fanvettes plus petites dans les jardins, les bocages et les champs semés de légumes, comme fèves ou pois ; toutes es poseut sur la ramée qui soutient ces légumes; élles s' y jouent, y placent leur nid, sortent et rentrent sans cesse, jusqu'à ce que le temps de la récolte, voisin de cétul de leur départ, vienne les chasser de ect asile, ou plutôt de ce domicile d'amour.

C'est un petit spectacle de les voir s'égayer. s'agazer et se pouraivre; leurs attaques sont légères, et ces combats lanoceats se terminent toujours par quelques chansons. La fauvette fut l'emblème des amours volages, comme la tourretelle, de l'amour fédér, cependant la fauvette, vive et gale, n'en est ai molas aimante, ni moins fédélement attachés; et al toutrecle, friste et plaintive, n'en est que plus seandaleusement ilbertine. L'emble de la funvette prodige à sa femelle mille petits soins pendant qu'elle conve; il l'en partages soil·étude pour les petit qui viennent partages soil·études pour les petits partages soil·études pa d'éclore, et ne la quitte pas même après l'éducation de la famille; son amour semble durer encore après ses désirs satisfaits.

Le nid est composé d'herbes sèches, de brins de chanvre et d'un peu de crin en dedans ; il contient ordinairement cinq cenfs que la mère abandonne lorsqu'on les a touchés, tant cette approche d'un ennemi lul paraît d'un mauvais augure pour sa future famille. Il n'est pas possible non plus de lui faire adopter des œufs d'un autre oiseau : elle les reconnaît, sait s'en défaire et les rejeter... J'ai fait couver à plusieurs petits « olseaux des œufs étrangers, dit M. le vicomte « de Querboent, des œufs de mésanges aux roie teleta, des œufs de lipotte à un rouge-gorge : « je n'ai jamais pu réussir à les faire couver e par des fauvettes : elles ont toujours rompu e les œnfs ; et lorsque j'y al substitué d'autres e petits, elles les ont tués aussitôt. » Par quel charme done, s'il en faut croire la multitude des oiseleurs, et même des observateurs, se peut-il faire que la fauvette couve l'œuf que le coucou dépose dans son nid après avoir dévoré les siens; qu'elle se charge avec affection de cet ennemi qui vient de lui naitre, et qu'elle traite comme sien ce hideux petit étranger? Au reste, c'est dans le nid de la fauvette babillarde que le concou, dit-on, dépose le plus souvent son œuf; et dans cette espece, le naturel pourrait être différent. Ceile-ci est d'un caractère craintif; elle fult devant des oiseaux tout aussi faibles qu'elle, et fuit encore plus vite et avec plus de raison devant la pie-grièche, sa redoutable ennemie : mais l'instant du péril passé tout est oublié, et le moment d'après, notre fauvette reprend sa gaieté, ses mouvements et son ebant. C'est des rameaux les plus touffus qu'elle le fait entendre ; elle s'v tient ordinalrement couverte, ne se montre que par instants au bord des buissons, et rentre vite à l'intérieur, surtout pendant la chaleur du jour. Le matin on la voit recueillir la rosée, et, après ces courtes pluies qui tombent dans les jours d'été, courir sur les feuilles monillées et se baigner dans les gonttes qu'elle secoue du feuillage.

An reste, presque tontes les fauvettes partent en même temps , au milieu de l'automne , et à peine en voit-on encore quelques-unes en octobre : leur départ se fait avant que les premiers froids viennent détruire les insectes et flétrir les petits fruits dont elles vivent; car non-seulement on les voit chasser aux mouches, aux mouche-

rons, et chercher les vermisseaux, mais encore manger les bales de llerre, de mézéréon et de ronces ; elles engraissent même beauconp dans de l'bièble et du troënc.

la saison de la maturité des graines de surean,

Dans cet oiseau, le bec est très-légèrement échancré vers la pointe ; la langue est effrangée par le bout et parait fourchue; le dedans du bec, noir vers le bout, est jaune dans le fond; le gésier est musculenx et précédé d'une dilatation de l'œsophage; les intestins sont longs de sept pouces et deml : communément on ne trouve point de vésicule du fiel, mais deux petits cœcums; le doigt extérieur est uni à celui du milleu par la première phalange, et l'ongle postérieur est le plus fort de tous. Les testicules , dans un mâle pris le 18 de juin , avaient cinq lignes au grand diamètre, quatre dans le petit. Dans une femclie ouverte le 4 du même mois, l'oviductus, tres-dilaté, renfermait un œuf, et la grappe of-

frait les rudiments de plusieurs autres d'inégale

grosseur. Dans nos provinces méridionales et en Italie, on nomme assez indistinctement beefigues la plupart des espèces de fauvettes : méprise à laquelle les nomenclateurs avec leur nom générique (Ficedula) n'ont pas peu contribué. Aldrovande n'a donné les espèces de ce genre que d'une manière incomplète et confuse ; il semble ne l'avoir pas assez connu. Frisch remarque que le genre des fauvettes est en effet un des moins éciaireis et des moins déterminés dans toute l'ornithologie. Nous avons tâché d'y porter quelques lumières en sulvant l'ordre de la nature. Toutes nos descriptions, excepté celle d'une seule espèce, ont été faites sur l'objet même, et c'est tant sur nos propres observations que sur des faits donnés par d'excellents observateurs, que nous avons représenté les différences , les ressemblances et toutes les habitudes naturel-

les de ces petits oiseaux.

LA PASSERINETTE. OU PETITE PAUVETIE.

«Seconde espèce. (LE BEC-FIN PASSERINETTE.)

Genre bec-fin, sons-genre fauvette. (Cavier.)

Nous adoptons pour ect oiseau le nom de passerinette qu'il porte en Provence; c'est une petite fauvette qui diffère de la grande, nonsequent par la talle, mais aussi par la couleur du plumage, et par son réfrain monotone tip, p, qu'elle fait tenderar à tout moment, en sautillant dans les buissons, après de courtes reprises d'une même phrase de chault. Un gris blanc fort doux couvre tout le devant et le desparent de la courte de la commandation de la commandati

La passerinette fait son nid près de terre sur les arbustes : nous avons vu un de ces nids sur un groseillier dans un jardiu; il était fait en demi-coupe, composé d'herbes seches, assez grossières en dehors, plus fines en dedans et mieux tissues; il contenait quatre œufs, fond blanc sale, avec des taches vertes et verdâtres, rénandues en plus graud nombre vers le gros bout. Cet oiseau a l'iris des yeux d'un brun marron, et l'on voit une très-petite échanerure près de la pointe du demi-bee supérieur ; l'ongle postérieur est le plus fort de tous ; les pieds sont de couleur plombée; le tube intestinal, du gésier à l'anus, a sept pouces, et deux pouces du gésier au pharynx; le gésier est musculeux et précédé d'une dilatation de l'œsophage; on n'a point trouvé de vésicule du fici ni de cœcum dans l'individu observé, qui était femelle : la grappe de l'ovaire portait des œufs d'inégale grosseur.

## LA FAUVETTE À TÊTE NOIRE, Troisième espèce.

(LE BÉC-PIN A TÊTE NOIRE.)

Genre bec-fin , sous-genre fauvette , (Cuvier.) ,

Aristote, en parcourant les divers changements que la révolution des sistons apporte à la nature des oiseaux, comme plus immédiatemeut soumis à l'empire de l'ait, dit que le becfiques echange dans l'automne en fauvette à tite noire. Cette prétendue métamorphose, qui a fort exercé les naturalistes, a ét regande des uns comme inerveilleuse, et réjetée des autres comme incroyable; e genedant elle n'est air l'un ni l'au-.

tre, et nous paralt très-simple. Les petits de la fauvette dont nous parlons i ei sout peudant tout l'été très-semblables par le plumage au bec-figue : ce n'est qu'à la première mine qu'lls prennent leurs couleurs, et e'est alors que ces prétendus bec-figues echangent en fauvettes à lété noire. Cette même interprétation est celle du masagne, au l'imp artie de ce changement.

passage où Pline parle de ce changement. Aldrovaude, Jonston et Frisch, après avoir décrit la fauvette à tête noire, paraissent faire uue seconde espèce de la fauvette à tête brune ; ecpendant celle-ci n'est que la femelle de l'autre, et il n'y a d'autres différences eutre le mâle et la femelle que dans cette couleur de la tête, noire dans le premier, et brune dans la seconde. En effet, que calotte noire couvre, dans le mâle, le derrière de la tête et le sommet , jusque sur les veux; au-dessous et à l'eutour du cou est un gris ardoisé, plus clair à la gorge, et qui s'éteint sur la poitrine dans du blaue, ombré de noirâtre vers les flaues ; le dos est d'uu gris bruu, plus clair aux harbes extérieures des pennes, plus fonce sur les juférieures, et lavé d'une faible teinte olivâtre. L'oiscau à de lougueur cing pouces cing ligues; huit pouces et demi de vol.

La fauvette à tête noire est de toutes les fauvettes celle qui a le chant le plus agréable et le plus continu : il ticut un peu de celui du rossignol, et l'ou en jouit bien plus longtemps ; car plusieurs semaines après que ce chautre du printemps s'est tu, l'on eutend les bois résouner partout du chaut de ces fauvettes; leur voix est facile, pure et légere, et leur ebant s'exprime par une suite de modulations peu étendues, mais agréables, flexibles et nuancées. Ce chant semble tenir de la fralcheur des lieux où il se fait entendre ; il en peint la tranquillité , il en exprime même le bonheur; car les cœurs sensibles n'entendent pas, sans une douce émotion, les accents juspirés par la nature, aux êtres qu'elle reud heureux.

Le mâle a pour sa femelle les plus tendres sobus : non-seulement il uil apporte sur le nid des mouches, des vers et des fournis, mais il la soulage de l'innommodité de sa instation; il couve alternativement avec elle. Le nid est placé prise de treve, dans un tailits solgenusment cardet, et contient quatre ou cinq œuis, fond vernitire avec des taches d'un brun leger. Les petits grandissent en peu de jours; et pour peu qu'ils shent de plumes, ils sautent du nid des qu'on les approche et l'abandonnent. Cette fanvette ne fait communément qu'une ponte dans nos provinces : Olina dit qu'elle en fait deux en Italie, et il en doit être ainsi de plusieurs espèces d'oiseaux dans un climat plus ebaud, et où la saison des amonrs est plus longue.

A son arrivée an printemps , lorsque les lasectes manquent . par quelque retour du froid . la fauvette à tête noire tronve une ressource dans les baies de quelques arbustes , comme du lauréole et du lierre. En antomne, elle mange aussi les petits fruits de la bourdaine et ceux du cormier des chasseurs. Dans ectte saison elle va souvent boire, et ou la prend aux fontaines sur la fin d'août : elle est alors très-grasse et d'un goùt délicat.

On l'élève aussi en cage; et de tons les oiseaux qu'on pent mettre en voilère, dit Olina. cette fanvette est un des plus almables. L'affection qu'elle marque pour son maître est touchante; elle à pour l'accueillir un accent particulier, une voix pins affectneuse; à son approche, elle s'élance vers lui contre les mailles de sa cage, comme pour s'efforcer de rompre cet obstaele et de le joindre; et par un continuel hattement d'ailes accompagné de petits cris, elle semble exprimer l'empressement et la reconnaissance.

Les petits élevés en cage, s'ils sont à portée d'entendre le rossignol, perfectionnent leur chant, et le disputent à lenr maltre. Dans la saison du départ, qui est à la fin de septembre, tous ees prisonniers a'agitent dans la cage, surtont pendant la nuit et au clair de la lune ; comme s'lis savalent qu'ils ont un voyage à faire : et ce désir de changer de lieu est si profond et si vif, qu'ils perissent alors en grand nombre du regret de ne pouvoir le satisfaire.

Cet olseau se trouve communément en Italie, en France; en Allemagne et jusqu'en Suède : cependant on prétend qu'il est assez rare en Aneleterre.

Aldrovande nons parie d'inc variété dans cette espèce, qu'il appelle fauvette variée, sans nons dire si cette variété n'est qu'individueile, ou si c'est une race particulière. M. Brisson , qui la donne sous le nom de fauvette noire et blanche, n'en dit pas davantage; et il paraît que la fauvette à dos noir de Frisch n'est encore que cette même variété de la fanvette à tête noire.

une autre variété de cette même fauvette; eile est sculement un peu plus grande, et a tout le dessus du corps d'une couleur plus foncée et presque noirâtre, la gorge bianche et les côtes gris : elle est leste et tres-agile ; elle alme les ombrages et les bois les plus touffus, et se délecte à la rosée qu'elle reçoit avidement,

Dans une fauvette à tête noire, femelle, ouverte le 4 juin, l'ovaire se trouva garni d'œufs de différentes grosseurs ; le tube intestinal , de l'anus au gésier, était long de sept pouces un quart ; li v avait deux eweums bien marqués , dedeux lignes de long: le gésier musculeux était long de einq lignes; la langue effilée et fourchue par le bout ; le bec supérieur tant soit peu échancré; le doigt extérieur uni à celui du milieu par sa première phalange; l'ongle postérieur le plus fort de tous.

Dans un mále ouvert le 19 juin, les testicules avaient quatre lignes de longueur et trois de large ; la trachée-artère avait un nœud renflé à l'endroit de la bifureation; et l'œsophage, long d'environ deux pouces, formait une poche avant son insertion dans le gésier.

#### LA GRISETTE

OU PAUVETTE GRISE, EN PROVENCE PASSÉRINE.

Quatrième espèce. (LE REC-PIN GRISETTE.)

Genre bec-fin , sous-genre fauvette. (Cuvier.)

Aldrovande parie de cette fauvelte grise , sous le nom de stoparola, que lui donneut les oiseleurs bojonais ; apparemment; dit ec naturaliste, parce qu'elle fréquente les buissons et les bailiers, où elle fait son nid.

Nous avons vu l'un de ces nids sur un prunelier à trois pieds de terre : il est en forme de coupe et composé de mousse des prés entrelacée de quelques brins d'herbes sèches; quelquefois il est entièrement tissu de ces brins d'herbes plus fines en dedans, plus grossières en dehors. Ce nid contenait cinq œufs fond gris verdâtre, semés de taches roussatres et brunes. plus fréquentes au gros bout,

La mère fut prise avec les petits : elle avait l'iris couleur de marron ; les bords du bec supérieur légèrement échancrés à la pointe; les deux La petite colombande des Proveneaux est paupières garnies de cits blanes ; la langue effrangée par le bout : le tube intestinal, du gésier à l'anus, était de six pouces de longreur; il y avait deux occums longs de deux lignes, adhérrats à l'hitestin; de l'escophage au gésier, la distance était de deux pouces, et le premier, avant son insertion, formait une dilatation; la grappe de l'ovaire était garnie d'œufs d'inégale grosseur.

Dans un mâle ouvert au milleu du mois de mai, jes viscères se trouvèrent à très-peu près les mêmes, desdeux testicules, le droit étaliplus per que le guache, et avait dans on grand dismètre quatre lignes, et deux lignes trois quarts dans le petit. On observa le gésier musculeux, dont les deux membranes se dédoublent; il contentit quelques défirsé l'insectes et point de graviers. L'îrls était mordoré elair, dans un autre la parte canegie, e qui montre que cette partie est aujette à varier en couleam, et ne peut point fommir un exparter spécifique.

Aldrovande remarque que l'œil de la grisette est petit, mais qu'il est vif et gai. Le dos et le sommet de la tête sont gris cendré; les tempes, dessus et derrière l'œil, marquées d'une tache plus noirâtre ; la gorge est blanche jusque sous l'œil : la poitrine et l'estomae sont hlanchâtres , lavés d'une teinte de roussatre clair, comme vineuse. Cette fauvette est un peu plus grosse que le bec-figue : sa longueur totale est de cing pouces sept lignes; elle a huit pouces de vol. On l'appelle passerine en Provence, et sous cet autre ciel, elle a d'autres babitudes et d'autres mœurs: elle aime à se reposer sur le figuier et l'olivier, se nourrit de leurs fruits, et sa chair devient trèsdélicate. Son petit crl semble répéter les deux dernières syllahes de son nom de passerine.

M. Guys nous a envoyé de Provence une petite espèce de fauvette, sous le nom de bouscarée. L'espèce avec laquelle la bouscarte nous parait avoir plus de rapport, tant par la forme du bec que par la grandeur, est la grisette; cependant la bouscarie en diffère par le ton de conleur qui est plutô fauve et brun que gris.

# LA FAUVETTE BABILLARDE.

Cinquième espèce.
(LE BEC-FIN BABILLARD.)

Genre bec-fin , sous-genre fauvette, (Cuvier.)

Cette fauvette est celle que l'on entend le pins souvent et presque incessamment au printemps: on la voit aussi s'élever fréquemment d'un petit vol , droit au-dessus des baies , pirouetter en l'air, et retomber en chantant une petite reprise de ramage fort vif, fort gai, toujours le même, et qu'elle répète à tout moment; ce qui lui a fait donner ie nom de babillarde. Ontre ce refrain, qu'elle chante le plus souvent en l'air, elle a une autre sorte d'accent ou de sifflement fort grave, bjie, bjie, qu'elle fait entendre do l'épaisseur des huissons, et qu'on n'imaginerait pas sortir d'un oiseau si petit. Ses mouvements sont aussi vifs, aussi fréquents que son babil est continu; c'est la plus remuante et la pius leste des fauvettes. On la voit sans cesse s'agiter, voleter, sortir, rentrer, parcourir les buissons, sans jamais pouvoir la saisir dans un instant de repos. Elle niche dans les haies, le long des grands chemins , dans les endroits fourrés, près de terre, et sur les touffes même des berbes engagées dans le pied des buissons : ses œufs sont verdâtres, pointillés de brun.

Suivant Belon, Jes Grees modernes appellent ette fautvet pommåd, ojstenud utb bord destrivières on des ruisseaux; e'est sous ee nom qu'il l'a reconneu en Cete; comme si dans un dimast plas chaud, elle affectait divantage de recht plas chaud, elle affectait divantage de recht la frascheur. Les insectes que l'aumidité cébauir recht ette projeties où elle trouve plus saleiment de la frascheur. Les insectes que l'aumidité cébauir échti échor en lors principale nouvriture. Son nom d, ans Artistote, désigne un oiseau qui cherche sans cesse les vermisseaux; gerpendant on volt rarement cette fauvette a terre, et ces vermisseaux qui fout su piture sont les cheailles misseaux qui fout su piture sont les cheailles and sui proposition de l'accident sont misseaux qui fout su piture sont les cheailles de l'accident de l'accident de l'accident proposition de l'accident proposition de l'accident par l'accident plas de l'acci

qu'elle trouve sur les arbustes et les buissons. Belon, qui l'appelle d'abord fauvette brune, lui donne ensuite le surpom de plombée, qui représente beaucoup mieux la vraie teinte de son plumage. Elle a le sommet de la tête cendré, tout le manteau cendré hrun; le devant du corps blanc lavé de roussâtre; les pennes de l'aile brunes , leur bord intérieur blanchâtre ; l'extérieur des grandes pennes est cendré, et celui des moyennes est gris roussâtre; les douze plumes de la queue sont brunes, bordées de gris, excepté les deux plus extérieures qui sont blanches en dehors comme dans la fauvette commnne; le bec et les pieds sont d'un gris plombé. Elle a cinq pouces de longuenr et six pouces et demi de vol, sa grosseur est celle de la grisette, et en tout elle lui ressemble beaucoup.

C'est à cette espèce qu'on doit rapporter, non-

sealement le begigne dechaerer d'Ollan, qu'il dit étre si frique dans les chorevières de la Lombartle, mais encore la conescarola d'Adicovande, et la fauvette l'iliag de Tarrer. Au reste, cette fauvette se prive aisément ; comme elle habite autour de nous dans nos prés, nos bosquets, nos jardins , elle est déjà familière à de mi. Si for vuet l'éverer en cage, eque l'on fait quelquelois pour la gaiet de son chast, il faux, tout d'ilia, attacelle à reluever du aiq u'elle ait possés ess plumes, et hai donner une haignoire la mue si elle ni, pas la facilité de se baigner : a vec cette précaution et les soins nécessaires, ou pourra la garder bait à dix ans en cage.

# LA ROUSSETTE,

Sixième espèce.

(L'ACCENTEUR MOUCHET.)
Genre bec-fin, sous-genre fauvette. (Cuvier.)

Si Belon ne distinguit pas ansai expressiment qu'il le fait la roussette ou finentie des bois, de son monchet, que nous verrous être la finevite d'hive, nous aurious regarde ces deux obseaux comme le même, et nous n'en eussions si clies sont différentes; car les resembliances paraissent si grandes ettes différences si petites que nons réunitions cardeux oissens, si Belon, qui les a peut-être mieux observés que nons, ne les avait pas séparés d'espèce et de nom.

Commetoutes les fauvettes, celle-cl- est toujours gale, alerte, vive, et fait souvet entendre un petit cri : elle a de plus un chant qui, quoique monotone, fast plust désagréable; elle le perfectionne lorsqu'elle est à portée d'entendre des modulations plus variées et plus brillantes. Ses migrations semblent se, borner à nos provinces méridonales; elle y parait l'hiver, et chante dans cette saison : au printemps elle revient dans no bols, préfère les taillis et y construit son aid de mousse verte et de luie; et cliepond quatroe uniqu sufs d'un bes c'éstet.

Ses petits sont aisés à élever et à nourrir, et l'on en prend violatiers la peine pour le plaisir que donne leur familiarité, leur petit ramage et leur gaieté. Ces oiseaux ne laissent pas d'être courageux. « Ceux que j'élevais, dit M. de Querhoeta, se faisalent redouter de beaucoup d'oi« soux nassi gros qu'ux. A mois d'avril; qu'onna li hireit de donna la liberté dis nome spetitis profisoniers; « les rousauttes furent les dernières è ne prodie etr. Comme elles alianets nouveit di faire depetittes promenades, les sanvages de la mème especie les poursivante, mais elles se réfuspicient sur la tablette de ma fonêtre, où elles tendient bos : elles brissisient leurs plames; et chaque sobre : elles brissisient leurs plames; et chaque bos : elles brissisient leurs plames; et chaque cette chauson et bereite chauson et bettere des coaps; et el expansive à la manière des coaps, et el le combat s'engageait anssitut avec vivacilit. »

Cette fauvette est la seule que nons n'avons pu décrire d'après nature : la description qu'on nous donne du pinmage nous confirme dans la pensée que cette espèce est au moins très-voisine de ceile de la fauvette d'hiver, si ce n'est pas précisément la même : celle-cia la tête, le dessus du cou, la poitrine, le dos et le croupion, variés de brun et de roux, chaque plume étant dans son milieu de la première conlear, et bordée de la seconde ; les piumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes et de la queue. variées de même et des mêmes couleurs ; la gorge, la partie inférieure du cou, le ventre et jes côtés roussatres; les pennes des ailes brunes, bordées de roux ; celles de la queue tout à fait brunes. Elle est de la grandeur de la fauvette, première espèce. La robe des fauvettes est généralement terne et obscure : ceile de la roussette ou fauvette des bois est une des plns variées, et Belon peint avec expression l'agrément de son plumage. Il remarque en même temps que cet oiseau n'est guere connu que des oiseleurs et des paysans voisins des bois, et qu'on le prend dans les chaleurs, lorsqu'il va boire aux mares.

# LA FAUVETTE DE ROSEAUX. Septième espèce.

(LE BEC-FIN DES BOSEAUX , OU EFFARVATTE.)

Genre bec-Su , sous-genre fauvette. (Cuvier.)

La fauvette de roseaux chante dans les utils chandes du printemps comme le rossignol : ee qui lni a fait donner par quelques-uns le nom de rossignol des saules ou des osiers. Elle fait son nid dans les roseaux, dans les buissons, au milleu des marécages, et dans les tailis an bord des eaux. Nons avons vu un de ces nids sur les branches basses d'une charmille près de terre : Il est composé de paille et de brins d'herbe sèebe, d'un peu de erin en dedans; il est construit avec plus d'art que celul des autres fauvettes : on y trouve ordinairement einq œufs, blane sale, marbrés de brun, plus foncé et plus étendu vers le gros bout.

Les petits, quolque fort jeunes et sans plumes, quittent le nid quand on y touche, et mener quand on l'approche de trop près : cette habitude qui est propre aux petits de toute la famille des fauvettes, et même à cette espèce qui niche au millen des œux, semble devoir être nn caracter distinct d'un naturel de eso sisseux.

On voit pendant tout l'été cette fauvette s'élancer du milleu des roseans pour saisir au voi les demoiselles et autres insectes qui voltigent sur les caux : elle ne cesse en même temps de faire entendre son ramage; et pour domines seale dans un petit canton, elle en chasse les autres oiseaux, et d'emeur maitressé dans son domicile, qu'elle ne quitte qu'un mois de septembre pour partir avec sa famille.

Elle est de la grandenr de la fanyette à tête noire, ayant einq ponces quatre lignes de longueur, et buit pouces huit lignes de vol : son bee est long de sept lignes et demie ; les pleds de nenf; sa queue de denx pouces : l'aile pliée s'étend un peu au delà du milieu de la quene. Elle a tout le dessus du corps d'angris roussatre clair, tirant na peu à l'olivâtre près du cronplon; les pennes des ailes plus brunes que celles de la queue: les couvertures inférieures des alles sont d'un jaune clair ; la gorge et tout le devant du corps jaunêtre sur un fond blanchêtre, altéré. any les côtés et vers la queue de teintes brunes. Il n'v a nulle apparence que la petronella de Schwenckfeld, oiseau qui niche sons les rochers et à plate-terre, qu'on ne voit que dans les endroits escarpés des montagnes, qui remue incessamment la queue, comme la lavandière, soit notre fauvette de roseaux : et nous ne voyons pas sur quoi M. Brisson a pu l'y rapporter; car, suivant le plumage même que lui donne Schwenekfeld, ce serait plutôt une sorte de

rossignol de muralle on de quene-rouge. Si Voiseau de saiupé (sedge-bird) d'Albin est aussi la fauvette de roseaux, la figure qu'il en donne est bien mauvause, et toutes les coidures en soit fausses. Ce n'est point peindre, e'est masquer la nature que de la charger d'il-mages indiélées Ja figure donnée dans Aldro-

vande et empruntée de Gessner, sous le nom de salicaria, porte un bec beaucoup trop gros, et qui ne peut appartenir an genre des fauvettes; et si l'oiscau de la page 733 (Anis consimilis stoparola, et magnanima) est la fanvette de roscaux, comme le dit M. Brisson, et comme on peut le croire, il est très-difficile d'imaginer que la salicaria de la page 737 soit le même, Tel est l'embarras de démêler dans Aldrovande les espèces qu'il a vonin rapporter à un genre qu'il parait n'avoir pas conuu par ini-meme ; et on volt par l'exemple de ce naturaliste, si estimable d'ailleurs, combieu II est daugerenx de ne parier que sur des relations souvent faut ves, souvent confuses, et qui ne peignent jamais la nature avec la vérité nécessaire pour la reconnaître et la juger.

# LA PETITE FAUVETTE ROUSSE.

#### Huitième espèce. (BEC-FIN VÉLOCE.)

#### Genre bec-fin , sous-genre fanvette. (Cuvier.)

Belon dit avoir pris beaucoup de peine à trouver à la petite finivente roisse une appetlation antique, et il finit par se tromper en lui appliquant etté de trojodyte; il semble même s'en apercevoir quand il rapporte sa fausterie rousse au fregologie indique par Actius et Paul Ægianette: cardi observe que leur êtete s'applit Agianette: cardi observe que leur êtete s'applit pour le company de la company de la company de proposition de la company de la company de glodyte, aiquel noas rendrous, à sonártiele, ce uou qui lui apaente de bout rendrous, a

La fluvette rousse n'est done point le troglodyte : cette décomination ne peut convenit qu' un oiseau qui fréqueute les cavèrnes , les trous des rochers et des murs; habiltude qui n'est celle d'aucune fauvette, et que néamonis Bélon leur suppose, entrainé par son idée et par la prévention d'une fausse étymologte du nom de fauvette, a foveris.

Celle-cl fait communément cluq pellis; mais lis divinients souvent li prote des obseux ennemis, suriout des pies-grièches. Les teufs de cette faivette sont folds blane verdôtre; et portent deux sortes de taches, les uies peu apparentes et presque c'flaceès, répandus-épalement sur la surface; les autres plus fouceès et tranchant sur le fond, plus fréquentes au gros bout. d'Crest « une chosè indutible) et dit Belon, qu'elle fait son

- uid dedans quelque herbe ou buissou par les
   jardins, comme sur une eigue ou autre sem-
- biable, ou bieu derrière quelque murnille de « jardin ez villes ou villages. » Le d'edans est garni de crin de cheval: mais le nid dont parie Belon avait le foud percé a claire-vole; sur quoi il attribue une inteution à l'oiseau, tandis que ce n'étalt apparemment que par accident que ce n'étalt apparemment que par accident que ce

nid ctait percé; une semblable disposition ne se rencontrant dans ancun des nids, étant même essentiellement contraire au but de la nidification, qui est de recueillir et de concentrer la

chalcur.

Le même naturaliste rencontre mieux lorsqu'il dit que cette petite fauvette est toute d'une scule couleur, qui est celle de la queue d'une

"reuie cauleur, qui ext celle de la queue du rosaleoi cette comparison est juste et nous dispense de faire une description plus longue de plumage de cet lossus mons termaquerons seulement qu'il y a un peu de roux trace dans les grandes couvertress de l'alle, et plus faible-mert sur les petites harbes de ses pennes, avec un teinte tres-lavie et rire-claire de roussilre sur le gris du dos et de la vite et me de roussilre sur le gris du dos et de la vite remaine l'on voir, qu'assez impropenent que cette fauvet et a été nommée fauvette rousse, par le peu de traits de cette couleur dont se pégenent assez faible-

ment quelques parties de son plumage. Elle n'a que quatre pouces hait lignes de longueur totale, aix pouces dix lignes de vol : c'est une des plus petites, elle est encore moindre que la grisette; anis Belon semble exagérer sa petitesse quand il dit qu'elle n'est pas plus grosse que le bout du doig!.

# LA FAUVETTE TACHETÉE'.

Neurième espèce.

Le plumage des fauvettes est drilinalrement uniforme et monotone : celle-ci se distingue par quelques taches noires sur la politrine; mais du rèste son plumage ressemble à celai des autres. Elle est de la grandeur de la petile fauvette, seconde espèce; elle a cinq pouces quatre lignes

de longueur, et les alles pliées couvrent la mobité de la queue : tout le mantena, du sommetde la trie à l'origine de la queue, est varié de hour roussitre, de jamaière et de ceudre; tes pennes de l'alle sout noiràtres, bordres extérieurement de 'blaue; celles de la queue de même; la poitrane est jaunsitre et marquee de taches noires; la gorge, le devant du con, le veutre et les oviées sont blanes.

Cette fauvette est plus commune en Italie, et apparemment anssi dans nos provinces mieridionales, que dans les septentrionales, oi on la 
connait peu. Sui vant Aldrovande, on en voit bon 
nombre aux environs de Bologne, et le nom 
qu'il lui donne semble lui supposer l'habitude 
de suivre les troupeaux dans les prairies et les 
naturages.

Elle niche en effet dans les prés, et pose son dit an pried de trees, rurque/ques plantes fortes, comme de francull, de myrrits, etc.; eilen a sort pas de son di lorsytu'on en approche, et a laise prendre dessus piutot que de l'acina donner, cubilant les son de sa vi pour pout des approcédiure : tant est grande la force decet as proxiediure : tant est grande la force decet animanax courageux, intrépides ! tant il est vari inde dans tous les étres qui suivent la seque dans tous les étres qui suivent la eque dans tous les étres qui suivent la eque dans tous les étres qui suivent la de de la nature, l'amour paterne est le principe de tout ce qu'un peut appeler vertuil

# LE TRAINE-BUISSON,

OU MOUCHET, OU LA PAUVETTE D'HIVER.

Ditième espèce. L'Accenteur nouchet. — Le pégot mouchet.

Genre bee-fin, sous-genre fauvette. (Cuvier.)

Toutes les harvettes parient su millien de Pautomne; c'est alors au contraire qu'artine. écliel-e: elle passe avec nois toute la manviale autom, et c'est à just est requisi il participation de la consideration de la consideration de participation de la consideration de la consideration de de la consideration de la consideration de services de la consideration de la consideration de del consideration de la consideration de services de la consideration de services de la consideration de deux derines nomé désignent le resemblaire de son plumage varié de toit, de gris et de priur oux avec écult du molneau, joi plutot de priur oux avec écult du molneau, joi plutot de priur oux avec écult du molneau, joi plutot de priur oux avec écult du molneau, joi plutot de priur poux avec écult du molneau, joi plutot de des son plumage varié de priur poux avec écult du molneau, joi plutot de de son plumage varié de priur poux avec écult du molneau, joi plutot de de son plumage varié de priur pur avec écult du molneau, joi plutot de de son plumage varié de priur poux avec écult du molneau, joi plutot de de son plumage varié de priur pur avec écult du molneau, joi plutot de de son plumage varié de priur pur avec écult du molneau, joi plutot de de son plumage varié de priur pur avec de priur pur avec de priur pur avec priur priur pur avec priur pur avec priur priur priur priur priur priur priur priur

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> M. Virillot ne voit dans cet obsent qu'un jeune individn de la bergeronnette de printemps, M. Teinulock hit renarquer qu'on l'a confoodu avec la locustelle el d'autres espèces qui on la quete an peu foucchur, et conséquerument il propose de supprimer le *Syfria* sorrià de la liste nonsutale des-

friquet; ressemblance que Belon tronvait entiere.

En effe, les conleurs de la fauvette d'hiver sont d'un ton beaucoup plus foncé que celles de toutes les antres fauvettes : sur un font ontrtre, toutes ses pennes et ses plumes sont bordess d'un brun roux; les jones, la gorpe, le devant din con et la politrie, sont d'un cendré bleuâtre; sur la tempe est une tache roussière; le ventre est blance : sa grosseur est celle du rouge-gorge; elle a huit pouces de vol. Le male differe de la femelle en ce qu'il a plas de roux

sur la tête et le con, et celleci plus de cendré. Ces oiseaux voyagent de compagnie; on les voit arriver easemble vers la fin d'octobre et an commencement de novembre; lis \*babtents sur les hales, et vont de buisson en buisson, toujours assez près de terre, et c'est de ette habitude qu'est venu son nom de traine-buisson. Cest un oiseau peu d'affant et qui se laisse prendre aisement an priege. Il n'est poist samvage; il n'a point ai vivacité des autres fanvettes, et son naturel semble participer du froid et de l'engouvillessement de la saississement de

Sa voix ordinalre est trembiante: c'est nne espèce de frémissement doux, titit-tititit, qu'il répète assez fréquemment ; il a de plus un petit ramage, qui, quoique plaintif et peu varié, fait plaisir à entendre dans une saison où tout se tait : e'est ordinairement vers le soir qu'il est plus fréquent et plus soutenu. Au fort de cette saison rigourense, le traine-buisson s'approche des granges et des aires où l'on bat le blé, ponr démèler dans les pailles quelques menus grains. C'est apparemment l'origine du nom de grattepaille an'on lui donne en Brie, M. Hebert dit avoir trouvé dans son jabot quelques grains de blé tout entiers : mais son bec menu n'est point fait pour prendre cette nourriture, et la nécessité seule le force de s'en accommoder ; dès que le froid se relâche, il continue d'aiter dans les baies, cherchant sur les branches les chrysalides et les cadavres des pucerons.

des et les cadavres des pucronss.

Il disparita na printenpa des lleux où on l'a
vu l'hiver, soit qu'il s'enfonce alors dans les
grands bois, et reborne aux motisques, comme
dans eelles de Lorraine, où nous sommes informes qu'il niche, soit qu'il e prève en étle dans
d'autres rigions, et apparemment dans celles
d'autres rigions, et apparemment dans celles
d'autres rigions, et apparemment
dans celles de lorraine, où noi est tres-frequent en été. En Angleterre, on
el est tres-frequent en été. En Angleterre, on
le trouve alors presque dans chaque buisson;

dit Albin; on le voit en Suède; et même il semblerait, à un des noms que lui donne M. Linnæus, qu'il ne s'en éloigne pas i'biver, et que son plumage, soumis à l'effet des rigueurs du elimat, v blanchit dans cette saison. Il niche également en Allemagne : mais il est très-rare dans nos provinces de trouver le nid de cet olseau; il le pose près de terre on sur la terre même, et le compose de mousse en dehors, de laine et de crin à l'intérieur. Sa ponte est de guatre ou cing œufs, d'un joii bieu ciair nniforme et sans taches. Lorsqu'un ebat ou quelque autre animal dangereux approche du nid, la mere, pour lui donner le change, par un instinct semblable à celul de la perdrix devant le chien, se jette au-devant et voltige terre à terre jusqu'à ce qu'elle l'ait suffisamment éloigné. Albin'dit qu'elle a en Angleterre des petits des le commencement de mai , qu'on les élève aisément , qu'ils ne sont point farouches et devienuent même très-familiers, et qu'enfin ils se font estimer pour leur ramage, quoique moins gal que celui des autres fauvettes 1.

Leur départ de France an printemps, leur frequence dans les pays plus septentrionans dans cette saison, est un fait lairerssant dans leur saison est un fait lairerssant dans leur saison des dossars; et c'est la seconde cepèce à bec effilie, après l'aloustet payl, don'el la partié à l'article de saloustres, pour qui la température de nos étés samble étre pour qui la température de nos étés samble étre pour qui la température de nos leurs, que foient nénamoints tous les autres obseaux de larquer; et et et phaitude de nos laters, que foient nénamoints tous les controlles de la partie de nos laters de nos laters de nos laters de la partie de nos laters de la partie de nos la partie de nos la partie de nos la partie de la partie

# LA FAUVETTE DES ALPES.

L'ACCENTEUR PÉGOT OU DES ALPES. Genre bec-fin, sous-genre fauvette. (Covier.)

On trouve sur les Alpes et sur les hantes montagnes du Dauphiné et de l'Auvergne cet

<sup>4</sup> Une facrette d'hiver, gardée pendant cette saison ches. D'aubecton le jeune, et prise au prêge en autonure, n'étail pag blus frecude que i on Verê prise autonure, n'étail pag blus frecude que i on Verê prése cautse en de. On le destination de la consecution en cette d'ait le direct de la consecution en cette de la consecution en cette qu'il ne la qu'instaip point, exter perférence parut auer nurquée à M. Banbenton pour les tirer de la voiter générale ce les mettre par d'aim suce que à micher passi opte soit auer de la contra de la mettre pas qu'aim suce que à micher passi opte soit des mettre par qu'aim suce que à micher passi opte soit.

olsean qui est au moins de la taille du proyer, et qui par conséquent surpasse de beauconp toutes les fanvettes en grandeur, mais il se rapproche de leur genre par tant de caractères, que nous ne devons pas l'en séparer. Il a la gorge fond blanc, tacheté de deux teintes différentes de brun : la poitrine est d'un gris cendré ; tout le reste du dessous du corps est varié de gris plus on moins blanchâtre et de roux ; les convertures inférienres de la queue sont marquées de noirâtre et de blanc ; le dessus de la tête et du cou, gris cendré ; le dos est de la même couleur, mais varié de brun ; les couvertures supérienres des alies sont noirâtres, tachetées de blancà la pointe; les pennes de l'aile sont brunes, bordées extérieurement, les grandes de blanchâtre, les moyennes de roussâtre; les couvertures supérieures de la queue sont d'un brun bordé de gris verdâtre, et vers le bont de roussatre : toutes les pennes de la gueue sont terminées en dessus par une tache roussâtre sur le côté intérieur ; le bec à buit lignes de longueur; il est poiratre dessus, jaune dessous à la base, et n'a point d'échancrure; les pieds sont iaunâtres : le tarse est long d'un ponce ; l'ongle postérieur est beancoup plus épais que les antres. La queuc est longue de deux poures et deml; elle est un peu fourchpe et dépasse les ailes de près d'un pouce. La jongueur entière de l'oiseau est de sept pouces. La iangue est fonrchue ; l'œsophage a np pen plus de trois pouces; il se dilate en une espèce de poche glanduleuse avant son insertion dans le gésier qui est très-gros, avant un ponce de ione sur buit lignes de large; il est musculeux, doublé d'une membrane sans adhérence ; on v a tropyé des débris d'insectes , diverses petites graines et de très-petites pierres. Le lobe ganche du foie, qui recouvre le gésier, est plus petit qu'il n'est ordinairement dans les oiseaux. Ii n'y a point de vésicule du fiel, mais deux ercums d'une ligne et demie chacun. Le tube intestinal a dix à onze pouces de longueur.

Quoique cet oisean habite les montagnes des Alpes, voisines de France et d'Italie, et méme celles de l'Anvergne et du Dauphiné, aucon auteur n'en a parié. M. le marquis de Piolene a envoyé plusieurs individus à M. Gueneau de Montbelliard, qui ont été ties dans son comté

nation n'était apparemment que de l'émitié, non de l'amour, et ne produisit point d'alliance. Il est plus que probable que l'alliance n'est point produit de génération

de Montbel, le 18 janvier 1778. Ces oiseaux ne s'éloignent des hautes montagnes que quand ils y sont forcés par l'abondance des neiges ; aussi ne les connait-on guère dans les plaines : lis se tiennent communément à terre, où ils courent vite en fliant comme la caille et la perdrix, et non en santillant comme les autres fauvettes ; ils se posent aussi snr les pierres, mais rarement snr les arbres : ils vont par petites troupes, et ils ont ponr se rappeler entre eux un cri sembiable à ceiui de la lavandière. Tant que le froid n'est pashien fort on les tronve dans les champs; et lorsqu'il devient plus rigoureux, ils se rassemblent dans les prairies bamides où il v a de la monsse, et on les voit alors conrir sur la giace : leurs dernières ressources ce sont les fontaines chaudes et les ruisseaux d'eau vive; on les y rencontre souvent en cherchant des bécassines. Ils ne sont pas bien farouches, et cependant ils sont difficiles à tuer, surtout au vol.

# LE PITCHOU.

(LE BEC-FIN PITCHOU, — LA FAUVETTE PITCHOU.)

Genre bec-fin, sous-genre fauvette, (Cavier.)

On nomme en Provence pitchow un trispetul siesau qui nous parul plus voisni des finvettes que d'aucun autre genre; il a cinq pouces un tiers de longueur totale, dans laguelle in queue est pour près de moitié : on pourrait se cuche sous les choux : en effet, il y cherche les petits papilion qui y anissent, cit e soir il se capit est e loge entre les feuilles du chou pour y's metre a l'abrid de la charve-sourts son cementie, qui role autour de ce l'end domicire, dans plasteurs peu un apper en sobre, que siguille simplement en prevençal petit et menu, guille simplement en prevençal petit et menu, ce un six qu'olimen à l'évamologie latilenne, et

ausst petit que le noticiet.

Le hec du pitchou est long relativement à sa petite milie; il a sept lignes; il est notrâtre à sa pointe, blanchâtre à sa base; le demi-bee supérieur est échancré vers son extremité; l'aile est fort courte et ne couvre que l'origine de la queue; le tarse a hubi lignes; les ongies sont très-minces, et le postérieur est le plus gros de la puis production.

convient parfaitement à cet oiseau presque

tous. Tout le dessus du corps, du front au bont de la quenc, est cendré foncé; les pennes de la queue et les grandes des alles sont bordées de cendré clair en débors, et noirâtres à l'intérieur; la gonge et tout le dessous du corps, ondés de roux varié de blanc; les pieds sont jaunâtres. Nous devons à M. Gnys de Marseille la counsissance de cet diseau.

asance de tet oiseau.

# OJSEAUX ÉTRANGERS.

# QUI ONT REPORT AUX FAUVETTES.

I. LA FAUVETTE TACHETÉE DU CAP DE BONNE-Espérance. Cette inuvette, décrite par M. Brisson, est des plus grandes, puisqu'il la fait égale en grosseur au pinson d'Ardennes et lui donne sept pouces trois lignes de longueur. Le sommet de la tête est d'un roux varié de taches noiràtres, tracées dans le milieu des plumes; celles du haut du cou, du dos et des épaules, sont nuées, excepté que leur bord est gris sale: vers le cronpion, aux convertures des ailes et du dessus de la queue, elles sont bordées de ronx : tout le dessous et le devant du corps est blanc roussitre, varié de quelques taches poirâtres sur les flancs : de chaque côté de la gorge est une petite bande noire; les plumes de l'aile sont brunes, avec le bord extérieur roux ; les gustre du milieu de la queue de même, les autres rousses; toutes sout étroites et pointues ; le bec est de

II. LA PATITE PAUVETE TACRITÉE DU CAP ge BONN-E-Bridaxen. Cette fauvette est une enpere nouvelle, représentée dans les planches enjuminées, n° 752 de l'édit. in-f°, apportée du cap de Boune-Esperance par M. Sonnerat; etle est plus petite que la fauvette babillarde, et a la queue plus longue que le corps; fout le manteus est brun, et la poitrine est tachetée de noirêtre seu un fond blane isundarte.

couleur de corne et a huit lignes de longueur ;

les pieds, longs de dix, sout gris brun'.

III. La PAUVETTE TACRETEE DE LA LOUI-SLANE. Elle est de la grandeur de l'alouette des Cet oisean, désigné par Latham sous la dénomination de

sylvin africano, est le merle flûteur de Levalkant. M. Vielllot le rampr avec les merles, et lui donne le nom spécifique de turdus tribécen.

1 4'est le sylvia macroura, Lath.; motacilla macroura,

Linn., Genel. M. Virillet ini rapporte la fauvette Capocier des Oiseaux d'Afrèque de Levaillant prés, et lui ressemble par la manière dont tout le dessons de son corpa est tacheté de noirdire sur un fond blanc Jaunstre: ces taches se travent jusqu'à l'entour des yeux et aux côtés de con ; une trace de blanc part de l'angle da hes pour aboutir à l'œil; tout le manteau, depais le sommet de la tête au bout de la quene, est mêté de cesdré et de brun foncé !

Nons n'eussions pas hésité de rapporter à cette espèce, comme variété d'âge on de sexe, nne antre fauvette qui nons a été envoyée écalement de la Louisiane, dont le plumage, d'ua gris plus clair, ne porte que quelques ombres de taches nettement peintes sur le pinmage de l'antre ; le dessus du corps est blanchêtre ; un soupeon de teinte faunâtre parait anx flancs et au croupion. D'ailleurs ces deux olsesux sont de la même grandeur; les pennes et les grandes couvertures de l'aile du dernier sont frangées de blanchâtre. Mais une différence essentielle entre eux se trouve dans le bec : le premier l'a aussi grand que la fauvette de roseaux; le second à peine égal à celui de la petite fauvette. Cette diversité dans la partie principale paraissant spécifique, nous ferons de cette fanvette une seconde espèce sous le nom de FARVETTE OMBRÉE DE LA LOUISIANE 2.

IV. La VAUVETTA FORTRAIS FAUVES FALL STANDER LA LOSSAL. Plancke enduminische 2º Oog, 4º s, cleit. Ins-4º. Cette fauvette est une des plus jolies, et la salvettes : oouder de toute la famille da fauvettes : un demi-manque noir lut courre le tout en la courre le contrait en la courre le contrait en la courre le contrait en la courre le courre de la courre le courre de la grisette, et cours .

Elle est de la grandeur de la grisette, et cour .

Une quatrième espèce est la FAUVETTS VIN-DATRE de la même contrêe: elle est de la graideur de la fauvette tachetée dont nous venous de parler; son bec est aussi long et plus fort; sa gorge est blanche; le dessous de son corps gris

4 Gest le sylvia somehornerusis, Lathe, motocilla necobornerusis, Linn., Genel., et la varieté B des sylvia ou reoticilia igrisea des mêmes auteurs. M. Viediot lui deuse la nom de Lurrette pips, sylvia authoides.
1 Oct olseun est une fermélie de la fauvrette conronnée d'or

de M. Viciliot, sylvia coronato, Luih., on motacilla coronato, Linn. Comel., qui est la meme que les sylvia untéria, pringuis et cincia. Lath., on motacilla de Genelio. Le sylvia pinguis est anni le même que le figuire do Minasupi.

pinguis est ausa le meme que le liguier du Massasqu.

C'est le syéria trichas de Latham; turdus frichas,
Linn., Gmel., rangé par M. Viellot avec les fauvettes.

blane; un trajt blane hi pesse sur l'edl et an délà; le sommet de la tête est noirâtre; le dessus du cou ceadré fonce; les côtés avec le dos sont verditres sur un fond bran clair; le verdûtre plus par borde les penness de la queue et l'extérieur de celles de l'ailé dont le fond est noirâtre. Elle parait, à cause de an calotte noirâtre, former le pendant de notre fauvette à tête noire, qu'elle égale en grandeur!

Y. LAYATTER DECAINSMA AQUITER BORSAY.
SA longment to blace the cling pourses in quant:
etle a la gorçe blanche, entourée de roussifire
etle a la gorçe blanche, entourée de roussifire
pointillé debruit, la polithre d'un brun clair, le
rexte du dessous du corps est blanc avec une
telité de roussifire aux couvertires inférieures
de la queue; tout le mantenu, du sommet de la
tête à l'origine de la queue, est brun, avec une
telinté de rous sur le dos; les couvertures dos
alles sout rousses; leurs pennes out bordées
extérieurement de roux, et la queue entière est
de cette couleur.

VI. LA PAUVETTE DE CAYENNE A GORGE BRUNK ET VENTRE JAUNE. La gorge, le dessus de la tête et du corps de cette fauvette, sout d'un brun verdâtre : les pennes et les couvertures de l'aile, sur le même fond, sont bordées de roussâtre ; celles de la queue de verdatre; la poltrine et le ventre sont d'un jaune ombré de fauve. Cette fauvette, qui est une des plus petites, n'est guere plus grande que le pouillot; elle a le bce élargi et apluti à sa base, et parce caractère elle paralt se rapprocher des gobe-mouclas, dont le genre est effectivement très-voisin de celui des fauvettes, la nature ne les ayant separés que par quelques traits légers de conformation, et les ayant rapprochés par un grand caractère, celui d'une commune fnanière de vivre 3

YII. LA PAINTETTE BERNATER DE SANT-DO-STANCE. Cette solo cette fauvette, qui pa de longueur que qualte pouces et demi, a tout le dessus de la tête et du corps en entier cendré bleu; les pennes de la queue sont bordées de la même couleur sur un fond brun; 'Du voit une tache blanche su l'aile, dout les pennes sout brune; la porge est noire ;' le reste du dessous du corps blanc. Nons ne savous rien des moures de ces difficnetts obseats; «I nous era vois de regret : la nature inspire à tous les étres qu'elle anime un institute, des facellés, qué habitables relatives aux divers ellimats, et variées comme eux; ces objets sont partout digmes d'être observés et présque partout manquent d'observaturus. Il en est pen d'ansai intelligent, d'aussi laborienx que celul inquel nous dévous, dans un détail intéressant, l'histoire d'une autre petite finvette de Saint-Domingue, nommée cou-jaune dans cette lie.

# LE COU-JAUNE.

Genre bec-fin , sous-genre roitelet. (Curier.)

Les habitants de Saint-Domingue ont donné le nom de cou-jaune à un petit oiseau qui joint une folie robe à une taille dégagée et à un ramage agréable : il se tient sur les arbres qui sont en fleurs : c'est de la qu'il fait résonner son chant. Sa voix est deliée et faible, mais elle est variée et délicate : chaque phrase est composée de cadences brillantes et soutenues. Ce que ce petit oiseau a de charmant , e'est qu'il fait en tendre son joli ramage , non-seulement pendant le printemps, qui est la saison des amours, mais aussi dans presque tous les mois de l'année. On serait tenté de croire que ses désirs amoureux seraient de toutes les saisons ; et l'on ne serait pas étonné qu'il chantit avec tant de constance nn pareil don de la nature. Des que le temps se met au beau, surtout apres ces pluies rapides et de courte durée qu'on nomme anx lles grains, et qui y sont fréquentes, le mâle déploie son gosier et en fait briller les sons pendant des heures entières. La femelle chante aussi, mais sa voix n'est pas aussi modulée, ni les accents aussi cadencés ni d'aussi longue tenue que ceux dn måle.

La nature, qui poignit despins riches coulents pilipaire dei Gottann du Norwear-Mande, leur refuss presque à fous l'agràmats du chast, et se turi donna, sui ce serve diserte, que des eris suivages. Le con-jame de sit pet funnate de la chast, et se chant graciera, se c'ou c'en même temps le plumage est pur de l'assez-belles coulears; e'elles sout l'hon nancées et revives par le boup jame qui d'assez-belles coulears; e'elles sout ble nancées et revives par le boup jame qui d'assez-belles coulears s'elles sout l'au poirne e'il est petronne de l'assez-belles coulears qu'elles sout l'au poirne e'il est petronne de l'assez-belles coulears et l'assez-belles coulears qu'elles sout l'au poirne e'il est petronne de l'assez-belles coulears et l'assez-belles coulears et la tet; evet en coulear s'elles sout l'au poirne e'il en l'assez-belles coulears et la tet; evet en coulear s'elles sout l'au poirne et la charge de l'assez-belles coulears et la tet et pet en coulear s'elles sout l'au poirne et la charge de l'assez-belles coulears et la charge de l'assez-belles et l'assez-belles coulears et l'assez-belles et l'ass

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C'est ly sylvia atricapilla, et le motacilla atricapilla, var. D. de latham et de Gameia. M. Vieillot en fait une espece distincte sons le nôm de sylvia elridicams.
<sup>2</sup> Cette capéce est designére, dans le Systema Natura, sons

le nom de moiacilla ruficauda.

6 C'est le sylven ruficillis, Lath. et Vicili.; moiacilla ruficollis, Linn., Guel.

claireit en descendant vers le con, et se change en gris foncé sur les plumes du dos; une ligne blanche qui conronne l'œil se joint à une petite moncheture ianne placée entre l'œil et le bee : le ventre est blanc, et les flancs sont grivelés de blane et de gris noir; les couvertures des ailes sont mouchetées de noir et de blanc par bandes borizontales; on voit anssi de grandes tacbes blanches sur les pennes, dont le nombre est de seize à chaque aile, avec un petit bord gris blanc à l'extrémité des grandes barbes ; la queue est composée de douze pennes, dont les quatre extérieures ont de grandes taches blanches; une peau écailieuse et fine, d'nn gris verdatre, couvre les pieds. L'oiseau a quatre pouces neuf lignes de longueur, huit pouces de vol, et pese un gros et demi.

Sous cette jolie parure on reconnaît dans le con-jaune la figure et les proportions d'une fauvette; il en a aussi les habitudes naturelles. Les bords des ruisseaux, les lieux frais et retirés près des sources et des ravines bumides, sont ceux qu'il habite de préférence; soit que la température de ces lieux lul convienne davantage, soit que plus éloignés du bruit, ils soient pius propres à sa vie chantante. On le volt voltiger de branche en branche, d'arbre en arbre, et tout en traversant les airs il fait entendre son ramage, Il chasse aux papillons, aux mouches, aux ebenilies, et cependant li entame, dons la saison, les fruits du goyavier, du sucrin, etc., apparemmeut pour chercher dans l'intérieur de ces fruits les vers qui s'y engendrent lorsqu'ils atteignent un certain degré de maturité. Il ne parait pas qu'il voyage ni qu'il sorte de l'lie de Saint-Domingue; son vol, quoique rapide, n'est pas assez élevé, assez soutenu pour passer les mers, et on peut avec raison le regarder comme indigène dans cette contrée.

Cet oisena, dejà très-intéressant par la beauté et la sessibilité que sa voix exprise, pe l'est pas moiss par son intelligence et la sagacité avec loquelle on il voit constriére et disposer son inté: il ne le place pas sur les arbres, à la bifurcation des bacanches, cominé l'est ordinaire aux autres oiseus; il le sispend à des liaues prediantes de Pretries aqu'elles forment d'aire en arbre, surrout à célies qui tombent des branches vancées que les rivières pour les ravines pro-cleavances aux elerriviers ou les riviers pois pro-cleavances aux les rivières pois entre riviers pro-cleavances aux les rivières pro-

fondes; il attache, ou, pour mieux dire, eulace avec la liane le udi, composé de brins d'herhe steche, de librilles de feuilles, de petites racines etche, de librilles de feuilles, de petites racines avec le plus grandar i; c'est assez épais et assez len la tissa partont pour sansez épais et asez len tissa partont pour sansez épais et asez len tissa partont pour roule est attaché a bout du crondon fotant de la liane, et berefa augré des vents, sans en re-cevoir d'attenies.

Mais ce semit peu ponr la prévoyance de cet oiseau de s'être mis à l'abri de l'injure des éléments, dans des lienx où il a tant d'autres ennemis. Anssi sembie-t-il employer une industrie réflécbie pour garantir sa familie de leurs attaques : son nid , au lieu d'être ouvert par le haut on dans le flane, a son ouverture placée an plus bas; l'oiseau y entre en montant, et il n'y a précisément que ce qu'il lui faut de passage pour parvenir à l'intérieur où est la nichée, qui est séparée de cette espèce de corridor par une cloison qu'il fant surmonter pour descendre dans le domicile de la famiile; il est rond et tapissé mollement d'une sorte de lichen qui croit sur les arbres. Ou bien de la soie de l'berbe nommée par les Espagnols mort à cabaye .

continue par ter zajagagias sonor a rudoger. Par cette disposition injuntrience, le rrat, 10-issua de proie un la coultion injuntrience, le rrat, 10-issua de proie un la couleve éche en streté. A recede dans le nid, el la couvée éche en streté. In communicate el cierce los assistantes de la communicate de la communicate de le create de la communicate de la communicat

La femelle du cou-Jaune ne pond que trois ou quatre crufs; elle répète ses pontes plus d'une fois par an "mais on ne le sait pas au juste : on voit des petits au mois de juin, et l'on dit qu'il y ena de le mois de,mars; il en parait aussi à la fin d'août, et jusqu'en septembre; ils ne tardent pas à qu'itter leur mère, mais sans s'éloident pas à qu'itter leur mère, mais sans s'éloi-

Latham désigne ert diseau par le nom de sylvia corneleaceus, qui est adopté par M. Vieillot. C'est le motacilla grulageus de Gmetin.

<sup>• «</sup> C'est une plante qu'on trouve dans les savanes de Saint-Doningue, et qui se plait particulièrement le long des canaux d'arvasque et dans les endroits frais et humides. Le lait e que contient cette plante est un poison très-puissant pour les animux; c'est sans doute d'où lei vient son som de mort d cology. » M. le chevaller Debagye.

gner jamais beaucoup du lieu de leur nais-

## LE ROSSIGNOL DE MURAILLE.

(LE BEC-PIN DE MURAILLE.)

Genre bec-fin , sous-genre rubiette. (Cuvier.)

Le chaut de cet oiseau u'a pas l'étendue ni la variété de celui du rossignoi , mais il a quelque chose desa modulation ; il est tendre et mélé d'uu accent de tristesse : du moins c'est ainsi qu'il nous affecte; car li n'est saus doute, pour le chautre lui-même, qu'une expression de jole et de plaisir, puisqu'il est l'expressiou de l'amour, et que ce sentiment intime est également délicieux pour tous les êtres. Cette ressemblauce ou plutôt ce rapport du chant est le seul qu'il y aitentre te rossignol et cet oiseau : car ce n'est point un rossignol, quoiqu'il en porte le nom ; il n'eu a ni les mœurs, ni la taille, ni le piumage : cependaut uous sommes forcés par l'usage de lui laisser la dénomination de rossignol de muraille . qui a été géuéralement adoptée par les oiseleurs et les uaturalistes.

Cet olseau arrive avec les autres au printemps. et se pose sur les tours et les combles des édifices juhabités; c'est de la qu'il fait entendre sou ramage. Il sait trouver la solitude jusqu'au milieu des villes dans lesquelles il s'établit sur le plgnou d'un grand mur, sur un clocher, sur une cheminée, cherchaut portout les lieux les plus élevés et les plus inaccessibles; ou le trouve aussi dans l'épaisseur des forêts les plus sombres. Il vole légèrement, et iorsqu'il s'est perché il fait enteudre un petit. eri , secouant incessamment la queue par un trémoussement assez siugulier, non de bas en haut, mais horizoutalemeut et de droite à ganche. Il aime les pays de moutagne et ue paraît guère dans les plaines. il est beaucoup moins gros que le rossignol, et même un peu moins que le rouge-gorge; sa taille est plus meuue, plus allongée; un plastronuoir iui couvre la gorge, le devaut et les côtés du cou; ce même noir environne les yeux, et remonte jusque sous le bec : uu bandeau blane masque son frout; ie baut, le derrière de in tête, ie dessus du cou et le dos, sont d'un gris lustré, mais foncé ; dans quelques individus, apparemment plus vieux, tout ce gris est presque noir: les penues de l'aile, cendré noirâtre, ont leurs

barbes extérieures plus claires, et frangees de gris hlauchâtre; au-d'essous du plastou ooif, un heau roux de feu garnit la poltrie au lurge, as porte, en s'éteignant un peu, sur les flancs, et reparait dans a vivacité sur tout le faiscean des plumes de la queue, except é les deux du milieu qui sout hrunes; le veutre est hlanc; les pleds sout uoirs; la langue est fourchne au bout comme celle du rossignol.

La femelle est assez différente du mâle pour excuser la méprise de quelques naturalistes qui en out fait uue seconde espéce : elle u' an le frout blanc, ni la gorge noire; ces deux parties sont d'uu gris mêlé de roussâtre, et le reste du plumage est d'uue teiute blus faithe.

Ges oissaux uichent dans des trons de murallles, la twillet à la campagne, ou dans des creux d'arbres et des fentes de rocher; leur poute est de ciuq ou six ouis bleus; les petits écloseatau mois de mai. Le mâle, pendant tout le temps de la couvée, fait enteudre sa voix de la poiute d'une roche ou di haut de quelque édifice isolé, voisin du domicile de sa famille : C'est surtout lemantin et des l'avorce qu'il predude à ses chauts.

On prétend que ces oiseaux craintifs et soupcouveux abaudonneut leur vid s'ils s'aperçoivent qu' ou les observe pendant qu'ils y travaillent; et l'ou assure qu'ils quitteut leurs scufsai ou les touche; ce qu' est assex croyable: mais ce qui ne l'est point du tout, e'est ce qu'ajoute Albiu, que dans ce même cas ils délaissent leurs petits ou les iéteut bros du uils

Le rossignol de muralile, quoique habitaut pres de nous ou parmi nous, n'en demeure pas moins sauvage; il vient daus le séjour de l'homme sans parattre le remarquer ni le couusitre: il n'a rieu de la familiarité du rouge-gorge, ni de la gaieté de la fauvette, ni de la vivacité du rossignol; son lustiuct est solitaire, sou naturei sauvage, et sou caractère triste. Si ou le preud adulte, il refuse de manger et se laisse mourir : ou s'il survit à la perte de sa liberté, son silence obstlué marque sa tristesse et ses regrets. Cependanteu le prenaut au nid et l'élevanteu cage, ou peut jouir de sou chant; il le fait entendre à toute heure et même pendant la nuit ;-il le perfectionue, soit par jes lecons on on lui donne. solt en imitant celui des oiseaux qu'il est à portée d'écouter.

Ou le nourrit de mie de pain et de la même pâtée que le rossignol : il est encore plus délicat. Dans son c'at de liberté il vit de mouches. d'amignées, de chrysdickes, de fournis et de pétités haise ou r'inits tendre. En Lillei I va becqueșe les figues. Olim dit qu'on le voit au becqueșe les figues. Olim dit qu'on le voit le mois d'octobre il a dyia dit qu'on le voit le mois d'octobre il a dyia disperimentation de la compartication de la c

On en connaît queiques variétés, dont les unes ne sont vraisemblabiement que des variétés d'age, et les autres de climat. Aldrovande fait mention de trois : mais la première n'est que la femelle : il donne pour la seconde la figure trèsimparfaite de Gessner, et ce n'est que le rossienoi de muraille jui-memedefigure; il n'y a que la troisième qui soit une véritable variété; l'oiscau porte un long trait blane sur le devant de la tête; c'est celui que M. Brisson appelle rossianol de muraille cendré, et que Willughby et Ray ludiquent d'après Aldro vande. Frisch donne une autre variété de la femelle du rossignol de muraifie, dans laquelle la poltrine est marquetée de taches rousses, et c'est de cette variété que kiein fait sa seconde espèce. Le rouge-quene gris d'Edwards (the grey red-start) euvoyé de Gibraitar a M. Catesby, et dont M. Brisson fait sa seconde espèce, ponrrait bien n'être qu'une variété de climat. La taille de cet oiseau est la même que celle de notre rossignol de maraille : la plus grande différence consiste en ce qu'il n'y a point de roux sur la poitrine, et que les bords extérieurs des pennes movennes de l'aile sont blanes.

Sont names.

Encore une variété à peu près semblable est l'oiseau que nous a donné M. d'Orey, dans lequel la couleur noire de la gorge s'étend sur la poltrine et les côtés, au lieu que dans le rossienoid de nuraille commun ces mêmes parties

sont rousses; nous ne savons pas d'où cet oiseau a été envoyé à M. d'Orcy: il avait une tache blanche dans l'aile, dont les pennes sont noiri-tres; tont-le cendré du dessus du corps est plus foncé que dans l'e rossignoi de muraille, et le biane du front est braucoup moins apparent. De plus, il existe en Amérique une essoce de

rossignoi de muraille que décrit Catesby, et que nous laissevos nideries, sans is folorbres: pressément à celle d'Europe, mottos à cause des différences de caractèrre que de celle du cliente. En effet, Catesby prête au rossignoi de muraille de Virginie les mémes habitudes que nos voyo ana notre : i friepuence, di-l, les boistes plas couverbs, et on ne le voit qu' en été; la tête, le cou, le doss et les ailes sont ontors, excepté une petite lache de roux vir d'anns l'alle; le roux de la polétrice et s'aprère d'actus par le prologge.

ment du gris de l'estomac; la pointe de la queue est noire : ces différences sont-elles spécifiques

et plus forts-que celles que doit subrim nissus sous les influences d'un autre hensighère? Au reste, le charbonnier du Bupey, suitant la notice que nous en dones M. Hobet 1, est le rossignol de marsille. Nous en dires untata du carlo-caret on cal-rousset fajimo de Provence, que sous a fait consultre M. Gratons pensos, de plus, que l'oisent montaire M. Onso pensos, de plus, que l'oisent montaine dans le même pays flormeiro ou fourneixen de chesturier viel d'eglement q'un roussignoi de mutaille; du moiss l'analogie de mutays de de mitaille; du moiss l'analogie de mutays de habilitées, autait que le resemblage de

LE ROUGE-QUEUE.

caractères, nous le font présumer.

( LE BEC-FIN ROUGE-QUEUE. — LA PAUVETTE TITRES. )

George bec-fin, sous-george rubiette, (Cavier.)

Aristote parlede trois petits oiseaux, lesqueis, suivant l'énergie des noms qu'il leur donne, doi-

If the embed option and distort is some degenerous consequent of semantics in an internal to the residence of a seminor of a of a semi

<sup>\*</sup> Je mo promensis cette année an pare en jour qu'il y en varit vraè-emblade meut une osnièreme passer, est j'en lasis lever dans les émanifiels à lost industs, et percept brindpons soul aveil. J'en approché plusièges unes père pour les extra de la compartie de la comme, entre se finer expeditat d'un no plaine, du le criterie de l'autonne, sons se finer expeditat dans ne plaines, de l'est très-care de le voir dans une autre valono. Vede roussumispote par V. Hébert.

vent avoir pour Itali le plus morqué dus leur, plumogé d'un open favor ou roux de leu. Ces trois osienns sont phemieuros que Gaza traduit métiellis; erithones, gull' red par vulvérale; enfin paprahutes qu'il toumer rabérétus, Yous ecryonis pouvoir assureçuite le premier est le rousignel de muraille, et le second le rougesonge; en effet, eque dit Aristote qui le premier vient gendant i été pres des labilations, et en disparaît à l'autome quanti le secolid s'en approche, ne peut, entre touis es osienus qui out int qu'un ramégorque et au mosterno de muraille; mais il est plus difficile de reconnuitre le paradus que mostella.

Ces noms ont été appliqués au bouvreuil par tous les nomenelateurs; on peut le voir à l'article de cet oiseau, où l'on rapporte leurs opinions sans les discuter, parce que cette disenssion ne pouvait commodement se placer qu'lei : mais il nous parait plus que probable que le pyrrhulas d'Aristote, le rubicilla de Theodore Gaza, ioin d'être le bouvreuit, est d'un genre tont différent. Aristote fait en cet endroit un dénombrement des petits ofseaux a bee fin, qui ne vivent que d'insectes, on qui du moins en vivent principalement; tels sont, dit-Il, ie cygalis (le bectique), le melancoryphos 1 (la fauvette à tête noire), le pyrrhulas, l'erithacos, Phypolais (la fauvette bablilarde), etc. : or je demande sl l'on peut ranger le bouvreuil au nom-

t'en al vu guelquelois à Paris aux Tulleries, famais en Brie, et to brial entends less rantone ou'en florey. Note comm par M. Hébert, receveur-général des fermes à Dijon Je sais que Belon, et physicurs naturalistes après lui, ont annilisted assist an honvrenit te nom de mela neorwphos; et te sels convitore encore que ce nom les est mai appliqué. Aristote parle en deux endroits du melo neoryphos, et dans nes deux endroits de deux obsens différents, dont aucum ne peut étre le bouvreoit; premièrement, dans le passage que nous examinons, par toutes les raisons qui prouvent qu'il ne neul păi être le pyrrintan i le second passage ou Aristote nomuse de inclaneorygicor, que Gaza traduit atricapitta, est au liare th, chap. At | et c'est celui que Belon applique an bonvreuil (Nat. des Oiseaux, page 509); mais llest clair que l'atriexplife, and mond which truth, out nicke dans les trous d'inbres, et se nourrit d'insectes (Aristote, loco citatu), n'est point le houverest, et ne peut être que la petité mésange à léte noire les nomiète : sont comme l'atricabilla qui et trouve accompaguer le rouge-gorge, la rouignoi de muraille et le becligue me peut être que la fauvette à tête noire. Cette petite duce sion nous a paru d'autant plus tiéte-saire, que Belon est de gons les naturalistes celui qui a rapporte généralminent avec plus de segacité jes dénominations anciennes aux espèces condes modernes, et que, d'un autre côté, la nomencialure do bonveent est une de celles qui sont deméurées remplies de plus d'encurité et de méprises (voyez l'histoire du becligue', et uni jetasent le plus d'embarras sur crité de plunicura intres obraux, et en particulier du ronge-queue.

bre de res oiseaux à bee cfillé, et qui ne xivrai entout ou en grande portie que d'insectes Tect oiseau est au contraire un des plus décidérants randrose; il s'abstieut de toucher nax insectes dans la saison où la pluport des antres en une la representation de la propertie de contraire de son les cultifiérents de celle de tous les oiseaux en qui l'ou remarque es genre de vie, Ou en pet siappent qu'Aristote ai ligurée ette de propertie de la contraire de la contraire de la contraire de la contraire dans la manière de si nourrit, puis de la contraire dans la manière de si nourrit, puis de la contraire dans la manière de si nourrit, puis de la contraire dans la manière de si nourrit, puis de la contraire dans la manière de si nourrit, puis de la contraire dans la manière de si nourrit, puis de la contraire dans la manière de si nourrit, puis de la contraire dans la manière de si nourrit, puis de la contraire dans la manière de si nourrit, puis de la contraire dans la manière de si nourrit, puis de la contraire dans la manière de si nourrit, puis de la contraire dans la manière de si nourrit, puis de la contraire dans la manière de si nourrit, puis de la contraire dans la manière de si nourrit, puis de la contraire dans la contraire de la contraire dans la contraire de si nourrit, puis de la contraire dans la contraire de si nourrit, puis de la contraire d

Quel est done l'olscau, placé entre le rongégorge et la fauvette, autre néanmoins que le rossignoi de muraille, auguel puisseut convenir à la fois ces caractères, d'être à bec effilé, de vivre principalement d'insectes, et d'avoir quelque partie remarquable du plumage d'un roux de feu ou rouge fauve? Je ne vois que celui qu'on a nomme rouge-queue, qui habite les bois avec le rouge-gorge , qui vit d'insectes comme ini pendant tout l'été, et part en même temps à l'automne, Wuotton s'est apercu que le pyrrhnlas doit être une espèce de rouge-queue. Jonston paraît faire la même remarque : mais le premier se trompe en disant que cet olseau est le même que le rossignoi de muraille, puisque Aristote le distingue très-nettement dans la même phrase.

Le rouge-anene est en effet très-différent du rossignol de muraiile ; Aldrovande et Gessner l'ont bien connu en l'en séparant. Le rougequeue est pins grand; il ne s'approche pas des maisons, et ne niche pos dans les murs, mais dans les bois et buissons, comme les beefigues et les fauvettes; il a la queue d'un roux de feu elair et vif; le reste de son plumage est composé de gris sur tout le manteau, plus foncé et frangé de roussâtre dans les pennes de l'alle, et de gris blane mélé confusément de ronssâtre sur tout le devant do corps ; le croupion est roux comme la quene; ii y en a qui ont un beau coilier noir, et dans tout le piumage des conleurs plus vives et plus variées. M. Brissou en a fait une seconde espèce : mais nous croyons que ceux-ci sont les máles; quelques oiseleurs très-expérimentés nous l'ont assuré. M. Brisson dit que ie rougequeue à collier se trouve en Allemaque, comme s'il était particulier à cette contrée; tandis que partout où l'on rencontre le rouge-queue gris, on voitégalement des rouges-queues a collier. De plus, il ne le dit que sur une méprise; car la figure qu'il cite de Frisch, comme cetle du rougequeue à collier, n'est dans cet auteur que cule de la femelle de l'oiseau que nous appetons gorgebieue.

Nous regarderons donc le rouge-queue à colier comme le mâle, et le rouge-queue griscomme la femelle ; ils ont tous deux la queue rouge de même; mais outre le collier, le mâle ne le plumage plus Soncé, gris-brun sur le dos, et gris tacheté de brun sur la poltrine et les flancs.

Ces oiseaux préférent les pays de montrages, te ne paraissent guére en plaine qu'un passage d'automore; ils nerivent au mois de mai en lourgepare en la norraine, et a bitent d'entre dans les bois, où îls passeut toute la belle saison; in a thechat dans de petits buissons près de terre, et font teur aid de mousse on delvers, de laine et priges, avec une overture au cold de la vaine, le plus à l'abri des mauvais vents; on y trouve con a six-aux bisones, variés de grés. ¿

Les rouges-quenes sortent du bois le matin, rentrent pendant in chaleur du jour, et par sent de nonveau sur le soir dans les champs voisins; ils y cherchent les vermisseaux et les mouches; ils restrent dans le bois ia nuit. Par ces allures et par piusieurs traits de ressembiance, ils nous paraissent appartenir an genre du rossienol de muraiite. Le rouge-queue n'a néanmoins ni chant ni ramage; il ne fait entendre qu'un petit son flûté, suit, en aliongeant et filant très-doux la première syllabe : il est en général assez silencieux et fort tranquille 1; s'il y a une branche isoiée qui sorte d'un buisson ou qui traverse un sentier, c'est là qu'il se pose, en doupant à saqueux une petite secousse comme le rossignol de mu-nille.

Il vient à la pipée, mais sans y accourir avec la vivacité et l'intérêt des autres oiseaux; il no semble que sulvre la foule : on le prend aussi aux fontaines sur la fin de l'été; il est alors très-

\* Ca rospe-queue price automore, el lidelé dans un apparmenta, ne liga se entendre le moloide en ; valunt, marchant ou ca repos. Enfermed dans la unime cage avec une faverés, cellede i élesquella tout instanticontre les harreaux; le rousequeue non-uniment ne «Fategui pas, mais resisti immobile particolor de la companya de la companya de la companya de particolor de la companya de la companya de la companya de sistema de la companya valunt, el or hanca la fategui en controlle de la companya valunt, el or hanca la fategui en tato de la tropa que rei val la fauvette, c'ent-à-dire pendant territe-sit horres. gras et d'un goât délicat. Son vol est court et ne s'étend quede buisson en buisson. Ces oiseaux partent an mois d'octobre : on les voit alors se suivre le long des haies pendant quelques jours, après lesquels II n'en reste aucun dans nos provinces de France.

# LE ROUGE-QUEUE

BE LA GUIANE.

Genre bec-fig , sous-genre rubiette. (Cuvier.)

Nous avons reça de Cayeane un rouge-queue:
Il a les penues de l'aile dan même rous quecelles de la queue; el dos gris et le ventre blanc. On ce nous a rien appris de ses habitudes naturelles; mais on peut les croire à peu prés samblables à celles du rouge-queue d'Europe dont celul de Cayenne paraît être une espéce visine.

# LE BECFIGUE

(LE GOBE-MOUCHE BECFIGUE).

Gearé gobe-mouche.

Cet oisean qui, comme l'ortolan, fait les délices de nos tables, n'est pas anssi beau qu'il est bon : tout son plumage est de couleur obscure; le gris, le brun et le bianchâtre en foat tontes les nuances, auxqueties le noirâtre des pennes de la queue et de l'ajle se joint sans les relever; une tache blanche qui coupe l'ailetransversalement est le trait le pius apparent de ses couleurs, et c'est celui que la plupart des naturafistes out sais! pour les caractériser ; le dos est d'un gris brun qui commence sur le haut de la tête et s'étend sur le croupion ; la gorge est blanchâtre, la poitrine Jégérement teiute de brun, et ie ventre biane ainsi que les barbes extérieures des deux premières pennes de la queue ; le bec long de six lignes est effilé. L'oisean a sext pouces de voi, et sa longueur totale est de cinq; la femelie a toutes les couieurs plus tristes et plus pâles que le mâle.

Ces obseaux, dont le véritable climat est celui du midi, semblent ne venir dans le nôtre que pour attiendre la maturité des fruits succelents dont ils portent le nom; ils arrivent plus tard au printemps, et ils partent a vant les permiers riolds d'automne. Ils parcourent néanmoins use grande étendue dans les terres septentrionales en été; car on les a trouvés en Angleterre, en 'Allemsgne, en Pologne, et jusqu'en Suède: ils reviennent dans l'automne en Italie et en Grèce, et pobablement vont passer l'biver dans des

et pobablement vont passer l'biver dans des contrées encore plus chaudes. Ils semblent changer de mœurs en changeant de climat; car lls arrivent en troupes aux contrées méridionales. et sont au contraire toujours dispersés pendant lenr séjour dans nos elimats tempérés : ils y habitent les bois, se nourrissent d'insectes, et vivent dans la solitude, ou plutôt dans la douce société de lenr femelle. Leurs nids sont si bien eachés qu'on a beancoup de peine à les découvrir'. Le mâle, dans cette saison, se tient an sommet de queique grand arbre, d'où il fait entendre un petit gazouillement peu agréable et assez semblable à celui du motteux. Les becfigues arrivent en Lorraine en avril, et en partent au mois d'août, même quelquefois plus tôt, On lenr donne dans cette province les noms de Múriers et de petits pinsons des bois; ce qui n'a pas peu contribué à les faire méconnaître : en même temps on a appliqué le nom de becfigue à la petite alouette des prés, dont l'espèce est très-différente de celle du becfigue; et ce ue sont pas là les senles méprises qu'on ait faites sur ce nom. De ce que le bouvreuil parait friand des figues en Italie, Belon dit qu'il est appelé par les Italiens, beccofigi; lul-même le prend pour le vrai becfigue dont parle Martial : mais le bouvrenil est anssi différent du becfigue par le goût de sa chair qui n'a rien que d'amer, que par le bec, les couleurs et le reste de la figure. Dans nos provinces méridionales et en Italie, on appelle confusément beefigues toutes les différentes espèces de fauvettes, et presque tous les petits oiseaux à bec menn et effilé : cependant le vrai becfigue y est blen connu, et on le distingue partout à la délicatesse de son

goût.

Martial, qui demande pourquoi ce petit oiseau, qui becquète également les raisins et les

\* La bedigne niche dans nus fordt, ch'i juper just l'anlogie, dans des reuss d'a bres et à une grande distance de logie, d'ann des reuss d'a bres et à une grande distance de porcepcio du les découvers triv-difficiences i en 1137 on 1764, yand vu ou sul chainte un de ces olecus, qui se lerail perché à l'act-deait d'un artée foct éteré, je le siviavez grande alfension. cf y revins à plunieurs foi saux pouvoir touverce en sid, quoique toujours je retrouvaux

Possess: il avait un petit gansullis à peu près comme le motteux et fort peu agréable; il se perchait extréssement bant et n'approchail guère de terre.
 Note communiquée

par H. Lotlinger.

figues, a pris de ce dernier fruit son nom, plutôt que du premier , cút adopté celui qu'on lui donne en Bourgogne, où nous l'appelons rinette, parce qu'il fréquente les vignes et se nourrit de raisins; cependant avec les figues et les raisins on lui voit encore manger des insertes, et la graine de mercuriale. On peut exprimer son petit cri par bzi, bzi. Il vole par élans, marche et ne saute point, court par terre dans les vignes. se relève sur les ceps et sur les haies des enclos. Quoique ces oiseaux ne se mettent en route que vers le mois d'août, et ne paraissent en troupes qu'alors dans la plupart de nos provinces, cependant on en a vu au milieu de l'été en Brie, où quelques-nas font apparemment leurs niels. Dans leur passage Ils vont par petits pelotons de cinq ou six; on les prend au lacet ou au filet; au miroir en Bourgogne et le long da Rhône, où

ils passent sur la fin d'août et en septembre. C'est en Provence qu'ils portent à juste titre le nom de beefigues : on les voit sans cesse sur les figuiers, becquetant les fruits les plus mors; Ils ne les quittent que pour chercher l'ombre et l'abri des buissons et de la ebarmille touffue. On les prend en grand nombre dans le mois de septembre en Provence et dans plusieurs ites de la Méditerranée, surtout à Maîte, où ils sout alors en prodigiense quantité, et où l'on a remarqué qu'ils sont en beaucoup plus grand nombre s lenr passage d'automne qu'à leur retour au printemps. Il en est de même en Chypre, où l'on en faisait autrefois commerce : on les envoysit à Venlse dans des pots remplis de vinaigre et d'herbes odoriférantes. Lorsque l'île de Chypre appartenait aux Vénitiens, Ils en tiraient tous les ans mille ou donze cents pots remplis de ce petit gibier, et l'on connaissait généralement en Italie le becfigue sons le nom d'oiseau de Chypre (Cuprias, uccelli di Cupro), uom gul lui fut donné fusqu'en l'Angleterre, au rapport de Willughby.

Dept me feur elet, eum pascre deleshvaustr.
 Cur potos pomen son dedai una mais ?

paires de ces oiseaux aussi fidèles qu'amonreux. Le rouge-gorge cherche l'ombrage épals et les

endroits humides. Il se nonrrit dans le priutemps de vermisseaux et d'insectes, qu'il chasse avec adresse et légèreté : on le voit voltiger comme un papillon autour d'une feuille sur inqueile il aperçoit une mouche; à terre il s'élance par petits sauts et fond sur sa proie en battant des ailes. Dans l'automne il mange aussi des fruits de ronces, des raisins à son possage dans les vignes, et des alises dans les bois, ce qui le fait donner aux pieges tendus pour les grives qu'on amorce de ces petits fruits sauvages. Il va souvent aux fontaines, solt pour s'y baigner, soit pour boire, et plus souvent dans l'automne, parce qu'il est aiors plus gras qu'en aucune autre saison, et qu'il a plus besoln de rafraichissement.

Il u'est pas d'oiseau plus matinal que celuici. Le rouge-gorge est le premier évellié dans les bois, et se fait entendre des l'aube du jour : il est aussi le dernier qu'on y entende et qu'on y voie voitiger le soir; souvent il se preud dans les tendues, qu'à peine reste-t-ll encore assez de jour pour le ramasser. Il est peu déflant, facile à émouvoir, et son inquiétude ou sa euriosité fait qu'il donne aisément dans tous les pléges '; c'est toujours le premier oiseau qu'on prend à la pipée : la volx seule des pipeurs, ou le bruit qu'ils font en taillant les branches, l'attire, et il vient derrière eux se prendre à la sautereile ou au gluau presque aussitôt qu'on l'a posé ; li répond également à l'appeau de la chouette et au son d'une feuille de fierre percée. Il suffit même d'imiter, en suçant le doigt, son petit cri uip, uip, on de faire erier quelque oiseau pour mettre en mouvement tons les rouges-gorges des environs ; ils viennent en faisant entendre de loin lenr cri, tirit, tiritit, tirititit, d'un timbre sonore qui n'est point ieur chant modulé, mais celni qu'ils fout le matin et le soir, et dans toute occasion où ils sont émus par quelque objet nouveau; ils voltigent avec agitation dans toute la pipée jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés par les gluaux sur quelques-unes des avennes ou per-

 Partont où il v a des bois d'une grande étendue, l'on trouve des rouges-gorges en grande quantité, et e'est surtout en Bourgogne et en Lorraine que se font les pins grandes ebasses de ees petits olseanx, excellents à manger; on en prend beaucoup aux environs des petites villes de Bourmont, Mireconrt et Neufchâteau 1 on les envole de Nanei à Paris. Cette province, fort garnie de bois et abondante en sources d'eaux vives, nonrrit une très-grande variété d'oiseaux : de pins, sa situation entre l'Ardenne d'un côté. et les forêts du Snutgau, qui joignent le Jura, de l'autre , la met précisément dans la grande route de jenrs migrations, et c'est par cette raison qu'ils y sont si nombrenx dans les temps de leurs passages : les ronges-gorges en partieulier viennent en grand nombre des Ardennes. où Beion en vit prendre quantité dans la saison. Au reste, l'espèce en est répandue dans toute l'Europe, de l'Espagne et de l'Italie jusqu'en Pologne et en Suède ; partout ces petits oiseaux cherchent les montagnes et les bois pour faire leurs nids et v passer l'été.

Les jeunes, avant la première nue, n'ont pas e-beur oux carragés ur le gospet e la polities, e de beur oux carragés ur le gospet e la polities, e d'où, par une extrassion an pes fercée, je rouge, gong a pris son nom. Il eur car perre quelques plumes dès la fin d'août; et à la fin de septembre le porte put son le fest pour le protegt pous à même livée, et on ne fest distingue plus. C'est alors qu'ils commencent à le mettre en mouvemen pour leur départ, mais il se fait sans attroupement; lis passent seul à sent je eur sans peris es antres, et dans ce moment où tous les autres oiseaux se rassembleut et à recompagneur, le rouge-oppe couserve son naturel solitaire. On voit es siesaux passer les son autres oiseaux passer les contraites de la financia de la comment de

de buisson en buisson : mais apparemment ils s'élèvent plus haut pendant la nuit et font plus de chemia; du moiss arrive-t-il aux oiscleurs, dans une forêt qui le soir était pleine de rougesgorges et promettait la meilieure chasse pour le lendemain, de les trouver tous partis avant l'arrivée de l'aurore.

Le départ n'étant point indiqué, et pour ainsi dire proclamé parmi les rouges-gorges comme parmi les autres oiseaux alors attroupés, il en reste plusieurs en arrière, soit des jeunes, que l'expérience n'a pas encore instruits du besoin de changer de elimat, soit de ceux à qui sufilsent les petites ressources qu'ils ont su trouver au milieu de nos hivers. C'est ajors qu'on les volt s'approcher des habitations et chercher les expositions les plus chaudes; s'il en est quelqu'un qui soit resté au bois dans cette rude salson, il y devient compagnon du bûcheron ; il s'approche pour se chauffer à son feu, il becquète dans son pain et voltige toute la journée à l'entour de lui en faisant entendre son petit crì : mais lorsque le froid augmente, et qu'une neige épaisse couvre la terre, il vient jusque dans nos maisons, frappe du bec aux vitres, comme pour demander un asile qu'on lui donne volontiers, et qu'il pale par la plus almable familiarité, venant amasser les miettes de la table, paraissant reconnaître et affectionner les personnes de la maison, et prenant un ramage moins éclatant, mais encore pins délicat que ceini du printemps et qu'il soutient pendant tous les frimas, comme ponr saluer chaque jour la bienfaisance de ses hôtes et la douceur de sa retraite. Il y reste avec tranquillité jusqu'à ce que le printemps de retonr. Ini annoncant de nouveaux besoins et de nouveaux plaisirs, l'agite et lui fait demander sa liberté.

Dans cet état de domesticité possagère, je rouge-gouge se nourrit à peu pres de tout : on lai voit ramasser également les miest de pain, els crist qu'os je remeille. Almsi e'est trop généralement qu'Olina dit qu'i li fut; soit qu'os le prenae un sid ou dégli grand dans les bois, le nourrir de la même pâtée que le rossignoi; il s'accommode, comme on volt, d'une nourriture beaucoup moins apprétée; ecx qu'on laisses voier libres dans les chambres n'y caussent que peu de saleté, ne rendant qu'une petité flute assex seche. L'auteur de l'Édono-logie prétend que le roug-googte apprend à parter; que prijeue est nacien. et l'on trouve la

même chose dans Porphyre; mais le fait n'est point du tout vraisemblable, puisque cet oiseau a la langue fourchue. Belon qui ne l'avait oui chanter qu'en automne, temps auquei il n'a que son petit ramage, et non l'accent brillant et affectueux du grand chant des amours, vante pourtant la beauté de sa voix en la comparant à celle du rossignol, Lui-même, comme il parait par son récit, a cru que le rouge-gorge était le même oiseau que le rossignol de muraille : mais. mieux instruit ensuite, il les distingua par leurs habitudes aussi bien que par leurs eouieurs. Celles du rouge-gorge sont très-simples : un manteau du même bruu que le dos de la grive lui couvre tout le dessus du corps et de la tête : l'estomae et le ventre sont bjanes; le ronx orangé de la poitrine est moins vif dans la femelie que dans le mâie ; ils ont les yeux noirs , grands et même expressifs, et le regard doux; le bec est faible et délié, tel que celui de tous les oiseaux qui vivent principalement d'iusectes ; le tarse très-menu et d'un brun cinir, ainsi que le dessus des doigts, qui sont d'un jaune pâle pardessous. L'oiseau adulte a cinq pouces neuf lignes de longueur, et buit pouces de vol; le tube intestinal est long d'environ neuf pouces ; le gésier, qui est musculeux, est précédé d'une dilatation de l'œsophage ; le cœcum est très-petit, et quelquefois nui dans certains individus. En antomne, ces oiseaux sont très-gras : leur chair est d'un goût plus fin que ceiui de la meilieure grive dont elle a le fumet, se nourrissant des mêmes fruits, et surtout des alises.

# LA GORGE-BLEUE.

(LE BEC - FIN GORGE-BLEUE. - LA FAUVETTE GORGE-BLEUE.)

Genre bec-fin, sous-genre rabiette. (Cavier.)

Par la proportion des formes, par la grandeur et la figure entière, la proge-bleue emble n'étre qu'une répétition du rouge-gonge; cife a rèa differe que par le bleu hilliant et saive qui convre sa gonge, au lieu que celle de l'autre est d'un rouge orangé. Il paraît inéme que la nature ait voutu démontrer l'analogie entre ces deux oldeux, jusque dans leurs differences; cur audemont de cette plaque bleu-nouge comagé qui autre de la cette plaque bleu-nouge, comagé qui autre de la bolirie ; cette couleur.

orangée reparaît encore sur la première moitlé des pennes latérajes de la gueue ; de l'angie du bec passe par i'œii uu trait de blane roussâtre, Du reste, les couleurs, gnoiqu'un peu plus som-, bres, sont les mêmes dans la gorge-bleue et dans le rouge-gorge. Elle eu partage aussi la manière de vivre. Mais en rapprochaut ces deux oiseaux par les ressemblances, la nature semble les avoir séparés d'babitation : le ronge-gorge demeure au fond des bois ; ia gorge bleue se tient à ieurs lialères, cherchaut les marais, les prés bumides, les oseraies et les roseaux : et avec le même iuatinct solitaire que le rouge-gorge, elle semble avoir pour l'homme le même sentiment de familiarité : car après toute la belle saisou passée dans ces ileux reculés, an bord des bols voialus des marécages, ces oiseaux viennent avant leur départ dans les jardins, dans les avenues, sur les haies et se laissent approcher assez pour qu'ou puisse les tirer à la sarbacane.

Il ne vont point en troupes, nou plus que les rouges-gozges, chou volt rarmental plus de deux ensemble. Dels la flud el 'été, les gorges-bleues se lettent, dit M. Lottinger, dans les champs semés de grous grains; Frisch nomme les champs semés tours verband men qu'elles y nicheut; mais on trouve plus commourement lern al faur les sau-les, les ollers et les autres arbustes qui bordeut. Les lieux bumidaes; les et construit d'Arches entrelucées à l'origine des branches on des rameaux.

Danis fetting des moors, lemifes (éther dout) en Irla (d. un jett), en chadants; liptonette et retombe sur sou rameau avec autan de guide en fanvette, dont ja proje-bêne parafa voir queliques habitudes; elle chanie la nuit, et son ramage est tre-chous, seivant Frisch, M. Hermann, au contraire, sous dit qu'il in à rien d'Agradhie : opposition qui peut se concilier par les differents temps où ece deux observates out par les de lifferents temps ou cett de lifferent en son principal de lifferent de l'indicate de l'indi

La gorge-bleue aime autaut à se baigner que le rouge-gorge, et se tient pius que iul près des caux : elle vitde vermisseaux et d'antres iuscetes, et dans la saison de son passage elle mauge des baies de sureau. On la voit par terre aux en-

droits marécageux, cherchant sa nourriture et courant assez vite, en relevant la quene, le mâle surtout lorsqu'il entend le cri de la femelle vrai ou limité.
Les petits sont d'un bran noirâtre et n'ont pas encore de bieu sous la gorge; les mâles ont seule-

Les petits sent d'un brun norithre et n'ont pas encore de bies ouis la gorge; les milés ont seulement quelques plumes brunes dans le blanc de la gorge et de la potirie. La femelie ne preud jamais cette gorge bieue tout entière; elle u'en porte qu'un crissant ou une bande au has du con, et c'est sur cette différence et sur la figure d'Abwarts, qui n'a donné que la femelle, que M. Brisson fait une senorde espece de sa gorgement de la comme de la comme de la comme de valut qu'un de la comme de la comme de la comme de valut qu'un de la comme de la comme de la comme de valut qu'un de la comme de la comme de la comme de la comme de valut qu'un de la comme de valut qu'un de la comme d

Eutre les mêtes adultes, les mas out toute in gonge bieue, et vainsemblablement es sont les ougonge bieue, et vainsemblablement es sont les sont rouge de la poitries paraisseurs plus fouches dans ces individus : les autres, en pins grand dans ces individus : les autres, en pins grand chaus ces individus : les autres, en pins grand d'un bean biane, dont Friche compare l'éclai at de d'un peut poit, est d'apres ce arrachère estui de l'argent poit, est d'apres ce arrachère et de l'argent poit, est d'apres ce arrachère que les oiséleurs de Brandebourg ont donté à la gorge-bême i nom d'oiséeux du mérier,

Ces ricbes couleurs s'effacent dans l'état de captivité, et la gorge-bieue mise en cage commeuce à les perdre des la première mue. On la prend au filet comme les rossignols et avec le même appăt. Daus ia saison où ces oiseaux devienuent gras, its sout, ainsi que tous les petits oiseaux à chair délicate. l'objet des grandes pipées : ceux-ci sout néaumoius assez rares et même inconnns dans la piupart de uos provinces : on en voit, au temps du passage, dans la partie basse des Vosges, vers Sarrebourg, suivant M. Lottinger : mais nn antre observateur nous assure que ces oiseaux ne remonteut pas jusque dans l'épaisseur de ces moutagnes an midi. Ils sout plus commus en Alsacc, et quoique généralement répandus en Allemague et jusqu'en Prusse, nuile part ils ne sont bien communs, et l'espèce paraît beauconp moins nombreuse que celle du ronge-gorge : cependant elle s'est assez étendue. Au nom que ini donne Barrère, on peut croire que la gorge-bieue est fréquente dans les Pyrénées : nous voyons, par la dénomination de la seconde espèce prétendue de M. Brisson, que cet oiscau se trouve jusqu'à Gibraltar. Nous savons d'ailleurs qu'ou ie voit en Provence, où le peuple l'apelle cul-roussettobleu, et on le croit Indigène en Suède au nom que lui donne M. Linnæus : mais ce nom mal r gner leurs nichées. Catesby assure que celui-ci est appliqué prouve seniement que cet oiseau fréquente les régions du nord ; Il les quitte en automne pour voyager et chercher sa nonrriture dans des climats plus doux : cette habitude, ou plutôt cette necessité, est commune à la gorgebleue et à tous les oiseaux qui vivent d'insectes et de fruits tendres.

# OISEAU ÉTRANGER

OUT & RAPPORT

AU ROUGE-GORGE ET A LA GORGE-REFUE.

# LE ROUGE-GORGE BLEU

DE L'AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE. Notre rouge-gorge est un oiseau trop faible

et de voi trop court pour avoir passé en Amérique par les mers; il craint trop les grands hivers pour y avoir péuêtré par les terres du nord : mais la nature a produit dans ces vastes régions une espece analogue et qui le représente : c'est le rouge-gorge bleu, qui se trouve dans les parties de l'Amérique septentrionale, depuis la Virglnie, la Caroline et la Louisiane, jusqu'aux iles Bermudes. Catesby nous en a donné le premier ia description : Edwards a represente cet oiseau, et tous deux convieunent qu'il faut le raporter au rouge-gorge d'Europe, comma espece trèsvoisine. Il est un peu plus graud que le rougegorge, ayant six pouces trois lignes de longueur, et dix pouces huit ilgnes de vol. Catesby remarque qu'il vole rapidement, et que ses ailes sont longues; la tête, le dessus du corps, de la queue et des ailes sout d'un tres-beau bieu, excepté que la pointe de l'aile est brune : la gorge et la poitrine sont d'un jaune de rouille assez vif; le ventre est blanc. Dans quelques individus, tel que ceiui que Catesby a représenté, le bieu da la tête enveloppe aussi la gorge; dans les autres, comme celni d'Edwards, qui est le male, le ronx couvre tout le devant du corps jusque sons le bec. La femelie a des couleurs plus ternes, le blen mêlé de noirâtre ; les petites pennes de l'alie de cette dernière couleur et frangées de blane. Au reste, cet oisean est d'un naturel trèsdoux, et ne se nonrrit que d'insectes. Il fait son nid dans les trous d'arbres; différence de mœurs peut-être suggérée par celle du climat, où les reptiles plus nombreux forcent les oiseaux a éloi-

très-commun dans toute l'Amérique septentrionale. Ce naturaliste et Edwards sont les seuls gul en alent parle, et Kieln ne fait que l'indiquer d'après eux.

#### LE TRAQUET.

(LE TRADUET PATRE. - LE MOTTEUX TARIER. )

Ordre des passereaux, famille des deutirostres, genre bec-fin, sous-geare traquet. (Covier.) Cet oiseau, tres-vif et tres-agile, n'est jamais en repos, toujours voltigeant de buisson en buis-

sun, il ne se pose que pour quelques instants, pendant lesquels it ne cesse encore de soulever les alles pour s'envoler à tous moments : il s'éleve en l'air par petits élans, et retombe en pirquettant sur lui-même. Ce mouvement contiquei a été comparé à celui du traquet d'un moulin, et c'est la, suivant Belon, l'origiue du nom de cet oiseau

Quoique le vol du traquet soit bas, et qu'il s'élève rarement jusqu'a la cime des arbres, il se pose toujours au sommet des buissons et sur les branches les plus elancées des haies et des arbrisseaux, ou sur la pointe des tiges du blé de Turquie dans les champs, et sur les échalas les plus hauts dans les vignes; c'est dans les terrains arides, les landes, les bruyères et les pres en montagne qu'il se plait davantage, et ou il fait entendre plus souvent sou petit eri ouistratra, d'un tou couvert et sourd. S'il se trouve une tige isolee ou un piquet au milieu du gazon dans ees pres, il ne manque pas de se poser dessus, ce qui douue une grande facilité pour le prendre ; un gluau piace sur un bâton suffit nour cette chasse bien connue des enfants.

D'après cette habitude de voler de buisson en buisson sur les epines et les ronces, Belon, qui a trouvé cet oiseau en Crète et dans la Grèce, comme dans nos provinces, tui applique le nom batis, oiseau de ronces, dont Aristote ne parle qu'une seule fois, en disant qu'il vit de vermisseaux. Gaza a traduit batis par rubetra, que tous les naturalistes ont rapporté au traquet, d'autant que rubetra pourrait aussi signifier oiseau rougeâtre, et le rouge bai de la poitrine du traquet est sa couleur la plus remarquable. Elie s'étend en s'affaiblissant jusque sous le ventre; ie dos sur un fond d'un beau noir est nue par écailles brunes, et cette disposition de

conleurs s'étend insuu'au-dessus de la tête, où cependant le noir dumine ; ce noir est pur sous la gorge, quolque traversé tres-légèrement de quelques ondes blanches, et il remonte jusque sous les yeux. Une tache blanche sur le côté du cou confine au noir de la gorge et au rouge bai de la poltrine : Jes pennes de l'aile et de la quene sont notrâtres, frangées de brun ou de roussatre elair : sur l'aile près du curps est une large llene blanche, et le croupiou est de cette même couleur : toutes ces teintes sont plus fortes et plus foucées dans le vieux mâle que dans le jeune. La queue est carrée et un peu étalée ; le hec est effilé et long de sept lignes ; la tête assez arroudle et le corps rumassé; les pieds sont noirs, menus et longs de dix lignes; il a sept pouces et demi de vol, et quatre ponces dix lignes de longueur totale. Dans la femelle, la poitrine est d'un roussâtre sale : cetté couleur, se mélant a du brun sur la tête et le dessus du corps , a du noirâtre sur les alles, et se fond daus du blanchâtre sous le ventre et à la gorge; ce qui rend le plamage de la femelle triste, décoloré et beaucoup moins distinct que celul du mâle.

Le traquet fait son nid dans les terrains ineultes, au pied des buissons, sous leurs racines ou sous le couvert d'une pierre : il n'y entre qu'à la dérobée, comme s'il cralguait d'être aperçu ; aussi ne trouve-t-on ce nid que difficilement. Il le construit des la fin de mars. La femelle pond cinq ou six œufs d'un vert bleuatre, avec de legeres tacbes rousses peu apparentes, mais plus nombreuses vers le gros bout. Le père et la mère nourrissent leurs petits de vers et d'insectes. qu'ils ne cessent de leur apporter : il semble que leur sollicitude redouble lorsque ces jeunes olseaux s'élancent hors du nid ; ils les rappellent. ies rallient, eriant sans cesse ouistratra; enfin ils leur donnent encore à manger pendant plusieurs jours. Du reste, le traquet est tres-solltaire; on le voit toujours seul, hors le temps où l'amour lui donne une compagne. Son naturel est sauvage et son instinet parait obtus : autant il moutre d'agilité dans son état de liberté, autant il est pesant en domesticité : il n'acquiert rien par l'éducation ; on ne l'élève même qu'avec peine et toujours sans fruit. Dans la campagne il se faisse approcher de très-près, ne s'éloigne que d'un petit vol , sans paraître remarquer le ebasseur; il semble done ne pas avoir assez de sentiment pour nons aimer ni pour nous fuir. Ces oiseaux sont tres-gras dans

Is assume, et comparables, pour la idelicateux de la chale; aux be figues; cryomhant lis ne vivent que d'insectes, et leur bec ne parali point fail pour toucher aux graines. Belon et Aldrovande ont écrit que le traquet n'est point un úseux de passage: c'en et apeut n'est point un úseux de passage: c'en est peut-tire viai pour la Grece et l'Italie; mais il est certain que dans les provinces septentironises de l'imace, al li prévient les frimas et la clutte des insectes, est il part des le mois de séptembre.

Quelques personnes rapportent à rettecques Obsteu nomné en Provence furrateiron, qui se nourril principalement de fourmis! Le fourméron parait sollaire et un frequent que les masures et les decombres : on le vot, quand il fait froid, a pour au-dessus des l'ayans des cheminées, comme pour se rechasifier? A ce cheminées, comme pour se rechasifier? A ce consignod en muer tons putot le fourmeiron an rossignod en muer tons putot le fourmeiron an consignod en muer des putor putor qui se trient constamment doigne des villes et des habitations.

Il y a aussi en Angleterre, et particulièrement dans les montagnes du Derbyshire, un oiseau que M. Brisson a appelé le traquet d'Angleterre. Ray dit que cette espece semble particulière à cette lle. Edwards a donné les figures exactes du mâle et de la femelle, et Kicin en fait mention sous le nom de rossignol à ailes varides. En effet, le blane qui marque non-seulement les grandes couvertures, mais aussi la mo! tie des petites pennes les plus près du corps, fait daus l'aile de cet oiseau une tache beaucoup plus étendue que dans noire traquet commun. Du reste, le blane couvre tout le devant et le dessous du corps, forme une tache au front, et le noir s'étend de là sur le dessus du corps, jusqu'au croupion, qui est traversé de noir et de blane; les pennes de la queue sout noires , les deux plus extérieures bianches en dehors et les grandes pennes de l'aile brunes. Tout ce qui est

<sup>4</sup> Le fourmétron se place à l'ouverture de la fourmillere, de figon qu'il la bouche entièrement avec son curps, et que 6 les fourmis, pressees de sortir, è embarranest dans ses plames et plores il resort, et va déposer, en recousait ses plumes sur out tervait uni, loute la provision dont il est chargé; alors la table est mise pour lui, et il mange à pour laise tout le galère de se charge. Il del fuel même bou à gandaire du le fine de la provision de la table.

a ger. Nute de M. Gary, de Marceille. Bulvani MM. Guye et de Piolence; mais le dernier, en altròquais, cette habitude an fournarient, la juge etrangère ann traqueta, et voici là-dessu ce qu'il nom marque. « Je n'al pas oui dire qu'il a diamevent à ac chauffer; percois entre e métre aperen qu'ils s'élongment des fourneaux que l'en fait dans loss champs pour beliefe le garont, et qui indiquerant

dans les champs pour briller le garon, ce qui indepermit
 que la fumee leur déplait, » Voyez l'article du Kosseguoi de muraille.

de noir daus le mâle est daus la femelle d'un brun verdâtre terni; ie reste est blanc de même : dans l'an et l'autre le bee et les pieds sont noirs. Ce traquet est de la grosseur du notre; quoiqu'il paralses particulier à l'Angletere, et même aux montagnes de Derby, il faut néanmoins qu'il s'en éloigne dans la saison du passage, car on a va uncluefols ect oiscen dans la Brie.

On tronve l'espèce du traquet depuis l'Angieterre et l'Écosse jusqu'en Italie et en Grèce; il est très-commun dans plusieurs de nos provices de France. La nature parait l'avoir reproduit dans le Midi sons des formes variées. Nous allons donner une notice de ces traquets étrangers, après avoir décrit une espèce très-sembiable à ceile de notre traquet, et qui habite nos climats avec lui.

#### LE TARIER.

(LR TRAQUET TARIER. — LR MOTTEUX TARIER.)

Genre bec-fin , sous-geure traquet. (Cuvier.)

L'espèce du tarier, quoique très-voisine de ceile dn traquet, doit néanmoins en être séparée, puisque toutes deux subsistent dans les mêmes lieux, sans se mêler, comme en Lorraine, où ces deux oiseaux sont communs et vivent séparément. On les distingue à des différences d'habitudes, autant qu'à celles du plumage. Le tarier se perche rarement et se tient le plus sonvent à terre sur les taupinières, dans les terres en friches, les paquis élevés à côté des bois: le traquet au contraire est toujours perché sur les buissons, les échalas des vienes, etc. Le tarier est aussi un peu pius grand que le traquet; sa longueur est de cinq pouces trois · lignes. Leurs couleurs sont à peu pres les mêmes, mais différemment distribuées : le tarier a le haut du corps eoloré de nuances plus vives ; une double tache blanche dans l'alle , et ia ligne blanche depuis le coin du bec s'étend jusque derrière la tête; une plaque noire prend sous l'œil et couvre la tempe, mais s'en s'étendre, comme dans le traquet, sous la gorge, qui est d'un ronge bai clair ; ce rouge s'éteint peu à peu et s'apercoit encore sur le fond blanc de tout le devant du corps; le cronpion est de cette même couleur blanche, mais plus forte et griveiée de noir ; tont le dessus du corps jnsqu'au sommet de la tête est taché de brun sur un fond noir; les petites pennes et les grandes cou-

vertures sont noires. Willinghby ditque le bout de la queue est blanc ; nous observous au contraire que les pennes sont blanches dans leur première moitié depuis la racine : mais ce naturaliste lui-même remarque des varietés dans cette partie du plumage du tarier, et dit qu'il a vu queiquefois les deux pennes du milieu de la queue noires avec un bord roux, et d'autres fois bordées de même sur un fond blanc. La femelle differe du mâle en ce que ses couleurs sont plus páirs, et que les taches de ses ailes sont beancoup moins apparentes. Elle pond quatre ou cinq œufs d'un blanc sale piqueté de noir. Du reste, le tarier fait son nid comme le traquet; il arrive et part avec lui, partage son instinct solitaire, et paraît même d'un nature! encore plussanvage; il cherche les pays de montagne, et dans quelques endroits ou a tire son nom de cette habitude naturelle. Les oiseleurs bolonais l'ont appelé montanello. Les noms que iui appliquent Klein et Gessner marquent son inclination pour la solitude dans les ilenx rudes et sauvages. Son espèce est moins nombreuse que celle du traquet ; il se nourrit comme jui de vers, de mouches et d'autres insectes. Enfin le tarier prend beaucoup de graisse des la fin de l'été, et alors il ne le cede point à l'ortolan ponr la délicatesse.

OISEAUX ETRANGERS
QUI ONT BAPPORT
AU TRAQUET ET AU TARIER.

LE TRAQUET ou tabier du sénégal.

Cet obsess et de la grandeur du torier, et parault se rapoperte pue scaetement de cette espèce qu'à celle du traquet. Il a en effet, comme le premier, la double tache blanche sur l'aite, et point de noir à in garge; mais il n'a pas comme un la piague noire sous l'est j, ai les grandes couvertures de laife noires; clies sont seule-nour tachetes de extre contenz sur un fond tracte de la contraine de la contraine

iranchese. Catte agreable variété règine du sommet de la tête jaque sur les couvertures de la queue : les penues moyeunes de l'aile sont bordées de roux, les grandes de blauc, mais plus l'égèrement; toutes sont voiettres. Les couleurs, plus vettes au-dessau de orgra dans ce traquet du Sécégal que dans le softre, sout su coutraire de Sécégal que dans le softre, sout su coutraire de Sécégal que dans le softre, sout su coutraire de Sécégal que dans le softre, sout su coutraire de Sécégal que d'Aus pour de l'action de l'aux pour est légèrement lettre de rouge four pointer le liace de la gorge et celai du ventre. Cet olsem a été paporté du Vésigal par M. Alamson.

#### LE TRAQUET DE L'ILE DE LUÇON.

Ce traquet est, à peine aussi grand que cetiu d'Europe, mis il est plus égris i les fort; il a le bec plus fort; il a le bec plus gros et les pieds moins meuus; il a le bec plus gros et les pieds moins meuu; il a set tout d'un brunonie, excepté une large hande blanche dans les couvertures de l'aile, et un peu contrait, par ses couleurs, être prise pour un cisean d'une but autre espèce; un roux brun lui convre tout le desson du corps et le crous-tenun de l'aile d

#### AUTRE TRAQUET DES PHILIPPINES.

Cet oiseau est d'un noir encore plus profoud que le mâle de l'espèce précédeate; il a la taille plus grande, ayant pres de six pouces, et la queue plus longue que tous les autres traquets; il a aussi le bec et les pieds pius forts; la tache blanche de l'aile perce seule daus le fond noir à reflets violets de tout son plumage.

- 1.

#### GRAND TRAQUET DES PHILIPPINES.

Ce traquet, plus grand que le précédent, a un peu plus de six pouers de longueur; a sité et sa gorge sont d'un blanc lavé de rougestre et de jaunditre par quelque taches. Un large collier d'un rouge de fuile lui garait le cou; sous ce collier une écharpe d'un uoir bleustre ceint la poltrine, se porte sur le dost et y coupe eu chaperon assez court par deux grandes teches blanches jetées sur les épaules; du nojr a refles. violets achève de faire le manteau sur tout le dessas du corps juugu'an bout de la queue da cet olseau ; ce noir est compé dans l'aile, pet de petites hanchs hanches, l'une au hour pet vers l'èpnale, l'autre à l'extrémité des grandes convertures, le ventre et l'estames acout du même hânc rougetire que la tête et la gorge; le bez, qui aspri lignes de longeure, et les plans, épais et robustes, sont conier de rouille. M. Brison d'it que les pleis sont uoirs; apparemment que ce caractère varie. Les alies étant pliées s'étradet juuqu'an bout de la queue, au contraire de tous les autres traquets, où les alies eu couvrent à petie la moité.

#### LE FITERT

#### OU LE TRAQUET DE MAUAGASCAB.

M. Brisson a douné la description de cet oiseau, et nous l'avous tronvée très-exacte en la vérifiant sur uu ludi vidu envoyé au Cabinet du Rol : cet auteur dit qu'ou l'appelle filert à Madagascar, et qu'il chante très-bieu ; ce qui semblerait l'éloigner du genre deuos traquets, à qui on ue counait qu'un cri désagréable, et auxquels cepeudant II faut couveuir que le fitert appartieut par plusieurs caractères qu'ou ue peut méconnaître. Il est un peu plus gros que le traquet d'Europe; sa longueur est de cinq pouces quatre lignes. La gorge, la tête, tout le dessus du corps jusqu'au bout de la queue, sont noirs ; on voit sculement au dos et aux épaules quelques oudes roussâtres : le devant du cou, l'estomac, le ventre, sout blaucs; la poitrine est rousse; le blanc du cou tranche entre le noir de la gorge et le roux de la poitriue, et ll forme un collier: les graudes eouvertures de l'aile les plus près du corps sont blanches, ce qui fait une tache blauche sur l'sile; uu peu de blanc termine aussi les pennes de l'aile du côté intérieur, et plus à proportion qu'elles sont plus près du

#### LE GRAND TRAQUET

corps.

C'est avec raison que nous appelons cet oiseau grand traquet : il a sept pouces un quart du bout da bec à l'extrémité de la queue, et six pouces et demi du bout du bec jusqu'au bout des ougles. Le bec est long d'uu pouce ; il est sans échancrures. La queue, d'environ deux pouces, est un peu four-bue; l'alle pliée en couvre la moité. Le tarse a onze lignes; i clodigt du

milieu sept, celui de derrière autant, et son , ongle est le plus fort de tous, M. Commerson nous a laissé la notice de cet oiseau sans nous Indiquer le pays où il l'a vu : mais la description que nous en donnons ici pourra servir à le faire reconnaître et retrouver par les voyageurs. Le brun est la eouleur dominante de son plumage; la tête est variée de deux teintes brunes; un brun elair couvre le dessus du cou et du corps ; in gorge est mélée de brun et de blanchâtre; la poitrine est brune : cette couleur est celle des couvertnres de l'aile et du bord extérieur des pennes ; leur intérieur est mi-partie de roux et de brnn, et ce brun se retrouve à l'extrémité des pennes de la gneue, et convre la moitié de celles du milieu; le reste est roux, et le dehors des deux plumes extérieures est blane; le dessous du corps est roussâtre.

#### LE TRAOUET

# DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

M. de Roseneuvetz a vu au cap de Bonne-Espérance un traquet qui n'a pas encore été decrit par les naturalistes. Il a six pouces de longueur : le bec noir , long de sept lignes , échancré vers la pointe : les pleds noirs ; le tarse long d'un pouce. Tout le dessus du corps, v compris le haut du cou et de la tête, est d'un vert très-brun; tout le dessous du corps est gris, avec quelques teintes de roux : le eroupion est de cette dernière couleur. Les pennes et les couvertures de l'aile sont brunes avec un bord plus clair dans la même coujeur : la queue a vingt-deax lignes de longueur, les ailes pliées la recouvrent jusqu'au milieu ; elle est un peu fourchue : les deux pennes du milieu sont d'un brun noirâtre; les denx latérales sont marquées obliquement de brun sur un fond fauve, et d'autant plus qu'elles sont plus extérieures. Un autre individu de la même grandeur, rapporté également du cap de Bonne-Espérance par M. de Roseneuvetz, et placé au Cabinet du Roi, n'est peut-être que la femelle du précédent. Il a tout le dessus du corps simplement brun noirâtre; la gorge blanchâtre, et la poltrine rousse. Nous n'avons rien appris des babitndes naturelles de ces oiseaux; cependant cette connaissance seule anime le tableau des êtres vivants, et les présente dans la véritable place qu'ils occupent dans la nature. Mais combien de fois, dans l'bistoire des animaux, n'avons-nous pas senti le regret

d'être alnsi bornés à douier leur portrait et non pas leur histoire! Cependant tous ces traits doivent être recueillis et posés nu bord de la poute immense de l'observation, comme sur les cartes des navigateurs sont marquées les terres vué de loin, et qu'ils n'ont pu reconnaître de plus rès.

#### LE CLIGNOT OU TRAQUET A LUNETTE.

Un cercle d'une peau jaunâtre plissée tout autonr des veux de cet oiseau, et qui semble les garnir delun ettes, est un caractère si singuller, qu'il suffit pour le distinguer. M. Commerson l'a rencontré sur la rivière de la Plata vers Montévidéo, et les noms qu'il ini donne sont relatifs à cette conformation singulière de l'extérieur de ses yeux. Il est de la grandeur du chardonneret, mais plus épais de corps; sa tête est arrondie, et le sommet en est élevé; tout son plumage est d'un beau noir, excepté la tache blauche dans l'alle qui l'assimile aux traquets : cette tache s'étend largement par le milieu des cinq premières pennes et linit en pointe vers l'extremité des six , sept et buitieme. Dans quelques individus on voit anssi du blanc aux couvertures inférieures de la queue ; dans les autres elies sont noires comme le reste du plumage. l'aile pliée n'atteint qu'a la moltié de la queue qui est longue de deux pouces, carrée lorsqu'elle est fermée, et formant, quand elle s'étale, un triangle presque équilatéral; elle est composée de huit pennes égales, Le bre est droit, effilé, jannâtre à la partie supérieure, légèrement fléebi en crochet à l'extrémité : la langue est membrancuse, taillée en flèche à double pointe ; les yeux sont ronds avec l'irls jaune et la prunelle bleuâtre. Cette singulière membrane qui falt cerble à l'entour n'est apparemment que la peau même de la paupière nue et pins étendue qu'à l'ordinaire, et par conséquent assez ample pour former plusieurs plis; c'est du moins l'idee que nous en donne M. Commerson, lorsqu'il la compare à du lichen ridé, et qu'il dit que les deux portions de cette membrane frangée par les bords se rejoignent quand l'oiscau ferme les yeux : on doit remarquer de plus dans l'œil de cet oiseau la membrane clignotante qui part de l'angle intérieur. Les pieds et les doigts , assez menus, sont noirs; le doigt de derrière est le plus gros, et il est aussi long que ceux du devant, quoiqui il viit qu'une seule articulation, et son ougle et le plus fort de tons. Cet oisean agaril il eig profuit seu die son grare et siorie au milleu du nouveur confinent? Cet d'un moins le seul de ces rigions qui nous soit comun comme ayant quelque report avec non trappets; mais ses ressembances avec eux sout moins fappantes que le austare lua a imprime comme le secuu de cus du nutre lua a imprime comme le secuu de ces regions d'autre lua s'imprime comme le secuu de ces regions d'autres qui l'autre l'un s'imprime comme le secuu de ces regions d'autres qu'il l'autre.

# LE MOTTEUX, ANCIENNEMENT VITREC,

VULGAIREMENT CUL-BLANC.

(ER TRAQUET MOTTEUX.—LE MOTTEUX CENUBÉ.)

Geare bec-fin , sous-genre traquet. (Cuvier.)

Cet oiseau, commuu dans nos campagnes, se tient habituellement sur les mottes dans les terres fraichement labourées, et c'est de la qu'il est appelé motteux; il suit le sillou ouvert par la charrue pour y chercher les vermisseaux dont il se nourrit. Lorqu'on le fait partir, il ne s'eleve pas, mais il rase la terre d'un vol court et rapide, et découvre en fuvant la partie blanche du derrière de son corps; ce qui le fait distinguer en i'air de tous les sutres oiscaux, et lui a fait donner par les chasseurs le nom vulgaire de cul-blane. Ou le trouve aussi assez souvent dans les incheres et les friches, où il volc de pierre en pierre, et semble éviter les baies et les buissons, sur lesquels il ue se perche pas aussi souvent qu'il se pose sur les mottes.

il est plus grand que le tarier et plus haut sur ses pieds, aut sont noirs et grêles. Le veutre est blane, ainsi que les couvertures inférieures et supérieures de la queue, et la moitié a peu près de ses pennes, dont la pointe est noire; elles s'étalent quand il part, et offrent ce blanc qui le fait remarquer. L'aile dans le male est noire, avec queiques franges de blanc roussitre ; le dos est d'un beau gris ceudre ou bleuâtre; ce gris s'étend jusque sur le fond blane; une plaque noire prend de l'angle du bec, se porte sous l'œil et s'étend an delà de l'oreille; une bandelette blanche borde le front et passe sur les veux. La femelle n'a pas de piaque ni de bandelette; un gris roussâtre regne sur son plumage, partout où celui du mâle est gris cendré; son aile est plus brune que noire, et largement

frangée jusque dessous le ventre; en tout elle ressemble autant ou plus à la femelle du tarier qu'à sou propre mêle; et les petits ressemblent purfuitement a leurs père et mère dès l'âge de trois semaines, temps auquel ils prennent leur essor.

Le bee du motteux est menu à la pointe et large par sa base ; ce qui le rend très-propre à spisir et à avaler les insectes sur lesquels ou le voit courir, ou plutôt s'élancer rapidement par une suite de petits sauts. Il est toujours à terre ; si on le fait lever, il ue s'éloigne pas et va d'une motte à l'autre, toujours d'un voi assez court et tres-bas, sans entrer dans les bois ui se percher jamais plus haut que les haies basses et les moiudres buissons : posé, il balance sa queue et fait eutendre un son assez sourd , titres, titreu; et c'est peut-être de cette expression de sa voix qu'on a tiré sou nom de vitrec ou titrec : et toutes les fois qu'il s'envole, il semble aussi pronoucer assez distinctement, etd'une voix plus forte, far-far, far-far; il répète ces deux cris d'une manière précipitée. Il niche sous les gazons et les mottes dans

les champs pouvellement labourés, ainsi que sous les pierres dans les friches, auprès des carrières, à l'entrée des terriers quittés par les lapins, ou bien entre les pierres des petits mars à see dout on fait les ciotures dans les pays de montagnes. Le uid, fait avec soiu, est composé en dehors de mousse ou d'herbe fine, et de plumes ou de laiue en dedans; il est remarquable par une espèce d'abri placé au-dessus du nid et collé coutre in pierre ou la motte sous laquelle tout l'ouvrage est construit : on y trouve communément cinq à six œufs, d'un blauc bleuatre elair, avec un cercle au gros bout d'un bleu plus mat. Une femelle prise sur ses œufs avait tout le milieu de l'estomac déuné de plames. comme if arrive aux couveuses ardentes. Le mále affectionné à cette mère tendre lui porte , pendant qu'elle couve, des fourmis et des mouches : ii se tient aux environs du uid, et lorsqu'il voit un passant il court ou vole devant lui , fajsant de petites poses comme pour l'attirer; et quand il le volt sssez eloigné, il prend sa volée en cerele et regagne le nid.

On en voit de petits dès le milieu de mai; car ces oiseaux, dans nos provinces, sont de retour dès les premiers beaux jours vers la fin de mars: mais s'il survient des gelées après ieur arrivée, ils périssent en grand nombre, comme il arriva en Lorraine en 1767. On en voit beaucoup dans cette province, surtout dans la partie montagneuse : ils sout également communs en Bourgogne et en Bugey : mais en Brie on n'en voit guère que sur la fin de l'été. En général ils préférent les pays élevés, les plaiues en montagnes et les endroits arides. On en prend grand nombre sur les dunes dans la province de Sussex vers le commeocement de l'automne, temps anquel cet oiseau est gras et d'un goût délicat. Willughby décrit cette petite chasse que font dans ces canions les bergers d'Angleterre : ils coupent des gazoos et les conchent en loog à côté et au-dessus du creux qui reste en place du gazon enlevé, de manière à ne laisser qu'une petite tranchée, au mileu de laquelle est tendu un lacet de crio. L'olseau entraiué par le double motif de chercher sa nonrriture dans une terre fraiehement ouverte, et de se cacher dans la tranchée, va donner dans ce piége; l'apparition d'un épervier et même l'ombre d'un nuage suffit pour l'y précipiter; car on a remarque que eet oiseau timide fuit alors et cherche à se cacher.

Tous s'en retournent en noût et septembre; et lon e'ne voit just des la fin de en môts: Ils voyagent par petites troupes et du reut isl voyagent par petites troupes et du reut isl sont assex solitaires; Iln 'existe entre exu de so-ciété que celle du mâle et de la femelle. Cét oi eau a faile grande; et quoique mous ne lui voyions pas faire beancoup d'usage de sa puissance de voi, apparenment qu'i l'Exerce mieux dans ses migrations: Il fout même qu'il l'ait dépuye quelquelofes, puisqu'il est du petit nombre des oiseaux communs à l'Europe et à l'Asia moir dioussir con le trouve au Bengale, et nous le voyoos en Europe depuis l'Italie jusqu'en Sudé.

qu'es Suece.

On pourrait le reconnaire par les seuls noms qui lai out ét donnés en divers liteux on l'àppelle dans not professor de la conseine del conseine de la conseine de la conseine del conseine de la conseine del la conseine de la conseine del conseine d

La seule analogie du mot anualità a celui de visifiora, et de culci-si ao anaiento non vitree, a determiné Belon à lui applique celui d'ao anaiento montre, ca determiné Belon à lui applique pas pourquoi al comment on l'a dénommé ofseus pourquoi al comment on l'a dénommé ofseus de feur de rigine (mansita). Il arrive failleurs avant le temps de cette floration de la vigne, il a reste longetimps après que la filor rest passes; l'i n'a done rien de commun avec cette fleur de de qu'a donaint a sou apparition et à sou départ les mêmes temps qu'a l'arrivée et à l'occutation de couertitation de couerti

M. Brisson compte cinq espèces de ces oi-SCRUX , 1° le CUL-BLANC ; 2º le CUL-RLANC GRIS , qu'il ne distingue de l'autre que par eette épithète, quoique le premier soit également gris. La différence prise d'après M. Linnæus qui en fait une espèce partieullère, consiste en ce qu'il a de petites oodes de blauebâtre à travers le gris teint de fanve qui les couvre également tous deux. M. Brisson ajoute nne autre petite différeoce dans les plumes de la poitrine, qui sont, dit-il, piquetées de petites taches grises, et dans eeiles de la queue, dont les deux du milleu n'ont point de blane, quoique les autres en aient jusqu'aux trois quarts : mais les détails minutienx de ces petites nuauces de couleurs feraient aisement plusieurs espèces d'un seul et même individa; il suffirait pour cela de les prendre un peu plus pres ou un peu plos loin du temps de la mue. Ce n'est point saisir la touebe de la nature que de la considérer ainsi ; les coups de pinceau doot elle se joue a la superficie fugitive des êtres ne sont point le trait de burin fort et profond dont elle grave a l'intérieur le caractere de l'espèce,

2º Apres le cul-blanc gris, M. Brisson fails ur toisième spéce du cu-sance. Carpax; mais les differences qu'il tudique sont trop légres pour les separer l'un de l'auxe, d'autant plus que l'épithete de cendré, join d'être distoute, couviset pletenement an col-banc commun, dont créta-c'in es sers qu'une simple varieté. Noils donc trois péricottes espèces qu'un post réduire à une seule. Mais la quarriet. Noils donc riet service seule. Mais la quarriet l'obligation de différence plus sensibles, auxoir : le motieux ou cul-blanc roussibles, auxoir : le motieux ou cul-blanc roussibles, auxoir : le motieux ou cul-blanc roussibles, auxoir : le motieux ou cul-blanc roussibles.

Cest un male de l'espèce du motteux su printemps.

Le motteen ou cul-blanc roussatre, qui fait la quatrième espèce de M. Brisson, est un peu moins gros que le motteux commun, et n'a que six ponces trois lignes de longueur : la tête, le devant du eorps et la poltrine, sont d'un blanchâtre mèlé d'un peu de roux ; le ventre et le eroupion sont d'un blanc plus elair; le dessns dn cou et du dos est roussatre ciair. On pourrait aisement prendre cet oiseau pour la femelle du cui-blanc commun, s'il ne se trouvait des fodividas avec le caractère du mâle, la bande noire sur la tempe du bec à l'oreille. Ainsi nous croyons que cet oiseau doit être regardé comme une variété, dont la race est constante dans l'espèce du mottenx. On le voit en Lorraine vers les montagnes, mais moins fréquemment que le motteux commun : il se trouve aussi aux environs de Boiogne en Italie; Aldrovande lui donne le nom de strapazzino. M. Brissson dit aussi qu'il se trouve en Languedoc, et qu'à Nimes on le nomme reynauby 1.

La cinquième espèce donnée par M. Brisson est le motteux ou cul-blanc roux : le mâle et la femelie ont été décrits par Edwards ; ils avaient été envoyés de Gibraitar en Angieterre. L'un de ces oiseaux a non-seulement la bande noire du bec à l'oreille, mais aussi toute la gorge de cette couleur, caractère qui manque à l'autre, dont la gorge est blanche, et les coulenrs plus pales; le dos, le cou, et le sommet de la tête, sont d'un ronx jaune; la poitrine, le haut du ventre et les côtés, sont d'un jaune plus faible ; le basventre et le cronpion sont blancs ; la queue est blanche frangée de noir, excepté les deux pennes du millen, qui sont entièrement noires ; celles de l'affe sont noirâtres , avec leurs grandes couvertures bordées de brun elair. Cet oiseau est à peu près de la grosseur du motteux commun. Aldrovande, Willinghby et Ray, en parlent également sous le nom d'ananthe altera. On peut regarder cet oiseau comme uoe espece voisine dn motteux commun, mais qui est beaucoup plus rare dans nos provinces tempérées 2

# OISEAUX ÉTRANGERS

AU MOTTEUX.

-----

## LE GRAND MOTTEUX

OU CUL-BLANG BU CAP BE BONNE-ESPÉRANCE.

M. de Roseneuvetz nous a envoyé cet oiscau, qui s'a été décrit par aucun naturaliste : il a huit pouces de longueur ; son bee a dix lignes ; sa queue treize, et le tarse quatorze : il est . comme I'on voit, beaucoup plus grand que le motteux d'Europe. Le dessus de la tête est légerement varié de deux bruns dont les teintes se confondent; le reste du dessus du corps est brun fauve insqu'au croupion, où fi y a une bande transversale de fauve clair ; la poitrine est variée comme la tête, de deux bruns brouilés et peu distincts; la gorge est d'un bianc sale ombré de brun ; le haut du ventre et les flancs sont fauves ; le bas-ventre est bianc sale, et les convertures inférieures de la queue fauve ciair : mais les supérieures sont blanches, ainsi que les pennes jusqu'à la moitié de leur longueur : le reste est noir terminé de bianc sale, excepté les deux intermédiaires, qui sont entièrement noires et terminées de fauve; les ailes, sur un fond brun, sont berdées légèrement de fanye clair aux grandes pennes, et plus légèrement sur les pennes moyennes, et sur les couvertures.

# LE MOTTEUX,

OU CUL-BLANC BRUN VERDATRE.

Cette espece a éte rapporté, comme la préciednte, du cap de Bonne-Espérance, par M. de Roseneuvett ; elle est plus petite , l'oisean n'ayant que sis pouces de longueur; ic dessans de la tête et du corpie ett varié de bran noir et de bran verditer : ces couleurs se marquentet tranchent davantage sur les couvertures des nies economies legrandes, comme celles de la nies economies legrandes, comme celles de la nies economies legrandes, comme celles de la nies economies de protes est d'ana biane sale; causil economies de la consecution de la nies economies de la consecution de la nies economies de la comme de la consecution de vale ; causil con volte un familie de la contra de que vatter : les couvertures la linératures de la quetes cont tout à fait binches; les pennes sont d'un brem noiriere, et les litérales sont tremi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cet olean constitue une espèce distincte de cella du motteux : c'est le Mortaux auxanter ou a Corse filancia, constitue atteux de la corse filancia, constitue de la co

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cest le Triques servers, sariesla separine. Temp. Le Motters streamed on a conce where, amonthe elapatina. Viell. Motocilla siaparina. Linn., Gmel. — Sylvia elaparina, Lath.

nées de blanc. Cet oiseau a, plus encoreque le précédent, tous les caractères de notre mottenx commun, et l'op ne peut guère douter qu'ils n'aient à peu près les mêmes bablindes naturelles.

## LE MOTTEUX DU SÉNÉGAL.

Le motteux da Sénégal est un peu plus grand que le motteux de nos contrées, et ressemble tris-exactemant à la femelle de cet doissux, et se figurant néammoins la teinte du dos un peu plus brune, et celle de la poltrine un peu plus rougeatre; peut-etre anassi l'individus sur lequel a eté gravée la figure était dans sou espèce une femelle.

# LA LAVANDIÈRE

ET LES

BERGERETTES OU BERGERONNETTES.

L'on a souvent confondu la lavandière et les

bergeronnettes; mais la première se tieut ordinairement au bord des eaux, et les bergerounettes fréqueutent le milfeu des prairies et suivent les troupeaux : les unes et les antres voltigent sonvent dans les champs autour du laboureur, et accompagnent la charrue pour saisir les vermisseaux qui fourmillent sur la glebe fraichement renversée. Dans les autres saisons , les mouches que le bétail attire et tous les insectes qui peupient les rives des eaux dormantes sont la pature de ces oiseaux; véritables gobe-mouches à ne les considérer que par leur mauière de vivre, mais différents des gobe-mouches proprement dits, qui attendent et chasseut leur proje sur les arbres, au lieu que la lavandlère et les bergeronnettes la eherchent et la poursuivent a terre. Elies forment ensemble une petite familie d'oiseaux à bec fiu , à pieds hauts et menus, et à longue queue qu'elles balancent sans eesse; et c'est de cette habitude commune, que les unes et les autres ont été nommées motacilla, por les Latins, et que sont dérivés les différents noms qu'elles portent dans nos provinces.

# LA LAVANDIÈRE!

(la bergeronnette gbisr. — lb hoche-qubue lavandière.)

Ordre des passereaux, famille des deutirostres, geure bec-fin, sous-geure boche-queue. (Cuvier.)

Belon et Turner, avant Ini, appliquent à cet oiseau le nomerce de Aspioologos, rendu en latin par celni de culicilego, oiseau recueillant les wouckerons : ce nom, ou plutôt cette dévomination, semble converir parfitment à la lavandière; néanmoins il me paraît certain que le knipologos des Grecs est un tont autre oiseau.

Aristote (lib. VIII. cap. 3) parle de deux pics (dryocolaptas) et du loriot (galgulus). comme habitants des arbres qu'ils frappeut du bee: il faut ieur joindre, dit-il , le petit oiseau amasseur de moucherons (knipologos), qui frappe ansal les arbres (qui et inse lionipeta est). qui est gris tacheté (colore cinereus . maculis distinctus), et à peine aussi grand que le chardonneret (magnitudine quanta spinus). et dont la voix est faible (voce parva). Scaliger observe avee raison, qu'un oiseau lignipète ou qui becquète les arbres (ξυλακόπος), ne peut être la lavandière. Un plumage fond gris et pointillé de taches n'est point ceini de la lavandière, qui est coupé par grandes bandes, et par masses blanches et noires ; le caractère de la grandeur, celui de la voix, ne lui conviennent pas plus : mals nous trouvous tous ces traits daus notre grimpereau : volx faible, plumage tacheté sur un foud bruu ou gris obscur, habitude de vivre à l'eutour des trones d'arbres et d'y recueillir les moucherons eugourdis; tout cela convient au grimpereau, et ne peut s'appliquer à la lavandière, de laqueile nous ne trouvons ni le nom ni la description dans les auteurs grees.

Elle n'est guère plus grosse que la mésange commune: mais sa longue quene sembie agrandir son corps, et hil donne en tont sept pouces de longueur; la queue elle-même en a trois et dem: l'oisean l'épanonitet l'étale en volant; il s'appule sur cette longue et large rame qui insert pour se halancer, pour pirouetter, s'él:--

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Terminck regarde la planche enbunince n. 663. fig. i de l'éstion in. <sup>41</sup>. comme représentant le mile en habit de noce, et la figure 2 de la même planche, comme un midividu en plumage complet d'hiver.

cer, rebrousser et se jouer dans le vague de l'air; et lorsqu'il est posé, il donne incessamment à cette même partie un balancement assez vif de bas en haut, par reprises de cinq ou six secousses.

Ces oiseaux courent légèrement à petits pas très-prestes sur la grève des rivages; ils entrent même, au moyen de leurs longues jambes, à la profondeur de quelques ligues, dans l'eau de la lame affaiblie, qui vicot s'épandre sur la rive basse en un léger réseau : mais plus souvent on les voit voltiger sur les écluses des moulins, et se poser sur les pierres; ils y viennent, pour ainsi dire, battre la lessive avec les laveuses, tournant tout le jour à l'entour de ces femmes, s'en approchant familièrement, recueillant les miettes que parfois elles leur jettent, et semblant imiter, du battement de ieur queue, celui qu'elles fout pour battre leur linge : habitude qui a fait donner à cet oiseau le nom de Lavandière.

Le blanc et ie noir, jetés par masses et par grandes taches, partageot le plumage de la lavandière : le ventre est blane ; la queue est composée de douze penues, dont les dix intermediaires sont noires, les deux intérales blanches jusqu'auprès de leur naissance; l'aile pliée n'atteint qu'au tiers de leur longueur; les pennes des ailes sont noiratres et bordées de gris blane. Belon remarque a la lavandiere uu petit rapport dans les ailes qui l'approche du geore des oiseaux d'eau2. Le dessus de la tête est convert d'une calotte noire qui descend sur le haut du cou ; un demi-masque blanc cache le front, enveloppe l'œil, et tombaot sur les côtés du cou, confine avec le noir de la gorge qui est garnie d'un large plastron noir arrondi sur in poitrine.Plusieurs individus, tels que celuiqui estreprésenté, fig. 2 de la planche enluminee, nº 652 de l'édit. in-4°, n'out de ce plastron noir qu'une zone en demi-cercle au baut de la poitrine, et leur gorge est blanche : le dos gris ardoisé dans les autres est gris brun dans ees individos, qui paraissent former une variété, qui néanmoins se

rence du mâle à la femoile consiste en ce que, dans celle-ci, la partie du sommet de la tête est brune, au lieu que dans le mâle cette même partie est noire.

La lavandière est de retour dans nos provinees à la fin de mars : elle fuit son nid à terre. sous quelques racines ou sous le gazon dans les terres en repos ; mais plus souvent au bord des eaux, sous une rive ercuse et sous les piles de bois élevées le long des rivières; ce nid est composé d'berbes sèches, de petites recines, quelquefois entremélées de mausse, le tout lié assez négligemment, et garni au-dedaus d'un lit de plume ou de crin. Elle pood quatre ou cinq œufs blancs, semés de taches brunes, et ne fait ordinairement qu'une nichée, à moins que la première ne soit détruite ou interrompue avant l'exclusion et l'éducation des petits. Le pere et la mère les défendent avec courage lorsqu'on veut en approcher : ils viennent au-devant de l'ennemi, plougeant et voltigeant, comme pour l'entrainer ailleurs; et quand on emporte leur couvéc, ils suivent le ravisseur, volant au-dessus de sa tête, tournant sans cesse, et appelant leurs petits avec des acceots douloureux. Ils les solgnent aussi avec autant d'attention que de propreté, et nettoient le nid de toutes ordures ; ils les jettent au-debors et même les emporteut à une certaine distance : on les voit de même emporter au loin les morceaux de papier ou les pailles qu'on aura semés pour reconnaître l'endroit où ieur nid est eaché '. Lorsque les petits soot en état de voler, le père et la mère les conduisent et les nourrisseot encore pendant trois semaines ou un mois; on les voit se gorger avidement d'insectes et d'œufs de fonrmis an'ils leur portent 3. En tout temps, on observe que

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La lavandière lient cette appeliation françoise, pour ce qu'elle est fort familière aux ruispeans, où elle cennue toujours sa queue en hochant le derrière, comme une lavandière qui hat ses draspears. Réjon.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rile a une enseigne particulière, par laquetle on la voir ensairre les obseaux de rivière : c'est qu'elle a les deraières planes de ses aelles, judgmant le corps, auss longues que les premières du devant, lesporties ou trouve aussi en tous autres opwest qui vivent de mouches et termes de terre, pleviers et vanneaux, Beison, Nai. de Quesaux, agez des expressions.

I Pobergario de la remilière qui autoria place l'acce et al, de le treut d'un mie que hapent la rivere, place autoria de de netitore le inde de lesca partie, et de de membre le principe l'acce de la place de produce le place de levelup no il d'arritra applicate deproduce poble de la produce le place de levelup no il acces de la produce de produce de produce de la produce de la

<sup>2</sup>e mis des enté de grones fourquis dans un endreit en les lavandères se promensionat volontiers ; elles en persaures a chaque fois jouqui à quince el scize, lant que leur gérier dan rempil, et les parlagealent à leurs petils. Note du auchte sis servateur.

ces oiseaux prennent leur manger avec une vitesse singulière, et sans paraître se donner le temps de l'avaler ; ils ramassent les vermisseaux à terre ; ils chassent et attrapent les mouches en l'air, ce sont les objets de leurs fréquentes pirouettes. Du reste, leur vol est ondoyant et se fait par élans et par bonds; ils s'aident de la queue dans leur vol en la mouvant horizontalement, et ce mouvement est différent de celui qu'ils lui donnent à terre, et qui se fait de haut en bas perpendiculairement. Au reste, les lavandières font entendre fréquemment, et surtout en volant, un petit eri vif et redoublé. d'nn timbre net et clair guiguit, guiguiguit; c'est une voix de raliiement , car celles qui sout à terre y répondent : mais ce cri n'est jamais plus bruvant et plus répété que lorsqu'elles viennent d'échapper aux serres de l'épervier, Elles ne craignent pas autant les autres animaux ni même l'homme : car, quand on les tire au fusii, eiles ne fuient pas join et reviennent se poser à peu de distance du chasseur. On en prend quelques-unes avec les aiouettes au filet à miroir ; et il paralt, au récit d'Olina, qu'on en fait en Italie une chasse particulière vers le milieu d'oc-

C'est en automne tru'on les voit en plus grand nombre dans nos campagnes. Cette saison qui les rassemble paraît leur inspirer plus de gaieté; elles muitiplient leurs jeux; elics se balancent en l'air, s'abattent dans les champs, se poursuivent, s'entr'appeilent, et se promènent en nombre sur les toits des moulins et des villages voisins des eaux, où elles semblent dialoguer entre elles, par petits cris coupés et réitérés : on croirait, à les entendre, que toutes et chacnne s'interrogent, se répondent tour à tour pendant un certain temps, et jusqu'à ce qu'une acciamation générale de toute l'assemblée donne le signal on le consentement de se transporter aillenrs. C'est dans ce temps encore qu'elles font entendre ce petit ramage doux et léger à demivoix, et qui n'est presque qu'un murmure, d'on apparemment Belon leur a appiiqué le nom italien de susurada (a susurro). Ce doux accent leur est inspiré par l'agrément de la saison et par le plaisir de la société, auquel ces oiseaux semblent être très-sensibles.

Sur la fin de l'automne, les lavandières s'attroupent en plus grandes bandes; le soir on les voit s'abattre sur les saules et dans les oscrales. au bord des cananx et des rivières, d'où elles

appellent celles qui passent, et font ensemble un chamaillis bruvant jusqu'à la nuit tombente. Dans les matinées claires d'octobre, on les entend passer en l'air, quelquefois fort haut, se réciamant et s'appelant sans cesse; elles partent alors, car elles nous quittent aux approches de l'hiver, et cherchent d'autres climats. M. de Maillet dit qu'il en tombe en Égypte, vers cette saison, des quantités prodigieuses, que le penple fait sécher dans le sable pour les conserver et les manger ensuite . M. Adanson rapporte qu'on les voit en hiver au Sénégal avec les hirondelles et les cailles qui ue s'y trouvent également que dans cette saison.

La lavandière est commune dans toute l'Eu rope, insqu'en Suède, et se tronve, comme l'on voit en Afrique et en Asie, Ceile que M. Sonnerat nous a rapportée des Philippines est la même que celle de l'Europe. Une antre apportée du cap de Bonne-Espérance, par M. Commerson. ne différait de la variété représentée fig. 2 de la planche nº 652, edit. in-4°, qu'en ce que le blanc de la gorge ne remontait pas au-dessus de la tête, ni si haut sur les côtés du cou, et en ce que les couvertures des ailes, moins variées, n'y formajent nas deux lienes transversales blanches Mois Olina ne se méprend-il pas lorsqu'il dit one la lavandière ne se volt en Italie oue l'automne et l'hiver, et peut-on croire que cet oiseau nasse l'hiver dans ce climat, en le voyant porter ses migrations si loin dans des climats beaucoup plus chauds?

# LES BERGERONNETTES OU BERGERETTES.

#### LA BERGERONNETTE GRISE 2. Genre bec-fin , sous-genre hoche-queuc. (Cuvier.)

L'on vient de voir que l'espèce de la lavandière est simple et u'a qu'une légère variété : mais nous trouvons trois espèces bien distinctes

<sup>4 «</sup> Depois le Caire Josqu'à la mer, l'on voit tout le long du e Nil, principalement aux environs des lieux habités, un · grand nombre de bergeronnettes on lavandières, de l'ese pèce qui est d'un gris bienâtre, avec un demi-collier noir e en forme de fer à cheval. L'on n'a pu me dire si ces ois e restaient loute l'année en Égypte. » Note envoyée du Cair par M. de Sonnini.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cet oiseau n'est que le jeune du précédent ; Cavier, Vieil

lot et Temminck les réuni

dans la famille des bergerounettes, et toutes trois babitent nos campagnes sans as meller al produire ensemble. Nous les indiquerons par les dénominations de bergerounette grise, bergerounette de printempa et bergeronnette jame, poir ne pas contredire les nomenciatures reques et nous ferons un article sépard des bergeronnettes étrangères et des oiseaux qui ont le plus de rapport avec elles.

L'espèce d'affection que les bergeronnettes marquent pour les troupeaux ; leur habitude à les suivre dans la prairie ; leur manière de vottiger, de se promener an milleu du bétail paissant : de s'y mêter saus crainte, insqu'à sc poser quelquefois sur le dos des vaches et des moutons; leur air de familiarité avec le berger, qu'elles précèdent, qu'elles accompagnent sans défiance et sans danger, qu'elles avertissent même de l'approche du loup ou de l'oiseau de proiet, leur ont fait donner nn nom approprié, pour ainsi dire, à cette vie pastorale 2. Compagne d'hommes innocents et paisibles, la bergeronnette semble avoir pour notre espèce ec penchant qui rapprocherait de nous la piupart des animaux, s'ils n'étaient reponssés par notre barbarie, et écartés par la crainte de devenir nos victimes. Dans la herceronnette, l'affection est plus forte que la peur : il n'est point d'olseau libre dans les champs qui se montre aussi privé 3, qui fnie moins et moins loin, qui soit aussi confiant, qui se laisse approcher de plus près, qui revienne plus tôt à portée des armes du chasseur qu'elle n'a pas l'air de redonter, puisqu'elle ne sait pas même fuir 4.

Les mouches sont sa pâture pendant la belle saison: mais, quand les frimas ont abstut les insectes volants et renfermé les troupeaux dans l'étable, elle se retire sur les ruisseanx, et y passe presque toute la mauvaise saison. Du moins la plupart de ces oiseaux ne nous quittent pas pendant l'hiver. La bergeronnette jaune est la plus constamment sédentaire; la grise est moins commande dans cette mauvaise saison.

<sup>4</sup> Lorsque cos oiseaux vont en troupes à la suite des troupeaux, ils sont les espions ou plutô) les sentinetles du berger; car ils l'avertisent lorsqu'ils aperçoivent le loup ou un oisedu de necle. Note communiquele par la Curre.

- de proie. Note communiquée par M. Guys.

  2 « La bergeronnette, qui aunsi se repait de mouches, suit

  4 volontiers les bêtes, sachant y trouver pâture, et possible
- est de là que nous l'avons nommée bergerette. » Belon.
   è a be tous oysilions navrages, il n'y en a aucus qui soit si » priré que les bergeronnettes, car elles viennent jusque » blee net de la necourage sans en avoir nere. » Belon.
- bien près des personnes sans en avoir peur. Beion.
   Quand elle s'est abattue dans un troupeau, occupée a go-
- ber les monches, elle se laisse approcher de très-pres. Salerne.

Toutes les bergeronnettes sont plus petites que la lavandière, et ont la quene à proportion encore plus longue. Belon, qui n'a connu distinctement que la bergeronnette jaune, semble désigner noire bergeronnette grise sous le nom de autre sorte de lavandière\*.

La bergeronnette grise a le manteau gris; le dessous du corps biane, avec une bande brune en demi-collier au cou i ¡a quene noirâtre, avec du biane aux pennes extérieures; les grandes pennes de l'aile brunes, les autres noirâtres et francées de blane comme les couvertures.

Imagese de blanc comme les couvertures. Elle fails som al vera lis fin d'avril, communément sur un ouier pres de trere à l'abb de la librit, celle poul et couve ordinairement deux finis par an 1.a dernitere poute est tardire, en qui tre pourrait avoir lieu dans une familit doi tou trouve des subless jouqu'en septembre; ce qui tre pourrait avoir lieu dans une familit doi une montre per pella soma l'ibrer expendine les premieres couviers et les couples plus dilignes de herçureautes ser répundent dans les champs des les mois de juillet et footi, anie que les la vandires en s'altroupent, gaux pour les passages, sur la fin de septembre et en ortobre?

La begreomette, si volontera amie de ve Homone, nes se lipe plut d'event sen o mei de ve Homone, nes se lipe plut d'event sen o mei de le meurt dans la prison de la conçet elle amie la sississi bibre dans un appartement en biver, elle y vision de la comant la chasse aux mouebes et rantes inte mie se de pain qu'on lai jette. Queiquesio les enzigteurs la voient arriver sur lera force de la consignation la voient arriver sur lera force de la companie de la valisseux, se fimiliarier, les suive aux que aux leur versque et ne la squitter qu'ou débarquement<sup>4</sup>, at poortant ces faits ne doivent pas funde quement<sup>4</sup>, at poortant ces faits ne doivent pas qu'une de la lavandière, plus grande

- \* Encore y à une sotre sorte de Lavandière qui est moin-• dre que la susdite ; qui n'est pas plus grosse qu'une berge-• rounette. U semble que c'est quoique espèce entre les deux. • Belon.
- s t.a. lavandière n'est pas de la nature de la bergerette;
  s car messnement l'on pend si grande quantité de bergerettes durant les mois de juillét et d'ausst, comme au contraître
  en septembre et en octobre l'on pend des lavandières et
  e point de bergerettes. » Belon, Nat. des Oissaux.
- I a. B. pilla, nous éléme environ à la huateur des côles de sécile, à douze ou quitaux Bress de tout letres. Ou prit sur le vaisseus une hergreconcette, on hai donna la liberté, ellevent coppedant avez nous ços la ria raita nia boire et la mançer sur une des fenétres coi celle ne manipait pas de resir prendiera en repas. Els nous accompagna fibériumest jumps de cer delle est vit trèveles accompagna fibériumest jumps de cer delle est vit trèveles ne consequence par le pret de la Soude. Note commandante que vit. de Namorcocci.

voyageuse que la bergeronnette, et sujette dans ses traversées à s'égarer sur les mers.

#### LA BERGERONNETTE

DE PRINTEMPS.

(LA BERGERONNETTE PEINTANIÈBE.)

Genre bec-fig, sous-genre hoche-queue. ( Cavier.) Cette bergeronnette est la première à reparattre au printemps dans les prairies et dans les ehamps, où clie niche au milieu des biés verts. A peine néanmoins a-t-eile disparu de l'biver, si ce n'est durant les plus grauds froids ; se teuant ordinairement comme la bergeronnette jaune au bord des ruisseaux et près des sources qui ne gélent pas. Au reste, ees dénominations paraissent assez mai appliquées, car la bergeronnette jaune a moins de janne que la bergeronnette de printemps; cije n'a cette couleur bien décidée qu'au croupion et au ventre, tandis que la bergeronnette de printemps a tout le dessous et le devant du corps d'un beau jaune, et un trait de cette même couleur tracé dans l'aile sur la frange des couvertures moyennes: tout le manteau est ofivâtre obseur; cette même couleur borde les huit pennes de la queue, sur un fond noirâtre: les deux extérieures sont plus d'à moitié blanches; celles de l'aile sont brunes, avec jeur bord extérieur bianchâtre, et la troisième des plus voisines du corps s'étend, quand l'aile est pliée, aussi loin que la plus longue des grandes pennes, earactère que nous avons déià remarqué dans la jayandière; la tête est cendrée. teinte au sommet d'olivâtre ; au-dessus de l'œil passe une ligne blanche dans la femeile, jaune dans ie mâle, qui se distingue de plus par des mouchetures noirâtres, plus ou moins fréquentes, semées en croissant sous la gorge, et marquées encore au-dessus des genoux. On voit le mále, lorqu'il est en amour , courir , tourner autour de sa femeile, en renflant les plumes de son dos d'une manière étrange, mais qui, saus doute, exprime énerglquement à sa compagne la vivacité du désir. Leur nichée est quelquefois tardive et ordinairement nombreuse; ils se piacent souvent le long des ruisseaux, sous une rive, et quelquefois au milieu des biés avant la moisson. Ces bergeronnettes vienuent en automne comme les autres au milieu de nos trou-

poux L. Fughèce en et commune en Angleterre, en France, et parail être répande dans toute l'Europe jusqu'en Suède. Nous avons remaqué dans plustiers individus que l'ongle potérieur est plus long que le grand doigt antiétieur : observation qu'e Edwards et Willinghly avaient déjé faile, et qui contrell l'axione des suoumenchatures, alons lesquéles le caractère générique de ces oiseaux est d'avoir ect ougle et ce doigt égaux no longueur.

## LA BERGERONNETTE JAUNE.

Geure bec-fin, sous-geure boche-queue. (Cuvier.)

Ouand jes javandières s'envolent en automne. les bergeronnettes se rapprochent de nos habitations, dit Gessner, et viennent durant l'hiver iusqu'au milieu des villages. C'est surtout à la jaune que l'on doit appliquer ce passage et attribuer cette babitude. Elle cherche alors sa vie sur les bords des sources ebaudes et se met à l'abri sous les rives des ruisseaux; elle s'y trouve assez bien pour faire enteudre son ramage dans cette triste saison, à moins que le froid ne soit excessif: c'est un petit chant donx, et comme à demi-voix, semblable au chant d'automne de la lavandière; et ces sons si donx sont bien differents du eri aigu que cette bergeronnette jette en passant pour s'élever en l'air. Au printemps elie va nicher dans les prairies, ou queiquefois dans des talilis sous une racine, près d'une source ou d'un ruisseau ; le nid est posé sur la terre et construit d'berbes sèches ou de mousse en dehors, bien fourni de piumes, de crin ou de laine en dedans, et mieux tissu que ceiui de la lavandiere: on y trouve six, sept ou buit œufs blane sale, tachetés de jaunatre. Quand ies petits sont élevés, après la récolte des herbes dans les près, le père et la mère les conduisent avec eux à la suite des troupeaux.

Les monches et les moucherons sont alories leur pâture; en taut qu'ils fréquente tie bord des eaux en hiver, ils vivent de vermisseux , et ne hissent pas aussi d'avaite de petites graines; nous en avons trouvé avec des débris de sambées et une petite pierre dans le giésere d'une hergronnette jaune, prise à la fin de décembre ; l'esophage se distait avanton insertion, le géser, musculers, était doublé d'une membrane seche ridée, sans adébrece; le table membrane seche ridée, sans adébrece; le table intestinal, long de dix pouces, était sans cœcum et sans vésicule du fiel; la langue était effrangée par Je boat comme dans toutes les bergeronnettes; l'ongle postérieur était le plus grand de tous.

De tous ces oiseanx à meue longue , la bergeronnette jaune est celui où ce caractère est le plus marqué : sa quene a près de quatre pouces, et son corps n'en a que trois et demi. Son vol est de huit pouces dix lignes. La tête est grise; le manteau jusqu'au croupion olive fonce, sur fond gris ; le eroupion jaune ; le dessous de la queue d'un jaune plus vif; le ventre avec la poitrine jaune pále dans des individus jennes, tels apparemment que celui qu'a décrit M. Brisson; mais dans les adultes, d'nn beau jaune éclatant et picin; la gorge est blanche; une petite baude longitudinale bianchâtre prend à l'origine du bec et passe sur l'œil; le fond des plumes des ailes est gris brun, légèrement frangé sur queiquesunes de gris biane; il y a du biauc à l'origiue des pennes moyennes, ce qui forme sur l'aile une bande transversale quand elle est étendue ; de plus, le bord extérieur des trois plus proches du corps est jaune pâle, et de ces trois la première est presque aussi longue que la plus grande penne; la plus extérieure de ceile de la queuc est toute bianche, hormis une échancrure noire en dedans : la suivante l'est du côté intérieur seulement, la troisième de même ; les six autres sont noirâtres. Les individus qui portent sous la gorge une tache noire surmontée d'une bande bianche sous la joue, sont les mâles; suivant Belon ils ont aussi feur janne beauconp plus vif. et la ligne des sourciis également janne ; et l'on observe que la couleur de tous ces oiseaux parait pius forte en hiver après la mue. An reste, dans la figure de la planche enluminée, la couleur ianne est trop faible, et la teinte verte est trop forte.

Eliwardadecit norte-bergeronnette jaune-sous les oun de-bergeronnette prise, et Gessent tial-tribue les noms de batte-guere, batte-lessier, qui équivalent à cetul de la vandiere. Effectivement ces bergeronnetteane setrouvent pas moins souvent que la loxandiere sur les eaux et les petities rivieres pierreuses, elles s'y tiennent méme plus constamment, puissqu'on les y voit encore pendant l'hiver; espendant l'hiver; espendant l'hiver; espendant l'in deserte beaucup plus qu'il d'ier reste au pays; ar elles sont es blea plus grand nombre pu milieu des troupesux en automne, qu'en hiver sur les sources

et les ruisseaux. M.M. Linnœus et Frisch ne font pas mention de cette bergeronnette jaune, soit qu'ils la confondent avec cette que nous avons nommée de printemps, soit qu'il n'y uit réellement qu'une de ces deux especes qui se trouve dans le nord de l'Europee.

La bergeronnette de Jura de M. Brisson ressemble si fort à notre bergeronnette jaune, les différences en sont si faibles ou plutôt tellement nultre, à comparer les deux descriptions, que nous n'hésiteron pas de rapporter cette espece d'Aut à notre espèce européenne, ou plutôt à ne faire des deux qu'un seul ent même oissen.

# OISEAUX ÉTRANGERS QUI ONT REPPORT AUX BERGERONNETTES.

#### LA BERGERONNETTE DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

Les bergeronnettes étrangères ont tant de rapport avec les bergeronnettes d'Europe, qu'on eroirait volontiers leurs espèces originairement les mêmes, et modifiées sculement par l'influence des climats. Ceile du can de Bonne-Espérance, représentée dans les planches euluminées , nº 28 , fig. 2, edition in-4º, nous a été. apportée par M. Sonnerat ; c'est la même que decrit M. Brisson. Un grand manteau bruu qui se termine en noir sur la queue, et dont les deux bords sont lies sous le cou par une écharpe brnne, convre tout le dessus du corps de cette bergerouuette, qui est presque aussi grande que la lavandière ; tout le dessous de son corps est bianc sale; une petite ligne de même couieur coupe la coiffe brune de la tête et passe du bec sur l'œil : des pennes de la queue , les huit intermédiaires sont noires en entier; les deux extérieures de chaque côté sont largement échancrées de blanc; l'aile pifée paraît bruue, mais en la développant elle est blanche dans la moitié de sa longueur.

• L'ion en voil premire au mois d'aout, si grande quantité qu'ou les apporte à la tillé a containce, et teutrofais en, autres associas sont si zeres, qu'on l'en port recouvrer, et apporte de la companie del companie de la companie de la companie del companie de la companie del la companie de la compa

# LA PETITE BERGERONNETTE

#### DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

Deux caracteres uous obligent de séparer de la précédente cette bergeronnette qui nons a également été rapportée du Cap par M. Sonnerat : premièrement, la grandeur, celle-el ayant moins de cinq pouces, sur quoi la queue en a deux et demi; secondement, la couleur du ventre qui est tout jaune, excepté les couvertures inférieures de la queue qui sont hlanches. Une petite hande noire passe sur l'œif et se porte au delà; tont le manteau est d'un brun jaunâtre ; le bec large à sa hase va en s'amineissant dans le milien et se renflent à l'extrémité ; il est noir ainsi que la queue, les ailes et les pleds; les doigts sont treslongs, et M. Sonnerat observe que l'ongle postérieur est plus grand que les autres : il remarque encore que cette espèce a beauconp de rapport avec la suivante, qu'il nous a aussi fait connaître, et qui peut-être n'est que la même, modifiée par la distance de climat du Cap aux Moinques.

# LA BERGERONNETTE

#### DE L'ILE DE TIMOR .

Cette bergeronnette a, comme la prévédente, de dessous du corp janne; sur l'ellu un trait de vette couleur; le dessous de corp janne; sur l'ellu un trait de vette couleur; le dessous de la téte et da corps est gris cendré i le sergandes convertures, terminées te hlane, forment une hande de cette couleur sur l'aile, qui et noire ainsi que la queue et le bee; les piedissont d'un rougeplée; l'outerposerierre et plus long du double que les autres; de heex, comme du deur de les autres; de heex, comme qui partie rendié; la queue a viagrigant l'appartie par les rendiés la queue a viagrigant l'appartie de dépasse les altas de dis-faint, et l'olseus va la remante sans cesse, comme nos bergeronnettes.

#### LA BERGERONNETTE

#### DE MADRAS.

Ray a donné cette espèce, et c'est d'après iluque M. Brisson l'a décrite; maisni l'unu l'autre n'en marquent les dimensions : pour les couleurs, elles ne sont composées que de noir et de hiane; la tête, la gorge, le cou et tont le manteau, y compris les ailes, sont noirs; toutes les plumes de la quene sont blanches, excepté les denx du milieu; celles-ci sont noires et un peu plus courtes que les autres, ce qui rend la queue fonrehue; le ventre est blanc; le bec, les pieds et les ongles sont noirs: tout ce qu'il y a de noir dans le plumage du mâle est gris dans celui de la femelle.

\_

#### LES FIGUIERS'.

Les oiseaux que l'on appelle figuiers son d'un genre voisin de celui des beréques, et lis leur ressembleut par les caractères principans : lis ont le he droit, délie et tre-beptient, avec en comma avec les taugarss, mais dont le bec comma avec les taugarss, mais dont le bec est beuxonp plus épais et plus raccourel que ceil des figuiers : ceux-el ont l'ouverture des narines découverte, ce qui les distingue des mesanges; il on l'ongé du doigt postérieur arqué, ce qui les sépare des aloustes. Alsais de pour les distingues des porticules.

Nous en connaissons cinq espèces dans les cilimats très-chauda de l'audein continent, et vingt-neuf espèces dans senx de l'Amérique. Elles different de scin gremières pet la forme de la queue : celle des figuelres de l'aucien continent estrégulierement étagée, na lieu que celle des figuelres d'Amérique est échamerée à l'extrément de comme forchau, les deux pennes d'unifiere d'amérique les autres; et ce en-crette suifft pour reconnaitre de quel continent sont ces oiseaux. Nous commencerons par les espèces qui se trouvent dans l'auciel continent.

## LE FIGUIER VERT ET JAUNE.

Genre bec-fin, sous-genre roitelet. (Cuvier.)

Cet oiseau a quatre pouces buit lignes de longueur; le bee, sept lignes; la queue, vingt lignes; et les pieds, sept ligness d'emile; il a la tête et tout le dessus du corps d'un vert d'olive, le dessous du corps jaundire; les convertures supérieures des alles sont d'un brun foncé, avec denx handes transversales blanches; les pennes des alles sontonitatres, et celles de la queue sont

 Ces oiscaux sont rapprochés des roitelets par Cavier, et forment avec eux une division particulière du genre bec-fin de ce naturaliste

Genelin n'en fait qu'une bergeronnette de printempi-

les ongles sont noirâtres.

Cet oisean, donné par M. Edwards, est venu de Bengale; mais cet auteur l'a appelé moucherolle, quoiqu'il ne soit pas du genre des gobemouches ni des moucherolles, qui ont le bec tont différent. Linnæus s'est aussi trompé en le prenant pour nn motacilla, boche-queue, lavandière ou bergeronnette; car les figulers qu'il a tous mis avec les boche-queues ne sont pas de leur genre; ils ont la queue beaucoup plus courte, ce qui seul est plus que suffisant pour faire distinguer ces oiseaux.

# LE CHÉRIC.

OU TCHEBIC.

Genre bec-fin , sons-genre roitelet. (Cavier.)

Dans l'ile de Madagascar cet oiseau est connu sous le nom de tcheric. Il a été transporté à l'Ile-de-France, où on l'appelle wil blanc, parce qu'il a une petite membrane blanche autonr des yenx. Il est plus petitque le précédent, n'ayant que trois pouces buit lignes de longueur, et les autres dimensions proportionnelles; il a la tête, le dessus du cou, le dos et les convertures supérieures des ailes d'un vert d'olive, la gorge et les couvertures inféricures de la queue jaunes; le dessous du corps bianchâtre; les pennes des ailes sont d'un brun clair et bordées de vert d'olive sur leur côté extérienr; les deux pennes du milieu de la queue sont du même vert d'olive que le dessus du corps ; les antres pennes de la guene sont brunes et bordées de vert d'olive; le bec est d'un gris brun; les pieds et les ongles sont cendres. M. le vicomte de Ouerhoent, qui a observé cetolsean à l'Ile-de-France, dit qu'il est peu craintif, et que néanmoins il ne s'approche pas sonvent des lieux habités ; qu'il vole en troupe et se nourrit d'insectes.

#### LE PETIT SIMON.

Genre bec-fin, sous-genre roitelet. (Cuvier.)

On appelle, à l'île de Bourbon, cet oiseau petit simon, mais il n'est pas originaire de cette lie, et il faut qu'il v ait été transporté d'ailleurs; car nous sommes informés, par les mémoires de gens très-dignes de foi, et particulièrement par

du même vert que le dos ; le bec , les pieds et | eeux de M. Commerson, qu'il n'existait aucune espèce d'animaux quadrupèdes ni d'oiseanx dans l'ile de Bourbon et dans celle de France lorsque les Portugais en firent la découverte, Ces deux iles paraissent être les pointes d'nn continent englouti, et presque toute leur surface est couverte de matières volcanisées; en sorte qu'elles ne sont aujourd'hui peuplées que des animaux qu'on y a transportés.

Cet olseau est précisément de la même grandeur que le précédent ; il a le dessus du corps d'nne coulenr d'ardoise claire ; le dessous gris blane; la gorge blanche; les grandes plumes de la queue d'un brun foncé, bordées d'un côté d'un peu de couleur d'ardoise; le bec brun, pointu et effilé; les pieds gris et les yeux noirs. Les femelles, et même les petits, ont à pen près le même plumage que les mêles. On le trouve partout en grand nombre dans l'ile de Bourbon, où M. le vicomte de Querboent l'a observé. Ces oiseaux commencent à nicher au mois de septembre. On tronve communément trois œufs dans leur nid, et il y a apparence qu'ils font plusieurs pontes par an. Ils nichent sur les arbres isolés et même dans les vergers. Le nid est composé d'herbes sèches et de crin à l'intérieur; . les crufs sont bleus. Cet oiseau se laisse approcher de très-près: il vole toujours en troupe, vit d'insectes et de petits fruits mous. Lorsqu'il apercoit dans la campague une perdrix courir à terre, un lièvre, nn chat, etc., il voltige a l'entour en faisant un cri particulier; aussi sertil d'indice au chasseur pour trouver le gibier.

#### LE FIGUER BLEU.

(seure bec-fin, sous-genre roitelet, (Curier.)

Cette espèce n'a été indiquée par aueun naturaliste; elle est probablement originaire de Madagascar. Le mâle ne paraît différer de la femelle que par la quene, qui est un tant soit peu plus longue, et par une teinte de bleuâtre sur le dessous du corps, que la femelle a bianchâtre saus mélange de bleu. An reste, ils ont la têta et tout le dessus du corps d'un cendré bleuâtre; les pennes des ailes et de la queue noirâtres, bordées de blanc; le bec et les pieds bleuatres.

## LE FIGUIER DU SÉNÉGAL.

Genre bee-fin, sous-genre fauvette. (Cuvier.)

Nous présumous que les trois oiseaux représenties dans in planche eninmiuée, u° 552, édit. in-4°, ne fout qu'une seule et même espece, dont le figuier tacheté serait le mâle, et les deux autres des variétés de sexe ou d'âge. Ils sont tous trois fort petits, et celul de la figure première est le plus netit de tous nett de vanitier est le plus netit de tous.

Le figuier tachete, n° 2 de la même céllion, via guère que quierr pouce de longueur, sur quoi sa queue en preud deux; elle est chegée et les decux plames de unilles sout les plus longues. Toutes ces plumes de la queue sout bruues, financées de bianc roossière; il es est de même des grandes pouses de l'aile; les autres plumes de l'alle, saint que cettes du dosse du dos et de l'alle, aint que cettes du dosse du dos et le crouplon est d'un roux plus fouce, et de veux du corps est bland que present de l'aile du corps est bland que plus de l'aile de vant du corps est bland que plus de l'aile de vant du corps est bland que plus de l'aile de vant du corps est bland que plus de l'aile de l'aile plus de l'aile de l'aile de l'aile de l'aile de corps est bland que l'aile de l'aile plus de l'aile de

Le-séeux autres different de celui-ci, mais so reasembient beaucoup entre eux. Le figuier, \$\beta\_2\$, 3, u'a pas la queue étagée; elle est d'un bruu étair et plus courte à proportion du corps; le haut de la tête et du corps est brun ; l'aile est d'un brun nointire, françée sur les pennes, et ondées sur les couvertures d'un brun roussétre; le devant du corps est d'un jaune clair, et il y a un peu de blane sous les yeux.

Le liguier, fig. 1, est plus petit que les deux autres; tout son plumage est à peu près le même que celui de la fig. 3, à l'exception du devant du corps qui n'est pas d'un jaune ciair, mois d'un rouge autore.

Ou voit déjà que dans queiques espèces du geure des figuiers, il y a des individus dout les couleurs varient sensiblement.

Il eu est de même de trois autres oiseaux tidiqués dans la planche relaminée, 1º 54 ± 1 nous présumoss que tous trois ne fout aussi qu'une seule et même appice, dans laquelle le premier nous parati être le malle 1°, et les deux autres des variéres de seul ordige 1°; le troisieme surtout semble être la fiendle : tous fut sou fut têtre el fersans du corps brun, le dessou gris vare une teles ples ou mônts légère, et plus on moins étendue de biond; le bec est brun et les pieds sout jaunes.

Maintenant your alions faire l'énumération des especes de figuiers qui se tronvent en Amérique. Ils sont en géuéral plus grands que ceux de l'aucien continent ; ii u'y a que la première espèce de ceux-ei qui soit de même taille. Nous avons douné ci-devant les caractères pur lesquels on peut les distinguer, et nous pouvons y ajouter queiques petits faits au sujet de leurs habitudes naturelles. Ces figuiers d'Amérique sont des oiseaux erratiques qui passent en été daus la Caroline et jusqu'en Canada, et qui revieuuent ensuite dans les climats plus chauds pour y nicher et élever jeurs petits. Ils habitent les lieux découverts et les terres cultivées; ils se perchent sur les petits arbrisseaux, se nourrissent d'insectes et de fruits murs et tendres, tels que les banaues, les govaves et les figues qui uc sont pas naturelles à ce climat, mais gn'on va transportées d'Europe ; lis entrent dans les fardius pour les becqueter, et c'est de là qu'est veuu leur nom ; cependant, à tout prendre, ils mangent pius d'insectes que de fruits, parce que pour peu que ces fruits soient durs, ils ne peuvent les entamer.

#### LE FIGUIER TACHETÉ. Genre bec-fin, sous-genre roitelet. (Cavier.)

Cet oiseau se volt en Canada pendant l'été; mais il u'y fait qu'un court séjour, u'y uiebe pes, et il habite ordinairement ies terres de la Guiane et des autres contrées de l'Amérique méridionale. Son ramage est agréable et assez sembable à cetui de la liuotte.

Il a la tête et tout le dessous du corps d'un bean jaune, avec des taches rougetiere sur la partie inférieure du con, et sur la politrine et les flancs; le dessus du corps et les couvertures aupéricures des ailes sout d'un vert d'olive; les peures des ailes sout bruese et bordées extérieurementéu meme vert; les peuues de la queue sont bruese et bordées de jaune; le bec, les piedes et les ougles sont boiffares.

Uue variété de cette espéceou peut-être la fremelle de cet oiseau, est celui qui est représenté daus la méme planche, a '58, fg. 1, édit. In-4°; car il ne diffère de l'autre qu'en ce qu'il n'à polut de taches rongeltres sur la poltrine, et que le dessas de la tête est comme le copps d'un vertd'oitre: mais ces petites différences ne nous

<sup>\*</sup> Cet oiseau est la fauvette beune du Sénégal de M. Vieil-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ces deux derniers sont la fanvette bloude du Sénégal et la fauvelle à venire gris du Sénégal.

paraissent pas suffisantes pour eu faire une espèce particulière.

# LE FIGUIER A TÊTE BOUGE.

Genre bee-fin, sous-genre reitelet. (Cuvier.)

e oiseau a le sommet de la tête d'un beau rouge; tout le dessus du corps vert d'oilve; le dessons d'un beau janne, avec des taches rouges sur la politrine et le ventre : les alles et la queue sont brunes; le bec est noir et les pieds sont rougeatres. La femelle ne diffère du male qu'en ce que ses couleurs sont moins vives. C'est un oisean solitaire et erratione : Il arrive en Peusvivanie au mois de mars; mais fi n'v niche pas : Il fréquente les bronssailles, se perebe rarement sur les grands arbres, et se nourrit des insectes qu'il trouve sur les arbrisseaux.

# LE FIGUIER A GORGE BLANCHE.

Geore bec-fig. sous-geore roitelet. (Cuvier.)

Cet oiseau se trouve à Saint-Domingue, Le mêle a la tête, tout le dessus du corps et les petites couvertures supérieures des ailes, d'un vert d'olive ; les côtés de la tête et la gorge blanchâtres; la partie inférieure du cou et la poitripe jaunâtres, avec de petites taches rouges; le reste du dessous du corps est jaune ; les graudes convertures supérieures des ailes , les pennes des ailes et celles de la queue sont brunes et bordées de jaune olivâtre ; le bec , les pleds et les ongles sont d'nn gris brun. La femelle ne differe du mâle qu'en ce que le

vert de la partie supérieure du cou est mélé de cendré.

# LE FIGUIER A GORGE JAUNE.

Geore bec-liu, sous-genre roitelet. (Cuvier.)

Cet oisean se trouve à la Louisiane et à Saint-Domingue. Le mâie a la tête et tont le dessus du corps d'un beau vert d'olive qui prend une légère teinte de jaunêtre sur ledos; les côtés de la tête sont d'un cendré léger: la gorge, la partie inférieure du cou et la poitrine sont d'un beau jaune, avec de petites taches rougeâtres sur la poitrine : le reste du dessous du corps est d'un

blanc jaunâtre; les couvertures supérieures des ailes sont bieuatres et terminées de blanc, ce qui forme sur chaque aile deux bandes transversales blanches ; les pennes des alles sontd'un brun noirâtre, et bordées extérieurement de eendré bieuatre et de blanc sur leur côté intéricur; les trois premières pennes de chaque côté ont de plus une tache blanche sur l'extrémité de leur côté intérieur; la mandibule supérieure du hec est brune, l'inférieure est grise; les pieds et les oneles sont cendrés. La femeilene differe du mâle qu'en cequ'elle

n'a pas de taches ronges sur la poitrine.

Nous ne pouvons nous dispenser de remarquer que M. Brisson a confondu cet olseau avec le grimpereau de sapin, donné par Edwards, qui est en effet un figuier, mais qui n'est pas celui-ci. Nous en donnerons la description dans les articles suivants.

#### LE FIGUIER VERT ET BLANC'.

Genre bec-fin, sous-genre fauvette. (Cuvier.)

Cette espèce se trouve encore à Saint-Domingue. Le mâle a la tête et le dessous du cou d'un cendré jaunâtre; les petites couvertures supérieures des ailes et tout le dessus du corps d'un vert d'olive; la gorge et tout iedessous du corps d'un blanc jaunâtre : les grandes convertures supérieures des alles et les pennes des alles sont brunes et bordées de vert jaunâtre ; les pennes de la queue sont d'un vert d'olivre très-foncé; les latérales ont sur leur côté intérieur une tache jaune qui s'étend d'autant plus que les pennes deviennent plus extérieures : le bec. les pieds et les ongles sont d'un gris brun.

La femelle ne diffère du mâle qu'en ce que les teintes des couleurs sont plus faibles.

# LE FIGUIER A GORGE ORANGÉE.

Genre bec-fin , sous-genre roitelet. (Cuvier.) .

M. Brisson a donné eet olseau sous le nom do figuier du Canada, mais il est probable qu'il n'est que de passage dans ce climat comme tous les autres figuiers. Celui-ci a la tête, le dessus

4 M. Viciliot remarque que cet olseau a une grande ressemblance avec sa fauvette jaune que Buffon a donnée par mé-prise pour une variété de son figuier tacheté. et que le vert d'olive du dessus du corps est I figuier, et ji est tembé dans une petite erreur en moins juisant, C'est cette femelle que M. Brissou a donnée comme une espèce sous le nom de Aquier brun de Saint-Dominque.

#### LE FIGUIER BRUN ET JAUNE!.

Genre bec-fig, sous-geure roitelet. (Cavier.) Cet oiseau se tronveà la Jamaique, Sloane et

Browne en ont tous deux douvé la descriptiou. et Edwards a douné ja figure coloriée sous je nom de roitelet jaune, ce qui est une méprise. Catesby et Klein en ont fait une autre en prenant cet oiseau pour une mésange. Il fait ses petits à la Caroline; mais il u'y reste pas pendant i'hiver. Ii a la tête, tout le dessus du corps. les ailes et la queue d'un brun verdâtre ; deux petites bandes brunes de chaque côté de la tête : tout ie dessous du corps d'un beau jauue; les couvertures supérieures des ailes sout terminées de vert d'olive clair, ee qui forme sur chaque aile deux bandes obliques; les pennes des ailes sout bordées extérieurement de jaune ; le bec et les pieds sout noirs.

#### LE FIGUIER DES SAPINS.

Genre bec-Su, sous-genre faurette. (Cuvier.)

C'est eelui qu'Edwards a appelé grimpereau de sapin; mais il n'est pas du geure des grimpereaux, quoiqu'il ait l'habitude de grimper sur ies sapins à la Caroliuc et eu Peusylvanie, Le bee des grimpereaux est, comme l'ou sait, courbé en forme de faucilie, au lieu que celui de ect oiseau est droit; et ii ressemble par tout le reste si parfaltement aux figuiers, qu'ou ne doit pas le séparer de ce genre. Catesby s'est aussi trompé lorsqu'il i'a mis au nombre des mésanges, vraisemblabiement paree qu'elles grimpeut aussi coutre les arbres : mais les mésanges out le bec plus court et moins aigu que les figulers, et d'ailleurs ils u'ont pas comme elles les narines couvertes de plumes, M. Brissou a aussi fait uue méprise eu preunant pour une mésange ie grimpereau de sapin de Catesby, qui est notre

<sup>4</sup> C'est un posillot et le plus petit de tous ces oiseaux. On ini a donné aussi le nom du fauvrtte naine M. Vicillot le con-«idère comme formant une espèce très-distincte de celle de uotre chantre ou pouillot, bieu qu'il ait été regardé con n'en étant qu'une variété par Lalbam et Gmelin.

séparant le grimpereau d'Edwards de celui de Catesby.

Cet oiseau a fa tête, la gorge et tout le dessous du corps d'un très-beau jaune : une petite baude noire de chaque côté de la tête : la partie supérieure du cou et tout je dessus du corps d'un vert taune ou couleur d'olive briliant, et plus vif encore sur le eroupion; jes ailes et la gueue sout gris de fer bleuâtre : les couvertures supérieures sont terminées de blane, ce qui forme sur chaque alie deux bandes transversales blauehes; je bec est poir et jes pieds sout d'un brun iaunâtre.

La femeile est entièrement brune.

Ce fleuier passe l'hiver dans la Caroline, où Catesby dit qu'on le voit sur des arbres sans feuilles chercher des insectes; on en voit aussi peudaut i'été dans les proviuces pius septentrionales. M. Bartram a écrit à M. Edwards qu'lis arrivent au mois d'avril en Pensylvanie et qu'ils y demeurent tont l'été; cependant ii convieut n'avoir jamais vu ieur nid. Iis se uourrisseut d'insectes gu'ils trouveut sur les feuilles et les bourgeous des arbres.

# LE FIGUIER A CRAVATE NOIRE.

Genre bee-fig. sous-genre roitelet. (Cavier.)

Ce figuier a été envoyé de Pensyivanie par M. Bartram à M. Edwards. C'est un oiseau de passage dans ce ciimat ; il y arrive au mois d'avril pour aller plus au nord, et repasse au mois de septembre pour retourner au sud. Il se nourrit d'insectes comme tous les autres oiseaux de ec genre.

Il a le sommet de la tête, tout se dessus du corps et les petites couvertures supérieures des ailes d'un vert d'olive ; les côtés de la tête et du cou d'un beau jaune ; la gorge et le dessous du cou noirs; ce qui lui forme uue espèce de cravate de eette couieur ; la poitriue est jaunâtre ; le reste du dessous du corps est blane, avec quelques taches noiratres sur les flancs; les graudes convertures supérieures des aijes sont d'un brun foncé et terminées de blanc, et qui forme sur chaque aije deux bandes transversaics bianches : ies peunes des ailes et de la gueue sout d'un cendré foncé; les trois pennes extérieures de chaque côté de la queue ont des taches blanches sur ienr côté intérieur : le bec est noir et ics pieds sont bruns.

noirâtres

postrine rouge.

# LE FIGUER A TÊTE JAUNE! Genre ber-fin , sous-genre roltelet. (Cuvier.)

M. Brisson a donué le premier la description de cet olscau, et ilditqu'il se trouve au Cauada; mais il y a apparence qu'il n'est que de passage dans ce climat septeutrional, comme quelques autres espèces de figuiers. Celui-ci a le sommet de la tête jaune, une grande tache noire de chaque côté de la tête au-dessus des yeux, et uue autre tache bianchâtre au-dessous des yeux ; le derrière de la tête, le dessus du cou et tout le dessus du corps sout converts de piumes noires bordées de vert jauuâtre ; la gorge et tout le dessous du corps sont blanchâtres; les couvertures supérieures des ailes sout uoires et termiuées de jaunâtre, ce qui forme sur chaque aile deux bandes transversales jaunâtres; les peunes des ailes et de la quene sont noirâtres et bordées extérieurement de vert d'oils e et de blanchâtre, les côtés intérieurs des trois penues intérales de chaque côté de la queue sont d'un blanc jauuntre, depnis la moitié de leur longueur jusqu'à l'extrémité : le bec, les pieds et les ongles sout

. Il parait que l'oiseau représeuté dans la planche culumiuée, no 731, fig. 2, de l'édit. in-40, sous la dénomination de figuier de Mississipi, n'est qu'une variété de sexe ou d'âge de celuici ; car ii u'en differe qu'eu ce qu'il n'a point de taches aux côtés de la tête, et que ses couleurs sont mains fortes 2.

## LE FIGUIÉR CENDRÉ :

" A GORGE JAUNE.

Genre bec-fin, sous-genre rollelet. (Cuvier.) Nous devons au docteur Sloane la connaissauce de cet oiseau, qui se trouve à la Jamaïque et à Saint-Domiugue. Il a la tête, tout le dessus du corps et les petites couvertures supérieures des ailes de couleur cendrée; de chaque côté de ja tête une bande lougitudinale faune ; au-dessous des yeux une grande tache noire; à côté de chaque œil à l'extérieur une tache blanche;

\* Selon M. Vieillot, cet oiseau est le même que le figuler à

la gorge, le dessous du cou, la poltrine et le ventre sout jaunes, avec quelques petites taches noires de chaque côté de la poitrine ; les grandes couvertures supérieures des ailes sont brunes, bordées extérieurement de cendré et terminées de biane, ce qui forme sur chaque aile deux bandes transversaies blauches; les pennes des ailes et de la queue sout d'un ceudré brun et bordées extérieurement de gris; les deux pennes extérieures de chaque côté de la queue ont uue tache bianche vers l'extrémité de jeur côté jutérieur; le bec, les pieds et les ougles sont bruns.

# LE FIGUER CENDRÉ A COLLIER

Genre bec-fin , sons-genre fauvette. (Cuvier.)

Nous devons à Catesby la conuaissance de cet oiseau qu'il a nommé mésange-pinson, mais qui n'est ni del'un ni de l'autre de ces genres, et qui appartient à celui des figuiers. Il se trouve dans l'Amérique septentrionale, à la Caroline et même eu Canada.

Il a la tête, le dessus dn cou, le croupion et les couvertures supérieures des alles d'une couieur cendrée ; le dos vert d'oiive ; la gorge et la poitrine iaunes, avec un demi-coilier cendré sur la partie inférieure du cou ; le reste du dessous du corps est blanc, avec quelques petites taches rouges sur les flancs; les graudes couvertures supérieures des ailes sout terminées de blanc, ce qui forme sur chaque alle deux baudes trausversales bianches; les pennes des ailes et de la queue sont quirâtres ; les deux pennes extérieures de chaque côté de la queue ont nne tache bianche à l'extrémité de leur côté intérieur : la mandibule supérieure du bec est bruue, la mandibule inférieure et les pieds sont jauuâtres.

Ces oiseaux grimpent sur le troue des gros arbres et se uourrissent des insectes qu'ils tirent d'entre les fentes de leurs écorces. Ils demeurent pendant tout l'biver à la Caroline.

# LE FIGUIER A CEINTURE '.

Genre hee-fin , sous-sepre roitelel (Cavier.)

M. Brisson a douné eet olseau sous leuom de fiquier cendré du Canada; il a une tache jaune

ronnée d'or. \* M. Vicillot remarque que cet aseau n'est au nne va d'âge du figurer à tête cendrée.

<sup>2</sup> Ce figuier du Mississipi est un jeune de la fauvette cou-\* M. Vicillot considère cet obsess comme étant le male en habit d'été d'une espèce à inquelle li rapporte le figuier cou-ronné d'or, la fruvette ombrée de la Louisiane, le figuier grasset et le figuier du Mosissius.

sur le sommet de la tière et une bande blanche de chaque côté; le reste de la trète; de compa, les couvertures supérieures des altes pour corpa, les couvertures supérieures des alles sout d'un enrole ficoté; pesque noir : mais sou enmetère le plus apparent est une celature jaune qu'il porte eutre la poirtine et le ventre, qui sont toas deux d'un blanc varié de quedques petites teches brunes. Les grandes couvertures aupérieures des ailes sout terminées de blanc, et qui forme sur chaque aile deux bandes transversales blanches; les couvertures supérieures de la queue soul jammes; les pennes des ailes et de la queue soul jammes; les pennes des ailes et de la queue soul jammes; les pennes des ailes et de la queue soul jammes; les pennes des ailes et de la queue soul jammes; les pennes des ailes et de la queue soul jammes; les pennes des ailes et de la queue soul jammes; les pennes des lailes et de la queue soul jammes; les pennes des lailes et de la queue soul jammes; les pennes des lailes et de la queue soul jammes; les pennes des lailes et de la queue soul jammes; les pennes des lailes et de la queue soul jammes; les pennes des lailes et de la queue soul jammes; les pennes des lailes et de la queue soul jammes; les pennes des la lailes et de la queue soul jammes de la lailes de la lailes et de la lailes de

le bec est uoir ; les pieds et les ongles sont bruns.

La femelle ne diffère du mâle qu'ence qu'elle
est brune sur le dessus du corps, et que les couFertures supérieures de la queue ne sont pas
fanues.

## LE FIGUIER BLEU.

Genre bec-fin, sous-genre rojtelet. (Cuvier.)

Cet oiséquest le moucherolle bleu d'Edwards, Il avait été pris sur mer à huit ou dix lieues des côtes du sud de Saint-Domingue : mais il paralt, par le témoignage de cet auteur, qu'il a recu de Pensylvanie un de ees mêmesoiseaux ; ils varrivent au mois d'avril pour y séjourner pendant l'été : ainsi c'est un oiseau de passage dans l'Amérique septentrionale, comme presque tous les autres figuiers, dont le pays natal est l'Amérique méridionale. Celui-ci a la tête, tout le dessus du corps et les couvertures supérieures des alles d'un bleu d'ardoise ; la gorge et les côtés de la tête et du cou d'uu beau noir; le reste du dessous du corps blanchêtre ; les pennes des ailes et de la gueue noirâtres, avec une tache bianche sur les grandes pennes des alles ; le bec et les pieds sout uoirs; ils sont jaunes dans la planche euluminée : c'est peut-être uue variété ou uu changement de couleur qui est arrivé par aecideut dans cet individu qui n'a pas été dessiné vivant, et dout les petites écailles des pleds étaient enlevées.

#### LE FIGUIER VARIÉ:

Genre bec-fin, sous-genre roitelet. (Cuvier.)

M. Sloane a trouvé cet oiseau à la Jamaique, et M. Edwards l'a reçu de Peusylvanie, où il arrive au mols d'avril , se nourrit d'insectes , et passe l'été pour retourner aux approches de l'hiver dans les pays méridionaux du coutinent de l'Amérique. Il a le sommet de la tête blane; les côtés uoirs, avec deux petites bandes blanches; le dos et le cronpion d'un blanc varie de grandes taches uoires; la gorge uoire aussi; la poitrine et le ventre blancs, avec queignes taches noires sur la poitriue et les flaues; les grandes couvertures supérieures des ailes sout noires, terminées de blanc, ce qui forme sur chaque aile deux bandes trausversales blauches; les peunes des ailes sout grises et bordées de blanc sur leur côté intérieur; les peunes de la queue sont noires et bordées de gris de fer ; les latérales ont des taches blanches sur leur côté intérieur ; le bec et les pieds sont uoirs.

#### LE FIGUIER A TETE ROUSSE.

Genre bec-flu , sous-genre roitelet. (Cuvier.)

Cct oiseau a été envoyé de la Martivaigne à M. Aubry, curéd Saluk-Louis, Il a la tête reasse; la partie supérieure du oou est tout le dessus du corps d'un verd dioive; la sepore et la poitrine d'un jaune varié de taches longitudionise consess; le resté du dessous de cerps d'un jaune chiar sana teches, les couvertures supérieures des ailes et les pennes des ailes et de la queue sont brauces et bordées de vert d'oive; les deux pencies varieures de chaque coté de la queue ont leur côté intérieur d'un jaune chir; le bec est brau, et les pieds sont gris.

Il nous paraît que l'oiseau indiqué per le P. Feuillée, sous la dénomination de chloris erythrachlorides, est le même que celui-ci.» Il a, « selon cet auteur, le bec noir et pointu, aveu u « taut soit pen de bleu à la racine de la mandi-

bulc inférieure; son œil est d'un beau noir lui sant, et sou couronnement, jusqu'à son pare meut, est conleur de feuille-morte ou roux

jaune; tout sou parement est jaune moucheté
à la façou de nos grives de l'Europe; par de
petites taches de même coulenr que le couron-

- est noir, de même que son manteau; les plu mes qui les composent ont une bordure verte:
   les jambes et le dessus de ses pieds sont gris,
- les jambes et le dessus de ses pieds sont gris,
   mais le dessous est tout à fait biane mêlé d'un
   peu de jaune, et ses doigts sont armés de pe-
- tits ongles noirs et fort pointus.
   Cet oiseau voltige incessamment, et il ne se
- repose que lorsqu'il mange; son ebant est fort

## LE FIGUIER A POITRINE ROUGE.

Genre bec-fin, sous-genre roitelet. (Covier.)

Edwards a donné le mâle et la femelle de cette espèce, qu'il dit avoir reçu de Peasylvanie, o i ils ne font que passer au commencement du printemps, pour aller séjourner plus au nord pendant l'été. Ils vivent d'insectes et d'araignées.

Oct obsem a le sommet de la létée jaune, du blande de haque côté, et une petit bande ouire an dessons des yeux; le dessus du cou et les couvertaires subjerieures des alles sont noirlêtres; les plumes du dessus du corps et les pennes des ailes sont noires te hordées de vet d'olive; le hout de la poltrine et les e0tés du corps sont d'un nonge fonce; la gorge et le ventre sont blanchâtres; les grandes couvertures supérioures des ailes sont termicies de blanc, et qui forme sur chaque silled eux handes transversales blanches; le bec et les piedes sont noirs.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle n'a point de noir sur le derrière de la tête, ni de ronge sur la poitrine.

## LE FIGUIER GRIS DE FER

Genre bec-fin, sous-genre roitelet. (Cavier.)

C'est encore à M. Edwards qu'on doit la connaissance de cet oiseau. Il·a doané les figures du málle, de la femelle et du nid. On les trouve en Pensylvanie, où ils arrivent au mois de mars pour y passer l'été; ils retournent ensuite dans les pays plus méridionaux.

Ge figuier a la tête et tout le dessus du corps gris de fer; me hande noire de ebaque côté de la tête an-dessus des yeux: toût le dessous du corps est blanc; les ailes sont brunes; les den; pennes extérieures de chaque côté de la quéue sont blanches; la trojstème de chaque côté a une tache blanche vers son extérnité; elle est dans

le reste de sa longueur, ainsi que les autres pennes de la queue, de la même couleur que le dessus du coros : le bec et les pieds sont noirs.

La femelle ne diffère du mâle qu'en ce qu'elle n'a point de bandes noires sur les côtés de la tête.

tete.

In the continue of the continue of the continue of the rid diver les piete barre qui envelope les boutons des arbres, et avec le divert des plantes; le debords un des composé d'une mouse plate et gristire (lichen) qu'ils ramassent sur les rochers; estre la coheel lutrièrente du devret et la conche cutrièrente de mouses, se trouve une conche intermédiair de erin de chestu. La forma conche cutrièrente de mouses, se trouve une conche intermédiair de erin de chestu. La forma conche intermédiair de erin de chestu. La forma principal de la conche intermédiair, et erin de principal de la conche intermédiair, et erin de principal de la conche de la

Il nous parait qu'on doit rapporter à cette espèce l'oisean que l'on a indique ions la démonination de figuier à tête noire de Cayerne; cas il ne differe de l'oisean mêle dome le Telwards qu'en ce qu'il a la tête, les pennes des alies et celles du miliera de la quece d'un beau noir; ce qui ne nous parait pas faire une différence assez, grande pour ne pas les regarder comme deux variétés de la même espèce.

## LE FIGUIER AUX AILES DORÉES.

Genre bec-fin, sons-genre roitelet. (Cavier.)

Encoré un figuier de passage eu Pensylvanie, donné par Edwards. Il ne s'arrête que quelques jours dans cette contrée, où il arrive au mois d'avril; il va plus au nord, et revient passer l'hiver dans les elimats méridionaux.

Il a la tête d'un beau jaune, et une grande tache de eette-couleur d'or sur les couvertures supérieures des alies ; les obtes de la tête sont blancs, avec une large bande noire qui entoure les yeux; jout le dessus du corps, les alies et la quene sont d'un ecudré fonce; la gorge et la partie inférieure du cos sont oires; je reste du dessous din corps est blane; le bec et les pieds sont noirs.

## LE FIGUIER\*COURONNÉ D'OR\*.

Geore bec-fin, sous-genre rollelet. (Cuvier.)

Nous adoptons cette dénomination, couronné d'or, qui a été donnée par Edwards à cet olson dans la description qu'il a faite du mâle et de la femelle. Ce sont des oiseaux de passage en Pensylvanie, où ils arrivent au printenpa pour n'y séjourner que quelques jours, et passer de la plus au nord, où ils demeurent pendant l'été, d'où ils reviennent avant l'hiver pour regazore les pays chauds.

Ge figuier a sur le sommet de la tête une tache ronde d'une belle couleur d'or; jes côtés de la tête, les alles et la queue sont nolra; la parties supérieure di cou, je dos et la potôtire sont d'un blen d'arloise tucheté de noir; je eroupion et les côtés du corps sont jannes, avec quedques taches noires; tout le dessous du corps est blauchet, jes grandes couverbures supérieures des alles sont terminées de blaux, ce qui forme sur alles sont terminées de blaux, ce qui forme sur ches; le bec et les noides son noireits blauchets; le bec et les noides son noireits blauteurs; le bec et les noides son noireits.

La femelle ne diffère du mâle qu'en ce qu'elle est brune sur le dessus du corps, et qu'elle n'a point de noir sur les côtés de la tête ni sur la poîtrine.

# LE FIGUIER ORANGÉ.

Genre bec-fin, sous-genre roitelet. (Cavier.)

Cette espèce est uouvelle et se trouve à la culture, d'ou elle nous a été envoyée pour le Cabinet. L'oisean a le sommet et les côtes et le date le tête, la gonge, les côtés et le désous du con d'une belle couleur orangée, avec deux petites bandes brames de chaque côté de la tête; tout d'un bran rougedite; les couvertaires supérierse des alles sont variées de noire et de blanc; la politine est jaunditre aussi blen que le ventre; les pennes de la queue sont noires et bordées de jaunditre; le bec est noir, et les pictis sont jaunes.

#### LE FIGUIER HUPPÉ

Genre bec-fin , sous-genre roitetet. (Cuvier.)

Cette espèce se trouve à la Guiane, et n'a été Indiquée par aucun naturaliste. Il paralt qu'elle est sédentaire dans cette contrée ; car on v voit cet oiseau dans toutes les saisons. Il habite les lleux découverts, se nourrit d'insectes et a les mêmes habitudes naturelles que les autres figulers. Le dessous du corps dans cette espèce est d'un gris mélé de blanchâtre; et le dessus d'un brun trace de vert. Il se distingne des antres figuiers par sa huppe, qui est composée de petites plumes arrondies, à demi relevées, frangées de blanc, sur un fond brun noirâtre, et hérissées jusque sur l'œil et sur la racine du bee. Il a quatre pouces de lougueur en y comprenant celle de la quene. Son bec et ses pieds sont d'un brun jaunâtre.

## LE FIGUIER NOIR.

Genre bec-fig , sous-genre roitetet, (Cavier.)

Une autre espèce qui se trouve également à Cayenne, mais qui v est plus rare, est le figuier noir, ainsi désigné parce que la tête et la gorge sont enveloppées d'un noir ani se prolonge sur le haut et les côtés du cou, et sur les ailes et le dos jusqu'à l'origine de la gnene; ce même noir reparaît en large bande à la pointe des pennes, qui sont d'un roux bai dans leur pre mière moltlé; un trait assez court de cette même couleur est tracé sur les six ou sept premières pennes de l'aile vers l'origine, et les côtés du cou et de la poitrine; le devant du corps est gris blanchâtre; le bec et les pieds sont d'un brun jaunâtre. Au reste, ce figuier est nn des plus grands, car il a près de cinq pouces de longueur.

#### LE FIGUIER OLIVE.

Genre bec-fin, sous-genre roitelet. (Cuvier.)

Encoreunautre figuier qui se trou ve à Cayenne assez communément, et qui y est sédentaire. Nous l'avous nommé figuier olive, parce que tout le dessus du corps et de la tête sont de vert

Ce fignier couronné d'or, sylvia coronata, doit étre réum avec le fignier à cointure, la fauvetle ombrée, le figuier grasset et aussi le figuier de Mississpi, leopéret considér à tort par M.de Montbeillard comme une variété de son figuier à êtle jance.

Cet oiseau est placé par M. Vieillot dans le genre et dans la division des gobe-mouches

d'olive, sur un fond brun; cette même couleur ollve perce encore daus le brun noirâtre des pennes des alies et de la queue; la partie de la gorge et de la poitrine jusqu'au veutre est d'un jaune clair. Cest aussi un des jius grands fipulers, car il a près de cinq pouces de longueur

# LE FIGUIER PROTONOTAIRE. Genre bee-fin , sous-genre roitelet. (Cuvier.)

Ou appelle ce figuire à la Louisiane prodonotaire, et nous lul conservons ce nom pour le distituguer des autres. Il a la tête, la gorge, le cou, la poitrine et le ventre d'un beau jaune jonquille; le dos olivâtre; le crouplon cendré; les couvertures inférieures de la queue blanches; les pennes des ailes et de la queue blanches; les pennes des ailes et de la queue roirêtres et cendrées; le beet les picts noirs.

Iudépendamment de ces vingt-neuf espèces de figuiers qui sont toutes du uouveau continent, il paraît qu'il ye na encore cinq espèces ou variétés dans la seule contrcé de la Louisiane, dont on peut voir les individus dans le cabinet de M. Mauduit, qui lui ont été apportés par M. Le Beau, médecin du Rol à la Louislane.

## LE FIGUIER A DEMI-COLLIER.

Genre bec-fin, sous-genre roitelet. (Cuvier.)

Ce petit olsenu est d'un cendré très-clair sons la gorge et tout le dessous du corps, avec un demi-collier jaunâtre sur la partie Inférieure du con. Il a le dessus de la tête olivâtre tirant au taune ; une bande cendrée derrière les veux : les convertures supérieures des ailes sont brunes, bordées de jaune ; les grandes pennes des ailes sont brunes, bordées de blanchâtre, et les pennes movennes sont également brunes, mais bordées d'olivâtre et terminées de blane; le ventre a une teinte de jaundtre; les pennes de la queue sont cendrées ; les deux intermédialres sans aucun blane ; les quatre latérales de ehaque côté bordées de blanc sur leur côté intérieur ; toutes dix sout pointues par le bout ; le bee est uoirâtre en dessus et blanchâtre en dessous. L'oiseau a quatre pouces et demi de longueur; la queue, vingt-une lignes; elle depasse les ailes pliées d'environ dix lignes. Les pieds sont noiratres,

#### LE FIGUIER A GORGE JAUNE.

Genre bec-fin , sous-genre roitelet. (Cuvier.)

Cette trente-unième espèce est un figuier dont la gorge, le cou, le baut de la poitrine sont jauues ; seulement le baut de la poitrine est un peu plus rembruni, et le reste du dessous du corps est roussêtre tirant au faune sur les couvertures inférieures de la queue. D a la tête et le dessus dn corps d'un olivatre brun : les petites couvertures inférieures des ailes sont d'un jaune varié de bruu, ce qui forme une bordure jaune assez apparente; les peunes des alles sont brunes; les movennes sont bordees d'olivâtre, et les grandes d'un gris elair, qui, s'éclairelssant de plus eu plus, devient blane sur la première penne; celles de la queue sont brunes bordées d'olivâtre: le bec est brun en dessus, et d'un brun plus clair en dessous ; les pieds sont d'un brun iaunatre.

#### LA FIGUIER BRUN OLIVE.

Genre bec-fin, sous-genre roitelet. (Cuvier.)

Ce figuier a le dessus de la tête, du cou et du eorps d'un brun tirant a l'olivâtre; les couvertures supérieures de la queue, couleur d'olive ; la gorge, le devant du cou, la poitrine et les flancs sont blanebâtres et varies de traits gris ; le ventre est blanc jaunâtre; les couvertures inférieures de la queue sont tout à fait jaunes ; les couvertures supérieures des ailes et leurs pennes movennes sont brunes, bordées d'un brun plus clair et terminées de blanchâtre; les grandes pennes des ailes sont brunes bordees de gris clair; les pennes de la queue sont aussi brunes. bordées de gris clair, avec une teinte de jaune sur les Intermédiaires; les deux latérales de chaque côté ont une tache blanche à l'extremité de leur côté intérieur, et la première de chaque côté est bordée de blane; le bec est bruu en dessus et d'un brun plus clair en dessous; les pieds sont bruns1.

## LE FIGUIER GRASSET 2.

Genre bec-fin, sous-genre roitelet. (Cuvier.) Cet oiseau a le dessus de la tête et du corps

d'un gris foncé verdâtre, ou d'un gros vert d'o-

de sa fauvette à gorge grise.

2 M. Viciliol regarde ce grasset comme ne différant pas

live, avec une tache jaune sur la tife et des traits in omis sur le coppe, je cruupion et jaune; la gonge et le dessous du cou sont d'une couleur roussitre, à travers de laspetile perce fecondré foscé du fond des plumes; je reste du dessous du tes sont prunes, prodée extérieurement de gris et, latéreurement de blanchâtre; les pennes de la queue sont horizes bourdes extérieurement et termines de gris; les pennes de la queue sont horizes bourdes de gris; les quatre pennes sufernies out une tache blanche vers pennes de la comment de com

## LE FIGUIER CENDRÉ

A GORGE CENDRÉE 1.

Genre bec-fin, sous-genre roitelet. (Cuvier.)

Ce figuer a la tête et le dessus du corps cendrés ; la gorge et tout le dessus du corps d'un cendré plus elair; les pennes tès alles sont cendrées, bordées de blanchêtre; les pennes de la queue sout noires : la premiere de chaque côté est presque toute blanche; la seconde penne est molté blanche du côté de l'extrenité; la troiseme est seulement terminée de blanc : le bec est, noire d'essus, et rise, and essus.

Ces figuiers s'appelleut grassels à la Louisiane, parce qu'ils sont en effet fort gras. Ils se perchent sur les tuliplers, et particulièrement sur le magnolia, qui est une espece de tulipler touiours vert.

#### LE GRAND FIGURER

DE LA JAMAIQUE.

Genre bec-fin , sons-genre rottelet. (Cavier.)

M. Edwards est le premier qui ait décrit cet obseau sons le nom de rossignol d'Amérique, mais ce n'est point un rossignol, et il a tous les caractères des figuiers avec lesquels M. Brissou a eu raison de le ranger. La partie ampérieure du bec est noirâtre; l'inférieure, couleur de chair; le dessus du dos, de la tête et de alies est d'un brun obseuvement teint de verdâtre; les bords septiment de la lier de verdatre de la lier de verdatre les de la lier de verdatre les bords

spectuoene et ut igner a cetaure, où inquier contonne d'or, du figuier du Mississipi et de la fauvette ombrée de la Lonisiane; c'esl, dit-ll, un individu sous son plumage d'aulorine. des pènnes sont d'un jaune verditre plus clair; me conleur orangé rèque au-dessous du corps, de la gorge à la queue; les couvertures inférieurs res de l'aile, et toutes celles de la queue, ainsi que les barbes intérieurse de ces pennes, sont de la même couleur. De l'angle da bee un trait noir passe par l'oil, un autre s'étend dessous; entre deux, et au-de-sous l'orangé forme deux bandes; le piede et les doigts sont noiratres. Uséreux et à per pèrs grand comme le rougegeme et un peu mohas gros. M. Edwards remature de la comme de l'angle de la desouse, dans son l'aborte naturelle de la lémaique (tone II., pog. 209), appelle le lersus suivers, ailum suspendens.

Nous ne pouvons nous dispenser de parler lei de trois oiseaux que nos nomenclateurs ont confondus avec les figuiers, et qui certainement ne sont nos de ce geure.

Ces oiscaux sont: 1º le grand figuier de la Jamaique, donné par M. Brisson dans son Supplément, page 101. Il differe absolument des figuiers par le bec.

2º Le figuier de Pensylvanie (idem, page 202), qui differe aussi des figulers par le bec, et paraît être du même genre que le précédent.

3º le grand figuier de Madagaseur (Ornithologle du meine nuteur, tome III, page 483), qui a plutôt le bec d'un merle que celui d'un figuier.

## LES DEMI-FINS.

Il ne faut que comparer les oiseaux des deux continents, pour s'apercevoir que les espèces qui ont le bec fort et vivent de grains sont aussi nombreuses dans l'ancien qu'elles le sont peu dans le nouveau, et qu'au contraire les espèces qui ont le bec faible et vivent d'insectes sont beaucoup plus nombreuses dans le nouveau continent que dans l'ancien; en quoi l'on ne peut s'empécher de reconnaître l'influence de l'homme sur la nature; car c'est l'homme qui a créé le blé et les autres grains qui font sa nourriture; et ce sont ces mêmes grains qui ont visiblement multiplié les espèces d'oiseaux granivores, puisque ces especes ne se trouvent en nombre que dans les pays cultivés, tandis que dans les vastes déserts de l'Amérique, dans ses grandes forets, dans ses savanes immenses, où

grandes forêts, dans ses savanes immenses, où • C'est le mascicapa madagazzarienzis, Lath., on mouchreolle lie-tie de M. Vientos, onema qui n'est connu que par celle description de Brisson.

54.

Ce figuier, suivant M. Vicillot, est un jeune du figuier gris de fer.

la nature brute, par cela même qu'elle est indépendante de l'homme, ne produit rien qui ressemble à nos grains, mais seulement des fruits, de petites semences et une énorme quantité d'insectes, les espèces d'oiseaux insectivores et à bec faible se sont multipliées en raison de l'abondance de la nourriture qui leur convenait : mais dans le passage des oiseaux à bec fort aux oiseaux à bec faible, la unture, comme dans tous ses autres ouvrages, procède par gradations insensibles; elle tend à rapprocher les extrêmes par l'artifice admirable de ses puances, de ses demi-teintes qui déroutent si souvent les divisions tranchées de uos méthodes. La classe des demi-fins est une de ces nuances : c'est la classe intermédiaire entre les oiseaux à bec fort et ceux à bec fin. Cette classe existe de temps immémorial dans la nature, quoiqu'elle n'ait point encore été admise par aucun méthodiste 1 : elle comprend, parmi les oiseaux du Nouveau-Monde, ceux qui ont le bec plus fort que les pipits, mais moins que les tangaras; et parmi les oiseaux de l'ancien continent, ceux qui ont le bec plus fort que les fauvettes, mais moins que la linotte. On pourrait done y rapporter non-seulement la calandre et quelques alouettes, mais plusienrs espèces qui n'ont été rangées dans d'autres classes que parce que celle-ci u'existait pas cucore. Enfin les mésanges feront la nuance entre ces demifins et les becs faibles, parce que bien qu'elles aient le bec fin, et par consequent faible en apparence, cependant on jugera qu'elles l'ont assez gros si on le compare a sa très-petite longueur, et parce qu'elles l'ont en effet assez fort pour easser des noyaux et percer le crâne d'un oiseau plus gros qu'elles, comme on le verra dans leur bistoire.

4 Lorsque l'on commençait d'imprimer cet article, je me snis apercu que M. Edwards, dans son catalogue d'oiseaux, etc., qui est à la lin du septiéme volume, a rangé parmi ceux qui ont des bees d'une épasseur moyenne les oiseaux sui-

8º Son oisean écarlate, qui est notre scarlate. 2º Son oisean rouge d'été, qui est notre preneur de mon-

5º Son manakin an visage blanc, oui est notre demi-fin à huppe et gorge blanches.

4º Son moineau de buisson d'Amérique, qui est notre ba-8º Son rouge-queue des Indes, qui est notré petil noir au-

6º Sa moucherolle olive, mi est notre gobe-mouche olive.

7º Son mangeur de vers, auquel nous avons conservé ce

# LE DEMI-FIN

MANGEUR UE VERS.

Genre bec-fig, sous-genre roiteiet. (Cuvier.)

Cet oiseau est tout différent d'un autre mangeur de vers dont parle M. Sloane, et qui est non-seulement d'un autre climat, mais encore d'une nature différente. Celui-ci a le bec assez pointu, brun dessus, couleur de chair dessous; la tête orangée, et de chaque côté deux bandes noires, dont l'une passe sur l'œil même, i'autre au-dessns, et qui sont séparées par une bande jannâtre, au delà de laquelle elles vont se réunir près de l'occiput; la gorge et la poitrine aussi d'une couleur orangée, mais qui s'affaiblit en s'éloignant des parties antérieures, et u'est plus que blanchâtre sur les couvertures inférieures de la queue; le dessus du cou, le dos, les ailes et la queue d'un vert olivâtre foncé; les couvertures inférieures des ailes d'un blanc jaunatre ; les pieds couleur de chair.

Cet olseau se trouve dans la Pensylvanie; il y est connu pour oiseau de passage, ainsi que toutes les espèces à bec fin et anelques espèces a bee fort. Il arrive dans cette province au mois de juillet, et prend sa route vers le Nord; mals on ne le voit point reparaître l'automne en Pensylvanie, uon pius que tons les autres oiseaux qui passent au printemps dans la même contrée. Il faut, dit M. Edwards, qu'ils repassent vers ie Sud par un autre chemin derrière les montagnes. Sans doute que dans cet autre chemin ils trouvent en abondance les vers et les insectes qui leur servent de nourriture.

Le mangeur de vers est un peu pins gros que la fauvette à tête uoire.

## LE DEMI-FIN NOIR ET BLEU.

Genre bec-fig, sous-geure roitelet, (Cuvier.)

M. Kælreuter, qui a le premier décrit cet oiseau, le doune comme une espèce fort rare venant des Indes. Il nons apprend qu'il a le bec plus long et plus menu que les pinsons, et par conségnent il doit se rapporter à la classe des demi-fins.

A l'exception du bec qui est brun, et des pleds qui sont bruns aussi, mais d'une teinte moins foncée, cet olseau n'a que du noir et du bleu dans son plumage; le noir régne sur la gorge, la base de l'aile et la partie antérieure du dos, où il forme un demi-cercle, dont la convexité est tournée du côte de la queue; il y a outre cela un trait noir qui va de chaque narine à l'œil du mrême côté; les pennes des alles sont noirâtres bordées de bleu, et ce bord est plus large dans les moyennes; tout le reste du plumage est bleu changeant, avec des relites de couleur eui vreuse.

La grosseur de ce demi-fin est à peu près celle de la grande finotte; son bec a cinq lignes et demie de iong, et sa queue est composée de douze pennes égales.

#### LE DEMI-FIN NOIR ET ROUX.

Genre bec-fin, sous-genre roitelet. (Cuvier.)

M. Commerson a vu cet olevata à Buenos-Ayres. Il a toult dessus de la tiète et du corps, depuis la base du bee jusqu'un bout de la queud'un noir décels je, la gorge, le d'eaut de cou et d'un noir décels je, la gorge, le d'eaut de cou et bance entre le Cout et les yeux, à la naissance de la gorge, au milien du ventre, et la base des ailles et à l'extrémité des penues extérieures de la queue; le bee et moistre; le la naissa sont trèe-pres de sa base, à d'emi recouvertes par les pettes plumes; l'iri marron i, la pupille d'un dete moristre; la laugue trisequaliter, son d'islete moristre; la laugue trisequaliter, son d'isfort de tous.

M. Commerson, déterminé sans doute par la forme du bec qui est un peu efflé, marque la place de cet oiseau entre les pinsons et les oiseaux à bec fin; et c'est par cette raison que je 'l'ai magé avec les demi-lins, le nom de pinson pouvant lui convenir, saivant M. Commerson lui-méme, qui expendant le lui adonué faute d'autre. Il est à peu près de la grosseur de la linotte.

Longueur totale, cinq pouces deux tiers; bee, cinq lignes; queue, vingt-six lignes: elle est composée de douze pennes, et dépasse les ailes de vingt lignes; ies ailes ont seize à dix-sept pennes.

#### LE BIMBELÉ

OU LA PAUSSE LINOTTE.

Genre bec-fin, sous-genre roitelet. (Cuvier.)

Je dots la connaissance de cet ofseau de SaiutDomingue à M. le chevalier Lefebyre Deshayes,

qui a non-seulement un goût éclaire, mais un zele très-vi pour l'histoire naturelle, et qui joint à l'art d'observer le talent de dessiuer et même de prindre les objects. M. e chevalier Deshayes m'a envoye, entre autres dessius coloriés, etait du bimbété, ains imome per les Nègres, qui, lui trouvant quetques rapports avec un oisean de leur pays, lui encat douné le mon. Mais il est probable que ce non n'est pas mienx applique de leur pays, lui de sit de question, m'ais il est probable que ce non n'est pas mienx applique de loven de la colorie de la colorie de la louise de la colorie de la louise de la colorie de la louise de la la forme du hec. Il est conserve expendant et la forme du hec. Il est conserve perceladar la forme du hec. Il est conserve possible sous lecquest la lot connu dans son pays.

Sou chant n'est ni varié ni britlant; il ne roule que sur quatre ou einq notes : malgré cela on se pinit à l'entendre , parce que les tons en sont pleins, doux et moelleux.

Il vit de fruits et de petites graines; il se tient assez volonites sur les palmers, et fait son nud daus l'espece de ruche que les oiseaux palmistes et autres forment sur ces arbres, al l'endroit d'ou sor le pediente qui soutient la grappe. La femelle ne pond que deux ou trois œufs, et c'est peut-être une des, anues pourquoi les binnbelés sont si rarres. Leur piumage est encore moins britlant une

ieur chant : ils ont la gorge, le devant du cou, la poitrine et le haut du ventre d'un blanc sale teinté de jaune ; les jambes, le bas-ventre et les couvertures inférieures de la queue d'un jaune faible; les flancs d'un gris fouce; toute la partie supérieure d'un brun plus foncé sur la tête, plus clair sur le dos; le croupion et les convertures supérieures de la queue d'un vert olivâtre ; les pennes et couvertures supérieures des ailes, et les pennes de la queue brunes, bordées extérieuremeut d'une couleur plus claire; les deux paires les plus extérieures des penues de la quene, bordées intérieurement d'une large bande de blanc pur vers leur extrémité; la face inférieure de toutes ces pennes d'un gris ardoise; l'iris d'un brun clair.

Le bimbelé pese un peu moins de deux gros et demi.

a Longueur totale, cinq pouces: bce, sept lignes, très-pointu; narines fort oblongues, surmontées d'une protubérance; vol, sept pouces; dis-huit pennes à chaque alic; queue, environ dix-huit lignes, composée de douze pennes à peu près égales: elle dépasse les alies d'euviron un pouce.

#### LE BANANISTE!

Nous avons vu parmi les pinsons un oiseau de la Jamaique appelé bonana, qu'il ne faut pas confondre avec celni-cl. Le bananiste est beaucoup plus petit; son plumage est différent; et quoiqu'il se plaise sur le même arbre appelé bonana ou bananier, il a probabiement aussi des mours différentes : c'est ce qu'on pourrait déelder, si eelles du bonana de M. Sloane étalent aussi hien connues que celle de l'oiseau dont il est question dans eet article, et dont M. le chevalier Lefebyre Deshayes nous a euvoyé la descrintion. la figure coloriée et tout ce que nous en dirons. Il se trouve à Saint-Domineue : les Nègres assurent qu'il suspend son nid à des lianes. On le volt souvent sur les bananiers, mais la banane n'est point sa seule nourriture, et plusieurs autres olseaux s'en nonrrissent comme lui; en sorte que le nom de bananiste, il faut l'avouer, ne le caractérise pas sufilsamment ; mais j'ai cru devoir lui conserver ce nom, sous lequel il est connu généralement à Saint-Domingue.

Le binamiste a le beu un peu courbé, fort pointe et d'une grosseur moyenné, éconume sont les bees des démilins. Ontre les hames, il se riouvril d'oranges, de circivalles, d'avocates et méme de parayers con n'est pas blem et s'il imança massi des graines ou des inserters, tout ce qu'on sait, c'est qu'il ne s'est trouvré au vestige d'inserters in de graines dans l'estomac de cettu qu'on a ouvert. Il se tieut dans les hamentes, dans les termines friches et couverts de ballers; il vole per autust de par bends; som annerées, dans les termines friches et couverts de ballers; il vole per autust de par bends; som on ramage est peu varie; c'est, pour ainsi dire; ance continuité de cadences plus ou moins apsuvées sur le même ton.

Qualque le hannaiste vois blen, M. Ic ebersalier Pashayas le trouve trop délicite tritop faible pour soutenir les grands voyages, et pour supporter la temperitur des pays septorifosmux; d'orî il conclut qué c'est no obsens budigiene du nouverna confinent. Il a le dessus temper d'un nouverna confinent. Il a le dessus temper de partiporter de la compartica de la compartica de la combrum sur la queue en disso faccés que celles des alles, et terminées de blanc; les alles marquées dans teur milleu d'une tache blanche; des

espèces de sourcila blancs; les yeux sur une bande noire qui part du bec et va se perire dans in couleur sombre de l'occiput; la gorge gris candri; la pottrue, le ventre de tercupion d'un Jaune tendre; les fiancs, les cuisses et les convertres inférieures de la gueuc, varirés de Jaune clair et de gris; quelque-s unes des couvertures supérieures blanches et or cleantair la quence; la partie antiérieure des époules d'un beau jaune; le be entre les plots gris ardoise.

Longueur totale, trois pouces huit lignes; bee, quatre lignes; narines larges de la forme d'un croissant renvecés, aurmonées d'une protubérance de même forme, mais en seus contraire; langue pointue; tarea, sept lignes; vol, six pouces; alles composées de dix-sept pennes; queue, quatorze à quinze lignes: elle déposse les ailes d'en viton sept à huit lignes.

#### LE DEMI-FING

## A HUPPE ET GORGE BLANCHES.

Tout ce que M. Edwards nous apprend de cet oiseau qu'il a dessiné et fait connaître le premier, c'est qu'il est originaire de l'Amérique méridionale et des lles adjacentes, telles que celle de Cavenne. Sa huppe est composée de niumes bianches , longues, étroites et pointues, qui sont couchées sur la tête dans l'état de repos, et que l'oiseau relève lorsqu'il est agité de quelque passion. Il a la gorge blanche, bordec d'une zone noire qui va d'un œil à l'autre ; le derrière de la tête, le devant du cou, la poitrine, le ventre, le crouplon, les pennes de la queue, leurs couvertures tant inférieures que snperieures, etles couvertures inférieures des alles, d'un orangé plus ou moins éclatant ; le baut du dos, le bas du cou joignant les pennes des ailes, leurs couvertures supérieures et les jambes, d'un cendré foncé tirant au bleu plus ou moins ; le bee nolr, droit, assez pointu et d'une grosseur moyenne; les pieds d'un janne orangé.

Longueur totale, cinq pouces et un quart; bee, huit à neuf lignes; tarse, dix lignes; le doigt extérieur adhérent dans presque toute sa lon-

<sup>4</sup> Cel oisean, qui a th'ph été décrit sons le nom de plumet blanc, est le type el la scule capico du gonre pithys de Bl, Veillot.
M. Gurière le place drass la section de ses plen-grécèbers he ce drout et crête qui se foui remarquer par des huppes de plannes

M. Vicillol dil que cel oiseau est en double emploi dans les ouvrages d'Ornithologie. Suivant loi, c'est le même que le sucrier ou guil-guil de Saint-Domingue.

gueur au doigt du milieu ; la queue composée " avons placé les oiseaux a bec demi-fin entre ent de douze pennes : elle depasse les ailes de buit et les figuiers, desquels ils different encore en a dix lignes.

#### L'HABIT-UNI.

#### Genre bec-fin , sous-genre roitelet. (Cavier.)

V. Edwards se plaint eu quelque sorte de ce que le plumage de cetoisen act try simple, e ce que le plumage de cetoisen act try simple, e trop monotone, et n'a neura accident par lequel on paisse le caractéries: e le caractéries lei par cette simplicité même. Il a une espèce de aupuchos cendré ilimat un persur ever, freque les aupuchos cendré ilimat un persur ever, freque le courre la tête el le cou; tout le dessus du corps, compris les ailes et la quere, et un brun îr rosssătre, its punnes eradrées ru dessous; le bec noir et les piedes bruns.

Cet oiseau est de la grosseur de la fanvette de haie; mais III n'est pas de la même espéce, quoique M. Edwards lui en ait donné le nom; car il avoue expressement qu'il a le bec plus épals et plus fort que cette fauvette. On le trouve à la Jamaique.

#### LES PITPITS 1.

Quolque ces oiseanx ressemblent beancoup anx figuiers, et qu'ils se trouvent ensemble dans le nouveau continent, ils different néanmoins assez les uns des autres pour qu'on puisse en former deux genres distincts et séparés. La plupart des figuiers sont voyageurs : tous les pitpits sont sédentaires dans les elimats les plus éhauds de l'Amérique. Ils demeurent dans les bois et se perchent sur les grands arbres, au lieu que les figuiers ne fréquentent guère que les lieux découverts, et se tiennent sur les buissons ou sur les arbres de moyenne hauteur. Les pitpits ont aussi les mœnrs plus sociales que les figuiers ; ils vont par graudes troupes et ils se mélent plus familièrement avec de petits oiseaux d'espèces étrangères : Ils sont aussi plus gais et plus vifs et toujours santillants ; mals indépendamment de cette diversité dans les habitudes naturelles, il y a aussi des différences dans la conformation; les pitpits ont le bec plus gros et moins estilé que les figuiers, et e'est par cette raison que nous

<sup>4</sup> Cavier place ess prisis elsenarz, qu'il nomme doceis, dans râmille des conirostres. Ils différent des figuiers par leur live plus gros à la base et moins effié. N. Viellot, qu' en forme la dernière section de ses fauvettes, leur réunit pluseurs fautes de Monthélium. avons place les oiseaux a bre demi-fin entre enve et les figuiers, desqués lis différent encore en ce qu'ils ont la queue coupée enrrément, tandis que tous les figuiers l'out un peu fourehue. Ces deux caractères du bec et de la queue sobitassez marqués pour qu'on doive séparer ees oiseaux en deux genres.

Nous commissons cinq espèces dans celul des pitplits, et toutes einq se trouvent à la Guiane et au Brésil, et sont à peu près de la même grandeur.

# LE PITPIT VERT . Les pitpits sont en général à peu près de la

grandeur des figuiers, mais san pre plus gros : lis ont quartrepources d'entil ou cliup ponces de longueur. Cciul-ci, que nous appeions le pizipi rert, n'a que la tête et les petits convertures supérieures des alies d'un besa bleu, et la gorge d'un gris belautre, mais tout le reste du corps et les grandes convertures supérieures desailes sont d'un ver billant; les peames dess alies sont brunces é bordées extérieurement de vert; celles de la queue sont d'un vert plus obseur; le bee est brune et les pieds sont gris. On le troiuve assez communément à Cavenne.

## LE PITPIT BLEU.

Genre cassique, sous-genre pitpit. (Curier.)

Le pitjit bleu est aussi eommun à la Guine que le pitjit vert. Il est à peu près de la même grosscur; cependant il forme une espece séparée qui a même des variétés. Il a le frout, les côtés dela tête, la partie antièrience du dos, les alies et la queue d'un beau noir; le reste du plumage est d'un beau bleu; le bec est noiritire et les pieds sont gris.

## VARIÉTÉS DU PITPIT BLEU.

Une première variété du pitpit bieu est l'oisean qu'Edwards a donné sous le nom de manatin bieu, ear il ne différe da pitpit leu qu'en ce qu'il a la gorge noire, et que le front, ainsi que les côtés de la tête, sont bieus comme le reste du corps.

<sup>1</sup> M. Vieillot regarde ent oiseau comme étant une variété du sulvant dans l'une des deux premières années. Une seconde variété de cette même espèce est l'oiseau qui est représenté dans les planches entuminées, n° 660, fø. 1., édition In-4°, sous la dénomination de pipit bleu de Cayenne, qui ne differe du pitpit bleu qu'en ce qu'll n'a pas de noir sur le front ni sur les côtes de la tête.

Nous sommes, obligés de remarquer que Mestisone, argardé Toissen du Mestispee, donné par Fernandes sous le nom d'élotolet, comme un pittip beu : mais nous ne voyons pas sur quoi il a pu fonder cette opinion; car volei tout ce qu'il en a dit : L'Echotolet est à peine de la grandour du chardonner : il et l'a balbite et montagnes de l'ettocette, et consumer : il et la balbite et montagnes de l'ettocette, est chief un et l'est pas manusés à mangre; il l'as point de chant, et c'est par cetteraison qu'on ne l'étète y pas dans les masions. « On volt bleu que par une pareille indication, il n'y a pas plus denians on de dice que et oisseux du Nestyue est inservaire de cet oisseux du Nestyue est nie.

## LE PITPIT VARIÉ.

pitpit qu'un olseau d'un autre genre.

Genre tangara, sous-genre tangara proprement dit. (Cuvier.)

Octobeen se trouve à Suriann et à Cayenn. In a feront de couleur d'aigue-maire; le dessus de la tête et du cou et le dos d'un beun voir; le compoin vet doir, le sogre d'un bleu voiet; la partie inférieure du cou et la potitrie variées comparent pour le la poutrie variées de la queue, et les petites couvertures du dessus des ailes auto liveus; les grandes convertures du dessus des ailes auto liveus; les grandes convertures et les pennes des ailes et celles de la queue sont incre, bordées de bieu; la mandible supérieure de be est brune; l'Uniférieure est blanchatre; le poides sont cendrés.

## LE PITPIT A COIFFE BLEUE.

Genre cassique, sous-geure pitpit. (Cuvier.)

Cette espèce est nouvelle et se trouve comme les autres à Capenne. Nous l'appelons pitpit à coiffe bleue, parce qu'il a une espèce de coiffe ou de cape d'un beau bleu brillant et foncé, qui qui prend au front, passe sur les yeux et s'étend jusqu'au milleu du dos; il y à seufement sur le sommet de la tête une tache bleue longitudinale:

li est remarquable par une raie blancho qui commence au milieude la poitrine et va en s'élargissant jusque dessous la queue; le reste du dessous du corps est bleu; le bec et les pieds sont noirs.

#### LE GUIRA-BERABA 1.

Genre cassique, sous-genre pitpit. (Cuvier.)

Cet oissen, douné par Marcgarve, me parait terr du greure des piples, quotique sa description ne solt pas sasce complète pour quiere. Il sest grand comme le chardonneret; ce qui recède te stig rand comme le chardonneret; ce qui recède ta tille ordinarie. Se figuires et même un peu celle des pițils, qui commounément sont, plus group que les giuleres. Il ai el densus de la téte, le cou, le dos, les alles et la queue d'un vert clair; la gogen noire; le trest dui dessous du corps et le croupion d'un jaune doré; quelques pennes des ailes sont brunes à leur extremité; le bee est droit, aigu et jaune avec un peu de noir sur la madibles un permer ; le pieles sont bruns.

Nous observerous que M. Brisson a confondi ceti seua vue cetil que Fison a dome sous le num de guira perza, quoique ce soient certainement deux oiseaux différents : car le guira-perza de Pison a le plumagecentierement de couper d'ox, a l'exception des alles et de la queue qui sont d'un vert clair; et il est de plus tacheté comme l'étourneus sur la potrine et le ventre. Il n'y a qu'à comparer ces deux descriptions pour voir évidenment que le guira pera de Fison trèst pas le même celan que le guirar per de manier de la comme l'étourneur que le guira per de manier nom prira, mei, qu'il sont secliement le moite en manier com prira, mei, qu'il sont secliement de moite en prira, per qu'il est de la contra de l'incrette, ce qui prouve encore qu'il as sont pas de la même essere.

# LE POUILLOT,

(LE BEC-FIN POUILLOT OU LA FAUVETTE POUILLOT A VENTRE JAUNE.)

Genre bec-fin , sous-genre roitelet. (Cuvier.)

Nos trois plus petits oiseaux d'Enrope sont ie roitelet, le troglodyte et le pouillot. Ce der-

<sup>4</sup> M. Vieillot croit qu'on doit rapprocher cet oisean de celui qu'il nomme némoile à norge jame, qui est le faugara migricollis; et le tangara réire de la planche enluminée de Bollon, h. 730, fig. 4, édit, in-4\*. nier, saus avoir le corps plus gros que les denx autres. l'a seulement un peu plus allongé ; e'est la tournure, la taille et la figure d'un petit figuier ; car le pouillot parait appartenir à ce geure deià si nombreux : et , s'il ne valait pas infiniment mieux donner a chairue espèce son nom propre, des qu'elle est bien connue, que de la confoudre dans les appellations genériques, on pourrait nommer le pouillot petit fiquier d'Europe; et je suls surpris que quelque nomenelateur ne s'en soit point avisé. Au reste, le nom de pouillot, comme celui de poul donné au roltelet, parait venir de pullus, pusillus, et désigne également un oiscau très-petit.

Le pouillot vit de mouches et d'autres petits iusectes; il a le bee grêle, effilé, d'un brun luisant en dehors, jaune en dedans et sur les bords'. Son piumage n'a d'antres couleurs que deux teintes faibles de gris verdâtre et de blane jaunâtre : la première s'étend sur le dos et la tête ; une ligne jaunâtre, prise de l'angle du bec, passe près de l'œil et s'étend sur la tempe; les pennes de l'aile, d'un gris assez sombre, ont, comme celles de la queue, lenr bord extérieur frangé de jaune verdátre; la gorge est jaunátre, et il v a une tache de la même couleur sur chaque côté de la poitrine, au pli de l'aile ; le ventre et l'estomae ont du blane plus ou moins lavé de jaune faible, sulvant que l'oiseau est plus ou moins agé. ou selon la différence du sexe : car la femelle a toutes les couleurs plus páies que le mâle2. En général, le plumage du pouillot ressemble à celui du roitelet, qui seulement a de plus nne tache blanche dans l'aile et une buppe jaune,

Le pouillot babite les bois pendant l'été. Il fait son nid dans le fort des buissons ou dans une touffe d'herbes épaisses ; il le construit avec autant de soin qu'il le caehe; il emptoie de la mousse en dehors, et de la laine et du erin en dedans : le tout est bien tissu, bien recouvert, et ee nid a la forme d'une boule, comme ceux du troglodyte, du roiteiet et de la petite mésange à longue queue. Il semble que cette structure de nid aît été suggérée par la voix de la nature à ces quatre espèces de très-petits oiseaux, dont la chaleur ne suffirait pas si elle n'était retenue et concentrée pour le succès de l'incubation : et

- \* « A le bec longuet et débile, propre à prendre des verms ; a aussi vit-il de bétes en vie et non de semences, et vit en
- « l'ombrage des hautes forêts. » Belon. 2 Varietas est in coloribus aviam hugus generis i aliz enim
- tiutius, alue inten-ius virent aut flavent; aliis venter aibet, abeque ulla viridis tinctura. Willinghby.

ceei prouve encore que tous les animaux ont peut-être plus de génie pour la propagation de leur espèce que d'instinet pour leur propre conservation. La femelle du ponillot pond ordinairement quatre ou eing œufs d'un blane terne, piqueté de rougestre', et quelquesois six ou sept. Les petits restent dans le nid jusqu'à ce qu'ils puissent voler aisement,

En automue, le pouillot quitte les bois, et vient ebanter dans nos jardins et nos vergers. Sa voix dans eette saison s'exprime par tuit, tuit, et ce son presque articulé est le nom qu'on lui donne dans quelques provinces 2, comme en Lorraine, où nous ne retrouvons pas la trace du nom ekofti 3 qu'ou y donnait à cet oiseau du temps de Belon, et qui, selon lui, signifie chanteur ou chantre 4, autre dénomination de cet oiseau, relative à la diversité et à la continuité de son ramage a, qui dure tout le printemps et tout l'été. Ce ebant a trois ou quatre variations, la plupart modulées; e'est d'abord un petit gloussement ou grognement eutrecoupe, puis une suite de sons argentins détachés , semblabies au tintement réitéré d'écus qui tomberaient successivement l'un sur l'autre ; et e'est annaremment ee son que Willugbby et Aibin comparerent à la strideur des sautereiles. Après ces deux efforts de voix très-différents l'un de l'nutre , l'oiseau fait entendre un chant plein : e'est un ramage fort doux, fort agréable et bien soutenu, qui dure pendant le printemps et l'été : mais en nutomne, des le mois d'août, le petit sifflement tuit, tuit, succède à ce ramage, et cette dernière variation de la voix se fait à peu près de même dans le rouge-queue et dans le rossignol 6.

- 4 Willughby, Ray, Ce petit oiseau est très-altaché à son nid, et il ne l'abandonne que difficilement. Un de mes amis m'a racouté qu'un jour ayant trouvé le nid de cet oisean, il ini fit pondre jurqu'à treute crufs l'un après l'autre, en lui étant tous les junes son œuf à mesure qu'il était pondu, après quoi Il en eut sétié, et loi en faissa assez pour couver. Salerne, <sup>2</sup> En Toscane, Isi; et il prononce ce petit nom d'une voix
- plaintive, dit Olina, sans avoir d'autre chant. Ceci semblerait Indiquer que le pouillot ne passe point l'été en ttalle, d'antant plus qu Olina dit ensuite qu'on l'y voit en hiver. On le pomme encore ainsi dans la forêt d'Oriéans, ani-
- vant M. Salerne. 4 « Après le rolletet (troglodyte) et le poul (roltelet), nous
- e ne cognoi-sons oisean de moindre corpulence que cestay « one les Lorrains nomment chofty, qui vant antant dire en ! · françois comme chanteur. » Belon.
- 1 Ce petit oiseau varie infiniment son chant... C'est un des miers oiseaux qui annoncent le retour du printemps. Je l'ai entendu chanter plus de trois semainos avant le ressignoifranc. Salerne, Ornithol., page 242.
- \* C'est apparemment cet accent une Willinghby app une voix plaintive. Et canji voce querula. Ornithol.

Dans le poulléd, le mognement est enoure plus contium que la voix; qu'il luce cesse de voltiger vis ment de brauche culranche: il port de 
erélo di la teroure pour attraper une mouche, revieut, report en furchant assus cesse dessus et écosons les feuilles pour berchere des insectes; ce qui lui a fait donner, dans quedques-unes de nos provinces, les noms de fretitel, ferérotet. Il a up gelti balancement de queue de haut en hos, minis fent et meuré.

Ges oiseaux arrivent en avril, souvent avant le dévéloppement des feuilles. Ils sont en troupers de quinze ou vingt pendant le voyage; mais au moment de leur arrivée, îls se séparent et s'apparient, et, lorsque matheur cusement il survient des frimas dans ces preniers temps de leur retour, ils sont saisis du froid et tombent morts sur les chemis;

Cette petite ef hibbe espece ne laisse pand être tres-repanduse, else est porter jusque en Suciee, pit Linuxus dit qu'ele habite dans les assassaires. On le connait dans toutes nos provinces: en Eduragne sous el nom de fineracet; en Champagne sous celui de ferillet; en Pervouces sous celui de foi. On le trouve aussi en Italie; el les frees semblent l'avoir comus sous le nom de ordros faitus). Il y a même quedque apparence que le petit roitelle vet non Aupri de Rengale, donné par Edwards, n'est qu'une variété de uotre poullist d'Europe.

## LE GRAND POUILLOT.

Genre ber-fin , sous-genre rottelct. (Cuvier.)

Nous commissons un autre pouillot; moins petit d'un quart que celui dont nous venons de donner la description, et qui en differe aussi par les couleurs. Il a la gorge blanche, et le trait blanchâtre sur l'œi]; une teinte roussitre sur un foud blanchâtre couvre la poitrine et le

4 Ce petit oisean est al faible, qu'en lui jetant une motte de terre sur la branche où il se tient, la secousse l'etourdit et l'abrit. Salerne.

- 1 - Ambatole (th. v1H, cap. ut) no fait que nommer l'ésos, extre l'appoidis el le tyrannos, el comme ut de ces petts où assuré qui vietre d'ampetes. - « Poux closes nous indusient à cytim que posteg est azilma; l'ance, qu'on l'avail aint nomme di rééra, à cause de sa pette complement a series que elle mouche mema foujours braul des artiles, monte de l'elle mouche mema foujours braul des artiles, met de que elle mouche mema foujours braul des artiles, met de que et qu'appean ne cesa pour de chaintre. « Belos, Nal. » que en copagan ne cesa pour de chaintre. « Belos, Nal. »

des Oiseaux, page 344.

M. Vieillot ne lait pas une espèce particulière de cei oiseau peu conno. M. Cuvier nomme gann rousittor le bec-fin

seau peu connu. M. Cuvier nomme GRAND FOR HLOT le becà poltrine jamne, sylvia hippolais de M. Temminck. ventre; la méme teinte forme une large frange aux les ouvertures et les peuns de l'alle, dout et le fout est de couleur noirfare; un mélange de cedent couleurs, so muntres ur le doss et la lête, et put les excelent couleurs comment, et le fout et la lête, et put le le petit poullé cest de la méme forme que le petit poullé commun. On le trouve en Lor-origine, d'oi il nous a été envoyé; mais comme nons ne avano raite de ses habitueles naturelles, so mous ne avano raite de ses habitueles naturelles, so ces deux espèces.

A l'égard du grand possible que M. Brisson, d'Appres Willeghby, dome comme ux arrêct d'Appres Willeghby, dome comme ux arrêct de l'espée du possible cénnume, et qui a le donnée possible de gerandeur, i est d'iffilels, este n'est pas actuales de grandeur, soit de la même sebere. Nous soit de la même sebere. Nous soit de la même sebere. Nous soit de la même seque. Nous soit de la même seque. Nous semble assez, et qui est effectivement une fois immble assez, et qui est effectivement une fois plus grosse que le possible commen.

LE TROGLODYTE,
\*\*CLGAREMENT ET IMPROPERMENT
LE ROITELET.

(LE TROGLODYTE ORDINAIRE.)

Genre bec-fin, sous-genre troglodyte. (Cuvier.)

Dans le choix des dénominations, celle qui peint ou qui caractérise l'objet doit toujours être préférée : tel est le nom de troglodyte , qui signifie babitaut des antres et des eavernes, que les anciens avaient donné à ce petit oiscau, et que nous lui rendons autourd'hui; ear c'est par erreur que les modernes l'ont appelé raitelet. Cette méprise vient de ce que le véritable roitelet, que nous appelons tout aussi improprement poul ou spuci-huppé, est aussi petit que le troglodyte. Celul-ci paralt en hiver autour de nos habitations; onle voit sortir du fort des buissons ou des branchages épais pour entrer dans les petites cavernes que lui forment les trous des murs. C'est par cette habitude naturelle qu'Aristote le désigne, domant ailleurs sous des traits qu'on ne peut méconnaître, et sous son propre nom, le véritable roitelet, auquel la huppe ou couronne d'or, et sa petite taille, ont, par analogie, fait donner ic nom de petit-roi ou roitelet . Or notre troglodyte en est si différent .

\* • Les Grees de Crète nomment le troglodyte trifato dans « leur langue vulgaire; nom correspondant à crèti de trochelus par la figure autant que par les mœures, qu'on virunti jamale de lui appliquer en même nom. Néanmoiss Ferreur estancienne, et peut-étre du temps même d'Aristote. Gessare l'a reconnue; mais malgré son autorité, soutenue de celles d'Adrovande et de Willaghby, Qui, comme lui, distingue clairement ess oiseaux, ja coulision a duré parmi les autres naturalistes, et l'on a indistinétement appelé du nom de roiteré et très-éloimes. «, quoique très-éliférents

Le trogiodyte est donc ce très-petit oiseau qu'on voit paraitre dans les villages et près des villes à l'arrivée de l'hiver, et jusque dans la saison ia plus rigoureuse, exprimant d'une voix claire un petit ramage gai, particulièrement vers le soir; se montrant un instant sur le haut des piles de bois, sur les tas de fagots où Il rentre le moment d'après, ou bien sur l'avance d'un toit, où il ne reste qu'un instant, et se dérobe vite sous la couverture ou dans un trou de murailie. Quand il en sort, il sautille sur les brauchages entassés, sa petite queue toujours relevée '. Il n'aqu'un voi court et tournovant, et ses alies battent d'un mouvement si vif, que les vibrations en échappent à l'œii. C'est de cette habitude naturelle que les Grees je nommaient aussi trochilos , sabot , toupie ; et cette dénomination est non sculement analogue à sou vo], mais aussi à la forme de sen corps accourci et ramassé.

Le troglodyten's que trois jouces usuflignes de longueurs, et long pouces et demid ev al y son bec a six lignes, et les pieds sont hauts de blut; le tout ton plumage est coupé transversalement par petites zouces ondées de brun foncé et de moitries, sur le corpus et es aules, sur la tête et même sur la queux; le dissons du corps est mêmé sur la queux; le dissons du corps est mêmé sur la queux; le dissons du corps est mêmé sur la queux; le dissons du corps est mêmé sur la queux; le dissons du corps est mêmé sur la queux; le dissons du corps est la bécasse. Il pêce à peine le quart d'une once. Ce très-petit doisum est, pressur le seul orui

dens la langue milipre, lequel oscan ils ravent fort bien disiliegner d'un aulre olsean moindre que lui, qu'ils nome matent tetrigon, les Latins syraunaz, et les Français un
pout, sont ou sourcicle. » Belon.

<sup>9</sup> If hi deene ex chantant in petil mouvement with devote a garche. Bit a douce penns, nor singuistrement (lagtes; La pita extériençe est de beancoup plus courte que la suivante, culté-ci que la rosteime en mis te deux de milleu le sent à leur tour un peu pius que Bern violitent de chaque culté; disposition facile à reconnaire dans cette queue, que l'oisee a continue non-reacement de relever, mais déganonir en volant, et qui la fils paraffer à deux potéss, comment de profess.

reste dans nos contrées jusqu'au fort de l'hiver; il est le seul qui conserve sa gaicté dans cette triste saison : on le voit toujours vif et joyeux, et comme dit Belon, avec une expression dont notre langue a perdu l'énergie, allègre et vioge 1. Son chant, haut et elair, est composé de notes brèves et rapides, sidiriti, sidiriti; il est coupé par reprises de cinq ou six secondes. C'est la seule voix légère et gracieuse qui se fasse entendre dans cette saison, où ie silence des habitants de l'air n'est interromps que par le croassement désagréable des gorbeaux 2. Le troglodyte se fait surtout entendre quand il est tombé de la ueige 3; ou sur le soir. lorsque le froid doit redoubler la nuit. Il vitainsi dans les basses-cours, dans les chantiers, cherchant dans les branchages, sur les écorces, sous les toits, dans les trous des murs et jusque dans les puits, les chrysalides et les cadayres des insectes. Il fréquente aussi les bords des sources chaudes et des ruisseaux qui ne gélent pas, se retirantdans quelques saules creux, ou queiquefois ees oiseaux scrassembient en nombre 4: ils vont souvent boire, et retournent promptement à leur domicile commun. Quoique familiers ." peu défiants et faciles à se taisser approcher. ils sont uéanmoins difficiles à prendre leur petitesse ainsi que leur prestesse, les fait presque toujours échapper à l'œil et à la serre de leurs ennemis.

Au printemps, le troglobyte demeure dans the bois, oil fill fill son und pries de terre surquelques branchages épais, ou même sur le gazon, quelqueficho sous un trone ou contre un croère, ou bien sous l'avance de la rive d'un ruisseau, quelqueficho saus sous le toit de chaume d'une exhane isolée dans un lieu sauvage, et jusque sur laloge des-chrouiners et des sabstitres qui travaillent dans les bois, il amasse pour rein bauccoup de mousses, et le nid eu et a l'extérieur entièrement composé; mais en dedans il est proprement grant de planes. Ce nid est est proprement grant de planes. Ce nid est

4 Ayant la queue Ironso/c comme un coq... C'est un oiseau qui n'est jamaja melancolique, buijours prét a chanère; aussi étôtes noir et matin de l'fiendoing, et principale, unem en gempé d'héver; lors il n'a son chant guere moina hautrà que cetta du rousiquo. I, pécon.

 Lorsqu'il classiff le son de sa voix est ai foet et si agréable, qu'on sonhalte toujours de l'entendre plus souveut et plus longtemps. Saierne.

1 On l'entend et on le voil encore quand II y a peu de temps

pail a neige, ce qui le fait nommer par quelques-une roitelet le neige, thoiren.

1 Un changer nons assure en avoir trouvé plus de vinet réguls dans le juéme tron.

presque tout rond, fort gros, et si luforme en ] se poursuivent et se éhassent avec vivaeité . dehors, qu'il échappe à la recherche des dénicheurs, car li ue parait être qu'un tas de mousse jetee au hasard. Il n'a qu'une petite eutrée fort étroite pratiquée au côté. L'olseau y pond neuf à dix petits œufs blancs ternes, avec une zone pointillée de rougeatre au gros bout. Il les abandonne s'il s'aperçoit qu'on les ait découverts. Les petits se hâtent de quitter le nid avant de pouvoir voler, et on les voit courir comme de petits rats dans les buissons. Quelquefois les mulots s'emparent du nid , soit que l'oiseau l'ait abandouné, solt que ces nouveaux hôtes soient des eunemis qui l'en aient chassé en détruisant sa convée . Nous p'avons pas observé qu'il en fasse une seconde au mois d'août dans nos contrées, comme le dit Albert dans Aldrovande, et comme Olina l'assure de l'Italie, en ajoutant qu'on en voit une grande quantité à Rome et aux environs. Ce même anteur donne la manière de l'élever pris dans le nid ; ce qui pourtant renssit peu, comme l'observe Belon 2; cet oiseau est trop délicat 3. Nous avons remarqué qu'il se plait dans la compagnie des rougesgorges; du moins ou le voit venir avec ces oiseaux à la pipée. Il approche en faisant un petit eri tirit, tirit, d'un son plus grave que son chant, mais également souore de timbre. Il est si peu défiant et si curieux, qu'il pénètre à travers la feuillée, jusque dans la loge du pipeur. Il voltige et chante dans les bois jusqu'à la nuit serrée ; et c'est un des derniers oiseaux, avec le rouge-gorge et le merle, qu'on y entende après le coucher du soleil : il est aussi un des premiers éveillé le matin : cependant ce n'est pas pour le plaisir de la société; car il aime à se tenir seul hors le temps des amours, et les mâles en été

L'espèce en est assez répandue en Europe. Belon dit qu'il est connu partout 2; cependant s'il résiste à nos hivers, ceux du nord sout trop rigoureux pour son tempérament. Linnæus témoigue qu'il est peu commun en Suède. Au reste les noms qu'on lui donne en différents pays suffiraient pour le faire reconnaître. Frisch l'appelle roitelet de haies d'hiven: Schwenckfeld, roitelet de neige. Dans quelques-unes de nos provinces, on le nomme roi de froidure. Un de ses noms allemands signific qu'il se glisse dans les brauchages : e'est aussi ce que designe le nom de dike-smouler qu'on lui donne en Angleterre, suivant Gessner; et celui de perchiachagia qu'il porte en Sielle 3. Dans l'Orléanais on l'appelle ratereau ou ratillon\*, parce qu'il pénètre et court comme un petit rat dans les buissons. Enfin le nom de bæuf qu'il porte dans plusieurs provinces lui est donné par antiphrase à enuse de son extrême petitesse 5

Cet oiseau de notre continent parait avoir deux représentants dans l'autre: le roitelet ou troglodyte de Buenos-Ayres donné dans les planches enluminées, nº 730, fig. 2, éd. in-406, et le troolodute de la Louisiane, même planche, fig. 1. Le premier, avec la même grandeur et les mêmes couleurs, seulement un peu plus tranchées et plus distinctes, pourrait être regardé comme une variété de celul d'Europe. M. de Commerson, qui l'a vu à Buenos-A vres. ne dit rien autre chose de ses habitudes naturelles, sinon qu'on le voit sur l'une et l'autre \* « Il aime à se tenir seulei, et messuement s'il trouve us

· autre semblable, et principalement s'il est mâle. Ils se com-« batteront l'un l'antre jusqu'à ce que l'un demeure vain « queur, et est assez au vainqueur que le vaineu s'enfuie dee vant lei. . Beton. 2 • Et pour ce qu'il est veu voler en foules contrées, se

e manifestant par sa voix, aussi est-il cogneu de toutes parts. » Idem \* Perce-bulsson, survant Olina; ailicum, conta-fa

(comple-façots) comme si, en santillant sur les fascines, il semblait les consider. \* « Le rostelet roux à queue refrossiée, qu'ons

tout et en tout temps, même dans les villes, « métodieuse; il chante même par les plus gra e il est tres-commun , on l'appelle en Brie le bœuf.

M. Hebert. 5 Get oiseau est distingué spécifiquement par Latham sous le nom de sylvia platensis. C'est le motacilla troplodytes,

var. B. Linn., Gmel. M. Vieillot le regarde conune étant d'une race très-voisine de son tragiadytes Aedon; mais ini donne le nom de troghsdyte basacaragay 4 Le troglodyte de la Louissane, planche enjuminée, p. 730.

fig. 1, édil. la-4°, est. selon le même ornithologiste, une espèce distincte qu'on ne dost pas confondre avec le roitelet du Canada, de Charlevoix,

<sup>4</sup> Je trouvai, ce printemps, dans une baie d'épines, à environ einq pleds de lerre, un nid qui avait la forme de celui du construit de mousse et de laine; je fus fort surpris, l'ayant défait, d'y trouver cinq petits mulots. Le nid avait été construit par des rostelets, et des mulots se l'étaleut appro-

prié. Note de M. le vicomte de Querhoént. \* « Ses petits sont moult difficile» à élever pour les nourrir e en cage; car combien qu'on les nouvrisse jusqu'à quelque

<sup>«</sup> temps, si est-ce qu'ils se meurent à la parfin; mais si d'ad-· venture l'on en peut conserver ancon qui est chose qu'avons « ven advenie: Fon a autant de plaisir de son chant que de nul autre oysean, d'antant qu'il chante le long de l'hiver. » Belon.

a Pour l'élever, on le tient bien chandement dans le nid; « Il fant lui donner a manger peu et souvent du œuur de mon e ton on de yean, haché born menu, et quelques monches.

<sup>«</sup> Quand il mange seul, on met dans sa cage un petit relia e chement de drap rouge. dans toquel il puisse se retirer la

o muit, » Traité du serin des Canaries. Paris, 1707.

rive du fieuve de la Plata, et qu'il entre de luimême dans les vaisseaux pour y chasser aux mouches.

Le second est d'au tiers plus grand que le premier; il a la pottine et le ventre d'un fauve jaunâtre; une petite raie blanche derrière l'eil; le reste da plamage sur la tête, le dos, les alies et la queue de la même couleur, et manér de même que cefni de notre troglodyte. Le P. Charlevoix loue le chant du troglodyte ou roitelet du Canada, qui probablement est le même que cetul de la Loudsiane.

#### LE ROITELET.

(LE ROITELET ORBINAIRE.)

Genre bec-fig, sous-genre roitelet. (Cuvier.)

C'est ici le vrai roitelet, comme l'a très-blen prouvé M. de Buffon. On aurait toujours dù l'appeler ainsi, et c'est par une espèce d'usurpation, fort ancienne à la vérité, que le troglodyte s'était approprié ce nom ; mais enfin nous le rétablissons aujonrd'hui dans ses droits. Son titre est évident ; il est roi puisque la nature lui a donné une conronne, et le diminutif ne convient à aueun autre de nos oiseaux d'Enrope autant qu'à celui-ci, puisqu'il est le plus petit de tous. Le roitelet est si petit qu'il passe à travers les mailles des filets ordinaires , qu'il s'échappe facilement de toutes les cages, et que lorsqu'on le lâche dans une chambre que l'on croit bien fermée, il disparalt au bout d'un certain temps, et se fond en quelque sorte sans qu'on en puisse tronver la moindre trace; il ne fant, pour le laisser passer, qu'une issue presque invisible. Lorsqu'il vient dans nos jardins , il se glisse subtilement dans les charmilles : et comment ne le perdrait-on pas bientôt de vue? La plus petite feuille suffit pour le cacher. Si on veut se donner le plaisir de le tirer, le plomb le plus menu seralt trop fort; on ne doit y employer que dn sable très-fin , surtont si on se propose d'avoir sa dépoulle bien conservée. Lorsqu'on est parvenn à le prendre, soit aux gluaux, soit avec le trébuchet des mésanges, on blen avec un filet assez flu, on craint de trop presser dans ses doigts un oiseau si délicat : mais comme il n'est pas moins vif, li est détà loin qu'on croit le tenir encore. Son eri aigu et perçant est celui de la

santerelle, qu'il ne surpasse pas die bezuecupe ne grosseur l. Artsbedt dit qu'il chante agresitément; mais il y a toute apparence que ceux qui lui avaient fournit e clist avaient coufond notre roitetet avec le tropicolyte, d'autant, plau que de son aveu il y avaiet die sino sonission de noma entre ces deux espéces. La fernelle pond six on post conf., qui les sons querie plan gou que des pols, dans na petit nid fait en houle creuxe, tissa oblement de monasse et de boil changage, pols dans petit nid fait en houle creuxe, tissa oblement de monasse et de boil changage for four entre ext dans le flance; elle l'établit le plus souvent dans les forés, et que depuelsés dans les fis et les charmilles de nos jardins, on sur des plus à portée de nos maisons. 3

Les plus petits insectes sont la nourriture ordinaire de ces tres-petits oiseaux : l'été ils les attrapent lestement en volant; l'hiver ils les cherehent dans leurs retraites, ou ils sont engourdis, demi-morts et quelquefois morts tout à fait. Ils s'accommodent aussi de leurs larves, et de toutes sortes de vermisseaux. Ils sont si habiles à trouver et à saisir cette prole, et ils en sont si friands, qu'ils s'en gorgent quelquefois jusqu'à étouffer. Ils mangent pendant l'été de petites baies, de petites graines, telles que eclles du fenouil. Enfin on les voit aussi fouiller le terreau qui se trouve dans les vieux saules , et d'ou ils savent apparemment tirer quelque parcelle de nourriture. Je n'ai jamais trouvé de petites pierres dans leur gésier.

Les roitelets se plaisent sur les chênes, les ormes, les pinsélevés, les sapins, les genévriers, etc. On les voit en Silésie l'été comme l'hiver et toujours dans les bois, dit Schwenckfeld; en Angleterre, dans les bois qui couvreut les montagues; en Bavière, en Autriche, ils viennent l'hiver aux environs des villes, où lis trouvent des ressources contre la rigueur de la soison. On ajoute qu'ils voient par petites troupes, composées non-seulement d'oiseaux de leur espèce, mais d'autres petits oiseaux qui ont le mêmo genre de vie, tels que grimpereanx, torche-pots, mésanges, etc. D'nn autre côté, M. Salerne nons dit que dans l'Orléanais ils vont ordinairement deux à deux pendant l'hiver, et qu'ils se rappellent lorson'ils ont été séparés. Il fant donc qu'ils

<sup>1</sup> Ce chant n'est pas fort harmonieux, si Gessner l'a bien entendu et bien rendu; car il l'exprime sinsi, zul, zil, zolp.

<sup>2</sup> Le lord Trévor a touvet un de ces misés dans sonj jardin gru un il. Le doçteur Derham a remarqué que ces mémes oiseaux venalent nicher tous les ans sur des sapuns, der aut sa maison, à Ujminter, province d'Esset. Willinghby.

abent des habitudes différentes en différentes pays, et cel ne ne poralt pas abdiument tis-possible, parce que les habitudes sont relatives aux efreonstances, mais il est enéroré moins impossible que les auteurs soient tombés dans que méprèse. En Subaise, on n'est pas blen sûr qu'ils resteut tout l'hiver : du moisso na sid and se le pays et en Angéletrer lès nost de que consiste s'oute de proposition de la comment de l

Ces petits oiseaux ont beaucoup d'activité et d'agilité ; ils sont dans un monvement presque continuel, voltigeant saus cesse de branche cu branche, grimpant sur les arbres, se tenant indifféremment dans toutes les situations, et souvent les pieds en baut comme les mésanges : furetant dans toutes les gerçures de l'écorce, en tirant le petit gibier qui leur convient, ou le guettant à la sortic. Pendant les froids, ils se tienneut volontiers sur les arbres toujours verts. dont ils mangent la graine; souvent même ils se perchent sur la cime de ces arbres ': mals il ne parait pas que ce soit pour éviter l'homme, car en beaucoup d'autres occasions ils se laissent approcher de très-près. L'automne ils sont gras, et leur chair est un fort bon manger, autent qu'un si petit morceau peut être bon. C'est alors qu'on en prend communément à la pipée : et il faut qu'on en prenne beaucoup aux envirous de Nuremberg, puisque les marchés publics de cette ville en sont garnis.

Les rotitetes sont répandus non-seulement es Europe, depuis la Sudei jusqu'en Italie, et probablement jusqu'en Espegne, mais encore en Aste, jusqu'au Bengale, et même en Amérique, depuis les Antilies jusqu'au nord de la Nonvelle-Augleterre, suivant M. Falvards, pl. 2447, d'ou il suit que ces oiseaux qui, à la vérile, d'ou il suit que ces oiseaux qui, à la vérile, d'un condient à l'autre; et ce seul d'alleurs on des d'un condient à l'autre; et ce seul fait bien avrée serait un indice de la granuf fait bien

tine deux continents du colé du nord. Dans cette imposition, il faut convenir que le roitelet, si petit, si faible en apparence, et qui dans la construction de son nid prend tant de précautions contre le froid, est expendant tres-fort, nonseulement contre le froid, mais contre tontes les températures excessives, puisqu'il se soutent dans des climats si differents.

Ce qu'il y a de plus remarquable tians son plumage, c'est sa belle couronne aurore bordée de noir de chaque côté, laquelle il sait faire disparattre et eacher sous les autres plumes, par le jeu des muscles de la tête; il a une raie blanche qui, passant au-dessus des yeux, entre la bordure noire de la couronne et un autre trait noir sur lequel l'œil est posé, donne plus de caractère à la physionomie; il a le reste du dessus du corps, compris les petites convertures des alles, d'un jaune ollvâtre : tout le dessous , depnis la base du bec, d'un roux clair, tirant à l'olivâtre sur les flancs; le tour du bee blanchâtre, donnant naissance à quelques moustaches noires; les pennes des ailes brunes , bordées extérieurement de jaune olivâtre; cette bordure interrompue vers le tiers de la penne par une tache noire dans la sixieme, ainsi que dans les suivantes, jusqu'à la quinzième, plus ou moins; les couvertures moyennes et les grandes les plus voisines du corps, pareillement brunes, bordées de jaune olivâtre, et terminées de blanc sale, d'où résultent deux taches de cette dernière couleur sur chaque aile; les pennes de la quene gris brun, bordées d'olivâtre ; le fond des plumes noirâtre, excepté sur la tête, à la naissance de la gorge et au bas des jambes ; l'iris noisette et les pieds jaunatres. La femelle a la couronne d'un joune pale, et toutes les couleurs du plumage plus faibles, comme c'est l'ordinaire.

Le rottelet de Pensylvanic, dont M. Edwards, nous a donné la figure et la description, pl. 264, ne diffère de celui-ci que par de légères nuances, et trop peu pour constituer, je ne dis pas use espèce, mais une simple variété. La pius graude différence est dans la couleur des pieds, qu'il a soirâtres.

M. Brisson dit que dans notre roiteté la première plume de chaque alle est extrémement courte: mais en l'est point une peane; elle n'en a pas la forme; elle n'est point implantée de même, et n'a pas le même usage : elle nait de l'extrémité d'une espèce de dojit qui termine l'os de l'alle. comme il nait une autre plume semisla-

On on voit l'hiver sur les ploéas et autres arbres toujours verts du Jardin du Roi, mais ils n'y out jamais niché.
3 s. carrières exrait encore bire plus étradue, s'il était vrai qu'on le trouvât dans les terres Marcellaniques, comme il est

<sup>3</sup> Sa carrière serait encore bien plass étradue, s'il était vrai qu'on le trouvait dans les treres Marclainques, comme il est dit dans les Navigaloms un terres australes, tone il, page 28 ; mais on n'est pas fondé à assorer que l'espèce de roitetet des il est quotion dans ce pasage soit la méme que celle de cet.

trouve à l'articulation sulvante 1.

Le roitelet pese de quatre-vingt-seize à cent vingt grains.

Longueur totale, trois pouces et demi ; bec , eing lignes, noir, avant les bords de la pièce supérieure échanerés pres de la pointe, et la pièce inférieure un peu plus courte : chaque uarine située près de la base du bec et recouverte par une seule plume à barbes longues et raides, qui s'applique dessus ; tarse, sept ligues et demle ; doigt extérieur adhéreut à celui du milieu par ses deux premières phalanges; ongle postérieur presque donble des autres ; vol, six pouces ; queuc, dixhuit lignes, composée de douze pennes, dont les deux intermédiaires et les deux extérieures sont plus courtes que les autres, en sorte que la queue se partage en deux parties égales, l'une et l'autre étagées : elle dépasse les aites de six lignes : le corps plumé n'a pas un pouce de long.

Langue eartilagineuse, terminée par de petits filets; œsophage, quinze lignes, se dilatant et formant une petite poche glanduleuse avant son insertion dans le gésier : celul-el musculeux . doublé d'une membrane saus adhérence, et recouvert par le foie; tuhe intestinal, cinq pouces; une vésicule du fiel : point de cœcum.

## VARIÉTÉS DE ROITELET.

1. LE ROITELET RUBIS. Je ne puis m'empécher de regarder cet oiseau de Pensylvanie comme une variété de grandeur dans l'espèce de notre roitelet. A la vérité sa couronne est un peu différente, et dans sa forme et dans sa couleur; elle est plus arrondie, d'un rouge plus franc, plus décidé, et dont l'éclat le dispute au rubis ; de plus, elle n'est point bordée par une zone noire. Le roitelet rubis a cu outre le dessus du corps d'un olivâtre plus foncé sur les parties antérieures, plus clair sur le croupion, sans aucun mélange de jaune ; une teinte de cette dernière couleur sur la partie inférieure du corps, plus foncée sur la poitrine. Mais sa plus grande différence est celle de la taille, étant plus gros, plus pesant dans la raison de onze à huit. Quant au reste, ces deux oiseaux se ressemblent à quelques nuances près , je veux dire dans ce que laissent

On peut appliquer rette remarque à beaucoup d'autres espèces d'oiseaux, dont on a dit qu'ils avaient la première peure de l'aile extrémement courte

ble à celle-ci d'une autre espèce de doigt qui se | voir des oiseaux morts et desséchés : car les mœurs, les allures, les hahitudes naturelles du roitelet ruhis nous sont inconnues; et, si jamais on découvre qu'elles sout les mêmes que celles de notre roitelet, c'est alors qu'il sera bien décidé que ces deux oiseaux sont de la même espèce.

Dans la race du roitelet rubis, la couronne appartient aux mâles exclusivement, et l'on en chercherait en vain quelque vestige sur la tête de la femelle : mais elle a d'ailleurs à peu près le même plumage que son mâle; et de plus elle est exactement de même poids.

Longueur totale, quatre popces un quart ; hec. ciuq lignes et demie; vol, six pouces et demi : tarse, huit ligues; doigt du milieu, six; queue, dix-huit, composée de douze pennes ; elle dépasse les ailes d'euvirou un demi-pouce.

On peut rapporter à cette variété l'individu que M. Lebeau a trouvé à la Louisiane et qui a le derrière de la tête ceiut d'une espece de courodue eramoisie. A la vérité ses dimensions relatives sont un peu différentes, mais point assez, ee me semble, pour constituer une nouvelle variété, et d'autant moins que dans tout le reste ces deux olseaux se ressemblent beau coup, et que tous deux appartiennent au même climat.

Lougueur totale, quatre pouces un quart ; bec. six lignes; queue, vingt-une lignes; dépassant les ailes de huit à neuf lignes.

II. LE BOITELET A TETB BOUGE. C'est eclui que le voyageur Kolhe a vu au cap de Bonne-Espérance ; et quoique ce voyageur ue l'ait pas décrit assez complétement, néanmoins il en a assez dit pour qu'on puisse le regarder, 1º comme une variété de climat, puisqu'il appartieut à l'extrémité méridionale de l'Afrique : 2º comme une variété de grandeur, puisque, suivaut Kolhe, il surpasse en grosseur notre mésange bleue, qui surpasse elle-méme notre roitelet ; 3º comme une variété de plumage, pulsqu'il a les ailes noires et les pieds rougeatres , en quoi il differe sensiblement de uotre roitelet. III. C'est ici , ce me semble , la place de cet

oiseau envoyé de Groenland à M. Müller sous le nom de mésange grise couronnée D'égan-LATE, et dont il ne dit que ces deux mots 1.

M. Vicillol dil qu'il se pourrait qué cet oisest à l'espèce du rostetet rubis décrit ci-avant.

#### LE ROITELET-MÉSANGE '.

Genre bec-flu, sous-genre roitelet. (Cuvier.)

Cette espèce, qui est de Cayenne, fait la nuance par son bec court, entre le roitelet et les mésanges : elle est encore pius petite que notre roitelet : elle se trouve dans l'Amérique chande : en quoi elle diffère de notre roitelet qui se plait dans des climats plus tempérés, et qui même n'v parait qu'en hiver. Le roitciet-mésange se tient sur les arbrisseaux, dans les savanes non noyées, et par conséquent assez près des habitations. Il a une couronne jonquille sur ia tête. mais placée plus en arrière que dans le roitelet d'Europe ; le reste de la tête d'un brun verdâtre; le dessus du corps et les deux pennes intermédiaires de la queue verdâtres ; les pennes latérales, les couvertures supérieures des ailes et leurs pennes moyennes, brunes bordées de verdâtre, et les grandes, brunes sans aueunc bordure; la gorge et le devant du con cendré clair; la poltrine et le ventre verdâtres ; le bas-ventre. les couvertures inférieures de la queue et les flancs d'un jaure faible.

Longueur totale, trois pouces un quart; bec, quatre lignes (il paralt à l'œil beaucoup plus court que cetui de notre rolteiet); tarse, six lignes, noir; ongle postérieur le plus fort de tous; queue, quatorze lignes, composée de douze pennes égales: elle dépasse les ailes de dix lignes.

## LES MÉSANGES.

Quolque Aldrovande ait appliqué particulièrrement an coilet le nom de parra, je erois que Pilne s'en est servi pour désigner en général nos mésnages, et qu'il regardait ce genre comme une branche de la famillé des pies, famille beaucoup plus étendue, selon iui, qu'eile ne l'est selon les naturalistes modernuisites mode

Voici mes preuves :

1º Pline dit que les pies sont les seuls oiseaux qui fassent leur nid dans des trous d'arbres, et l'on sait que plasieurs espèces de mésanges ont aussi eette habitude.

2º Tout ce qu'il dit de certains pies qui grimpeat sur les arbres comme ies chats, qui s'accrochent la tête en bas; qui chercheut leur nour-

Le roitelet mésange est le type de l'espèce unique du gense tyraument de 31, Vicillot.

riture sous l'écorce; qui la frappent à coups de bec, etc., convient aux mésanges comme aux

pies.
3°C equ'il dit de certains autres pies qui suspendaient leur nid à l'extrémité des jeunes branches, en sorte qu'aveun quadrupcien en pouvait
approcher, ne peut convenir qu'a certaines especes de mésanges; telles que le remiz et la pendilius, et point du tout aux pies proprement
dits.

4° II est difficile de supposer que Pline a 'est jamais entendu parer du remite et de in pendilamais entendu parer du remite et de in pendilline qui suspendent ieur nid, puisque l'un dest deux su moins nichait en Italie, comme nous le verrons dans la suite; et il n'est pas moins difficile de supposer que, cononissant e nid singuiler, il ven ait point parté dans son Histoire antartell. Or le pasage et-dessas cet le seul de dason Histoire natureile qui puisse s'y appliquer. so on l'istoire natureile qui puisse s'y appliquer. se condice passage ne peut s'entendre que des mésanges, considérées comme étant de la famille des nets.

De plus, cette branche de la famille des pies avait la dénomination particulière de parra : car dans le genre des parra, dit Piine, il y en a qui construisent leur nid en bonle, et fermé avec tant de soin qu'à peine on en peut découvrir l'entrée; ce qui convient au troglodyte, oiseau qu'on a confondu quelquefois avec le roitelet et les mésanges; et il y eu a une autre espèce qui le fait de même, en y employant le chanvre ou le lin, ce qui convieut à la mésange à longue queue. Pnis donc que ce nom de parræ était le nom d'un genre qui embrassait plusieurs espèces, et que ce qui est conuu de plusieurs de ces espèces convient à nos mésanges, il s'ensuit que ce genre ne peut être que celui des mésanges; et ceia est d'autant plus vraisemblable, que le nom d'argatilis donné par Pline à l'une de ces espèces a tant de rapport avec le nom grec aigithalos, donné par Aristote aux mésanges, qu'on ne peut s'empécher de le regarder comme le même mot, un peu défignré par les copistes ; d'antant plus que Pline ne parle point ailleurs de l'aigithalos. quoiqu'il connût très-bien les ouvrages d'Aristote, et quoiqu'il les cut consultés expressément en composant son dixièmelivre, quiroule sur les olseaux. Ajoutez à cela que le nom d'argatilis n'a été appliqué par les auteurs à aucun oiseau, que je sache, autre que celui dont il est ici question, et qui, par toutes les raisons el-dessus,

semble ne pouvoir être qu'une mésange.

Quelques-unsont confood les mésanges avec les guépiers, nece que, comme les guépiers, selles sontaptiovers, c'est-à-direqu'elles mangent les activités de les sontaptiovers, c'est-à-direqu'elles mangent les acolleidans en les acolleidans elles de les selles de les sell

Tous les oiseaux de cette famille sont falbles en apparence parce qu'ils sont très-petits : mais ils sont en meme temps vifs, agissants et courageux : on les voit sans cesse en mouvement : sans cesse ils voltigent d'arbre en arbre; lls sautent de branche en branche; ils grimpent sur l'écorce ; ils gravissent contre les murailles ; ils s'accrochent, se suspendent de toutes les manières, souvent même la tête en bas, afin de pouvoir fouiller dans toutes les petites fentes, et y ehercher ies vers, les insectes ou leurs œufs. Ils vivent aussi de graines; mais au lieu de les easser dans leur bee, comme font les linottes et les chardonnerets, presque toutes les mésanges les tiennent assujetties sous leurs petites serres, et les percent à coups de bec; elles percent de même les noisettes, les amandes, etc. 1. Si on leur suspend une noix au bout d'un fil, elles s'acerocheront à cette noix et en snivront les oscillations ou balancements, sans lácher prise, sans cesser de la becqueter. On a remarqué qu'elles ont les museles du cou très-robustes et le crâne très-épals, ee qui explique une partie de leurs manœuvres; mais pour les expliquer toutes, il faut supposer qu'elles ont aussi beaucoup de force dans les muscles des pieds et des doiets.

La pluport des mésanges d'Europe se trouvent dans nos elimats en toute saison, mais jamais en aussi grand nombre que sur la fin de l'automne, temps où celles qui se tiennent l'été dans les bols ou sur les mondagnes <sup>2</sup> en sont chassées par le froid, les neiges, et sont forcées de veuir chercher leur subsistance dans les plaines editivées et à portée des lieux habités.<sup>3</sup>

4 Course ect exercice est un peu rude, et qu'à la longue il les rend aveuçles, selon M. Frisch, on recommande d'écraver les notselles, le chemeia, en un moi boot ce qui est dur, avant de le leur donner.

<sup>3</sup> La mésange à longue queue, selon Aristote, la charbonnière, la petite ideue, la noire et la huppée, selon les modernes.

Les uns prétendent qu'elles se retirent alors dans les sapi-

Durant la mauvaise saison, et même au commencement du printemps, elles vivent de quelques graines seehes, de quelques dépouilles d'insectes qu'elles trouvent en furetant sur les arbres; elles pincent aussi les boutons naissants. et s'accommodent des œufs de cheuilles, notamment de ceux que l'on voit autour des petites branches, rangés comme une suite d'anneaux ou de tours de spirale : enfin, elles eberehent dans la campagne de petits oiscaux morts, et si elles en trouvent de vivants affaiblis par la maladie. embarrassés dans les piéges, en un mot, sur qui elles aient de l'avantage, fussent-ils de leur espece, elles leur percent le crâne, et se nourrissent de leur cervelle : et cette cruanté n'est pas toujours justifice par le besoin, puisqu'elles se la permetteat lors même qu'elle leur est inutile; par exemple, dans une volière où elles ont en abondance la nourriture qui leur coavleut. Pendant l'été elles mangent, outre les amandes, les noix, les insectes, etc., toutes sortes de noyaux, des châtaignes, de la faine, des figues, du chènevis, du panis et autres menues graines 1. On a remarqué que celles que l'on tieat en care sont. avides de sang, de viande gâtée, de graisse rance et de suif fondu on plutôt brûlé par la flamme de la chandelle : il semble que leur goût se déprave dans l'état de domesticité.

En général toutes les mésanges, quoique un peu féroces, aiment la société de leurs semblables, et vont par troupes plus ou moins nombreuses. Lorsqu'elles ont été séparées par quelque accident, elles se rappellent mutuellement, et sont bientôt réunies; cependant elles semblent craindre de s'approcher de trop près : sans doute que, jugeant des dispositions de leurs semblables par les ieurs propres, elles sentent qu'elles ne doivent pas s'y fier; telle est la société des méchants. Elles se livrent avec moins de défiance à des unions plus iatimes qui se renouvellent chaque année au priatemps, et dont le produit est considérable ; car e'est le propre des mésanges d'être plus fécondes qu'aucun autre genre d'oiseaux 2, et plus qu'en raison de leur petite

nières; d'autres assurent qu'elles ne fout que passer dans les pays où elles trouvent de la nrige, et qu'elles se portent vers le Mids : ce dernier avis use paraît le plus probable.

Quelques-ous prétendent que les inésanges ne digérent ni la navette ni le millet, fosseot-de ramolhs par la conson; etpendant M. le vicomte de Querthoënt, qui a élevé de ces ofseaux, assure qu'il ne les nouvrissait qu'avec du chénevie et

<sup>2</sup> Cela est si connu en Angieterre, qu'ila paué en mage de

taille. On serait porté à croire qu'il entre dans | leur organisation une plus grande quantité de matière vivante, et que l'on doit attribuer à cette surabondance de vie leur graade fécondité, comme aussi leur activité, leur force et leur courage. Aucun autre oiseau n'attagne la chouette plus hardiment; elles s'élancent toujours les premières et cherchept à lui erever les yeux. Leur action est accompagnée d'un renflement de piumes, d'une succession rapide d'attitudes vioientre et de mouvements précipités qui expriment avec énergie ieur acharnement et leur petite foreur. Lorsqa'eiles se sentent prises, elles mordent vivement les doigts de l'oiseleur, les frappent à coups de bee redoublés et rappelleat à grands eris les oiseaux de leur espèce qui accourent en foule, se prennent à leur jour, et en font venir d'autres, qui se preudront de même. Aussi M. Lottinger assure-t-il que sur les montagnes de Lorraine, lorsque le temps est favorabie, c'est-à-dire par le brouiliard, il ne faut un'un appeau, une petite loge et un bâton fendu pour en prendre quarante ou ciaquante donzaines dans une matinée 1. On les prend encore en grand nombre soit au trébuehet ', soit au petit fiict d'ajouettes, soit au lacet, ou au collet, on aux gluaux, on avec la regingiette, ou même en les enivrant, comme faisaient les anciens, avec de la farine délavée dans du vin 3. Voilà bieu des moyeus de destruction employés contre de petits oiseaux, et presque tous employés avec succes. La raison est que ceux qui éleveat des abeilles ont grand Intérêt à détruire les mésanges, parce qu'elles font une grande consommation de ces insectes utiles, surtout quand elles

donner le nom de mésange à louie femme qui est à la fois livis-petille et livis-féconde.

Sefond. F. Frieck., on a rea prival qui une centaine data un pune, a bust certaine chorse qui an applica une neuvroise de Fouremberg, de gran-de c'hause aux Erdus-dets. Elle e fait par les unyers di sur-le le Ermondurier delidas en tron carantate un une production de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre contra de l'entre contra de l'entre contra de l'entre ce l'entre c'entre de l'entre contra de l'entre contra de l'entre ce l'entre c'entre de l'entre contra de l'entre cont

<sup>3</sup> Il y a des tréburbels en cage, el ceux faits avec le surren el les drux luiles appuyérs l'une cuntre il antre, un épi entredeux, la chile, la brandounée, etc.

<sup>5</sup> Celle pérée leur donne des étourdissements : elles tomleur, se débattent, font ellet pour s'enroler, retombent encore et amusent les spectateurs par la variété bisarre de teurs mouvements et de leurs attitudes. Voyer Ællaum, de Nal. asimals, lib. 1, cap. 1781. ont des petits ': et d'aillieurs elies ont trop de vivactié pour ne pas donner dans tous les piéges, surfout au temps de leur arrivée; car elles sont alors très-pen sanvages. Elles se tiennent, dans les buissons, voitigent autour des grands chemias et se laissent approcher; mais bientôt elles acquièrent de l'expérience et deviennent un peu plus d'élantes.

Elles pondent jusqu'à dix-hult on vingt œufs, plus ou moins 1: les unes dans des trons d'arbres, se servant de lear bec pour arrondir, lisser, façonner ces trous à l'intérieur, et leur donner une forme convenable à leur destination; les autres dans des nids en boule, et d'un volume très-disproportionné à la taille d'un si petit olseau. Il semble qu'elles aient compté leurs œufs avant de les pondre; il semble aussi qu'elles aient une teadresse anticipée pour les petits qui en doivent éclore : cela parait aux précautions affectionnées qu'elles prennent dans la construction du nid, à l'attention prévoyante qu'ont certaiaes espèces de le suspendre au bout d'une branche; au choix recherché des matériaux qu'elles y emploient, tels qu'hèrbes menues, petites raciaes, mousse, fil, crin, laine, coton, plumes, duvet, etc. Elles viennent à bout de procurer la subsistance à leur nombreuse famille; ce qui suppose noa-sculement un zele. une activité infatigables, mais beaucoup d'adresse et d'habileté dans leur chasse : souvent on les voit revenir au nid avant des chenilles dans le bee. Si d'autres oiseaux attaquent leur géniture, elles la défendent avec latrépidité. fondent sur l'ennemi, et, à force de courage. font respecter in faiblesse.

nont respector in namesau. Days sent des manques Tortete les mismages de flexión et direitero una par sa base na dojet din militen, et celule-ci de trespeur plins long que le doigt posterieur; la langue comma tronquie et terminde par des dites; presque biuses sout tres-fournise de plumes sur le crouplou; tontes, excepté la biene, ont la tête noire ou marquée de noir; toutes, excepté celle à longue queve, ont les piets de contar ficerment les obsensas de cette familie. E est levra ficerment les obsensas de cette familie. E est levra

 D'antres disent que c'est l'hiver qu'elles en détruisent le ples, parce que, les abeilles étant ajors moins vives, elles redoutent moins leur aiguillon, et les attrapent plus factiement en vol nt.

<sup>3</sup> Une femelle, dit M. Hébert, qui fut prise sur ses cenfs, avait la peas du ventre si lâche, qu'elle côt suffi pour reconvrir le ventre en entier, quand il eôt été une fois plus gros.

bec qui n'est point en alene, comme l'ont dit e quelques méthodistes, mais en cône court, un peu aplati par les côtés; en un mot, plus fort et plus court que ceiui des fauvettes, et souvent ombragé par les plumes du front qui se relèvent et reviennent en avant! : ce sont leurs parines recouvertes par d'autres piumes plus petites et immobiles; enfin ce sont surtont leurs mœurs et leurs habitudes naturelles. Il u'est pas inutile de remarquer que les mesanges ont quelques traits de conformité avec les corbeaux, les pies et même les pies-grieches, dans la force relative de leur bee et de leurs petites serres, dans les moustaches qu'elles ont autour du bec, dans leur appétit pour la chair, dans leur manière de déchirer leurs aliments en morceaux pour les manger, et même, dit-on, dans leurs eris et dans leur manière de voler : mais ou ue doit point pour cela les rapporter au même genre, comme a fait M. Kramer; il ne faut qu'un conp d'œil de comparaison sur ces oiscaux, il ne faut que les voir grimper sur ces arbres, examiner leur forme extérieure, leurs proportions, et réflécble sur leur prodigieuse fécondité, pour se convaincre qu'une mésange n'est rien moins qu'un corbeau. D'aillenrs, quoique les mésanges se battent et s'entre-dévorent quelquefois, surtont certaines espèces qui ont l'une pour l'antre une antipathie marquée2, elles vivent aussi quelquefois de bonne intelligence entre elles et même avec des oiseaux d'une autre espèce; et l'on peut dire qu'elles ne sont pas essentiellement eruelles, comme les pies-grieches, mais senlement par accès et dans certaiues eirconstances, qui ne sont pas toutes bien conuues. J'en ai vu qui, bien loin d'abuser de leur foree, le pouvant faire sans sueun risque, se sont montrées capables de la sensibilité et de l'intérêt que la faiblesse devrait toujonrs inspirer au plus fort. Ayant mis dans la eage où étalt une mésange bieue deux petites mésanges noires, prises dans le nid, la bleue les adopta pour ses enfants, leur tint lien d'une mère tendre, et partagea avec eux sa nonrriture ordinaire, ayant grand soin de leur casser elle-même les graines trop dures qui s'y

trouvaient mélés : je doute fort qu'nne piegrièche ent fait cette bonue action.

Ces oiseaux sont répandus dans tout l'ancien continent, depuis le Danemarck et la Suède . jusqu'au cap de Bonne-Espérance, où Kolbe en a vu, dit-il, six espèces entre autres, savoir : la charbonnière, la nonnette cendrée, la bleue, celle à tête noire, celle à longue quene, et le roitelet qu'il a pris pour une mésange, a tous oiscaux e chantant joliment, selon ce voyageur, et a comme les serins de Canarie, se mélant avec a ces oiseanx, et formant avec eux de magnifia ques concerts sauvages 1. a Nos connaisseurs prétendent qu'elles chantent aussi très-bien en Europe ; ce qu'il faut entendre de leur chant de printemps, je veux dire de leur chant d'amour, et non de ce cri désagréable et rauque qu'elles conservent toute l'année, et qui leur a fait donner, à ce que l'on prétend, le nom de serrurier2. Les mêmes connaisseurs ajoutent qu'elles sont capables d'apprendre à siffler des airs ; que les jeunes, prises un peu grandes, réussissent beaucoup mieux que celles qu'ou élève à la broebette; qu'elles se familiarisent promptement, et qu'elles commencent à chanter au bout de dix ou douze jours : enfin ils disent que ces oiseaux sont fort sujets à la goutte, et ils recommandent de les tenir chaudement pendant l'hiver.

Prespin totates les méasurpes fout des maus et des provisions, soit des les des létrets, soit dans le voite de liberté, soit dans le voitiere. M. le vicomte de Querhoest en a va souvent plasseur de celles à qui il avait coupé les alles, prendre dans leur het trois ou quette grains de pains avec un grain de cheurs, vis, et grimper d'une vitesse singuliere au haut che la laplaciere de les valent debil leur mago-feit de la vient de la vi

Voyex la Description du cap de Bonne-Exprance, p. 163, parl. Ill., chap. 145. Paroue que j'ài peu de confiance à cette observation, où Kolbe, an illeu de durc ce qu'il a va, nembre copier ce qu'il a la dans les naurralistes, se germettant senieneut de dure que las mésanges chantent comme les serios, an lieu que, mirand les auteurs, elles chantent poulds comme l'azimonts.

<sup>3</sup> de ne suis point de l'avia des anteurs sur ce point car le nom de acrrurier ayant été donné anx pies, non à cause de l'art cri, mals parce qu'is ont coutume de frapper les arbres de leur bec, il me parait raissonable de croire que c'est parce que les méranges sui la mérase habilisde qu'on tene a ainsi donne le même cont.

<sup>4</sup> e Toutes mésanges, dft Belon, ont les plumes at avant e sur le bec, et si longuettes, qu'elles en apparoissent hup-

a pées. »
§ Telies sont la charbonnière et la munette cendrée. Voyez
Journal de Physique, août 1776. On y dit encore que al l'on
monte de proposition de la light de la lig

marqué qu'elles cherchent toujours des endroits obscurs pour se coucher; elles semblent vouloir percer les planches on la muraille pour s'y pratiquer des retraites, toutefois à nne certaine hauteur; car eiles ne se posent guère à terre, et ne s'arrêtent iamais longtemps au bas de la cage. M. Hébert a observé quelques espèces qui passeut la nuit dans des arbres creux : Il les a vues plusieurs fois s'v jeter brusquement après avoir regardé de tous côtés, et pour ainsi dire reconnu le terrain; et il a essavé inutilement de les faire sortir en introduisant un bâtou dans les mêmes trous où Il les avalt vues entrer : il pense qu'elles réviennent chaque jour au même gite, et cela est d'autant plus vraisemblable que ce gite est aussi le magasin où elles resserrent leurs petites provisions. Au reste, tous ces oiseanx dorment assez profondément, et la tête sous l'aile comme les autres. Leur chair est en général maigre, amère et sèche, et par conséquent un fort manyais manger; cependant il paralt qu'il y a quelques exceptions à faire '.

Les plus grandes de toutes les mésanges sont, parmi les sepèces d'Europe, la charbounière et la moustache; et parmi les étrangères, la mésange blene des Indes, et la huppée de la Caroline: chacune d'elles pèse environ une once. Les plus petites de toutes sont la mésange à tête noire, celte à longue queue, la nonnette cendrée, la penduline et la mésange à gorge jaune, lesquelles ne pisach chacune que deux à trois groxquelles ne pisach chacune que deux à trois grox-

Nous commencerons l'histoire particulière des différentes espèces par celles qui se trouvent en Europe, ayant soin d'indiquer les propriétés caractéristiques de chacane; après quoi nous passerons aux espèces étrangères; nous tâcherons de déméler, parmi les espèces européennes, celles avec qui chacune de ces étrangères aura plus de rapports : nous renverrons les fausses mésanges (j'appelle ainsi les oiseaux qu'on a mal à propos rapportés à cette classe), nous les renverrons, dis-je, dans les classes auxquelles ils nous ont paru tenir de plus pres ; par exemple , la quinzième mésange de M. Brisson aux figuiers, la dix-septième aux roitelets, etc.; enfin nous tâcherons de rapporter à lenr véritable espèce de simples variétés dont on a fait mal à propos autant d'espèces séparées.

## LA CHARBONNIÈRE,

OU GROSSE MÉSANGE.

(LA MÉSANGE CHARBONNIÈRE.)

Famille des fissirostres, geure mésange, sous-geure mésange proprement dite. (Curier.)

Je ne sais pourquoi Belon a'est persuadé - que , ectie espèce ne se pendali pas tant aux brane ches que les autres; e ar jã em occasion d'observer un lodividin qui se pendali sans eesse aux hôtons de la partie supérieure de sa cage, et qui, étant devenu maiade, s'accrocha à ces mémes bâtons la tête en bas, et restà dans cette situation pendant toute sa maiadie, jusqu'à sa mort inclusivement, et même après sa mort.

Je me suis aussi convaincu par mol-même que la charbonnière en cage perce quelquefois le crâne aux jeunes oiseaux qu'on lul présente. et qu'elle se repait avidement de leur cervelle. M. Hébert s'est assuré du même fait à peu près. en mettant en expérience dans une eage un rouge-gorge avec huit ou dix charbonnières : l'expérience commenca à neuf heures du matin: à midi le rouge-gorge avait le crâne percé, et les mésanges en avaient mangé toute la cervelle. D'un autre côté, j'ai vu un assez grand nombre des mésanges-charbonnières et autres, toutes prises à la pipée, lesquelles avaient vécu plus d'nn an dans la même volière sans aucun acte d'hostilité; et dans le moment où j'écris, il existe une charbonnière vivant depuis six mois eu bonne intelligence avec des chardonnerets et des tarins, quoique l'nn des tarins ait été malade dans cet intervalle, et que, par son état d'affaiblissement, il lui ait offert plus d'une occasion facile de satisfaire sa voracité.

Les charbonnières se tiennent sur les montagues et dans les plaines, sur les histosas, dans les taillis, dans les vergers et dans les grands bois; ecpendant N. Lottinger in Savere qu'elles se plaisent daventage, sur les montagnes. Le chant ordinaire de malé, velai qu'il conscrie toute l'aunie, et qu'il faits enténdre surtout la velle des jours de plais, ressemble au grincement de la comme de conserver, malé au printemps et de la comme de conserver, malé au printemps et de la comme de conserver, malé au printemps et de la conserver de la conserver de la conserver et de la conserver de la conserver de la conserver et de la conserver de la conserver de la conserver de la vela de la conserver de la conserver

Gessner del qu'on en mange en Snime, mais il avone que ce n'est treu moma qu'un hon mocreau; le sen! Schwerck! rel est d'avis que c'est une viande qui r'est ni de mavais solt ni de manzals suc en automac et en hiver. Voyez Aviarium Silesiz, pag. 23

sieursautres le comparent a chui du pinson 1, et c'est peut-let le avritable d'imologie du nom de mécang-pinson, douné a cette espèce. Doillieurs, Olian accorde la préférence à la charbodigressité toutes les autres pour le talent de chaillée de pour serier d'appeur elle apprivoise informat et si compléteurent, qu'elle peut de la comparent de la com

Lorsque ces oiseaux sont dans leur état naturel, c'est-n-dire libres, ils commencent de s'apparier des les premiers jours de fevrier : ils établissent leur nid dans un tron d'arbre ou de muraille 2; mais ils sont longtemps apparies avant de travailler n le construire, et ils le composent de tout ce qu'ils peuvent trouver de plus doux et de plus mollet. La ponte est ordinairement de huit, dix et jusqu'à douze œufs blanes a vec des taches rousses, principalement vers le gros bout. L'incubation ne passe pas douze jours: les petits nouvellement éclos restent plusieurs jours les yeux fermés; bientôt ils se couvrent d'un duvet rafe et fin, qui tient au bout des plumes, et tombe à mesure que les plumes croissent; ils prennent leur volée au bout de guinze jours, et l'on a observé que leur accroissement était plus rapide quand la saison était pluvieuse; une fois sortisdu nid, ils n'y rentrent plus, mais se tiennent perchés sur les arbres voisins, se rappelant sans cesse entre eux 3; et lls restent ainsi attroupés jusqu'à la nouvelle saison, temps où ils se séparent deux à deux pour former de nouvelles familles. On trouve des petits dans les nids jusqu'à la fin du mois de juin ; ce qui indique que les charbonnières font plusieurs pontes : quelques-uns disent qu'elles en font trois : mais ne scrait-ce pas lorsqu'elles ont été trou-

On meetri en cage cette mekanige en orchios pays, de Aldermands, k come de sen jok camase qu'ille litte estunder perspet fouler lames d'un maier des l'entre de la consection de printenga est pen agréable, et que le resis de Lamoné delle ou meet ce elle dis, volus que sun, réligio, faite diffuse, et la soprimense, attit, attit, vic. En général, les auteurs font inoveral de leuro observations président se l'entre des camas de la consection de la

2º Surfoni des murailles de maisons isolées et à portée des forêts; par exemple, de celles des charbonniers, d'ou est venu, selon quielques-uns, a cette mésangre le nom de charbonnière. Vorez Journal de Physique, à l'endroit cité.

4. C'est paul-être par un effet de cette habitude du premier âge que les mésanges secourent si vite des qu'elles entendent la voix de leurs semblables. blées dans la première qu'elles construprement une sonoite, dec 7,4 avant la première mne, on distingue le malie parce qu'il est plus grose et distingue le malie parce qu'il est plus grose et plus colérique. En ômois de six mos into sus ont pris lour entier accroissement, et quatre mois apprès la première me, il sont en était de serre-produire. Suivant Ollius, ces oiseux ue vivient que cinqua, et est de de serre-produire. Suivant Ollius, ces oiseux ue vivient que cinqua, et de produit parcent de sur les years, la predier leur accretire du qu'aigrisseut encore le soutifient de la produit parcentiré sans perdele curacteire du qu'aigrisseut encore le souffrance. Al lammas dif qu'en Suide lis set lement sur les aunes, et que l'été lis sout for commans en Espance.

La charbonnière n sur la tête une espece de capuchon d'un noir brillant et lustre qui, devant et derrière, descend à moitié du cou, et a de chaque côté une grande tache blanche presque triangulaire ; du bas de ce capuchon, pardevant, sort une bande noire, longue et étroite, qui parcourt le milien de la poitrine et du ventre, et s'étend jusqu'à l'extrémité des couvertures inférieures de la queue; celles-ci sont blanches, ainsi que le bas-ventre; le reste du dessous du corps, jusqu'au noir de la gorge, est d'un jaune tendre; uu vert d'olive regne sur le dessus du corps, mais cette couleur devient faune et même blanche en s'approchant du bord inferieur du capuchon : elle s'obscureit ou contraire du côté opposé, et se change en un cendré bleu sur le eroupion et les couvertures supérieures de la queue; les deux premières pennes de l'nile sont d'un ceudré brun sans bordures : le reste des grandes pennes sont bordées de cendré bleu. et les movennes d'un vert d'olive qui prend une teinte jaune sur les quatre dernières ; les ailes ont une raie transversale d'un blane inunatre : tout ce qui paraît des pennes de la queue est d'un cendré bleuêtre, excepté la plus extérieure qui est bordée de blane, et la suivante qui est terminée de la même couleur ; le fond des plumes poires est poir, cèlui des blanches est blanc. celui des jaunes est noirâtre, et celui des olivatres est cendré. Cet oisean pèse environ une once.

Longueur totale, six pouces; bec, six lignes et denue, les deux pièces içquies, la supérieure sans aucune échaucrure; tarse, neuf lignes; ougle postérieur le plus fort de tous; vol, luit pouces et deni; queue deux pouces et deni, un peu fourchue, composée de douze peunes; elle dépusse les ailes de dix-huit lignes.

La langue n'est point fias e timmobile, comme queques un 10 cm v. l'obsen la pousse en avant et l'elev sparalisé-ment à elle-même ave un céttimos sur sistante d'avoir et à guelle, a moi romoséquent elle est capable de tous les moi rements composé dece est top principaux : un convent de la composé de ces trois principaux i elle est comme tranquée par le bout, et se termine par trois ou quitre fliets. M. Frisch croit que la charloomière s'en sert pour tater les alliments avoir de les manager.

Œsophage, deux pouces et deml, formant une petite poche glanduleus avant de s'insérer dans le gésier, qui est musculeux et double d'une membrane ridée, sans adhérence; j'y al trouvé de petites graines noires, mais pas une seule petite pierre : intestins, six pouces quatre lignes; deux vestiges de cœcum; une vésicule du fiel.

# LA PETITE CHARBONNIÈRE.

Genre mesange , sons-genre mesange proprement dile.

Le nom de tête noire (atricapilla, melancoruphos) a été douné à plusieurs oiseaux, tels one la fauvette à tête noire, le bouvreuil , etc.; mais il parait que la téte noire d'Aristote est uue mesange; car, sulvant ce philosophe, elle pond un grand nombre d'œufs, jusqu'à dix-sept et même jusqu'à vingt-un; et de plus elle a toutes les autres propriétés des mésauges, comme de nicher sur les arbres, de se nourrir d'insectes, d'avoir la laugue tronquée, etc. Ce que le même auteur ajoute d'après un oui-dire assez vague, et ce que Pline répète avec trop de confiance, savoir que les œufs de eet oiseau sont toujours en nombre impair, tient un peu du roman, et de cette superstition philosophique qui de tout temps supposa une certaine vertu dans les nombres, surtout dans les nombres impairs, et qui leur attribua je ne sais quelle influence sur les phénomènes de la nature.

La petite charbonnière diffère de la grande, nou-sculement par la taille et par son poids, qui est trois ou quatre fois moidare, mais encore par les couleurs du plumage, comme on pourra s'en assurer en comparaut les descriptions. M. Frisch dit qu'en Allemagneelle se tient dans les forêts de sapins; mais en Suede e'est sur les aunes qu'elle se plait, suivant M. Linneus, Elle

est la moins défiante de toutes les mésanges; car non-sculement les jeunes accourent à la voix d'une autre mésange, non-sculement elles se laissent tromper par l'appeau, mais les vieilles même qui ont été prises plusieurs fois et qui ont eu le bonheur d'échapper, se reprennent encore et tout aussi facilement dans les mêmes piéges et par les mêmes ruses. Cependant ces ofscaux montrent autant ou plus d'intelligence que les autres dans plusicurs actions qui ont rapport à leur propre conservation ou à celle de la couvée; et comme d'ailleurs ils sont fort courageux, il semble que c'est le courage qui détruit en eux le sentiment de la défiance, comme celui de la craiute. S'ils se souviennent de s'être pris dans le filet, au gluau, ils se souviennent aussi qu'ils se sont échappes, et ils se sentent la force ou du moins l'espérance d'échapper encore. Cette mésange habite les bois, surtout ceux

Cette mesange habite les bois, surtout ceux oil y a des sopins et autres arbres toujours verts, les vegers, les jardins ; elle grimpe et courts au les arbres comme les autres mésanges, etc'ests, pers celle à longeu queue, la plus peut de toutes ; élle ne pese que deux gros : du reste mirmes altures, mem geure de vie. Elle a tuce-pece de coupetichon noir, terminé de blaue sur le derrete de la viece de viece de la coupetion noir, le dessus du corps que de viece de la coupetion noir, le dessus du corps que de viece de la companie de la contra de la companie de la contra de la contra de la companie de la contra de la contra de la contra de la contra de la queue et des alles ; les penns de la queue et des alles courde l'artu, hordées de quies ; les ben noir, et les pieds de couleur plombée.

Longueur totale, quatre pouces un quart; bee, quatre lignes deux tiers; tarse, spet lignes; ongle posicrieur, le plus fort de tous, les latieraux plus longs à proportion que dans la grosse charbonière; vol, six pouces trois quarts; queue, vingt lignes, un peu fourehue, composée de douze pennes; elle dépasse les niles de dix lieure.

M. Moehring a ohservé que dans cette espèce le bout de la langue n'est tronqué que sur les bords, de chacun desquels part un filet, et que la partie intermédiaire est entière et se relève presque verticalement.

## VARIETÉS

DE LL

#### PETITE CHARBONNIERE.

## LA NONNETTE CENDRÉE,

(LA MESANGE NONNETTE.)

Je sals que plusieurs naturalistes out regardé cette espèce comme séparée de la précédente par un assez grand nombre de différences. Willughby dit qu'elle est plus grosse, qu'elle a la queue plus longue, moins de noir sous la gorge, le blane du dessous du corps plus pur, et point du tout de cette dernière couleur sur l'occiput ni sur les ailes. Mais si l'on considère que la plupart de ces différences ne sont rien moins que constantés, notamment la tache blanche de l'occiput, quoiqu'elle soit comptée parmi les caractères spécifiques de la petite charbonnière; si l'on considère que l'on a donné à tontes deux ce même nom de charbonnière, qui en effet leur convient également, et que celui de mésange de marais, donné assez généralement à la nonnette cendrée, peut aussi convenir à l'espèce précédente, puisqu'eile se plait, dit M. Linnæus, sur les aunes, et que les aunes sont, comme on sait, des arbres aquatiques, eroissant dans les endroits humides et marécageux; enfin, si l'on considère les traits nombreux de conformité qui se tronvent entre ces deux espèces, même séjour, même taille, même envergure, mêmes couleurs distribuées à peu près de même, on sera porté à regarder la nonnette cendrée comme une variété dans l'espèce de la petite charbonnière. C'est le parti qu'ont pris, avec raison, les anteurs de la Zoologie britannique, et e'est celul auquel nous croyons devoir nons arrêter, toutefois en conservant les noms anciens, et nous conteutant d'avertir que cette diversité de noms n'indique pas lei une différence d'espèces.

La nonnette cepatrée se tient dans les bois plus que dans les vergers et les jardins, vivant de menues graines, faisant la guerre aux guépes, aux abeilles et aux chenilles, formant des provisions de chenevis lorsqu'elle trouve l'occasion, en prenant à la fois plusieurs grains dans soa bee pour les porter au magasin, et les man-

geant ensulte à loisir. C'est sans doute sa manière de manger qui l'oblige d'être prévoyante : Il lui faut du temps . Il lui faut un lieu commode et sur pour percer chaque grain à coups de bec. et si elle u'avait pas de provisions celle serait souvent exposée à souffrir la faim. Cette mésange se trouve en Suede et même en Norwege, dans les forêts qui bordent le Danube, cu Lorraine, en Italie, etc. M. Salerne dit qu'on ne la connaît point dans l'Orléanais, ni aux environs de Paris, ni dans la Normaudie. Elle se plait sur les aunes, sur les saules, et par conséquent dans les lieux aquatiques, d'où lul est venu son nom de mesange de marais. C'est un oiseau solitaire qui reste toute l'année, et que l'on nourrit difficilement en cage. On m'a apporté son nid. trouvé au milieu d'un petit bois en coteau, dans un pommier creux, assez pres d'une riviere : ce nid consistait en un peu de mousse déposée au fond du trou. Les petits, qui volaient deia, étaient un peu plus bruns que le père, mais ils avaient les pieds d'un plombé plus clair; uulle échanerure sur les bords du bec, dont les deux pièces étaient bien égales. Ce qu'il y avait de remarquable, c'est que le gésier des petits était plus gros que celui des vieux, dans la raison de cinq a trois; le tube Intestinal était aussi pins iong à proportion : mais les uns ni les autres n'avaient ni vésicule du fiel, ni le moindre vestige de cœcum. J'ai trouvé dans le gésier du père quelques débris d'insectes et un grain de terre seche, et dans le gésier des jeunes plusieurs petites pierres.

La uonnette eendrée est un peu plus grosse que la pétite charbonnière, car elle pèse environ trois gros. Le ne donneral point la description de sou plumage; il suffit d'avoir indiqué cidessus les differences principales qui se trouvent entre est deux oistagut.

Longueur totale, quatre pouces un tiers; bee, quatre lignes; tarse, sept lignes; vol, sept pouces; queue, deux pouces, composée de douze pennes: elle dépasse les ailes de douze lignes.

M. le Beau a rapporté de la Louisiane une mésange qui a vait beaucoup de rapport avec celle de cet article; il ne manque à la parfaîte ressemblance que la tache blanche de l'occiput et les deux traits de même couleur sur les aise; ajoutez que la plaque noire de la gorge énit plus grande, et en général les covuleux du plumage un peu plus foncées, excepté que dans la fernéle la tête était d'un gris roussétre, à peu près comme le dessus du corps , mais cepen-

dant plus rembruni '.

Longueur totale, quatre pouces et demi; tare, sept à huit lignes; ongie posterieur, le pius fort de tous; queue, vingt-une lignes, un pen étagée (ce qui forme un nouveau trait de disparité): elle dépasse les ailes d'environ neuf lignes.

## LA MÉSANGE

## A TÊTE NOIRE DU CANADA 2.

Une autre mésange d'Amérique qui se rapproche beaucoup de la petite charbonnière, c'est la mésange à tête poire du Canada : elle est de la grosseur de la nonnette cendrée ; elle a à peu près les mêmes proportions et le même plumage, la tête et la gorge noires; le dessous du corps blane: le dessus cendré foncé, coujeur qui va s'affaiblissant du côté du croupioa , et qui, sur les couvertures supérieures de la queue, n'est plus qu'un blanc sale ; les deux pennes intermédiaires de cette même queue, cendrées comme le dos; les latérales cendrées aussi, mais bordées de gris blane; ceiles des ailes brunes, bordées de ce même gris blanc; leurs graades couvertures supérieures brunes, bordées de gris; le bee noir, et les pieds noirâtres.

Longneur totale, quatre pouces et deml; bec, einq lignes; tarse, sept lignes et demie; vol, sept pouces et demi; queue, vingt-six lignes, composée de douze pennes égales : elle

dépasse les ailes d'un pouce. Comme les mésanges fréquentent les pays du Nord, il n'est pas surpreaant que l'on trouve en Aunérique des variétés appartenant à des espèces européennes.

## LA MESANGE

#### A GORGE BLANCHE S

Si la gorge blanche de Wiliughby est, non pas une fluvette, comme le eroyait eet auteur, mais une mésange comme le pense M. Brisson, on serait tenté de la rapporter à la nonnette cendrée, et conséquemment à la petite eluarbonnière. Elle a la tête d'un cendré fonce; tout le dessus du corps d'un cendré roussaitre; le desdessus du corps d'un cendré roussaitre; le destoute de la comment de la gorque que les chances de la gorque que les chances de la gorque que les chances d'untres, a une tente de cendré, rainsi que le devant du cou et de la poirtine; la première peune de l'aile bordé de blane, les dérnières de roux; les peunes de la queue noirre, bordrées d'une couleur ples alorie, except le plus extérrieure, qui l'est de blane, mais non pas dans lous les individus; le ben outri, jaune d'intérieur; par l'est de blane, mais non pas dans lous les individus; le ben outri, jaune d'intérieur plus de la comment de la que de la comment de la comm

La gorge bianche se trouve l'été en Angleterre; elle vient dans les jardins, vit d'insectes, fait son nid dans les buissons près de terre (et non dans des trous d'arbre comme nos mésanges), le garait de crin en delans, y pond cinq œufs de forme ordinaire, pointillés de noir sur un fond brun clair verdâtre. Elle est à peu près de la grosseur de la nonnette ceudrée.

Longueur totale, de cinq pouces trois quarts à six pouces, doigt postérieur le plus fort de tous ; les deux lateranx égaux entre eux, fort perits, et adhérents devilu d'unilleu, l'extérieur par sa première phalange, l'intérieur par une membrane, ce que cit fort rare dans les oisseaux de ce genre; vol, cuivron buit pouces; queue, deux pouces et dend, somposée de douze pennes, un pen étagées : elle dépasse les ailes de seize à dis-sept lignes <sup>4</sup>.

#### LA MÉSANGE-GRIMPEREAU<sup>2</sup>.

l'ai actuellement sous les yenx un individu envoyé de Savoie par M. le marquis de Pioiene, sous le nom de grimpereau, et qui doît se rapporter à la même espèce. Il a la tête vnirée de noir et de gris cendré; tout le reste de la partie supérienre, compris les deux peines intermédiaires de la queue, de ce même gris; la penne extérieure, noritre à sa base, grise au bout,

Cel oiscan, qui est un jeune, selon M. Vieiliot, a heaucoup de rapport avec la nonsette ecudéré: unis il appartient à l'espèce de la mésange à tête noire on kiskis el-après décrite.
3 M. Vieiliot donne la cet disean le nom de kiskis, qui et une abréviation de celui de kis his heahle, qu'il reçoit des decisions. Civan second.

une abreviation de celui de Ris Ris healis, qu'il reçoit des alorigenes d'apres son cri.

3 M. Vicillot considère cette espèce comme ne différant pos

de la bergeronnette grise de Enflou, qu'il nomme fauvette cendrée ou grisette, et qui se trouve aussi en France.

<sup>4 334</sup> vu dans les cabinels un otean dont le plumage resemblat singulièremust à celui de cytle mésange, mas qui en différait par ses proportions. Sa longueur totale était de cinq pouves et demi; tare, das lignes; queue, vingt-neuf lignes; queue, vingt-neuf lignes; depassant les ailes d'un ponce seulement i mais le trait le plus marqué de dissemblance, c'était son bee long de sept licres; écan de trois à as hase.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M. Vicillot fail remarque; que cet oiseau peu comm n'a guère d'analogie avec la momette crudrée, et encore moins avec un grimperen.

traversée dans sa partic moyeuue par une tache blanche; la penne suivante, marquée de la méme couleur, sur son côté intérieur seulement; la troisieme aussi, mais plus pres du bout et de manière que le blane se resserre toujonrs, et que le noir s'étend d'autant plus ; il gagne eticore davantage sur la quatrieme et la cinquieme peque qui n'ont plus du tout de blane, mais qui sont terminées de gris cendré comme les précédentes : les nennes des ailes sont poirâtres ; les moyennes bordées de gris cendré; les grandes de gris sale; chaque alle a une tache longitudinale, ou piutôt un trait binne jaunâtre; la gorge est blanche ainsi que le bord antérieur de l'aile; le devant du cou et toute la partie inférieure sont d'un roux clair ; les couvertures inférieures des ailes, les plus voisines du corps, sont roussatres, les suivantes noires, et les plus longues de toutes, blanches; le bec supérieur est noir, excepté l'arête, qui est bianchâtre, ainsi que le bec inferieur; enfin, les pieds sont d'un brun iaunátre.

Longueur totale, cinq pouces un tiers; bec, six lignes et demie; tarse, huit lignes; doigt postérieur, aussi long et plus gros que celui du milieu, et son ongle le plus fort de tous; vol, sent pouces trols quarts ; queue, dix-hult lignes, composée de douze pennes, un peu inégales et plus courtes dans le milleu; elle dépasse les ailes de dix lignes.

## LA MÉSANGE BLEUE.

Genre mésange, sous-genre mésange proprement dite. (Curier.)

Il est peu de petits oiseaux aussi connus que celui-ci, parce qu'il en est peu qui soient aussi communs, aussi faciles à prendre et aussi remarquables par les couleurs de leur plumage; le bleu domine sur la partie supérieure, le jaune sur l'inférieure; le noir et le blanc paraissent distribués avec art pour séparer et relever ces couleurs, qui se multiplient encore en passant par différentes nuauces. Un antre circonstance qui a pu contribuer à faire connaître la mésange bleue, mais en mauvaise part, e'est le dommage qu'elle cause dans nos jardins en pincant les bontons des arbres fruitiers; elle se sert même avec une singulière adresse de ses petites griffes pour détacher de sa branche le fruit tout formé qu'elle porte ensuite à son magasin. Ce n'est | que ce que je dis est fonde sur l'observation.

pas toutefols son unique nonrriture; car elle a les mêmes goûts que les autres mésanges, la même inclination pour la chair, et elle ronge si exactement celle des petits oiseaux dont elle peut venirà bout, que M. Klein propose de lui donner leur squelette à préparer 1. Elle se distingue entre tous les autres par son acharnement contre la chouette 2. M. le vicomte de Ouerhoent a remarqué qu'elle ne perce pas toujours les grains de chepevis comme les autres mésanges, mais qu'elle les casse quelquefois dans son bec comme les serins et les linottes. Il ajoute qu'elle paraît nlus avisée que lexautres, en ce qu'elle se choiste pour l'hiver un gite plus chaud et de plus difilcile accès. Ce gite n'est ordinairement ou'un arbre creux ou un trou de muraille; mais on sait bien qu'il y a du choix à tout.

La femelle fait son nid dans ces mêmes trous, et n'y épargne pus les plumes; elle y pond au mois d'avril un grand nombre de petits œufs blanes : j'en ai compté depuis huit jusqu'à dixsent dans un même nid ; d'antres en ont trouvé iusqu'à ving-deux; aussi passe-t-elle pour la pfus féconde. On m'assure qu'elle ne fait qu'une séule convée, à moins qu'on ne la trouble et qu'on ne l'oblige à renoncer ses œufs avant qu'elle les ait fait éclore ; et elle les renonce assez facilement pour peu qu'on en casse un seul. le petit fût-il tout formé, et même pour peu qu'on y touche : mais lorqu'une fois ils sont eclos, elle g'y attache davantage et les défend conragensement: elle se défend elle-même, et soufile d'un air menacant lorsqu'on l'inquiete dans sa prison. Le mále paralt se reposer plus à son aise, étant accroché au plafond de sa cage. que dans tout autre situation. Outre son grincement désagréable, elle a un petit gazouillement faible, mais varié, et auquel on a bien voulg trouver quelque rapport avec celul du pinson. M. Frisch prétend qu'elle meurt des qu'elle

est en cage, et que par cette raison l'on ne peut l'employer comme appelant; j'en ai vu cependant qui ont vécu plusieurs mois en captivité, et qui ne sont mortes que de gras-fondure.

Schwenckfeld uous appreud qu'en Silesie on

\* Il conseille la précaution d'enlever amparavant la plus grande partie des chairs et la cerrelle de l'oiseau, dont on veul avoir le squelette bien dissiqué.

2 Gestner prétend qu'étant plus petite, ette est aussi plus donce et moins méchante; mais il paralit que ce n'est qu'in conjecture foudée sur fin ranognement très-lastif, au lieu volt ette mesange en toute siston dans tes montagures; chez nous es mot les bols oi elle se plait, surtout pendant l'été, et ensuite dans les vergers, les jarinds, etc. M. Lettingerd ting vielle voyage avec la charbonnière, mais que cette voyage avec la charbonnière, mais que cette société est ledig vielle peut être enfre des animaux pétulants et cruels, y'est-ê-dire ni paisible nidurable. On dit expendant que famille reste plus longtemps réunie que dans les autres espèces.

La mésange biene est fort petite, puisqu'elle ne pies que trois gros mais Bénn, Kelin et le voyageur Kolbe ne d'evalent pas la domer pour ten peu peu peu que le mâte; elle a moins de bieu sur peu piu que le mâte; elle a moins de bieu sur la tête, etc e hieu, pain d'que le jame du dessous du curpa, est moins vii : e qui est blanc dans du commencent à voier ; ce qui est blanc dans ceux ; lum et l'autre est jumaltre dans les petits qui est brun en derif dans ceux-c; le ta permes des alles de ces derniers out les mémes dimensions relatives que dans les vieux.

Longueur tolale, quatre ponces et demi, bec, quatre ligues et demi, els deux pieces égales et anns aneune échancrure; haupue tronquée, tentinible par planiers litels, dout quéques-tuns sont casses pour l'ordinaire; tarse, sit ligues et demic; pleds, goes et trapas, util Bélon; ongle postérieur le plas fort de tous; vol, sept pouere; que, vingt-énai [jumes; ellé déposse les aules de dozar; charcura de ses molties, composée de dozar; charcura de ses molties, composée de las pennes, et dépeir. Les jeunes, on assec ats pennes, et dépeir. Les jeunes, on assec ats pennes, et dépeir. Les jeunes, on assec attent peut le leur mier, mais le trabe interfaint aussi long. Deux légem vestiges de cocum; point de vésicule du fiél.

## LA MOUSTACHE. (LA MÉSANGE MOUSTACHE.).

Genre mésange, sous-genre moustache. (Cuvier.)

Quelques naturalistes ont donné à cet oiseau le nom de barbue; mais comme ce nom a été conseré spécialement à une autre famille d'oiseaux, j'ai eru devoir ne le point laisser à celleci, afin de prévenir toute confusion.

Je ne sais si cette mésange existe récliement aux Indes, comme le suppose la dénomination adoptée par M. Frisch; mais il paraît qu'elle est fort commune en Danemarck, et qu'elle commence à se faire voir en Aghetere. M. Edwirds pair de pissuieurs de ces oiseaux mâles et femelles qui avaient été tués aux envinons de Londres, mais qui y étalente encore trop peu comuss, dit cet auteur, pour avoir un nompeur comuss, dit cet auteur, pour avoir un nompeur comuss, dit cet auteur, pour avoir un nompeur compensation de la compensation de la comgrande cupe pietue, ce sont sans donte quelquestus de ces prisonales et chapter que se seront multipliés en Ampleterre, et qui y auronat fonde un colonie nouvelle : maist d'ou venient et caux provisers d'Esser, et de la riconvait dans les provisers d'Esser, et de la disconvait dans les provisers d'Esser, et de la dans les carditats en toujours dans les endrôts américageux?

Il serait à désirer que l'ou constit plus expetement les mours de ces oiseux; jura histoire pourrait être carieuse, d'u moins à juger par le pen qu'on en sait. On dit que les regul is reposent, le mâle a soin de couvrir sa compagne de sealles; et cette sevie attention, a elle était bien constatée, en supposerait beaucoup d'anters, et beuroup dé destils indressants dams toute la suite des opérations qui out rapport à in poute.

Le trait le plus enrectérisé de la physionomie du mále, c'est une plaque noire à peu près triangulaire qu'il a de chaque vôté de la tête; la base de ce triangle renversé s'élève uu peu au-dessus des yeux, et son sommet dirigé en en-bas, tombe sur le cou à neuf ou dix lignes de la base. On a trouvé à ces deux plaques noires. dont les plumes sont assez longues, quelque rapport avec une moustache; et de la les noms qui ont éte donnés dans tous les pays à cet oiseau, M. Frisch eroit qu'il a de l'analogle avec le serin, et que les individus de ces deux espèces pourraient s'apparier avec succès ; mais, ajoute, t-II, l'espèce moustache est trop rarg pour que l'on puisse multiplier suffisamment les expériences qui scraient nécessaires pour décider la question. Cette opinion de M. Frisch ne peut subsistera vec celle de MM. Edwards et Llungus, qui trouvent à la moustache beaucoup d'affinité avec la ple-grièche : toutefois ces deux opinions, quoique contradictoires, ont un résultat commun : c'est que les trois observateurs ont vu le bec de la moustache plus gros que ne l'est ordinairement celul des mésanges, et que par conséquent cet olscau pourrhit être renvoyé au demi-fins. D'un autre côté. M. Lottinger m'assure qu'il niche dans des trous d'arbres, et qu'il va sonvent de compagnie avec la mésange à longue

queue; ce qui, joint à l'air de famille et à d'au- 1 tres rapports dans la taille, la forme extérieure, la contenance, les habitudes, nous autorise à le laisser parmi les mésanges.

Le mâle a la tête d'un gris de perle ; la gorge et le devant du cou d'nn blane argenté; la poitrine, d'un blanc moins pur, teinté de gris dans quelques individus, de couleur rose dans les autres; le reste du dessous du corps ronssâtre; les couvertures inférieures de la queue, noires; celies des ailes, d'un blane jannâtre; le dessus du corps, roux clair; le hord antérieur des alles. blane; les petites couvertures superieures, noirâtres; les grandes, bordées de roux; les pennes movennes de même , hordées intérieurement d'un roux plus clair; les grandes pennes bordées de hlane en dehors ; celles de la queue entierement rousses, excepté la plus extérieure, qui est noirâtre à sa base, et d'un condré roux vers son extrémité; l'iris orangé; le bec jauuâtre, et les pieds hruns. .

Dans la femelle il n'y a aucune teinte rouge sous le corps, ni plaques noires aux côtés de in tête; ceile-ci est brune, ainsi que les couvertures inférieures de la queue; dont les pennes latérales sont noirâtres, terminées de blanc. La femelle est aussi un peu plus petite que le måle. Longueur totale de ce dernier, six pouces un

quart ; bec, moins de six lignes ; le supérieur un peu crochu, mais sans aucune échanerure, dit M. Edwards lui-même, ce qui ne ressemble guère à une pie-grièche ; tarse, huit lignes et demie; vol, six pouces et demi; queue, trentesix lignes, composée de douze peunes étagées; en sorte que les deux extérieures n'ont que la moitié de la longueur des deux intermédiaires: elle dépasse les ailes de vingt-sept lignes.

LE REMIZ.

( LA MÉSANGE REMIZ. ) Genre mesange, sous-geure remiz. (Cuvier.)

M. Edwards soupconne que cette mésange, représentée dans l'onvrage d'Alhin, tome III, planche 57, est la même que la mésange barbue, représentée tome 1, planche 48 ; mais ce sourcon me parait démeuti ; to par les ilgures nièmes citées, lesquelles sont différentes, et re-

présentent chacupe assez fidelement l'oiseau dont le nom est au bas; 2º par la taille, puisque suivant Albin, la mésange barbue pese plus de neuf gros, et qu'il fait le remiz égal à la mésange bleue, qui pese trois gros seulement; 3º par le plumage, et notamment par la hande noire qu'ont ces deux oiseaux de chaque côté de la tête, mais posée tout autrement dans l'un et dans l'autre; 4º enfin, par la difference de climat, Albin assignant pour soa sejour ordinaire, à la mésange harbue, quelques provinces d'Angleterre, et au remiz l'Allemagne et l'Italie. D'après tout cela , MM. Kramer et Linnœus ne me semblent pas mieux fondés à soupconner que ces deux mésanges ue different entre elles que par le sexe; et j'avoue que je n'apercois pas non plus la grande affinite que M. Edwards et le même M. Linnæns ont eru voir entre ees deux oiseanx d'une part et les pies-griéches de l'autre. A la vérité, ils ont comme les pies-grièches un bandeau noir sur les yeux, et le remiz sait ourdir comme elles les matériaux dont il compose son nid : mais ces matériaux ne sont pas les mêmes, ni la maniere d'attacher le nid , non plus que le bec, les serres, la nourriture, la taille, les proportions, la force, les allures, etc. Suivant toutcappareuec, M. Edwards n'avait poiat vu le remiz, non plus que les autres naturalistes qui ont adopté sou avis : un seul coup d'œil sur le nº 618 des plauches enluminées de l'édition in-40 eut sufil pour les desabuser. Ce qu'ii y a de plus curieux dans l'histoire

des remiz, c'est l'art recherche qu'ils apportent à la construction de leur nid; ils y emploient ce duvet leger qui se trouve aux aigrettes des fleurs du sanle, du peuplier, du tremble, du juncago, des chardons, des pissenlits, de l'herbe aux moucherons, de la masse d'eau, etc. 4. Iis savent entrelacer avec leur hec cette matière fllameuteuse et eu former un tissu épais et serré, presque semblable à du drap : ils fortifient le dehors avec des fibres et de petites racines qui pénetrent dans la texture, et font en quelque sorte la charpente du nid ; ils garnissent le dedans du

\* Comme les saules et les peupliers ficurissent avant la masse d'eau, les remiz emploient le duvet des fleurs de ces deux espèces d'arbres dans la construction du nid on ils font leur première ponte; et les mids travaillés avec ce duvel sont moins fermes, mais plus blancs que ceux nú le duvet de la masse d'eau a été employé : c'est, dit-on, une manière assez stre de distinguer une première ponte d'une seconde et d'une trolsième. On trouve aussi de ces nids faits de gramen des marais, de peils de castor, de la matière cotonneuse des chardons, cic.

même duvet non ouvre', pour que leurs petits y | le contour se relève extérieurement en un resoient mollement : ils le ferment par eo haut, afin qu'ils y soleot chaudement, et ils le suspendent avec du chanvre, de l'ortic, etc., à la bifurcation d'une petite branche mobile , doonant sur une eau courante, pour qu'ils soient bercés plus doucement par la liante élasticité de la branche; pour qu'ils se trouvent dans l'aboodance, les insectes aquatiques étant leur prinelpale nourriture2; cnfin, pour qu'ils soient en sureté contre les rats, les lézards, les coulenvres et autres ennemis rampants qui sont toujours les plus dangereux : et ee qui semble prouver que ces intentions ne sont pas ici prétées gratuitement à ces oiseaux, c'est qu'ils sont rusés de leur naturel, et si rusés que, suivant MM. Monti et Titius, l'on n'en prend jamais dans les piéges<sup>3</sup>, de même qu'on l'a remarqué des carouges, des cassiques du Nouveau-Monde, des gros-bees d'Abyssinie et autres oiseaux qui suspendent aussi leurs nids au bout d'one branche. Celui du remiz ressemble tantôt à na sac, tantôt à nne bourse fermée, tantôt à une cornemuse apiatie, etc. 4 : il a son entrée dans le fianc, presque toujours tournée du côté de l'eau. et située tantôt plus baut, tantôt plus bas : c'est une petite onverture à peu près ronde, d'un pouce et demi de diamètre et au-dessous, dont

\* Quelquefois on duvet, cette matière cotonneuse est pelotonnée en petits aloboles qui ne rendent nas l'intérieur du nid moins mollet ni moins doux. 2 M. Monti a trouvé dans l'estomac de ces oiseaux d

les extrémement broyés, el n'y a trouvé que cela-2 On les surprend quelquefois dans le uld, ajoute Titins, an

coucher du soleil, ou lorsque le temps est nébuleux el chargé de brouillards.

4 Caletan Monti en a fail deseiner un, et Douiel Titius, denx. Ces trois nids différent non-seulement entre eux, mais de cehii on'a fait dessiner Honanni, et pour la grandeur et pour la forme : le plus grand de lous (Titles, pl. 2; avail sept pouces de longueur et quatre et demi de largeur; il étail suspendu a la lourche d'une petite branche avec du chauvre et du im; te plos netit pl 4) était long de cinq pouces et demi, large de même à sa partie supérieure, et se terminaît en une pointe obtase; c'est seion Titius, la lorme la plus ordinaire i celui de Monti était points en baul et en bas. Titlus soupçouse que les remiz ne font qu'ébancher leurs nids à la première ponte. et qu'alors les parois en sont minors et le tiesu tout à fait lache, mais qu'à chaque nouvelle pople ils les perfectionnent et les fortificat, et qu'en les délaisant, ou reconnaît ces couches additionnelles toujours plus lermes en debors, plus moilettes en dedans; et de là on déduit assément les différences de forme et de grandeur qu'on observe entre ces mds. On a trouvé, sur la fin de décembre 1691, près de Breslaw, une femelle tarin dans un de ces mêmes ulds, avec un petit éelos et trois œufs qui ne l'étaient pas encore; cria prouve que les nids des remit subsisten) d'une année à l'autre. Titius apoute qu'on ne doit pas être surpris de voir nu tarin couvant l'hiver, puisqu'ou sait que les becs croisés fout de même.

bord pius ou moins saillant', et quelquefols elle est saus aueun rebord. La femelle n'y pond que quatre ou cinq œufs; ce qui deroge notablement à la fécondité ordinaire des mésanges, doot les remiz ont d'ailleurs le port, le bec, le eri et les principaux attributs. Ces œufs soot blanes comme la neige : la coque en est extrémement minee; aussi sont-ils presque transparents. Les remiz font ordinairement deux pootes chaque année, la première en avril ou mai, et la seconde au mois d'août; il est plus que douteux qu'ils en fassent une troisième.

On voit des nids de remiz dans les marais des environs de Bologue, dans ceux de la Toscane, sur le lac Trasimène, et ils sont faits précisement comme ceux de la Lithuanie, de la Volhynie, de la Pologne et de l'Allemagne, Les gens simples ont pour cux une vénération superstitieuse : chaque cabane a un de ces nids suspendu près de la porte ; les propriétaires le regardent comme un véritable paratonnerre, et le petit architecte qui le construit, comme un oiseau sacré. Oo serait teoté de faire un reproche à la nature de ce qu'elle n'est point assez avare de merveilles, puisque ehaque merveille est une source de nouvelles erreurs.

Ces mésanges se trouvent aussi dans la Bohême, la Silésie, l'Ukraîne, la Russie, la Sibérie, partout, en un mot, où croissent les plantes qui fournissent cette matière cotonneuse dont elies se servent pour construire leur nid2; mais elles sont rares en Sibérie, selon M. Gmelin, et elles ne doivent pas non plus être fort communes aux environs de Bologne, puisque, comme nous l'avons dit plus baut . Aldrovande ne les connaissait pas. Cependant M. Daniel Titius re-

' Aldrovande a donné la figure de ce nid qu'il a cru être celui de la mésange à longue queue, quoiqu'il sût três-bieu que l'oiseau qui l'avait last s'appelait sendulino. Voyez son Ornitholome, tome 11, page 718; on y voit deux de ces nids accolés. ensemble; cela rapoelle ce que dil Baczynski de ces nida de remiz à double entrée que l'on trouve dans la Pokutie, sur les rives de la Bystrikz. Un auleur anonyme, dont le Mémoi est dans le Journal de Physique, août 1776, page 129, va plus lost qu'Aldrovande, el après avoir comparé le remit et la mésange à longue queue, trouve beaucoup d'analogie entre ces deux oiseaux. Cependant, en soivant exactement sa méthode de comparaison, il cût brouvé que le remir a le bec et les pieds plus longs à proportion, la queue plus courte, l'envergure aussi et le plumage différent

<sup>3</sup> Daniel Titim remarque qu'en effet il y a beaucoup de marécages et d'arbres ou plantes aquatiques, lelles que saules, anines, peupliers, jarves, asters, hieracium, juncago, etc., dans la Volbynie. la Poisse, la Lithuanie el autres cantons de la Pologne, que les remiz semblent aimer de préférence.

garde l'Italie comme le vrai pays de leur origine '(d'où elles out passé par l'état de Venise. la Carinthie et l'Antriche dans le royaume de Bohême, la Hongrie, la Pologne et les contrées encore plus septentrionales. Partout, ou presque partout elles se tiennent dans les terrains aquatiques, et savent fort bien se cacher parmi les jones et les feuillages des arbres qui croissent dans ces sortes de terrains. On assnre qu'elles ne ebangent point de ciimat aux approches de l'hiver. Cela est facile à comprendre pour les pays tempérés où les insectes paraissent toute l'année; mais dans les pays plus au nord, je croirais que les remiz changent au moins de position pendant les grands froids, comme font les autres mésanges, et qu'ils se rapprochent aiors des lieux habités. M. Kramer nous apprend en effet qu'on en voit beaucoup plus l'hiver qu'en tonte antre saison anx environs de la ville de Pruck, située sur les confins de l'Autriche et de ia Hongrie, et qu'ils se tiennent toujours de préférence parmi les iones et les roseaux.

On dit qu'ils ont un ramage; mais ce ramage n'est pas hien comm, et cependant on a élevé pendant quelques années de jeunes remiz pris dans le nid, leur donnant des œuis de fonrmis pour botte nourriture: il faut donc qu'ils ne ehantent pas dans la cage.

Le plumage de cet oliena net fort vulgaire: al a is sommet de la trèc hianchier; l'occipiet et le desnas da cou cendré; tout le dessus du corps gris, mais tenit de roussifre dans la partie antérieure; la gorge et tout le dessous du corps, blanc, teiné de gris cendré sur l'avant, et de roussifre sur l'arrière; un bandean noir sur le rous qu'i s'écale horizontairement de part et d'autre sur les yeux et fort au dels des yeux; les couvertures supérieures des alles, brunes, bordées d'un roux qui va se dégradant vers une extrémité; les penares de la queue et des alles, brunes aussi, mais bordées de blanchêtre; le bec cendré; les pelas cendre rougeltre.

Il parait, d'après la description de M. Cajetan Monti, qu'en Italice es oiseaux ont pia de roux dons leur plumage, et une legère teinte de vert sur les couvertures supérieures des niles, etc., et d'après celle de M. Gmelln, qu'en Sibérie iis ont le dos brun, la tête blanche et la potrime teinte de roux : mais ce ne sont que des variétés de climat, ou peut-être de simples variétés de description; car il suffit de regarder de plus près, ou dans un autre jour pour voir un peu différemment.

La femelle, suivant M. Kramer, n'a pas le bandeau noir comme le mâle; suivant M. Gmelin, elle a ce bandeau, et en outre la tête pius grise que le mâle, et le dos moins brun: tous deux ont l'iris jaune et la pupille noire, et ils ne sont guere plus gros que le troglodyte, e'estadire qu'ils sont à peu près de la taille de notre mésange hieux.

Longueur totale, quatre ponces et demi; bec, cinq lignes, , le supérieur un pen recourbé, l'inférienr plus long dans les jeunes; tarse, six ilgues et demie ; ougles très-aigus, le postérieur, le plus fort de tous; vol, sept pouces un tiers; queue, deux pouces, composéede douze pennes, un peu chagées; elle dépasse les alles de treize lignes.

# LA PENDULINE'.

(LA MÉSANGE REMIZ.)

Genre mesange, sous-genre remiz. (Cuvier.)

M. Monti crovait que le remiz était le seul parmi les oiseaux d'Europe qui suspendit sonnid à une branche ; mais sans parler du loriot qui attache queiquefois le sien à des rameaux faibles et mobiles, et à qui M. Frisch a attribué. ceiui de la mésange à longue queue, voici une espèce hien counue en Languedoc, quoique tout à fait ignorée des naturalistes , laquelle fait son nid avec autant d'art que le remiz de Pologne, qui semble même y employer nne industrie plus raisonuée, et qui mérite d'autant plus notre attention, qu'avec les mêmes talents elle n'a pas à beaucono près la même célébrité : on peut la regarder comme étant analogue an remiz , mais non comme une simple variété dans cette espèce ; les traits de disparité que l'on peut observer dans la taille, dans les proportions des parties, dans les couleurs du plumage, dans la forme du nid, etc., étant pius que suffisants pour constituer une différence spécifique.

Je lui ai donné le nom de *penduline*, qui présente à l'esprit la singulière construction de son nid. Ce nid est très-grand, relativement à la tallie

C'est de là que leur soul venus les noms de remisch, d'acanthides romana, d'oiseaux romains.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> M. Temminck et M. Vicillot pensent que la penduline n'est qu'un jeune individu de l'espèce du remiz. M. Cuvier dit qu'elle eu est la femelle.

de l'oiseau : Il est fermé par dessus, presque de ia grosseur et de la formed'un œuf d'autruche : son grand axe a six pouces; le petit axe, trois et demi. Elle le suspend à la bifurcation d'une branche flexible de peuplier, que pour plus grande solidité elle eutoure de laine sur une longueur de plus de sept a huit pouces ; outre la laine elle emploie la bourre de peuplier, de sau-. le, etc., comme le remiz. Ce nld a son entrée par le côté, près du dessus, et cette entrée est recouverte par une espèce d'avanceon d'auvent continu avec le uid, et qui déborde de plus de dix-buit lignes. Movennant ces précautions, ses petits sout encore plus à l'abri des ntemperies de la saison, mieux cachés, et par conséquent plus en súreté que ceux du remiz de Pologne.

Cet oiseau a la gonge et tou, le dessous da copp slain cousser; le dessous gir roussatre, plus fonce que le dessous; le dessous de la fête right se dessous; le dessous de la fête right se dessous; le dessous de la fête rous relatives, bondées de roux alont que les pennes moyennes, mais le roux s'eleirer leves leur extremite, les grandes pennes noriètres, bondées de roux de la file d

Longueur totale, un peu moins de quatre pouces; bec de mésange, quatre lignes et plus; tarse, six lignes; ongle postérieur le plus fort de tous, peu arque; queue, onze à douze lignes, serait exactement carrée si les deux pennes extérieures n'étalent pas un peu plus courtes que les autres; elle dépasse les ailes d'environist lignes.

LA MÉSANGE A LONGUE QUEUE.

Genre mésinge, sous-genre mésinge proprement dite.

(Cartier-)

On ne pouvair mieux caractériser ce trespetit ósecu que par as très-longue queue : elle est plus longue en effet que tout le reste de la motifié de la Borqueur toutle; et comme d'aiitern serte message a le corps effité et le vol tern serte message a le corps effité et le vol une fleché qui fend l'air. C'est' sans abuté a cause d'ac et air. Ternaquable de disportié, par lequel ect obseux s'éologne des méssances, que Ray a cru le devoir sparre tout à fuit de cette famille '; mais comme il s'en rapproche par beaucoup d'autres propriétés plus essentielles, je le lalsseral, avec le plus grand nombre des naturalistes, dans la possession paisible de son ancien nom. Hé l quel autre nom ponrrait couvenir à un petit oiseau à bec court et cependant assez fort, qui fait sa principale résidence dans les bois; qui est d'un naturei très-remuant et très-vif, et n'est pas un momeut en repos ; qui voltige saus cesse de buisson en buisson, d'arbuste en arbusté, court sur les branches, se pend par les pieds, vit en société, accourt promptement au cri de ses semblables, se nourrit de chenilles, de moucherons et autres insectes, quelquefols de grajues; pince les bourgeons des arbres qu'il découpe adroitement; poud un grand uombre d'œufs ; enfiu , qui , suivaui les observations les plus exactes, a les principaux caractères extérieurs des mésanges, et, ce qui est bien plus décisif, leurs mœurs et leurs allures? Il ne s'éloigne pas même absoinment de toutes les mésanges par sa longue queue étagée, puisque la moustache et le remiz, comme nous l'avous vu , en ont une de cette même forme, et qui ue differe que du plus au moins.

Quant à la manière de faire le nid, il tient le milien eutre les charbounières et le remiz ; il ne le cache point dans uu trou d'arbre où il serait mal à son aise avec sa longue queue ; il ne le suspend pas non pius, ou du moins très-rarement, à un cordou délié, mais il l'attache solidement sur les branches des arbrisseaux, à trois ou quatre pieds de terre; il lui douue une forme ovale et presque cylindrique, le ferme par-dessus , laisse uue entrée d'uu pouce de diamètre dans le côté, et se ménage quelquefois deux issues qui se répondent , afin d'éviter l'embarras de se retourner ; précaution d'autant plus utile que les peuues de sa queue se détacheut avec facilité et tombent au plus léger froissement. Son nid diffère encore de celui du remiz, en ce qu'il est plus grand, d'une forme plus approchante de la evlindrique; que le tissu u'en

A view all generie, et a paris longe directal, Spropois, p. 73. Les antenes ella Lougole si Hinnissepa introvent que que nem bre plus contres cu que ceiu des mésupes, et par d'autres pestiten analques, el le respecche les consoquis post-persobles, mais line frata qu'un coup d'ori de comparations sur la figure de ces ouves qu'un l'est biotiste, pour s'asserce de la grande d'illes rector qu'il y a crofer une pacepticé et une mésange l'anguez erret derinter a rest les mudandes, prantisser longuez erret derinter a rest les mudandes, prantisser longuez erret derinter a rest les mudandes, prantissepelles elle auroit les-dem figure, a yant datas as longue queue un mouve siment lemages et conson le prépéd de blas en labor. est pas aussi serré; que le contour de sa petite entrée ne forme pas communément au dehors n rebord saillant ': que son enveloppe exté-

n rebord saillant'; que son enveloppe extéreure est composée debrina d'herbe, de mousse, de liehen, en un mot, de matériaux plus grossiers, et que le dedans est garni d'une grande quantité de plumes et non de mattère cotonneuse que fournissent les saules et les autres plantes dont Il a eté parlé à l'artiele du remiz.

Les mésanges à longue queue pondent de dix à quatorze œuß, méme jusqu'à vingt, tous cachés presqu'entièrement dans les plumes qu'elles ont amasées au fond du nid. Ces œuß sont de la grosseur d'une noisette, leur plus grand diamètre étant de six lignes; ils sont environnés d'une zone rougedire sur un fond gris, lequel devient plus clair vers le gros bout.

Les jeunes vont avec les père et mère pendant tout l'hiver, et e'est ce qui forme ces troupes de douze ou quinze qu'on voit voler ensemble dans cette saison, jetant une petile vois claire, seulement pour se rappeler; mais an printemps leur ramage prend une nouveile modulation, de nonveaux accents <sup>2</sup>, et il devient beauconp plus arréable.

Aristoc assure que ces oiseaux sont attachés aux montagnes, Belon nous dit qu'il les avait observés en toutes contrées, et Belon avait voyagé; il ajoute qu'ils quittent rarement les bois pour euir dans les jardins. Willighby nous apprend qu'en Angleterrellis fréquentent plus les jardins que les montagnes. M. Hebert est du même avis que Williughby, en restreignant toutetois son assertion a l'hiere seulement. Sedon

Capira Nesti primo di que cità a i jamas lino. Osto in discissioni possibili. Qui no contrate la bassi i l'imperat. Con discissioni possibili. Que per a contrate la bassi i l'imperat. Con discissioni qui con la contrate la contrate la contrate la contrate di contrate di contrate la contrate di contrate di

4. Il Chante si plaisamment lan péniempa, oli Béton, qu'il se y a guerre anter oliem qui al lis veis pub hastante n'el più se aérée, a 52 d. des Oiscana, Gesmer dui que dans cette mèmes dans olla mémang de longue queme dil que dans cette mèmes dans la mémang de longue queme dil que idea, guichele, Sebon toute apparence, cen rès pas là le chant plais-and dont Béton faible et mentange a la rolle principal des que per de mentange qu'el poi fait l'abbet de me petit cri i sont la bette dissa que la rolle principal des que per la mémora petit cri i sont passa que doute le rounage qu'elle fait la mémora pas saus doute le rounage qu'elle fait la mémora su principamp.

Gessner ils ne paraissent qu'au temps des froids, et ils se tiennent dans les endroits marécageux et parmi les roseaux, d'où ils ont tiré leur nom de mésange de roseaux. M. Daubenton le jeune en a vu des voices au Jardin du Roi sur la fin de décembre, et m'a appris qu'on en voyait assez communément dans le bois de Bouloene. Enfin, les uns disent qu'ils restent pendant l'hiver, les autres qu'ils voyagent : d'autres enfin qu'ils arrivent plus tard que les autres mésanges, d'où ils ontété nommées mésanges de neige. Tous ees faits, tous ces avis contraires peuvent. être et sont, à mon sens, également vrais : il no faut pour cela que supposer, ce qui est trèsvralsemblabie, que ces oiseaux varient leur conduite selon les eirconstances des lieux et des temps; qu'ils restent où ils sont bien; qu'ils voyagent pour être mieux; qu'ils se tiennent sur la montagne ou dans la plaine, dans les terrains sees ou humides, dans les forêts ou dans les vergers, partout en un mot où ils rencontrent leur subsistance et leurs commodités. Quoi qu'il en soit, ils se prennent rarement dans les trébuehets, et leur chair n'est point un bon manger.

Leurs plumes sont presque décomposées, et ressemblent à un duvet fort long; ils ont des espèces de sourcils noirs; les paupières supérieures d'un jaune orangé; mais cette couleur « ne paraît guere dans les sujets desséchés; lc . dessus de la tête, la gorge et tout le dessous du corps blane, ombré de noirâtre sur la poitrine et queiquefois teinté de rouge sur le ventre, sur les flancs et sous la queue; le derrière du cou noir, d'où part une bande de même couleur qui parcourt toute la partie supérieure du corps, entre deux larges bandes d'un rouge faux ; la queue noire, bordée de biane; la partie antérieure de l'aile noire et bianche; les grandes pennes noirâtres les movennes aussi, mais bordées de blane, excepté les plus proches du corps qui le sont du même roux que le dos; le fond des plumes cendré foncé, l'iris gris; le bec noir, mais gris à la pointe, et les pinds noirâtres.

La bande blauche du sommet de la tête s'elargit plus ou moins, et quelquetigis agore tellement sur les bandes noires laterales, que la tête parali toute blanche: dans quelques individus, le dessous du corps est tout blane; tels éclaient ceux qu'a vus Belon, et quelques-uns que j'al observés moi-même. Dans les femelles, les bandes latérales de la tête ne sout que noirfaires ou même variées de blanc et de noir, et les cou- | res, bordées de blanc; la queue noire dessus, leurs du plumage ne sont ui bien décldées ni bien tranchées. Cet oisean ne surpasse guere le roitelet en grosseur; il pese cuviron cent quatorze grains. Comme il tient ses plumes presque toujours hérissées, il paralt un peu plus gros qu'il n'est réellement.

Longueur totale, einq pouces deux tiers; bee, trois lignes et demie, plus épais que celui de la mésange bleue, le supérieur un peu crochu; la langue un peu plus large que celle de cette même mésange bleue, terminée par des filets; tarse, sept lignes et demie; ongle postérieur le plus fort de tous ; vol, six pouces et deml: queue, trois pouces et demi, composée de douze pennes Inégales, irrégulièrement étagées, et toujours augmentant de longueur depuls la plus extérieure qui a dix-huit lignes, jusqu'à la cinquième qui en a quarante-deux, plus ou moins; la paire intermediaire n'en a que trente-neuf au plus, et est à peine égale à la quatrième : la queue dépasse les ailes d'environ deux pouces et demi.

Tube intestinal, quatre pouces; je n'aj apercu qn'un léger vestige de cœcum; gésier musculeux, contenalt des débris de matières végétales et d'insectes, un fragment de noyau, point de petites pierres.

# LE PETIT DEUIL.

Genre mésange, sous-genre remix. (Cuvier.)

J'appelle ainsi une petite mésange, que M. Sonnerat a rapportée du cap de Bonne-Espérance, et dont il a fait paraître la description dans le Journal de physique. Les couleurs de sou plumage sont en effet celles qui constituent le petit deuil : du noir, du gris, du blanc. Elle a la tête, le cou, le dessus et le dessous du corps d'un gris cendré clair; les pennes des ailes noiblanche dessous; l'iris, le bec et les pieds noirs.

Cette mésange se rapproche des précédentes. surtout de la mésange à longue queue, par la manière de faire son nid. Elle l'établit dans les buissons les plus épals , mais non à l'extrémité des branches, comme l'ont supposé quelques naturalistes : le mâle y travaille de concert avec sa femelle; e'est lui qui, frappant de ses alles avec force sur les côtes du nid, en rapproche les bords qui se lient ensemble et s'arrondissent en forme de boule allongée. L'entrée est dans le flanc; les œufs sont au centre dans le lieu le plus sûr et le plus chaud. Tout eela se trouve dans le nid de la mésange à longue queue; mais ce qui ne s'y trouve pas, c'est un petit logement séparé où le mâle se tient tandis que la femelle couve.

#### LA MÉSANGE\*

A CEINTURE BLANCHE.

Genre mésauge. (Cuvier.)

Nous ne savons pas l'bistoire de cette mésange que uous avons vue dans le cabinet de M. Maudult. M. Müller u'en a point parlé. Il pourrait se faire qu'elle ne se tronvât pas en Danemarck, quoiqu'elle ait été envoyée de Sibérie. Elle a sur la gorge et sur le devant du cou nne plaque noire qui descend sur la poitrine. accompagnée de part et d'autre d'une bande blanche qui nalt des coins de la bouche, passe sous l'œil, descend en s'élargissant fusqu'aux niles, et s'étend de chaque côté sur la poitrine où elle prend une teinte de cendré, et forme une large ceinture; tout le reste du dessous du corps est gris ronssatre; le dessus aussi, mais plus foncé; la partie supérieure de la tête et du cou, gris brun, les couvertures supérieures des ailes, leurs pennes et celles de la queue, brun cendré; les pennes des ailes et la penne extérieure de la queue, bordées de gris roux; le bec et les pieds noirâtres.

Longueur totale, cinq pouces: bec, six lignes ; tarse, sept; queue, vingt-deux, dépasse les ailes de quinze : elle est uu pen étagée; en quoi cette espece a plus de rapport avec la mous-

M. Covier regarde cet oiseau comme une varieté de la mésanne à léte noire.

<sup>4</sup> Je l'ai vérifié sur nombre d'individus ; mais comme ces pennes se détachent facilement, on pourrait, si l'on n'y prenait garde, tomber dans quelques rofprises. Belon dit que cette mésange a la queue fourchoe comme l'hirondeile, et il dit en même temps que cette opese est étagée: Il faut dope que dans l'individu qu'a vu Belon les pennes de la queue se fussent réparées par quebque cause accidentelle en deux parties au lieu que dans leur situation naturelle elles sont superposées les unes aux autres, au point que la queue parall fort étroite. Daniel Titrus s'est aussi trompé en disant que la paire intermédiaire était la plus longue de toutes; c'est la cinquiene paire qui surpasse tontes les autres en longuenr.

tache, le remiz et la mésange à longue queue, qu'avec les autres espèces, qui toutes ont la queue un peu fourchue.

## LA MÉSANGE HUPPÉE.

Genre mesange, sous-genre mesange proprement dite.

(Cuvier.)

Elle a en effet une jolie huppe noire et hlan-

che qui s'élève sur sa tête de huit ou dix lignes, et dont les plnmes sont étagées avec uue élégante regularité. Nou seniement elle a reçu cette parure distinguée, elle est encore parfumée naturellement; elle exbale que odeur agréable qu'elle contracte sur les genévriers et autres arbres ou arbrissean x résinen x sur lesquels elle se tient presque tonjours ; et ces avantages, qui semblent appartenir exclusivement au luxe de la société, et dont il paralt si difficile de jouir sans témoins, elle sait en jouir individuellement et dans la solitude la plus sauvage, moins pleinement peut-être, mais a coup sur plus tranquillement. Les forêts et les bruyères, surtout ceiles où il y a des genévriers et des sapins, sont le séjour qui lui plait; elle y vit seule et fuit la compagnie des autres oiseaux, même de ceux de son espèce; celle de l'homme, comme ou peut croire, u'a pas plus d'attrait pour effe, et il faut avouer qu'elle en est plus heureuse. Sa retraite, sa défiance la sanvent des pièges de l'oiseleur; on la prend rarement dans les trébnchets, et lorsqu'on en prend quelqu'une, on ne gagne qu'un cadavre inutile; elle refuse constamment la uourriture, et quelque art que l'on ait mis à adoueir son esclavage, à tromper son gout pour la liberté, on n'a pu encore la déterminer à vivre dans la prison. Tout cela explique pourquoi elle n'est pas hieu connue; on salt seulement qu'elle se nourrit, dans sa chère solitude, des insectes qu'elle trouve sur les arbres on qu'elle attrape eu volant, et qu'elle a le principal caractère des mésanges, la grande fécoudité.

De tontes les provinces de France, la Normandie est celle où elle est le plus commune; on ne la connail, dit M. Salerne, ni dans l'Orléanais, ni aux environs de Paris. Belou n'en a point parté, nou pins qu'Olina, et il parait qu'Adrovande ne l'avait jamais vue; an sorte que la Snède d'une part, et de l'antre le Nord

de la France, semblént être les dernières limites de ses excursions.

Elle a la groge noire, le front bline shat game ga goues, et ce linde de joues est encodré dans un coiller noir asser délié, qui part des daux ou coiller noir asser délié, qui part des daux coils de la jaique noir de la grore, et remonte cu se combant vers l'occipiut: une hande noire cu se combant vers l'occipiut: une hande noire verticale dérrier l'orit je de sous de cerps blanchatter; les flause d'un ronx clair; le dessea du cerps d'un pri roux ; le fond des plumes mair ; les pennes de la quene grises, et-dimens mair ; les pennes de la quene grises, et-dimens mair ; les pennes de la quene grises, et-dinous, excepté le gradous Bordees de gris con, excepté les gradous Bordees, et l'accident, et des en partie de hinre sale; le hou redirier, et les priséds de coulers prombée.

Willughby a vu une teinte de verdâtre aur le dos et sur le bord extérieur des pennes de la queue et des ailes. Charletou a vu une teinte semblable sur les plumes qui composent la buppe; apparenment que ces plumes ont des rellets, ou blen ce sera une petite variété d'âge ou de sexe, etc.

Cet oiseau pèse environ le tiers d'uue once, et n'est guère plus geos que la mésangue à longue queue.

Longueur totale, quatre 'ponces deux tiers; becqui lignes et demie; langue terminée par quatre fillets; tarse, huit lignes; ongle postérieur le plus fort de tons; vol, sept pouces et demi; aile composée de dix-hult pennes; queue, vingt-deux lignes et plus, un peu four-chue, composée de douze pennes; elle dépasse les ailes de dix lignes.

#### OISEAUX ÉTRANGERS

AUX MÉSANGES.

#### LA MÉSANGE HUPPÉE

DE LA CABOLINE .

La huppe de cette mésange étrangère n'est

point permanente, et n'est veritablement une huppe que lorsque l'oiseau, agité de quelque passiou, relève les longues plumes qui la eemposeut, et alors elle se termine en pointe; mais

Celte espèce est désignée par M. Vieillot sous le nom de mésange à huppe grise, la situation la plus ordinaire de ces plumes est i d'être couchées sur la tête.

Cet oiseau habite, niche et passe tonte i'année à la Caroline, à la Virginie; et probablement il se tron ve au Groenland, pulsque M. Müller lui a donné place dans sa Zoologie danoise. Il se tient dans les forêts, et vit d'insectes comme toutes les mésanges. It est plus gros que l'espèce précédente et proportionné différemment : car ii a je bec plus court et la queue plus longue. Il pese environ quatre gros. Son plumage est assez uniforme; il a le front ceint d'une espèce de bandeau noir; le reste du dessus de la tête et du corps, et même les pennes de la queue et des ailes gris foncé; le dessous du corps blane, mêlé d'une légère teinte de rouge qui devient plus sensible sur les couvertures inférieures des ailes ; le bec noir, et les pieds de couleur plombée.

La femelle ressemble parfaitement au mâle. Longueur totale, environ six pouces; bec. cinglignes et demie; tarse, buit lignes et demie, doigt du milleu, sept lignes; ongle postérieur le plus fort de tous; queue, deux pouces et demi, composée de douze pennes ; êlie dépasse ies ailes d'environ seize lignes.

## LA MÉSANGE A COLLIER '.

Il semble qu'on ait coiffé cette mésange d'un capuebon noir un peu en arrière sur une tête jaune, dont toute la partie antérieure est à découvert; la gorge a aussi une plaque jaune, au-dessous de laquelle est un collier noir : tout le reste du dessous du corps est encore jaune, et tout le dessus olivâtre; le bec noir et les pieds bruns. L'oiseau est à peu près de la taille du chardonneret; il se trouve à la Caroline.

Longueur totale, cinq pouces; bec, six lignes; tarse, neuf lignes; queue, vingt-une lignes, un peu fourchue; elle dépasse les ailes de dix lignes.

#### LA MÉSANGE A CROUPION JAUNE '.

Elle grimpe sur les arbres comme les pies, dit Cateshy, et comme enx fait sa nourriture ordinaire des Insectes : elle a le bee noirâtre et les pieds bruns : ja gorge et tout le dessous du corps gris : la tête et tout le dessus du corps jusqu'au

' Cel oisean, qui est le même que le gobe-mouche citrin,

bout de la queue, compris les alles et leurs convertures, d'un brun verdatre, à l'exception tontefois du croupion qui est jaurie : ce croupion jaune est la seule beauté de l'oiseau, je seul trait remarquable qui interrompe l'insipide monotonie de son plumage, et c'est l'attribut le plus saillant qu'on pût faire entrer dans sa dénomination pour caractériser l'espèce. La femelle ressemble au mâie; tous deux sont un neu

moins gros que le chardonneret, et out été observés dans la Virginie par Catesby. Longueur totale, environ cinq pouces; bec. elnq lignes; tarse, bult lignes; queue, vingt-une lignes, un peu fourehue, composée de douze pennes, dout les intermédiaires sont un pen plus courtes que les latérales ; elle dépasse les ailes

d'environ dix lignes. LA MESANGE GRISE

A GORGE JAUNE \*. Non-seulement la gorge, mais tout le devant

du cou est d'un beau jaune, et l'on voit encore de chaque côté de la tête ou plutôt de la base du bec supérieur, une petite échappée de cette couleur : le reste du dessous du corps est blanc avec quelques mouchetures noires sur les flancs; tout le dessus est d'un joil gris ; un bandeau noir couvre le front, s'étend sur les yeux et descend des deux côtés sur le con, accompagnant la plaque jaune dout j'ai parlé; les ailes sont d'un gris brun et marquées de deux taches blanches; la queue noire et blanche; le bec noir et les pieds bruns. La femette u'a ni ce beau janne qui releve le

piumage du mâle, ni ces taches noires qui font sortir les autres couleurs.

Cet oiseau est commun à la Caroline; ii ne pèse que deux gros et demi, et espendant M. Brisson le croit aussi gros que notre charbonnière qui en pèse sept ou huit.

Longueur totale, ciaq pouces un tiers ; bec, six lignes; tarse, buit lignes et demie; ongles très-longs, le postérieur le plus fort de tous; queue, vingt-six lignes, un pen fourchue, composée de douze pennes; elle dépasse les ailes de quatorze lignes.

' M. Vicillot remarque que cet olscau, qui n'est pas une mésange, mais une fauvette, est surtout très-rapproché de sa favvette à poitrine jaune de la Louisiane, si même il n'appartient pas à son espece.

est regardé par Latham et par fit. Vieillot comme apparlement an geure des fauvett <sup>2</sup> M. Vicillot rapporte cet oiseau au genre des fausettes

## LA GROSSE MESANGE BLEUE

(LA MÉSANGE AZEREE.)

La figure de cet oisean a été communique per le marquis Fechicato à Alforvande signi ne l'a viete qu'en perinture; elle faissitigné do dispersion colorie de l'accession colories d'oleanax que certains voyageuris ajaponis is officient au pape Beujet, XIV, et qui are fineria per nome suspers à Villaghoy; comme des monisses de l'accession d'Alforvande par exactitude hous allons rapporter la description d'Alforvande par l'accession d'Alforvande l'accession de l'accession

Le bleu'clair régnait sur toutela partie supéieure de cet oisseau, be lance sur l'inférieure; un bleu très-foucé sur les pennes de la queue et disnaite : il avait l'inté e couleur jaune que nu teche noire derrière les yeux; la queue ausai longue que le corps, et les pieds noire apretits. «Cas petits pieds ne sont pas des pieds de mésnings, petits pieds ne sont pas des pieds de mésnings, certaine uniformité description des productions des certaine uniformité description de Williadan attarc, et qui justifie les souppoins de Williaphy.

### LA MÉSANGE AMOUREUSE.

La Chine a nussi ses mésunges : en voici une dont nous devons la connaissance à M. l'abbé Gallois ; qui l'avait apportée de l'exférité de l'Asie, etqui lefit voir à M. Commerson en 1768. Cest sor la foi de celujei que je place cet oiseau à la suite des mésunges , dont il g'éoigne visiblement par la longueur et la forme de son bec.

Le suromo d'amoureuse donné à cette espèce indique assez la qu'alité dominante de son termpérament : en effet, le mále; cet la femelle ng exasent de se carresser ja monisa, dans aionge, esta leur unique occupation. Ils s'y livrgest, dittorà, jumpla l'épuissement, et de cette manier nonseulement ils charment les cannis de la prison, mais lis les abégient; car on sent blen qu'avec un pareil, régime ils se dotivent pas vivre fort longtemps, par cette règle générale que'il uttensité de l'existence en dinaixue la durée. Si t'el est leur la, s'ils ne cherchett en dété qu'à faire fair le la, s'ils ne cherchett en dété qu'à faire fair le

optomption of their ciphivids, if their aroune quants are the ciphical of the ciphical of the ciphical of their ciphical

Ler plumage est en unter d'un noir d'ardoise quifrègne également sur le dessus et le dessus quifrègne également sur le dessus et le dessus du corps, et dont l'insiformité n'es laterrompue que per une hande mi-partité el jaune et de roux, possé longitudinalement sur l'aile, et formé par la hordure extréruerde quelques-unes des pennes moyennes : gette hande a trois dentellures à son origite, versie millieu de l'alle, qui est composée de quinze ou seize pennes assez peu différentes en longueur.

La mésange amoureuse pèse trois gros ; elle est de la forme des autres mésanges, et d'une taille moyenne '; mais elle a la queue courte, et par cette raison sa longueur totale est d'autant moindre, et de cinq pouces un quart seulement; bec, huit lignes, noir à la base, d'un orangé vif à l'extrémité opposée; la pièce supérieure excédant un peu l'inférieure et ayant ses bords légèrement échancres vers la pointe ; langue comme tronquée par le bout, ainsi que dans les autres mésanges ; tarse , huit lignes ; doigt du milieu le plus long de tous , adbérent par sa premiere phalange au dolgt exterieur; les ongles formant un demi-cercle par leur courbure, le postérieur le plus fort de tous ; vol , sept pouces et demi : queue, près de deux pouces, uu peu fourchue, composée de douze pennes; elle dépasse les ailes d'un pouce et plus.

#### LA MESANGE NOIRE.

La mésange noire ou cela de M. Linnæus a des rapports frappauts avec cette espèce, puisqu'elle n'eu differe, quant aux coulcurs, que par

M. Beschstein considere le parms epenns de Pallas et le parms subplinais de Sparmania comme les deux sexes d'une même epoèce, (Cariser.)

<sup>4</sup> M. Commerson, dans une note écrite de sa main, aprés avoir dit qu'elle ne pesait que trois gros, ajoute qu'elle est de la taille de notre grosse charbounière, qui expendant péso une foss davantage, au moine.

son bee blanc , et par une tache jaune qu'elle a | mats, on ne peut guère s'empêcher de la regarsur les couvertures supérieures de la queue. Guiane, Maferé cette grande différence de eli- naturelles de cet oiseau.

der comme une simple variété dans l'espèce de M. Linnæus dit qu'elle se trouve aux Indes; la mésange amoureuse de la Chine pour s'ex-mais il faut que ce soit aux Indes occiden-pliquer plus positivement, il faudrait connaître la mésance amoureuse de la Chine pour s'extales , ear M. le Page Dupratz l'a vue à la lataille, les dimensions, et surtout les habitudes

CINQUIEME VOLUM

# TABLE DES MATIÈRES

## CONTENUES DANS CE YOLUME.

|   |                                                   |         | 15                                                                        |         |
|---|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
|   |                                                   | Pages.  |                                                                           | Pages,  |
|   | Oiseaux.                                          | S 6     | L'Autour · ·                                                              | 66      |
|   | Plan de l'ouvrage ; édition de 1745 , in-8,       | . this. | Oiseaux étrangers qui out rapport à l'Epervier                            | ct      |
|   | Discours any la nature des oiseaux-               | 7       | à l'Aufour.                                                               | 67      |
|   | Les Oiseans de proje.                             | .23     | L'Epervier à gros bec.                                                    | Ibid.   |
|   | Les Aigles.                                       | . 126   | L'Epervier de Cavenne.                                                    | 68      |
|   | Le grand Aigle.                                   | 28      | L'Épervier des Pignons.                                                   | Ibid.   |
|   | L'Aigle commun.                                   | 30      | Le Gerfaut.                                                               | Ibid.   |
|   | Le Petit Aigle.                                   | 54      | Le Lanier.                                                                | 69      |
|   | Le Pygargue.                                      | 53      | Le Sacre.                                                                 | 70      |
|   | Le Balburard, Son Barnel S                        | 54      | Le Faucon.                                                                | Ibid.   |
| 6 | L'Orfraie                                         | 56      | Oiseaux êtrangers qui out rapport au Gerfaut e                            | d ander |
|   | La Jean le Blaue.                                 | - 29    | aux Faucons.                                                              | 76      |
|   | Oiseaux étrangers qui ont rapport aux Aigles      |         | Le Faucou poir                                                            | Ibid.   |
|   | aux Ralburards.                                   | 44.0    | Le Faucon rouge des Indes-Oricntales.                                     | Ibid.   |
|   | L'Aigle de Pondichery.                            | Ibid.   | Le l'ancon huppé des Indes.                                               | 77      |
|   | La grande Harpie d'Amonique.                      | Ibid.   | Le Tanas ou Faucou pêcheur du Sénégal.                                    | Ibid.   |
|   | L'Urubitings.                                     | 43      | Le Hoberesu.                                                              | 78      |
|   | L'Agiour à gorge nue.                             | 44      | La Grécerelle.                                                            | 79      |
|   | Le Balbouted de la Caroline.                      | Ibid.   | Le Rochier.                                                               | 50      |
|   | L'Aigle Mansfestif.                               | Albid.  | L'Emerillon.                                                              | Ibid.   |
|   | Les Vantours.                                     | 45      | Les Pics-Grièches.                                                        | 82      |
|   | Le Percapotère                                    | 46      | La Pie-Grièche grise.                                                     | 82      |
|   | Le Griffon                                        | Ibid.   | La Pie-Grièche rousse.                                                    | 84      |
|   | Le Vantour ou le grand Vautour.                   | 48      | L'Ecorcheur.                                                              | 85      |
|   | Le Vantour à aigrette.                            | Ibid.   | Oiseaux étrangers qui ont rapport à la Pie-Griè                           |         |
|   | Le petit Vautour.                                 | 49      | che grise et à l'Ecorcheur.                                               | Ibid.   |
|   | Oiseaux étrangers qui ont rapport aux Vautour     |         | Le Fingah.                                                                | Ibid.   |
|   |                                                   | a Shid. | Le Rouge-queue.                                                           | 1090.   |
|   | Le Sacre d'Egypte.                                | Ibid.   | Le Langraien le Toba-Chert.                                               | Ibid.   |
|   | Le Roi des Vautours.                              | 31      | Les Bécardes.                                                             | Ibid.   |
|   | L'Aura on Urabn.                                  | 52      | La Bécarde à ventre jame.                                                 | 1Dia.   |
|   | Le Condor.                                        | .54     | Le Vanca ou Bécarde à ventre blanc.                                       | ING.    |
|   | Le Milan et les Bàses.                            | 57      | Le Schet-bé on la Pie-Grièche rousse de Mada                              |         |
|   | La Bose.                                          | 59      | Engar.                                                                    | Ibid.   |
|   | La Bondrée.                                       | 60      | Le Teha-Chert-bé ou grande Pie-Grièche verte                              |         |
|   | L'Oisean St-Martin ou le Busard St-Martin.        | 61      |                                                                           |         |
|   | La Souhute.                                       | 62      | Le Gonolek ou Pie-Grièche rouge du Sénégal.<br>Le Cali-Calle et le Bruia. | Ibid.   |
|   | La Harpaye.                                       | Ibid.   |                                                                           |         |
|   |                                                   |         | La Pie-Gritche happée ou Ple-Gritche du Canad.                            |         |
|   | Le Busard.                                        | Ibid.   | Les Oiseaux de proie nocturnes,<br>Le Duc on grand Duc.                   | Ibid.   |
|   | Oiseaux étrangers qui sus rapport au Milau, a     | ez.     |                                                                           | 92      |
|   | Acres et Soubuses ap<br>Le Milan de la Caroline.  |         | Le Hibon on moyen Duc.                                                    | 94      |
|   | Le muan de la Caronne ,<br>Le Caracara ordinaire. | Ibid.   | Le Scope ou petit Duc.                                                    | 98      |
|   | La Garacara ordinaire,<br>La Buse cendrée,        | 64      | La Hulotte.                                                               | .tbid.  |
|   | La suse cendree.                                  | Ibid.   | Le Chat-buant.                                                            | .Didl.  |
|   |                                                   |         |                                                                           |         |

Ibid

perice.

mingne.

Le Casetta

Le Drowin.

L'Outarde.

Le Con.

Le Dindor

nées.

L'Attages. L'Altagas blan

Le Lagopède

du Canada. Le Téiras phasias

Le Paon blane.

Le Paon pantehé. Le Paisan.

Le Faisan blage.

Le Faisan varié.

Le Paon

La Pintade

La petite Onlarde.

L'Outarde d'Afrique.

et nux Chouettes. Le Duc Cabure.

La Chonelte on la grande Cheveche.

Le Chal-Huani de la baie d'Iluda

Oiseaux qut ne peuveut voler.

Le Sollieire et l'Oiseau de

Le Harfang ou la Chouette-Harfang-

L'Autruche ou l'Autruche de l'aucien

La Chevêche on la petite Chouette ou Chevêche

Oiseanz étrangers qui ont repport aux Hiboux

Le Chat-Huant de Cavenne ou la Chevêche fau

La Chouette ou grande Chevêche de Sainl-Do

Oiseaux étrangers qui onl rapport aux Outard Le Lobong ou Outarde buppée d'Arabie.

Le Charge ou l'Onterde moyenne des Indes.

Le Tétras ou le grand Coq de bruyére:

Le petil Tétras à queue pleine.

Le Gélinotte d'Écosse,

Lepetit Télras à plumage variable La Gélipotte.

Le Lagopède de la baie d'Hudson.

La Gélinotte du Canada.

Le Houbara on petite Outarde huppée d'Afri-

Le Rhaad, autre petite Ontarde huppée d'Afri-

Le petit Tétras ou Coq de bruyère à queue fourebue.

Le Ganga, vulgairement la Gélinolte des P

Olseanx étrangers qui onl rapport aux Coqs de

Le Coq de bruyère à fraise ou la grosse Gélinolle

bruyère , aux Gelinoltes , aux Attagas , ele.

La Chonette ou grande Cheréche du Canada.

959

third.

Ibid

Ibid.

Thia

Thid

thid.

lbid.

Ibid.

Ibid.

Ibid

Ibid.

Ibid.

Ibid

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

254

247

191 La Fraise ou Caille de la Chine. Le Turnix ou Caille de Madagascar. Le Réveille-matin ou la Cafflé de Java. Ibid. Oueaux etrangers qui paraissent avoir du repport avec les Perdrix et les Caille Les Colins

Le Zonecolin. Le grand Colin Le Cacotin. Le Covolons. Ibid. Le Colenicui. L'Ococolin ou Perdrix de montagne du Mes

Oiseaux etraogers qui ont rapport au Pigeou Le Bamier.

Olseaux étrangers qui onl rapport au Ramier Le Pigeon Ramier des Moluques. Le Founingo.

Le Ramiret. Le Grown-Vogel, La Tourterelle.

Otseans étrangers qui oul rapport à la relle.

La Tourterelle du Cauada.

La Tourterelle du Sénégal,

Le Tourocco.

Le Cocquar ou le Faisan bâtard. Le Faisan doré ou le Tricolor huppé de la Chi-Le Paisan poir et blane de la Chine. L'Argus on le Luen.

Le Napaul ou le Faisan corn Le Katraca.

Ibid. Ibid. Oiscaux étrangers qui onl rapport au Faisan Ibid. Ibid. Ibid

La Tourteleite.

|                                                 | Pages. |                                                  | Pages. |
|-------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------|
| Le Tervert                                      | 274    | Le Magnifique de la Nouvelle-Guinée du le Mae    | - 0    |
| La Tourte.                                      | Ibid.  | code à bouquets.                                 | 315    |
| Le Cocotrin.                                    | 275    | Le Manucode noir de la Neuvelle-Guinee, dit      | le     |
| Avertissement qui se trouve en 184e du 5º volon | ne     | Superbe                                          | Ibid.  |
| des eiseanx, édition da l'imprimerie royal      | e.     | Le Sifilet on Manucode à six filets.             | 316    |
| - 1775. · · · · ·                               | Bid.   | Le Calvhé de la Nouvelle-Guinée.                 | Ibid.  |
| Le Crave en le Coracias.                        | 276    | Le Pique-Bouf.                                   | 317    |
| Le Corneias huppé ou le Sonneur                 | 278    | L'Etourpeau.                                     | Ibid,  |
| Le Corbese.                                     | . 279  | Varietés de l'Etourneau                          | 320    |
| Oiscaux etrangers qui ont rapport au Cerbinu.   | - 283  | Oiseanx étraugera qui ont rapport à l'Étonrara   |        |
| Le Corbesta des Indes de Bontius                | Did.   | L'Etourneso du rap de Bouqe-Espérance ou l'      |        |
| La Corbine on Cerneille noire.                  | 286    | tourneau-Pie.                                    | Ibid.  |
| Le Freoz og la Fravegue.                        | 288    | L'Etourneau de la Louisiane ou le Stourne.       | Ibid.  |
| La Cornelle mantelee.                           | 290    | Le Tolcana                                       | 522    |
| Olseaux étrangers qui ont rapport sex Corneille |        | Le Carasiol.                                     | Ibid.  |
| La corneille du Senegal.                        | Ibid.  | Le Pinsiot.                                      | Ibid.  |
| La Corneille de la Jamaique.                    | Ibid.  | L'Eleurneau des terres Magellaniques en le Bla   |        |
| Les Chonras-                                    | 292    |                                                  |        |
| Le Choquard en Cheuras des Alpes.               | 293    | che-Raie.                                        | 323    |
| Oisenux etrangers qui out rapport aux Choucas,  |        | Les Troupisles.                                  | Ibid.  |
| Le Choucas moustache.                           | Ibid.  | Le Troupinle                                     | 524    |
| Le Choucas chaure.                              | Ibid.  | L'Acolchi de Schu.                               | 523    |
| Le Choncas de la Nouvelle-Guincé:               |        | L'Arc-en-queue.                                  | Ibid.  |
|                                                 | Ibid.  | Le Japacani.                                     | Ibid.  |
| Le Choncari de la Nouvelle-Guinée.              | *293   | Le Xochitet et le Coslofel.                      | 526    |
| Le Col-ou de Caseune.                           | Brid.  | Le Tocolin.                                      | 527    |
| Le Balicase des l'bilippiees .                  | Ibid.  | Le Commandeur.                                   | lbid.  |
| La Pie                                          | Ibid.  | Le Troupiale noir.                               | 528    |
| Oiseaux étraegers qui ont rapport à la Pie.     | 298    | Le Petit Tronpiale noir.                         | 229    |
| La Pie du Scuégal.                              | Ibid.  | Le Troupiale à calotte neire.                    | Ibid.  |
| La Pie de la Jamaique.                          | Bid.   | Le Treepiale tacheté de Cayenne.                 | Ibid.  |
| La Pie des Aetilles.                            | 299    | Le Troupiale clive de Cayenne.                   | 220    |
| L'Hocisana.                                     | 200    | Le Cap-More.                                     | Ibid.  |
| La Vardiole.                                    | Ibid.  | Le Siffleur.                                     | 35t    |
| Le Zanoé.                                       | Ibid.  | Le Baltimore.                                    | 1bid.  |
| Le Geal.                                        | 501    | Le Baltimore bêtard.                             | 552    |
| Oiseaux étrangers qui ont rapport su Geni.      | 302    | Le Cassique jaune du Brésil ou l'Yapou,          | Ibid.  |
| Le Geal de la Chine à hec rouge.                | Ibid.  | Varieté de l'Yapou.                              | 222    |
| Le Gesi du Pérou. 36                            | 503    | Le Cassique vert de Cayenne.                     | Ibid.  |
| Le Gesi brun du Canada.                         | Ibid.  | Le Cassique buppé de Caycene.                    | 334    |
| Le Geni de Sibérie.                             | Ibid.  | Le Cassique de la Lonisiane.                     | Ibid.  |
| Le Blacebe-Coiffe ou le Gesi de Cavenne.        | 301    | Le Carouge.                                      | Bid.   |
| Le Garu ou le Gesi à ventre janee de Cayenne,   | Ibid.  | Le Petil Cut-janne de Cayenne.                   | 222    |
| Le Geai bleu de l'Amérique septestrionale.      | 1bid.  | Les Coiffes-Jaenes.                              | 536    |
| Le Casse-Noix.                                  | Ibid.  | Le Caronne olive de la Louisiane.                | Ibid   |
| Les Bolliers.                                   | 596    | Le Kink.                                         | lisid. |
| Le Relie de la Chine.                           | 507.   | Le Loriet.                                       | 557    |
| Le Grivert ou Bolla de Cayenne                  | Ibid.  | Variétés du Leriet.                              | 223    |
| Le Rollier d'Europe.                            | Ibid.  | Le Coulavao.                                     | Ibid.  |
| Variete du Rottier.                             | 369.   | Le Loriot de le Chiee.                           | Ibid.  |
| Oiseaux etrangers qui ent rapport au Rollier.   | Ibid.  |                                                  | Ibid.  |
| Le Rollier d'Abssinie.                          | Ibid.  | Le Loriot des tudes.                             | Ibid.  |
| Varieté du Rollier d'Abyssinie                  | Ibid.  | Le Loriot rayé                                   | Ibid.  |
| Le Rollier d'Angela et le Cuit on le Rollier de | шиа.   | Les Grives.                                      |        |
|                                                 |        | La Grive.                                        | 242    |
| Mindaese.                                       | Ibid.  | Variétés de la Grive preprement dite.            | 544    |
| Variétés des Reiliers, d'Angola et de Mindonao. | 310    | La Grive blanche.                                | Ibid.  |
| Le Rollier des Indes.                           | Ibid.  | La Grive beppée.                                 | 545    |
| Le Rollier de Madagascar.                       | Ibid.  | Oiseaux étrangers qui ont rapport à le Grive pre |        |
| Le Rollier du Mexique ou le Geal du Canada de   |        | prement dite.                                    | Ibid.  |
| Cavier.                                         | 511    | La Grive de la Guiane.                           | Ibid.  |
| Le Rollier de Paradis.                          | Told.  | La Grive de l'Amérique                           | Ibid.  |
| L'oisean de Paradis.                            | Ibid.  | La Rousserole.                                   | 346    |
| Le Manucode.                                    | 3141   | La Draine.                                       | Ibid.  |
|                                                 |        |                                                  |        |

|                                                                                        | Pages. | The state of the s | Pages        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Variété de la Draine.                                                                  | 547    | Le Brunet du cap de Bonne-Espérance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 316          |
| La Litorne.                                                                            | 248    | Variete du Brunet du Cap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37           |
| Variété de la Lilorne.                                                                 | 549    | Le Merle brun de la Jameigue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Thid         |
| Oiseaux étrangers qui on! rapport à la Liforne.                                        | Ibid.  | Le Meria à cravate de Cayenne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ibid         |
| La Litorne de Cavenne.                                                                 | lbid.  | Le merle buppé siu cap de Boupe-Espérance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ibid         |
| La Litorne du Canada.                                                                  | Ibid.  | Le Merle d'Amboine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37           |
| Le Mauvis.                                                                             | 550    | Le Merie de l'île Bourbon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ibid         |
| Oiseaux étrangers qui onl rapport aux Grives et                                        |        | Le Merie dominicain des Philippines."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ibid         |
| aux Merles.                                                                            | 331    | Le Merle veri de la Caroline.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ibid         |
| La Grive bassette de Barbarie.                                                         | Ibid.  | Le Térat-Boulan on le Merie des Indes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 57           |
| Le Tilly ou la Grive cendrée d'Amérique,                                               | Ibid.  | Le Saui-Jala ou le Merle doré de Madagascar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ibid         |
| La petite Grive des Philippines.                                                       | Ibid.  | Le Merle de Surinam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1bid         |
| L'Hosmi de la Chine.                                                                   | Ibid.  | Le Palmiste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ibid         |
| La Grivelette de Saint-Domingue.                                                       | 552    | Le Merle violet à ventre blanc da Juida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37           |
| Le petit Merie hoppé de la Chine.                                                      | Ibid.  | Le Merie roux de Cayenne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ibid         |
| Les Moqueurs.                                                                          | Ibid.  | Le pelil Merle brun à gorge rousse de Cayenne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ibid         |
| Le Moqueur Français.                                                                   | 555    | Le Merle olive de Saint-Domingue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ibid         |
| Le Moqueur.                                                                            | 354    | Le Merle olivatre de Barbarie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37           |
| Le Merie.                                                                              | 353    | Le Moloxila on la Religieuse d'Abyssinie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ibid         |
| Varietes du Merle.                                                                     | 351    | Le Merle noir et blanc d'Abyssioie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ibic         |
| Les Merles blanes et fachetés de blanc.                                                | 1hid.  | Le Merle brun d'Abyssinie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ibsd         |
| Le Merie à plastroo blanc.                                                             | Ibid.  | Le Grisin de Cayenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ibio         |
| Varietes du Merie à plasiron blauc.                                                    | 359    | Le Verdin de la Cochinchine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57           |
| Les Merles blanes ou inchetés de blane.                                                | 1bid.  | L'Azurin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ibid         |
| Le Grand Merle de montague.                                                            | Ibid.  | Les Brèses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ubic         |
| Le Merle couleur de rose.                                                              | Did.   | Le Mainate des Indes orientales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _ 87         |
| Le Merle de roche.                                                                     | 360    | Varietes du Mainate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37           |
| Lie Merle blen.                                                                        | 361    | Le Goulin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ibic         |
| Le Merle solitaire:                                                                    | 362    | Le Martin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37           |
| Oiseaux étrangers qui ont rapport au Merle soli                                        | 563    | Le Jaseur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 58         |
| taire.                                                                                 | Hild.  | Yariété du Jaseur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jbic<br>1bic |
| Le Merle solitaire de Manille.                                                         | Ibid.  | Le Gros-Bec.<br>Le Bec-Groisé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Le Merle solitaire des Philippines.<br>Oiseaux étrangers qui ont rapport au Merle d'Eu |        | Oiseaux étrangers qui out rapport au Gros-Boc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38           |
|                                                                                        | 364    | Le Gros-Bec de Coromandel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ibio         |
| rope.<br>Le Jaunoir du cap de Bonne-Espérance.                                         | Tbid.  | Le Gros-Bec bleu d'Amérique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ibic         |
|                                                                                        | Ibid.  | Le Dur-Brc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38           |
| Le Merle buppé de la Chine.<br>Le Podobé du Sénégal.                                   | Ibid.  | Le Cardinal huppé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ibio         |
| Le Merie de la Chine.                                                                  | Ibid.  | Le Rose-Gorge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Thic         |
| Le Vert-Doré ou Merle à longue queue du Séné                                           |        | Le Grivelin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38           |
| gal.                                                                                   | 863    | Le Rouge-Noir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ibio         |
| Le Fer-à-Cheval ou Merle à collier d'Amérique.                                         | Ibid.  | Le Flavert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ibio         |
| Le Merie vert d'Angola.                                                                | Ibid.  | La Queue en Éventail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ibis         |
| Le Merle violet du royaume de Juida.                                                   | 366    | Le Padda ou l'Oiseau de Riz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ibi          |
| Le Plastron noir de Ceylan.                                                            | Ibid.  | Le Toucnam-Courvi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35           |
| L'Oranvert ou Merleà ventre orangé du Senégal                                          |        | L'Orchef.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ibio         |
| Yariété de l'Oranvert L'Oran blen.                                                     | Ibid.  | Le Gros-Bee Nonnette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ibio         |
| Le Merie bruu du cap de Bonne-Esperance.                                               | Ibid.  | Le Grisalbin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ibie         |
| Le Baniahbon du Bengule.                                                               | Ibid.  | Le Ouadricolor, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ibi          |
| L'Ourovang ou Merie cendre de Madagaseur.                                              | 568    | Le Jacobin et le Domino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30           |
| Le Merle des Colombiers.                                                               | Ibid.  | Le Baglafechi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ibio         |
| Le Merle olive du cap de Bonne-Espérance.                                              | Ibid.  | Le Gros-Bee d'Abyssinie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ibid         |
| Le Merle à gorge noire de Saint-Domingne,                                              | Ibid.  | Le Guifso-Balito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$9          |
| Le Merle du Canada.                                                                    | 369    | Le Gros-Bee tacheté du cap de Bonne-Espérant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e-Ibio       |
| Le Meric olive des Indes.                                                              | Ibid.  | Le Grivelin à cravate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ibio         |
| Le Merie cendre des Indes.                                                             | Ibid.  | Le Moinean.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ibio         |
| Le Merle brun du Sénégal.                                                              | Ibid.  | Oiseaux étrangers qui ont rapport au Moineau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36           |
| Le Tanzombé ou Merie de Madagascar.                                                    | Ibid,  | Le Moineau du Sénégal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1bio         |
| Le Merle de Mindanzo.                                                                  | 570    | Le Moineau à bec rouge du Sénégal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1bio         |
| Le Merie vert de l'He-de-France.                                                       | Ibid.  | Le Père noir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ibio         |
| Le Casque noir ou Merie à tété soire du cap d                                          |        | Le Dattier ou Moineau de Datte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39           |
| Bonne-Espérance,                                                                       | Ibid.  | Le Friquet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ibie         |
|                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

# TABLE DES MATIÈRES

| TABLE DES                                                                           | MATIÈRES.                                                  | 649     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| 6 Pages.                                                                            | after the                                                  | Pages   |
| Diseanx étrangers qui ont rapport au Friquet. 597                                   | Le Pinson à double coilier.                                | 455     |
| e Passerert. 598                                                                    | Le Noir-Souci.                                             | Ibid.   |
| o Passebleu. 11std.                                                                 | Les Veuves.                                                | 454     |
| es Foudis. 1bid.<br>Le Friquet happé. 1bid.                                         | La Veuve au comer et or.                                   | # A55   |
| e Beso Marquel. Ibid.                                                               | La Veuve demonstrate.                                      | Ibid.   |
| A Soulcie. Ibid.                                                                    | La graode Veuve.                                           | Ibid.   |
| Diseanz étrangers qui ont rapport à la Soulcie. 599                                 | La Veure à épaulettes.                                     | Third.  |
| e Soulciet. Ibid.                                                                   | La Veuve monchatee.                                        | Bod.    |
| e Paroare. Ibid.                                                                    | La Veuve en feu.                                           | Illed.  |
| e Croissant. Bid.                                                                   | La Veuve éteinte.                                          | Ibid.   |
| le Serin des Canaries. Ibid.                                                        | Le Grenadin.                                               | Ibid.   |
| Diseaux étrangers qui ont rapport aux Serins. 412                                   | Le Verdier.                                                | 458     |
| e Seria de Mozambique, Ibid.                                                        | Le Pape.                                                   | 459     |
| e Worabee. 415                                                                      | Varieté du Pape.                                           | Ibid.   |
| Coutre-Mer Ibid.                                                                    | Le Toupet bleu,                                            | Ibid.   |
|                                                                                     | Le Parement bleu.                                          | 440     |
|                                                                                     | Le Vert-Bruoet.                                            | Ipid.   |
| Variétés de la Linotte. — La Linotte blanche. 417 La Linotte aux pieds noirs. 1516. | Le Verdinère.                                              | Ibid.   |
| Le Gyntel de Strasbourg. 1bid.                                                      | Le Verdier-sans-vert.                                      | Ibid.   |
| La Linotte de Montagne. 1bid.                                                       | Le Chardonneret.                                           | 419     |
| Le Cabaret. 418                                                                     | Varietés du Chardonneret Le Chardonnere                    | 411     |
| Diseaux etrangers qui out rapport à la Linotte                                      | à poilrine saune.                                          | 454     |
| La Vengoline. 419                                                                   | Le Chardonneret à sourcils et front blancs.                | Thid.   |
| La Linotte gris-de-fer. Phid.                                                       | Le Chardonneret à tôte rayée de rouge et d                 | -       |
| La Linotte à tête jaune. Ibid.                                                      | janne.                                                     | Ibid.   |
| La Linotte brune, '. Ibid.                                                          | Le Courdonneret à capachon soir.                           | 453     |
| Le Ministre. 420                                                                    | Le Chardonneret bianchitre.                                | Ibid.   |
| Les Bengalia et les Sénégalia , etc. 1bid.                                          | Le Chardonneret blane.                                     | Ibid.   |
| Le Bengali. 421<br>Le Bengali brun, 422                                             | Le Chardooneret noir.                                      | Ibid,   |
|                                                                                     | Le Chardonoerel mar à lite orangée.                        | Ibid.   |
| Le Bengali piqueté. 1bid.<br>Le Sénégali. 423                                       | Le Chardonneret métis.<br>Le Chardonneret à qualre raics.  | 416     |
| Varietés du Sénégali. Ibid.                                                         | Oiseaux etrangers qui ont rapport an Chardon               | · Ilud. |
| Le Daubik                                                                           | nerel.                                                     | Thid.   |
| Le Sengail rayé. Thid.                                                              | Le Chardonneret verf on le Moracasao.                      | Ibid.   |
| Le Serevan 424                                                                      | Le Chirdonneret jaune.                                     | 447     |
| Le petit Moinean du Sénegal. 1bid.                                                  | Le Sueria.                                                 | Ibid.   |
| Le Maia. Ibid.                                                                      | Le Tariu.                                                  | 449     |
| Le Maiso, 425                                                                       | Varietés dans l'espèce du Tarin.                           | 451     |
| Le Pinson. Ibid.                                                                    | Le Tarin de New-York.                                      | Ibid.   |
| Variétes da Piasoa. 421                                                             | L'Olivarez,                                                | Bid.    |
| Le Pinson à ailes et queue noires. 428 Le Pinson brun. 10id                         | Le Tarin noir.                                             | Ibid.   |
| Le Pinson brun Ibid.<br>Le Pinson brun huppé. Ibid.                                 | One out etrangers qui ont rapport an Tarin.<br>Le Catotol. | 452     |
| Le Pinsoo blane. Jbid.                                                              | L'Acatechili.                                              | Thid.   |
| Le Pinson à collier. Ibid.                                                          | Les Tangaras,                                              | Ibid.   |
| Le Pinson d'Ardenne. Ibid.                                                          | Le grand Tangara,                                          | 455     |
| Le grand Montain. 450                                                               | La Houppetie,                                              | Third   |
| Le Pinson de Neige ou la Niverelle. 431                                             | Le Taugavio.                                               | Ibid.   |
| Le Brunot. ibid.                                                                    | Le Scarlatte.                                              | Ibid.   |
| Le Brunet. Ibid,                                                                    | Le Cardinal tacheté.                                       | 451     |
| Le Bonana. Ibid.                                                                    | Le Cardinal à collier.                                     | Ibid.   |
| Le Pinson à tête noire et blanche. Ibid.                                            | L'Oiseau mexicaig.                                         | Ibid.   |
| Le Pinson noir aux yeux rouges. 452                                                 | Le Tangara do Canada.                                      | 455     |
| Le Pinson noir et jaune. Ibid. Le Pinson à long bec. Ibid                           | Le Tangara du Mississipi.                                  | Hold.   |
|                                                                                     | Le Camait ou la Crasate,                                   | 456     |
|                                                                                     | Le Mordoré.                                                | Ibid.   |
| Le Pinson jaune et rooge. 1bid.                                                     | L'Onglet.                                                  | Ibid.   |
| 1 - Print Acc. 1                                                                    | Le Tangara noir et le Tangara roux,                        | Ibid.   |
| Le Pinton grie. Bird.                                                               | Le Turquio.                                                | £ 437   |

| T. T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.410        | mit i izatezo.                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------|
| 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pages. I     | . 20                                               | Pages. |
| Le Bec-d'argent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 457          | L'Oure.                                            | 479    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 458          | L'Amazone.                                         | Ibid.  |
| Le Bluei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ibid.        | L'Embérise à cinq couleurs.                        | Did.   |
| Le Rouge-Cap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 459          | Le Mordoré,                                        | Ibid.  |
| Le Tangara vert du Bresit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Third,       | Le Gonambouch.                                     | 460    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Thid.        | Le Broant-Familier.                                | Bad.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ibid.        | Le Cul-roussel!                                    | Ibid.  |
| Le Verderoux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 460          | L'Axuroux.                                         | Ibid.  |
| Le Passe-Verl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Did.         | Le Boujour-Commandeur.                             | Ibid.  |
| Le Passe-Vert à têle bleue Variété.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 461          | Le Calfat.                                         | 481    |
| La Tricolor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Told.        | Le Bourregii.                                      | Ibid.  |
| Le Gris-Olive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ibid.        | Varietés du Bouvreuil.                             | 485    |
| Le Septicolor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ibid:        | Le Bouvreuli blanc.                                | 484    |
| Le Tangara bleu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 162          | Le Bouvreuil poir.                                 | Thid.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1044.        | Le grand Bouvreuil poir d'Afrique.                 | Ibid.  |
| La Coiffe Noire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 165        | Qiseans étrangers qui ont rapport au Bouvreuil     |        |
| Les petits Tangaras,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Le Bouveret.                                       | Ibid.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ibid.        | Le Bouvreuil à bec blanc.                          | 485    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16td.        | La Bouveron.                                       | Thid.  |
| L'Organide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ibid.        | Le Bee-rond à venire roux.                         | Did.   |
| Le Jacarini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 464          | Le Bec-rond ou Bouvreuil blen d'Amerique.          | 486    |
| Le Teite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -145         | Le Bouvreuil ou Bec-roud noir et blanc.            | Thid.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ibid.        | Le Bouvreuit ou Bec-rond violet de la Caroline.    | Ibid.  |
| L'Oisean des Herbes ou Xinhtoloti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ibid.        | Le Bouvreuit ou Bec-road violet à gorge et sour-   |        |
| L'Oisean du Mexique de Sobs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10td.        | cilx rouges.                                       | Ibid.  |
| Le Guira-Pérés du Brésili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Thid.        | La l'appe noire.                                   | 487    |
| L'Oisean plus petit que le Chardonneret ou le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | toid.        | L'Hambourreut.                                     | Ibid.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Le Colion.                                         | Ibid.  |
| Quatosti do Brésil. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ibid.        | Le Colion du cap de Bonne-Espérance.               | 488    |
| L'Oisesu aponyme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ibid.        | Le Colion huppe du Sénégal.                        | 450    |
| Le Cardinal Brun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Told.        | Le Colion ravé.                                    | Ibid.  |
| L'Oiseau Silencieux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ibid.        | Le Coliou de l'ile Papay.                          | Ibid.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 461          | Les Manakins.                                      | Ibid.  |
| Variétés de l'Ortolan L'Ortolan james                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ibid.        | Le Tije ou grand Manakin.                          | 490    |
| L'Ortolen blanc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 160<br>Ibid. | La Casse-Noisette.                                 | 491    |
| L'Orloise pointire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | Le Manakin rouge.                                  | Ibid.  |
| L'Ortolan à queue blanches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ibid.        | Le Manskin orange.                                 | Ibid.  |
| L'Ortolen de roseaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16d.         | L - Le Manakin a tele d'or II. Le Manakin          |        |
| La Coqueluche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ibid.        | tôte rouge, - III. Le Manskin à tôte blanche.      | 492    |
| Le Garoué de Provence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ibid.        | Le Manakin à gorge blanche, - Variété,             | Ibid.  |
| Le Milliège de Proyence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Did.         | La Manakin varié.                                  | Ibid.  |
| L'Ortolan de Lorvaine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Oiseau nommé par les Brasiliens, Maisi de Miaco    |        |
| L'Ortolen de la Louisiane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 474          | total.                                             | 495    |
| L'Oriolan à ventre janue du cup de Bonne-Espé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ibid.        | Bubetra ou oisean d'Amérique huppé,                | Ibid.  |
| rance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ibid.        | Picicitli on oisean du Brésil très-petit et buppé. | Ibid.  |
| L'Ortolan du cap de Bonne-Espérance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10id.        | Coquantototi ou petit oisean huppé de la figure d  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ibid.        | Meincan.                                           | 491    |
| Variétés de l'Oriolan de Neige. — L'Oriolan Ja-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | abid.        | Le Plumet blane.                                   | Ibid.  |
| eobin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 475          | L'Oiseau cendré de la Guiane.                      | Ibid.  |
| L'Ortolan de Neige a collier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ibid.        | Le Manikor.                                        | 495    |
| L'Agripenne ou Ortolan de riz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 474          | Le Cog de roche.                                   | Ibid.  |
| Varieté de l'Agripenne ou Ortolan de rix.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ibid.        | Le Cou de roche du Pérou.                          | 496    |
| L'Agripenne ou Oriolan de la Louisiane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 166          | Les Cotingas.                                      | Ibid.  |
| Le Bruent de France.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ibid.        | Le Cordon blen.                                    | 497    |
| Variétés du Bruant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 476          | Le Cordon bied.                                    | 497    |
| Le Zizi ou Brusut de baie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ibid.        | La Tersine.                                        | Ibid.  |
| Le Brunet fou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ibid.        | Le Cotinge à plumes soyeuses.                      | Ibid.  |
| Le Proyer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Le Pacapac ou Pompadour.                           | 499    |
| Oisseux etrangers qui ont rapport ans Bruants,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 477          | Varielés du Pacapac. Le Pacapae gris pourpre.      | Ibid.  |
| Le Guirnegat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 478          | L'Ouetie ou Cotinga rouge de Cayenne.              | lbid.  |
| La Thérèse jaune,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Le Guira Panga ou Cotinga blanc.                   | 500    |
| The Street Service 100 to 100 | 479          | To Cours Lands on Countils pane:                   | SAME   |

### TABLE DES MATIÈRES.

|                                                          |              |                                                                                                 | Octa        |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                          | Pages.       |                                                                                                 | Pages.      |
| Le Gairaron.                                             |              | Le Schet de Madagascar.                                                                         | 530         |
| Varieto da Guirarou.—Le Compa blanc.<br>Les Fourmiliers. |              | Lau Tyrans.                                                                                     | Ibid.       |
| Le Roi des Fourmitiers.                                  | fbid.        | Les Titiris on Pipiris.                                                                         | 221         |
| L'Asurin.                                                |              | Le Tyran de la Caroline.<br>Le Béotaveo ou la Cairiel.                                          | \$32        |
| La grand Befrol.                                         |              |                                                                                                 | 335<br>1944 |
| Le petit Berni.—Vanete.                                  | Bid.         | Le Tyran de Cayenne.                                                                            | Haid.       |
| Le Palikour on Fourmilier proprement dil.                |              | Le Caudec. Le Tyran de la Louisiane.                                                            | 534         |
| Le Colma.                                                |              |                                                                                                 |             |
| Le Teleura.                                              |              | Olsants qui ont rapport aux genres des Gobe-Mor<br>ches, Moucherolles et Pyrans.                | Ibid.       |
| Le Fourmilier buppé.                                     | 1bid.<br>506 | Le Kinki-Manou de Madagasear,                                                                   | 1bid.       |
| Le Fourmilier à orrelles blanches.                       | 500          | Le Preneur de Mouches gauge.                                                                    | (bid.       |
| Le Carillonneur.                                         |              | Le Drongo.                                                                                      | 555         |
| Le Bambla.                                               |              | Le Pianhau.                                                                                     | 15id.       |
| L'Arada.                                                 |              | L'Alonelle.                                                                                     | 226         |
| Les Fourmiliers Rossignols.                              |              | Varletes de l'Alouetie L'Alouette blanche.                                                      | 549         |
| Le Corava,                                               | Ibid         | L'Alouette noire.                                                                               | 541         |
| L'Aiapi.                                                 | Ibid.        | L'Alouette nuire à dos fauya.                                                                   | Ibid.       |
| L'Agami.                                                 |              | Le Cujelier.                                                                                    | Ibid.       |
| Les Tinamous.                                            |              | La Fariouse ou l'Alonette de Prés.                                                              | 543         |
| Le Magoua.                                               |              | Variété de la Fariouse.                                                                         | 514         |
| Le Timmou cendré.                                        | 515          | Oisean étranger qui a rapport à la FarlouseL                                                    | 3           |
| Le Tinamon varié,                                        | Ibid.        | Farlouzanne.                                                                                    | Ibid.       |
| Le Soul.                                                 | Ibid.        | L'Afouette Pippi.                                                                               | Ibid.       |
| Le Tocco ou Perdrit de la Guigne.                        |              | La Locustene.                                                                                   | 545         |
| Les Gobe-Mouthes, Moucherolles et Tyrans.                |              | La Spipolette.                                                                                  | 546         |
| Le Gobe-Wouche,                                          | 517          | La Girole.                                                                                      | 517         |
| Le Gobe-Mouche noir à roilier ou Gobe-Mon                | che          | La Calandre ou grosse Alouette.                                                                 | Ibid.       |
| de Locraine,                                             | Ibid.        | Oiseunx étrangers qui ont rapport à la Calandra.                                                | 518         |
| Le Gobe-Monche de l'He-de-France.                        |              | La Cravate jaune ou Calandre du cap de Boone-                                                   |             |
| Le Gobe-Meuche a bundeau bianc du Sénégal.               | Hold.        | Espérance, et                                                                                   | Ibid.       |
| Le Gobe-Mouche happe du Senegal.                         |              | Le Hansse-Col noir ou l'Aloueite de Virginie.                                                   | 249         |
| Le Gobe-Mouche à gorge brane du Sénégai.                 |              | L'Alouette aux joues bruoes de Pensylvanie.                                                     | Itild.      |
| Le Petit-Azur, Gobe-Mouche blen des Philippine           |              | Le Rousseline ou l'Alouette de Harais.                                                          | Ibid.       |
| Le Barbichon de Cayenne.                                 |              | La Ceinture de Prêtre ou l'Alouette de Siberie.                                                 | \$50        |
| Le Gobe-Mouche brun de Cayenne.                          | 522          | Oisevux étrangers qui ont rapport aux Alouettes                                                 |             |
| La Gobe-Mouche rout à poitrine traogée                   |              | La Variole.                                                                                     | Ibid.       |
| Cayenne.                                                 |              | La Cendrille.                                                                                   | 551         |
| Le Gobe-Mouche ciirin de la Gulane.                      | Ibid.        | Le Sirii du cap de Bonne-Espérance.                                                             | Ibid.       |
| Le Gobe-Mouche olire de la Caroline et de<br>Jamaique.   |              | Le Cochevis ou la grosse Aiouette huppée.<br>Le Luiu, ou la petite Alouette huppée ou Cuieller. | Ibid.       |
| Le Gobe-Mouebe haroé de la Martinique.                   | -Ibid.       | La Coquillade.                                                                                  | 1bid.       |
| Le Gobe-Mouche noirâtre de la Caroline.                  | 523<br>Ibid, | Oisean étranger qui a rapport au Cocherle.                                                      | 554         |
| Le Gillit ou Gobe-Mouthe Pie de Catenne.                 | Ibid.        | Le Grisette ou le Cochevis du Senegal.                                                          | Ibid.       |
| Le Gobe-Mouche brun de la Caroline.                      | I bid.       | Le Rossigual.                                                                                   | žbid.       |
| Le Gobe-Mouche oilve de Cayenne.                         | 524          | Variétés du Rossigool. Le grand Rossignol es                                                    |             |
| Le Gohe-Moucha tacheté de Cayenne.                       | Ibid.        | Ber-Fin-Philomèie.                                                                              | 563         |
| Le petit Noir-Aurore, Gobe-Muuche d'Amérique             |              | Le Rossiguol blanc-                                                                             | 1bid.       |
| Le Rubin on Gobe-Mouche rouge happe de                   | la           | Oiseau étranger qui a rappori au Rossignol.—L                                                   |             |
| rivière des Amazones.                                    | Ibid.        | Foudi-Jala,                                                                                     | Ibid.       |
| Le Gobe-Mouche roux de Cayenne.                          | 525          | La Fanvatte, première espèca.                                                                   | 564         |
| Le Gobe-Mouche a ventre jaune.                           |              | La Passerinelle, seconde espèce.                                                                | 565         |
| Le Roi des Gobe-Monches.                                 |              | La Fauvette à tête noire, troisième espèce.                                                     | 366         |
| Les Gobe-Moucherong.                                     |              | La Grisette ou Fauvette grise, en Proveuce, Pas-                                                |             |
| Les Moucherolles.                                        | 527          | serine, qualriènie espèce.                                                                      | 567         |
| Le Savana.                                               | 1bid.        | La Fauvette bubiliarde, cinquième espèce.                                                       | 568         |
| Le Moucherolie huppé à tête conteur d'acier pol          | 528          | La Roussette ou Fauvette des Bots, sixiense espèce                                              |             |
| Le Moucherolle de Virginie.                              |              | La Fauvette de Roseaux, septiente espèce.                                                       | Ibid.       |
| Le Moucheroite brun de la Martinique.                    |              | La petite l'anvelle rousse, hutlième espèce.                                                    | 520         |
| Le Moucherolle à queue fourebne du Mexique.              |              | La Fanvelle tachetée, neuvième espèce,                                                          | 571         |
| La Moucherolle des Philippines,                          |              | Le Traine-Buisson, ou Moochel ou Fauvette d'hi-                                                 |             |
| Le Moucherolle de Virginie à buppe verte.                | Ibid.        | ver, dixième espèce.                                                                            | Ibid.       |
|                                                          | a land       |                                                                                                 | _           |

| 002                                                       |              |                                                                        |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| , 14                                                      | Pages.       | 10.00                                                                  | Pages.       |
| La Fauvette des Aipes.                                    | 572          | Le Cherie ou Teberie.                                                  | 601          |
| Le Pitchou.                                               | 573          | Le Petit Simon.                                                        | Ibid.        |
| Oleranz ctrangers qui ont rapport aux Fauvettes           |              | Le Figuier bieu                                                        | Ibid.        |
| La Fauvette la chetée du cap de Bonne-Espérance           | . 574        | Le Figuier du Sénégal.                                                 | 602          |
| La petite Fauvette tachetée du cap de Bonne-Es            | +            | Le Figuier tacheté.                                                    | 1bid.        |
| pérance.                                                  | Ibid.        | Le Figuier à tête rouge.                                               | 603          |
| La Fauvette tachetée de la Louisiane.                     | 1bid.        | Le Figuier à gorge blanche.                                            | Ibid.        |
| La Fauvette ombrée de la Louisiane.                       | Ibid.        | Le Figuier à gorge janne.                                              | Ibid.        |
| La Fanvette à poitrine jaune de la Louissane.             | Ibid.        | Le Figuier vort et blane.                                              | Ibid,        |
| La Fauvette verdatre.                                     | Fbid.        | Le Fignier à gorge orangée.                                            | Ibid.        |
| La Fauvette de Cayenne à quene rousse.                    | 575          | Le Figuier à tête condrée.                                             | 604<br>1bid. |
| La Fanvette de Cayenno à gorge brune et ventre            |              | Le Figuier brun.                                                       | Ibid.        |
| janne.                                                    | Ibid.        | Le Fignier aux joues noires.                                           | lbid.        |
| La Fauvette bieudire de Saint-Domingue.                   | Ibid.        | Le Figuier lacheté de joune.<br>Le Figuier brun et janne.              | 605          |
| Le Cou-Jaune.                                             | Ibid.<br>577 | Le Figuier des Sapins.                                                 | Thid.        |
| Le Rossignol de Muraille.                                 | 578          | Le Fignier des Sapins.                                                 | Ibid.        |
| Le Rouge-Queue.                                           | 580          | Le Fignier à tête janne.                                               | 606          |
| Le Rouge-Queue de la Gulane.                              | Ibid.        | Lo Figuier cendré à gorge isune.                                       | 1bid.        |
| Le Fist de Provence.                                      | 382          | Le Figuier cendré à collier.                                           | Ibid.        |
| La Pivote Ortolane.                                       | Ibid.        | Le Figuier à ceinture.                                                 | Ibid.        |
| Le Rouge-Gorge.                                           | Ibid.        | Le Figuier bleu.                                                       | 607          |
| La Gorge-Bieue.                                           | 384          | Le Figuier varié.                                                      | Ibid.        |
| Oisean étranger qui a rapport an Rouge-Gorge              |              | Le Figuier à tête rousse.                                              | Ibid.        |
| à la Gorge-Bleue.                                         | 386          | Le Figuier à poitrine rouge.                                           | 606          |
| Le Rouge-Gorge bleue de l'Amérique septentrie             | -            | Le Figuier gris-de-fer-                                                | Ibid.        |
| nale.                                                     | Ibid.        | Le Figuier aux ailes dorées.                                           | Ibid.        |
| Le Traquet.                                               | Ibid.        | Le Figuier couronné d'or.                                              | 609          |
| Le Tarier.                                                | 388          | Le Figuier orangé.                                                     | Ibid.        |
| Oiseanx dtrangers qui ont rapport an Traquet              | et           | Le Figuier bappé.                                                      | 1bid.        |
| an Tarier.                                                | Ibid.        | Le Figuier noir.                                                       | Ibid.        |
| Le Traquet ou Tarier du Sénégal.                          | Ibid.        | Le Figuier olive.                                                      | Ibid.        |
| Le Traquet de l'ile de Luçon.                             | 589          | Le Figuier protonolaire.                                               | 610          |
| Autre Traquet des Phitippines.                            | Ibid.        | Le Figuier à demi-collier.                                             | Ibid.        |
| Le Grand Traquet des Philippines.                         | Ibid.        | Le Figuier à gorge jaune.                                              | Ibid.        |
| Le Fitert on le Traquet de Madagascar.                    | Ibid.        | Le Fignier brun olive.                                                 | Ibid.        |
| Le Traquet du cap do Bonne-Espérance.                     | Ibid.        | Le Figuier-Grasset.                                                    | 611          |
| Le Clignot, ou Traquet à innette.                         |              | Le Figuier cendré à gorge cendrée.<br>Le Grand Figuier de la Jamelque. | Ibid.        |
| Le Motteux, anciennement Vitrec, vulgairemen              | 591          | Les Demi-Fins.                                                         | Ibid.        |
| Col-Binne.  Oiseaux étrangers qui out rapport au Molteux. | 595          | Le Demi-Fin, mangeur de vers.                                          | 612          |
| Le Grand Motteux, on Cul-Blane du cap de Bonn             |              | Le Demi-Fin noir et bleu.                                              | Ibid.        |
| Espérance.                                                | Ibid.        | Le Deni-Fin noir et roux.                                              | 612          |
| Le Motteux, on Cul-Blane brun verditre.                   | Ibid.        |                                                                        | Ibid.        |
| Le Mottenx du Sénégai.                                    | 594          | Le Bananiste.                                                          | 614          |
| La Lavandière et les Bergerettes, on les Berge            |              | Le Demi-Fin à buppe et gorge blanches.                                 | Ibid.        |
| ronnettes.                                                | Thid.        |                                                                        | 613          |
| La Lavandière.                                            | Ibid.        | Les Pitpits.                                                           | Ibid.        |
| Les Bergerettes on Bergeronnettes.                        | 596          |                                                                        | Ibid.        |
| La Bergeronnette grise.                                   | Ibid.        | Le Pitpit bleu.                                                        | Ibid.        |
| La Bergeronnette de Printemps.                            | 598          |                                                                        | Ibid.        |
| La Bergeronnette janne.                                   | Ibid.        | Le Pitpit varié.                                                       | 616          |
| Oiseanx étrangem qui ont rapport aux Bergero              | n-           | Le Pitpit à coiffe blene.                                              | Ibid.        |
| nettes,                                                   | 599          | Le Guira-Beraba.                                                       | Ibid.        |
| La Bergeronnette du cap de Bonne-Espérance.               | Bid.         | Le Pouillot ou le Chantre.                                             | Ibid.        |
| La Petite Bergeronnette du cap de Bonne-Esp               | 6-           | Le Grand Pouiiiot.                                                     | 618          |
| rance.                                                    | 600          |                                                                        |              |
| La Bergeronnette de l'ife de Timor.                       | Ibid.        | Roitelet.                                                              | Ibid.        |
| La Bergeronnette de Madras.                               | Ibid.        | Le Roitelet.                                                           | 62t          |
| Les Figulers.                                             | Ibid.        | Variété du Roitelet.—Le Roitelet rubis.                                | 623          |
| Le Fignier veri et isone                                  |              | T . Weitelet à tite rouge                                              | Ibid.        |

|                                          | Pages. |                                                       | Pages, |
|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|--------|
| La Mésange grise courounée d'écarlate    | 623    | La Penduline.                                         | 637    |
| Le Roitelet-Mésange.                     | 624    | La Mésange à longue queue.                            | . 638  |
| Les Mésanges.                            | Ibid.  | Le petit Denil.                                       | 640    |
| La Charbonnière.                         | 628    | La Mesange à ceinture blanche.                        | Ibid.  |
| La petite Charbonnière.                  | 650    | La Mésange huppée,                                    | 641    |
| Variétés de la petite CharbonnlèreLa Nor | metto  | Ossesux étrangers qui ont rapport aux Mésanges.       |        |
| cendrée.                                 | 624    | <ul> <li>La Mésange buppée de la Caroline.</li> </ul> | Ibid.  |
| La Mésange à tête noire du Canada.       | 652    | La Mesange à collier.                                 | 642    |
| La Mésange à gorge blanche.              | Ibid.  | La Mésange à croupion janne.                          | Ibid.  |
| La Mésange-Grimpereau.                   | Ibid.  | La Mésange grise à gorge jaune.                       | Ibid.  |
| La Mésange bleuc.                        | 622    | La grosse Mésange bleue.                              | 645    |
| La Moustache.                            | 634    | La Mésange amoureuse,                                 | Ibid.  |
| Le Remiz.                                | 635    | La Mésange noire.                                     | lbid.  |
|                                          |        |                                                       |        |

FIN DE LA TABLE.



Lewas by Google



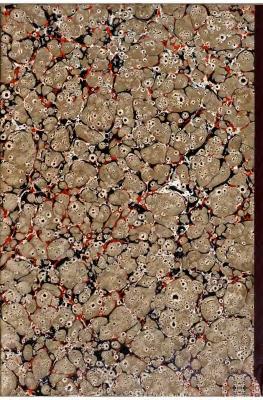

